

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

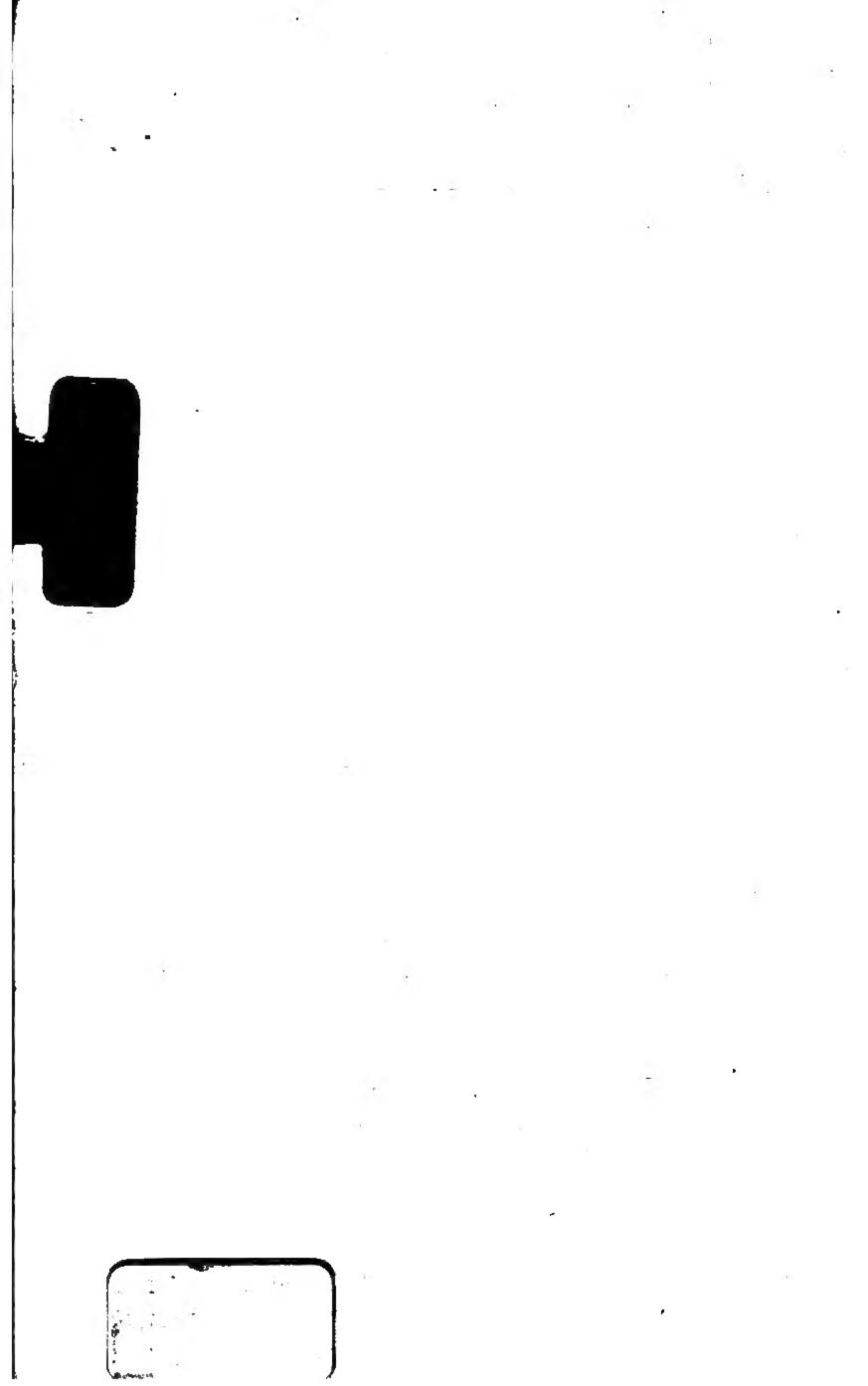

### 118 . \$4 . A3

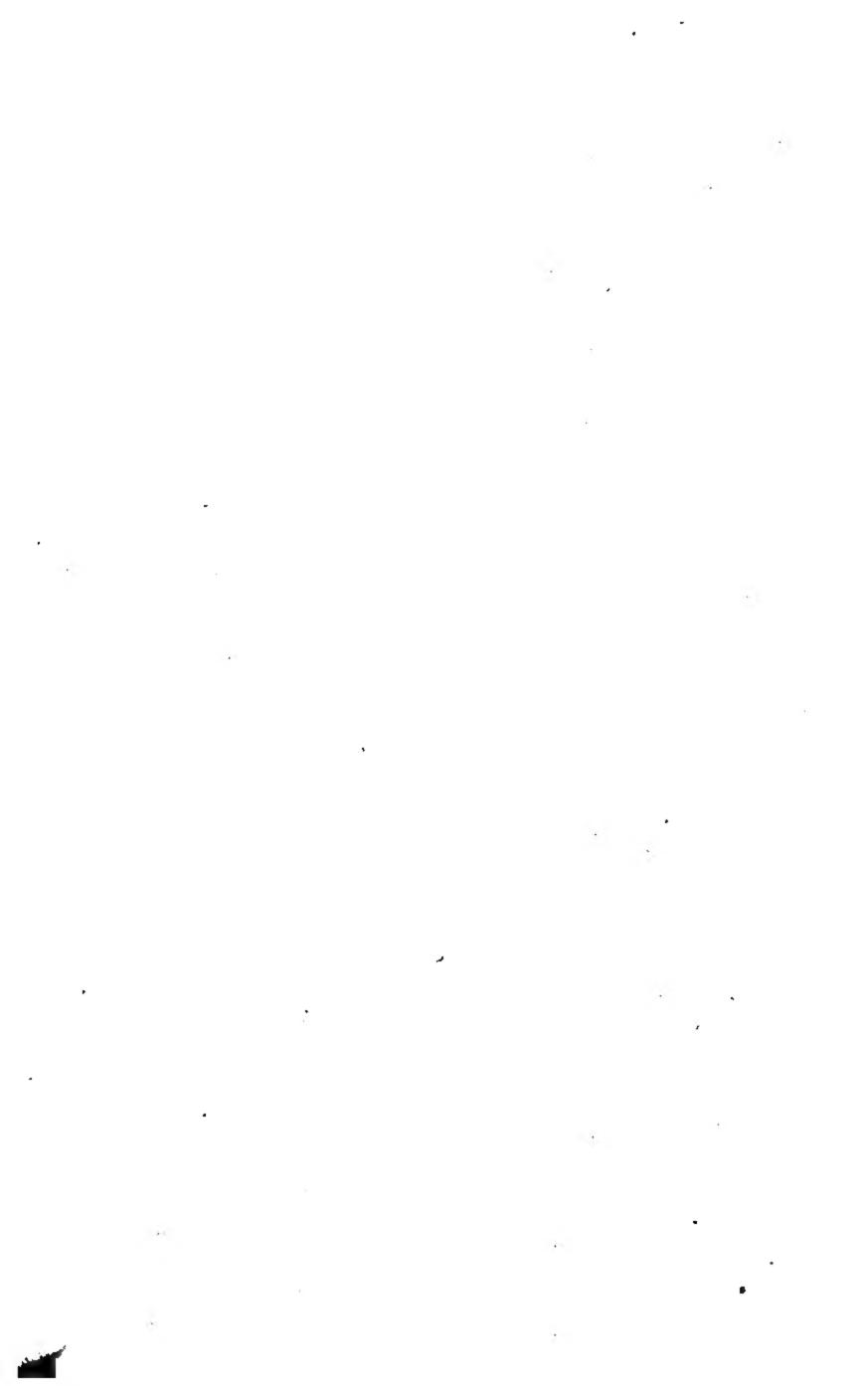

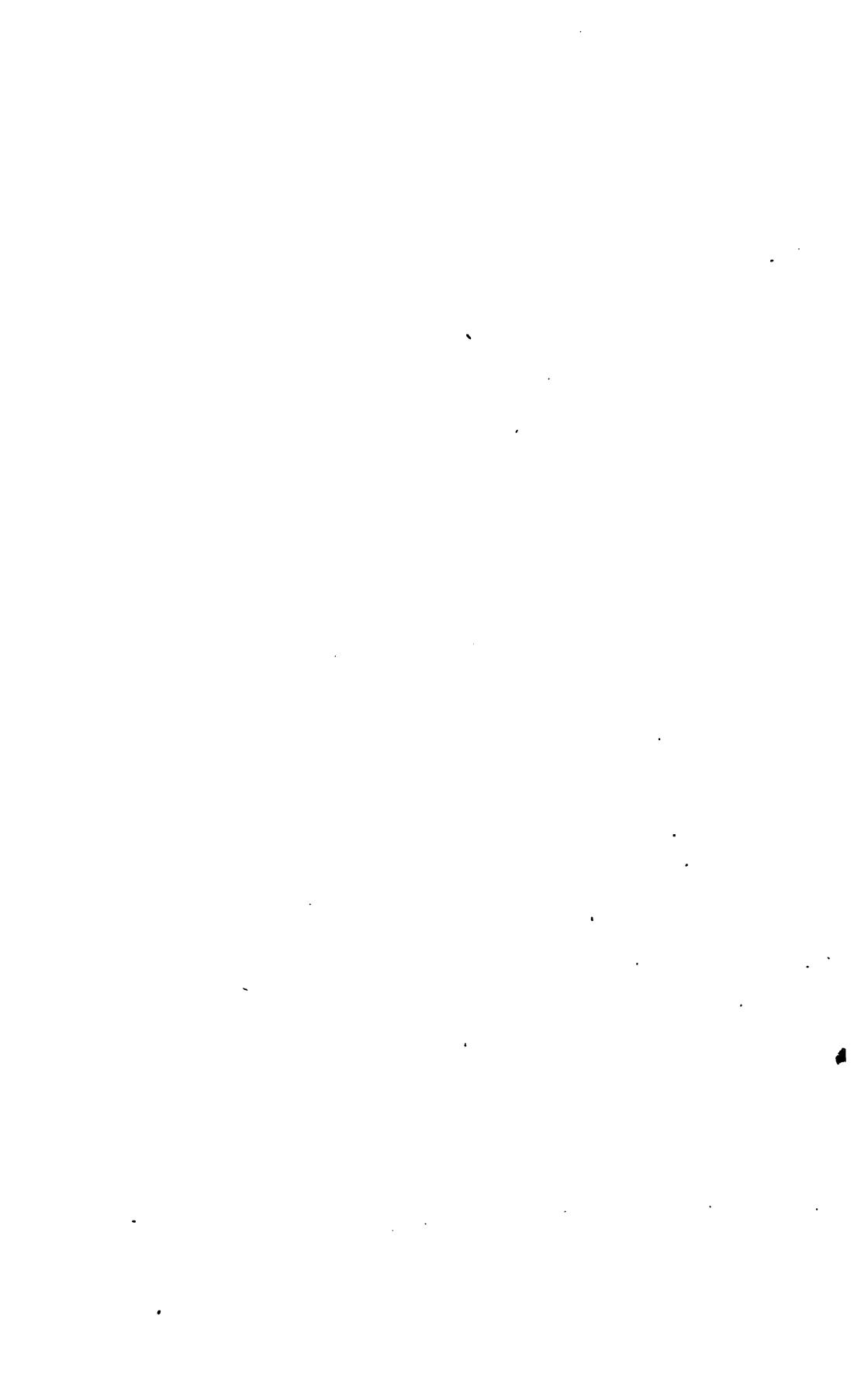

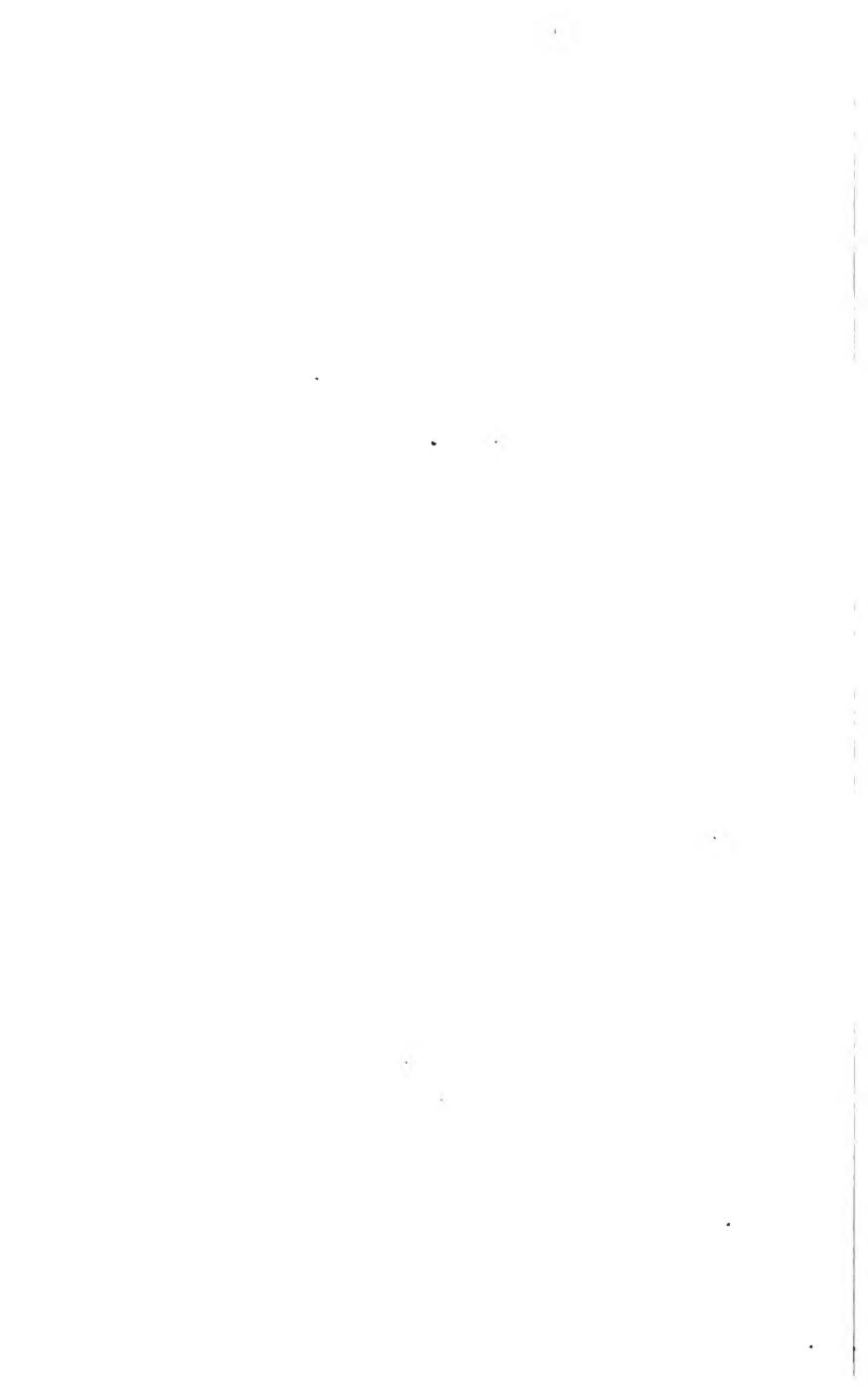

## INVENTAIRE

## ANALYTIQUE ET CHRONOLOGIQUE

DES ARCHIVES

DE LA VILLE DE

SAINT-TROND.

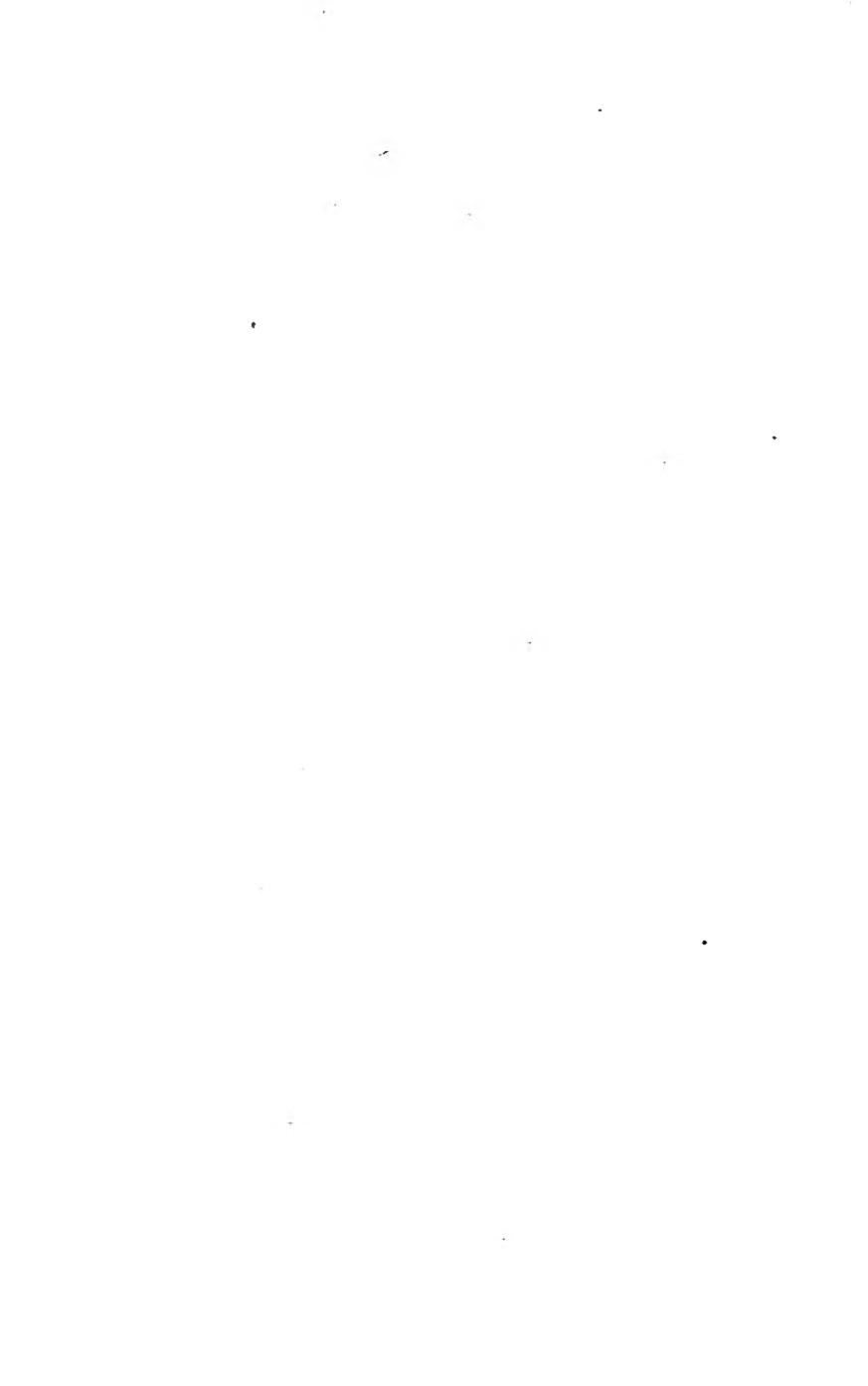

# INVENTAIRE

## ANALYTIQUE ET CHRONOLOGIQUE

DES

## ARCHIVES

DE LA VILLE DE

SAINT-TROND Coches

PAR

FRANÇOIS STRAVEN

DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES

TOME CINQUIÈME.

SAINT-TROND
IMPRIMERIE DE G. MOREAU-SCHOUBERECHTS

1892.



# INVENTAIRE

## ANALYTIQUE ET CHRONOLOGIQUE

## DES ARCHIVES

DE LA VILLE DE

### SAINT-TROND.

La seconde moitié du XVIIe siècle avait été particulièrement désastreuse pour la Principauté de Liége. Depuis 1650 jusqu'en 1654, les troupes lorraines n'avaient cessé de piller et de dévaster le pays dans toutes ses parties, et depuis le moment où la guerre éclata entre la France et la Hollande (1672), les armées de Louis XIV le traversèrent et le foulèrent en tous sens; les Allemands y pénètrèrent à leur tour et y commirent les plus grandes exactions. La paix de Nimègue (septembre 1678), qui consacra la neutralité du territoire liégeois, vint mettre fin à cet état de choses, mais la guerre qui surgit en 1688, entre la France et l'Empire, amena une nouvelle série de malheurs. La ligue de Ratisbonne s'étant formée. l'Empereur somma les Liégeois de s'unir à lui et comme ils refusèrent, invoquant leur neutralité maintenue par le traité de Versailles (9 janvier 1689), la ligue résolut de les y forcer. Les Hollandais vinrent s'établir devant la Cité et menacèrent de la bombarder. Ce fut alors que les Liégeois se déclarèrent contre la France et que s'ouvrit pour eux la période la plus déplorable de leur histoire.

La ville de St-Trond, de même que les autres bonnes villes du pays, fut complètement ruinée pendant cette époque. Sans cesse mise à contribution, tant par l'évêque de Liége que par les Princes étrangers, ses affaires tombèrent dans un délabrement tel que, la tour de l'église de Notre-Dame s'étant écroulée en 1668, on ne parvint plus à la reconstruire. — L'entretien des garnisons qui lui

furent imposées à plusieurs reprises et les travaux de restauration des remparts lui coutèrent ses dernières ressourses. De nouveaux impôts furent frappés, les anciens furent doublés, les revenus publics et jusqu'à ceux des menses des pauvres durent être cédés à des particuliers, pour obtenir les avances des sommes constamment exigées sous menace d'exécution militaire.

Ce qui contribua le plus à la ruine, ce fut l'obstination avec laquelle les ecclésiastiques et les communautés religieuses refusèrent d'intervenir au payement des charges. Par un contrat signé en réunion capitulaire, le 24 décembre 1693, Arnold Colen, doyen du chapitre, Pierre Cartuyvels, curé de béguinage, Anne Vander Borcht, supérieure, Elisabeth Van Aeken, receveur, Jaqueline-Françoise Van Gutscoven et Jeanne Vansoens, de la même communauté de St-Agnès, Jeanne-Cathérine VanVucht, supérieure, Elisabeth de Succa, vice-supérieure, Isabelle van Vucht, procuratrice, Catherine Van Helsfort, Dieudonnée Plompteux, Anne Van Scoenvelt, Jeanne Rycom, Marie Allardin et Catherine vanden Creeft, religieuses du couvent de Stenaert, Gertrude Putseys, prieure et Marie-Catherine Hendrix, procuratrice du couvent de Jérusalem, s'étaient, il est vrai, engagés à intervenir dans les contributions frappées par le magistrat au mois de septembre précédent, mais ils ne tinrent pas leurs promesses et l'on fut obligé de passer contre eux à des mesures de rigeur. — C'est ce qui résulte clairement des actes que nous allons analyser.

1694, 27 mars. — Les bourgmestres et autres délégués chargés de veiller au payement des contributions militaires - voyant que la commanderie de Bernissem, le béguinage de Stagnès, la communauté de Stagnès, le chapitre de Notre-Dame et le couvent de Jérusalem ne font pas déclaration de leurs biens et n'en payent pas les contributions, pas plus que l'impôt frappé sur la bière; considérant, en outre, le besoin pressant dans lequel la ville se trouve, et la voyant menacée d'exécution militaire - donnent ordre au sieur Trimpeneers et au commissaire Pitteurs de prévenir ces retardataires, que si, dans le délai de trois jours, ils ne se conforment pas aux décisions du magistrat, ils seront exécutés sans autre avertissement préalable. (V. Maendachboeck K, p. 211.)

1694, 5 avril. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil viennent d'apprendre, par les bourgeois détenus comme ôtages à Namur, qu'il y a espoir d'obtenir une diminution sur les contributions et les rations militaires, à la condition que la ville paye de suite une somme considérable. Comme suite à cette information, ils avertissent tous les retardataires, qu'ils ont à liquider, dans les vingt-quatre heures, tout ce qu'ils restent devoir, sous peine d'exé-

cution immédiate.—Publié par voie de cloche d'alarme et de cloche banale, à l'endroit ordinaire des publications, en présence des écoutêtes, du bourgmestre Colen, des échevins Hauthem et Tackoen, le même jour vers onze heures du matin.

V. Maendachboeck K, p. 211 vo.

1694, 7 mai. — Le magistrat regrette vivement que certains métiers restent en défaut de signer l'obligation que lui-même a souscrite, la veille, devant le notaire Godefroid Nicolay, obligation qui doit permettre à la ville de payer les arrérages des contributions militaires et de délivrer les bourgeois détenus comme ôtages à Namur. Le texte de cette obligation se trouve affiché à l'Hôtelde-ville et sera publié encore en même temps que les présentes, pour que personne ne puisse prétexter ne pas en avoir eu connaissance. — Par voie de cloche banale et par le crieur public, il sera encore porté à la connaissance d'un chacun, que tous ceux qui s'intéressent au salut de la ville, qu'ils soient hommes de métiers ou particuliers vivant de leur rentes, auront à se présenter avant quatre heures à l'hôtel-de-ville, où un notaire siégera pour recevoir leur adhésion à l'obligation précitée. Cet ordre ne concerne évidemment pas les métiers qui ont déjà signé l'acte. La non-comparution des autres sera considérée comme un refus formel, contre lequel le magistrat proteste le plus énergiquement possible, en déclarant que, si la ville, par suite de ce refus, doit subir une exécution, les récalcitrants seuls en seront rendus responsables.

V. ibid., p. 212.

- N.B. L'obligation dont il s'agit dans cet acte est le contrat passé avec le banquier J. G. Clerx de Liége, pour le payement des contributions militaires exigées par le Roi de France. Les actes analysés plus loin, sous les dates du 7 juillet et du 1 août, nous font connaître la teneur réelle de ce contrat, l'importance des sommes payables et leurs diverses échéances.
- 1694, 22 mai. Grand nombre d'ecclésiastiques et de laïques s'obstinent à refuser le payement de leur quote-part des contributions exigées par les Français. Les exécuteurs trouvent les portes des retardataires fermées et ne peuvent procéder aux saisies des meubles; plusieurs fois ils se sont vu enlever de force les objets emportés comme garantie de payement. Pour obvier à tous ces abus, les bourgmestres et le conseil ordonnent de défoncer les portes, coffres et armoires des récalcitrants et accordent main-forte à l'exécuteur Jean Van Schell, pour procéder avec les dernières rigueurs, partout où ce sera nécessaire, à l'enlèvement des mobiliers saisis et à leur dépôt en lieu sûr. (V. ibid., p. 208 v°).

1694, 15 juin. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil ordonnent à tous les riverains du ruisseau et des cours d'eau, depuis le comisgat jusqu'aux limites de la juridiction de la ville, de faire le curage des eaux et d'en rétablir la largeur réglementaire. Le ruisseau dit Hoechbeeke devra avoir neuf pieds et le Legebeek trois pieds de lit. Le curage devra se faire jusqu'au fond et cela avant le dimanche suivant, sous peine d'amende de trois florins d'or. (V. ibid., p. 209).

1694, 7 juillet. — Pour rembourser au sieur J. G. Clerx, banquier à Liége, la somme qu'il a avancée pour le payement du premier terme des contributions françaises, échu le 25 mai 1694, divers capitaux ont été empruntés à des riches bourgeois.

Le même banquier a encore avancé le deuxième terme, échu le 25 juin et le troisième échu le 5 juillet, termes qui montent ensemble à 5000 livres, et, sur ces 5000 livres, il n'a reçu en remboursement qu'un acompte de 1200 florins, empruntés chez des bourgeois. Dans ces circonstances il est à craindre que le sieur Clerx, non seulement ne voudra pas avancer la somme de 5000 livres qui doit être payée le 25 du mois courant, mais qu'à défaut de payement des arrérages, il agira contre la ville par voie d'exécution militaire. — Le magistrat, réuni pour délibérer sur la situation, décide d'opérer immédiatement la rentrée de tout ce qui reste dû à la caisse communale, ainsi que des contributions de l'année 1694, d'après le projet adopté en 1693. Il ordonne, tant au clergé qu'aux laïques, de liquider immédiatement les cotes qui leur sont imposées, et comme, dans les circonstances périlleuses où l'on se trouve, il est impossible de faire la publication de la décision prise de la manière dont on a coutume de le faire, ordre est donné, aux christoffelmeesters, de la faire connaître chacun dans son quartier, et au supérieur des Frères Cellites, de la communiquer à tous les ecclésiastiques. (V. ibid., p. 210).

- 1694, 25 juillet. Les bourgmestres et le conseil, considérant qu'on a réfugié dans la ville un grand nombre de bestiaux sans en avoir payé l'impôt, ordonnent que la taxe en soit liquidée sans le moindre retard. Pour ceux qui ont été amenés à St-Trond depuis la dernière ordonnance sur la matière, la taxe est fixée à 15 sous par cheval, un schilling par vache et un sou par mouton et par porc. (V. ibid., p. 213).
- 1694, 1 août. Le banquier J. G. Clerx a refusé d'avancer le terme des contributions échu payable à Namur le 25 juillet, la ville lui devant encore environ 800 florins pour ses avances antérieures. Pour le contenter du mieux possible et le déterminer à payer le terme nouvellement échu, le magistrat ordonne à Jean

Croels, collecteur de l'impôt sur la bière, de lui remettre une somme de 100 florins qu'il tenait en caisse à la disposition du sieur Macar, receveur du Prince-Évêque et des États. Entretemps on fera payer immédiatement l'impôt du dernier brassin, pour procurer au plus tôt possible à Jean Croels les sommes dont il a besoin pour liquider avec Macar. V. Maendachboeck K, p. 213 vo.

1694, 6 septembre. — Barbe Swennen, béguine à St-Trond, - par testament devant Libert van Elsrack, prêtre et protonotaire apostolique, - laisse à Jaques Meers, son cousin et à Anne Meers, épouse de Jean van der Meulen, résidant à Rotterdam, à chacun 10 florins de rente, faisant partie d'une rente de 60 florins qu'elle touche sur le corpus de la ville de St-Trond.

V. Copie dans le Documentboeck C, p. 251.

- 1694, 3 octobre (premier dimanche après la St-Michel). Ordo Consulatus pour cette année. Sont nommés bourgmestres Gisbert Gyseleers et Simon Trimpeneers; Conseillers: 1, Hubert Hardiques et Pierre Simons; 2, Bernard vander Borcht et Trudon Van Schoor; 3, Jaques van den Putte et Daniel Wouters; 4, Pierre Colen et l'écuyer de Troostenbergh. (V. Maendachboeck K, p. 214).
- 1694, 8 novembre. L'avocat Swennen est désigné à l'unanimité pour sièger au Vingt-Deux. (V. ibid., p. 215).
- Même date. Charles vanden Hove, menuisier, de son vivant juré des charpentiers, est remplacé dans ces fonctions par Jaques Croels. (V. ibid., p. 215).
- 1694, 19 novembre. L'abbé de St-Trond, le bourgmestre Simon Trimpeneers, Pierre Simons, Jaques Van den Putte, Lambert van Schoor et consorts considérant que la ville ne parvient à trouver nulle part les capitaux nécessaires pour payer les contributions militaires et délivrer ses ôtages offrent d'avancer une somme de 6000 pattacons. Les bourgmestres, échevins et conseil leur cèdent en retour la perception de tous les impôts créés en vue des contributions militaires précitées. (V. ibid., p. 215).
- 1694, 27 décembre. Constitution de la Gilde des Drapiers. Comte des marchands, Ange van Bergen. Délégué (Gulde Heeren) et lieutenant des maréchaux, François Smets et François Vanden Casteel; des pelletiers, Jean Sior et Antoine Vleminx; des boulangers, Jean Bormans et Mathieu van Dinant; des brasseurs, Adrien Roberti et Pierre Van Entbroeck; des bouchers, Barthélémy Van Bergen et François Steynen, fils de François; des drapiers, Adrien Vanden Berck et Henri Croels; des merciers,

Georges Meyer et François vander Boenten; des teinturiers, Michel Snivars et Guillaume Minsen; des tanneurs, André Vos et Gisbert Roelants; des cordonniers, Fréderic Vleminx et Jean Van Ertryck; des tondeurs, Jean Ponsaers et Lambert Heusdens; des charpentiers, Jean-Guillaume Van Tilt et Jaques Croels; des tailleurs, Michel Van Nuys et Mathieu Thielens. (V. ibid., p. 215 v°).

1695, 13 janvier. — Jean Goetmaeckers est nommé juré des maçons, en remplacement de son père Nicolas et prête serment. V. ibid., p. 215.

1695, jeudi, 26 janvier. — Les bourgmestres et le conseil fixent leurs réunions au lundi et au jeudi, à neuf heures et demi. Une fois l'heure sonnée aux deux horloges, le membre non présent à la réunion sera passible d'une amende de cinq sous, sauf en cas de maladie ou d'absence de la ville. (V. ibid., p. 216.)

Même date, — Les mêmes frappent un droit de mesurage sur les grains vendus à St-Trond par des étrangers. Ce droit est fixé à un liard par mesure, peu importe que le grain soit mesuré au marché ou dans des maisons particulières, qu'il soit vendu à des bourgeois ou à des étrangers. (V. ibid., p 216.)

1695, 30 janvier. — Les bourgmestres, conseil, jurés et les douze métiers de la ville de St-Trond, savoir les maréchaux, les pelletiers, les boulangers, les brasseurs, les bouchers, les drapiers, les merciers, les teinturiers, les tanneurs, les cordonniers, les charpentiers et les tailleurs rappellent qu'en l'année 1679, le magistrat, du consentement des deux seigneurs de la ville, avait donné en engagère, pour un terme de quinze ans, cent muids de seigle prélevables sur les revenus des cinq menses des pauvres, et ce sous promesse formelle de restituer les capitaux empruntés sous cette garantie, immédiatement après l'expiration du délai stipulé. Ces quinze années sont écoulées et la date du remboursement se présente pendant cette seconde guerre, au moment où la ville et ses habitants, déclarés ennemis du Roi de France, courent les plus grands dangers, n'ont plus de remparts, se trouvent à la merci de tous les partis et sont devenus tributaires de la France, au point que, pendant les années 1692 et 1693, plusieurs bourgeois, tant ecclésiastiques que laïques, ont été emmenés à Namur et y sont restés pendant deux ans prisonniers, tant dans la ville que dans le château-fort. Par suite de ces circonstances St-Trond'se trouve totalement ruinée et dans l'impossibilité absolue de rembourser les capitaux empruntés. Se voyant cependant assignés en payement et voulant éviter des frais inutiles, les bourgmestres et conseil ont proposé de souscrire aux bailleurs des fonds des rentes

affectées sur le corpus de la ville, calculées à raison de dix florins par muid de seigle. Les créanciers ont accepté cet arrangement à la condition qu'on leur donnera en payement le produit de l'impôt frappe sur le charbon et la houille, et, si la recette ne suffit point, que le receveur communal suppléera le reste de la somme qui leur revient. On souscrit par conséquent :

- 1° à Pierre Clutinx, qui avait avancé 3400 florins pour lesquels ils touchait un intérêt annuel de 20 muids de seigle, une rente annuelle de 200 florins, payable pour la première fois à la Standré prochaine;
- 2° à Henri Hardiques, qui avait avancé 2550 florins pour lesquels il touchait 15 muids de seigle, une rente de 150 florins;
- 3° à Jean van Winde, échevin, ancien bourgmestre et stadthouder de l'abbé de St-Trond, lequel avait compté 2091 florins pour lesquels il touchait 12 muids et 2 mesures de seigle, une rente de 122 florins et 10 sous;
- 4° à Jaques Van Schoor, ancien bourgmestre, représentant seu François Putseys qui avait sourni 2592 florins et 10 sous dont il touchait un intérêt de 15 muids et 2 mesures de seigle, une rente de 152 florins et 10 sous;
- 5° à Paul Colen, pour 573 florins et 15 sous dont il touchait annuellement 3 muids et 3 mesures de seigle, une rente de 33 florins et 15 sous;
- 6° à Égide Strauven, pour 1657 florins et 10 sous dont il avait 9 muids et 6 mesures de seigle, une rente de 97 florins et 10 sous;
- 7° à la veuve de Michel Craybeeck, pour 255 florins comptés par feu son mari et dont elle touchait 1 muid et 4 mesures de seigle, une rente annuelle de 15 florins;
- 8° à Jean Scheyrs, pour 212 florins et 10 sous, dont il touchait 1 muid et 2 mesures de seigle, une rente de 12 florins et 10 sous, et enfin
- 9° à la veuve de Louis Nommerange, demeurant à Aelst, pour une somme de 106 florins et 10 sous, comptés par feu son époux et dont elle avait cinq mesures de seigle, une rente de 6 florins et 5 sous. (V. Copie dans le *Documentboeck D*, p. 314 à 321).
- 1695, lundi, 31 janvier. Jusqu'ici les vins n'ont pas encore été imposés, tandis que tous les autres articles le sont le plus fortement possible. Le magistrat, vu l'anomalie de cet état de choses, frappe un droit de 20 florins par aime de vin de Moselle, d'Espagne, de Vendée ou de France et de brandevin, et un droit de 10 florins par aime de vin du pays et de 8 florins par aime d'hydromel. Ces droits devront être acquittés avant la mise en cave, sous peine de confiscation de la marchandise. Publié le 12 avril 1695.

V. Maendachboeck K, p. 216 vo.

Même date. — Le droit de mesurage des grains est fraudé de toutes sortes de manières. Pour empécher le plus possible les abus de ce genre, le magistrat décide qu'aucun grain, ni autre marchandise quelconque, ne pourrà être vendu, acheté ni marchandé sur la voie publique; il devra venir au marché et y être mis en étaple, sous peine de confiscation. Le vendeur payera un liard par mesure de grain vendu, qu'il soit mesuré au marché ou ailleurs, livré à des bourgeois ou à des étrangers. Avant l'acquittement du droit, les sacs ne pourront être levés de terre pour quitter le marché, ni les chevaux être attelés pour en faire le transport. — Publié le 5 février. (V. ibid., p. 216 v°).

Même date. — Requête des merciers à Son Altesse tendante a obtenir que les droits à payer, pour l'acquisition de leur métier, soient portés de 12 florins à 25 pour les natifs de St-Trond et de 24 florins à 50 pour les étrangers.

Prince Serenissime, Remonstrent en deu respect et soubmission les doyen, deputez et autres compagnons du mestier des merciers de votre ville de St-Trond, comment que le dit métier, a moins de promptet convenable remede, vat estre ruine et reduit a neant, pour la perte de leurs rentes, a raison de la guerre presente, les grosses charges qu'ils doibvent payer annuellement, la multitude des bouticques, que produit le peu de droits que l'on paye pour l'acquiesce de ce mestier, s'empeschant par ainsi l'un l'autre de traficquer et gaigner que parce que plusieurs qui ont acquis le dit mestier, sans pourtant l'exercer ny contribuer aux charges, se présument de iouyr des privileges d'icelluy mestier en achaptant les marchandises a plus bas prix que ne le peuvent faire les autres bourgeois, et enfin parce que plusieurs personnes osent entreprendre de vendre et debitter des marchandises sans avoir meme acquis le dit mestier; dont pour prevenir a cette imminente ruine et pour que les remonstrants puissent trouver le moyen de subsister et porter le fardeau de leurs charges, ils se prosternent aux pieds de vostre Altesse Serenissime et Electorale, la suppliants tres humblement par sa clemence, et soigne paternelles d'estre servie de leurs octroyer la puissance de rehausser les dits droits d'acquiesce dudit mestier et de faire payer par ceulx qui viendront doresnavant a l'achapter, savoir comme les bourgeois natiffs ne souloient cy devant payer que douze florins de Brabant et les estrangers 24 florins, Iceulx bourgeois, oultre les aultres petits droits ordinairs deverront payer vingt cinq florins de Brabant et les estrangers ciuquante florins. Le mesme entendeu aussy des estrangers qui viendront acquerir la Bourgeoisie en espousant des filles de Bourgeois, lesquels ne sont pas du mestier, conformement a leur reglement moderne et ordonnance leur accordée en l'an 1599, pareille rehausse ayant aussy este accordee en l'an 1669 et 1670 respectivement aux mestiers des tailleurs, boulangers et cordonniers, comme aussy a celluy des brasseurs, lesquel estant aussy auparavant a douze florins pour un bourgeois et a 24 florins pour un estranger, at esté rehaussé en an 1668 a 50 florins pour un bourgeois et a 100 florins pour un estranger.

En oultre, comme l'on voit glisser divers aultres abus et fraudes a la ruine dudit mestier, les remonstrants supplient aussy très humblement votre Sérénité Electorale, d'avoir la bonté d'ordonner et regler que dores-navant personne ne poudra vendre ny debiter aucune chose a quelques Bourgeois ou particuliers nestant du mestier, ne soit qu'il ayt non seule-ment achapte le dit mestier et paye entierement les droits, mais aussy qu'il l'exerce actuellement conformement a la disposition du droit et de la raison naturelle dictantes: quod is qui non exercet artem quamvis sit receptus in matriculum illius artis, non debeat gaudere privilegiis artis. Cap. 55 de reg. iur: 10, 6, l. 10 ff. eod. Gail. 1. 2, obs. 118, n. 10.

Le tous soub peine et amende de trois florins d'or et fraix de la procedure a encourir ipso facto a chaque fois de contravention, et a recouvrer avec prompte et parate exécution par saisie et adiudication tant des marchandises qu'autres meubles, actions et credits des contraventeurs ou telles que vostre Serenité Electorale trouverat convenir, quoy faisant etc. (Estoit soubsigné:) Quintin Bartholeyns, pour les suppliants.

Teneur de l'apostille: Son Altesse Serenissime Electorale ordonne que la presente soit communiquée aux bourguemaitres de sa ville de St-Trond pour advis. Donné au Conseil de Sa dite Altesse 31 de l'an 1695. (Estoit vidimé:) Duras, (et scellé du sceau de sa ditte Altesse en hostie rouge et soubsigné:) G. M. Sacré. — Quintin Bartholeyns, notaire par cop. subs. (V. Carton B, Liasse 1695, n° 1).

1895, lundi, 7 février. — Les bourgmestres et le conseil observent que la ville perd souvent ses accises par suite de la dispotion accordant aux brasseurs délai de paiement des droits du brassin jusqu'à la fabrication du brassin suivant. Il est par conséquent ordonné à Jean Croels, collecteur de l'impôt, de faire payer le droit immédiatement après que la bière sera brassée et d'exiger l'impôt complet alors qu'elle sera encore sur la cuve. Pour les bières vendues hors de la juridiction de la ville, on en déduira les droits sur ceux du brassin suivant.

V. Maendachboeck K, p. 217.

Même date. — Feu Henri Van den Creeft, de son vivant échevin de St-Trond, avait emprunté au commissaire Pitteurs, au denier seize, un capital de 2000 florins de Brabant, qu'il avait bien voulu avancer au magistrat pour sauver la ville dans le plus extrème besoin. Les intérêts de cette somme n'ayant pas été servis, la veuve Van den Creeft vient d'être poursuivie et condamnée au payement. La ville n'a pas des fonds suffisants pour lui liquider les intérêts échus, beaucoup moins pour rembourser le capital. Les bourgmestres et le conseil lui abandonnent donc le produit du droit de pesage des moutures; les collecteurs de ce droit sont chargés de compter toutes les semaines leur recette entre les mains de la créancière, jusqu'au jour où le capital et les intérêts échus seront intégralement remboursés et payés. (V. ibid., p. 217).

1695, mardi, 8 mars. — Les bourgmestres et le conseil avaient pris à ferme de l'évêque la perception de l'impôt sur le malt, moyennant une somme de 8600 florins; mais ils ne parviennent pas à trouver l'argent nécessaire pour, selon conditions faites, avancer le tiers convenu. Le sieur Macar, receveur des États, est venu la veille avec quelques huissiers pour exécuter la ville; il a arrêté et emmené à Liége le sieur Jean Croels, collecteur de l'impôt en question; de plus il se propose de faire une nouvelle adjudication de l'impôt aux frais de la ville. — Pour rémédier à tout cela les bourgmestres et le conseil décident de s'associer pour la perception avec Jean Van Heysselt, à la condition qu'il avance immédiatement une somme de 1000 florins. Van Heysselt accepte la proposition. (V. Maendachboech K, p. 217 v°).

1695, jeudi, 10 mars. — Les mêmes apprennent par Jean Croels, maintenu en arrêt à Waremme, que le sieur Macar se trouve à Liège et y restera encore plusieurs jours, et qu'il est nécessaire d'envoyer un délégué, pour traiter avec lui. Ils députent le bourgmestre Trimpeneers pour se rendre immédiatement à Liège. V. ibid., p. 217 v°.

1695, 13 mars. — Henri Putseys surroge Henri Motmans, chanoine de Notre-Dame, représentant son beau frère, Pierre Houbrechts de Houppertingen, dans ses droits sur une rente de 13 florins par an et sur la somme de 26 florins de rente échue. Cette rente était due à Putseys à titre d'emphytéose sur une maison avec dépendances sise à Zepperen et appartenant à Thomas Schurmans, maison que M. Loyens, époux de Florence van den Creeft, venait de saisir en vertu d'un jugement rendu en sa faveur contre la ville de St-Trond dont il était créancier. La surrogation précitée se fait moyennant une somme de 650 florins payés comptant, dont l'acquéreur pourra se faire rembourser par la ville. — Acte reçu par G. M. Nicolai, notaire à St-Trond, en présence de Chrétien Van Schoer et Gilles Schoepen, témoins à ce requis.

V. Carton B, Liasse 1695, nº 2.

1695, 8 avril. — Les bourgmestres et le conseil juré de la ville de St-Trond surrogent le métier des brasseurs dans leur droit de perception de l'impôt sur le malt. Les conditions de cette surrogation sont les suivantes : 1° Le métier des brasseurs payera comptant à la ville 900 florins de Brabant et restituera les 1600 florins que la ville a payés comme premier acompte, conformément aux conditions de l'arrentement, en outre, il versera immédiatement, à la caisse de la ville, le tiers qui lui revient dans le produit de l'impôt pour le premier terme; les deux autres tiers devront être versés aux termes respectifs de leur échéance; 2° la

ville, de son côté, devra compte au métier de toute la bière brassée et de la quantité des tonnes faites depuis le 2 janvier dernier, et laissera défalquer sur les sommes précitées le produit de l'impôt de ces bières compté à raison de 25 sous la tonne; 3° le métier des brasseurs devra, à ses frais, lever la commission de l'arrentement, s'entendre avec le sieur Macar au sujet de la somme qui reste due sur le premier tiers de l'impôt et payer les termes suivants de l'arrentement aux dates fixées, de manière que la ville n'ait aucune difficulté à cet égard; 4° le métier ne pourra exiger l'impôt qu'à raison de 25 sous ou de 30 sous par aime, mesure de St-Trond, d'après la base sur laquelle l'impôt à été imposé. La convention est passée avec Jean Van Aerteryck, doyen, Nicolas Heeren, conseiller, et Louis Strauven, juré du métier des brasseurs.

V. ibid., p. 218 vo.

1695, lundi, 11 avril. — Les seigneurs de la ville s'expliquent au sujet de l'impôt frappé sur les bêtes vendues en ville ou dans sa juridiction. — Il est d'ancienne coutume que toutes les bêtes, quelles qu'elles soient, sont soumises au droit imposé, peu importe où s'en fasse la vente, dans la ville ou hors ville dans les limites de la juridiction, dans des maisons ou au marché, aux jours ordinaires ou aux jours de marché. Une amende de trois florins d'or sera encourue par quiconque exportera hors ville ou hors de la juridiction des bêtes dont le droit de vente n'aura pas été acquitté; de plus, les bêtes elles-mêmes, ou leur valeur en espèces, seront saisies en cas de contravention. (V. ibid., p. 219).

Même date. — Les mêmes portent à la connaissance du public que les contributions de 1695 seront exigibles dans le courant du mois. — Publié le 12 avril 1695. (V. ibid., p. 219).

1695, lundi, 16 mai. — Les écoutêtes, échevins et conseil, - en l'absence des bourgmestres Gyseleers, malade, et Trimpeneers, délégué à Liége, - prennent connaissance d'un message apporté de Namur par Henri Martini. — La ville sera exécutée militairement, si on ne soigne immédiatement le remboursement de 500 pattacons, que le comte de Frésin a bien voulu remettre au chanoine Motmans pour le payement des contributions imposées par le roi de France. — Il est décidé de s'occuper immédiatement de cette affaire et de prier le banquier J. G. Clerx de vouloir bien faire l'avance de la somme en question. (V. ibid., p. 219 v°).

1695, jeudi, 26 mai. — L'avocat Macar, receveur des États, nenace d'exécution, si les arrérages, tels que son compte les étalit, ne sont servis sans délai. Les bourgmestres et le conseil, ne ouvant se procurer instantanément la somme nécessaire pour

effectuer le payement, cèdent la perception de l'impôt sur la bière au métier des brasseurs, jusqu'au jour où la ville lui aura remboursé le capital que le métier voudra bien lui avancer en ce moment critique. V. Maendachboeck K, 1º 219 v°.

- 1695, Jeudi, 16 juin. Les bourgmestres de la ville sont assignés personnellement, devant divers juges, au sujet des exécutions faites à la ferme de Bernissem, au couvent de Jérusalem, au couvent de St-Jean et chez l'avocat Colen, pour défaut de payement des contributions militaires. Le magistrat assemblé à ce sujet, décide que tous les frais que les bourgmestres devront subir de ce chef, leur seront intégralement remboursés. (V. ib., p. 220).
- 1695, lundi, 11 juillet. A dater des présentes le maître du comptoir Heusdens ne fera plus d'autre payement que celui des gages revenant aux membres du magistrat, à leurs subalternes et aux employés du comptoir. (V. ibid., p. 220).
- 1695, lundi. 1 août. Les Seigneurs de la ville vu la baisse notable du prix des grains, fixent le prix de la bière à 3 sous le pot. V. ibid., p. 220 v°.
- 1695, lundi, 29 août. Le sieur Macar, receveur des États, a exécuté la ville, il y a huit jours à peine, et exige payement intégral des arrérages avant le jeudi suivant, sinon il fera enlever tous les chevaux qui se trouvent à St-Trond, le lundi suivant. Les bourgmestres et le conseil, pour parer à la situation, ordonnent le payement immédiat du dixième denier et de la taxe personnelle par anticipation pour trois mois et la liquidation de tous les arrérages. Si, par défaut de payement, l'exécution comminée a lieu, elle se fera contre les retardataires seuls. (V. ibid., p. 221 v°).
- 1695, mardi, 30 août. Les bourgmestres et le conseil sont assignés par le sieur J. G. Clerx, banquier à Liège, en exécution du contrat passé au sujet des avances des contributions militaires. Ils ont donc fait convoquer en séance le magistrat et le clergé, dont le curé du béguinage seul a comparu. Par suite de l'absence des autres ecclésiastiques aucune décision ne peut être prise.

V. ibid., p. 221 vo.

1695, mardi, 13 septembre. — Le receveur des États, Macar, menace de nouveau d'exécution militaire, si les arrérages des taxes et des impôts ne sont liquidés avant le vendredi suivant. La bourgeoisie est donc avertie qu'elle a à payer, dans les vingt-quatre heures, le second sémestre de la taxe personnelle et le bondergeld de l'année courante. (V. ibid., p. 222).

1695, 20 septembre. — Le magistrat, - vu la misère où se trouve la ville par suite des guerres continuelles et le préjudice considérable que la foire franche de St-Michel causerait aux accises communales - demande à Maur Vander Heyden, abbé de St-Trond, que cette foire n'ait pas lieu cette année. L'abbé accueille favorablement la requête.

Den overgrooten noodt waer in uwer Hooghweerden stadt van St-Truyden haer gestelt vindt door den continuelen oorlogh, ende de uyterste miserie haerder inwoonders synde aen uwe Hoogw. genoeghsam bekendt, als oock de schaede ende intrest die uwe voorschreve stadt in haere accysen ende imposten by den jaermerkt St-Michiels foire compt te lyden, vinden die borgemeesteren ende magistraet uwer voorscreven stadt hen verobligeert komen te acquitteren van honne plicht, biddende seer oodtmoedelyck uwe Hooghwerden gelieven gedient te wesen den selven aanstaende jaermerkt te schorsen, welck doende etc. (Was onderteekend): J. R. Stas, de mandato spt.

APOSTILLE: Schortsen by dese den jaermerckt van St. Michiels voor desen jaere alleen ende sonder consequentie. Gegeven onder ons handteecken ende zegel desen 20 septembris 1695. Was onderteekent: Maurus, en daer onder den zegel van Z. H. in roodt lack. Quod attestor: H. Loyens, secretarius. (V. Carton B, Liasse 1695, nº 3).

1695, jeudi, 22 septembre. — Le magistrat - vu la baisse du prix des grains - fixe le prix de la bière à trois sous le pot. — Publié le 19 octobre. (V. Maendachboeck K, 222 v°).

Même date. — Bourinx, ancien bourgmestre, Hennuyer, Stas et autres, qui ont été emmenés comme ôtages à Namur et y sont restés longtemps prisonniers au château-fort et dans la ville, réclament l'indemnité leur due de ce chef. Il est décidé que, de même que les ôtages de Tongres, ceux de St-Trond seront dédommagés de leurs frais, pertes et misères, à raison de six florins par jour de détention, mais sur ces sommes seront défalquées celles qu'ils ont déjà touchées pendant leur séjour à Namur. (V. ibid., p. 222 v°).

Même date. — Les revenus du comptoir de la ville ne suffisant pour le moment pas au payement des employés et du secrétaire, il est ordonné, au collecteur de l'impôt sur la bière, de faire immédiatement le versement de ce qu'il doit. (V. ibid., p. 223).

1695, vendredi, 30 septembre. — Séance extraordinaire. — Dans la matinée de ce jour les bourgmestres avaient été mandés à l'abbaye, par le comte de Fresin. Le comte avait démandé remboursement immédiat d'une somme de 500 pattacons par lui avancés et que le chanoine Motmans avait payés à Namur, pour les contributions militaires réclamées à la ville de St-Trond par le Roi de France. — Les bourgmestres ont donc convoqué le magis-

trat et les membres du clergé, mais ces derniers n'ont pas comparu. En leur absence, - considérant, d'une part, que cette somme, réclamée par le comte, figurait au compte Clerx comme ayant été payée par le clergé, et d'autre part, que le produit de tous les impôts en vigueur avait été donné en garantie au banquier Clerx pour le remboursement de ses avances; que, par suité, il devient impossible de rembourser promptement les 500 pattacons réclamés, — le magistrat décide de prier le comte de Frésin de vouloir bien attendre jusqu'au moment où le sieur Clerx sera remboursé, lui promettant, pour alors, payement intégral du capital et des intérêts; il se réserve, en outre, son droit de recours contre le clergé, au crédit duquel la somme a été portée comme payée.

V. ibid., p. 223 vo.

- 1695, 2 octobre. Ordo consulatus: bourgmestres, Mathieu Bellis et messire Guillaume Van den Dweye; conseillers: 1, Bernard Vander Borcht et Trudon Van Schoor; 2, Jaques Van der Putte et Daniel Wouters; 3, Pierre Colen et Henri Menten; 4, Trudon-Hubert Van Winde et Libert Pauli. (V. Maendachb. K, p. 224).
- 1695, 19 octobre. Cri du péron défendant sous peine d'amende de trois florins à la première contravention, de six florins en cas de récidive et de peines arbitraires en cas de seconde récidive: a) aux boulangers: de vendre le pain, soit noir soit blanc, plus cher, aux soldats et officiers en garnison dans la ville, qu'ils ne le vendent aux bourgeois; b) aux brasseurs, de vendre la bière plus cher que trois sous le pot. En outre, il est ordonné aux boulangers, de régler leur prix suivant celui des grains, de faire leur pain conformément à l'avis des jurés qui feront chaque semaine la visite des boulangeries, et, afin de pouvoir servir le public comme il le désire, de faire des pains à quatre sous et à huit sous, du poids fixé par les jurés.

V. Carton B, liasse 1695, no 4.

- 1695, jeudi, 15 décembre. Les bourgmestres et le conseil, considérant l'âge avancé du sieur Loyens, médecin de la ville, ainsi que les grands services rendus gratuitement par le docteur Smeers pendant la récente période de maladie contagieuse (buick-loop), nomment ce dernier pour succéder, comme médecin de la ville, au docteur Loyens, quand celui-ci viendra soit à mourir, soit à résigner ces fonctions. (V. Maendachboek K, p. 225.)
- 1695, 27 décembre. Gilde des drapiers. Comte des marchands: Adrien Van den Berghe; délégué et lieutenant des maréchaux, Étienne van St-Jans et Pierre van der Casteelen; des pelletiers, Lambert Bellenrox et Guillaume Bollin, junior; des

bouchers, Mathieu van Dionant et François Bormans; des brasseurs, Renier Van Herck et François Simons; des bouchers, Mathieu Vanham et François Stynen, fils de François; des drapiers, Antoine Witten et Henri Crools; des merciers, André Van Ceulen et Henri Van Mieghem; des teinturiers, Guillaume Minsen et Jean Meys; des tanneurs, Jaques Minsen et Gisbert Roelants; des cordonniers, Guillaume Simons et Guillaume Minsen, fils de Guillaume; des tondeurs, Jean-François Ellebrechts et Gérard Blommen; des charpentiers, Paul Beckers et Guillaume Menten; des tailleurs (heeren van Milaenen) Mathieu Thielens et Walther Aerts, fils de H. Aerts. (V. ibid., p. 225 v°).

1696, vendredi, 9 mars. — Le magistrat - considérant qu'il se fait dans la ville un commerce important de peaux de bœuf, de taureau et de vache, peaux qu'on exporte sans en payer aucun droit, tandis que les peaux de veau et de mouton sont imposées; considérant, en outre, le pressant besoin dans lequel la ville se trouve, - frappe sur le trafic des peaux une contribution de deux liards par livre de peau séchée de taureau, de bœuf, de vache, ou d'autre bête à corne, et d'un liard par livre de peau non séchée. Cette taxe sera payable par l'acheteur, qui ne pourra emporter ni exporter la marchandise avant payement, sous peine de confiscation et d'une amende de dix florins d'or. — Les peaux de mouton et de veau couvertes du poil ou de la laine, qu'elles soient grandes ou petites, payeront un sou la pièce, comprise dans cette taxe l'ancienne accise de deux liards et un eygemenneken. — Les peaux tannées hors ville, mais y importées pour le débit, ne payeront plus par pièce mais par livre, savoir une taxe d'un sou par livre de cuir, conformément au recès du 14 juin 1677. Elles devront être pesées à la balance de la halle et ne pourront être déchargées ni livrées sans déclaration préalable au comptoir de la ville, sous peine de confiscation et de l'amende stipulée ci-dessus. — Publié le 5 mai. (V. ibid., p. 226).

Même date. — Malgré les publications antérieures, les marchands et charretiers étrangers déchargent les marchandises qu'ils emmènent dans la ville, sans les déclarer au comptoir et sans en acquitter la taxe. Pour obvier à cet abus, il est désormais défendu, aux négociants de la ville, de recevoir pareilles marchandises, s'il ne leur est prouvé par une quittance en règle que l'impôt en a été acquitté. Toute contravention à ce point sera passible d'une amende de dix florins d'or et de confiscation de la marchandise. — Publié le 5 mai. (V. ibid., p. 226 v°).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil décident que le produit de l'impôt sur les cuirs servira au remboursement de la rente des Pères Carmes. (V. ibid., p. 227).

- 1696, samedi, 10 mars. Le magistrat ordonne que tous les contribuables payeront, dans le délai de huit jours, outre leurs arrérages, la moitié de la taxe personnelle et du dixième denier leur imposés pour l'année courante. (V. ibid., p. 227 v°).
- 1696, vendredi, 16 mars. Une compagnie de dragons est arrivée dans la ville en exécution, pour défaut de payement des rations exigées par le Prince-Evêque de Liége. Le sieur Magin, lieutenant-gouverneur du château de Stockhem et receveur de ces rations, fait savoir que, sur les 24000 imposées par édit du Prince, une diminution d'un tiers seulement a été accordée; la ville doit encore payer, tout en tenant compte de cette diminution, une somme de 12000 florins. Ce payement lui est impossible, les contributions établies ne suffisant pas à la liquidation des charges ordinaires; l'exécution est donc inévitable. Dans ces circonstances, le magistrat, ne trouvant aucune nouvelle taxe à établir, décide de demander aux seigneurs de la ville l'autorisation de majorer les impôts existants déjà. (V. ibid., p. 227 v°).
- 1696, 16 avril. Depuis le 1 avril deux régiments d'infanterie ont quitté la ville. Les bourgeois qui ont dû les loger en sont donc débarassés, tandis que les autres continuent à devoir loger la cavalerie. Pour équilibrer les charges et procurer quelque sou-lagement à la ville, le magistrat ordonne que ceux qui ont logé l'infanterie, payeront à la caisse communale une taxe hebdomadaire de cinq sous par officier et soldat et ce à partir du 1 avril dernier. (V. ibid., p. 228).
- 1896, vendredi. 4 mai. Le magistrat ordonne que les bières fournies, par les brasseurs ou marchands de bière, aux troupes cantonnées dans la ville ou aux environs, payeront l'accise pleine, et entière sans réduction aucune. (V. ibid., p. 228 v°).
- Même date. Renouvellement des ordonnances du 7 août 1684 et du 31 janvier 1695. (V. t. IV, p. 467 et plus haut p. 11 & 12). V. ibid., 6 228 vo.
- Même date. Les bourgmestres et conseil ordonnent que tous les grains amenés dans la ville devront, non seulement être exposés en étaple, mais venir au marché immédiatement après leur entrée en ville. (V. ibid., p. 228 v°).
- 1696, lundi, 21 mai. Le magistrat décidé de faire publier à nouveau le règlement sur la garde communale en date du 20 mars 1674. (V. t. IV, p. 270). Le battement du tambour est supprimé, mais, au signal de la cloche donné par le garde de jour,

chacun devra se rendre en armes à telle porte de la ville où l'on signale l'approche de troupes. — Publié le 22 mai. (V. ib., p. 229.)

1696, vendredi, 15 juin. — Le 13 courant un détachement de Français s'est présenté pour exécuter la ville pour défaut de payement des charges militaires. Le magistrat à dû signer une promesse de faire traiter dans les dix jours chez le sieur de Borion (!), receveur des contributions à Dinant. — Pour éviter tout péril subséquent, on décide donc de prier le sieur Jean Clerx, banquier à Liége, de faire compter immédiatement à Dinant une somme de 500 pattacons, et une pareille somme dans un délai à déterminer ultérieurement. Les impôts établis resteront engagés, pour garantie du dit Clerx, jusqu'au jour où il sera remboursé des 6000 florins avancés antérieurement et de la nouvelle avance de ce jour. (V. ibid., p. 229),

1696, mardi, 14 août. — Le besoin où se trouve la ville devient de jour en jour plus pressant, les menaces d'exécution se succédant sans interruption. Il est donc ordonné, à tous les contribuables de de la ville et de la juridiction, de payer, dans la huitaine, leurs contributions de l'année courante et tous leurs arrérages. Si une exécution a lieu, ce sera aux retardataires qu'on s'en prendra pour les frais et dommages qui en résulteront. (V. ibid., p. 230 v).

1696, jeudi. 23 août. — Le magistrat, par voie de cloche banale, déclare exécutables tous ceux qui n'ont pas, à la date de ce jour, acquitté leurs contributions conformément à l'ordonnance précédente. (V. ibid., p. 23).

1696, vendredi, 14 septembre. — Des huissiers viennent d'arriver à St-Trond, pour exécuter la ville à la requête de l'Evêque et des États du Pays, pour défaut du payement des tailles. Il faut absolument trouver des fonds pour éviter le désastre. Il est donc ordonné, à tous les habitants de la ville et de la juridiction, de payer, dans les vingt-quatre heures à dater de la publication des présentes, tout ce qui est dû du chef de bondergeld, dixième denier et taxe personnelle. Les retardataires seuls seront responsables de l'exécution qui est imminente. Le magistrat fera collecter à domicile les sommes dues. — Publié le même jour.

V. ibid., p. 231 v°.

696, jeudi, 20 septembre. — Les Pères Carmes, représentant le commissaire Honlet, ne cessent de poursuivre la ville et les irgeois qui se sont portés caution pour elle, en payement des érêts d'une rente créée en 1688 et d'une autre de 200 florins nuise, par le dit Honlet, des héritiers de seu l'échevin Denis Van

den Edelbampt. Pour faire cesser ces poursuites, les bourgmestres et le conseil décident de prélever sur le produit des accises de la bière, tous les trois mois, une somme de 600 florins jusqu'au jour du payement intégral des arrérages. (V. ibid., p. 232).

1696, 22 septembre. — Maur Vanderheyden, abbé de St-Trond, abolit, pour cette année, la foire de St-Michel, tout en spécifiant certaines conditions défendant l'arrestation des marchands qui s'y rendront.

Maurus Vander Heyden, door die gratie Godts en des h. Apostolycken Stoel van Romen prelaet des moensters ende Heere der stadt St-Truyden etc. Allen den ghene die dese sullen sien oft hoeren lesen, saluyt. Alsoe ons scriftelyck verthoont is van wegens die borgermeesters onser stadt voorscreven dat wy souden willen schortsen onsen foir: Soo ist dat wy voor desen reyse ende sonder tselve te trecken in eenige consequencie, hebben ten versueck voorscreven den selven onsen foir geschorst ende gemaeticht in vueghen en manieren naevolghende, te weten dat nyemant wie het sy, van buyten hier comende, binnen die vyfthien daghen naer date deser onser schortsinge, en sal meughen gecommert oft gearresteert worden, het sy dat hy in synen eyghen naem oft in den naem syner gemeynte is verwonnen; ter contrarie sal gedurende den tydt voorscreven vry en loss meughen naer onse stadt comen ende wederkeeren, sonder in eenigher manieren te konnen oft meughen aengehouden worden uyt crachte van verwintenisse. Bevelen oversulx aen onsen scoltus en een ieder die het saude meughen aenghaen sich hier nae te reguleeren, dese te doen ter gewoenlycker plaetsen te publiceeren ende in hoeden van wette leggen. Want sulcx onssen ernstighen wille is. Gegeven in onsse stadt ende moenster van St-Truyden onder onse gewoonelycke zegel en handteeken desen 22 septembris 1696. — Publicatum 22 septembris 1696. — (Signé:) Maurus, abt.

V. Carton B, Liasse 1696, nº 1. — Original sur papier au cachet de l'abbé.

- 1696, 30 septembre. Ordo consulatus. Bourgmestres: Jean-Richard Stas et Jean Simons; Conseillers: 1, Jaques Vanden Putte et Daniel Woeters; 2, Pierre Colen et Henri Menten; 3, Trudon-Hubert Van Winde et Libert Pauly; 4, Henri Vander Hagen et Henri-Bonaventure van Staden. (V. ibid., p. 233).
- 1696, lundi, 8 octobre. Les seigneurs de la ville considérant la cherté du houblon et du froment décident que la bonne bière sera vendue à quatorze liards le pot, à partir du samedi qui suivra la date de publication des présentes. En outre, comme le magistrat, par suite de la baisse du prix des bières, avait suspendu partiellement le payement de l'impôt jusqu'à décision ultérieure du contraire, il est ordonné qu'à partir de la publication des présentes, l'aime de bière, payera, outre la taxe courante, une

nouvelle taxe de dix sous, sans aucune exception quelconque pour la marchandise livrée hors de la juridiction de la ville. — Publié le même jour. (V. ibid, p. 233 v°).

1696, jeudi, 18 octobre. — Le magistrat a fait tout ce qui lui a été possible pour trouver les écuries nécessaires à la cavalerie imposée à la ville pour y rester en garnison pendant la période d'hiver. Il y a des habitants qui ont des écuries où ils pourront recevoir des chevaux, mais il n'est pas juste que ces habitants subissent des charges plus grandes que ceux qui n'ont pas d'écuries. Pour équilibrer ces charges, il est donc ordonné que ceux qui ne peuvent pas tenir des chevaux, logeront les hommes qu'on leur enverra et de plus, chercheront place et payeront ailleurs pour les chevaux. La taxe par cheval est fixée à un sou de Brabant par jour et nuit, et dans ce prix seront compris l'avoine, le foin et la paille dont les chevaux auront besoin. — Publié le même jour. (V. ibid., p. 234).

1696, mardi, 20 novembre, 2 heures de relevee. — Le receveur Macar vient de faire avertir les bourgmestres, par un de ses huissiers, qu'à défaut de payement des taxes, la ville sera impitoyablement exécutée. A la suite de cette nouvelle, les écoutêtes, échevins et conseillers ont été convoqués d'urgence. L'écoutête de Tornaco, les échevins Vander Borcht et Hauthem, et le conseiller Daniel Wauters ayant seuls comparu, aucune décision ne peut-être prise. Les bourgmestres protestent contre l'absence des autres membres du magistrat, se déclarant irresponsables des exécutions que la ville pourra avoir à subir. (V. ibid., p. 234 v°)

1696. samedi, 24 novembre. — Depuis six ou sept mois déjà on a constaté que les impôts ordinaires ne suffisent plus au payement des charges. La ville est frappée d'une masse de taxes extraordinaires, pour le payement desquelles aucun impôt extraordinaire n'a été frappé jusqu'à ce jour. Le magistrat a donc exposé aux seigneurs de la ville, que, pour faire face à la situation, il n'y a d'autre moyen que de majorer et de doubler les impôts déjà existants, d'après un projet qui sera soumis à leur approbation. — Ce projet comporte les dispositions suivantes:

Les draps, étoffes, soies, toiles et toutes autres marchandises soumises au scellage payeront, outre la taxe d'un demi-sou par florin de leur valeur, un nouveau droit d'un demi-sou par florin.

Par tonne de hareng et de morue on payera, y compris l'ancienne accise, 2 florins et 10 sous; — par tonne de hareng saur, 2 flor., — par tonne de moules, 10 sous, — par tonne de stockfisch, 1 florin, — par tonne de savon, 15 sous, — par tonne de poix, 10 sous, — par tonne de vinaigre, 10 sous, — par tonne d'huile, 2

florins, — par 100 livres de sucre, 2 florins, — par 100 livres de lin, 1 florin 10 sous, — par 100 livres de fromage, 1 florin.

En outre, toutes autres marchandises, non spécifiées ici, mais déjà imposées d'un demi-sou par florin de leur valeur, payeront dorénavant un droit double.

Les droits de toutes les marchandises achetées hors de la juridiction par des personnes qui ne font aucun commerce, seront pareillement doublés. — Publié le 24 décembre 1696. (V. ib., p. 235).

- 1696. 29 novembre. La veuve Govaers fait savoir au magistrat de St-Trond, que tous les biens qu'elle possède à Houppertingen, viennent d'être saisis par le sieur Henri Houbrechts, que Jean Putseys avait surrogé dans les droits qu'il avait à faire valoir contre la ville de St-Trond, au sujet de 36 florins de rente. (V. plus haut p. 14) Elle fait donc assigner en justice les bourgmestres et les conseillers de la ville. (V. Carton B, liasse 1696, n° 2).
- 1696, jeudi, 13 décembre. Le bourgmestre Stas, qui avait été délégué à Liége pour s'entendre avec les créanciers de la ville au sujet du payement, fait rapport de sa mission. Pour éviter tout procès, il a proposé de leur abandonner les deux tiers du produit de l'impôt de trente sous sur l'aime de bière. Les bourgmestres et les conseillers ne peuvent qu'approuver sa proposition. Ils autorisent donc, à faire percevoir les deux tiers d'impôt susdit, les créanciers dont les noms suivent : les Carmes de Visé, représentants le sieur Honlet, Englebert Delnaye, l'échevin de Grady, le sieur Bormans de Croonendael, François de Kerckhove, la veuve Van Wel, la veuve Nicolas Clossar, la demoiselle Elisabeth Cornet, la prieure et le couvent des Bons-Enfants, l'échevin de Herve et consorts représentants de Georges Mathys, l'Hôpital de Bavière représentant feu le chanoine Ralier, le chanoine Ogier et consorts représentants du chanoine Gouverneur, la veuve Nicolas Lowest, Gilles d'Ardenne, Servais de Trixhe représentant sieur Nasset, Fr. la Haye, époux de la veuve de l'avocat Maes, et les héritiers du receveur Malaise, en qualité de représentants de feu l'échevin Denis Van den Edelbampt. Ils commettent provisoirement, pour faire la collecte des deux tiers de l'impôt en question, le sieur Pierre Kerstens, et ce à partir du 7 janvier prochain.

V. Maendachboeck K, p, 236.

1696, 27 décembre. — Constitution de la Gilde. — Comte des marchands, Guillaume Minsen. — Délégué et lieutenant des maréchaux, Laurent Houbaer et Jean Craninx; des pelletiers, Guillaume Bollin et Jean Sior; des boulangers, Jean Bormans et François Bormans; des brasseurs, Nicolas Heeren et François Simons; des bouchers, François Steynen et Nicolas Bellis; des

fabricants de draps, Jean Walewyns et Guillaume Lusemans; des tanneurs, Jean Cuypers et Gisbert Roelants; des merciers, Henri Van Migem et Jean Rutten; des cordonniers, Sébastien Vleminx et Gérard Mariens; des teinturiers, Adrien Van Entbrouck et Michel Snievaers; des tondeurs, Georges Hayet et Jean-François Vander Hucht; des charpentiers, Mathieu Bessemans et Jaques Croels; des tailleurs, (heeren van Milaenen) Jean Denys et Jean Huybens. (V. ibid., p. 237 v°).

1697, 24 janvier. — Le dame Vorssen, veuve de Jean Govaers, de son vivant bourgmestre de St-Trond, fait saisir tous les moyens publics de la ville, entre les mains de Gilles Heusdens et Pierre Kerstens, receveurs des impôts. (V. Carton B, liasse 1697-98, nº 1.)

1697, jeudi, 31 janvier, 4 heures de relevée. — Le sieur Macar, receveur des États, fait part au magistrat, convoqué en séance extraordinaire, d'une résolution prise par les délégués du Prince et des États au sujet de certaine requête de la ville de St-Trond. Sur les soixante tailles que la ville reste devoir, on lui fera une remise de trente, à la condition formelle que les trente autres soient payées sans aucun retard. Le magistrat, n'ayant aucuns fonds disponibles pour faire le payement et ne parvenant pas à obtenir le moindre délai, décide de céder au receveur le produit de l'impôt du pesage des moutures et de la licence sur les grains, à la condition cependant que ces impôts soient affermés publiquement au plus haut enchérisseur, et que les sommes dépassant le chiffre dû pour les tailles rentrent dans la caisse communale. D'autre part, si l'on trouve, avant le mercredi ou le jeudi suivant, les sommes nécessaires pour acquitter les tailles en question, la cession devra être considérée comme non avenue.

V. Maendachboeck K, p. 238.

1697, 4 février. — Les bourgmestres et le conseil - pour subvenir au payement des arrérages des rentes dues à Florence Van den Creeft, épouse du secrétaire Loyens de Maestricht, et éviter des procès, qui pourraient surgir avec Pierre Houbrechts de Houppertingen et avec la veuve du bourgmestre Jean Govaerts, — cèdent au chanoine Motmans, mandataire de son beau-frère Pierre Houbrechts susdit, trois bonniers de prairie, sis au Cabbey-Straete, joignant Anne Meyers et les représentants d'Arnold Baerts. Cette cession se fait pour 750 florins, dont 600 pour le capital et 150 pour intérêts échués, frais et dépens, conformément à la surrogation du 3 mars 1695. Les biens cédés retourneront à la ville aussitôt qu'elle fera à Pierre Houbrechts le remboursement de la somme précitée. (V. Copie dans le Documentboech D, p. 322).

1697, mardi, 28 mai. 10 heures du matin. — L'abbé, les chanoines Motmans et Schoenaers, la supérieure du béguinage et la béguine Van Gutschoven, les écoutêtes, les bourgmestres et le conseil sont réunis à la salle Impériale de l'abbaye. On y expose que les contributions de l'année précédente ne sont pas encore payées et que, pour ce motif, divers détachements de troupes françaises, qui se tiennent aux environs de la ville, y opèrent continuellement des arrestations de personnes et de chevaux. — Pour mettre fin à cet état de choses, on décide de déléguer immédiatement à Dinant l'avocat Lambert Van Schoer. Il se rendra auprès du sous-intendant de Bovion (?), afin d'obtenir une sauvegarde qui permette à chacun de circuler librement et de faire ses affaires. (V. ibid., p. 239).

1697, 4 juin, 4 heures de relevée. — Réunion du clergé et du magistrat chez l'abbé Maur Vander Heyden. — L'avocat Van Schoer fait rapport de sa mission auprès de du Bayon, sous-intendant militaire du Roi de France. — Il a été convenu de payer, dans le délai de trois mois une somme de 1000 pattacons. Si la ville donne une garantie de ce payement, une sauvegarde lui sera accordée pour préserver ses habitants de toute exécution et arrestation. En suite de ce rapport, on décide de demander au sieur J. G. Clerx, banquier à Liége, qu'il veuille bien se porter caution pour le payement de la somme en question, et d'informer immédiatement le sous-intendant du Roi de la décision prise. — Le même jour, l'abbé, le bourgmestre Jean-Richard Stas et les sieurs Trimpeneers, Simons et Jaques Vande Putte s'engagent par écrit, vis-à-vis de J. G. Clerx, à le rembourser, lui le premier, de toutes les avances qu'il a faites et qu'il fera encore.

V. ibid., p. 239 vo.

1697, samedi, 22 juin. — Pendant les récentes guerres, les habitants de la ville et de la juridiction, ecclésiastiques et laïques, ont souffert des dommages énormes, par les passages, les campements et les logements continuels de troupes, et surtout pour le motif que l'administration communale n'a jamais pu trouver à temps les sommes exigées, tant par le pays lui-même, que par les souverains étrangers. Et comme, en pareilles circonstances, ce sont les prairies et les terres cultivées par le clergé et les communautés religieuses, qui ont le plus à souffrir des marches et mouvements militaires, le magistrat a décidé de rechercher immédiatement, conjointement avec le clergé, les moyens d'éviter les campements des troupes étrangères. Dans une réunion tenue ce jour, il a été décidé de taxer de temps à autre les prairies, les prés à foin, les enclos et les terres ensemencées, proportionnellement aux sommes dont on aura besoin, en cas de campement et de logement. Dans cette opération, les prairies et les terres semées de fruits d'hiver, ne

donnant pas de fourrages, seront toujours taxées au double de celles qui sont semées de fruits d'été. Les taxes imposées de cette façon devront, en cas de marche, de campement ou de logement militaire, être payées sans aucune remise, conformément au rap port que les gardes-champêtres et les décimateurs feront de la récolte, et cela sous peine de prompte et parate exécution. Ces taxes seront supportées moitié par le propriétaire, moitié par le locataire; mais ce dernier en fera le payement intégral, sauf à déduire, sur son loyer, la moitié due par le propriétaire.

V. ibid., p. 240.

1697, lundi, 1 juillet. — Le magistrat fait publier la sauvegarde accordée par le comte de Guiscard, intendant du Roi de France à Dinant, et ordonne à chacun de se régler en conséquence. V. ibid., p. 240 v°.

Même date, — Le magistrat ordonne, - à tous les riverains des ruisseaux hors ville et à ceux des petits ruisseaux en ville, tels que celui qui sort du Goot, celui qu'on désigne sous le nom de fontaine de St-Trudon (St-Trudo borne) et autres dits vuylbeken, — d'en faire le curage et d'en rétablir la largeur réglementaire, sous peine d'amende d'un florin d'or et d'en voir faire le curage, à leurs frais, par des ouvriers de la ville. De plus, pour le salaire de ces ouvriers, on procédera contre les récalcitrants par voie de saisie de leurs meubles qu'on engagera au Mont de Piété. — Publié le 3 juillet 1697, en présence de l'écoutête Van Vucht, du bourgmestre Simons, des échevins Everaerts et Hauthem.

V. ibid., p. 240 vo.

1697. 30 juillet. — Le magistrat, - vu le rapport fait par le stadthouder Van Winde, au sujet de la carte parcellaire de la ville et de la juridiction, dressée par le sieur Lambert Warnots, - ordonne de déterminer le compte de ce dernier et de prélever, sur les arrérages dus encore pour le bondergeld, les sommes qui reviennent au susdit Warnots; toutefois la somme prelevée ne pourra dépasser le quart des arrérages mêmes, mais ce quart restera affecté au payement de la carte jusqu'à liquidation intégrale. — Le même jour on décide de mettre sans retard la main à l'œuvre pour le rétablissement exactes des limites de la ville. V. ibid., p. 241.

1697, 2 août. — Le sieur Roland Ceulers, curé de Gothem, s'engage à arranger l'avant-quart de l'horloge de la ville. En revanche les bourgmestres et le conseil accordent à Gertrude et Catherine Scuppen, ses deux tantes, exemption de logement militaire, exemption de contribution et d'impôt communal pour leur consommation prôpre, exemption de taxe personnelle et de dixième denier pour leur part due en qualité de locataires.

V. ibid., p. 241.

1697. lundi, 19 août. - De la part de l'abbé et du magistrat de la ville, il est porté à la connaissance d'un chacun, que, ce jour même à trois heures de relevée, à l'église de l'abbaye, les reliques de St-Trudon et de St-Euchère seront exposées à la vénération des habitants, pendant vingt-quatre heures continuelles. — Tous les bourgeois et habitants de la ville sont priés de rendre visite aux dites reliques, surtout aux heures spéciales qui leur seront renseignées par les christoffelmeesters. Le lendemain, à partir de cinq heures, le St-Sacrement sera également exposé et jusqu'à l'heure de midi des messes basses y seront célébrées sans interruption, ainsi que quatre messes solennelles. — Cette exposition et ces messes auront lieu pour appeler la bénédiction de Dieu sur les récoltes, qui, par suite du mauvais temps, menacent de pourrir dans les campagnes. — L'abbé ordonne aussi que tous ses sujets feront maigre le lendemain, distribueront des aumônes et s'adonneront à des exercices de piété. (V. ibid., p. 241 v°).

1697, 5 septembre. — Les bourgmestres et le conseil, menacés d'exécution militaire par le receveur des États, ordonne à tous les contribuables de la ville et de la juridiction, de payer, endéans les trois fois vingt-quatre heures de la publication des présentes, le dixième denier des maisons, jardins, enclos, prés et vergers, de même que le bondergeld et la taxe personnelle de l'année courante et tous les arrérages encore dus. — Publié le même jour. (V. ibid., p. 242).

1697, 18 septembre. — Le magistrat s'adresse à l'abbé afin d'obtenir que la foire de St-Michel ne soit pas tenue cette année. — L'abbé accueille favorablement la demande du magistrat.

Hooghwerdighen Heere Prelaet des moensters, Heere der stadt St-Truyden, etc. — Alsoe aenstaenden is den gewoonelycken jaermerckt, genaempt St-Michiels foor, ende dat, overmits die camperinge des geallieerden leger ontrent Ued. stadt, men dagelyx groote disordre tot aen de Poorten der selve siet comen te geschieden, welcke meer ende meer te vreesen syn, soo ist dat den magistraet Ued. stadt voorscreven Syn Hoochwerde oodtmoedelyck syn biddende, gelieven gedient te wesen den selven jaermerckt voor desen jaere te schortsen, wes doende etc. (was onderteekent:) E. Vanden Loye, secret. subst.

APOSTILLE: Is by ons goedtgevonden voor desen jare sonder consequentie aen den supplianten honne bede toe te staen. Zy dese deshalven gecommuniceerd aen den Eerw. heere Remaclus, onssen Sacrista, om sich naer dese te reguleeren, ongehinderd nochtans de gherechtigheyt van het Prouijst van ons moensters kercke. Gegeven onder ons handteeken, Zegel den 18 7<sup>bris</sup> 1697. — (Signé:) Maurus, abt.

V. Carton B, Liasse 1697-98, nº 2.

1697, dimanche, 6 octobre. — Ordo Consulatus. Bourgmestres: Arnold Moers et Jaques van Schoor; Conseillers: 1, Pierre Colen en Henri Menten; 2, Trudon-Hubert Van Winde et Libert Pauly; 3, Henri Vander Haegen en Henri-Bonaventure Van Staden; 4, Jean Cuypers et Ange Van Bergen.

V. Maendachboeck K, p. 242 vo.

1697, 11 octobre. — Proposition de Joseph-Clément de Bavière pour la réunion des États au 15 du même mois. — Daté de Bonn.

Messieurs, le temps pour lequel vous avez accordé des moyens et imposts pour les besoings pressant de cet estat estant escoulé, ou sur le point de l'estre, et considérant la nécessité qu'il y at a les continuer pour autant de tems qu'il sera nécessaire, afin qu'il n'en manque pas pour satisfaire aux charges que les malheurs d'une guerre aussi longue que celle qui dure encore et autres conjonctures du tems ont attiré, nous nous trouvons obligez de vous en avertir, ne doubtant pas, dans la courteresse ou l'on se trouverat, vous ne convienderez avec nous du besoin indispensable qu'il y at de pourvoir opportunement au besoings pressants de cet Estat. Ainssi, Messieurs, nous serons attendants que vous donniez la dessus des marques de vostre zele et de vos soigns pour votre propre conservation, avec la promptitude que la chose requit. — Donné en notre ville de Bonne, le 11 d'octobre 1697. — (Signé à l'original :) Joseph Clement, (vidimé :) Rosen et (contresigné:) G. M. et puis (par copie conforme a l'original:) (V. Carton B, liasse, 1697-98, nº 3, a). G. M. Sacré.

1697, 16 octobre. — Résolution du Tiers-Etat sur la Proposition précédente.

Messeigneurs, avant de pouvoir prendre aucune resolution sur la proposition faite de part S. A. E. L., demandent d'estre esclaircis sur les moyens accordez a la derniere iournee d'Estat et de voir l'applicat d'iceux députans pour aviser les comptes. Messieurs les bourgmestres de Huy et autres Seigneurs qui voudront bien y vaquer, Chastelet, Vervier, ordonnants a leurs receveurs général Latheour de mettre en mains de dits seigneurs deputez la balance, requirant messieurs des estats primair et noble de considerer s'il ne seront pas de la convenance et de l'utilite publicque de deputer pareillement pour pouvoir y vaquer conioinctement et que les Seigneurs leur deputez veuillent conferer avec les Seigneurs desdits Estats primair et noble sur ce qu'il convient de faire, pour le present, au suiet des pains et rations que l'on demande, puis que les Estats estans assemblez en corps, il semble que le pouvoir des deputez cesse, pour, par les dits Seigneurs deputez, leur estre fait raport de tout.

V. Carton B, liassel697-98 no 3, b.

1697, 26 octobre. — Assemblée des Trois Etats tenue au chapitre.

Messeigneurs, considerant la grande courteresse des deniers de l'Estat et que les charges et depenses d'iceluy sont telles que le pays, accablé par la longueur de guerre, est dans l'impuissance d'y fournir; considerant

aussi que l'on est a la veille de la paix et que d'àileurs les troupes de cavalerie et dragons, qui sont à la solde de l'Estat, sont les moins necessaires pendant icelle, déclarent de congedier et de remercier lesdittes troupes de cavalerie, dragons, dez maintenant pour alors que la paix avec ce pays sera conclue et signée.

Messeigneurs, en suitte de la resolution par eux prinse aujourd'hui de remercier les trouppes de cavallerie et dragons des maintenant pour alors que la paix sera conclue ou signee, declarent que la paye desdittes troupes debverrat cesser de ce tems la; ordonnant a leurs receveurs generaux et a tous autres qui manient les deniers publiques de se conformer au premis a peine de repondre en leur propre et privez noms et qu'a l'égard des arrieres que les dittes trouppes pourraient pretendre, on entrera en compte et liquidation, pour en suitte pourvoir au payement de ce qui sera trouvé leur être deu.

Messeigneurs, estant dans l'attente du bonheur de la conclusion de la paix generale, voulant obvier a ce que les soldats congediez ou a congédier et gens sans aveu et autres, signament de ceux qui auraient estez a la solde de cette estat, soub pretexte, ou de quelque pretention qu'ils formeraient au autres mecontentemens, ou a raison de la resolution de ce iourd'huy, se presument d'exercer dans ce pays des exactions, vols ou concussions, a la charge du corps de l'Estat ou des particuliers qui les composent et qui y ont intervenus, sont d'avis et déclarent qu'en ce cas les Estats seront et demeuront garandes les uns en les autres, et que celui ou ceux de trois Estats, ou des particuliers des dittes Estats, qui ont intervenu a la dite resolution, qui auront soufferts au pati tels dommages, interests ou exactions en leurs personnes, biens ou effects debvera et debveront estre de s'interesser et indemniser hors des revenus et moyens publicques de cet estat. En foy de quoy et pour assurance du premis, ils ont fait les reces au premesse et obligation susdite du consent mutuel.

V. Carton B, liasse 1697-78, no 3, c.

1697, mercredi, 6 novembre. — Les bourgmestres et le conseil, - considérant que la ville est de nouveau menacée d'exécution militaire par le receveur Macar, et désirant, en outre, faire élargir Quintin Stiers, depuis longtemps prisonnier à Tirlemont et de nouveau y arrêté à la requête d'un sieur Buyx, créancier de la ville demeurant à Diest, - décident d'arrenter l'impôt sur la consomption des bêles, par anticipation, au métier des bouchers, moyennant la somme de mille florins de Brabant. La perception en commencera à partir du 17 mars 1698, pour finir le 17 mars 1699. — La somme de 1000 florins fut, le jour même, comptée à la ville, par le doyen des bouchers, François Steynen. (V. Maendachboech K, p. 243).

1697, 9 novembre. — Assemblée de Messeigneurs les Trois Etats du Pays de Liége et comté de Looz, tenue en chapitre cathédrale.

Messeigneurs, estant advis que leur reces et resolutions du 26 d'octobre dernier sorte ses effets, declarent de remercier les officiers des trouppes

de cavallerie et dragons, de leur accorder par forme de gratifications a chascun leurs chevaux, armes et equipages, voir qu'ils ne pourront, soubz quelz pretextes que ce soit, plus rien pretendre a la charge des Estats et qu'ils sortiront, en vingt quattre heures de la notification ou connaissance de la présente, des lieux où ils sont et se retireront chez eux sans s'attroupper nulle part, ny commettre aucun desordre, n'y estre aucunement a charge de surceans ou habitants du Pays.

Messeigneurs, a la suite de leur reces du 26 d'octobre dernier, dessent, aux entrepreneurs de sourages, de plus livrer aucune ration de sourage, tant aux troupes de cavalerie et dragons de ce pays qu'aux officiers generaux et autres quels ils se sournissaient; ils dessendent aussy, aux entrepreneurs du pain, de le livrer aux dittes trouppes de cavallerie et dragons, a peine aux uns et aux autres qu'il ne leur sera tenu acompte et d'en repondre en leur propre ou prive nom.

Messeigneurs, considerant que pendant la paix les charges de l'estat general ne sont pas necessaires, declarent de remercier le dit Estat general de ses services, scavoir Monsieur le Prince T'Serclais, le commissaire general, les adiudants generaux, le colonel Rambach et toutes autres qui sont comprins dans la ditte Estat general, declarants qu'a l'avenir leurs gages et pensions ne leurs seront plus payés et ce sans preiudice du décompte a faire avec eux; ordonnant a leurs receveurs generaux de se conformer au premis, a payne que tout ce qu'ils payeront ne sera tenu au compte. (V. Carton B, liasse 1697-98, nº 3, d.)

1697, 23 novembre. — Assemblée de Messeigneurs du Tiers Etat du Pays de Liége et du Comté de Looz.

Messeigneurs, ayant veu la requeste presentée par les pères Chartreux pour et a raison de leur fonds qui dissent être occupé dans les ouvrages et fortifications construites à la Chartreuse, disent de prétendre d'occuper les fonds appartenants aux dits pères en tout ou en partie et ne vouloir empescher qu'ils puissent en disposer et se servir du droit qu'il leurs competent, ainsi et comme ils auroient pu faire avant la construction ou érection des dits ouvrages, qu'ils ne croient avoir este faits de leur consentement et participation, mais plus tôt par une force majeure, ainsi et comme il est tres connu desdits reverends Pères. (V. ibid., nº 3, e).

1697, 25 novembre. — Les doyens des métiers sont assignés par Louis de Nommerange, en remboursement de 170 florins jadis comptés à la ville et pour lesquels avaient été cédées, au dit de Nommerange, 4 mesures de seigle, rente annuelle prélevable sur les revenus des menses des Pauvres. Les quinze années, pour lesquelles la cession avait été consentie viennent, en effet, d'expirer et les administrateurs des menses des Pauvres refusent de servir encore la rente. — Le remboursement du capital incombant à la ville et celle-ci n'étant pas en état de faire le remboursement, les bourgmestres et le conseil, voulant dégager la responsabilité des doyens des métiers, décident de faire opposition, en leur nom, à l'assignation du demandeur. (V. Maendachboech K, p. 243).

1697, 27 novembre. — Assemblée de Messeigneurs les Trois Etats du Pays de Liége et du Comté de Looz, tenue au Chapitre.

Messeigneurs ayant resolu de remercier le regiment d'infanterie du comte Charle TSerclaes de Tilly et la compagnie du capitaine Chardonnet, comme ils les remercient des a present, declarent que la solde ne devera plus estre a la charge de l'Estat, et S. A. S. E. ayant fait connaître aux deputez des Estats qu'Elle souhaiterait bien de pouvoir disposer dudit regiment et en traiter avec quelque prince voisin, sans qu'il soit plus ny a la solde ny au prince de cet Estat, et qu'on luy feroit chose agreable si on vouloit accorder audit regiment encor un mois de gage, qui seroit pour le mois de decembre prochain, mesdits Seigneurs, pour montrer la deferance qu'ils ont pour les intentions de sa ditte S. A. S. E. declarent qu'ils accordent que le dit regiment pourra rester dans ce pays iusques au 15 du mois prochain, et qu'on fournira le mois de gage a iceux qui serviront, scavoir la moitié au commencement du mois de décembre, l'autre moitié quand il sera sorti de ce pays; voire que le dit regiment serat oblige de sortir dans le terme suslimité et qu'il observerat, en sortant, bon ordre, en payant, dans la route qui luy sera marquée, ce qu'il depensera.

V. Carton B, liasse 1697-98 nº 3, f.

1697, 12 décembre. — Assemblée de Messeigneurs les Estat noble et Tiers du Pays de Liége et du Comté de Looz.

Messeigneurs, voulant fixer le nombre des trouppes qu'il convient d'entretenir pour les garnisons necessaires de la citadelle de Liege, des Charteaux de Huy et de Dinand, declarent d'estre d'avis d'entretenir mille hommes pour la garnison des dittes places, scavoir en dix compagnies sans estat maior, lesquelles compagnies seront commandees par dix capitaines et chacque gouverneur desdittes trois places et auront chacun une; lesquelles trouppes et officiers qui les commanderont seront suiets a la loy du pays; suppliant tres humblement S. A. S. E. leur prince, de vouloir donner les gouvernements a des gentilhommes receus a l'Estat et nés et nationaux dans ce pays, et dans les autres charges qu'il conviendra de donner, d'avoir des egards favorables et de les vouloir conferer pareillement a des gentils hommes de l'Estat et autres gens nés et nationaux du Pays, qui auront les qualitez requises; declarant que Gans le nombre susdit de mille hommes ne sont comprins vingt-cinq canoniers commandés par un officier, ny la garnison ordinaire du chasteau de Stochum, au nombre qu'elle a este du passé pendant la paix; comme aussi n'est comprise la compagnie des gardes liegeoises a cheval, comme mesdits Seigneurs l'ont eu accordé pour le service de S. A. S. E., leur prince; declarant d'estre d'avis de remercier, comme ils remercient des maintenant, quand en eux est, toutes les autres troupes et officiers qui surpassent le nombre fixe dans cette presente resolution au recens; et quant aux gages qu'il conviendra de donner aux officiers et soldats et autres necessitez qui peuvent en dependre, mesdits Seigneurs declarent qu'ils entreront en conferance avec Messeigneurs de l'Estat primaire, pour les regler, suppliant tres humblement S. A. S. E. d'ageer leur presente resolution. (V. ibid., n° 3, g.)

1697, 17 décembre. — Assemblée de Messeigneurs des Trois États du Pays de Liége et Comté de Looz, tenue au Chapitre.

Messeigneurs, ayant deliberé sur la proposition de S. A. S. E. du 15 d'octobre dernier et considere le prejudice qui reviendrait a l'Estat par le retardement de la passee et reddition des impôts necessaires pour satisfaire aux charges dont l'Estat se trouve accablé, par les malheurs de la guerre et autres conjunctures du temps, declarent d'accorder comme par cette ils accordent, pour un an, les impots et moyens suivants dans la cité, fauxbourgs et banlieu, bonnes villes et plat pays, comte de Looz, Horne, et vouerie de Fleron, scavoir dix liards sur le stier de seel, cinq liards sur la livre de tabac, douze florins sur l'aime de vin fort, seize florins sur l'aime de brandevin estranger, douze florins sur celuy qui sera bassé au pays, et quattre florins sur l'aime d'idromelle, le pampier timbré, l'impost de cincq patars sur les souliers et l'impost sur la consomption des bestes, les 40 et 30 patars sur le muid de braaz; suppliant tres humblement S. A. S. E. d'agreer leur presente resolution et d'avoir la bonte de relaxer son mandement executoir pour les dits imposts, pour qu'on puisse proceder au plustost a la reddition d'iceux et eviter les dommages et interests que l'Estat suffrirait pour le retardement d'icelle, se reservant de deliberer ulterieurement sur d'autres moyens a accorder pour les necessitez de (V. ibid., no 3, h.) l'Estat.

1697, 19 décembre. — Assemblée du Tiers-État du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs étant informes du gros interest que l'Estat souffre dans les impositions de la bière et du pain, qui sont les moyens les plus considérables dudit Estat, pour les abus et fraudes des seculiers qui tachent de se prevaloir des exemptions des ecclesiastiques, quoiqu'elle ne soit que perpersonnelle; et reflechissant estre necessaire d'y apporter quelque remede qui ne donne juste suite aux ecclesiastiques d'aucune plaint, declarent et ordonnent que tous seculiers qui, ne tenant pas menage ou famille, sont cohabitant ou commenceaux auprès des ecclesiastiques seront suiets au payement des imposts sur la biere, chacun a proportions de quattre muids de braaz par an et par mois, pour le pain d'un steer de froment ou de seigle, suivant leur qualité et moyens, par le mesme raison qu'on a laisse suivre cy devant; et qu'on laissera suivre aux ecclesiastiques, commenseaux des seculiers, pour leur consomption, une pareille quantité exempte d'imposts, parmy l'annoncement deu par escrit et cacheté, quoy qu'anterieurement ils se soient contentez de douze tonnes par an; de maniere que, si des ecclesiastiques et des seculiers demeurent ensemble, chacque seculier deverat acquitter autant de muids pour le braaz et autant de stiers de froment ou de seigle pour le pain que chacque ecclesiastique annoncerat et reclamerat exempts des imposts; ordonnant que les dits seculiers soyent contraints au payement des imposts susdits ou de la portance d'iceux, soit par forme de taxe soit autrement, et par les voyes et plus sommaires et de plus prompte execution, ne fut que telles personnes secutiers servissent de gouvernantes ou fussent servantes ou valets desdits ecclesiastiques, en quel cas elles ne seront pas sujettes aux payement sus-(V. ibid., n° 3, i.) dittes.

enseignes, pour les deux prest derniers de ce mois, esperant que S. A. S. E. serat servie d'accorder l'exécution de leurs recès sus touché, de quoy elle est tres humblement suppliée.

Messeigneurs sont d'avis que l'on expose le 22° de ce mois le 60°, selon les conditions a prescrire, et qu'en expres et d'un meme context on expose l'augmentation du 120° pour ensuitte delibérer et voir ce qui serat de l'avantage de bien publicque et de suitte en prendre leurs resolutions la dessus; et comme l'on n'est pas informé de la juste valeur dans le temps present, messeigneurs sont d'avis d'en retenir une quote-parte au profit de l'Estat, de la quelle en pourrat convenir avec les autres Estats.

V. ibid., no 3, o.

## 1698, 24 janvier. - Assemblée du Tiers-État.

Messeigneurs, deliberant ulterieurement sur l'impost du 60° et 120°, declarent leurs sentiments avoir esté et estre de l'accorder, comme par cette ils l'accordent, pour le terme d'un an, aux conditions reprises en leurs reces du 18 du courant. (V. ibid., n° 3, p.)

## 1698, 25 janvier. - Assemblée du Tiers-État.

Messeigneurs, en considerant les raisons leur avancées, déclarent d'accorder presentement le 60° sans augmentation, pour un an tant seulement, et que icelui soit exposé au plustost et dans le tems dont on conviendra avec Messeigneurs les autres Estats, estant d'avis que l'on retienne pareillement une quote-parte pour pouvoir en apres reconnaître sa iuste valeur et sa portance, de laquelle on pourrat pareillement convenir avec les autres estats dans les conditions a prescrire, suppliant S. A. S. E. de vouloir accorder son mandement executoir. (V. ibid., n° 3, q.)

# 1698, 29 janvier. — Assemblée du Tiers-État.

Messeigneurs, voulant pourvoir ultérieurement aux pressantes besoings de l'Estat, déclarent d'accorder l'augmentation de seize pattars sur le muid de braaz pour le terme d'un an a commencer du premier janvier courant suppliant tres humblement S. A. S. E. d'agreer leur presente resolution et d'accorder son mandement pour l'exécution dudit impost.

V. ibid., no 3, r.

## 1698, 6 février. – Assemblée du Tiers-État.

Raport estant fais du proces fait par les députés, pour et au sujet de la rente de Haversin, qui sera cy en bas inserez, messeigneurs déclarent de l'aggreer; voir que si dans le tems a venir on trouva qu'il y a eu erreur dans la formation dudit reces de l'an 1685 du 15 décembre, soit en faisant couster que cette rente qui reste à payer fust este repartie a charge de la noblesse ou de sa parte du tiers sur le plat pays, ou par quelque autre preuve d'indebition, en ce cas l'estat tiers demeurerat en tels droits et exceptions qui peut et pourrat luy competer en ce cas, et pareillement en tel evenement, la noblesse demeurerat de son coste sur les droits et actions qui peuvent luy competer. — (S'ensuyt le dit project :) Sur raport fait par nos deputez qu'apres avoir examine, avec les deputez des autres corps, les acts du proces intenté par l'Estat noble contre le primair et tiers, pour

in et garantis hors des moyens ne qu'il souffre à ce suject, mployez a la decharge ur sortir de cette of tiers se tien-- et qui en a l'advenir cants, et non alls hommes et r reelles; et qu'a ce estat noble au autres it quittez et abolis, sans des remportees contre le dit · ce suiet hors causes et proces, seigneurs declarent de consentir er et accepter les propositions sus-

## emblée du Tiers-État.

noblesse du 31 d'octobre dernieres, declarent at mille escus, une fois, pour la presente journee, paynes que chaque particulier que les composent sont ar, ordonnant a leurs receveurs generaux de s'y conforter mille escus a chaque greffler des corps, pour estre dans et ce hors des deniers les plus promptes. (V. ib., nº 3, t.)

## , 13 février. — Assemblée du Tiers-État.

rentes viageres d'Hollande et entendu le rapport de leurs deputez, considerant le gros interest que l'Estat suffre en laissant les rentes viageres d'Hollande dans la forme qu'elles sont constituez et qu'elles se payent, tant pour la grand nombre des creanciers que pour le peu de connaissance de leurs personnes, requierent leurs deputez ordinaires de faire faire le remboursement et redimer les dittes rentes, les authorisant a cette effect, pour pouvoir constituer des rentes viageres a des personnes de ce pays qui auront compté l'argent necessaire. (V. ibid., nº 3, u.)

## 1698, 23 février. - Assemblée du Tiers-État.

Messeigneurs, ayant entendu le raport de leurs deputez et veu le projet ou forme de transaction faite pour et a raison de divers proces esmeus par Messeigneurs de la cathédrale, qui sera soubinseré, declarent de l'agreer, a la réserve pourtant du poste de deux lettres de change, chacune de 12000 , données par feu S. A. S. Maximilien-Henri, lesquelles on croit avoir edées ou remissionnees en tout ou en partie par feu sa ditte Altesse sa part, ou promesse faite de les ceder ou remissionner, du moins aurat la plus grosse partie payée par mesdits Seigneurs, si point tier, come on a fait voir par divers reces et parties produites, et par-

les dittes deux lettres de change les parties respectives demeureront sur leurs droits. — (S'ensuyt le dit project :) Raport estant fait par les seigneurs deputez de cet estat des conferences tenues, avec ceux des autres estats, au suiet de diverses pretentions de l'Estat primair en bas declarees, par quelles il y autant de proces contre l'Estat devant divers juges, messeigneurs. apres meure déliberation, considerants qu'il est de la convenance et du bien publicque de faire cesser tous sujet et matiere de proces et division entre les Etats, déclarent, pour terminer en amiable tous les differends susdits, d'agreer et d'accepter la transaction leur proposée en la forme suivante, scavoir qu'à l'égard de 200 fl. bb. de rente, dont le capital a este cy devant levé par l'estat primaire de sieur Tabolet, pour la garnison de Dinand, icelles se payeront a l'avenir avec tous arrierages, restants et non payez hors des moyens publiques de trois estats, a l'indemnité du primair qui ne pourrat portant repeter les payements qu'il pourrait avoir fait s'il y en a aucun et quant aux 7223 florins bb., restants de 28223 dans un etat avancé, commencant le deux juin 1674, qui ont estez employez pour divers besoings de l'Estat et des 26614 florins dans un état estant commencant le 21 juillet 1688, employez aux ouvrages de la citadelle, pendant la siege vacquant de l'an 1688 et autres necessitez publiques seront aussi reconnus et payez hors desdits moyens publicques sans interest; et pour ce qui touche les deux lettres de change de 12000 escus chascune legalisées par le testaments de feu S. A. S. E. a l'eglise cathedrale, mesdits Seigneurs consentent encor que la dite somme soit payee et restituee hors des moyens susdits, sans interests et dans de termes qui seront marqués en bas, et finalement que les 7000 florins estant en mains du receveur Salms, provenant du donative de 16 pattars fait a S. A. Jean-Louis, suivront au dit estat primair et se payeront incessamment par les Salms, au moyens de quoy tous proces susmentionez et toutes pretentions, dont pourroit estre question aux actes, seront extints et abolls et toutes les sommes susdittes cy dessus reconnues et approuvées, se montant à 129837 fl. bb. sans y comprendre les 7000 fl. bb. cy dessus touché ou environ, provenants de 16 pay se payeront an dit estat primair sans aucun interests, scavoir d'an en an et chacun an quattre mille escus iusques entier furnissement, et tous proces demeureront come dessus extints et abolis et tous fraix compensés. (V. ibid., nº 3, v.)

## 1698, 25 février. – Assemblée du Tiers-État.

Messeigneurs, voulant fixer le nombre de troupes qu'il convient d'entretenir pour les garnisons necessaires de la citadelle de Liege, des chasteaux de Huy et de Dinand, declarent d'estre d'avis d'entretenir mille hommes pour la garnison desdites places, scavoir en vingt compagnies, y comprins les officiers separrez en deux corps, chaque de neuf compagnies et les deux autres seront pour les gouverneurs des chasteaux de Huy et de Dinand; lesquelles trouppes et officiers seront payez selon le pied a fixer par mesdits Seigneurs et seront sujets a la loix du pays. Suppléant tres humblement S. A. S. E. leur prince, de vouloir donner les gouvernements à des gentils hommes receus a l'Estat, et nez et nationaux dans ce pays et dans les autres charges qu'il conviendrat donner, d'avoir des egards favorables et de les vouloir conferer pareillement a des gentils-

hommes de l'Estat ou autres gens nez et nationaux du pays, qui auroint les qualitez requises; déclarent que, dans le nombre susdit de mille hommes, ne sont compris 25 canonniers commandez par un officier, ny la garnison ordinaire du chasteau de Stockum, au nombre qu'elle a este du passé pendant la paix; comme aussy n'est comprise la compagnie des gardes liégeoises a cheval, comme mesdits Seigneurs l'ont eu accordé pour le service de S. A. S. E., leur prince; declarant d'estre d'avis de remercier, comme ils remercient des maintenant, quant en eux est, touttes les autres trouppes et officiers qui surpassent le nombre fixé dans cette presente resolution ou reces; et quant aux gages qu'il conviendrait de donner aux officiers et soldats et autres necessités qui peuvent en dépendre, mesdits Seigneurs declarent qu'ils entreront en conférence avec Messeigneurs des autres Estats, pour les regler, et pour marquer du devouement que mesdits Seigneurs ont pour le service de S. Serenité Electorale, leur prince, déclarent d'accorder a Sa Serénissime personne, tout seulement pour une donative extraordinaire, que une somme de trente mille escus, une fois à payer, dans le terme a fixer, attendu la grosse courteresse des deniers qu'il y at presentement, mais qui pourront estre negocie des a present a la charge des Estats; mesdits Seigneurs accordent pareillement pour l'année courante a la personne de S. A. E. le provenu de 16 pattars sur le muid de braaz dans la cité, bonnes villes et plat pays, a rendre par l'Estat et dix mille hors du provenu du 60°, suppliant tres humblement S. A. S. E. d'agreer leur presente resolution et d'estre persuadée qu'ils n'ont iamais eu la moindre pensee de faire aucune chose desagreable a sa personne et qu'ils seront toujours devoues et attachez a l'honneur de son service et a meriter l'honneur de sa protection et de sa bienveillance, laquelle ils supplient S. A. S. E. de leur faire la grace de continuer et d'agreer tant leur presente resolution que celles a prendre au suiet de la termination et moderation qu'autres, pour le bien et avantage du pays.

Messeigneurs, estant informez que contre toute équité et leurs intentions, les gouverneurs et autres officiers des trouppes qui sont a la solde de cet estat, auroient prétendu estre loge a la charge et fraix de villes particulieres, où ils se treuvent et auraient exige a ce suiet diverses sommes, declarent que les gouverneurs et officiers, de quelle qualité ils puissent estre, doibvent estre contents du gage et de la solde qu'ils recoient des Estats, sans qu'ils puissent prétendre aucune chose a charge particulier des villes et antres communautez. (V. ibid., n° 3, w.)

1698, 25 mars. — Les créanciers de la ville ne cessent de poursuivre celle-ci en payement des rentes qui leur sont dues; tous les jours des bourgeois se voient arrêtés et jetés en prison et des particuliers voient saisir et vendre leurs biens pour le motif que les intérêts de la dette publique ne sont pas servis; Paul Buyx de Diest, le sieur de Fusco de Louvain et d'autres menacent continuellement de poursuites nouvelles. — Pour éviter ces poursuites et faire cesser cet état de choses, les bourgmestres et le conseil cèdent, pour une période de douze années, à Pierre Colen, un bien communal situé derrière Vissegat, connu sous le nom de Bleyck-

broeck, et pour vingt-quatre années le grand et petit Vleminx-gracht avec tous les étangs qui en font partie, et le talus entre le rempart et le grand Vleminxgracht. — La cession se fait moyennant une somme de 800 florins payés comptant. — Si la ville ne rembourse point le preneur trois mois avant l'expiration de son bail, celui-ci bénéficiera de la reconduction tacite pour un nouveau terme de douze années. (V. Carton B, liasse 1697-98, nº 4.)

1689, 28 mars. — Maur Van der Heyden, abbé de St-Trond, rappelle les mandements de ses prédécesseurs au sujet de la chasse et défend notamment de poursuivre et de tuer du gibier dans la juridiction de la ville, au fusil ou au moyen de filets ou autres ustensiles quelconques; il défend également de conserver chez soi des ustensiles servant à prendre des oiseaux, le tout sous peine d'amende de dix florins d'or et de confiscation des instruments. Il autorise ses officiers de justice à faire des visites domiciliaires chez toute personne suspecte de chasser ou de prendre du gibier, pour s'y emparer de la poudre, du plomb et des filets qu'ils pourraient y trouver. — Il ordonne à qui que ce soit de se défaire des chiens de chasse et lévriers qu'il pourrait avoir, en déans les trois jours. — Enfin quiconque rencontrera, dans la juridiction de l'abbé, des chasseurs étrangers, devra en donner de suite connaissance à l'officier de justice, lequel sera obligé de les appréhender et de les arrêter.

Maurus Vander Heyden, door de gratie Gods ende des H. apostoliken Stoel van Roomen, prelaet des moensters ende Heere der stadt St-Truyden, Seny, Alem, Webbecum, Helchteren, Halmael, Borloo, Buvingen, Muysen, Donck etc. aen onse lieve ende getrouwe, Schautet, Borgeren onser stadt St. Truyden ende verdere ondersaeten saluyt. Hebbende ondervonden dat, niettegenstaende diversche mandementen ende openbaere verbotten raeckende de jachte, door onse heeren voorsaeten, saeliger gedachtenisse voormaele geemaneert ende vercondicht, veele personen, soo vreemde als van onse ondersaeten, tot groote misachtinge der voorscreven verbotten ende krenckinge onser heerlycke gerechticheden, sich noch vervoorderen onder onse voorscreven juridictie te jaegen ende het wilt te vernielen, niet langer konnende dusdaenige attentaten tot groot achterdeel van onse autoriteyt gedoogen, willen ende bevelen seer ernstelyck dat de voorscreven mandamenten punctuelyck sullen onderhouden worden; tot welcken eynde verbieden verders wel expresselyck aen alle ende iedere van wilt te vervolghen oft te dooden, in den loop oft in de vlucht te schieten, oft andersints te vangen, hon geweer met haegel oft kleyn loot te laeden, garens, stroppen oft stricken, van wat specie sy souden mogen wesen ende generalick alle soorten van instrumenten dienende om vogels te vangen oft wilt te betrappen, te gebruycken oft in honne huysen onder onse jaridictie te behouden oft bewaeren, op eene amende van thien goltgulden ende verbeurte der selve waepenen ende instrumenten voor d'eerste reyse, dobbel voor de tweede, ende op pene van arbitralyck voor de devde

reyse, oft, by manquement van voldoening der amende, soo naer recht gestraft te worden. Ende opdat dese onse ordonnantie des te beter naergekomen worde, ordonneren ende bevelen wel expresselyck, aen onsen schautet ende andere onse officieren, iusticieren ende bedienders van onder onse juridictie, de huysen der persoonen die suspect syn van te jaegen ende het wilt te vernielen, te doorsoeken, om te sien oft sy aldaer haegel, klyen loot, netten, garens, stroppen, buydels oft eenige andere instrumenten tot jacht dienende hebben, ende oft sy eenige spioenen, lighhonden, winthonden, bracken oft andere jachthonden syn houdende. welke wy bevelen dat alle onse ondersaeten sich sullen hebben hen quyt te maeken binnen dry dagen naer publicatie desers onser ordonnantie, op verbeurte als boven. Ende alsoo wy ondervinden dat vele vremde personen sich verstouten, tot achterdeel ende misachtinge van onse verbotten, met geweer onder onse juridictie te komen, de jachte verderven ende het wilt vernielen, soo ist dat wy om dusdanige wanorders ende buytensporigheden, ingevalle sulcke noch quamen te geschieden, voor te komen ende niet ongestraft te laten, wel ernstelyck bevelen aen de inwoonders der naestgelegene parochien onder onse voorscreven juridictie, dat sy, in dien gevalle, daer van aenstonts sullen hebben kennisse te geven aen honne capiteynen ende officieren, op verbeurte als boven, ende de klocken te slaen op welcker geluyt de voorscreven onse ondersaeten sich, sonder eenich vertrack, sullen hebben hen te versaemelen om de voorscreven vremde jagers te vatten ende te apprehenderen, op pene aen de officiers van in honnen eigen naeme daer voor te verantworden, ende van vyff goutguldens aen ieder inwoonder die sich weygerachtich sal maecken van aen de orders van syne officieren in desen gevalle te gehoorsaemen. Ende opdat niemant van dese onwetentheit en soude konnen voorwenden, ordonneren die selve ter gewoonlycker plaetsen gelesen ende gepubliceert te worden ende van jaere tot jaere, naer de feestdaegen van Paeschen, vernieuwt te worden, want sulx onsen ernstigen wille is. Gegeven in onse stadt ende moenster van St. Truyden, onder onse gewoonlycke handteeken, ende zegel den 28 martij 1698. (Ende was onderteeckent aldus:) Maurus, Prelaet ende Heere van St. Truyden. (Ende was besegelt met het cachet van syne voorseyde Hooghwerde in roode hostie.)

V. Carton B, liasse 1697-98, nº 5.

#### 1698, 17 avril. - Assemblée du Tiers-État.

Sur plaintes faites par les bonnes villes de ce pays que les comis du bureau du 60° feroient payer l'impost sur le beurre, fromages, pommes, poires, noix, legumes, graines et autres choses du creu de ce pays, allantes d'une communauté a l'autre, declarent n'estre sujets ny a la 60° ny au passavant, deffendants a leurs greffiers de signer aucune executoriale a ce sujet.

Messeigneurs, declarent que l'on ne pourrat faire executer les defaillants au payement des moyens publiques accordez par les Estats, qu'après adjournement prealable, contenant la somme restante et payee, et par un huissier de l'Estat, qui n'aurat que trois escalins par iour sans aucun fraix de bouche et que la subhastation des gages pannez se debverat faire sans formalités et fraix de loix, et c'est pour eviter les executions dispendieuses qui se sont pratiquees cy devant. (V. ibid., n° 3, x.)

#### Etat maior.

A un colonel, attendu que M. de Berloz a son gage fixe, oultre qu'il ne peut rien pretendre, soit en qualité de colonel, soit comme capitaine, soit sous autres pretexte, avons accorde, au dessus du 15 .. gage qu'il doit avoir comme capitaine. Aux deux maiors qui devront avoir soing de leur regiments, 16 .. a chacun 8 escus par mois A un quartier maître pour les deux regiments, qui debverat faire la charge d'adjudant 10 .. A un chirurgien maior в.. A un prevost 6 .. A un auditeur des trouppes в.. Quant a celuy qui doibt faire la charge de maior, tant dans la citadelle que de la cité, a este pourveu par un reces particulier du 9 mai, par lequel luy avons accordez 7 1/2 escus 7-40 A un chapelain de la citadelle de Liége par mois . **6** ... Pour la solde de la compagnie des grenadiers a cheval accordees a la personne de S. A. S. E., demeurera sur le meme pied qu'à la journée précédente, portant par mois 578 .. A 23 canonniers, a chacque, par mois, 4 escus 92 .. A l'officier commandant qui aura soing des magasins **25** ... A un caporal 5-.. Pour le pain comme nous avons accordé par un reces en date du 5 avril dernier, six escalins a chacque soldat par mois, cela porte, y comprins les canoniers, 944 rations, faisant . . . 708 ... 125 .. Au gouverneur de la citadelle, par mois . A monsieur de Cortenaeck, par mois, comme inspecteur des trouppes, pour les raisons reprinses dans notre reces du 14 avril dernier 31-20 Le tout quoy porte ensemble par an 54561 escus, sans comprendre la garnison de Stockem, la solde de la quelle serat payee sur le même pied

qu'auparavant. Mesdits Seigneurs ordonnent partant, a leurs receveurs generaux, de se

conformer a leur present reces, sans y contrevenir en aucune manière et sous aucun pretexte que ce puisse estre, a peine d'en repondre en leur propre et privé nom, envers l'Estat, de tout ce qu'ils pourroient avoir eu donné au payé, oultre et au dessus de ce qui est fixé par ceste leur presente resolution et esdits; seigneurs, declarent, en outre, que les officiers ou soldats deveront se contenter de leurs payes et soldes, ainsi et comme elle est cy dessus fixée et déterminée, sans pouvoir rien exiger, soit soub pretexte de logement, marches, contremarches, ou soub quelques autre pretexte que ce puisse estre, a cas arrivant qu'ils vienderaient a contrevenir a la presente, ordonnent a leurs receveurs generaux de retenir la portance hors de ce qui serat trouvé leur estre deu.

Messeigneurs, voulant obvenir a plusieurs difficultés esmeus au sujet des tailles et imposts par les bonnes villes et communautez, pour subvenir a la depense excessive dont elles ont este chargees pendant une guerre si rude et si desolante dont le pays a este accable, et en interpretant l'article 26 du reglement de l'an 1686, disent et declarent que les tailles de l'Estat ou imposees par l'Estat sont reelles et hypothécaires, ayants droits de privileges et anteriorité a toutes autres rentes et charges, telles qu'elles puissent estre, de communautés, des particuliers ou autres crediteurs, et que tous icelles sont et doivent estre comprises les tailles imposées par les bonnes villes et autres communautés, pour satisfaire aux contributions, rations et autres exactions de cette guerre; et que les dittes tailles doivent avoir les mesmes droits d'autorite que celles imposées par l'Estat; voir pourtant que quant a ce qui touche les creanciers lansager qui voudraient purger les saisiner prinses saute de payement des tailles ou taxes susdites, ils ne seront obligez qu'au payement de deux années desdites tailles ou taxes susdites, et comme il s'observe, et que mesme est prescrit par les statuts, en fait de payement de lansager, a l'egard des rentes ou autres droits realisez; et quant aux desaisies et proprietaires de tels biens, ils pourat tousours rentrer dans la possession de tels biens, en payant tout ce qu'ils doivent desdites tailles promptement, les saisnies etant a toujours purgeables; et les collecteurs des tailles des communautez seront tenus obligez de rendre compte tant aux desaisis qu'autres qui voudroient venir a purgement, des fruicts perceus ainsy et comme les ressaisis doibvent faire en cas de purgement, ainsy qu'il est prescrit et regle par les statuts.

Messeigneurs, ayant vu un projet de remission, attermination et moderation qu'ils ont eu cy devant fait, lequel serat soubinseré, sont d'advis qu'il est du bien publicque et de justice et équité de le faire passer en loi pragmatique, pour qu'il soit observé; requirant partant les seigneurs leurs deputez a l'estat, d'employer leurs soins a ce qu'il sont agrée par les deux antres Estats, et que leur intention, autant qu'il se pourrat, conformement a la dite resolution, soit observée et mise en execution par S. A. S. E., notre prince, donnant a leurs dits deputez tout pouvoir et les authorisant a cette effet avec faculté d'y adder et diminuer.

(Sensuit le dit projet :) Comme il est notoire que ce pays a essuyé pendant cette derniere guerre, les ruines et effets malheureux de la plus cruelle desolation, ayant été couverte chacque année d'un effroyable multitude de trouppes, tant alliees qu'ennemies, qui y ont fait ressentir tout ce que la guerre la plus rigude pouvoit produire de plus funeste, plusieurs villes et villages ayant este bruslez, beaucoup saccagez et le reste opprimez et fouilles par le fouragement general et continuel de leurs moissons, pillages de leurs meubles, enlevements de leurs bestiaux, emprisonement de leurs personnes pour le defaut des contributions, rations et autres exactions imposees par la France; sans y comprendre les charges de l'Estat, les executions continuelles qu'ils avaient deu souffrir; toutes ces calamitez ayant rendu quantitez de villages deserts sans labeur et sans bedriffe, les terres incultes et les autres qui restent habitez, estant si opprimez et affaiblis qu'ils se trouvent reduits a la derniere extremite estant partant de la convenance du bien publicque et d'une necessite indispensable de leur donner quelque soulagement et respit, a l'entrée de cette paix genérale, pour les exciter a rebastir les maisons, cultiver la terre et retablir et remettre peu a peu ce pays a son premier estat, par le benefice d'une moderation et attermination generale dans le payement des arrierages des rentes qu'ils devaient et créces sur leurs biens et sur leurs communautez, tant dans la

cité, bonnes villes que plat pays, sans passer par les formalitez des procedures, dont les frais font souvent plus de mal que la guerre; messeigneurs voulant procurer au bien publicque et du pays, et au soulagement de tous les suiets et habitants d'iceluy, prevenir et faire cesser tous debats, disputes et proces suscitez et a susciter a raison de cens et rentes et autres redevabilitez, tant de l'estat que de la cité, bonnes villes et plat pays et de tous particuliers, escheus pendant cette guerre facheuse, qui pourroient achever leur ruine et causer entre eux des inimitiez et confusions irréconciliables, sont d'avis, apres avoir confere et communique plussieurs fois ensemble, de faire soub l'authorité et agreation de S. A. S. E. leur evesque et prince, une loix et pragmatique genérale par tout le pays indifferemment et tous les suiets et habitants d'iceluy, en la forme suivante:

- 1. En premier lieu, entendu que les ruines, degasts et devastation ont estez, de notorieté publicque, universelle par tout le pays qui at este le theatre de la guerre, depuis le commencement iusques a la fin et qu'il n'y a pas eu de bien ny d'ipotecque qui n'ayent estez fouillez et ravagez presque entierement, serat fait remission de deux cannons de rente a tous parculiers indiferemment, hors des arreerages, pendant la guerre dernier, depuis 1688 exclud iusques a l'an 1697 includ.
- 2. Et pour tous autres cannons restans et eschus pendant la ditte guerre, l'attermination serat genérale pour tous, parmy payant a leurs crediteurs un canon avant le Noel prochain, une autre avant l'expiration de l'année suivante, en double canon, savoir un vieux et un nouveau uisques a entier acquittement de telles arrierages, ou qu'il en soit autrement ordonne, a payne que ceux ou celuy qui seront tombez en defaut de payer sur le pied et en conformitez d'icelle, seront excluds, pour le futur, du dit bénéfice, et que les arrieres seront des lors escheus et exigibles, tenant cependant tous proces, poursuittes et executions en estat de surcéance.
- 3. Laquelle moderation, remission et attermination debverat avoir lieu a l'egard de tous cens et rentes fonciers redimibles, constituées par rendage, partage, a prix d'argent ou autres actions quelles elles puissent estre, perpetuelles ou viageres, reelles ou personnelles, non obstant qu'elles fussent constituées sur la generalite d'hipoteque par l'instrument garantigié de prompte et parate execution, et que les debiteurs auraient promis de payer ou d'aquitter les dits cens ou rentes, sans deduction ou moderation pour quelle cause que ce fut, ou qu'il y auroit d'autres causes plus fortes ou spécifiques ou generale, a tant quoy il serat par cette loix expressement deroge, pour cause du bien et de l'interest publique.
- 4. Entendu qu'a l'egard des rentes créees pendant ladite guerre depuis l'an 1688, la remission susdite n'aurat lieu qu'a rate et proportion du tems et de la date de leur creation.
- 5. Et si quelques crediteurs usant ou ayant use de trop de rigueur, sans esgaré aux calamitez du pays et aux pertes subies par leurs debiteurs, ont saisis les biens d'iceux, leurs maisons, cens, rentes ou autres heritages, pendant la guerre susdites, faute de payement de leurs rentes, auxquels les dits debiteurs n'avaient sceu fournir, il serat permis iceux desaisis et tous autres ayant interest de rentrer dans les dits biens saisies et evincés, en payant les depens des poursuites et se conformant au payement que des-

sus, et tels desaisis et arretez jouiront aussi et profiteront de la remission et moderation susditte, et ce non obstant toutes sentences et executions qui pourraient estre desia faites et prononcees a leur charge, contre lequels ils sont et seront, par la constitution presente, releve et restituez a cette effet, sans aucune forme de procedure.

- 6. A l'exception cependant des biens vendus par criées ou actions publiques, avec decret competant et autres formalitez requises et légitimes, qui seraient passees en maintierce, lesquels demeureront bien vendus, pour éviter les enconvenients de procedures et regresses qui pourroient naitre sur ce sujet, sans esgard a la remission et attermination susdite; ne fut ce que les crediteurs voulussent poursuivre ulterieurement contre leur debiteurs ou sur d'autres hypoteques, au regard de quoy ils deveront se conformer a la dite remission et attermination, pour ce qui pourroit leur rester et qu'ils voudraient executer de leurs pretentions.
- 7. Excepté aussi les saisines et evictions prinses et decretees en matiere de garantie, a lesgard desquelles tels crediteurs, resaisies pour faute de garantie, ne seront suiets a la dicte attermination et remission, laissant les debiteurs sur leurs droits seulement contre les premiers crediteurs molestant en ce regard.
- 8. Entendu par les debiteurs qui ont ou auront payé entierement ce qu'ils doivent pour les années echeues pendant la guerre susdite, soit par traité, accord ou autre partion avec leurs crediteurs, pour grasce fait entre eux convenue ou autres sans grace ny remission, ne pourront se prevaloir de celle cy accordée, laquelle n'aura aussy lieu a l'egard des debiteurs de la table episcopale, a l'egard desquels S. A. S. E. at desia pourveu ou pourvoirat, comme elle trouve convenir sur ce point, de remission et d'attermination.
- 9. La dite remission n'aura pas lieu aussi a l'egard des rentes créees sur l'Estat, sur la cité, bonnes villes et communautez du pays, qui jouiront seulement du bénefice d'attermination en payant un canon cette année, un et demi les années suivantes, iusque a satisfaction entiere, ou qu'il en soit autrement ordonnez; voir a l'egard des rentes créees sur la cité, bonnes villes, communautez et autres corps, par ce qu'a l'egard de l'Estat le payement sera reglé separement.
- 10. Declarants d'agreer et continuer les reces et ordonnances faites pendant les guerres dernières par les eschevins de la souveraine justice de Liege, que nulle saisine n'est et n'at este sur avice depuis l'an 1672, que les desaisis et autres ayant droit ou interest seront en droit de les purger encor pendant 4 ans de la date presente, apres le laps desquels ils n'eschérat plus de purgement, et le statut demeurerat dans ces forces et dans son observance sur ce point, a la reserve pourtant des biens saisies et vendus par criées avec decret competent du juge, a l'egard desquels il n'est rien derogé par cet article de ce qui at este ordonné cy dessus.
- 11. Declarant aussy nuls et de nulle valeur tous proces poursuittes et executions qui se feront au preiudice de cette loi generale et touttes ces sions, donations, echanges et transports faits par les crediteurs en faveur des etrangers au regard de leurs rentes et cannons d'icelles qui pourraient empescher l'effet de la presente, comme estant repute collusoire et tande-

lante contre le bien publique et pour eluder l'effet de cette loi et ordonnance.

- 12. Et pour que les debiteurs n'abusent de l'attermination susdite et empescher le preiudice qui en pourrait revenir aux crediteurs, particulierement a l'egard des usufructairs, par ce que ceux icy venants a mourir avant d'avoir satisfait les arrierages escheus pendant laditte guerre, les crediteurs se trouveraient en risque d'être supplantes par le purgement auxquels les proprietaires voudraient estre admis, parmi les droits seulement d'une simple garde, tels usufructairs ou autres debiteurs suspects ne seront admis a pouvoir iouir de la ditte attermination qu'en donnant asseurance ou caution a leurs crediteurs, suivant la disposition du droit commun et statut du pays.
- 13. Laissant les autres redebvabilitez annuelles en matiere de baux, de censes, fermes, louage de maisons ou d'autres héritages scituez dans la cité, bonnes villes et plat pays a ce qui en est ordonné par le droit commun, par lequel il y est suffisamment pourveu.

V. Carton B, liasse 1697-89, no 3, bb.

### 1698, 12 mai. - Assemblée du Tiers-État:

Messeigneurs ayant reveu et examinné leurs resolutions en date du 23 novembre 1697, au sujet de la requete faite par les reverends peres Chartreux, disent et declarent de la rectifier et de la renouveler en tous ses points; declarent de n'avoir donné ordre de mettre aucun magasin dans le fond qui peut appartenir aux dits peres, n'y d'y mettre aucune garnison et partant, si sans la participation de cet estat et contre la resolution ou declaration sur touchée du 23 novembre dernier, ils prétendent qu'il y eut quelque contravention ou usurpation, mesdits Seigneurs declarent n'avoir empesché et ne vouloir empescher que les dits pères ne puissent se servir du droit qui peut leur competer et disposer de leur fond et dependances, ainsi et comme ils auroient peu faire avant la construction ou erection desdits ouvrages; et pour qu'a la suitte les dits Peres ne puissent avancer quelques raisons ou vouloir rendre comptable l'Estat de l'occupation qui pretendent estre fait de leur fond, soit par l'erection des ouvrages ou par les trouppes et soldats qu'ils disent y estre, mesdits seigneurs sont advis que le present reces, avec celuy du 23 novembre soit insinué aux dits peres pour leur connaissance.

Mesdits Seigneurs, croyants de s'avoir acquitté de leurs debvoirs et obligations et d'avoir accordés des moyens proportionnez aux charges de l'Estat, autant que la presente coiuoncture du tems et calamité du pays affligé par une guerre si desolante, qui a duré si longtemps, a pu le permettre, declarent d'agreer et ratifier les reces et resolutions prinsses avec les moyens qu'ils ont eu accordé pour subvenir aux dites charges, de meme que le nombre des trouppes en suitte de la fixation qu'ils en ont faite, conformement a la balance et qu'il y a plussieurs debtes personnels et pretentions a la chage de l'Estat, comme celles des Estats Generaux, des sieurs Moreau, Closset, Martels, la demoiselle Lucion et autres, et que meme il rest quelques autres a liquider qui ne sont marquées dans la ditte balance, mesdits Seigneurs, au regard de celles qui ont este par cette presente lournee reconnues et avèrees par eux, authorisant les sieurs leurs

deputez ordinaires, pour, conioinctement avec les autre députez des Estats, traiter et convenir de payement a saire au plus grand avantage de l'Estat qu'il se pourrat; et quand a elles qui ne sont liquidés ou reconnues, ils les authorisent pour les examiner, liquider et leur en saire rapport a la presente iournee, pour en suite, les ayant reucu, pourvoir des moyens a les satisfaire, apres que ce qui excede dans la balance susdite aurat este employé au payement d'une partie de ce qui aurat este trouvé liquide; et quand aux gages et pretentions des officiers, mesdits Seigneurs authorisent pareillement lesdits Seigneurs deputez pour voir, examiner et liquider les dites pretentions et en convenir, si faire se peut en justice et équité; et, en cas qu'ils y eut des points disserentieux de consequence, en faire rapport a la premiere journee, et s'il y avoit quelque courteresse et que l'Estat se trouvast redevable envers iceux, mesdits Seigneurs sont d'avis que l'on pourat encor negocier ou engager l'impost des 40 pattars sur le muid de braaz, ulterieurement pour un an, soub les mêmes clauses et condicions qu'il a este engage dans cette presente journee, se reservant mesdits Seigneurs le pouvoir et faculte de pourvoir a la premiere journee, en cas il puisse y avoir quelque defaut; suppliant tres humblement S. A. S. E. d'agreer leur presente resolution et autres prinses dans la presente journee et de vouloir les confirmer et accorder son mandement exécutoir, pour l'exécution des moyens accordes, et estre servie de confirmer leurs resolutions prinses au sujet de l'attermination, remission et moderation, attendu la necessité tres pressante et la desolation du pays, comme aussy avoir pour agreable les donatives accordes dans la presente journee a sa Sérénissime personne, et de leur faire la grasce de les honorer au plutost de sa presence, dans une conioncture de temps où elle leur est si nécessaire, qui est la grasce qu'ils respirent avec un profond et devouement entier a sa Sérenissime personne et qu'elle ne desagreerat pas qu'après un si long séjour de cette presente journée, ils puissent se retirer chez eux.

(Sensuit la balance ci-dessus mentionnée:)

1699 BALANCE DES REVENUS.

Les 40 sols sur le muid de braaz rendus dans la cité, fauxbourgs et banlieu f. 84<sup>m</sup> sont destinez pour 4/5 a rembourser argent prins a fraix et aux pretentions des officiers.

| Les 30 patt    | ars a | ppor   | tent  | ecus  | •      | •     | •     | •    | •     | •  | 63000     |
|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----|-----------|
| Les 16 sous    | desti | inez j | pour  | son A | Altess | se    | •     | •    | •     | •  | 31500     |
| La consom      | ption | des l  | beste | s.    | •      | • .   | •     | •    | •     | •  | 33500     |
| L'impost su    | r les | soul   | iers  | •     | •      | •     | .•    | •    | •     | •  | 8000      |
| Le vin bra     | ndevi | n      | •     | •     | •      | •     | •     | •    | •     | •  | 17000     |
| Le tabac       | •     | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •    | •     | •  | 9500      |
| Le seel        | •     | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •    | •     | •  | 14500     |
| Les 40, 80     |       |        |       |       |        |       |       |      |       |    |           |
| l'impost sur 1 | es so | ulier  | s du  | pays  | , san  | s coi | mprei | adre | Dinai | nd |           |
| et Thuin, poi  | rtent | util   | •     | •     | •      | •     | •     | •    | •     | •  | 268995-13 |
| Vin, brand     | evin, | taba   | c du  | pays  | •      | •     | •     | •    | •     | •  | 15000     |
| Le 60°.        | •     | •      | •     | •     | •      | •     | •     | •    | •     | •  | 275000    |
| 24 tailles,    |       |        |       |       |        |       |       |      |       |    |           |
| sont réunis    |       |        |       |       |        |       |       |      | •     | -  | 270733-4. |
| TOME V.        |       |        |       |       |        |       |       |      |       |    | 4         |

| 30 <sup>m</sup> escus a fraix, s'ils se passent par les tro <sup>is</sup><br>Dinant et Thuin pourront raporter environ | Estat<br>· | <b>s</b> | . 120000<br>. 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                        | Tota       | al.      | 1.151.728-17        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hors lesquels abstraits la somme de                                                                                    | •          | •        | . 909750-15         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restera pour les debtes personels et autres.                                                                           | , sans     | con      | <b>a-</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prendre les restances detail les demandees et pas rentrées.                                                            |            |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| la somme de                                                                                                            | •          | •        | . 241978-02         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges de l'Estat.                                                                                                    | •          |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un cannon de vieilles rentes                                                                                           | •          | •        | . 88941-181/2       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un cannon de nouvelles                                                                                                 | •          | •        | . 10392-061/2       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un cannon et demi en Holland                                                                                           | •          | •        | . 319537-10         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remboursement aux Estats-Généraux .                                                                                    | •          | •        | . 20320             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les rentes viagères du Pays                                                                                            | •          | •        | . 16500             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les gages des trois Présidents                                                                                         | •          | •        | . 8400              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les gages des receveurs généraux                                                                                       | •          | •        | . 4000              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les gages des trois greffiers                                                                                          | •          | •        | . 900               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les gages des deux huissiers                                                                                           | •          | •        | . 300               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La donative à la noblesse du Tiers-Estat.                                                                              | •          | . 8000   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La solde générale                                                                                                      | •          | •        | . 218244            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les I0 <sup>m</sup> escus de donative à S. A. S. E. et 10 <sup>r</sup>                                                 | n d'ex     | trao     | r-                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dinaire, au dessus du provenu de seize sous de bi                                                                      | raaz       | •        | • 80 <b>0</b> 00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'extraordiuaire pour les besoins de l'Estat s                                                                         |            |          | er                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| environ                                                                                                                | _          | •        | . 60000             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le provenu de seize souls accordé a S. A. S. 1                                                                         | E.         | •        | . 68215             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La garnison de Stockem portant environ.                                                                                |            | •        | . 6000              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. ibid., no 3, bb.                                                                                                    | -          |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

1698, lundi, 26 mai. — Le magistrat renouvelle son ordonnance du 27 janvier 1687, sur la vente du poisson; celle du 27 juin 1689, sur la circulation aux remparts; celle du 6 novembre 1669, sur le pesage des moutures; celle du 14 janvier 1675, sur la fraude des accises; celle du 7 février 1684, sur l'acquittement du droit de balance; celle du 11 octobre 1688, sur les fraudes du droit de mouture; toutes celles qui concernent le porcher de la ville; celle du 11 octobre 1688, contre les bières brassées au béguinage de St-Agnès. — Publiée le 23 juin. (V. Maendachboeck K, p. 244).

1698, 28 mai. — Les bourgmestres et le conseil rappellent que Jean et Arnold Saenen avaient jadis compté à la ville une somme de 2200 florins et que celle-ci leur avait cédé, pour certain terme, trois bonniers de pré communal sis près de *Grevensmolen*. Le terme de la cession vient d'expirer; Jean Saenen est mort et ses héritiers réclament le remboursement de la somme de 1100 florins lui revenant du prêt total. (V. t. IV, p. 95). Pour contenter les demandeurs et éviter des procès, les bourgmestres et le conseil cèdent donc à Arnold Saenen, pour un nombre d'années indéter-

miné, une prairie mesurant 31 1/2 verges grandes, sise à Serkingen broeck, joignant le ruisseau, les représentants Denis Van den Poel, les Lépreux et les héritiers Van der Borcht. La cession se fait pour la somme de 700 florins, acompte à valoir sur les 1100 florins réclamés. La ville pourra toujours se remettre en possession de la prairie, en remboursant le capital pour lequel elle a été cédée.

V. Documentboeck, D, p. 325.

- 1698, lundi, 11 août. Les bourgmestres et le conseil ordonnent à Pierre Kerstens, collecteur de l'accise sur la bière, de leur payer, de même qu'au secrétaire, leurs gages respectifs. Ils l'autorisent à prélever la somme à ce nécessaire sur l'impôt des 10 sous frappé sur la tonne de bière. (V. Maendachboek K. p. 247.)
- 1698, 18 septembre. Maur Van der Heyden, abbé de Saint-Trond, vu certaine requête des bourgmestres et du conseil, tendante à la suppression, pour cette année, de la foire franche de l'abbaye, dite foire de St-Michel déclare que la foire sera tenue cette année, le 28 et le 29 septembre, franche et libre, conformément aux anciennes ordonnances, mais que, pendant le reste de la quinzaine, les impôts et accises de la ville seront perçus comme en temps ordinaire. Publié le 20 septembre, en présence de l'écoutête Van Vucht, du bourgmestre Moors et des échevins Staden, Everaerts, Tackoen et Colen, au lieu ordinaire des publications.

V. Carton B, liasse 1697-98 nº 6.

- 1698, 5 octobre. Ordo Consulatus. Sont nommés bourgmestres, Lambert Van Schoor et Sébastien Colen; Conseillers: 1, Trudon-Hubert Van Winde et Libert Pauly; 2, Henri Van der Hagen et Henri-Bonaventure Van Staden; 3, Jean Cuypers et Ange Van Bergen; 4, Jean-François Van der Hucht et Jean Roelants. (V. Maendachboeck K, p. 248.)
- 1698, lundi, 27 octobre Le magistrat vu la cherté des grains défend : 1° d'accaparer du froment, du seigle, de l'orge ou autre grain quelconque pour le compte d'étrangers, sous peine de confiscation de la marchandise et d'une amende de 20 florins d'or; 2° d'acheter ou de venir au marché avant l'heure de midi, sous peine comme ci-dessus; 3° de vendre ou de céder du grain à des personnes étrangères à la ville ou à la franchise.

V. ibid., p. 248 vo.

1698, jeudi, 6 novembre. — Les bourgmestres et le conseil, pour rembourser, à l'ancien bourgmestre Van Schoor, les avances
qu'il a faites pour la ville, durant ses fonctions de receveur communal en 1681 et 1682, avances qui montent à 4503 florins et 2

- sous, ordonnent de lui payer tous les mois un acompte de 200 florins, à dater du mois de décembre prochain, et cela jusqu'au jour où il sera intégralement payé. (V. ibid., p. 248 v°.)
- 1698, 27 novembre. Il est ordonné à tous les contribuables de la ville et de la juridiction de payer, dans la huitaine, la taxe personnelle, le dixième denier, le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages de 1697. Publié le 29. (V. ibid., p. 249 v°.)
- 1698, vendredi. 5 décembre. Le magistrat, considérant. qu'il est devenu impossible d'obtenir des légumes au marché, à moins d'en payer le double de leur valeur, et cela pour le motif que les marchands les accaparent en gros, pour ensuite les débiter en détail défendent à ces accapareurs d'acheter encore en gros pour la revente en détail à domicile; mais ils les autorisent à acheter pour revendre au marché même. (V. ibid., p. 250.)
- 1698, 27 décembre. Gilde des Drapiers. Comte des marchands, Jean Bormans; Délégué et lieutenant des maréchaux, Jean Craninx et Herman Knapen, junior; des pelletiers, Ulric Odeur et Jean Sior; des boulangers, Alexandre Des et Henri Van Haren; des brasseurs, Pierre Boonen et Jean Boonen; des bouchers, Pierre Stynen et Henri Van Ham; des drapiers, Jean Sassenus et Alexandre Menten; des merciers, Pierre Kerstens et Pierre Froyenhoven; des teinturiers, Martin Snievaerts et Adrien Van Entbrouck; des cordonniers, Lambert Thilens et Gérard Moria; des tondeurs, Robert Van Heer et Jean Nicolaï; des charpentiers, Jaques Croels et Robert Aerts; des tailleurs, Mathieu Thilens et Laurent Bellens. (V. ibid., p. 251.)
- Même date. Le magistrat, rappellant son ordonnance du 27 novembre, publiée le 29 du même mois, déclare exécutables tous ceux qui n'auront payé leurs contributions dans le délai de trois jours. (V. ibid., p. 251 v°.)
- 1699, jeudi, 5 février. Grand nombre de contribuables ne payaient point les cotes qu'ils devaient à la caisse communale, sous prétexte qu'ils avaient des créances à charge de la ville, créances qu'ils voulaient faire entrer en liquidation. Les députés des deux Seigneurs chargés de procéder à l'élection du magistrat avaient donc commis les sieurs Libert Pauli et Vanderhaegen pour dresser les comptes en actif et en passif de tous les contribuables et leur avaient alloué de ce chef une somme de 200 florins. Mais Pauli et Vanderhaegen n'avaient pas voulu accepter la charge pour un salaire si minime. Les contributions restant ainsi impayées, le magistrat, du consentement des deux Sei-

gneurs de la ville porta la rétribution à 1000 florins. — Le même jour commission est accordée à Pauli et Vanderhaegen pour l'exécution de leur mission.

V. Maendachboeck K, p. 251 vo.

- 1699, 23 février. Le notaire Jean Simons, à la requête de Jean Closset, marchand et banquier à Liége, signifie aux bourgmestres et conseil de la ville de St-Trond, que, par acte du 21 février précédent, la veuve Sébastien Elbrechts a vendu au susdit Closset, deux rentes à charge de la ville, donnant ensemble un intérêt annuel de 115 florins, et qu'à partir de 1699 exclusivement, ces rentes seront payables, non plus à la veuve susdite, mais au nouvel acquéreur précité. (V. Documentboech D, p. 326).
- 1699, jeudi, 9 avril. Sont nommés vegenoeten par les bourgmestres et le conseil, Jean de Middel et Gilles Plevoets. Ils prêtent serment. (V. Maendachb. K, p. 252 v°.)
- 1699, 1 juin. La ville s'accorde avec Marguerite Van den Creeft, béguine à Tongres, au sujet des intérêts de rentes lui dus. En déans les six mois on lui payera un acompte de 1500 florins, et une seconde somme de 1500 endéans de l'année; la rentière, de cette façon, sera payée jusqu'à l'année 1698 inclusivement Cet accord ne fut point observé, un nouvel arrangement intervint le 27 novembre suivant et la ville ne se libéra complétement que le 14 mars 1707. (V. Carton B, liasse 1699, n° 1.)
- 1699, lundi, 13 juillet. Tous les jours des bourgeois de la ville se voient arrêtés en Brabant et ailleurs, pour le motif que la ville ne sait servir les intérêts des rentes qu'elle a souscrites. Dans cette occurence les bourgmestres ont fait convoquer les écoutêtes, les échevins et le conseil. Ceux-ci proposent d'exécuter immédiatement tous ceux qui sont en retard de payer le bondergeld et le dixième denier. (V. Maendachboeck K, p. 253.)
- 1699, mardi, 14 juillet. La proposition dont il s'agit dans la délibération ci-dessus est votée et adoptée. (V. ibid., p. 253.)
- 1699, jeudi, 23 juillet. L'exécution de la décision prise le 14 courant est remise à nouvel ordre; entretemps on fera rentrer tous les autres impôts par toutes les voies de droit.

V. ibid., p. 253.

1699, lundi, 7 septembre. — Maître Nicolas Cruls, chirurgien de la ville, décédé, est remplacé par maître Arnold Van Herle qui prête le serment d'usage. (V. ibid., p. 254.)

1699, dimanche, 4 octobre. — Élection des doyens des métiers et des candidats conseillers, conformément au règlement de Joseph-Clément de Bavière en date du 5 septembre précédent. (V. Polain, Rec. des ordonn. 3° série, tome I, p. 271).

Maréchaux: doyen, Tilman Schevenels; candidats-conseillers, Balthasar Schoenaerts, Jean Fredrix, Jaques van Reymenant et Ferdinand Baerts; — Pelletiers: doyen, Léonard Cnaepen; candidats-conseillers, Pierre Van Nyssen, Jean-Mathieu Crools, Henri-François Van Entbroeck et André Moons; — boulangers: doyen, Pierre Gemes; candidats-conseillers, Lambert Mollinet, Henri Van Haeren, Jaques Van Herbergen et Jaques Hermans; — brasseurs: doyen, Adrien Roberti; candidats-conseillers, Jean Bormans, Lambert Medaerts, Louis Strauven et Gisbert Strauven; — bouchers: doyen, François, fils de Chrétien Stynen; candidats-conseillers, Mathieu Van Ham, François Stynen, Engel Van Bergen et François, fils de Jean Stynen; — drapiers: doyen, Alexandre Menten; candidat-conseillers, Antoine Witten, Sébastien Luesemans, Henri Croels et Guillaume Bollin; — merciers: doyen, Philippe Colen; candidats-conseillers, Vanden Dweye, ancien bourgmestre, Pierre Colen, Jean Pansaerts et Gisbert Lambrechts; — teinturiers: doyen, Guillaume Minsen; candidats-conseillers, Gisbert Snievaers, Conrard Snievaers, Jean Morren et Adrien Van Entbroeck; tanneurs: doyen H. Strauven; candidats-conseillers, Simon Trimpeneers, Jean Ceupers, André Vos et Jaques Minsen; — cordonniers: doyen Otton Heusdens; candidats-conseillers, Libert Pauly, Lambert Van West, Denis Martens et Jean Van Aertryck, junior; charpentiers: doyen Walter Aerts; candidats-conseillers, Jean Soldermans, Mathieu Bessemans, Hubert Hannoset et Paul Beckers; - tailleurs: doyen, Mathieu Tilens; candidats-conseillers, Henri Van Helsfort, Michel Van Nuyts, Trudon Godden et Jean Huybens. — Députés à la Chapelle : Trimpeneers, ancien bourgmestre, Jean Bormans, Jean-Mathieu Crools et Henri Crools. (V. ib., p. 254A.)

1699, 5 octobre. — Jaques Van Schoor, ayant réclamé les intérêts de la somme de 4503 florins avancés à la ville pendant l'exercice de ses fonctions de receveur (1681 et 1682), les députés de l'Evêque et de l'abbé, entendu ses explications, ordonnent que ces intérêts lui soient payés à dater du 20 septembre 1683. Ces intérêts montent, à raison 60 florins par an, à la somme de 1020 florins.

(V. Carton B, liasse 1699, nº 2.)

1699, jeudi. 8 octobre. — Il est porté à la connaissance du public que le sieur Pierre Simons, fils de Henri, et Jaques Vanden Putte, sont nommés aux fonctions de receveurs communaux, et qu'ils ont reçu ordre de faire payer immédiatement toutes les con-

tributions imposées. Dans le délai de huit jours tous les bourgeois et habitants de la ville et de sa juridiction auront à payer, entre les mains du premier, le bondergeld, et, entre les mains du second, le dixième denier et la taxe personnelle de 1699. — Publié le même jour. (V. ibid., p. 255.)

1699. jeudi, 15 octobre. — A la requête des receveurs communaux, ordre est donné à tous les retardataires de payer, dans les trois jours, les impôts dont il s'agit dans l'acte précédent, sous peine d'exécution immédiate. — Publié le même jour.

V. ibid., p. 255.

- 1699, lundi, 9 novembre. Le sieur Vanden Putte, ayant été délégué à Liége pour y procurer les fonds nécessaires au payement des créanciers de la ville, n'a trouvé que le banquier Guillaume Clerx, pour faire l'avance demandée. Mais Clerx pose pour condition, que la ville rembourse, à son oncle Closset, les capitaux de deux rentes à charge de la ville, rentes qu'il a achetées à la veuve de Sébastien Elbrechts. Le magistrat, forcé par les circonstances, accepte la condition proposée. (V. ibid., p. 255 v°.)
- 1699, 17 décembre. Les habitants du hameau de Melveren exposent, aux bourgmestres et conseil de la ville de St-Trond, qu'ils sont astreints au service militaire du comte de Duras, à pied et à cheval; qu'il n'est pas juste qu'ils sont grevés de plus de charges que les autres bourgeois; qu'ils ont payé tous les impôts frappés par la ville et qu'ils ont toujours fait gratuitement tous les charriages militaires. —Ils demandent, comme gratification de leurs services, d'être exemptés du payement de la taxe personnelle. Le magistrat accueille favorablement cette demande par décision du 18 janvier suivant. (V. Carton B, liasse 1699, n° 3.)
- 1699, 27 décembre. Élection de la Gilde des Drapiers. Comte des marchands, Jean Cuypers. Délégué et lieutenant des maréchaux, Herman Bilderbeeck et Laurent Boonen; des pelletiers, Pierre Strauven et Lambert Bellenrox; des boulangers, Jaques Van Haren et Barthélémy Wauters; des brasseurs, Jean Boonen et Philippe Smets; des bouchers, Guillaume Stynen et Henri Van Ham; des fabricants de draps, Lambert, fils de Trudon Van Schoor et Antoine Witten; des merciers, Gilles Simons et Jean-François Croes; des teinturiers, Michel Snievaerts et Nicolas Wuesten; des tanneurs, André Vos et Gisbert Roelants; des cordonniers, Guillaume, fils de Guillaume Minsen, et Gérard Sneyers; des charpentiers, Henri Minnepoets et Charles Vanden Hove; des tailleurs, Adrien Boes et Michel van Nuys.

V. Maendachboeck K, p. 256 v°.

- 1699, jeudi, 31 décembre. L'avocat Boerinx est chargé de toutes les affaires judiciaires de la ville, aux conditions auxquelles il a servi déjà antérieurement. (V. ibid., p. 257.)
- 1700, lundi, 4 janvier. Un grand nombre de fraudes ont été commises dans la déclaration des biens héréditaires, tels que terres arables, jardins, prairies, vergers et enclos, sans qu'on ait pu constater avec précision les biens non déclarés. Il en est résulté que les gens de bon vouloir seuls ont payé les contributions dont ils étaient réellement redevables, et que les collecteurs de cet impôt ont reçu à peine la somme qui leur revenait comme gages. — Le magistrat, depuis nombre d'années, a décidé de faire le mesurage parcellaire de toute la juridiction et d'en dresser des cartes figuratives et ce travail vient enfin d'être achevé, grâce à la tenacité et à l'énergie du stadhelder Van Winde, qui a toutes les cartes en sa possession, et qui veut les céder aux archives de la ville, à condition que celle-ci lui restitue le prix de leur confection, savoir 4000 florins, plus la somme de 400 florins due au sieur Trimpeneers pour la confection des légendes des dites cartes et celle de cinquante pattacons pour les listes des tenants des immeubles renseignés. — Le magistrat décide l'acquisition des cartes en question, et, en payement des sommes précitées, ils assignent aux sieurs Van Winde et Trimpeneers le quatrième denier du bondergeld et du vingtième denier sur les loyers. (V. ibid., p. 257.)
- 1700, lundi, 18 janvier. Le magistrat vu la baisse notable du prix des grains ordonne que la bière ne soit pas vendue à plus de trois sous le pot, et comme plusieurs brasseurs ont encore certaine quantité de bières en cave, la présente ordonnance ne sera mise en vigueur qu'à partir du 3 février prochain.

V. ibid., p. 260 vo.

- 1700, lundi, 25 janvier. Les bourgmestres et le conseil donnent en location, à Mathieu Cruls, pour un terme de dix-huit années, la tranchée du rempart entre Stapelpoort et Gangelosspoort, à la condition qu'il y fasse, à ses frais, le curage des eaux, et qu'il enlève les ruines de la Stapelpoort et du fort vis-à-vis du Voetbogen raem. L'herbe du talus devra être fauchée, et aucun bétail ne pourra y être mis en pacage. (V. ibid., p. 261.)
- 1700, mardi, 9 février. Les bourgmestres et le conseil, se conformant à la dernière ordonnance des deux seigneurs de la ville, ordonnent de transformer en prison, pour les criminels, le local qui sert d'habitation au veilleur de nuit, local sis derrière la balance des moutures. (V. ibid., p. 261.)

١

1700, 12 mars. — Mathieu Connotte, procureur de la vénérable cour de Liége, en qualité de mainbour député par l'official pour les enfants de feu Seigneur Jean-Léonard de Creeft, en son vivant conseiller et secrétaire de S. A. S., commet Jeanne-Catherine de Creeft, fille du susdit Jean-Léonard, pour vendre les rentes que le défunt possédait sur le corpus de la ville de St-Trond, rentes qui moutaient à la somme de 1200 florins. Le capital devra être affecté à la profession de Jaqueline de Creft, religieuse au Cloître Royal des Carmélites à Bruxelles, sœur de la prénommée Jeanne-Catherine. — Acte reçu par Jaques Tielens, notaire de la Cour épiscopale de Liége, en présence de Gérard d'Odeur et de Jean-Lambert Galeze, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1700, n° 1).

1700, 20 mars. — Transaction passée entre la ville de Saint-Trond, d'une part, et Jeanne-Catherine de Creeft, d'autre part, au sujet des rentes léguées par la dame Librichts, veuve de l'écuyer Denis van den Edelbampt, de son vivant échevin de Liége, à feu Jean-Léonard de Creeft, père de Jeanne-Catherine susdite. — D'après compte authentique, la ville devait, à la date des présentes, aux héritiers de Jean-Léonard susdit, 2391 florins. On paye à Jeanne-Catherine une somme de mille florins; moyennant cette somme elle renonce au nom d'elle-même et de ses frères et sœurs, à toutes prétentions qu'elle pourrait faire valoir jusqu'à la date de ce jour. (V. Carton B, liasse 1700, n° 2 et 3.)

1700, lundi, 19 avril. — Le métier des drapiers avait vendu au sieur Antoine Witten, le Laekemaekersraeme, sis entre Clockempoort et Comisgat. Or, d'après les archives, ce local appartenait à la ville; celle-ci en 1548, au jour des élections communales, l'avait seulement mis à la disposition du métier, sous la condition formelle qu'il ne pourrait jamais le vendre. Comme cependant la vente s'était faite du consentement des deux Seigneurs et que le métier avait agi pleinement de bonne foi, le magistrat approuva la vente, à la condition que la ville désormais ne payerait plus au métier des Drapiers, pour le passage de la Spaensche Brug, la rente de huit florins qu'elle avait servie jusqu'à ce jour.

V. Maendachboeck K, p, 262.

1700, 4 mai. — Recès des Trois-États portant que les grains gagnés dans le Pays ne payent pas le 60° denier, aussi longtemps qu'ils n'en sont pas exportés

Messeigneurs, ayant vu la requête des fermiers du 60°, comme aussy celle de Pier Planchar et consorts, marchands de grains, au subiet du 60° que les dits fermiers prétendent d'exiger sur les dits grains, déclarent, après information prise de ce qui s'est cy devant pratiqué et observé, que les grains qui sont du creu du pays et qui s'y commercent ne sont suiets

au dit impost qu'a la sortie. — Par ordonnance de mesdits Seigneurs : F. Stephani pro Du Moulin.

V. Maendachboeck K, 1º 262 vo et Carton B, liasse 1700, no 4.

1700, mercredi, 23 juin. — Le sieur Macar, receveur des États, à la requête des députés de ces États, a fait, le 17 du courant mois, signifier au magistrat, qu'il doit payer, dans le délai de quinze jours, sept tailles et demi, à valoir sur ce que doit la ville pour les deux tailles par mois, décrétées à la dernière Journée pour les années 1700, 1701 et 1702. — Pour subvenir au payement de cet impôt nouveau, le magistrat frappe, pour ces trois années, un impôt d'un sou par verge, ou d'un florin par bonnier, et d'un sou par florin sur le loyer des maisons, jardins, vergers, prairies et enclos.

V. Maendachboeck K, p. 264.

1700. 11 septembre, — Requête des bourgmestres de Saint-Trond, demandant à S. A. S. que les habitants de Mervelen et Straeten restent exempts du service militaire rural. (V. t. III, p. 460, acte du 26 mars 1640.)

Prince Serenissime Electorale. Remonstrent en tout respect et soumission a Votre Sereneté Electorale, les Bourguemaitres et magistrat de votre ville de St-Trond comme quoy les Hameaux de Mervelt et de Straeten, voisins et surceants de votre ditte ville, ont este de tout temps, comme bourgeois, obligez dans les necessitez occurrentes, a la premiere semonce desdits remonstrants, ioindre leurs armes a ceux des fauxbourgs pour le maintient et deffence d'iceux et de se retirer en cas du besoing, avecque leurs armes, dans votre ville, pour la deffense d'icelle, causse pour quoy il a plu a seu son Altesse Serenissime Electorale Ferdinand de Bavière, de glorieuse memoire, de les declarer d'ancienneté exempts de la milice rurale et de marcher avecq le plat pays, et de leurs injoindre bien serieusement de demeurer soubs les ordres et commandement de votre dit magistrat comme il appert par les patentes ici iointes, cependant les officiers ruraux ont, passez quelques années, après la démolition de votre ditte ville, pendant ces dernières guerres, contraint et oblige les dits hameaux par les executions militaires a suivre leurs ordres en prejudice des ordonnances et patentes susdittes emanees pour le maintien de votre ditte ville et seureté des inhabitans d'icelle.

Ce pourquoy lesdits remonstrants viennent en tout respect et soubmission prendre recours à V. S. E., la suppliant tres humblement de vouloir estre servie, pour le maintien et conservation de sa ditte ville, d'ordonner a ses officiers ruraux de laisser lesdits hameaux soubs la conduitte et et ordres desdits remonstrans, comme d'ancienneté et de rafreschir et corroborer les ordonnances et patentes la dessus octroyées, quoy sesant, etc. (Signé:) J. R. Stas, secretaire.

APOSTILLE: S. A. S. E. ordonne que la presente soit communiquee a la partie adverse, pour y dire ens huit jours de l'intimation. Fait en conseil de S. A. le 11 septembre 1700.

N. B. Cette requête est accompagne de l'acte du 26 mars 1640 cité cidessus. (V. Carton B, liasse 1700, nº 5.)

1700, vendredi, 24 septembre. — Les bourgmestres et le conseil - considérant que l'arrentement de tous les impôts de la ville n'a produit qu'environ 28000 florins et que le bondergeld ne peut fournir que 12000 florins, laquelle somme suffit à peine soutenir les procès qui résultent de la perception dudit impôt; considérant, en outre, que la ville doit, d'après l'attermination des États, plus de 32000 florins pour intérêts de ses rentes, plus 30 tailles échues au profit des États - décident de continuer la perception des 36 sous par tonne de bière, qu'on avait ordonnés en 1693 pour le payement des contributions. (V. Maendachboeck K, p. 265.)

1700, 25 septembre. - Maur Vander Heyden, abbé de Saint-Trond — considérant que la foire de l'abbaye, dite foire de St-Michel, a été ouverte la veille du jour de S'Mathieu, à onze heures du matin, par l'érection de la perche, avec suspension de payement d'impôts, gabelles, tonlieu sur toutes espèces de marchandises et du droit sur l'abattage des bêtes, restant seulement en vigueur les accises sur le pain et le vin, et que, conformément aux anciens usages, cette foire devrait durer sur ce pied jusqu'à la veille de la S' Denis; considérant, d'autre part, que les bourgmestres viennent de lui adresser une requête tendant à obtenir, pour cette année et sans préjudice pour les droits de l'abbaye, que, pour le reste du temps de foire, les impôts reprennent leurs cours habituel; ordonne qu'à la date de ce jour, après l'heure de midi, tous les impôts, gabelles, tonlieux sur marchandises et le droit d'abattage recommenceront à être exigibles et seront perçus conformément aux ordonnances. Et afin que personne n'en ignore, la présente ordonnance sera publiée, au son de la cloche d'alarme (stormklock), sur la pierre à ce destinée, près de l'église du monastère et au péron de la ville; elle sera criée dans toute la ville au battement du tambour. Toutes les autres dispositions relatives à la foire resteront en vigueur jusqu'a la veille de la St Denis, à onze heures du matin, heure à laquelle la perche sera enlevée. Il est entendu aussi que les marchandises qui seront exposées en vente dans le portail de l'église de l'abbaye, resteront exemptes de tout droit quelconque. - Ordre est donné aux écoutêtes et échevins de l'abbé de procéder immédiatement à la publication des présentes.

V. Carton B, liasse 1700, nº 6. — Original en flamand, sur papier, portant le cachet de l'abbé en laque rouge.

1700, lundi, 11 octobre. — Les mêmes décident de ne plus tenir que deux varlets, savoir Conrard Minsen et Guillaume Cox. On leur payera un pattacon par semaine, et, tous les quatre ans, ils recevront un nouveau manteau. Toutes les semaines on leur retranchera dix sous pour un costume nouveau, qui leur sera donné tous les deux ans. (V. Maendachboeck, p. 268.)

1700 jeudi, 21 octobre. — Laurent Roenen est chargé du soin de l'horloge de la ville. — Son engagement sera de six années; il touchera, par an, un salaire de vingt-cinq pattacons, payables par termes mensuels, à partir de la Toussaint prochaine. Moyennant ce prix tous les frais d'entretien seront à sa charge.

V. ibid., p. 268 vo.

1700, lundi, 25 octobre. — Arnold Ooms, licencié en droit et avocat, est nommé député au Tribunal des Vingt-Deux.

V. ibid., p. 268 vo.

- 1700, mercredi, 10 novembre, 2 heures de relevée. Les bourgmestres et le conseil décident de convoquer, à la séance du lendemain, tous ceux qui ont fait des enchères sur la mise à ferme des impôts publics, pendant l'exercice courant, afin de connaître le maximum qu'ils en voudront offrir pour l'année suivante, la perception desdits impôts commençant à courir le 7 janvier 1701. Le prix de l'arrentement devra être payé immédiatement entre les mains du receveur communal. (V. ibid., p. 269.)
- 1700, lundi, 6 décembre. Conformément à l'attermination des États, la ville devra payer, avant la fin du mois courant, deux termes des rentes souscrites à ses créanciers. Pour faire face à la situation, les bourgmestres et le conseil prient le receveur Pierre Simons, ancien bourgmestre, d'emprunter, chez des banquiers de Liége, les sommes nécessaires, et pour sa garantie ou lui cède le bondergeld et le dixiême denier des loyers pour l'année 1700, de même que tous les impots, accises et gabelles de l'année 1701, commençant à courir le 7 janvier prochain, sauf cependant l'impôt sur le pesage, l'abattage des bêtes et la sortie des grains.

V. ibid, p. 269 v°.

1700, 23 décembre. — Paul Colen, bourgmestre de St-Trond, Arnold Moes, Bauduin Botson, Laurent Hubar, Philippe Colen, Conrard Snievaers, Guillaume Stynen, Gisbert Roelants, Jean Govaerts, Laurent Mollinet et Gisbert Plingers, conseillers de la même ville, d'une part, et Jean Bormans, mandataire du révérend Pierre Weuten, de Théodore Mathie, licencié en médecine, représentant son épouse, Gertrude Valentyns, et de Henri Weuten, suivant acte de procuration passé le 20 octobre précédent, devant la justice de Hamont (au pays de Looz, dans l'ammanie de Grevenbrouck), d'autre part, font accord au sujet du payement des intérêts échus de certaine rente de 213 florins et 15 sous, jadis souscrite au profit de Gérard Weutiens. — Jean Bormans renonce à tous les arrérages dus pour intérêts jusqu'à l'année 1700 inclusivement, à condition qu'on lui paye immédiatement 427 florins 10

sous; la ville donne, en outre, aux représentants de Gérard Weutiens, deux parcelles de prairie sises près du pont de Cortenbosch et figurant sur la carte de la ville à la feuille 19, n° 84, 69 et 70, parcelles que Jean Bormans et Henri Croels avaient, le 27 décembre précédent, prises en location pour un terme de dix-huit années, au prix de 35 florins par an. Les représentants Weutiens entreront en possession de ces biens après l'expiration du bail, mais toucheront à partir de ce jour le loyer stipulé ci-dessus. — Il est accordé à Jean Bormans, à titre de gratification pour la présente transaction, remise complète de ce qu'il doit à la caisse communale du chef d'impôts et d'accises.

V. Copie dans le Documentboeck D, p. 327 à 331.

1700, 27 décembre. — Élections de la Gilde. — Comte des marchands, Jean Sassenus; — délégué et lieutenant des maréchaux, Roland Wanten et Tilman Schevenels; des pelletiers, maître Jean Cruls, fils de Michel, et Jean Sior; des boulangers, Lambert Mollinet et Henri Van Haeren; des brasseurs, Jean Croels, fils de Barthélémy et Louis Strauven; des bouchers, Guillaume Van Ham, fils de Simon, et Hubert Govaers; des drapiers, Pierre Everaerts et Henri Croels; des merciers, Henri Van Ceulen et Remacle Laurenti; des teinturiers, Jean Moreau et Nicolas Weusten; des tanneurs, Léonard Knapen et Mathieu Rouckhout; des cordonniers, Crépin Van Loven et Pierre Entbrouck; des charpentiers, Pierre Leemans et André Baerts; des tailleurs, Jean Van Horen et Jean Huybens. (V. Maendachboeck, p. 270.)

1700, sans date. — Les bourgmestres et conseil payent le capital de 1200 florins, pour lequel ils avaient délivré des lettres d'indemnité à Christophe de Paix, le 15 avril 1679. (V. t. IV, p. 326.) V. Copie dans le *Documentboeck D*, p. 301.

1701, jeudi, 17 février. — Le magistrat de la ville, voulant régler le prix du pain d'après la valeur et le prix des grains, ordonne que dorénavant, au lieu de majorer ou de diminuer le poids du pain, les experts en augmenteront ou diminueront le prix, conformément à certaine ordonnance que chacun pourra aller examiner à l'hôtel-de-ville. — Publié le même jour.

V. Maendachboeck K, p. 270 vo.

1701, samedi, 5 mars. — Les bourgmestres et le conseil, pour obtenir des arrenteurs des accises une avance de 6000 florins, leur avaient accordé une réduction de 4 p. % sur cette somme. Les arrenteurs ne s'étaient point contentés de ce bénéfice et, après quelques pourparlers, on leur avait accordé une réduction de 6 1/4 p. %. Cet accord avait été passé le 11 du mois de février et, jusqu'à

la date des présentes, les arrenteurs n'avaient fait aucun versement, au grand détriment des affaires publiques. Les bourgmestres et le conseil protestent donc contre ce retard inexplicable et déclarent les arrenteurs des accises responsables de tout dommage que la ville pourrait subir par suite de la non exécution de leur accord. V. ibid., p. 271.

- 1701, 7 avril. Les échevins de la Haute Cour de Justice de St-Trond, considérant les difficultés que leur huissier (camerlinck) rencontre à faire payer les droits qui leur reviennent, règlent la façon dont les payements des frais de justice se feront à l'avenir: 1º Les parties venant en justice, qu'elles habitent la ville ou l'étranger, ou biens leurs prélocuteurs, devront acquitter les frais de rôle et de greffe après chaque troisième audience de justice. 2° Le greffler ou secrétaire de la cour recevra seul les droits exigibles de rôles, d'œuvres de loi ou d'autre chef quelconque; l'huissier (camerlinck) est déchargé de ces fonctions pour tout ce qui deviendra exigible à partir de la date de ce jour. 3° Pour salaire, le secrétaire touchera le vingtième denier de la recette du droit de rôle, mais il ne pourra accorder aucun crédit aux débiteurs, sous peine d'être responsable lui-même du payement. 4° Tous les trois mois il devra compte de la recette et devra en même temps payer la part revenant à chacun des échevins. 5° L'huissier pourra encore recevoir tout ce qui reste dû jusqu'au présent jour, mais sera compte de sa recette à l'expiration de la quinzaine. Enfin, l'huissier devra aider le secrétaire à noter les frais courants, aux jours des (V. Carton B, liasse 1701, no 1.) audiences.
- 1701, 14 avril. Le magistrat, comme suite aux mandements des seigneurs de la ville en date du 5 et du 12 du courant mois, rétablissent le droit du timbre au profit de la ville, droit qui n'avait plus été perçu depuis quelques années, pour le motif que les États du Pays avaient frappé un droit analogue.
- 1° Toutes les aliénations de terres, maisons, rentes ou cens sis sous la juridiction de la ville, les contrats de loyer, transactions, testaments, publications, proclamations et toute annonce publique devront être scellés du sceau ad hoc de la ville, sous peine d'amende de trois florins d'or.
- 2º Tous les contrats verbaux seront nuls et frappés d'une amende de trois florins d'or.
- 3º Le droit de sceau pour aliénation quelconque sera d'un deux centième du capital; pour les contrats de louage d'un an, il sera deux sous; pour ceux de deux ans, de quatre sous; pour ceux de trois ans, de six sous et ainsi de suite; le sceau des publications, etc. se payera deux sous; le droit de sceau pour testaments et pour transactions ou accords au sujet de terres ou autres

immeubles situés dans la juridiction, ou passés entre parties dont l'une habite la juridiction, est fixé à dix sous, dans le cas où aucune spécification de somme d'argent n'est faite dans l'acte.

- 4° Seront astreints au payement de ces droits le vendeur comme l'acheteur, le bailleur comme le preneur, les notaires et les greffiers, bien entendu toutesois que le droit n'est exigible que de l'une de deux parties.
- 5<sup>e</sup> Les bails de loyer conclus à partir de la mi-mars dernière sont soumis au droit.
- 6° Les notaires, bailleurs et locataires devront faire, sous serment et dans la quinzaine de la publication des présentes, déclaration de tous les contrats de louage, chirographaires, notariés ou verbaux, qu'ils ont passés pour prendre cours à partir de la mimars dernière, ou qui, passés antérieurement, continuent à courir postérieurement à cette date; le tout sous peine de l'amende stipulée ci-dessus.
- 7° Les actes qui seront passés, à partir de la publication des présentes, par des notaires et des grefflers quelconques, devront être déclarés en déans de la huitaine de leur date; les droits devront en être acquittés dans le même délai, peu importe que copie en soit demandée ou non; il en sera de même de toutes les aliénations chirographaires et contrats de louage, dont déclaration et payement de droit de timbre devront être faites tant par l'acheteur que par le vendeur, tant par le bailleur que par le preneur. Publié le 14 avril. (V. Maendachboeck, K, p. 272.)
- 1701, lundi. 9 mai. L'abbé de St-Trond veut procéder immédiatement à la restauration de son église de Notre-Dame. Des ingénieurs et entrepreneurs ont déclaré que cette restauration est impossible sans démolir la partie restante de la tour tombée en 1668. Cette démolition est à charge de la ville et l'abbé a fait savoir, par le bourgmestre Trimpeneers, que l'administration communale, à moins de prendre immédiatement les mesures requises à cette fin, y sera contrainte par toutes les voies de droit. Les bourgmestres et le conseil, après mûre délibération, décident de procéder à l'adjudication publique des travaux en question. Henri Minnepoets et Simon Bellenrox font l'entreprise, ne demandant que les matériaux provenant de la démolition, plus une somme de dix pattacons. (V. ibid., p. 273.)
- 1701, lundi, 20 juin. Le magistrat, conformément aux prescriptions du Prince-Evêque en date du 16 courant, ordonne que tous les soirs, une demie compagnie de la garde communale se rendra à l'hôtel-de-ville, pour y faire le service de la garde jusqu'à quatre heures du matin. A la même heure les gardes des quar-

tiers se mettront en service aux portes de la ville. Le matin, la garde principale se partagera pour aller ouvrir les portes de la ville et y rester en fonctions, avec les gardes des quartiers, jusqu'à neuf heures du soir. (V. ibid., p. 274.)

- 1701, 25 août. Jaqueline-Françoise de Gutscoven, supérieure du béguinage de S<sup>10</sup> Agnès à St-Trond, représentant la Mère Supérieure du couvent des Annonciades de Liége, déclare défendre aux bourgmestres, conseil et receveur communal de St-Trond, de rembourser à François Gouverneur, chanoine de St-Paul à Liége, le capital d'un rente de 150 florins que ledit chanoine touchait sur le corpus de la ville. Acte reçu par le notaire Robert Bartholeyns, en la demeure de J.-F. de Gutscoven, susdite, en présence du vicaire Barthélémy Peeters et de la béguine Catherine Vander Borcht. (V. Documentboech D, p. 333.)
- 1701, 6 septembre. Robert Bartholeyns, notaire, signifie la déclaration ci-dessus aux bourgmestres et conseil de la ville de St-Trond. (V. Documentboeck D, p. 335.)
- N. B. Les déclaration et signification qu'on vient de voir furent faites en vertu, 1° d'une quittance en date du 19 septembre 1695 par lequel le chanoine Gouverneur déclare avoir reçu, de la Supérieure et du couvent des Annonciades de Liége, une somme de 2500 florins de Brabant; 2° d'une autre quittance, en date du 10 octobre de la même année, par laquelle le même chanoine reconnaît avoir reçu des mêmes une somme de 600 florins.
  - V. Documentboeck D, p. 331.
- 1701, 23 septembre. François de Lus, cornet-colonel du régiment du Colonel Fraula, au service de S. M. T. C. d'Espagne, en qualité d'époux de dame Hélène-Adrienne de Creeft, reconnait avoir reçu de l'ancien bourgmestre Pierre Simons, receveur payant pour la ville de St-Trond, la somme de 1800 florins, dernier acompte et solde du capital d'une rente de 243 florins, provenant de deux rentes, l'une de 380 et l'autre de 200 florins, affectées sur le corpus de la ville, jadis souscrites au profit de Jean-Sylvestre Van den Creft de Walsbergen, et dont le surplus appartient à Marguerite Vanden Creeft, béguine à Tongres. Témoins, l'avocat Lambert Van Schoor, ancien bourgmestre, et Guillaume Cox.
  - V. Documentboeck D, p. 336.
- 1701, 2 octobre. André Baerts est nommé juré des maçons, en remplacement de M. Goetmaekers, décédé.
  - V. Maendachboeck K, q. 257 vo.
- 1701, lundi, 24 octobre. Les écoutêtes, échevins et conseilconsidérant que le sieur Louis Strauven a fourni, la veille aux

dragons du Roi et, ce jour, à la cavalerie de Barenhn(?), certaine quantité de fourrages militaires, - l'autorisent à se faire payer par le receveur de la ville, pour le cas où il ne pourrait obtenir satisfaction de la part du sieur de Bagnols, intendant de l'armée française, à Bruxelles. (V. Carton B, liasse 1701, n° 2.)

- 1701, 8 novembre. Sébastien Colen, ancien bourgmestre, échevin de St-Trond, consigne entre les mains du secrétaire de la ville, une quantité d'or et d'argent, promettant de suppléer ce qui, à l'appréciation de l'Evêque, pourrait manquer, pour satisfaire l'amende qu'il veut encourir afin d'être exempt des fonctions de bourgmestre auxquelles il vient d'être désigné au dernier renouvellement du magistrat. (V. Maendachboeck K, p. 276 v°.)
- 1701, vendredi, 11 novembre. Adrien Bourinx est désigné, par le bourgmestre Antoine Witten et par le conseil, pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 276 n°.)
- 1701, 14 novembre. Son Altesse Sérénissime? Electorale et le seigneur abbé de St-Trond, apprenant que Sébastien Colen refuse d'accepter la charge de bourgmestre de la ville de St-Trond, lui ordonnent de payer l'amende et nomment à sa place Trudon-Hubert Van Winde, apothicaire. (Signé: Stockem vidit.)

Original sur papier au sceau des deux Seigneurs de la ville.

— V. Carton B, liasse 1701, nº 3.

- 1701, 29 novembre. Le magistrat défend à tout bourgeois de la ville, quel qu'il soit, de racheter à prix d'argent le logement des officiers qui pourront lui être imposés, et paraillement de loger des officiers ou des soldats, à ses frais chez d'autres personnes; le tout sous peine d'amende de quatre florins d'or et de logement double. (V. Maendachboeck K, p. 276.)
- Même date. De la part de Jaques Vanden Putte, receveur communal, tous les contribuables, tant ceux qui habitent au dehors que ceux qui demeurent dans la ville ou dans sa juridiction, sont sommés, par voie de cloche banale, à payer, dans la huitaine, le bondergeld et le vingtième denier pour l'année courante, de même que tous les arrérages. (V. ibid., p. 277.)
- 1701, jeudi, 8 décembre. De la part du même, nouvelle sommation est faite à tous les retardataires, de payer dans le délai de quatre jours. (V. ibid., p. 277.)
- 1701, 19 décembre. Lettres de Joseph-Clément de Bavière, évêque de Liége, ordonnant exemption de logements militaires pour le clergé.

Joseph Clement par la grace de Dieu, archevesque et Prince Electeur de Cologne et Prince de Liege, Duc des deux Bavières, Bouillon, etc. — Chers et feaux. Sérénissime maistre nous ordonne de vous faire scavoir que vous vous absteniez soigneusement de loger des soldats chez les ecclesiastiques et religieuses de la ville de St-Trond, ny les taxiez, ou souffriez qu'il leurs soit faut aucune foulle, ny demande; celles cy vont a cette fin, et ne doutant pas que vous vous y conformerez, nous prions Dieu, chers et feaux, qu'il vous ait en sa sainte garde. De notre cité de Liege, le 19 décembre 1701. (Signé:) Stockem v<sup>t</sup>.

Original sur papier au sceau de l'Evêque. — V. Carton B, liasse 1701, nº 4.

1701, 20 décembre. — Ordre de l'Evêque de Liége de réparer les brêches des fortifications.

Extrait de la lettre de S. A. S. E. a son conseil privé. — La plus parte des petittes villes refusant de reparer leurs breches, et de contribuer ce qui est necessaire pour cela, vous leur ferez scavoir que, s'ils n'y pourvoient promptement, nous ferons abattre leurs murailles, puis qu'elles ne songent pas a les mettre en estat de leur servir utilement.

V. Carton B, liasse 1701, nº 5.

1701, 23 décembre. — Lettres de l'Evêque de Liége fesant suite à l'extrait precédant.

Joseph Clement, etc. Chers et feaux. Verrez par l'extrait cy joint ce que le Serenissime maître nous marque au sujet de la reparation de ramparts de notre ville de St-Trond, et comme on nous informe que les soldats qui sont en garnison en icelle y ont commis quelques exces envers les bourgeois, vous ferez bien de nous faire incessamment tenir une specification pertinente de ce qu'ils se sont fait livrer au dela de la couverte, lict et feu, et d'autres dommages, s'ils en ont fait; pour qu'on pourvoye a une prompte satisfaction. Au reste, nous prions Dieu de vous avoir, chers et feaux, en sa sainte garde; De notre cite de Liege, ce 23 decembre 1701. (Signé:) Stockhem v<sup>t</sup>. (Original sur papier au sceau de l'Evêque. — V. Carton B, liasse 1701, nº 6.)

1701, 27 décembre. — Gilde des Drapiers. — Comte des marchands, Nicolas Heeren. — Délégué et lieutenant des maréchaux, Herman Schevenels et Tilman Schevenels; des pelletiers, Jean Sior et Henri-François van Entbroeck; des boulangers, Laurent Mollinet et Jaques Van Herbergen; des brasseurs, Josse Kindermans et Adrien Audewaters; des bouchers, Lambert Govaers et Nicolas Bellens; des drapiers, Henri Croels et Lambert Van Schoor; des merciers, Gérard Martens et Antoine Merode; des teinturiers, Martin Snievaerts et Michel Snievaers; des tanneurs, Mathieu Roeckaerts et Mathieu Odeur; des cordonniers, Gilles Bekaers et Gérard Sneyers; des charpentiers, Jean Govaers et Léonard Van de Weyer; des tailleurs, Nicolas Peeters et Trudon Godden, junior. V. ibid., p. 277 v°.

4702, mercredi, 18 janvier. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, apprennent que le comte de Gossion, commandant de la ville, a ordonné à tous les soldats de la garnison, tant cavaliers que fantassins, de rentrer à leur logement après le roulement du tambour, à luit heures du soir. — Pour assurer l'exécution de cet ordre, ils défendent, de leur côté, aux bourgeois, de retenir des soldats chez eux après l'heure susdite; de leur vendre du vin, de la bière ou du brandevin, au lieu de les enjoindre à partir. Si, agissant conformément aux intentions du magistrat, on rencontrait de la part des soldats de l'obstination à vouloir rester après l'heure ou du refus de partir, on en donnera connaissance immédiate à l'officier de la garde principale. — Toute contravention aux présentes sera punie d'une amende de deux florins d'or, double en cas de récidive, et des peines arbitraires seront applicables en cas de seconde récidive.

V. Maendachboeck K, p. 278.

1702, jeudi, 19 janvier. — Le conseil — considérant que la ville est poursuivie de toutes parts en payement de ses dettes et que tous les impôts de l'année courante ont déjà été liquidés par les arrenteurs pour les huit premiers mois, — décide de faire un emprunt de 8000 florins. Le receveur communal s'obligera personnellement pour la somme en question, mais on lui donnera les garanties nécessaires, avec promesse de rembourser sur le plus prochain arrentement des impôts. (V. ibid., p. 278 v°.)

1702, 1 février. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent, au receveur communal Pierre Simons, de faire rentrer les arrérages des impôts des années 1698, 1699 et 1700, et d'exiger payement dans les trois sois vingt-quatre heures. Après ce délai un dernier sursis pourra encore être accordé, mais, ce sursis expiré, on procèdera en toute rigueur contre les retardataires, par voie d'exécution. (V. ibid., p. 279.)

1702. lundi, 6 février. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil défendent à tous les bourgeois et habitants de la ville et de la juridiction : 1° d'aller boire dans les cantines militaires, soit seul, soit avec des soldats, soit avec d'autres bourgeois; 2° d'y acheter, faire acheter, chercher ou faire chercher, par des militaires ou d'autres personnes, par tonnelets, cruches, pots ou bouteilles, du vin ou du brandevin, du tabac, de la bière, du pain, de la bière de Hougarde, de la viande ou autres choses quelconques. Toute contravention aux présentes sera punie d'une amende de trois florins d'or, amende qui sera doublée en cas de récidive, et, en cas de seconde récidive, remplacée par des peines arbitraires. (V. ibid., p. 279.)

- 1702, mardi, 7 février. Le receveur de la propriété bâtie se plaint de ne pas avoir l'argent nécessaire pour ses dépenses journalières. Il a déjà avancé des sommes considérables pour la ville et demande qu'il soit pourvu à la situation. Comme suite à sa requête, les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil décident de frapper une taxe sur tous les bestiaux de la ville et de la juridiction. Une vache payera 10 sous, une génisse 5 sous, vingtcinq moutons 10 sous, une truie 10 sous, un porc deux sous. L'approbation nécessaire pour mettre ces taxes en vigueur sera demandée aux Seigneurs de la ville. (V. ibid., p. 279 v°.)
- 1702, vendredi, 24 février. Les deux Seigneurs de la ville, par apostille du 18 et du 22 courant ont autorisé la perception de la taxe mentionnée ci-dessus. Il est donc ordonné, à tous ceux qui tiennent des bestiaux, d'en faire déclaration au receveur Van den Putte et d'en payer les droits. (V. ibid., p. 280.)
- 1702. 6 mars. Joseph-Clément de Bavière, évêque de Liége, accorde, aux villes et communautés, sursis pour payer leurs créanciers jusqu'au l août, à la condition que, ce délai écoulé, ils ne prétendront plus à un nouveau sursis à la faveur des vacances judiciaires.

Joseph Clement, etc. A tous ceux qui ces presentes verront, salut. Nos Trois Etats, ayant par leurs reces respectives du 10° janvier, 4° et 6° de février dernier accordé aux villes et communautez un suspend jusqu'au 1cr d'aoust prochain, sous condition toutefois que les villes et communautez qui voudront jouir de ce suspend, devront renoncer aux vacances, et se soumettre à ce que leurs créanciers puissent, le dit terme écoulé, poursuivre leurs droits, tant ens que hors vacances, et nous ayant mesdits Etats supplié de relaxer la dessus notre mandement executoir, nous avons bien voulu déclarer, comme nous déclarons par cette, d'agreer, approuver et confirmer lesdits reces, ordonnant a tous juges et sujets de s'y confirmer. — Fait a Bonn, ce 6° de mars 1702. (Signé:) Joseph Clement — V' Stockem. — Plus bas: F. Passerat.

Original sur papier portant le cachet volant du Prince-Evêque. — V. Carton B, liasse 1702, nº 1.

- N.B. Le 16 mars, Trudon-Hubert Van Winde et Antoine Witten, bourgmestres, et le conseil de la ville de St-Trond, déclarèrent se soumettre à la condition stipulée par l'évêque dans l'acte ci-dessus, par acte passé devant J.-R. Stas, notaire et secrétaire juré de la ville. (V. ibid.)
- 1702, 11 mars. Jaques Vanden Putte, receveur communal, fait, par voie de cloche banale, sommation nouvelle à tous ceux qui sont en retard de payer la taxe sur les bestiaux, de faire déclaration et de liquider l'impôt en déans les trois fois vingt-quatre heures, sous peine d'exécution immédiate. Publié le même jour. V. Maendachboeck K, p. 251 v°.

1702, 13 mars. - Accord passé entre Henri Putseys, écoûtête de l'évêque, et Guillaume Van Vucht, écoutête de l'abbé, d'une part, et la cour de justice représentée par Nicolas Van der Borcht. Jean Van Winde, Jean-André Tackoen, Sébastien Colen et Jean Bourinx, échevins, d'autre part, au sujet de la part annuelle que les premiers doivent dans 60 pots de vin du Rhin, et dans 42 florins hoykensgelt, part s'élevant à 40 pots de vin et à 28 florins. — En payement de ces redevances, les écoutêtes cèdent aux échevins la part qui leur revient annuellement des droits de rôle, jusqu'à concurrence de la valeur des 40 pots de vin, le pot compté à deux schellings, et des 28 florins précités. — Au lieu du charbon que les écoutêtes doivent fournir aux échevins, au dessus du vin et du hoykensgell, pour les audiences de justice, ils payeront 20 florins par an à prélever également sur leurs droits de rôle; et quand il s'agit d'affaires criminelles, pour l'audience desquelles les premiers payent, en nature ou en argent, une cruche, ils devront encore, au dessus des 20 florins qu'ils payent pour le chauffage, les accessoires de feu et lumière pour le temps pendant lequel on vide la cruche. — Reçu par le notaire Van den Loye.

V. Statuetboeck des Hooghen Gerichte, p. 303.

1702, mardi, 14 mars. — Les bourgmestres et le conseil, considérant le grand nombre de procès dans lesquels la ville se trouve engagée, portent les gages de l'ancien bourgmestre Boerinx, leur avocat, à deux cents florins par an. (V. ibid., p. 280 v°).

1702, 21 mars. — Ordre du duc de Boufflers pour le mouvement des troupes.

Lowys François, duc de Boufflers, etc. Il est ordonne au bataillon du Regiment d'Alsace qui est à Louvain d'en partir armes et bagages le vingt quattre du present mois de mars, pour aller loger le même iour a Tirlemont, a St-Trond et a Hasselt, ou il demeurera iusques a nouvel ordre. Au lieu du passage etc. Fait à Bruxelles, le 21 mars 1702. (Signé:) Le marechal duc de Boufflers. Par monseigneur: Riecx.

V. Carton B, liasse 1702, nº 2.

1702, 3 avril. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent à l'ancien bourgmestre Pierre Simons, receveur communal, de payer à Barnabé Reynau, sergent du régiment de Vermandois, et à sa compagnie, la somme de huit pistoles, pour avoir travaillé à la plantation des palissades des fortifications de la ville. Cette somme sera portée en compte, à valoir sur le produit de la taxe du demi-sou par florin des accises arrentées en dernier lieu.

V. Carton B, liasse 1702, no 3.

1702, jeudi, 6 avril. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil-font publier que tous les arrérages d'impôts devront

être payés dans les deux fois vingt-quatre heures, sous peine d'exécution immédiate, et que toute exécution que la ville aura à endurer faute de payement des tailles du pays, sera à charge de ceux qui n'auront pas liquidé dans le délit susdit.

V. ibid., p. 281.

· 1702, 23 mai. — Ordonnance du Prince T'Serclaes de Tilly, au sujet des impôts.

Albert-Octave Prince TSerclaes de Tilly, comte du Saint Empire, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, de son Conseil de Guerre, Capitaine d'une ancienne Compagnie gens d'ordonnance, mestre de Camp Général des Armées de Sa Majesté au Pays-Bas, commandant les Troupes du Cercle de Bourgogne, sous l'authorité et ordre de S. A. S. E. de Cologne, dans son Pays de Liége. — Sur plaintes nous faites, qu'il se pratiquerait diverses contraventions, à la collecte des droits et impôts établis, tant dans cette Capitale que dans les Petites Villes et Plat-Pays de Liége, il est ordonné à tous, Militaires et autres, d'acquiter les droits du Soixantième. vin, brandevin, sel et tabac, comme aussi les impôts sur le braaz, le beur, la viande et autres de consomption, de la même manière qu'ils sont payez par les habitants du Pays; enjoignant à tous officiers, tant de Cavalerie, Dragons, que d'Infanterie, de permettre aux gens établis pour la dite collecte, de faire les visites qu'ils jugeront à propos, dans les quartiers ou sont les dites troupes, et de leur preter la main au besoin, afin qu'il n'arrive aucun desordre, a peine d'en repondre en leur propre et prive nom. Fait à Liege, ce 23 mai 1702. Le Prince T'Serclaes de Tilli.

Par ordonnance de son Excellence, Clement D'Aguilar, Original imprimé sur papier. V. Carton B, liasse 1702, nº 4.

1702, 30 mai. — Ordre du Prince TSerclaes de Tilly de livrer des palissades et des fascines à Liége.

De par S. A. S. E. de Cologne, evêque et Prince de Liege, Albert Octave, Prince T'Serclaes de Tilly, etc.

Attendu que, pour la sureté de cette Ville et Capitale du Pays de Liege et Comté de Looz, il est très-important de pourveoir a ce qu'il ne manque rien pour mettre les fortifications de sa Citadelle et Chartreuse en état de persection et les y entretenir : il est ordonné aux Bourgmaîtres et collecteurs, tant des Villes que des Villages desdits Pays et Comté, et nommément ceux de St-Trond, de fournir et livrer au magasin de Liege, six cents palissades de douze pieds de longueur, et de dix-huit poulces de circonférence, comme aussy neuf cents nonante faschinnes de neuf pieds de longueur liées de quatre bons liens bien ferrez et de dix poulces de diametre, avec quatre picquets pour chaque fachinne: Lesdits picquets de quatre pieds de longueur et de dix à doux poulces de circonference au gros bout, et ce ens huit jours de l'intimation de la presente, à peine d'exécution sommaire: à quel effet lesdits bourguemaîtres pourront s'adresser pour la livrance au receveur Monin en la basse Sauvenière. Fait a Liege ce 30 mai 1702. — (Au dol on lil:) deux eschelains au porteur de cette. (Signė:) Le Prince T'Serclaes de Tilly.

Impression sur papier. V. Carton B, liasse 1702, nº 5.

1702, Jeudi, 1 Juin. — Jean Stynen, crieur public de la ville, a résigné ses fonctions. Il est remplacé par Antoine Wennen. V. ibid., p. 281.

1702, 6 juin. — Lettres du Prince T'Serclaes de Tilly intitulées: Ordre pour mener les palissades à Léau.

Albert Octave, Prince TSerclaes de Tilly, etc. Il est ordonné au magistrat et conseil de la ville de St-Trond, de faire otter toutes les palissades de leur ville, sur l'ordre que leur donnera Monsieur d'Alvelda, gouverneur de Léau, et de les faire conduire en cette ville, à proportion que Monsieur d'Alvelda leurs en donnera l'ordre, sous peine, outre de payer l'importance desdites palissades, d'etre traitez comme desobeissant du present ordre. Fait a Liege, ce 6° juin 1702. (Signé:) Le Prince TSerclaes de Tilly.— (Et plus bas:) Par ordonnance Clement d'Aguila.

Original sur papier portant le cachet, en cire rouge, du Princ T'Serclaes de Tilly. — V. Carton B, liasse 1702, nº 6 et 7.

1702. 7 juin. — Lettres d'Alvelda au sujet de la fourniture des palissades. (V. ci-dessus.)

Léau le 7 jun. 1702. — Messieurs, Je vous envoie si iont un ordre de monsieur le Prince de Serclas, a laquelle vous deves vous regler sans perte de temps et ensuite de laquelle ie vous ordonne de commancer des de se maisme iour a faire arracher les palissades, commensant par la porte de Leau et ensi de suite, de sason que vous men pusies envoeier le iour 8 de se mois vinte sinc schariots sarge des dittes pallisades, les quelles seront conte issi, pour en confronter le nombre de seux que vous aporteres iournalierement avec seux qui y ont este plante, come aussi des lambordes quil faut oster sans les rompre ni couper; je vous prie, Messieurs, de ne point perdre de temps a sela et ne pas vous exposer a lindignation de monsieur le prinse de Serclas, qui pouroit prendre des fascheuses mesures et mordonner de les executer, se qui me séroit trop sensible par rapor a lestime que iey pour vous autres, comme de bons voisinage que iey touiiours tassche de conserver entre nous et que iespere dans la suite sera touijours de maisme de mon coste, sur coi vous pouves conter, Messieurs, et, come vous lexperimenteres dans toutes les occasions de la conservation et bien de vostre ville, pour autant quil dependera de moi.

Je vous prie de me laisser scavoir incessamment les dispositions que vous preines pour commencer, come ausi pour le commandement des vinte sinc schariots qui doivent arriver issi le iour 8 de se mois sens faute; ie suis bien parfaitement et sincerement, Messieurs, Vostre tres humble et et tres obeissant serviteur. (Signé:) Alvelda. — (Plus has on lit:) A Messieurs les bourgmestres, magistrat et conseil de la ville de St-Trond.

V. Carton B, liasse 1702, nº 8.

1702, 8 juin. — Lettre du même Alvelda sur le même sujet.

Messieurs. Jey parle aiier a vostre depute; ie ne doutte poin quil ne vous aiie fait ma reponse et ie vous direz asteur que ie vien de recevoir encore un ordre de M<sup>r</sup> le Prince de Serclas de vous obliger a mamainer

sans perte de temps les palissades de Sintron a Leau, que se la lintention de S. A. Serenissime le prinse de Liege; ie matan que vous en amaineres auiourdui deja une partie, come ie vous ley ordonne aiier et que vous ne voudres pas vous exposer a lindignation de monsieur le prinse de Serclas; le suis vostre tres humble et tres obeissant serviteur. (Signé:) Alvelda. — (Plus bas:) A messieurs les bourgmeitres, gens de loy et conseil de Sintron. (V. Carton B, liasse 1702, nº 9.)

1702, I4 juin. — Les bourgmestres, vu les lettres ci-dessus, font compter par leur camerlinck, Adrien Entbrouck, assisté d'Eustache Van Widdingen et Jean Hoebanx, tous les pieux et traverses des palissades de la ville. Ils ont trouvé :

```
De Stapelpoort au Comisgat,
                                    391 pieux et
                                                   26 traverses,
                                                          id.,
de Comisgat à Cloppenpoort,
                                    538
                                            id.
                                                   29
de Cloppenpoort à Roggebroodt,
                                            id.
                                                         id.,
                                    951
                                                   73
de Roggebroodt à Bruesthempoort, 496
                                                         id.,
                                            id.
                                                   34
de Bruesthempoort à Nieuwpoort, 2528
                                            id.
                                                         id.,
                                                  159
                                            id.
et à l'intérieur des remparts,
                                                          id.,
                                     98
                                   5002 pieux et 326 traverses.
                     Ensemble
```

V. Carton B, liasse 1702, nº 10.

Même date. — Nouvelle lettre du commandant de Léau au sujet des palissades.

Leau, le 14 juin 1702. Messieurs. Jey resu la vostre du 14 de se mois avec lestat des palissades que vous me marques, dont le nombre me paroit tres peti, respectifa la distance quelles occupoit, comme aussi conforme au nombre de selles que lon a livre pour y planter. Je dois vous dire que se ne sera que vous tromper vous maisme et que la cour poura en resoudre, come elle le trouvera convenir et dont ie suiveray touiours les ordres. Je conte que demain ou apres demain au plustar toutes vos palissades seront ostes et misses en pille ou vous les voudres tenir en lieu de surete.

Je suis tres parfaitement, Messieurs, Vostre tres humble et tres obeissant serviteur. (Signé:) Alvelda. — (Plus bas:) A messieurs les bourghemaistres, magistra et gens du conseil de Sintron.

V. Carton B, liasse 1702, nº 11.

1702, 20 juin. — Lettres du comte de T'Serclaes de Tilly, au sujet de l'entretien des chevaux.

Albert-Octave, prince TSerclaes de Tilly, etc. Etant necessaire de pourvoir a la sub istance des chevaux des troupes du Cercle de Bourgogne dans le Pays de Liege; et voulant, autant qu'il sera possible, eviter le fouragement général du pays; il est ordonné aux habitants de St-Tron, de fournir chaque jour soixante et quatorze rations de fourages, chaque ration composée de 80 livres d'herbe, ou 15 livres de foin et d'un demi boisseau d'avoine, mesure de Paris, a commencer du premier du present mois de juin et ce de dix jours en dix jours, sinon les dites rations seront fournies a leur charge par ceux et ainsi qu'il sera trouvé par nous le plus convenable, et que nous commettons à cet effet, auxquels le remplacement sera

fait par lesdits habitants en espèces, ou bien à raison de un escalin et demi par ration. Le tout à peine d'être fourragez et exécutez militairement. Enjoignant aux Bourguemaîtres et Echevins, ou autres officiers, locaux, qu'il appartiendra, de tenir exactement la main à l'exécution de la présente; à peine d'en répondre en leurs noms. Fait à Liége, le vingt de juin 1702: — (Signé:) A. prince TSerclaes de Tilly. — (Plus bas on lit:) Deux escalins au porteur de cette. (V. Carton B, liasse 1702, nº 12.)

1702, 23 juin. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil - considérant les charges énormes qui pèsent sur la ville et l'insuffisance absolue des moyens dont elle dispose - décident la perception d'une taxe de 36 sous par tonne de bière, au dessus des deux florins par tonne déjà perçus antérieurement; le prix de la bière sera fixé en conséquence. — La dette publique pour arrérages des rentes monte à plus de 300,000 florins.

V. ibid., p. 282 vo.

1702, 6 juillet. - Le chapitre de Notre-Dame, les Bogards de Zepperen pour leurs biens sis dans la juridiction de la ville de Saint-Trond, le Béguinage et le couvent de Stenaert, - vu certaines lettres des États de Hollande, datées du 27 juin et exigeant payement des contributions, - offrent de payer, pendant toute la période de la perception de ces contributions, une taxe de quatre florins par bonnier pour tous les biens qu'ils possèdent. Cette offre est faite sans préjudice pour leurs immunités, simplement à titre de subvention au payement à effectuer par la ville. Le payement se fera à raison d'un florin par bonnier, tous les trois mois, entre les mains de Henri Motmans, chanoine de Notre-Dame. Vu l'étendue de la juridiction, pareille taxe produira environ 14000 florins. Le chapitre et les couvents susdits payeront leur premier versement dans la huitaine. Il est stipulé que, si la ville obtient une réduction sur les dites contributions, le clergé précité en jouira proportionnellement à sa part dans le payement. — L'acte est signé par : Renier Van Aecken, doyen du chapitre, Henri Van Winde, Henri Motmans, G. Van Herck, Laurent Bormans; -Fr. Arnold Van den Borch, Baudouin Luesemans, fr. Jean Barts, prieur du couvent de Zepperen, fr. Pierre Cillis, coste, fr. Charles Leermans, vicaire, fr. Laurent Keysers, fr. Jean Gastmans, fr. Jean Thysen; — Pierre Cartuyvels, curé du béguinage, J. F. Van Gutschoven, supérieure, Barbe Saenen, conseillère, Marguerite-F. de Weseren, conseillère, Gertrude Colen, conseillère; — Marguerite-Barbe de Loncin, prieure du couvent de Stenaert, Sœur Anne-Charlotte Laurentij, sous-prieure, Sœur Catherine-Isabelle de Corswarem, procuratrice, Sœur Elisabeth de Succa, Sœur Marie Allardin, Sœur A.-C. Vanden Creeft et Sœur Anne Van Vucht. — Acte recu par le notaire Laurent Bormans. (V. Carton B, liasse 1702, nº 13.)

- 1702, mardi, 11 juillet. L'avocat Vaes de Maestricht vient de faire savoir, au secrétaire communal de St-Trond, que la ville est menacée d'exécution, pour défaut de fournir les rations des fourages. Par une seconde lettre il a transmis une sauvegarde, signée par l'intendant Pesters, pour un délégué que les bourgmestres voudront lui envoyer à Maestricht pour traiter avec lui. A la suite de cette lettre, le bourgmestre Van Winde est député chez l'intendant précité. (V. Maendachboeck, p. 282 v°.)
- 1702, mardi, 1 août. Les bourgmestres et les conseillers Balthasar Schoenaerts, Van Entbrouck, Coura, Menten, Morren, Covrin et Hannoset, considérant que, déjà à diverses reprises, on a procédé à l'affermage public des impôts; qu'on n'a rien offert pour celui de la bière; qu'on n'a offert que 6000 florins pour le pesage des moutures et la licence des grains; que de toutes parts la ville est harcelée par ses créanciers; ordonnent, au receveur communal Van den Putte, de faire tout ce qui lui sera possible pour arrenter les dits impôts de la main à la main, contre payement comptant, et d'informer la ville avant de traiter définitivement. (V. ibid., p. 283 et 283 v°.)
- 1702. 27 août. Nicolas Heeren, Lambert Van Schoer et Henri Minnepoets viennent d'étre afrêtés et conduits prisonniers à Maestricht, la ville n'ayant point payé les tailles ni les rations. L'écoutète Putzeys est député à Maestricht pour y verser un acompte et tâcher de délivrer les prisonniers.
  - V. Maendachboeck K, p. 283 v°.
- 1702, sans date. Le magistrat demande, aux deux Seigneurs de la ville, l'autorisation de mettre en vigueur l'impôt sur la bière décrété le vendredi, 23 juin, à partir du 1 septembre prochain.

V. Carton B, liasse 1702, no 14.

1702, 30 août. — Sauvegarde accordée à la ville de St-Trond par le duc de Boufflers.

Louis-François, duc de Boufflers, mareschal de France, etc. Il est tres-expressément défendu, à toutes les Troupes du Cercle de Bourgogne et autres qui sont présentement ou qui seront cy-après sous nos ordres, de faire aucun tort ny dommage a la ville de Sainct Tron et ses dépendances, pays de Liege, prendre ny enlever aucun des meubles, bestiaux, chevaux, ef autres choses appartenantes aux habitants de la dite ville de St-Tron et de ses dépendances, sur peine aux cavaliers, soldats, dragons, valets et autres de punition très-rigoureuse. — Fait au camp près de Beringhen, le 30° aoust mil sept cent deux. (Signé:) Le mareschal, duc de Boufflers. — (Plus bas:) Par ordonnance; Rieux.

Original sur papier, aux armes en laque rouge du duc précité.

- V. Carton B, Itasse 1702, nº 15.

- 1702, 1 septembre. Le magistrat envoie à Maestricht l'écoutête Putzeys et Nicolas Heeren, relâché sous caution, pour y verser la somme de 1500 florins qu'ils avaient promis de payer dans la huitaine. (V. Maendachboech K, p. 283 vo.)
- 1702, mardi, 19 septembre. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, considérant que, de tous les environs, les campagnards se réfugient à St-Trond, pour y mettre en sûreté leurs grains et autres effets; considérant que, par suite de cette circonstance, la ville a dû se procurer des sauvegardes et prendre en garnison quelque milice de pied et de cheval pour faire garder ses portes contre toute attaque imprévue, ordonnent de payer double accise pour tous les grains réfugiés dans la ville et pour tous ceux qui en sortent. De plus, il est ordonné que les faubourgs payeront chacun une taxe de cinq pattacons, à titre d'intervention dans les frais des sauvegardes et de la garnison.

V. ibid., p. 283 vo.

- 1702. 24 septembre. Les bourgmestres et le conseil portent à la connaissance du public, que tous ceux qui auraient à faire valoir des prétentions du chef charriage, de fournitures de chevaux, d'avoine, de foin, de paille, de beurre, de fromage ou de viande, livrés pour compte de la ville pendant la magistrature des bourgmestres actuellement en charge, devront faire parvenir leur état de frais au receveur VandenPutte dans le délai de vingt-quatre heures, sous peine de déchéance de leurs droits. (V. ib., p. 284 v°.)
- 1702, mardi, 26 septembre. Les bourgmestres et le conseil ordonnent de faire payer immédiatement tout ce qui reste dû sur les contributions. Ils délèguent à la recette le receveur Jaques Van den Putte, qui recevra également l'impôt des 36 sous sur la bière, lequel a été arrenté par le métier des brasseurs.

V. Maendachboeck K, p. 284.

- 1702, jeudi, 28 septembre. Jaqueline N., veuve de Mathieu Jacobs, est nommé sage femme, en remplacement de Gertrude Van den Rouckhaudt, démissionnaire. (V, ibid., 284 v°).
- 1702, lundi, 2 octobre. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, en exécution de leur recès du 19 août précédent et de l'autorisation des deux seigneurs de la ville en date du 25 septembre, ordonnent le payement de la double accise sur les grains exportés de la juridiction de la ville. (V. ibid., p. 284 v°.)
- 1702, jeudi, 12 octobre. Richard-Augustin Stas, fils du secrétaire communal, est désigné pour siéger au tribunal des Vingt-Deux. (V. ibid., p. 287.)

1702, jeudi, 26 octobre. - Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil - considérant que les murs d'enceinte et les remparts de la ville ont été démolis quelques jours auparavant, de manière que de toutes parts on peut entrer dans la ville, tant de pied qu'à cheval, et que pour certains motifs les travaux de restauration doivent être suspendus - défendent d'entrer dans la ville ou d'en sortir par les remparts, le jour ou la nuit, que les portes de la place soient fermées ou ouvertes. L'amende, en cas de contravention, sera de dix florins d'or, et, en cas de récidive, on appliquera des peines arbitraires. — Celui qui ne pourrait payer instantanément cette amende sera appréhendé au corps et jeté en prison, au pain et à l'eau, jusqu'au jour où, à raison d'un florin par vingt-quatre heures, il aura satisfait complètement. Le tiers de cette amende sera aux seigneurs de la ville, un autre tiers à la ville même, et le reste au profit des échevins et du dénonciateur du délit. — Celui qu'on prendra aux remparts à pied, ou à cheval, porteur de grains en sac, alors même que, pour y expliquer sa présence, il prétexterait devoir se rendre d'une porte de la ville à l'autre, encourra, par le fait même, une amende de vingt florins et son grain sera confisqué. — Personne ne s'avisera d'emporter des pierres, de briques ou d'autres matériaux provenant des portes des remparts ou d'autres constructions de la ville, sous peine d'amende de dix florins par pierre ou brique enlevée. La déclaration d'un seul témoin parlant sous la foi du serment suffira pour constater le délit. — Les parents seront responsables des délits commis par leurs enfants. — Considérant aussi que des malfaiteurs, des voleurs, des brigands ou autres mauvais garnements pourraient pendant la nuit s'introduire dans la ville par les remparts, le magistrat ordonne une garde principale assez nombreuse pour patrouiller de temps à autre. — Enfin, il est défendu à qui que ce soit, homme ou femme, de circuler dans la ville sans lumière, après huit heures du soir, sous peine d'amende d'un florin d'or ou d'appréhension au corps pour les insolvables. — En cas de trouble ou d'alarme causée par des perturbateurs du repos public, si la garde principale n'est pas à même d'y mettre fin, tous les habitants de la ville, au premier son de la cloche ou au premier battement du tambour, devront mettre de la lumière à leurs maisons, sous peine d'amende d'un florin d'or. Les compagnies de milice urbaine se rendront alors en armes devant leurs chambres respectives; celles des quartiers se rendront savoir : celle de Nieffpoort, sur la place du marché aux poulets; celle de Brusthempoort, devant la maison dite Sinte Franciscus; celle Clockenpoort, devant le refuge d'Averboden; celle de Stapelpoort, devant le cimetière de St-Martin; celle de Gangelofpoort, devant le cimetière de St-Gangulphe; celle de Vissegat, à proximité de la demeure de l'ancien bourgmestre

Gyseleers; celle des Jeunes Gens, au marché. En cas de révolte, la garde principale enverra quelques hommes armés chercher les officiers et les bourgmestres, pour les conduire à l'hôtel-de-ville, où ils délibéreront sur les mesures à prendre. — Publié le lendemain. V. ibid., p. 287.

1702, jeudi, 9 novembre, 7 heures du matin. — Les États Généraux des Pays-Bas Réunis ont depuis quelques mois, au dessus des rations militaires, exigé payement de dix tailles par mois. Jusqu'à ce jour la ville n'a pu satisfaire à cette exigence et une exécution militaire est imminente. Pour faire face à la situation, les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil ordonnent à tous les habitants de la ville et de la juridiction de payer, dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication des présentes, entre les mains du receveur Vanden Putte, outre les contributions courantes, une taxe de deux sous par verge de terre, enclos, prairie ou jardin. Pour les propriétés sises au delà de limite du Raepkoek et de Langschouwe, on ne payera que six liards et un sou par verge de bois. On payera aussi, sans retard, le dixième denier du loyer des maisons. — Publié le 9 décembre, en présence des écoutêtes, des bourgmestres, et des échevins Tackoen et Colen. V. ibid., p. 288 vo.

1702, 27 décembre. — Gilde des Drapiers. — Comte des marchands, Hubert Hardiques. — Délégué et lieutenant des maréchaux, Jaques van Rymenand et George Martens; des pelletiers, Pierre Lowie et l'écoutête Van Vucht; des boulangers, Henri Van Haeren et Renier Van Mielen; des brasseurs, Jean-Arnold Schoenaerts et Henri Smeyers; des bouchers, Henri Van Ham et Guillaume Bellens; des drapiers, Sébastien Lusemans et Guillaume Bollin; des merciers, François Van der Boenten et Erasme van den Loye; des teinturiers, Hubert Pypops et Conrard Snievaers; des tanneurs, Jaques Minsen et Ulric Odeur; des cordonniers, Sébastien Vleminx et Louis Gilis, des charpentiers, Jean Bekaers et Léonard Vanden Weyer; des tailleurs, Trudon Godden, junior, et Martin Vander Maesen. (V. ibid., p. 289.)

1702, 30 décembre. — Seconde et dernière sommation est faite, par voie de cloche banale, à tous les contribuables, de payer les impôts énumérés dans l'ordonnance publiée le 9 décembre, le bondergeld, le dixième denier des loyers et tous les arrérages. V. ibid., p. 290.

1703, 4 janvier. — Réunion de l'État Primaire.

Messeigneurs, estants obligees de pourvoir incessamment aux pressants besoignes et debtes de l'Estat assez connus, declarent d'avoir passé a cest

effet, comme ils font par le present reces, les moyens suivants, tant dans la cité et fauxbourgs et banlieu, que bonnes villes et plat pays, pour le terme de trois ans, a commencer au premier de 1703, savoir : le 60° avec les quattre florins sus chasque chappeau estranger, a payer a l'entrée du pays; dix liards sur le restier de sel, cincq liards sur la livre de tabac, douze florins sur l'ayme de vin fort, saize florins sur l'ayme de brandevin estranger, douze florins sur celuy qui sera brasse au pays et quatre florins sur l'ayme d'hydromelle, l'impost sur les souliers, comme aussi cincq florins sur le muid de braz, n'entendant pas de deroguer à la passée et hypotheque d'une partie des diste imposts, laquelle at este faite dans les journees précedentes pour un plus long terme. Item, mesdits seigneurs ont accorde, pour le mesme terme de troix ans, le dixieme denier sur la consomption des bestes, pour commencer au premier de mars prochain; lesquels imposts debveront se rendré en une ferme générale, conformement aux clauses et conditions reprinses a la ferme générale précédente et autres a proposer, se reservant cependant mesdits seigneurs, le pouvoir et faculté de les rendre en détaille ou de les faire collecter en cas on s'appercoive qu'ils ne soient pas haussés selon leur valeur.

Messeigneurs, ayant proiette et voulant faire divers traictees et conventions pour prevenir les contributions et autres demandes, et les executions qui se font et peuvent se faire a la charge de la Cité, bonnes villes et plat pays, ses inhabitants et biens de touttes personnes sans exception, a l'instance des puissances qui sont en guer, declarent de ne pouvoir subvenir aux frais et argents a ce necessaires, sans establir pour trois ans deux tailles et demie par mois dans la cite, bonnes villes et plat pays, lesquelles mesdits seigneurs, accordent et passent pour le terme susdit par le present reces a commencer au premier de l'an 1703.

V. Carton B, liasse 1703, nº 1.

1703, 10 janvier. — Assemblée de l'État Noble. Les impôts votés dans l'assemblée du 24 janvier sont maintenus sauf l'impôt sur les souliers, mais la fin du recès est modifiée comme suit :

Tous lesquels imposts Messeigneurs sont d'avis qu'ils soient incessamment et séparément exposés à l'encher dans la cité, bonnes villes, plats pays, comté de Looz et vouerie de Fleron et autres, a la reserve de ceux sur le braz et consomption des bestes, qui deveront estre rendus et exposés a l'encher par quartier comme de coutume; ordonnant partout que les affiches en soient faictes et envoyees a leurs receveurs subalternes pour la connaissance de ceux de leur département, se reservant mesdits Seigneurs de faire la destination de provenu des dits imposts apres le rendage en faict et de pourvoir par tels autres moyens que l'on trouvera convenir a tout ce qu'ils iugeront nécessaire au bien de l'Estat dans la conjoncture présente. (V. Carton B, liasse, 1703, n° 2.)

1703, sans date. — Assemblée au Tiers-État. — Il vote tous les impôts proposés par l'État Primaire, y compris celui sur les souliers. Ces impôts seront rendus en une ferme générale.

V. Carton B, liasse 1703, no 3.

1703. lundi, 26 février. — Les écoutêtes, hourgmestres, échevins et conseil - considérant que les délégués du métier des bouchers examinent le poisson sans que les délégués de la ville soient présents et qu'ils en autorisent la vente - ordonnent que l'examen du poisson devra se faire en présence d'un échevin et d'un membre du conseil. Cet échevin et ce membre du conseil, de même que les délégués des bouchers, toucheront, pour droits d'expertise, le tiers de tout ce qui doit être soumis à leur examen. En même temps ils défendent aux poissonniers de vendre la marchandise qui n'a pas passé la visite règlementaire, sous peine de confiscation et d'une amende de trois florins d'or. (V. Maendachboek K, p. 290.)

Même date. — Les mêmes ordonnent de procéder dans la quinzaine à l'échenillage de tous les arbres et de toutes les haies de la franchise de la ville, sous peine d'amende de trois florins d'or.

V. ibid., p. 290, vo.

Même date. — Les mêmes ordonnent que toutes les marchandises qui seront amenées en ville, aux jours de mercredi et samedi, pour y être vendues, devront venir à leurs marchés respectifs et y être exposées en étaple, le tout conformément aux ordonnances du 27 janvier 1687 (V. tome IV, p. 384) et du 24 mai 1689 (V. ib., p. 403). — Publié le 3 mars 1703. (V. ibid., p. 290 v°).

1703, mardi, 20 mars. — Les bourgmestres et le conseil nomment Égide Veulemans commis-exécuteur des contributions, en remplacement de Henri Buto qu'ils ont déchargé de ses fonctions. V. ibid., p. 291, v°.

Même date. — Antoine Wennen est nommé varlet de la ville, en remplacement de Guillaume Cox, décédé. (V. ibid., p. 291 v°.)

1703, vendredi, 23 mars. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent à Pierre Simons, ancien bourgmestre et receveur communal, de faire rentrer immédiatement tous les arrérages de bondergeld, dixième denier et taxe personnelle échus en 1698, du temps de sa gestion. (V. ibid., p. 291 v°.)

1703, 2 avril. — Ordonnance du Chancelier et des Gens du Conseil impérial prescrivant le nettoyage des rues et places pupliques.

Son Excellence les Chancelier et Gens du Conseil impérial pour la principauté de Liege, apprenant que plusieurs particuliers se seroient presumez de faire et entreprendre des amas d'ordures, cendres, trigus et autres vileines le long des rivages, quais et autres endroits publics de cette Cité, ce qui pourait amener et occasionner des infections et plusieurs accidents sacheux : ordonnent à tous tels particuliers généralement de les

faire oter et asporter ens quinze jours de l'affiche de la Présente, de même que pour toutes autres choses occupantes les dits rivages et places publiques, ou excedentes les termes et limites des Accenses, qui pourraient leur avoir été accordées, qu'ils devront reproduire ens le même termes audit Conseil impérial, pour information, à peine contre les contraventeurs et refractairs d'une amende de vingt florins d'or, outre la confiscations de tout ce qui sera trouvé après ledit terme, à quoy les officiers devront surveiller sans port ou dissimulation, en faisant de plus saisir au fiagrant tous ceux qui se présumeront au futur d'y contrevenir. — Fait audit Conseil le 2 avril 1703. (Signé:) Rosen, vt et G. de Sluse.

De plus il est ordonné à tous et un chacun bourgeois de faire ballayer et nettoyer pour le moins deux fois par semaine, scavoir les mardis et vendredis, devant leurs maisons, aussi avant qu'elles s'étendent, à commencer incessamment de la connoissances des Présentes, à peine d'une florin d'or pour la première fois, du double pour la seconde et d'arbitraire pour la troisieme, applicable un tiers à l'officier et les autres pour le Charroi des triges. — Fait au Conseil comme dessus, le 2 avril 1703. (Signé:) Rosen v<sup>t</sup> et G. de Sluse.

(Imprimé à Liége chez J. Bertrand, imprimeur de Sa Majesté Impériale, proche le Palais, au Chapeau d'or. — V. Carton B, liasse 1703, n° 4.)

1703, lundi, 25 juin. — Les bourgmestres et le conseil, rappellent leur ordonnance du 25 mai 1671 (V. t. IV, p. 254), et en prescrivent la plus stricte exécution. De plus, ils décident que les échelles d'incendie ne pourront être ni louées ni prêtées hors de l'enceinte des remparts, qu'en cas d'incendie dans la juridiction.

V. ibid., p. 292.

Même date. — Pendant quelques années consécutives on a pu constater les périls que la ville a courus par suite des magasins de fourages qu'on y avait installés. Pour obvier au retour de ces dangers, les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil font savoir à tous les bourgeois et habitants de la ville et à tout ceux que la chose concerne: 1° Qu'il est défendu, à qui que ce soit, de faire importer dans la ville du foin autre que celui qu'on a soi-même cultivé; 2º que personne, hors ou dans la juridiction, ne pourra louer ni acheter, pour l'importer dans la ville, plus de foin qu'il n'a besoin pour ses propres usages et pour l'entretien de ses bestiaux; 3° que personne ne pourra vendre le foin provenant de sa culture à des gens qu'on sait vouloir l'emmagasiner dans la juridiction, et 4° qu'on ne pourra louer à telles gens aucun immeuble ni place quelconque, pour servir de magasin de foin ou d'avoine. Toute contravention à l'un de ces points sera punie d'une amende de dix florins d'or, payable à la fois par le bailleur et par le preneur, et de confiscation du foin de l'avoine, des chariots, charrettes et chevaux ayant servi au transport. — Publié le même jour.

V. ibid., p. 292.

1703. 19 juillet. — Les bourgmestres et le conseil ont décidé de reprendre les prairies que leurs devanciers, par acte du 21 avril 1693, avaient cédées temporairement à Égide Strauven (V. t. IV, p. 432). En conséquence ils ordonnent à celui-ci de leur transmettre, dans la huitaine, l'état de tous les frais qu'il a pu faire légalement à ces prairies, le tout conformément à l'acte de cession. — Cet ordre fut intimé à Égide Strauven le 3 août 1703 par le Camerlinck, Adrien Van Entbroeck.

V. Documentboeck D, p. 338 et Carton B, liasse 1703, nº 5.

1703, 27 juillet. — La place de député des villes flamandes au Tiers-État est vacante par le décès de l'avocat Malte. Les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond donnent commission à Égide-François de Hubens pour le remplacer. Hubens est flamand d'origine et de naissance, conformément à une convention passée antérieurement à ce sujet ; il sera amovible et pourra être revoqué de trois en trois ans, ou à la première Journée qui suivra l'expiration de sa troisième année de charge ; il touchera tous les droits et émoluments attachés à ses fonctions. — Hubens renonce au profit de la ville, à tous honoraires et salaires auxquels il pourrait prétendre. (V. Maendachboeck K, p. 291 v°.)

1703. 22 août. — Adrien Vervoort, en qualité d'époux et mainbour d'Hélène Peeters, demeurant à Neerpelt, reconnaît avoir reçu des bourgmestres et du conseil la somme de 366 florins, remboursement du tiers du capital d'une rente de 50 florins, affectée sur le corpus de la ville et souscrite jadis à Gérard Weutiens. Il a renoncé aux arrérages de deux années d'intérêt. — Acte passé devant J.-R. Stas, notaire et secrétaire communal à St-Trond.

V. Documentboeck D, p. 339.

1703, samedi, 1 septembre. — Le magistrat de St-Trond défend aux campagnards des environs d'amener dans la ville des grains non battus ou des fourrages quelconques, sous peine de confiscation et d'une amende de trois! florins d'or. Il défend de même, aux habitants de la ville, et sous peine de confiscation et d'amende comme ci-dessus, de recevoir pareils grains chez eux. Les grains de l'espèce se trouvant déjà dans la ville à la date des présentes devront être incessamment battus et la paille en provenant devra être transportée hors ville. — Publié le même jour, en sence des écoutêtes, des bourgmestres et des échevins Colen et prinx. (V. Maendachboeck K, p. 293.)

103. 27 septembre, — Adrien Entbroeck, camerlinck de la e, étant venu à mourir, Sébastien Vleminx, fils de Sébastien, désigné pour le remplacer. Il prête serment. (V. ibid., p. 294).

TOME V.

1703, lundi, 15 octobre. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, ordonnent que, de tous les grains qui seront exportés de la ville et de franchise, on percevra une taxe d'un sou par mesure, au-dessus de l'ancienne taxe. — Publié le 27.

V. ibid., p. 293 vo.

1703, lundi, 22 octobre. — Le magistrat - considérant le pressant besoin dans lequel la ville se trouve et le danger qu'elle court d'être exécutée militairement — décide d'imposer une cote personnelle, de la meilleure façon possible. Cette cote devra être payée dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication des présentes, entre les mains des personnes désignées pour la recette ou entre celles du receveur communal. Les retardataires seront forcés à payer sans le moindre délai et sans aucune formalité de droit, et, si une exécution survient, leur cote sera doublée. Après les vingt-quatre heures qui suivront la publication des présentes, le receveur fera compte de sa recette aux bourgmestres et conseil.

V. ibid., p. 294.

1704, vendredi, 22 février. — Le 23 juin 1700, pour subvenir au payement de deux tailles et demie par mois, imposées par les Trois États, le magistrat de St-Trond avait frappé, au dessus de tous les autres impôts, une taxe extraordinaire d'un florin par bonnier et d'un vingtième denier sur tous les loyers. — Les Trois États viennent de voter la continuation du payement des tailles susdites; par suite le magistrat décide aussi la continuation du bondergeld et du vingtième denier pour tout le temps où les tailles en question seront maintenues. — La distinction faite déjà antérieurement au sujet des terres du Raephoek et de Langschouwe reste maintenue. — Comme le clergé fait difficulté de payer le vingtième denier pour ses couvents et ses demeures, il pourra, au lieu de ce vingtième denier, payer un demi florin de plus par bonnier.

V. ibid., p. 294.

1704, 23 février. — Le magistrat fait inviter les corps ecclésiastiques de la ville à se rendre à l'hôtel-de-ville le lendemain, à deux heures de relevée, pour y délibérer au sujet de trente tailles votées par les Trois États pour le payement des contributions et des rations militaires. — Copie de cette invitation est signifiée aux Bogards de Zepperen, au commandeur de Bernissem et au Béguinage par le varlet Wennen; à l'abbesse de Terbeeck, au couvent de St-Jean, au couvent de Mielen par Van Ertryck; aux couvents de Jérusalem, de Stenaert et des Capucinesses, au Séminaire, au doyen du chapitre de Notre-Dame et au refuge de Herckenrode par le camerlinck Van Entbroeck, dans la matinée du 14.

V. Carton B, liasse 1701, n 1.

- 1704. 26 mars. Les bourgmestres et le magistrat ont êté avertis par les fermiers généraux de l'affichage d'un recès passé par les députés des États le 8 mars précédent, par lequel recès il était ordonné que le muid de braz ne pourrait, nulle part dans la principauté, excéder le poids de 215 livres. Ce recès est directement contraire à la justice, les bonnes villes du pays ayant le choix de payer l'impôt de la brasserie par poids ou par muid, en vertu d'une ordonnance des Trois-États eux-mêmes. Le magistrat proteste par conséquent contre son affichage.
  - V. Maendachboeck K, p. 295, vo. Carton B, liasse 1704, no 2 et 3.
- 1704, jeudi. 24 juillet. Le magistrat fait publier à nouveau l'ordonnance du 25 juin 1703 concernant les magasins de fourrages. (V. plus haut, p. 80.) (V. Maendachb. K, p. 297.)
- 1704, 10 août. Henri de Nassau, feld-maréchal des Pays-Bas-Réunis ordonne au magistrat de St-Trond de faire cuire du pain pour les troupes à raison d'un prix raisonnable.

Henrick van Nassau, heer van Auverquerc, Veldt-marschalck Generaal over de legers van de Staten der Vereenigde Nederlanden, Collonel van de Gardes te Voet, etc. Wert hier meede geordonneert aen de Regeering van St-Truyen om de hant te leenen ten eynde de Backers aldaer komen te backe het nodige broot voor dit Leger, so als het haer door de Commissaris van de vivres sal aenbesteet worden, mits daer voor betaelende een redelyk loon. Gedaen in 't leger tot Velem den 10 aug. 1704. (Signé:) Auverquerc. (Original au cachet de Henri de Nassau en laque rouge. — V. Carton B, liasse 1704, nº 4.)

1764, 11 novembre. — Le Vicaire-général du Prince-Evêque de Liége, ayant ordonné une revue des gages du Mont-de-Piété de la ville de St-Trond, on n'y avait trouvé au quartier des lits qu'une valeur de 131 florins; en cuivre et en étain 371 fl., au grand quartier d'en haut 1065 fl., 17 sous ; en argenterie, 1588 fl. ; au quartier d'en bas, 581 fl.; et un en caisse de 47 fl. 10 s., soit en tout 3784 florins, 7 sous. — En 1661 les gages avaient representé 55246 fl. 1 sou, — en 1662, 67312 fl. 17 s. 12 l , — en 1663, 66023 fl. 19 s., en 1667, 74926 fl. 8 s.,— en 1678, 48744 fl. 4 s. 6 l., — en 1679, 41149 fl. 6 s., — en 1680, la somme de 41092 fl. 12 l., — en 1681, 37381 fl. 17 s. 12 l., — en 1682, 39383 fl. 5 s., — en 1683, 40133, fl. 17 s., en 1684, 38613 fl. 7 s., — en 1685, 40410 fl. 14 s., — en 1686, 30409 fl. 7 s., — en 1688, 38329 fl., — en 1689, 35288 fl., — en 1690, 34646 fl. 8 s., — en 1701, 11715 fl. — Les rentes à charge de l'établissement étaient: 117 fl. 13 s. 12 l. dus à Monsieur a Cruce de Maestricht; 23 fl. 10 sous à Gisbert Menten, 70 fl. 10 s. aux héritiers de Jean Van den Creeft, 4 fl. 10 s. à Chrétien Menten, 160 fl. à M. Dupont, héritier du sieur Leducq, 100 fl. à la Chapelle des Flamands à Liége, 80 fl. aux Capucines de St-Trond, 40 fl. aux mêmes, 48 fl. aux héritiers de Jean Vander Boenten, 40 fl. à M. Cheneveu, héritier de M. Poullein, 35 fl. aux héritiers de M. Peeckstart à Grammelrode; ensemble 719 fl. 3 s. 12 l. — Le Mont-de-Piété marchait donc évidenment à la décadence et à la ruine.

V. Carton B, liasse 1704, nº 5 et 6.

- 1704 27 novembre. G.-B. de Hinnisdael, vicaire-général de Liége, suspend N. Pansar, administrateur du Mont-de-Piété de St-Trond, et N... Rousse, administrateur de celui de Huy. Il autorise provisoirement les créanciers des deux établissements à en prendre la direction jusqu'à nouvel ordre, leur ordonnant de dresser l'inventaire et de se mettre en possession des effets qui s'y trouvent. Cette décision fut confirmée, le 11 décembre 1704, par Son Excellence le Chancelier et les Gens du Conseil Impérial pour la Principauté de Liége. (V. Carton B, liasse 1704 n° 7.)
- 1704, 27 décembre. Gilde des Drapiers. Comte des marchands, Hubert Bollis; délégué et lieutenant des maréchaux, Guillaume van Herberden et Tilman Schevenels; des pelletiers, Jean-Mathieu Croels et Jean Gilis; des boulangers, Laurent Mollinet et Mathieu Coura; des brasseurs, Henri Sneyers et Georges Otten; des bouchers, Gilles Vander Borcht et Guillaume Steynen; des drapiers, Pierre Ulens et Guillaume Bollin; des merciers, Remacle Laurenti et Pierre Polus; des teinturiers, Walter Portmans et Conrard Snievaers; des tanneurs, Léonard Cnapen et Ulric Odeur; des cordonniers, Jean Croels et Louis Gilis; des charpentiers, Mathieu Bessemans et Léonard Vande Weyer; des tailleurs, Laurent Belle et Jean Vade.

V. Maendachboeck K, p. 298.

- 1705, 9 mars. Le mobilier du sieur Pahsart, administrateur du Mont-de-Piété à St-Trond, est saisi au profit des créanciers. L'inventaire en est dressé en présence de Pierre-Paul de Slins, receveur des États du Pays de Liége et de Laurent de Bollenger, l'un des commis. (V. Carton B, liasse 1705, n° 1.)
- Même date. Le greffler Nasset, assisté du sieur du Pont, l'un des créanciers du Mont-de-Piété de St-Trond, procède à l'inventaire des gages se trouvant audit établissement. On y trouve : à la chambre aux Lits, pour une valeur de 79 fl. 10 s., en cuivre et en étain pour 339 fl., au grand quartier d'en haut pour 810 fl., en argenterie 1123 florins, au quartier d'en bas 551 fl., 12 ½ s., en tout pour une valeur de 2903 fl. 2 ½ s. (V. Carton B, liasse 1705, n° 2.)
- 1705, 19 juin. Les propriétaires et locataires des prés d'Elsbroek sous la juridiction de St-Trond, exposent aux bourgmestres et conseil, que, par suite du mauvais temps, ils n'ont pu faucher

leur herbe. Comme la ville a coutume de tenir à son profit le regain de ces prés à partir de la St. Jean-Raptiste, ils désirent voir prolonger le délai pour faucher jusqu'au 15 juillet, et prient par suite le magistrat de défendre d'y mettre des bestiaux en pacage avant la date précitée. — Cette demande est accueillie.

V. Maendachboeck K, p. 299.

1705, 29 juin. — Le magistrat renouvellle les ordonnances du 25 juin 1703 et du 15 juillet 1704 touchant les magasins de fourrages. — Publié le 30 juin.

V. Maendachboeck K, p. 299 vo et Documentboeck D, p. 340.

1705, jeudi, 12 novembre. — M. Van Vucht, fils de l'écoutête, est nommé pour siéger aux Vingt-Deux.

V. Maendachboeck K, p. 300 vo.

1705, 27 décembre. — Gilde des Drapiers. — Comte des marchands, Jean-Hubert Govaerts. — Délégué et lieutenant des maréchaux, Louis Valies et Jaques Rymenand; des pelletiers, Thierry Stasse et Pierre Strauven; des boulangers, Jaques Van Haeren et Lambert Hendryx; des brasseurs, Pierre Seso et Martin Heusdens; des bouchers, Guillaume Bellens et Guillaume Van Ham; des drapiers, Alexandre Menten et Pierre Ulens; des merciers, François Vanden Dries et Guillaume Strauven; des teinturiers, Nicolas Wuesten et Conrard Snievaers; des tanneurs, Jean Buysmans et Libert Minsen; des cordonniers, Guillaume Simons et Louis Gilis; des charpentiers, Walter Aerts et Godefroid Mariens; des tailleurs, Jaques Huybens et Gilles Mathys. (V. Maendachb. K, p. 301.)

1706, 18 janvier. — Les bourgmestres et le conseil déclarent que la nomination du secrétaire leur a appartenu de tout temps et leur appartient encore, à l'exclusion de toute autre personne.

Nous les bourguemaistres et conseil de la ville de St-Trond, à tous ceux qui ces présentes parviendront, salut. Etans requis de la part de Messieurs les bourguemaîtres et magistrat de la ville de Verviers, de donner notre record et attestation touchant l'usage et la possesion de la collation de la charge du Greffler ou secrétaire de nostre ville, déclarons et attestons en faveur de la vérité et de la justice que nous avons touiours été en usage et possession de conferer la dite charge de secrétaire ou Greffler, privativement et a l'exclusion de qui que ce soit, comme un droit nous appartenant. En foy de quoy avons la présente fait signer par notre secrétaire sermente et y apposer le cachet ordinaire de cette ville, l'an mille sept cents et six, du mois de janvier le dixhuitième jour.

V. Maendachboeck K, p. 302.

1706, 25 janvier. — Le receveur Van den Putte, malgré de nombreuses réprimandes, néglige de faire son devoir pour la

rentrée du bondergeld et du dixième denier, ce qui constitue un grand préjudice pour les affaires communales. Les bourgmestres et le conseil délèguent donc le conseiller Simon Trimpeneers, pour veiller à ce que le receveur agisse avec toute la vigilance requise. Toutes les semaines il rendra compte de sa gestion.

V. ibid., p. 302.

- 1706, lundi, 25 janvier. Les seigneurs et la ville défendent à qui que ce soit, de tirer, pendant tout le temps que durera la présente guerre, des coups de mousquet, de fusil ou de pistolet, à l'occasion de mariages, soit le jour soit la nuit. Une amende de trois florins d'or sera applicable en cas de contravention, avec emprisonnement dans les caves de l'hôtel de ville jusqu'au moment du payement de l'amende. (V. ibid., p. 302 v°.)
- 1706, lundi, 22 février. Les bourgmestres et le conseil viennent d'apprendre que le Conseil de Guerre des milices du quartier de Montenaeken a sommé les habitants du hameau de Melveren, bourgeois de St-Trond, à faire le service de la garde et à marcher tout comme les milices du plat pays. Ce fait est directement contraire aux privilèges de la ville, à l'ancienne coutume et aux lettres patentes de feu les Princes Ferdinand et Maximilien-Henri de Bavière, en date du 26 mars 1640 (V. t. III, p.460) et du 18 décembre 1651. Les bourgmestres et le conseil protestent donc contre la sommation, à l'audience du Conseil de Guerre, tenue, à la date de ce jour, en présence de l'écoutête Putseys et de Jean-Charles Vandernoot, dans la maison dite de Bick, sise au faubourg de Cloppenpoort. (V. Carton B, liasse 1706, n° 2.)
- Même date. J.-P. Colen, receveur de la Mense Episcopale, est venu à St-Trond avec divers chariots de foin, pour les y emmagasiner; mais il s'est vu refuser l'entrée de la ville, par les bourgmestres et le magistrat. Il proteste donc, en son nom personnel et au nom du chancelier et des administrateurs de la mense, de tous les dommages qu'il pourrait subir de ce chef, d'autant plus, que les habitants du quartier d'Alken sont obligés de livrer à Saint-Trond, à Looz et à Hasselt ce qu'ils doivent à l'évêque. Acte reçu par Sébastien Luesemans, notaire à St-Trond.
  - V. Carton B, liasse 1706, no 3.
- 1706, jeudi, 8 juillet. Le magistrat, pendant la présente guerre, a pu constater par expérience combien il est dangereux de laisser importer dans la ville et dans les faubourgs des amas de foin, de paille, de fourrages et de grains non battus. Des troupes sont venues camper aux environs et dans la ville même pendant plusieurs semaines, et les armées plus éloignées sont venues avec des milliers de chevaux enlever tous les grains battus se trouvant tant

chez les ecclésiastiques que chez les bourgeois. La ville a couru le danger d'être pillée complètement et incendiée. Pour empécher le retour de pareils desagréments, le magistrat avait publié le 1 septembre 1703, le 24 juillet 1704 et le 29 juin de l'année précédente, des ordonnances formelles prohibant les magasins de fourrages. Aussi se fait-il un devoir de protester vivement contre la protestation du receveur de la mense épiscopale, mentionnée dans l'acte ci-dessus. V. Maendachboeck K, p. 303.

1706, 10 septembre. — Maur Vander Heyden, abbé de Saint-Trond, — vu certaine requête des bourgmestres et du conseil de la ville — ordonne que la foire de St-Michel, pendant laquelle la perception du tonlieu, du droit de licence et de sortie, ainsi que de tous autres impôts et gabelles, sauf du droit sur le pain, le vin et la bière, est suspendue — au lieu de commencer la veille de St-Mathieu pour finir la veille de St-Denis, ne commencera, cette année, que le lundi, 27 de ce mois, pour finir le jeudi, 31. — Publié le 20 septembre, à 11 heures du matin, en présence de l'écoutête Van Vucht et des échevins Tackoen en Bollis.

Maurus Vander Heyden, deur die gratie Godts, ende des H. apostolycken Stoel van Roomen prelaet des moenster ende Heere der stadt St-Truyden, Heere van Alem, Alborgh, Borlo, Buvingen, Donck, Helchteren, Halmael, Muysen, Seny, Webbecum, etc.

Allen die ghenen die onse opene brieven sullen sien oft lesen, saluyt, Alsoo ons ootmoedichlyck gesuppliceert is, van en wegens burghemeesters ende Raedt onser voorscreven stadt, dat wy souden willen schorssen onsen jaermarkt genaempt St. Michiels foire, behelsende vrydom ende schortsinge van tol, uytvaert, slaghgeldt, gabellen ende alle imposition, (uytgenomen de accysen op het bier, broodt en wyn), soo ist dat wy om redenen ons moverende den voorscreven foire wel hebben willen modereren in de maniere uavolgende, te weten : dat den selve, in plaetse van te beginnen St. Mathys avondt ende te eyndighen St. Dionys avondt, sal beginnen smaendaghs den 27 deses, voor middagh, ten elf uren, als wanneer den staeck op de gewoonelyke maniere sal opgericht ende gebauwen worden, ende eyndighen s'donderdags naervolgende den een en dertighsten dito, ten twelf uren op den middagh, als wanneer den selven staeck sal ontbannen ende uytgedaen worden; alles nochtans sonder eenighe consequentie ende sonder preiudicie van onse ende ons moensters geregtigheden, wel expresselyck verstaende ende bevelende date dese onse moderatie op St. Mattheus avondt, door onsen scholtet ende schepenen, ter gewoonlycker plaetsen, te weten op den steen naest ons provys ende op de perom, naer voorgaenden klockslagh der heeren banclock gehanghen in ons moensters thoren sal worden gepubliceert. Ordonneren ende bevelen des halven aen alle ende een iedere die des soude moghen aengaen sigh hier naer te conformeeren. Gegeven in onse stadt ende moenster van St. Truyden, onder ons ghewoonelycke handtteeken ende zegel, den 10 september 1706. — Ende was onderteekent: Maurus. Ende onderwaerts stont den segel van syne voorscreven Hooghweerde, gedruckt in roode hostie. De mandato speciali perillustris ac reverendissimi Domini mei. Et erat signatum, H. Germeys, secretarius. — Gepubliceerd den 20 september 1706, immediaet naer den elf uren, met voorgaenden clockslagh van den heeren banclock gehangen in den thoren des moensters, presentibus D. off. Vucht, dominis Tackoen et Bollis, ende is in hoede geleydt.

V. Carton B, liasse 1706, nº 4.

1706, lundi, 27 septembre. — Jean Van den Enden, messager de la ville sur Louvain, Malines et Anvers, étant mort, Pierre Donceel est désigné pour le remplacer. (V. Maendachb. K, p. 304 v°.)

1706, mardi, 5 octobre. — Le bourgmestre Depaix, délégué à Vienne par le Tiers-État, est arrivé à destination. Les bourgmestres lui recommandent de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la solution de l'affaire pendante indécise entre la ville et le commandeur de Bernissem, et l'autorise à lever à Vienne même toutes les sommes dont il pourra avoir besoin à cet effet. Voici la commission délivrée par la ville au sieur Depaix susdit, le 17 novembre suivant :

Nos Consul et consilium oppidi Trudonensis tenore presentium notum facimus quod tribuerimus, prout per presentes tribuimus alteri moderno eiusdem oppidi consuli, clarissimo Domino Joanni Depaix, Vienne modo ob negotia publica degenti, omni modam et plenariam facultatem nostrorum successorumque nostrorum nomine equaliter cum ipso constituendi causarum nostrarum in excelso consilio imperiali aulico pro nobis et successoribus nostris legitimum procuratorem, iuxta modum ac formam nec non clausulas in eodem consilio assuetas; potestate constituendo attributa sibi substituendi veluti moris et styli, promittentes nostro successorumque nostrorum nomine agenda tum per prefatum Dominum Depaix, tum per illius constituendum aut eiusdem constitutum, firma rataque habituros ac servaturos sub hypoteca et obligatione omnium nostrorum tam presentium quam futurorum, nec non a successoribus nostris relinquendorum bonorum. In cuius rei fidem presentes sigilli nostri, quo in similibus utimur, impressione ac secretary nostri iurati subscriptione muniri iussimus. Anno Domini millesimo septingentesimo sexto, mensis novembris die decima septima. (V. Maendachboeck K, p. 305.)

1706, 3 novembre. — Catherine Cox, veuve de François Wennen, demeurant à Louvain, reconnaît avoir reçu de Jaques Vanden Putte, receveur de la ville de St-Trond, 25 florins, acompte sur le capital d'une rente de 12 florins 10 sous, souscrite à feu son mari par les bourgmestres, jurés, conseil et treize métiers de la ville. Le reste du capital sera compté à elle, ou à Jean Morren, son mandataire, dès qu'elle aura exhibé le testament prouvant que la rente lui est dévolue. (V. Documentboech D, p. 342.)

- 1706, lundi, 22 novembre. Les revenus de la ville suffisent à peine au payement de ses charges ordinaires. Les logements, passages et mouvements continuels des troupes l'accablent au point qu'elle ne peut plus servir les intérêts de ses emprunts. Des moyens ordinaires ont été créés pour subvenir au payement des charges ordinaires; il est donc juste que, pour les charges extraordinaires, on établisse aussi des moyens extraordinaires. On décide ainsi de frapper, sur tous les habitants de la ville et de la juridiction, une capitation qu'on percevra chaque fois que, pendant la présente guerre, une charge extraordinaire viendra à peser sur la ville. (V. Maendachboech K, p. 305 v°.)
- 1706. 27 décembre. Gilde des Drapiers. Comte des marchands, Arnold Schoenaerts; délégué et lieutenant des maréchaux, Lambert Moens et Guillaume Smets; des pelletiers, Antoine Badenoel et Pierre Strauven; des boulangers, Barthélémy Wolters et Michel Vinotten; des brasseurs, Arnold Basteyns et Pierre Van Entbroeck; des bouchers, Guillaume Van Ham et François Steynen; des drapiers, Jean-François Ceulemans et Pierre Ulens; des merciers, Robin Kersten et Arnold Coninx; des teinturiers, Walter Portmans et Conrard Snievaers; des tanneurs, Pierre Voss et Gisbert Roelants; des cordonniers, Louis Gilis et Pierre-Robin Cox; des charpentiers, Emond Rutten et Josse Hannosset; des tailleurs, Gilles Matthys et Adrien Boes. (V. ibid., p. 305A.)
- 1707, 27 janvier. Jean Morren exhibe la copie authentique du testament mentionné dans l'acte du 3 novembre 1706. La somme restant due à Catherine Cox lui est donc comptée par le receveur communal, Van den Putte. (V. Documentboeck D, p. 343.)
- 1707, lundi, 31 janvier. Le magistrat vient d'obtenir l'autorisation de percevoir la capitation décrétée par son recès du 22 novembre précédent. Tous les habitants de la ville et de la juridiction auront à la payer, dans les trois fois vingt-quatre heures, sous peine d'exécution immédiate. La liste des cotes se trouve entre les mains du receveur, Jaques Van den Putte.
  - V. Documentboeck D, p. 306.
- 1707, 14 février. Les orgues de l'église de Notre-Dame, y placées dans des siècles antérieurs, ont été construites aux frais du magistrat, de la ville et des treize métiers, comme le prouvent les armoiries qui y sont sculptées. Par suite de l'exiguité des gages qu'on a pu accorder à l'emploi d'organiste, on n'a pu, dans ces derniers temps, trouverun titulaire capable. Les bourgmestres et le conseil décident par conséquent d'accorder à l'organiste un subside

annuel de 10 pattacons, à la condition qu'il soit nommé avec leur approbation. (V. Maendachboeck K, p. 306.)

1707. 19 février. — Les bourgmestres et le conseil font payer à Philippe-Jaques van Eeckhout, fils de Josse et d'Anne Van Villers, la somme de cinquante florins, capital d'une rente de 2 1/2 florins lui revenant dans une autre de 10 florins, laquelle provenait ellemême d'une plus grande de 50 florins, souscrite jadis à sœur Marguerite Strauven. Van Eeckhout reconnaît avoir reçu la somme précitée des mains de Jaques Vanden Putte, receveur de la ville.

V. Documentboeck D, p. 3.

1707, lundi, 21 février. — A l'occasion du carnaval prochain, il est défendu: 1° de se masquer, de se noircir, ou de se travestir; 2° de donner des bals masqués ou d'y assister; 3° de permettre de se masquer chez soi; le tout sous peine d'amende de trois florins d'or et d'emprisonnement jusqu'à acquittement de l'amende. V. Maendachboeck K, p. 306 v°.

1707, 15 juin. — Les armées de deux puissances ne sont pas à grande distance de la ville, étant campées en partie à Hougarde depuis bien longtemps déjà. Pendant la campagne de l'année précédente la ville a été préservée de grands malheurs, par le zèle et la diligence du bourgmestre Vandendweye. Cette année elle risque d'être fourragée, si le campement se prolonge. Les bourgmestres et le conseil donnent donc mission à Vanden Dwey, de faire tout ce qu'il jugera convenir pour le salut public et l'intérêt des bourgeois, et de négocier en ce sens avec les intendants des deux armées. (V. ibid., p. 307 v°.)

1707, 3 juillet, 2 heures de relevée. — Les armées campées dans la province de Namur et à Hougarde, en Brabant, ont déjà exigé de la ville grande quantité de fourrages, de bière, de bois et d'avoine. Des fournitures nouvelles leur doivent être faites. Le magistrat, pour y subvenir, ordonne le payement immédiat d'une taxe d'un sou par verge pour toutes les terres sises dans la juridiction, sous peine d'exécution. (V. ibid.. p. 308.)

1707, 19 septembre. — Les bourgmestres et le conseil demandent la suppression, pour cette année de la foire de St-Michel. L'abbé Maur Vanderheyden accueille favorablement cette demande.

Original sur papier, signé Maurus et portant le cachet de l'abbé. — V. Carton B, liasse 1707, n° 1 et 2.

1707, 23 septembre. — Guillaume Oliviers, fils de Michel et de seu Anne-Marie Schaetsen, - tant en son nom que comme héritier de seu son frère, Jean Oliviers, et comme mandataire de sa

sœur Marie-Françoise Oliviers, suivant acte passé, le 26 juillet dernier, devant le notaire G. de Kaille à Bruxelles -- reconnait avoir reçu, des bourgmestres et du conseil de la ville de St-Trond, les parts leur revenant, en vertu d'un acte de partage reçu le 5 octobre 1704 par le notaire Sébastien Lusemans, dans les rentes provenant de Henri Schaetzen, de son vivant chanoine de Notre-Dame à St-Trond. Les trois parts reçues par Guillaume Oliviers montent au capital de 200 florins, donnant rente annuelle de 14 florins 14 sous. (V. Documentboeck D, p. 345.)

1707. 27 décembre. — Gilde des Drapiers. — Comte des marchands, le sieur de Hennuyer; — lieutenant et délégué des maréchaux, Pascal Marcelis et Jaques Briers; des pelletiers, Jean Gilis et Lambert Bellenrox; des boulangers, Laurent Mollinet et Michel Vander Motten; des brasseurs, Henri Kesen et Adrien Audewaters; des bouchers, Michel Govaerts et Mathieu Van Ham; des drapiers, Sébastien Lusemans et Pierre Ulens; des merciers, Henri Walewyns et Guillaume Strauven; des teinturiers, Antoine Coen et Gisbert Snievaers; des tanneurs, Léonard Knapen et Renier Minsen; des cordonniers, Sébastien Vleminx et Guillaume Cox; des charpentiers, Léonard Vande Weyer et Josse Hannoset; des tailleurs, Adrien Boes et Gérard Robierts.

V. Maendachboeck, K, p. 309.

- 1707, sans date. L'écuyer de Fusco, veuf de dame N.. Van den Edelbampt, fait valoir certaines prétentions au sujet d'une rente de 103 fl. 6 s. et 3 l. échue en partage à sa dite épouse dans la succession de Denis Van den Edelbampt, de son vivant échevin de Liége et de dame Librix, sa conjointe. La ville de St-Trond prouve par ses comptes, que l'écuyer a touché 161 fl. 3 s. 6 l. au-dessus de ce que lui revenait. (V. Carton B, liasse 1707, n° 3.)
- 1708. 2 janvier. On constate journellement que les bourgeois des hameaux fraudent sans cesse les accises de la ville. Les bourgmestres et le conseil ordonnent donc aux commis de visiter de temps à autre les maisons des faubourgs où ils soupçonneraient des fraudes, afin de s'assurer de la quantité des grains qui s'y trouvent et de pouvoir constater où ces grains passeront dans la suite. (V. Maendachboeck K, p. 309.)
- 1708, 20 septembre. Les bourgmestres et le conseil députent l'ancien bourgmestre Vanden Dwey, le conseiller Trimpeneers, ancien bourgmestre, et le receveur Vanden Putte, pour se rendre chez les PP. Carmes de Visé, à l'effet d'y établir le compte des rentes qu'ils touchent de la ville de St-Trond, et diminuer jusqu'au denier vingt-cinq la taxe de l'intérêt. Pendant le même

voyage, les délégués se rendront à Liége pour établir le compte de la veuve Clerx, du chef des sommes avancées par feu son époux pour payement des contributions de la ville. (V. ibid., p. 310 v°).

Même date. — Ordre est donné au receveur Vanden Putte de payer double salaire à l'ancien bourgmestre Trimpeneers, pour les services qu'il a rendus à la ville durant les trois dernières années. (V. ibid., p. 311.)

- 1708, 24 septembre. Antoine de Levrie est chargé du règlement et de l'entretien de l'horloge de la ville, aux mêmes conditions que Laurent Roonen l'a été avant lui. (V. ibid., p. 311.)
- 1708, 28 septembre. Les bourgmestres et le conseil commettent l'ancien bourgmestre Trimpeneers, pour terminer les comptes de la ville avec la veuve Jean-Guillaume Clerx, de Liége, et avec les PP. Carmes de Visé. (V. ibid., p. 311.)
- 1707, 30 septembre. Élections communales. Conseiller des maréchaux, Laurent Hubaer; des pelletiers, Thierry Stas; des boulangers, Mathieu Coura; des brasseurs, Arnold Bastyns; des bouchers, Hubert Govaerts; des drapiers, Alexandre Menten, senior; des merciers, Pierre Colen; des teinturiers, Guillaume Minsen; des tanneurs, Renier Minsen; des cordonniers, Gisbert Plingers; des charpentiers, Emond Rutten; des tailleurs, Jean Huybens; — députés à la chapelle, Mathieu Coura, Pierre Colen, Alexandre Menten et Emond Rutten; — bourgmestres, Trudon-Hubert Van Winde et Henri Wennen; — receveurs: de la propriété non-bâtie, Jean-Sylvestre Hygaerts; de la propriété bâtie, Balthasar Schoenaerts. — Fonctions des conseillers selon les derniers règlements: Sont nommés à la chambre pupillaire, outre les échevins Bourinx et Vandendweye, Pierre Colen et Laurent Hubar; - experts du poisson: outre les échevins Vanden Borcht et Bollis, Arnold Bastyns et Mathieu Coura; — experts du pain: outre les deux échevins ci-dessus, Hubert Govaerts et Guillaume Minsen; collecteurs des amendes au profit de la ville : outre les bourgmestres, Alexandre Menten et Emond Rutten. (V. ibid., p. 312.)
- 1708, jeudi. 4 octobre. Le conseiller Colen est délégué à la collecte des droits sur les ventes publiques. Quirin Bastyns lui est adjoint en qualité de commis. (V. ibid., p. 313.)
- Même date. Les bourgmestres et le conseil décrètent que le conseiller qui ne sera pas présent aux réunions ordinaires du conseil, le lundi et le jeudi, après que l'heure sera sonnée à l'horloge de la ville et à celle de Notre-Dame, encourra une amende de cinq sous, à moins qu'il ne soit malade ou absent hors ville. Dans ces

cas, avis du motif de l'absence devra être signifié aux bourgmestres ou au secrétaire. (V. ibid., p. 313.)

Même date. — Sylvestre Hiegaerts, receveur de la propriété non-bâlie, prête le serment concernant ses fonctions. V. ibid., p. 313.

1708, 15 octobre. — Guillaume-Jean Bourinx, licencié en droit, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 313.)

Même date. — Commission est donnée à Trudon-Hubert Van Winde et à Henri Wennen, bourgmestres, à l'effet de se transporter à Liége, le 22 du mois courant, pour y assister à la Journée des États. (V. ibid., p. 313.)

1708, lundi, 29 octobre. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent au receveur communal, de payer aux PP. Capucins, la somme de vingt-cinq pattacons, à titre de subside pour la construction de leur tour, la fonte d'une cloche, etc. (V. ibid., p. 313 v°.)

Même date. — Guillaume Van Horen est nommé juré des charpentiers, en remplacement de Paul Bekaers; il prête serment. V. ibid., p. 313 v°.

1708, samedi, 3 novembre. — De la part des bourgmestres et du conseil, il est ordonné à tous ceux que la chose concerne, de payer, dans les huit jours pour tout délai, le dixième et le vingtième denier des maisons, jardins, vergers, enclos et prairies, ainsi que le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages de 1707. Le payement devra se faire entre les mains de Jean-Sylvestre Hiegaerts. — Publié par voie de cloche banale, le même jour. (V. ibid., p. 313 v°.)

1708, 17 novembre. — Seconde et dernière sommation est faite à tous les contribuables de payer les impôts susdits, dans le délai de trois jours, sous peine d'exécution immédiate. — Publiée le 17. V. ibid., p. 314.

1708, 27 décembre. — Gilde des drapiers. — Comte des marchands, Jean Vleminx; — délégué et lieutenant des maréchaux, Guillaume Robyns et George Wennen; des pelletiers, Jean-François Entbroeck et Lambert Bellenrox; des boulangers, Hubert Hayen et Alexandre Dais; des brasseurs, Renier Van Herck et Jean Boonen; des bouchers, François, fils de François Stynen, et François, fils de Chrétien Stynen; des drapiers, Erasme Van den Loye et Lambert-Benoît Wuesten; des merciers, Gérard Beckers et Nicolas Hubaer; des teinturiers, Jean Boonen et Nicolas Wuesten; des tanneurs, le receveur Vanden Putte et Mathieu Odeur;

des cordonniers, Henri Cluckaers et Guillaume Cox; des charpentiers Josse Hannoset en Henri Minnepoets; des tailleurs N.. Van der Motten et Jean Vander Linden. (V. ibid., p. 315.)

- 1709, 13 janvier. Le magistrat délègue les bourgmestres pour traiter au mieux avec l'adjudant-général du Prince de Wittenberg, au sujet de la Table de ce Prince, de l'entretien de sa suite et de la fourniture de foin, d'avoine et de paille. (V. ib., p. 315 v°.)
- 1709, lundi, 28 janvier. Le Prince de Wittenberg ordonne, sous peine d'exécution militaire, à tous les bourgeois et habitants de la ville, de déposer à la maison communale toutes les martelines, les haches, les bêches et les pelles qu'ils ont en leur possession. (V. ibid., p. 315 v°.)
- Même date. Ordre est donné par le même Prince de Wittenberg, à tous les habitants de la ville qui ont de l'avoine ou de la paille, d'en faire déclaration au magistrat. (V. ibid., p. 315 v°.)
- Même date. Le magistrat défend à tous les bourgeois et habitants de la ville et de la franchise, d'acheter n'importe quels objets les soldats leur offriraient, sans le consentement et à l'insu de leurs chefs. (V. ibid., p. 315 v°.)
- 1709, mardi, 29 janvier. Séance extraordinaire. Les bourgmestres ont fait assembler les écoutêtes, les échevins et le conseil et leur exposent qu'il a été décidé que les troupes se trouvant à St-Trond, continueront à y séjourner pendant tout l'hiver. La ville est cependant épuisée de ressources pécuniaires, les sommes nécessaires aux besoins journaliers commencent à manquer. Le magistrat est donc prie de suggérer un moyen quelconque pour faire face aux circonstances. Le magistrat, vu le rapport des bourgmestres, les autorise à lever une somme de mille pattacons et à engager, pour le remboursement, tels moyens publics qu'ils jugeront convenir et suffire. (V. ibid., p. 316.)
- 1709, lundi, 4 février. Les bourgmestres rapportent qu'ils n'ont pu obtenir la somme de 1000 pattacons qu'ils sont autorisés à emprunter, les bailleurs de fonds n'ayant aucune assurance que le produit des impôts, qu'on leur donnera en garantie, leur sera réellement payé. Dans cette occurrence, le magistrat, réuni en corps, se déclare personnellement responsable du remboursement, à la condition que les impôts ne seront point arrentés sans leur consentement. Présents à la séance : les écoutêtes, les bourgmestres, les échevins Vander Borcht, Tackoen, Colen et Bollis et tous les membres du conseil. (V. ibid., p. 316.)

- 1709, 28 février. Jean-Richard Stas, secrétaire communal depuis quarante-deux ans, résigne ses fonctions en faveur de son fils, Richard-Augustin, avocat et licencié en droit. (V. ib., p. 317.)
- 1709, lundi, 4 mars. Des difficultés ayant surgi au sujet des logements militaires, les bourgmestres et le conseil déclarent que ceux qui, en vertu des billets délivrés le 12 janvier, ont reçu en logement des officiers supérieurs ou inférieurs, ont aussi à pourvoir au logement de leurs domestiques, chevaux et équipages.

V. ibid., p. 317, vo.

- Même date. Les bourgmestres et le conseil ordonnent que, pour le chauffage de la garnison logée dans la ville, le faubourg de Schuerhoven fournira, chaque semaine, quatre bottes de bois de de chêne sec; les habitants de Melveren, Tenroye et dépendances huit bottes; ceux du faubourg de Cloppenpoort et de Straeten, quatre bottes; ceux de Brusthempoort, deux; ceux de Stapelpoort et de Gangelofpoort quatre. (V. ibid., p. 318.)
- 1709. lundi, 18 mars. Les bourgmestres et le conseil, expliquant leur recès du 4 courant, déclarent que, dans le nombre des officiers supérieurs, est aussi compris le Prince de Holstein, colonel du régiment de S. E. le Général de Thungen, logé chez la veuve du commissaire de Pitteurs. (V. ibid., p. 318.)
- 1709, lundi, 8 avril. Les bourgmestres et le conseil, vu la hausse excessive du prix des grains, défendent l'accaparement et l'exportation de toutes espèces de céréales. On ne pourra se procurer que le grain nécessaire à l'entretien de sa famille pendant une semaine. Toute contravention à ce point sera punie de confiscation des grains et d'une amende de trois florins d'or, double en cas de récidive. Aux étrangers il est défeudu de venir acheter dans la ville plus de grain qu'ils n'auront besoin pour leur ménage pendant une semaine, et pour pouvoir en acheter, ils devront être munis d'un certificat du curé de leur paroisse dénombrant exactement le personnel de leur famille et leurs domestiques.

V. ibid., p. 318 vo.

1709, vendredi, 12 avril. — Des nombreuses recrues sont attendues dans la ville, et, toutes les maisons bourgeoises étant billetées, il n'y pas moyen de les loger. Les bourgmestres et le conseil décident donc que les recrues seront logées dans les champres des archers et, si ces locaux n'offrent pas assez de place, on loublera les logements chez les bourgeois. — Le sieur Alexandre Menten proteste contre cette décision et déclare que, dans le cas où pareil logement causerait du dommage à sa maison dite den Uyl, il en rendra la ville responsable. (V. ibid., p. 319.)

- 1709, landi, 15 avril. Les recrues sont attendues dans la ville ce jour même. Pour éviter tout inconvénient, elles seront toutes logées provisoirement dans les chambres des archers, pendant deux ou trois jours. Entretemps on leur cherchera du logement convenable chez la bourgeoisie. (V. ibid., p. 319.)
- 1709, samedi, 20 avril. Le blé nécessaire à l'entretien de la milice logée dans la ville manque et il n'y en a pas eu au marché de ce jour pour en acheter. Le commandant de la ville ordonne par conséquent à quiconque a plus de blé qu'ils n'en a besoin pour l'entretien de sa famille, d'en vendre, au prix du jour, au Commissaire du Pain. En cas de non exécution de cet ordre, le commandant fera des visites domiciliaires.

V. ibid., p. 319.

- 1709, lundi, 22 avril. Les écoutètes, bourgmestres, échevins et conseil, pour éviter tous les inconvénients qui pourraient résulter du manque de pain à la garnison, pendant le reste de l'hiver, ordonnent à tous les bourgeois et habitants de la ville, de déclarer, sans délai, au comptoir, tout le grain qu'ils ont dispoponible, au dessus de celui qui est nécessaire à l'entretien de leurs familles et de leurs bestiaux et aux semailles. Le magistrat fixera ensuite la part proportionnelle que chacun devra céder au Commissaire du Pain, contre payement comptant. Le prix de la mesure de seigle est fixé, jusqu'à nouvel ordre, à 3 fl. 5 s., celui de la mesure d'avoine à 1 fl. 5 s. Le commandant de la ville procédera, en toute rigueur, à la visite domiciliaire, chez tous ceux qui n'obéiront point à cet ordre du magistrat, et les grains non déclarés leur seront enlevés de force. (V. ibid., p. 319 v°.)
- 1709. samedi, 4 mai. Les bourgmestres, échevins et conseil, considérant la cherté du grain et du houblon, fixent le prix de la bière à quatorze liards le pot, à partir du lendemain de la publication des présentes. (V. ibid., p. 320.)
- 1709, vendredi, 24 mai. La garnison a à peine quitté la ville et déjà les guérites et les palissades ont été démolies, arrachées et volées. Pour éviter le retour de pareils excès, les bourgmestres et le conseil comminent une peine de dix florins d'or contre quiconque se permettra dans la suite de faire des dégradations quelconques aux guérites, palissades, portes, ponts, barrières et tours de la ville. A défaut de payement, le coupable sera appréhendé et mis au pain et à l'eau, pendant dix jours, op zeven trappen. En cas de récidive, l'amende sera double, et, si elle n'est payée sans le moindre délai, le délinquant sera mis au pilori et ensuite chassé de la ville. Publié le 11 juin, au son de la cloche

banale, aux lieux ordinaires des publications, en présence des écoutêtes, bourgmestres et des échevins Bollis et Govaerts. V. ibid., p. 320 v°.

1709, lundi, 10 juin. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, - considérant la hausse du prix des grains, - défendent, à tous les bourgeois et habitants de la franchise, de vendre des céréales quelconques à des étrangers; ils ne pourront les vendre qu'aux bourgeois et habitants de la franchise, sous peine d'amende de trois florins d'or. — Ni bourgeois, ni habitants, ni étrangers ne pourront exporter des grains de la franchise, par chariots, par charrettes, à cheval ou sur la nuque, sous peine de confiscation et d'une amende de vingt florins d'or, double en cas de récidive et à remplacer par des peines arbitraires en cas de seconde récidive. Toutefois les propriétaires des environs qui ont refugié des grains dans la ville, et les habitants chez qui ces grains sont réfugiés, pourront de temps à autre en exporter pour l'entretien de la famille des propriétaires, à condition d'en faire déclaration sous serment. — Les grains qu'on prétendrait avoir le droit de confisquer devront être transportés à l'hôtel-de-ville, où le magistrat décidera ce qu'on en fera. — Et pour que le magistrat connaisse la provision de grain se trouvant dans la ville, chacun devra, dans les trois fois vingt-quatre heures, déclarer la quantité qu'il possède encore et celle qui se trouve chez lui refugiée, sous peine de confiscation de tous ceux qu'on essayera de frauder et d'une amende de trois florins d'or. Le magistrat aura le droit de visiter les greniers des bourgeois, quand il le jugera convenable.

Le même jour ordre est donné, à tous les mendiants étrangers, à leurs femmes et à leurs enfants, de quitter la ville et sa juridiction dans le délai de vingt-quatre heures, à peine d'être mis au pain et à l'eau, op seven trappen, pendant vingt-quatre heures, et d'être mis au pilori en cas de récidive. Les bourgeois et habitants de la ville ne pourront les loger pendant plus d'une nuit.

Publié le 11 juin, au son de la cloche banale, aux lieux ordinaires des publications, en présence des écoutêtes, des bourgmestres et des échevins Bollis et Govaerts. (V. ibid., p. 321.)

1709, 22 juin. — Le doyen et le chapitre de Notre-Dame, assemblés en réunion capitulaire, donnent procuration aux chanoines Motmans et Bormans, pour transiger, avec les bourgmestres et conseillers de la ville de St-Trond, au sujet d'une rente de 62 florins, leur souscrite sur le corpus de la ville. — Reçu par L. Bollis, notaire du chapitre. (V. Documentboeck C, p. 255.)

1709. 5 juillet. — L'Ecuyer Philippe de Hondt de Poperingue, époux de Marie-Anne Huyet de Bouillon, avec laquelle il a procréé TOME V.

une fille âgée maintenant de douze ans, déclare avoir reçu, de la ville de St-Trond, le remboursement du capital d'une rente de trente florins, provenant d'une autre rente de soixante-trois florins et cinq sous, et lui léguée par testament de sa grand'tante, Barbe Swennen, de son vivant béguine à St-Trond, testament passé devant le protonotaire Libert van Elsraeck de Hasselt, le 6 septembre 1694. — Déclaration reçue par J.-F. Hiegaerts, receveur communal, en sa demeure sise à St-Trond, au Schaepsmerkt, en présence de Richard-Augustin Stas et de Marie Bogaers, témoins à ce requis.

(V. Documentboeck C, p. 249.)

Même date. — Devant J.-R. Stas, notaire et secrétaire de la ville de St-Trond, comparaissent les bourgmestres et les conseillers élus le 30 septembre 1708, d'une part, et les chanoines Henri Motmans et Laurent Bormans, d'autre part, pour transiger au sujet d'une rente de 62 florins due par la ville au chapitre. — Les premiers s'engagent à servir annuellement la rente en question, au jour désigné dans l'acte de constitution. Pour les arrérages d'intérêts, ils payeront au chapitre 400 florins, la moitié dans un mois et l'autre moitié dans trois mois; les arrérages seront ainsi payés jusqu'à l'année 1708 inclusivement. — Les suppôts du chapitre seront exempts de tous droits pour leur consommation personnelle, leur vie durante. Mais après le décès des suppôts actuellement vivants, le chapitre n'en prendre plus davantage que les églises secondaires et les chapitres de la ville de Liége.

V. Documentboeck C, p. 252.

1709, lundi, 5 août. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent que, si, au prochain rendage des droits de sortie (slaghgelt of uytvaertgelt), dont la perception commencera à courir à partir du 1 septembre, les fermiers actuels de Brusthempoort, Klokkempoort et Stapelpoort, réarrentent le même impôt, il ne payeront que les sept douzièmes du prix total de l'adjudication. Si d'autres que les fermiers actuels prenaient à ferme la perception des droits susdits, ils devront rembourser aux arrenteurs actuels les cinq douzièmes du prix de l'adjudication. Cette déduction et ce remboursement serviront d'indemnité, les portes de la ville ayant été fermées pendant toute la période où la garnison a occupé la ville. (V. Maendachboech K, p. 322.)

Même date. — La veuve du commissaire Pitteurs poursuit le sieur Jean Cruls, à l'effet d'obtenir une hypothèque supplémentaire pour sûreté de remboursement d'un capital de 800 florins ayant servi aux besoins de la ville. Les bourgmestres et le conseil prennent donc à leur charge le remboursement de ces 800 florins, ainsi que celui d'une somme de 1000 florins empruntés à Gilles

Allardin et donnent en garantie toutes les propriétés communales. Jean Cruls toutefois devra justifier avoir payé les intérêts de ces deux capitaux, puisque, en retour de ses intérêts annuels, on lui a cédé en emphytéose certaines prairies de la ville.

V. ibid, p. 322 vo.

- 1709. 18 aout. Élection communales. Conseillers : des maréchaux, Léonard, fils de Mathieu Bollis; des pelletiers, André Moens; des boulangers, Jaques Van Haren; des brasseurs, Pierre Kerstens; des bouchers, François Steynen senior, remplacé, à son décès, par Guillaume Van Ham qui prêta serment le 17 novembre; des drapiers, Pierre Everaerts; des merciers, Pierre Polus; des teinturiers, Walter Portmans; des tanneurs, Jean Cuypers; des cordonniers, Jean Vleminx; des charpentiers, Martin Boux; des tailleurs, Jean Schuermans; députés à la Chapelle, André Moens. Jean Cuypers, Jean Vleminx et Jean Schuermans; — bourgmestres, Jean de Paix et Corneille de Schroets; - receveur de la propriété non bâtie, Mathieu à Speculo; - receveur de la propriété bâtie, Balthasar Schoenaerts. — Fonctions des conseillers d'après le règlement de 1699 : membres de la Chambre pupillaire, les échevins Bourinx et Vanden Dweye, les conseillers André Moens et Pierre Polus; — experts du poisson, les échevins L. Bollis et Sébastien Colen, les conseillers Léonard Bollis et Jean Cuypers; - jurés du prix et du poids du pain, les deux échevins ci-dessus, les conseillers Walter Portmans et Jean Schuermans; collecteurs des amendes au profit de la ville, les deux bourgmestres et les conseillers Jaques Van Haren et Pierre Everaerts; collecteur des droits de vente publique, le conseiller Léonard Bollis. (V. ib., p. 325.
- 1709, jeudi, 22 août. Renouvellement de l'ordonnance du 4 octobre 1708, concernant la présence des conseillers aux séances communales. (V. ibid., p. 326.)
- 1709, vendredi, 23 août. Pierre Jaques est nommé commis de la ville. (V. ibid., p. 327 v°.)
- Même date. Henri Van Vucht, licencié en droit, est nommé député au Tribunal des Vingt-Deux. (V. ib., p. 326.)
- 1709, vendredi midi, 23 août. Les receveurs Mathieu a Speculo et Balthasar Schoenaerts prêtent serment entre les mains des bourgmestres. Mathieu a Speculo engage comme caution se et sua presentia et futura sa mère, Anne Lambrechts, veuve de l'ancien bourgmestre a Speculo et sa fille, Anne-Christine a Speculo, font de même. Ils renoncent au privilegium senatus consultus velleani, pour la clause si qua mulier, etc. L'acte de caution est

reçu par le notaire public Egide Bollis, en présence de Pierre de Hauthem et de Crépin Van Leuven. (V. ibid., p. 326.)

1709, samedi, 24 août — Le magistrat -- pour éviter toute confusion à l'occasion des processions -- déclare que les conseillers des métiers n'ont priorité de rang, sur les membres de la Confrérie des SS. Trudon et Euchère, que dans la procession de l'église de Notre-Dame; dans les autres, ils porteront leurs flambeaux avec les membres de la confrérie, sans occuper aucun rang spécial.

V. ibid., p. 327 vo.

1709, 28 août. — Conditions du Traité, fait entre nous Jean-Charles Doujat, chevalier conseiller du Roi en ses Conseils, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police et Finances, en la Province de Hainaut, Pays d'entre Sambre-et-Meuse et d'Outre-Meuse pour Sa Majesté Très-Chrétienne, et Ernest Pesters, directeur des contributions pour les Seigneurs Etats-Généraux, pour réprimer les désordres, les vexations et les brigandages des Partis.

Qu'on ne pourra envoier de part ni d'autre des partis pour aller à la Guerre, ou pour soumettre le Pays ennemis à la contribution, qu'au nom-

bre de vingt-cinq a pied ou de vingt a cheval.

Qu'ils devront être commandez par un officier connu et patenté, et avoir leurs habits uniformes, pour qu'on puisse savoir de quel régiment ou compagnie ils sont; devront aussy avoir leurs armes ordinaires, comme fusils et baionnettes unisormes de leur régiment et compagnie.

Qu'ils ne pourront point se séparer ou s'écarter les uns des autres plus d'un quart de heure, à peine pour ceux qui seront trouvez plus éloignez

des partis, d'être traitez comme voleurs et partis bleus.

Qu'ils seront tenus de vivre en bon ordre et discipline de guerre dans le pays ennemi soumis à la contribution, et qu'ils paieront de gré à gré les vivres et les fourages qu'ils y prendront, sans faire aucun tort ou vexations aux habitants.

Que l'officier qui commandera les partis, devra être pourvu d'un passeport imprime, signé et cacheté des armes du Général ou du commandant des Villes qui les envoient à la Guerre, ou de celui qui les envoie pour faire des exécutions au sujet de la contribution, et que cette officier sera tenu. en étant requis, de faire voir son passe-port aux gens de loy des lieu où il s'arrêtera avec son parti, pour qu'on puisse reconnaitre le nom du Général, du commandant, ou de celui qui lui aura donné l'ordre, dans lequel son nom et son caractère devront être exprimez, avec les noms des regiments et compagnies franches, ou autres corps dont sont les soldats commandez.

Si l'officier et le parti contreviennent à aucun des points ci-dessus. étant trouvez en dessous du nombre fixés ou fesant des désordres, qu'i sera libre aux officiers ou gens de Justice, et autres habitants des deux lieux de les arrêter comme vagabonds, brigands et voleurs, et de les saire mener garottez dans les villes dont les villages sont dépendans, pour en être sait justice par les magistrats, comme il appartiendra et le cas exigera.

Pourront aussi les dits gens de loy faire tenir le guet et garde par les villageois en nombre compétent dans chaque village contre lesdits voleurs ou partis bleus, et faire sonner le toxin quand il s'agira de le faire arrêter, et en cas de résistance faire feu dessus, sans qu'ils soient reputez pour cela d'avoir commis aucun acte d'hostilité.

De tout quoy sera tenu proces-verbal sur le champ, et permis aux dits gens de loy, d'aller en plein sureté dans les villes closes, ennemies pour demander justice, réparation, dédommagement ou restitution, étant seu-lement pourvus d'un certificat de leur commission : sur quoi on promet de part et d'autre de faire rendre prompte et brève justice.

De plus il sera désendu aux partis de saire aucune composition au sujet personnes ou marchandises qu'ils arrêteront, sous prétexte que les passeports ne sont pas valables, ou que les marchandises sont de contrebande, mais qu'en ce cas-là, ils seront obligez de les conduire dans la Place d'ou le Parti sera sorti, ou dans la plus voisine, sans que les dits partis ou autres puissent en disposer, qu'après que la validité aura été jugée, à peine aux commandants des partis d'en répondre, et de punition exemplaire pour les soldats.

Fait et arrêté en double en conséquence des ordres à nous donnés, à Maubeuge, le vingt-cinq et à Tournay ce vingt-huitième août 1709. Signé Doujat et Ernest Pesters.

Original imprimé sur papier Carton B, liasse 1709 et 1710, nº 1.

1709, vendredi. 30 août. — Extrait d'une résolution des États des Pays-Bas Réunis, résumant les conditions du traité de Maubeuge-Tournai du 25-28 août, relaté ci-dessus.

Vrydag den 30 augusti 1709. Ontfangen een missive van den ontfanger der contributien Pesters, geschreeven te Doornik den 28 deeser, houdende in substantie, dat de Koning van Vrankryk geaggreert heeft het reglement tegens de desordres van de partyen, welk hy ingevolge van haar Ed. Mog. authorisatie van den 5 der voorlede maend by wege van accoord had ontworpen, en aen den selve toe gesonden, na dat het alvoorens door de generaels commandeerende en chef was geapprobeert; dat hy met overleg en goedvinden van den heer Vegelin van Claerbergen, van het voorsz. reglement aenstonts kennis gegeven heeft aen de Staten van Brabant, ten eynde van publicatie, dat hy de eere heeft het selve copielyk over te senden, en haer Ed. mog. onderdanig in bedenken geeft, of het niet dienstig is dat het selve gedrukt en alomme in Generaliteits districten gepubliceerd werde, tot narichting van de goede ingesetenen. Waerop gedelibereert zynde is goed gevonden en verstaen, dat het voorsz. accoord, of reglement, copielyk gesonden sal worden aan de officieren van alle de kwartieren van

Ressort van de Generaliteit, en particulierlyck van die, waer uit de tyen niet gesloten zyn by het accoord over de contributien, om te ekken tot haare narichting en te besorgen dat het by publicatie gebragt rde ter kennis van de regenten en goede ingesetenen; en dat daer van en dien copie sal gesonden worden aen de commandanten, krygsraden uuditeurs militair van alle de Plaetsen, beset met het militie van den

Staet, en grensende van Vyands land, mitsgaders aan de ontfangers der contributien, om te strekken tot der selver na rigtingen signa te reguleeren, ieder soo veel haer aengaet. — Accordeert met het register. (Signé:) S. Van Slingelandt. V' de Cochorn.

V. Carton B, liasse 1709 et 1710, nº 1.

- 1709, mardi, 29 octobre. Les bourgmestres et le conseil ordonnent à tous les contribuables résidant dans la ville ou dans la juridiction, de payer dans la huitaine, pour tout délai, le dixième et le vingtième denier des maisons, jardins, enclos et prairies, le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages des années précédentes, sous peine d'exécution immédiate. Publié le même jour. (V. ibid., p. 327 v°.)
- 1709, jeudi, 7 novembre. Nouvelle sommation de payement est faite à tous les contribuables qui n'ont pas encore liquidé leur cotes. (V. ibid., p. 328).
- 1709, 27 décembre. Gilde des Drapiers. Comte des marchands, Arnold Bastyns; délégué et lieutenant des maréchaux, François Sigers et Jaques Schevenels; des pelletiers, Pierre Strauven et Adrien Pasteran; des boulangers, André Boonen et Eustache Stas; des brasseurs, Simon Bellenrox et Guillaume Bormans; des bouchers. Guillaume Steynen et Jean Vander Borcht; des drapiers, Lambert Wuesten et Sébastien Luesemans; des merciers, Arnold Coninx et Arnold Van Harlé; des teinturiers, Gisbert Snievaerts, junior et Gilles Snievaerts; des tanneurs, Mathieu Odeur et Mathieu Rookaers; des cordonniers, François Van Marsnil et Guillaume Cox; des charpentiers, Robert Aerts et André Baerts; des tailleurs, Jean Vander Linden et Pierre Pollenus. (V. ibid., p. 336.)
- 1710, 8 mars. Claude, comte de Tilly, commandant des armées des Provinces Unies, fait publier la traité de Maubeuge-Tournai, en date des 25-28 août 1709, ainsi que la résolution du Conseil des Pays-Bas-Réunis du 30 du même mois.

Claude, comte de Tilly, général de la cavalerie de l'Etat des Provinces-Unies, commandant en chef leurs armées et les troupes du département de la Meuse, de la ville et Pays de Liège et de Limbourg, lieutenant Velt-Maréchal et Chambelland de Sa Majesté Impériale, Gouverneur d'Arnhem et du Veluwe, etc., etc., etc.

Apprennant, que non-obstant les sérieuses attentions que nous avons toujours eues pour pouvoir purger le Plat-Pays des brigands, voleurs, partis bleus, et autres pareilles gens sans aveu, et de faire tenir les chemins libres, en quoy il semble que ses officiers, Magistrats et particuliers des lieux, hameaux et villages dudit Plat-Pays sont en defaut ou négligence après tant d'ordres réiterez en consequence; il est que pour y obvier et pour que les dits officiers, magistrats et tous autres à qui il peu apparte-

nir, n'ayent et ne puissent avoir aucune pretendue excuse, ou prétexte là dessus, nous avons trouvé a propos de faire réimprimer et renouveler les articles des conventions reciproques d'entre leurs nobles et hautes Puissances et le Roi Très-Chrétien en date du vingt-cinquième août dernier, avec la résolution ensuivie là-dessus du Conseil d'Etat de leurs dites hautes Puissances, en date du trentième dudit mois d'août, cy embas inserrée, et d'ordonner en consequence l'exécution sérieuse de la ditte convention, sans port, faveur ou dissimulation aucune, a peine autrement contre les dits officiers et magistrats les plus voisins, de repondre, en leurs propres et privés noms, des vols, desordres, brigandages et autres exces qui pourroient se commettre, à portée d'eux, en prejudice de la dite Convention et des ordres réitérés et ensuivis pour l'execution d'icelle, c'est pourquoy que la presente sera signifiée qu de besoin pour la connoissance publicque. Fait ce huitième mars 1710. Estoit signé: Le Comte de Tilly. — Par Monseigneur H. Gelskerke.

Impression originale sur papier aux armes du comte de TILLY.

— V. Carton B, liasse 1709 et 1710, nº 1.

1710, mardi, 1 avrll. — Le magistrat - considérant la baisse notable du prix des grains depuis le recès du 4 mai 1709 — fixent le prix de la bière à trois sous le pot. (V. ibid., p. 333 v°).

Même date. — Il est ordonné à tous les cultivateurs, locataires et propriétaires de terres arrablés, prairies, vergers et bois, tant ecclésiastiques que laïques, de faire, dans les quatre semaines, déclaration au receveur communal de tout ce qu'ils ont en location ou possèdent, avec stipulation exacte de la superficie. Pour chaque parcelle non déclarée, on sera passible d'une amende de trois florins d'or. — Pour publier cette ordonnance on sonna la cloche de la ville et la stormklok de l'abbaye. Mais, au moment où la publication allait se faire, Van Vucht, écoutête de l'abbé, quitta la peuve, c. a d. la pierre où l'on publiait de la part de l'abbé. Par suite l'ordonnance ne fut proclamée qu'au péron du marché, en présence de l'écoutête de l'évêque, Putseys, du bourgmestre de Schroets, des échevins Tackoen, Boerinx et Govaerts, et à l'heure habituelle. (V. ibid., p. 334.)

1710. 17 juillet. — Ordonnance d'Étienne-François de Stembier, abbé de Visé, et de Frédéric de Renesse, commandeur à Bernissem, au sujet de certains empiétements de l'abbé de St-Trond.

Nous Estienne François de Stenbier, chanoine de l'église Cathédrale de ege, abbé de Visé, et Frederick, comte de Renesse, commandeur de ernissem, deputez du conseil imperial pour la principauté de Liege a ntervention du réverend et illustre Seigneur, Pierre-Ernest de Charneux, anoine et député de la même eglise cathedrale de Liege. — Ayants rennu apres due visite et suffisante information que le reverend Seigneur bé du monastère situé en cette ville a fait arborer et enclore par un

sosse certaine piece de communes appartenantes à la ville située à Metseren; item qu'il a fait planter des barrieres derriere les murailles du béguinage empeschantes aux particuliers le libre accès à leurs biens et aux autres l'usage du chemin qui s'y trouve; item qu'il a fait détourner le cours de l'eau dans la rue nommée Plankstraat et celle de Stenaert au préiudice du publicque; ordonne que le fosse et encloyement des pieces de communes susdittes soient rasés et applanés, demeurants les arbres plantez sur les dittes communes au profit de la ville; que pareillement les barrieres mises derriere les murailles susdittes du béguinage soient otées, en outre que le cours de l'eau icy mentionné soit remis dans son lit comme du passé. Defendans de part Sa Majesté impérial et son conseil privé de Liege a tous et un chacun de rien faire ny attenter au préjudice de cette ordonnance. Nous declarons et ordonnons en même temps que les bourgmestres et conseil de cette ville devront tenir en touts rencontres et processions ou ils se trouvent en corps la preseance au dessus de toutes confréries. Enioignants aux bourgmuemaitres et eschevins de faire registrer notre presente declaration et ordonnance et mettre en garde de loy, pour y avoir recours au besoin. — Donné à St-Tron le 17e juillet 1710. — Estoit signé E. Fr. de Stenbier, abbé de Visé. P. E. de Charneux.

- V. Statuetboeck des Hooghen Gerichte St-Truyden, p. 306.
- 1710, 6 septembre. Henri Putzeys, écoutête de l'évêque de Liége à St-Trond, fait mettre en garde de loi une ordonnance datée du 17 juillet de la même année, émanant de Étienne-François de Stembier, abbé de Visé, et P. E. de Charneux. (Voir dessus. (V. Statuetboeck etc., p. 308.)
- 1710, mercredi, 10 septembre. Adrien-Egide Bourinx, licencié en droit, est délégué pour siéger au Tribunal des Vingt-Deux. V. ibid., p. 334.
- 1710, lundi, 10 novembre Les bourgmestres et le conseil ordonnent à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, sous peine d'exécution immédiate, le dixième et vingtième denier et le bondergeld de l'année courante, ainsi que tous les arrérages des années antérieures. (V. ibid., p. 338.)
- 1710, samedi, 6 décembre. Sommation nouvelle est faite à tous les contribuables de payer les contributions mentionnées dans l'ordonnance précédente. (V. ibid., p. 338 v°).
- 1710, vendredi, 19 décembre. Les ressources ordinaires de la ville ne suffisent plus aux dépenses ordinaires, beaucoup moins aux payements des charges militaires extraordinaires. Le magistrat, après consultation préalable du clergé et des bourgeois les plus honorables, décide donc de créer, avec le consentement des seigneurs de la ville, une taxe personnelle. (V. ibid., p. 338 v°).

- 1710. 27 décembre. Gilde des Drapiers. Comte des marchands, Trudon Walewyns. Délégué et lieutenant des maréchaux, Mathieu Van Uytrecht et Jaques Schevenels; des pelletiers, Lambert Bellenrox et Guillaume Stas; des boulangers, Eustache Martens et Mathieu Coura; des brasseurs, Hubert Pypops et Guillaume Bormans; des bouchers, Pierre Stynen et Hubert Govaerts; des drapiers, Lambert Simons et Paul Caster; des merciers, Herman Germeys et Pierre Van Froyenhoven; des teinturiers, Antoine Coen et Gilles Snievaers; des tanneurs, Renier Minsen et Pierre Vos; des cordonniers, Simon Trimpeneers et Nicolas Bernard; des charpentiers, André Baerts et Léonard Verhulst; des tailleurs, Pierre Pollenus et Arnold Staels. (V. ibid., p. 339 v°).
- 1711, jeudi, 8 janvier. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, ayant appris que le clergé veut intervenir de plein gré au payement des contributions militaires et qu'il a offert une somme de 890 florins, ordonnent la mise en vigueur immédiate de leur recès du 19 décembre 1710. Tous les bourgeois et habitants de la ville et de la franchise payeront, par suite, dans les vingt-quatre heures qui en suivront la publication et entre les mains du receveur communal ou de ses commis, la cote qui leur a été imposée par le magistrat. Les retardataires seront exécutés sans le moindre délai et ceux qui se laisseront exécuter, payeront une taxe double de la cote leur imposée, plus les frais de l'exécution elle-même. Le receveur et les collecteurs devront compte au magistrat dans les vingt-quatre heures qui suivront la clôture de leur recette. (V. ibid., p. 340.)
- 1711, mercredi, 25 février. Les bourgmestres et le conseil ordonnent l'exécution de tous ceux qui n'ont pas encore payé la taxe personnelle mise en vigueur par leur recès du 8 janvier.

V. ibid., p. 341.

1711, mardi, 3 mars. — Les capitaux empruntés par la ville montent à plus de 400,000 florins et il devenu impossible d'en servir les intérêts annuels, beaucoup moins de les rembourser. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil ordonnent par conséquent que le clergé interviendra dans le payement de la dette communale. Dans le délai de quinze jours, il devra faire connaître au magistrat la résolution qu'il aura prise à cet égard, pour que, en cas de refus, on puisse aviser aux mesures à prendre.

V. ibid., p. 341.

1711. 4 mars. — Les corps ecclésiastiques de la ville et de la juridiction ont été convoqués à la chambre du Conseil. Les P.P. Bogards, l'ancien bourgmestre Wennen au nom des couvents de

Terbeeck, St-Jean et Stenaert, le sieur Bartholeyns au nom du béguinage, le sieur L. Bollis au nom du couvent de Jérusalem, comparaissent à la réunion. Le chapitre de Notre-Dame n'y fut point représenté par suite du décès de la mère du Doyen. Richard-Augustin Stas, secrétaire communal leur fit part de la décision prise la veille par le magistrat et délivra deux copies de l'état des dettes de la ville, copies qui furent envoyées, l'une au Prieur de l'abbaye, l'autre au Doyen du Chapitre. (V. ibid., p. 341 v°).

- 1711, 19 mars. Les membres du magistrat ont été convoqués pour délibérer sur le recès du 3 mars. L'écoutête Putseys et les échevins Van den Dwye et Tackoen ont seul répondu à l'appel. Dans ces circonstances la séance n'a pu avoir lieu. Nouvelle convocation fut donc faite pour le lendemain. Putseys, seul des deux écoutêtes, et Vandendweye, seul du corps des échevins, comparurent, de sorte que la séance dut de nouveau être remise. V. ibid., p. 342.
- 1711, 21 mars. Le magistrat fait convoquer de nouveau les corps écclésiastiques de la ville et de la juridiction à une réunion qui sera tenue le surlendemain, à neuf heures du matin, à la Chambre du Conseil. Dans cette réunion le clergé devra formuler nettement ses intentions au sujet de la décision prise par le magistrat le 3 mars. (V. ibid., p. 342 v°).
- 1711, 23 mars. A la suite de la convocation précitée comparaissent à la Chambre du Conseil les P.P. Bogards, Pierre Everaerts, délégué par l'ancien bourgmestre Wennen pour le couvent de Stenaert, et Léonard Bollis pour le couvent de Jérusalem. Ils déclarent ne pas vouloir de dispute ni de procès avec la ville et promettent d'agir raisonnablement. Les autres corps ecclésiastiques n'ont ni comparu eux-mémes ni envoyé des délégués. V. ibid., p. 343.
- 1711, 28 mars. Certain mandement a été signifié à l'écoutète Putseys et à R. A. Stas, secrétaire communal, par l'abbé de St-Jaques à Liége, en sa qualité de conservateur des privilèges de l'abbaye de St-Trond. Le magistrat a été convoqué au complet pour prendre connaissance de ce mandement. Putseys, seul des deux écoutêtes, et Vanden Dweye, seul du corps des échevins, ont comparu. Ils décident conjointement avec les bourgmestres et le conseil de protester contre le mandement précité et donnent procuration à Nicolas Bommerschom pour plaider la cause de la ville dans cette affaire. (V. ibid., p. 343.)
- 1711, mardi, 31 mars. Nouvelle convocation a été envoyée par les bourgmestres aux écoutêtes, échevins et conseil, pour pren-

dre des mesures concernant le mandement signifié a l'écoutête Putseys et au secrétaire Stas, au sujet du recès du 3 mars, et surtout pour chercher les moyens de payer les intérêts des capitaux empruntés. Des deux écoutêtes, Putseys seul, et des échevins, Tackoen seul, ont répondu à l'appel. Aucune décision n'a donc pu être prise. V. ibid., p. 343, vo.

1711, 23 avril. — Jean-Guillaume, comte palatin du Rhin, informe tous les sujets de l'Empire, que l'empereur Joseph I est mort le 17 du même mois, et que le Vicariat ou l'administration de ses États lui est dévolue.

Nos Dei Gratia Joannes Wilhelmus, comes palatinus Rheni, S. R. I. Archidapifer et Elector, necnon ejusdem in partibus Rheni et Sueviæ Franconique jure Provisor ac Vicarius, Bavariæ, Juliæ, Cliviæ ac montium Dux, Princeps Marsiæ, Comes Veldentiæ, Sponheimy, Marchiæ et Ravenspurgi, Dominus in Ravenstein, etc., universis ac singulis S. R. I. electoribus, principibus, ecclesiasticis cæterisque prælatis comitibus, baronibus, dominis, equitibus, civitatibus, communitatibus et quibuscumque Sacri Imperii subditis ac addictis, eujuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis et præminentiæ fuerint, officia nostra, ac peramicam, benevolam, gratiosam, clementissimam que salutem, gratiam et omne bonum.

Reverendissimi, serenissimi, admodum reverendi, illustrissimi, venerabiles, perillustres, generosi, nobiles, magnifici, honorabiles ac prudentes singulariter dilecti amici, chari cognati, affines Fratres et compatres sincere nobis dilecti ac fideles, dilectionibus vestris et vobis patentibus hisce litteris officiose, amice, benevole, gratiose ac clementissime notum exploratum que esse volumus: Quod cum Divinæ Majestati de inscrutabili suo consilio ac decreto augustissimum, potentissimum et invictissimum Principem et Dominum, Dominum Josephum, Primum Electum Rananorum imperatorem semper augustum, Germaniæ, Hongariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, etc., Regem archiducem Austriæ, Ducem Burgundiæ. Brabantiæ, Styriæ, Corinthiæ, Carnioliæ, ecc., Marchionem Moraviæ, Ducem Lucemburgiæ ac superioris et inferioris Silesiæ, Wirtembergæ et Teckæ, Principem Sueviæ, comitem Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi et Goritiæ, Landgravium Alsatiæ, Marchionem S. R. I. Burgoviæ ac Superioris et Inferioris Lusatiæ, Dominum Marchiæ Sclavonicæ Portus Naonis et Salinarum, Dominum nostrum Clementissimum, cognatum et consanguineum charissimum piissimæ memoriæ 17 hujus mensis ad se e vivis evocare placuerit, nobis autem per expressam Aureæ Bullæ dispositionem, Cæsareas, Regiasque perplures confirmationes ac Privilegia, nec non vigore incontestabilis et inveteratæ consuetudinis ut et vigore Pacis monasteriensis, ac investituræ a Sacra Cæsarea Majestate sua piissimæ et gloriosissimæ recordationis nobis nuperrimæ concessa provisio, administratio et vicariatus S. R. I. in terris ac ditionibus Rheni, Sueviæ, Franconique jure usque dum annuente divino numine eidem rursus de alio supremo capite ordinarie provisum sit, jure competant, nos ad promovendum S. R. I. ejusdemque statum decorem, bonum ac utilitatem, partium nostrarum esse duxerimus profatam administrationem Vicariatum que.

prædictæ auriæ Bullæ, confirmationibus, Privilegiis, consuetudini, tractatibus Pacis, ac ultime investituræ innitentes, suscipere, eidem pro viribus nostris, de meliori præesse ac providere; tametsi proinde nullatenas dubitemus, quin dilectionibus vestris, vobisque de hocce Palatinatui ad Rhenum competenti, et modo aperto jure ac diguitate jam tum satis superque constet : deesse tamen noluimus, patenti hocce diplomate, pro omnium et singulorum informatione et scientia, jus hoc et quod nos eo suffulti. profatam administrationem vicariatumque modo susciperimus et inchoaverimus, promulgare, notumque reddere, firmiter confidentes ac debite exigentes, ut dilectiones Vestræ et vos hujus nostri Vicariatus tempore. pro conservanda augendaque romano in imperio tranquillitate ac Concordia, pacificæ quietæque vitæ operam dare, nec constatus suos ullis violentiis gravare, imo vero, si quibusdam in locis præter spem et existimationem quasdam oriri contingeret disceptationes et discordias, hasce ad nos tanquam ad S. R. I. Provisorem et Vicarium, celeriter perferre, nostraque discussioni ac decisioni subjicere velint, nec in eo sese ullatenus morosos exhibituros esse; siquidem nobis nihil adeo cura et cordi est, quam omnium ac singulorum negotia et difficultates ad nos perferendas debite percipere, in iisque jus et justitiam ita administrare, ut ausa desuper conquirendi justa, nomini superesse possit, prout etiam eo omnibus viribus intendere conabimur, ut emergentes citra omnem opinionem et exspectationem tempore nostri vicariatus nostri in S. R. I. motus et difficultates quas omnipotens Deus clementissime avertere dignetur cum consilio et ope dilectionem vestrarum ceterorumque Imperij statuum, quantocius componantur, proindeque adjuvante divino numine omnia pericula, ac incommoda a Sacro Imperio amoveantur, illudque in bono pacificoque statu, quantum hoc pro presenti rerum statu temporumque injuria fieri poterit, conservetur; quemadmodum eo fine a dilectionibus vestris vobis que omne auxilium sidelemque opem nobis pollicemur, siduciam nostram in eo firmiter reponimus, maxime cum a dilectionibus vestris vobisque hocce temporum necessitas, S. R. I. status ejusdemque sanctiones pragmaticæ non solum exposcent, verum nos etiam erga dilectiones vestras et vos. omnesque et singulos, hocce officiis nostris, et constanti amicitia, benevolo favore et gratia, mereri et agnoscere nunquam deerimus. Datum Dusseldorpij sub sigillo nostri vicariatus XXIII mensis aprilis, Anno a Christo nato MDCCXI.

Affiché à St-Trond, le 8 et le 9 mai 1711.

Impression sur papier au grand sceau du Vicariat du S. Empire Romain. — V. Carton B, liasse 1711, nº 1.

1711, jeudi, 23 avril. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, constatent que les ressources communales diminuent de jour en jour, tandis que les charges augmentent continuellement. Cette situation provient de ce que les contributions créées pour le payement des charges de la ville n'ont pas été servies par tous ceux qui, grâce aux emprunts souscrits, ont échappé au pillage, à l'encendie et à tous les autres maux de la guerre. — Pour augmenter les ressources, faciliter leur collecte, faire face à la si-

tuation et surtout pour parvenir à faire payer les impôts indistinctement par tous les bourgeois et habitants de la ville, pour le bien desquels les dettes communales ont été contractées, il est décidé que le produit du bondergeld, savoir trois florins par bonnier, le dixième et le vingtième denier, la moitié des accises sur la bière, les moutures et le vin, les droits sur le charbon et le droit d'étaple seront affectés: 1) au payement des intérêts des capitaux empruntés pour les contributions, charges et extorsions militaires, lesquels intérêts montent à environ 19000 florins pour un capital de 314,000 florins; 2) au payement de ce qui reste à rembourser sur les capitaux empruntés pour les contributions de l'année 1692, soit environ 17000 florins; 3) au payement de toutes les sommes dont on a besoin pour eviter le logement et le passage des troupes, sommes qu'on peut au minimum évaluer à 3000 florins.

V. Maendachboeck K, p. 344.

1711, lundi, 27 avril. — Les bourgmestres et le conseil -- considérant que le bondergeld ne produit de loin pas ce qu'il devrait rapporter, d'abord parce que l'administration n'a pas de listes exactes des propriétaires et des locataires, et ensuite parce que les limites de la juridiction sont très-souvent contestées par les communes riveraines - nomment une commission composée du conseiller Everaerts, de l'arpenteur Gérard Beckers et de Jean Laessens. Cette commission est chargée de dresser un registre spécial des propriétaires et de locataires de toutes les parcelles de terre sises dans la juridiction et de la grandeur de ces parcelles, et ensuite de rectifier et de corriger les erreurs qui pourraient se trouver sur les cartes figuratives de la ville et de la juridiction. Elle s'appliquera à cette besogne sans relâche à partir de la date des presentes jusqu'à la kermesse prochaine. Le conseiller Everaerts et l'arpenteur Gérard Beckers toucheront de ce chef pour gages chacun 160 florins, et Jean Laessens touchera 100 florins.

V. ibid., p. 345.

1711, 16 mai. — Publication du mandement sur la chasse, donné par Maur Vander Heyden, abbé de St-Trond, le 28 mars 1698. (V. p. 40). — Cette publication se fait sur la *pierre* près de l'église de l'abbaye, au son du cloche dite den storm, à 11 heures du matin, en présence de N. Kindermans, substitut de l'écoutête de l'abbé, et des échevins Tackoen, Bollis et Govaerts. Le mandement est mis en garde de loi. (V. Carton B, liasse 1697-98, n° 5.)

1711, jeudi, 28 mai. — Les bourgmestres et le conseil, vu ceraine requête de l'organiste de l'église de Notre-Dame, portent ses gages annuels à la somme de 40 florins. (V. ibid., p. 346.)

1711, vendredi, 19 juin. — Les mêmes, considérant le mauvais état dans lequel se trouvent les affaires communales et désirant y rémédier, décident d'exposer aux deux Seigneurs : 1° Qu'il serait utile, nécessaire même, d'employer deux titulaires à la recette communale, au lieu d'un seul, comme on l'a fait depuis quelques années; que le bauwman serait tenu de recevoir les impôts arrentés et un autre recevrait la contribution réelle (het reel), savoir le bondergelt, le dixième et vingtième denier, les cens, les rentes et tous les autres revenus de la ville; et que, pour ce qui concerne les conditions à remplir par ces deux receveurs et pour leurs gages annuels, on suivrait le règlement de l'année 1699; — 2° que les bourgmestres sont tellement accablés de besogne qu'il leur est absolument impossible de s'occuper de dresser les comptes de liquidation pour les contribuables; que les deux seigneurs devraient donc nommer deux ou trois hommes capables pour établir les comptes de tous les créanciers et de tous les débiteurs de la ville, sous forme de liquidations; que ces employés devraient être salariés par la ville, mais devraient, tous les mois, faire rapport aux bourgmestres de la besogne qu'ils auraient achevée; — 3º que le magistrat entrant en charge devrait compter à celui qui en sort une somme de 5000 florins, à prélever sur les premières recettes communales, afin que le magistrat sortant, s'il se trouve dans le besoin, puisse en pleine sécurité emprunter les sommes nécessaires pour éviter des frais et accidents dispendieux.

V. ibid., p. 347.

1711, lundi, 22 juin. — Le secrétaire communal Stas est envoyé à Liége pour y présenter des requêtes dans le sens du recès du vendredi, 19 du courant mois, et pour conférer verbalement à ce sujet avec les deux seigneurs de la ville. (V. jibid., p. 347 v°).

1711, 7 juillet. — Résolutions prises par les treize métiers, pour forcer le clergé à contribuer au payement des dettes communales, contractées pour le salut commun de la bourgeoisie et de tous les habitants de la ville et de la juridiction.

Le métier des maréchaux, convoqué par son varlet Charles Van Ertryck, se réunit à sept heures du matin; les bourgmestres Jean de Paix et Corneil-Michel de Schroots, assistèrent à la réunion et firent connaître que la dette communale s'élevait, d'après l'état qu'on avait dressé, à environ 400,000 florins. Ils firent ressortir que cette dette avait été souscrite tant pour le salut du clergé que pour le bien de la bourgeoisie, et que cependant le clergé refusait d'intervenir dans le payement. — Les maréchaux autorisèrent les bourgmestres susdits, Henri Putseys, écoutête de l'êvéque de Liége et Richard-Augustin Stas, secrétaire-communal, à poursuivre sans

délai, sans distinction de personnes, tous ceux qui refuseraient d'intervenir dans le payement; leur décision fut signée par Balthasar Schoenaerts, doyen, Léonard Bollis, conseiller, Jean Fredrix, Laurent Hubar, Étienne van St-Jans et Arnold Coninx, délégués au nom de la corporation.

Les pelletiers exigent que les ecclésiastiques payent le bondergeld et toutes les autres contributions, tout comme le reste de la
bourgeoisie. S'ils refusent on devra les exécuter. L'écoutête Putseys
et le secrétaire Stas seront tenus indemnes de tous les dommages
qu'ils pourraient avoir à subir de la part des créanciers de la
ville ou de la part de l'abbé de St-Trond et du clergé. La réunion
eut lieu à Nieuwpoort, en la demeure du doyen Thierry Stas; la
décision fut signée par A. Audewaters, secrétaire de la corporation.

Les boulangers furent convoqués chez leur doyen Mathieu Coura. — Ils ordonnent de poursuivre judiciairement les écclésiastiques et autres qui se prétendront exempts de payement. Ils donnent mandat en ce sens au magistrat de la ville. Jean Bormans, leur secrétaire, signe leur recès.

Les brasseurs, réunis chez leur doyen, Jean Bormans, décident de forcer le clergé à contribuer au payement de la dette communale, par toutes les voies de droit. Pour ce qui concerne l'écoutête Putseys et le secrétaire Stas, ils décident dans le même sens que les pelletiers; Henri Wennen, leur secrétaire, signe leur décision.

Les bouchers se réunissent dans leur Chambre, ils décident comme les brasseurs et font signer leur décision par leur secrétaire Robert Lintermans.

Les drapiers, réunis chez leur doyen Pierre Ulens, décident comme les brasseurs; leur recès est signé par Pierre Ulens luimême.

Les merciers autorisent le magistrat à employer tous les moyens qu'ils jugeront nécessaires et convenir pour forcer le payement. Pierre Colen, en qualité de secrétaire, signe leur résolution.

Les teinturiers se réunirent à huit heures du matin chez Nicolas Wuesten, leur doyen, et déclarèrent se référer à l'avis du magistrat; Nicolas Wuesten et Walter Portmans, conseiller du métier, signèrent la décision.

Les tanneurs, réunis à huit heures et demie du matin chez leur doyen Léonard Knapen, décidèrent comme les pelletiers. Léonard Knapen et le conseiller Jean Cuypers, rédigèrent leur résolution.

Les cordonniers, comme les teinturiers, s'en réfèrent à la sagesse du magistrat. Trimpeneers, leur secrétaire, signe leur recès.

Les charpentiers décident dans le même sens que les brasseurs. Leur résolution, prise à leur Chambre, dans la maison dite het Beerken, est signée par J. S. Hiegaerts, comme secrétaire. Enfin, les tailleurs parlent dans le sens des merciers et font signer leur décision par E. Vanden Loye, leur secrétaire.

V. ibid., p. 348 et suiv.

1711, 26 juillet. — Ordo consulatus. — Sont nommés conseillers: des marechaux, Laurent Hubar; des pelletiers, Pierre Van Nuyssen; des boulangers, Barthélemy Wouters; des brasseurs, Adrien Roberti; des bouchers, Henri Van Ham; des drapiers, Jean-Lambert Van Schoor; des merciers, François Vander Boenten; des teinturiers, Jean Boonen; des tanneurs, Gisbert Roelants; des cordonniers, Sébastien Vleminx; des charpentiers, Jean-Sylvestre Hiegaerts; des tailleurs, Walter Aerts; — députés à la chapelle, Pierre Van Nuyssen, Henri Van Ham, Jean Boonen et Gisbert Roelants; — bourgmestres, Henri Wennen et Jean-Guillaume Van den Hove; receveur de la contribution réelle, Pierre Colen; de la contribution personnelle et de la propriété bâtie, Robert Lintermans. (V. ibid., p. 356.)

1711, 27 juillet. — Fr. de Stenbier, abbé de Visé, délégué pour présider la renovation du magistrat, assigne aux membres du conseil leurs fonctions spéciales, conformément au règlement de 1699. — Sont nommés à la Chambre pupillaire: Laurent Hubar et Jean-Sylvestre Hiegaers; — Strytmeesters ou collecteurs des amendes, François Vander Boenten et Barthélémy Wouters; — experts jurés pour le prix et le poids du pain, Jean Boonen en Sébastien Vleminx; — experts du prisson, Adrien Roberti et Jean-Lambert Van Schoor.

Le même jour, les receveurs communaux prêtent serment et le conseiller François Van der Boenten est chargé de la recette des deniers des ventes publiques. (V. ibid., p. 357).

1711, jeudi, 30 juillet. — Ogèr-Hubert Broncart, natif de Liége, avocat, est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 357.)

Même date. — Ordonnance pour les séances du conseil. — Le conseiller qui, aux séances ordinaires du lundi et du jeudi, ne sera par présent à 10 heures sonnantes à l'horloge de la ville, encourra une amende de trois sous; s'il n'est pas à son poste à dix heures et demie, il sera passible d'une amende nouvelle de trois sous, sauf en cas de maladie ou d'absence hors ville, ce dont le magistrat devra être avisé. — Le conseiller qui quittera le conseil avant la fin de la séance, sans en aviser les bourgmestres qui devront l'autoriser à partir, sera passible d'une amende de dix sous.

V. ibid., p. 357 vo.

1711, vendredi, 14 août. — Pierre Thenaers, sindic et procureur de la ville à la Cour de l'official de Liége, vient de mourir. Renier-Alexandre de Amore est nommé à sa place.

V. ibid., p. 357 v°.

V. ibid., p. 358.

- 1711. 20 août. Les échevins réunis à leur Chambre de Conseil nomment, à la Chambre 'pupillaire, leurs collègues Tackoen et Colen; à l'expertise du poisson et de la viande, J.-H. Govaerts; et aux fonctions de juré du pain, le sieur Bollis. (V. ib., p. 367<sup>bis</sup>).
- 1711, jeudi, 27 août. Le camerlinck, Sébastien Vleminx, ayant exposé que l'exemption de l'impôt sur la bière lui accordée, le 30 mars 1705, jusqu'à concurrence de cinq aimes, ne suffit point aussi longtemps qu'il reste avec son père, les bourgmestres et le conseil portent l'exemption d'impôt jusqu'à huit aimes.

1711, 16 septembre. — Les bourgmestres et conseil demandent à l'abbé de vouloir supprimer la foire de St-Michel, celle-ci, par suite des guerres, ne rapportant plus aucun bénéfice à la ville. — Maur Vander Heyden, abbé de St-Trond, supprime la foire pour cette année, en se réservant le droit de la maintenir dans la suite.

Original au sceau de l'abbé. — V. Carton B, liasse 1711, nº 2.

1711, 24 septembre. — Simon Trimpeneers, ancien bourgmestre de St-Trond et sindic de l'abbaye, dépose devant les échevins Tackoen, Colen, Bollis et Govaerts, une protestation de Maur Van der Heyden, abbé de St-Trond, contre l'acte du 17 juillet 1710.

V. Statuetboeck etc., p. 309.

- 1711, lundi, 16 novembre. Les bourgmestres et le conseil ordonnent à tous ceux que la chose concerne, de payer, dans la huitaine pour tout délai, les dixième et vingtième denier et le bondergeld de l'année courante, ainsi que tous les arrèrages des années précédentes, entre les mains du receveur Pierre Colen. V. ibid., p. 358.
- 1711, lundi, 14 décembre. Nouvelle ordonnance de payement du dixième et vingtième denier, du bondergeld et des arrérages, avec menace d'exécution après la huitaine qui suivra la publication. (V. ibid., p. 358 v°).
- 1711, 27 décembre. Gilde des drapiers. Comte des marchands, Balthasar Schoenaerts. — Délégué et lieutenant des maréchaux, Joseph Herckenne et Étienne Vander Vaert; des pelletiers, Jean Stas et Jean Warnots; des boulangers, Godefroid Schooffs et Mathieu Coura; des brasseurs, Guillaume Bormans et Jean Ple-

voets; des bouchers, Hubert Govaerts et Michel Govaerts; des drapiers, Jean-François Ceulemans et Paul Caster; des merciers, Henri Simons et Joachim Lino; des teinturiers, Walter Portmans et Nicolas Wuesten; des tanneurs, Léonard Steegmans et Jean de Middel; des cordonniers, Gérard Sneyers et Gisbert Plugers; des charpentiers, Gérard Beckers et Pierre Leemans; des tailleurs, Louis Haesen et Nicolas Duchamps. (V. ibid., p. 359).

1711, mercredi, 30 décembre. — P. V. Blommendael, gardien des P.P. Récollets, a exposé aux écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, qu'aux jours des principales fêtes et plusieurs dimanches de l'année, il lui est impossible de célébrer les services divins avec toute la solennité requise et l'assistance convenable de religieux, pour le motif qu'à ces jours dix ou douze d'entre eux doivent vaquer aux services dans les villages environnants. Pour obvier à cet inconvénient, il a demandé de pouvoir donner en son couvent un cours de philosophie pour dix étudiants, cours qui y a encore été donné antérieurement. Le nombre des religieux de son couvent ne sera cependant que très-peu augmenté par là, attendu que ces étudiants en philosophie ne viendront qu'en remplacer quelques uns des services desquels on pourrait aisément se passer. — Le magistrat accueille favorablement cette requête, à la condition toutefois que les messes journalières continuent à être célébrées toutes les demi heures. (V. Maendachboeck K, p. 359 v°).

1712, samedi, 9 janvier. — La ville est en procès, devant le Conservateur des privilèges de l'Université de Louvain, contre les administrateurs du Grand Collége, ou Collège des Théologiens, qui veulent s'emparer de la bourse d'études dite bourse des choraux, fondée par le nommé Willems et dont la ville de St-Trond paye les revenus annuels. Pour obtenir un arrangement, les bourgmestres et le conseil chargent le secrétaire communal Stas de se rendre à Louvain le lendemain. (V. ibid., p. 360 v°).

Même date. — Antoine Parmentier, docteur et professeur en théologie, président du Collége des Théologiens, et Barthélémy Hendrickx, licencié en droit et receveur du même Collége, d'une part; l'avocat Stas, secrétaire de la ville de St-Trond, d'autre part, à ce autorisé par le magistrat de cette ville par acte du 9 janvier, transigent au sujet de la bourse Willems: 1° De même qu'elle le fesait dans le principe, la ville de St-Trond payera désormais les revenus de la bourse entre les mains et contre quittance du receveur du Collége. Toutefois Henri Aerts, titulaire actuel de la bourse, pourra continuer ses études de philosophie au Collége de Standonck et touchera, jusqu'à la fin de ses études, lui-même les revenus. Les études de ce boursier achevées, on commencera à

payer au receveur du Grand Collége, et les nouveaux titulaires de la fondation, étudiants en philosophie ou en théologie, devront habiter cet établissement, conformément à la volonté du fondateur. — 2° Comme, avant 1663, certains boursiers, savoir Arnold Lycops, Guillaume Reynaerts, Lambert Binckum, Jean Van den Putte et Hubert Princen ont habité le Grand Collége, et que les rentes dues par la ville de St-Trond n'ont pas été payées au receveur de ce Collége, qui, par ce motif, a déboursé une somme de 309 florins, 13 s. et 3 l. monnaie du Brabant, l'établissement recevra une rente annuelle de 5 flor. 4 s. que la fondation Willems touche sur une maison à St-Trond, nommée den Wolsack, plus une rente de 5 fl. de Brabant à prélever sur les revenus annuels de la fondation, servis par la ville de St-Trond, et ce jusqu'au jour où la somme de 309 fl. 13 s. 3 l. sera rembourrée. — Acte passé à Louvain, devant le notaire P. Van Vossum, en présence de Rutger Gybels et de Jean Wolrede, témoins à ce requis. (V. ibid., p. 361).

- 1712, lundi, 18 janvier. Les bourgmestres adjoignent à Pierre Colen, receveur de la contribution réelle, Guillaume Van Meldert, comme commis salarié à raison de 4 florins par semaine. V. ibid., p. 362 v°.
- 1712, lundi, 15 février. Les bourgmestres et le conseil, considérant que les impôts sont fraudés de toute manières par les habitants des faubourgs renouvellent leur ordonnance du 2 janvier 1708. (V. ibid., p. 368).
- 1712, 7 mars. Le roi, doyen, conseil et membres de la Gilde des Vieux Colevriniers, se proposant de planter une haie d'aubépine sur le fossé de leur champ de tir, situé contre le cimetière des Sœurs Grises, demandent de pouvoir faire l'alignement du fossé. Cette demande est accueillie. (V. ibid., p. 363 v°).
- ijon réelle, s'est plaint de ce que grand nombre de cultivateurs refusent de payer les contributions foncières, sous prétexte que les terres qu'ils cultivent appartiennent à des personnes ecclésiastiques. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil lui ordonnent d'agir immédiatement par voie d'exécution contre tous les cultivateurs laïques, qui refuseront de payer, sans s'occuper de savoir à qui appartiennent les terres qu'ils exploitent.

V. ibid., p. 365.

٠,

1712, 7 juillet. — Conflit entre les raccommodeurs de souliers (oude schoenmakers) et les cordonniers (nieuwe schoenmakers). —

Les premiers s'étaient plaints aux bourgmestres et au conseil de ce qu'il ne leur était point permis de faire des souliers neufs et que cependant on tolérait que les cordonniers fesaient le raccommodage, contrairement aux anciens règlements de la ville. Ils avaient joint à leur plainte des copies : 1° d'une ordonnance datée du 4 avril 1588 (V. Inv. t. III., p. 190); 2º d'une autre datée du 21 février 1594, confirmant la précédente et stipulant en outre que le marché des raccommodeurs resterait à son ancien emplacement, savoir entre le puits de Notre-Dame, le long du mur de l'église, et la maison dite de Croon; 3º d'une autre du 25 septembre 1650, stipulant : a) que ceux qui font en même temps le métier de tanneur et de cordonnier ne peuvent prendre comme apprentis-cordonniers que leurs propres enfants, ni tenir à la fois plus de deux maîtres-ouvriers; b) que les cordonniers ne peuvent pas non plus tenir plus de deux chefs-ouvriers et un apprenti à la fois; et 4º d'une ordonnance du 29 novembre 1604, confirmant encore celle du 4 avril 1588. — Les bourgmestres et le conseil ordonnèrent de communiquer la plainte en question aux doyen et membres du métier des cordonniers, pour y formuler leurs observations dans la huitaine. (V. Carton B, liasse 1712, nº 1).

- 1712.' 14 juillet. Le métier des cordonniers répond à la plainte des raccommodeurs. Aucun des recès, que ces derniers font valoir, ne défend aux cordonniers de réparer des vieux souliers; ils ont d'ailleurs toujours raccommodé les souliers sortis de leurs magasins. En outre, les raccommodeurs ne sauraient remplacer par des nouveaux les talons en bois des souliers de femmes, quand ces talons viennent à briser. Ils espèrent par conséquent qu'aucune suite ne sera donnée à la plainte de leurs adversaires. Le même jour cette réponse fut intimée aux raccommodeurs, pour information et replique. (V. Carton B, liasse 1612, nº 2).
- 1712, 14 au 17 juillet. Les raccommodeurs de souliers répliquent aux observations des cordonniers. Il est vrai qu'aucune des ordonnances par eux invoquées ne défend expressément aux cordonniers de faire des réparations, mais l'esprit de ces ordonnances n'en comporte pas moins cette défense. La même chose se voit encore dans les statuts d'autres métiers. Ainsi une ordonnance des bouchers porte que ceux, qui, à leur étal en dessous de l'hôtel-de-ville, exposent du porc et de la vache, ne peuvent en même temps exposer du mouton et du veau; une ordonnance des merciers dit, que ceux qui vendent en gros ne peuvent pas le faire en détail. Il est clair que par là on défend implicitement aux bouchers qui vendent du mouton et du veau, de vendre en même temps du porc et de la vache, etc. Il est donc évident aussi

(

que, si les raccommodeurs de souliers ne peuvent en faire des nouveaux, les cordonniers ne peuvent pas non plus s'occuper de réparations. (V. Carton B, liasse 1712, n° 3).

1712. 18 juillet. — Comparaissent devant le notaire Trimpeneers, François Van Marsnil, doyen des cordonniers, Sébastien Vleminx, conseiller, Pierre Van West, Jean-Paul Gelmaers, Jean Vleminx, Gérard Sneyers, Martin Van Bovighen, Lambert Goffin, Otton Heusdens, Charles Van Heer, Nicolas Berrardt, Gisbert Plingers, Romain Fossé et Guillaume Minsen, tous membres dudit métier. Ils s'engagent à ne plus faire que des nouveaux souliers et à ne plus s'occuper de réparations. — Témoins: Louis Hasen et Arnold Vry. (V. Carton B. liasse 1712, n 4).

1712. 23 juillet. — Denis Cartuyvels, curé de Mielen-sur-Aelst, reconnait avoir reçu de Sébastien Luesemans, écoutête de Velm, la somme de 200 florins, moyennant laquelle il lui cède une rente de 12 florins affectée jadis sur le hameau de Straeten, maintenant sur le corpus de la ville de St-Trond. L'acte est passé en la demeure de Henri Croels, dite die gulde Eege, au coin du Cruyckmerckt à St-Trond, devant le notaire Jean Croels, en présence de Lambert Vanden Hove et de Jean Vander Linden, témoins à ce requis. — Il fut approuvé et réalisé devant les échevins de Saint-Trond, le 26 août suivant.

A cette pièce sont joints : 1° Une acte du 24 mars. Herman Ouwerx, colonel, Pierre Wilborchs, Guillaume Schers, Michel Craibex, Guillaume Jaminez, Henri Entbroex, Nicolas Entbroex, Wautier Coenen et Toussaint Smeyrs, tous habitants de Straeten, reconnaissent avoir reçu de Georges Cartuyvels, le 3 et le 17 mars, 117 fl, 7 s. 1 l. et à la date des présentes 82 fl. 12 s. 1 l., soit ensemble 200 fl. de Brahant, afin de subvenir au payement des exactions des Espagnols et d'éviter une exécution militaire. La somme est remboursable avant la Toussaint suivante, avec un intérêt de 12 florins. Si le remboursement n'est pas fait à cette date, les emprunteurs donnent en hypothèque tous leurs biens meubles et immeubles. L'acte est reçu en la demeure de J.-C. Nicolai, sise à St-Trond, op die Hoochbrugge, en présence de Jaques Renaerts et de Michel Gilis, témoins à ce requis. — 2° Un acte du 20 décembre 1675. Catherine Schepers, veuve de George Cartuyvels, cède l'insufruit de la rente susdite à Denis Cartuyvels, curé de Bevingen. Acte approuvé par Georges Cartuyvels, capiteyn à Goyer, Jean Cartuyvels et Libert Cartuyvels, frères de Denis et fils de Catherine Schepers; recu par J.-C. Nicolai, notaire à St-Trond, en présence de Pierre Loyens et Catherine Cartuyvels, témoins à ce requis. — 3º Un acte du 23 décembre 1675. Pierre Cartuyvels prend connaissance de lacte précédent et l'approuve, à la condition que ses frères, le curé de Bevingen et Libert Cartuyvels, lui payent 300 fl. qui lui restent dus sur sa dot de mariage. Reçu par le notaire J. C. Nicolai. — 4° Un acte du 10 décembre 1686. Réalisation de l'acte mentionné au 1°, devant Hennuyer et de Creft, échevins de St-Trond. (V. Carton B, liasse 1712, n° 2).

deux bourgmestres sortants, Henri Wennen et Jean-Guillaume Vanden Hove; des maréchaux, Jean Frederix; des pelletiers, Thierry Stas; des boulangers, Laurent Mollinet; des brasseurs, Jean-André Becaers; des bouchers, Jean-François Van Entbroeck; des drapiers, Pierre Everaers; des merciers, Gérard Martens; des teinturiers, Gisbert Snievaers, senior; des tanneurs, Simon Trimpeneers; des cordonniers, Trudon Soldermans; des charpentiers, Nicolas Goetmakers; — députés à la Chapelle, Pierre Everaerts, Laurent Mollinet, Simon Trimpeneers et Gisbert Snievaers, senior; bourgmestres, Sébastien Colen, échevin de la ville, et Lambert Van Schoor J. U. L. et seigneur de Kerkom; — receveur de la contribution personnelle, Robert Lintermans; de la contribution réelle, Pierre Colen; commis adjoint à Pierre Colen, Pierre Everaerts, aux gages maximum-de 250 florins.

Fonctions des membres du conseil : à la Chambre pupillaire, l'ancien bourgmestre Trimpeneers et Jean Frederix; strytmeesters ou collecteurs des amendes, Pierre Everaerts et Jean-François Van Entbroeck; jurés du prix et poids du pain, Laurent Mollinet et Gisbert Snievaerts; experts du poisson André Bekaers et Gérard Martens. (V. Maendachboeck K, p. 366).

1712, jeudi, 11 août. — Henri Van Vucht, licencié en droit, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 367).

1712, jeudi. 25 août. — Les fermiers des impôts se plaignent de ce que les deux receveurs, le commissaire, l'ancien bourgmestre Vanden Dweye, le docteur Smeyers, chirurgien, maître Arnold Van Herlé, le comte des marchands, le directeur du Mont-de-Piété, les varlets de la ville, le locataire du Veerhuis, la sage-femme de la ville, l'ancien bourgmestre Trimpeneers, Gertrude et Catherine Schuppen, le camerlinch et le postmeester se prétendent exempts d'impôts et de contributions. — Après avoir pris avis de jurisconsultes distingués, les bourgmestres et le conseil déclarent que toutes les susdites personnes sont astreintes à toutes les contributions et que la ville prendra à sa charge tous les procès que les fermiers devront soutenir pour obtenir payement.

V. ibid., p. 367 vo.

- 1712. 8 octobre. Les bourgmestres et le conseil, représentant les douze métiers, considerant que la ville se trouve chargée de plusieurs capitaux au denier seize, dont les créditeurs sont fort importuns et l'accablent de frais excessifs empruntent à Thérèse de Kettenis, veuve de Jean-Jaques Scronx, jurisconsulte et avocat de la vénérable cour de Liége, une somme de 2000 flor. et lui souscrivent une rente rédimible de 100 florins, payable le 6 octobre de chaque année. L'acte est passé par R. A. Stas, secrétaire de la ville en présence de Henri Wennen, ancien bourgmestre et mandataire de Thérèse de Kettenis; les fonds sont comptés à Robert Lintermans, receveur de la ville.
  - V. Documentboeck D, p. 349.
- 1712, 7 octobre. Robert Lintermans, receveur communal, rembourse à Martin a Speculo, cessionnaire de Louis-Charles Zannequin et de son épouse Marie-Catherine Allardin, le capital d'une rente de 60 florins, affectée sur les biens de Jean Croels, bourgeois de St-Trond, créée le 18 septembre 1692, par acte devant le notaire Jean Simons.
  - V. Documentboeck D, p. 354.
- 1712, 17 octobre. Robert Lintermans, receveur communal, rembourse à la veuve du commissaire Pitteurs, le capital d'une rente de de 50 florins, créée le 26 janvier 1693, par acte chirographaire réalisé par la cour des échevins, le 7 mars 1698. Il compte une somme de 800 florins. (V. Documentboeck D, p. 356).
- 1712, 20 octobre. Les bourgmestres et le conseil, représentant les douze métiers pour le motif énoncé dans l'acte du 6 octobre empruntent à Ode Stasse, béguine à St-Trond, représentée par Henri Wennen, ancien bourgmestre, une somme de 1250 florins, et lui souscrivent une rente de 50 florins rédimible et payable le 20 octobre de chaque année.
  - V. Documentboeck D, p. 350.
- 1712, 9 novembre. Robert Lintermans, receveur communal, rembourse à Jean Degreef, héritier de Simon Natus, le capital d'une rente de 11 fl. 7 s. 2 l. provenant d'une plus grande rente souscrite jadis à George Paludanus. Il compte de ce chef une somme de 120 florins. (V. Documento. D, p. 358).
- 1712, 2 décembre. Robert Lintermans, receveur communal, rembourse à Mathieu a Speculo, cessionnaire de Louis-Charles Zannequin et à son épouse Marie-Catherine Allardin, 900 florins, capital d'une rente créée le 5 avril 1697 et réalisée le 28 septembre 1712, devant le cour des échevins. (V. Documento. D, p. 359).

- Même date. Les bourgmestres et le conseil ont établi leur compte de liquidation avec Louis-Charles Zannequin, époux de Marie-Gatherine Allardin, Elisabeth Allardin, veuve de seu Godefroid Nicolay et Hélène Allardin, veuve de l'ancien bourgmestre Jean Simons, par rapport à une rente de 54 florins, payable le 5 avril, et une autre de 25 florins payable le 23 avril, créées jadis au profit de Gilles Allardin, senior Ils ordonnent de liquider sans retard avec les créanciers. (V. Maendachboech K, p. 367 v°).
- 1712, I3 décembre. Le sieur de Blisia, membre du Conseil Ordinaire du Tiers-État à Liége, étant décédé, Nicolas de Stockem, seigneur de Vieux-Waleffe, est désigné pour le remplacer. V. ibid., p. 368.
- 1712, 27 décembre. Gilde des drapiers. Comte des marchands, Godefroid Van den Abeele; gulde heer et lieutenant des maréchaux, Pierre Polus, junior, et Jaques Briers; des pelletiers, Pierre Strauven et Antoine Holbach; des boulangers, Mathieu Coura, junior, et Jaques Van Dinant; des brasseurs, François Vande Velde et Jean Ramakers; des bouchers, Lambert Bolcar et Henri Van Ham; des drapiers, Théodore Pitteurs et Érasme Van den Loye; des merciers, Arnold Pans et André Vos; des teinturiers, Gaspar Ouwerx et Nicolas Wuesten; des tanneurs, Jaques Vanden Putte et Gisbert Roelants; des cordonniers, Nicolas Bernaerts et Charles Van Heer; des charpentiers, Lambert Stevens et Léonard Verhulst; des tailleurs, Gautier Aerts et Léonard Bastyns. V. ibid., p. 368 v°.
  - 1713. lundi, 20 février. Eustache Van Widdingen est révoqué de ses fonctions de peseur des moutures et de veilleur de nuit. Il est remplacé par Mathieu Vander Kempen, qui, comme veilleur, aura 150 florins par an, payables par le receveur communal, et, comme peseur des moutures, trois florins par semaine, payables par les fermiers des impôts sur les moutures. (V. ibid., p. 370 v°).
  - 1713, jeudi, 4 mai. Les bourgmestres et le conseil surrogent la mense des Pauvres de St-Martin dans les droits de la ville sur un bonnier de terre sis à Straeten, entre le chemin conduisant à Kerkom et la voie empierrée, terre que Pierre Colen et Pierre Everaerts, receveurs communaux, ont dû évincer pour défaut de payement du bondergeld. La mense payera de ce chef tous les frais que l'éviction a coutés, plus le bondergeld de 1711 et 1712 et les arrérages s'il y en a. (V. ibid., p. 372 v°).
  - 1713, lundi, 8 mai. Les bourgmestres et le conseil font remise du tiers de leur loyer aux locataires des jardins (hofkens of

ticheleryen) entre Nieuwpoort et Brusthempoort, et ce à titre d'indemnité pour les dégats y causés par les militaires à la fin de la dernière campagne; cette remise toutefois n'est accordée qu'à la condition que le restant des loyers et les arrérages dus soient payés sans délai. (V. ibid., p. 373 v°).

- et conseil pour mettre fin aux disputes et aux rixes qui surgissent toutes les semaines au marché aux porcs font publier : 1° que les bourgeois de la ville pourront acheter, de préférence aux marchands, quand ils s'agira d'une acquisition à faire pour leur propre provision; mais il ne pourront pas acheter pour compte des marchands, sous peine d'amende de dix florins d'or; 2° que le dernier et le plus offrant sera acquéreur, sans avoir égard à des offres de prix faites auparavant par des marchands de la ville ou étrangers; 3° que personne ne pourra acheter en chemin des porcs que l'on conduit au marché; on ne pourra pas même en en offrir un prix, ailleurs qu'au marché public, sous peine d'amende de dix florins d'or. (V. ibid., p. 375).
- 1713. jeudi, 11 mai. Les mêmes surrogent l'église de St-Jaques à Schuerhoven dans les droits de la ville sur une terre de 12 verges, sise boven die Catsye, que les réceveurs communaux ont acquise par éviction contre Gérard Gysens, pour défaut de payement du bondergeld. L'église de St-Jaques payera tous les frais de l'éviction et le bondergeld de 1711 et 1712. (V. ibid., p. 374).
- 1713, lundi, 12 juin. De la même manière que dans l'acte du 11 mai précédent, les menses des pauvres de St-Jean, de Nieuwenhuyzen ou St-Pierre, de Bevingen et de Melveren sont surrogées dans les droits de la ville à une terre de 1 bonnier 19 verges grandes, acquises par voie d'éviction contre les pauvres de Bevingen. (V. ibid., p. 374 v°).
- 1713, lundi, 17 juillet. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil font publier :
- 1º Qu'il est défendu de laisser des arbres ou du grand bois dans les rues ou lieux publics de la ville, pendant plus d'une mois, sous peine d'amende d'un florin par arbre; que les arbres ou grand bois qui s'y trouvent devront être enlevés dans le même délai, à moins que leur propriétaire ne soit en train de bâtir.
- 2º Que chacun sera tenu de nettoyer la rue devant sa maison, les samedis et veilles de jours de fête, sous peine d'amende de trois florins d'or; que personne ne pourra balayer des immondices au milieu de la rue, ni dans les rigoles, ni dans les ruis-

seaux, mais seulement près des murs de sa maison, sous peine de la même amende.

- 3º Qu'on ne pourra mettre du fumier dans les rues pendant plus de trois jours, sous peine de confiscation de ce fumier et d'amende de trois florins d'or.
- 4° Qu'on ne pourra, sous peine de la même amende, laisser ou faire manger des porcs dans les rues ou lieux publics.
- 5° Que tous les vagabonds et mendiants étrangers auront à quitter la ville et sa juridiction dans le délai de trois jours; que les bourgeois et habitants ne pourront les loger plus longtemps, sous peine d'amende de trois florins par homme logé.

V. ibid, p. 375 v°.

- 1713, jeudi, 20 juillet. Liquidation des bourgmestres et conseil avec Gilles Strauven. Strauven a fait des fournitures de foin, de paille etc.; les rentes lui dues par la ville n'ont pas été payées jusqu'en 1712. D'une autre côté, il doit à la ville du chef de taxe personnelle, de brandschattage, d'impôt sur les fenètres, de dixième et vingtième denier et de bondergeld depuis 1689 à 1712. La balance du compte établit en faveur de la ville une somme de 369 florins. La dame Strauven paye cette somme à Pierre Colen. receveur communal. (V. ibid., p. 377).
- 1713, 4 août. Gilles Strauven, reconnait avoir reçu de Pierre Colen, receveur communal, une somme de deux mille florins, moyennant laquelle il rend les prés à foin sis à Bernissem, que la ville lui avait cédés par acte du 21 avril 1693.—Acte reçu par Jean-François Croes, notaire à St-Trond, en présence de Georges Van Herck, Guillaume Van Meldert et Sébastien Vleminx.
  - V. Documentboeck D, p. 262.
- 1713, 6 aout. Ordo consulatus. Conseillers, les bourgmestres sortants, Sébastien Colen et Lambert Van Schoor; des maréchaux, Arnold Clerinx; des pelletiers. Lambert Bellenrox; des boulangers, Mathieu Coura, senior; des brasseurs, Guillaume Van Herck; des bouchers, François Stynen; des drapiers, Adrien Vanden Berck; des merciers, Robert Kerstens; des teinturiers, Antoine Coen; des tanneurs, Jean Buysmans; des cordonniers, Renier Vanden Rouchout; des charpentiers, Pierre Leemans; des tailleurs, Jean Vander Motten; députés à la Chapelle, Arnold Coninx, Adrien Vanden Berck, Jean Buysmans et Renier Vanden Rouchout; bourgmestres, Corneil-Michel de Schroots et Trudon Walewyns; receveur de la contribution personnelle, Robert Lintermans; receveur et commis de la contribution réelle, Pierre Colen et Pierre Everaerts.

Distribution des emplois des conseillers par les bourgmestres:

Chambre pupillaire, François Stynen et Adrien Vanden Berck; collecte des amendes, Arnold Coninx et Robert Kerstens; prix et poids du pain, Renier Vanden Rouchout et Jean Vander Motten; expertise du poisson, Guillaume Van Herck et Mathieu Coura.

V. Maendachboeck K, p. 378 vo.

1713, 7 août. — Le sieur Jaques Van Schoor, bourgmestre de la ville en 1690 et 1691, avait fait, du temps de sa magistrature, une avance de 3470 florins à la ville. Il en avait réclamé judiciairement le remboursement en 1704, mais s'était désisté de son procès, à la demande du bourgmestre Vanden Dweye et de l'avocat De Paix. La ville lui avait, à cette époque, compté 200 florins à valoir sur les intérêts échus. Depuis il n'avait plus rien reçu. — Il s'était donc adressé à l'abbé de St-Trond et au sieur de Stenbier, député par le Tiers-État pour présider la renovation du magistrat, à l'effet d'obtenir remboursement. Ces deux seigneurs accueillent favorablement la requête de Van Schoor et ordonnent au magistrat de la ville de soigner le remboursement. (V. ibid., p. 380 v°).

1713. 4 septembre. — Les bourgmestres et le conseil nomment Adrien-Égide Bourinx, licencié en l'un et l'autre droit, pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 880 v°).

1713, jeudi, 5 octobre. — Liquidation de la ville avec les héritiers de Paul Stas. Ces héritiers doivent à la ville du bondergeld, des contributions hollandaises et françaises pour la maison den Draak jusqu'en 1708 inclusivement, sauf pour les années pendant lesquelles Godefroid Van den Abeele a occupé la dite maison. — La ville leur doit un compte pour fournitures de vin et pour logements leurs imposés, des arrérages d'une rente de 25 florins provenant d'Anne Luesemans, etc. — La liquidation établit une somme de 403 fl. 17 s. au profit des héritiers Stas. Pour terminer avec Paul et Gisbert Stas, la ville s'engage à payer comptant 260 florins, moyennant laquelle toutes prétentions de part et d'autre seront amorties. (V. ibid., p. 382).

Même date. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, renouvelant leurs ordonnances du 11 septembre, 1685 et du 13 septembre 1692, défendent aux accapareurs de grains, bourgeois ou étrangers : a) d'acheter du grain quelconque au marché, avant l'heure de midi depuis la St-Rémy jusqu'à Pâques; — b) de se présenter à moins de dix pieds de distance du marché; — c) d'acheter en chemin des grains qu'on conduit au marché. — Ils rendent cette ordonnance applicable au commerce de bestiaux, de beurre, de fromage et de toute autre marchandise. Ils comminent une amende de cinq florins d'or et la confis-

cation de la marchandise achetée, en cas de contravention. — Publié le 7 octobre. (V. ibid., p. 382 v°).

- 1713, lundi, 9 octobre. Liquidation avec la veuve Martin Morren. Celui-ci avait été prisonnier à Namur pour les contributions françaises dues par la ville, en 1692 et 1693. D'une autre côté, il devait à la ville le 10° et 20° denier pour la maison de Valck, depuis 1690 jusqu'au 1700, des contributions des Français, de la taxe personnelle, du bondergeld, etc. Le compte s'établit par 175 fl. 1 l. en faveur de la veuve Morren. (V. ib., p. 383).
- 1713, 13 octobre. Le notaire J. B. Demelinne signifie à la Mère Supérieure du couvent du Beyaert à Maestricht, qu'elle doit envoyer à St-Trond, pour y faire toucher une somme de 2000 fl. plus 50 pattacons d'intérêts échus, que la ville doit au dit couvent. La ville proteste contre tout payement de rente ultérieur.

V. Carton B, liasse 1713, nº 1.

Même date. — Le même notaire signifie à maître Servais Loyens, J. U. L. à Maestricht, qu'il doit faire toucher à St-Trond 9400 florins de Brabant, capital d'une rente affectée à son profit sur la ville de St-Trond, plus 1300 florins de rente échue. — La ville proteste contre tout payement ultérieur de la dite rente.

V. Carton B, liasse 1713, nº 2.

- 1713, 18 octobre. Corneil-Michel de Schroots, bourgmestre, et Robert Lintermans, receveur communal de St-Trond. remboursent à Servais Loyens, ancien bourgmestre et commissaire-instructeur de Maestricht, 9400 florins, capital de sa rente, plus 1300 florins de rente échue, plus 135 florins de prorata. Acte reçu à Maestricht, par le notaire de Melinne, en présence de Tilman Hardy et Jean Schræder, témoins à ce requis.
  - V. Carton B, liasse 1731, no 3.
- 1713, lundi, 23 octobre. Une maladie contagieuse sévit en Allemagne. St-Trond fourmille de vagabonds et de mendiants étrangers. Ordre leur est donné de quitter la ville et la juridiction en déans les vingt-quatre heures; défense portée aux bourgeois et aux habitants d'en loger, sous peine d'amende de trois florins d'or. Publié le 25. (V. Maendachboeck K, p. 383 v°).
- 1713, 13 novembre. Robert Lintermans, receveur communal à St-Trond, rembourse à Catherine Simon, de Liége, 310 florins, capital et intérêts d'une rente affectée à son profit sur la ville de St-Trond. Reçu à Liége, par Toussaint-Ignace Marchand, notaire public, en la maison d'Arnold Adam, et en présence de François de Noville, procureur de la Cour spirituelle de Liége,

et de Henri Marsillon, secrétaire des bourgmestres de Liége, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1713, nº 4).

1713, 20 novembre. — Les bourgmestres et conseil représentant les douze métiers de la ville de St-Trond, — pour les motifs énoncés dans les actes de 6 et 20 octobre 1712 — empruntent à Lambert-François Heusdens, agissant au nom de la demoiselle M. Sarolea de Cheratte, demeurant au château de Croonendael, une somme de 12000 florins, et lui souscrivent une rente rédimible de 600 florins, payable le 12 octobre de chaque année.

V. Documentboeck D, p. 352.

1713, lundi, 4 décembre. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent à tous les contribuables de la ville et de la juridiction, de payer dans les huit jours, le 10° et le 20° denier et le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages de l'année précédente, sous peine d'exécution. — Publié le même jour.

V. Maendachboeck K, p. 299.

1713, lundi, 11 décembre. — Publication nouvelle de l'ordre précédent. (V. ibid., p. 384 v°).

Môme date. — Les bourgmestres et le conseil font célébrer, à Notre-Dame, une octave en l'honneur de St-Roch, afin que, par l'intercession de ce saint, le bon Dieu daigne préserver la ville de la maladie contagieuse, qui sévit en Allemagne. Tous les jours on chantera une messe en musique et un salut avec bénédiction du St-Sacrement. Les Frères Cellites ont permis d'exposer les reliques du saint précité; en reconnaissance, la ville leur fait payer 30 florins pour l'acquisition de quelque ornement pour leur chapelle. (V. ibid., p. 385).

Même date. — Thomas Van de Canne est nommé messager de la ville sur Maestricht, en remplacement de Nicolas Bellis. V. ibid., p. 385.

1713, 27 décembre. — Gilde des Drapiers. — Comte des marchands, Arnold Coninx élu au sein de la gilde. — Gulde heeren et lieutenants: des maréchaux, Laurent Hubar et Gérard Smets; des des pelletiers, Gilles van Entbroeckx et Nicolas Laurens; des boulangers. Pierre Van Opde Beeck et Jaques Van Dinant; des brasseurs, Wautier Baerts et Jean Otten; des bouchers, Gérard Bellis et Henri Van Ham; des drapiers, Pierre Ulens et Érasme Vanden Loye; des merciers, Arnold Coninx et Herman Heusdens; des teinturiers, Jean Boonen et Gisbert Snivars; des tanneurs, Gisbert Roelants et Libert Minsen; des cordonniers, Charles Van Heir et

Nicolas Pansaers; des charpentiers, Nicolas Goetmaekers et Jean Jacqué; des tailleurs, Jean Martens et Trudon Francens. V. ibid., p. 385, v°.

- 1714, 18 janvier. Les bourgmestres, ayant appris que ceux qui exercent le métier des maréchaux ne font aucune épreuve (proeve), quoiqu'elle ait été ordonnée par les deux seigneurs de la ville le 9 mars 1657, ordonnent que dorénavant cette épreuve redeviendra obligatoire. (V. ibid., p. 386).
- 1714, 29 janvier. Les mêmes ordonnent que les deux bourgmestres en charge, avec l'un des conseillers, s'ils le jugent opportun, assisteront, avec le doyen, le conseiller et les députés des charpentiers, aux épreuves que devront subir ceux d'entre eux qui voudront travailler comme maîtres ou patrons (meesters). A cette fin sont désignés comme délégués des charpentiers : pour les charpentiers, Guillaume Van Horen et Claude Van den Bosch; pour les menuisiers, Edmond Rutten et Léonard Vandeweyer; pour les tonneliers, Jean Govaerts et Pierre Leemans; pour les tourneurs de chaises, Wauthier Aerts et Lambert Van Winghe; pour les maçons, Nicolas Goetmaekers et Corneil Sprauten; pour les charrons, Martin Gysens, remplacé à son décès par Pierre Craenen, et Guillaume Stercken; pour les couvreurs en chaume, François Matthivis, qui fut remplacé, le 2 août 1720, par Arnold Matthivis, et Lambert Loosen. (V. ibid., p. 386).
- Même jour. Le salaire de ceux qui assistent à une épreuve de maître est fixé à trois schellingen, à partager en parts égales. V. ibid., p. 386 v°.
- 1714, 30 janvier. Marie-Susanne de Rosen, prieure, Marie-Anne du Chasteau, sous-prieure, Marie de Stockhem, Marie-Josèphe de Stockhem, Jeanne Gosuin, Marie-Angéline de Chasteau, Marie de Maers et Marie-Ode de Stockhem, religieuses du couvent du Beyart à Maestricht, délèguent Godefroid Parthoens, leur receveur, pour recevoir la somme de 2000 florins et le prorata de la rente, cédés au susdit couvent par le sieur Loyens, secrétaire de la haute cour de justice et commissaire-instructeur à Maestricht. Ce capital se trouve affecté sur la ville de St-Trond qui désire le rembourser. Acte reçu par J. A. a Cruce, notaire à Maestricht, en présence de Libert Daenen et Arnold Hannoset. V. Carton B, liasse 1714, n° 1.
- 1714, lundi, 5 février. Les bourgmestres et le conseil, surrogent dans leurs droits sur une maison, dite den Molensteen, sise Chaussée Neuve à Saint-Trond, et acquise par éviction contre la fabrique d'église de St-Martin, pour défaut de payement du 10°

et 20° denier, le curé de St-Martin, Vanderbocht, et cela au profit de la cure. Il payera de ce chef à la ville les arrérages du 10° et 20° denier susdits et les frais de l'éviction.

V. Maendachboeck K, p. 387.

- 1714. 15 février. Robert Lintermans, receveur communal, rembourse entre les mains de Claude Aldenhoef, messager de l'université de Louvain et sous-délégué de Godefroid Parthoens de Maestricht, suivant lettres du 22 janvier, 2000 florins, capital d'une rente annuelle de 100 florins, due au couvent du Beyart à Maestricht, provenant d'une plus forte rente de 300 florins, grevée sur la ville de St-Trond et provenant de Servais Loyens. Acte reçu par Jean-François Croes, notaire à St-Trond, en la demeure de Pierre-Paul Deslins, dite den Bergh van Bermhertigheyt, et sise op den Verkensmercht, en présence de Guillaume de Schinnagel et de Gilles-Michel Gerardy, témoins à ce requis.
  - V. Carton B, liasse 1714, nº 2.
- 1714, vendredi, 16 février. Les mêmes autorisent le curé Vander Borcht à vendre la maison dont il s'agit dans l'acte précédent. (V. Maendachboech K, p. 367 vo).
- d'éviction, pour défaut de payement du bondergeld, un verger ou prairie, sis à Straeten, mesurant 4 bonniers 6 verges grandes, sur lequel se trouvait jadis la ferme du colonel Ouwerx. Cette éviction s'est faite contre N. Ouwerx de Bruxelles, fils du colonel et contre les enfants de feu Laurent Ouwerx, également fils du colonel. Dans ces 4 bonniers et 6 verges est compris un verger de 9 1/2 verges, sur lesquelles Guillaume Strauven, en qualité de receveur d'Aleyde Vander Putte et Renier Minsen, en son nom propre, touchent une rente annuelle de 10 florins, créée le 28 novembre 1629. La ville surroge dans ses droits à la terre évincée les dits Guillaume Strauven et Renier Minsen, à la condition de rembourser les frais de l'instance d'éviction et le bondergeld qui est resté en souffrance. (V. ibid., p. 388).
- 1714, jeudi, I5 mars. Les bourgmestres et le conseil ordonnent de planter d'arbres le chemin derrière les murs du béguinage, jusqu'au moulin de Melver, et de procéder au profit de la ville à l'élagage des plantations qui s'y trouvent déjà. (V. ibid., p. 389).
- 1714, 14 avril. Robert Egge, et son épouse Françoise Bormans, comme usufruitiers, et Nicolas Egge, comme propriétaire, vendent à Jeanne-Catherine Roberti, une rente de 5 florins, formant la moitié d'une autre rente de 10 florins affectée sur le corpus

de la ville. La moitié vendue par le présent acte provient de feu Catherine Roberti, l'autre moitié appartient au susdit Robert Egge, par acte d'achat devant le notaire Pulinx, en date du 15 décembre 1710, avec Englebert Leenaers, époux de Marie Roberti. L'acte ne mentionne pas le prix de vente; il fut réalisé à la cour des échevins, devant Jean-André Tackoen et Sébastien Colen, le 19 avril 1714. (V. Carton B, liasse 1714, n° 3).

1714, 18 avril. — Jean Pulinx, époux de Catherine Van Heer, Lambert Van Heer et Claire Van Heer, héritiers de Jeanne Van Heer, veuve de Jean Ceuleers, reconnaissent avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, 500 florins, deniers capitaux d'une rente de 25 florins créée le 18 juillet 1675 (V. t. IV, p. 281). — Acte reçu par le notaire Jean-François Croes, en présence de Henri Van Helsfort et d'Hélène Steynen, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1714, nº 4.

- 1714. lundi, 23 avril. Les bourgmestres et le conseil, considérant les grands dommages subis par la Compagnie du Tir à l'arc (van den edelen cruysboge), tant à leur local qu'à leur chambre, par suite des logements militaires imposés par l'autorité communale, lui accordent une indemnité de 200 florins et quatre balles de chaux. La société devra faire placer dans sa chambre un nouveau pavé en pierres bleues, au milieu duquel devront être taillées les armes de la ville, aux frais de la caisse communale. (V. Maendachboech K, p. 389).
- 1714, 17 mai. Les bourgmestres et le conseil abolissent l'impôt sur les peaux de bœuf et de vache, mais conservent celui des peaux de veau et de mouton. (V. Maendachboeck K, p. 389 v°).
- 1714, jeudi, 24 mai. Les mêmes accordent une indemnité de 20 pattacons, à la Chambre de Rhétorique, à titre d'indemnité pour le remplacement du plancher de leur chambre complètement détérioré par les logements militaires. (V. ibid., p. 390).
- 1714, 2 juin. Robert Lintermans, receveur communal, rembourse à Sœur Marie-Claire Pannée, religieuse conventuelle de Béthanie à Léau, et mandataire de la prieure et des religieuses de ce couvent, 513 florins, deniers capitaux d'une rente de 25 florins, 13 sous, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, plus une somme de 48 florins pour intérêts échus. La dite rente provenait de Mechtilde Schaetsen, qui l'avait acquise par acte de partage devant le notaire Jean Van Entbrouck, en date du 26 août 1691. Cet acte, reçu devant le notaire Jean-François Croes, en présence de George Van Herck et de Henri Roberti, comme témoins, est

accompagné: 1° de la procuration, donnée le 1 juin 1714, à la religieuse Marie-Claire Pannée, par Sœur Marie Pica, prieure de Béthanie, Monique Jacobs d'Utrecht, Jeanne-Françoise Jorain, Augustine Vanden Hove, Dorothée Marguery, Thérèse Fourneau, Anne-Christine Leemans et Gertrude Van Vuchelen, religieuses du même couvent; — 2° de l'acte de création de la rente, en date du 15 juin 1676, en faveur des héritiers de Henri Schaetsen, chanoine de Notre-Dame à St-Trond. Le motif pour lequel la rente fut souscrite est le même que celui énoncé dans l'acte du 5 novembre 1674. Jean Govaerts, échevin de St-Trond, y figure comme exécuteur testamentaire du dit chanoine.

V. Carton B, liasse 1714, nº 5.

1714, 19 juin. — Malgré les ordonnances du magistrat, la ville fourmille de mendiants et de vagabonds étrangers, qui y séjournent souvent au préjudice des pauvres de la ville. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil ordonnent : 1° que tous ces vagabonds et mendiants quitteront la ville et la juridiction dans les vingt-quatre heures, à peine d'être mis au pilori pour la première fois, flagellés en cas de récidive, flagellés et marqués d'un fer chaud, en cas de seconde récidive; — 2° que les curés des paroisses distribueront aux pauvres de la ville des médailles qu'ils devront porter sur la poitrine, à peine d'être traités comme les étrangers; — 3° que les apprentis des métiers, qui ne peuvent pas encore gagner leur vie, porteront une médaille distincte, moyennant quoi ils pourront demander publiquement l'aumône, aussi longtemps qu'ils se conduisent bien et jusqu'au moment où ils pourront vivre du travail de leurs mains. Les habitants de la ville ne pourront loger des vagabonds et mendiants étrangers, sous peine d'amende de dix florins d'or, et de mise au pilori avec perte du droit de bourgeoisie en cas de récidive. Ils ne pourront pas non plus donner des aumônes à quiconque ne portera pas les médailles susdites, sous peine d'amende de trois florins d'or, à chaque contravention. (V. Maendachboeck K, p. 309).

1714, jeudi, 12 juillet. — Les bourgmestres et le conseil, — apprenant que Laurent-François de Sprimont, major d'un régiment de cuirassiers au service du duc de Bavière, veut placer une somme de de 4000 florins à 4 p. % — décident d'emprunter cette somme pour en rédimer des rentes portant intérêt plus élevé.

V. ibid., p. 391.

1714, lundi. 30 juillet. — Les mêmes accordent aux jeunes colevriniers une indemnité de 25 pattacons, pour réparations à saire à leurs chambres détériorées par les logements militaires.

- 1714, vendredi, 3 août. Les mêmes nomment aux fonctions de conseiller-réviseur, vacantes par le décès du sieur de Schel, l'avocat de Hubens. (V. ibid., p. 393).
- 1714, 5 août. Ordo consulatus. Conseillers, Michel de Schroots et Trudon Walewyns, bourgmestres sortants; des maréchaux, Balthasar Schoenaerts; des pelletiers, Thierry Stas; des boulangers, Hubert Sanen; des brasseurs, Louis Strauven; des bouchers, Guillaume Van Ham; des drapiers, Alexandre Menten, junior; des Merciers, Guillaume Strauven; des teinturiers, Gisbert Snievaerts, junior; des tanneurs, Renier Minsen; des cordonniers, Lambert Van West; des charpentiers, Jean Hendryx; des tailleurs, Adrien Boes; — députés à la Chapelle, Louis Strauven, Guillaume Strauven, Guillaume Van Ham et Gisbert Snievaers, junior; bourgmestres, Jean de Paix, J. U. L. et Jean-Hubert Govaers, échevin; - receveur de la contribution personnelle, Robert Lintermans; de la contribution réelle, Égide Bollis. — Distributions des fonctions spéciales par les bourgmestres : à la Chambre pupillaire, Alexandre Menten, junior, et Renier Minsen; à la collecte des amendes, Lambert Van West et Jean Hendrix; à l'expertise du pain, Thierry Stas et Hubert Sanen; à l'expertise du poisson, Balthasar Schoenaerts et Adrien Boes. (V. ibid., p. 393 v°).
- 1714, 7 août. Trudon Heusdens, prêtre et primissarius de l'église paroissiale de Munsterbilsen et mandataire de Lambertine de Renesse, doyenne du chapitre noble du dif lieu, déclare que le bourgmestre Jean de Paix, au nom de la ville de St-Trond, lui a remboursé le capital d'une rente de 60 florins, souscrite, le 19 février 1674, à Jean Van den Hove (V. t. IV, p. 270), et reconnait avoir reçu de ce chef 1200 florins de Brabant, plus 150 florins de rente échue. Acte reçu par H. Wennen, notaire public, en présence de Ange Vanbergen et Marie Putseys, témoins à ce requis. (V. Documentboeck D, p. 366).
- 1714, 8 août. Le bourgmestre de Paix déclare que la somme payée à Trudon Heusdens (V. l'acte précédent) a été versée par l'ancien bourgmestre Colen, qui touchera de ce chef une rente de 48 florins, affectée sur le corpus de la ville. Acte reçu par Henri Wennen, notaire public, en présence d'Edmond Rutten et de Marie Putseys, témoins à ce requis. (V. Documentboeck D, p. 367).
- 1714, jeudi, 20 septembre. Arnold Van Herle a exposé aux bourgmestres et au conseil que, le 7 septembre 1699, il a été nommé aux fonctions de chirurgien de la ville aux mêmes gages, franchises et émoluments que son prédécesseur, Nicolas Cruls et que, le 25 août 1712, son exemption d'impôts a été révoquée. Con-

sidérant que ledit Van Herle doit faire, pour traiter les pauvres, beaucoup de frais en emplatres, linge, etc., les dits bourgmestres, et conseil portent ses gages annuels de 40 à 60 florins.

V. Maendachboeck K, p. 394 v°.

1714, 27 septembre. — Les bourgmestres et le conseil délèguent les deux bourgmestres en charge pour assister à toutes les Journées des États qui seront convoquées à Liége.

V. ibid., p. 394 vo.

1714, lundi, 22 octobre. — Les mêmes ordonnent de payer, dans la huitaine, le 10° et 20° denier et le bondergeld de l'année courante, ainsi que tous les arrérages des années précédentes.

V. ibid., p. 395 v°.

- 1714, lundi, 29 octobre. Renouvellement de l'ordonnance précédente. (V. ibid., p. 396).
- 1714. 4 novembre. Théodorine de Creeft, béguine à Tongres, reconnait avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal à St-Trond, la somme de 1780 florins de Brabant, deniers capitaux d'une rente de 89 florins affectée sur le corpus de la ville, provenant de plusieurs autres, plus la somme de 115 florins d'intérêts échus. Acte passé à Tongres, par le notaire Vanden Nieuwendorpe, en présence de Guillaume Jadding et d'Ève Pauli, béguine, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1714, nº 6).

Même date. — Barbe Vaes, supérieure maîtresse, Sophie Nipels, Marguérite Vanden Bosch et Marie-Catherine Vandermaesen, maîtresses du béguinage de St-Catherine à Tongres, et en cette qualité légataires de feu Marguerite de Creeft, béguine de la même communauté, déclarent avoir reçu de Robert Lintermans la somme de 1800 florins, deniers capitaux d'une rente de 90 florins, affectée sur la ville de St-Trond et créée en 1647; plus la somme de 127 florins de rente échue. — Acte reçu par le notaire Vanden Nieuwendorpe, en présence de Jaques Schepers, ancien bourgmestre de Tongres, et de Gertrude Sweerts, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1714, no 7.

1714, jeudi, 15 novembre. — Arnold Boes est nommé commis à la recette de la contribution réelle. (V. Maendachb. K, p. 396).

Même date. — Laurent Gilis, J. U. L. est nommé pour siéger x Vingt-Deux. (V. ibid., p. 396).

1714, 22 novembre. — Sylvestre de Creeft et Théodorine de ceft, béguine à Tongres, en qualité de mandataires d'Hélène

de Creeft, épouse de Lus, selon acte daté de Bruxelles le 6 novembre, reconnaissent avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal à St-Trond, la somme de 3650 florins, deniers capitaux d'une rente de 178 florins affectée sur le corpus de la ville de St-Trond et provenant de diverses créations, plus 230 florins de rente échue. — Acte passé par J. F. Croes, notaire publie à Saint-Trond, en présence de Henri Van Helsfort et de Hélène Steynen, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1714, n° 8).

1714, 17 septembre. — Les bourgmestres et le conseil, représentants les douze métiers de la ville — voulant rédimer certaines rentes créées au taux de 5 p. % — déclarent avoir reçu le 7 novembre, de François-Laurent de Sprimont, major d'un régiment de cuirassiers, au service du duc de Bavière, une somme de 5000 florins et lui souscrivent de ce chef une rente de 200 florins, affectée sur le corpus de la ville. Les deniers reçus ont servi au remboursement d'une rente de 89 florins à la dame de Lus, d'une autre de 90 florins au béguinage de Tongres, d'une troisième de 89 florins à Théodorine de Creeft, béguine à Tongres, et d'une quatrième de 89 florins à Sylvestre Vanden Creeft (V. plus haut). V. Documentboeck D, p. 369.

1714, 27 décembre. — Une Journée des États est convoquée à Liége pour le 28 courant. Les bourgmestres de Paix et Govaerts y sont députés. (V. Maendachboeck K, p. 398 v°).

Même date. — Gilde des drapiers. — Comte des marchands, Hubert Govaerts; — délégué et lieutenant des maréchaux, Antoine Levrier et Tilman Schevenels; des pelletiers, Nicolas Laurens et Pierre Lelu; des boulangers, Jaques Van Dinant et Servais Hamels; des brasseurs, Jean Ramakers et Jean Lenaerts; des bouchers, François Bolcar et Guillaume Bellis; des drapiers, Henri Wilborch et Pierre Everaerts; des merciers, Herman Heusdens et Wautier Van Hees; des teinturiers, Jean Mees et Walter Portmans; des tanneurs, Libert Minsen et Jean de Middel; des cordonniers, Trudon Soldermans et Louis Pickaerts; des charpentiers Lambert Mariens et Jaques Goemans; des tailleurs, Trudon Francens et Léonard Bastyns. (V. Maendachb. K, p. 399).

1715, lundi, 14 janvier. — Les bourgmestres et le !conseil surrogent Guillaume Bellis dans leurs droits sur une maison sise in die Steenstraet, évincée, pour défaut de payement du 10° et 20° denier, par les receveurs de la contribution réelle, Pierre Colen et Pierre Everaerts. (V. ibid., p. 399 v°).

1715, 18 janvier. — Chrétien Langenaken reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, receveur de la ville de St-Trond, la

somme de 16 pattacons, formant les derniers capitaux et les intérêts échus d'une rente de 3 florins 10 sous, provenant d'une plus grande rente affectée sur le corpus de la ville de St-Trond. Chrétien Langenaken agit en cet acte, en son propre nom, comme propriétaire de la rente; au nom de Marguérite Schaetsen, veuve d'Antoine Claes, usufruitière de la rente, et au nom de Pierre Claes, Charles Coene et Elisabeth Claes, conjoints, dont il a acquis les droits. Cet acte fut reçu par J.-F. Croes, notaire à St-Trond, en présence de Henri Van Helsfort et de Hélène Steynen, témoins à ce requis. — A cet acte sont joints: 1° une acte de procuration en date du 5 janvier 1715, passé par Marguérite Schaetsen, veuve d'Antoine Claes, en faveur de Chrétien Lannaken, son beau-fils, ayant épousé Marguérite Claes; acte reçu par Jean Vander Heghe, bourgmestre de Denderwindick, au pays de Wedergraten; — 2º un acte du 15 mai 1714, par lequel Claes, cède à Chrétien Langenaeken toutes les rentes et tous les biens lui venant de sa mère, Marguérite Schaetsen, et sis au pays de Liége, à St-Trond et aux environs; acte passé par le notaire J.-F. Croes; — 3° un acte du 17 mars 1714, par lequel Charles de Coene, au nom de son épouse, cède à Chrétien Langenaeken, tous les biens lui venant de Marguérite Schaetsen et sis à St-Trond et aux environs; acte signé par Charles de Coene et Elisabeth Claes, son épouse, et reçu par le notaire J.-F. Croes. (V. Carton B, liasse 1715. nº 1).

1715, 19 janvier. — Gertrude Neven, veuve de Jean Bamps, demeurant à Hasselt, et Jean Van Tilt de Berbrouck, comme tuteur de Guillaume Neven, reconnaissent avec reçu de Robert Lintermans, receveur communal, le remboursement d'une somme de 200 florins, deniers capitaux d'une rente de 10 florins, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond et provenant d'une plus grande rente jadis souscrite à Paul Van Schoor; plus une somme de 10 florins pour intérêts échus. — Acte passé par J.-F. Croes, notaire demeurant à St-Trond, porte St-Gangulphe, en présence de Henri Van Helsfort et d'Hélène Steynen, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1715, nº 2.

1715, 6 février. — Richard-Augustin Stas, licencié en droit, mandataire de Cathérine Dawans, béguine à Louvain, déclare avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, 1000 florins, deniers capitaux d'une rente de 50 florins, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond. Robert Lintermans s'engage aussi à payer en versements partiels et annuels pendant huit années consécutives, la somme de 400 florins dus à Catherine Dawans pour intérêts échus. — Acte passé par J.-F. Croes, notaire à Saint-Trond, en présence de François Colen et d'Elisabeth Haesen, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1715, n° 3).

1715, 16 février. — Jean-Corneil de Goemans, licencié en droit, avocat du Conseil Souverain de Brabant, seignenr à Diest et Webbecom, reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, 1000 pattacons pour deniers capitaux et 9 pattacons pour intérêts échus, d'une rente de 24 florins de Brabant, affectée sur le corpus de la ville de Saint-Trond et provenant d'une autre rente de 120 florins souscrite jadis à Servais Goemans et Anne Coninxs, son épouse. — Acte passé par J.-F. Croes, notaire à St-Trond, en présence de Henri Van Helsfort et Hélène Steynen, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1715, nº 4.

1715, 7 mars. — Les bourgmestres et le conseil, représentant les douze métiers, — considérants que la ville de St-Trond se trouve chargée de plusieurs capitaux au denier vingt dont les créditeurs sont fort importuns et l'accablent de fraix excessifs, et désirants éteindre ces rentes, — déclarent avoir emprunté à Marie Noville, béguine à St-Trond, 2500 florins, et lui souscrivent de ce chef une rente annuelle de 100 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 5 novembre de chaque année.

V. Documentboeck D, p. 371.

Même date. — Les mêmes, pour le même motif, empruntent à Catherine de Foullon, 6000 florins et lui souscrivent une rente annuelle de 240 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 25 janvier de chaque année.

V. Documentboeck D, p. 373.

1715, 21 mars. — S. A. S. E. déclare que les maisons où se trouvent les bureaux du soixantième sont exempts de logements militaires.

Son Altesse Serenissime Elect., demeurant emprès de son ordonnance du 3 décembre 1701 et autres antérieurs, declare que les maisons où se tiennent les Bureaux du Soixantième, tant dans les petites Villes, Baulieu que plat-Pays, ont dû et doivent être exempts de tous logemens militaires et autres: Defendant à tous Bourguemaîtres, conseillers, et autres, à qu'il peut toucher, de permettre de loger lesdits Bureaux, pour éviter les inconvéniens qui en pourroient revenir. Fait au Conseil de Sa dite Altesse ce 21 de mars 1715. — Poictier v<sup>t</sup> (Signé:) J. Vanhove.

V. Impression de Jean-François Van Milst, imprimeur de S. A. S. E. Carton B, liasse 1715, n 5.

1715, mardi, 26 mars. — Les conseillers Balthasar Schoenaerts et Alexandre Menten sont délégués pour, conjointement avec le receveur Bollis, taxer le bondergeld, le 10° et le 20° denier des terres et maisons qui ne figurent pas encore aux rôles des contributions. (V. Maendachboeck K, p. 400).

1715, 28 mars. — Exemption de guet et garde, pour le receveur Vinquedes.

Son Altesse Serinissime Electorale, en interpretant son apostille du 16 courant, touchant l'exemption du receveur Vinquedes, declare que cette exemption s'entend pour les guets et gardes et toutes servitudes personnelles dont les receveurs de Sa table épiscopale domiciliés dans la cité de Liege sont exempts. — Donné au Conseil de S. A. ce 28 de mars. — (Signé:) Poictier v<sup>t</sup> et J. Vanhove. (V. Carton B, liasse 1715, n° 6).

- 1715, 1 avril. Adrien Roberti reconnaît que Robert Lintermans, en qualité de receveur communal, lui a remboursé le capital, 900 florins de Brabant, d'une rente de 45 florins provenant de rentes de diverses créations. Acte passé devant Jean-François Croes, notaire à St-Trond, en présence de Henri et de Philippe Van Helsfort, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1715, n° 7).
- 1715, 2 avril. Ordre est donné au receveur Lintermans de payer, à Guillaume Strauven, la somme de 200 florins, que son beau-père Minsen a avancé à la ville, en 1604, pour subvenir au payement des contributions françaises; Strauven réserve ses droits sur 150 florins qu'il prétend lui être dûs au-dessus de la somme remboursée. (V. ibid., p. 400).
- 1715. 7 avril. Jean Bessemans, en qualité d'époux et maimbour de Marie Stevens, fille de feu André Stevens et Ide Moyaerts, reconnaît que Robert Lintermans, receveur communal, lui a remboursé la somme de 34 florins, capital d'une rente de 2 florins affectée sur le corpus de la ville de St-Trond. Acte reçu par Jean-François Croes, notaire à St-Trond, en présence de Jean-François Ceulemans et Elisabeth Haesen, témoins à ce requis.
  - V. Carton B, liasse 1715, nº 8.
- 1715. jeudi. 23 mai. Les bourgmestres et le conseil ayant examiné les comptes des bourgmestres Van Winde et de Jaques Van Schoor de 1690 et 1691, et considérant que des sommes notables leur sont dues, savoir 6220 florins aux héritiers de Van Winde et 5200 florins à Jaques Van Schoor ordonnent de faire un emprunt de 11000 florins et commettent le receveur Robert Lintermans pour chercher les fonds. (V. Maendachboeck K, p. 401).
- Même date. Le remboursement des capitaux empruntés jadis pour le payement des contributions françaises est accompli. Il est donc décidé que les mille pattacons qui servaient annuellement à ce remboursement seront employés à l'amortissement de rentes souscrites par la ville. (V. ibid., p. 486 v°).

- 1715, jeudi, 6 juin. Les bourgmestres et le conseil accordent, à la Chambre de Rhétorique, une subside de 50 pattacons pour donner une représentation à la kermesse prochaine. Le théâtre sera monté aux frais de la ville. (V. ibid., p. 404).
- 1715, 13 juin. Sara Van Duynen, veuve de Josse-Balthasar Pitteurs, de son vivant né seigneur de Brackel à Weerbeek, reconnaît que Robert Lintermans, receveur communal, lui a payé: a) Une somme de 2000 florins, capital d'une rente de 125 florins, lui due par Johan Govaerts, ancien bourgmestre, en sa qualité d'époux de la veuve Henri Vanden Creeft, de son vivant échevin de St-Trond, et d'après titre passé devant le notaire Richard Stas, le 1 mai 1690, réalisé devant les échevins de St-Trond, le 21 juillet 1694; b) la somme de 776 florins dûs pour arrérages d'intérêts. Elle donne la main levée de l'hypothèque inscrite sur les biens de feu Henri de Creeft. Acte passé par Jean-François Croes, notaire à St-Trond, en la demeure de Sara Van Duynen, marché aux porcs à St-Trond, en présence de Lambert Herbots et de Marie-Anne Gysens, témoins à ce requis.
  - V. Carton B, liasse 1715, nº 9.
- 1715, 4 juillet. Les bourgmestres et conseil, représentant les douze métiers, pour le motif énoncé, dans les actes du 7 mars précédent empruntent à Marie-Barbe d'Ans, veuve de l'avocat Loest de Trixhe et Toussaint de Visé, fils de l'avocat Jérome-Mathieu de Visé, 10000 florins de Brabant et lui souscrivent de ce chef une rente annuelle de 400 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 26 juin de chaque année.
  - V. Documentboeck D, p. 375.
- 1715, lundi, I5 juillet. Vu la baisse considérable du prix des grains, le prix du pot de bière est fixé à 1/2 sou, à partir du 17 août prochain. (V. Maendachhoeck K, p. 405 v°).
- 1719, 29 juillet. Pierre Polus, veuf de Catherine Moons, reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, payant en qualité de receveur de la ville de St-Trond, la somme de 429 florins, deniers capitaux d'une rente de 21 flor. et 9 sous, provenant d'une rente de 42 florins de créations diverses, et que Pierre Polus et son beau-frère, André Moons, avaient achetée à Jean Moons, leur beau-frère et frère respectif, suivant acte passé par le notaire Jean Simons, le 10 décembre 1698 et réalisé le 18 du même mois. Acte reçu par Jean-François Croes, notaire à St-Trond, en présence d'Henri Van Helsfort et d'Elisabeth Creps, témoins à ce requis.
  - V. Carton B, liasse 1715, no 10.

1715, 30 juillet. — Jeanne-Catherine Roberti reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, payant en qualité de receveur de la ville de St-Trond, la somme de 150 florins, capital d'une rente de 7 florins, 10 sous, provenant d'une autre de 30 florins, affectée sur le corpus de la ville et jadis souscrite à Antoine Liefsoens. — Les deux tiers; soit 20 florins de cette rente avaient déjà été rédimés antérieurement par la ville. Le tiers restant, soit 10 florins, était due au commencement de 1714, aux représentants de Libert Liefsoens, savoir Robert Egg, Englebert Lenaerts, Arnold Roberti, bourgeois de Herck-la-Ville, et Lambert Roberti, à chacun pour un quart. — Arnold Roberti vendit sa part, 2/12 florins, à Jeanne-Catherine Roberti, pour acte devant le notaire Croes, le 27 mars 1715; Robert Egge avait fait de même par acte du 14 avril 1715—J.-C. Roberti y avait une part, 2 1/2 florins, sans doute comme héritière de Lambert Roberti. (V. Carton B, liasse 1715, nº 11).

1715, 1 août. — Marie-Claire Panné, religieuse de Béthanie à Léau, agissant au nom de ce couvent, déclare avoir reçu de Robert Lintermans, payant en qualité de receveur de la ville de St-Trond, 708 florins, capital d'une rente de 36 florins, 2 sous, de diverses créations et provenant des héritiers de feu Jean-Léonard Vanden Creeft, plus une année de rente échue. L'acte est passé devant J.-F. Croes, notaire à St-Trond, en présence de Laurent Hubar et Jean Claes, témoins à ce requis. Il est accompagné: a) d'un acte devant Toussaint d'Olroux, notaire à Liége, du 20 décembre 1671, par lequel Jean-Léonard de Creeft, écuyer, secrétaire de S. A. S. E. en son conseil privé, et Aloise Ranson, époux d'Odile-Françoise de Tornaco, déclarent à Anne Verdon, religieuse du couvent de Béthanie à Léau, que les biens leur dévolus dans la succession de feu Lambert de Tornaco sont grevés d'une rente de 72 florins 4 pattars, au profit dudit couvent de Béthanie; cette rente sera toujours rédimible au denier vingt, sauf 12 florins 16 pattars qui le seront au denier dix-huit; b) d'une procuration en date du 13 janvier 1715, par laquelle Marie Pica, prieure, Monique Jacobs d'Utrecht, Jeanne-Françoise Jorain, Augustine Vanden Hove, Dorothée de Marguéry, Thérèse Fourneau et Anne-Christine Leemans, religieuses de Béthanie à Léau, autorisent leur consœur Marie-Claire Panné, à aller recevoir le remboursement de la rente dont il s'agit dans l'acte principal; -c) d'un acte du 2 août 1715, par lequel les mêmes religieuses que ci-dessus donnent quittance à Marie-Claire Panné, leur mandataire.

V. Carton B, liasse 1715, nº 12.

1715, 3 août. — Jean Lintermans reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, payant en qualité de receveur de la ville de

St-Trond, 350 florins, capital d'une rente de 17 florins 10 sous, provenant d'une autre de 35 florins, souscrite sur le corpus de la ville, le 21 mars 1641 (V. t. III, p. 467); plus 113 florins pour arrérages et prorata. — Acte reçu par J.-F. Croes, notaire à Saint-Trond, en présence de Thomas Tilly et Catherine Van Griecken, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1715, nº 13).

Même date. — Sébastien Luesemans reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, payant en qualité de receveur communal, la somme de 200 florins, capital, et 28 florins d'intérêts échus d'une rente affectée sur le hameau de Straeten, suivant acte devant le notaire F.-C. Nicolai, du 24 mars 1675, réalisé aux échevins de St-Trond, le 13 décembre 1686. Luesemans avait acheté cette rente à Denis Cartuyvels, prêtre, le 23 juillet 1712.

V. Carton B, liasse 1715, nº 13.

1715, 5 août. — Règlement militaire accordé par les Trois-États du Pays, par reçès du 24 et 25 juillet, confirmé ce jour par Joseph-Clément de Bavière, prince-évêque de Liége.

Impression sur papier. V. Carton B, liasse 1715, nº 14. — Publié par Louvrex, Recueil des Edits, t. III, p. 267, et par Polain, Recueil des Ordonnances, troisième série, t. I, p. 466.

1715, 18 août. — Ordo consulatus. — Conseillers, les bourgmestres sortants de charge, Jean de Paix et Jean-Hubert Govaerts; des maréchaux, Louis Falies; des pelletiers, Guillaume Stas; des boulangers, Godefroid Schoofs; des brasseurs, Jean Bormans; des bouchers, François Steynen; des drapiers, Adrien Van den Berck; des merciers, Henri Walewyns; des teinturiers, Gisbert Snievaerts, junior; des tanneurs, Jaques Van den Putte, des cordonniers, Gisbert Plingers; des charpentiers, Hubert Mariens; des tailleurs, Jean Huybens; — députés à la Chapelle, Louis Falies, Guillaume Stas, Godefroid Schoefs et Gisbert Snievaerts, junior; — bourgmestres, Jean Bourinx J. U. L. et échevin; receveur de la contribution personnelle, Robert Lintermans; de la contribution réelle, Égide Bollis. — Fonctions des conseillers : Chambre pupillaire, François Steynen et Adrien Vanden Berck; collecte des amendes, Jean Bormans et Louis Falies; expertise du pain, Gisbert Snievaerts et Gisbert Plingers; expertise du poisson, Godefroid Schoefs et Henri Walewyns; recette des ventes publiques, Jaques Vanden Putte, ayant le cinquième des droits de la ville pour salaire. (V. Maendachboeck K, p. 407.)

1715, 22 août. — Adrien-Égide Bourinx, licencié en droit, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 407 v°).

Même jour. — Renouvellement de l'ordonnance sur l'obligation d'assister aux séances du conseil. (V. ibid., p. 408).

1715, vendredi, 23 août. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, — vu les requêtes réitérées du métier des brasseurs et considérant que, dans les villes voisines, le pot de bière se vend encore à 3 sous — rétablissent également le prix de la bière à 3 sous, à partir du 24 courant, mais à la condition que, par aime de bière, mesure de la ville, il soit employé 50 livres d'orge, 10 livres d'avoine et 20 livres de froment. (V. ibid., p. 408.

1715, 30 août. — Un salaire de 30 florins est accordé au comte des marchands, et aux membres de la Gilde des drapiers. V. ibid., p. 409.

1715, 3 septembre. — Lambert Roberti, lieutenant au service des Pays-Bas-Réunis, reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, payant en qualité de receveur de la ville de St-Trond, cinquante florins, capital d'une rente de 2 1/2 florins provenant d'une plus grande rente. — Acte recu par J.-F. Croes, notaire à St-Trond en présence de François de Heusch et Elisabeth Creps, témoins à ce requis. (V. Carton B. liasse 1715, n° 15).

1715, lundi, 9 septembre. — Certaines portes et guichets des portes de la ville restent ouverts pendant toute la nuit, ce qui donne lieu à des fraudes considérables de contributions au détriment des fermiers de ces contributions. Il est donc ordonné: toutes les portes de la ville seront ouvertes le matin et fermées le soir, au son du cor; les portes de Vissegat, Nieuropoort, Cloppenpoort et Gange-lofspoort ne pourront être ouvertes le soir pour aucun motif quel-conque; les guichets de Stapelpoort et Brusthempoort ne resteront ouverts que jusqu'à huit heures, et seulement pour laisser entrer les ouvriers travaillant hors ville. (V. ibid., p. 409).

1715, 19 septembre. — Lambert Van Schoor, ancien bourgmestre, comme cessionnaire de la veuve du commissaire Pitteurs, est créancier de 8000 flor. avancés jadis pour le payement des contributions françaises, et, conjointement avec Égide Bollis, comme cessionnaire de la veuve de Jean Roelants, il est créancier pour 2000 florins, ensemble 10000 florins empruntés à 6 et 6 1/4 p. %. Divers acomptes ont été payés déjà et la somme réellement due monte plus qu'à 3037 florins 5 s. 3 l. Ordre est donné au

eveur Lintermans de liquider cette somme.

V. ibid., p. 411.

715, lundi, 11 novembre. — Les bourgmestres et le conseil ent un cadeau de 50 bouteilles de Bourgogne à l'archidiacre,

comte de Berlaymont, pour les services qu'il a rendus à la ville. V. ibid., p. 411, v°.

1715. jeudi, 14 novembre. — Contrat de la ville avec son sindic, Renier-Alexandre de Amore. — 1° Le sindic devra servir la ville dans tous ses procès devant l'official, les tribunaux ecclésiastiques, les Vingt-Deux, les États Réviseurs, le Conseil secret et, en général, tous les tribunaux où sont admis les procureurs de l'officialité. — 2° Au lieu d'honoraires, il touchera de ce chef un traitement annuel de 100 florins payable le 14 août. — 3° Outre ce traitement, il n'aura droit qu'au remboursement de ses avances et débours. — 4° Le présent contrat pourra être révoqué par le magistrat. (V. ibid., p. 412).

1715, lundi, 25 novembre. — Ordonnance à tous les contribuables de payer dans la huitaine le 10° et le 20° denier des maisons, jardins, vergers, enclos et prairies, ainsi que le bondergeld de l'année courante, entre les mains du receveur Bollis. — Cet ordre est renouvelé le 2 décembre par voie de cloche banale.

V. ibid., p. 414.

1715, lundi, 9 décembre. — Vu la baisse du prix des grains et des impôts du Pays, le prix du pot de bière est fixé à 10 liards à partir du 1 janvier 1716. (V. ibid., p. 415 v°).

Même date. — Les motifs, pour lesquels les bouchers n'ont plus dû exposer leur viande à la halle depuis plusieurs années, n'existent plus. Par conséquent, à partir du 1 janvier, les bouchers ne pourront plus vendre à domicile, mais seulement à la halle publique, sous peine de confiscation de la viande et d'une amende de cinq florins d'or. — Publié au son de la cloche banale.

V. ibid., p. 416.

Même date. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil — considérant que le registre de la Gilde des drapiers ne mentionne pas les amendes applicables pour balances peu justes, tonneaux à miel non scellés, aimes non rouannées et moulins non conformes aux règlements — décident : a) qu'aux balances seront appliquées les amendes stipulées pour les poids ; b) que les tonneaux à miel non scellés tombent sous l'application du règlement fait sur les aimes non rouannées des brasseurs ; c) que les aimes des particuliers ne vendant pas de bière, ne doivent pas être rouannées, et d) que les défauts de moulin pouvant donner lieu à des fraudes seront punis d'un amende d'un florin d'or. — Cette ordonnance sera enregistrée dans les statuts de la Gilde des drapiers.

V. Maendachboeck K, p. 415 vo et Ordin. der Lueckengulde, p. 18 vo.

1715, 27 décembre. — Ordo dominorum guldæ. — Comte des marchands, Michel Govaerts; — délégué des maréchaux, Arnold Coninx et Gérard Smets; des pelletiers, Antoine Holbach et Josse Warnots; des boulangers, Chrétien Claessens et Libert Bastyns; des brasseurs, Melchior Ouwerx et Rombaut van Steensel; des bouchers, Guillaume Bellis et Michel Govaerts; des drapiers, Antoine Witten, ancien bourgmestre, et Alexandre Menten, junior; des merciers, Walter Van Hees et Georges Bartholeyns; des teinturiers, Gisbert Snievaerts, junior, et Jean Boonen; des tanneurs, Jean de Middel et Sébastien Vleminx, junior; des cordonniers, Louis Pickaerts et Jean Wennen; des charpentiers, Nicolas Duckaers et Walter Schepers; des tailleurs, Louis Haesen et Martin Van der Maesen.

V. ibid., p. 416 vo.

1715.... — Les bourgmestres et le conseil remboursent le capital d'une rente de 12 florins 10 sous, souscrite à Jean Scheyrs, le 30 janvier 1695. (V. plus haut, p. 11). (V. Documento. D, p. 320).

1715..... — Nouvelle balance dressée par les Receveurs généraux des revenus et charges des Pays-Bas pour l'an 1715.

REVENUS DE l'ÉTAT:

| Caisse entrante            | •     | •        | •    | •     | fr.      | 129         | 921 | "         | 14     |
|----------------------------|-------|----------|------|-------|----------|-------------|-----|-----------|--------|
| sortante                   | •     | •        | •    | •     | "        | 22          | 964 | "         |        |
| » du Pays                  | •     | •        | •    | •     | "        | 199         | 138 | "         |        |
| Trim homedowin down to     | 0:14  | <b>C</b> | 0.4  | 004   | 10       | 352         | 025 | <b>77</b> | 1/2    |
| Vin, brandevin, dans la    |       |          |      |       |          |             |     |           |        |
| » » du Pays                | •     | 77       | 24   | 042 » | 9        | _           |     |           |        |
|                            |       |          |      |       |          | 49          | 037 | "         | 7      |
| Sel, dans la Cité          | •     | fr.      | 6    | 192 » | 15       |             |     |           |        |
| • du Pays                  | •     | "        | 2    | 546 " | 10 1/2   |             |     |           |        |
|                            |       | •        |      |       |          | 8           | 739 | "         | 5      |
| Tabac, dans la Cité.       | •     | fr.      | 11   | 341 » |          |             |     |           | _      |
| » du Pays                  | •     | "        | 3    | 073 » | 19 3/4   |             |     |           |        |
|                            |       | •        |      |       |          | 14          | 414 | <b>"</b>  | 19 3/4 |
| Reçus extraordinaires, ame | endes | s, con   | fisc | ation | s. etc.  | 15          | 000 | "         | •      |
| 1'3 sur le muid de braz    |       | •        | •    |       |          |             | 000 |           |        |
| Tol de Nuevenaar .         | •     |          |      | •     | •        |             | 200 |           |        |
| Tol d'Ivoz                 | •     | •        | •    | •     |          |             | 800 |           |        |
|                            | •     | •        | •    | •     | <u> </u> | <b>P</b> 43 |     |           | 10 1   |
| O                          |       |          |      |       | ır.      | 741         | 215 | <b>"</b>  | 12 1/4 |
| CHARGES DE L'ÉTAT :        |       |          |      |       |          |             |     |           |        |
| Rente ordinaires           |       |          |      |       | fr.      |             | 935 |           |        |
| » à vie en Hollande        | •     | •        | •    | •     | "        | 12          | 000 | "         |        |
|                            |       |          |      | •     |          |             |     |           |        |

| Gages de M. le baron de Cortenac » 1 600 »                       |
|------------------------------------------------------------------|
| " des Résidents 7 100 "                                          |
| » des receveurs généreux » 4 000 »                               |
| " des greffiers et huissiers' . " 1 200 "                        |
| » du capitaine des portes » 360 »                                |
| <pre>" à la collecte</pre>                                       |
| Rentes de la Caisse séparée et remboursement » 126 163 » 18 1/4  |
| Les 16 sous, donatif à S. A. S. E 80 000 »                       |
| Le Tiers de la Cité                                              |
| Donatif de S. A. S. E. hors du 60°                               |
| Compagnie des Gardes liégeoises à cheval . » 27 744 »            |
| Frais extraordinaires, compris les promesses                     |
| à M. le C <sup>to</sup> de Schonborn, à M. le C <sup>to</sup> de |
| Wels, désintéressement demandé par les                           |
| villes de Dinant, Huy, la Campine et autres » 200 000 »          |
| Promesse à S. M. I                                               |
| Total fr. 940 628 " 5 3/4                                        |
| Les revenus                                                      |
| de courteresse fr. 199 412 » 13 1/2                              |
| V. Carton B, liasse 1715, nº 16.                                 |

- 1716, lundi, 20 janvier. Les bourgmestres et le conseil accordent, à la Chambre de Rhétorique, un subside de 400 florins pour la restauration de leur théâtre et la construction d'un nouveau throon. (V. Maendachboeck K, p. 417).
- 1716, lundi, 17 février. Henri Vanden Broeck est nommé varlet de la ville, en remplacement d'Antoine Wennen, décédé. Le même jour, Léonard Vanden Broeck est désigné pour remplacer le défunt dans les fonctions de crieur public. (V. ibid., p. 416 v°).
- 1716, 13 mars. Pierre Collet, curé de Hozémont, mandataire de Robert Constant, capitaine de Horion, suivant acte devant le notaire Mathieu Counotte, en date du 22 mai 1714, réduit au denier vingt-cinq le taux de l'intérét d'une rente due par la ville de St-Trond au dit Robert Constant. Au lieu de toucher annuellement 25 florins, celui n'en aura plus de 20. Acte passé devant Robert Lintermans, receveur communal, et recu par le notaire J.-F. Croes, en présence d'Anne-Marie de Theux et de Léonard Verhulst, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1716, n° 1).
- 1716. lundi, 30 mars. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, en explication de l'article 12 du règlement publié par les Seigneurs de la ville le 5 septembre 1699, déclarent que les membres des Chambres et Gildes ne sont pas astreints à la surveil-lance des criminels emprisonnés, mais qu'il incombe aux bourg-

mestres de veiller à ce que ces criminels ne puissent s'évader. On désigne donc, comme emplacement d'une prison à construire, le fond du local où l'on pèse les moutures. La ville, jusqu'au jour où cette construction sera achevée, nommera un gardien pour veiller, avec un varlet des écoutêtes, les malfaiteurs actuellement détenus. V. ibid., p. 417 v°.

1716. jeudi, 2 avril. — Les bourgmestres et le conseil, en explication de recès antérieurs, déclarent que les ouvriers-cordonniers, bien qu'ayant fait un apprentissage de plusieurs années, ne pourront être réputés comme maîtres-ouvriers, aussi longtemps qu'il ne seront pas capables d'achever complétement une paire de souliers, à l'entière satisfaction de leur maître et à certain prix convenu. (V. Maendachboeck K, p. 418 v°).

Même date. — Ordonnance sur la vente du poisson. — Tout poisson de rivière et de mer, importé dans la ville ou dans sa juridiction, devra faire étaple au marché, être visité, annoncé par le crieur public et vendu au marché même, sous peine de confiscation de la marchandise et d'une amende de trois florins d'or. V. ibid., p. 418 v°.

1716, 18 avril. — Lettres de l'Empereur Charles VI, informant les États du Pays que la Principauté de Liége a toujours fait partie du Cercle de Westphalie; qu'elle ne peut, de sa propre autorité, s'en détacher, et qu'elle doit y rentrer, sous peine d'exécution. — Daté de Vienne.

Carolus Sextus, divina favente clementia electus romanorum imperator semper augustus. - Honorabiles, spectabiles, devoti, fideles, dilecti, iterum iterumque apud nos conquesti sunt circuli inferioris Rhenani, seu Westphalici directores, quod tametsi vobis satis superque constet et tam ex protocollis de conventibus dicti circuli ducentos annos inscriptis ac probe asservatis, annotatisque ibidem suffragiis Leodiensibus, quam ex variis cum imperii tum memorati circuli matriculis, necnon indictis pecunize copiarumque militarium subministrationibus, solutionibus, itidemque a Leodiensibus, ærario circuli Westphalici factis et eius questoris rationarijs abunde pateat, Episcopatum et Principatum Leodiensem, in functionibus et oneribus se passim pro constatu illus circuli gessisse, vos nichilominus id pernicaciter detrectis, immo etiam nostram indulgentiam qua deputatis vestris eam enixe exorantibus et cœtero quin ab hoste haud leve damnum veritis comitijs circularibus, anno millesimo septingentesimo decimo tertio Coloniæ Agrippinæ habitis, clam adesse et pecuniarum summas tam nobis et imperio quam circulo Westphalico secreto solvi permissum fait in illius preiudicium et independentiæ vestræ sensum, quantumvis ab imperii systemate et partitione in circulos prorsus alienum detorquere conemini, non alio tamen successu, quam ut evidens ingratitudinis vestræ omnibus inde prostet argumentum. Cardo enim debitæ vestræ reunioins

in eo vertitur, quod cum cuncti imperii ordines, exceptis duntaxat specialiter privilegiatis, suis circulis adscripti sint et principatus Leodiensis vi supra allegatorum documentorum ommino membrum fuerit circuli inferioris Rhenani seu Westphalici, nec ab eo Cæsarea et imperij aucthoritate se interea exemptum fuisse docere possit, ad pristinam ergo eandem obligationem in omnibus utique teneatur, ad hoc proinde et si non dubitemus, quin vos obsequiose, eoque libentius accommodaturi sitis, quo plenius hoc modo, ad instar aliorum imperij ordinum, cum in comitijs imperialibus et conventibus circuli, tum in deputationibus, visitationibus, aliisque eiusmodi occasionibus tam sessione quam suffragio quam reliquis prerogativis, juribus, privilegiis, nostraque et universi imperii protectione et auxilio fruemini, una tamen supradictos circuli directores, ut officio suo fungantur, serio commoneamus, eumque in finem speciali nostro potestati munimus. Nimis enim pernitioso exemplo foret, nisi in imperio quantocius testatum fieret, damnatas esse huiusmodi, quæ proprio marte intentantur. exemptiones. Vestrum itaque erit, tempestiva obedientia constitutionum imperialium severitatem antevertere nobisque hac ratione ausam dare, gratiam nostram Cæsaream vobis diutius conservandi. Datum in civitate nostra Viennæ, decima octava aprilis anno millesimo septingentesimo decimo sexto, regnorum nostrorum romani quinto, Hispanicorum decimo tercio, Hungarici et Bohemici vero sexto. — Sic signatum: Carolus v<sup>t</sup>. Fridcar, comes de Schonborn. Ad mandatum Sacræ Cæsareæ majestatis proprium signatum, Petrus Josephus Dolberg. — Superscriptio erat talis: Honorabilibus, nobilibus, spectabilibus, devotis nostris et Sacri Imperij fidelibus, dilectis Episcopatus et Principatus Leodiensis Ordinibus, eorum-(V. Carton B, liasse 1716, nº 2). que Deputatis.

1716.... — Joseph-Clément de Bavière, par lettres datées de Bonn, convoque les États du Pays de Liége, pour le 15 juin.

Joseph Clement, etc. Chers et Feaux. Le desir qui nous porte à veiller au bien de notre Pays de Liége et comté de Looz et a pourvoir aux nécessités et besoins qui se rencontrent, le temps fixé pour la collecte des Impôts établis étant prêt à finir, Nous avons pour ce trouvé a propos, par avis de Vénérables, nobles, nos très-chers et bien-aimés Confrères les Doven et Chapitre de notre Eglise Cathédrale de Liege, d'assembler nos Estats au 15 du mois prochain, pour le lendemain, à l'heure et au lieu ordinaires, ouïr ce qui vous sera proposé et là dessus contribuer de vos bons avis; vous avertissant que si vous comparaissez ou non, on ne laissera pas de tenir pour bon ce qui sera resolu par les autres en votre absence. Et enfin qu'il n'intervienne du délai préjudiciable au bien commun, ceux qui comparaîtront au nom de leurs Principaux, devront produire, en mains de notre Chancelier, leur commission plénière, avant que de prendre séance dans l'État, et l'on n'y recevra aucun député, sinon ceux qui seront du corps du magistrat. A tant, Chers et Féaux, nous prions Dieu de vous avoir en sa sainte garde. Donné à Bonn le 31 may 1716. — Signé : Joseph Clement. Rosen vt.

Impression portant la signature de l'évêque. — V. Carton B, liasse 1716, nº 3.

- 1716, vendredi, 12 juin. Le bourgmestre Bourinx est député pour siéger à la Journée des États. (V. Maendachb. K, p. 420).
- 1716, samedi, 13 juin. Ordonnance sur les échelles de la ville. Le receveur ne pourra en donner que trois en location, à raison de 5 sous pièce par jour. Elles ne pourront sortir des portes de la ville, sous peine d'amende d'un florin d'or. En cas de besoin, les échelles pourront être reprises, sans aucune formalité, et lors même que le locataire n'eut pas encore achevé les travaux pour lesquels il les a louées. (V. ibid., p. p. 420 v°).
- 1716, lundi, 15 juin. Les bourgmestres et le conseil, accordent, à la Chambre de Rhétorique, au dessus des 100 pattacons alloués antérieurement, un nouveau subside de 100 florins pour l'achèvement de leur théâtre. (V. ibid., p. 411).
- 1716, lundi, 22 juin. Les mêmes allouent un subside de 6 florins aux archers de St-Martin, pour restauration de leur champ de tir. (V. ibid., p. 421).
- 1716, 25 juin. Propositions nouvelles de S. A. S. E. à la Journée des États.
- 1º Réaccession demandée par S. M. I. de ce pays au Cercle de Westphalie; 2º les difficultez avec le clergé secondaire et la Court de Rome et l'Empire touchant les enviations(?) et autres points; 3º le démembrement que l'hon faict de plussieurs contrez de ce pays; 4º les pretensions que l'on forme soubs le nom de Sa Maiesé imperiale et catholique sur la riviere de Meuse depuis Ahin jusques au dessus de Dinant et le pont que l'on veult etablir à la dite ville; 5º l'évacuation des places; 6º autres points concernants l'économie des deniers de l'Estat; 7º la chaussée de Liege en Brabant; 8º le regiment du baron de Dobbelstein à douze compagnies de cent hommes chacun; 9º l'entretien et habillement du dit regiment; 10º pourvoir des a présent à la levee, à l'habillement et à l'entretien d'un autre regiment d'infanterie de 1200 hommes pour pouvoir mettre des garnisons dans la citadelle de Liege, dans le chateau de Huy et dans les forts qui en dépendent, lors qu'ils seront évacuez.

V. Carton B, liasse 1716, nº 4.

- 1716, vendredi, 3 juillet. Le bourgmestre, Léonard Bollis est délégué pour aller siéger à la Journée des États, en remplacement du bourgmestre Bourinx. (V. Maendachboeck K, p. 421).
- 1716, jeudi, 9 juillet. Les bourgmestres et le conseil décident de faire construire un treillis en fer pour la fermeture de la peuve. (V. ibid., p. 421 v°).
- 1711, 13 juillet. Décision du Tiers-État sur les chaussées de Liége à Tongres, à Hasselt et à Verviers.

Messeigneurs aiant veu les plans des chemins ou chaussées à faire depuis la ville de Liege sur celle de Tongre et de Hasselt et sur Vervier, declarent de les agreer, voir sans alterer celle reglee et resolue sur St-Trond, authorisant les Seigneurs leurs députez ordinairs pour les mettre ultérieurement en execution, de tirer la ligne de Liege iusqu'à Tongre, Hasselt et Vervier, immediatement après la prochaine recolte des grains, preparer le lit, les fossez, les ponts, et rigolles convenables, et commencer le pavé dans les endroits où ils se trouveront le plus necessaires, convenir aussi et regler le prix des fonds a ce necessairs, au plus grand profit de l'Etat, de faire généralement tous ce qu'il trouveront convenable, par rabais ou autrement, en faisant ther aussi un chemin de communication avec celuy qui vient à la maison rouge, suppliant S. A. S. d'accorder ses mandements executoirs pour l'execution de leur présente résolution. — Par ordonnance de mesdits Seigneurs: F. Stephanie pro Du Moulin.

V. Carton B, liasse 1716, no 5.

Même date. — Il est ordonné à Léonard Verhulst, messager public sur Liége, de se mettre en route pour cette ville à 11 heures précises du soir, d'y distribuer ses lettres le lendemain, immédiatement après son arrivée, et de déposer, à la demeure de Gisbert Plingers, une boîte où les particuliers pourront déposer leurs lettres. (V. ibid., p. 422).

1716, lundi, 20 juillet. — Les bourgmestres et le conseil accordent à la Chambre S<sup>to</sup> Agathe un subside de 6 florins, pour la restauration de leur champ de tir. (V. ibid., p. 423).

1716, lundi, 27 juillet. — Les mêmes, considérant que la doyenne du Chapitre Noble de Munsterbilsen propose un prêt de 3000 florins à 4%, décident de prendre cette somme pour l'amortissement de rentes souscrites à un intérêt plus élevé; ils délèguent Robert Lintermans pour traiter l'emprunt.

V. ibid., p. 423 v°.

Même date. — Les mêmes, représentant les douze métiers de la ville — comme suite à la décision ci-dessus — empruntent à la comtesse de Berlo, doyenne du chapitre de Munsterbilsen, 3000 flor. à 4 p. %, rente rédimible, qu'ils affectent sur le corpus de la ville. V. Documentboeck D, p. 377.

1716, 9 août. — Ordo consulatus. — Conseillers: les bourgmestres sortants de charge, Jean Bourinx et Léonard Bollis; des maréchaux, Pierre Polus, junior; des pelletiers, Thierry Stas; des boulangers, Lambert Mollinet; des brasseurs, Jean Cruls; des bouchers, Guillaume Steynen; des drapiers, Jean-François Croes; des merciers, Robert Kerstens; des teinturiers, Jean Meys; des tanneurs, Gisbert Roelants; des cordonniers, Louis Gilis; des charpentiers, Guillaume Van Horen; des tailleurs, François Van

Ertryck; — députés à la Chapelle: Thierry Stas, Robert Kerstens, Louis Gilis et François Van Ertryck; bourgmestres: Trudon-Hubert Van Winde et Richard-Augustin Stas, J. U. L. et secrétaire communal; receveur de la contribution personnelle: Robert Lintermans; de la contribution réelle, Égide Bollis. — Fonctions spéciales des conseillers d'après distribution des bourgmestres, faite du consentement des députés des deux Seigneurs: Chambre pupillaire, Lambert Mollinet et Gisbert Roelants; collecteurs des amendes ou strytmeesters, Pierre Polus, junior, et Louis Gilis; expertise du pain, Jean Cruls et Guillaume Steynen; expertise du poisson, Thierry Stas et Robert Kerstens; receveur des ventes publiques, Jean-François Croes. (V. Maendachboech K, p. 525).

1716, jeudi, 13 août. — Baudouin Swennen, licencié en droit, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V, ibid., p. 426).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil accordent à la Chambre de Rhétorique 200 florins de subside, pour une tragicomédie à représenter à la kermesse prochaine. (V. ibid., p. 426).

- 1716, 25 août. Jean-François Smeyers, licencié en médecine, a exposé aux bourgmestres et au conseil que, comme ses prédécesseurs, en qualité de médecin de la ville, il était jadis exempt d'impôts pour sa consommation personnelle; que depuis quelques années cette exemption lui avait été retirée, et qu'il ne lui était pas possible de desservir nuit et jour les pauvres pour des gages aussi exigus qu'il touchait de la ville. Les bourgmestres et le conseil, considérant le bien fondé de cette réclamation, portent les gages de Smeyers à 60 florins par an. (V. ibid., p. 427 v°).
- 1716, 26 août. Élisabeth Alardin reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, la somme de 500 florins, remboursement du capital d'une rente de 25 florins, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, et 70 florins 17 sous, pour intérêts échus. Acte reçu par J.-F. Croes, notaire à St-Trond, en présence de Lambert Simons et Jeanne-Catherine Roberti, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1716, nº 6).
- 1716, lundi, 28 septembre. Les bourgmestres et le conseil considerant que, malgré leurs ordonnances, un grand nombre de vagabonds étrangers séjournent dans la ville; que les remparts sont détériorés à vue d'œil par malveillance manifeste; que, penpendant les services divins, des gamins font du tapage inconvenant aux abords de l'église, etc., décident, d'accorder à chacun des varlets des écoutêtes, deux florins par semaine, moyennant quel salaire: 1° ils éconduiront de la ville, et, au besoin, appréhenderont

tous les mendiants, mendiantes et vagabonds étrangers qu'ils trouveront dans les rues ou dans les églises; 2° ils feront l'avant et l'aprés midi le tour des remparts pour saisir les bestiaux qu'ils pourraient y trouver; 3° ils veilleront à ce que l'on n'endommage point les arbres et plantations de la ville; 4° ils dénonceront tous ceux qu'ils trouveront escaladant les murs des remparts; 5° ils veilleront à ce que les gamins ne fassent point du tapage aux abords de l'église et de l'hôtel-de-ville, à ce qu'ils ne glissent point sur les chaînes de la balance au charbon et n'en égarent les poids; 6° ils exécuteront, en un mot, tous les ordres des bourgmestres.

V. ibid., p. 428.

- 1716, 5 octobre. Hubert Govaerts, ancien bourgmestre et échevin de la ville de St-Trond, en qualité de mandataire de l'avocat Jean Renson, suivant acte devant François Hairs, notaire à Liége, en date du 6 courant, reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, la somme de 2100 florins, remboursement du capital d'une rente de 105 florins, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond. Acte reçu par J.-F. Croes, notaire, en présence de l'avocat Martin Bodson et Marie Vanswigenhoven, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1716, nº 7).
- 1716, 29 octobre. Pierre Clusinx reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, la somme de 3400 florins, remboursement du capital pour lequel la ville, du consentement des deux Seigneurs, en date des 10 et 14 septembre 1679, avait cédé en usufruit, pour quinze années, à l'honoré Arnold Schoenaers, vingt muids de seigle, lui payables annuellement par le receveur des menses des pauvres. Clusinx avait acheté cette rente à Arnold Schoenaers, par acte devant Mathieu Bollis, notaire à St-Trond, le 16 décembre 1680. Il reconnaît avoir reçu, en outre, 200 florins de rente de seigle échue jusqu'en 1694, plus 202 florins 15 sous pour intérêts resté payables depuis 1695, suivant acte du 30 janvier de cette année (V. plus haut, p. 10). Acte reçu par Égide Bollis, notaire à St-Trond, en présence de Jean Claes et Jaques Bernaerts, témoins à ce requis.

V. Carton B. liasse 1716, nº 8 et Documentboeck D, p. 314.

- 1716, lundi, 2 novembre. Les bourgmestres Van Winde et Stas sont délégués à Liége pour siéger, soit conjointement, soit séparément, à la Journée des États. (V. Maendachb. K, p. 429 v°).
- 1716, 6 novembre. Marie Scheyers, religieuse à Munster-Mielen, et Guillaume Scheyers, reconnaissent avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, la somme de 212 florins 10 sous, deniers capitaux d'une rente de 10 mesures de seigle autresois à

charge des menses des pauvres de la ville (Comp. 2 sept. 1679, t-III, p. 330), mais reprise par la ville de St-Trond, le 30 janvier 1695 (V. pl. haut, p. 10) et souscrite à feu Jean Scheyers, frère de Marie et Guillaume susdits; ils reconnaissent avoir reçu en outre 13 flor. 10 sous pour le prorata de l'intérêt. — Acte reçu par Égide Bollis, notaire à St-Trond, en présence de Jean Claes et Ide Tilmans, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1716, nº 9).

1716, 26 novembre. — Ordre est donné à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, les 10° et 20° deniers des maisons, etc., le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages des années précédentes. (V. Maendachb. L, p. 1).

Même date. — Les écoutêtes Putseys et a Speculo, le bourgmestre Trudon Van Winde, les échevins Tackoen, Bourinx, Bollis,
Vanden Dweye et Govaerts, les anciens bourgmestres Scroets et
de Paix et tous les membres du conseil, spécialement convoqués à
cet effet, — ayant pris connaissance d'une lettre adressée à TrudonHubert Van Winde par le bourgmestre Stas, actuellement à la
Journée des États de Liége, lettre ayant rapport aux affaires du
Cercle de Westphalie — autorisent le dit Stas à se régler d'après
l'avis du chapitre et de la majorité des membres de l'État Secondaire et de l'État-Tiers. (V. ibid., p. 3).

1716, 18 décembre. — Léonard Baerts, fils de Guillaume et d'Anne Vanden Dael, décédés, reconnaît avoir reçu de Robert Lintermans, receveur communal, la somme de 125 florins, remboursement du quart du capital d'une rente de 25 florins souscrite à Arnold Baerts le 9 mai 1639 (V. t. III, p. 455); ce quart est échu à Léonard Baerts, par acte de partage devant le notaire J.-C. Van der Noot, en date du 13 juin 1708. — Il reconnaît aussi avoir reçu 6 florins 5 sous pour prorata de l'intérêt. — Acte reçu par Égide Bollis, notaire à St-Trond, en présence d'Ide Tilmans de Gingelom et de Jean Claes, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1716, no 10.

1716, 27 décembre. — Gilde des drapiers. — Comte des marchands, Benoît Moers; — délégué et lieutenant: des maréchaux. Jean Bex et Jean Frederix; des pelletiers, Josse Warnots et Adrien Van Dinant; des boulangers, Libert Bastyns et Lambert Hendryx; des brasseurs, Jaques Gengou et Guillaume Aerts; des bouchers, Jean-François Van Entbroeck. et Nicolas Bellis; des lrapiers, Lambert-Benoît Wuesten et Pierre Ulens; des merciers, lenoît Moers et Pierre-Paul de Slins; des teinturiers, Conrard nievaerts et Nicolas Wuesten; des tanneurs, Pierre Cuypers et sébastien, fils de Jean Vleminx; des cordonniers, Jean Santer

mans et Jaques Hické; des charpentiers, Henri Claes et Jean Van Vucht; des tailleurs, Gérard Bincum et Lambert Haesen. V. Maendachboeck L, p. 5.

1716... — Balance des revenus et des charges de l'État pendant cette année.

| dant cette annee.                                            |
|--------------------------------------------------------------|
| Revenus:                                                     |
| Caisse entrante du 60° fl. 100 135 » 6                       |
| " sortante " 19 472 " 11                                     |
| » du Pays                                                    |
| Vin, brandevin, dans la Cité fr. 6 939 » 12                  |
| " du Pays . " 19 847 " 17 3/4                                |
| 26 787 » 9 3/4                                               |
| Sel, dans la Cité fl. 5 066 » 11 1/2                         |
| " du Pays " 2 135 " 16 3/4                                   |
| 7 202 » 8 1/4                                                |
| Tabac, dans la Cité fl. 9 829," 19 1/2                       |
| » du Pays » 2 479 » 15 3/4                                   |
|                                                              |
| 12 309 » 15 <del>1/4</del>                                   |
| Recus extraordinaires, amendes, confiscations, etc. 15 000 » |
| 1/3 du muid de braz dans la cité,                            |
| déduit le 1/3 des 40 sous . fl. 196 045 » 19                 |
| Des recettes subalternes 232 545 » 8 3/4                     |
| 328 591 » 7 3/4                                              |
| Des 12 tailles de la cité lesquelles                         |
| ne se payent pas fl. 19 200 »                                |
| De celles des recettes subalternes. 96 511 » 8               |
| 115 711 " 8                                                  |
| Tol de Nuwenaar                                              |
| Tol d'Ivoz                                                   |
|                                                              |
| fl. 778 694 » 16 1/4                                         |
| Charges de l'État :                                          |
| Rentes ordinaires                                            |
| de la caisse séparée et remboursements 126 268 » 18 1/4      |
| " à vie en Hollande " 8 196 "                                |
| " du Pays                                                    |
| Gages de M. le baron de Cortenac " 1 600 "                   |
| " des Résidents 9 900 "                                      |
| » des receveurs généraux » 4 000 »                           |
| " des greffiers et huissiers " 1 200 "                       |
| » du capitaine des portes » 360 »                            |
| De la collecte                                               |
|                                                              |

> Total des charges : fl. 912 972 » 1 3/4 " revenus : 778 694 » 16 1/4 Courteresse fl. 134 277 » 15 1/2

(Signė:) De Lathour, H. de Grady.

V. Carton B, liasse 1716, nº 11.

1717, lundi, 11 janvier. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil — considérant le prix de revient de la matière employée par aime de bière et la cherté du houblon — fixent le prix du pot de bière à 3 sous, à partir du jeudi 21 janvier, à la condition formelle que les brasseurs feront de la meilleure marchandise. — Il est aussi défendu aux brasseurs de vendre l'aime de bière, mesure de St-Trond, à plus ou à moins que 9 florins 10 sous, sous peine d'amende de cinq florins d'or.

V. Maendachboeck L, p. 6.

1717, 19 janvier. — Égide Bollis, receveur de la contribution réelle — en vertu d'un ordonnance des bourgmestres et du conseil datée du 18 — rembourse à Simon Trimpeneers, ancien bourgmestre de St-Trond, une somme de 800 florins, à valoir sur une somme de 1555 florins, lui revenant dans un capital de 5000 florins, avancée jadis pour l'élargissement des bourgeois de la ville emmenés en ôtage en Namur. — Acte reçu par Léonard Bollis, notaire, demeurant rue Chaussée neuve à St-Trond, en présence de Jean Hackens et de Marie a Speculo, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1717, nº 1.

1717, 26 février. — Égide Bollis, receveur communal — en vertu d'une ordonnance des bourgmestres et conseil, rendue le 12 février — rembourse à Guillaume-Jean Bourinx, J. U. L., la somme de 333 flor., deniers capitaux, et 22 fl. 13 s. 8 schellingen d'intérêt, fesant partie d'une plus grande rente de 100 florins, souscrite par la ville, le 30 octobre 1675, au profit d'Étienne Vander Linden (V. t. IV, p. 283). — Bourinx avait acheté cette rente à Jean Boonen et Elisabeth Denis, son épouse, par acte devant Érasme Vander Loye, notaire, en date du 19 octobre 1712. — Acte reçu par Robert

Lintermans, notaire, en la demeure de Herman Germeys, près du couvent des Capucins, en présence de Jean Claes et Jeanne Martens, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1714, n° 2).

1717, 27 février. — Égide Bollis, receveur de la ville de St-Trond, — en vertu d'une ordonnance des bourgmestres et du conseil rendu la veille — rembourse à Jean Germeys d'Aelst et à son épouse Gertrude Boonen, veuve en 1<sup>re</sup> noces de Louis Nommerange, 106 florins 5 sous, deniers capitaux, et 8 florins 6 sous prorata d'intérêt, d'une rente de cinq mesures de seigle, jadis payable par les menses des pauvres (V. 20 sept. 1679, t. IV, p. 330) et reprise par la ville le 30 janvier 1695. (V. plus haut, p. 10).

V. Carton B, liasse 1717, nº 3.

1717, 10 mars. - Égide Bollis, receveur communal, - en vertu d'une ordonnance des bourgmestres et conseil rendue la veille - paye à Pierre Clusinx 255 florins, deniers capitaux, et 7 florins pour le prorata de l'intérêt, d'une rente de 12 mesures de seigle souscrite à Michel Craybex le 1 octobre 1679 (V. 20 sept. 1679, t. IV, p. 330) à charge des menses des pauvres, mais reprise par la ville le 30 janvier 1694 (V. plus haut, p. 10). — Acte recu par Robert Lintermans, notaire à St-Trond, en présence de Jean Claes et Jeanne Otten, témoins à ce requis. — A cette pièce sont joints: 1° Un acte du 23 avril 1710, passé devant Georges Vreven, notaire du Conseil Souverain de Brabant, de résidence à Diest. Louis Van Haeckendover et Marie Van Crabeecx, son épouse, demeurant à Diest, font donation à Guillaume Van Hamme et à Marie Van Geel, conjoints demeurants à St-Trond, de la part qui leur revient dans la rente des 12 mesures de seigle souscrite à Michel Craybex, précité; — 2° Un acte du 30 avril 1710, passé devant J.-F. Croes, notaire à St-Trond. Guillaume Van Ham, en sa qualité de donataire de Louis Van Haekendover et de Marie Van Crabeecx, représentants de feu Michel Craybex et son épouse Marguérite Peetermans, transportent au profit de Pierre Clusinx la rente de l'amortissement de laquelle il s'agit ci-dessus.

V. Carton B, liasse 1717, nº 4.

1717, 13 mars. — Certificat délivré par les bourgmestres à la demande du régent du Séminaire.

Nous bourgemaitre et conseil de la ville de St-Erond, estant requis de la part des reverends seigneurs regent et professeurs, prestres seculiers du Seminair Episcopal de cette ville, pour donner notre attestation, touchant la discipline, instruction et mœurs des estudiants qui fréquentent et ont frequentez le dit Seminaire et monastère du reverendissime seigneur abbé et religieux bénedictins.... declarons.... que les dits prestres seculiers ont louablement enseigné la jeunesse dans la piété, bonnes mœurs et let-

tres et que nous n'avons jamais entendu plainte ni reproche, mais au contraire que les parents des étudiants sont entierement satisfaits de leur doctrine, et que par leur bons soins ils se rendent recommendables, selon que nous avons vu par l'attestation du regent et des professeurs de la philosophie de la pedagogie du Faucon à Louvain, tant en faveur des professeurs que des estudiants, qui, apres avoir achevé leurs estudes dans ledit Seminaire sont allez au Faucon. Et quant a la situation et la distance entre le Seminaire et l'abbaye, il y une distance d'une rue longue de cent septante pas environ, battie a chaque coté de maisons appartenantes aux bourgeois, au nombre de trente-quatre, laquelle est traversée d'une autre rue près de l'abbaye, de sorte qu'il n'y a aucune contiguité ni connexité entre le Seminaire et l'abbaye susdite. (V. Maendachboeck L, p. 8).

- 1717, jeudi, 8 avril. Martin Gysens, député des charpentiers aux épreuves des charrons, étant mort, Pierre Craenen est nommé pour le remplacer. (V. ibid., p. 10).
- 1717, vendredi, 9 avril. Vu le bas prix des grains, le prix du pot de bière est fixé à 10 liards, à partir de la publication des présentes. (V. ibid., p. 10).
- 1717, jeudi, 15 avril. Les bourgmestres et le conseil autorisent le supérieur des Frères Cellites à incorporer dans son couvent certaine maison provenant de Denis Driesmans, à la condition qu'il en payera toutes les charges et contributions communales. (V. ibid., p. 11).
- 1717, lundi, 21 juin. Guillaume Ceulers, curé de St-Jean, expose aux bourgmestres et au conseil qu'un saule se trouvant hors du Vissegat, près du ruisseau et au coin d'une propriété provenant de feu l'avocat Dullaers, saule dans lequel, de temps immémorial, s'est trouvée une statuette de la Sainte Vierge, est sur le point de tomber. Il voudrait faire bâtir une petite chapelle pour y déposer la statuette en question. Autorisation à cette fin lui est accordée. (V. ibid., p. 14).
- 1717, jeudi, 15 juillet. Les bourgmestres et le conseil accordent à la Chambre de Rhétorique 200 florins pour une représentation à donner à la kermesse, et exemption d'impôt pour dix aimes de bière. Le théâtre sera placé et démoli aux frais de la ville. (V. ibid., p. 16).
- 1717, 1 août. Ordo consulatus. Conseillers: Trudon-Hubert Van Winde et Richard-Augustin Stas, secrétaire communal, bourgmestres sortants: des maréchaux, Arnold Coninx; des pelletiers, Antoine Baddenoul; des boulangers, Jaques Van Haren; des brasseurs, Jean Vander Smissen; des bouchers, Henri Van Ham; des drapiers, Pierre Ulens; des merciers, Jean Walewyns; des

teinturiers, Nicolas Wuesten; des tanneurs, Jean Cuypers; des cordonniers, Lambert Van West; des charpentiers, Jean Hendrix; des tailleurs, Henri-Francens;— députés à la Chapelle, Jean Vander Smissen, Pierre Ulens, Jean Cuypers et Lambert Van West;— bourgmestres, Lambert Van Schoor, J. U. L., seigneur de Kerkom, et Balthasar Schoenaerts;— receveur du personnel, Robert Lintermans; du réel, Égide Bollis.— Fonctions des conseillers: à la Chambre pupillaire, Pierre Ulens et Nicolas Wuesten; à la collecte des amendes, Antoine Baddenoul et Henri Van Ham; à l'expertise du poisson, Jean Walewyns et Jean Cuypers. (V. ibid., p. 21).

1717, lundi, 23 août. — Le bourgmestre Van Schoor est désigné pour sièger à la Journée des États s'ouvrant le 1 septembre. V. Maendachboeck L, p. 22.

Même jour. — Mathieu Schoenaerts est désigné pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 22).

1717, 4 septembre. — Égide Bollis, receveur communal, — en vertu d'une ordonnance rendue le 28 août par les bourgmestres — rembourse à Paul Colen, ancien bourgmestre, 573 florins 15 sous, deniers capitaux, et paye, en outre, 227 florins pour le prorata de l'intérêt, d'une rente de 3 muids et 3 mesures de seigle, lui souscrite le 10 avril 1680 et affectée sur les menses des pauvres (V. 20 sept. 1679, t. IV, p. 330), rente que la ville avait reprise à sa charge le 30 janvier 1695 et pour laquelle elle payait un intérêt annuel de 33 florins et 15 sous. (V. plus haut, p. 10). — Cet acte est reçu par Robert Lintermans, notaire à St-Trond, en présence de Jean Claes et Guillaume Van Meldert. — Il est accompagné de l'acte du 30 janvier 1695, par lequel la ville décharge les menses des pauvres de sa redevance de seigle, et s'engage à servir annuel-lement, en argent, les intérêts dus au créancier.

V. Carton B, liasse 1717, nº 5.

1717, 14 octobre. — Égide Bollis, receveur communal, — en vertu d'une ordonnance des bourgmestres rendue le 28 août — rembourse à Jean Swennen, licencié en droit, 425 florins, formant la moitié de la somme qu'Anne Princen, sa mère, veuve de Baudouin Swennen, avait avancée à la ville vers le mois d'octobre 1694, pour le payement des contributions françaises. Bollis paye, en outre, 229 flor. 10 sous pour intérêts échus depuis 1702 jusqu'à 1717. — Acte reçu par Léonard Bollis, notaire à St-Trond, en présence de Guillaume Van Meldert et d'Agnes Neutinx, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1717, n° 6).

1717, jeudi, 21 octobre. — Gilles Frederix, fossoyeur de la ville vient de mourir. Denis Buytenaken lui succède. Il prête le serment suivant, qui reste obligatoire pour ses successeurs: Je jure de remplir fidèlement les fonctions de fossoyeur auxquelles les bourgmestres et le conseil m'ont nommé, en tout temps, même en temps de peste et d'autre maladie contagieuse, dont Dieu veuille nous préserver. Je promets de nettoyer de temps en temps et chaque fois qu'on me l'ordonnera, les rigoles autour de l'hôtelde-ville, devant et derrière l'église de Notre-Dame et dans la Plankstraet, aux abords de la demeure du curé de Notre-Dame. — Le même jour fut réglé le traitement du fossoyeur; 1° Pour ouvrir une fosse dans l'intérieur d'une église, il aura 35 sous; 2º Pour idem au cimetière, 1 florin; 3º Pour un enfant enterré à l'église, 10 sous; 4° pour idem au cimetière, 5 sous; 5° des pauvres, il ne touchera aucun salaire; 6° Il aura sa part du pain distribué à léglise à l'occasion d'un enterrement. — Les Frères Cellites auront 5 sous d'un enfant qu'ils porteront au cimetière (V. Maendachboeck L, p. 23). sous leur manteau.

1717. jeudi, 18 novembre. — Ordre est donné à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, au receveur Égide Bollis, les 10° et 20° denier, le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages. Publié le même jour. (V. ibid., p. 25).

1717, dimanche, 21 novembre. — Les bourgmestres et le conseil - considérant le mauvais état des orgues de Notre-Dame, -ordonnent de les restaurer le plus tôt et le mieux possible et conviennent avec C. Dillens, fabricant d'orgues à Malines de la façon suivante: 1° L'entrepreneur fera dans le grand orgue un bon écho et en renouvelera toutes les pièces, d'après la liste par lui transmise; il restaurera les autres de façon qu'il n'y ait rien à redire de l'avis d'hommes experts en la matière; il aura de ce chef 290 pattacons qui lui seront payés après que deux autres fabricants d'orgues auront approuvé son travail. - 2° Après qu'il aura achevé à Malines les principales pièces nécessaires, il les amènera à Saint-Trond, et la ville lui procurera, ainsi qu'à son ouvrier, un logement où tous les deux seront nourris, comme il convient; ce qu'ils dépenseront en dehors de leurs repas, sera à leur propres frais. — 3º Quand l'entrepreneur en aura besoin, la ville lui procurera un menuisier capable, pour élargir l'emplacement de l'orgue et le sermer après achèvement du travail; les matériaux à ce nécessaires seront à charge de la ville. — 4° Tous les vieux tuyaux et autres matériaux resteront à la ville. — 5° L'entrepreneur restera responsable de son travail pendant deux ans; - 6º Pendant quinze jours la ville pourra résilier le présent accord, mais l'entrepreneur ne le pourra point. Le plan du travail tel que Dillens l'a proposé est conçu comme suit: Dans le grand orgue, il faut un nouveau secret (secreet) avec tous les accessoires, deux nouveaux claviers, un registre superoctave avec 48 tuyaux, un nouveau cornet (cornet) à 96 tuyaux, un nouvel écho, une voix humaine à 48 tuyaux, 4 nouveaux tuyaux à chacun des registres restants. — Au petit orgue, il faut un nouveau cromorne, et les porte-vent doivent être restaurés. — Au grand orgue, il faut les registres suivants: un prestant, un bourdon, un holpyp, une flûte, une cimbale, une mixture, une octave, un nasard, un cor de Siam (gemshoren), une tierce, une trompette. (V. ibid., p. 25).

1717, 23 novembre. — Joseph-Clément de Bavière, prince-évêque de Liége, déclare que, dans chaque département, un des amodiateurs de la mense épiscopale sera exempt de contributions personnelles dans la ville ou commune où il résidera.

Joseph Clement, etc. A tous ceux qu'il appartiendra que les présentes parviennent, Salut. Comme par la 27° condition de l'amodiation générale des revenus de notre Table Episcopale de Liege, nous avons accordé que les amodiateurs et receveurs établis de leur part jouiront des mêmes exemptions des impositions personnelles des villes et communautés où ils habiteront, dont les receveurs de notre dite Table Episcopale ont joui, et apprenant qu'on leur forme diverses oppositions et difficultez là dessus, nous déclarons, en expliquant ladite condition, d'avoir entendu et d'ententre, que dans le Département de chaque de nos recettes subalternes comprise dans l'amodiation générale, un desdits amodiateurs, ou receveurs établis de leur part, soit effectivement tenu et reputé exempt des impositions personnelles de la ville et communauté ou il résidera dans le même département, ainsi que nos dits receveurs l'ont été et dû l'être, et ce nonobstant toutes concessions, règlements, ordonnances et modérations qui sembleraient faire au contraire. Ordonnant et commandant a tous bourguemaîtres, magistrats et communautez de nos bonnes Villes et Plat-Pays, à qui il tombe, de se conformer sans contredit à cette notre sérieuse volonté. Donné en notre résidence Electorale de Bonn, le 23 novembre 1717.

Joseph Clement Elect. Rosen v<sup>t</sup>. Lieu (♣) du Seel. F. Passerat. Imprimé à Liége chez Guillaume Barnabé, Rue Neuvice. V. Carton B, liasse 1717, n° 7.

1717, jeudi, 25 novembre. — Pierre Colen et Pierre Everaerts, receveur de la contribution réelle ont évincé, au profit de la ville, contre la mense dite des huysarmen, et pour défaut de payement du bondergeld, une terre de 12 verges grandes et 13 petites, sise à Straeten. Les bourgmestres et le conseil surrogent, dans leurs droits sur cette terre, Gabriel Longré, meunier à Straeten. Il payera le bondergeld en souffrance et les frais de l'éviction. V. Maendachhoeck L, p. 29.

1717, lundi, 6 décembre. — Les bourgmestres et le conseil, voyant le mauvais état dans lequel se trouvent les maisons bour-

geoises, abolissent le payement du 20° denier jusqu'à nouvel ordre. V. ibid., p. 30.

Même date. — Nouvel ordre est donné aux contribuables de payer, dans la huitaine, le 10° denier, le bondergeld et les arrérages de toute nature. (V. ibid., p. 30),

- 1717, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Guillaume Stynen. Délégué et lieutenant des maréchaux, Gaspar Van Rymenant, junior et Pierre Van Muysen; des pelletiers, Lambert Bellenrox et Adrien Van Dinant; des boulangers, Lambert Hendrix et N... Deltour; des brasseurs, Jean Hendrix et Jaques Boonen; des bouchers, Pierre Stynen et Nicolas Bellis, junior; des drapiers, Jean-François Croes et Lambert Simons; des merciers, Nicolas Rollin et Lambert Bartholomei; des teinturiers, Jean Meys et Walter Portmans; des tanneurs, Pierre Vos et Guillaume Cox; des cordonniers, Louis Pickaers et Sébastien de Venu; des charpentiers, Guillaume Van Horen et Lambert Van den Hove; des tailleurs, Walter Aerts et Martin Vander Maesen. (V. ibid., p. 32).
- 1718, 7 janvier. Nicolas Vander Borcht, licencié en droit, avocat et ancien bourgmestre, représentant feu Jean Van Winde, de son vivant échevin, ancien bourgmestre et stadhouder de l'abbé de St-Trond, reconnaît avoir reçu d'Égide Bollis, receveur communal, 2091 florins, deniers capitaux, et 313 florins, prorata de l'intérêt d'une rente souscrite par la ville le 30 janvier 1695. (V. plus haut, p. 10). Acte reçu par le notaire Robert Lintermans en présence de Jean Claes, et Guillaume Van Meldert, témoins à ce requis.— L'acte de reprise passé par la ville, le 30 janvier 1695, accompagne la pièce, ainsi que l'ordonnance d'amortissement de la rente donnée par les bourgmestres et conseil, le 23 décembre 1717. (V. Carton B, liasse 1718, nº 8).
- 1718, samedi, 22 janvier. Des militaires au service de S. M. I. se trouvent dans la ville et dans la juridiction pour recruter des soldats; ce recrutement se fait avec la permission du prince-évêque. Les bourgmestres et le conseil défendent donc aux bourgeois de créér des difficultés quelconques à ces militaires, sous peine de devenir responsables de toutes les suites facheuses qui pourront résulter de la désobeissance à leur autorité. Publié le même jour par le crieur de la ville, Léonard Hombrouck.

V. Maendachboech L, p. 36.

1718. lundi, 24 janvier. — Les bourgmestres et le conseil, renouvelant leurs recès antérieurs, défendent l'importation de cuir noir, huilé ou tanné, de provenance étrangère, sous peine de confiscation et d'une amende d'un réal. (V. ibid., p. 36).

Même date. — Pierre Colen et Pierre Everaerts, receveurs communaux ont évincé, devant la Cour des échevins, une maison appartenant à Jean et Gilles Vander Borcht, sise à St-Gangulphe, au coin de la ruelle dite Raemstege, joignant la maison dite de Witte Roos. — Les bourgmestres et le conseil surrogent dans les droits de la ville sur cette maison le sieur Martin Fornaux, moyennant la somme de 265 flor. 11 s. 12 l. arrérages d'impôts dus par les anciens propriétaires, plus 14 fl. 2 s. pour frais de l'éviction. (V. ibid. p. 37).

1718, jeudi, 27 janvier. — Des cordonniers se sont plaints de de ce que certains membres de leur métier tiennent trois ouvriers gagnant salaire et s'accaparent par là tout le travail de la ville, au détriment des autres qui n'ont rien à faire. Fesant droit à cette plainte, les bourgmestres et le conseil renouvellent leur recès du 2 avril 1716, défendant aux cordonniers de tenir plus de deux ouvriers salariés et un apprenti non salarié. (V. ibid., p. 38).

1718, 4 avril. — Ordre est donné à Robert Lintermans, receveur communal; de payer, suivant accord intervenu, à Jean Walewyns, une somme de 300 florins: a) pour les intérêts échus depuis 1691 d'une rente de 30 florins, provenant d'une autre de 120 florins souscrite jadis à Servais Goemans; b) pour les intérêts échus, depuis l'année 1700 d'une rente de 9 florins provenant d'une autre de 18 florins, évincée contre André Van Landen; c) pour les intérêts échus depuis 1708 d'une rente de 30 flor. 2 s. provenant d'une autre de 40 florins ayant appartenu à Barthélémy Coninx, beau-père de Jean Walewyns. (V. ibid., p. 42).

Même date. — Ordre est donné à Robert Lintermans, receveur communal, de payer à l'avocat Gaspar Tackoen, cessionnaire de la veuve Tilman Gouverneur, une somme de 700 florins, fesant partie de 2219 florins 18 sous, dús pour arrérages d'une rente de 170 florins, que la dite veuve Gouverneur touchait, conjointement avec le sieur Clossart et consorts, représentant ensemble les demoiselles Ode et Elisabeth Cornet, dans une rente de 670 florins affectée sur le corpus de la ville. (V. ibid., p. 44).

1718, lundi, 27 juin. — Liquidation avec l'écoutête Putseys. — Putseys a droit : a) à des intérêts d'une rente de 300 florins, restés dus à feu François Putseys, son père; b) aux arrérages d'un rente de 25 florins lui revenant dans celle de 306 florins susdite; c) aux arrérages d'une rente de 13 florins, fesant partie d'une rente de 26 florins provenant du sieur Tackoen d'Aelst; d) à 700 florins comptés par son père en 1676, à la veuve de l'échevin Van den Edelbampt de Liége; e) à 912 florins que feu son père à versés

au compte de la recette des accises, sans les avoir reçus des débiteurs qui, dans la suite, les ont payés à la ville; f) à un compte dû pour charriages faits pour la ville, etc., etc. D'un autre côté l'écoutéte Putseys doit, tant comme héritier de feu son père que comme débiteur personnel, un compte d'accises, d'impôt sur les fenètres, de taxe hebdomadaire, d'impôt sur les foyers, de taxe personnelle, de brandschattage, de contributions diverses, de 10° et 20° denier et de bondergeld. — Pour éviter un procès, les parties font une transaction, en vertu de laquelle la ville paye à Putseys une somme de 200 florins que celui-ci accepte et reçoit des mains du receveur communal. (V. ibid., p. 46).

1718, jeudi, 30 juin. — Un subside de 200 florins est accordé à la Chambre de Rhétorique pour une représentation à la kermesse prochaine. — Les pièces à donner devront être approuvées par la ville. — Le placement et la démolition du théâtre seront à charge de celle-ci. (V. ibid., p. 48).

1718, mercredi, 13 juillet. — Malgré les nombreuses ordonnances du magistrat, une foule de vagabonds et mendiants étrangers des deux sexes continuent à séjourner dans la ville et dans la juridiction. — Ordre leur est donné de quitter dans les 24 heures, sous peine d'être mis au pilori, d'être fustigés en cas de récidive, et flétris en cas de seconde récidive. — Défense est faite aux bourgeois d'en loger sous peine d'amende de dix florins d'or, et de déchéance du droit de bourgeoisie, en cas de récidive.

V. ibid., p. 49.

1718, 7 août. — Ordo consulatus. — Conseillers : les bourgmestres sortants, Lambert Van Schoor et Balthasar Schoenaerts; des maréchaux, Jaques Schevenels; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Chrétien Claes; des brasseurs, Jean Cruls, des bouchers, François Stynen; des drapiers, Antoine Witten; des merciers, Arnold Coninx; des teinturiers, Gisbert Snievaers, senior; des tanneurs, Renier Minsen; des cordonniers, Gisbert Plingers; des charpentiers, Pierre Cranen; des tailleurs, Adam Bataille; — députés à la Chapelle, Jaques Schevenels, Josse Warnots, Antoine Witten et Arnold Coninx; — bourgmestres, Robert Lintermans et Léonard Bollis; - receveur du personnel et de la propriété bâtie, Sébastien Luesemans; du réel, Lambert Simons. - Fonctions spéciales des conseillers : Chambre pupillaire, Antoine Witten et Chrétien Claes; collecteurs d'amendes, strytmeesters, Josse Warnots et Gisbert Plingers; expertise du pain, Jean Croes et François Steynen; expertise du poisson, Arnold Coninx et Gisbert Snievaers; recette des ventes publiques, Renier Minsen, sala-(V. ibid., p. 54). rié par vacation.

- 1718, jeudi, 6 octobre. Adrien-Égide Bourinx, licencié en droit, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 61).
- 1718; lundi, 12 décembre. Ordre est donné à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, le 10° denier et le bondergeld de l'année courante et les arrérages de l'année précédente, entre les mains du receveur Lambert Simons. (V. ibid., p. 63).
- 1718, lundi, 19 décembre. Renouvellement de l'ordre précédent. (V. ibid., p. 64).
- 1718, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Jean-François Ceulemans. Gulde heer et lieutenant des maréchaux, Jean Beyns et Mathieu Vanden Rouchout; des pelletiers, Égide Van Entbroeck et Pierre Levrier; des boulangers, Jaques Van Haren et Lambert Mollinet; des brasseurs, Antoine Plessenier et Jean Otten; des bouchers, Henri Van Ham et Nicolas Bellis, senior; des drapiers, Henri Wilborchs et Pierre Ulens; des merciers, Jean Heusdens et Jean Jeanne; des teinturiers, Nicolas Wuesten et Gisbert Snievaers, junior; des tanneurs, Gilles Van den Rouchout et François Van Marsnil; des cordonniers, Sébastien Vleminx et Nicolas Bernaerts; des charpentiers, Léonard Vanden Weyer et Pierre Vanden Weyer; des tailleurs, Pierre Vande Velde et Lambert Maesen. (V. ibid., p. 65).
- 1719, lundi, 13 février. Le bourgmestre Lintermans est délégué à Liége pour y siéger à la Journée des États, convoquée pour le 6 mars. (V. ibid., p. 66).
- 1719, jeudi, 16 mars. Gilles Strauven a fait assigner la ville au sujet de certaines sommes qu'il prétend lui être dues, au dessus de ce qu'il a reçu de la ville le 20 juillet 1713 (V. plus haut, p. 122). Pour terminer tout à l'aimable, les bourgmestres et le conseil nomment une commission composée du bourgmestre Lintermans, de l'ancien bourgmestre Stas et du conseiller Renier Minsen.

V. ibid., p. 69.

- Même date. Décision de faire un emprunt de 2000 florins au supérieur des Frères Cellites, pour en amortir une rente due aux héritiers de feu Mathieu Lefèvre. (V. ibid., p. 69).
- 1719, 30 mars. Les bourgmestres et le conseil pour le motif énoncé dans l'acte du 6 octobre 1712 empruntent, à Corneil Meermans, supérieur des Frères Cellites, une somme de 2000 florins et lui souscrivent, au profit de son couvent, une rente de 80 florins de Brabant, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 30 mars de chaque année. L'argent est appliqué le

même jour, à l'amortissement d'une rente souscrite, le 5 novembre 1674, à la veuve de maître Antoine Collaert. (V. plus bas).

V. Documentboeck D, p. 379.

Même date. — Charles de Niel, à ce autorisé par Antonie Lefèvre, son épouse, tant en son nom que comme mambour des quatre enfants mineurs délaissés par Jean de Beere et Marie-Jeanne Lefèvre, et comme tuteur des trois enfants mineurs de Nicolas Renier et de son épouse Marie de Beere, fille de Jean de Beere et Marie-Jeanne Lefèvre susdits, reçoit le remboursement d'une rente de 100 florins, souscrite jadis par la ville au profit de la veuve de maître Antoine Collaert, le 5 novembre 1674. Ils touchent, de ce chef, la somme de 2000 florins, deniers capitaux, et 400 florins pour intérêts échus. — Acte reçu par J. F. Hiegaerts, notaire, demeurant à St-Trond, au Schaepsmerht, en présence de Trudon Walewyns, ancien bourgmestre et d'Égide-François Meyers, temoins à ce requis. (V. Carton B, l'asse 1719, n° 1).

Même date. — Ordre est donné au sieur Simons, receveur de la contribution réelle, de n'employer aucuns fonds de sa caisse avant que l'emprunt fait aux Frères Cellites ne soit remboursé.

(V. Maendachboeck L, p. 70).

1719, jeudi, 25 mai. — Le receveur Simons a évincé une maison sise rue des Capucins, provenant de la veuve Jérôme Renaerts, faute de payement du 10° et 20° denier. Les bourgmestres et le conseil surrogent dans les droits de la ville sur cette maison, Anne Cupers, fille dévote, à condition qu'elle paye les contributions pour lesquelles l'éviction à été faite. (V. ibid., p. 70).

1719, 6 juin. — Barthold, baron de Wansoulle, abbé Damar(?) chanoine de la cathédrale de Liége, tant en son nom qu'en celui de Jean-Mathieu baron de Wansoulle, son frère, chanoine de la cathédrale et abbé de Cinet, reconnait avoir reçu du bourgmestre Lintermans, agissant au nom du receveur Luesemans, 246 florins 10 pattars de Brabant, pour deniers capitaux d'une rente de 12 florins 6 pattars, souscrite par la ville de St-Trond le 5 septembre 1675 à François Staynier, à cette époque chanoine de Hougarde et mandataire de l'abbaye de Herckenrode. (V. t. IV, p. 281). — La rente souscrite à l'abbaye de Herckenrode était de 200 florins suivant l'acte de constitution; mais 48 florins et 4 patars de cette rente se trouvaient en possession de Joseph Thibaud, maître des forges, le 3 octobre 1708, date à laquelle ce Thibaud en fit le transport aux sieurs de Wansoulle et consorts et à Gilles de Stier, par acte reçu par le notaire François Larmoyer. Le 19 décembre 1708, un partage intervint entre les Wansoulle et de Stier susdit et par

suite de ce partage 12 florins et 6 pattars étaient échus aux frères Wansoulle, chanoines de Liége. — Acte reçu par Mathieu de la Minne, notaire à Liége, en présence du chanoine Nicolay et d'Étienne Grandville, témoins à ce requis.

(V. Carton B, liasse 1719, nº 2).

1719, vers la même date. — Le magistrat de la ville de Saint-Trond expose à l'État Primaire « que les amodiateurs de la Table » épiscopale de S. A. S. E., qui ne sont exempts d'impôts dans » aucune autre ville du pays, prétendent, en vertu d'une ordon-» nance surprise de sa dite Altesse, jouir de l'exemption des impo-» sitions de la dite ville, de mêmé qu'un certain Vanderbempden, » qui, depuis quelques années, ensuite de pareille ordonnance, s'est » venu eriger en directeur du mont de piété et qui exerce cette » fonction uniquement pour son profit, n'ayant jusques à présent » fait consté d'avoir observé ce qui est requis pour posséder telle » charge, ni prêté aucune caution si ce n'est d'avancer quelque » argent sur gages qui se portent au mont, ce qui est son utile et » pas une assurance ou caution suffisante. » — Et « comme toutes » les impositions de la dite ville sont établies pour subvenir aux » grandes et pressantes nécessités d'icelles et fournis aux paye-» ments des charges et des rentes, levées presque toutes pour force » majeure, dans lesquelles un chacun doit contribuer, et qu'il ne » serait raisonnable que le pauvre peuple payat tout, pendant que » les commodes et ceux qui ont les plus grasses consomptions » serait exempts, ce qui mettrait aussi les villes, particulièrement » celle-ci, hors d'état de pouvoir payer leurs dettes » le dit magistrat demande que l'État Primaire déclare « que les dits amodiateurs » et prétendu directeur ne peuvent jouir de pareille exemption. » V. Carton B, liasse 1719, no 3.

1719, 10 juin. — Le Tiers-État déclare que les amodiateurs et directeur, dont il s'agit dans l'acte précédent, doivent payer les impôts de la ville. — L'État noble fait la même déclaration le 13 du même mois. (V. Carton B, liasse 1719, nº 4).

1719, vers le 15 juin. — Le magistrat de la ville de St-Trond « pour plus grand fondement de sa supplique antérieure » expose à l'État Primaire "qu'avant que les revenus de la Table épiscopale » fussent rendus en amodiation, les receveurs n'étaient en aucune » manière exempts des impositions des villes, mais seulement des » gardes, guets et autres servitudes personnelles, ce qui se prouve » par la déclaration de S. A. en son Conseil Privé du 28 mars » 1715, à l'égard du sieur Vinquedes, receveur de la ville de Ton- » gres; que par suite, avec autant plus de raison les amodiateurs, » desquels est celui de St-Trond, qui ont fait les reprises en vue

- » de leur profit ne doivent être exempts des dites impositions faites
- » pour subvenir aux dettes et rentes contractées pour force ma-
- » jeure desquelles personne ne doit être exempts. » V. Carton B, liasse 1719, nº 5.
- 1719, 20 juin. L'État Primaire fait communiquer la requête précédente à la Chambre de S. A. S. E. pour avoir son avis. V. Carton B, liasse 1719, n° 5.
- Même date. Les directeurs et préposés de la collecte des droits de S. A. S. E. et des États du Pays, certifient que les amodiateurs des revenus de la mense épiscopale ne jouissent de l'exemption d'aucun impôt octroyé par les Trois-États et qu'ils doivent payer comme tous les autres bourgeois. Le receveur de l'impôt du braz de la ville et banlieue de Liége fait la même déclaration. V. Carton B, liasse 1719, n° 6.
- 1719, 6 juillet. Un subside de 200 florins est accordé aux Vieux Colevriniers pour la reconstruction de leur Chambre. V. Maendachboeck L, p. 71.
- 1719, lundi, 10 juillet. Un subside de 15 florins pour l'acquisition d'un nouveau drapeau est accordé à la Confrérie des Pélérins (Pelgrims) de St. Jaques. (V. ibid., p. 72).
- 1719, jeudi, 3 août. Pour éviter le retour de certains inconvenients survenus déjà à propos de l'élection des bourgmestres, le magistrat ordonne au secrétaire de remettre aux députés de la Chapelle, un mémoire exposant les motifs de la non-éligibilité de certaines personnes aux fonctions de bourgmestre.

V. ibid., p. 78.

mestre sortant, Robert Lintermans, seul mentionné; des maréchaux, Louis Noel, junior; des pelletiers, Jean Stas; des boulangers, André Boonen; des brasseurs, Wautier Baerts; des bouchers, Lambert Bolcar; des drapiers, Jean-François Ceulemans; des merciers, Paul Stas; des teinturiers, Gisbert Snievaerts, junior; des tanneurs, Jean Cuypers; des cordonniers, Christophe Nys; des charpentiers, Nicolas Goetmakers; des tailleurs, Louis Haesen; — délégués à la Chapelle, André Boonen, Jean Cuypers, Christophe Nys et Nicolas Goetmakers; bourgmestres, Sébastien Luesemans et Lambert Simons; — receveur de la contribution personnelle et de la propriété bâtie, Lambert-Benoît Wuesten; du réel, Jean-François Ceulemans. — Fonctions des conseillers désignées pas les bourgmestres, du consentement préalable des

députés des Seigneurs de la ville : Chambre pupillaire, Wautier Baerts et Louis Haesen; collecte des amendes, Lambert Bolcar et Gisbert Snievaerts, junior ; expertise du pain, Louis Noél, junior, et Nicolas Goetmakers ; expertise du poisson, Paul Stas et Jean Cuypers ; recette des ventes publiques, Jean Stas.

V. Maendachboeck L, p. 79.

1

1719, lundi, 14 août. — Les bourgmestres et le conseil prêtent serment de ne rien révéler de ce qui se passe aux audiences concernant les affaires publiques. (V. ibid., p. 81).

Même date. — Renouvellement de l'ordonnance concernant les absences au conseil. (V. ibid., p. 81).

1719, lundi, 21 août. — Philippe Putseys, jurisconsulte, est élu pour siéger aux Vingt-Deux, à l'unanimité des voix; mais comme il n'a pas les 30 ans requis par le règlement des États, il est remplacé par l'avocat Oger Broncart. (V. ibid., p. 82).

Même date. — Renouvellement des ordonnances contre les vagabonds et mendiants étrangers. (V. ibid., p. 82).

- 1719. Iundi, 9 octobre. Les bourgmestres et le conseil reconnaissent devoir à Henri de Gathy, agissant comme père et tuteur de ses enfants, procréés avec feu Lucie-Agnès Grenate, son épouse, veuve en premières noces d'André Van Wel, une somme de 9000 florins pour arrérages d'une rente de 900 florins. Pour éteindre sa dette, la ville payera annuellement une somme de 600 florins, jusqu'au jour du remboursement intégral du capital et des intérêts courants. Contrat passé devant le secrétaire R.-A. Stas, en présence de Jean-François Van Wel, marchand, habitant Cologne, propriétaire actuel de la rente, et de Renier-Alexandre de Amore et Léonard Hombrouck, témoins à ce requis. (V. ib., p. 85).
- 1719, 10 novembre. Josse-Michel de Laviefville de Steenvoorden, en qualité de mandataire de noble dame Catherine Van Ranst, douairière de Laviefville, sa mère, défend aux bourgmestres et conseil de St-Trond de payer, rédimer ou faire rédimer, directement ou indirectement, à tout autre qu'à lui-même, certaine rente de 25 florins de Brabant, provenant de feu François Putseys et Marie de Cleyn et saisie contre les héritiers de feu la veuve Baudouin Lambrechts, par Jaques et Trudon Van Schoor. La dame Van Ranst, par acte reçu le 4 octobre courant devant le notaire J.-C. Van der Noot, a été surrogée dans les droits de Van Schoor. Acte passé devant le même notaire Van der Noot en présence

de Jean-François Schurmans et d'Ernest Van Leeuwe, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1716, n° 7).

1719. lundi, 13 novembre. — Liquidation et transaction avec les honorés Arnold Briers, J. U. L., avocat, échevin de Vliermael, et ancien bourgmestre de Hasselt, et Henri Van Vucht, J. U. L. et avocat, agissant en son nom tant qu'en celui de ses deux sœurs et de Jaques Vanden Putte, tous héritiers de dame Marguérite Cakelaerts. La ville de St-Trond leur doit des arrérages de rente, mais trouve en revanche certaines sommes dues pour contributions et impôts. Moyennant une somme de 250 florins, payée comptant par le receveur Wuesten, la dette de la ville sera complètement liquidée. (V. Maendachb. L, p. 86).

Même date. — Ordonnance aux contribuables de payer, dans la huitaine pour tout délai, le 10° denier et le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages des années précédentes. V. ibid., p. 87.

1719, 11 décembre. — Henri Ariens, curé de St-Martin, et Jaques Van den Putte, receveur des pauvres de cette paroisse, refusent d'accepter le remboursement d'une rente de 50 florins, affectée sur le corpus de la ville et leur léguée, au profit de l'église et de la mense des Pauvres, par testament de mademoiselle Marguérite Cackelaers; ils allèguent pour motif qu'ils ne trouvent pas, pour le moment, moyen de replacer les 1000 florins du capital; ils reconnaissent que tous les intérêts de la rente sont payés jusqu'à la date de ce jour. — Les bourgmestres Sébastien Luesemans et Lambert Simons, au nom de la ville, protestent donc contre le refus d'Ariens et de Van den Putte, leur déclarant que la rente ne sera plus payée à l'avenir. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Léonard Hombrouck et Marguérite Vanden Rheyn, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1719, nº 8.

1719, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Eustache Robyns; — délégué et lieutenant des maréchaux, Paesman Marcelis et Guillaume Smets; des pelletiers, Adrien Van Dinant et Pierre Levrier; des boulangers, Guillaume Gielen et François Bormans; des brasseurs, Jean Van Herck et Étienne Boonen; des bouchers, Englebert Van Bergen et François Steynen; des drapiers, Pierre Everaerts et Érasme Van den Loye; des merciers, Jean Jeanne et Lambert Van West; des teinturiers, Walter Portmans et Jean Boonen; des tanneurs, Renier Van den Rouchaut et François Van Marsnil; des cordonniers, Sébastien de Venu et François Lowies; des charpentiers,

Laurent Corfs et Pierre Cranen; des tailleurs Jean Van Leeuw et François Van Ertryck. (V. Maendachboeck L, p. 88).

1720, 15 janvier. — Les bourgmestres et le conseil représentant les douze métiers de la ville — pour rédimer des rentes souscrites à 5 % — empruntent à Thomas-Arnold Vander Borcht, chanoine de la collégiale de Notre-Dame, 800 florins de Brabant, et lui souscrivent de ce chef une rente de 30 florins, rédimible et affectée sur le corpus de la ville. (V. Documentboech D, p. 384).

Même date. — Nouvelle publication de l'ordonnance du lundi, 13 novembre 1719. (V. Maendachboeck L, p. 89).

1720, lundi, 22 janvier. — Renouvellement de l'ordonnance du mercredi, 19 septembre 1674, touchant l'incorporation de certaines parties des remparts de la ville par des particuliers. V. ibid., p. 89.

Même date. — Jean Hocklé, messager sur Bruxelles, étant mort, Jean Schiffelmeyer est désigné pour le remplacer. Il partira de St-Trond tous les lundis à huit heures du matin, pour y rentrer le jeudi soir en été, le vendredi midi en hiver. Il passera par Léau, Tirlemont et Louvain. Pour une lettre de St-Trond à remettre à Bruxelles et réciproquement, il aura trois sous; pour celles destinées aux autres villes, il touchera à l'avenant. La correspondance officielle de la ville sera franche de droit; tous les dimanches il il devra avertir les bourgmestres de son départ. Il devra faire sculpter à ses frais les armes de la ville et les porter sur la poitrine. A sa demeure il mettra une boîte à lettres aux armes de la ville et portant une inscription de l'heure précise de son départ et des villes par où il passe. — Le nouveau nommé prête serment de fidélité. (V. ibid., p. 89).

Même date. — Henri Putseys, écoutête, comme usufruitier, François Putseys et Julienne Putseys, béguine à St-Trond, se portant forts pour leurs deux frères absents, en qualités de propriétaires, reconnaissent avoir reçu de Sébastien Luesemans et Lambert Simons, bourgmestres, le remboursement du capital de deux rentes, l'une de 25 florins fesant partie d'une plus grande de 306 florins, l'autre de 13 florins fesant partie d'une plus grande de 26 florins, affectées sur le corpus de la ville. Ils touchent de ce chef, 676 florins. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Guillaume Van Meldert et Léonard Hombrouck, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1720, n° 1.)

1720, 26 janvier. — Benoît Mathei, père confesseur du couvent de Terbeek, ne trouvant pas l'occasion favorable pour réappliquer

le capital d'une rente de 36 florins, dont les bourgmestres et le conseil de St-Trond lui présentent le remboursement, consent à diminuer à 26 florins l'intérêt de la rente en question. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Henri Wennen, ancien Bourgmestre et Jean-François Ceulemans, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1720, n° 2 et Documentb. D, p. 382 et 226.)

1720. 17 février. — Les bourgmestres et le conseil représentant les douze métiers de la ville — pour le motif énoncé dans l'acte du 15 janvier de la même année — empruntent à Marguérite Van Weseren, supérieure-béguine, Caroline Van Weseren, Anne De Greef, Marie-Aleyde Colen, Marie-Cathérine Bolgré et Jeanne Bolgré, béguines à St-Trond, en leur qualité de boursières de la fondation Henri Davids et Anne Van Gutscoven et à ce autorisées par Pierre Cartuyvels, curé du béguinage, la somme de 600 florins de Brabant, et leur souscrivent de ce chef une rente de 20 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 17 février de chaque année. (V. Documentboech D, p. 386).

1720, 28 février. — Henri Ariens, curé de St-Martin — vu la protestation lui signifiée le 11 décembre 1719 par les bourgmestres, Sébastien Luesemans et Lambert Simons, — consent à ne toucher que 40 florins au lieu de 50 d'une rente affectée à son profit sur le corpus de la ville. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Pierre-Jaques Van Schoor, chanoine de Notre-Dame à Huy et de Hubert-Laurent Ceulemans, témoins à ce requis.

V. Carton B, liasse 1720, nº 3.

1720, lundi, 4 mars. — Le capitaine Frédéric Schrynemaeckers touche sur le corpus de la ville une rente de 26 florins du chef des anciens lazarets; il doit d'un autre côté à la ville une rente de 10 florins affectée sur un pré à foin sis à Meesbrouck. Pour simplifier la comptabilité communale, les bourgmestres et le conseil passe nouveau titre de rente de 16 florins au profit de Frédéric Schrynemaeckers; les titres anciens des rentes dues par les deux parties sont detruits. (V. Maendachboeck L, p. 95).

1720, jeudi. 7 mars. — Jean-François Ceulemans, receveur communal, a évincé, pour défaut de payement des contributions : a) une maison provenant de N... Van Hove, sise in die Steenstraete; b) deux terrains vagues in die Koyestraat tegen over den poel aldaer. — Les bourgmestres et le conseil surrogent dans les droits de la ville sur la maison Jean-François Ceulemans précité, et dans ses droits sur les terrains vagues Michel Vander Smissen, à la condition qu'ils payent les frais de l'éviction et les contributions afférentes aux propriétés. (V. ibid., p. 96 et 97).

1720, lundi, 11 mars. — Les bourgmestres et le conseil surrogent Jean Strauven dans les droits de la ville sur un terrain vague, évincé par le receveur Jean-François Ceulemans, contre André Meyers et consorts, pour défaut de payement des contributions. Strauven payera les frais de l'éviction et les contributions afférentes au bien. (V. ibid., p. 98).

1720, 15 mars. — Les mêmes ont offert à Marie-Marguérite Leynssens, veuve de l'honoré Seigneur Jean-Godefroid de Paix, avocat et ancien bourgmestre de St-Trond, le remboursement du capital d'une rente de 72 florins, reconnue à Christophe de Paix par la ville de St-Trond, le 15 avril 1679 (V. t. IV, p. 326). Ne trouvant pas moyen de réappliquer le capital, la veuve de Paix consent à diminuer l'intérêt à 4 % de sorte qu'au lieu de 72, elle ne touchera plus que 48 florins. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Jean Van Ertryck et d'Anne Van Mechelen, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1720, n° 4).

1720, 5 mai. — Catherine Mieuwis, béguine à St-Trond, consent à ne toucher que 32 florins au lieu de 40 pour l'intérêt d'une rente lui revenant dans une plus grande de 160 florins, créée au mois d'octobre 1656, par la ville de St-Trond, au profit de François Mieuwis, grand'père de Cathérine précitée. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Trudon Walewyns, ancien bourgmestre, et d'Érasme Van den Loye, témoins à ce requis. (V. Carton B, liasse 1720, n° 5).

1720, 18 mai. — Recès des commis et députés de S. A. S. E. au sujet des droits de barrière.

Messeigneurs ayant entendu les raisons avancées par le bourgmestre Lintermans de St-Trond, au sujet du récès passé le 11 du courant, par lequel il a été ordonné de placer la barrière à l'embouchure des deux chemins, dont l'un va en droiture de Liege sur St-Trond, et l'autre de la ville de Waremme à St-Trond, déclarent n'avoir entendu par le dit recès assujettir au payement des droits de la tolle ceux qui viennent de la ditte ville de Waremme ou des villages qui sont sur la route dudit chemin ou sur la droite d'icelle en sortant de St-Trond; voir que pour prévenir la défraudation desdits droits tous ceux qui viendront par ledit chemin deveront être munis d'un certificat du pasteur ou justice du lieu de leur demeure; déclarant aussy que les bourgeois et habitants de la ditte ville et franchise de St-Trond ne seront aussy obligés au payement des dits droits lorsqu'ils passeront a ladite barrière avec leurs voitures en allant labourer, envairer et devairer leurs terres. Par ordonnance de mesdits Seigneurs H. Gerardi pro de Gavarelle, God. Colson pro du Chasteau, G. L. Stephani pro (V. Maendachboeck L, p. 101). Du Moulin.

1720, 13 juin. - G. Beckers, arpenteur juré, déclare avoir, à

la requête du magistrat, mesuré la longueur du pavé de la ville, depuis le pont de la porte de Liége, jusqu'à la nouvelle chaussée faite par les États du Pays et avoir trouvé une distance de 941 pieds. (V. ibid., p. 101).

Même date. — Les bourgmestres et conseil, — informés que l'État Primaire fait difficulté d'agréer un recès déclaratoire signé par les deux autres États le 18 mai précédent, et cela faute d'assurance si la ville de St-Trond entretiendra le pavé depuis le pont de la porte de Liége jusqu'à la nouvelle chaussée faite par les États, — promettent de pourvoir à cet entretien sur la longueur de 941 pieds trouvée par l'arpenteur G. Beckers. (V. ibid., p. 100).

1720, lundi, 1 juillet. — Les mêmes accordent aux Jeunes Colevriniers une subside de 100 florins, pour la construction de fenètres en granit bleu à leur Chambre derrière l'église St-Gangulphe; mais le receveur communal ne pourra payer cette somme que lorsque les travaux seront commencés. (V. ibid., p. 102).

1720, 3 août. — Les bourgmestres et le conseil — pour le motif énoncé dans l'acte du 15 janvier précédent — empruntent à Martin Bodson, avocat, agissant au nom de Jean Bodson, curé de Zepperen, son frère, une somme de 6000 florins à 4 %. — Acte reçu par R.-A. Stas, secrétaire de la ville de St-Trond.

V. Carton B, liasse 1720, nº 6).

Même date. — Martin Mottaers, receveur de noble Seigneur Arnold-François de Heusch de la Zangrie et son mandataire par acte du 2 août, reconnaît avoir reçu de Sébastien Luesemans et Lambert Simons, bourgmestres de St-Trond, 6870 florins, deniers capitaux : a) d'une rente de 38 florins 10 sous provenant d'une plus grande de 50 florins, dont le reste, soit 11 florins 10 sous a été acquis le 28 avril 1649 par Gilles Veulemans, au profit de la mense des pauvres de St-Gangulphe; b) d'une rente de 75 florins acquise le 28 avril 1653 par Georges Van den Edelbampt (V. t. IV, p. 77); c) d'une rente de 100 florins acquise par le même le 25 avril 1662 (V. t. IV, p. 173); d) d'une rente de 25 florins fesant partie d'une autre de 50 florins provenant du même; e) d'une rente de 80 flor. provenant d'une plus grande de 100 florins; f) d'une rente de 19 florins 6 sous 18 schillingen, et g) d'une rente de 6 florins, ces trois dernières provenant de Denis Van den Edelbampt, de son vivant échevin de Liége, et échues aux ancètres du précité de Heusch, suivant partage reçu par le notaire J. Martens, le 21 mai 1683. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence d'Antoine-Joseph Baerts, doyen de Notre-Dame et de Baudouin Bodson, témoins à ce requis ; accompagné de la procuration donnée par Arnold-François de Heusch à Martin Mottaers, au cl de la Zangrie le 2 août 1720, et de l'acte de ratification du boursement en date du 13 décembre 1720, devant le même 1 Claes. (V. Carton B, liasse 1720, nº 7).

- 1720, 4 août. Ordo Consulatus. Conseillers : Sél Luesemans et Lambert Simons, bourgmestres sortants; des chaux, Pierre Polus; des pelletiers, Thierry Stas; des b gers, Lambert Mollinet; des brasseurs, Adrien Roberti; de chers, François Bolcar; des drapiers, Adrien Van den Berc merciers, Guillaume Strauven; des teinturiers, Conrard vaerts; des tanneurs, Renier Minsen; des cordonniers, C Van Heer; des charpentiers, Lambert Mariens; des tai Gérard Van Bincum; — députés à la Chapelle, Conrard Snie Renier Minsen, Lambert Mariens et Gérard Van Bincu bourgmestres, Richard-Augustin Stas, J. U. L., et secrétaire ville, et Égide Bollis; - receveur du personnel et de la pri bâtie, Robert Lintermans; du réel, Jean-François Ceulema Fonctions des conseillers : à la Chambre pupillaire Adrien V Berck et Conrard Snievaerts; à la collecte des amendes, I Stas et Hubert Mariens; à l'expertise du pain, Laurent M et Gérard Van Bincum; à l'expertise du poisson, Guillaume ven et Adrien Roberti; à la recette des ventes publiques, Minsen, avec un salaire de 20 % sur les droits en revena (V. Maendachboech L, p. 106). ville.
- 1720, jeudi, 8 août. Les bourgmestres et le conseil ; le serment de non revelando. (V. ibid., p. 108).
- 1720, jeudi. 22 août. Philippe Putseys, jurisconsul délégué pour sièger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 109).
- 1720. lundi. 26 août. Robert Lintermans, ancien mestre et aujourd'hui receveur de la ville, et Renier Minser seiller communal, à ce délégués par les bourgmestres et le cempruntent 50000 florins à 3 1/2 p. %, à François de Vivier, é et Françoise de Hennin, son épouse. Cette somme sera em à l'amortissement de rentes dues par la ville et donnant de rêts plus élevés. (V. ibid., p. 109 et Documento. D, p. 388 et
- 1720, jeudi, 29 août. Le bourgmestre Stas est délégu sièger à la Journée des États. (V. ibid., p. 109).
- Même date. Remboursement du capital de 2000 floris prunté, le 6 oct. 1712, à Thérèse de Kettenis (V. plus haut, ; V. Documentboeck D, p. 349.

- 1720, 10 octobre. Les bourgmestres et le conseil, considérant que certains créanciers de la ville touchent annuellement leurs rentes, mais laissent en souffrance leurs contributions, défendent au receveur du personnel de faire aucun payement de rente, à moins qu'il ne lui soit prouvé que les créanciers ont liquidé intégralement les impôts dus à la ville. (V. Maend. L, p. 110).
- 1720, lundi, 4 novembre. Léonard Verhulst résigne ses fonctions de messager sur Liége, pour motif de maladie. Antoine Vaets est nommé à sa place. (V. ibid., p. 111 et 114).
- 1720, lundi, 2 décembre. Ordre est donné à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, le 10° denier et le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages des années précédentes. (V. ibid., p. 114).
- 1720, lundi, 16 décembre. Publication nouvelle de l'ordre précédent. (V. ibid., p. 116).
- 1720, 20 décembre. Henri Van Ceulen reconnaît avoir reçu le capital d'une rente de 10 flor. 10 sous affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, fesant partie d'une plus grande rente de 50 flor. et qu'il avait acquise par voie d'achat à Léonard Hombrouck, époux de Marie Ceuleers et à Anne-Christine Ceuleers, représentant Marie Ceuleers, veuve de Gaspar Meys, le tout suivant acte du 4 mars 1705, devant le notaire Van der Noot. La somme reçue est de 210 florins, plus 14 florins pour prorata de la rente. Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Paul Florkin d'Ordange et de Marie Basteyns, témoins à ce requis.

(V. Carton B, liasse 1720, nº 8).

1720, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Jean Stas; — délégué et lieutenant des maréchaux, Étienne Favart et Pierre Van Muysen; des pelletiers, Antoine Holdach et Pierre la Lu; des boulangers, Jean-Baptiste Jambolin et Jean Joachims; des brasseurs, Jean Hesbeens et Mathieu Heusdens; des bouchers, Jean Van der Borcht et Pierre Bellis; des drapiers, Philippe Kildonck et Érasme Vander Loye; des merciers, Lambert Van West, junior, et Lambert Bartholomei; des teinturiers, Antoine Cox et Jean Boonen; des tanneurs, Guillaume Cox et Jean Buyskens; des cordonniers, Louis Piccaerts et Nicolas Pernarts; des charpentiers, Gaspar Ouwerx et Mathieu Hellé; es tailleurs, Louis Haesen et Gilles Mathys.

V. Maendachboeck L, p. 117.

1721, jeudi, 3 juillet. — Un subside de 6 florins est accordé ix archers de la Chambre de St-Martin pour la restauration de ur champ de tir. (V. ibid., p. 121).

Même jour. — Un subside de 200 florins est accordé à la Chambre de Rhétorique aux conditions ordinaires, pour leur représentation de la kermesse prochaine. (V. ibid., p. 121).

1721, lundi, 28 juillet. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil — considérant que certains boulangers, maréchaux, brasseurs et autres bourgeois se servent de fours, de fournaises et de foyers qui offrent un danger continuel d'incendie pour leur voisinage et pour toute la ville — font publier : 1° qu'il est défendu à tous les bourgeois et habitants de la ville et de sa juridiction de continuer à se servir de pareils fours, fournaises et foyers; 2º que dans les quinze jours tous ceux qui offrent quelque danger devront être démolis, et reconstruits en tel état et en tel lieu, qu'ils ne puissent offrir aucun danger, sous l'approbation du magistrat et de l'avis de gens compétents. Une amende de dix florins d'or sera applicable en cas de contravention. — De plus, tout le foin, la paille, les grains non battus et les fagots se trouvant tassés en meules, en plein air, derrière les maisons de la ville, devront disparaître dans la quinzaine, sous peine d'une amende de dix florins d'or. (V. ibid., p. 125).

1721, jeudi, 31 juillet. — Les bourgmestres et le conseil — considérant que les incendies sont une occasion de vol — ordonnent que, quand un incendie éclatera, l'une des compagnies se rendra au premier coup d'alarme, sur les lieux du sinistre, revêtue de ses armes et conduite par ses officiers, pour tenir à distance toutes les gens suspectes ou ne pouvant y rendre aucun service. (V. ibid., p. 126).

Même date. — Les mêmes -- considérant que certains métiers n'ont qu'un petit nombre de seaux d'incendie et que d'autres en sont même complètement dépourvus — ordonnent que dorénavant celui qui voudra se faire recevoir dans l'un des douze métiers devra livrer un pareil seau. Ces seaux devront être examinés et approuvés par l'un des bourgmestres et deux experts et être déposés à la Chambre, et, à défaut de Chambre, chez le doyen, ou chez le secrétaire de la Chambre. (V. ibid., p. 127).

Même jour. — Les mêmes ordonnent de faire immédiatement confectionner, à Maestricht ou ailleurs, une douzaine de seaux d'incendie qui serviront dorenavant de modèle à ceux que les membres des métiers devront fournir. (V. ibid., p. 128).

Même date. — Jean-François Ceulemans, receveur de la contribution réelle, a évincé un terrain vague autrefois bâti, sis à Stapelpoort, provenant de la veuve Mathieu Van Horen et ce pour

défaut de payement des contributions communales. Les bourgmestres et le conseil surrogent Jean Cruls dans les droits de la ville sur ce terrain, à la condition qu'il payera, au dessus des frais de l'éviction, une somme de sept florins, et tous les ans, les contributions afférentes à l'immeuble. (V. ibid., p. 129).

- 1721, 3 août. Ordo Consulatus. Conseillers, les bourgmestres sortants, Richard-Augustin Stas et Égide Bollis; des maréchaux, Jaques Briers; des pelletiers, Joseph Warnots; des boulangers, Mathieu Coura, junior; des brasseurs, Renier Van Herck; des bouchers, Henri Van Ham; des drapiers, Pierre Ulens; des merciers, Pierre Simons; des teinturiers, Gisbert Snievaers, sénior; des tanneurs, Pierre Vos; des cordonniers, Pierre Smets; des charpentiers, Lambert Stevens; des tailleurs, François Van Ertryck; — députés à la Chapelle, Mathieu Coura, junior, Renier Van Herck, Pierre Vos et Lambert Stevens; bourgmestres, Trudo Walewyns, et Léonard Bollis; — receveur de la contribution personnelle, Lambert Pitteurs; de la contribution réelle, Jean-François Ceulemans. — Fonctions spéciales des conseillers: à la Chambre pupillaire, Henri Van Ham et Pierre Ulens; — à la collecte des amendes, Jaques Briers et Joseph Warnots; à l'expertise du pain, Mathieu Coura, junior, et Gisbert Snievaerts, senior; à l'expertise du poisson, Renier Van Herck et Pierre Simons; à la recette des ventes publiques, Pierre Vos. V, ibid., p. 130.
- 1721, jeudi. 7 août. Les bourgmestres et le conseil prêtent le serment de non revelando. (V. ibid., p. 132).
- T721, Jeudi, 18 septembre. Les bourgmestres et le conseil vu certaine requête leur présentée par les tisserands de la ville et y fesant droit défendent, à tous bourgeois et habitants de la ville, d'envoyer du fil hors de la juridiction pour en faire tisser par des étrangers de la tiretaine, de la mousseline ou de la grosse toile qu'on réimporterait ensuite dans la ville. Toute contravention à ce point sera punie de la confiscation de la marchandise, mais il est bien entendu que les tisserands de la ville seront obligés de travailler au même prix que les tisserands étrangers.
- 1721, lundi, 6 octobre. Le bourgmestre Léonard Bollis est délégué pour prendre séance à la Journée des États convoquée au 8 courant. (V. ibid., p. 135.)

(V. ibid., p. 133.

1721, 11 octobre. — Recès des Trois-États au sujet de la maladie contagieuse.

Messeigneurs, spécialement assemblez, ayant eu communication par

ordre de S. A. S. E. de la lettre lui adressée par le marquis de Prié, administrateur des Pays-Bas et veu l'extrait de lettre de S. A. à son Conseil Privé en date du 20 septembre, ordonnent à leurs Grefflers de soubsigner et de remettre entre les mains du Conseil Privé la requisition suivante:

Nous les Trois Etats du Pays de Liege et Comté de Looz remercions en premier lieu S. A. S. E. de son attention et de ses soins paternels pour garantir ce pays des dangers de la maladie contagieuse, déclarant d'être prêts à concourir de tout notre pouvoir au même but, à quel effet nous avons autorisé nos deputez de nos corps pour concerter et prendre, soub l'approbation de S. A. S. E. les mesures efficaces pour le cas que la maladie sasse quelque progrès qui donna ultérieurement lieu de craindre pour ce pays.

Suppliant en outre S. A. S. E. de donner ordre à son résident à Bruxelles, de demander à M. le Marquis de Prié par quels endroits des Pays-Bas Autrichiens il entend tracer la ligne pour joindre ce Pays, afin qu'on puisse se régler convenablement de ce côté ci, soit touchant la continuation de ladite ligne, soit touchant les deffenses de commerces avec les personnes et les lieux infectez ou suspects.

Et entretemps, comme il importe extrémement au même dessein d'empécher l'affluence dans cette Cité, Villes et Pays des vagabonds, fainéans et gens sans aveu étrangers de l'un ou de l'autre sexe qui s'y glissent, S. A. S. E. est tres humblement suppliée de renouveler et faire sérieusement exécuter son mandement du 19 décembre 1720.

En expliquant les articles 6 et 7 à l'égard des fainéans et vagabonds étrangers, tant seulement, et leur statuant un terme de trois fois vingt-quatre heures pour se conformer à l'art. 6 dudit réglement, après lequel terme S. A. S. E. est suppliée d'ordonner une chasse générale dans la Cité et fauxbourgs, de même que dans toutes les villes pour les faire sortir de ce Pays, laquel il semble etre du bien publique de continuer immédiatement et généralement dans tout le Plat-Pays pendant trois jours à limiter par S. A.

Elle est suppliéée aussi de modérer l'art. 9 de manière que les patrouilles de chaque village sur le plat pays, après la susdite chasse, se fassent cinq jours consécutives, et puis chaque semaine une fois, jusques à autre ordre, et en imposant aux vagabonds étrangers la peine de fustigation avec la marque du peron au dos, au cas qu'ils se rétrouvent la seconde fois sur le pays après en avoir été chassé, ou empechez d'y entrer et au cas d'ultérieure recidive la peine de mort.

Ordonnant aussi que toutes portes et rivages des maisons particulières de la cité et autres villes aiant accès sur la rivière ou ailleurs soient murées, au moins toutes celles qui sont hors la vue des corps de gardes et que de nuit la chaîne soit tirée à la tour en beche.

Pareillement que tous les rivages publiques qu'on jugerat être les moins nécéssaires soient et demeurent fermez et qu'il y ait garde militaires aux autres dans la cité.

S. A. S. E. est encore supplie de défendre d'avoir et de tenir dans la cité aucune bete immonde, soub les peines comminées par les mandements précédents, comme aussi de renouveler son mandement du 7 octobre 1717, dans tout son continu. — Par extrait conforme : G. de Stephani.

V. Carton B, liasse 1721, nº 1.

Même date. — Recès du Tiers-État au sujet de la maladie contagieuse.

Messeigneurs, considérant qu'au cas que la maladie contagieuse fit quelque progrès vers ce pays (dont plaise à Dieu de la détourner), on ne seroit peut être pas à portée de donner à temps tous leurs soins, pour prendre les mesures nécessaires à ce sujet, mesdits Seigneurs députent messieurs les bourguemaîtres de Liege, de Huy, Dinant, Tongres, Thuin, Chastelet, St-Trond et Hasselt, pour, en cas de danger réel et imminent, prendre conjointement avec les seigneurs députés des autres États, toutes les mesures qui seront trouvées convenables pour garantir le pays d'un tel malheur. — Par extrait du registre, G. de Stephani.

V. Carton B, liasse 1721, nº 2.

1721, 14 octobre. — Résolution du Tiers-État au sujet de la Députation Secrète.

Messeigneurs, aiant reveu leur recès du 1 octobre 1720, au sujet de la députation secrete, et considérant que monsieur le bourguemaître de Chestret at été dénommé par la Journée précédente pour ladite députation, declarent de surroger en sa place, pour leur député a la Conference Secrète, M. le bourgmaître de Favereau ou M. le bourgmaître de Tombeur, s'entend celui des deux qui en voudra prendre la charge. — Ils ont aussi déclaré de continuer pour leur deputé a la Conférence Secrète M. le bourgmaître de Chestret, pour conjointement avec les autres députez vacquer à la susdite deputation, a cause que messieurs les bourguemaîtres de Favereau et de Tombeur se sont déclarez s'en déporter par rapport à d'autres affaires. — Par extrait du registre, G. de Stephani,

V. Carton B, liasse 1721, no 3.

- 1721, jeudi, 16 octobre. Mathieu Schoenaerts, avocat, est désigné pour siéger aux Vingt-Deux. (V. Maendachb, L, p. 135).
- 1721, lundi, 27 octobre. Lambert Pitteurs, receveur communal, est député à Liége, pour la négociation d'un emprunt de 100,000 florins au denier 30, ou à 3 % si possible; ce capital sera appliqué au remboursement des capitaux dus par la ville et donnant un intérét plus élevé. (V. ibid., p. 136).
- 1721, 28 octobre. Déclaration des bourgmestres et du conseil au sujet des bouchers.

Nous bourgmestres et conseil de la ville de St-Trond etant informé qu'on prétend, que les bouchers de cette ville, qui sont en très-petit nombre, ne pourraient désormais plus débiter toutes sortes de viandes, comme ils sont accoutumez, mais que les uns ne pourraient vendre que du bœuf, les autres du mouton, déclarons que cette pratique serait fort préjudiciable au public, parce que les bourgeois souhaitant du bœuf ou du mouton seraient à la discrétion de cinq à six bouchers, qui sachant que l'une ou l'autre sorte de viande ne se vende que chez eux, ne serviraient le public que tres-mal et à tel prix qu'il leur plairait, ce qu'at très bien compris

l'illustre Seigneur comte d'Outremont, conseiller du Conseil Privé de S. A. S. E. député à la renovation dernière de notre magistrat, qui at déclaré qu'il était de la convenance de la ville que les bouchers ven-draient toutes sortes de viandes. En foy de quoi, nous avons la présente fait munir du cachet de notre ville et signer par notre greffler sermenté. Fait au conseil ce 28 d'octobre mille sept cent et vingt un. — (Signé): R. A. Stas. (V. Maendachboech L, p. 137).

- 1721, 1 décembre. Ordre à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, le 10° denier, le bondergeld de l'année courante et tous les arrérages des années précédentes. (V. ibid., p. 139).
- 1721, 8 décembre. Un terrain vague, autrefois bâti, sis à Stapelpoort et provenant de la veuve Arnold Van Hoebrouck, a été évincé au profit de la ville, faute de payement des contributions communales. Pierre Vos est surrogé dans les droits de la ville sur ce terrain, moyennant la somme de 80 florins et les frais de l'éviction. (V. ibid., p. 140).
- 1721, 11 décembre. Lambert Pitteurs, receveur communal, agissant suivant constitution donnée par les bourgmestres et le conseil par recès du 27 octobre, emprunte à dame Catherine Bettonville, veuve de Gosuin Ansion, banquière à Liége, 25000 florins et lui souscrit de ce chef une rente de 1000 florins rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 11 décembre de chaque année. Acte reçu par Antoine de Fize, notaire à Liége, en présence de Henri Nicolas Brixhe et Jean Hanson, témoins à ce requis. (V. Documentboeck D, p. 395).
- 1721, 15 décembre. Seconde publication de l'ordre de payement de bondergetd. (V. Maendachboeck L, p. 139).
- 1721, 19 décembre. Commission est donnée à Lambert Pitteurs, receveur communal, pour emprunter, à charge de la ville, une somme de 45000 florins au taux maximum du denier trente. Ce capital sera appliqué au remboursement du capital dû à messire Englebert delle Naye, ancien bourgmestre de Liége.

(V. ibid., p. 141).

1721, 23 décembre. — Lambert Pitteurs, receveur communal, agissant en vertu d'un recès des bourgmestres et conseil en date du 27 octobre, emprunte à P. Antoine de St-Jean, Bernardin de St-André, prieur, Alexis de St-Pierre, sous-prieur, Jérôme de St-Théodore, Henri de St-Gilles, Ange de St-Nicolas, André de St-Antoine, procurator, Jaques de St-Jean, Théodore de la Mère de Dieu, Charles de St. Jean-Baptiste, Exupère de St-Denis et Marcellin de St-Remy, tous religieux du couvent des Carmes en

Ile, à Liége, une somme de 12000 florins de Brabant et leur souscrit une rente de 375 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 23 décembre de chaque année.

V. Documentboeck D, p. 400.

1721, 24 décembre. — Le même emprunte à noble seigneur Jaques-Philippe de Henry de la Raudière, baron de Loverval, 9000 florins de Brabant, et lui souscrit de ce chef une rente de 300 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 24 décembre de chaque année. — Acte reçu par le notaire Antoine de Fize, à Liége, en présence de Nicolas Bodson et de Lambert Thierry. V. Documentboech D, p. 405.

Même date. — Le même emprunte à Catherine Baetten, veuve du seigneur Godefroid de Salms, 32000 florins et lui souscrit de ce chef une rente de 1380 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 24 décembre de chaque année. Cet emprunt se fait pour rembourser un capital de 900 florins de rente due à messieurs les barons de Blisia, un autre de 80 florins de rente due au comte des Ursins; un autre de 400 florins de rente due au couvent des Bons Enfants à Liége. — Lambert Pitteurs emprunte encore à la même veuve de Salms 9400 florins dont il a besoin pour payer le prorata des rentes susdites.— Acte reçu par Antoine de Fize, notaire à Liége, en présence de Mathieu Manis et de Jean-Guillaume Martini, témoins à ce requis.

V. Documentboeck D, p. 409.

des marchands, Walter Baerts; — délégué et lieutenant des marchands, Walter Baerts; — délégué et lieutenant des marchands, Jaques Schevenels et Mathieu Van Uytrecht; des pelletiers, Antoine Baddenoul et Pierre Levrier; des boulangers, Barthélemy Wouters et Pierre Mollinet; des brasseurs, Michel Lenaerts et Guillaume Melot; des bouchers, Nicolas Bellis, junior, et François Van Bergen; des drapiers, Pierre Everaerts et Érasme Van den Loye; des merciers, Lambert Bartholomei et M. Delré; des teinturiers, Jean Meys et Gilles Menten; des tanneurs, François Van Marsnil et le capitaine Minsen; des cordonniers, Jean Muls et Louis Gilis; des charpentiers, Jean Govaerts et Dieudonné Kersten; des tailleurs, Lambert Haesen et Guillaume Schryvers. V. Maendachboeck L, p. 145.

1721, sans date. — Remboursement d'un capital de 7500 florins de Brabant, emprunté, le 22 février 1677, à Toussaint Clossar de Liége, et d'un autre de 2500 florins emprunté le même jour à Elisabeth Cornet. (V. t. IV, p. 297). V. Documentboech D, p. 271.

- 1722, 15 janvier. Joseph-Clément, prince-évêcue de Liége, ordonne que toutes rentes créées à prix d'argent do vent être réduites au denier vingt et défend d'en constituer au-dessous de ce denier. Daté de Bonn.
  - V. Carton B, liasse 1722, nº 1. Publié dans Polain, Rec. des Ord., 3º Série, t. I, p. 519 et dans Louvrex, Rec. des Edils, t. II, p. 280.
- 1722, 19 janvier. Lambert Pitteurs, en sa qualité de mandataire de la ville de St-Trond, pour racheter des rentes portant intérêt trop élevé, emprunte à Henri de Melotte, jurisconsulte et avocat de la vénérable cour de Liége, 3010 florins et 10 patars, et lui souscrit une rente rédimible de 100 florins 7 patars, affectée sur le corpus de la ville, payable le 19 janvier de chaque année. V. Documentboeck D, p. 414.
- 1722, 26 janvier. Le même, pour le même motif, emprunte à Pierre-Henri de Grady, conseiller du prince-évêque de Liége en son Conseil Privé, ancien échevin de la Souveraine Justice de la Cité, chevalier du St-Empire, etc., 40005 florins de Brabant, et lui souscrit une rente de 1800 florins, rédimible en trois fois, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, payable le 26 janvier de chaque année. — Au moyen de cette somme furent remboursées à M. le bourgmestre de la Naye: 1° une rente de 500 florins souscrite à Paul de la Naye, marchand à Liége, le 20 octobre 1670 (V. t. IV, p. 247); — 2° une autre de 500 florins souscrite au même le 30 octobre de la même année; — 3° une autre de 400 florins souscrite le même jour à Marguerite de la Naye; et 4° celle de 400 florins souscrite le même jour à Clémence de la Naye (V. ibid.) — Le même jour Pitteurs emprunte encore à Pierre de Grady 11040 florins, pour payer à de la Naye les intérêts échus des rentes susdites. (V. ibid., p. 417).
- 1722, 4 février. Le même Lambert Pitteurs, ci-devant aidede-camp de S. M. Très-Chrétienne auprès de S. E. le marquis d'Alegre, agissant pour la ville de St-Trond, emprunte à noble seigneur Henri de Grady, chevalier du St-Empire, échevin de la Cité et Pays de Liége et trésorier-général des Trois-États, 12000 florins de Brabant et lui souscrit une rente de 400 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond et payable le 4 février de chaque année. Acte reçu par Antoine de Fize, notaire à Liége, en la maison du sieur de Grady, sise sous la paroisse de St. Jean-Baptiste à Liége, en présence de Jean Lejeune, prêtre, et de Guillaume d'Astenay, témoins à ce requis. (V. ibid., p. 424).

1722, 26 février. — Herman Cnaepen, waterslaeger de la ville,

- étant décédé, est remplacé par Arnold Coninx, ardoisier. Il prête serment. (V. Maendachb. L, p. 146).
- 1722, lundi, 2 mars. Jean Croels étant venu à mourir est remplacé, comme juré de la ville, par Léonard Van de Weyer, qui préte serment. (V. ibid., p. 146).
- 1722, lundi, 23 mars. Les bourgmestres et le conseil, considérant l'âge avancé de Pierre Van West, portier de *Nieuwporte*, lui accordent une pension de 2 florins par mois. Il est remplacé dans ses fonctions par Henri Aussems qui prête serment.

  V. ibid., p. 146.
- 1722. jeudi, 30 avril. Les mêmes accordent aux archers de St-Gangulphe six florins pour la restauration de leur champ de tir. (V. ibid., p. 147).
- 1722, 4 mai. Les bourgmestres et le conseil ratifient les emprunts faits par Lambert Pitteurs, depuis le 20 décembre 1721. (V. ci-dessus). (V. Documento. D, p. 428).
- 1722, 23 mai. Jean-Érasme Culoz, prélocuteur par devant les échevins de Liége et mandataire du noble Seigneur Louis de Thier, chevalier du St-Empire, seigneur du chef ban de Walhorne, Montgautier, Scheuve et la Loup, ancien bourgmestre de Liége, etc., et noble Seigneur Walter de Liverlo, chevalier du St-Empire, seigneur du chef ban de Walhorne, ancien bourgmestre de Liége, — pour éviter la rédemption des rentes leur dues par la ville de Saint-Trond, — déclarent laisser en arrier jusqu'à rédemption la part qui leur revient dans les intérêts échus et à écheoir jusqu'au 3 juin suivant, d'une rente de 300 florins, intérêts s'élévant à la somme de 1905 florins; ils comptent en outre à Lambert Pitteurs. mandataire de la ville de St-Trond, la somme de 895 florins, par mode de rengrosse et augmentation du capital. La rente, restant fixée à la somme annuelle de 300 florins, pourra toujours être rédimée moyennant remboursement du capital primitivement versé, des arrérages d'intérêts et de la rengrosse ci-dessus mentionnée. — Acte passé à Liége, devant le notaire Simon-Dieudonné Tauri, en présence de Toussaint le Mangon et de Nicolas Riquier, témoins à ce requis. — Les bourgmestres et conseil de St-Trond approuvent et ratifient l'acte le 20 juin 1723.
  - V. Documentb. D, p. 431 et 433.
- 1722, lundi, 1 juin. Les bourgmestres et le conseil accordent à la Chambre S<sup>10</sup> Agathe une aide de six florins, pour la restauration de leur champ de tir. (V. Maendachb. L, p. 150.)

- 1722, lundi. 8 juin. Les mêmes accordent au doyen et à la confrérie des Romynders, 15 florins pour subvenir à la confection d'un nouveau drapeau. (V. ibid., p. 151).
- 1722, samedi, 13 juin. Les mêmes commettent R. A. Stas, ancien bourgmestre et secrétaire, pour assister à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le 15 du même mois. (V. ibid., p. 151).
- 1722, lundi, 15 juin. Les mêmes considérant que le nouveau marché aux souliers et le marché aux œufs sont toutes les semaines tellement encombrés de marchandes de beurre que la circulation pour chevaux et charettes y est totalement impossible, ordonnent à ces marchandes de ne plus dépasser les limites du marché au beurre, sous peine de confiscation de leurs marchandises, et d'une amende d'un florin d'or. (V. ibid., p. 151).
- 1722, jeudi, 25 juin. Les mêmes accordent, à la Chambre des archers de St-Martin, une aide de six florins pour restauration de leur champ de tir. (V. ibid., p. 153).
- Même date. Les mêmes vu la requête du P. Gardien des Récollets, demandant payement des 19 florins qu'ils doivent toucher annuellement pour la première messe (vroegmisse) et des 6 florins qu'ils touchent pour le prédication de la Passion, florins qui non plus été payés depuis plusieurs années allouent une somme de 100 florins, moyennant laquelle ils se libèrent jusqu'à l'année 1721 inclusivement. (V. ibid., p. 153).
- 1722, 6 juillet. Lambert Pitteurs, receveur de la ville, agissant en vertu d'une commission en date du 20 juin, emprunte à Henri de Grady, échevin de Liége, trésorier-général de S. A. et des Trois États, une somme de 15000 florins remboursable en deux fois, et lui souscrit une rente de 500 florins, payable le 6 juillet de chaque année. Ce capital sera employé au remboursement de sommes portant intérêt plus élévé. Ratifié le 20 juillet.
  - V. Documentboeck D, p. 434.
- 1722, jeudi, 16 juillet. Les bourgmestres et le conseil, vu les bons et loyaux services d'Antoine Vaets, messager de la ville sur Liége, lui accordent des gages annuels de 13 florins, somme que ses devanciers ont toujours touchée du chef de leur emploi.
  - V. Maendachboeck L, p. 155.
- 1722, 17 juillet. Les mêmes autorisent le receveur Lambert Pitteurs à payer, aux seigneurs de Kerckhoven et consorts, une somme de neuf mille florins, plus une autre de cent ducatons, afin d'éviter un procès au sujet des arrérages leurs dus d'une rente de 1250 florins. (V. ibid., p. 155).

- 1722, 20 juillet. Les mêmes commettent le bourgmestre Trudon Walewyns pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le 23 courant. (V. ibid., p. 156).
- 1722, 23 juillet. Lambert Pitteurs, receveur de la ville de St-Trond et mandataire de celle-ci suivant acte du 17 du même mois, emprunte à Jean-Guillaume-Joseph baron de Vorts et Lombeeck, prévôt de Thuin, à Martin-Étienne Vander Velden et à Arnold-Bernard Wootte de Tinlot, chanoines-tréfonciers de la Cathédrale de Liége, agissant au nom du Chapitre, 25000 florins de Brabant, pour rembourser le capital d'une rente de 1250 florins due au bourgmestre Du Moulin et consorts, et une autre somme de 5000 florins pour payer les arrérages dus pour intérêts échus. Il souscrit de ce chef une rente de 1000 florins, rédimible en deux fois, affectée sur le corpus de la ville et payable le 23 juillet de chaque année. Acte reçu par J. B. Proisme, notaire du chapitre de Liége, en présence de Lambert La Haye, prêtre et bénéficier, et de Nicolas Marette, témoins à ce requis. Ratifié par les bourgmestres et conseil de St-Trond le 3 août suivant.
  - V. Documentboeck D, p. 441 à 446.
- 1722, 27 juillet. Les bourgmestres et conseil juré représentant les douze métiers considérant que la ville est grevée de plusieurs capitaux portant intérêt à 5 p. % et qu'ils peuvent obtenir des capitaux à intérêt moins élevé empruntent à Guillaume Ceuleers, curé de St°-Catherine, représentant la mense des pauvres de sa paroisse, 250 florins et lui souscrivent une rente de 8 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville, et payable le 22 juillet de chaque année. (V. Documento. D, p. 439).
- 1722, lundi. 3 août. Les bourgmestres et le conseil, considérant le grand âge de maître Arnold Van Herlé, chirurgien de la ville désignent pour lui succéder maître Jean Cruls, qui l'assistera dès à présent dans ses fonctions, mais ne touchera les gages affectés à l'emploi de chirurgien qu'après le décès de Van Herlé. (V. Maendachb. L, p. 157).
- 1722, 7 août. Les mêmes vu l'état de délabrement dans lequel se trouvent nombre de maisons de la ville et voulant encourager les propriétaires à y faire les réparations nécessaires abolissent jusqu'à nouvel ordre, l'imposition du 10° denier pour les maisons et dépendances dont la superficie n'excède point les deux verges. (V. ibid., p. 158).
- Même date. Les mêmes considérant que les Vieux Colecriniers ont remboursé, a décharge de la ville 1° le 9 mars 1720, une rente de 12 florins due à Louis Strauven, — 2° le même jour,

une rente de 30 florins due à Anne-Catherine Gilis, veuve de Jean-Henri Dubois, — 3° le 20 mars 1720, une rente de 33 florins 10 sous provenant de deux créations différentes et due à Jean-Bernard Dubois et Marie-Anne Dubois, épouse de Gilles Docken, — leur souscrivent une rente de 75 florins 18 sous, rédimible moyennant une somme de 1500 florins et payable depuis le 15 mars 1720.

V. Maendachboeck L, p. 158 et Documentboeck D, p. 446 et Carton B, liasse 1722, no 2.

Même date. — Lambert Pitteurs, receveur de la ville de Saint-Trond, agissant au nom de celle-ci en vertu d'une commission du 22 juin précédent, emprunte à Charles de Prayon, échevin de Liége, 12000 florins de Brabant et lui souscrit une rente de 400 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 7 août de chaque année. — Cette somme sera affectée au remboursement de capitaux dus par la ville et portant intérêt plus élevé. — Ratifié le 9 août. — Acte passé à Liége devant Antoine de Fize, notaire, en présence de Jean-Joseph Clossart, chanoine de St-Paul et de François de Gomzé, avocat de la vénérable cour de Liége, témoins à ce requis. (V. Documentboeck D, p. 449 et suiv.)

1722, 9 août. — Ordo Consolatus. — Conseillers: les bourgmestres sortants de charge, Trudon Walewyns et Léonard Bollis; des maréchaux, Léonard Martens; des pelletiers, Jean Stas; des boulangers, Barthélemy Wauters; des brasseurs, Pierre Kerstens; des bouchers, Jean-François Van Entbrouck; des drapiers, Jean-François Ceulemans; des merciers, François Van der Boenten; des teinturiers, Conrard Snievaers; des tanneurs, Renier Van den Rouckout; des cordonniers, Louis Gilis; des charpentiers, Emond Rutten; des tailleurs, Gilles Mathys; — députés à la Chapelle, Jean-François Van Entbroeck, Conrard Snievaerts, Jean-François Ceulemans et Louis Gilis; — bourgmestres, Robert Lintermans qui mourut le 19 mars 1723, et Lambert Pitteurs; - receveur de la contribution personnelle, Sébastien Luesemans; de la contribution réelle, Jean-François Ceulemans. — Fonctions spéciales des conseillers d'après la distribution des députés des seigneurs de la ville: Chambre pupillaire, Jean Stas et J.-F. Ceulemans; expertise du poisson, C. Snivarts et E. Rutten; expértise du pain, J.-F. Entbroeck et R. Rouckout; collecteurs des amendes ou strytmeesters, L. Gilis et G. Mathys; receveur des ventes publiques, François Vander Boenten. (V. Maendachboeck L, p. 159).

Même date. — Robert Lintermans, bourgmestre, est délégué pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége prochainement. (V. ibid., p. 160).

- 1722, 18 août. Commission de mayeur donnée par Joseph-Clément de Bavière, évêque de Liége, à Jean-Philippe Putzeys, licencié en droit, succédant à Henri Putzeys, son père, qui avait résigné ses fonctions. (V. Commissieboeck, p. 17).
- 1722, 22 août. André-Mathieu Hecht, receveur de la commanderie d'Ordange, du consentement du commandeur et cardinal Van Schoenborne, déclare diminuer à 120 florins une rente de 150 que la commanderie touche de la ville de St-Trond, pour un capital de 3000 florins avancé en plusieurs versements partiels. Acte ratifié par Henri Van Schenck, commandeur du baillage des Vieux Joncs à Maestricht, le 28 août 1722 et par les bourgmestres et conseil de St-Trond le 11 octobre. (V. Documento. D., p. 455.)
- 1722, 28 août. L'abbé de St-Trond, sans le consentement de l'évêque de Liége, co-seigneur de la ville, a rendu une ordonnance par laquelle il essaye d'abolir l'impôt le plus naturel et le plus ordinaire, celui sur la propriété foncière (op die bonders), évidemment dans le but de se soustraire à son payement. En outre, il veut restreindre à une seule année la perception des impôts nécessaires et en vigueur, quoique, de concert avec l'évêque, ils les ait octroyés ex abundanti en 1716. Enfin, il se propose d'échapper à ces impôts non seulement lui-même et son couvent, mais d'en libérer également les fonctionnaires de son service. Les bourgmestres et le conseil protestent contre cette ordonnance comme étant contraire aux règlements du Pays, aux ordonnances et intentions de de l'évêque et déclarent s'en tenir à l'ordonnance portée par S. A. au sujet des impôts le 16 mars 1716, et par l'abbé, le 25 mai de la même année. Copie authentique de leur décision est intimée à l'abbé le jour même. (V. Maendachhoeck L, p. 161).
- 1722, 4 septembre. Devant les échevins Van der Borcht, Tackoen, Colen, Bourinx, Govaerts et Pitteurs, échevins de Saint-Trond, Jean-Philippe Putzeys exhibe sa Commission de mayeur en date du 18 août 1722. Il prête serment ad pedes crucifixi. Vander Borcht, président des échevins, lui met l'épée.

(V. Commissieboeck, p. 18).

- 1722, lundi, 7 septembre. Les bourgmestres et le conseil, vu certaine requête de la Chambre des arbalétriers (voetbogen) leur accordent une aide de 50 florins pour les oiseaux tirés au concours de la kermesse. (V. ibid., p. 166).
- 1722, lundi, 14 septembre. Les mêmes décident de féliciter le sieur de la Naye, à l'occasion de sa nomination aux fonctions de chancelier et de lui faire un présent de six souverains, par l'inter-

médiaire du bourgmestre Lintermans, en ce moment à Liége pour affaires de la ville. (V. ibid., p. 167).

- 1722, 29 septembre. Par acte devant Robert Bartholeyns, notaire à St-Trond, Pierre Cartuyvels, curé du Béguinage, Françoise Renaers, supérieure-maîtresse, Anne Hardiques, Gertrude Colen et Marie Bormans, conseillères de la communauté susdite, protestent contre Tilman Schevenels, doyen, et Léonard Martens, conseiller du métier des maréchaux, qui, la veille, au mépris des privilèges et immunités du béguinage, s'y sont introduits dans la brasserie et y ont de vive force enlevé des outils aux ouvriers qui réparaient la chaudière à brasser. (V. Carton B, liasse 1722, n° 3).
- 1722. jeudi, 1 octobre. Jean-François Smeyers, licencié en médecine et médecin de la ville depuis 1698 étant venu à mourir, Paul-François Colen, licencié en médecine, est désigné pour le remplacer. Il prête serment. Outre le salaire que les cinq menses des pauvres lui payeront annuellement, il touchera de la ville 25 florins et sera exempt d'impôt pour quatorze aimes de bière par an. (V. Maendachboeck L, p. 167).
- 1722, vendredi, 30 octobre. Les bourgmestres et le conseil ordonnent à Lambert Pitteurs de rédimer, à l'avocat Gaspar Tackoen, une rente de 170 florins, provenant d'une autre de 670 florins souscrite en 1677 à Toussaint Clossar et à Elisabeth Cornet (V. t. IV, p. 297). Cette rente était échue à Tackoen, en qualité d'héritier de la veuve Tilman Gouverneur. Pitteurs lui comptera 2550 florins en capital et 370 florins pour intérêts échus jusqu'en 1722. V. ibid., p. 169.
- 1722, jeudí, 12 novembre. Le bourgmestre Lambert Pitteurs est délégué à Liége pour y siéger au Tiers État le 16 du mois courant. (V. ibid., p. 169).
- 1722, lundi, 7 décembre. L'avocat Maur Swennen est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 170.)
- 1722, lundi, 14 décembre. Les bourgmestres et le conseil considérant que les armes des bourgmestres, jadis placées dans le mur de la chapelle des Sœurs Grises, ont été badigeonnées à la chaux; que ces Sœurs Grises, se permettent d'admettre des filles au noviciat, sans consentement préalable de l'autorité communale, et que depuis quelque temps elles n'ont plus rendu leur compte annuel—décident de leur rappeler les conditions de leur admission dans la ville. La supérieure du couvent Catherine Hermans est donc mandée à la Chambre du Conseil et sévèrement réprimandée. Elle promet de se conformer désormais ponctuellement aux pres-

criptions des bourgmestres touchant l'admission de filles au noviciat et la déposition de leur compte annuel, mais déclare ne rien savoir de ce qui concerne les armes des bourgmestres, jadis placées dans le mur de la chapelle du couvent. (V. ibid., p. 171).

1722, mardi, 22 décembre. — Les mêmes donnent mission, au receveur Sébastien Luesemans d'aller, négocier à Liége un emprunt de 18000 florins au denier trente, pour rédimer avec ce capital une rente due au sieur Van Well, marchand habitant Cologne.

V. ibid., p. 172.

1722, 24 décembre. — Recès des Commis et Députés de S. A. S. E. et de ses États au sujet des barrières à placer sur la chaussée de St-Trond.

Mésseigneurs, ayant murement deliberez, après plusieurs conferences tenues sur les endroits ou on devera mettre et établir les barrieres sur la chaussée de St-Trond avant d'en faire le rendage, sont d'avis et déclarent que celles établies a la croix de pierre et a Hougnoulle deveront rester ou elles sont presentement; qu'on devera etablir une nouvelle barriere à Oreye; que celle de Middelheers devera etre replacée a Gelinden et celle de Lictenberg devra etre remise pres de la porte de St-Trond; étant aussi d'avis que tous les chemins qui seront trouvé a droite et a gauche le long de laditte chaussée non necessaires deveront etre barrez; declarant que le present reces, quant a la derniere barriere, devera etre proposé au magistrat de la ville de St-Trond pour conferer et convenir avec eux pour leur desinteressement touchant la partié du pavé qu'ils ont fait faire. — Par ordonnance de mesdits Seigneurs, (Signé): J. F. Gerardi pro de Gavarelle. (V. Carton B, liasse 1722, n° 4).

1722, 26 décembre. - Sébastien Luesemans, receveur de la ville de St-Trond, agissant au nom de celle-ci, emprunte à Thomas Parmentier, prêtre et bénéficier, agissant comme curateur testamentaire de noble et généreux seigneur Michel-Henri baron de Rosen, seigneur de Repen et héritier de seu son grand oncle le chancelier de Rosen, une somme de 18000 florins de Brabant, et lui souscrit une rente de 600 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 26 décembre de chaque année. La somme empruntée est applicable au remboursement du capital d'une rente de 900 florins réduite à 700, due à Jean-François Van Wel, marchand, demeurant à Cologne. — Acte reçu par Simon-Dieudonné Tauri, notaire à Liége, en présence de Laurent Van der Heyden, avocat, et de Mathieu Hansé, témoins à ce requis. — Ratifié par les bourgmestres et conseil ce St-Trond, le 4 juillet (∇. *Documentb. D*, p. 457). 1723.

1722, 27 décembre. — Gilde des drapiers. — Comte des marchands, Henri Van Ham; délégué et lieutenant des maréchaux, Pierre Robyns et Leonard Craninx; des pelletiers, André Baerts, junior, et Pierre Le Lue; des boulangers, Chrétien Claes et Jean Joachims; des brasseurs, Étienne Boonen et André Wynrox; des bouchers, François Van Bergen et François Stynen; des drapiers, Alexandre Menten et Érasme Van den Loy; des merciers, Philippe Hoedel et Daniel Odeur; des teinturiers, Gilles Menten et Gisbert Snievaerts, senior; des tanneurs, Mathieu Odeur et Jean Hombrouck; des cordonniers, Pierre Smets et Daniel La Croix; des charpentiers, Mathieu Helle et Mathieu Van Vucht; des tailleurs, Henri Van den Dries et François Jenneron.

V. Maendachboeck L, p. 173.

1723, 9 janvier. — Lettre des députés de S. A. S. E. et des États du Pays au sujet de la barrière de Lichtenberg, demandant réponse à la résolution des États en date 24 décembre 1722.

V. Carton B, liasse 1723, nº 1.

1723, 10 janvier. — Lettre des bourgmestres et du conseil aux Députés des Trois États, au sujet de la barrière de Lichtenberg.

Messieurs, nous voions avec beaucoup de surprise par celle dont vos seigneuries ont voulu nous honorer, comme aussi par le reces du 24 decembre dernier que vos seigneuries sont d'intention de placer la barriere prez de la porte de cette ville; mais nous ne pouvons comprendre par quel fondement, car il est incontestable qu'il serait plus avantageux a l'Etat si elle etait mise au chemin verd ou l'on decouvre aisement toute la campagne et tous ceux qui se servent de la chaussée doivent arriver de necessite, relativement a la petite carte figurative de la situation de ce lieu et de notre ville reproduite a vos seigneuries passé quelque temps, de sorte que personne ne pourroit defrauder ni qu'il seroit necessaire de barrer les autres chemins a grands fraix et de peu de duree, comme l'experience at enseigné; quel point at ete plusieurs fois agite et, le tout bien considere, resoud par vos Seigneurs le 18 may 17:0 et agréé par les trois corps, que, pour ne pas perdre entierement notre ville de son unicque commerce de grains la barriere seroit placee dans l'endroit ou elle est a present a condition que la ville doit reparer et entretiendrait a tousiours la partie du pavé entre icelle iusques au commencement de la nouvelle chaussée, ce que nous avons accepte par notre reces du 13 janvier 1720. pour ne pas nous engager a des disputes, auxquelles nous aurions ete oblige, pour eviter la ruine totale de notre ville; car il est certain que nous ne verrions plus venir chez nous des campagnards pour y mener leurs grains et prendre des denrees ce qui occasionneroit infailliblement la desertion de plusieurs bourgeois et reduiroit en peu notre ville en village. Et comme nous ne croyons pas que vos seigneuries voudroient par le placement d'une misérable barriere risquer la perte ni le moindre interest d'une ville non plus que de l'autre, nous nous flattons qu'elles auront autant de consideration pour laisser subsister notre ville qu'elles ont pour la Cité, ou la barriere est eloignee de la porte d'une bonne demi lieue pour y laisser librement entrer les habitants de quantité de villages voisins,

- comme d'Awans, Hognoul, Fooz, Moumal, Fies, Lens sur Gair, Bierse, Vorroux, Gorreux, Rolloux, Fexhe, Laminne, Hodeige et plusieurs autres. A quoi nous flants etc. (V. Carton B, liasse 1723, n° 2).
- 1723, 18 janvier. Les bourgmestres et le conseil délèguent le bourgmestre Lintermans pour siéger aux États dont la Journée s'ouvrira le 25 du même mois. (V. Maendachboeck L, p. 174).
- 1723. 5 février. Reces de l'État Primaire et du Tiers État au sujet des rentes constituées au dessous du vingtième denier.

Messeigneurs, ayant veu et examiné la déclaration faite par S. A. S. E. le 15 janvier 1722, au sujet des rentes constituées au dessous du vingtième denier, declarent de l'agreer, a la reserve de la clause suivante à moins que par la rehausse de la monoye, eu égard au temps du contral, le capital ne revint deia au vingtième denier ou plus, laquelle sera tenue pour non insérée, étant d'avis d'écrire sur ce pied la à S. A. S. E. en reponse a Sa lettre du 6 janvier 1733 sur le rescript impériale.— Par extrait du registre.— Collationné. G. L. Stephani.

- V. Carton B, liasse 1723, nº 3.
- 1723, 11 février. Les mêmes ordonnent au receveur Ceulemans de faire payer immédiatement l'impôt dit bondergeld de l'année courante et les arrérages des années précédentes.
  - V. Maendachboeck L, p. 175.
- 1723, lundi, 15 février. Arnold Van Herle a démissionné de ses fonctions de chirurgien de la ville. Robert Kerstens lui succède. Outre le salaire qui lui sera payé par les menses des pauvres, il aura annuellement vingt florins de la ville. V. ibid., p. 176.
- Même date. La rente souscrite le 3 août 1720 à Martin Bodson, avocat agissant au nom de Jean Bodson, son frère, est réduite de 240 à 200 florins. (V. Carton B, liasse 1720 nº 6).
- 1723, lundi, 1 mars. Les bourgmestres et le conseil ordonnent aux contribuables de payer, dans la huitaine, entre les mains de Jean-François Ceulemans, le bondergeld de 1722, ainsi que tous les arrérages. (V. ibid., p. 177).
- 1723, 31 mars. Commission de secrétaire de la Cour de Justice de St-Trond, donnée par l'abbé Maur Van der Heyden à Jean-Charles Meester, qui entrera en fonctions immédiatement après la mort de Hubert Loyens. (V. Commissieboeck, p. 19).
- 1723, 1 avril. Jean-Charles Meester prête le serment de secrétaire de la Haute Cour de Justice de St-Trond, entre les mains de Putzeys et Aspeculo, écoutêtes, Vander Borcht, Tackoen et Pitteurs, échevins.

NB. Le greffler de la Haute Cour de Justice jurait 1° qu'il était et resterait sa vie entière dans la foi catholique romaine, et qu'il la défendrait toujours par tous les moyens en son pouvoir; 2° d'être fidèle à la Vierge Marie, à S' Lambert, à S' Trudon, à l'évêque de Liége, à son chapitre, à l'abbé de St-Trond, aux bourgeois et habitants de la ville; 3° d'observer les lettres et privilèges accordés par les deux seigneurs, les droits des seigneurs et les libertés de la ville; 4° de ne rien signer qui ne soit passé judiciairement, de ne pas révéler les dépositions des témoins ni jugements conçus en projet, et de ne les faire connaître qu'après leur prononciation et publication; 5° qu'il comparaîtra à toutes les réunions scabinales et remplira tous les devoirs et obligations d'un fidèle greffler. — Jean-Charles Meester jura en ces termes :

Ick swere dat ik ben ende alle myn leven sal blyven in ons alt catholyck Roomsch gelooff ende religie, ende anders niet gelooven en sal dan die gansche Kercke en gelooft, ende dat ick daerinne sal continueeren ende volherden, ende dat selve gelooff naer alle myn vermogen helpen beschudden ende defenderen. Dat ick van desen dage voert ende desen dagh algader sal syn hoel ende getrouw aen Sinte Maria, Sint Lambrecht, St Trudo, Joseph Clemens bischop van Luyck ende Grave fot Loon, syn eerweerdige capittelen, Maurus abt ende synen couvent, porteren, porteressen ende inwoonders der stadt van Sint-Truyden, brieven, ende privilegien die de Heeren verleent hebben oft verleenen sullen in toecomende tyden wel ende wettelyck houden, ende oock die Heeren in hunne Heerelyckhydt ende die stadt van Sint Truyden in hare vryhydt, soo oock sal hoel ende getrouw syn aen die justicie, namentlyck niet schryvende oft onderteeckenende als tghene judicieelyck sal gepasseert syn, noch oock reveleren die depositien der getuygen, oft die geconcipieerde vonnissen, ten sy die selve sullen gepubliceert oft gepronuntieert syn, dat ick sal compareren, ten tyde der genachten ende voorders alles sal doen volgens plichten ende obligatie van eenen getrouwen secretaris. (V. Commissieboeck, p. 20).

- 1723, jeudi, 8 avril. Robert Lintermans, bourgmestre de la ville, étant venu à mourir, le Prince-Evêque de Liége a nommé Jean Bourinx, père, pour lui succéder. L'administration communale agrée ce choix, à condition que l'évêque déclare que par cette nomination il ne veut aucunément porter atteinte aux privilèges de la ville. (V. ibid., p. 179).
- 1723, jeudi, 15 avril. Les bourgmestres et le conseil considérant que Guillaume Van Meldert, préposé de la balance publique, n'habite point, comme son prédécesseur, une maison appartenant à la ville, lui accordent, comme compensation, une augmentation de salaire d'un schelling par semaine. (V. ib. p. 184).
- 1723, 19 avril. Les mêmes, vu certaine requête de la Chambre de Rhétorique, lui allouent une subside de 200 florins paya-

ble par le receveur Luesemans; de plus, la ville fera à ses frais le placement et l'enlèvement du théâtre. Les pièces à représenter devront être approuvées par les bourgmestres et le conseil, qui fixeront le jour et l'heure des représentations. (V. ibid., p. 186).

Même date. — Le service funèbre à la mémoire du bourgmestre Lintermans, décédé lé 19 mars, aura lieu le lendemain à Notre-Dame. On invitera le curé de venir prendre les bourgmestres et conseil à l'hôtel-de-ville; l'autorité communale, le secrétaire et les receveurs revêtiront leurs manteaux de deuil; les écoutêtes et les échevins seront invités à assister au service, de même que toute la bourgeoisie qui devra être avertie par les christoffelmeesters. — Ces formalités seront désormais observées chaque fois qu'un membre de l'administration viendra à mourir. (V. ibid., p. 186).

1723, 24 mai. — Les bourgmestres et conseil juré représentant les douze métiers de la ville — dans le but de rembourser des capitaux donnant des rentes trop élevées — empruntent à Gaspar Tackoen, avocat de la Cour spirituelle de Liége, à Marie-Barbe et à Jeanne-Florence Tackoen, une somme de 3000 florins et leur souscrivent une rente de 100 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 24 mai de chaque année. — Ils remboursent à Henri Van Roost, époux de Christine-Thérèse de Troostenbergh, le capital d'une rente de 137 flor. provenant de créations diverses. (V. Documentboech D, p. 462).

1723, 25 juin. — Les mêmes délèguent Trudon Walewyns, ancien bourgmestre, pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le lendemain. (V. Maendachb. L, p. 193).

1723, jeudi, 15 juiliet. — Les mêmes délèguent Lambert Pitteurs, bourgmestre, pour siéger aux États dans la Journée qui s'ouvrira le 18 du même mois. (V. ibid., p. 197).

1723, 1 août. — Ordonnance du Prince-Evêque, touchant les gages des bourgmestres, conseillers, grefflers et sergents de la ville de Saint-Trond.

Son Altesse Serenissime Electorale faisant attention favorable aux raisons énoncées dans la très humble requête et mémoires cy jointes sub litt. A et B, et a elle presentee par Lambert Pitteurs, bourguemaitre de sa bonne ville de St-Trond, et voulant à icelle donner des marques de son affection paternelle, par un redressement des abus, qui peuvent s'être glissés dans l'administration de la Police, elle renvoye la supplique et mémoire présentés a ce sujet, aux conseilliers de son conseil prive deputez à la renovation prochaine de la magistrature, leurs ordonnant de prendre connaissance de tout ce, qui peut être contraire à une bonne régie et aux reglements cy devant émanés de sa part, comme aussy des procès dont sa

ditte ville peut être chargée mal a propos, pour luy faire rapport de la situation dans laquelle ils auront trouve toutes choses; mais sans rien décider; remettant entretemps comme par la presente elle remet, pour le future, les gages des bourgmestres, conseillers, greffier et sergents sur le pied qu'ils étaient réglés avant l'an 1691, par son reglement de l'an 1699. Se reservant d'en décider sur le passé, depuis le dit reglement, deffendant très serieusement à tous receveurs ou autres de les payer autrement, en leurs ordonnant de se conformer à sa volonté, sou peine de son indignation, et d'en repondre en leur propre et privé nom, car telle est la serieuse volonté de sa ditte A. S. E. à Bonn le 2 août 1723.

Les soussignez deputez a la renovation de la magistrature susdite de la parte de S. A. S. E., ordonnent à M. Loyens, secrétaire de la justice, et à Richard A. Stas, greffier de la ville de St-Trond, d'en registrer la susdite ordonnance pour qu'icelle en conformité des intentions de S. A. S. E. soit ponctuellement observée. Donné à St-Trond le neufvième août 1723. Etait signé: Jean Louys, baron d'Elderen, Jaques-Mathias Lambinon.

V. Statuetboeck, p. 311.

1723, mardi, 3 août. — Le conseil décide que dorénavant le banquet du magistrat, au jour des élections communales, aura lieu alternativement in het Schip et in den Valck; cette année-ci in het Schip. (V. Maendachboeck L, p. 200).

Même date. — Gisbert Menten, secrétaire des jurés, étant mort, est remplacé par Jean-François Menten, qui prête serment le 5 du même mois. (V. ibid., p. 200).

1723, 8 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers, Lambert Pitteurs, bourgmestre sortant de charge; des maréchaux, Jaques Schevenels; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Libert Bastyns; des brasseurs, Adrien Roberti; des bouchers, Ange Van Bergen; des drapiers, Trudon Walewyns; des merciers, Norbert Van den Berck; des teinturiers, Antoine Coen; des tanneurs, Guillaume Cox; des cordonniers, Jean Vleminx; des charpentiers, Guillaume Van Horen; des tailleurs, Lambert Haesen; — députés à la Chapelle, Ange Van Bergen, Antoine Coen, Jean Vleminx et Lambert Haesen; — bourgmestres, Jean Bourinx J. U. L. et échevin, et Guillaume Strauven; — receveur de la contribution personnelle, Lambert Pitteurs; receveur de la contribution réelle, Jean-François Ceulemans. — Sont désignés à la Chambre pupillaire. Jaques Schevenels et Trudon Walewyns; à l'expertise du poisson, Adrien Roberti et Norbert Van den Berck; à l'expertise du pain, Josse Warnots et Guillaume Van Horen; à la collecte des amendes, comme strytmeesters, Libert Bastyns et Guillaume Cox. (V. ibid., p. 202.

1723, 9 août. — Ordonnance de Maur Van der Heyden, abbé de St-Trond, touchant les gages du magistrat de la ville.

Maur Van der Heyden, abbé de St-Trond, etc. Aiant fait deue attention aux représentations nous taites par la requete de nos mayeurs, nous avons trouvé à propos de reduire, comme nous reduisons par cette, les gages des bourgmestres, conseillers, greffler, sergents et autres de notre ville de St-Trond sur le pieds qu'ils étaient avant l'an 1691, selon notre règlement article 6 de l'an 1699. Desendant à tous et un chacun de les paier autrement, comme aussi de les recevoir, sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom et d'en restituer le double. Nous reservant la décision depuis l'an 1699, iusqu'à la date présente de cette augmentation. Ordonnant à Hubert Loyens et a Richard-Augustin Stas d'en registrer la présente aux registres des greffes respectives de la justice et de la police pour la connoissance de tout le magistrat et a nos mayeurs de la faire publier pour l'information d'un chacun. Donné dans notre monastere de St-Trond sous notre signature et seel le neufvième aoust 1723. Etoit signé: Maur, abbé seigneur de St-Trond, et y étoit imprimé le seel de mondit seigneur (V. *Statuetb.*, p. 313). en hostie rouge.

1723, jeudi, 12 août. — Corneil-Michel de Schroots, voué de la ville, est délégué à Liége à l'effet a) d'y entrer en négociations avec les préposés de la Chambre des Comptes de S. A. S. E. au sujet des difficultés créées aux bourgeois de la ville par les fermiers du tonlieu; b) d'obtenir une réduction des droits de barrière sur la chaussée de Liége, et c) de conclure le déplacement de la barrière de la porte de Liége à telle place qui permette l'entrée libre des villages voisins dans la ville. (V. ibid., p. 204.)

Même date. – Adrien-Égide Bourinx est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 205).

- 1723, jeudi, 19 août. L'ancien bourgmestre et secrétaire Stas est délégué pour siéger à la Journée des États, qui s'ouvrira à Liége le 22 courant. Il part le 21. (V. ibid., p. 207).
- 1723, lundi, 23 août Les bourgmestres et conseil ordonnent aux receveurs d'établir la balance des revenus et des charges de la ville. La Chambre du conseil leur est cédée pour faire ce travail et trois des conseillers les assisteront à partir du mercredi suivant. (V. ibid., p. 209.)
- 1723, 1 septembre. L'ancien bourgmestre et secrétaire Stas, qui se trouve actuellement à Liége pour les affaires du tonlieu et des barrières, reçoit mission de siéger aux États convoqués pour le 4 du mois courant. Il revient à St-Trond le 6. (V. ibid., p. 210).
- 1723, jeudi, 9 septembre. Le bourgmestre Bourinx est délégué pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira le 14. V. ibid., p. 212.
  - 1723, 12 septembre. Conformément à l'art. 8 du règlement

de l'année 1699, l'ancien bourgmestre Pitteurs, en qualité de receveur communal, prête serment entre les mains du bourgmestre Bourinx et fournit caution pour sa gestion. (V. ibid., p. 212.)

Même date. — Jean Bourinx, en l'absence de son collègue Guillaume Strauven, autorise Lambert Pitteurs et les autres membres du conseil à convoquer des séances communales en son absence chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire. (V. ib., p. 213).

1723, jeudi, 21 octobre. — Les bourgmestres et le conseil délèguent le bourgmestre Guillaume Strauven pour siéger aux États, le 26 du courant mois et jours suivants. (V. ibid., p. 213).

1723, 28 octobre. — Assemblée des États Noble et Tiers État du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs, ayant veu le mémoire des sieurs échevins de Liége, qui at été renvoyé à l'avis des États par S. A. S. le 9 mars 1719, touchant l'acceptation et promulgation de la bulle impériale Rudolphine, laquelle en effet, depuis la date de sa concession le 16 décembre 1605 jusques aujourd'huy n'at pas eu sa pleine execution en tous ses points, et ne peut ce semble, quoiqu'après la confirmation survenue de S. M. I. et C. le 31 octobre 1721, être encore exactement observee sans quelques troubles dans les tribunaux. Desirant pourtant de complaire au desir de S. A. S. E. en tout ce qui lui est possible, consentent a ce que le dit privilege de l'Empereur Rudolphe avec la Confirmation de S. M. I. et C. soit accepté, publié et promulgué ou mis en garde de loi, pour être par tous ceux à qu'il appartiendra, maintenu et observé, incontenent après que S. A. S. E. aura approuvé et confirme de son autorité principale les points et articles sous insérez.

Premier. Toute personne qui aurat contracte avec la chambre a raison des biens appartenans à la mense épiscopale et les héritiers et successeurs universels de telle personne sont tenus en vertu dudit privilege. même en vertu de la soumission et prorogation tacitement renfermée en pareils contrats, quoy que non exprimez dester en droit par devant la ditte Chambre dans toutes sortes d'actions civiles, personnelles, descendantes desdis contrats, a quoy seront pareillement obligez les tiers possesseurs et détenteurs actuels des fonds provenans originellement de la dite Chambre pour rentes affectantes les dits fonds, et dez qu'il constera de la redevance de dites rentes par les octrois ou par les registres de la Chambre et qu'il n'y aurat pas matiere apparente de dispute touchant l'idendité des fonds susdits.

- 2. Le banissement civil procuré d'autorité de la chambre à charge des personnes que dessus serat executable en même maniere que le sont les banissements exécutoriels ou convictions décrétées par les autres juges du Pays, voire en les insinuant aux greffe de la Cour du lieu de l'exécution et en namptissant l'officier ou mayeur.
- 3. Consequemment il sera libre a ceux qui auront obtenu tel banissement, d'impétrer en vertu d'iceluy des déminements hipotequairs et pour-

suivre à saisinne et execution d'icelle de l'authorité du juge territoriel seulement.

- 4. Mais si le bannis ou convaincu voulait demander restitution contre le banissement et avancant des exceptions, quæ infringunt judicatum, le juge territoriel devra surseoir et renvoyer le tout a la cennaissance et decision de la chambre.
- 5. Ne pourra aussij le condamné par sentence de la Chambre coulée en force reclamer contre la chose jugée aucun remède ou secours d'autre juge ordinaire ou extraordinaire ny au petitoire ny au possessoire.
- 6. Seront pareillement sujets à la juridicion de la Chambre ceux qui défrauderont ou seront en défaut de payer les tonlieux ou tourins appartenans à S. A. S. E., tandis qu'ils se collecteront sur le pied des tarits ordinairs et accoutumez lesquels seront rendus publiques, imprimez, affichez et mis en garde de loi, auxquels tous et un chacun seront tenus de se conformer sans aucun contredit.
- 7. L'on ne pourra intenter par devant la Chambre aucune action possessoire hipotequaire ny autre reelle, hors mis dans le cas où le mambour de la Chambre intenterait l'action de retrait conventionnelle pour réunir a la mense episcopale quelques biens cy devant alienez ou engagez.
- 8. Touchant la revocation ou l'interprétation des accenses et la conservation des bois et forets de S. A. S. E., la Chambre des Comptes restera dans ses anciens droits et usages.
- 9. En cas que le chancellier fut en même temps président de la Chambre des Comptes, alors le plus ancien du Conseil Privé tiendra sa place dans les révisions. Par ordonnance de mesdits Seigneurs, (Signé): G. L. Stephani pro Du Moulin. (V. Carton B, liasse 1723, nº 4).
- 1723, jeudi, 4 novembre. Les mêmes nomment Hubert Mariens comme proefmeester des tonneliers qui font partie du métier des charpentiers. Il succède à Pierre Leemans qui vient de mourir. V. Maendachboeck L, p. 215.
- 1723, 9 décembre. Commission de mayeur donnée par les doyen et chapitre de St-Lambert, sede vacante, à Sébastien Lusemans, succédant à Jean-Philippe Putzeys. Luesemans prête serment le 22 du même mois. (V. Commissieboeck, p. 21).
- 1723, 22 décembre. Richard-Augustin Stas, secrétaire communal, déclare renoncer, au profit de la ville, aux soixante florins de gages supplémentaires qui lui ont été alloués depuis 1681.
  V. ibid., p. 223.
- 1723, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Étienne Boonen; délégué et lieutenant des maréchaux, Jaques Briers et Antoine Levrier; des pelletiers, Guillaume Stas et Antoine Holbach; des boulangers, Guillaume de Geneff et Jaques Van Dinant; des brasseurs, Philippe Smets et André Moens; des bouchers, Lambert Bolcar et Gérard Bellis; des drapiers, TOME V.

Érasme Van der Loye et Pierre Everaerts; des merciers, Jaques Delré et Martin Van der Maesen; des teinturiers, Jean Rutten et Gisbert Snievaerts, junior; des tanneurs, Jean Hombrouck et Renier Minsen; des cordonniers, Gilles Wouters et Louis Gilis; des charpentiers, Lambert Van Horen et Lambert Van Winge; des tailleurs, Jean Van Ertryck et Nicolas Pansaers. (V. ib. p. 224).

- 1724, lundi, 17 janvier. Les bourgmestres et le conseil délèguent le bourgmestre Jean Bourinx, pour siéger à la Journée des États convoquée sede vacante par les doyen et chapitre de Liège, au 23 du même mois. (V. ibid., p. 226.)
- 1724, jeudi, 3 février. Jean-François Ceulemans, receveur de la contribution réelle, a évincé, contre M. Van den Bosch de Gorssum, deux verges de terre formant la limite du territoire de la ville et de celui du village de Gorssum, pour défaut de payement des impôts de la ville. Les bourgmestres et le conseil surrogent, dans les droits de la ville sur cette terre, l'avocat Nicolas Van der Borcht, échevin de St-Trond. (V. ibid., p. 227.)
- 1724, 8 février. Le comte de Berghes a été élu évêque de Liége, la veille. On députe les deux bourgmestres, Bourinx et Strauven, pour aller à Liége complimenter le prince.

  V. ibid., p. 228
- 1724. 12 février. Fêtes à l'occasion de l'élection du Prince-Évêque. Le pléban de Notre-Dame chantera le *Te Deum*, le lendemain pendant le salut. Les compagnies de la ville se mettront sous les armes et se rendront à leurs chambres. Chaque compagnie d'archers recevra trente livres de poudre fine, la Rhétorique quinze. La tour de l'hôtel-de-ville sera illuminée et des tonneaux à goudron seront brulés. Chaque compagnie recevra deux aimes de bière; la Rhétorique n'en aura qu'une, parce qu'elle compte moins de membres; les Récollets et les Capucins recevront pareillement une aime et seront invités à sonner leurs cloches. (V. ib., p. 228).
- 1724, jeudi, 6 avril. Pendant les fêtes célébrées à l'occasion de l'élection du comte de Berghes comme évêque de Liége, le 13 mars dernier, le mousqueton de Jean Bogaerts, membre des jeunes colevriniers, a sauté aux éclats et lui a enlevé la main gauche, ce qui le met hors d'état d'exercer encore son métier. Comme c'est la ville qui a organisé les fêtes, les bourgmestres et le conseil accordent au dit Jean Bogaerts, jusqu'à nouvel ordre, une pension de trois florins par semaine. (V. ibid., p. 230).
- 1724, jeudi, 4 mai. Les bourgmestres et le conseil, vu certaine requête des Récollets, leur accordent une somme de 20 flo-

- rins pour réparations nécessaires au lazaret de leur couvent. V. ibid., p. 233.
- 1724, lundi, 8 mai. Les mêmes, considérant que le mur de séparation entre le rempart St-Gangulphe et le Vleminxgracht, vis à vis de l'église de St-Jean, menace de crouler; que le public y passe, même sur le rempart, contrairement aux privilèges de la ville et qu'on fraude par là les impôts et les gabelles, ordonnent la reconstruction du mur de telle façon que le passage y devienne impossible au public. (V. ibid., p. 234).
- 1724, 20 mai. Ordonnance du doyen et du chapitre de Liége portée sede vacante touchant certains points de l'administration de la ville de Saint-Trond.
  - V. Staluelboeck K, p. 315. Publié dans Polain, Recueil des Ordonn. 3º série, t. I, p. 546.
- 1724, lundi, 3 juillet. Les bourgmestres et le conseil décident de faire un cadeau de 30 bouteilles de Bourgogne à l'ancien bourgmestre Duchateau, en récompense des nombreux services qu'il a rendus à la ville. (V. Maendachb., p. 237).
- 1724, Jeudi, 6 Juillet. Le prince-évêque vient d'être installé au palais de Liége. Les magistrats de plusieurs villes l'ont déjà complimenté et lui ont offert des cadeaux. Les bourgmestres Bourinx et Strauven sont donc délégués à Liége, pour offrir au prince-évêque une somme de 200 pistoles en espèces et pour lui demander qu'il veuille bien prendre la ville sous sa protection. En même temps ils feront hommage de vingt pistoles au comte de Berlaymont, qui vient d'être nommé chancelier du Prince. Ces sommes seront prélevées sur celle que la béguine Lenaers vient de présenter à la ville au taux de 3 1/4 p. %. (V. ibid., p. 237).
- Même date. Norbert Van den Berck, conseiller de la ville, est chargé de conclure avec Marie Lenaerts, béguine à St-Trond, un emprunt de 3355 florins. (V. ibid., p. 238).
- 1724, jeudi, 13 juillet. Les bourgmestres et le conseil, ayant fait examiner l'état des médicaments fournis par le pharmacien Mathieu Lenaerts pour l'amputation du bras de Jean Bogaerts et des soins donnés à Jean Libens, tous deux blessés lors des fêtes célébrées à l'avènement du nouveau prince-évêque, ordonnent le payement de 80 florins. (V. ibid., p. 239).
- Memê date. Les mêmes ordonnent de payer à Godefroid Van den Abeel la somme de 104 florins 15 sous, frais de logement et de dépenses des députés qui ont présidé les dernières élections communales. (V. ibid., p. 240).

- 1724, lundi, 17 juillet. Les mêmes décident de conclure avec la commune de Paifve, représentée par Gondulphe Tilkain, un emprunt de 9000 florins à raison de 3 p. % et d'amortir avec ce capital des rentes créées à des taux plus élévés. (V. ibid., p. 241).
- Même date. Les mêmes envoyent le receveur Ceulemans à Hasselt, pour rembourser le capital d'une rente de 13 florins que la veuve Horion touche sur le corpus de la ville.

V. ibid., p. 242.

- 1724, mercredi, 26 juillet. L'ancien bourgmestre Walewyns est délégué pour sièger à la journée des États, qui s'ouvrira le 27 du mois. (V. ibid., p. 242.)
- 1724, lundi, 31 juillet. Hubert Mariens, le jeune, est nommé waterslaeger, en remplacement de Arnold Coninx, décédé.
  (V. ibid., p. 243).
- 1724, 3 août. Les bourgmestres et le conseil ordonnent au receveur Pitteurs de payer au sieur de Amore, sindic de la ville, 100 florins de gages pour l'année échue. (V. ibid., p. 244).
- 1724, 4 août. Le bourgmestre et conseil juré représentant les douze métiers de la ville, considérant qu'on leur présente des capitaux à des intérêts moins élevés que ceux qu'ils payent pour leurs emprunts souscrits antérieurement, et que par suite il est avantageux de rembourser ces derniers empruntent à Marie Lenaerts, béguine à St-Trond, 5000 florins que celle-ci compte au receveur Lambert Pitteurs, et lui souscrivent une rente rédimible de 162 florins 10 sous, affectée sur le corpus de la ville et payable le 17 juin de chaque année. (V. Documentboech D, p. 465).
- 1724, 6 août. Ordo consulatus. Conseillers: Jean Bourinx et Guillaume Strauven, bourgmestres sortants; des maréchaux, Mathieu Van den Rouchout; des pelletiers, Adrien Van Dinant; des boulangers, Jean Claes; des brasseurs, Renier van Herck; des bouchers, François Steynen; des drapiers, Alexandre Menten; des merciers, Jean Walewyns; des teinturiers, Gisbert Snievaerts, junior; des tanneurs, François Van Marsnil; des cordonniers, Jean Vleminx; des charpentiers, Nicolas Goetmakers; des tailleurs, François Van Ertryck, qui mourut le 11 févr. 1725;— députés à la Chapelle, Renier Van Herck, François Steynen, Gisbert Snievaerts, junior, et Jean Vleminx; bourgmestres, Lambert Simons et Jean Van den Dweye; receveur du personnel, Trudon Walewyns; receveur du réel, Jean-François Ceulemans. Fonctions spéciales des conseillers réparties par les bourgmestres: chambre pupillaire, Alexandre Menten et Jean Claes; expertise

- du poisson, Renier Van Herck et Gisbert Snievaerts, junior; expertise du pain, François Steynen et François Van Marsnil;—collecte des amendes, Mathieu Van den Rouckhout et Nicolas Goetmakers; recette du droit sur les ventes publiques, Jean Walewyns. V. Maendachboeck L, p. 245.
- 1724, mardi, 8 août. Les bourgmestres et le conseil, réunis en vertu d'un ordre du Prince-Evêque et de messeigneurs de Charneux et de Stembier, ses députés, décident que l'ordonnance portée par le Doyen et Chapitre de Liége, sede vacante, le 20 mai dernier, sera immédiatement enregistrée dans le Statuetboeck de la ville. (V. ibid., p. 247).
- 1724, lundi, 14 août. Les bourgmestres et le conseil ordonnent au receveur Trudon Walewyns, d'achever le pavage du marché devant les maisons den Engel, de Valch, etc., jusqu'à la rigole. (V. ibid., p. 247).
- 1724, lundi, 13 novembre. Les mêmes considérant l'état de ruine dans lequel se trouve le métier des tanneurs, lui cèdent la collecte de l'impôt sur les cuirs tannés en ville, pour une période de six années, mais à la condition formelle que le produit en serve au remboursement des capitaux que le métier à dû emprunter. (V. ibid., p. 253).
- 1724. jeudi. 16 novembre. L'avocat Chrétien Cluts est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 254.)
- Même date. Les deux bourgmestres sont députés pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira le 20 du même mois. V. ibid., p. 254.
- 1724, 17 novembre. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, vu la hausse probable du prix des grains, défendent d'aller à la rencontre des vendeurs se rendant au marché de la ville, de s'enquérir de l'espèce de grains qu'ils amènent, d'en offrir un prix ou de les acheter; le tout sous peine d'amende de trois florins d'or, dont le tiers sera au dénonciateur du délit.
  - **V.** ibid., p. 255.
- 1724, 1 décembre. Trudon Walewyns est député à Liége, pour y conclure, avec l'ancien bourgmestre M. de Thier, un emprunt de 12000 florins au denier trente. Ce capital servira au remboursement d'autres donnant intérêt plus élevé et devra être restitué en deux fois. (V. ibid., p. 256).
- 1724, 7 décembre. Les bourgmestres et le conseil rappellent aux doyens des métiers qu'en vertu de leur recès du 31 juillet

1721, tous ceux qui depuis lors ont été admis dans les eu à fournir un seau de cuir pour service d'incend n'ont pas rempli cette formalité auront à s'exécuter s: V. ibid., p. 256.

1724, samedi. 9 décembre. — L'emprunt de 1200 l'ancien bourgmestre de Thier de Liége n'a pas é Trudon Walewyns est donc autorisé à emprunter à rèse de Visé et à Jean-Jaques de Visé une somme de au denier trente. (V. ibid., p. 257).

1724, 10 décembre. — Trudon Walewyns, ancie tre, actuellement receveur de la ville, agissant au no en vertu d'une constitution lui délivré la veille, empremotif énoncé dans l'acte d'emprunt du 4 août derni Thérèse de Visez une somme de 4300 florins de l'Renier-François de Visez, neveu de la susdite, un 13700 florins; il leur souscrit de ce chef une rente d'rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable bre de chaque année. — Ratifié par les bourgmestile 14 du même mois. (V. Documentboeck D, p. 466,

1724, lundi, 11 décembre. — Un salaire de 20 alloué au camerlinck Sébastien Vleminx pour dres toutes les rentes que la ville de Saint-Trond doit créanciers. (V. Maendachboeck L, p. 258).

1724, jeudi. 14 décembre. — Les bourgmestres déclarent que les étrangers créanciers de la ville devi le taux de leur intérêt jusqu'au denier trente et les la ville jusqu'au denier vingt-cinq. Si ces conditions acceptées les capitaux dus seront remboursés sans V. ibid., p. 258.

1774, 19 décembre. — Trudon Walewyns, re ville, agissant au nom des bourgmestres et conse pour le motif énoncé dans l'acte du 4 août précéde bourgmestre Guillaume Strauven, sindic des P.P. (Trond, la somme de 575 florins, et souscrit de ce c du vin de messe et de la sacristie desdits Capucins, 23 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la vi le 19 décembre de chaque année. — Acte reçu en l Walewyns, sise op den coremercht, genaempt het J. Claes, notaire public à St-Trond, en présence de l Berck et d'Arnold Simons, témoins à ce requis.

V. Documento. D, p. 471.

des marchands, Herman Germeys; délégué et lieutenant: des maréchaux, François Rymenant et Louis Noel, senior; des pelletiers, Jean Wiggers et Adrien Pastereyns, des boulangers, Jean Joachims et Jean Heeren; des brasseurs, Jean Ramakers et Jean Van Herbergen; des bouchers, Gérard Bellis et Nicolas Bellis, junior; des drapiers, Pierre Everaerts et Érasme Van den Loye; des merciers, N. de Lat et Christophe Clerx; des teinturiers, Conrard Snievaerts et Antoine Coen; des tanneurs, Jean Cuypers et Jean Buysmans; des cordonniers, Charles Van Heer et Gisbert Plingers; des charpentiers, Jean Libens et Henri Smets; des tailleurs, Laurent Van Heer et François Robyns.

V. Maendachboeck L, p. 261.

1724, sans date. — Remboursement de 2592 florins 10 sous, avancés le 30 janvier 1695, par François Putseys.

V. Documentboeck D, p. 318.

1725, 3 janvier. — Trudon Walewyns, receveur de la ville, a offert à Gaspar Tackoen, licencié en droit et avocat, et à ses sœurs Marie-Barbe et Jeanne-Florence Tackoen, le remboursement du capital a) d'une rente de 47 florins provenant d'une autre de 480 florins, au capital de 12000 florins, souscrite le 17 juillet 1670 (Cf. t. IV, p. 246); b) d'une rente de 8 florins 10 sous provenant d'une autre de 24 florins; c) d'une rente de 11 florins provenant d'une autre de 50 florins, au capital de 1000 florins, créée le 12 décembre 1639 (V. t. III, p. 459); d) d'une quatrième de 100 florins, au capital de 2000 florins, créée le 25 avril 1662 (V. t. IV, p. 173). Toutes ces rentes proviennent de la succession de Denis Van den Edelbampt et montent ensemble à 166 florins 10 sous par an. — Gaspar Tackoen ne trouvant pour le moment occasion de remployer le capital de 3600 florins qu'il devrait toucher, consent à ne plus recevoir que 144 florins de rente annuelle. — En même temps Gaspar Tackoen compte encore à Trudon Walewyns, une somme de 1400 florins, pour laquelle celui-ci souscrit une rente de 56 florins rédimible et affectée sur le corpus de la ville. Le créancier touchera donc annuellement 200 florins de rente à la date du 20 janvier. — Acte reçu par J. Claes, notaire à St-Trond, en présence de Sébastien Vleminx et Jean Stas, témoins à ce requis.

V. Documentboeck D, p. 473.

1725, mardi. 9 janvier. — Les deux bourgmestres sont délégués pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le 11 de ce mois. (V. Maendachhoeck L, p. 262).

1725, 11 janvier. — Vu la hausse du prix des grains, le prix de la bière est fixé à onze liards à partir du 20 courant. (V. ib. p. 262).

1725, 13 janvier. — Walter de Liverlo, chevalier de S' Empire, seigneur du chef banc de Walhorne, conseiller de S. A. S. dans la Chambre des finances et ancien bourgmestre de Liége, et Trudon Walewyns, ancien bourgmestre, actuellement receveur de la ville de St-Trond, agissant au nom de celle-ci, déclarent casser l'acte de rédemption, passé ce jour, de deux cents florins de rente souscrite au profit de Michel Ogier le 13 juin 1676 (V. t. IV, p. 287). L'acte de réduction de cette rente passé le 23 mai 1722 restera donc en vigueur, mais le créancier renonce à son droit d'hypothèque sur les biens des particuliers de la ville de St-Trond. — Acte passé en la maison du sieur de Liverlo, en la paroisse de St-Michel à Liége, devant le notaire Simon-Dieudonné Tauri, en présence de de Geldre et de Nicolas Ricquier, témoins à ce requis. — Ratifié par les bourgmestres et conseil de la ville de St-Trond, le 18 jan-(V. Documentboeck D, p. 477 et 479). vier 1725.

1725, 25 janvier. — Jean van Buytenaken est nommé fossoyeur en remplacement de Denis van Buytenaken, décédé, et aux mêmes conditions (V. plus haut p. 155). Il est stipulé en outre quel construira les fosses à cinq pieds au moins de profondeur et à tels endroits des cimetières que les curés ou marguillers des églises lui désigneront. (V. Maendachb. L, p. 263 et 23).

1725. 16 février. — Remacle Cartuyvels, en qualité d'exécuteur testamentaire de feu Pierre Cartuyvels en son vivant curé du béguinage de St-Trond, tant en son nom qu'en celui de son frère François Cartuyvels, curé de Hakendover, également exécuteur testamentaire du susdit Pierre Cartuyvels, transige avec Lambert Simons, bourgmestre en fonctions et avec R. A. Stas, ancien bourgmestre, représentant la ville de St-Trond, au sujet des arrérages des intérêts, dus à la succession de son frère, de trois rentes, l'une de 60, l'autre de 25 et la troisième de 5 florins. La somme due monte à 1693 florins 2 sous. Il est convenu que la ville se libérera complétement en payant une somme de 1200 flor., dont la moitié dans la quinzaine et l'autre moitié dans le courant de l'année. (V. Carton B, liasse 1725. n° 1).

1725. lundi. 26 février. — Les bourgmestres et le conseil, — considérant les réparations nécessaires à la Chambre des arbalétriers — autorisent la société à engager comme garantie, pour une période de six années, le loyer de la dite Chambre et de ses dépendances, au bailleur de fonds qui voudra avancer le capital nécessaire aux restaurations à faire. (V. Maendachb. L, p. 264.)

1725, lundi, 5 mars. — La période de six années stipulée dans la décision précédente est doublée, vu l'importance du capital dont la société aura besoin. (V. ibid., p. 264).

- 1725, 6 mars. Jean Van den Dweye, bourgmestre en fonc tions et le secrétaire Stas sont délégues à Bruxelles, pour aller, au nom du magistrat, complimenter le Comte van Daum, gouverneur des Pays-Bas. (V. ibid., p. 267).
- 1725, jeudi, 22 mars. Les membres de la Chambre Stathe se plaignent de ce que les particuliers qui joignent leur champ de tir, au rempart près de Brusthempoort, derrière les Capucinesses, ont empiété sur leur terrain de telle façon que la place nécessaire au tir leur manque absolument. Les bourgmestres et le conseil leur accordent donc provisoirement quatre verges de terrain fesant partie de trois jardins, sis op der Stadts Tichelreye, entre Brusthempoort et Nieuropoorte. (V. ib., p. 269).
- 1725, vendredi, 27 avril. Jean-François Ceulemans a évincé, contre les représentants de feu Guillaume Scheyers, une parcelle de terre de vingt-quatre verges, sise contre la chaussée près de de Straeten, faute de payement des impôts de la ville. Les bourgmestres et le conseil surrogent dans les droits de la ville sur cette parcelle le sieur Henri Van Ham, à condition qu'il payera au receveur communal, pour frais de l'éviction, une somme de 44 florins. V. ibid., p. 272.
- 1725, lundi. 4 juin. Les bourgmestres et le conseil. requis de rembourser à la veuve Ancion de Liége, une somme de 1150 florins pour laquelle ils ne devaient aucun intérêt, et considérant que la ville est encore grevée de quelques capitaux au taux de 5 %, chargent Trudon Walewyns, leur receveur, de négocier un emprunt de 5000 ou 6000 florins que la dite dame Ancion offre d'avancer encore et de lui souscrire une rente au denier trente-deux ou trente. (V. ibid., p. 276).
- 1725, jeudi, 7 juin. La veuve Ancion refuse de prêter la somme de 5000 ou 6000 florins si ce n'est au denier trente. Mais Catherine de Foullon de Liége se déclare prête à compter 14000 florins au denier trente-deux. Le receveur Walewyns est chargé d'aller prendre cette dernière somme. Il achètera en même temps à Liége, le fer nécessaire pour garnir les ponts de Nieuwpoort, Brusthempoort et Stapelpoort. (V. ibid., p. 278).
- Même date. Les bourgmestres et le conseil, ayant reçu avis que le magistrat de Tongres doit leur communiquer certains secrets concernant le passage de quelques troupes impériales qui sont sur le point d'arriver, donnent mission au bourgmestre Simons de se rendre immédiatement à Tongres et au besoin à Maestricht, pour conferer au sujet des mesures à prendre. V. ibid., p. 279.

Même date. — Les membres de la Chambre des archers de Notre-Dame se plaignent de ce que, par suite de la démolition des remparts de la ville, ils ont perdu leur champ de tir au rempart de Nieuwpoort. Les bourgmestres et le conseil ordonnent de déblayer le terrain et allouent à la Chambre une aide de six florins. V. ibid., p. 279.

1725, 10 juin. — Trudon Walewyns, receveur agissant au nom de la ville de St-Trond, emprunte à noble dame Catherine de Foullon, de Liége, 14000 florins de Brabant, et lui souscrit une rente de 437 florins, 10 sous, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 10 juin de chaque année. — Acte passé devant Simon-Dieudonné Tauri, notaire à Liége, en présence de François Mouilhet, commissaire de la Cité et de Lambert Planchart, greffier de Montégnée, témoins à ce requis. (V. Documento. D, p. 480).

1725, lundi, 11 juin. — Les bourgmestres et le conseil décident de faire un présent de six pistoles au comte Maer, quartiermaître général des États-Généraux de Hollande.

V. Maendachboeck L, p. 281.

1725, lundi, 18 juin. — Les mêmes — considérant que certaines gens se permettent, sans y être autorisées, de charger et de décharger des marchandises, ce qui donne lieu à de nombreux inconvénients — ordonnent à tous ceux qui voudront se faire porte-faix, chargeurs ou déchargeurs publics, de se faire assermenter, et ce sous peine d'amende de trois florins d'or.

V. Maendachboeck, L, p. 283.

1725, lundi, 25 juin. — Les bourgmestres et le conseil surrogent Gertrude Nommerens, veuve Marcelis, dans les droits de la ville sur un terrain vague, jadis bâti d'une maison nommée de Tesche, sise in die Brusthemstraat, terrain que le receveur Ceulemans avait évincé, devant la cour des échevins, contre les représentants de N. Vander Casteelen, faute de payement des impôts. V. ibid., p. 286.

Même date. — Les mêmes — vu le procès surgi au sujet de l'administration et des comptes du métier des charpentiers, entre Nicolas Goetmakers et Jean Degreef, respectivement dernier et avant dernier doyen sortis de charge dudit métier, — autorisent la corporation à faire un emprunt de trois cents florins, à la condition d'en faire le remboursement dans le délai de huit années.

V. ibid., p. 288.

1725, jeudi, 5 juillet. — Les mêmes surrogent Henri Van den Hove dans les droits de la ville sur une petite maison totalement délabrée, sise au ruisseau, contre die Sleutelstege, maison

- que le receveur Ceulemans a évincée, devant les échevins de la ville, contre les représentants de feu l'écoutête Henri Putseys. pour arrérages de contributions. Van den Hove payera les frais de l'éviction montant à 16 florins 2 sous et 2 l. (V. ibid., p. 289).
- Même date. En remplacement d'André Baerts, décédé, Nicolas Goetmakers est nommé juré des maçons. Il prête serment. V. ibid., p. 290.
- 1725. mardi, 10 juillet. Les écoutêtes, bourgmestres, échevin et conseil, vu la cherté des grains, ont ordonné la visite des greniers de tous les bourgeois et habitants de la ville, qu'on pense avoir des grains. (V. ibid., p. 292).
- 1726, lundi, 16 juillet. Les bourgmestres et le conseil, considérant qu'il est nécessaire de restaurer l'hôtel de ville, du côté du marché, à l'endroit où s'est trouvée un bâtiment que la ville a acquise par éviction contre la veuve Tielens décident de mander un ingénieur, soit maître Gilles Doyen de Maestricht, soit un autre. (V. ibid., p. 295).
- 1725, mercredi, 18 juillet. Le 14 du courant mois, un violent orage a failli ruiner toute la ville. La foudre est tombée en six ou sept endroits différents, sans cependant occasionner de grands dégats. Les bourgmestres et le conseil ordonnent donc une messe d'actions de grâces à célébrer le lundi suivant à Notre-Dame, et invitent toute la bourgeoisie à y assister. (V. ib., p. 297).
- 1729, 19 juillet. Jean Lowies et Henri Van Griecken sont nommés chargeurs et déchargeurs publics. Ils prêtent serment.

  V. ibid., p. 300.
- Même date. Les bourgmestres et le conseil ordonnent au receveur Walewyns de payer avant la kermesse les gages leur dus et échéant le jour des élections communales. (V. ibid., p. 300).
- 1725, mardi, 31 juillet. Le receveur Ceulemans a évincé, pour défaut de payement des contributions, contre Guillaume Menten, une parcelle de 12 verges de terre, au délà de Bevingen. Les bourgmestres et le conseil surrogent, dans les droits de la ville sur ladite parcelle, Jean Becx, à condition qu'il paye les frais de la procédure, et les arrérages des contributions, ensemble 38 florins. (V. ibid., p. 302).
- 1725, 5 août. Ordo Consulatus. Conseillers: les bourgmestres sortants, Lambert Simons et Jean Van den Dweye; des maréchaux, Pierre Pauli; des pelletiers, Égide Van Entbroeck; des boulangers, Barthélémy Winters; des brasseurs, Renier Van

Herck; des bouchers, Ange Van Bergen; des drapiers, Jean-Lambert Van Schoor; des merciers, Herman Germeys; des teinturiers, Conrard Snievaers; des tanneurs, Guillaume Cox; des cordonniers, Gisbert Plingers; des charpentiers, Jean de Greeff; des tailleurs, Jean Martens; — députés à la Chapelle, Pierre Pauli, Lenier Van Herck, Égide Van Entbroeck et Ange Van Bergen; — bourgmestres, Jean-Hubert Govaerts et Jean-François Ceulemans; receveur du personnel, Trudon Walewyns; receveur du réel, Lambert Simons. — Emplois spéciaux des conseillers: Chambre pupillaire, Pierre Pauli et Égide Van Entbroeck; expertise du poisson, Renier Van Herck et Ange Van Bergen; expertise du pain, Barthélemy Wauters et Guillaume Cox; collecte des amendes, etc., Conrard Snievaerts et Jean de Greef; recette du droit des ventes publiques, Herman Germeys. (V. ibid., p. 303).

1725, mercredi, 8 août. — Pierre-Paul-Alexis de Charneux, seigneur de Messencourt, souverain officier héréditaire de la vouerie de Fléron, est délégué pour sièger au Vingt-Deux; mais, n'ayant pas l'âge de 30 ans prescrit par le règlement des États, il est remplacé par l'avocat Otton Colen. (V. ibid., p. 305.)

1725, vendredi, 24 août. — Le sbourgmestres et le conseil ont reçu avis que, le 15 du mois de septembre, les députés des États feront le rendage du tonlieu sur les barrières de la chaussée de Liége à Hasselt. Il importe donc de réserver le passage libre aux habitants des villages, qui, prenant le plus court chemin pour arriver en ville, ne doivent pas se servir de la chaussée, si ce n'est précisement à l'endroit où la barrière de la porte de Liége se trouve placée maintenant; c'est pourquoi le secrétaire Stas est délégué à Liége pour traiter la question avant que les conditions du rendage soient stipulées et publiées. (V. ibid., p. 308).

1725, 13 septembre. — Ordonnance de Georges-Louis de Berghes, évêque de Liége, concernant le tonlieu des chaussées.

George Louis par la grace de Dieu, Evêque et Prince de Liege, Duc de Boüillon, Marquis de Franchimont, Comte de Looz, Horne, etc.

Les Commis et Députés de nos Etats, Nous ayant représenté, par leur Recès en dâte du 10. du courant, qu'avant de proceder à un nouveau rendage des Tolles établies sur les Chaussées, ils avoient trouvé à propos de revoir les Tarifs, avec les conditions, qu'ils ont changé, moderé, et ajoûté de la maniere ci-dessous ; et Nous ayant supplié d'y donner nôtre Approbation, et d'accorder nôtre Mandement executoire, déclarons par les présentes, d'aprouver, et confirmer ledit Tarif, prennant les Reprenneurs, Collecteurs ou Commis en nôtre singuliere sauvegarde et protection : Ordonnant à nos officiers, tant Hauts que subalternes, de même qu'à tous Sujets des Endroits, par où lesdites chaussées passent, et autres, de leur prêter main forte, en cas de besoin, contre tous ceux qui refuseront de

payer les droits, avec pouvoir de saisir, et tenir en arrêt tels refractaires en leurs personnes, voitures, effets, et leurs bétailles, jusques à ce qu'ils ayent satisfait, sans distinction d'aucunes personnes, Ecclesiastiques, Gentilshommes, ni autres: Ordonnant que la présente soit imprimée, publiée, et affichée pour la connoissance d'un chacun, au poteau de chaque Barriere. Donné à Liege le 13. 7bre 1725.

BERLAYMONT Vt. J. VANHOVE. Lieu (†) du Séel. S'ENSUIT LEDIT TARIF. Sur le cent de moutons et cochons. . fl. 0-12-2 Le moindre nombre à proportion. Veau, porc conduit par la corde ou porté sur la tête . Grosses bêtes, comme vaches, bœufs 0 - 1 - 0Chevaux chargez, ou non chargez, chevaux de selle 0- 1- 0 Charette de paysan menant fumier, cendres, marle, poussiere pour engraisser leurs terres, à un cheval 0- 2- 0 A deux chevanx . 0 - 3 - 0Charette paysane menant hoüille, cruys du Pays, à un cheval A deux chevaux Calèche à un cheval 0 - 3 - 0A deux chevaux 0 - 4 - 0

## Charette de Roulier Marchand attelée à un cheval.

A six chevaux.

| Et il ne fera permis | d'en | mettr | e da | vanta | ige. |   |   |   |    |         |
|----------------------|------|-------|------|-------|------|---|---|---|----|---------|
| A quatre chevaux.    | •    | •     | •    | •     | •    | • | • | • | 99 | 0-11- 0 |
| A trois chevaux .    | •    | ,     | •    | •     | •    | • | • | • | "  | 0- 7- 0 |
| A deux chevaux .     | •    | •     | •    | •     | •    | • | • | • | 79 | 0- 4- 0 |

| Chariot de paysan à deux | k che | evau | K. | • | • | • | • | • | ** | 0- 4- | . 0 |
|--------------------------|-------|------|----|---|---|---|---|---|----|-------|-----|
| A trois chevaux .        | •     | •    | •  |   | • | • | • | • | •  | 0- 5- | . 0 |

| a don chorage      | •    | •      | •   | •    |      | •    | •   | • | • | ** | 0- <b>0</b> - 0 |
|--------------------|------|--------|-----|------|------|------|-----|---|---|----|-----------------|
| A quatre chevaux   | •    | •      | •   | •    | •    | •    | •   | • | • | *  | 0- 6- 0         |
| A cinq chevaux     | •    | •      | •   | •    | •    | •    | •   | • | • | n  | 0- 8- 0         |
| A six chevaux.     | •    | •      | •   | •    | •    | •    | •   | • | • | ** | 0-10- 0         |
| Carosse, Coche, et | Char | iot de | pos | te à | deux | chev | aux | • | • | ** | 0- 4- 0         |
| A trois chevaux    | •    | •      | •   | •    | •    | •    | •   | • | • | 77 | 0- 6- 0         |
| A matra chavour    | •    |        |     |      |      |      |     |   |   |    | Λ. Θ. Λ         |

## s'ensuivent les clauses et conditions.

- 1. Il ne sera permis à aucune charette paysane d'avoir plus de deux chevaux, à peine d'une amende de deux florins d'or pour chaque cheval de plus; défendant outre ce au Reprenneur d'ouvrir sa barriere aux charettes paysanes attelées de plus de deux chevaux : ladite amende applicable, moitié au profit de l'Etat, et l'autre au Delateur.
  - 2. Declarant que le simple travers n'est pas sujet au payement des its de la Tolle.

Tous ceux des villages voisins de la ligne de la Chaussée, qui menetou feront mener les cendres et fumiers provenans de leurs cours et isons, sur leurs terres voisines à leurs maisons, pour les engraisser, ne eront aucun Droit en allant ni en revenant, non plus que lors qu'ils int labourer, envairer ou devairer leurs terres: voire que lors qu'ils viendront prendre à Liege ou ailleurs leurs provisions de sumiers, cendres ou autres choses, ils seront obligez au payement des Droits susdits, à la réserve du marle qui sera provenant des terres voisines.

- 4. Il ne sera permis à qui que ce soit de deteller aucun cheval pour éviter les payemens desdits Droits, à peine d'une amende de vingt florins bb. à la moderation cependant des Seigneurs Deputez des Etats, selon l'exigence du cas: voire un tiers pour l'Etat, le 2me. tiers pour le Reprenneur et le 3me. pour le Delateur.
- 5. Toute charette, chariot, ou caleche à vuid, ne payera que la moitié de ceux qui sont chargez.
- 6. On ne pourra trainer aucun gros bois par le pavé, à peine de confiscation de tel bois.
- 7. Il ne sera permis pendant les six premiers jours de dégel, à aucun chariot, charette, et autre semblable voiture, de charier sur la Chaussée ni aux Commis d'ouvrir la barriere, sinon seulement aux gens à cheval, à peine que ceux qui y contreviendront, seront obligez de bonisser les frais et dommages par eux causez, outre l'amende de vingt florins bb. comme dessus.
- 8. Les chaises de poste, carosse, et caleche, qui voudront passer en tems de dégel, seront obligez d'aller sur les terrepleins, en prennant un Commis à chaque bariere pour empêcher qu'ils n'aillent sur le pavé, à qui on devra donner cinq sous par heure.
- 9. Ceux qui viendront déclarer que tels Collecteurs ou Reprenneurs des Tolles auroient exigé davantage qu'il n'est requis au présent Tarif, le Reprenneurs sera atteint d'une amende de vingt florins d'or, moitié au profit de l'État, et l'autre au Delateur.
- 10. Tous Chartiers et autres qui seront trouvez hors du chemin, côtoyans à une demy lieuë ou environ la Chaussée, seront là-mème arrêtez, ou du moins donneront caution pour asseurance d'une amende de 25. florins qu'ils auront là-même encourruë, moitié au profit de l'Etat, et l'autre au profit de l'entrepreneur.
- 11. Ceux qui seront trouvez pâturans sur les talus et terrepleins avec porcs, moutons et autres bêtes, seront condamnez à une amende de six florins d'or pour chaque fois; à quel effet le Reprenneur pourra arrêter leurs troupeaux, et faire son raport incessanmant à l'État pour y être decidé; et le Reprenneur aura la moitié de l'amende.
- 12. Défendant aux Rouliers, conducteurs des charettes marchandes, d'atteler davantage de quatre chevaux dans aucun endroit de ce Pays, à peine de confiscation des chevaux qui se trouveront au dessus de quatre et de six florins d'or d'amende, tant à charge du Chartier qui les aura pris, que de celui qui les aura fournis; le tiers de ladite amende au profit de l'Etat, le 2me. tiers pour l'officier s'acquittant de son devoir, et le troisième pour le Délateur.
- 13. Désendant aussi d'ôter ou diminuer aucune charge, à moins qu'elle ne soit arrivée au lieu de sa destination; et ce à la même peine de dix storins d'or comme dessus.
- 14. Qu'il ne sera permis à aucun Chartier de charger davantage sur sa charette, de quatre mille livres en Été, et de deux mille cinq cent livres en hyver; à peine de dix florins d'or comme dessus.

- 15. Les deux derniers chevaux des chariots des paysans, étant attelez à timon, ne payeront que pour un.
- 16. Tous Chartiers et autres, prennant autre route que celle de la Chaussée, pour aller de Liege à St. Trond ou en Braband, venans de St. Trond ou de Brabant à Liege, ou allans de Liege à Vervier, ou de Vervier à Liege, étant trouvez hors du chemin, et sur les terres des particuliers, seront là-même arrêtez, et les chevaux et charettes confisquez, moitié au profit de l'Etat, et l'autre au profit du Reprenneur.
- 17. Les villages qui sont à droite du chemin de Wareme en sortant de St. Trond, scavoir les villages qui sont sur la ligne de Mielen, Borlo, Corswareme, et plus à droite de ladite ligne, ne seront sujets au payement du Tolle de la bariere, lors qu'ils la passeront : voire que pour prévenir la defraudation desdits Droits, tous ceux qui viendront desdites villages, devront être munis d'un certificat du Pasteur, ou de la Justice du lieu de leur demeure.
- 18. Seront exempts de Tolle de la bariere du Croupet (ensuite des intentions de leurs Principaux de l'an 1723.) les chevaux qui vont journalierement du Hameau de Fleron travailler aux fosses aux hoüilles, soit en retournant à vuid, pourveu qu'ils soient destinez à cet usage tant seulement.

Toutes questions et difficultez qui pourroient survenir au sujet des payemens des Droits et amendes susdits, seront sommairement levées et décidées par les Deputez Ordinaires à l'Etat, à l'exclusion de tous autres Juges: Mesdits Seigneurs re réservant aussi l'interprétation des presentes Conditions. (V. Carton B, liasse 1725, n° 2).

- 1725, jeudi, 20 septembre. Le bourgmestre Ceulemans et et l'ancien bourgmestre Simons se rendront à Liége le lendemain, pour prendre connaissance des propositions que S. A. fera aux États. En même temps, ils y achèteront 200 bouteilles de vin de Bourgogne, dont on fera hommage à S. A. lors du voyage qu'il fera à St-Trond, à l'occasion du passage de l'archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante des Pays-Bas. (V. Maendachboech L, p. 317.)
- 1725, 30 septembre. Une missive du Prince-Évêque en date du 26 septembre ordonne que, pour faire honneur au passage de l'archiduchesse gouvernante des Pays-Bas, le 4 octobre prochain, les milices citoyennes se mettront sous les armes pour occuper les rues par où la Gouvernante passera. La même missive défend absolument de tirer, sous peine d'amende de cinq florins d'or. Les bourgmestres et le conseil ordonnent de publier les lettres de S. A. S. au péron. (V. ibid., p. 318).
- 1725, 18 novembre, Les bourgmestres et le conseil ont reçu ordre d'envoyer immédiatement des députés au commissaires du Conseil Secret de S. A. S. pour s'y expliquer au sujet des exécutions faites aux couvents de Herckenrode et de Terbeek, pour défaut de payement de la contribution réelle. Ils envoyent donc à

Liége les sieurs Van den Dweye et Stas, ancien bourgmestres de la ville, qu'ils autorisent à s'adjoindre les avocats Hubens et Daniels, pour défendre au mieux possible les intérêts de la ville. V. ibid., p. 320.

1725, jeudi, 29 novembre. — Antoinette Jacobs, épouse de Jean Van der Motten, est nommée accoucheuse, en remplacement de Jaqueline Tuteleers, veuve Mathieu Jacobs, laquelle est venue à mourir. Elle prête serment. (V. ibid., p. 321).

Même date. — André Simons est nommé expert des épreuves (proevemeester) du métier des charpentiers, en remplacement de Guillaume Stercken, décédé. (V. ibid., p. 322).

1725, jeudi, 6 décembre. — Une aide de 100 florins est accordée aux Récollets pour la réparation du toit de leur église. V. ibid., p. 322.

1725, 13 décembre. — Les raccommodeurs de vieux souliers (oude schoenmakers) sont en désaccord avec les cordonniers (nieuroe schoenmakers). - Le 25 novembre 1694, par acte devant le notaire Simon Trimpeneers, Laurent Morren, Jean Van West le jeune, Lambert Van West, Jean Claikens, Jean Polus, Otton Heusdens, Sébastien Vleminx le jeune, Sébastien Vleminx le vieux, Frédéric Vleminx, Gérard Morreau, Étienne Van den Loon, Lambert Tielens, Jean Melaer, Jean Van Ertryck le vieux, Jean Polus, Jean Van Ertryck le jeune, Jean Vleminx, Romain Fossé, Henri Strauven, Gisbert Roelants et Jean Minsen, tous cordonniers à St-Trond, avaient emprunté à Pierre Polus 300 florins, et à Sébastien Vleminx, le jeune, 200 florins; ils avaient souscrit au premier une rente de 18 et au second une rente de 12 florins, affectées sur le corpus du métier des cordonniers. Ces emprunts s'étaient faits du consentement des raccommodeurs de vieux souliers, en leur qualité de membres du métier, mais les cordonniers les avaient déclarés exempts de toute obligation de payement d'intérêt, et, de plus, ils s'étaient engagés à rembourser les capitaux dans le délai d'une année. — En 1701, il y avait procès devant l'Official de Liège, entre Jean Vleminx et consorts, d'une part, Guillaume Minsen et consorts, doyen et membres du métier des cordonniers, d'autre part, au sujet d'un acte d'indemnité concernant les deux rentes susdites. Par acte reçu le 19 décembre devant le notaire Simon Trimpeneers, un arrangement intervint. Guillaume Minsen, Jean Van Ertryck, le jeune, Sébastien et Jean Vleminx, Louis Gilis, Guillaume Portumville, Crépin van Leuven, Lambert Gillis, Lambert Goffing, Lambert Tilens, François Robierts, Nicolas Jansens, Trudon Soldermans, Jean Van Alcken, le jeune, Pierre

Van West, Lambert Van West, François Cuypers, Gilles Bekaers, Charles Martens, Gérard Sneyers, Guillaume Simons, Jean Van Ertryck, le vieux, Guillaume Govaerts, Gérard Morreau, Jean Claikens, Léonard Baerts et Otton Heusdens, comme doyen et membres du métier des cordonniers, payeront, pour leur part, 12 flor. des dites rentes; Jean Vleminx et consorts devront rembourser le capital de la rente de 18 florins susdite. En outre, chaque fois que des taxes seront établies par le doyen et conseil du métier pour le payement des charges qui le grèvent, ces taxes seront payables la moitié par Jean Vleminx et consorts, un quart par les cordonniers et le quart restant par les raccomodeurs; sinon, l'acte de constitution des rentes restera en pleine vigueur. — Malgré la clause de l'acte de 1694, stipulant que les rentes souscrites n'étaient pour aucune part à charge des raccommodeurs, les cordonniers les avaient toujours obligés à en payer leur part, et les raccommodeurs l'avaient fait, n'ayant pas eu connaissance de la clause qui les en exemptait. Aujourd'hui, l'acte leur étant tombé sous la main, ils manifestent l'intention de ne plus payer. Ils exposent leurs griess aux bourgmestres et conseil de la ville pour en avoir leur avis. La requête est signée par Lambert Tillou, Arnold Vandergeten, Laurent van Jean et Jean Van Alcken. - Elle est accompagné des deux actes susmentionnés du 25 novembre 1694 et du 14 décembre 1701. (V. Carton B, liasse 1725, nº 3).

1725, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, André Boonen; — délégué et lieutenant des maréchaux, Gérard Bex et Antoine Snievers; des pelletiers, Guillaume Stas et Antoine Holbach; des boulangers, Jean Claes et Lambert Hendrix; des brasseurs, Baudouin Bollin et Mathieu Heusdens, junior; des bouchers, François Stynen et François Bolcar; des drapiers, Alexandre Menten et Erasme Van den Loye; des merciers, Henri Hardiques et Nicolas Rollin; des teinturiers, Walter Portmans et Lambert-Benoît Wuesten; des tanneurs, Daniel Odeur et J. Van Heer; des cordonniers, Jean-Paul Gelmaers et Arnold Van Griecken; des charpentiers, Pierre Steegmans et Lambert Mariens; des tailleurs, Guillaume Van Horen et Louis Vander Smissen. (V. Maendachboech L, p. 328A).

1726, lundi, 4 février. — Le bourgmestre Govaerts est député pour siéger à la Journée des États, qui s'ouvrira à Liége le 15 du courant mois. (V. ibid., p. 329).

1726, jeudi, 11 avril. — Les bourgmestres et le conseil tranchent le différend qui a surgi entre les cordonniers et les raccommodeurs. — Ils continueront à former ensemble un seul et même métier et jouiront de tous les privilèges lui accordés. Les raccommodeurs ne payeront que la moitié des charges que payent les cordonniers proprement dits; mais, si les raccommodeurs font aussi des souliers neufs, alors ils payeront, dans les taxes du métier, une part égale à celles des cordonniers. (V. ib., p. 330).

1726, lundi, 13 mai. — Les mêmes, — considérant que les receveurs des menses des pauvres refusent de continuer à payer, au porcher de la ville, les 20 mesures de seigle qu'ils lui payaient d'ancienne date pour son salaire — augmentent son salaire de 15 florins, de sorte qu'il touchera désormais, de la ville, 40 florins. V. ibid., p. 331.

1726, jeudi, 6 juin. — Un procès en éviction a été intenté au sujet de certaine maison sise contre l'hôtel de ville, provenant de Lambert Martens et paraissant appartenir, pour le moment, à M. de Chefnay de Liége, qui n'en paye plus les contributions. Opposition à cette éviction à été faite par le métier des merciers, parce qu'il a sa Chambre dans cette maison. Pour éviter cette opposition et contenter en même temps les merciers, on donne à ceux-ci l'ancienne Chambre du Conseil, pour y tenir leurs réunions, jusqu'au moment où un autre local convenable leur sera assigné.

**V**. ibid., p. 333.

Même date. — Une aide de 30 florins est accordée à la Chambre S<sup>te</sup> Agathe pour la réparation de son local. (V. ibid., p. 333).

1726, lundi, 1 juillet. — Ordonnance de payer à André Wilmar la somme 280 florins, pour construction du nouveau perron de l'hôtel de ville et livraison des encadrements des fenètres. V. ibid., p. 333.

Même date. — Les bourgmestres et le conseil — considérant les grands services rendus à la ville, pendant les guerres des Français, par le P. Récollet Hendrix, et considérant, en outre, son grand âge et ses infirmités — lui accordent une récompense de 30 florins. (V. ibid., p. 334).

1726, 10 juillet. — Les bourgmestres et le conseil décident le placement des châssis en pierre de la porte et de la fenètre du perron de l'hôtel de ville. Mathieu Helle et Godefroid Lagneau, maîtres-menuisiers entreprennent l'achèvement du perron, la porte en bois et la fenêtre, conformément au plan de Gille Doyen. Le travail devra être achevé à la kermesse prochaine. Le prix de l'entreprise est de soixante pattacons. La ville devra fournir tous les matériaux. Les entrepreneurs iront acheter à Huy le bois nécessaire, au frais de la ville. Ils auront, pour frais de voyage, chacun 25 sous par jour. Après achèvement, le travail sera expertisé

par des connaisseurs, et les entrepreneurs seront tenus de corriger à leurs dèpens tous les défauts qui seront constatés.

V. Maendachboeck L, p. 335.

1726. jeudi. 11 juillet. — Une aide de 60 florins est allouée aux Pères Capucins, pour la restauration du mur de leur couvent contre le ruisseau et pour la réparation des toits.

V. ibid., p. 336.

1726. 4 août. — Dix mille briques sont accordées à Gisbert Haseldonckx, curé de Cosen, au prix de 5 florins le mille, pour la construction d'une chapelle en l'honneur de St. Antoine l'Ermite.

V. ibid., p. 342.

Même date. — Ordo Consulatus. — Conseillers: les bourgmestres sortants Jean-Hubert Govaerts et Jean-François Ceulemans; des maréchaux, Laurent Hubar; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Jean Claes; des brasseurs, Guillaume Melot; des bouchers, François Van Bergen; des drapiers, Henri Roberti; des merciers, Jean Walewyns; des teinturiers, Gisbert Snievaerts, junior; des tanneurs, Jean Hombrouck; des cordonniers, Pierre Smets; des charpentiers, Guillaume Van Horen; des tailleurs, Gilles Mathys; — députés à la Chapelle, Guillaume Melot, François Van Bergen, Pierre Smets et Gilles Mathys; bourgmestres, Léonard Bollis et Jean Croels; — receveur du personnel, Trudon Walewyns; receveur du réel, Lambert Simons. - Emplois spéciaux des conseillers: Chambre pupillaire, Laurent Hubar et Pierre Smets, qui fut remplacé bientôt après par Gilles Mathys; expertise du poisson, Henri Roberti et Jean Walewyns; expertise du pain, Guillaume Melot et Gisbert Snievaerts; collecte des amendes, Gilles Mathys, qui fut remplacé par Pierre Smets, et Josse Warnots; recette du droit sur les ventes publiques, Jean Claes. (V. ibid., p. 344 et 346).

- 1726, vendredi. 16 août. Les bourgmestres et le conseil ayant appris que le P. Gardien des Récollets se propose de faire des changements dans le jardin du couvent, à l'endroit où, le jour des élections communales, on lit les règlements du vote,—(changements qui procureront de grandes commodités aux bourgmestres et à la bourgeoisie), allouent les briques nécessaires aux travaux, à prendre dans les briqueteries de la ville. (V. ib., p. 345).
- 1726, lundi, 19 août. Jaques Croes, J. U. L. est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 345).
- 1726, 24 août. Les bourgmestres et le conseil, ordonnent que le lendemain, jour de la kermesse, on tirera les canons des

Chambres pendant la messe et la procession. Ils accordent à cette fin 30 livres de poudre. (V. ibid., p. 347).

1726, 30 août. — Les mêmes — vu certaine requête du métier des boulangers et la misère de la bourgeoisie, causée surtout par les fortes contributions personnelles qu'elle est obligée de payer; considérant, en outre, que les motifs pour lesquels le droit de mouture a été haussé n'existent plus, — fixent le droit en question à 5 sous pour le froment, et à un sou pour le seigle.

V. ibid., p. 348.

Même date. — Les mêmes — considérant les charges qui grèvent le métier des cordonniers et l'impossibilité de contribuer à leur payement, dans laquelle se trouvent nombre de cordonniers, qui, au grand préjudice du public, préfèrent quitter la ville, et voulant conserver ledit métier et lui donner du courage, — ordonnent de lui payer cette année une somme de 100 florins, à prélever sur le produit de l'impôt sur le cuir tanné importé dans la ville, à la condition toutefois que ce capital soit employé au remboursement de pareille somme que le métier a été obligé d'emprunter. (V. ibid., p. 349).

1726, jeudi, 5 septembre. — Les mêmes — considérant les services que l'abbesse actuelle del Milen a rendus à la ville, et ayant pris connaissance d'une déclaration du magistrat datée du 4 juin 1616, promettant que les abbesses dudit couvent seront toujours considérées comme bourgeoises de la ville — font savoir qu'ils renouvellent la promesse de leurs prédécesseurs, à condition que les bourgeois de Saint-Trond jouissent, sous la juridiction de Milen, des mêmes droits que les habitants de cette juridiction. En outre, ils accordent à l'abbaye une réduction de 200 florins sur les sommes qu'elle doit pour contribution réelle de ses biens sis sous la juridiction de St-Trond. (V. ibid., p. 352).

1726, 25 septembre. — Lettre sans adresse de Lambrecht, commissaire de la Cité, transmettant l'ordonnance du Prince-Evêque du 1 octobre suivant :

Monsieur, n'ayant point l'honneur de connaître Messieurs vos bourguemaîtres, ie ne scai mieuz adresser cet teordre inclôse qu'a vous, afin que le secret soi plus grand, et c'est dans cela qui consiste la réussite de la course qu'on va faire. Ce pourquoy ie vous prie fort, monsieur, d'en informez ceux à qui il touche et de les exhorter à faire mettre ponctuellement cedit ordre en execution: pour seconder l'intention de Son Altesse, en faisant bien patrouiller et visiter tous les maisons qui sont famées de donner logement à des vagabonds et à des étrangers et les saisir, il y aura le 5 au soir un detachement de militaires a Gelinden et un a Rickel, le premier sera le 6 de bonne heure à St-Tron et on pourra luy remettre les prisonniers que vos bourgeois auront fait. celuy de Rickel doibt marcher sur Zeperen et comme il doibt partir a la pointe du jour le 6, qui est un dimanche, le conseil privé m'a ordonné de prier messieurs vos bourgue-maîtres de vouloir envoier un récolet audit Rickel, le 5 le soir, afin qu'il n'y arrive que dans la nuit, pour dire la messe avant le jour pour ledit détachement, afin qu'il puisse marcher; j'espere que Messieurs les Bourguemaîtres auront assez de bonté pour cela, étant pour un bien publicque et il faut qu'il dise a l'officier qui commandera ledit detachement qu'il y est allé a cet effet. Je vous réitère, monsieur, que le principal de cet affaire est le secret et je doibs aussy vous dire que les villages de Brabant prendront aussy les armes. Je suis avec un devouement le plus parfait, Monsieur, Votre très humble et obéissant serviteur. Lambrecht, commissaire. a Liege, le 25 septembre 1726. (V. Carton B, liasse 1720, n° 1).

1726, 1 octobre. — Lettre du Prince-Évêque, ordonnant la visite de toutes les maisons suspectées de loger des vagabonds et l'arrestation de ceux-ci.

Son Altesse ordonne aux bourguemaitres de la ville de St-Trond, de commander la bourgeoisie sur les armes, les tenir prêts et assemblez le 5 du present mois, vers les huit heures du soir a effect de patrouiller et visiter toutes les maisons suspectes de donner logement a tous vagabonds et et gens sans aveu et de saisir tous ceux qu'ils trouveront et les remettre au pouvoir des militaires commandez au même effet et de ne divulguer le présent ordre que dans le moment que les bourgeois seront sur les armes et de patrouiller tout le jour suivant. Fait au Conseil de Sa ditte Altesse le premier d'Octobre 1726. — (Signé): Stockem V<sup>t</sup> J. Vanhove.

N.B. Pour donner à cette ordonnance l'exécution qu'elle comportait, les bourgmestres et le conseil convoquèrent les écoutêtes et prirent ensemble les dispositions suivantes :

Les bourgmestres commanderont douze hommes de chaque Chambre pour patrouiller le soir du jour fixé, visiter toutes les maisons suspectes et arrêter les vagabonds; — de chaque quartier veilleront, aux portes de la ville, douze hommes qui, en cas de besoin, seront au service de la patrouille; — les membres du conseil feront la garde principale à l'hôtel de ville. — L'écoutête Luesemans commandera les douze plus jeunes membres de l'arbalète et visitera la porte de Liége; l'écoutête Aspeculo les douze plus jeunes membres de la Rhétorique et visitera Stapelpoort et Cloppenpoort; le bourgmestre Croels commandera les douze plusjeunes des Jeunes Colevriniers et quelques hommes des quartiers veillant aux portes de la ville et visitera Stapelbeek; le bourgmestre Govaerts, avec quelques hommes des quartiers, visitera St-Gangulphe et St-Jean; N... Minsen, porte-drapeau (alferis) des Vieux Colevriniers, avec douze des plus jeunes membres de cette gilde, visitera Casselaer et les quartiers.

V. Carton B, liasse 1723, nº 2).

1726, jeudi. 31 octobre. — Convention avec Gilles Collart au sujet de restaurations à faire à l'hôtel de ville. — Au prix de 200 florins il entreprend de plâtrer les murs des vestibules du rez de chaussée et de l'étage; d'y faire une voute unie; au vestibule de l'étage les parois devront être garnis de moulures en plâtre et le plafond d'un aigle; tout ce qui reste à faire, en fait de platrage et de moulure, à la nouvelle chambre du conseil, devra être achevé; il devra enfin faire la voute de la halle aux viandes sous la chambre du conseil susdite. — Tout le travail devra être achevé avant la fin du mois de novembre. — La ville devra fournir tous les matériaux nécessaires. — Enfin, au mois d'avril suivant, l'entrepreneur devra convenablement blanchir à la chaux les deux vestibules dont il s'agit. — Les deux tiers du prix convenu seront payables à la fin de novembre, le tiers restant au mois d'avril, après l'achèvement complet des travaux.

V. Maendachboeck L, p. 356.

Même date. — Convention avec Mathieu Helle et Godefroid Lagnau au sujet du plancher au vestibule de l'étage de l'hôtel de ville. — Le plancher devra être en bois de chêne, bien raboté, de niveau exact, et entouré de plates-bandes. Les clous bien enfoncés devront être bouchonnés de bois; les travons manquants devront être remplacés. — Les travaux devront être achevés avant la fin de novembre. — La ville fournira les travons, le bois et les clous nécessaires. — Le prix du travail est fixé à 2 florins 15 sous par cent pieds de superficie. (V. ibid., p. 357.)

Même date. — C. Dillen, fabricant d'orgues à Malines déclare être payé de toutes les réparations qu'il a faites jusqu'à ce jour aux orgues de Notre-Dame. — Il s'oblige à achever, en déans les trois mois, tout ce qui reste à faire aux petites orgues : placement d'un nouveau secret, remplacement des tuyaux défectueux, accordage, etc. Le prix convenu est de 110 pattacons, dont 10 payables quand il commencera à travailler, dix mensuellement pendant la durée des travaux, et le reste après approbation du travail achevé. V. ibid., p. 357.

1726, 4 novembre. — Requête du métier des brasseurs. — A cause des charges excessives qui le grèvent, de la cherté des grains, etc., il leur est devenu impossible de continuer leur métier. Ils sont, en outre, vexés à outrance par le fermier des accises sur la bière, fermier qui fait payer le droit jusque sur le dernier pot de bière constaté au brassin, alors qu'ils ont toujours bénéficié des droits d'environ un huitième de la bière brassée. — Les bourgmestres, et le conseil, voulant les mettre à même de travailler avec quelque bénéfice, réduisent le prix du rendage de l'impôt de

1300 florins; de plus, ils exemptent de tout droit chaque douzième tonne de bière brassée dans la ville et dans la franchise. V. ibid., p. 361.

- 1726, 19 novembre. Henri Aussens, portier de Nieuwpoort, résigne ses fonctions. Il est remplacé par Mathieu Hertens qui fonctionnera à partir de la mi-mars prochaine. (V. ibid., p. 364).
- 1726, 26 novembre. Le métier des tailleurs réuni à sa Chambre, considérant les charges dont il est grevé, adresse aux bourgmestres et conseil une requête afin de se voir autorisé à contracter un emprunt de 150 florins. (V. Carton B, liasse 1726, n° 3).
- 1726, lundi. 2 décembre. Règlement pour les armuriers. Ils ne pourront recevoir chez eux aucun fusil ni aucune arme chargée; ils ne pourront en charger ni dans leur boutique ni dans les rues, et ne pourront tirer si ce n'est hors des portes de la ville, où aucun danger n'est à craindre. Toute contravention à ce règlement sera punie de la confiscation de l'arme et d'une amende de 20 florins d'or. (V. Maendachb. L, p. 365).
- Même date. Renouvellement de l'ordonnance concernant le commerce de porcs, en date du 8 mai 1713. (V. plus haut, p. 121). V. ibid., p. 366.
- 1726, 9 décembre. Vu la requête du métier des tailleurs en date du 26 novembre dernier, il est autorisé à faire l'emprunt des 150 florins nécessaires au payement des charges de la corporation. V. ibid., p. 371.
- 1726, 16 décembre. Le bourgmestre Bollis est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le 19 de ce mois. V. ibid., p. 373.
- 1726, 24 décembre. Assemblée des États Noble et Tiers du Pays de Liége.

L'union de tous les membres internes du pays etant tres necessaire, tant pour les presents besoins, que pour tout ce qui pourroit survenir de non attendu, messeigneurs supplient tres humblement Son Altesse d'exhorter puissamment les gens de son clergé, afin qu'ils concourent avec les États dans les moyens necessaires a la conservation commune, les Etats declarans de nouveau qu'ils apporteront de leur part toutes les facilitez possibles, pour ajuster cette convention, dez qu'elle se traitera a la bonne Ly, comme cela peut se faire sous les yeux de votre Altesse ou autrement, avant que le terme des moyens courants ne soit encore expiré.

V. Carton B. liasse 1728, no 4.

Même date. — Assemblée des Trois États.

Les Trois Etats du Pays de Liege et comté de Looz, assemblés en jour-

née par ordre du jour de son Altesse, leur evêque et prince, la remercient très humblement de son attention à la conservation de la tranquillité et repos publicque de la patrie, et en l'assurant que dans cette vue ils employeront toujours tres volontiers, selon les besoins des conjonctures, tout ce qui pourat dependre d'éux, ils la supplient d'avoir la bonté de faire connaître de temps en temps a ses Etats, ce qu'elle pourat aprendre qui les intéresse spécialement, afin qu'ils puissent prendre, par aveu de Sa dite Altesse, les mesures ultérieures selon l'exigence, étant tres persuadé que Sa Majesté Impériale et l'Empire ne trouveront jamais mauvais, que dans le cas de besoin, Son Altesse, du consent de ses Etats, puisse traiter pour la conservation de ce pays enclavé de toute parte avec les puissances qui seroient en guerre.

Ils supplient en outre tres humblement votre Altesse de saire persectionner l'ouvrage des résormations des tribunaux ecclésiastiques et seculiers entrepries depuis quelque temps, asin que durant la présente journée, si tel est son bon plaisir, le tout puisse être arrangé et converti en loy positive.

Étant aussi informé des soins que Son Altesse s'est bien voulu donner pour affranchir ce pays de la subjection a laquelle le duché de Brabant vouloit l'asservir, touchant le passage et le logement des militaires, comme aussy pour faire restituer aux sujets de ce pays les sommes leurs appartenantes, que les Etats de Brabant et de Limbourg retiennent encoremalgré tant d'ordonnances de S. M. I. et C., outre les divers territoirs du pays qu'ils retiennent aussy sans titre ny droit, les Etats rendant grace a Son Altesse de ses bons soins a ces égards, la suppliant très humblement de vouloir bien les continuer le plus efficacement qu'il serat possible.

Messeigneurs étant informez que les députez ordinairs ont fait travailler au chemin du bois de Krikion, pour lequel il n'y at qu'eu consentement verbal donné par les États, déclarent d'approuver le dit chemin, suppliant très humblement Son Altesse, de l'agréerjet d'accorder son autorité principale, pour qu'on puisse y lever un tol, a regler par leurs députez ordinairs, pour le desinteressement de l'Etat, et y mettre la dernière main pour la commodité du publicque et l'avantage du commerce.

V. Carton B, liasse 1726, nº 4.

1726, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Jean-Lambert Van Schoor; — délégué et lieutenant des maréchaux, Léonard Craninx et Pierre Robyns; des pelletiers, Lambert Bellenrox et Adrien Pastereyns; des boulangers, Lambert Hendrix et Godefroid Van den Loye; des brasseurs, Jean Strauven et Henri Claes; des bouchers, François Bolcar et Pierre Steynen; des drapiers, Jean-Lambert Van Schoor et Pierre Everaerts; des merciers, Nicolas de Rollin et Pierre Van Impel; des teinturiers, Antoine Coen et Gilles Menten; des tanneurs, Arnold Van Grieken et André Janssens; des cordonniers, Louis Gilis et Laurent van Jan; des charpentiers, Hubert Mariens et Charles Van den Hove; des tailleurs, Walter Aerts et Arnold Peeters.

V. Maendachboeck L, p. 374.

1727. 17 Janvier. — Le bourgmestre régent Jean Croels, l'ancien bourgmestre R.-A. Stas, et J.-F. Ceulemans, sont délégués à Liege, pour y conférer au sujet du différend qui a surgi entre la ville, d'une part, et les couvents de Herckenrode et Terbeeck, d'autre part. (V. ibid., p. 375).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil donnent mission au receveur Trudon Walewyns, de conclure avec le prélocuteur Gilmart de Liége, un emprunt de 5000 florins au taux de 3 p. %, capital qui sera appliqué au rachat de rentes dues par la ville. V. ibid., p. 375.

1727, 6 février. — Trudon Walewyns, receveur de la ville de St-Trond, agissant en vertu d'une constitution des bourgmestres et conseil, emprunte au « très-noble et très illustre Seigneur Mon-\* seigneur Philippe-Alexandre-Thèodore-Eugène Comte de Rou-» grave et grand-vicaire de Liége, assisté du sieur Barthélemy » Gilmar, prélocuteur aux Echevins de Liége, en qualité de mana dataires du noble Seigneur François, comte de Corswarem et de » Léonard Lenars, curé de Corswarem, » une somme de 5143 florins de Brabant, comptés par Jean-Everard Ubens, secrétaire de l'évêque de Liége, prélevés sur la somme de 5170 retirés des mains du chanoine-chantre Rolin, et provenant de la fondation «du bénéfice castrale » dudit Corswarem. Les 27 florins restants devaient être employés à la réalisation du présent acte, suivant testament de feu M. le comte de Niel, reçu devant M. Pitteurs, commissaire de St-Trond, le 30 mai 1674. —Trudon Walewyns souscrit, à la dite fondation, une rente rédimible de 154 florins 8 1/2 pat. de Brabant, affectée sur le corpus de la ville et payable le 6 février de chaque année. — Acte reçu au Palais Episcopal de Liége, en la chambre du consistoire, par Pierre Libert, notaire apostolique et de la vénérable cour de Liége, en présence de Martin Parent, prêtre et de Louis Vanden Berck, témoins à ce requis. — Ratifié par les bourgmestres et conseil de St-Trond, au mois de mai suivant.

V. Documentboeck D, p. 484 à 486.

1727, 7 février. — Commission d'échevin donnée par Maur Vander Heyden, abbé de St-Trond, à Mathieu Schoonaerdts, licencié en droit et avocat, succédant à Nicolas Vander Borcht, décédé. — Schoonaerdts prêta serment le même jour, ad pedes crucifixi, en présence de Jean-André Tackoen, Sébastien Colen, Léonard Bollis, Jean-Hubert Govaerts et Théodore Pitteurs, échevins.

V. Commissieboeck, p. 23.

1727, lundi, 10 mars. — Les mêmes autorisent Trudon Walewyns à conclure un emprunt d'environ 23000 florins que le sieur Borghs dit avoir trouvé à la disposition de la ville. Ce capital

sera appliqué au rachat de rentes, et nommément au remboursement de 18000 florins empruntés, le 26 décembre 1722, au sieur Parmentier, agissant comme exécuteur testamentaire de Michel-Henri, baron de Rosen. (V. Maendachboeck L, p. 381).

1727. jeudi, 13 mars. — Antoine Holbach prend en location pour trois années, au prix de 24 florins l'an, le banneton établi sur le ruisseau de la ville. (V. ibid., p. 381.)

1727, 17 mars. — Le bourgmestre Croels est député à la Journée des États, qui se réouvrira à Liége le lendemain.
V. ibid., p. 382.

1727, 18 mars. — Assemblée du Tiers État de Liège et Comté de Looz.

Messeigneurs, aiant entendu le rapport de la contérence tenue entre les députez de S. A. et de ses Etats, au sujet de la remontrance présentée de la part des Etats réviseurs, touchant les diverses atteintes données au priviléges de l'Empereur Ferdinand et aux usages immémoriels du tribunal, déclarent d'accorder aux dits Etats reviseurs la garantie pour la répression de tous abus pareils, ordonnent aux dits Etats revisseurs, leurs députez, de mettre et faire mettre leurs sentences portées et a porter, en exécution, nonobstant tout recours imaginable, d'autant que leurs sentences sont tellement inaltérables et inappellables, qu'ils ne sont pas même en droit d'accorder aucune restitution contre icelles, et suppliant aussi très-humblement S. A. de deffendre à son official de Liege, et à tous ses juges de prendre connoissance des actions intentées contre les juristes assumez par les dits États reviseurs, pour juger en la place des membres recusez, et comme le règlement de seu S. A. S. E. en date du 29 de juillet 1715, rasraîchi par S. A. le 24 de mai 1723 n'at pas été mis en garde de loy, S. A. est aussy tres-humblement suppliée d'ordonner que cela se fasse au plustôt, en adjoutant de plus audit reglement une clause qui extende la pénalité portée contre les appels ou evocations hors du pays jusqu'a ceux et icelle qui dans le pays meme prendront quelque recours à d'autres juges, pour impugner telles sentences portées ou à porter. — Par extrait du registre, Collectionné: G. L. Stephani. (V. Carton B, liasse 1727, nº 1).

1727, 26 mars. — Trudon Walewyns, receveur agissant au nom de la ville de St-Trond, emprunte au noble Seigneur Jean-François du Vivier, écuyer, et au couvent des P. P. Minimes de Liége, représenté par Laurent Houbotte et Henri Panis, respectivement correcteur et provincial du dit couvent, une somme de 23000 florins, dont 9000 ont été comptés par J.-F. du Vivier et 14000 par les Minimes. Il souscrit de ce chef au premier nommé une rente de 270 florins et aux derniers nommés une rente de 420 florins, rédimibles, affectées sur le corpus de la ville et payables le 26 mars de chaque année. — Acte passé en la maison dudit Seigneur du Vivier, située en la paroisse de S' Hubert à

- Liége, devant Mathieu Panis, notaire de la vénérable Cour de Liége, en présence de Pierre Borghs, prêtre, et de Simon-Dieudonné Tauri, notaire, témoins à ce requis. — Le capital emprunté doit servir à la rédemption d'autres rentes dues par la ville.
  - V. Documentboech D, p. 510 et 514 et Carton B, liasse 1727, nº 2.
- 1727, jeudi. 5 juin. Les bourgmestres et le conseil accordent à la Chambre de Rhétorique une aide de 80 pattacons, pour leur représentation de la kermesse prochaine, à la condition que leur première pièce soit dédiée à Son Altesse Sérénissime et la seconde à l'abbé de St-Trond. (V. Maendachb. L, p. 383).
- 1727, jeudi, 26 juin. Les mêmes allouent au P. Gardien de Récollets un subside de 50 florins pour l'achat de poudre, et lui donnent seize hommes de chacune des trois compagnies de la ville, pour célébrer la canonisation de deux nouveaux Saints de de leur ordre, Jaques de Marchia et François Solanus. V. ibid., p. 384.
- 1727, lundi, 30 juin. Les mêmes accordent à la Chambre des archers de St-Martin six florins pour restauration de leur champ de tir. (V. ibid., p. 385.)
- Même date. Le bourgmestre Bollis est délégué à la Journée des États convoquée pour le 10 courant. (V. ibid., p. 385.
- 1727, jeudl, 3 juillet. Les bourgmestres et le conseil ont saisi, pour défaut de payement du 10° et 20° deniers et des impôts de la ville, la maison dite den Arendt, au coin de la Grand'place et du marché aux porcs, joignant la maison het claverblat, appartenant au sieur Louis Pulinx, la maison de Roose du sieur Nedoncel et la maison het Dorp par derrière. Ils surrogent dans leurs droits à la dite maison Jean Van Ertryck, à condition qu'il paye à la ville 150 florins, dont 68 florins 12 sous 3 l. pour arrérages de contributions, la reste pour frais d'éviction. (V. ibid., p. 386).
- 1727, lundi, 21 juillet. Le bourgmestre Croels est délégué pour aller remplacer le bourgmestre Bollis à la Journée des États. V. ibid., p. 389
- 1727. jeudi, 24 juillet. Les bourgmestres et le conseil ratifient un emprunt de 300 florins, donnant 10 flor. 10 s. de rente, et souscrit par le métier des pelletiers à Jeanne-Marguérite Vrancken. V. ibid., p. 389.
- 1727, 31 juillet. Les mêmes autorisent Trudon Walewyns, leur receveur, à conclure, avec le couvent de Jérusalem, un emprunt de 2500 florins au taux de 3 p. %, pour en racheter des rentes de taux plus élevé. (V. ibid., p. 390.)

Même date. — Les mêmes accordent à la Chambre S<sup>16</sup> Agathe 5000 briques pour restauration de leur local. (V. ibid., p. 390).

1727, 3 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers: les bourgmestres sortants, Léonard Bollis et Jean Croels; des maréchaux, Léonard Craninx; des pelletiers, Guillaume Stas; des boulangers, François Bormans; des brasseurs, Jean Lenaerts; des bouchers, François Stynen; des drapiers, Jean-François Ceulemans; des merciers, Herman Germeys; des teinturiers, Gilles Menten; des tanneurs, Guillaume Cox; des cordonniers, Jean Vleminx; des charpentiers, Simon Hendrix; des tailleurs, Henri Van Ceulen; députés à la Chapelle, Guillaume Stas, Jean-François Ceulemans, François Bormans et Gilles Menten; - bourgmestres, Henri Roberti et Arnold Basteyns; — receveur du personnel, Trudon Walewyns; — receveur du réel, Conrard Snieuvaerts. — Emplois spéciaux des conseillers : chambre pupillaire, Herman Germeys et Henri Van Ceulen; expertise du poisson, Jean Lenaerts et François Stynen; expertise du pain, Léonard Craninx et Gilles Menten; collectes des amendes, Guillaume Stas et François Bormans; recette du droit sur le ventes publiques, Jean-François Ceulemans. V. ibid., p. 391.

1727, jeudi, 7 août. — Jean-François Bollis J. U. L. est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 392.

1727, 12 août. — Trudon Walewyns et Conrard Snieuwaerts prêtent serment comme receveurs. Le premier fournit comme caution Jean-Lambert Van Schoor; le second, Trudon-Hubert Van Winde. (V. ibid., p. 394).

## 1727, 18 août. - Assemblée du Tiers-État.

r

Messeigneurs faisant attention aux plaintes continuelles qu'on leur fait, au sujet des crus de ce pays payant la soixantième, déclarent, pour le sou-lagement du publicque, que tous crus de ce pays ne sont plus sujet à la soixantième, sinon à la sortie du pays.

(V. Carton B, liasse 1727-1728, no unique, p. I).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil décident de rembourser tous les emprunts payant plus de 4 % d'intérêt, à moins que les créanciers ne suppléent au capital de manière à ne plus avoir que 4 %; — de passer un seul nouveau titre pour les créanciers touchant plusieurs rentes qui ne proviennent point de souscriptions diverses; de rédimer toutes les rentes subdivisées à moins que le créancier ne consente à passer nouveau titre. (V. Maendachb. L, p. 394.).

1727, jeudi, 21 août. – Les mêmes déléguent à la Journée des

États le bourgmestre Henri Roberti. Pendant son séjour à Liége il tâchera de conclure un emprunt de 15000 florins devant servir à la rédemption d'autres rentes. (V. ibid., p. 395).

1727. 23 août. — Henri Roberti, bourgmestre, agissant au nom de la ville de St-Trond suivant constitution du 21 du même mois, emprunte au noble seigneur Michel-Henri, baron de Rosen, seigneur de Repen, Chinstrée et Engis, 15000 florins de Brabant, et lui souscrit une rente rédimible de 450 florins, affectée sur le corpus de la ville et payable le 23 août de chaque année. — Fait à Liége, dans les encloîtres de la cathédrale, par le notaire Simon-Dieudonné Tauri, en présence de Thomas Parmentier, prêtre bénéficier, de Jaques Croes, avocat, et de Mathieu Hansé, témoins à ce requis. — Ratifié par les bourgmestres et conseil de St-Trond, le 25 août. (V. Documentboeck D, p. 487 à 491).

1727, lundi, 25 août. — Les bourgmestres et le conseil ratifient la décision de leurs prédécesseurs en date du 21 juillet de la même année, concernant l'emprunt de 2500 florins à faire au couvent de Jérusalem. (V. Maendachboeck L, p. 261).

1727, jeudi, 28 août. — Les mêmes, — considérant les charges qui grèvent le métier des cordonniers — lui accordent, pour la dernière fois, une somme de 100 florins destinée au remboursement de pareille somme que le métier a dû emprunter. Les cordonniers n'auront, dans la suite, qu'à établir des taxes dont le rapport leur permette d'amortir annuellement une partie des rentes qu'ils ont souscrites. (V. Maendachb. L, p. 397).

1727, jeudi, 9 octobre. — Ensuite de la décision prise le 18 août, les bourgmestres et le conseil donnent pouvoir à Jean-François Ceulemans, ancien bourgmestre, de réduire à 3 p. % les rentes dues à des étrangers et à des ecclésiastiques, et à 4 p. % celles de bourgeois souscrites à des taux plus élevés; si la réduction n'est pas acceptée, les rentes seront remboursées.

V. ibid., p. 398.

1727, 10 octobre. — Les bourgmestres et le conseil — vu la plainte des brasseurs leur exposant que le Comisgat est tellement bouché que les eaux du ruisseau ne peuvent plus passer par la ville et que par suite il leur est impossible de moudre leur malt — décident : a) de faire nettoyer le Comisgat, par les ouvriers de la ville, sur toute la largeur des remparts ; b) de faire curer le ruisseau, depuis Bevingen jusqu'au Comisgat, moitié par des ouvriers de la ville, moitié par des ouvriers de l'abbaye ; mais les ouvriers de l'abbaye devront, d'après l'ancien usage, faire seuls

**,**/

le curage de la fontaine *(borne)* de Bevingen. Cette décision est prise sous réserve de tous les droits de la ville concernant le curage du ruisseau. (V. ibid., p. 399).

- 1727, 23 octobre. Les bourgmestres et le conseil représentant les douze métiers de la ville de St-Trond, empruntent à Henri-Hubert Heusdens, curé de Muysen, à Eustache Robyns, fils de feu Christophe et d'Elisabeth Mouffarts, et à Guillaume Robyns, avocat, son frère, 1700 florins de Brabant, au taux de 3 p. %, qui seront appliqués au remboursement d'un capital donnant une rente plus élevée. Ils souscrivent donc 51 florins de rente rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 23 octobre de chaque année. (V. Documento. D, p. 492).
- 1727, jeudi, 20 novembre. Le bourgmestre Roberti est délégué pour siéger à la Journée des États, qui s'ouvira à Liége le 24 de ce mois. (V. Maendachboeck L, p. 400.)
- 1727, 27 novembre. Les bourgmestres et le conseil admettent gratuitement au droit de bourgeoisie le sieur Jean Geerts, constructeur de pompes à Tirlemont, pour le motif qu'aucun bourgeois de la ville n'exerce jusqu'à présent ce métier. (V. ib., p. 403).
- 1727, 11 décembre. La veuve Gosuin Ancion déclare réduire, à 900 florins de Brabant, la rente de 1000 florins que la ville de St-Trond lui a souscrite le 11 décembre 1721.
  - V. Documentboeck D, p. 494.
- 1727, 15 décembre. C.-J. d'Auxbrebis de Grady déclare réduire, à 1620 florins, la rente de 1800 florins qui lui est due par la ville de St-Trond. (V. *Documentboech D*, p. 495).

Même date. — Un incendie a éclaté dans la nuit du 5 au 6 dans les arrière-bâtiments de la maison de Kroon, près de l'église de Notre-Dame. Sans la vigilance du bourgmestre Basteyns, qui est parvenu à enlever dans la maison dite den Gulden Baert, occupée par Étienne Favart, une quantité considérable de poudre, une grande partie de la ville aurait été détruite (V. Maend. L., p. 404). Considérant le péril qu'on a couru et aussi les vols qui ont été commis à l'occasion de cet incendie, les bourgmestres et le conseil font publier: 1º Après la huitaine à dater des présentes, aucun marchand de la ville ou de la juridiction ne pourra avoir chez lui plus de 30 livres de poudre; cette quantité devra de plus être partagée en trois sacs de cuir bien fermés, et ses sacs devront être isolés en trois places différentes aux étages, distantes au moins de vingt pieds l'une de l'autre. Les bourgeois non marchands ne pourront avoir chez eux plus de trois livres de poudre, le tout

sous peine de confiscation et d'une amende de trois florins, d'une amende double en cas de récidive, et de corrections arbitraires en cas de seconde récidive. — 2º Tout bourgeois de la ville et de la juridiction, fesant le commerce de poudre, devra en faire déclaration en déans les trois jours, de même que ceux qui commenceront ce commerce à l'avenir. Avant d'avoir fait cette déclaration, ils ne pourront recevoir plus de trois livres chez eux, sous peine de confiscation et d'une amende de trois florins d'or. — 3° Personne ne pourra recevoir dans sa maison, pour y rester pendant une nuit, plus de trente livres de poudre appartenant à un marchand étranger qu'on logerait pour cette nuit; l'étranger ne pourra pas non plus déposer plus de trente livres dans un autre endroit, pour les réclamer le leudemain, sous peine de confiscation et d'amende comme ci-dessus. — 4° Si un incendie éclate, les femmes et les jeunes filles non parentes ou intimes des personnes en danger, ni les jeunes gens en dessous de quinze ans, ne pourront s'approcher du sinistre ou des endroits menacés à une distance de moins de cinquante pas; et en ce point les parents seront responsables de leurs enfants; le tout sous peine d'amende de trois florins d'or. -5° Tous les hommes qui se trouveront sur les lieux du sinistre seront obligés de prêter main forte pour le combattre, ou de se retirer à cinquante pas de distance, sous peine d'amende de trois florins d'or. — 6° Pour empêcher les vols et les désordres de tous genres, douze hommes de chacune des quatre compagnies, accompagnés d'un officiér, se rendront au premier son de la cloche d'alarme sur les lieux de l'incendie et s'y conduiront selon les ordres du magistrat ou de l'un de ses membres qui y sera présent. — 7º Personne ne pourra entrer dans des granges ou dans des écuries renfermant du chanvre, du bois, du foin ou de la paille, avec du feu ou de la lumière autre qu'une lanterne bien fermée, sous peine de l'amende ci-dessus. — Publié le même jour au son de la cloche banale en présence des écoutêtes Luesemans et Aspeculo, du bourgmestre Basteyns, des échevins Bollis et Govaerts, des conseillers Croels, Ceulemans et Germeys. (V. Maendachboeck L, p. 405).

Même date. — Henri de Grady, échevin de Liége, déclare réduire, à 360 florins de Brabant, la rente de 400 florins, lui souscrite par la ville de St-Trond le 4 février 1722; à 450 florins celle de 500 florins lui souscrite le 6 juillet 1722; et à 1242 florins celle de 1380 florins qu'il touche de la ville comme héritier de madame Salms, rente souscrite le 24 décembre 1721. Cette réduction commenceront à avoir cours le 25 du mois, sans préjudice des intérêts échus. (V. Documentboech D, p. 497).

Même date. — Assemblée de Messeigneurs du Tiers-État. Messeigneurs aiant reveu leur reces en date du 8 aoust dernier, au sujet des crus du pays, déclarent de demeurer emprès d'icellui, et considérant la surcharge notable qui résulte au publicque par le grand nombre de preposez, dont les appointemens sont excessives, aussi bien que celuy de l'agent, sont d'avis de réduire lesdits preposez au nombre de trois en laissant un de chaque corps avec un gage annuel de cinquante pistolles chaque et autant pour l'agent et faisant en outre attention que la charge de caissier est inutile, attendu que les receveurs géneraux sont établis pour recevoirs les deniers, déclarent de la supprimer.

V. Carton B, liasse 1727-1728, no unique, p. 1.

1727, 19 décembre. — Catherine de Foullon déclare réduire à 3 p. % le taux de la rente de 437 florins 10 patars que lui doit la ville (suivant acte du 10 juin 1725), ainsi que celui d'une autre rente de 200 florins. Elle ne touchera plus que 600 florins de rente annuelle. (V. Documentboeck D, p. 495.)

Même date. — Françoise de Hennin, et J. Foullon épouse de J.-F. de Vivier, déclarent réduire à 1600 florins la rente de 1666 flor. 13 pat. qui leur est due, à chacun pour une moitié, par la ville de St-Trond. (Cf. acte du 27 août 1720.) (V. Documentb. D, p. 495).

Même date. — Assemblée du Tiers-État du Pays de Liége.

Messeigneurs, considerant que les impots du soixantieme, vin, brandevin, sel, tabac, chapeaux étrangers, etc., vont finir à la fin de ce mois, declarent de les passer pour un an, a commencer au premier janvier prochain, pour être collécté par tout le pays, voir aux clauses et conditions reprises tant a leurs reces du 8 aoust dernier, que cellui du 15 courant, et qu'on ne pourat rien exiger sur les crus du pays, sinon a la sortie, suppliant S. A. S. E. de bien vouloir agreer leur presente resolution et d'accorder son mandement exécutoire.

Messeigneurs, ne désirant rien plus que de donner des marques de leur zele envers son Altesse notre Evêque et Prince, et tacher de meriter la continuation de sa bienveillance et protection, déclarent d'accorder à sa ditte Altesse tant seulement pour un an, à commencer au premier janvier 1728, un donatif de dix mille écus, a prendre hors du provenus dudit 60° a collecter sur le pied que dessus, ordonnant a leurs receveurs généraux d'y fournir, suppliant tres humblement S. A. d'avoir pour agreable leur présente resolution.

Messeigneurs en contormité de leur reces du 15 du courant deffendent tres serieusement a leurs receveurs generaux et autres employez à la maniance des deniers de l'Etat, de ne payer dorenavant à l'agent et a chacun des trois préposez nommés par chaque corps des Etats que la somme de cinquante pistolles pour gage annuel, limitée par ledit reces, a peine d'en repondre en leur propre nom.

Messeigneurs, en expliquant leur reces du 15 du courant, declarent avoir entendu supprimer les gages accordez cy devant au sieurs Ghysen et Lambrecht, comme étant a present superflus et inutils, deffendant à leurs receveurs géneraux et autres de leur faire dorénavant aucun payement, a peine d'en repondre en leur propre et privé nom.

Messeigneurs étant aussi informé par les seigneurs leurs députez ordinaires, que le chancelier leur avait de plus communiqué de la part de Son Altesse, que S. M. I. et C. avait donné par lettre un ordre final à S. A. S. l'archiduchesse Gouvernante des Pays-Bas et à S. E. le general Zumjungen, de ne faire passer sur ce pays aucunes trouppes, sans préalable réquisitoire de S. A. notre Prince, et sans qu'elle eut fait marquer les routes, conformement à ce qui s'observe dans l'Empire, déclarent de remercier comme ils remercient tres humblement S. A. des bons soins qu'Elle a été servie d'employer dans cette importante affaire, la suppliant d'ordonner aux personnes qui en ont été chargées de procurer copie dudit ordre de S. M. I. et C. pour être enregistré dans les archives du Pays, et de faire connaître cet ordre impéral aux bailly et officiers de ce pays, a qui il peut toucher, deputant Messieurs les bourguemaîtres de Liege, pour presenter à S. A. leur présente resolution.

Messeigneurs supplient très humblement S. A. d'ordonner aux juristes qu'Elle a eu denommé, pour revoir la compilation de la réformation des justices seculieres, faites par les députez des Trois Etats, de s'assembler au plus tôt avec ceux qui sont pareillement requis de le faire, pour conjointement convenir des points, dans lesquels ils diffèrent, afin qu'on puisse incessamment mettre la derniere main a un ouvrage qui n'at été entrepris que pour le plus grand bien et avantage du publique.

V. Carton, liasse 1727-1728, no unique, p. 2.

1727, 22 décembre. — Assemblée du Tiers État du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs etant informez du prejudice que font les bêtes à corne, lorsqu'elles vont paturer dans les bois de ce pays, après cinq ans, suivant le reglement de George d'Autriche d'heureuse mémoire et voulant y apporter le remede convenable, sont d'avis et declarent qu'il ne serat plus permis de faire pattre les dites betes dans aucun bois de ce pays, avant le terme de sept ans, sous telle peine que S. A. trouverat bon d'imposer, la suppliant tres humblement de vouloir bien confirmer leur présente résolution de son authorité principale et la faire mettre en garde de loy.

Messeigneurs aiant revu le mandement touchant le paturage qui se fait par les porcs et bêtes a laine sur les grains croissants, approuvé par S. A. et mis en garde de loy le 23 janvier 1725; aiant aussy veu la supplique leur presentée par le procureur général, au sujet dudit mandement, sont d'avis de renvoyer comme ils renvoyent cette affaire aux seigneurs leurs deputez à la journée, pour coniointement avec les seigneurs députez des autres Etats déliberer sur icelle et en faire rapport au corps.

V. Carton B, liasse 1727-1728, nº unique, p. 5.

1727, 23 décembre. — Réunion de l'État Tiers du pays de Liége et Comte de Looz; publié à St-Trond, le 7 janvier 1728.

Messeigneurs ayant eu communication des Recès des Seigrs. des Etats tant Primaire que Noble en dâte du 22 du courant, par lesquels ils sont entendre que la suppression des crûs du Pays de l'Impôt de Soixantième feroit une diminution d'un tiers et davantage du provenu dudit Impôt, &

15

renfermeroit des inconveniens beaucoup plus préjudiciables au bien du Pays que la cessation entiere du même Impôt: Voulant en consequence par les susdits Recès que leurs Resolutions du 13 et du 15 du présent mois, par lesquelles ils ont accordé ledit Impôt, comme ils prétendent, taxativement pour être collecté en forme & maniere accoûtumée, ou au pied des Conditions imposées par les trois États, ne doivent et ne devront avoir aucun effet ni execution dans un autre sens, revoquans même & circonduisans leursdites Resolutions, en cas que les Seigrs. du Tiers Etat persistent dans leur sentiment de supprimer les crûs du Pays; Considerant que c'est au hazard, et sans la moindre preuve que lesdits Seigrs. des Etats Primaire et Noble avancent que le provenu dudit Impôt seroit diminué de plus d'un tiers par la prédite suppression, n'y ayant pas méme d'apparence qu'elle pourroit causer une diminution d'une dixiéme du provenu de cet Impôt: Considérant d'ailleurs que depuis 13 à 14 ans que nous jouissons de la paix, le Peuple se trouve également surchargé, et accable par les extensions exorbitantes qu'on a données audit Impôt, au grand préjudice du Commerce, & à la ruïne totale des Negocians, Marchands, Ouvriers, & pauvres Sujets du Pays, qui ont si longtems gemi sous le poids des charges publiques, sans que pendant tous le temps de paix, on ait travaillé à décharger l'Etat, ni à soulager le Peuple: Considerant de plus, que malgrè la diminution éventuelle du provenu de l'Impôt sus-repris, qui pourra arriver par la susdite suppression des crùs du Pays, il ne peut resulter que de l'avantage au Public par rapport au Commerce qu'on doit rappeler & soutenir par tous les moyens possibles, sans qu'on doive craindre qu'il en revienne le moindre préjudice à l'Etat: puis qu'il y aura toûjours avec le provenu de cet Impôt, & de celui des 40 pattars sur le Bras, suffisanment de quoy pour satisfaire & payer toutes les charges de l'Etat tant ordinaires qu'extraordinaires, & même pour redimer d'années en années une parties des rentes que l'Etat doit, en particulierement egard que dans la fausse supposition même que la diminution iroit à un tiers par la prédite suppression, ledit Impôt produiroit encore plus de trois cent mille florins, selon la Balance présentée aux Etats.

Pour ces causes & autres, declarent de ne pouvoir consentir ni adherer aux susdits Recès des Etats Primairè et Noble du 22 du courant, comme étant très-contraires au bien public, & ne pouvant d'ailleurs rien operer les choses n'étant plus en entier, veu que les dits deux Etats ayan par leurs Resolutions respectives du 13 & du 15 du courant, accordé ledit Impôt, & en demandé la confirmation de Son Altesse avec le Mandement executoire, ainsi que Mesdits Seigneurs ont fait, à la réserve des crûs du Pays, ledit Impôt se trouve par ce moyen passé par les trois Etats sans cette reserve : de maniere qu'il ne peut plus être au pouvoir des Seigrs. des Etats Primaire, & Noble de faire cesser ledit Impôt, & de revoquer leurs susdites Resolutions, qui sont consommées tant par la demande sus-reprise du Mandement executoire de S. A. que par l'unisormité des Recès des trois Etats dans les points non reservez, & cela nonobstant la Declaration contenue auxdits Recès des Etats Primaire et Noble du 22 du courant qu'ils n'auroient entendu accorder ledit Impôt, que pour être collecté en la forme & maniere accoûtumée, & aux clauses & conditions ci-devant imposées par les Etats; d'autant que par la cessation dudit Impôt, ces mêmes clauses et conditions viennent à cesser, & qu'il n'est pas au pouvoir de deux Etats d'établir une loy & condition sans le consentement & agréation de l'autre : c'est pourquoy Mesdits Seigneurs supplient derechef trèshumblement S. A. de vouloir accorder son Mandement executoire.

Par Ordonnance de Mesdits Seigneurs: H. M. J. Du Moulin. V. Carton B. liasse 1727, no 3.

des marchands, Lambert-Benoît Wuesten; — délégué et lieutenant des maréchaux, Simon Bellenrox, junior, et Michel Spons; des pelletiers, Pierre Erarts et Antoine Holbach; des boulangers, Godefroid Vanden Loye et N... Vanderstraeten; des brasseurs, Charles Boonen et Jean Hendrix; des bouchers, François Van Ham et Gérard Bellis; des drapiers, Érasme Vanden Loye et Pierre Everaerts; des merciers, Gilles Simons et Martin Vander Maesen; des teinturiers, Jean Portmans et Conrad Snieuwaerts; des tanneurs, Jean Van Heer et Winand Hombrouck; des cordonniers, Guillaume Van West et Jean Wennen, junior; des charpentiers, Thierry Hellaerts et Jean-François Bessemans; des tailleurs, Henri Penrix et François Jennerons. (V. Macndachb. L, p. 408).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil députent à la Journée des États le bourgmestre Arnold Basteyns.

V. Maendachboeck L, p. 4-9.

Même date. — Arnold Basteyns est autorisé à emprunter à 3 p. % ou à moins, à l'ancien bourgmestre de Grady, un capital aussi élévé qu'il jugera convenable pour racheter des rentes plus onéreuses dues par la ville. (V. ibid., p. 409).

1727, 29 décembre. - L'abbé de St-Trond seul, sans consentement de l'évêque, a aboli l'impôt du bondergeld depuis l'année 1722. La ville a subi par là une perte de plus de 30,000 florins. Cet impôt de 2 florins par bonnier avait été octroyé pour un nombre d'années illimité en 1686, et l'octroi en avait été confirmé de nouveau, en 1716, par les deux seigneurs de la ville, pour subvenir au payement des charges et pour le salut commun de toute la bourgeoisie.—Le magistrat avait promis de ne pas percevoir l'impôt en question sur les biens de l'abbaye, aussi longtemps que le procès ·pendant à la Cour de Vienne au sujet des sommes dues par l'abbaye me fut jugé. — Malgré cela, l'abbé persiste à maintenir l'abolition 1 bondergeld en question et grand nombre de bourgeois quittent ville, voyant que toutes les charges ordinaires et extraordiires devront être comblées par le produit de l'impôt sur la conmption, et qu'ainsi eux seuls payeront à décharge des riches opriétaires fonciers. - Les bourgmestres et le consoil protesteut

donc contre l'abolition de l'impôt en question, se réservant le droit de réclamer tempore et loco, à l'abbé et au monastère, indemnité de tous les dommages et pertes subis, et ordonnent à leur secrétaire de signifier copie de leur protestation à l'abbé, au prieur de l'abbaye, aux religieux capitulaires et au public de la ville. — Cette signification fut faite à l'abbé et au Prieur le 16 janvier 1728.

V. Maendachboeck L, p. 409.

1727, 30 décembre. — Assemblée du Tiers État du Pays de Liége et du Comté de Looz.

Messeigneurs aiant reveu leur reces en date du 19 courant, par quel ils suppriment les gages accordez cy devant aux sieurs Ghysen et Lambrecht, comme etant à present superflus et inutils, deffendent auxdits Ghysen et Lambrecht, de se trouver doresnavant a l'assemblee de Messeigneurs les deputez ordinairs, non plus qu'a la prépositure, ordonnant a messeigneurs leurs dits deputez de tenir la main pour que leur presente resolution soit ponctuellement executée, a peine de nullité de tout ce qui pourrat se faire contraventoirement à la présente.

(V. Carton B, liasse 1727-1728, no unique, p. 7).

Même date. — Mandement de Georges-Louis de Berghes, évêque de Liége, approuvant les récès des Trois États concernant les impôts, en date du 13, 15 et 19 du même mois.

George Louis, par la grace de Dieu, Evéque et Prince de Liege, Duc de Bouillon, Marquis de Franchimont, Comte de Looz, Horne, etc. — A tous ceux qui ces presentes verront, salut. Ayant vû les Recès des trois Etats de notre Pays de Liege et Comté de Looz, en dâtes respectives du 13, 15 & 19 du courant, par lesquels ils ont passé les Impôts du 60° vin, brandevin, hidromel, sel, tabac, chapeaux étrangers, à collecter parmi tout le Pays, pour le terme d'un an à commencer au premier Janvier 1728, aux clauses et conditions accoûtumées, sauf que l'Etat Tiers, pour l'avantage du commerce et pour le soulagement du Public, a par ses Recès du 8 Août dernier, du 15 & 19 du present mois positivement supprimé les crus du Pays, & les exempté du Soixantième, hormis à la fortië du Pays: Et étant très-humblement suppliés d'agréer lesdits Recès, et d'y donner notre approbation Principale, Nous avons bien voulu y condescendre, & declarer de les avoir agréé, comme par les Présentes les agréons et confirmons dans les points non reservez ni acceptez, saufs partant lesdits crus du Pays supprimez en tout cas, comme dit est, par l'Etat Tiers, sinon à la fortië du Pays: Ordonnant à tous & un chacun de s'y conformer, Prennant les Receveurs et Collecteurs établis & à établir dans notre singuliere Sauvegarde & Protection. Donné en notre Palais à Liege le 30 Xbre. 1727. Signé, George-Louis, Vidimé Berlaymont, Vt., Contresigné J. Vanhove, & apposé le Séel. — Par Copie conforme à l'Originelle, étoit signé J. VANHOVE. — (V. Carton B, liasse 1727, nº 4).

Sans date. — Remboursement du capital de cinq cents pattacons emprunté le 30 janvier 1678 au Capitaine Moutton. (V. t. IV, p. 313). (V. Documentboeck D, p. 289).

1728, 1 janvier. — Assemblée du Tiers États du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs étant informez, que les Seigneurs des États primaire et Noble auroient par leur Recès du 31 Decembre 1727 déclaré de tenir en suspens et jusqu'à autre ordre de leur part, toutes Commissions des Préposez, Agent. Caissier, Receveurs, Contrôleurs et Commis, à l'égard des Impôts du Soixantiéme et autres anexez : Voulant aussi par ledit Rccès qu'à cet égard toutes les fonctions de Messieurs leurs Deputez ordinaires, de leurs Grefflers et autres su balternes cessent; & trouvant que ce Recès donne atteinte à l'autorité de Son Altesse notre Evéque et Prince, de même qu'à la Loy fondamentale du Pays, puis que deux Etats ne font point d'Etat, & ne peuvent rien resoudre à l'exclusion et sans l'aveu de l'autre, & que d'ailleurs Sadite Altesse a accordé sa Confirmation et son Mandement executoire pour la levée de l'Impôt du Soixantième & autres annexez, à la reserve des crus du l'ays, ensuite des Recès des Trois Etats, & de leurs très-humbles demandes d'agréation & confirmation : de sorte que le susdit Recès des Seigneurs des Etats Primaire & Noble ne doit avoir aucun effet, ordonnent à Messieurs leurs Deputez ordinaires, leur Greffler, Préposé, Agent, Receveurs, Controleurs & Commis, de continuer les fonctions de leurs charges respectives touchant la levée desdits Impôts, en conformité du Mandement executoire de Sadite Altesse émané le 30 Decembre dernier, & ce à peine d'être pourvû à leur charge. — Par Ordonnance de Mesdits Seigneurs, H. M. J. Du-Moulin.

V. Carton B, liasse 1728, nº 1.

1728, 2 janvier. — Instrument d'appel à l'Empereur par les Etats Primaire et Noble du Pays de Liége, contre le mandement exécutoire de S. A. S. E. en date du 30 décembre 1727.

Instrumentum Appellationis, provocationis, etc. pro Ordinibus primario seu Ecclesiastico & Equestri patriæ Leodiensis & Comitatûs Lossensis ab Edicto seu Mandato Celsissimi & Reverendissimi Episcopi & Principis Leodiensis sub dato 30 vel 31 mensis Decembris 1727.

In Nomine Domini. Amen.

Publici hujus instrumenti serie cunctis pateat & sit omnibus evidenter notum, quòd anno à Nativitate Domini Nostri Jesu-Christi millesimo septingentesimo vigesimo-octavo mensis Januarii die secundà, indictione Romana sextà, Regnante et Imperante Invictissimo, Potentissimo Serenissimoque Principe, ac Domino Domino Nostro Clementissimo Carolo, hujus nominis sexto, Romanorum Imperatore semper Augusto, ac Germaniæ, Hispaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Delmatiæ, Croatiæ & Sclavoniæ Rege, Archiduce Austriæ, Duce Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ & Wurtembergæ, Comite Tirolis, Regnorum suorum Romani decimo-septimo, Hispanici vigesimo-quinto, Hungarici & Bohemici verò decimo-septimo, coram me publico Notario Cæsareo ac in Camera Imperiali immatriculato, personaliter comparuerunt in Loco Capitulari Per-Illustris Ecclesiæ Cathedralis Leodiensis ad Congregationes Trium Statuum Patriæ Leodiensis & Comitatûs Lossensis solito & consueto, Reverendi admodum ac Per-

Illustres Generosi Domini mei Decanus & Capitulum dictæ Per-Illustris Ecclesiæ Cathedralis, qua componentes Primarium seu Ecclesiasticum hujuscè Patriæ et Principatûs Léodiensis Statum, necnon Per-Illustres, Præ-Nobiles & Generosi Domini componentes seu repræsentantes Statum Equestrem ejusdem Principatûs & Patriæ Collegialiter convocati & congregati, qui viso Mandato quodam sub nomine Celsissimi & Reverendissimi Episcopi & Principis nostri Leodiensis, tam Secretariis suprafatorum Ordinum insinuato, quam ad valvas Palatii Episcopalis, necnon alia Loca, in quibus ejusmodi Mandata affigi solent, ac respectivè non solent affixo & Typis edito sub dato 30 seu 31 Decembris 1727, per quod maximum dictis Ordinibus comparentibus & universæ huic Patriæ Leodiensi infertur præjudicium, & gravamen latins postea exponendum, metuentesque prætermissa appellatione magis magisque lædi & gravari ab eodem Mandato & quibuscumque gravaminibus ejus occasione aut prætextu illatis & imposterum inferendis appellarunt, provocarunt, reclamarunt, conquesti sunt & recurrerunt, prout tenore Præsentium & in his scriptis nullitate quacumque salvà appellant, provocant, reclamant, conqueruntur & recurrunt ad Sacram Suam Cæsaream Regiamque Majestatem, offerendo præstare ea omnia, ad quæ de jure & stylo quomodolibet teneri seu adstringi possent, petentes sibi 1, 2, 3, instanter, instantius & instantissime de Apostolis responderi, protestantes insuper de quibuscumque attentatis in præjndicium hujuscè appellationis fortè committendis, & ad hoc publicum appellationis, provocationis, reclamationis, querelæ, recursûs & protestationis instrumentum ubivis insinuandum constituerunt, uti per præsentes constituunt me infrasignatum Notarium, ac alios quoscumque onus acceptare volentes. Acta & gesta sunt hæc Leodii in præfato Loco Capitulari, præsentibus ibidem tamquam testibus ad præmissa specialiter convocatis & requisitis Reverendo Domino Joanne Latrenge Claustrario & Gode-FRIDO COLSON.

Et quia ego publicus Cæsareus Notarius ac immatriculatus præmissis omnibus & singulis una cum antefatis testibus interfui, sicque ut præfertur appellari, provocari, reclamari, conqueri, & recurri, ac alia fleri, vidi, scivi, audivi, omniumque notam sumpsi, ideò me huic publico exindè confecto instrumento subscripsi, signavi, solitisque in fldem munivi rogatus & requisitus. (V. Carton B, liasse 1728, nº 2.)

Même date. — Recès de l'État Tiers du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs etant informez que nonobstant que Son Altesse notre Evèque et Prince at accorde le 30° décembre dernier, son mandement exécutoire pour la levée de l'Impôt du soixantieme et autres anexés, et que malgré leur recès du premier du courant, qui ordonne à tous employez de continuer les fonctions de leur charges respectives, a l'egard des dits impôts en conformite du mandement, les dits employez sont en défaut de s'y conformer, supplient tres humblement son Altesse de les autoriser pour mettre et faire mettre le dit mandement en due exécution,

V. Carton B, liasse 1727-1728, no unique, p. 7.

1728, 3 janvier. — Recès du Tiers Etat du Pays de Liége et du Comté de Looz.

Messeigneurs apprennant que les Employés de l'Etat persistent dans le desaut de faire les fonctions de leurs charges respectives à l'égard de l'Impôt du Soixantième & autres annexés, d'où il peut resulter un préjudice très-notable au Public: Declarent, en vertu de l'authorisation de Son Altesse en dâte de cejourd'hui, de constituer tous et chaque Bourguemaitres des Villes du Pays de Liege & Comté de Looz, à l'effet de faire mettre en due execution le Mandement executoire de Son Altesse émané le trentième Decembre dernier, tant dans leurs Villes respectives, que dans les Lieux circonvoisins, en y établissant, aux gages accoûtumez, provisionnellement et jusques à autre Ordonnance de Son Altesse, des Receveurs, Contrôleurs & Commis pour la levée & exaction desdits impôts, à la reserve des crûs du Pays, sinon à la sortie : & ce en conformité dudit Mandement executoire, auxquels Bourguemaitres & Receveurs il incombera de veiller à ce que les deniers à provenir desdits Impôts soient en seureté relativement à l'Ordonnance & authorisation susdite de Son Altesse du troisième du courant. — Par Ordonnance de Mesdits Seigneurs, G. L. Stephani pro (V. Carton B, liasse 1728, nº 3). Du Moulin.

Même date. — George-Louis de Berghes, évêque de Liége, autorise le Tiers Etat a mettre en exécution son mandement du 30 décembre 1727.

George Louis, par la grace de Dieu, Evéque & Prince de Liege, Duc de Bouillon, Marquis de Franchimont, Comte de Looz, Horne, etc.

Aprennant par la remontrance très-humble Nous faite de la part du Tiers Etat par le Recès en dâte du 2 du courant, que les Receveurs, Contrôleurs & Commis sont en défaut de continuer les fonctions de leurs charges respectives, à l'égard de la levée de l'Impôt du Soixantiéme & autres annexez, en conformité de notre Mandement executoire émané le 30 Decembre dernier; & étant très-humblement suppliez d'autoriser ledit Tiers Etat, à effet de mettre & faire mettre le susdit Mandement en duë execution, condescendant à leur très-humble demande, qui est d'autant plus juste, que le défaut susrepris peut devenir très-préjudiciable au Public, declarons d'autoriser comme par les présentes autorisons ledit Tiers Etat, & chaques Bourguemaîtres, tant de notre Ville Capitale de Liege que de nos autres bonnes Villes du Pays, à l'effet sustouché, & ce provisionnellement, & jusqu'à autre ordonnance; leur Ordonnant de tenir la main à l'execution de notre prédit Mandement, et de veiller à ce que les deniers à provenir desdits impôts soient en sureté, Prennant tous lesdits Bourguemaitres, et tous ceux qui seront employez de leur part à cet effet, en notre singuliere Sauvegarde & Protection. — Donné en notre Palais Episcopal de Tiege ce 3 Janvier 1728. GEORGE-LOUIS.

Berlaymont Vt. Lieu ( ) du Séel. J. Vanhove. Carton B, liasse 1728, nº 4.

1728, 4 janvier. — Recès du Tiers État du Pays de Liége. Messeigneurs ayant vû les Recès protestatoires en dâte du 3 du courant, uits, imprimez, & affichez de la part des Seigneurs des Etats Primaire &

Noble, par lesquels ils insinuent de n'avoir rien fait ni ordonné par leurs Recès du 31 Decembre dernier, que ce qui étoit naturellement attaché à une prétenduë cessation de l'Impôt du 60me, et autres annexez, protestant même de la prétenduë nullité de l'Ordonnance de Mesdits Seigneurs en dâte du premier du courant, figurant en outre que leursdits Recès ne donnent aucune atteinte à l'autorité de Son Altesse notre Evêque et Prince, ni à la Loy fondamentale du Pays, & cela sous prétexte qu'ils se seroient clairement & positivement opposez à la continuation desdits Impôts, declarent d'arriere protester contre les susdits Recès protestatoires, par la raison que lesdits Seigneurs des Etats Primaire et Noble, ayant par leurs Recès respectifs du 13 et 15 Decembre dernier passé et accordé la continuation desdits Impôts: de même que Mesdits Seigneurs par leurs recès du 19 du même mois, à l'exclusion toutefois des Crus du Pays, sinon à la Sortië, en demandant respectivement la Confirmation et le Mandement executoire; Son Altesse après avoir agréé & confirmé lesdits Recès dans les points non reservez ni acceptez a accordé, son Mandement executoire pour la levée et exaction desdits Impôts, à la reserve desdits crus du Pays, ayant de plus Sadite Altesse ordonné à tous & un chacun de se conformer à sondit Mandement executoire: de sorte que les susdits Recès des Seigneurs des Etats Primaire et Noble en dâte du 31. Decembre dernier, par lesquels ils défendent aux Préposez, Receveurs, Contrôleurs, Commis & autres Employez de leur part, de continuer les fonctions de leurs charges respectives à l'égard de la levée & exaction desdits Impôts, donnent une atteinte évidente & sensible à l'autorité Principale, de même qu'à la Loy fondamentale du Pays, puis qu'ayant passé lesdits Impôts, & supplié trèshumblement Son Altesse de les agréer (ainsi que Mesdits Seigneurs ont fait) par leurs Recès respectifs, il ne leur à plus été permis de les revoquer, ni de s'opposer à la continuation des mêmes Impôts, & execution dudit Mandement; la Loy fondamentale du Pays y étant absolument obstative; tellement que Mesdits Seigneurs ont eu raison d'ordonner aux Preposez, Receveurs, Contrôleurs, Commis, & generalement à tous autres Employez de leur part de continuer les devoirs de leurs charges, quant à la levée & exactions desdits Impôts, & que c'est par consequent sans sujet ni ombre de tondement que lesdits Seigneurs des Etats Primaire & Noble ont protesté de la prétenduë nullité tant du Mandement executoire de Sadite Altesse, que du prédit Récès de Mesdits Seigneurs en dâte du premier du courant; comme aussi de toutes prétenduës foulles, dommages & interêts à résulter de ladite Execution, attendu que Mesdits Seigneurs n'ont rien fait d'autre, que de se conformer au susdit Mandement executoire de de Sadite Altesse, & de suivre religieusement la Loy fondamentale du Pays, en cherchant à avantager & animer le Commerce qui se trouve affoibli depuis tant d'années, & à soulager le pauvre Peuple, qui a gemi depuis si long-tems sous le poids des Charges publiques, & notanment de l'extension exorbitante de l'Impôt du 60° sur les crus du Pays, & continuée par pur abus au très-grand detriment du bien public. Réïterant partant la susdite Protestation contre tous et chaques Membres particuliers desdits Etats Primaire et Noble, & leurs Adhérens, de toutes peines, dommages & intérêts resultez & à resulter de leurs susdits Recès contraventoires au prédit Mandement executoire de S. A., & contraires aux susrepris recès de Mesdits Seigneurs, s'agissant ici des moyens publics accordez et confirmez legitimément par S. A., dont l'Execution ne peut être retardée, ni par protestation ni par aucun autre moyen qu'elle puisse être.

— Par Ordonnance de Mesdits Seigneurs, H. M. J. Dumoulin.

V. Carton B, liasse 1728, no 5.

1727, 5 janvier. — Recès de l'État Tiers du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs étant informez que le Sr Parfondry, agent prépose de l'Etat, bien loin de faire mettre en exécution le mandement exécutoire de S. A. émané le 30 décembre dernier, aussi bien que l'ordonnance de mesdits Seigneurs en date du 1 du courant, et at la témérité de s'y opposer et detourner les employez de l'Etat de s'acquitter du devoir de leurs charges, au grand préjudice du bien publique, et en mepris dudit mandement executoire, declarent pour ces causes et rour toutes autres, de le remercier de son agence, deffendant à messieurs leurs députez ordinairs de l'admettre dorenavant en cette qualite a leur assemblee, comme aussy a leurs receveurs généraux de ne plus luy rien payer en la meme qualité, à peine d'en repondre en leurs propres et privez noms, ordonnant que le présent reces luy soit insinue, de meme qu'aux deputez susdits, receveurs generaux et autres qui ont la maniance des deniers.

V. Carton B, liasse 1727-28, no unique, p. 8.

- 1728, 9 janvier. Jeanne-Thérèse de Visé et Jean-Jaques de Visé déclarent reduire à 540 florins la rente de 600 florins leur due par la ville de St Trond suivant acte du 10 décembre 1724, et déjà réduite au denier trente-deux par acte du 27 mars 1727.
  - V. Documentboeck D, p. 501.
- 1728, 12 janvier. Remboursement du capital de la rente de 400 florins, souscrite le 7 août 1722, à Charles de Prayon, échevin de Souveraine Justice de Liége. (V. Documentboeck D, p. 449).
- 1728, 13 janvier. Les PP. Carmes en Ile à Liége, réduisent à 360 florins la rente de 375 florins leur souscrite par la ville, le 23 décembre 1721. (V. Documento. D, p. 502).
- 1728, 14 janvier. Les Annonciades Célestes de Liége réduisent à 165 florins de Brabant, la rente de 225 florins leur due par la ville de St-Trond. (V. *Documentb. D*, p. 502).
- Même date. Recès du Tiers État du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs, aiant eu communication du recès des Seigneurs Etat Primaire et noble, en date du 13 du courant, en demeurant auprès de la suppression des deux préposez et caissier, comme aussi de la diminution des gages ou appointemens excessives de ceux qui restent, conformement a leurs reces du 15, 19 & 30 decembre dernier, déclarent, qu'attendu que lesdits Seigneurs des Etats Primaire et Noble levent par ledit reces leurs difficultez, au sujet de la collecte de l'impôt du soixantieme et autres y annexés, ils sont prêts de les faire collecter d'une main commune, relativement au mandement exécutoire de Son Altesse en date du 30 décembre dernier, pour rentrer dans la caisse de l'Etat, de même que tout ce qui at été perceu jusqu'à present, en deduisant les fraix et accessoirs de la collecte, et jusqu'à ce que lesdits trois Etats aient convenu soub l'agreation de Sadite Altesse, des adjoutes, modifications & explications touchant les les conditions dudit Soixantieme, sur quoi mesdits seigneurs seront attendants la resolution desdits Seigneurs des Etats Primaire et Noble.

V. Carton B, liasse 1727-28, no unique, p. 9.

1728. 16 janvier. — F. Fexha, notaire et receveur de la maison de Miséricorde, déclare que cette maison reduit à 180 florins la rente de 200 florins qui leur est due par la ville de St-Trond.

V. Documentboeck D, p. 503.

Même date. — Arnold Bastyns, bourgmestre régent de la ville de St-Trond, constitué aux fins des présentes par acte du 27 décembre 1727, emprunte à dame Cornélie-Isabelle d'Auxbrebis, douairière de feu le chevalier de Grady, la somme de 20,000 florins de Brabant et lui souscrit une rente rédimible de 600 florins, affectée sur le corpus de la ville et payable le 16 janvier de chaque année. — Arnold Bastyns déclare devoir employer ce capital en partie à la rédemption d'une rente de 400 florins de Brabant, due à l'échevin Prayon, suivant acte du 7 août 1722; en partie à la rédemption d'une rente de 48 florins due au procureur Fléron, et le reste à la décharge et utilité de la ville de St-Trond. — Acte reçu par S.-D. Tauri, notaire à Liége, et ratifié par les bourgmestres et conseil de St-Trond, le 19 du même mois.

V. Documentboeck D, p. 496 à 500.

1727, 19 janvier. — Henri de Melotte déclare réduire à 3 p. % le taux d'une rente de 100 florins et 7 patars, lui souscrite par la ville de St-Trond, le 19 janvier 1722, et ce à partir de la date des présentes; il prie les bourgmestres de lui payer les deux canons de rente échus. (V. Documentboeck D, p. 501.)

1728, jeudi, 26 janvier. — Les bourgmestres et le conseil députent, aux PP. Carmes de Visé, l'ancien bourgmestre Jean-François Ceulemans, pour dresser le compte définitif des arrérages de rente leur dus et pour réduire les rentes au taux de 3 p. %, ou en faire le rachat. (V. Maendachboeck L, p. 413).

Même date. — Le bourgmestre Roberti est délégué pour siéger à la Journée des États. (V. ibid., p. 413).

1728, 31 mars. - Les P.P. Carmes déchaussés de Visé décla-

rent réduire à 950 florins de Brabant la rente de 1300 florins que la ville de St-Trond leur doit en vertu de la réduction faite le 16 novembre 1721, devant le notaire Amore. En outre, comme la ville reconnait devoir, pour arrérages de rente échue, une somme de 5500 florins, il est convenu qu'on leur payera en tout une rente annuelle de 1100 florins. — Acte reçu au couvent des Carmes à Visé, par le notaire J. Halen en présence du bourgmestre Gilissen et de Jaques Bendels, bourgeois de Maestricht témoins à ce requis. —Ratifié par les bourgmestres et conseil de St-Trond, le 12 février suivant. (V. Documento. D, p. 504 à 508, et Carton B, liasse 1728, nº 7.)

1728, ... janvier. — Articles du 60° passés par l'État Tiers à la demande de l'État primaire & de l'État Noble pendant ce mois de janvier.

Premierement, les crus du Pays, scavoir volaille, gibier, fruits, beurre, houblous, légumes, vin, paille, foin et autres denrées comestibles ne seront sujets a aucun droit, sinon à la sortie du Pays. Et quant aux autres crus du pays, comme laine, chanvre, lin, semence, et genéralement tous autres crus du pays non spécifiez, entrant en commerce dans le pays, ne payeront qu'une fois un demi soixantieme, et quant a ceux qui auront deja payé un demi 60°, ils ne payeront plus qu'un demy a la sortie, et les autres payeront un soixantième entier.

- 2. Le meme bétail du pays, comme veaux, moutons, agneaux, cochons ou nourrins, qui se consonneront par les bourgeois ou surséans du pays, ne seront sujets à l'impot du 60° et, en tout autre cas, ils y seront sujets comme au tarif, que tout bétail du pays qui s'ameneront au marché ne payerat le 60° que quand ll sera vendu au marchand.
- 3. Que toutes manufactures de ce pays, soit en laine, bois, charbon de bois, plomb, étain, cuir tanné, et autres manufactures et ouvrages fabriqués dans le pays, ne payeront qu'un demy 60° quand elles se commerceront dans le pays, et un autre demy si elles viennent a en sortir, et quand à celle qui n'auront pas été commercées dans le pays, elles payeront un soixantième entier a la sortie du Pays.
- 4. Un surceant marchand achetant du bois dans ce pays, s'il les fait scier rond ou quarez dans la forêt, payeront un demi 60°, mais s'il les fait sciér ou manufacturer dans les forêts, il ne payerat pour lors sur le tronc, mais sur le bois scié ou manufacture, lorsqu'il les en ferat sortir pour les ramener chez luy ou aillenrs. —Après quoy ces bois sciez ou manufacturez ne seront plus sujets a aucun droit, ne fut qu'ils soient convertis en autre espèces ou manufacture, en quel cas ils payeront un demy 60° quand cette manufacture se debitera dans le pays, et quant elle en sortira elle payera meme un demy 60°, et quant a celle qui n'aurat pas ete commerce dans pays, elle payerat un 60° entier à la sortié du pays. Un bourgeois surceant de ce pays non marchand achetant des troncs ou les faisant ier dans le pays de Liege pour sa consomption, ne serat sujet a aucun oit, mais s'il les revend dans le pays il devera payer un demy 60°, mais l les fait sortir du pays, il payera un 60° entier à la sortie du pays.
  - 5. Que pour les fers en bar qui viennent de la comté de Namur, ils de-

veront être acquittez sur le pied de cent et trois livres pour le cent ou mille et trengt livres pour les mille.

- 6. Quant aux passavans repris à l'art. 18 on ne deverat exiger le dit impôt ni prendre passavant pour marchandises du pays, qui n'excèderont les six florins brabans, mais lorsqu'elles excederont le dit prix jusqu'a vingt, on payerat pour la passavant un patar, et celles qui excèderont les dits vingt florins brabans on payera deux patars, l'on ne deverat aussy rien exiger et le reste dudit article 18.
- 7. Que les vieux étains, plombs, cuivres, et autres qui viennent de villes et villages de ce pays, pour être échangez, ne seront sujets a aucun droit du 60°.
- 8. Que les loques de ce pays servant a faire le papier ne deveront le 60°, mais les étrangers.

Le tout sous l'agreation de Son Altesse. — Quant au préposé, suppression du caissier de l'agence. (V. Carton B, liasse 1728, n 6).

1728, 13 février. — Recès du Tiers État du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs s'étant expliqués au sujet des Crûs du Pays, par leur Recès du 8 du courant : Ordonnent qu'il soit imprimé et envoyé par le Sr. Maugeer leur Préposé, dans tous les Bureaux du Pays, pour que tous Receveurs, Contrôleurs et Commis aient à s'y conformer : voire cependant que tout Crû devra être muni de Certificat comme de coûtume.

Par Ordonnance de Mesdits Seigneurs, G. L. Stephani pro Du Moullin. S'ensuit ledit Rece's.

En l'Assemblée de Messeigneurs du Tiers Etat du Pays de Liege et Comté de Looz, tenuè le 8<sup>me</sup> Fevrier 1728.

Messeigneurs en expliquant leurs recès du 8<sup>me</sup> Août et du 15. et 19. Decembre suivant: Declarent d'avoir entendu et d'entendre par la Suppression du Soixantième sur les Crûs du Pays, que generalement tout ce qui est Crû, et ce qui est manufacturé dans le Pays, est compris sous les mots des Crûs du Pays, et qu'il doit être exempt dudit Impôt hormis à la Sortie du Pays, conformément au Mandement executoire de Son Altesse en dâte du 30 Decembre dernier; n'entendant toutefois de deroger au Benefice cidevant accordé aux Manufactures de Laine, faites et fabriquées dans ce Pays de Liege et Comté de Looz, de ne payer qu'un cent et vingtième à la Sortie du Pays.

Par Ordonnance de Mesdits Seigneurs, G. L. Stephani pro Du Moulin. V. Carton B, liasse 1728, nº 8.

1728, 14 février. — Georges - Louis de Berghes, évêque de Liége, ordonne a tous ses officiers de prêter main forte à la collecte du soixantième.

George-Louis par la grace de Dieu, Evêque et Prince de Liege, Duc de Boüillon, Marquis de Franchimont, Comte de Looz, Horne, etc.

A tous ceux qui ces presentes veront, salut; Ayant vû de l'Etat Tiers de notre Pays de Liége et Comté de Looz, en date du neuviéme Fevrier courant, au sujet des contraventions qui arrivent journellement dans la

Collecte qui se fait de l'Impôt du Soixantième et autres annexez, conformément à notre Mandement executoire du 30 Decembre dernier, et de notre Authorisation du 3 Janvier de la presente année, Avons à la suite dudit Recès authorisé les Bourguemaîtres de cette Cité, et les Députez ordinaires dudit Etat Tiers, pour juger de toutes contraventions au sujet du même Soixantième, et autres Impôts y annexez, et cela professionnellement, et jusqu'à Ordonnance ulterieure: Ordonnant en cas d'opposition à la Collecte du prédit Impôt, à tous nos Officiers et autres Ministres de Justice, de prêter en cas de besoin, la main dans tout ce qui concerne ladite Collecte. Donné en notre Cité de Liege le quatorziéme Fevrier 1728.

Berlaymont V<sup>t</sup>. Lieu (4) du Séel. GEORGE-LOUIS. V. Carton B. liasse 1728, no 9. J. Vanhove.

1728. 18 mars. — Les bourgmestres et le conseil, representant les douze métiers de la ville, — déclarent avoir reçu d'Arnold Basteyns, bourgmestre régent de la ville, 10,000 flor. de Brabant, savoir : le 24 octobre 1727, une somme de 4696 florins, 14 sous et 2 liards, qui a été employée à payer, aux héritiers de la veuve du commissaire Pitteurs, les arrérages de rente leurs dus jusqu'à l'annee 1727 inclusivement, et, le 29 décembre dernier, 5303 florins, 5 sous et 2 liards appliqués au remboursement d'autres capitaux dus par la ville. Ils souscrivent de ce chef une rente de 400 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 18 mars de chaque année. (V. Documentb. D, p. 508 et Maendachb. L, p. 414).

Même date. -- Les mêmes, considérant la nécessité d'achever les travaux commencés à l'hôtel-de-ville, font accord, avec Antoine Hairs, maître maçon, au sujet des travaux snivants: a) mise en couleur rouge de la façade de l'hôtel-de-ville, depuis l'ancien peuve, jusqu'au coin contre la sautstrate; b) pratiquer une ouverture dans le mur qui, au vestibule du rez de chaussée, donne sur le perron, y placer un encadrement de porte et enlever les poutres qui s'y trouvent; c) réparer le mur contre la halle; plâtrer toute la place, la blanchir, noircir, paver et plafonner; y placer une cheminée du modèle qu'il a présenté aux bourgmestres et au conseil; d) badigeonner à la chaux-le mur et les fenètres de l'escalier; e) faire une ouverture dans la nouvelle voute de la balance publique; f) séparer au moyen d'un cloison, la place à coté du vestibule de l'étage du passage conduisant aux lieux d'aisance; plafonner la dite place et le passage en question; en plâtrer, noircir et blanchir les parois et mettre dans la place susdite une cheminée de modèle convenu; g) plafonner le couloir conduisant à la chambre des préloculeurs et à la tour. — Antoine Hairs se charge de ces travaux moyennant le somme de 350 florins payables par parties à mesure que la besogne avance. La ville devra fournir à ses propres frais, tous les matériaux nécessaires.

V. Maendachboeck L, p. 415.

- 1728, 13 avril. Ordonnance de placer à Nieuwpoort une pompe de modèle de celle du Cruyckmerckt; au Schaepsmerckt on en placera une en pierre bleue. (V. ibid., p. 419).
- 1728, 11 mai. Le bourgmestre Roberti est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le 14 courant.
  V. ibid., p. 420
- 1728, lundi, 7 juin. Les bourgmestres et le conseil, vu la requête de la Chambre de Rhétorique, lui accordent une somme de trente pattacons pour la restauration du toit et de l'escalier de leur local. (V. ibid., p. 421).
- 1728, 10 juin. Richard-Augustin Stas, ancien bourgmestre, et Jean-François Ceulemans sont chargés de se rendre à Liége pour réduire à 3 p. % toutes les rentes dues par la ville à des créanciers de la Cité et environs. (V. ibid., p. 422).
- 1728, jeudi, 1 juillet. Les bourgmestres et le conseil liquident leur comptes avec Lambert Van Schoor, Seigneur de Kerkom. Messire Van Schoor doit des arrérages de contributions sur fenètres et cheminées, des taxes hebdomadaires et personnelles, bières, dixième et vingtième denier, bondergeld. Il fait valoir le payement de la moitié de 3399 1/2 rations militaires qu'il à fournies, à décharge de la ville, aux troupes étrangères pendant l'année 1701, 1702 et suivantes. Cette moitié représente une somme de 1274 florins 11 sous et 1 liard. Compte fait, on constate que le sieur Van Schoor doit encore à la ville une somme de 1000 florins qu'il promet de payer à bref délai. (V. ibid., p. 424).
- 1727, jeudi, 8 juillet. Les mêmes délèguent Jean-François Ceulemans, ancien bourgmestre, pour se rendre à Anvers, a l'effet d'y racheter au sieur Joseph Meyers et consorts, représentants de Jaques Meyers, une rente de 10 florins de Brabant, de même qu'une autre rente de 10 florins de Brabant, qui leur est dévolue par la succession de N. Meyers, veuve N... Vandermeulen de Rotterdam, à laquelle cette rente, faisant partie d'une plus grande de 63 flor. 5 sous, avait été léguée par Barbe Swennen, béguine à St-Trond. V. ibid., p. 427.
- 1728, jeudi, 22 juillet. Les mêmes approuvent une convention passée entre le métier des tanneurs et celui des cordonniers :
- 1 Les tanneurs fesant en même temps le métier de cordonnier payeront un florin par an, aussi longtemps que le métier des cordonniers sera grevé de charges hypothéquaires; 2. Les tanneurs exerçant le métier de cordonnier auront le droit de tenir un apprenti-cordonnier, alors même que le métier des cordonniers serait

entièrement degrevé de charges; — 3. Les droits d'acquisition du métier des cordonniers seront appliqués à l'amortissement des charges qui grèvent ce métier; — 4. Toute personne d'un autre métier exercant en même temps celui de cordonnier, devra payer toutes les charges du métier des cordonniers; — 5. Le métier des tanneurs pourra déléguer un de ses membres, pour collecter, conjointement avec un membre des cordonniers, tous les revenus de ceux-ci; — 6. Le doyen des cordonniers devra convoquer les tanneurs exerçant le métier de cordonnier à la reddition des comptes de son métier. — Cette convention fut acceptée le 5 juillet 1728, par les tanneurs, et le 24 mai 1728 par les cordonniers, par acte devant le notaire J. Trimpeneers. (V. Macndachboech L, p. 428.)

1728, mardi, 27 juillet. — Les bourgmestres et conseil ont fait dresser un compte exact de tout ce que Jaques Van Schoor. ancien bourgmestre, doit à la ville jusqu'en 1724, année de son décès, du chef de location de près, de bière brassée, de bondergeld, de contributions, de charges militaires, de taxé personnelle, de 10° et 20° denier pour biens propres et terres louées, d'impôt sur les senètres et les cheminées Ils ont défalqué de ce compte tout ce qui a été payé aux registres de la ville, tant par le sieur Lambert Van Schoor, seigneur de Kerkom, que par Richard-Augustin Stas. ancien bourgmestre et secrétaire de la ville, en qualité d'héritier de Jaques Van Schoor. Ils ont porté aussi en compte les prétentions dudit Jaques Van Schoor pour sa captivité à Namur, depuis le 13 octobre jusqu'au 30 novembre 1694. Il résulte que les héritiers Van Schoor doivent à la ville 1290 florins 9 sous. — D'un autre côté, la ville doit à ces mêmes héritiers 1748 florins 10 sous, prorata d'une rente de 134 flor. 10 sous, provenant d'une plus grande. moins 22 florins, 8 sous et 7 solidi pour la réduction de l'année 1724; de sorte que la ville doit aux héritiers en question 1726 florins, 1 sou et 17 solidi. Balance faite, la ville est donc débitrice de 435 florins, 12 sous et 17 solidi. (V. ibid., p. 430).

1723, jeudi. 29 juillet. — Le bourgmestre Basteyns est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le 31 courant. V. ibid., p. 432.

1728, 5 août. — Commission d'échevin, donnée par Georges-Louis de Berghes, évêque de Liége, à Trudon Walewyns, succédant à André Tackoen, décédé. — Trudon Walewyns prêta sernent le 13 août en présence de Sébastien Colen, Jean Bourinx, éonard Bollis, Jean-Hubert Govaerts, Théodore Pitteurs et Mahieu Schoonaerdts, échevins. (V. Commissieboeck, p. 27).

1728. 8 août. - Ordo Consulatus. - Conseillers: les bourg-

mestres sortants, Henri Robyns et Arnold Basteyns; des maréchaux, Léonard Craninx; des pelletiers, Lambert Bellenrox; des boulangers, Lambert Hendrix; des brasseurs, François Simons; des bouchers, Guillaume Stynen; des drapiers, l'ancien bourgmestre Ceulemans; des teinturiers, Conrard Snieuwaerts; des tanneurs, François Van Marsnil; des cordonniers, Gisbert Plingers; des charpentiers, Jean Hendrix; des tailleurs, Lambert Haesen; — députés à la chapelle, François Simons, l'ancien bourgmestre Croels, l'ancien bourgmestre Ceulemans et Conrard Snieuwaerts; - bourgmestres, Lambert Pitteurs, Alexandre Menten; - receveur du personnel, Trudon Walewyns; — receveur du réel, Lambert Simons. — Fonctions spéciales des conseillers : Chambre pupillaire, Jean-François Ceulemans et Lambert Haesen; expertise du poisson, Conrard Snieuwaerts et François Simons; expertise du pain, Gisbert Plingers et Jean Hendrix; collecte des amendes, Léonard Craninx et Lambert Hendrix; collecte du droit sur les ventes publiques, Jean Croels, ancien bourgmestre.

V. Maendachboeck L, p. 435.

1728, jeudi, 19 août. — Pierre-François Colen, licencié en droit, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 435).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil, — vu la requête de la Chambre des archers, — accordent soixante florins de subside pour l'aquisition de trois oiseaux royaux en argent, qu'on tirera à la kermesse prochaine. (V. ibid., p. 435).

- 1728, jeudi, 7 octobre. Les mêmes ordonnent à Jean Geerts de placer une pompe vis-à-vis de la maison den arendt, à la Grand' place. (V. ibid., p. 437).
- 1728, jeudi, 14 octobre. Les mêmes autorisent le receveur Walewyns a conclure avec l'avocat Adrien-Égide Bourinx, un emprunt de 16000 florins à 3 p. %, somme au moyen de laquelle on remboursera aux PP. Minimes de Liége 14000 florins, et à Barbe Meyers, 2000 florins. (V. ibid., p. 437).
- 1728, 15 octobre. Le même Trudon Walewyns est autorisé à emprunter, au taux de 2 flor. 15 sous p. %, aux Religieuses Carmélites de Vivegnis, un capital de 26000 florins qui serviront au rachat d'autres rentes créées à un taux plus élevé. (V. ib., p. 440).
- 1728, 21 octobre. Remboursement du capital de la rente de 375 florins souscrite aux P.P. Carmes en Ile, le 23 décembre 1721. V. Documentboeck D, p. 400.

1728, jeudi. 4 novembre. — Les bourgmestres et le conseil défendent à leur receveur Walewyns de faire aucun payement 1) aux créanciers de la ville ou de la juridiction, qui n'ont pas liquidé ce qu'ils doivent du chef d'impôts ou autrement; 2) à ceux qui ont touché leurs intérêts jusqu'à 1727 inclus.

(V. Maendachb. L, p. 441).

1728, 14 novembre. — Lambert Pitteurs est député à Liége pour siéger à la Journée des Etats. Il reçoit en même temps mission de négocier à 2 flor. 15 s. p. % l'emprunt de 20,000 florins proposé par les religieuses Carmélites de Vivegnis.

V. ibid., p. 442.

1728, 22 novembre. — Le même Lambert Pitteurs reçoit mission d'emprunter chez qui il le pourra, à 2 3/4 p. %, une somme de 16,000 florins devant servir aux rachat de rentes plus onéreuses.

V. ibid., p. 442.

- 1728, jeu ii, 25 novembre. Lambert Pitteurs, qui se trouve à Liége pour affaires de la ville, reçoit délégation pour siéger à la Journée des États. (V. ibid., p. 443.)
- 1728, 28 novembre. Rachat de laren te de 30 florins, souscrite le 15 janvier 1720 au chanoine Vander Borcht.

V. Documentboeck D, p. 384.

- 1728, jeudi, 16 décembre. Libert Van Kerkum est nommé portier de Gangelofpoort, en remplacement de son père Henri, décédé. En même temps il est nommé christoffelmeester du quartier. (V. Maendachboech L, p. 445.)
- 1728, lundi, 20 décembre. Les bourgmestres et le conseil décident de ne plus payer que 2 3/4 p. % de rente pour les capitaux qu'ils ont empruntés à Liége ou ailleurs qu'à St-Trond. Les créanciers qui n'accepteront pas cette proposition seront remboursés intégralement. (V. ibid., p. 445).
- 1728, 27 décembre, Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Louis Pulinx; délégue et lieutenant des maréchaux, Antoine Snievers et Louis Noël, junior; des pelletiers, Pierre Levrier et Antoine Holbach; des boulangers, Jean Martens et Jean Cremers; des brasseurs, Henri Claes et Jean Hesbeens; des bouchers, Gérard Bellis et Pierre Stynen; des drapiers, Pierre Everaerts et N. N...; des merciers, Emmanuel-Henri Espadana et Arnold Penxst; des teinturiers, Gilles Menten et Jean Meys; des tanneurs, Winand Hombrouck et Jean Buysmans; des cordonniers, Jean Wennen et Arnold Daenen; des charpentiers, Gode-

froid Wanten en Simon Hendrix; des tailleurs, Henri Van Herck et Louis Haesen. (V. ibid., p. 447).

Sans date. — Remboursement des capitaux: 1° de la rente de 1750 florins souscrite à l'écuyer du Vivier, le 27 août 1720; 2° de la rente de 1380 florins souscrite, le 24 déc. 1721, à Catherine Baetten, veuve Godefroid de Salms; 3° de la rente de 400 florins, souscrite à Henri de Grady, le 4 février 1722; 4° de celle de 500 flor. souscrite au même le 6 juillet 1722; 5° de celle de 100 florins due à l'avocat Tackoen et consorts, d'après acte de 24 mai 1723, et 6° de celle de 600 florins reconnue à Jeanne-Thérèse et Jean-Jaques de Visez le 10 décembre 1724. (V. Documentb. D, p. 388, 409, 424, 439, 462 et 466).

- 1729, 6 janvier. Le bourgmestre Pitteurs est député à Liége pour délibérer avec les trois États au sujet des modifications amenées à la perception du soixantième. En même temps il reçoit mission de réduire à 2 3/4 p. % l'intérêt des rentes dues à quelques créanciers habitant la Cité ou de rembourser les capitaux leur revenant. Le bourgmestre Roberti sera adjoint à Pitteurs, dans le cas ou cela sera trouvé nécessaire. (V. Maendachboech L, p. 447).
- 1729, jeudi, 13 janvier. Les bourgmestres et conseil font écrire à Pitteurs, que, puisqu'il ne trouve plus d'autres capitaux à 2 3/4 p. %, il doit se contenter des 6000 florins qui lui sont encore présentés, en faire immédiatement emploi pour le rachat d'autres rentes de taux plus élevé et rentrer à St-Trond avec les sommes qui resteront disponibles. (V. ibid., p. 448).
- 1729, mercredi, 19 janvier. Les mêmes, considérant la misère de nombre d'honnêtes bourgeois, les uns ne pouvant plus gagner leur vie, les autres étant malades; considérant, en outre, que les secours qui leur sont fournis par les menses des pauvres sont absolument insuffisants allouent, pour leur venir en aide, une somme de 100 florins à prélever sur la caisse communale, et chargent le bourgmestre Menten à en faire la distribution selon qu'il le juge convenable. (V. ibid., p. 448).
- 1792, jeudi, 20 janvier. Les mêmes, pour les mêmes motifs, allouent encore une somme de 100 florins. Le 23 du même mois on accorde encore 50 florins. (V. ibid., p. 449).
- 1729, 21 Janvier. Remboursement du capital de la rente de 1000 florins souscrite, le 11 décembre 1721, à la veuve Gosuin Ansion. (V. Documentboeck D, p. 395).
- 1729, mercredi, 26 janvier. Les mêmes, vu le rapport de l'ancien bourgmestre Roberti qui est rentré de Liége ce jour même,

le délèguent, conjointement avec le bourgmestre Menten, pour se rendre de nouveau à Liége, afin d'y racheter toutes les rentes de taux plus élevé que 2 3/4 p. % et de conclure à cette fin, là ils le pourront, des emprunts au même taux. — Le même jour on fait écrire derechef à Pitteurs pour le prier de rentrer à Saint-Trond.

V. ibid., p. 490.

- 1729, jeudi, 27 janvier. Les bourgmestres et le conseil, vu la situation obérée du métier des cordonniers, lui accordent pour la toute dernière fois une aide de 100 florins pour le rachat d'une rente du même capital. Le métier devra créér des moyens pour amortir le reste des rentes qu'il a souscrites, sinon il sera tenu au remboursement des cent florins reçus. (V. ibid., p. 491).
- 1729, 14 février. Les mêmes approuvent les emprunts conclus par le bourgmestre Menten et l'ancien bourgmestre Roberti: 20000 florins avancés par Albert de Grady, 25000 par Thérèse de Visez, 20000 par la dame Bollen, épouse de Chockier, 13000 par Elie Elias, 8000 par Henri de Grady et 3200 flor. 18 sous par le bourgmestre Pitteurs; ils approuvent également les réductions de rentes et les remboursements de capitaux qu'ils ont faits.

V. ibid., p. 453.

- 1729, lundi, 21 février. Les mêmes approuvent les emprunts conclus par Lambert Pitteurs: 40,000 florins au baron de Loverval, 12000 à Mademoiselle de Rosen, 26000 au couvent des Religieuses Carmélites de Vivegnis, 10000 aux Conceptionnistes d'Amercœur et 6100 à Mademoiselle de Resincourt, tous habitants de Liége. Ils approuvent également le remploi de ces capitaux au remboursement d'autres de taux plus élevés que celui dés nouveaux emprunts. (V. ibid., p. 455).
- 1729, lundi, 4 avril. Pierre Everaerts, que le magistrat in corpore a élu gulde Heer des drapiers, le 27 décembre dernier, refuse de prêter serment et de remplir ses fonctions. Les officiers et les strytmeesters agiront donc contre Everaerts, pour le forcer par toutes voies de droit à remplir sa charge ou requerront contre lui les peines d'usage. (V. ibid., p. 458).
- 1729. mercredi, 6 avril. D'après le rapport du bourgmestre Pitteurs, revenu de Liége ce jour, l'échevin de Grady qui a sur la ville trois rentes de création différente, refuse d'accepter la réduction de l'intérêt à 2 3/4 p. % et de laisser rembourser les capitaux. Pitteurs est donc renvoyé à Liége, conjointement avec Jean-François Ceulemans, ancien bourgmestre; si l'échevin de Grady persiste dans ses resus, ils consigneront les capitaux destinés au

- remboursement de ses avances, devant un juge compétent. Ils ont la même mission à remplir vis à vis du doyen de Stier et de l'avocat Malaise. (V. ibid., p. 458).
- 1729, 21 avril. Les bourgmestres et le conseil ayant encore quelques milliers de florins disponibles des capitaux dernièrement empruntés à Liége, ordonnent de rembourser le capital : a) de la rente due à l'autel du St-Sacrement; b) de celle qui est due à la veuve d'Égide Strauven; c) de celles des Capucins; d) de celle de Jean-Hubert Govaerts, ancien bourgmestre; c) de celle de la veuve Adolphe Tackoen. (V. ibid., p. 459).
- 1729, jeudi, 28 avril. Les mêmes, vu certaine requête du curé et des mainbours de l'église de St-Martin, accordent 4000 briques pour la restauration du mur de cette église, auquel sont attachées les échelles de la ville. (V. ibid., p. 461).
- 1729, jeudi. 2 juin. Les mêmes approuvent les emprunts suivants conclus à 2 3'4 p. % par le bourgmestre Pitteurs: 11000 flor. au baron Michel-Henri de Rosen; 27000 florins au baron Jean-Joseph-Ferdinand de Zelys et 10000 florins à l'hôpital St-Jean-Baptiste à Liége. Les remboursements faits au moyen de ces capitaux sont également approuvés. (V. ibid., p. 462).
- 1729, 7 juin. Les mêmes délèguent à Liége le bourgmestre Pitteurs, pour siéger à la Journée des États le lendemain. V. ibid., p. 463.
- 1729, lundi, 27 juin. Jean-François Ceulemans reçoit ordre de se rendre à Louvain, à l'effet de négocier le remboursement des capitaux que la ville y doit à certaines fondations de bourses d'études. (V. ibid., p. 464).
- 1729, lundi, 4 juillet. Charles Martens, portier de Stapelpoort, étant mort, est remplacé par son fils Charles Martens.
  V. ibid., p. 464.
- 1729, 7 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Lambert Pitteurs et Alexandre Menten, bourgmestres sortants; des maréchaux, Mathieu Schevenels; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Barthélemy Wouters; des brasseurs, François Simons, des bouchers, Ange Van Bergen; des drapiers, Louis Van den Berck; des teinturiers, Lambert-Benoît Wuesten; des tanneurs, Guillaume Cox; des cordonniers, Charles Van Heer; des charpentiers, Jean Hendrix; des tailleurs, Godefroid Schoefs; députés à la Chapelle, Mathieu Schevenels, François Simons, Louis Vanden

Berck et Jean Hendrix; — bourgmestres, Lambert Simons et Jean Vanden Dweye; — receveur du personnel, Trudon Walewyns; — receveur du réel, Jean-François Ceulemans. — Fonctions spéciales des conseillers: Chambre pupillaire, Norbert, Vanden Berck et Lambert-Benoît Wuesten: expertise du poisson, François Simons et Ange Van Bergen; expertise du pain, Guiliaume Cox et Godefroid Schoefs; collecte des amendes, Josse Warnots et Jean Hendrix; recette du droit sur les ventes publique, Mathieu Schevenels. V. ibid., p. 472.

1729, 10 septembre. — Hubert Driessen J. U. L. est député au Tribunal des Vingt-Deux. (V. ibid., p. 473).

1729, jeudi, 10 novembre. — Par sentence de Sa Majesté Imperiale, la défense de collecter des impôts réels, portée par l'abbée de St-Trond le 27 août 1722, sans consentement de l'évêque de Liège, co-seigneur de la ville, a été infirmée. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent de signifier copie du jugement au Prélat, et de publier par cloche banale que le lundi suivant on collectera les impôts réels de l'année 1729 courante, sans préjudice aucun pour les années échues antérieurement et non collectées jusqu'à présent. (V. ibid., p. 476).

1729, lundi. 14 novembre. — Sous réserve des droits de la ville pour les années 1722 à 1728, ordre est donné à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, le 10° denier, les deux florins de bondergeld, etc., sous peine d'exécution immédiate pour les rétardataires. (V. ibid., p. 476).

1729, I5 novembre. — Commission d'échevin donnée par Maur Vander Heyden, abbé de St-Trond, à Jean-Charles Meester, succédant à Jean-Hubert Govaerts, décédé.

V. Commissicboeck, p, 31.

1729, lundi, 28 novembre. — Renouvellement de l'ordonnance du 14 courant. (V. Maendachboeck L, p. 478).

1729, 27 décembre. — Les bourgmestres Simons et Vanden Dweye sont députés à la Journée des États qui s'ouvrira le 10 janvier. (V. ibid., p. 480.)

Même date. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, M. de Troostenbergh; — délégué et lieutenant : des maréchaux, Louis Noel et Guillaume Ramakers; des pelletiers, Jean Belrox et Antoine Holbach; des boulangers, Lambert Hendrix et Arnold Swennen; des brasseurs, Barthélemy du Bois et Godefroid Van Herck; des bouchers, Lambert Bolcar et Pierre Stynen; des drapiers, Roberti, ancien bourgmestre et Guillaume Van den

Dweye; des merciers, Lambert Brouckhuyzen et Lambert Hannoset; des teinturiers, Gishert Snieuwaerts et Jean Meys; des tanneurs, Jean Jaques Odendael et Renier Minsen; des cordonniers, Jaques Fossé et Jean Cleykens; des charpentiers, Jean Aerts et Théodore Hubar; des tailleurs, François Jenneron et Thomas Goyens. (V. ibid., p. 481).

Sans date. — Remboursement 1° de 2550 florins empruntés à Henri Hardiquais le 30 janvier 1694, et 2° de 1250 florins avancés par Ode Stasse le 20 octobre 1712. (V. *Documentb. D.* p, 317 et 350).

1730, 30 janvier. — Commission d'échevin donnée par Georges Louis de Berghes, évêque de Liége, à Paul-François Colen, licencié en droit, après résignation de Sébastien Colen.

V. Commissieboeck, p. 32.

1730, 10 février, 10 heures du matin. — Les écoutêtes Luesemans et a Speculo et les échevins J. Bourinx, L. Bollis, Th. Pitteurs, M. Schoonaerts et T. Walewyns, réunis à la Chambre scabinale pour examiner les commissions d'échevin de Jean-Charles Meester et de Paul-François Colen; reçoivent, de la part du voué de Schroots, une protestation, parce qu'il n'a pas été convoqué aux mêmes fins. — L'écoutête a Speculo contreproteste disant que, d'après l'*Eedtboech* de la ville, la présence du voué est inutile à la prestation de serment d'un nouvel échevin, prestation de serment à laquelle ne doivent être convoqués que les écoutêtes, les bourgmestres et les échevins. — Les échevins, vu cette protestation du l'écoutête a Speculo, décident, sous réserve de tous leurs droits et sans vouloir préjudicier à ceux de leurs seigneurs, de faire convoquer le voué par leur camerlinch, Jean Lenaerts.

V. Commissieboeck, p. 28.

Même jour, 3 heures de relevée. — Le voué de Schroots, les écoutêtes Luesemans et Aspeculo, les bourgmestres Vanden Dweye et Simons, les échevins Bourinx, Bollis, Pitteurs, Schoonaerdts et Walewyns, réunis de nouveau à la Chambre scabinale, aux fins que ci-dessus, font difficulté de recevoir le serment d'échevin de Jean-Charles Meester, en lui objectant notamment qu'il est nommé pour succéder, en qualité de secrétaire de la Cour de Justice, à Hubert Loyens, et qu'en outre il est secrétaire de la Cour du Prévôt de l'abbaye. — Jean-Charles Meester déclare donc par écrit qu'il se soumettra à la décision des deux seigneurs de la ville, sur le point de savoir si les fonctions d'échevin de la Cour de Justice sont incompatibles avec celles de secrétaire de la même Cour; et, si telle est l'opinion des deux seigneurs, il promet que le jour où il succèdera aux fonctions de secrétaire, il se retirera soit de celles-ci, soit de

celles d'échevin. Après cette déclaration il demande à être immédiatement admis à prêter serment. Il promet en outre que, si les fonctions de secrétaire de la Cour de Justice sont incompatibles avec celles de secrétaire de la Cour du Prévôt, il renoncera à ces dernières, le jour où il succèdera aux premières. — Meester est admis au serment. (V. Commissichoeck, p. 30).

1730, 15 mars. — Assemblée du Tiers-Etat du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs aiant reveu leurs resolutions antérieures au sujet des vagabons et les mandemens sur ce emanés, desirant ensuitte des intentions de Son Altesse notre Eveque et Prince de lever toutes difficultez de juridiction en cette matiere, déclarent d'être d'avis, que tous vagabons et faineants étrangers saisis comme tels, doivent et deveront être jugez par le conseil de guerre, entendant icy sous le nom d'étranger tous ceux qui ne sont point natifs de ce pays, ou qui n'y ont pas acquit droit de bourgeoisie ou d'incolat par une habitation fixe de cinq années, ou par lettres patentes, mais que tous natifs ou surcéants de ce pays, qui y auront acquis droit de bourgeoisie ou d'incolat par l'uue ou l'autre des dites manieres, courrans ou errants d'un endroit à l'autre, comme voleurs de grand chemin et bandits, étant saisis comme vagabons, ainsi qu'ils pourront l'etre, deveront être conduits dans la ferme ou prison du lieu de leur saisie ou de la ville la plus voisinne, aux fraix de l'officier qui les aura apprehendez, pour ensuitte être jugez par les juges ordinairs comme de coutume, et pour encourager les magistrats, bailly, seigneurs et officiers, tant de S. A. que de ses villes et pays, qui doivent aller en recharge, à s'acquitter duement de leur devoir, et leur donner quelque soulagement dans les fraix qu'ils doivent et sont accoutumez de faire dans ces sortes d'occasions, mesdits seigneurs déclarent d'accorder aux magistrats, bailly, seigneurs et officiers susdits, qui auront fait exécuter un tel criminel a morte, soixante florins brabans et la moitié tant seulement pour chaque criminel qui n'aurat été condamne qu'à une fustigation ou banissement; déclarant en outre, conformément à leur résolution du 8 août 1724 que les fraix du maître des ouvriers pour toutes exécutions telles puissent être, seront à charge de l'État, a quel effet mesdits Seigneurs authorisent les seigneurs leurs députez ordinairs pour l'exécution de leur dite résolution; messeigneurs considérant aussy que des gens souvent sans aveu, quoy que du pays de Liège et comté de Looz, se présument malgré les magistrats seigneurs ou leurs officiers, de prendre domicile dans leurs villes, bourgs, villages, terres, seigneuries ou baillages, déclarent qu'il n'est permis a personne de venir s'établir dans aucun desdits lieux, sans avoir montré aux magistrat seigneur ou officier à ce authorisé, les lettres authentiques du magistrat ou seigneur et curé du lieu d'où il vient, touchant sa religion catholique, apostolique et romaine et la bonne conduite qu'il y aurat tenue, au desaut de quoy il ne serat pas admis, bien entendu aussy que les magistrats, seigneurs ou officiers ne deveront permettre de s'établir chez eux. a des étrangers qui seraient suspects comme fainéants ou incapables de gagner leur vie, tant afin d'entretenir la bonne police, qu'afin de ne pas ètre a charge au publicque et a l'aumone des pauvres, souvent insuffisante,

voire que ceux qui se seront établis sans la permission des magistrats, seigneurs ou leurs officiers, seront reputez pour étrangers, a moins donc qu'ils n'auraient un domicil fixe pendant le cours de cinq années, bien entendu cependant que si l'un ou l'autre des Etat Primaire et Noble n'accédait pas leur present reces en tous ses points, icelluy serat reputé pour nul et comme non arrivé, aussi qu'ils déclarent dez a present pour lors devoir l'être, suppliant tres-humblement Son Altesse en cas d'accession uniforme au meme reces dans tous ses points, de vouloir l'agréer et confirmer de son authorité principale. (V. Carton B. liasse 1730, nº 1).

1730, 26 février. — Les bourgmestres, désirant obliger les ecclésiastiques à payer les contributions, qui ont été imposées aussi bien pour leur surêté que pour le salut public, ordonnent au bourgmestre Van den Dweye, actuellement à Liége, d'y prolonger son séjour jusqu'à ce qu'il aura saisi le conseil secret de la requête en projet contre le couvent de Herckenrode et qu'il aura consulté quatre ou cinq bons avocats sur la question en litige.

V. Maendachboeck L, p. 485.

1730, lundi, 27 février. —Les mêmes, — considérant que, depuis la chute de la tour Notre-Dame, les cloches de la ville sont restées hors d'usage et qu'elles pourraient courir péril d'être emportées un jour par l'une ou l'autre puissance militaire, décident de bâtir une nouvelle tour sur l'emplacement de l'ancienne, mais de ne dépenser à ce travail que 4000 ou 5000 florins par an. (V. ibid., p. 486.)

1730, 17 avril. — L'écoutête Sébastien Luesemans commet Guillaume Van den Dweye aux fonctions de substitut-écoutête. Van den Dweye prête serment en cette qualité le lendemain, en présence des échevins Bourinx, Bollis, Pitteurs, Schoonaerdts, Walewyns, Meester et Colen et paye, comme droit, huit pattacons. (V. Commissieboeck, p. 34).

1730, ... avril. — Le couvent de Terbeek donne ordre à son confesseur de traiter avec le magistrat de St-Trond au sujet des impôts, afin d'éviter tout procès éventuel.

Carton B, liasse 1728, nº 2.

1730, 26 avril. — Les mêmes transigent avec le béguinage de St-Trond, représenté par son curé, Paul Penninx, et son receveur Jean Scholteden, au sujet des arrérages que la communauté doit à la ville du chef de contributions, etc. Le béguinage, pour éviter tout procès, payera sans délai la somme de 1500 florins.

V. Maendachboeck L, p. 484.

1730, mercredi, 30 avril. — Les bourgmestres et le conseil, apprenant que bientôt ils auront l'honneur de recevoir dans leur ville le Prince-Evêque de Liége, leur Seigneur, donnent mission

aux bourgmestres de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réception. (V. ibid., p. 493.

- 1730, 7 septembre. Les deux bourgmestres, Simons et Van den Dweye, sont délégués à la Journée des États qui s'ouvrira à Liége le 15 septembre. (V. ibid., p. 509).
- 1730, jeudi, 5 octobre. Le comte de Berlaymont, chancelier du Prince-Evêque, étant mort, le comte de Rougrave a été nommé comme successeur. Les deux anciens bourgmestres, Menten et Stas, sont délégués à Liége pour aller faire hommage au nouvel élu et lui faire un présent de 20 pistolles. En même temps ils exposeront au chancelier le refus des menses des pauvres de pourvoir à l'entretien des enfants trouvés. (V. ibid., p. 511).
- 1730, jeudí, 9 novembre. Guillaume Bernard Luesemans, J. U. L. est député pour sièger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p 512).
- 1730, lundi, 27 novembre. Les deux bourgmestres, Simons et Van den Dweye, sont délégués à la Journée des États s'ouvrant à Liège le 1 décembre. (V. Maendachboech M, p. 1).
- 1730, lundi, 30 novembre. Jean Schiffelmeyer, messager sur Léau, Tirlemont, Louvain et Bruxelles, étant mort, Anne Vletinx, sa veuve, est désignée pour le remplacer.

V. ibid., p. 1.

- 1730, lundi, 18 décembre. François Maes est nommé portier de *Cloppenpoort*, en remplacement de la veuve François Robyns, décèdée. (V. ibid., p. 2).
- 1730, 27 décembre. Ordo dominorum guldæ. Comte des marchands, Pierre Everaerts; délégué et licutenant: des maréchaux, Thomas Ledengh et Jean Broesmans; des pelletiers, Balthasar Van de Velde et Antoine Holbach; des boulangers, Jean Bekaers et Guillaume Robyns; des brasseurs, Jean Hesbeens et Renier Heusdens; des bouchers, Guillaume Van Ham et François Bellis; des drapiers, Pierre Everaerts et N. Menten, ancien bourgmestre; des merciers, Sébastien Vleminx et Arnold Penxst; des teinturiers, Antoine Coen et Jean Meys; des tanneurs, Renier Minsen et Jean Buysmans; des cordonniers, Jean de Brem et Jean Cleykens: des charpentiers, Henri Smets et Hubert Van Winge; des tailleurs, Louis Haesen et François Robyns.

  V. ibid., p. 2.
- 1731 jeudi, 18 janvier. Les deux bourgmestres sont délégués pour sièger à la Journée des États qui s'ouvrira à Liège le 19 de ce mois. (V. ibid., p. 3).

- 1731. vendredi. 26 janvier. Les bourgmestres Simons et Van den Dweye et les conseillers Schevenels et Wuesten sont chargés de constituer un bon jurisconsulte, qui soutiendra et terminera le plus tôt possible le procès pendant devant la Cour de Wetzelaer, entre la ville et le clergé secondaire de Liége, intervenant pour le couvent de Herckenrode et autres ecclésiastiques. Ce couvent avait attaqué la ville au sujet des exécutions faites par ordre du magistrat contre les fermiers de l'abbaye, lesquels s'obstinaient à ne point payer les contributions imposées dans l'intérêt du public pendant les dernières guerres. (V. ibid., p. 3).
- 1731, jeudi, 15 février. Sébastien Van Migem, organiste de Notre-Dame étant mort, les doyen et chapitre l'avaient remplacé par Martin Van Miert, jeune homme d'environ quatorze ans, élève de syntaxe, sans expérience du métier d'organiste. Les bourgmestres et le conseil considérant les grands frais qu'ils ont faite tout récemment aux orgues de Notre-Dame, s'opposent donc à cette nomination, à moins que les Doyen et Chapitre ne se déclarent responsables de tous les dégats qui pourront arriver aux orgues en question. De plus, comme à cause du talent de l'organiste défunt, une augmentation de traitement de sept pattacons lui avait été accordée, ils décident que cette augmentation cesse d'être payable à partir de ce jour. Copie de cette décision est signifiée aux doyen et chapitre le 20 février. (V. ibid., p. 5.)
- Même date. Les bourgmestres et le conseil décident d'acheter une maison pour loger le portier de Cloppenpoort.

  V. ibid., p. 6.
- 1731, lundi, 26 février. Ordre est donné à tous les contri-— sauf à l'abbé avec lequel la ville est en procès sur la matière de payer, dans la huitaine pour tout délai, le dixième denier et le bondergeld, d'après taxation de 1730. — Publié le même jour. V. ibid., p. 9.
- 1731, 1 mars. Vu certaine requête de Jean-Baptiste Vander Velpen, Gardien des Récollets, une somme de 10 pattacons est accordée à son couvent pour l'acquisition d'nne tonne de poisson; mais en même temps on lui défend de faire dans la ville ou dans sa juridiction des collectes extraordinaires, telles que la collecte de cierges qu'un frère lai s'est permis de faire, il y a quelques jours, sans consentement de la ville, (V. ibid., p. 10).
- 1731, lundi, 9 avril. Nouvel ordre aux contribuables de payer le dixième denier et le bondergeld. (V. ibid., p. 10).
  - 1731, 21 avril. Sébastien Luesemans, écoutête, considérant

qu'en suite de l'art. 10 du Règlement de 1699, il lui est prescrit d'avoir un substitut, nomme à ces fonctions Jean van Senne, et demande à la Cour scabinale de l'admettre à la prestation du serment d'usage. -- Cette prestation eut lieu le 24 du même mois entre les mains de l'échevin Bollis. (V. Commissiebock, p. 35.)

1731, jeudi, 17 mai. — Le bourgmestre Van den Dweye est délégué pour siéger aux États qui reprendront leurs travaux le (V. ibid., p. 13). 19 de ce mois.

1731, 22 mai. — Il est ordonné au receveur Walewyns de faire faire, pour chacun des bourgmestres et des conseillers, un flambeau, avec lequel ils honoreront de leur présence la procession du St. Sacrement, le dimanche suivant. Si les frais à faire de ce chef ne sont pas admis comme payables par la caisse communale, alors les bourgmestres et le conseil indemniseront personnellement le (V. ibid., p. 15). receveur.

1731, lundi, 11 juin. — Les bourgmestres et le conseil, vu certaine requête des PP. Récollets, leur accordent une somme de 50 pattacons pour faire évacuer les menus matériaux de leur église démolie, matériaux qu'ils devront faire charrier sur le chemin allant de Stapelpoort à Halmael. (V ibid., p. 15).

1731, dimanche, 17 juin. - Dispositions pour les fêtes de l'avènement d'Armand Van der Eycken, abbé de St-Trond. Il est défendu à tout bourgeois et habitant de la ville de troubler, par des tambours ou des coups de fusil, la fête que le magistrat donne ce jour à la Grand'place. Les quatre compagnies jurées de la ville, savoir les arbalétriers, les Vieux et Jeunes Arquebusiers et la Rhétorique se mettront en armes, le lendemain vers cinq ou six heures de relevée et tireront quelques salves en l'honneur du prélat ; le receveur de la ville donnera à chacune d'elles cinquante livres de poudre et deux aimes de bière ou la valeur de la bière en espèces ; les capitaines commanderont leurs compagnies respectives.

V. ibid., p. 16.

1731, lundi. 18 juin. — Les bourgmestres et le conseil constatent que leur ordonnance portée la veille a été transgressée en tous points. Les arbalétriers, ou du moins certains d'entre eux, se sont permis en dépit des ordres du conseil, de sortir la veille de ce jour à partir de quatre heures, en armes, avec tambour et drapeau, sans capitaine, en compagnie rangée; ils ne se sont pas contentés d'aller faire honneur à l'abbé, mais ont parcouru la ville au son du tambour jusqu'à bien tard dans la nuit; de plus, ils ont troublé vers neuf heures du soir la fête que le magistrat donnait en l'honneur de l'abbé. — Eu égard à cette conduite, la compagnie des arbalétriers ne recevra aujourd'hui ni poudre ni bière; les membres de la Compagnie qui se sont dérangés la veille seront poursuivis judiciairement, de même que certains jeunes gens qui se sont prévalus de s'ériger en compagnie, de se choisir des officiers, et de courir la ville en armes avec tambour et drapeau susque bien tard dans la soirée. Le voué de Schroots et l'écoutête Luesemans iront exposer cette « histoire inouie » à l'évêque de Liége et mèneront les poursuites à leur convenance. (V. ibid., p. 17).

1731, mardi, 26 juin. — Décision au sujet de la ruelle longeant l'église des Récollets.

Le magistrat de la ville de St-Trond, aiant eu communication de la requête présentée de la part des révérends Pères Récollets de la ditte ville à Son Altesse et de l'apostille du 18 mai dernier, ensuite de laquelle aiant pris connaisssance de la situation du lieu et vu le plan de l'église a bâtir, est d'avis que l'incorporation demandée serait nécessaire pour proportionner l'église, ce terrain ne pouvant se trouver ailleurs; mais comme la ruelle en question doit encore servir de passage à plusieurs bourgeois pour s'en aller du marché aux porcs vers la porte nommée Cloppenpoorte. et qu'icelle n'a a l'entrée du côté dudit marché que six pieds et demy, et qu'en temps de pluie l'eau du toit de l'église et du bâtiment a l'opposite pourront extremement incommoder les passants et occasionner en hiver une rue inpraticable par les glaces, il conviendrait, en accordant l'incorporation, de conditionner, de laisser la rue pour le moins large de quatre pieds et demy à l'entrée susdite hors des soutiens de la muraille et de suite peu à peu plus large conformement à la situation, et de tellement pourvoir aux toits que l'eau ne tombe dans la ruelle, ni incommode les (V. ibid., p. 19.) passants.

- 1731, jeudi, 5 juillet. Les bourgmestres et le conseil allouent à Denis Herckens une pistolle au-dessus des journées gagnées par lui et par ses domestiques, en récompense des soins qu'il a mis à l'illumination de la tour de l'hôtel de ville le jour où le nouvel abbé de St-Trond à pris la mitre. (V. ibid., p. 20.)
- 1731, lundi, 30 juillet. Les mêmes font compter 1500 florins aux délégués nommés par recès du 26 janvier de l'année courante, afin de faire avancer le plus tôt possible le procès contre le clergé secondaire intervenant pour l'abbaye de Herckenrode.

V. ibid., p. 21.

1731, 5 août. — Ordo consulatus. — Conseillers: Lambert Simons et Jean Vanden Dweye, bourgmestres sortants; des maréchaux, Louis Noel; des pelletiers, Antoine Holbach; des boulangers, Jacques Van Haren, mort en octobre 1731 et remplacé par

Libert Basteyns; des brasseurs, Jaques Cruls; des bouchers, François Van Bergen; des drapiers, Louis Van den Berck; des merciers, François Van der Boenten; des teinturiers, Gisbert Snievaerts; des tanneurs, Jean Cuypers; des cordonniers, Jean-Paul Gelmaers; des charpentiers, Simon Hendrix; des tailleurs, Laurent Wauters; — députés à la Chapelle, Jean Cruls, Jean-Paul Gelmaers, François Vander Boenten et Simon Hendrix; — bourgmestres, Trudon Walewyns et Paul-François Colen, échevin; receveur du réel, Conrard Sniewaerts; du personnel, Jean Van den Dweye. — Emplois spéciaux des conseillers : Chambre pupillaire, Louis Vanden Berck et Jean Cruls; expertise du poisson, François Vander Boenten et Gisbert Snievaerts; expertise du pain, Jean Cuypers et Jean-Paul Gelmaers; collecte des amendes, François Van Bergen et Jaques Van Haren, remplacé après son décès par Simon Hendrix; receveur du droit de vente publique, François Vander Boenten. (V. ibid., p. 26).

1731, 23 juillet. — Pierre Wynrox, nommé aux fonctions de substitut de l'écoutête Mathieu a Speculo, prête serment entre les mains de l'échevin Bollin et paye les droits, huit pattacons.

V. Commissieboeck, p. 36.

1731, mercredi, 29 août. — Les deux receveurs, Vanden Dwye et Snieuwaerts, prêtent serment et donnent tous leurs biens comme garantie de leur recette. (V. Maendachboeck M, p. 28).

1731, jeudi, 30 août. — Otton Colen, avocat, J. U. L, est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 20.)

1731, lundi, 3 septembre. — La cure de Halmael doit pour le bondergeld des biens qu'elle a sous la juridiction de St-Trond, savoir 4 bonniers 15 verges tenus en location par Henri Hardiques, des arrérages montant à 261 florins 5 sous. On transige à l'amiable au sujet du payement. Le curé de Halmael, Rubens, servira 100 florins dans trois semaines, 50 florins un an plus tard et 50 florins en déans les deux années. En payant ces 200 florins, il sera libéré intégralement. (V. ibid., p. 29).

1731, jeudi, I3 septembre. — Le bourgmestre Walewyns est délégué à Liége pour affaires d'intérêt géneral du pays. V. ibid., p. 30.

1731, 18 octobre. — Liquidation du receveur J.-F. Ceulemans avec Jeanne-Catherine Roberti, au sujet der arrérages d'une rente de 62 florins et 7 sous, rente dont 24 flor. 10 sous ont été amortis à feu M. Adrien Roberti et dont le capitaine Schrynemakers touche encore annuellement une autre partie de 17 florins et 17 sous.

D'après compte établi, il revient à Jeanne-Catherine Roberti en tout 375 florins, 12 sous 2 liards; en outre, la ville trouve de la rentière 175 florins 12 sous 2 l. — Les bourgmestres et le conseil donnent ordre de payer la différence, soit 200 florins, à Arnold Basteyns, mandataire de J.-C. Roberti.

V. Carton B, liasse 1731, nº 1.

1731, vendredi. 19 octobre. — Jean-François Ceulemans, receveur, a évincé une maison délabrée appartenant à la mense des pauvres de Voordt, sise in de Koyestrate, joignant Laurent Minters, Martin Gobba et les remparts de la ville; l'éviction s'est faite pour défaut de payement du 10° et 20° deniers des années 1700 à 1716, de la contribution Hollandaise depuis 1702, à raison de 20 florins l'an. — Les bourgmestres et le conseil surrogent dans leurs droits Théodore Pitteurs, avocat, échevin de la haute Cour de Justice et commissaire de la ville. Pitteurs payera les frais de la procédure, 20 florins, 3 sous, le 10° denier de 1729 et 1730, etc. (V. ib., p. 31).

1731, jeudi, 8 novembre. — Paul-François Colen est délégué à Liége pour vaquer, selon convocation du 27 octobre, aux affaires générales du Pays. (V. ibid., p. 33).

Même date. — Convention entre la ville et le couvent des Bogards de Zepperen au sujet du bondergeld. - La ville est représentée par Trudon Walewyns, Paul-François Colen, bourgmestres en charge, Lambert Simons et Jean Van den Dweye, anciens bourgmestres. Le couvent est représenté par Pierre Otten, vicaire, P. Jean de Reckel, P. Guillaume Van Straelen, vicaire, conventuels de Zepperen. — Les parties étaient en procès par devant le Conseil Privé de l'Évêque de Liége, « au sujet des restances des tailles, vingtième et dixième deniers imposés par le magistrat de St-Trond en vertu des octroyes des deux Seigneurs, pour subvenir aux exactions, contributions, rations demandées à la dite ville, aux par les puissances étrangères, que son Altesse l'Évêque et Prince de Liége conjointement avec les États du Pays pendant les trois dernières guerres.» — Ils transigent de la manière suivante. Les Bogards payeront au magistrat de St-Trond, ou à l'ancien receveur Jean-François Ceulemans, une somme de 1100 florins, savoir: 500 florins le 10 de ce mois et 600 florins avant le 10 décembre. Moyennant ces payements les Bogards recevront quittance pour solde de leur dette. — Acte passé à la Salle des Séances du Conseil, signé R. A. Stas. (V. ibid., p. 34 et Carton B, liasse 1731, nº 2).

1731, lundi, 3 décembre. — Henri Jeuchmans est nommé juré du métier des charpentiers, en remplacement de Guillaume Van Horen, décédé. Il prête serment le 17. (V. ibid., p. 38.)

des marchands, Jean Cuypers; — délégué et lieutenant des maréchaux, Guillaume Gysens et Jean Siaen; des pelletiers, Nicolas Jacolet et Guillaume Stas; des boulangers, Libert Bastyns et François Bormens; des brasseurs, Jean Den Das et Jean Cartuyvels; des bouchers, François Bellis et Pierre Stynen; des drapiers, A. Menten, ancien bourgmestre et H. Roberti, ancien bourgmestre; des merciers, Pierre Nedoncel et Baudouin Bollin; des teinturiers, Jean-François Cruls et Jean Meys; des tanneurs, Georges Aerts et Jean Buysmans; des cordonniers, Guillaume Van West et Joseph Van Heer; des charpentiers, Wautier Schepers et Lambert Van den Hove; des tailleurs, Georges Honinx et Guillaume Schryvers. (V. ibid., p. 38).

1732, jeudi, 3 janvier. — Louis Meulders, époux d'Anne Vletinx, veuve de Jaques Schiffelmeyer, est nommé messager sur Léau, Tirlemont, Louvain et Bruxelles. Il prête serment. V. ibid., p. 39.

1732, lundi, 7 janvier. — Le bourgmestre Colen est député à la Journée des États. (V. ibid., p. 39).

1732, lundi, 28 janvier, — Le métier des drapiers a communiqué une requête qu'il a l'intention de présenter aux deux seigneurs de la ville. - A cause de grandes charges qui pèsent sur la corporation et de l'importation de draps étrangers, le métier court à sa ruine; déjà il ne compte plus que trois hommes parmi ses membres. La corporation demande qu'il soit interdit aux étrangers de mettre en vente, autrement qu'à ceux du métier, des draps ou des échantillons, et qu'il soit défendu aux bourgeois d'importer des draps dans la ville, sans déclaration préalable et payement d'un droit de quatre sous par aune au-dessus des droits dus à la ville, le tout sous peine d'amende à fixer par les seigneurs. — En outre, comme le rendage du droit sur les draps va avoir lieu, le métier demande que le produit lui en soit abandonné jusqu'au jour où ses charges seront payées, à la condition toutesois que les membres du métier continueront à collecter la taxe de quatre sous par aune de leurs draps. — Le magistrat approuve la requête. (V. ibid., p. 39).

1732, Inndi, 4 février. — Ordonnance à tous les contribuables (sauf à l'abbé, à cause du procès pendant entre lui et la ville) de payer, dans la huitaine, le 10° denier et les deux florins du bondergeld, suivant taxe de 1731. — Publié le même jour par voie de cloche banale. (V. ibid., p. 42).

- 1732, 31 mars. Les bourgmestres et le conseil, vu l'apostille de l'abbé sur la requête du métier des drapiers, apostille datée du 20 mars courant, sanctionnent les propositions contenues dans la requête, aux conditions suivantes : 1° Le doyen du métier devra recevoir et exiger du fermier de l'impôt sur les draps (lakenzegel), le prix du rendage; — 2° Le même doyen devra faire payer la taxe de quatre sous par aune de tous les draps importés dans la ville; — 3° Les membres seront tenus de faire déclaration de tous les draps qu'ils importeront et d'en payer sans délai la taxe de quatre sous par aune; ils devront chaque fois que le magistrat l'exigera, prêter serment d'avoir déclaré et payé exactement; — 4º le membre qui sera convaincu de fraude encourra une amende de 100 pattacons et perdra les droits du métier; — 5° Le doyen devra regulièrement payer les rentes échéant annuellement, et, au moyen du surplus de sa recette, amortir, comme il le pourra, les capitaux empruntés; - 6° Chaque année, le jour du renouvellement du magistrat, le doyen devra compte des recettes et dépenses et des rentes qui resteront payables et il devra déposer le double de son compte aux archives communales. (V. ib., p. 43).
- 1732, jeudi, 8 mai. Les bourgmestres et le conseil vu certaine requête présentée par les Sœurs Grises, en vue de l'agrandissement de leur couvent les autorisent a incorporer un terrain sis près de leur cimetière. Elles construiront en ligne droite un mur de clôture à partir du coin de leur église jusqu'au coin du lazaret. Rose Veursters était à cette époque mère supérieure des Sœurs Grises. (V. ibid., p. 46).
- 1732, jeudi, 5 juin. Nouvel ordre est donné aux contribuables de payer dans la huitaine, entre les mains de Conrard Snievaerts, receveur de la contribution réelle, le 10° denier et le bondergeld. (V. ibid., p. 47).
  - 1732, vendredi, 18 juillet. Les deux bourgmestres en charge sont délégués à la Journée des États qui s'ouvrira le 21 du même mois. (V. ibid., p. 53).
  - 1732, 19 juillet. Liquidation avec les héritiers du Noble Seigneur de Puytelinck. Ils doivent à la ville, pour 10° et 20° denier, bondergeld, impositions sur le château de Terbiest, maisons et biens sous la juridiction, jusqu'à l'an 1731 inclus et après défalcation de toutes les sommes payées et des intérêts d'une rente de 350 florins affectée sur le corpus de la ville, un capital pour lequel le receveur communal touchera les fermages de Grammeroye, Terbiest et autres pour l'an 1732. Cette transaction est faite par les bourgmestres et le conseil, d'une part, et

l'ancien bourgmestre Arnold Basteyns, mandataire de François-Théodore-Arnold Van Aerdt et de Jean-Joseph Lintermans, représentant feu son épouse, madame de Moeser, d'autre part.

V. ibid., p. 54.

1732, 19 juillet. — Liquidation avec Jeanne-Marie Tackoen, veuve de l'ancien bourgmestre Jean-Hubert Govaerts. Elle doit certaines sommes à la ville, du chef de 10° et 20° denier, de bondergeld, de contributions, de taxes personnelles, etc., et notamment comme héritière a) de mademoiselle de Lantremange, veuve de l'échevin Vanden Creeft, première épouse de Jean-Hubert Govaerts susdit, b) de la moitié de la succession de Jeanne Govaerts, c) de Hubert Govaerts, son beau-frère et d) de Jean-Hubert Govaerts, feu son mari. De son côté la ville lui doit des intérêts d'une rente de 338 flor provenant de mademoiselle de Lantremange et revenant à Jean-Hubert Govaerts jusqu'en 1716. — Il est convenu que la ville payera à Jeanne-Marie Tackoen une somme de 200 florins.

V. ibid., p. 55.

- 1732, mercredi, 23 juillet. Simon Hendrix est nommé juré des waterslaegers de la ville, en remplacement de Hubert Mariens, décédé. (V. ibid., p. 61).
- 1732, mardi. 29 juillet. Les eaux qui descendent des remparts et de la rue avoisinant le couvent des Capucins, ont causé de grands dégats à la bâtisse dudit couvent. Il importe de construire à travers les remparts un aqueduc, pour donner cours libre à ces eaux. A cette fin les Capucins reçoivent de la ville un subside de 35 pattacons. (V. ibid., p. 64).
- 1732, jeudi, 31 juillet. Les bourgmestres et le conseil autorisent le receveur Vanden Dweye à emprunter à la compagnie des arbalétriers un capital de 4000 florins, qui sera employé à rembourser un autre capital de même import dù par la ville.

V. ibid., p. 65.

Croechs et Conrard Snieuwaerts; — Conseillers, Trudon Walewyns et Paul-François Colen, bourgmestres sortants; des maréchaux, Pierre Pauli; des pelletiers, Lambert Gilis; des boulangers, André Boonen; des brasseurs, Guillaume Melot; des bouchers, Gérard Bellis; des drapiers, Louis Van den Berck; des merciers, Robert Kerstens; des teinturiers, L. B. Wuesten, décédé le 12 juillet 1733; des tanneurs, Guillaume Cox; des cordonniers, Pierre Smets; des charpentiers, Lambert Van Horen; des tailleurs, François Van den Casteel; — députés à la Chapelle, André Boonen, Lambert Van Horen, Guillaume Cox et François Vanden Casteel; —

receveur du personnel, Trudon Walewyns; receveur du réel, Jean-François Ceulemans. — Emplois spéciaux des conseillers: à la Chambre pupillaire, Louis Van den Berck et Lambert-Benoît Wuesten; expertise du poisson, Robert Kerstens et François Van den Casteel; expertise du pain, Pierre Pauli et André Boonen; collecte des amendes, Guillaume Cox et Lambert Van Horen; recette du droit sur les ventes publiques, Lambert Gilis. V. ibid., p. 67.

- 1732, lundi, 18 août. Guillaume Luesemans, licencié en droit, est député pour siéger au Tribunal des Vingt-Deux. V. ibid., p. 68.
- 1732, 25 octobre. Le bourgmestre Croechs est délégué pour siéger à la Journée des États. (V. ibid., p. 70.
- 1732, 5 novembre. Gérard-Benoît Delrée prête le serment de secrétaire de la haute Cour de Justice de St-Trond, entre les mains de l'échevin Bollis faisant fonctions de substitut-secrétaire et en présence des échevins Bollis, Pitteurs, Schoonaerts, Walewyns et Colen. (V. Commissieboeck, p. 20).
- 1732, 23 novembre. Le bourgmestre Snieuwaerts est délégué pour siéger à la Journée des Etats. (V. Maendachboeck M, p. 71).
- 1732. 24 novembre. Ordre, publié le même jour, à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, le 10° denier et le bondergeld de l'année courante. (V. ibid., p. 71.)
- 1732, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, François Van Ham; délégué et lieutenant des maréchaux, François Stynen et François Mollinet; des pelletiers, Josse Warnots et Antoine Holbach; des boulangers, Jaques Mathys et Jean Mathys; des brasseurs, Michel Strauven et Mathieu Heusdens; des bouchers, François Van Ham et Pierre Steynen; des drapiers, Pierre Everaerts et L. Simons, ancien bourgmestre; des merciers, Hubert Hannoset et Gabriel de Braz; des teinturiers, Conrard Snieuwaerts et M. Rutten; des tanneurs, André Jansens et Jean Buysmans; des cordonniers, Nicolas Portumville et Jean Paul Gelmar; des charpentiers, Simon Hendrix et Jean Hendrix; des tailleurs, Gérard Vossens et Arnold Tits. (V. ibid., p. 73).
- 1732, lundi, 29 décembre. L'avocat Otton Colen, mandataire de sa mère, veuve de Jean-Bernard Colen, touche de la ville 210 florins, indemnité due à feu son père, pour avoir été emmené et retenu comme otage à Namur, du 22 septembre au 21 octobre 1692, à l'époque de la guerre des Français auxquels la ville n'avait pu payer les contributions exigées. (V. ibid., p. 74).

otage de son mari emprisonné à Namur pour défaut de payement des contributions françaises dues par la ville. Il a été emmené de St-Trond le 24 septembre 1692 et y est revenu le 30 octobre suivant. Il lui est dû de ce chef, à raison de trois florins par jour, 111 florins. Les bourgmestres et le conseil ordonnent de payer cette somme. (V. ibid., p. 93).

- 1733, 2 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Jaques Croechs et Conrard Snieuwaerts, bourgmestres sortant de charge; des maréchaux, Léonard Craninx, qui mourut le 20 avril 1734; des pelletiers, Guillaume Stas; des boulangers, François Bormans; des brasseurs, François Simons; des bouchers, François Vanbergen; des drapiers, Jean-François Ceulemans, ancien bourgmestre; des merciers, Herman Germeys; des teinturiers, Gisbert Snieuwaerts; des tanneurs, Jean Cuypers; des cordonniers, Pierre Smets; des charpentiers, Jean Hendrix; des tailleurs, Henri Pendrix; — députés à la Chapelle, François Simons, Jean Cuypers, Gisbert Snieuwaerts et Jean Hendrix; — bourgmestres, Henri Van Ceulen et Renier Van Herck; — receveur de la contribution personnelle, Jaques Croechs; receveur de la contribution réelle, Conrard Snieuwaerts.—Fonctions spéciales des conseillers: à la chambre pupillaire, Jean-François Ceulemans et Léonard Craninx; expertise du poisson, François Simons et Jean Cuypers; expertise du pain, François Vanbergen et Gisbert Snieuwaerts; collecte des amendes, Guillaume Stas et Jean Hendrix; vente publique, Herman Germeys. (V. ibid., p. 96.)
- 1733, 27 juillet. Les bourgmestres et le conseil, représentant les douze métiers de la ville de St-Trond, déclarent avoir reçu de Henri Roberti, doyen représentant la Gilde des archers, une somme de 1000 florins de Brabant. Au moyen de ce capital ils ont amorti une rente de 47 florins, 18 sous et 8 solidi provenant de rentes plus grandes de diverses créations, due aux héritiers de feu l'avocat Jean Swennen et leur dévolue dans la succession de leur oncle Jean Tackoen. Ils souscrivent du chef de cet emprunt une rente de 40 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 27 juillet de chaque année.
  - V. Documentboeck D, p. 514 et Maendachboeck M, p. 94).
- 1733, jeudi, 13 août. L'ancien bourgmestre Croechs est député à Bruxelles, pour y entendre le conseiller de Spineto, au sujet d'informations reçues sur le procès, pendant devant la Cour de Vienne, entre l'abbé et la ville de St-Trond (V. ibid., p. 97.)
- 1733, samedi, 29 août. Les bourgmestres et le conseil nomment, pour siéger aux Vingt-Deux, l'avocat Henri-Bonaventure van Staden, échevin. (V. ibid., p. 100).

1733, jeudi 10 septembre. — Les bourgmestre de l'année précédente avaient transigé avec la veuve de Jean Prys, au sujet de tout qu'elle devait, du chef de bondergeld et autres contributions, moyennant une somme de 250 florins, pour tous les arrérages jusque 1721 inclus. Cette dame produit maintenant un état de liquidation daté du 27 septembre 1699 et prouvant que feu Arnold Sanen trouvait de la ville 123 flor. 6 sous 1 liard; elle exhibe aussi un état de charriages faits par Jean Saenen, son premier époux. — Par suite, les bourgmestres et le conseil modifient le recès de leurs prédécesseurs et fixent à 80 florins la somme que la veuve Prys payera pour s'acquitter vis-à-vis de la ville jusqu'en 1721. Jean Prys, prêtre et fils de la veuve susdite, s'engage à faire ce payement avant le lundi suivant. (V. ibid., p. 101).

1733, lundi, 19 octobre. — Les bourgmestres et le conseil, invités par les merciers à leur désigner un local, conformément à la convention du 22 juillet 1726, donnent la chambre du vestibule au rez de chaussée de l'hôtel-de-ville et promettent de leur fournir une cave, dont ils ont besoin pour leurs réunions et leurs fêtes. V. ibid., p. 104

1733, 19 septembre. — Remboursement de la rente de 51 flor. souscrite le 23 octobre 1727, à Henri-Hubert Heusdens, curé de Muysen, Eustache Robyns et Guillaume Robyns, avocat.

V. Documentboeck D, p. 492.

1733. 28 septembre. — Les bourgmestres et le conseil, représentant les douze metiers de la ville, déclarent avoir reçu par l'intermédiaire du receveur Jaques Croechs, des mains d'Arnold Simons, receveur représentant la Chapelle des Clercs, une somme de 1700 florins, somme qui a servie, le 19 du même mois, a rembourser un capital du même import dû, (suivant acte du 23 octobre 1727), au curé de Muysen et à l'avocat Guillaume Robyns Ils souscrivent de ce chef une rente de 51 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 19 septembre de chaque année. (V. Documento. D, p. 516).

1733, lundi, 9 novembre. — Lambert Van Horen est nommé proesmeester du métier des charpentiers, en remplacement de Guillaume Van Horen, décédé; — Jean Baerts est nommé proester des maçons, en remplacement de Corneille Sprauten; — i Hendrix et Lambert Vanden Hove sont désignés aux mêmes ctions chez les tourneurs de chaises, en remplacement de lter Aerts et de Lambert Van Winge, décédés; — Henri Smets nommé proesmeester des tonneliers, en remplacement de Jean perts, qui est entré au métiers des brasseurs.

V. Muendachb. M, p. 106.

- 1733, jeudi, 26 novembre. Henri Van Ceulen est délégué pour siéger à la Journée des États convoqués pour affaires urgentes. (V. ibid., p. 106).
- 1733, lundi, 14 décembre. Ordonnance à tous les contribuables habitant la juridiction de la ville ou au dehors, laïques et ecclésiastiques, de payer, dans la huitaine pour tout délai, la taxe de deux florins par bonnier de terre et toutes les autres contributions, selon les cotes fixées pour l'année courante. V. ibid., p. 109.
- 1733, 21 décembre. Jean-François Bollis, jurisconsulte et avocat de la vénérable Cour de Liége, rembourse à noble seigneur Waltère de Liverlo, chevalier du St. Empire, seigneur du banc de Walhorne et ancien bourgmestre de la Cité, 4000 florins pour deniers capitaux d'une rente souscrite, le 13 juin 1676, à Michel Ogier et 2000 florins comptés pour rengrosse du capital; il lui paye, en outre, 270 florins pour un canon et demi de rente, 3 flor. 16 patars pour prorata d'une semaine, et 7 flor. 5 patars pour droit des présentes lettres, ensemble 6281 florins. Acte passé devant Jules-Nicolas Moreau, notaire à Liége, en présence de François de de Gueldre et Henri de Lens, témoins à ce requis. (V. t. IV, p. 287 et t. V, p. 200.) (V. Carton B, liasse 1733, n° unique.)
- 1733, 27 décembre. Ordo dominorum Gulde. Comte des marchands, Louis Van den Berck; délégué et lieutenant des maréchaux, Mathieu Schevenels et Jean-Baptiste Mollinet; des pelletiers, Pierre Eraerts et Antoine Holdach; des boulangers, Godefroid Wanten et Jean Mathys; des brasseurs, Pierre Bekaers et Renier Heusdens; des bouchers, Gérard Bellis et Pierre Stynen; des drapiers, Louis Vanden Berck et Alexandre Menten; des merciers, Piere Van Impel et Jaques Germeys; des teinturiers, François Mollinet et Antoine Coen; des tanneurs, Jean Buysmans et Arnold Van Griecken; des cordonniers, Nicolas Bernaerts et Arnold Daenen; des charpentiers, François Bogaerts et Lambert Van den Hove; des tailleurs, Guillaume Schoeffs et Laurent Wauters. (V. Maendachbocch M, p. 110).
- 1734, 21 janvier. Les bourgmestres et le conseil ont pris connaissance d'un acte passé à Liége le 21 décembre 1733 et par lequel il conste que l'avocat Jean-François Bollis, à ce autorisé par la ville, a remboursé à Walter de Liverlo, ancien bourgmestre de Liége, le capital d'une rente de 200 florins fesant partie d'une plus grande de 300 florins, souscrite, le 15 juin 1676, à Michel Ogier et réduite plus tard à 180 florins. Jean-François Bollis a payé pour deniers capitaux et pour la somme suppléée « par mode de rengrosse » suivant acte du 23 mai 1722, 6000 florins,

1734, jeudi, 6 mai. — Nicolas Gilis, le jeune, est nommé christoffelmeester du quartier de Vissengat en remplacement de Pierre Cnapen, décédé. (V. ibid., p. 113).

Même date. — Ordonnance au receveur Croechs de placer des nouvelles fenètres au rez-de-chaussée du couvent des Sœurs Grises. (V. ibid., p. 114.)

1734, jeudi, 8 juillet. — Le bourgmestre Van Ceulen est délégué pour siéger aux États, qui reprendront leurs travaux le lendemain. (V. ibid., p. 116).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil, vu les difficultés que leur suscite l'avocat de Malaise, au sujet des rentes lui dues en sa qualité d'héritier de feu M. Van den Edelbampt, envoient Jean-François Ceulemans pour accorder avec lui.

V. ibid., p. 116.

1734, 12 juillet. — Les bourgmestres et le conseil représentant les douze métiers de la ville, déclarent avoir reçu, le 8 du même mois, par l'intermédiaire de leur receveur Conrard Snievaers, des mains de Herman Germeys, conseiller de la ville agissant en qualité de receveur de la Confrérie du St-Rosaire, établie en l'église de Notre-Dame, une somme de 700 florins et souscrivent de ce chef au profit de la dite confrérie une rente de 24 florins et 10 sous, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 8 juillet de chaque année. — Le capital a servi à rembourser au couvent de Stenaert les deniers capitaux d'une rente créée le 2 mai 1659. (V. Documentboeck D, p. 521).

1734, jeudi. 22 juillet. — Les mêmes, vu certaine requête du métier des pelletiers, nomment Balthasar Vandevelde et Guillaume Stas proeffmeesters des bourreliers; Lambert Bellenrox et Pierre Levrier, proeffmeesters des pelletiers.

V. Maendachboeck M, p. 116.

Ceulen et Renier Van Herck, bourgmestres sortant de charge; des maréchaux, Simon Belrox; des pelletiers, Guillaume Stas; des boulangers, Chrétien Claes; des brasseurs, Jean Govaerts; des bouchers, François Stynen; des drapiers, Arnold Simons; des merciers, Guillaume Ulens; des teinturiers, Conrard Snievaers; des tanneurs, Jean Buysmans; des cordonniers, Gisbert Plingers, décédé le 10 janvier 1735; des charpentiers, Louis Hubar; des tailleurs, Thomas Goyens; — députés à la Chapelle, Simon Belrox, Guillaume Ulens, Conrard Snievaers et Jean Buysmans; — bourgmestres, Arnold Basteyns et Guillaume-Bernard de Luesemans,

- J. U. L. et avocat; receveur de la contribution réelle, Lambert Simons; de la contribution personnelle, Alexandre Menten. Fonctions spéciales des conseillers: chambre pupillaire, Chrétien Claes et François Stynen; expertise du poisson, Guillaume Stas et Conrard Snievaers; expertise du pain, Jean Buysmans et Simon Belrox; collecte des amendes, Gisbert Plingers et Louis Hubar; ventes publiques, Arnold Simons. (V. ibid., p. 119).
- 1734, jeudi, 5 août. L'avocat Otton Colen est désigné pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 120).
- Même date. Les receveurs Menten et Simons prêtent serment. Le bourgmestre Arnold Basteyns se porte caution pour Menten, Gaspar Ouwerx pour Simons. (V. ibid., p. 121).
- 1734, lundi, 9 août. Le bourgmestre Basteyns est délégué pour sièger à la Journée des États convoqués pour le 13 de ce mois. (V. ibid., p. 121).
- 1734, mardi, 7 septembre. Le bourgmestre Luesemans est député à la réunion des États convoqués pour le 10 de ce mois. V. ibid., p. 122.
- 1734, jeudi. 30 septembre. Pierre Coppens, demeurant à Tirlemont est admis comme messager pour cette ville et pour Louvain, à condition qu'il desserve St-Trond gratuitement. V. ibid., p. 123.
- Même date. Il est ordonné à Pierre Coppens de venir, conformément à l'ancien usage, tous les mercredis et samedis à Saint-Trond, avec les lettres et autres objets dont il sera porteur. Tous les lundis et vendredis il se rendra à Louvain. (V. ibid., p. 123).
- 1734, lundi, 15 novembre. Nombre d'abus se glissent dans l'expertise du poisson; le droit d'expertise payable par les débitants est cause de ce que la ville n'est pas fournie suffisamment de poisson frais de mer et de rivière; de plus, les anciens règlements ne sont pas observés. Voulant rémédier à cet état de choses, les bourgmestres et le conseil font publier l'ordonnance que voici: l° Aucun poisson frais ni salé ne pourra être vendu avant d'avoir été expertisé par les employés à ce désignés dans les corps des échevins, des conseillers et des bouchers; ces employés devront être deux ou au moins un de chacun des trois corps susdits; les marchands de poisson seront obligés de les mander à domicile pour procéder à l'expertise de leurs marchandises; 2° Les bouchers ou le boucher délégué à l'expertise ne pourra y procéder qu'en présence de l'un des deux experts du corps des échevins et

des conseillers. — 3° Après l'expertise, les marchands devront faire annoncer leur poisson par le crieur publique assermenté, qui aura chaque fois, de ce chef, un salaire de cinq sous; — 4° après l'avoir fait annoncer publiquement, les marchands pourront commencer à vendre leur poisson, mais toujours selon la teneur des statuts du *Keurboeck*, sous peine d'amende de trois florins de Brabant en cas de contravention; le tiers du produit des amendes sera au profit des écoutêtes, les deux autres tiers aux experts du corps des échevins et du conseil; — 5° Les experts n'auront droit à aucun salaire du chef de leur expertise, à moins qu'il ne s'agisse de poisson salé, tel que saumon, morue, landolium, hareng et hareng saur, conformément au *Keurboeck*. — Toutes les ordonnances sur la matière, non contraires aux présentes, restent maintenues en vigueur. (V. ibid., p. 123).

1734, 21 décembre. — Le bourgmestre Basteyns est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira le 23 de ce mois. V. ibid., p. 125.

1734. 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Jean-Baptiste Mollinet; délégué et lieutenant: des maréchaux, Jean-Baptiste Mollinet et Hubert Wiemonts; des pelletiers, Nicolas Jacolet et Adrien Pastoreyns; des boulangers, Jean Boonen et Jean Mathys; des brasseurs, Renier Heusdens et Gérard Boes; des bouchers, Guillaume Van Ham et Guillaume Bellis; des drapiers, l'ancien bourgmestre Menten et l'ancien bourgmestre Van Ceulen; des merciers, Arnold Penxst et M. Van Ceulen; des teinturiers, Godefroid Van den Abeel et Jean Rutten; des tanneurs, Guillaume Cox et Renier Rouchout; des cordonniers, Jean-Paul Gelmaers et Arnold Daemen; des charpentiers, Jean Hendrix et Pierre Steegmans; des tailleurs, Jean Van Leeuw et N. Vanhoren. (V. ibid., p. 126).

1735, lundi, 10 janvier. — Certains membres des métiers désignés par le magistrat comme administrateurs de la gilde, voudraient contrairement à l'ancien usage, se soustraire à cette charge sous prétexte que, dans le passé, ils ont rempli les fonctions de bourgmestre ou de comte des marchands. — Les bourgmestres et le conseil déclarent que ces motifs ne sont pas admissibles; que tous les membres des métiers, sans exception, sont obligés, quand ils y sont nommées par le magistrat, d'accepter les fonctions d'administrateurs de la Gilde des drapiers, préter le serment d'usage et remplir fidèlement leurs fonctions conformément au Statuts de ladite Gilde, sous peine d'amende de dix florins d'or. Ils déclarent de plus que les fonctions de Comte des marchands ou d'administrateur de la Gilde ne sont nullement incompatibles avec celles

- de bourgmestre, conseiller ou toute autre fonction publique. Publié au péron le même jour. (V. ibid., p. 127).
- Même date. Ordonnance aux contribuables de payer le bondergeld de l'année 1734, en déans de la huitaine. (V. ib., p. 128).
- 1735, jeudi, 20 janvier. La Chambre Ste Agathe a cessé d'exister. Lambert Hendrix, roi de la Chambre, a fait pour elle une avance de six pattacons. Les bourgmestres et le conseil lui remboursent cette somme moyennant remise de l'oiseau d'argent de la Chambre, avec les chainons et toutes les roses au nombre de vingt-quatre. (V. ibid., p. 129).
- 1735, lundi. 31 janvier. Chrétien Claes, conseiller communal, se charge, moyennant la somme de 32 pattacons, de placer une nouvelle pompe vis-à-vis het *Voelbogenhuis*, au coin du marché. (V. ibid., p. 130).
- 1735. 3 février. Plusieurs créanciers de la ville touchent des intérêts à taux plus élevé que d'autres. Il est ordonné de réduire ce taux à 4 %. (V. ibid., p. 131).
- 1735, samedi, 5 février. Le bourgmestre Luesemans est délégué à la Journée des États, le lendemain. (V. ibid., p. 131).
- 1735, lundi, 14 février. Les bourgmestres et le conseil délèguent à Liége le bourgmestre Basteyns, pour la continuation de la Journée des États. (V. ibid., p. 131).
- 1735, jeudi, 13 mars. Les mêmes accordent une aide de 140 florins à chacun des serments, vieux et jeunes arquebusiers et arbalètriers, pour restaurations à faire à leurs locaux respectifs. V. ibid., p. 134 et 135.
- 1735, lundi, 28 mars. Ordonnance itérative de payer le bondergeld de 1734. (V. ibid., p. 134).
- 1735, mercredi, 30 mars. Les bourgmestres et le conseil ayant appris que le baron de Horion, membre et député du conseil secret, se propose de faire la visite des terrains limites entre la ville de St-Trond et Brusthem, donnent mission au bourgmestre semans, au conseiller Ulens et au camerlinck Vleminx, de faire viet de ces campagnes les enquêtes nécessaires. (V. ib., p. 135).
  - 15. 19 avril. Les bourgmestres et le conseil nomment ager sur Tirlemont, Louvain et Bruxelles, Joseph Blondel, en placement de Louis Meulders qu'ils ont congédié. Il prête —t. (V. ibid., p. 137.)

d'or des Páq as l le c

qui don es,

3 B

, me ; dé eur s p mei

, in Sm or c ové.

, lu ans tés

e d. eve oséj " at mpa ine lori tille

, **je** uré er **\** Me

, **d** adj Même date. — Le messager de la ville Joseph Biondel est désigné pour faire en même temps le service des villes de Malines et d'Anvers. (V. ibid., p. 144).

Même date. - Ordo Consulatus. - Conscillers : Arnold Basteyns et Guillaume-Bernard de Luesemans, bourgmestres sortants; des maréchaux, François Steynen, junior; des pelletiers, Guillaume Stas; des boulangers, Godefroid Wanten; des brasseurs, Renier Heusdens; des bouchers, Guillaume Van Ham; des drapiers, Walewyns, ancien bourgmestre; des merciers, Pierre Nedoncel; des teinturiers, Jean-François Cruls; des tanneurs, Winand Hombrouck; des cordonniers, Arnold Van Griecken; des charpentiers, Jaques Van Ertryck; des tailleurs, Guillaume Van Horen; - députés à la Chapelle, Godefroid Wanten, l'ancien bourgmestre Walewyns, Renier Heusdens et Jaques Van Ertryck; bourgmestres, Henri-Bonaventure Van Staden et Jean Croels; receveur de la contribution personnelle, Trudon Walewyns; de la contribution réelle, Lambert Simons. - Emplois spéciaux des conseillers: à la Chambre pupillaire, Godefroid Wanten et Arnold Van Grieken; à l'expertise du poisson, Guillaume Stas et Guillaume Van Ham; à l'expertise du pain, François Steynen et François Cruls; à la collecte des amendes, Winand Hombrouck et Guillaume Van Horen; à la vente publique, Renier Heusdens.

V. ibid., p. 145.

1735, jeudi. 11 août. — Trudon-Balthasar Pitteurs, avocat, est député pour siéger au Tribunal des Vingt-Deux. (V. ib., p. 146).

**Même date.** — Commission d'échevin donnée par Georges-Louis de Berghes, évêque de Liége, à Trudon-Balthasar Pitteurs, succédant à Théodore Pitteurs, son père, qui a résigné. — Prestation de serment le 9 mars 1736. (V. Commissieboeck, p. 40).

1735. 26 août. — Les receveurs Walewyns et Simons prêtent serment; Jean-Lambert Van Schoor se porte garant pour Walewyns et Gaspar Ouwerx pour Simons. (V. Maendachb. M, p. 148).

1735, jeudi, 1 septembre. — Le bourgmestre Croels est député à la Journée des États qui s'ouvrira à Liège le lendemain. V. ibid., p. 149.

1735, 16 octobre. — Le bourgmestre Van Staden est député à Liège, pour sièger aux États le 13 courant. (V. ibid., p. 150).

1735, lundi. 31 octobre. – Vu la convocation à la Journée des États qui s'ouvrira le lendemain, le bourgmestre Croels y est délégué. (V. ibid., p. 150).

- 1735, 19 novembre. Les bourgmestres et le conseil ayant appris qu'outre les trois compagnies de cavalerie qui prendront leurs quartiers d'hiver à St-Trond, la ville devra aussi loger le général de Stein et préparer des rations d'avoine, de paille, de pains et d'autres effets donnent ordre aux anciens bourgmestres Luesemans et Stas de se rendre immédiatement à Liége, en voiture expresse, à l'effet d'obtenir que le général ne vienne pas à Saint-Trond; ils sont autorisés à racheter son logement par une somme de 2000 florins. (V. ibid., p. 151).
- 1735, 20 novembre, Par suite de renseignements acquis sur la personne du général de Stein, le récès de la veille est révoqué. (V. ibid., p. 151).
- 1735, 26 novembre. Outre les deux bourgmestres en fonctions, sont délégués pour la distribution des billets de logement aux troupes impériales dont on attend l'arrivée: Laurent Hubar pour le quartier de Nieuwpoort; Gérard Martens pour Brusthempoort; Jean-François Ceulemans pour Cloppenpoort; Christophe Nys pour Stapelpoort; Josse Warnots pour Gangelofspoort et Herman Germeys pour Vissengat. (V. ibid., p. 152).
- 1735, mardi, 29 novembre. Les bourgmestres en charge et les délégués ci-dessus mentionnés sont autorisés à régler les quartiers des troupes impériales arrivées dans la ville. Ils taxeront les bourgeois qui n'ont pas reçu de soldats en logement, de telle manière que les charges à supporter soient réparties également sur tous les habitants de la ville, et payeront, au moyen des taxes perçues, des indemnités convenables à ceux qui devront loger. (V. ibid., p. 153).
- 1735, 4 décembre. Convention de la ville avec le baron de Minginzburg, lieutenant-colonel au régiment des cuirassiers de S. Exc. le général, baron de Seher.

Nous bourgmestre et conseil de la ville de St-Trond declarons d'être convenu par nos députez, Messieurs Croels, bourguemaitre régent, Luesemans et anciens bourguemaîtres, comme nousconvenons par cette avec le tres-noble et généreux seigneur, le baron de Minginzburg, lieutenant-colonel au régiment des cuirassiers de Son Excellence le baron de Seher, que parmi quinze écus que nous promettons de luy payer, chaque mois que sa compagnie serat en quartier dans cette ville, à commencer du vingt-sept novembre dernier, — à noter que si les Etats de ce pays comptent et paient les rations et logements dès le premier novembre passé, la ville de St-Trond payera aussi audit seigneur son logement dès le premier novembre — qu'icelle et deux autres compagnies du même régiment y sont entrées, le dit seigneur lieutenant-colonel se tient et se tiendra content et satisfait du logement, seu, lumière, écuries et géné-

sans permettre aucune insolense ni excès. Ainsi fait et convenu à Saint-Trond, ce 9 décembre 1735. — Etait signé: F.-H. baron de Stain. Par ordonnance: R. A. Stas, greffier. (V. ibid., p. 156).

- 1735, 15 décembre. Les hourgmestres et le conseil commettent à la collecte des taxes imposées aux bourgeois de la juridiction ou du dehors, qui n'ont pas reçu des soldats en logement, Jean-François Cruls, conseiller de la ville et Jean-François Ceule-lemans, ancien bourgmestre. Le premier se chargera de la collecte aux quartiers de Nieuwpoort, Brusthempoort et Vissegat; le second s'occupera de Cloppenpoort, Stapelpoort et Gangelofspoort. Leur salaire sera d'un vingtième sur la recette brute. Le premier aura pour adjoint Jean Bogaerts, le second Jean Hombrouck. La taxe imposée est considérée comme ayant eu cours depuis le 27 novembre dernier, date de l'arrivée des troupes impériales dans la ville. V. ibid., p. 158.
- 1735. 16 décembre La collecte des taxes payables par les bourgeois exempts de logements militaires donne lieu a de nombreuses difficultés Dorénavant, l'ancien bourgmestre Jean-François Cruls sera chargé de percevoir les taxes imposées aux bourgeois demeurant hors de la ville et de la franchise (buytenborgers). Au dessus du vingtième du produit de la recette, il aura un supplément de salaire de douze florins. (V. ibid., p. 158).
- 1735. 18 décembre. Par recès des États en date du 14, les entrepreneurs des rations et fourrages militaires sont invités à se rendre à Liége, le 20 courant, pour recevoir payement de leurs fournitures. Les bourgmestres et le conseil n'en déclarent pas moins s'en tenir à l'adjudication des rations faite à Renier Heusdens; si celui-ci veut cependant se rendre à Liége à la date précitée, la ville lui payera son voyage. (V. ibid., p. 159).
- 1735, lundi. 19 décembre. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, voulant prévenir toutes difficultés, défendent formellement à qui que ce soit de tirer des coups de fusil, soit en ville soit dans les faubourgs, à l'intérieur des maisons ou à l'extérieur, le jour ou la nuit, et ce sous peine d'amende de six florins d'or. Les parents seront responsables des enfants, les maîtres de leurs domestiques. Publié le même jour par voie de cloche banale. (V. ibid., p. 159).
- Même date. Ordonnance à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, le bondergeld de l'année courante. (V. ib., p. 160).
- 1735, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ Comte des marchands, Henri Van Ceulen; délégué et lieutenant des



maréchaux, Jean Bex et Balthasar Dumont; des pelletiers, Antoine Baddenoel et Antoine Holbach; des boulangers, Jean Matthys et Mathieu Van Dionant; des brasseurs, Jean Govaerts et Rombaut Van Steensel; des bouchers, Ange Van Bergen et Pierre Stynen; des drapiers, l'ancien bourgmestre van Ceulen et Arnold Simons; des merciers, Jean-Michel Cruls et Jean-Égide Strauven; des teinturiers, Jean Rutten et Gilles Menten; des tanneurs, Henri Courouble et Renier Rouchaut; des cordonniers, Arnold Crouchs, et Louis Gilis; des charpentiers, Thomas Gilen et Laurent Bessemans; des tailleurs, Jaques Clercx et Gilles Matthys.

V. ibid., p. 161.

- 1736, mercredi, 4 janvier. Des troupes allemandes prendront probablement leurs quartiers d'hiver dans les petites villes du pays. Le magistrat envoie à Liége les deux bourgmestres, à l'effet d'y obtenir que la ville ne soit pas surchargée de soldats en cette circonstance et que les rations qu'elle livrera soient remboursées. (V. ibid., p. 162.)
- 1736, 7 janvier. Sont délégués pour loger les troupes allemandes qu'on attend dans la ville et pour taxer les bourgeois qui n'auront point de soldats à tenir : J. Cruls, pour Nieuwpoort; Pierre Nedoncel, pour Brusthempoort; l'ancien bourgmestre Ceulemans, pour Stapelpoort; Guillaume Van Horen, pour Gangelofspoort, et Herman Germeys, pour Vissegat. (V. ibid., p. 163).
- 1736, 28 janvier. A la demande du commandant de la garnison, il est défendu à tous bourgeois et habitants de la ville et de la franchise de servir ou de vendre de la bière, du brandevin ou autres objets quelconques aux soldats logés dans la ville, après l'heure de la retraite; ce sous peine d'amende de trois florins d'or. Il est défendu aussi de vendre aux soldats, autrement qu'au comptant. Publié le même jour au son de la cloche banale. V. ibid., p. 165.
- 1786, 26 février. Le bourgmestre Croels est député pour sièger à la Journée des États convoqués d'urgence. (V. ib., p. 166).
- 1736, 20 mars. Le bourgmestre Van Staden est député pour sièger aux États. (V. ibid., p. 167.)
- 1736, 30 mars. Le bourgmestre Croels est délégué pour se rendre immédiatement à Liége, siéger aux États. (V. ib., p. 167).
- 1736, 19 avril. Grand nombre de contribuables n'ont pas liquidé les taxes leur imposées pour les logements militaires. Ordre leur est donné de payer dans la huitaine sous peine d'exécution. (V. ibid., p. 169.)

18

- 1736, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Jean Van Ertryck; délégué et lieutenant des maréchaux, Jean Guens et Jean Van den Cruys; des pelletiers, Gilles Van Entbroeck et Guillaume Stas; des boulangers, Martin Ouwerx et Mathieu Van Dinant; des brasseurs, Mathieu Moers et Guillaume Bormans; des bouchers, François-Arnold Stynen et Pierre Stynen; des drapiers, Arnold Simons et Louis Van den Berck; des merciers, Étienne-Philippe Favart et François Sigers; des teinturiers, Walter-Benoît Portmans et Jean Meys; des tanneurs, François Van Marsnil et Daniel Odeur; des cordonniers, Nicolas Termonia et Léonard Claes; des charpentiers, Jean Van Ertryck et Jean Cuypers; des tailleurs, Laurent Wauters et François Entbroeck. (V. ibid., p. 183.)
- 1737. jeudi, 31 janvier. Les bourgmestres et le conseil, désirant que l'horloge de la ville marche convenablement, font accord avec Arnold Giles, pour son entretien. Pendant six années consécutives Giles touchera un salaire annuel de 25 pattacons, payable en termes mensuels. Son entrée en fonctions date depuis la fête de la Toussaint 1736. Il devra soigner le prélude de l'heure, les aiguilles, les notes, le fil de cuivre, les marteaux et les ressorts et fournir l'huile y nécessaire. Les cordes de remontage seront à charge de la ville.—Si l'horloge ne marche pas convenablement, on pourra la faire restaurer aux frais de l'entrepreneur.(V. ib., p. 184.)
- 1737, lundi, 11 février. Ordonnance de payer dans la huitaine le bondergeld de l'exercice précédent. (V. ibid., p. 185).
- 1737, lundi, 18' février. Balthasar de Groot est nommé messager sur Diest. Il partira tous les mercredis de St-Trond, pour revenir le lendemain. (V. ibid., p. 186).
- 1737, lundi, 25 février. Nouvelle ordonnance de payer le bondergeld, dans la huitaine, sous peine d'exécution. V. ibid., p. 187.
- 1737, 6 avril. Remboursement de 1657 florins, 10 sous, avancés par Gilles Strauven le 30 janvier 1695.

  V. Documentboeck D, p. 319.
  - andre Menten, leur receveur, a reçu, le 5 du même mois, Herman Germeys agissant au nom de Mathieu Smets et fants, une somme de 1000 florins qui a été employée au sement du capital d'une rente de 65 florins due aux héri-Gilles Strauven. Ils souscrivent de ce chef au profit dudit et de ses enfants, une rente de 30 florins, rédimi-

Bellenrox, enfants des époux susdits, une rente annuelle de 60 flor. Ces sommes sont employées au remboursement partiel d'un capital de 10000 florins dû à la veuve de l'ancien bourgmestre Arnold Basteyns, suivant acte du 18 mars 1728.

V. Documentb. D, p. 530 et 531, et Carton B, liasse 1738, nº 1.

Même date. — Remboursement, par acte devant le notaire Pulinx, du capital de la rente de 400 florins souscrite le 18 mars 1728 au bourgmestre Arnold Basteyns. (V. Documentboeck D, p. 508).

1738, lundi, 21 avril. — Le poste de messager de la ville sur-Malines et Anvers est confié à Jaques Stembaye. Il partira de Saint-Trond tous les dimanches entre 7 et 8 heures du matin. Il pourra réclamer, de chaque lettre qu'il emportera ou qu'il apportera, un salaire de trois sous de Brabant-Liége. Il prête serment le 21 avril. (V. Maendachboech M, p. 208).

1738, 30 avril. — Une somme de quarante pattacons est accordée aux PP. Récollets, pour subvenir aux frais de la Consécration de leur nouvelle église et de la réception du Suffragant de l'Evêque de Liége, qui viendra confirmer le 17 mai suivant.

V. ibid., p. 209.

1738, jeudi, 22 mai. — Une forte somme d'argent est offerte en prêt à la ville au taux de 3 p. %. — Les bourgmestres et le conseil, — considérant que l'on doit encore payer plusieurs rentes à des taux plus élévés et qu'il y aurait avantage à rembourer les rentes créées au même intérêt au profit d'étrangers, celles-ci ne pouvant point se rembourser par fractions du capital, — donnent mission au bourgmestre Pulinx et au receveur Égide Bollis d'emprunter les capitaux nécessaires pour les remboursements en question, sous l'obligation formelle de stipuler que les sommes levées pourront être remboursées par fractions minimum de 4000 florins. (V. ibid., p. 213).

1738, lundi, 21 juillet. — Paul-François Colen, licencié en médecine, résigne ses fonctions de médecin de la ville en faveur de son beau-sils Jean-Gisbert Pypops. (V. ibid., p. 322).

1738, jeudi, 24 juillet. — Tous les moyens possibles ont été mis en œuvre pour obtenir, des bourgeois qui, pendant l'année n'ent pas eu des soldats à loger, le payement des taxes mili-décret de deux seigneurs de la ville en date du 5 août précédente, a autorisé le magistrat à priver ces retarda-e leur droit de vote et leur interdit toute entrée quelcontes fonctions publiques. Cet édit, vu le mauvais vouloir des rétardataires, est publié le même jour au son de la rale. (V. ibid., p. 323).

et le conseil décident donc de s'adresser aux deux seigneurs de la ville pour obtenir la révocation de l'exemption accordée.

V. ibid., p. 211.

- 1738, jeudi, 25 septembre. Les bourgmestres et le conseil, vu leur recès du 22 mai de cette année et l'offre de 13000 florins à 2 3/4 p. % faite par mademoiselle de Corswarem, décident de prendre ce capital. (V. ibid., p. 337).
- Même date. Léonard Hombrouck, varlet du magistrat est décédé. Théodore-Jean Croels lui succède et prête serment. V. ibid., p. 338.
- 1738, jeudi, 16 octobre. Guillaume-Bernard Luesemans, bourgmestre, est constitué pour contracter les emprunts nécessaires aux remboursements du capital des anciennes rentes dues par la ville. (V, ibid., p. 342.)
- 1738, lundi, 27 octobre. Le Prince-Évêque se propose de distribuer certaines sommes d'argent aux petites villes, pour les dédommager du logement des troupes allemandes. Le bourgmestre Luesemans est délégué pour recevoir la part destinée à St-Trond. V. ibid., p. 344.
- 1738, 13 novembre. Ordonnance à tous les contribuables de payer le bondergeld de l'année courante, ainsi que les anciens arrérages du 10 et 20° denier. (V, ibid., p. 349).
- 1738, 29 octobre. Guillaume-Bernard Luesemans, bourgmestre agissant au nom de la ville de St-Trond, reçoit, des Religieuses Carmelites de Vivegnis, une somme de 2000 florins, qui porte à 28000 florins le capital leur dû. La rente de 715 florins qu'elles touchaient annuellement ne sera pas augmentée par suite de cette nouvelle avance, qui ne constitue qu'une réduction du taux de l'intérêt réclamée par les débiteurs de la rente. Acte reçu par le notaire Jean-François Ceulemans, en présence de Noël Préalle, prélocuteur aux échevins de Liége et Marie-Elisabeth Bols, témoins à ce requis. (V. Documentboech D, p. 536).
- **Même date.** Les religieuses Conceptionistes d'Amercœur réduisent au denier trente-deux et demi leur rente de 275 florins due par la ville de St-Trond et payable le 4 décembre de chaque  $(V. Documentboeck D, p. 533 v^o)$ .
  - 38, 31 octobre. F. Louis du Jardin, curé de St-Nicolas e-Meuse, en qualité de maimbour de la mense des pauvres de aroisse, déclare réduire de 642 florins à 584 florins la rente lui par la ville de St-Trond. (V. Documentboeck E, p. 30).

1738, 2 novembre. — Guillaume-Bernard Luesemans, bourgmestre, jurisconsulte et échevin de la Souveraine Justice du comte de Looz, agissant au nom de la ville de St-Trond, emprunte aux Religieuses Conceptionnistes au faubourg d'Amercœur, à Liége, un capital de 9000 florins, et souscrit de ce chef une rente de 225 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 2 novembre de chaque année. — Acte passé devant le notaire Jean-François Ceulemans, en présence d'Otton Colen, jurisconsulte et avocat de la vénérable Cour de Liége, et de Guillaume L'Abbée, prélocuteur, témoins à ce requis.

V. Documentboeck D, p. 532.

1738, 3 novembre. — La dame de Chokier de Liége déclare réduire à 500 florins la rente de 550 florins lui due par la ville de St-Trond pour un capital de 20000 florins.

V. Documentboeck E, p. 30.

1738, 5 novembre. — Guillaume-Bernard Luesemans, bourgmestre agissant au nom de la ville de St-Trond, emprunte au R. P. Adrien Hostelart, procureur des Minimes à Liége, agissant au nom des PP. Minimes de Jupille, une somme de 2000 florins et souscrit de ce chef une rente rédimible de 50 florins, affectée sur le corpus de la ville et payable le 5 novembre de chaque année. — Acte recu par Jean-Evrard Foullon, notaire à Liége, en présence de Jean Lovinfosse et Marguérite de Sarsis, témoins à ce requis. — Ratifié pour les bourgmestres et conseil de St-Trond le 16 décembre suivant.

V. Documentboeck D, p. 534 et Carton B, liasse 1738 nº 2 et 3.

Même date. — Les PP. Minimes de Liége déclarent réduire à 350 florins la rente de 385 florins qui leur est due par la ville de St-Trond. (V. Documentboeck E, p. 32).

Même date. — Les mêmes réduisent à 385 florins la rente de 420 florins leur due par la ville de St-Trond.

V. Carton B, liasse 1738, nº 4.

1738, 10 novembre. — Le chapitre de St-Jean l'Évangéliste à Liége réduit à 91 florins la rente de 100 florins qui leur est due par la ville de St-Trond. (V. Documentboeck E, p. 32).

1738, 28 novembre. — Guillaume-Bernard Luesemans, J. U. L. avocat et échevin de la Suprême Cour de Justice du comté Looz, et Trudon-Balthasar Pitteurs, licencié en droit, avoéchevin et commissaire de la ville de St-Trond, en leur qualit bourgmestres en charge de la dite ville et autorisés aux fins présentes par recès du magistrat en date du 24 du mois cour



- 1741. 8 août. René-Nicolas de Creeft, J U. L., est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 455).
- 1741, 19 août. Le bourgmestre Roberti est délégué aux États qui se réuniront le 23 de ce mois. (V. ibid., p. 458).
- 1741, 21 août. Lambert Simons prête serment comme receveur de la contribution réelle, et Gaspar Ouwerx se porte caution pour lui. (V. ibid., p. 458).
- 1741. 29 août. Le Prince-Evêque ordonne au magistrat de fournir quarante chariots à quatre chevaux et trente-cinq attelages également de quatre chevaux. Le bourgmestre Ulens est délégué pour se rendre immédiatement à Liége, afin de solliciter certaine remise de cette charge exorbitante. (V. ibid., p. 459).
- 1741, 31 août. Alexandre Menten et Jean Cuypers reçoivent mission d'accompagner, au camp de l'armée française à Modave, les voituriers chargés du charriage dont il s'agit dans l'acte précédent. (V. ibid., p. 459).
- 1741, 5 octobre. Les États du Pays étant convoqués pour le 7 de ce mois, le bourgmestre Ulens est délégué pour y siéger. Il fut encore député à la Journée du 25 du même mois. V. ibid., p. 460.
- 1741, 16 octobre. Les bourgmestres et le conseil, moyennant une rente annuelle irrédimible de 18 florins, donnent en emphytéose à Guillaume Jansens, 1 bonnier, 1 verge grande et 11 petites de pré fesant partie de Bernissembroeck, vis à vis de la ferme de Jaques Strauven. (V. Documentboech E, p. 38).
- 1741, lundi, 4 décembre. Le bourgmestre Roberti est délégué à la Journée des États qui 's ouvrira le 13 courant.

  V. Maendachboeck M, p. 461.
- 1741, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Henri Roberti, bourgmestre; délégué et lieutenant des maréchaux, François Stynen et N.. Dumont; des pelletiers, Gilles Entbroeck et Guillaume Stas; des boulangers, Jean Martens et Mathieu Van Vucht; des brasseurs, Georges Simons et Augustin Plissenier; des bouchers, Ange Van Bergen et Henri Van Ham; piers, Alexandre Menten et Louis Vanden Berck; des merre Nedoncel et Paul Stas; des teinturiers, Conrard of Jean Wuesten; des tanneurs, Jean Cuypers et Winand des charpentiers, Guillaume Stas et Jean Matheï; des tail-laurent Wauters et Jean Van Winge. (V. ibid., p. 462).

vaises ou atteintes de la contagion, le propriétaire devra les transporter hors ville, à l'endroit qui lui sera désigné par les bourgmestres, et les enfouir avec la peau à six pieds de profondeur; 7° le prix de l'expertise sera de deux sous par bête examinée. (V. ibid., p. 548).

- 1745, 23 mars. Une masse d'étrangers séjournent dans la ville et dans la juridiction sans droit de bourgeoisie ou permission de l'autorité. Il leur est ordonné de quitter la ville et la juridiction dans le délai de trois jours, sous peine d'en être expulsés sans autre forme de procès; en cas de récidive, ils seront mis au pilori ou puni de peines arbitraires. En outre, il est défendu de louer à ces étrangers des immeubles quelconques, sous peine d'amende de trois florins d'or, et de privation du droit de bourgeoisie, en cas de récidive. Enfin, ceux dont les immeubles sont actuellement déjà occupés par des étrangers auront à en faire déclaration aux bourgmestres dans le délai de trois jours, sous peine de la même amende. (V. ibid., p. 549).
- 1745, 3 avril. Ordre à tous ceux qui amènent des bêtes à cornes au marché, de se munir d'un certificat délivré par la justice ou par le curé de l'endroit d'où ils viennent, constatant que la maladie contagieuse du bétail n'y règne point. (V. ib., p. 550).
- 1745, 10 mai. Ensuite d'une convocation du Tiers État concernant la résignation du sieur Du Moulin des fonctions de greffier, résignation faite en faveur de l'avocat Jean-Baptiste de Haime, Jean-François Ceulemans est délégué pour déliberer, avec les bourgmestres ou députés des villes, au sujet la nomination du successeur de Du Moulin. (V. ibid., p. 551).
- 1745, lundi, 5 juillet. Jean Cuypers, bourgmestre, est délégué pour siéger aux États convoqués pour le 12. (V. ib., p. 553).
- 1745, 8 août. Ordo Consulatus. Conseillers, Jean-François Ceulemans et Jean Cuypers, bourgmestres sortants; des maréchaux, François Steynen; des pelletiers, François Holbach; des boulangers, Jean Martens; des brasseurs, Laurent Ulens; des bouchers, François Van Ham; des drapiers, Joseph Lintermans; des merciers, François Otten; des teinturiers, Jean Portmans;

tanneurs, Winand Hombrouck; des cordonniers, Walter ns; des charpentiers, Henri Stas; des tailleurs, Gérard-Benoît ée; — députés à la chapelle, Laurent Ulens, François Otten; and Hombrouck et Henri Stas; — bourgmestres, Jean-Charles er, échevin et secrétaire de la Haute Cour de Justice, et id-Nicolas de Creest J. U. L.; — receveur de la contribution

1746. sans date. — État des rations de foin, des vesces et d'avoine livrées par des particuliers à la ville de St-Trond, pour les troupes françaises et autrichiennes. — Dressé par Jean-Arnold Van de Velde. — N.B. Cet état monte à 4116 1/2 mesures d'avoine, 15356 rations de foin et 4283 bottes de vesces non battues.

V. Carton B, liasse 1746, nº 3.

- 1746, 30 octobre. Van den Abeele, ancien bourgmestre et secrétaire, est délégué à Maestricht pour obtenir payement des rations de bois, de pain, d'avoine, de foin et de paille fournies par la ville aux troupes autrichiennes. (V. Maendachb. M, p. 582).
- 1746. 8 novembre. Depuis le 3 de ce mois, des hussards et des pandours logés dans la ville sont pour celle-ci une charge exorbitante. Le bourgmestre Vanden Dweye et l'ancien bourgmestre Meester sont délégués à Tongres pour demander l'intervention du général de Trips contre pareille situation. (V. ib., p. 583).
- 1746, 12 novembre. Vanden Abeele, ancien bourgmestre et secrétaire, est envoyé à Aix-la-Chapelle, avec mission d'y conférer avec le comte de Bathiani, afin d'obtenir payement des fournitures faites pendant l'époque où les troupes du général baron de Trips et du Prince Esterhasi logeaient et campaient à St-Trond.

V. ibid., p. 583.

- 1746, 25 novembre. Décision de continuer le payement de 10 liards, par jour et par tête, aux pandours hongrois qui se trouvent dans la ville. (V. ibid., p. 583).
- 1746, 26 novembre. Ordre est donné au receveur Bertrand de fournir à partir de ce jour les rations de foin et d'avoine, nécessaires aux ambulances, à raison de 15 sous par ration complète. V. ibid., p. 584.
- 1746, 28 novembre. Les bourgmestres et le conseil décident de transiger avec le maréchal-des-logis en chef, comte de Bethlehem, au sujet de son séjour dans la ville, moyennant certaine somme dont le bourgmestre Van den Dweye est autorisé à convenir. (V. ibid., p. 584).
  - 1746. 5 décembre. Les deux bourgmestres sont chargés de ... avec le commandant de place Haudtlay, au sujet de son net de l'ordre à maintenir dans la ville. (V. ib., p. 584).
    - \_\_ décembre. Par suite des fournitures qu'on à dû \_\_ militaires, la ville a dû contracter des dettes et la caisse male est vide. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et

"Etat des fournitures faites par la ville stes-Croates de S. M. Impér. la Reine de s, depuis le 16 octobre jusqu'au 6 noat comporte 37146 1/2 rations de pain à 1643 florins 6 sous, 1 liard; 2237 rations i florins 18 sous; 1245 rations d'avoine à 5 sous, et enfin 1275 florins payés au ent de Trenck, fesant ensemble un total ard. (V. Carton B, liasse 1747, n° 6).

Le bourgmestre Hubar, siégeant aux s' membres de l'État Primaire et de l'État et de répartition des troupes hongroises, adopter par le Conseil Secret; que ce ni discuté dans la réunion générale des par a protesté énergiquement contre son nce dite Secrète que dans le Conseil Secret re quelque peu soulagée après tout ce uelques années, la ville de St-Trond aura les quatorze compagnies de Trenck, plus irds. Pareille charge serait la ruine totale bourgeoisie déjà complètement épuisée irgmestres et le conseil enjoignent donc er devant aucun moyen pour arriver au njuste qu'exorbitant (V. Maend. M, p. 608).

- Assemblée de l'État Primaire du Pays z.

t l'accablement dans lequel les villes et comrent que l'État payera aux dites villes et comnt fourni à leur decharge, le pain, foin, pailles
uartier dhiver, et quant à ce qui a été fourni
onnay et Trips, un chacun devra donner ses
informité des reces du 6 de ce mois, mesdits
'Etat fournisse les feus des postes avancés, et
soufrent et les villes et communautés, qui se
quartier d'hiver, déclarent de vouloir accorforme de soulagement, une somme de trente
i Sere Eminence dans son conseil privé, cons des États, a proportion de ce que chacune
utés auront été logées. — Par ordonnance de
: de la Naye.

asse 1747, nº 7, recto.

- Assemblée de l'État Noble du Pays de

recès de l'Etat Primaire du 21 courant et

S'ensuit le chirographe de Mr Hubens: Je soussigne declare que parmi le sou par ration qui se délivrera en nature, que les Etats m'ont offert, je m'engage de tenir note exacte et pertinente de ce que les rations couteront dans les magasins suivants, savoir St-Trond, Waremme, Looz, Tongres, Bilsen, Hasselt, Herck, Beringen, Hamme, Overpelt, Peer, Brée et Bocholt, comme aussi Maeseyk et Stockem, en cas qu'il y eut des troupes dans ces deux endroits, en mettant à mes fraix les personnes necessaires pour la reception et distribution susdite, de même que pour boteler et racomoder les rations défaites, me chargant en outre de captiver les fouriers et autres, de louer et paier a mes fraix les magasins pour les foins, avoines et paille. En foy de quoy j'ai signé la présente, ce 29 novembre 1747. (Signé:) le conseiller de Hubens.

Le soussigné déclare en outre qu'il ne prétendra rien des Etats, pour ses peines, vaccations, dépenses, etc., qu'il a fait depuis trois semaines et qu'il fera au sujet des magasins sus repris et de rendre compte d'iceux tous les mois, de même que des argens qu'on lui aura donné, s'offrant pour montrer de plus en plus son zèle pour l'Etat, de faire gratis tous les mois le décompte chez le commissaire de guerre, pour tout ce qui regardera le corps de S. Exc. le général Comte de Trips, ce 29 novembre 1747. (Signé:) le conseiller de Hubens.

Je soussigné, pour oter toute pensée d'un gain que produirait le sou, déclare que si le sou susdit, tous fraix faits, raporte au dela de huit mille florins pour mes peines et vacations, je remettrai fidèlement le surplus à la caisse de l'Etat. (Signé:) le conseiller de Hubens.

V. Carton, liasse 1747, nº 9.

1747, 10 décembre. — Les bourgmestres et le conseil votent un présent de 100 ducats au général baron de Trips et à son adjudant un cadeau de 20 ducats, en reconnaissance de divers services rendus à la ville. (V. Maendachboech M, p. 611).

1747, 12 décembre. — « Etat des portions de pain et rations d'avoine, soin et paille livrées par la ville de St-Trond aux troupes de S. M. I. et R. la Reine de Hongrie et de Bohème, pendant le mois de novembre 1747 jusqu'au 23 inclus. »

N.B. Cet état comporte 39275 rations de pain, 6266 d'avoine, 5175 de foin et 2635 de paille, fournies au régiment de Trenck; à la compagnie des capitaines des hussards Kalnocky et Seeberg, au poste de Hakendover; à Son Excellence le seigneur-général Kalnoky, aux officiers, lieutenant-auditeur, adjudant et détachements des mêmes hussards. Étant compté le pain à 2 1/2 s., l'avoine à 9 s., le foin à 14 sous et la paille à 1 sou par ration, on arrive au total de 10483 flor. 6 s. 2 liards. — Pour sa part, dans les sommes allouées par les États Primaire et Noble, la ville de St-Trond reçut une première somme de 3000 florins le 29 novembre et une autre de 2000 florins le 12 décembre 1747.

V. Carton B. liasse 1747, no 10.

- 1747. 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Chrétien-François Vande Velde; délégué et lieutenant des maréchaux, Jean-Jaques Van de Velde et Paul Kinet; des pelletiers, Josse Warnots et André Baerts; des boulangers, Pierre Bekaers et Jaques Van der Straeten; des brasseurs, N. Melot, junior, et Antoine Van West; des bouchers, Chrétien-François Van de Velde et Gilles Van der Borcht; des drapiers, Guillaume Simons et Charles-Joseph Lintermans; des merciers, Pierre Coopmans et Guillaume Nagels; des teinturiers, Jean Portinans et N... Wuesten, senior; des tanneurs, André Vos et François Van Marsenille; des cordonniers, Mathieu Sneeuwaerts et Chrétien Roux; des charpentiers, Guillaume Goyens et Jean, fils de Thierry Stas; des tailleurs, Guillaume Van Horen et Érasme Weerdt.
  - V. Maendachboeck N, p. 613.
- 1747, 31 décembre. Décision de donner comme cadeau de nouvel an à la dame du général Kalnocky, commandant de la place de St-Trond, quarante ducats; au major du régiment de Trenck, douze ducats; et au sieur Haenen, adjudant du général Kalnocky, dix ducats, en reconnaissance des services qu'ils ont rendus à la ville. (V. ibid., p. 613).
- 1748. lundi, 8 janvier. Décision de faire au capitaine des hussards Zeeberg un présent de dix ducats en reconnaissance de certains services qu'il a rendus à la ville. (V. ibid., p. 614).
- 1748, mercredi, 24 janvier. Convention entre la ville et le maréchal des logis, comte de Bethlehem. La ville lui payera pour sa table, tant pour lui que pour ses domestiques et sa suite, 45 ducats par mois, plus 16 rations de cheval par jour. Le comte, de son côté, promet de maintenir le plus grand ordre dans les troupes logées dans la ville. (V. ibid., p. 614).
- 1748, jeudi, 25 janvier. Les bourgmestres et le conseil rachètent au capitaine Sturm, commandant des pandours qui sont en quartier dans la ville, la fourniture des guides, voitures, etc., dont il pourrait avoir besoin, pour la somme de 5 ducats par mois, plus 3 rations de cheval par jour. (V. ibid., p. 615).
- Même date. Les mêmes rachètent au comte de Bethlehem la même fourniture que ci-dessus, pour 5 rations de cheval par jour. V. ibid., p. 615.
- 1748, 31 janvier. Commission d'échevin donné par Amand Van der Eycken, abbé de St-Trond, à Jean-Antoine Hiegaerts, licencié en droit et ancien bourgmestre de la ville, succédant à Léonard Bollis, décédé. Prestation de serment le 3 février.

V. Commissieboeck, p. 45.

- 1748, 19 février. Lambert Simons, prête serment comme receveur de la ville et fournit pour garant Wautier Van Heyst. V. Maendachboeck M, p. 618.
- 1748. 22 février. Le major du régiment de Trenck fait valoir contre la ville des prétentions, tant au sujet du quartier que le lieutenant-colonel d'Olne aurait dû avoir dans la ville qu'au sujet des feux et lumières auxquels il avait droit, et il invoque certaines promesses qui lui ont été faites à son départ de la ville. Les bourgmestres et le conseil lui font compter une somme de 30 ducats. (V. ibid., p. 618).
- 1748, 29 février. Le bourgmestre Hubar est délégué à la Journée des États. (V. ibid., p. 618).
- 1748, 10 mai. Les bourgmestres et le conseil, spécialement assemblés au sujet d'un ordre de l'intendant de Séchelle leur enjoignant « de procurer au sieur Warnotte les charrettes néces-» saires pour le transport du foin et de l'avoine qu'il doit livrer » dans le magasin du Roi à St-Trond, pour restant de l'obligation » qu'il a contractée avec ledit Seigneur » remontrent « en premier » lieu que la ville n'a d'autre pays et district que sa simple enceinte » et ses faubourgs; secondement, que les hussards et pandours » de Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohème, à leur départ » de la ville, ont emmené avec eux presque tous les chariots. » charettes et chevaux, tant de la ville que de ses fauxbourgs. » dont une partie n'est pas encore de retour et l'autre partie des » chevaux si ruinée, qu'elle est incapable de charier la moindre » voiture; finalement que le regiment de Bourbon-Busset, cava-» lerie, s'est cantonnée depuis quelque temps dans Melver, fau-» bourg et dépendance de cette ville, ayant fait marcher conti-» nuellement et sans relache toutes les voitures et chevaux de cet » endroit pour chercher des fourrages pour le dit régiment, soit » à Louvain, Malines, qu'ailleurs, et les ayant encore commandé » pour demain au grand détriment des habitants dont tous les » chevaux sont absolument hors d'état d'être employez et comme » pour toutes ces causes, les dits bourgmestres et conseil se trou-» vent dans l'impossibililé de satisfaire aux dits ordres, ils ont recessé de supplier, comme ils supplient par cette, le Seigneur » de Séchelle, d'être servis de les exempter de la dite fourniture » et de commander les voitures en question sur les villages cir-» convoisins, tant du baillage de Montenack qu'autres.» V. ibid., p. 622.
- 1748, 18 mai. Le bourgmestre Cuypers est délégué pour siéger aux États. (V. ibid., p. 623).

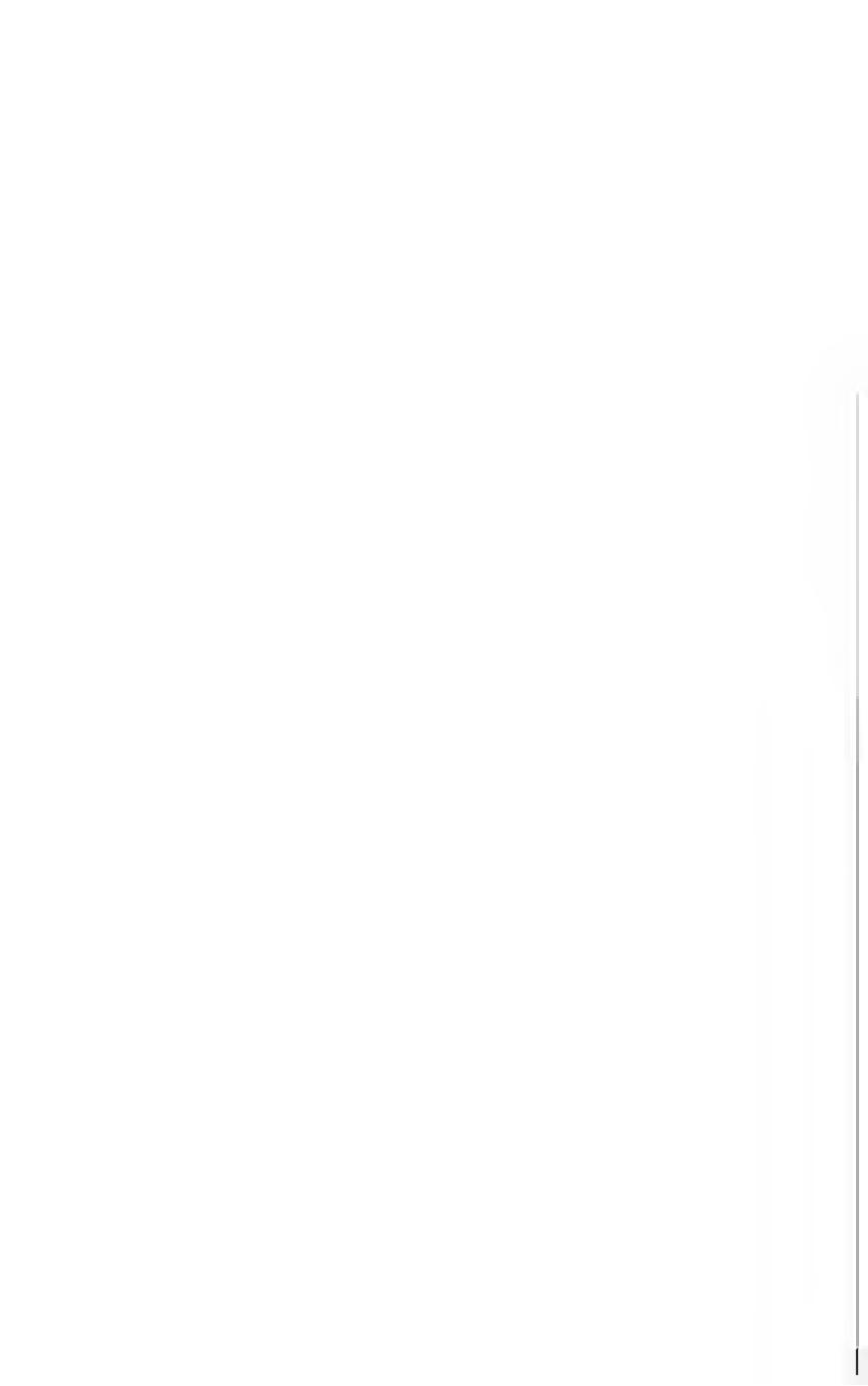

- 1748, 18 juillet. Le hourgmestre Hubar est délégué pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira le 24 de ce mois. V. ibid., p. 628.
- 1748, 4 août. Ordo consulatus. Conseillers: Jean Cuypers et Jaques Hubar, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Louis Noël; des pelletiers, Lambert Stas; des boulangers, Guillaume Buytenaken; des brasseurs, Godefroid Kerstens; des bouchers, Chrétien-François Vande Velde; des drapiers, L. Simons, ancien bourgmestre; des merciers, François Otten; des teinturiers, Jean Portmans; des tanneurs, François Vanden Rouchout; des cordonniers, Wautier Ulens; des charpentiers, Gérard de Heer; des tailleurs, Guillaume Van Horen; - députés à la Chapelle, Guillaume Buytenaken, L. Simons, C.-F. Vande Velde et Wautier Uleus; — bourgmestres, Jean-François Ceulemans et Renier Van Herck; — receveur de la contribution personnelle, Jean-Arnold Simons: de la contribution réelle, Lambert Simons. — Fontions spéciales des conseillers : à la Chambre pupillaire, Lambert Stas et Gérard de Heer; à l'expertise du poisson, Godefroid Kerstens et Wautier Ulens; à l'expertise du pain, Louis Noël, qui mourut le 29 mars 1749 et fut remplacé par Guillaume Van Horen, et Jean Portmans; à la collecte des amendes, Guillaume Buytenaken et Mathieu Vanden Rouchout; à la vente publique, C.-F. Van de Velde et François Otten. (V. ibid., p. 631).
- 1748, 16 et 19 août. Les receveurs communaux prétent serment; Jean-Arnold Simons, fournit pour caution l'ancien bourgmestre Walewyns; Lambert Simons fournit pour garant le bourgmestre Van Herck. (V. ibid., p. 636).
- 1748, 8 septembre. Le bourgmestre Ceulemans est délégué pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira le 10. V. ibid., p. 636.
- 1748, 8 octobre. Les bourgmestres et le conseil conviennent avec Roland Meunier, fabricant d'orgues à Liége, ou sujet des réparations à faire à celles de l'église de Notre-Dame. Meunier en fait l'entreprise moyennant une somme de 32 pattacons.
  - V. ibid., p. 637.
- 1748, 2 novembre. La ville est menacée de devoir livrer les voitures nécessaires aux transports des bois de lits, tables, et objets de fer, dépendant de l'hôpital ambulant du Roi et se trouvant aux Récollets et aux Capucins; on décide de négocier l'achat de ces objets, avec Guignart, commissaire de la guerre. Le bourgmestre Hubar et l'ancien bourgmestre Ceulemans en sont chargés.

V. ibid., p. 640.

- 1748, 6 novembre. Anne-Marie Colen, béguine à St-Trond, tant en son nom que se portant forte pour Susanne-Barbe Colen, sa sœur, aussi béguine mais absente, réduit à 60 florins l'intérêt d'un capital de 2000 florins lui dû par la ville de St-Trond, à 15 florins celui d'un capital de 500, à 10 florins 5 sous celui d'un capital de 343 flor. 13 sous. (V. Carton B, liasse 1748, n° unique).
- 1748, 21 novembre. Jean-François Delmotte, J. U. L., est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. Maendachb. M., p. 642).
- 1748, 19 décembre. Décision de contracter un emprunt de 10000 florins à 2 1/2 p. %, pour employer les fonds au rachat de rentes créées à des taux plus élevés. (V. ibid., p. 643).
- 1748, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Jaques Hubar; délégués et lieutenant des maréchaux, Louis Noël et Pierre Bartholomei; des pelletiers Lambert Stas et Antoine Holbach; des boulangers, Guillaume Buytenaken et Jean Mathys; des brasseurs, Godefroid Kerstens et Arnold Boonen; des bouchers, Chrétien-François Vande Velde et Guillaume Bellens; des drapiers, Jean-Arnold Vande Velde et Charles-Joseph Lintermans; des merciers, François Otten et Gabriel de Braz; des teinturiers, Jean Portmans et le secrétaire Wuesten; des tanneurs, Mathieu Van den Rouchout et Daniel Odeur; des cordonniers, Wautier Ulens et Théodore Van Horen; des charpentiers, Gérard de Heer et Paul Van den Hove; des tailleurs, Guillaume Van Hove et Lambert Huybens. (V. ibid., p. 644).
- 1749, 2 janvier. Remboursement à François Colen, mandataire de Nicolas-Bonaventure de Creeft, à Lambert-Christophe de Creeft et à Nicolas de Maugeer, mandataire de son frère Philippe-Joseph de Maugeer, du capital d'une rente de 238 florins.

  V. Carton B, liasse 1749-50, nº 3, p. 1.
- Même date. Les bourgmestres et le conseil empruntent à Herman Germeys un capital de 6000 florins, et lui souscrivent une rente de 180 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 2 janvier de chaque année. (V. Documento. E, p. 62).
- 1749, 7 janvier. Remboursement du capital d'une rente de 4 florins 18 sous à Jaques de Genan et à Henri Gelys.
  - V. Carton B, liasse 1749-50, no 3, fo 1.
- Même date. Remboursement à Anne-Jeanne Tackoen du capital d'une rente de 18 florins 16 sous.
  - V. Carton B, liasse 1749-50, no 3, fo 1.
  - Même date. Le secrétaire Van den Abeele a reçu de Bruxelles

une lettre datée du 5 de ce mois et signée par le conseiller de Hubens. Cette lettre dit que, sans le moindre retard, un délégué de St-Trond doit se rendre à Bruxelles. Il y a question de compter à la ville une somme d'argent lui due pour fournitures de bois et autres, faites en 1746, après la bataille de Roucourt, à l'hôpital ambulant français. M. de Hubens l'a appris à l'intendance. — Les bourgmestres et le conseil délèguent donc le bourgmestre Ceulemans et l'ancien bourgmestre Hubar, avec mission de se rendre au plus tôt à Bruxelles, pour recevoir payement des fournitures en question et en donner quittance. (V. Maendachboech M, p. 640).

1749, 25 janvier. — Un lettre du conseiller de Hubens informe les bourgmestres et le conseil que le comte de Horion, grand maître du Palais du Prince-Evêque de Liége, a été averti par l'intendant de Séchelles: qu'une somme de 16071 livres de France a été votée pour être payée à la ville de St-Trond, du chef de fournitures faites à l'hôpital français en 1746; — que, le 20 ou le 21 de ce mois, la ville aurait dû envoyer à Bruxelles un député suffisamment autorisé pour toucher cette somme et porteur des états et des quittances des fournitures susdites; que la dépêche de l'intendant n'est parvenue au comte de Horion qu'après un délai de quatre jours et que par suite les jours fixés pour recevoir étaient passés; mais que, si la ville voulait bien transférer à Liége les états et les quittances de fournitures, le comte de Horion se chargeait de rendre la somme payable à Liége. - Pour la remise des pièces susdites, les bourgmestres et le conseil délèguent donc le bourgmestre Ceulemans et l'ancien bourgmestre Hubar.

V. ibid., p. 649.

- 1749, 27 janvier. Les délégués Ceulemans et Hubar n'ont pu toucher à Liége les 16071 livres revenant à la ville. Le comte de Horion, grand maître du palais, vient d'écrire à l'intendant de Séchelles que les députés de St-Trond viendraient chez lui pour recevoir la somme. Ceulemans et Hubar se rendront donc sans le moindre délai à Bruxelles, et si, vu l'évacuation de cette ville, les bureaux de l'intendance étaient transférés dans une autre, ils s'y transporteront à la recherche de l'intendant dé Séchelles, ne négligeant aucune peine pour obtenir payement. (V. ibid., p. 649).
- 1749, 3 février. Remboursement à la fondation des bourses d'études Willems, représentée par Noël du Bois, du capital d'une rente de 30 flor. et d'une autre de 50 florins. (V. t. III, p. 262 et 291). Actes reçus par le notaire Dury à Louvain.
  - V. Carton B, liasse 1749-50, nº 3, fº 1 vº et au dos des chartes CXXXIX et CLVIII.

- 1749, 10 février. Le bourgmestre Ceulemans est député pour siéger aux États qui se réunissent le 12 de ce mois.
  - V. Maendachboeck M, p. 650.
- 1749. 20 février. Les bourgmestres et le conseil empruntent à Jean Portmans, conseiller de la ville, une somme de 3000 florins, et lui souscrivent une rente de 90 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 20 février de chaque année.
  - V. Documentboeck E, p. 63 et Carton B, liasse 1749-50, no 1.
- 1749, 26 février. Les bourgmestres et le conseil révoquent leur recès du 19 décembre 1748, portant décision d'un emprunt de 1000 florins. (V. Maend. M, p. 651).
- 1749, 27 février. Ordre est donné au bourgmestre Ceulemans de rembourser les deniers capitaux d'une rente de 91 florins, que le chapitre de St. Jean-en-Ile à Liége touche sur le corpus de la ville de St-Trond en vertu du testament du baron de Selis. Ce remboursement se fera avec les fonds que la ville touchera de la caisse des États du Pays, pour les quartiers d'hiver de 1747.

V. ibid., p. 651.

- 1749. 1 mars. Le Prince-Evêque de Liége, « aiant entendu » l'officier envoyé par celui qui commande les cent et douze dra- » gons du régiment de Trips venant de Quievrain, ordonne au » magistrat de St-Trond, de fournir deux chariots ou quattre cha- » rettes et huit chevaux de trait dont cette troupe a besoin, parmy » payant selon la convention de l'an 1722. »
  - V. Carton B, liasse 1749-50, nº 2.
- 1749, 3 mars. Ordonnance à tous les contribuables de payer, dans la huitaine, le bondergeld, suivant taxe de 1748, ainsi que les arrérages des 10° et 20° deniers d'avant 1722.
  - V. Maendachboeck M, p. 652.
- 1749, 10 mars. Remboursement à Guillaume-Bernard Luesemans du capital d'une rente de 35, d'une autre de 17 1'2 et d'une troisième de 15 florins. (V. Carton B, liasse 1749-50, n° 3, 6° 1 v°).
- 1749, 15 mars. Remboursement à Norbert Van den Berck, du capital d'une rente de 14 florins, 3 sous et 8 solidi.

  V. Carton B, liasse 1749-50, n° 3, f° 1 v°.
- 1749, 14 avril. Remboursement à Marie-Catherine a Cruce, béguine à Tongres, du capital d'une rente de 16 florins 13 sous et 3 solidi. (V. Carton B, liasse 1749-50, n° 3, f° 1, v°).
  - 1749, lundi, 21 avril. Le duc Charles de Lorraine passera

par la ville se rendant à Bruxelles. On lui offrira un vin d'honneur de 50 bouteilles. (V. Maendachb. M, p. 652).

- 1749, 24 mai. Jean-François Ceulemans, ancien bourgmestre est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira le 29 de ce mois. (V. ibid., p. 653).
- 1749, 5 juin. Les bourgmestres et le conseil empruntent à François Otten, conseiller de la ville, une somme de 12000 florins et lui souscrivent une rente de 360 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 5 juin de chaque année.
  - V. Documentboeck E, p. 65.
- 1749, 9 juin. Jean Baerts, proefmeester des maçons étant décédé, est remplacé par Jaques Van Ertryck. Lambert Hendrix remplacera feu Jean Hendrix, comme proefmeester des tourneurs de chaises. (V. Maendachb. M, p. 654).
- 1749, 13 juin. Remboursement à Nicolas-Lambert Hardiques du capital d'une rente de 34 florins et d'une autre de 13 florins 12 sous. (V. Carton B, liasse 1749-50, n° 3, 6° 2).
- 1749, 21 juin. Remboursement: a) au receveur Jean-Guillaume Simons, agissant comme mandataire de Michel Simons, des capitaux d'une rente de 32 florins et d'une autre de 27 florins 18 sous; b) à Walter Van Heyst, du capital d'une rente de 5 flor. 2 1/2 sous, et c) au capitaine Menten de Tongres, du capital d'une rente de 5 florins 2 1/2 sous. (V. Carton B, liasse 1749-50,  $10^{\circ}$  3,  $10^{\circ}$  2).
- 1749, 3 juillet. Remboursement du capital de 1000 pattacons empruntés le 20 juin 1678 à Guillaume Vaes. (V. t. IV, p. 317). V. Documentboeck D, p. 298 et au dos de la charte CCXI.
- Même date. Remboursement au Noble Seigneur de Hennuyer du capital d'une rente de 200 florins.

V. Carton B, liasse 1749-50, no 3, fo 2.

1749, 12 juillet. — Remboursement à Jean-François Menten, du capital d'une rente de 80 florins.

V. Carton B, liasse 1749-50. no 3, fo 2.

1749, 18 juillet. — Remboursement à Renier Minsen, Guillaume Steynen et la veuve du bourgmestre Bollis, du capital de 203 florins 10 1/2 de rente, provenant de diverses créations.

V. Carton B, liasse 1749-50, no 3, fo 2 vo.

Même date. — Remboursement à l'épouse de Guillaume Stynen du capital d'une rente de 24 florins. (V. Carton, ibid., f° 2 v°).

1749, 22 juillet. — Remboursement à Lambert-Léonard Bollis, prêtre, du capital d'une rente de 29 florins, 2 sous, 2 liards.

V. Carton B, liasse 1749-50, no 3 fo 2 vo.

Même date. — Remboursement à Anne-Apolline Bollis, béguine, du capital d'une rente de 25 fl. 2 s. 2 l. (V. Carton B, ibid.)

1749, lundi, 28 juillet. — Le bourgmestre Ceulemans est dégué à la Journée des États qui s'ouvrira le 29.

V. Maendachhoeck M, p. 658.

1749, 5 août. — Remboursement à Marie-Madeleine Tackoen, béguine, du capital d'une rente de 47 florins 10 sous.

V. Carton B, liasse 1749-50, no 3, fo 2 vo.

- 1749, 9 août. L'Évêque à délégué son chancelier pour présider les élections communales. Le bourgmestre et le conseil décident de présenter comme vin d'honneur une pièce de vin de Bourgogne. (V. Maendachboeck M, p. 659).
- 1749, 10 août. Ordo Consulatus. Conseillers : Jean-François Ceulemans et Renier Van Herck, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Joseph Ledeng; des pelletiers, Nicolas Jacolet; des boulangers, Jean Martens; des brasseurs, Auguste Plessenier; des bouchers, Denis Bellis; des drapiers, Charles-Joseph Lintermans; des merciers, François Otten; des teinturiers, Conrard Snievaers; des tanneurs, Wautier Meunier; des cordonniers, Guillaume Van West; des charpentiers, Paul Vanden Hove; des tailleurs, Jean la Fosse; — députés à la chapelle, Joseph Ledeng, Nicolas Jacolet, Wautier Meunier et Guillaume Van West; — bourgmestres, François Colen et Laurent Tonnar; — receveur de la contribution réelle, Guillaume Simons; de la contribution personnelle, Jean Walther. — Fonctions spéciales des conseillers : à la Chambre pupillaire, Jean Martens et Auguste Plessenier; à l'expertise du poisson, Nicolas Jacolet et Guillaume Van West; à l'expertise du pain, Joseph Ledeng et Paul Van den Hove; à la collecte des amendes, Wautier Meunier et Jean La Fosse; à la vente publique, Charles-Joseph Lintermans et François Otten.

V. ibid., p. 659.

1749, 14 août. — Les receveurs communaux prétent serment. Jean-Guillaume Simons fournit comme garant Wautier Van Heyst; Jean Walter fournit comme caution Arnold Haughen.

V. ibid., p. 660 et 661.

1749, lundi, 18 août. – François-Pierre Van Herck, J. U. L. est élu pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 661).

- 1749, lundi, 25 août. Antoine Vaets, messager sur Liége, étant mort, est remplacé par André Moens, qui jure 1° d'être respectueux à l'égard du magistrat et d'exécuter ponctuellement ses ordres; — 2º de partir tous les mardis et vendredis pour Liége à 11 heures précises, d'y distribuer le jour même les correspondances lui confiées, de rentrer à St-Trond le lendemain et d'y remettre ses lettres avant 9 heures du soir, moyennant le salaire habituel; — 3° d'exposer à sa porte une boîte à lettres, peinte aux armes de la ville, portant son nom et sa qualité de messager, avec les heures de son départ; - 4° d'emporter, moyennant salaire de 20 florins par an payables par le receveur de la contribution personnelle, les lettres, actes et paquets dont il sera chargé par les deux bourgmestres en fonctions et le secrétaire communal, tant pour affaires publiques que particulières; — 5° d'aller, les jours où les bourgmestres ou le secrétaire, ou l'un d'eux, seront à Liége, prendre, le jour de son retour à St-Trond, les lettres et ordres qu'ils auront à lui remettre, immédiatement après l'heure de midi; — 6° d'aller faire déclaration, au comptoir de la ville, des marchandises ou autres objets frappés de droits ou d'impôts, avant de les transmettre aux destinataires; — 7° de porter visiblement sur son portefeuille (syne beurse) les armes de la ville cisélées en cuivre, pendant tout le trajet de son voyage et pendant son séjour à Liége. - Il pourra être révoqué et cassé, au gré des bourgmestres et du conseil, en cas d'infidélité à quelque point de son serment. (V. Maendachb. N, p. 1 et 3).
- 1749, jeudi, 4 septembre. Ordonnance au receveur de la contribution personnelle de rembourser sans retard les capitaux de toutes les rentes créées à plus de 3 p. %. (V. ibid., p. 3).
- 1749, 15 décembre. Le bourgmestre François Colen est délégué à la Journée des États convoquée au 19 de ce mois. V. ibid., p. 3.
- 1749. 24 novembre. Ordonnance de payer le bondergeld de l'année courante et les arrérages du 10° et 20° deniers dus pour les années antérieures à 1722. (V. ibid., p. 4).
- Même date. Remboursement à Pierre-Herman Smets du capital de 3 1/2 flor. de rente fesant partie d'une autre de 17 1/2 flor. V. Carton B, liasse 1749-50, n° 3, 6° 2 v°.
- 1749, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, N... N...; délégué et lieutenant des maréchaux, Guillaume Cruis et Pierre Van Muysen; des pelletiers, François Holbach et Antoine Holbach; des boulangers, Joseph Hannoset et Jean Mathys; des brasseurs, Grégoire-Michel Lenaerts et Arnold

Boonen; des bouchers, Michel Van Bergen et Pierre Stynen; des drapiers, Charles-Joseph Lintermans et N. N...; des merciers, Paul Stas, junior, et Jean-Baptiste Houffart; des teinturiers, Benoît Wuesten et Conrard Snievaers, junior; des tanneurs, Winand Hombrouck et Georges Aerts; des cordonniers, Jean Sneyers et Henri Bincom; des charpentiers, Jean, fils de Thierry Stas et Mathieu Hellé; des tailleurs, Adrien Philips et Sébastien Mieuwis. V. Maendachboech N, p. 5.

1750, 8 janvier. — Le bourgmestre Laurent Tonnar est député à la Journée des États qui s'ouvrira le 17 de ce mois. (V. ib., p. 6).

1750, 18 février. — Le bourgmestre François Colen est député à la Journée des États qui s'ouvrira le 20 février. (V. ibid. p. 6).

1750, 23 février. — Remboursement au major de Schroots et à son beau-frère Van Staden, du capital d'une rente de 146 florins 15 sous fesant partie d'une de 220 florins.

V. Carton B, liasse 1749-50, no 3 fo 3.

- 1750, 27 février. Remboursement du capital d'une rente de 600 florins de Brabant, souscrite le 26 décembre 1722 à Michel-Henri Baron de Rosen. (V. Documentboeck D, p. 457).
- 1750, 8 avril. Remboursement à Guillaume-Henri de Schroots, voué de St-Trond, des capitaux d'une rente de 50 florins et de 22 flor. 18 sous fesant partie d'une autre de 50 florins.

V. Carton B, liasse 1749-50, no 3, fo 3.

- 1750, 9 avril. Laurent Tonnar, bourgmestre, est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira le 11. (V. Maendachb. N, p. 8).
- 1750, lundi, 25 mai. Ordre est donné au receveur J.-G. Simons de faire rentrer sans retard les arrérages du bondergelcl et de procéder par voie de saisie contre les rétardataires. V. ibid., p. 9.
- 1750, 2 jain. Remboursement à Gérard-Servais Van Aken, payeur de Maestricht, des capitaux d'une rente de 7 1/2 florins et d'une de 22 florins 1 liard, fesant partie d'une autre de 88 florins. V. Carton B, liasse 1749-50, n° 3, f° 3.
- 1750. 1 août. Les bourgmestres et le conseil décident de rembourser 40000 florins, capital d'une rente de 1000 florins, souscrite jadis à Madame de Loverval et appartenant aujourd'hui aux barons de Roosen. On utilisera à cette fin les capitaux dont la ville dispose et l'on empruntera le surplus aux taux de 2 1/2 p. %. V. Maendachb. N, p. 14.

1750. 6 août. — Les bourgmestres et le conseil, en vertu du recés du 1 août, empruntent à Pierre Stappers, une somme de 17000 florins et lui souscrivent une rente annuelle de 450 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 1 août.

V. Documentboeck E, p. 66.

Même date. — Les mêmes empruntent à François Mollinet, représentant le métiers des boulangers, une somme de 400 florins et souscrivent une rente de 10 florins rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 1 août de chaque année.

V. Maendachb. N, p. 68.

Même date. — Les mêmes empruntent encore à Anne-Marie Claes et à Anne-Marguérite Claes, une somme de 4000 flor. et leur souscrivent une rente de 100 florins. (V. ibid., p. 69).

1750, 9 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers, François Colen et Laurent Tonnar, bourgmestre de l'année précédente; des maréchaux, Gilles Mollinet; des pelletiers, Lambert Gilis; des boulangers, Jean Mathys; des brasseurs, Lauren Ulens; des bouchers, Ange Van Bergen; des drapiers, Jean-Charles-Joseph Lintermans; des merciers, Paul Stas, le vieux; des teinturiers, Conrard Snievaerts, le vieux; des tanneurs, Winand Hombrouck; des tailleurs, Walter Ulens; des charpentiers, Lambert Hendrix; des cordonniers, Antoine Vander Linden; — députés à la chapelle, Lambert Hendrix, Conrard Snievaers, Paul Stas et Antoine Vander Linden; - bourgmestres, Trudon Walewyns, échevin, et Conrard Sneeuwaerts; — receveur de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons; de la contribution personnelle, François Otten. — Chambre pupillaire, Laurent Ulens et Ange Van Bergen; expertise du poisson, Lambert Hendrix et Antoine Van Landen; expertise du pain, Gilles Mollinet et Jean Mathys; collecte des amendes, Conrard Sneeuwaerts et Winand Hombrouck; droit de vente publique, Jean-Charles Lintermans et Lambert Gilis. (V. ibid., p. 16).

1750, 18 aout. — Jean-Guillaume Simons, receveur de la contribution réelle, prête serment et fournit comme caution Walter Van Heyst; François Otten, receveur de la contribution personnelle, prête serment et fournit pour garant Augustin Doni.

V. ibid., p. 17.

Même date. — Christophe-Arnold Lintermans, licencié en droit et avocat, est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 18).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond délivrent à Arnold-Henri Tackoen, membre du conseil souverain de la Gueldre et à Godefroid-Gaspar Tackoen, son père.

avocat au Grand-Conseil de Malines, une attestation au sujet de leurs armoiries. (V. ibid., p. 13).

Même date. — Les collecteurs et commis du tonlieu de l'Evêque de Liége se proposent de faire payer des droits sur tous les grains des juridictions étrangères venant au marché de St-Trond; ce fait est contraire à tous les privilèges de la ville. Les bourgmestres et le conseil protestent contre cette innovation qui porte un préjudice considérable au commerce de la ville. (V. ibid., p. 20).

1750, 14 août. — Du capital emprunté à Pierre Stappers le 6 août, on lui rend 12000 flor., 5000 flor. ayant seulement pu être employés au rachat des rentes due par la ville. (V. ibid., p. 67).

Même date. — Le capital emprunté aux demoiselles Claes le 6 août, n'ayant pu être employé, leur est rendu. (V. ibid., p. 71).

1750, 16 septembre. — Remboursement du capital de la rente de 450 florins souscrite le 23 août 1727 au profit de Michel-Henri baron de Rosen. (V. Documento. D, p. 487).

Même date. — Remboursement au baron de Rosen de Haren du capital d'une rente de 450 florins réduite à 375 florins.

V. Carton B, liasse 1749-50, no 3. 6 3.

- 1750, 18 septembre. Remboursement au chapitre de St. Jean l'Evangéliste à Liége, du capital d'une rente de 100 florins réduite à 91 florins. (V. Carton B, liasse 1749-50, n° 3, f° 3 v°).
- 1750, 24 septembre. Jean-François Menten, secrétaire des jurés de la ville, est décédé. Pierre-Louis Vanden Berck est nommé à sa place et prête serment. (V. Maend. N, p. 21).
- 1750, 14 octobre. Remboursement à Barbe Swennen, béguine, du capital du tiers d'une rente de 47 florins 18 sous. V. Carton B. liasse 1749-50, n° 3, f° 3 v°.
- 1750, jeudi, 10 novembre. Le bourgmestre Trudon Walewyns est député à la Journée des États qui s'ouvrira le 19 novembre courant. (V. Maendachb. N, p. 22).
- 1750, lundi, 7 décembre. « Les bourgmestres et conseil » déclarent, en suite du recès des seigneurs députés des Estats, » endate du trois courant, de laisser passer libres et exempts du » droit de la ville vulgairement dit weygelt tous charettes et che» vaux qui seront employez a mener pierres, sable, matériaux à » servir à la construction et reparation de la chaussé de l'Etat, a » commencer cette exemption au premier rendage a faire par les » seigneur de l'Etat, promettant de bien entretenir le pavé de leur

- » ville, en foy de quoy avons la présente fait signer par notre » greffier sermenté. » (Signé:) Par ordonnance, le Greffier: Jean G. Vanden Abeele. (V. ibid., p. 23).
- 1751, 4 janvier. Les bourgmestres et le conseil de la ville déclarent autoriser le receveur François Otten « pour recevoir au » nom de la ville hors des mains du receveur général de Grady
- » trois cent vingt pistolles de quinze florins leur accordés par les
- » seigneurs commis et députez de S. A. S. et ses Etats du pays de
- » Liége et comté de Looz selon leur reces du 3 decembre 1750,
- pour réparation de leur pavé, trois ans de suite, depuis 1746,
- = 1747, 1748 par les continuelles passages et repassages des
- » trouppes, bagages et artillerie etc., tout ruiné et renversé. » V. Maendachb. N, p. 25).
- 1751, 13 janvier. Pierre Otten, receveur, reçoit mission de se rendre à Liége pour y rembourser les capitaux des rentes qu'il jugera convenable d'amortir, et pour emprunter à cette fin, au taux de 2 1/2 % les sommes dont il aura besoin. (V. ib., p. 26).
- 1751, 25 janvier. Le bourgmestre Conrard Sneeuwaerts est délégué à la Journée des Etats qui s'ouvrira le lendemain. V. ibid., p. 28.
- 1751, 11 février. Le même est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira le 13 du mois. (V. ibid., p. 30).
- 1751, 27 février. François Otten, receveur représentant les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond, emprunte à Jean-Guillaume David, receveur, représentant l'Etat Noble du Pays de Liège et comté de Looz, un capital de 65000 florins et souscrit de ce chef une rente de 1625 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 27 février de chaque année. Acte reçu par Henri-Antoine Barbière, notaire à Liège, en présence de Daniel Halleux, chanoine de St Pierre et de Pierre-Louis Croes, témoins à ce requis. Ratifié à St-Trond, le lendemain.
  - V. Documentboeck E, p. 72.
- 1751, 4 mars. Les bourgmestres et le conseil font venir de Louvain le fondeur de cloches et l'horloger; ils visiteront les cloches et le tambour de l'hôtel de ville, pour voir s'ils pourraient être utilisés à la confection d'un nouveau carillon.
  - V. Maendachboeck N, p. 30).
- 1751, 29 mars. Les mêmes, nomment Mathieu Schepers au poste de *proefmeester* des tonneliers, en remplacement de Hubert Mariens décédé. (V. ibid., p. 32).

- 1751, 3 avril. Il résulte de divers rapports, faits par des fondeurs et des horlogers de Liége et de Louvain que le tambour de l'horloge de l'hôtel de ville est usé complètement et que les cloches de la tour ne peuvent guère être utilisées pour un nouveau carillon. Les bourgmestres et le conseil décident donc d'employer à cette fin quelques unes des cloches provenant de la tour de Notre-Dame croulée en 1668 et actuellement déposées au timmerhof de la ville. (V. ibid., p. 32).
- 1751, 29 avril. Le bourgmestre Trudon Walewyns est délégué pour sièger à la Journée der États qui s'ouvrira le 4 mai. V. ibid., p. 33.
- 1751, 2 juin. Transaction entre les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond, d'une part, et Guillaume-Bernard de Luesemans, licencié en droit, échevin de la Haute Cour de Justice du Comté de Looz et mandataire aux fins des présentes de messire Léopold baron Van Steinen de Scherffen et Kessenich, haut commandeur des Vieux-Joncs, commandeur de Maestricht, de Gemert, Gruytrode, Diepenbeek, Fouron St-Pierre, seigneur d'Ordange, Beverst, Dammerys, etc., etc., d'autre part. — La commanderie d'ordange demandait à la ville de St-Trond payement des arrérages d'une rente annuelle de 120 florins; la ville réclamait à la commanderie des arrérages de bondergeld, dus pour des biens sis dans la juridiction de St-Trond. — Pour mettre fin au procès intenté à la ville par le commandeur, les parties conviennent comme suit : 1° La ville déclare exempts du bondergeld les biens de la commanderie situés sous St-Trond; — 2º la commanderie fait à la ville, sur les rentes payables depuis 1744 jusqu'à 1750 inclusivement, une réduction de 300 florins; le surplus devra être payé sans retard; — 3º les frais du procès seront moitié à charge de la ville, moitié à charge de la commanderie. (V. ibid., p. 34).
- 1751, 1 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Trudon Walewyns et Conrard Snievaers, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Gilles Molinet; des pelletiers, Lambert Stas; des boulangers, Guillaume Brouckhuyzen; des brasseurs, Auguste Plissenier; des bouchers, Ange Van Bergen; des drapiers, N... N...; des merciers, Guillaume Craninx; des teinturiers, Conrard Snieuwaerts, junior; des tanneurs, André Vos; des cordonniers, Jean Sneyers; des charpentiers, Lambert Hendrix; des tailleurs, Mathieu Heusdens; députés à la chapelle, Gilles Molinet, Auguste Plessenier, Lambert Stas et Conrard Sneeuwaerts, junior; bourgmestres, Jean Cuypers et Jean-Gisbert Trimpeneers; receveur de la contribution personnelle, François Otten; de la contribution réelle, Guillaume Simons. Fonctions spéciales des con-

seillers: Chambre pupillaire, Ange Van Bergen et Lambert Hendrix; expertise du pain, Auguste Plissenier et Guillaume Brouckhuysen; expertise du poisson, Lambert Stas et Gilles Mollinet; collecte des amendes, Conrard Sneeuwaerts, junior, et Mathieu Heusdens; recette du droit de vente publique, Guillaume Craninx et André Vos. (V ibid., p. 39).

1751, jeudi, 5 août. — Pierre Van Herck, J. U. L. et avocat, est élu pour siéger au tribunal des Vingt-Deux. (V. ib., p. 40).

Même date. — Les receveurs communaux prêtent serment; Wautier Van Heyst se porte garant pour Jean-Guillaume Simons; Augustin Doni pour François Otten. (V. ibid., p. 41).

1751, 10 août. — Michel Spons entreprend l'entretien de l'horloge de la ville au prix de 70 florins par an. (V. ibid., p. 41).

1751, lundi, 23 août. — Les bourgmestres et le conseil décident d'offrir au Prince-Evêque, résidant pour le moment à Hasselbrouck et se proposant de passer dans quelques jours par la ville de St-Trond pour se rendre à Hasselt, un présent de deux pièces de vin de Bourgogne. A cette fin sont députés les bourgmestres en charge, les deux bourgmestres de l'année précédente et le secrétaire Van den Abeele. (V. ibid., p. 42).

Même date. — Le bourgmestre Jean-Servais Cuypers est délégué pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira le 5 courant. V. ibid., p. 42.

1751, 26 août. — "Les bourgmestres et le conseil étants inrormé que le seigneur N. de Trappé seroit à la morte, et que par

a la il vaquerait a notre collation la charge de député ordinair et

» perpetuel des Etats du pays de Liege et Comte de Looz, qu'il a

» possédé ou possède et considérans les belles qualitez, capacite et

» preudhomie qui se remontrent dans la personne du Seigneur

» Lambert-François de Pirous, licencié en droit, avons d'un com-» mun consentement donné, comme nous donnons par la présente

au dit seigneur Lambert François de Pirrous notre voie et suf-

» frage pour lui succéder à tousiours aux droits, honneurs, colla-

\* tions des charges, privilèges et prérogatives y annexees. »

N.B. L.-F. Pirous payait pour ce suffrage 150 ducats de poids (gewichtige ducaten), qu'il tut nommé ou non aux fonctions dont il s'agit. (V. ibid., p. 42).

1751, 3 octobre. — Jean-Gisbert Trimpeneers est délégué pour siéger à la Journée des États qui s'ouvrira le 6 de ce mois. V. ibid., p. 43.

1751, 15 novembre. — Ordre est donné à tous les contribuables, laïques et ecclésiastiques, résidant dans la juridiction ou au dehors, de payer le bondergeld, dans la huitaine pour tout délai. V. ibid., p. 45.

1751, 18 novembre. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil — pour obvier à la cherté imminente des grains — font publier à nouveau, au péron, les recès du 17 novembre 1724 et du 26 septembre 1740. (V. ibid., p. 46).

Même date. — Pierre Van Herck, que les bourgmestres et le conseil avaient délégué pour siéger aux Vingt-Deux, vient d'être élu échevin de la Cour de Vliermael, et, par suite, doit être remplacé dans ses premières fonctions qui sont incompatibles avec les secondes. Jean-Joseph-Antoine de Weseren J. U. L. le remplacera donc au tribunal des Vingt-Deux. (V. ibid, p. 47).

1751, 22 décembre. — Servais Cuypers, bourgmestre en charge, est délégué à la Journée des États qui s'ouvrira le 28 de ce mois. V. ibid., p. 49.

1751, 27 décembre. — Les bourgmestres et le conseil députent le receveur François Otten à l'effet de se rendre à Liége, pour, conjointement avec le bourgmestre Cuypers, y recevoir la part revenant de la ville dans les sommes allouées au Pays à titre d'indemnité des fournitures faites aux troupes du Roi de France.

V. ibid., p. 50.

Même date. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Ange Van Bergen; — lieutenant et délégué des maréchaux, Egide Mollinet et Henri Van Griecken; des pelletiers, Lambert Stas et Antoine Baddenoul; des boulangers, Guillaume Brouckhuyzen et Gerard Van Dionant; des brasseurs, Auguste Plessenier et Antoine Van West; des bouchers, Ange Van Bergen et Denis Bellis; des drapiers, N... et N...; des merciers, Guillaume Craninx et Pierre Coopmans; des teinturiers, Conrard Snieuwaerts, junior, et Conrard Sneeuwaerts, senior; des tanneurs, André Vos et Georges Aerts; des cordonniers, Jean Sneyers et Arnold Van Griecken; des charpentiers, Lambert Hendrix et Guillaume Prealle; des tailleurs, Mathieu Heusdens et Lambert Van Winghe, senior. (V. ibid., p. 50).

1752, 3 janvier. — Les bourgmestres et le conseil font publier : que tous ceux qui ont touché une part dans la distribution des sommes allouées pour les fournitures faites aux armées françaises, distribution qui a eu lieu en 1750, auront à se présenter à à l'hôtel de ville le 14 courant, à huit heures du matin, pour rece-

- voir la moitié de ce qui leur a été alloué le 11 du mois passé. V. ibid., p. 51.
- 1752, 10 janvier. Publication nouvelle de l'ordonnance cidessus (V. ibid., p. 51).
- 1752. 7 février. Marie-Agnès Schoenaerts, béguine de Stagnès à St-Trond, reconnaît avoir reçu de Jean-Guillaume Simons, receveur de la contribution réelle, la somme de 556 florins, capital au prix duquel Arnold Schoenaerts, grand'père de Marie-Agnès, avait acquis, le 7 mars 1667, la cession de trente-cinq verges de prairie sises à Bernissembrouck. Elle surroge la ville dans ses droits sur la dite prairie. (V. t. IV, p. 115 et 197.)

V. Documentboeck E, p. 77.

- 1752, 2 mars. La valeur du schelling ayant baissé à 9 sous, les bourgmestres et le conseil prévoient des réclamations à ce sujet de la part des fermiers des impots, qui demandront des réductions sur le chiffre de leur arrentement. Pour éviter ces difficultés, ils tont publier que les dits fermiers pourront verser tous les schellingen provenant du payement des impôts, entre les mains du receveur Otten, avant six heures du soir, à l'ancien taux. Après ce délai, ils devront subir la réduction intervenue. En fesant leur versement, ils devront prêter serment que les pièces versées proviennent réellement de la recette des impôts.
  - V. Maendachboeck N, p. 52.
- 1752, 20 mars. Le bourgmestre Trimpeneers est député à la Journée des Etats qui s'ouvrira le lendemain. (V. ib., p. 52).
- Même date. Nicolas Legros, fondeur de cloches à Liége, a, par accord passé le 24 avril 1751, entrepris le placement d'un nouveau carillon au beffroi de la ville, mais il ne s'exécute point. Le bourgmestre Trimpeneers est donc député à Liége à l'effet de forcer judiciairement l'entrepreneur à la fourniture du carillon en question. (V. ibid., p. 52).
- 1752, 17 avril. Le bourgmestre Trimpeneers est député à la Journée des Etats, qui s'ouvrira le 20 de ce mois. (V. ibid., p. 53).
- 1752, 4 mai. Les bourgmestres et le conseil décident l'abolition du droit de mouture pour le seigle. (V. ibid., p. 53).
- Même date. Le bourgmestre Cuypers est député pour siéger à la Journée des Etats, qui s'ouvrira le 8 de ce mois. (V. ib., p. 54).
- 1752, 6 mai. Décision de rembourser a) 3000 florins, capital de la rente de 150 florins réduite à 128 flor. 11 1/2 sous, que la ville

doit aux bourses Dullaerts, et b) 6100 flor., capital d'une rente de 152 flor. 10 sous due à M. Claes de Bruxelles. (V. ibid., p. 54.)

- 1752, lundi, 19 juin. Les bourgmestres et le conseil autorisent Paul Lintermans, receveur de la commanderie de Bernschem, à faire les réparations nécessaires au chemin qui conduit du château de Bernschem jusqu'à la propriété de Jaques Strauven, dite den Hemel. La ville le dédommagera des frais qu'il aura faits, à condition qu'il tienne compte exact des journées payées et du bois qu'il aura livré. (V. ibid., p. 57).
- 1752, 27 juin. Jean-Baptiste Kemna accepte le poste de carillonneur et en même temps le règlement de l'horloge de la ville, aux conditions suivantes: 1º Il devra carillonner: les dimanches et jours de fête, pendant une heure, après la messe paroissiale, et depuis trois heures de relevée jusqu'au commencement du salut; tous les jours de marché, depuis onze heures jusqu'à midi; les jeudis, après la messe du S. Sacrement et avant le salut; les samedis, avant le salut; à toutes les processions de la ville et des faubourgs; le jour de Ste Lucie, après la messe et avant le salut; les trois premiers jours de la kermesse et, en genéral, chaque fois que les bourgmestres et le conseil le jugeront convenable; — 2° Il ne pourra jamais carillonner, soit pour l'arrivée d'un personnage de marque, soit pour toute autre circonstance, à moins d'avoir consentement de l'un des bourgmestres en fonctions; - 3º Il devra huiler et remonter l'horloge de la ville en temps utile, tous les trois mois mettre un nouveau prélude à la sonnerie de l'heure et entretenir les claviers en état convenable. — Kemna touchera un salaire annuel de 400 florins Brabant-Liége, lequel commencera à courir, payable par anticipation et par trimestre, immédiatement après que le carillon sera expertisé et approuvé. La convention restera en vigueur aussi longtemps que Kemna pourra s'acquitter de ses fonctions. Comme gratification, il recoit le droit de bourgeoisie. (V. ibid., p. 58).
- 1752, I5 juillet. Pierre-Jean Bouvrie, carillonneur de la ville de Maestricht, chargé de procéder à l'examen du nouveau carillon du beffroi, déclare sous serment qu'il est de bon ton et de bonne harmonie, sauf que la plus petite cloche pourrait encore être améliorée. (V. ibid., p. 61).
- 1752, 31 juillet. Jean Cuypers et Jean-Gisbert Trimpeneers, bourgmestre en charge, Trudon Walewyns, ancien bourgmestre, Egide Molinet, Lambert Stas, Guillaume Brouckhuyzen, Augustin Plessenier, Ange Van Bergen, Guillaume Craninx, Conrard Snievaerts, André Vos, Jean Sneyers, Lambert Hendrix et Mathieu

Heusdens, conseillers, d'une part; — Guillaume-Bernard Luesemans, échevin de la Haute Cour de Justice du Comté de Looz à Vliermael, conseiller de la Cour Féodale de Curange et conseiller de l'ordre Teutonique, et Jean-Guillaume Lintermans, receveur du même ordre pour la commanderie de Bernsheim, mandataires aux fins des présentes de S. E. Messire Léopold, baron de Steynen, chevalier de l'ordre Teutonique, Landtcommandeur du baillage des Vieux-Jones, commandeur de Maestricht, vryheer de Gemert, Fouron-St-Pierre, Gruytrode, banneret (vrybanderheer) de Diepenbeek, seigneur d'Ordange, Beverst, Damry, etc., d'autre part, considérant a) que la ville possède, aux environs du château de la commanderie de Bernsheim, savoir entre la propriété du sieur Strauven et le lieu dit Roosbrugge, quelques terrains vagues et denués de toute plantation; b) que la ville, d'après d'anciennes conventions, ne peut planter ces terrains qu'à une distance de 60 à 80 pieds des terres de la commanderie; c) que l'entretien des chemins qui traversent ces terrains coûte chaque année une somme importante à la ville, — s'accordent au sujet de ces terrains de la façon suivante: 1º La commanderie pourra y planter des arbres de haute futaie, tels que chênes, bois blancs, hêtres, ormes, frênes ou noyers, à l'exclusion de toutes autres espèces; — 2º le droit de paturage sur les dits terrains sera commun, conformément à l'ancien usage; les habitants de la ville et de la juridiction de St-Trond y pourront faire paître librement et à leur gré; 3° les arbres que la commanderie y plantera à ses frais, ne lui appartiendront que pour deux tiers, le tiers restant sera à la ville; 4º les arbres ne pourront jamais être coupés ni abattus que du consentement mutuel des deux parties: 5° la commanderie devra entretenir à ses frais, le chemin conduisant à travers les dits terrains communaux jusqu'au Roosbrug, ainsi que celui qui descend vers la Silekenshaag; à défaut de ce faire, la ville pourra le faire faire aux frais de la commanderie; 6° comme, pour l'entretien des dits chemins, il faudra certaine quantité de bois, la commanderie aura le bois provenant de l'élagage des arbres plantés sur les terrains en question, les arbres qui seront déracinés par le vent et ceux qui viendront à mourir ou à dessécher; 7° la commanderie ayant jadis acquis de la ville certaine parcelle enclavée dans les paturages communaux et s'étendant depuis le hoppenhof, devant la porte d'entrée, de la commanderie jusqu'à la fontaine dite le horion, parcelle que le commandeur a toujours plantée et ses frais, il est convenu que les arbres s'y trouvant actuellement ou qui y seront plantés à l'avenir appartiendront à tout jamais à la commanderie; 8º la présente convention sera approuvée en due forme par l'autorité communale et par le Landtcommandeur du baillage des Vieux-Jones. (V. ibid., p. 64).

1752, 22 août. — Officiers des quartiers. — Nieuwpoort: capitaine, Hubert Saenen; lieutenant, Pierre Robyns; alpheris, Henri Smets; sergent, Thomas Kindermans; — Brusthempoort: cap. Jean Sneyers, lieut. Georges Pulinx, alph. Adrien Hendrix, serg. George Otten, le jeune ; — Cloppenpoort : cap. Frédéric Beckevort, lieut. Pierre Stynen, alph. Arnold Van Griecken, serg. Jaques Lenotte; — Stapelpoort: cap. Lambert Van Winghe, lieut. Henri Schevenels, alph. Jaques Schoeffs, serg. Jaques Van Ertenryck; — Gangelofspoort: cap. Jean de Brem, lieut. Gilles Vander Borcht, alph. Gilles Portmans, serg. Théodore Van Horen; — Vissengat: cap. Henri Smets, le vieux, lieut. Guillaume Schoeffs, alph. Laurent Wauters, serg. Henri Pendrix; — adjudant-général des quartiers, Paul Stas; — faubourg de Nieuwpoort: cap. Guillaume Stas, lieut. Gérard Vos, alph. Guill. Stas, le jeune, serg. François Bogaerts; - faubourgs de Brusthempoort, Cloppenpoort et Straeten : capit. Godefroid Wanten, lieut. Trudon Otten, serg. Adrien Philips; faubourgs de Stapelpoort et Gangelofspoort : cap. Libert Sproelants, lieut. Jean Lismont, serg. Jean Cartuyvels; — Melveren et Tenroye: cap. Denis Van Swygenhoven, lieut. Guillaume Cleren, alph. Jean Clerinx, serg. Wautier Van Brabant.

V. Maendachboeck N, in fine registri.

1752, 1 octobre. — Ordo Consulatus. — Conseillers : Jean Cuypers et Jean-Gisbert Trimpeneers, bourgmestre de l'année précédente; des maréchaux. Jean-Baptiste Molinet; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, François Mollinet; des brasseurs, Arnold Haughen; des bouchers, Pierre Stynen; des drapiers, N. N.; des merciers, Trudon-Benoît Van der Hucht; des teinturiers, Walter Portmans; des tanneurs, Winand Hombrouck; des cordonniers, Arnold Goetmakers; des charpentiers, Jean Van Herck; des tailleurs, Mathieu Heusdens; — député à la Chapelle, Jean-Baptiste Mollinet, Trudon-Benoît Vander Hucht, Arnold Haughen et Mathieu Heusdens; — bourgmestres, Jaques Hubar, J. U. L. et Mathieu Schevenels; — receveur de la contribution personnelle, François Otten; de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons. - Fonctions spéciales des conseillers : à la Chambre pupillaire, Walter Portmans et Winand Hombrouck; expertise du poisson, Arnold Goetmakers et Trudon-Benoît Vander Hucht; expertise du pain, Josse Warnots et Pierre Stynen; collecte des amendes, François Mollinet et Mathieu Heusdens; recette de la vente publique, Jean-Baptiste Mollinet et Arnold Haughen.

V. ibid., p. 77.

1752, 5 octobre. — Jean-Frédéric Govaerts J. U. L. est élu pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 78).

- 1752, 9 octobre. Les receveurs communaux prétent serment; Jean-Guillaume Simons fournit pour caution Wauthier Van Heyst, François Otten donne pour garant Augustin Dony. V. ibid., p. 79.
- 1752, 12 octobre. Le receveur Pierre Otten est chargé de rembourser au sieur Streithagen, docteur et professeur en droit, président du collége St-Ivon à Louvain, une somme de 1800 flor., capital d'une rente de 90 florins due par la ville de St-Trond. V. ibid., p. 79.
- 1752. 15 novembre. Rapport fait par Jean de Decker, carillonneur de la ville de Diest, au sujet du nouveau carillon du beffroi de St-Trond. De Decker déclare sous serment: que les cloches ne sont pas bien disposées et que le carillon laisse beaucoup à désirer pour la facilité du joueur; que les cloches notamment n'accordent point dans leurs tierces, quintes et octaves, et que les sons de la sixième cloche d'en bas, qui sonne sol, de celle dite second F qui sonne fa, de celle dite E supérieur qui sonne mi, sont défectueux. V. ibid., p. 81.
- 1752, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, François Otten; délégué et lieutenant des maréchaux, Gilles Strauven et Pierre Van Muysen; des pelletiers, Antoine Holbach et Gérard Van Dinant; des boulangers, Hubert Saenen et Jaques Vander Straeten; des brasseurs, Antoine Van West et Jean de Heer; des bouchers, Guillaume Van Ham et Jean Vander Borcht; des drapiers, N.. N...; des merciers, Sébastien Pansaerts et Guillaume Nagels; des teinturiers, Frédéric Wuesten et Contard Sneeuwaerts; des tanneurs, Simon-Laurent Odendael et Jean-Jaques Odendael; des cordonniers, Mathieu Smets et Walter Ulens; des charpentiers, Gérard de Heer et Henri Smets; des tailleurs, Guillaume Van Horen et Adrien Philips. (V. ibid., p. 83).
- sur Malines, Anvers, etc., en remplacement de Jaques Stembaye, démissionnaire depuis le 16 de ce mois. 1° Il partira de Saint-Trond tous les dimanches entre 7 et 8 heures du matin; 2° il portera sur son porteseuille les armes de la ville gravées sur cuivre; 3° pour chaque lettre venant d'Anvers ou Malines, il aura 3 sous Brabant-Liége; pour chaque missive de Louvain, 2 sous, et pour celles de Tirlemont 1 sou; 3° les paquets et marchandises payeront, par 100 livres : venant d'Anvers, 4 schellingen; de Malines, 3 schellingen; de Louvain, deux; de Tirlemont, un schelling; les paquets de moins de 50, mais de plus de 3 livres payeront à l'avenant; ceux de moins de 3 livres, un double port de lettre; 4° le port de l'argent lui consié de ou pour n'importe quelle destination

in the par florin; 5° il devra fournir un cautionneme in the service public de la viant de la ville et portant les mot de la viant de la ville et portant les mot de la viant de la viant

-Antitue Boonen, fils d'André, se porte gara -In Sim de messager sur Malines, Anvers, etc., jusquement in a summe de 1000 florins. (V. ibid., p. 85).

L 25 mars — Le bi urgmestre Hubar est délégué po 2 mars les Euris — V. Mus (ducht, N. p. 86).

L. Militarymen — Assembles de Messeigneurs de l'État Tiele de la lampe et d'une de de Lampe.

eureur aux, en autre eur rreiffer de Haime, déclarent, en con . Li 🖼 Li Pandara pour l'arrecesa du preps, de le nommer ca 🚁 🕆 🚎 🗒 📖 🕆 ar ette massilte en mis de besoin, entendant qu 🔔 😘 : 🖃 ... 🗃 🛦 T 🖾 Edsarazze, de pouvant en aucun te and the second learning and an experience of the second part forms do gra , and the transfer of the pulses acre, pour les devoirs qu 🗝 🚌 👆 😁 , maise, ma nume ne on relacher la prései . . .. . The car mines is to musculer de l'Etat Tiers; - Fig. 2 (2004), America, Blisen, Hig. Vise, Couvin, Thu - Les Arment à rete requiren sous l'agreation de le ... - es a la companyone de la Camada das la meme consei The sure instances with the sames bourgmestres ( The relative section who manistrate armine dig accoder, non-- Lambert & Called Sections, Element, Warenn and the second terms of th 25 4 5 5 - ----

★ \*\*\* - U.S. A. impulsants at le pouseil proteste
 ★ \*\*\* - A. \*\*\* - A. \*\*\* - A. \*\*\* - A. \*\*\*
 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\*

 \*\*\* \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

 \*\*

Lieg Entrelles.

a la reconstruire de mesurage judiciaire de

1753, 23 mai. — Mathieu Schoonaerdts, Trudon Walewyns, Jean-Charles Meester, Paul-François Colen, Henri-Bonaventure Van Staden, Trudon-Balthasar Pitteurs et Jean-Antoine Hiegaerts, échevins de la Haute Cour de Justice de la ville de St-Trond, décident que les chemins conduisant de ville à ville devront avoir 32 pieds de largeur, fossés compris; on conservera cependant les largeurs plus grandes aux endroits où on les trouvera. Pour les chemins conduisant de ville à village et pour les chemins de traverse on les tracera à 17 pieds, mais ceux qu'on trouvera plus larges seront tenus à leur largeur actuelle. (V. Carton C, liasse 1753, nº 2).

1753. 7 juin. — Les bourgmestres et le conseil sont complimentés par le magistrat de Tongres, au sujet de leur protestation du 22 février contre le projet exposé dans le recès du Tiers État en date du 30 janvier. — Quinze protestations ont été envoyées au même sujet au greffe de l'État, savoir des villes de Tongres, Verviers, St-Trond, Hasselt, Maeseyck, Ciney, Stokhem, Herck, Thuin, Bilsen, Couvin, Beringen, Looz, Brée et Hamont.

V. ibid., p. 90.

1753, I4 juin. — Le bourgmestre Mathieu Schevenels est député à la Journée des Etats qui s'ouvrira le lendemain.

V. ibid., p. 93.

Même date. — Les bourgmestres et le conseil approuvent certain règlement concernant l'acquisition des droits du métier des brasseurs. Ce règlement qui ne renferme aucun point contraire à l'intérêt public, ne peut tendre qu'à la prospérité du métier en question. Le projet de ce règlement est conçu comme suit : 1° Le vol ambacht se payera: 150 florins, pour les bourgeois natifs de St-Trond; 300 florins, pour les natifs et nationalisés du Pays de Liége et Comté de Looz; 500 florins, pour les étrangers à ce pays et comté; - 2º celui qui marie une fille d'un bourgeois, ayant le vol ambacht, ne payera que la moitié des droits susdits : 75 florins s'il est natif de St-Trond; 150 florins s'il est natif et nationalisé du Pays de Liége et Comté de Looz; 250 florins s'il est étranger; — 3° personne, à moins d'être bourgeois né et nationalisé à St-Trond, ne pourra exercer le métier de brasseur, à moins d'en avoir fait un bon apprentissage pendant deux années entières chez un maître brasseur. — Quant au leeg ambacht : 1° il devra être acquis par tout marchand de malt n'ayant pas le droit du métier et sera fixé à : 30 florins, pour les bourgeois natifs de St-Trond; 60 florins, pour les natifs et nationalisés du Pays de Liége et comté de Looz; 100 florins, pour les étrangers au Pays de Liége; — 2º les mêmes droits et les mêmes catégories sont établies pour les taverniers et cabaretiers qui encavent de la bière

des brasseurs de la ville par tonnes et p par pots ou par cruches; - 3º ceux qu petite bière, avant simplement passé par reconnaissance (erkentenisse) de 4 flor. a) personne ne pourra en même temps é tier; le brasseur ne pourra vendre ni livr sures, c'est-à-dire par aimes et par demi-a pourra vendre en détail par pots et petite de contravention à ce point, ils encourront d'or, dont 1/3 au profit de la ville, 1/3 au 🤇 1/3 au profit du métier ; en cas de récidive blée; en cas de seconde récidive, il enco florins et perdra les droits du métier, dro quérir qu'en les payant comme un étrange moment, il se trouve quelques membres d ment livrent leurs bières par grande me aimes et demi-aimes, mais aussi les débiter pots et petit mesures, il leur sera permi quatre ans, de brasser pour leur propre vendre la bière aussi brassée par pots et p ces quatre années, il leur est défendu de aimes, par demi-aimes ou autres grandes ni à l'extérieur de la ville ou de la jur perte des droits du métier et des amendes s le délai de ces quatre années, ils auront à (V. ibid., p. 94). a ci-dessus.

1753, 25 juin. — Sébastien Vleminx, étant décédé, est remplacé par Henri-Ai prête le serment d'usage. (V. ibid., p. 98)

1753, 28 juin. — Les bourgmestres et faire examiner l'hôtel de ville par un ou Liége et d'en faire dresser un plan général V. ibid., p. 99.

1753, 19 juillet. — Joseph-Simon Hubs substitut de secrétaire communal. (V. il

Même date. — Les officiers, roi, doyen der Jonchmans van O. L. V. parochie » s'atres et conseil aux fins d'obtenir, à titre de gaievogel) de la manscamer actuellemen oiseau que jusqu'ici ils n'avaient reçu qu' V. ibid., p. 101.

1753, 28 juillet. — Les bourgmestres

la « Camer der Jonkmans van O. L. V. parochie » dans tous leurs droits sur l'oiseau et treize pièces accessoires, pesant ensemble, au rapport de l'orfèvre et conseiller J.-B. Molinet, treize onces et demi et ayant une valeur de treize pattacons et demi. Les droits de la ville sur les dits oiseau et pièces accessoires montent à 46 flor. 11 s. 1 l., savoir 23 florins comptés le 15 septembre 1733 pour les reprendre au lombard de Maestricht, où ils avaient été engagés par l'ancienne chambre de Niefpoort; 2 florins payés pour intérêt des 32 florins susdits et 12 florins 11 sous et 1 liard pour frais et débours du sieur Germeys qui fut délégué pour aller faire le dégagement. (V. ibid., p. 101.)

Prince-Evêque « que la justice distributive et la proportion étant » très-mal observez dans l'assise et collecte de l'impôt de la ville » sur la bière, d'autant que sur le pied que cet impot est reglé, à » scavoir par tonne, une aime de la plus forte bière ne paie pas » plus qu'une de la plus mince, ils ont resolus, pour le bien public, » de changer au premier rendage, qui se fera sur la fin du mois » prochain, la manière de la collecte, en imposant des droits sur » le muid, au lieu que ci-devant ils se payent sur la tonne. » — Le Prince-Evêque renvoye la requête à ses conseillers députés pour la renovation prochaine du magistrat, les autorisant, en tant que besoin, à statuer dans le sens de la pétition. (V. ibid., p. 103).

1753, 4 août. — Les bourgmestres et conseil, vu le recès porté par leurs prédécesseurs le 4 mai 1752, décident de tenir en suspens, au prochain rendage, l'impôt sur la mouture du seigle, mais de maintenir l'impôt sur le froment et sur le grain servant de nourriture aux porcs. (V. ibid., p. 104.)

Hubar, J. U. L., et Mathieu Schevenels, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Arnold Coninx; des pelletiers, Nicolas Jacolet; des boulangers, Hubert Saenen; des brasseurs, Laurent Ulens; des bouchers, Denis Bellis; des drapiers, N.. N...; des merciers, Guillaume Craninx; des teinturiers, Frédéric Wuesten; des tanneurs, François Van Marsenil; des cordonniers, Walter Ulens; des charpentiers, Lambert Van Horen; des tailleurs, Laurent Wouters; — députés à la Chapelle, Walter Ulens, Arnold Coninx, Hubert Saenen et Frédéric Wuesten; — bourgmestres, François Otten et Pierre-François Van Herck, J. U. L. et échevin de Vliermael; —receveur de la contribution personnelle, Jean Walter; de la contribution réelle, Mathieu Schevenels, ancien bourgmestre. —Fonctions spéciales des conseillers: Chambre pupillaire, Laurent Ulens et Denis Bellis; expertise du poisson, Arnold Coninx et

Walter Ulens; expertise du pain, Lambert van Horen et Laurent Wanten; collecte des amendes, Frédéric Wuesten et Hubert Saenen; recette sur la vente publique, Guillaume Craninx et François Van Marsnil. (V, ibid., p. 107).

Même date. — Jean-Henri de Bormans de Hasselbrouck, chanoine et official de Liége, et Ernest-Ferdinand, baron Vander Heyden de Blisia, en qualité de députés de S. S. E., et l'abbé de St-Trond, — vu la requête du magistrat de la ville en date du 2 août, — autorisent le rendage des impôts dont il y est question, « par muid à proportion de quatre florins et dix sols pour chaque, » le tout aux clauses et conditions à convenir entre eux, les maieurs » et échevins, sous réserve de confirmation; et au cas où la ville » souffre par ce changement une diminution notable, le dit magis- » trat retiendra à soi les dits impôts et les rende sur l'ancien pied. » Les mêmes députés et abbé approuvent aussi le recès sur l'œil du moulin, en date du 4 août 1753. (V. ibid., p. 109).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil, dans l'intérêt du commerce et de la prospérité de la ville, décident, sous réserve de l'approbation des deux seigneurs : que les cavaliers, seigneurs, dames et rentiers non natifs de St-Trond, n'y étant pas mariés avec une fille de bourgeois, n'ayant pas acquis le droit de bourgeoisie, n'ayant que peu ou pas de biens dans la ville ou dans la franchise, mais y ayant pris leur résidence et y dépensant leurs revenus annuels, sans occuper de fonction, faire du commerce, de l'agriculture ou de métier, seront exempts des impôts communaux sur les vins, les bières et le malt, à partir du prochain rendage desdits impôts; à la condition toutefois de faire brasser en ville ou de prendre leur bière chez les brasseurs de la ville. — Cette décision sera également appliquée aux étrangers qui s'établiront à St-Trond postérieurement à sa publication.

V. Maendachb. N, p. 106 et Carton C, liasse 1753 nº 3.

1753, 9 août. — Les receveurs communaux prêtent serment; Jean Walter fournit pour caution Arnold Haughen; Mathieu Schevenels fournit pour garant Jean-Hubert Van Herck, curé de Kerkom. (V. ibid., p. 110 et 111).

1753, 18 août. — François Govaerts, J. U. L. et avocat, est élu pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 112).

1753, 20 août. — Les bourgmestres et le conseil, ayant mûrement examiné la question de l'impôt sur la bière, décident de maintenir l'ancien système de perception, c'est-à-dire, le droit par tonne, et d'abandonner la perception du droit par muid.

V. ibid., p. 112.

- 1753. 6 septembre. Henri Hela, juré des maçons, étant mort, est remplacé par Jean Carolus, qui prête serment. V. ibid., p. 113.
- 1753, 14 septembre. Décision de combler la mare ou l'étang près du cimetière de St-Gangulphe. (V. ibid., p. 113).
- 1753, 12 novembre. Ordre est donné à Guillaume Simons, ancien receveur, d'utiliser une partie des sommes dont il dispose encore au rachat d'une rente de 62 florins, sesant partie d'une de 150 florins due aux héritiers de seu Denis Van den Edelbampt, ou plutôt au curé de Notre-Dame, pour l'exonération des aniversaires des Van den Edelbampt. (V. ibid., p. 115).
- 1753, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Godefroid-Martin Van den Abeele, ancien bourgmestre; délégué et lieutenant des maréchaux, Simon Bellenrox et Henri Van Griecken, senior; des pelletiers, Jean Warnots et Lambert Gilis; des boulangers, François Molinet et Jaques Van der Straeten; des brasseurs, Libert Jonia et Arnold Boonen; des bouchers, Nicolas Bellis et Guillaume Bellis; des drapiers, N. N., des merciers, Simon Coninx et Pierre Coopmans; des teinturiers, Jean Portmans et Godefroid-Martin Vanden Abeele; des tanneurs, Daniel Odeurs et Martin Van den Rouchout; des cordonniers, Arnold Goetmakers, junior et Guillaume Van West; des charpentiers, Jean Van Herck et Mathieu Schepers; des tailleurs, Laurent Van Heer et Louis Mulders. (V. ibid., p. 117).
- 1754, 14 janvier. Les Sœurs Grises, malgré les ordres réitérés des bourgmestres, refusent, sous les prétextes les moins plausibles, d'aller soigner à domicile les femmes et autres personnes malades. Cette conduite est contraire non seulement à leurs premiers statuts, mais aussi aux conditions auxquelles elles ont été autorisées à s'établir dans la ville. La supérieure du couvent a donc été mandée à l'hôtel de ville. Elle se fait représenter par le Père Spirituel de sa communauté, Henri-Bonaventure van Staden, échevin et ancien bourgmestre. Celui-ci promet qu'à l'avenir les Sœurs Grises suivront ponctuellement les conditions de leur admission dans la ville, de sorte qu'il n'y aura plus de plaintes au sujet d'autres faits quelconques. (V. ibid., p. 118).
- 1754, 29 janvier. Les bourgmestres et le conseil renouvellent leurs ordonnances sur les étrangers résidant dans la ville, en date du 23 mars 1745. (V. ibid., p. 119.)
- 1754, 7 mars. Gilles Schepers est nommé keurmeester des tourneurs, en remplacement de Lambert Gilis, décédé. V. ibid., p. 122.

- 54, 11 mars. Jean Liebens estiers, en remplacement de Henri V. ibid., p. 123.
- 54, 16 mars. Commission de lore de Bavière, évêque de Liege /ucht, succédant à Arnold Simon ent d'usage le 23 mars. (V. Co
- 54, jeudi, 28 mars. Le bourg irnée des États qui s'ouvrira le V. Maendachboeck N, p. 132.
- 54, 14 juin. Visite judiciaire eren par Jean-Charles Meester et J.-H. Hiegaerts, échevins de le de St-Trond. (V. Carton C, 1754, n° unique).
- 54, 30 juin. Joseph Van Herck, abbé de St-Trond, nomme ste de bourgmestre, Renier Van Herck, en remplacement de pois-Pierre Van Herck, son fils décédé. Renier Van Herck lira les dites fonctions jusqu'à la prochaine renovation du strat. Le 6 juillet le magistrat agréa la nomination et le sau bourgmestre prêta serment. (V. Maendachb. N, p. 125).
- 54, 1 juillet. Le sieur Vanden Gheyn, fondeur de cloches, savoir que le carillon de la ville sera en ordre dans queljours. Les bourgmestres et le conseil décident par conséde faire venir comme experts le sieur De Decker, carillur à Diest et le sieur Marchal, carillonneur à Liége. Le taire les convoquera pour le lundi suivant.
  - V. Maendachboech N, p. 124.
- 54. 16 juillet. Les bourgmestres et le conseil considéque l'abbé Van Herck veut bien leur faire l'honneur de placer mière pierre de la façade de l'hôtel de ville, décident de r dans cette façade et à l'endroit le plus convenable, les armes eux seigneurs de la ville. (V. ibid., p. 126.)
- 54, 17 juillet, 9 heures du matin. L'abbé Van Herck la première pierre du mur intérieur aboutissant à la tour de l de ville du côté de l'église Notre-Dame, c'est-à-dire au coin té de la façade. C'est une pierre de marne qui porte pour inson: Rimm ac Ampimu Dani Josephus van Herck, imperialis, et exempti mon<sup>rij</sup> S<sup>ii</sup> Trudonis Abbas, hujusque oppidi Dos, rogatu S. P. Q. T. 1<sup>um</sup> Lapidem Lubens Bened. et posuit dij 1754. (V. ibid., p. 126).
- 54, 18 juillet. Roland Meunier, fabricant d'orgues, entre-

prend d'entretenir et de réparer convenablement les orgues de léglise de Notre-Dame, au prix de 15 florins par an. V. ibid., p. 127.

- 1754, I août. Joseph Blondel, messager de la ville sur Bruxelles, étant mort, est remplacé par sa veuve Marie Schuddeput, qui prête serment. (V. ibid., p. 128).
- 1754, 4 aout. Ordo Consulatus. Conseillers, Renier Van Herck et François Otten, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, François Vander Monden; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Joseph-Simon Hubar; des brasseurs, Guillaume Melotte, junior; des bouchers, Nicolas Bellis; des drapiers, N..; des merciers, Paul Stas; des teinturiers, Jean-Nicolas Wuesten; des tanneurs, Jean-Servais Cuypers; des cordonniers, Jean Sneyers; des charpentiers, Gérard de Heire; des tailleurs, Jean Lafosse; — députés à la Chapelle, François Vander Monden, Nicolas Bellis, Jean Sneyers et Jean Lafosse; — bourgmestres, Jean-Guillaume Simons et Guillaume Meyers; — receveur de la contribution personnelle, Jean Walter; receveur de la contribution réelle, Mathieu Schevenels. - Emplois spéciaux des conseillers : Chambre pupillaire, Jean-Nicolas Wuesten et l'ancien bourgmestre Cuypers; expertise du poisson, François Vander Monden et Josse Warnots; expertise du pain, Joseph-Simon Hubar et Jean Lafosse; collecte des amendes, Nicolas Bellis et Jean Sneyers; recette du droit de vente publique, Guillaume Melotte pour deux tiers et Gérard de Heire pour un tiers. (V. ibid., p. 128),
- 1754, 8 août. Jean Walter, receveur de la contribution personnelle, prête serment et fournit pour caution François Colen, ancien bourgmestre. (V. ibid., p. 129).
- 1754, 12 août. Kemna, carillonneur de la ville, est décédé. Les bourgmestres et le conseil instituent un concours pour la nomination de son successeur. Ce concours, qui commencera le 26 de ce mois à 8 heures de matin et finira le 28 à 4 heures de relevée, sera annoncé dans les gazettes de Liége et d'Anvers. Le plus capable des compétiteurs sera nommé au poste de carillonneur. (V. ibid., p. 130).
- 1754, 19 août. Mathieu Schevenels, ancien bourgmestre, prête serment comme receveur de la contribution réelle. Il fournit pour caution Renier Van Herck, ancien bourgmestre.

V. ibid., p. 131.

Même date. — Christophe-Arnold Lintermans J. U. L. est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 131.) août. — Les bour l'ancien usage, les et dans la juridict les dentelles qu'ils V. ibid., p. 132.

août. — Denis Necerie. — Pour favori bourgmestres et le natières premières que le saindoux, le ptes d'impôt comm n de savon. (V.

septembre. — Les iennent de recevoir aux relatifs au proc ale la Princesse Cha Son Altesse tous les meur de 100 boutei es armes les hames r les canons. (V

re communale est pundevement complet, or aiguilles dont on e dessiné sur le plan se les quatre vases un. — En même tem yns de faire chacur loivent être placés s. 1. ibid., p. 133.

octobre. — Jean-( délégué à la Journ (V. ibid., p. 134).

Guillaume Steynen.
Germeys et Gilles
t et Lambert Gilis
oens; des brasseur
bouchers, Denis Bel
merciers, Trudon V
ers, Hubert Coenen
asar Steynen et Jea

Van den Hove et Henri Bincom; des charpentiers, Henri Smets et Jean Stas; des tailleurs, Jean Entbroucx et Sébastien Mievis. V, ibid., p. 135.

- 1754, 30 décembre. Sébastien Blondel est autorisé à faire les fonctions de messager de la ville sur Bruxelles, en remplacement et au profit de sa mère malade. (V. ibid., p. 136).
- 1755, 16 janvier. Au grand préjudice des bourgeois de la ville, les Sœurs Grises donnent une couronne d'argent en location, pour servir aux funérailles de jeunes gens et de jeunes filles. Cette couronne, pour n'avoir pas été faite à St-Trond, a été enlevée publiquement par le métier des maréchaux, il y a quelques jours. Les Sœurs Grises prétendent attaquer de ce chef le métier susdit, mais celui-ci réclame l'intervention de l'autorité. Les bourgmestres et le conseil décident de prendre la défense du métier, dans le cas où celui-ci serait réellement poursuivi. (V. ib., p. 137).
- 1755. 13 février. Les bourgmestres et le conseil défendent aux Sœurs Grises de donner désormais en location des draps mortuaires ou des couronnes, soit directement, soit par intermédiaire. Si cependant elles persistent à le faire, le premier venu est autorisé à s'emparer des draps et des couronnes et à les garder à son profit. Cette décision fut signifiée à la supérieure du couvent par Jaques Brouckhuyzen le 19 du même mois. (V. ibid., p. 137.)
- 1755, 17 avril. Pierre-Louis Vanden Berck, secrétaire des jurés de la ville, est décédé. Le notaire et conseiller Joseph-Simon Hubar est désigné pour lui succéder et prête serment. V. ibid., p. 130.
- 1755, 3 mai. Guillaume Meyers, bourgmestre-régent, est député à la Journée des États, qui s'ouvrira le 5 de ce mois. V. ibid., p. 140.
- 1755, 2 juin. Le bourgmestre-régent Simons est député à la Journée des États, qui s'ouvrira le 10 de ce mois. (V. ibid., p. 142).
- 1755, 4 juin. Les bourgmestres et le conseil, constatant que le règlement sur l'acquisition du métier des brasseurs, transcrit dans leur ordonnance du 14 juin 1753, loin d'être favorable, est au contraire préjudiciable au public, transigent, au sujet de ce règlement, avec Baudouin Moers, doyen des brasseurs : 1° Les différents articles concernant les droits payables pour l'acquisition du vol ambacht et du leeg ambacht sont maintenus, sauf l'article concernant l'apprentissage à faire par les étrangers pour l'acquisition du vol ambacht, lequel est supprimé. 2° Les bourgeois et les étran-

gers épousant une bourgeoise qui a le vol ambacht, soit par achat soit par droit de succession à son père, pourront exercer le leegh ambacht aussi longtemps que vivra leur épouse, sans payer aucun droit de ce chef. — 3° Celui qui, ayant acheté le leeg ambacht, voudra acquérir le vol ambacht, ne devra plus payer que la différence du droit. — 4° Tous ceux qui avaient le vol ambacht avant la date du 15 juin 1753, pourront débiter leurs bières tant par pots et pintes que par aimes et demi-aimes; de plus, ce privilège passera à toute leur descendance, tant mâle que femelle, avec cette distinction toutefois que les filles, si elles contractent mariage avec un homme qui n'a pas le droit du métier, devront, en achetant la moitié qu'elles sont tenues d'acquérir en pareil cas, se conformer en tout au présent règlement. — 5° Ceux qui à l'avenir acquerront le vol ambacht par voie d'achat, ne pourront se faire à la fois brasseurs et taverniers, c'est-à-dire, qu'ils ne pourront débiter leurs bière que par aimes et demi-aimes et nullement pas pots et pintes. - 6° Toute contravention au présent règlement sera punie d'une amende de 10 florins d'or, dont un tiers à la ville, un tiers au dénonciateur, un tiers au profit du métier. En cas de récidive, l'amende sera double; en cas de seconde récidive, le délinquant encourra trente florins d'or d'amende et la perte du droit de métier, qu'il ne pourra réacquérir qu'en payant sur le même pied qu'un étranger.

Ce règlement fut fait à la Chambre de Rhétorique où le conseil se réunissait depuis la démolition de Sa Chambre, en présence des bourgmestres, de la majorité du conseil et de Baudouin Moers, doyen des brasseurs. (V. ib., pp. 144 et 147).

1755, 24 juillet. — A l'approche et à l'occasion d'un second mariage de veuss ou de veuves, des jeunes gens et autres se permettent des insolences aux abords de la demeure des suturs conjoints, en y sesant du tapage au moyen de tambours, de palettes et de cors et en y jetant de l'eau. Pour obvier à ces sortes d'injures qui troublent le repos public, les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil comminent contre ceux qui s'en rendront coupables une amende de 5 storins d'or, double en cas de récidive, et des peines arbitraires en cas de seconde récidive. (V. ibid., p. 156).

1755, 30 juillet. — Guillaume Meyers, bourgmestre, est délégué à la Journée des Etats qui s'ouvrira le lendemain. V. ibid., p. 144.

1755, 2 août. — Les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond, ont, par voie de saisie faite le 7 avril 1713, acquis 16 verges grandes et 2 petites de terre sise à Straeten près de la chapelle. Ils surrogent dans leurs droits sur ce terrain Henri-Bona-

venture Van Staden J. U. L., ancien bourgmestre et échevin de la ville, moyennant une somme de 160 florins.

V. Documentboeck E, p. 96.

1755, 3 août. — Ordo consulatus. — Conseillers, Jean-Guillaume Simons et Guillaume Meyers, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Jean-Baptiste Molinet; des pelletiers, Jean Warnots; des boulangers, Quintin Auwerx; des brasseurs, Baudouin Moers; des bouchers, Guillaume Bellis; des merciers, Trudon Vander Hucht; des teinturiers, Conrard Sneeuwaerts; des tanneurs, Renier Minsen; des cordonniers, Nicolas Portumville; des charpentiers, Henri Jeuchmans; des tailleurs, Arnold Tits; députés à la Chapelle, Jean Warnots, Guillaume Bellis, Trudon Vander Hucht et Arnold Tits; — bourgmestres, Maur Schoenaerts J. U. L., et Jean Walter; - receveur de la contribution personnelle, Jean-Guillaume Simons; de la contribution réelle, Mathieu Schevenels, tous deux anciens bourgmestres.— Fonctions spéciales des conseillers: à la Chambre pupillaire, Renier Minsen et Henri Jeugmans; expertise du pain, Quintin Auwerx et Nicolas Portumville; expertise du poisson, Conrard Sneeuwaerts et Arnold Tits; collecte des amendes, Jean Warnots et Trudon Vander Hucht; recette de la vente publique, Baudouin Moers et Guillaume Bellis.

N.B. A cette renovation du magistrat a été ordonné par le suffragant de Jacquet et par l'échevin de la Vaux de Brassine, conseillers députés de S. S. E. l'Evêque et Prince de Liége, et par l'abbé de St-Trond « que l'article 9 du règlement du 14 septembre » 1699 soit exactement observé désormais tant par le receveur du » réel que par celui du personnel et que le présent recès sera lu à » chaque renovation magistrale, de même qu'à chaque receveur, » auxquels il en sera donné copie à la prestation de leur serment.»

(Suit l'article cité:) En outre, il a été recessé et convenu que le magistrat avec les échevins serviront aux ambedeux seigneurs leurs avis touchant le reglement qui a accordé un demi écu par bonnier et par lequel il est enjoint que cette taille soit appliquée à la redemption des rentes, de même que sur les modérations ou chargements qu'il conviendrait de faire a l'egard du réel ou du personnel. - Quant aux arrièrés de la taille réelle depuis l'an 1748 jusqu'à présent les receveurs respectifs des dites années devront les faire rentrer, voire qu'ils ne seront pas obligés de bonisser les tailles qui seraient irrecuperables pour les dites années et parmi les égards convenables que le magistrat aura a proportion de ce qu'il feront rentrer de leurs dits arrièrés, voir néanmoins sans conséquence pour le futur, quand à la gratification que le magistrat pourra leur faire, et pour les années antérieures au dit an 1748, le magistrat sera rentrer les arrièrés autant qu'il se pourra par son sindic, et si il survient quelque difficulté sur l'execution du premis, le magistrat sera obligé de consulter là-dessus le regiment ou gericht. - Il est encore réglé qu'à chaque renouvellement magistrat, le magistrat sera obligé de mettre sur la table les recès qui défendent de faire grâce aux entrepreneurs des impôts. (V. ibid., p. 157).

1755, 7 août. — Les receveurs communaux prêtent serment; Guillaume Simons fournit pour caution Jean-Nicolas Van Heyst; Mathieu Schevenels offre comme garant le bourgmestre Schoonaerts. (V. ibid., p. 158).

Même date. — Guillaume-Jaques de Maugeer, J. U. L., est député pour siéger aux Vingt-deux. (V. ibid,, p. 160.)

- 1755, 24 novembre. Le poste de secrétaire-communal est vacant par suite de la résignation du sieur Otten. Joseph-Simon Hubar succède et prête serment. (V. ibid., p. 156.)
- 1755, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Georges Lenaerts; délégué et lieutenant des maréchaux, Pierre Moreau et Jean-Jaques Vande Velde; des pelletiers, Guillaume Stas et Pierre Van Muysen; des boulangers. Jean Stas et Trudon Van Stapel; des brasseurs, Pierre Smits et Mathieu Smits; des bouchers, Jean Vanden Borgh, junior, et Gilles Entbroux; des merciers, Arnold Leunen er Guillaume Nagels; des teinturiers, Walther Portmans et H. Vanden Abeele; des tanneurs, Jean-François Vleminx et Simon-Laurent Odendael; des cordonniers, Pierre Tielens et Lambert Jacquet; des charpentiers, Mathieu Schepers et Lambert Auwerx; des tailleurs, Leonard Claes et Michel Recom. (V. ibid., p. 166.)
- 1756, 19 janvier. Le bourgmestre Schoonaerts est député à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 26 de ce mois. (V. ib., p. 167).
- 1756, 27 janvier. Résolutions de l'Etat Tiers prises en assemblée du 27 janvier au 10 février.

27 janvier. — Les seigneurs, pour être informé des argens qu'on pouvait emploier à la rédemption des capitaux pris à fraix pour les besoins extraordinaires, ont ordonné à leur receveur général de la Tour de produire une balance des argens qui sont actuellement tant dans la caisse extraordinaire qu'ordinaire.

Les seigneurs, pour mettre dans l'administration des finances le plus d'arrangement, qu'il est possible, ont demandé des députés des deux autres Etats, pour conférer ensemble sur les propositions suivantes :

- 1. De faire trois caisses séparées pour le produit des impôts ordinaires, extraordinaires et des barières.
- 2. De défendre aux receveurs généraux de prendre d'une caisse pour fournir aux besoins de l'autre, sans ordre exprès, et d'en avertir, lors-qu'une caisse est en courteresse, les députés ordinaires.
- 3. Ordre d'employer en rédemption tout ce qui se trouvera d'utile dans chaque caisse au bout de l'année, à moins que les Etats n'en ordonnassent autrement.

- 4. Que toute somme qui sera prise à intérêt pour construction de chaussée sera à charge de la caisse du produit des barrières en laissant cependant un fond annuel d'amortissement, ce qui devra aussi être réglé à l'égard des autres caisses, autant qu'il sera possible.
- 5. Reconnaître si l'on ne pouroit pas diminuer le nombre des emploiés, sans faire cependant tout à la levée des droits.
- 6. Ordonner aux receveurs généraux de rendre exactement leur compte d'une année à l'autre.

Les seigneurs ont ordonné de faire un index général de tous leurs registres aux journées et continuer à l'avenir sur le même pied, pour quel travail ils ont accordé cinquante pistoles à tirer hors de leur caisse particulière.

Les seigneurs ont déclaré qu'on ne pourra a l'avenir établir de taxe particulière sur le tiers compétant aux bonnes villes du Pays, sans faire une convocation générale à cet effet de toutes les villes.

28 janvier. — Les seigneurs denomment et autorisent les seigneurs bourguemaitres de Liege, de Huy, de Tongre, de Dinant, de Visé et tous les autres bourgmestres des bonnes villes qui voudront s'y trouver et leurs députés ordinaires, pour conférer sur les moiens de maintenir la juridiction du Pays de Liege sur Fontaine-l'Evêque et en faire raport autant que sur les circonstances le permettent.

Les seigneurs supplient S. S. E. qu'en cas il se fasse une députation pour traiter sur les affaires de Fontaine-l'Evêque, de nommer à cet effet,

de leur corps, Monsieur le bourguemaître de Melotte.

Les seigneurs ont député les seigneurs bourgmestres de Liege, de Huy, de Visé, de Dinant et tous les autres bourgmestres qui voudront s'y trouver, et les seigneurs leurs députés ordinaires, pour conférer avec les députés des deux autres Etats sur la construction d'un pont devant la bonne ville de Visé et en faire un raport.

Les seigneurs requièrent leurs députés ordinaires et les bourgmestres autorisés a cet effet, de presser l'exécution de la chaussée de Hasselt à Bois le Duc et par le même recès ils adjoignent les bourgmestres de Tongre et de Brée, pour veiller conjointement avec ceux nommés dans leur recès du 8 avril 1754 a l'alignement qui se fera pour ladite chaussée.

Les seigneurs requièrent pareillement leurs députés ordinaires de faire ce qu'ils jugeront le plus convenable pour qu'on continue a travailler à la

chaussée de Terwagne.

Les seigneurs ont nommés des députés pour vaquer a la revision accordée à Lonnoy appelant contre les preposés a la collecte des droits de l'Etat.

Les seigneurs supplient S. S. É. de vouloir fixer le rang que les députés perpetuels a l'Etat doivent avoir dans les cérémonies publiques.

29 janvier. — Les seigneurs étant informés que les employés, tant de l'Etat que des repreneurs des impots, que des barrieres, commettent sousouvent des insolences et exactions et veulent obliger pour des bagatelles a venir à Liege et souhaitant remédier a des pareils abus, ont requis les seigneurs dejà nommés dans les recès précedents, de mettre cette affaire sur le tapis et chercher les moiens d'empecher que cela n'arrive à l'avenir.

Les seigneurs sur l'offre fait par le Sr Everard Kints de deux cents

exemplaires des ouvrages de Méan, à cinquante florins l'exemplaire ont accepté le dit offre, a condition que le S<sup>r</sup> Kints en fournirait septante six exemplaires au Greffe de l'Etat Tiers, pour que la Cité et chaque des bonnes villes en aient trois, deux pour les deux bourgmestres regens et un pour le greffe de l'Etat Tiers.

Les seigneurs, attendu les incendies arrivés depuis peu à la malheureuse ville de Waremme, lui accordé 2500 florins.

Les seigneurs ont requis les seigneurs déjà nommés pour conferer sur d'autres matières, de revoir avec les députés des deux autres Etats les Paix et Reglements; pour reconnaître comment les seigneurs possédans place des Vingt Deux doivent être qualifiés et en faire raport.

Sur la proposition faite de construire une batte à Jemeppe, les seigneurs avant tout, ont voulu reconnaître de quelle utilité elle pouvoit être, ce qu'elle couterait, en requerant les députés déjà nommés d'en parler dans les conferences a tenir avec les députés des autres Etats, et puis en saire raport.

Les seigneurs ont déclaré que lorsque l'on députe un ou plusieurs seigneurs de leur corps, pour arranger des affaires telles qu'elles puissent être avec la clause d'en faire raport, tels députés n'ont jamais eu le pouvoir de rien conclure.

30 janvier. — Les seigneurs ont déclaré que tout reprenneur devra avoir donné bonne et suffisante caution, avant d'être confirmé dans sa reprise, et que leurs députés ordinaires ne pourront sous quel prétexte que ce soit, leur faire la moindre grace ou diminution dans le prix de leur reprise, voulant bien cependant que lorsqu'on viendra demander des exécutoriales contre des débiteurs a la Caisse de l'Etat qui auront des raisons légitimes pour mériter quelque grace, et qui auront prêté bonne caution, les seigneurs leurs députés pourront bien dans ce cas refuser de les accorder, en attendant que le corps assemblé puisse en décider lui-même.

Les seigneurs ont défendu a tous employés à la collecte des droits de l'Etat, à peine d'être déchu de leurs emplois, de faire aucun commerce directement ni indirectement soit par eux ou par leurs femmes au toute autre personne dans leur maison.

- 31 janvièr. Messeigneurs demandent aux deux autres Etats de conférer de nouveau sur les impôts du brandevin, sel et tabac.
- 1 février. Les seigneurs ont supplié S. S. E. d'accorder un mandement exécutoire pour défendre et interdire tous magasins, boutiques et marchés sur le plat pays, ce qui cause un tort extrême au commerce qui se fait dans les bonnes villes du Pays de Liege.

Les seigneurs ont autorisé les seigneurs bourgmestres de Liege et leurs députés ordinaires, pour prendre des arrangements avec les deux autres Etats, a l'effet d'empécher les gros fraix qui se font dans les estimes des terrains que l'Etat acquiert par édictales, voire cependant que ces arrangemens n'auront lieu que provisionnellement, en attendant que le corps assemblé les approuve ou les improuve.

3 février. — Les seigneurs ont ordonné a leur receveur-général de Gradi de produire une balance des caisses ordinaires et extraordinaires.

Ensuite de la conférence tenue avec les Seigneurs députés des deux

autres Etats, concernant les arrangements à prendre par l'administration des finances, on est convenu de tous les articles repris dans le recès cidevant du 27 janvier dernier, en ajoutant que l'on ne pourra emploier par an que 5000 écus a la construction des chaussées et que ce qui sera d'utile au bout de chaque année devra être employé en rédemption ou diminué hors du capital qu'on sera convenu de prendre a fraix.

On a assigné sur la caisse ordinaire un fond d'amortissement de 20,000 florins pour être employé tous les ans en rédemption des rentes dues par cette caisse et pour la caisse extraordinaire, tout ce qui y sera de boni après l'année, devra être applique à rédimer les capitaux dont elle est chargée, il a été réglé que les receveurs généraux devraient rendre leur compte d'année en année, et il est ordonné à leur greffler de reproduire tous les ans la présente resolution, pour reconnaitre si elle a été observée dans tous ses points.

Les seigneurs ont ordonné à leurs préposés de produire une liste du nombre d'employés augmentés depuis une quarantaine d'années, afin de reconnaître ceux qu'on peut diminuer, pour qu'il soit ensuite reglé de ne plus les remplacer après leur mort.

4 février. — Les seigneurs sur supplique presentée par le bourgmestre de Maeseick, demandant quelque secours pour la dite ville, l'ont renvoié aux députés ordinaires pour l'examiner et en faire raport.

Les seigneurs ont déclaré qu'au cas que la nécessité fut reconnue par les Trois Etats d'établir un inspecteur géneral des Ponts et Chaussées, de nommer aujourdhui pour alors le S<sup>r</sup> J. Gérard-Joseph Leroy aux clauses et conditions a convenir.

Sur mémoire présenté par le bourgmestre de Couvin, les seigneurs ont déclaré que les voituriers et autres venant de Chimay par Bouttonville et Gonrieux vers Couvin, ne seroient plus obliges de se détourner pour aller prendre leur acquit au bureau d'Ailly et pouront le venir prendre à celui de Couvin.

Les seigneurs ont déclaré d'adjoindre leurs députés ordinaires aux seigneurs deja autorisés dans l'affaire de Fontaine l'Evêque par leur recès du 28 janvier dernier.

Les seigneurs considerant le tort infini que les terres neutres ou coutestées et celles enclavées, causent au commerce de ce Pays, ont nommé les seigneurs bourgmestres de Liege, de Tongres, de Dinant et tous autres qui voudront s'y trouver, pour conférer la dessus avec les deux autres Etats, prendre les mesures les plus convenables et en faire raport.

5 février. — Les seigneurs, attendu la quantité d'affaires serieuses mis sur le tapis sur lesquelles il importe de délibérer pendant cette presente assemblee, ont déclaré en étant requis par les deux autres Etats, de continuer cette assemblée jusqu'au 10 courant.

Sur suplique presentée par le magistrat de la bonne ville de Tongres, remontrant les torts qu'elle a souffert pendant la dernière guerre, et surtout par le passage et le repassage de l'artillerie qui a totalement ruiné leur pavé, les seigneurs ont accordé à la dite ville mille écus, pour les aider à reparer leur pavé.

Sur supplique leur presentée par la bonne ville de Stockhem, deman-

dant qu'on voulut faire faire le nécessaire pour empécher la riviere d'emporter certain terrain près de ladite ville, les seigneurs ont renvoié ladite supplique a leurs députés ordinaires pour l'examiner et en faire raport.

Sur supplique presentée par le métier des bouchers, repreneur de l'impôt du 20° denier sur la consomption des bêtes dans la cité, demandant une diminution les seigneurs ont renvoie ladite supplique a l'examen de

leurs deputés ordinaires pour leur en faire raport.

Les seigneurs ont recessé que tout seigneur de l'Etat qui serait envoié pour le service du Pays, aurait par jour un souverain d'or, pour toutes dépenses, voitures et vacations, et dix écus quand il irait a un cour étrangère, y compris de meme toutes dépenses, voitures et vacations, voir cependant que les seigneurs députés ne pourront rien exiger que leurs dépenses dans les devoirs qui concerne la deputation ordinaire.

Sur proposition fait par M. Zinck, bourgmestre de Verviers. les seigneurs aiant revu leur recès du 1 avril 1754, concernant l'exemption accordée sur l'entrée des laines pour la manufacture de Vervier, ont déclaré d'avoir entendu et d'entendre que les laines de Pologne devaient

être comprises dans les susdites exemptions.

Les seigneurs, sur un mémoire presenté par M. Zinck, bourgmestre de la bonne ville de Vervier, ont déclaré, qu'au cas on renouerait les conférences avec le Gouvernement des Pays-Bas, d'autoriser les seigneurs bourgmestres de Liege, de Verviers et tous autres qui voudraient s'y trouver, et leurs députés ordinaires pour conférer avec les seigneurs des deux autres Etats sur la jonction de la chaussée de Wigimont avec celle du pays de Limbourg, et en faire raport.

6 février. — Les seigneurs ont requis messeigneurs les bourgmestres de Liège, d'approcher son Excellence Mr le Chancelier pour le prier de faire assembler la jointe établie pour la distribution des argens de France, a l'effet d'y finir tout ce qui a raport a la distribution des dits argens.

Les seigneurs ont accordé trois ducats à Jamin et Antoine pour les peines rendues a l'entretien de la sale de l'Etat Tiers.

Les seigneurs ont accordé à M. le bourgmestre de Chestret, secrétaire du Conseil Privé, quatre-vingt pistoles, dix au chanceliste Leduc, et dix au sieur Alibert pour les devoirs extraordinaires qu'ils ont rendus dans les contestations étrangères qui sont survenues, laquelle somme doit être paiée hors la caisse extraordinaire.

7 février. — Les seigneurs en s'adouvrant sur l'alignement que l'on devra prendra pour la construction de la chaussée depuis Hasselt jusqu'à Bois le Buc, ont déclaré que leur avis était que la dite chaussee fut dirigee de Hasselt sur Peer, en s'éloignant le plus que l'on pourra de Zonhove et de Peer au territoire de la Hollande par la ligue la plus directe, en laissant Hamont sur la droite; voir cependant que l'on ne poura commencer ladite chaussée qu'on ne se soit ajusté avec les Hollandais et que l'on n'ait des assurances qu'ils feront faire de leur part une chaussée qui viendra rejoindre la notre.

Les seigneurs etant informés que l'on a pris de la caisse extraordinaire une somme de 170824 florins pour fournir aux besoins de la caisse ordinaire, sans information ni agreation des Etats, ont déclaré, en attendant que les deux autres aient pris une résolution finale sur l'arrangement convenu dans la conférence du 3 courant pour l'administration des finances, de défendre a leurs Trésoriers généraux de fournir aucune somme pour être employée à l'exécution de tout ouvrage extraordinaire, tel que chaussées et autres, en exceptant seulement la chaussée sur Visé, dont le rendage est deja fait, défendant à leur Greffier et sous-greffier de rien signer qui soit contraire à leur presente résolution, à peine, ainsi que pour leurs receveurs généraux, d'en répondre dans leur propre et privé nom, protestant dès maintenant pours alors de tout intéret qui pourrait résulter du defaut et retardement de redemption de l'utile qui peut se trouver dans la caisse extraordinaire.

8 février. — Les seigneurs ont ordonné de n'insinuer le reçes ci-dessus qu'au cas que les deux autres états n'accédassent a leur resolution du 3 courant, concernant l'arrangement dans les finances.

Les seigneurs ont accordé l'exemtion demandée par M. Paleudé du demi 60° sur les coperoses de son usine établie au vilage d'Engis.

Les seigneurs ont déclaré d'autoriser les seigneurs bourgmestres de Liege, de Tongres, de Visé et tous autres bourgmestres qui voudront s'y trouver, et leurs députés ordinaires, pour conférer au sujet de la construction d'un pont devant la bonne ville de Visé, avec les seigneurs députés des deux autres Etats et en faire raport.

9 février. — Les seigneurs aiant vu leur reces du 26 novembre 1745, concernant les affaires du duc d'Arenberg, contre le comte d'Arqueline par raport a la terre d'Hierges et ses dépendances, pays de Liege, déclarent de renouveler le dit recès en son entier, voulant qu'il sort ses pleins effets, protestant contre ce qui peut se faire et s'être fait au contraire, directement ou indirectement, n'aiant jamais entendu ni permis, ni permettent qu'il soit pris ni emploié aucun argent des caisses Etats, à raison des dites affaires, voulant que leur reces du 25 novembre 1754 concernant tout emploi et disposition extraordinaire des deniers de l'Etat, soit ici tenu pour inséré et renouvelé, ordonnant a leur Greffler de ne rien signer au contraire.

Les seigneurs aprenant qu'on avait établi plusieurs commis avec partie des gages et sans gages, ont revoqué toutes telles commissions, défendant à la suite qu'on augmente le nombre des emploiés sans le consentement des Etats en corps.

Sur un projet présenté concernant la diminution à faire dans les fraix qui se tont dans l'achat que l'Etat fait des terrains, les Seigneurs ont declaré que pour acquérir lesdits terrains, l'on devait se conformer aux mandements des ans 1717 et 1735, requerrant les seigneurs bourgmestres de Liége et leurs deputés ordinaires de former un projet pour corriger les abus qui peuvent se commettre dans les susdits frais.

Les seigneurs ont déclaré que toutes personnes chargées d'infamies ou jugées appréhensibles, ne pouvaient être employées à l'Etat.

10 février. — Les seigneurs ont protesté contre la levée des impots ordinaires du vin, brandevin, sel, tabac et hidromel, établis sans leur consentement, en défendant à leur greffler de signer les exécutoriales contre ceux qui auront refusé de paier les dits impôts, déclarant cepen-

dant, sans arrêter l'effet de leur presente résolution de vouloir bien entrer en conférence, s'ajuster là dessus, autorisant à cet effet les seigneurs bourgmestres de Liege, de Tongres, de Dinant, de Thuin, de Hasselt, de Visé, de St-Trond et tous autres qui voudront s'y trouver.

Les seigneurs ont déclaré de séparer la presente assemblée et que l'on ne poura prendre d'ulterieure resolution, sans avoir préalablement convoqué toutes les bonnes villes du pays. (V. Carton C, liasse 1756, n° 1.)

- 1756, 23 février. Jean Walter, bourgmestre, est délégué à la Journée des Etats convoqués par dépêche du 20 de ce mois. V. Maendachboeck N, p. 171.
- 1756, 1 mars. Les bourgmestres et le conseil, considérant les violences commises dans les rues pendant la nuit, défendent de circuler sans lumière après 9 heures du soir, sous peine d'amende d'un florin d'or, deux florins en cas de récidive et de châtiments arbitraires en cas de seconde récidive. (V. ibid., p. 171).
- Même date. Il est ordonné aux militaires étrangers qui veulent séjourner plus de trois jours dans la ville, de remettre leurs armes au corps de garde où ils pourront les reprendre à leur départ. (V. ibid., p. 171).
- 1756, 8 mars. La veuve Joseph Blondel s'étant remariée en secondes noces avec Denis Michael, étranger à la ville, son fils du premier lit, Sébastien Blondel, est nommé messager de la ville sur Bruxelles pour son propre compte et bénéfice. (V. ib., p. 172).
- 1756, 31 mars. Commission d'échevin donnée par Jean-Théodore de Bavière, évêque de Liége, à René-Nicolas Crest, licencié en droit, pour succéder au premier siége qui deviendra vacant. Prestation du serment, le 1 octobre de la même année. V. Commissieboeck, p. 49.
- 1756. 10 mai. Pendant l'absence du bourgmestre Schoonaerts, le doyen des Vieux Arquebusiers s'est présenté à la Chambre du Conseil et a demandé et obtenu l'autorisation de tirer l'oiseau sur la tour de l'hôtel de ville. Pareille permission ne peut être accordée qu'au péril des ornements de la dite tour et des cloches du carillon; c'est pourquoi le bourgmestre précité proteste contre l'autorisation accordée. (V. ibid., p. 173).
- 1756, 17 mai. Précis des Résolutions qui ont été prises dans l'assemblée de l'Etat Tiers commencée, le 17 mai et levée le 28 du même mois.
- 18 mai. Les seigneurs ont requis les deux autres Etats de nommer des Deputés de leur corps respectifs pour conferer incessamment sur les moiens extraordinaires, denommant de leur part les Seigneurs Bourgmes-

tres de Liege, de Huy, Tongres, Thuin, St-Trond, Visé et tous autres qui voudront s'y trouver.

Les seigneurs ont requis et autorisés les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij et leurs Deputés ordinaires pour assister aux conferences a tenir, au sujet de la suplique et pieces presentées par Nicolas Collart, concernant les difficultés lui suscitées par le sieur Jean Debien Bourgeois habitant a Givet, et en faire raport.

Les seigneurs out suplié Sa Serme Eminence, qu'en cas il se fasse quelque Deputation pour traiter des difficultés qui concernent le Païs, de vouloir nommer de leur part de Seigneur Bourgmestre de Melotte.

Les Seigneurs ont accordé deux cent florins au S<sup>r</sup> Magis secretaire de legation a Ratisbonne par gratification pour des devoirs rendus.

20 mai. — Les Etats Noble et Tiers sur la lecture d'une suplique leur presentée par Nicolas Colar voiturier ont nommés et autorisés, pour avec des Deputés nommés par Sa Serme Eminence et ceux de l'Etat Primaire, prendre les arrangemens les plus necessaires pour le maintien de la jurisdiction de ce Païs dans la Baronie de Hierges, les Seigneurs de l'Etat Tiers ont nommés de leur part Messeigneurs les Bourgmestres de Huij et de St-Trond, et tous autres qui se trouveront en ville, et leurs Deputés ordinaires.

Les seigneurs ont ordonné de paier a leur sous-greffler Brocal hors de leur caisse particuliere, trente un florins qu'il a deboursés pour une table a secretaire qui apartiendra au Greffe de l'Etat Tiers.

Les seigneurs ont requis iterement les Seigneurs Bourgmestres Regens de Liege d'aprocher Son Excellence le Chancelier pour le prier de faire assembler la jointe établie pour les argens de France, a effet de finir tout ce qui a raport a la distribution desdits argens.

21 mai. — Sur demande faite par Monsieur de Cheratte d'une part et de l'autre Monsieur le Baron de Haultepenne, de reprendre les prises appartenantes a l'Etat qui se trouvent sous le Bois-la-Dame a Wandre, les les seigneurs ont renvoié cette affaire a leurs Députés ordinaires qu'ils ont autorisés.

Sur representation faite par la ville de Hamont d'avoir perdu une sixième partie des maisons de leur ville, une des portes et deux tours par un incendie arrivé le 16 du mois d'Avril dernier, ont déclarés pour assister cette pauvre ville d'accorder au Magistrat mille ecus pour etre emploiés a retablir la porte brulée, et le residu etre distribué aux bourgeois qui voudront rebatir leurs maisons.

Sur supliq et pieces jointes presentée par la communauté de Herstal, les Seigneurs les ont renvoiées a leurs Deputés ordinaires pour former un projet sur la demande de cette communauté, en faisant attention que ce qui poura lui être accordé, devra etre tiré de la caisse ordinaire et extraordinaire, a proportion de ce que lesdites caisses retirent des impôts qui sont paiés par ladite communauté, le tout pour en faire raport.

Les seigneurs ont déclarés de ne pas approuver le recès du 13 avril dernier, passé par leurs Deputés ordinaires, conjointement avec ceux des deux autres Etats, par quel ils ont suplié Sa Serme Eminence dans son Conseil Privé, d'user a l'egard de Limbourg, notaire Imperial, de sa plus

, en le demettant de ses tere contraventoirement enduement un appel de l cause du chanoine Ancis, pendant qu'il semble q n acte de refus de passe es ordinaires puissent d ucune resolution sur ce it point informés s'il y s etzlaer par la Demoiselle der aucune garantie, ai astances presentés, il ne u prejudice du conclusui de representation, et ais roit de declarer les Bouri isie, declarent que parei te les privileges n'ont été

s seigneurs sur suplique der des houilles a la citade livrancier, ont déclarés seigneurs ont ordonné a seigneurs leur recès du 21

ont ordonnés de paier h les honoraires de Messie es privileges Imperiaux, c cat pour les copies extrac aux.

ont circomduit leur resolutionhienne par où on luitant la liberté d'en appele les contre lui.

ont autorisés les Seign linaires pour corriger les ns des houilles, des pains itadelle et au Regiment. , conformement aux deu itecte, la commission d'in eulement, et c'est au gag ux clauses et conditions s.

tion du produit de la cais r consentir au retablisse , sel et tabac qui finiront re de vue pour toujours its droits extraordinaire sous-greffier de signer aucun executoriel, a charge de ceux ou celles qui refuseront de paier, ou qui n'auront point paiés lesdits droits, a peine d'en repondre en propre et privé nom

Les seigneurs aiant revu leur recès du 26 juillet dernier, declarent de demeurer emprès de la passée des impôts extraordinaires ij detaillés, confirmant, autant que de besoin, les rendages qui en ont eté taits en consequence pour le terme de trois ans a finir au 15 août 1758.

Les seigneurs sur raport leur fait que l'on a produit certaine balance concernant les moiens extraordinaires, declarent de n'avoir eu aucune part a cette balance, entendant de demeurer emprès de la convention faite avec ledit clergé le 16 mai 1744, sans qu'on puisse rien faire qui soit contraire a ladite convention.

Les seigneurs, attendu les affaires importantes qui sont sur le tapis, ont declarés de continuer la presente assemblée jusqu'a samedi prochain.

28 mai. — Les Seigneurs ont denommés les Seigneurs Bourgmestres de Visé et de St-Trond pour vacquer a la premiere reddition des comptes generaux, ils ont autorisés de meme les seigneurs Bourgmestres de Liege, de Tongres, de Dinant, de Thuin, et leur deputés ordinaires pour finir toute liquidation de compte avec Messieurs du clergé, declarant cependant qu'on ne poura rien faire de contraire a leur convention faite avec le dit clergé le 16 May 1744.

Les seigneurs ont autorisés leur Deputés ordinaires pour disposer jusqu'à la somme de cinquante écus pour avantager l'établissement de toute manufacture n'entendans point qu'il puissent rien disposer pour charité.

Les seigneurs ont ordonnés de paijer trois ducats hors de leur caisse particuliere pour les avocats qui ont eté consultés par l'Etat Tiers dans les affaires des privileges imperiaux.

Les seigneurs ont autorisés les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huy, de Tongres, de Visé et de St-Trond et autres Bourguemaitres Regens qui se trouveront en ville pour resoudre sur toute interpretation des privileges imperiaux en se conformant aux resolutions deja prise sur cette matiere.

Revu leur reces du 26 courant, les seigneurs declarent d'ajoindre aux députés dejà ij nommés les Seigneurs Bourguemaitres de Liege, sans l'intervention desquels et des Bourguemaitres de Huij et de St-Trond, on ne poura prendre aucune resolution sur les affaires concernant taxativement le territoire de la Baronnerie de Hierges.

Sur les pieces presentées les seigneurs après avoir murement deliberés sur le recours pris par la Demoiselle Wamp et consors contre le chanoine Ancionet consors, et revu leur reces du 21 courant, declarent de demeurer empres d'icelui et n'entendre accorder dans cette affaire leur garantie a Messieurs du Conseil ordinaire, etant toujours d'avis qu'il ne convient pas par raport aux circonstances presentes d'agir dans les cas memes de contravention aux privileges contre les contraventeurs au prejudice des conclusions de Sa Sacrée Majesté que par voie de representation a l'Empereur, à quel effet Mes dits Seigneurs accordent leur garantie suppliant tres humblement Sa Sme Eminence de daigner appuier de Sa haute protection les dittes representations a Sa Majesté Imperialle, declarant qu'on ne poura changer leur presente resolution qu'après une convocation specialle a cet effet. (V. Carton C, liasse 1756, n° 2).

1756, lundi, 31 mai. — Les varlets des écoutêtes, nonobstant plusieurs avertissements faits à l'amiable, ne remplissent pas leurs devoirs vis à vis des vagabonds qui parcourent la ville. Les bourgmestres et le conseil suppriment par conséquent les gages qu'on avait l'habitude de leur payer. (V. Maendachb. N, p. 174).

1756, 10 juin. — Le bourgmestre Walter est délégué à la Journée des Etats convoquée par dépêche du 5 pour le 15 de ce mois. (V. ibid., p. 174).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil créent une place de brigadier. Ce nouveau fonctionnaire devra, dans la ville et la franchise, s'occuper de la surveillance des vagabonds et mendiants étrangers et de leur expulsion. Il recevra un salaire hebdomadaire de 3 flor. ainsi qu'une livrée. — Joseph Vanden Branden est nommé aux nouvelles fonctions. Son salaire lui sera payable aussitôt qu'il sera en tenue. — Cette livrée ou tenue consistera en une robe de drap bleu à revers et doublure rouge, une bandoulière rouge garnie d'une plaque de cuivre aux armes de la ville, un chapeau à galons jaunes, un sabre, une baionnette et un mousquet. — Vanden Branden prête le serment de fidélité. (V. ibid., p. 174).

1756, 23 juin. — Assemblée de l'Etat Tiers du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs, après avoir murement deliberés sur la necessité de maintenir et soutenir les droits, franchises et libertés de la Cité et des bonnes villes de ce Pais, sont unanimement d'avis que le seul moien d'ij parvenir est de former entre elles un engagement, en se donnant reciproquement des assurances d'intervenir et s'adjoindre a toutes difficultés qui pouroient arriver a ce sujet, et de fournir leur quote, a proposition de ce qui compete a chaque desdites villes hors du tiers des 24 pattars sur l'impôt ordinaire du braz dans toute affaire qui poura survenir concernant les droits, franchises et libertés d'une ville quelconque, après cependant qu'il en aura eté donné bonne et fidelle information a l'Etat Tiers, et pour donner la solidité convenable a un arrangement si avantageux à toutes les bonnes villes du Païs, Mesdits Seigneurs sont d'avis qu'il est indispensablement necessaire de former une caisse particuliere où l'on puisse dans tous les tems trouver les secours qui peuvent d'un jour a l'autré devenir necessaires a l'une ou l'autre des bonnes villes pour le maintien susdit, et pour soutenir les droit de cet Etat, et fournir au paiement des quatre Bourguemaitres, ij compris les deux Bourguemaitres de Liege qui vaqueront aux aux comptes des Receveurs Generaux, conformement a leur resolution du 12 mars dernier, et du reste de l'ameublement qui pourra être jugé nécessaire a leur sale d'assemblée; a quel effet mesdits Seigneurs declarent d'etablir, comme ils etablissent une taxe sur le pied de douze florins par cent a tirer hors du tiers de ce qui peut competer a la cité et villes du Païs dans l'impôt ordinaire du braz, que leur sous-greffler Brocalé, tabli caissier de cet Etat, comme l'etoit son devancier, pourra lever tous les ans chez les Receveurs subalternes; voire qu'on ne poura toucher a ladite caisse que par ordonnance de Mesdits Seigneurs assemblés a cet effet par une convocation generale, et faite dans l'ordre etabli, a peine de pouvoir repeter l'argent qui poura avoir eté paié autrement, contre celui qui l'aura reçu, et pour que l'on puisse voir d'un coup d'œil, ce qui s'est passé concernant ladite caisse, leur caissier sera obligé de tenir un regitre separé des resolutions qui seront prises a ce sujet, ordonnant que copie de leur presente resolution soit communiquée a toutes les bonnes villes pour leur information et en obtenir promptement leur consentement.

Par ordonnance de Mesdits Seigneurs, L. Brocal pro de Hayme. V. Carton C, liasse 1756, nº 3.

1756, 8 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers: des maréchaux, François Vander Monden; des pelletiers, Guillaume Stas; des boulangers, Nicolas Bellis; des merciers, Jean Cluckers; des teinturiers, Conrard Sneeuwaers, junior; des tanneurs, Simon-Laurent Odendael; des cordonniers, Walter Ulens; des charpentiers, Gérard de Heer; des tailleurs, Antoine Vander Linden; députés à la Chapelle, Guillaume Stas, Conrard Sneeuwaerts, Simon-Laurent Odendael et Antoine Vander Linden; — bourgmestres, Guillaume Ulens et Jean-Gisbert Trimpeneers J. U. L.; receveur de la contribution personnelle, Jean-Guillaume Simons; de la contribution réelle, Mathieu Schevenels. — Fonctions spéciales des conseillers: à la Chambre pupillaire, Walter Ulens et François Van der Monden; à l'expertise du poisson, Guillaume Stas et Jean Cluckers; à l'expertise du pain, Nicolas Bellis et Gérard de Heer: à la collecte des amendes, Conrard Sneeuwaerts et Antoine Vander Linden; à la vente publique, Henri Siaens et Simon-Laurent Odendael. (V. Maendachb. N, p. 177).

1756, 14 août. — Commission de greffier de la Haute Cour de Justice donnée par Jean-Théodore de Bavière, évêque de Liége, à Jean-Charles Meester, succédant à Jean-Charles Meester, son père, qui a résigné. — Prestation du serment le 10 décembre. — La commission est datée de Munich. (V. Commissieboeck, p. 51).

1756, 16 août. — Les receveurs communaux prêtent serment. Mathieu Schevenels présente comme caution Jean Portmans; Jean-Guillaume Simons présente Jean-Nicolas Van Heyst.

V. Maendachboeck N, p. 179.

Même date. — Hubert-François Govaerts, J. U. L., et avocat est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 179).

1756, 26 août. — Le bourgmestre Ulens est deputé à la Journée des Etats du 31 de ce mois. (V. ibid., p. 180).

- 1756, 23 décembre. Le bourgmestre Trimpeneers, est délégué à la Journée des Etats du 8 janvier suivant. (V. ib., p. 184).
- 1756, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Joseph-Simon Hubar; délégué et lieutenant des maréchaux, Léonard Wynrox et Jean Van de Velde; des pelletiers, Jean Warnots et Pierre Van Muysen; des boulangers, Joseph Hannoset et Pierre Croels; des brasseurs, Arnold Van Heer et Henri Heusdens; des bouchers, Guillaume Bellis et Jean Vanden Borgh, le jeune; des merciers, Henri Opdendries et Lambert Van West; des teinturiers, Conrard Sneeuwars, senior et G. M. Vanden Abeele; des tanneurs, Henri-Nicolas Odendael et Jean Cuypers; des cordonniers, Guillaume Van West et Henri Bincom; des charpentiers, Henri Stas et Mathieu Stel; des tailleurs, Michel Reyckom et Jean Claes. (V. ibid., p. 185).
- 1756, 30 décembre. Henri Baers est nommé Christoffelmeester de Brusthempoort, en remplacement de son père défunt. V. ibid., p. 185.
- 1757, 3 février. Commission d'échevin donnée par Joseph Van Herck, abbé de St-Trond, à Mathieu Schevenels, ancien bourgmestre de la ville, succédant à Jean-Charles Meester décédé. Prestation du serment le 8 février. (V. Commissieboeck, p. 53).
- 1757, 18 février. Le bourgmestre Ulens est député à la Journée des Etats qui se réuniront le 1 mars. V. Maendachboeck N, p. 186.
- 1757, 22 mars. Jean-Walter et Jean-Guillaume Simons, anciens bourgmestres, Joseph-Simon Hubar et Henri Siaens sont délégués comme Weykmeesters, pour arranger les logements des troupes françaises et autres qui passeront par la ville. Ils prêtent serment le lendemain en pleine séance du conseil et les mains posées sur les pieds du crucifix. (V. ibid., p. 186).
- 1757, 28 mars. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, considérant les plaintes nombreuses qui surgissent au au sujet du poids et de la qualité du pain blanc dit pain français fixent les poids de ces pains après cuisson, à 6, 12 et 24 onces, et ordonnent de n'employer à leur fabrication que de la toute première qualité de farine de froment. Le prix en est fixé à 1 sou pour les pains de 6 onces, à 2 sous pour ceux de 12, et à 4 sous pour ceux de 24 onces. Toute contravention à cette ordonnance sera punie d'une amende de 10 florins d'or. (V. ibid., p. 187).
- 1757, 12 avril. Les bourgmestres et le conseil confirment la nomination des Weychmeesters faite le 22 mars précédent. Ils

renouvellent le mandat confié à Walter Simons, Hubar et Siaens, promettant de ratifier tout ce qu'ils auront trouvé bon de faire relativement au logement des troupes et de les tenir indemnes de tous dommages et de toutes molestations qu'ils pourraient avoir à supporter de la part du clergé ou de n'importe qui. (V. ib., p. 187).

1757, 23 avril. — Le Prince-Evêque, en conseil secret tenu la veille, — considérant que le maréchal comte d'Estrées passera par la ville, — a ordonné au magistrat de venir en aide aux maîtres des postes, pour ce qui concerne la fourniture des chevaux nécessaires au transport du maréchal et de sa suite. — Les bourgmestres et le conseil promettent en conséquence de mettre à la disposition dudit maître des postes tous les chevaux dont il aura besoin, à la condition toutefois qu'il les prévienne à temps et qu'il paye les chevaux qui lui seront fournis. (V. ibid., p. 188).

1757. 16 mai. — L'ancien bourgmestre Otten, maître des postes de la ville, prétend que, pour les passages continuels des généraux, princes du sang et officiers, il ne peut être astreint à four-nir plus de chevaux qu'il n'a ordinairement et habituellement en service, et que tous ceux dont il aura besoin en plus devront être fournis aux frais de la ville. — En présence de ces prétentions, les bourgmestres et le conseil déclarent au dit maître des postes que dorénavant ils ne se mêleront plus de lui procurer les chevaux nécessaires que dans le cas où il s'en verrait refuser par ceux qu'il aurait requis d'en fournir. (V. ibid., p. 189).

1757, 20 juin. — Gilles Van Kuyt, est nommé proefmeester des charrons, en remplacement d'André Simons, décédé.

V. ibid., p. 191.

v. 101d., p. 101.

Même date. — Guillaume Van den Bosch est nommé messager sur Malines et Anvers en remplacement de Henri Schoeffs, démissionnaire. (V. p. 191).

1757, lundi, 27 juin. — François Holbach est nommé proefmeester des pelletiers, en remplacement de Lambert Bellenrox, décédé. Il prête serment. (V. ibid., p. 192).

1757, lundi, 4 juillet. — Le bourgmestre Ulens est délégué à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 10 de ce mois. (V. ib., p. 193).

1757, 10 au 18 juillet. — Assemblée de l'État Tiers du Pays de Liége et Comté de Looz.

Les Seigneurs des Etats Noble et Tiers conjointement declarerent de ne pouvoir accorder les cent chariots demandés a ce Païs par M. d'Aubignij, Ministre de France, pour le service de l'armée du Bas Rhin pendant l'essuppliant Sa Seron Emine our faire les representat l'impossibilité de fournir 1 ont requis son Excellence lites representations.

s de l'Etat Tiers ont non deux autres Etats sur l'a lagement a procurer aux passage des troupes Fra de la presente journée. ra pour avantager les mar ines de l'entre Sambre et pue celle commercées pou ont assujetties que deux le canton susdit pour dre t les mois de mars, avril, r

neurs ont suplié sa Seren. Eminence de vouloir faire constre de France qu'ils etoient toujours prets de retablir sur se droite sur la sortie des charbons, mines et gueuses de fer ortir de ce Païs vers la France, pourvu que S. M. très Chrét. corder que les fers en barres, verges, vergillons, fers planant des forges, fendries et manufactures du Païs, puissent s terres de Son Roiaume, en ne paiant que les droits auxujettis les parties du commerce des sujets du Païs conquis. dites marchandises puissent transiter du Païs de Liege au par le territoire de Philippeville, Mariembourg et Givet par re, sans paier aucun droit.

Les Seigneurs ont ordonné aux Préposés et autres emploiés user a l'egard de Messieurs les Bourguemaitres des bonnes qui concerne leur exemtion, comme il en est usé a l'égard exemts.

urs ont autorisé le sieur avocat Magnée leur Préposé, de voirs de préposé pendant le terme d'un an.

rs ont agrée la convention faite a Diest le 16 juin dernier, dessechement des terreins inondés par le Demeer et autres comptes des depenses devront etre reproduits aux trois agreés.

rs ont requis les deux autres Etats de nommer des Deputés r si les arrangemens pris par les trois Etats concernant les observés et pour, en cas de defaut, prendre les mesures qui necessaires.

 Les Seigneurs declarent que dans la défense portée en date
 aux Seigneurs Députés ordinaires de faire des charités, ils ndu il comprendre les Recollets et Capucins.

rs ont accordé par charité cinquante ecus aux Recollets de

scus a la veuve du Procureur General Buissart. is à la veuve Molinay. Item cinquante écus aux Religieuses Recollectines.

Item vingt florins au notaire Henri Bidart.

Les Seigneurs, sur suplique presentée par Albert Macar, chanoine de St Denis, au sujet du procès intenté par feu son frère contre l'Etat par-devant Messieurs les Echevins de Liege, ont renvoié cette au Seigneurs Bourguemaitres de Sluse pour examiner cette affaire, et en faire raport.

Item le recès concernant l'alliance.

14 juillet. — Concernant le Demeer voiés au 12.

Les Seigneurs ont deputés pour conferer sur l'affaire survenue au sujet de Neerharen.

Les Seigneurs ont ordonnés aux Préposés d'envoier huit commis dans l'entre Sambre et Meuse pour y veiller aux contraventeurs au mandement du 14 juin 1756, concernant la feronnerie, lesquels commis seront changés tous les mois, et pour lesquels on aura des egards convenables, a proportion des devoirs qu'ils auront rendus.

15 juillet. — Les seigneurs ont soldé les comptes de leur caisse particuliere.

Les Seigneurs ont accordé l'exemtion du 60<sup>me</sup> sur l'entrée des grains dans Spa venant de l'étranger, étant obligé d'en tirer pour leur subsistance.

Les Seigneurs ont permis a leur sous-greffler Brocal de se servir d'un copiste pour l'aider dans les grandes ecritures dont il est chargé pour le service de l'Etat, parmi lui faisant passer le serment de fidélité.

Les Seigneurs ont accordés mille florins a la bonne ville de Fosse pour l'aider a reparer leur hotel de ville qui menace ruine, et qu'elle ne scauroit reparer sans secours.

16 juillet. — Les Seigneurs ont remis le gage de six cent florins, que le S' Rensonnet tirait tous les ans en qualité d'inspecteur sur la chaussée de Liege a Hasselt, a trois cent florins; sa commission lui avait été donnée par les Seigneurs Députés ordinaires des trois Etats.

17 juillet. — Les Seigneurs ont requis les Seigneurs leurs Deputés ordinaires de faire exécuter incessamment leur résolution du 3 Fevrier 1756 et 13 janvier dernier, concernant les arrangemens pris au sujet des finances, attendu que c'est un objet très-important.

Les Seigneurs Deputés extraordinaires ont ordonné au Receveur General de Gradi de produire pour demain sans faute une balance des reçus et deboursés de l'année derniere.

Les memes Seigneurs ont requis leurs Deputés ordinaires d'arreter incessamment la solde des comptes du Receveur General de Gradi de 1754 a 1755, et de vaquer le plutot possible a la reddition des comptes du Receveur General de Latour de 1755 a 1756.

Les trois Etats au chapitre.

Les Seigneurs ont autorisés les seigneurs leurs Députés ordinaires pour faire paier incessamment la moitié des trente mois romains, et l'autre moitié deux mois après hors de la caisse extraordinaire.

Les Seigneurs ont suplié très-humblement Sa Serme Eminence de negocier avec leurs Majestés impériales, notre contingent relativement au resultat de la jointe du 14 du courant, et sur le pied du recès du 16 Février

1735 et plus avantageusement s'il est possible, et cela a prendre hors de la caisse extraordinaire.

Les Seigneurs de l'Etat Tiers ont déclarés, en cas qu'on ne puisse reussir dans ladite negociation, d'autoriser les Seigneurs Bourguemaitres de Liege, de Huij, de Tongres, Visé, Vervier, St-Trond et tous autres Bourguemaitres qui se trouveront en ville, pour prendre des arrangemens ulterieurs relativement cependant au recès des trois Etats.

Les Seigneurs ont declarés qu'on ne pourroit prendre des argens a fraix sur la caisse extraordinaire qu'on n'eut fait conster aux Seigneurs cidessus nommés d'une courteresse a ladite caisse.

Les trois Etats ont declarés d'abandenner aux Reprenneurs des operations pour le dessechement des inondations des rivieres du Demeer et autres, la jouissance des terreins reduits en trois classes, comme s'ensuit, savoir vingt-huit ans pour celui inondé en tout tems, quatorze ans pour celui qui n'est inondé qu'en partie et sept ans pour celui qui ne l'est que de tems en tems; lesdits terreins seront exemts de toutes tailles, ainsi que de la dixieme, voire que si les decimateurs n'y consentoient pas les Entreprenneurs pourront renoncer leur marché.

Les Seigneurs ont declarés d'autoriser pour l'execution desdites operations les Seigneurs Bourguemaitres de Liege, de Hasselt, de Herck, St-Trond et les Seigneurs leurs Députés ordinaires, sans pouvoir deroger cependant en quoi ce soit aux resolutions prises par lesdits Seigneurs a ce sujet pendant la presente journée.

18 juillet. — Les Seigneurs des Etats Noble et Tiers pour mettre fin aux difficultés survenues avec Closon, reprenneur des Barrieres de la Chaussée de Liége au-delà de Hasselt, ont declarés de remettre sa reprise du 25 septembre 1755 a dix-sept mille florins par an, pour le passé et l'avenir; ou bien lesdits Seigneurs consentent qu'il renonce a sa reprise, en lui offrant pour dedommagement des pretendues exemtions non raportées à ses conditions, ce que le nouveau rendage portera moins que sa reprise pour le temps qu'il y a eté, en faisant des nouvelles conditions où on y inserera toutes les exemtions deja accordées par recès des Seigneurs Deputés ordinaires et autres qui seront trouvées justes autorisant les Seigneurs leurs Deputés pour adresser les nouvelles conditions, et en cas des susdites propositions, requierent leurs dits Deputés d'aller en avant contre ledit sieur Closon en toute rigueur.

Les Seigneurs de l'Etat Tiers ont déclarés que les Seigneurs des Etats qui seroient deputés pour les affaires extraordinaires du Païs, seroient paiés sur l'ancien pied.

Les Seigneurs ont déclarés d'entendre qu'il ne seroit tiré aucun denier de la caisse des Etats pour les difficultés et differends survenus entre N. Colar et N. Marsil, au sujet de la terre de Hierges.

19 juillet. — Les Seigneurs ont permis au magistrat de Maseick, la sortie du braz que l'on verifiera etre fait avec de l'epeaute et de l'orge, venant de l'etranger vers la Mairie de Bois-le-Duc et autres Païs voisins exemts du 60<sup>me</sup>, accordant pareillement la permission de distiller du brandevin en deux saisons, ce qui leurs est permis de distiller en quatre.

Sur suplique de Madame la Douairiere de Somal, les Seigneurs ont

ordonnés a leur Receveur General de La Tour de compter ens mains de monsieur le Comte de Borchgrave cent écus pour en disposer, suivant leur intention.

Les Seigneurs considerant qu'il est de l'equité de soulager les pauvres villes et communautés qui ont souffert par le passage des troupes Françaises ont déclarés d'accorder a chaque ville et communauté par où les-dites troupes ont passé cent florins pour chaque Bataillon y compris les officiers pour chaque jour de logement; pour l'Escadron trente florins et vingt flor. pour chaque Officier General, y compris les équipages, requerant les deux autres Etats de s'adouvrir là-dessus.

Les seigneurs, sur remontrance faite par l'abesse de Hock, et ouï les Seigneurs leurs conseillers de Hubens et de Cartier au sujet des fraix considérables que ladite Dame Abbesse a fait a construire des eperons pour soutenir le terrein de ce Païs, ont déclarés de lui accorder trois mille florins etc. (V. Carton C, liasse 1757, nº 1),

1757, 13 juillet. — Assemblée de l'Etat Tiers du Pays de Liége et Comté de Looz.

Messeigneurs, aiant revû leur recès du 23 juin 1756, et aiant dereche deliberé sur la nécessité de maintenir et soutenir les droits, franchises et libertés des bonnes villes de ce Païs, sont unanimement d'avis que le seul moien d'y parvenir est de former entre elles un engagement, en se donnant reciproquement des assurances d'intervenir, et s'adjoindre a toutes difficultés qui pourraient arriver à ce sujet, et de fournir leur quote a proportion de ce qui compte a chaque desdites villes hors du tiers des 24 pattars sur l'impôt ordinaire du braz dans toute affaire qui pourra survenir, concernant les droits, franchises et libertés d'une ville quelconque, après cependant qu'il en aura été donné bonne et fidelle information a l'Etat Tiers assemblé a cette effet.

Et pour donnner la solidité necessaire a la presente resolution, Mesdits Seigneurs déclarent qu'il est indispensablement necessaire de former une caisse particuliere où l'on puisse trouver les secours qui peuvent devenir d'un jour à l'autre necessaires a l'une ou l'autre des bonnes villes, tant pour le maintien susdit que pour soutenir les droits de l'Etat Tiers et fournir au reste de l'ameublement qui pourra etre jugé nécessaire a leur salle d'assemblée, de meme qu'au paiement des Bourguemaitres qui, conformement a leur recès du 12 mars 1756, vaqueront aux comptes des Receveurs Generaux, de même qu'au paiement des devoirs rendus pour le service du corps de cet Etat.

A quel effet Mesdits Seigneurs déclarent d'établir, comme ils établissent, une taxe de cinq pour cent a commencer d'aujourd'hui et a tirer tous les ans chez les Receveurs subalternes hors du tiers competant a la Cité et bonnes villes du Païs dans l'impot ordinaire du braz, laquelle taxe sera levée par leur sous-greffier Brocal, établi caissier de cet Etat, sur le meme pied que son devancier qui devra tenir un registre separé des resolutions qui seront prises, concernant ladite ca sse, pour qu'on puisse voir d'un coup d'œil ce qui se sera passé a ce sujet.

Bien entendu que l'on ne pourra toucher a cette caisse que par ordonnance de Mesdits Seigneurs assemblés a cet effet par une convocation generale, a peine de pouvoir repeter l'argent qui aura été paié contre celui qui l'aura recu.

Ordonnant que copie de la presente resolution soit communiquée a toutes les bonnes villes de ce Païs, tant pour leur information que pour en obtenir la ratification des villes qui ne l'ont pas encore envoiées, qui devront etre envoiées a leur dit sous-Greffler Brocal.

Par ordonnance de Mesdits Seigneurs L. Brocal pro de Hayme. V. Carton C, liasse 1757, nº 2.

1757, 7 août. — Ordo consulatus. — Conseillers: Guillaume Illens et Jean-Gisbert Trimpeneers, J. U. L., bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, François Vander Monden: des pelletiers, Laurent Hubar; des boulangers, Joseph Hannoset: des brasseurs, Guillaume Melot; des bouchers, Nicolas Bellis: des merciers. Simon Coninx; des teinturiers, Godefroid-M. Van den Abeele: des tanneurs, Jean-Jaques Odendael; des cordonniers. Walter Ulens; des charpentiers, Henri Stas; des tailleurs. Guillaume Gobba; - députés à la Chapelle, Laurent Hubar. Joseph Hannoset, Guillaume Melot et Godefroid Van den Abeele: bourgmestres, Renier Van Herck et Lambert-Chrétien de Creeft:receveurs. Jean-Guillaume Simons et Mathieu Schevenels. - Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson. Laurent Ulens et Guillaume Gobba; Chambre pupillaire, Jean-Jaques Odendael et François Vander Monden; expertise du pain. Nicolas Bellis et Henri Stas; collecte des amendes, Guillaume Melot et Joseph Hannoset; vente publique, Laurent Hubar et Simon Coninx. V. Maendach. M, p. 196.

- 1757, 16 août. A la prochaine fête de St-Michel le prélat et l'abbaye de St-Trond célébreront le jubilé du centenaire de St-Trudon, par une procession solennelle. Les bourgmestres et le conseil décident donc de dresser au milieu de la grand'place, près du péron, un arc de triomphe et quatre pyramides qui seront illuminés le soir du jour de la fête; pendant le parcours de la procession on tirera les canons savoir: 12 coups au rempart de Brusthempoort, 12 au rempart de Clockempoort, 12 au rempart de Stapelpoort et 12 au rempart de Gangelofspoort, respectivement au moment où la procession y passera. (V. ibid., p. 198).
- 1757, 18 août. Guillaume Simons, receveur de la contribution personnelle et Mathieu Schevenels, receveur de la contribution réelle, prêtent serment. Le premier fournit pour caution George Lenaerts; le second, Jean Portmans. (V. ibid., p. 199.)
- 1757, 13 octobre. Le bourgmestre de Crest est député à la Journée des Etats, convoquée au 18 de ce mois. (V. ib., p. 203).

1757, 22 octobre. — Le primus de l'université catholique de Louvain, N... De Blanc, de Liége, logera ce soir à St-Trond. — Les bourgmestres et le conseil décident de le complimenter et de lui offrir un vin d'honneur de 25 bouteilles. (V. ibid., p. 203).

1757, 15 novembre. — Précis des résolutions prises dans l'assemblée de l'État Tiers, ouverte a la date de ce jour.

16 novembre. — Les Seigneurs ont déclarés de tenir en surceance l'impot de soixantieme sur tous les grains etrangers qui entreront dans ce Pais, et c'est pour le terme de six mois, en autorisant les Seigneurs Bourguemaitres de Liege et tous autres qui se trouveront en ville pour prolonger ce terme, au cas que les circonstances continuent de l'exiger.

Les Seigneurs ont été d'avis qu'on enverrait sur les frontieres du coté de la Campinne, de Jupille et de Vervier, des commis pour empecher la sortie des grains.

Les Seigneurs ont approuvés le recès passé le 18 novembre dernier par les Seigneurs Deputés extraordinaires du corps au sujet de cent pistoles accordées au sieur Leblanc, dont le fils venoit d'etre declaré premier de Louvain, et cela sans consequence en demeurant emprès des recès cidevant saits a ce sujet.

Les Seigneurs ont deputés les Seigneurs Bourguemaitres de Liege, de Hasselt, de Visé et de St-Trond, et tous autres qui voudront s'y trouver, pour entendre le raport des Deputés qui ont été a Diest.

17 novembre. — Les Seigneurs, sur la lettre ecrite par Sa Serme Eminence que la Cour de Vienne consent de traiter du contigent de ce Païs sur le pied de l'an 1735, ont déclarés d'autoriser les deux Bourgmaitres Regens de la Cité pour avec les Deputés des deux autres Etats et son Excellence Mr le Chancelier, traiter cette affaire secretement en faisant tenir les argens convenables.

18 novembre. — Les Seigneurs ont consenté sur suplique presentée par le magistrat de la bonne ville de Brée que l'on en fit sortir vers la mairie de Boisleduc et ailleurs les braz faits dans ladite ville avec de l'épaute et de l'orge; parmi verifiant que ces denrées viennent de l'etranger.

Les Seigneurs, en circonduisant leur recès du 16 juillet dernier, ont déclarés de remettre le gage annuel du sieur Ransonnet comme inspecteur sur la Chaussée de Liege a Hasselt a six cent florins.

Les Seigneurs ont accordés cinquante écus a un nommé Florkin qui avait eté enlevé de force et transporté en Prusse.

Les Seigneurs ont deputé les Seigneurs Bourguemaitres de Liege, de Huy, de Tongres, de Hasselt, de Thuin, de Visé et de Vervier, pour conferer sur un memoire presenté par leur agent Heusy concernant le commerce.

19 novembre. — Les Seigneurs, etant informés que les recès des Etats en date du 3 février, 11 et 15 septembre 1756, et ceux du 13, 17 et 22 janvier dernier, concernant les differens arrangemens pris au sujet des finances, demeurent sans etre executés, ont requis tres instamment les Seigneurs Bourguemaitres de Liege et leurs Députés ordinaires de mettre

avec les Députés des deux autres Etats lesdits recès en exécution, ce dont il devra etre donné information aux corps a leur premiere assemblée.

Les Seigneurs ont ordonné a leur Receveur General de Gradi de tenir ses comptes de l'an 1756 a 1757 prets a être rendus pendant le courant du mois de Janvier prochain, sans qu'il puisse s'en dispenser, denommant pour y assister les Seigneurs Bourguemaitres de Tongres et de Visé.

Les Seigneurs etant informés que l'Etat Primaire ne s'est point encore expliqué sur le recès des Etats Noble et Tiers du 18 juillet dernier, concernant les difficultés arrivées entre l'Etat et le sieur Closon, au sujet de sa reprise des barrieres et entretien de la chaussée de Liege au-delà de Hasselt, requierent ledit Etat de s'adouvrir sur ledit recès.

21 novembre. — Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourguemaitres de Liege, de Tongres, de Maeseick, de St-Trond et tous autres qui seront en ville pour prendre les arrangemens les plus avantageux au Païs et aux villes sur la demande faite par monsieur d'Aubigny de fournir les rations, chevaux, logement, etc. aux officiers Français convalescens etc. qui passeront par ce Païs.

22 novembre. — Etats Noble et Tiers. — Les Seigneurs ont accordés leur garantie aux Reviseurs et Vingt Deux au sujet de deux mandemens Imperiaux pretenduement cassatoires et penal de la sentence portée par lesdits Vingt-deux, le 2 Mai dernier dans la cause du Chevalier de Herve contre Robert Schmit, deputant de la part de l'Etat Tiers les Seigneurs Bourgmestres de Liege et tous autres qui voudront s'y trouver pour faire les informatorielles a envoier à Vienne et supplier Sa Serenissime Eminence de contenir sa Chambre des finances dans les bornes de la juridiction lui conflee par la Rudolphine.

Lesdits Seigneurs de l'Etat Noble et Tiers ont agrée un projet de lettre a ecrire à Mr de Lucé, intendant de l'armée Française, au sujet des demandes faites pour les fournitres a faire aux officiers et autres de l'armée Française qui est en Allemagne; il est dit dans cette lettre que les officiers n'étant pas dans l'actuel service du Roi, ils devoient etre considerés comme des passagers auxquels on n'était tenu de fournir les denrées qu'au prix des bourgeois et que Sa Serme Eminence cependant a pris par differentes ordonnances portées a ce sujet toutes les precautions qui dependaient d'Elle; ces ordonnances ont été insinuées aux bonnes villes par on lesdits officiers ou autres pourront passer.

23 novembre. — Les Seigneurs ont remercié très-humblement Sa Serme Eminence des bons soins qu'Elle a bien voulu prendre pour amener l'affaire concernant le contingent au pied de l'an 1735, supliant en meme tems sa dite Serme Eminence qu'en cas Elle nomma une personne de l'Etat Noble pour etre adjointe a Monsieur le Comte de Velbruch qui doit se rendre à Vienne, Elle daigne aussi avoir le même égard envers l'Etat Tiers.

Les Seigneurs ont accordé à Antoine Oury quatre ducats a paier hors de leur caisse particulière, pour devoirs rendus pour le service de l'Etat Tiers.

Les Seigneurs ont ordonné de paier hors de leur caisse particulière vingt florins à Monsieur Lejeune, ex-Bourguemaitre de Visé, pour deux jours de vacations aux comptes rendus de 1755 a 1756.

Les Seigneurs aiant revu leur recès du 19 juillet dernier, concernant e soulagement a procurer aux bonnes villes qui ont souffert par le dernier passage des Troupes Françaises ont requis très-instanment les deux autres Etats de s'adouvrir là-dessus

Les Seigneurs pour tavoriser la clouterie de ce Païs ont chargé la sortie des vergettes en fer, de dix sols par cent livres pesant; il y aura un mandement a porter a cet egard que je procurerai aux bonnes villes qui le souhaiteront.

Les Seigneurs ont accordé aux deux huissiers du Conseil Privé a chacun soixante florins, a tirer de la caisse extraordinaire, pour devoirs rendus pendant le passage des Troupes.

Les Seigneurs ont renvoié une suplique presentée par les marchands de draps aux conferences a tenir au sujet du commerce ; c'est pour les cinq sols imposés sur l'aune des draps étrangers.

Sur suplique presentée par les cordonniers de la ville de Châtelet, elle a eté renvoiée aux préposés pour avoir leur avis, et pour ensuite etre remise aux conferences a tenir pour le commerce, et faire ce qui sera jugé nécessaire.

Dans l'appel fait par le sieur Closon contre Messieurs les Bourgmestres et Magistrat de Looz, les Seigneurs ont nommé pour y vaquer, Messieurs Berdenne, bourguemaitre de Tongres, et André de Visé; les memes Seigres ont encore nommés pour vaquer a l'appel fait par N. Derobay et N. Canivet contre l'Agent et les Preposés.

Les Seigneurs ont passé l'impot du soixantieme pour trois ans a commencer au mois de janvier 1758 avec les changemens suivans aux conditions.

L'art. 23. — L'on ne poura rien exiger ni faire prendre passavant a un particulier du Païs non revendeur, portant pour l'usage de son menage des epiceries de quelle espece elle puissent etre, et autres marchandises qui n'excederont pas la valeur de quinze florins.

Art. 41 des regles a observer par les Receveurs, etc. — Les exemtions y reprises n'auront pas lieu les Emploiés qui font commerce.

Article suivant 42. — Les Emploies de l'Etat seront sujets dans les villes et communantés a toutes les impositions comme le reste des Bourgeois et surceans.

Les Seigneurs ont accordé a Sa Serme Eminence, comme de coutume, les dix mille écus a tirer par an hors du produit du soixantieme.

24 novembre. — Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourguemaitres deja nommés dans leur reces du 16 courant, en y ajoignant ceux de Tongres et de Thuin, pour regler tout ce qui concerne le dessechement des inondations du Deme r au plus grand avantage du Païs.

Les Seigneurs ont déclaré que leur recès d'hier concernant la sortie des vergettes de fer, ne comprenait pas l'entre Sambre et Meuse.

Les Seigneurs ont suplié Sa Serme Eminence de faire convoquer trois mois d'avance pour deliberer sur la passée des impots qui finissent au mois d'Aout 1758.

Les Seigneurs ont accordé cent pistoles a leur agent Heusy pour les devoirs extraordinaires qu'il a rendus pour le service de l'Etat.

Sur suplique presentée par un nommé Gilard au sujet d'une usine établie à Hamoir, elle a eté renvoiée aux conferences a tenir sur le memoire de leur agent Heusy.

Sur suplique presentée par Barcau, commis a demi gage a Marcienne, demandant d'avoir le gage entier de vingt florins, les Seigneurs ont accordé sa demande.

Sur suplique presentée par le comte de Beaufort, au sujet d'un chemin qu'il a fait faire, a eté renvoiée aux Deputés ordinaires pour en faire raport.

Les Seigneurs ont desendu aux Emploiés de l'Etat de demeurer au service de qui que ce soit, et de quitter dans l'espace d'un mois tout autre service que celui de l'Etat, a peine d'être dechus de leur emplois, desendant aussi de convertir un emploi en une autre espece.

Les Seigneurs ont demeuré emprès de leur recès du 5 février 1756 concernant les honoraires pour les vacations des Seigneurs Deputés des Etats pour les affaires extraordinaires qui regardent le service du Païs.

Les Seigneurs ont déclaré de separer la presente assemblée, sans qu'on puisse prendre d'ultérieures resolutions sans une préalable convocation des bonnes villes. (V. Carton C, liasse 1757, n° 3).

- 1757, 8 décembre. L'avocat Van Weseren est délégué pour siéger au Tribunal des Vingt-Deux. (V. *Maendachb. N*, p. 203).
- 1757, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Simon Conincx; délégué et lieutenant des maréchaux, Libert Beyns et Remacle Laurentij; des pelletiers, Trudon Simons et Guillaume Van Heyst; des boulangers, Léonard Verhulst et Pierre Croels; des brasseurs, Chrétien Walter et Henri Heusdens; des bouchers, Guillaume Van Ham et Jean Vandeborght, junior; des merciers, Chrétien Tielens et Nicolas Rolling; des teinturiers, Jean-Nicolas Wuesten et Conrard Snieuwaerts, junior; des tanneurs, Mathieu Smets et Joseph Muls; des cordonniers, Henri Bincom et Jean Verbruggen; des charpentiers, Gérard de Heer et Paul Antoius; des tailleurs, Jean Willems et Louis Mulders. (V. ibid., p. 204.)
- 1758, 19 janvier. Plusieurs incendies, qui depuis quelques temps ont éclaté dans la ville, n'ont pu être éteints au moyen de séaux de cuir dont on se sert en pareille circonstance, et les bâtiments attaqués par le feu ont été détruits de fond en comble. Les bourgmestres et le conseil décident par suite de faire construire immédiatement deux pompes à incendie. (V. ibid., p. 204).
- 1758, 13 février. De Creeft, bourgmestre régent, et le conseiller Vanden Abeele sont délégués à l'effet de se rendre sans retard à Aix-la-Chapelle, pour y acheter deux pompes à incendie. V. ibid., p. 204.

1758, 17 avril. — Précis des résolutions prises dans l'Assemblée des Seigneurs de l'Etat Tiers du Pays de Liége et Comté de Looz, ouverte à la date précitée et levée le 27 du même mois.

18 avril. — Les Seigneurs ont nommés Messieurs les Bourguemaitres de Liege, de Thuin, de Dinant, de Visé et de Hasselt pour conferer sur la passée des impôts ordinaires et extraordinaires et sur l'arrangement des caisses.

Depuis le 19 jusqu'au 24 l'on confera sur toutes ces matières.

24 avril. — Les Seigneurs passerent l'impôt des 40 patt. sur le muid de braz avec cette clause resolutive que cet impôt serait rendu dans la Cité, comme dans le reste du Païs.

Les Seigneurs passerent aussi les impôts extraordinaires, tels qu'ils subsistent a present avec les clauses et conditions suivantes :

Primò: que l'on dedommagera les villes et communautés qui ont souffert du dernier passage des Français, avant de lever lesdits impôts.

Secondement: que les 20 patt. seront rendus dans la Cité, comme dans le reste du Païs.

Troisiemement : que l'on fera une nouvelle matricule, et que dans le cas qu'elle ne fut point faite d'aujourd'hui en un an les impôts extraordinaires qui sont collectés, cesseront pour lors.

Les Seigneurs ont autorisés Messieurs les Bourguemaitres de Liege pour faire dresser des nouveaux articles aux conditions du braz pour remedier aux fraudes qui se pratiquent par les seculiers qui brassent et demeurent avec les ecclésiastiques, et pour remédier aussi a l'abus des exemts ecclésiastiques et séculiers par raport au vin qu'ils tirent en flacons des caves des marchands, eu ne leur accordant l'exemtion que lorsque la piece sera encavée en présence du comis.

Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires pour solder les

comptes de Herstale selon le tableau leur presenté.

Ils ont autorisés en meme temps les Seigneurs Bourguemaitres de Liege et autres qui se trouveront en ville, pour reconnaître s'il ne serait pas plus avantageux de rendre la terre de Herstale en admodiation, ou en vendre les revenus, et faire ce qui sera jugé le plus convenable.

Les Seigneurs ont déclarés de revoquer le gage accordé au Drossart

de Herstale.

Les Seigneurs ont nommé Messieurs les Bourguemaitres de Liege pour conterer avec les Deputés des deux autres Etats sur un memoire important produit par leur agent Heusy.

Les Seigneurs ont accordé aux deux Huissiers du Conseil Privé, cent florins au lieu de soixante accordés par recès du 23 novembre dernier.

Les Seigneurs ont accedés aux recès des Etats Primaire et Noble, au sujet de la demande faite par Madame de Leefdael, abbesse de Hoch.

25 avril. — Les Seigneurs ont accordé a Urbain Lejeune cent florins.

Les Seigneurs ont nommé Messieurs Detru, Bourgmestre de Huy, et André, Bourgmestre de Visé, pour vaquer a la revision accordée a Remi Closon contre l'Agent de l'Etat.

Et dans la revision accordée à Pierre et Henri Hubens, contre Pierre

Millen, Jean et Guillaume Porta, ils ont nommé Messieurs Gruyters, Bourguemaitre de Stockhem, et Wagemans, Bourguemaitre de Maeseick.

26 avril. — Les Seigneurs ont autorisé Messieurs les Bourguemaitres de Liege pour regler et ordonner le paiement des états de Monsieur Van Eick, ministre à Paris.

Les Seigneurs ont autorisés les Deputés ordinaires pour emploier une somme de quarante mille fl. pour chaque des trois ans, a commencer de la date d'aujourd'hui, dans la continuation de la chaussée vers la Hollande, en prenant de Hasselt sur Hagerdorne. laissant Zonhoven a gauche, declarant que lorsque l'on sera parvenu a Hagerdorne, l'on devra donner des Deputés pour reconnaitre s'il convient de pousser ladite chaussée par Peer ou par ailleurs, denommant a cet effet les Seigneurs Bourguemaitres de Liege; bien entendu que les Seigneurs Bourgmestres de Hasselt, de Peer et de Hamont pouront y etre presens et faire raport au corps de la route qui aura eté trouvée la plus avantageuse.

Les Seigneurs ont aussi suplie de Sa S<sup>mo</sup> Eminence de renouer les les negociations pour avoir des assurances de la part des Hollandais, qu'ils viendront nous rejoindre, et prendre avec eux les arrangemens qu'exige un ouvrage de cette importance.

Les Seigneurs ont accordés que l'on emploierait trente mille florins a la continuation de la Chaussée de la Condroz jusqu'a Modave en s'abouchant avec Monsieur d'Aubigny pour la liberté du chemin.

Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires pour faire ce qui sera jugé nécessaire pour remedier aux inconveniens, dont on est menacé par les terres du district de la ville de Stockhem qui sont entrainées par la Meuse.

Les Seigneurs aiant vû la suplique leur presentée par les marchands de cloux non societaires, l'ont renvoié a leurs Deputés ordinaires, les autorisant pour faire sur icelle ce qui sera jugé le plus convenable.

Sur supliq presentée par les maitres de forges d'entre Sambre et Meuse, elle a été renvoiée a l'avis des Deputés ordinaires pour en faire raport.

Les Seigneurs ont accordé à la Chancellerie du Conseil Privé, pour devoirs rendus, mille flor a tirer, moitié de la caisse ordinaire, moitié de la caisse extraordinaire.

Les Seigneurs, attendu les raisons reprises a la suplfq du magistrat de Tongres, ont accordé les pierres necessaires pour reparer le travers de leur ville, voire et a condition qu'elle devra l'entretenir jusqu'a ce que l'on fasse un nouveau rendage, où il sera conditioné que l'Entreprenneur sera chargé de l'entretien dudit travers.

27 avril. — Les Seigneurs ont autorisés Messieurs les Bourgmestres de Liege et tous autres qui se trouveront en ville, pour se raprocher et s'entendre avec les deux autres Etats sur la clause concernant le rendage des 40 et 20 patt. dans la Cité, reprise dans leur recès du 24 de ce mois, en declarant que si les deux autres Etats en corps ratifiaient le dedommagement promis aux bonnes villes et communautés pour le passage dernier des Troupes Françaises, la clause resolutive concernant cet objet, de meme que celui de la matricule, cesserait, les requerant d'insister que ledit dedommagement et le redressement de ladite matricule s'effectue le plus promptement possible.

Les Seigneurs ont déclarés que l'on ne poura plus saire aucun rendage a main serme.

Sur suplique presentée par Monsieur Elens, Bourgmestre de Beringhen, au nom de la communauté de Meldert, les Seigneurs l'ont renvoié aux Deputés ordinaires pour l'affaire concernant Hierges, les autorisant à cet effet.

Les Seigneurs ont accordés aux orphelins de Dinant l'exemtion de l'impot ordinaire pour dix muids de braz pour trois ans.

Le 27 dito après-midi. — Sur proposition faite d'établir une capitation pour la caisse extraordinaire, et de remettre les 20 patt. sur le braz a la caisse ordinaire, a paier par les non exemts, les Seigneurs ont déclarés unanimement de ne pouvoir l'accepter.

Les Seigneurs ont déclaré que l'on devra rendre les impots a lever dans Herstale, comme dans le reste du País, et reformer les Commis qui ont eté etablis pour collecter les dites impots.

Les Seigneurs ont déclarés de rester empres de l'improbation de la convention du 29 aout dernier, et que les entrepreneurs ne devront paier que sur le pied du rendage fait à Diest le 30 aout dernier, et sous les conditions y reprises, en conformité de la convention du 16 juin dernier, en protestant que cette entreprise ne poura etre continuée que sur ce pied là, autorisant a cet egard les Seigneurs Bourguemaitres de Liege, de Hasselt, de St-Trond et de Herck, requerant les deux autres Etats d'acceder a la presente resolution, ou suggerer les moiens de se concerter sur une affaire si importante.

Les Seigneurs ont déclarés que le Greffler Renottte de Herstale devait continner de paier les quarante florins qu'il doit a la recette de Herstale, en ladite qualité de Greffler,

Les Seigneurs ont nommés les Seigneurs Bourguemaitres de Liege pour voir ce qu'il convient de faire a l'egard des Deserteurs habitans de ce Païs, et surtout pour ceux de la Cité.

Les Seigneurs ont déclarés que leurs Deputés ordinaires devront par la suite juger sans port ni faveur, en conformité des conditions ordonnant a leur agent d'appeler de toutes sentences portées au contraire, ordonnant dès maintenant pour alors au caissier de fournir les argens necessaires a cet effet audit Agent.

Les Seigneurs ont autorises leurs Deputés ordinaires pour faire ce qu'ils jugeront de plus convenable, au sujet des ajoutes aux conditions pour les mines et les gueuses de fer de l'entre Sambre et Meuse.

Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires pour avoir les egards convenables a la demande faite par les Clarisses.

Les Seigneurs ont ordonné a leur caissier Brocal de paier a Messieurs les Bourgmestres Berdenne et André vingt flor, a chacun hors de leur caisse particuliere, pour avoir vaqué deux jours aux comptes de 1756 a 1757.

Les Seigneurs ont séparé leur assemblée, entendant qu'on ne puisse prendre d'ulterieures resolutions sans prealable convocation de toutes les bonnes villes. (V. Carton C, liasse 1758, n° 1.)

1758, 27 mai. — Chrétien Claes reconnaît avoir reçu de Jean

Portmans, bourgeois de St-Trond, une somme de 3037 florins et 10 sous, pour laquelle il lui vend 75 florins de rente annuelle fesant partie d'une rente de 152 florins 10 sous affectée sur le corpus de la ville de St-Trond et créée au profit de feu Catherine Cnapen, le 16 octobre 1742 (V. p. 301), rente dont le reste a été rédimé par la ville 22 mai courant. — Le vendeur avait acquis cette rente en vertu du testament de son fils, Chrétien-Jean Claes, décédé novice au couvent des chanoines réguliers de St-Martin à Louvain, testament passé devant le notaire C. R. Quirini, le 13 janvier de la même année. — Acte reçu par Jean Walter, notaire à St-Trond, en présence d'Arnold Leunen et d'Eve Croes, témoins à ce requis.

V. Carton C, liasse 1758, nº 2.

1758, 30 mai. — Les écoutêtes, échevins, bourgmestres et conseil ordonnent à tous les riverains du ruisseau dit logenbeek, depuis son origine au draeiborne, sur toute l'étendue de son parcours, d'en faire le curage dans les dix jours qui suivront la publication des présentes. Il devra être creusé à la profondeur de son ancien lit et à trois pieds de largeur au fond du lit. Toute contravention à cette ordonnance sera punie d'une amende de trois florins d'or; de plus, après l'expiration du terme de dix jours susdit, le curage sera fait, à frais doubles pour le retardataires, par des ouvriers de la ville. V. Maendachboech N, p. 260.

1758, 4 juillet. — Précis des résolutions prises dans l'assemblée de l'Etat Tiers ouverte ce jour et levée le 11 du même mois.

4 juillet. — Les Seigneurs ont accordé cent ecus a Speculo, L<sup>t</sup> Baillif de Montenaek, a payer hors de la caisse extraordinaire, pour devoirs extraordinaires rendus l'année passée pendant le passage des Troupes.

Les Seigneurs ont accordé mille écus a Monsieur le comte de Velbruck pour les services qu'il a rendu au sujet du contingent, a tirer de la caisse extraordinaire.

Les Seigneurs ont accordé cent pistoles de gratification a Monsieur Magis, Résident a La Haye.

5 juillet. — Les Seigneurs ont declarés que toutes fournitures qui seront faites par force majeure aux Troupes, seront reparties et paiées par la generalité du Païs.

Les Seigneurs ont accordé au secrétaire du Clergé 3 muids d'exemtion par saison et deux muids seulement s'il venait a ne pas tenir menage.

Les Seigneurs ont accordé l'exemtion de l'impot du braz a l'hopital St-George, comme de contume.

6 juillet. — Les Seigneurs ont été d'avis qu'on fit promptement rentrer les argens dûs par les villes et communautés défaillantes au paiement du tocage de l'an 1748, en proposant aux deux autres Etats de passer de nouveau le meme impôt.

7 juillet. — Les Seigneurs ont declaré d'attendre la resolution de l' zte

Primaire, avant de s'adouvrir sur les Etats des fraix extraordinaires de Monsieur Van Eyck, ministre de S. S. E. a Paris, entendant que ce qui sera passé à ce sujet soit paié hors de la caisse extraordinaire.

Les Seigneurs ont autorisé Monsieur le Bourgmestre de Blisia pour faire à Ruremonde les representations convenables, en convenant pour le plus grand bien du Païs.

8 juillet. — Les Seigneurs ont agrée le recès des Deputés des Etats qui tient en surceance le paiement du contingent, en requerant les dits Deputés de faire un projet de representation a ce sujet.

Les Seigneurs ont suplié S. S. E. de faire emaner un mandement pour l'execution des villes et communautés defaillantes au paiement du tocage établi l'an 1748,

Les Seigneurs ont augmenté de trois florins le gage de Jean Warnier controlleur au bureau de Visé.

Les Seigneurs ont passé l'impôt ordinaire des 40 patt. pour trois ans, de meme que les impôts extraordinaires, tels qu'ils se levent aujourd'hui.

9 juillet. — Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires et les Seigneurs Bourgmestres qui seront a Liege, pour faire a cet egard ce qui sera jugé de plus convenable selon les circonstances.

Les Seigneurs, sur ce que le Gouvernement des Païs-Bas impose des droits exorbitans pour gener le commerce de ce Païs, ont autorisés leurs Députés ordinaires, et les Bourgmestres qui se trouveront a Liege, pour prendre là-dessus les mesures les plus convenables.

Les Seigneurs ont nommé M<sup>r</sup> de Warsée, Bourgmestre de Huy, a la place de M<sup>r</sup> Detru, pour vaquer dans la revision accordée a Closon.

Les Seigneurs ont agrée des corrections faites aux conditions du braz.

10 juillet. — Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires et les Seigneurs Bourgmestres qui seront a Liege, pour faire tout ce qui sera jugé necessaire dans les aflaires concernant les Troupes Françaises et Hanovriennes.

Les Seigneurs ont accedé au recès de l'Etat Noble concernant les extraordinaires de M<sup>r</sup> Van Eyck, ministre à Parls, et lui ont accordé le paiement de 18050 livres.

Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires pour regler quelque chose de fixe pour les fraix extraordinaires de M<sup>r</sup> Van Eyck, ministre, en distinguant ce qui doit etre a charge a la caisse extraordinaire d'avec ce qui doit etre a charge de l'ordinaire.

Les Seigneurs ont accordé au préposé Magnée de pouvoir faire deservir sa place par son beau frère Boniver pendant un an.

Les Seigneurs ont permis aux Brandeviniers de pouvoir distiller de l'eau de vie, comme a l'ordinaire, parmi que ce qui surpasserait la moitié serait distillé avec du grain venant de l'étranger.

11 juillet. — Les Seigneurs ont déclarés de ne pouvoir passer ni le tocage ni la capitation que prealablement on n'ait travaillé à la correction de la matricule.

On a autorisé les Seigneurs Députés ordinaires et Bourgmestres qui se trouveront en ville pour emprunter de la caisse extraordinaire jusqu'a 20 mille francs pour la caisse ordinaire, au cas qu'il soit nécessaire, étant d'avis qu'on suspende tout ouvrage, autant que possible.

Les Seigneurs ont accedé aux recès des deux autres Etats pour la feronnerie d'entre Sambre et Meuse.

Les Seignenrs ont autorisé les Seigneurs Deputés ordinaires pour faire construire aux environs de 150 verges de pavé, pour l'abord du pont de Rochefort, parmi une tolle entiere.

Les Seigneurs ont separés, comme de coutume, la presente assemblée. V. Carton C. liasse 1758, nº 3.

1758, 24 juillet. — Les bourgmestres et le conseil, vu certaine supplique du métier des tailleurs, lui accordent un nouveau subside de 400 florins pour la reconstruction de ses maisons dites den grooten enden klynen olifant. Ce subside, joint à celui qui a été voté le 5 août 1757, porte à 1000 florins la somme allouée. Il sera liquidé, savoir : un premier tiers quand les fondations de l'immeuble seront construites; un deuxième, quand la maçonnerie sera parvenue à la toiture; le tiers restant, après l'achèvement complet de l'immeuble. — Il est conditionné que la ville pourra en tout temps disposer de la Chambre du métier, pour les mêmes usages qu'elle en a joui antérieurement. (V. Maendachboeck N, p. 209).

1758, 6 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers: Renier Van Herck et Lambert-Christophe de Creeft, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Libert Byns; des pelletiers. Jean-Étienne Favart; des boulangers, Jean Joachims; des brasseurs. Laurent Ulens; des bouchers, Guillaume Van Ham; des merciers, Walter Coenen; des teinturiers, Jean-N. Wuesten; des tanneurs, Mathieu Van den Rouchout; des cordonniers, Pierre Tielens; des charpentiers, Jean Stas; des tailleurs, Arnold Tits; - députés à la chapelle, Libert Byns, Guillaume Van Ham, Jean-Étienne Favart et Arnold Tits; - bourgmestres, Guillaume-Bernard Lusemans et Jean-Guillaume Simons; — receveur de la contribution personnelle, Jean Walter; de la contribution réelle, Mathieu Schevenels. - Emplois spéciaux des conseillers : Chambre pupillaire, Laurent Ulens et Jean Joachims; — expertise du poisson. Libert Byns et Jean Stas; expertise du pain, Mathieu Van den Rouchout et Pierre Tielens; collecte des amendes, Jean-Etienne Favart et Walter Coenen; vente publique (schrijftafel), Guillaume Van Ham et Jean-N. Wuesten. (V. ibid., p. 210).

1758, 9 août. — Les conseillers Laurent Ulens et Jean-Nicolas Wuesten, le substitut-secrétaire Joseph-Simon Hubar et Guillaume Van Ham sont désignés comme weyckmeesters, pour arranger les logements éventuels des troupes étrangères pendant le cours de cette année. — Ils prêtent serment. (V. ibid., p. 212).

1758, 14 août. - Les receveurs communaux prêtent serment;

- Jean-Frédéric Govaerts, écoutête de Duras, se porte caution pour Jean Walter; Jean Portmans répond pour Mathieu Schevenels.
  V. ibid., p. 212 et 213.
- 1758, 21 août. L'avocat de Mauger est délégué pour sieger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 214).
- 1758. 23 septembre. Le bourgmestre régent, Simons, est député pour siéger à la Journée des Etats convoqués au 25 de ce mois. (V. ibid., p. 219).
- 1758, 26 octobre. Les bourgmestres et le conseil délèguent le bourgmestre Lusemans à la Journée des Etats qui s'ouvrira le lendemain. Ordre lui est donné de faire tout ce qu'il pourra pour préserver la ville des quartiers d'hiver des troupes françaises; il s'adressera à cette fin à des personnes influentes auxquelles il pourra, s'il le juge nécessaire, faire des cadeaux jusqu'à concurrence de 300 florins; cette somme lui sera comptée par le receveur Jean Walter. (V. ibid., p. 219.)
- 1758, 18 décembre. Les bourgmestres et le conseil, considérant les nombreuses plaintes qui leur sont arrivées au sujet de la conduite du sieur Favart, le suspendent de ses fonctions de conseiller et de strytmeester pour un terme de six semaines.

V. ibid., p. 220.

- 1758, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, noble Seigneur Lambert-Christophe de Creeft; délégué et lieutenant des maréchaux, Guillaume Cruls et Antoine Wennen; des pelletiers, Laurent Hubar et Lambert Stas; des boulangers, Mathieu Van Vucht, junior, et Balthasar de Bruyn; des brasseurs, Henri Spons et Paul Stas; des bouchers, Lambert Bellis et Denis Bellis; des merciers, Walter Coenen et Nicolas Rollin; des teinturiers, Conrard Sneeuwaerts, junior, et Frédéric Wuesten; des tanneurs, Jean-Jaques Odendael et Joseph Muls; des cordonniers, Grégoire Wennen et Mathieu Snievaerts; des charpentiers, Mathieu Steegmans et Arnold Moors; des tailleurs, François Vandendries et Jaques Clercx. (V. ibid., p. 220).
- 1758, 28 décembre. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil considérant les grandes dépenses en banquets faites depuis quelques années par le Comte des marchands et les drapiers leur défendent de tenir désormais plus d'un banquet par an; ce banquet devra être donné en été. (V. ibid., p. 221).
- 1759, 11 janvier. Un escadron de cavalerie prend son quartier d'hiver à St-Trond. Il est, par suite, nécessaire de voter

des moyens pour indemniser les bourgeois qui logent cet escadron. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil décident donc de percevoir une taxe hebdomadaire personnelle, tant sur les bourgeois qui habitent la franchise de la ville que sur ceux qui habitent au dehors. Pour la répartition de cette taxe, répartition qui devra se faire conformément aux réglements de l'année 1691, on délègue les deux bourgmestres régents, les échevins Pitteurs et Crest, plus les quatres membres de la commission chargée de régler le logement même. (V. ibid., p. 221).

- 1759, 15 janvier. Gérard Van Dionant est nommé commis du receveur de la contribution réelle, en remplacement de son père Gérard qui vient de mourir. (V. ibid., p. 222).
- 1759, 8 février. Le bourgmestre Simons est délégué pour siéger à la Journée des Etats convoqués pour le 12 de ce mois. V. ibid., p. 222.
- 1759, 12 février. Assemblée des Seigneurs de l'Etat-Tiers. Résolutions prises du 14 au 23.

Le 14 Fevrier 1759. — Les Seigneurs ont nommé Mr les Bourguemattres rapellés dans leur reces precedens, et autres qui voudront s'ij trouver, pour conferer sur les difficultés enues au sujet du Demeer, et en faire raport.

Les Seigneurs ont deputé Messieurs les Bourguemaîtres de Liége, de Thuin, Tongres, Chatelet et tous autres qui voudront s'ij trouver, pour conferer avec ceux des deux autres Etats sur les moiens a établir pour subvenir aux besoins tant de la caisse ordinaire qu'extraordinaire, et en faire raport.

Le 15 dito. — Les Seigneurs ont déclaré de ne pouvoir rien accorder a Philippe Bossut et Parfondry, Reprenneurs ci-devant des impots de Tourine et Bavechine pour les argens qui leurs ont été pris par les Gardes de le Reine.

Les Seigneurs ont accordé dix écus a Isabelle Molinai par charité, desendant a leur Greffler de ne plus recevoir de suplique pour pareil sujet.

Le 16 dito. — Les Seigneurs ont conferé sur les objets de la convocation.

Le 17 dito. — Les Seigneurs ont accordé deux cent florins a Vaubrieres pour etre emploiés a l'impression de son ouvrage.

Les Seigneurs des Etats Noble et Tiers ont déclaré que la somme de dix mille écus accordée par l'Etat Primaire n'était pas suffisante a beaucoup près pour dédommager les villes et communautés des fraix leurs occasionnés par les Troupes qu'elles ont en quartier d'hiver, en requerant ledit Etat d'acceder a leur resolution du 4 uovembre dernier, emprès duquel les dits Seigneurs demeurent.

Les Seigneurs des Etats Noble et Tiers, sur memoires presentés par le Ministre de France, par lesquels il demande que le Paijs mette en magasin a Liege, les rations qui auroient eté consommées par les Troupes qui sont sorties de ce Paijs, si elles avoient continué a y hiverner, ont declaré de ne pouvoir accorder cette demande, en appuiant ce refus tant sur l'epuisement de l'Etat que par raport a ce que cette demande est contraire aux arrangemens pris pour les Quartiers d'hiver.

Le 19 dito. — Les Seigneurs sur suplique presentée par le magistrat de Chatelet, demandant un soulagement pour les fraix qui lui ont été occasioné par les Troupes Françaises pendant le Siège de Charleroij, ont renvoié ladite suplique a la jointe etablie pour les argens de France, requerant les Seigneurs de cette jointe d'ij avoir les égards convenables, de meme que pour les autres villes qui sont dans le meme cas.

Le 20 dito. -- Les Seigneurs ont accordé deux cent ecus a la ville de Herck pour l'aider a reparer son pavé qui a eté ruiné par le chariage des materiaux necessaires pour les ouvrages du Demeer.

Le 21 dito. — Les Seigneurs ont autorisé leurs Deputés ordinaires pour prendre a fraix jusqu'à la concurrence d'une somme de 40 mille frans a charge de la caisse des chaussées pour être remise a la caisse ordinaire qui est en courteresse, laquelle somme sera comptée en remboursement que la caisse des chaussées doit faire a celle de l'ordinaire.

Les Seigneurs ont remis a un autre tems les deliberations a prendre sur l'établissement des nouveaux moiens extraordinaires.

Les Seigneurs ont suplié Sa Serenissime Eminence de faire prendre les arrangemens necessaires pour travailler a la correction de la matricule.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourguemaltres de Liege, de Tongres, de St-Trond, de Hasselt, de Thuin, de Herck, de Vervier et de Bilsen, pour faire ce qu'ils jugeront de plus convenable pour assoupir, si faire se peut, les difficultes survenues au sujet de l'entreprise du Demeer, en constituant entretems en cause.

Le 22 dito. — Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs nommés pour leur recès du 5 novembre et tous autres qui seront a Liege, pour faire une reponse aux memoires du ministre de France concernant la demande des rations.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourguemattres de Liege et leurs Deputés ordinaires pour faire tout ce qu'ils jugeront de plus convenable dans l'affaire de Mailfaire.

Les Seigneurs ont accordé au preposé Heuskin quinze cent flor. moitié de la caisse ordinaire et moitié de la caisse extraordinaire, pour des devoirs extraordinaires rendus.

Les Seigneurs ont accordés a M<sup>r</sup> le Bourguemaître Conseiller de Chestret mille flor. hors de la caisse extraord. pour des devoirs rendus depuis cette guerre.

Les Seigneurs ont accordé jusqu'a revocation la survivance de la place de Schmidt, agent a Vienne, a Mr Schwanasini son beaufils aux memes clauses et conditions que ledit Schmidt la possède.

Les Seigneurs ont declaré de separer l'assemblée, et qu'on ne pourait prendre d'ultérieures resolutions sans une convocation generale.

Le 23 dito. - Les Seigneurs des Btats Noble et Tiers ont accordé a

la France l'assurance du paiement des rations qu'auraient pû consommer les 8 escadrons qui viennent de sortir du Paijs et le Bataillon qui devait ij hiverner, avec la condition qu'on ne poura en transporter que la moitié hors du Paijs, reservant l'autre moitié desdites rations pour les troupes de passage, pendant et après le quartier d'hiver, et que S. M. T. C. sera paier a Liege le 15 du mois prochain cinquante mille écus.

V. Carton C, liasse 1759, nº 1.

- 1759, 2 mars. Pour subvenir à l'entretien de la cavalerie française qui est logée dans la ville, les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil décident de faire un emprunt de 2000 florins, et, afin d'en pouvoir faire le remboursement dans le plus bref délai possible, ils ordonnent à leurs receveurs de faire rentrer sans retard les arrérages du bondergeld et des fermages communaux. Ils décident, en outre, de vendre, si c'est nécessaire, quelques biens communaux. (V. Maendachboech N, p. 224).
- 1759, 22 mars. Les bourgmestres et le conseil, considérant que, depuis plusieurs années, leurs prédécesseurs, pour engager les bourgeois à la reconstruction ou à l'embellissement de leurs maisons, ont accordé des subsides à ceux qui bâtissaient, et voyant que la répartition de ces subsides n'a pas toujours été tout à fait équitable, décident que dorénavant la ville fournira à ceux qui bâtissent, soit en ville soit dans les faubourgs:

  a) la troisième brique des façades principales et des façades latérales; b) la moitié des pierres bleues employées dans les façades principales, à condition que le prix de ces pierres ne soit supérieur à 20 florins le cent, et c) la troisième tuile.

V. ibid., p. 225.

- Même date. Le bourgmestre Luesemans est délégué à la Journée des Etats convoqués pour le 27 de ce mois. (V. ib., p. 225.)
- 1759, 23 mars. Jaques-Godefroid Vanden Abeele est désigné comme substitut-secrétaire, pour remplacer, en qualité d'adjoint, le substitut-secrétaire Joseph-Simon Hubar, qui doit s'absenter fréquemment pour affaires communales et par suite ne peut régulièrement vaquer à ses affaires de bureau. (V. ibid., p. 226).
- 1759, 25 mars. Jean Walter, ancien bourgmestre et actuellement receveur de la ville de St-Trond, — autorisé aux fins des présentes par les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, emprunte à Walter-Benoît Portmans une somme de 2000 florins, et lui souscrit de ce chef une rente de 50 flor. rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 25 mars de chaque année. Acte reçu par Joseph-Simon Hubar, notaire à St-Trond, en pré-

sence de Barthélémy Dubois, licencié en médecine, et Chrétien Walter, témoins à ce requis. (V. Documentboeck E, p. 98).

- 1759, lundi, 28 mai. Le conseiller Ulens est délégué à l'effet de se rendre à Liége avec maître Jean Dubois, pour y acheter le bois et les vitres nécessaires à la nouvelle maison communale.

  V. Maendachboech N, p. 229.
- 1759, 6 juin. Jean-Henri Van Langenaken est nommé sindic et procureur de la ville, en remplacement de Jean Van Langenaken, son père décédé. (V. ibid., p. 230).
- 1759, 9 juin. Le bourgmestre Luesemans est député à la Journée des Etats convoqués au 12 de ce mois. (V. ibid., p. 232).
- 1759, 25 Juin. Commission de voué donnée par Jean-Théodore de Bavière, évêque de Liége, à Paul-Jean Preudhomme de Borre, conseiller du prince, secrétaire de la Chambre des Comptes et ancien bourgmestre de Liége, pour succéder à Guillaume-Henri de Schroots, qui résigna ses fonctions. Daté de Munich. Prestation du serment le 1 mars 1760. (V. Commissieboeck, p. 58).
- 1759, 3 juillet. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil fixent l'indemnité payable aux bourgeois du chef des logements militaires pendant l'hiver précédent, comme suit : 10 pattacons ou 40 florins par mois pour logement d'un lieutenant-colonel, d'un capitaine ou d'un capitaine aide-major, et 30 florins par mois pour logement d'un lieutenant ou d'un cornet. De ces indemnités sera déduit ce que la ville a dû payer, pour les officiers supérieurs susdits, du chef de logement de leur chevaux et domestiques. Les mêmes, pour subvenir au payement de cette indemnité, décident de faire un emprunt de 4000 florins remboursable par 1000 florins à la fois. (V. Maendachb. N, p. 233).
- 1759, 16 juillet. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil considérant : a) que certains étrangers, de même que certains habitants de la ville et juridiction n'ayant pas le droit de bourgeoisie, se permettent d'y chasser, et b) que certains bourgeois chassent pendant toute l'année, font publier : 1° Il est défendu de chasser dans la juridiction de la ville, à quiconque n'a pas le droit de bourgeoisie, sous peine de confiscation d'armes et d'une amende de 10 florins d'or; 2° Tout bourgeois est autorisé, vis-à-vis des étrangers chassant sur le territoire communal, à les arrêter, à les désarmer et à les livrer entre les mains des bourgmestres qui les tiendront en état d'arrestation jusqu'au jour d'acquittement de l'amende encourrue; 3° Les armes des délin-

quants, ainsi que le tiers de l'amende qu'ils auront encourue, seront au profit de celui qui aura procédé a l'arrestation; les deux autres tiers de l'amende seront partagés conformément à l'ancien usage; — 4° Aux bourgeois il est défendu de chasser à partir du 1 avril jusqu'au 16 août, sous peine d'amende de 10 florins; ils pourront être arrêtés, desarmés et livrés aux bourgmestres, tout comme les étrangers et comme il est dit à l'article 2° ci-dessus; — 5° Pour l'année courante, le délai de fermeture de la chasse sera prorogé jusqu'au 22 août. (V. Muendachb. N, p. 235).

1759, 19 juillet. — Les bourgmestres et le conseil décident de faire à Son Excellence le Comte de Veltbruck, un cadeau de 20 pistoles ou 300 florins, à l'occasion de sa nomination en qualité de premier ministre et grand-maître du Prince-Evêque. Un présent du même import avait été offert jadis au Comte de Horion, lorsqu'il fut nommé aux mêmes fonctions. (V. ibid., p. 236).

1759, 25 juillet. — Assemblée de l'Etat Tiers. — Résolutions prises du 25 juillet au 4 août.

Le 25 juillet. — Les Seigneurs ont nommé pour conserer avec les Seigneurs Deputés des deux autres Etats.

28 dito. — Les Seigneurs ont agreé le compte dressé pour le restant des argens a distribuer aux villes et communautés, sauf a tirer hors de la somme portée a la Cité, f. 1071 dont lesdits Seigneurs pourront disposer selon qu'ils jugeront convenir. Ladite somme a été repartie sur toutes les villes et communautés sauf 30 jours.

Les Seigneurs ont agreé le projet de Traité de commerce a faire avec la France.

Les Seigneurs ont requis les Deputés nommes de la jointe secrette établie pour travailler a terminer les difficultés survenues avec les Brabancons, de presser une reponse de la part de ce gouvernement sur les ouvertures lui faites au sujet desdites difficultés.

Les Seigneurs ont nommé des Deputés pour conferer sur les moiens d'indemniser Sa Ser. Eminence de la non vendition de ses bois dans l'entre Sambre et Meuse.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Tongres et de St-Trond, pour lever la somme qui peut encore competer aux villes qui ont eu des Troupes en quartier d'hiver, en donner quittance, et en faire ensuite la distribution.

Le 30 dito. — Les Seigneurs sur suplique presentée par Messieurs les Bourgmestres et Magistrat de la ville de Hasselt faisant des offres pour la continuation de la chaussée vers la Hollande, ont député les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Tongres, de Hasselt et de Peer pour conferer sur le conténu d'icelle avec les Deputés des deux autres Etats.

Les Seigneurs ont agrée le recès des Deputés ordinaires du 12 maij dernier concernant la construction d'une maison pour le Bureau de Hauregard.

Les Seigneurs ont renvoié aux Deputés à l'Etat et aux Deputés extraordinaires dans l'affaire du Clergé, l'acte protestatoire concernant les brassins des Beguines de Tongres.

Les Seigneurs ont renvoié aux Deputés ordinaires la suplique de J. J. de Grofey, Seigneur de Champion.

Le 31 dito. — Les Seigneurs ont deputé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huy, de Tongres, de St-Trond et de Thuin pour conferer sur les moiens a emploier pour faire rentrer les argens dûs par la France.

Les Seigneurs ont suplié S. S. E. d'accorder son mandement executoire, pour qu'il serait libre a tous et un chacun de debiter toutes sortes de cloux sans aucune reserve, et de vouloir en meme tems ordonner a tous les officiers de veiller exactement a l'observance des mandemens portès contre ceux qui paient les ouvriers en marchandises.

Les Seigneurs ont accordé à Mr De Gradij, Greffler de l'Etat Primaire, deux cent florins et une pareille somme a leur sous-greffler Brocal pour les devoirs rendus au Demeer.

Les Seigneurs, en reconnaissance de la protection accordée par S. S. E. a ses sujets sur le fait de la feronnerie d'entre Sambre et Meuse, se sont declarés adjudicataires de ses bois non vendus dans ledit canton l'année derniere, de même que pour cette année, en faisant des dix dernieres années, une commune.

Les Seigneurs ont accordé a Paul Dagnelie cinq cent florins pour les fraix faits dans l'établissement d'une nouvelle manufacture dans la ville de Thuin en pannes, camelots etc. parmi donnant caution de soutenir ledit etablissement.

Le 1 aout. — Les Seigneurs ont député et autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Hasselt et de Peer pour reconnaître si dans l'alignement pris en dernier lieu pour la continuation de la chaussée vers la Hollande, on ne s'éloigne pas de leur recès du 26 avril 1758.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege et de Thuin pour travailler a la negociation a faire a la Cour de Versailles sur le Traité agreé le 28 du mois dernier, en leur donnant une instruction secrette

Les Seigneurs ont renvoié la suplique du sieur Lerond a leurs Deputés ordinaires se plaignant qu'on debauche ses ouvriers pour en faire raport, et ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Tongres et de Thuin pour conferer sur le mauvais état où se trouvent tous les grands chemins, reformer les abus qu'occasionent les visites du Procureur General.

Les Seigneurs ont accordé cinquante florins hors de la caisse extraordinaire pour les deux huissiers du Conseil Privé pour les devoirs extraordinaires rendus pendant cette année et cent florins a Alibert pour les copies extraordinaires faites pendant cette guerre.

Les Seigneurs ont fait une contreprotestation au sujet de ce que les Beguines de Tongres refusent de faire des annoncemens specifiques pour leur braz

Les Seigneurs ont ordonné de repartir la somme reprise a leur recès du 28 du mois dernier sur toutes les villes et communautés qui ont eu des troupes en quartier d'hiver, et ont fait dresser le compte en conséquence sauf qu'ils ont deduit f. 271-2-1 hors de ce qui revenait proportionement a chaque ville pour etre donnés savoir f. 200 a leur sous-greffier Brocal pour les peines et devoirs rendus pendant tout le quartier d'hiver et f. 71-2-1 a Lhoist pour les devoirs rendus et copies faites au meme sujet.

Le 2 dito. — Les Seigneurs ont requis et autorisé leurs Deputés nommés pour les affaires du Clergé, de travailler a les assoupir par la voie amiable et en faire raport.

Les Seigneurs ont deputé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Tongres, de Bilsen et de Thuin pour faire le necessaire dans l'affaire de l'Ordre Teutonique sur le pied de l'avis donné par les Avocats, et tacher en meme tems de la finir par la voie amiable, et en faire raport.

Les Seigneurs ont reduit les droits de 15 sols etablis sur les fers en gueuses sortans du Paijs de Liege a dix sols.

Les Seigneurs ont déclaré que l'on ne pouvait pas renvoier les deserteurs Liegeois a leurs Regimens, et que l'on ne pouvait agir contre eux que comme debiteurs, c'est-a-dire comme action civile en rendant cependant cette action la plus sommarissime que faire se pourra.

Les Seigneurs ont accordé hors de la caisse extraordinaire douze mille cent dix florins a la Cité pour remboursement des depenses faites pour le logement et accessoires des officiers generaux du dernier quartier d'hiver

Le 3 dito. — Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Tongres, de Thuin, de Visé, de Vervier et tous autres qui seront en ville pour conclure avec les Seigneurs des deux autres Etats le projet de traité a faire avec la France au plus grand avantage du Paijs.

Les Seigneurs ont autorisé les Deputés nommés pour les affaires du quartier d'hiver pour ajuster toutes difficultés reprises au memoire du Ministre de France concernant les rations sournies aux Troupes francaises.

Le 4 dito. — Les Seigneurs ont accordé a la ville de Hasselt pour le premier rendage l'exemtion des barrieres en ramenant pour leur propre usage leur bois, tourbes et generalement le depouillement de leurs propres fonds, de meme que l'entretien de leur pavé de travers, parmi que ledit magistrat cede de leur fonds tout le terrain necessaire pour la continuation de la chaussée vers la Hollande.

Les Seigneurs ont declaré de se separer.

V. Carton C, liasse 1759, nº 2.

1759, 5 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers: Guillaume Bernard Luesemans, J. U. L. et Jean-Guillaume Simons, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, François Vander Monden; des pelletiers, Lambert Gilis; des boulangers, Joseph Hannoset; des brasseurs, Jean Walter; des bouchers, Denis Bellis; des merciers, Sebastien Pansaerts; des teinturiers, Godefroid Varden Abeele; des tanneurs, Jean Cox; des cordonniers, Antoine Collaerts; des charpentiers, Gérard de Heer; des tail-

leurs, Michel Ryckoms; — députés à la Chapelle, Joseph Hannoset, Jean Walter, Sébastien Pansaers et Godefroid-M. Vanden Abeele; bourgmestres, honoré Seigneur Maur Schoonaerts J, U. L., et honoré Seigneur Baudnin Moors; — receveur du personnel, Jean Walter; du réel, Mathieu Schevenels. — Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Lambert Gilis et Denis Bellis; Chambre pupillaire, Joseph Hannoset et Jean Cox; expertise du pain, Antoine Collaers et Michel Ryckoms; collecte des amendes, François Vander Monden et Sébastien Pansaerts; vente publique, Jean Walter et G. Van den Abeele.

V. Maendachboeck N, p. 240.

1759, 9 août. — Les bourgmestres et le conseil donnent pouvoir à Louis Servais de recevoir au nom de la ville, de M. de la Tour, receveur-général des Etats du Pays, la somme de 713 florins 3 sous, part qui lui revient dans la somme de 40,000 florins que les susdits Etats ont accordés comme indemnité aux villes, qui, l'hiver précédent, ont dû loger des troupes françaises.

V. ibid., p. 241.

Même date. — L'avocat Trudon Van den Berck est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 242).

1759, 13 août. — Jean Walter et Mathieu Schevenels, receveurs communaux, prêtent serment. Jean-Frédéric Govaerts, écoutête de Duras, est garant pour le premier; Baudouin Moers, bourgmestre régent, pour le second. (V. ibid., p. 242.)

Même date. — Ordre est donné, à tous les contribuables, de payer, dans la quinzaine, tout ce qui est dû à la ville du chef de bondergelt, de vingtième denier, d'impôts et de fermages.

V. ibid., p. 243.

1759, 27 août. — Rétablissement de l'impôt d'un sou par mesure de seigle envoyé à la mouture; décision du rendage de l'impôt dit *maelgelt*, (V. ibid., p. 244).

1759, 20 septembre. — Le bourgmestre Schoenaerts est délégué à la Journée des Etats convoqués pour le lendemain.

V. ibid., p. 246.

1759, 29 octobre. — Les bourgmestres et le conseil, conformément aux conseils du Prince-Evêque de Liége et afin d'obtenir la bénédiction céleste pour les fruits et les récoltes, décident de faire distribuer aux pauvres, en guise d'aumône publique, 133 flor. en espèces, et 80 mesures de seigle en pains. (V. ibid., p. 248).

- 1759, 12 novembre. De nombreuses troupes françaises devant passer sous peu par la ville, les bourgmestres et le conseil décident d'envoyer à Liége le bourgmestre Schoonaerdts, afin de faire exempter la ville du logement d'une partie de ces troupes et des quartiers d'hiver dont elle se trouve encore une fois menacée. (V. ibid., p. 251).
- 1759, 18 novembre. Le bourgmestre Schoonaerts, par lettre écrite la veille à son collègue Moers, fait savoir que, selon toute apparence, 24 bataillons et autant d'escadrons de troupes françaises passeront par la ville par groupes et y tiendront leur journée de repos. Afin de détourner ces passages, qui seraient une véritable ruine pour la bourgeoisie, le receveur Walter est délégué à Liége, pour s'y joindre au bourgmestre Schoenaerts et y employer, avec lui, tout le crédit dont il jouissent à déterminer des amis à intervenir pour la ville auprès du Prince-Evêque, et à faire, au besoin, à ces amis et protecteurs, les cadeaux qu'ils jugeront nécessaires (V. ibid., p. 252).
- 1759, 19 novembre. Simon Hendrix, juré de la ville, étant mort, est remplacé par Jaques Schoofs qui prête serment.
  V. ibid., p. 252.
- 1759, 22 novembre. Jaques Thomas, portier de Vissengat ayant démissionné, est remplacé dans ses fonctions par Jaques Portumville qui prête serment. Du 1 novembre au 1 mars, la porte restera fermée de 6 heures du soir à 6 heures du matin; du 1 mars au 1 mai, depuis 8 heures du soir à 5 heures du matin; du 1 mai au 1 août, depuis 10 heures du soir à 4 heures du matin, et enfin du 1 août au 31 octobre, depuis 8 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. (V. ibid., p. 252).
- 1759, 26 novembre. —Commission d'écoutête donnée par Joseph Van Herck, abbé de St-Trond, à Godefroid-Antoine Van Herck, succédant à Mathieu a Speculo, décédé. Prestation du serment le lendemain. (V. Commissieboeck, p. 55).
- 1759, 3 décembre. Les bourgmestres et le conseil, considérant que la grande cloche actuellement déposée au timmerhof, pourrait bien être volée en temps de guerre, décident de la vendre publiquement et de faire annoncer le jour de la vente dans les gazettes de Bruxelles et de Liége. (V. Maend. N. p. 254).
- Même date. Le bourgmestre Moers est délégué à la Journée des Etat qui s'ouvrira le 10 de ce mois. (V. ibid., p. 254).
- 1759, 10 décembre. Assemblée de l'Etat Tiers. Résolution prises du 11 au 20 décembre.

Le 11 decembre. — Les Seigneurs ont deputé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Tongres, de Thuin et leurs Deputés ordinaires, pour conferer sur l'objet de la feronnerie d'entre Sambre et Meuse.

Le 14 dito. — Les Seigneurs ont déclaré qu'il n'etait ni du bien ni de l'avantage du commerce et manufacture de la feronnerie de ce Paijs de faire actuellement aucun changement aux mandemens du 14 juin 1756 et 13 juillet 1758.

Les Seigneurs ont requis leurs Excellences les Ministres de Sa Seren. Eminence de presser vivement les negociations entamées avec les Cours de France et de Brabant sur le fait des commerces respectifs et autres difficultés.

Les Seigneurs ont renvoié la suplique de Paschal Heijs a leurs Deputés ordinaires, les autorisant pour avoir les egards convenables sur ses pretentions a charge de l'Etat, a raison des pierres emploiées dans la chaussée de Tongres qui pretenduement lui apartenaient.

Le 15 dito. — Les Seigneurs ont nomme Messieurs les Bourgmestres Demathijs de Bilsen et Zinck de Vervier pour vaquer dans la revision implorée par Jean Porta.

Les memes dans celle des Bouchers de Liege contre François Moreau. Les memes dans celle implorée par ledit Jean Porta contre les Preposés.

Messieurs Roelants de Hasselt et Pessers de Visé dans celle implorée par Lembor et Lombar, Reprenneurs du 20° denier dans la Cité.

Messieurs Vandermeer de Tongres et Vossius de Hasselt dans celle implorée par le Baillif Gilot.

Messieurs Ledrou de Huij et Pessers de Visé dans celle implorée par Barthelemi Magnée.

Le 16 dito. — Les Seigneurs ont deputé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Tongres. de Hasselt, de Visé, de Vervier, et tous autres qui voudront s'ij trouver, pour conferer avec les deux autres Etats sur les arrangemens a prendre relativement au prochain quartier d'hiver.

Sur suplique presentée par Vanhese, Echevin de de la Souveraine justice du Comté de Looz, il a été ordonné de la communiquer au Reprenneur du dessechement des inondations du Demeer.

Les Seigneurs ont autorisé leurs Deputés ordinaires pour rendre en admodiation pour un terme de neuf ans, les revenus des domaines de Herstale.

Les Seigneurs ont accordé une année de diminution aux particuliers qui ont des terres a Stuit du domaine de la terre de Herstale pour les pertes faites pendant la derniere guerre.

Les Seigneurs ont declaré qu'il competait pour droit de la signature de la solde du compte de chaque année de la recette de Herstale vingt cinq francs.

Les Seigneurs ont déclaré qu'il fallait allouer en compte au Receveur de la terre de Herstale l'article concernant l'achat des registres et écritures des comptes.

Les Seigneurs ont encore continué pour quatre ans la commission d'inspecteur general au Mayeur Leroij aux memes gages et conditions.

Le 17 dito. - Les Seigneurs ont nommé et autorisé les Seigneurs

s de Liege, de Huij, de Tongres, ( : les deux autres Etats sur les me entre les Etats et le Clergé. ours ont nommé les Seigneurs B 'huin, de Visé, de Herck et de Ve es Etats sur les difficultés emues des inondations du Demeer. surs ont accordé f. 2500 a Mr le atification a raison des services q ere guerre et celle-ci iurs ont remisies 20 patt. du quar au lieu du prix de 61 hausses auge urs ont renvoié la suplique des deu urgmestres de Liege, de Huij, de V examiner, et en faire raport. surs ont accordé a chaque des H ers de la caisse extraordinaire pou ées par la présente guerre. urs ont nommé les Seigneurs Bour Vervier, pour vaquer a la révision les barrieres de la chaussée de Sturs ont insisté de nouveau auprè u recès des Etats Noble et Tiers communautés qui ont eu des Troug laque cavalier et cinq liards pour

re 1759. — Les Seigneurs ont accif de quarante mille frans, deputan de Huij et de Tongres, pour prese rand Maitre, et les autorisant en m x a charge de la caisse ordinaire. surs ont accordé au sieur Bonniver reposé Magnée jusqu'a revocation.

— Les Seigneurs, en demeurant e er concernant l'affaire du Demeer, è de Liege, de Hasselt, de Thuin, de ference avec les deux autres Etats, ace sujet, et rendre la condition de it.

urs ont requis les Seigneurs Bourg naires d'engager l'Etat Primaire 758, pour le dedomagement des fra /er.

urs ont autorisé les Seigneurs B res, de Hasselt, de Bilsen, de Visé qui seront a Liege pour regler to r d'hiver, et prendre a fraix les ce sujet. Les Seigneurs ont renouvellé les desenses aux emploiés de l'Etat de faire commerce. et ont requis leurs Deputés ordinaires de mettre ces desenses en execution, en privant les emploiés de leur emplois, dans le cas qu'ils ne s'ij conforment pas, et qu'en outre ils ne pouvaient occuper aucune place dans les magistratures du Paijs.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Tongres, de Visé et de Vervier pour examiner les etats du Baron de Van Eijck, et en ordonner les paiements.

Les Seigneurs ont autorisé leurs Deputés nommés cejourd'hui pour l'affaire du Demeer, a effet de pouvoir procurer le paiement au sieur Vanhese de son terrein pretenduement incorporé dans la nouvelle coupure du Demeer.

Les Seigneurs ont declaré que toutes les depenses qui seraient occasionnées par force majeure a l'une ou l'autre partie du Paijs seraient reparties sur la generalité.

Le 20 dito. — Les Seigneurs ont declaré de demeurer emprès de leur reces du 7 avril dernier, concernant les exemts; voire cependant que l'on devra faire raison des billets remis avant la connaissance et insinuation dudit recès.

Les Seigneurs ont nommé le Seigneur Vocht, Bourgmestre de Looz, pour vaquer a la place de Mr Roelants dans la cause des Bouchers de Liege contre ceux de Ste Marguerite, et les Seigneurs Ledrou, bourgmestre de Huij, et Schonaers, bourgmestre de St-Trond, pour vaquer dans la cause de Pierre et Henri Hubens contre les Porta.

Les Seigneurs ont renvoié la suplique du Reprenneur du dessechement des inondations du Demeer, concernant le sieur Vanhese aux Seigneurs autorisés dans cette affaire par recès d'hier.

Les Seigneurs ont déclaré que Herstale ferait partie de la recette du sieur Christiane.

Les Seigneurs, sur suplique presentée par le sieur Lerond, se plaignant que l'on debauche les ouvriers emploiés aux manufactures de ce Paijs, ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, pour travailler a faire une loy a ce sujet.

Les Seigneurs ont declaré de separer la presente assemblée.

(V. Carton C, liasse 1759, nº 3).

1759, 17 décembre. — Le bourgmestre Moers ayant informé le magistrat qu'il se propose de rentrer à St-Trond le mercredi suivant, son collègue Schoonaerts est délégué pour le remplacer à la Journée des Etats. (V. Maendachb. N, p. 256).

1759, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, G. B. Luesemans, J. U. L.; — délégué et lieutenant des maréchaux, Henri Nenotte et Michel Spons; des pelletiers, Jean Holbach et Charles Van Mechelen; des boulangers, Balthasar Van Herck et Balthasar de Bruyn; des brasseurs, Adrien Roberti et Guillaume Robyns; des bouchers, Michel van Bergen

et Gilles Entbroux; des merciers, Louis Vanden Berck et Guillaume Ulens; des teinturiers, Joseph Bertrand et Frédéric Wuesten; des tanneurs, Mathieu Van Ertenryck et Jean Sneyers; des cordonniers, Jean Quissens et Mathieu Bernard; des charpentiers, Guillaume Schoffeniers et Gaspar Narens; des tailleurs, Jean-L. Ryckoms et Nicolas Heuninx. (V. ibid., p. 256)

- 1760, 14 janvier. Le magistrat, considérant l'excessive rigueur de l'hiver et la grande misère dans laquelle se trouvent les pauvres de la ville, prient les administrateurs des menses des pauvres de vouloir bien allouer une somme de 500 ou 600 florins pour venir au secours des malheureux. (V. ibid., p. 257).
- 1780, 11 février. Jean-François Schurmans, sindic de la ville, étant décédé, Jean Walter, ancien bourgmestre, est élu pour le remplacer. (V. ibid., p. 258).
- 1760, 15 mars. Le bourgmestre régent Schoonaerdts est député pour siéger à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 15 de ce mois. (V. ibid., p. 263).
- 1760, 18 avril. Les bourgmestres et le conseil, ayant appris que les troupes qui commenceront à passer par le Pays de Liége à partir du lendemain, feront probalement halte à St-Trond et risquent même d'y rester sejourner, députent à Liége le bourgmestre Schoonaerdts, avec mission de mettre en œuvre toute l'influence dont il dispose pour épargner à la ville le séjour des troupes en question. (V. ibid., p. 264).
- 1760, 22 avril. Le bourgmestre Moers est délégué pour sièger aux Etats convoqués au 1 mai. (V. ibid., p. 265).
- 1760, 1 au 11 mai. Précis des résolutions prises dans l'assemblée des Seigneurs de l'Etat Tiers.

Le 2 mai.— Les Seigneurs ont agreé les arrangemens pour le livrement des rations de fourages necessaires aux Troupes Françaises qui doivent entrer en cantonnement dans ce Paijs.

Les Seigneurs ont nommé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Tongres, de Hasselt, de Visé, de St-Trond et de Thuin pour conferer sur l'objet du traité de commerce a faire avec la France.

Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires pour lever a trois pour cent les argens necessaires pour acquitter les sommes dues pour le contingent pour lesquelles on est obligé de paier quatre pour cent d'interet, de meme que celles dues pour les terreins acquis pour la construction de la chaussée de Herstale sur lesquelles on est tenu de paier cinq pour cent.

Les Seigneurs declarent au surplus d'etre prets d'entrer en conference

sur les arrangemens a prendre pour remplir le vuide des caisses ordinaires et extraordinaires.

Le 3 dito. — Les Seigneurs ont requis l'Etat Primaire de vouloir s'adouvrir sur le recès de l'Etat Tiers du 17 Decembre dernier, concernant le dedommagement a accorder aux villes et communautés qui ont eu, et continuent d'avoir des Troupes en quartier d'hiver.

Le 5 dito. — Les Seigneurs ont requis les Deputés pour les affaires du clergé d'entrer en conference et en faire raport.

Le 6 dito. — Les Seigneurs ont fait une Deputation au Ministre de France qui est à Liege pour le prier d'ecrire a Sa Cour, pour qu'elle veuille l'autoriser a entrer ici en negociation sur le traité de commerce a faire entre la France et ce Paijs.

Les Seigneurs et les Etats Noble et Tiers ont ordonné a Jacoby de continuer la collecte des impots a Tongres, et d'en remettre le produit a l'Agent Heusy qui devra en rendre compte aux ordres des Etats.

Le 6 dito après-midi. — Les Seigneurs ont agreé le rendage des rations a fournir aux 18 escadrons qui vont cantonner en ce Paijs; voire que l'art. 20 des conditions ne poura etre tiré a aucune conséquence contre l'obligation de l'Etat, de paier les rations qu'on poura etre forcé de fournir au-delà de quinze jours auxdites Troupes.

Le 7 dito. — Les Seigneurs ont requis l'Etat Primaire de vouloir entrer incessamment en conference sur le dedommagement à accorder aux villes et communautés qui ont eu des Troupes en quartier d'hiver.

Les Seigneurs ont suplié Sa Serme Eminence en son Conseil Privé de vouloir charger son ministre a Paris de faire des nouveaux efforts pour que l'on traite ici l'affaire concernant le traite de commerce a faire avec la France.

Les Seigneurs ont requis les deux autres Etats de vouloir s'adouvrir sur les desenses tant de sois réiterées par les 3 Etats aux emploiés de faire commerce, et ont declaré entretems que leur greffler et sous-greffler ne pourraient a l'avenir signer aucune commission d'emploié qu'il n'eut sait le serment de ne point saire le commerce directement, ni indirectement, a peine d'etre cassé.

Le 8 dito. — Les Seigneurs ont requis les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Ciney et de Thuin, de revoir les retroactes et pieces concernans les privileges imperiaux, et convenir des moiens de les remettre en vigueur, et en faire raport, les autorisant entretems a effet d'accorder leur intervention dans l'infraction faite auxdits privileges par madame l'Abbesse et Monastère d'Orient, après avoir reconnu, si le cas l'exige, en assumant a cet effet des jurisconsultes.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij. de Tongres et de Visé, pour conferer et resoudre avec les Seigneurs des deux autres Etats sur les nouveaux mois romains demandés par l'Empereur.

Les Seigneurs ont nommé Mr Dewar, bourgmestre de Huij, et Cremeers de Tongres, pour vaquer dans la revision implorée par Magnée, reprenneur des barrieres de St-Trond.

Dans celles implorées par Albert Bollen, reprenneur des barrières du Rondchesne et de la Bouxhe, ils ont nommé Mrs Spineto, Bourgmestre de Chastelet, et Kips, Bourgmestre de Herck.

Le 9 dito. — Messeigneurs aiant eu lecture de la suplique leurs presentée par Servais-Nicolas Soiron, et celle du Preposé Baillij, au sujet de la survivance de la place de Preposé qu'occupe ce dernier, et vû les recès des Etats Noble et Tiers en dâte du 20 Février 1759, et 17 Decembre dernier, et revû leur recès du 20 Septembre 1749, declarent d'accorder audit Soiron la survivance de ladite place de Preposé, et cela gratis, et jusqu'a revocation, sans qu'il puisse jamais repeter l'argent qu'il pouvait avoir donné secretement pour obtenir ladite survivance; voire qu'il devra dès a present faire les devoirs a la Prepositure, afin de devenir capable de pouvoir rendre service a l'Ftat, sans que pour cela il puisse exiger ni gage, ni gratification pendant la vie dudit Preposé Baillij, sous quel pretexte que ce puisse etre.

Sur suplique presentée par Jean Magis, il a eté arreté de lui remettre l'impôt des 20 patt. et 20° denier, comme si la hausse sur ces deux impôts avait eté a fr. 5, et ce pour raisons detaillées a ladite suplique.

Les Seigneurs ont renvoié la suplique des Receveurs Generaux au sujet de l'expurgation sermentelle que les creanciers veuillent exiger d'eux, à leurs Deputés ordinaires.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege pour suivre l'affaire concernant les difficultés territorielles survenues au sujet de Hierges, et resoudre, avec les Seigneurs des deux autres Etats, ce qu'ils jugeront etre le plus avantageux pour le Paijs.

Les Seigneurs, dans le cas que l'on ne puisse s'accomoder avec le Clergé, ont autorisés les Deputés nommés par recès du 17 Decembre dernier pour pousser cette affaire avec la dernière vigueur.

Les Seigneurs aiant revû les supliques presentées par les Receveurs Generaux, et eu lecture du votum de leurs Deputés ordinaires, concernant les devoirs et peines que rendent les dits Receveurs Generaux pour l'administration de la caisse ordinaire, ont declarés qu'avant de s'adouvrir, les supplians devraient presenter une suplique où ils conclurraient a une gratification pour reconnaissance desdits devoirs, et que l'on ne pourra resoudre sur cet objet qu'après l'avoir specifié dans la lettre convocatoire.

Les Seigneurs ont accordé a Denaijer, inspecteur adjoint a ceux de la Douane, le meme gage qu'aux deux autres inspecteurs.

Le 10 dito. — Les Seigneurs ont deputé les Seigneurs bourgmestres de Liege et de Vervier pour conferer sur la continuation de la chaussée de Vervier, et en faire raport.

Les Seigneurs ont requis les Deputés ordinaires de faire construire les ponts necessaires sur la levée au-delà de Hasselt.

Les Seigneurs ont accordé deux mois de gratification aux officiers du Regiment de S. S. Em. qui est a la solde des Etats.

Les Seigneurs ont autorisés leurs Deputés ordinaires pour prendre a fraix sur la caisse extraordinaire les argens necessaires pour les besoins de la presente guerre.

On accorde f. 80 aux Recollectines du Quay St. Leonard.

Les Seigneurs ont renvoié a l'examen des Seigneurs Deputés ordinaires, l'affaire concernant le droit de dix sols sur les fers vergiflés, et celle concernant les fraix de prison des surceans et vagabonds pris par les patrouilles.

Les Seigneurs ont autorisés les Deputés nommés a leur recés du 9 de ce mois, a effet d'accorder leur intervention dans l'infraction faite aux privileges impériaux par le baron de Rahier, si le cas l'exige.

Les Seigneurs ont autorisé les Deputés nommés a leur recès du 19 décembre pour les affaires concernant le dessechement des inondations du Demeer.

Les Seigneurs ont accordé le gage entier de commis a Joseph Jamar de Montfort.

Les Seigneurs ont autorisés les Seigneurs Bourgmestres de Liege pour faire le necessaire pour le maintien de la Souveraineté de S. S. Em. dans Loncin et Awans, a l'occasion de la protestation faite par le Baron de Rierset.

Le 11 dito. — Les Seigneurs ont suplié Sa Ser. Eminence d'ordonner aux commissaires, L' Baillifs et autres conducteurs des voitures que l'on fournit aux Troupes de ne pas permettre qu'on les decharge qu'on n'ait paié les chartiers, et, en cas de defaut de la part desdits conducteurs, d'en etre responsables envers les communautés.

Les Seigneurs ont autorisé les Seigneurs Bourgmestres de Liege, de Huij, de Tongres, de Thuin, de Visé, et de Vervier, pour negocier et conclure ici le traité de commerce a faire avec la France, et pour deputer, s'il en est question, une personne capable a Paris; voire que si l'on doit deputer une personne de chaque cours des Etats, on devra, pour resoudre là-dessus, convoquer toutes les bonnes villes.

Les Seigneurs ont recessés qu'en conformité du recès du 15 Octobre 1757, les Seigneurs Deputés ordinaires des 3 Etats ne s'assembleraient qu'une fois par semaine depuis le 15 Août jusqu'au 1 Novembre.

Les Seigneurs ont diminué de la restance de Reness f. 500, a condition qu'il renonce aux pretentions qu'il pourait avoir a charge de la ville de Tongres, a raison des pierres lui enlevées l'an 1747.

Les Seigneurs ont nommés dans la cause revisionnelle implorée par les Reprenneurs du 20° denier dans la Cité contre Leonard Dehousse, les Seigneurs Dinon, bourgmestre de Ciney, et Moors, bourgmestre de St-Trond.

Les Seigneurs ont separés la presente assemblée et qu'on ne pourait resoudre ulterieurement sans une nouvelle convocation generale.

V. Carton C, liasse 1760, no unique.

1760, 16 juin. — Les bourgmestres et le conseil décident de faire sculpter les armes des onze métiers de la ville, pour les placer, d'après leur rang, dans le vestibule de la nouvelle salle du conseil. (V. Maendachb. N, p. 274)

1760, 26 juin. — Décision de rembourser au couvent des Minimes à Jupille un capital de 2000 florins. (V. ibid., p. 279).

TOME V.

- 1760, 3 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Maur Schoonaerdts et Baudouin Moers, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Jean-Baptiste Mollinet; des pelletiers, Nicolas Jacolet; des boulangers, Hubert Saenen; des brasseurs, Henri Siaens.; des bouchers, Guillaume Van Ham; des merciers, Jean-Guillaume Simons; des teinturiers, Jean-Nicolas Wuesten; des tanneurs, Gérard Sneyers; des cordonniers, Antoine Collaer; des charpentiers, Jean Wiggers; des tailleurs, Corneil Hector; - députés à la Chapelle, Jean Mollinet, Henri Siaens, Jean-N. Wuesten et Corneil Hector; — bourgmestres, Jean-François Van der Hucht et Pierre-Winand Stappers; — receveur du réel, Mathieu Schevenels; du personnel, Jean Walter. — Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Nicolas Jacolet et Corneil Hector; chambre pupillaire, Jean-G. Simons et Guillaume Van Ham; expertise du pain, J.-B. Mollinet et Antoine Collaerts : collecte des amendes, Henri Siaens et Gérard Sneyers; vente publique, Hubert Saenen et Jean-N. Wuesten. (V. ibid., p. 285).
- 1760, 14 août. Les receveurs communaux prêtent serment. Jean-Frédéric Govaerts, licencié en droit, se porte garant pour Jean Walter; Baudouin Moers, ancien bourgmestre, pour Mathieu Schevenels. (V. ibid., p. 288).
- 1760, 18 août. L'avocat de Mauger, licencié en droit, est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 288).
- 1760, 18 septembre. Le bourgmestre Vander Hucht est député pour siéger aux Etats convoqués au 20 de ce mois. V, ibid., p. 289.
- 1760, 21 octobre. Pierre Velaerts est nommé Christoffelmeester der Croaten, c'est-à-dire du quartier de Vissegat, en remplacement de Nicolas Gilis, décédé. (V. ibid., p. 292).
- 1760, 1 novembre. Le bourgmestre Vander Hucht est délégué pour siéger aux Etats convoqués pour le lendemain. V, ibid., p. 293.
- 1760, 11 novembre. Dernier remboursement partiel du capital d'une rente de 30 florins, souscrite le 8 avril 1737, à Mathieu Smets et à ses enfants. (V. Documentboeck D, p. 525).
- 1760, 20 novembre. Le bourgmestre Vander Hucht est député à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 22 de ce mois. V. Documentboech N, p. 298.
- 1760, 15 décembre. Les bourgmestres et le conseil décident de faire célébrer un service solennel à la mémoire du révérend

- N... Treunen, de son vivant pléban de Notre-Dame et prévôt du magistrat de la ville. (V. ibid., p. 299).
- 1760, 27 décembre. Ordo dominorum Gulde. Comte des marchands, Guillaume Van Ham; délégué et lieutenant des maréchaux, Jean-Baptiste Mollinet et Gilles Mollinet; des pelletiers, Nicolas Jacolet et Lambert Gilis; des boulangers, Hubert Saenen et Godefroid Sneyers; des brasseurs, Henri Siaens et George Otten, junior; des bouchers, Guillaume Van Ham et Denis Bellis; des merciers, Guillaume Simons et Chrétien Tielens; des teinturiers, Jean-N. Wuesten et Frédéric Wuesten; des tanneurs, Gérard Sneyers et Jean-Baptiste Sneyers; des cordonniers, Antoine Collars et Guillaume Plesseria; des charpentiers, Jean Wiggers et Henri Smets; des tailleurs, Corneil Hector et Antoine Vanderlinden. (V. ibid, p. 300).
- 1761, 17 janvier. Le bourgmestre régent Stappers est député pour siéger à la Journée des Etats qui s'ouvre le lendemain. V. ibid., p 301.
- 1761, 26 janvier. Les bourgmestres et le conseil, considérant la grande pauvreté de la bourgeoisie et la cherté du charbon, décident d'en faire chercher six chariots à Liége, pour en faire une distribution aux pauvres de la ville. (V. ibid., p. 303).
- 1761, 30 février. Les mêmes, ayant reçu de Liege une dépèche qui porte a leur connaissance que le lieutenant-général de Chevert passera prochainement par St-Trond, décident de le complimenter et de payer, pour le voyage de Liege a St-Trond, les chevaux dont il aura besoin. (V. ibid., p. 305).
- 1761, 1 mars. Le bourgmestre Stappers est député à Liége, pour siéger à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 3 de ce mois. V. ibid., p. 305.
- 1761, 5 mars. Le Prince Evêque, revenant de Paris, passera prochainement par St-Trond, pour retourner à Liege. Les bourgmestres et le conseil décident de le complimenter au sujet de sa rentrée et de lui offrir un vin d'honneur de 50 bouteilles du meilleur Moselle et de 50 bouteilles du meilleur Bourgogne. (V. ib., p. 308).
- 1761, 9 mars. Henri Smets est élu capitaine de Nieuwpoort, en remplacement d'Hubert Saenen, et en même temps adjudant-général des quartiers. Gérard Smets est nommé alpheris et Antoine Vander Linden, adjudant du même quartier. Guillaume Plessenier est nommé adjudant de Brusthempoort. Les élus prêtent serment. (V. ibid., 2º feuillet de garde, in fine reg.)

- 1761, 6 avril. Les bourgmestres et le conseil décident de faire au général comte d'Andelan, en reconnaissance des services qu'il a rendus à la ville, une pièce, c'est à dire, une aime et demie, du meilleur vin de Bourgogne. (V. ibid., p. 310).
- Même date. L'ancien bourgmestre Moers, et les conseillers Simons, Siaens et Wuesten sont délégués pour dresser les états des logements militaires que la ville a faits depuis le commencement de la guerre actuelle; ils prendront les mesures nécessaires pour en obtenir payement de la part du Pays. (V. ibid., p. 311).
- Même date. Le bourgmestre régent Vander Hucht est député à la Journée des Etats convoquée par dépèche du 28 février. V. ibid., p. 311.
- 1761, 16 avril. Les bourgmestres et le conseil considérant que la prison souterraine de la ville est tellement malsaine qu'un détenu, qui devrait y séjourner pendant quelques temps, ne pourrait pas y rester vivre, décident la construction d'un prison à niveau du sol. (V. ibid., p. 312).
- 1761, jeudi, 14 mai. Les mêmes suppriment le traitement annuel de 100 florins, que, par recès du 7 mars de l'année précédente, ils avaient voté à Jaques Raets et à Jean Dirix, huissiers des écoutêtes de la ville. (V. ibid., p. 313).
- Même date. Jean-Baptiste Molinet se charge de l'entretien de l'horloge communale au même prix que son prédécesseur Henri Martiny. (V. ibid., p. 313).
- Même date. Le bourgmestre Stappers est délégué pour sieger aux Etats pendant la Journée convoquée le 16 du mois. V. ibid., p. 314.
- 1761, 4 juin. Sont nommés proefmeesters du métiers des charpentiers: Guillaume Goyens, pour les charrons; Gilles Prial, pour les maçons; Jean Mattivis pour les couvreurs de chaume. Jean Van Herck est nommé juré du métier. Tous prêtent lo serment d'usage. (V. ibid., p. 315).
- 1761, 6 juillet. Le bourgmestre Van der Hucht est député pour siéger aux Etats, à la Journée qui s'ouvrira le 11 courant. V. ibid., p. 317.
- 1761, 13 juillet. Les bourgmestres et le conseil, considérant qu'il n'y a qu'une seule accoucheuse jurée dans la ville admettent comme seconde, Marie-Aleyde van Linter, au traitement annuel de 30 florins. Elle prêtera serment entre les mains dun des deux bourgmestres. (V. ibid., p. 318).

- 1761, 6 août. Georges Schoofs est nommé chirurgien de la ville en remplacement de Jean-Michel Cruls, décédé. Le salaire annuel de 20 florins attaché à cet emploi est porté à 40 florins, à cause du grand nombre d'indigents malades que le titulaire doit soigner. (V ibid., p. 325).
- 1761, 7 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Jean-Francois Van der Hucht et Pierre-Winand Van Winde, bourgmestres sortants; des maréchaux, Gilles Molinet; des pelletiers, Lambert Stas; des boulangers. Paul Gelmaers; des bouchers, François Van Ham; des brasseurs, Augustin Plissenier; des merciers, Augustin Dony; des teinturiers, Conrard Snievaerts, le vieux; des tanneurs, Gérard Sneyers; des cordonniers, Arnold Goetmakers; des charpentiers, Jean Wiggers; des tailleurs, Jean Willems; députés à la Chapelle, Gilles Molinet, François Van Ham, Augustin Dony et Conrard Sneewaerts; - bourgmestres, André Vos et Louis Vanden Berck; receveur de la contribution personnelle, Henri Van den Berck; de la contribution réelle, Mathieu Schevenels. - Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Augustin Plissenier et Gérard Sneyers; chambre pupillaire, Lambert Stas et Jean Wiggers; expertise du pain, Paul Gelmaers et Arnold Goetmakers; collecte des amendes, Gilles Mollinet et Conrard Sneeuwaerts; vente publique, François Van Ham et Augustin Dony. V. ibid., p. 329.
- 1761, 13 août. Les conseillers François Van Ham et Augustin Dony sont chargés provisoirement de régler les logements des troupes qui passeront par la ville. (V. ibid., p. 328).
- Même date. L'avocat Trudon Van den Berck est deputé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 328.)
- 1761, 25 août. Le bourgmestre régent Van den Berck est délégué pour siéger à la Journée des Etats du 29 de ce mois. V. ibid., p. 333.
- Même date. Les bourgmestres et le conseil, considérant le mauvais état des finances de la ville, abolissent les indemnités qu'on avait coutume d'accorder pour construction de nouvelles maisons ou restaurations importantes. (V. ibid., p. 333).
- 1761, 28 août. Le receveur de la contribution personnelle, Henri-Adrien Vanden Berck, prête serment entre les mains du bourgmestre Vos; le bourgmestre régent Vanden Berck se porte caution pour lui. (V. ibid., p. 334.)
- 1761, 14 septembre. Mathieu Schevenels, receveur de la contribution réelle, porte serment entre les mains du bourgmes-

- tre Vanden Berck; Godefroid-Antoine Van Herck se porte caution pour lui. (V. ibid., p. 334).
- 1761, 21 septembre. Le bourgmestre Van den Berck est député pour siéger à la Journée des Etats des 26 de ce mois. V. ibid., p. 355.
- 1761, 9 novembre. Le bourgmestre Vos est député à la Journée des Etats des 12 et 18 de ce mois. (V. ibid., p. 339).
- 1761, 26 novembre. Le Prince-Evêque passe par la ville de St-Trond. On lui offre 25 bouteilles de vin rouge et 25 bouteilles de vin du Rhin. (V. ibid, p. 339).
- Même date. Ordre est donné à Schevenels, receveur de la contribution réelle, de compter à vanden Berck, receveur de la contribution personnelle, la somme de 5530 florins et 18 sous, que suivant son compte, il doit avoir en caisse. (V. ibid., p. 340).
- 1761, 19 décembre. Balthasar Maes est nommé christoffelmeester de Cloppenpoort, en remplacement de Guillaume Thielens, décédé; il prête serment. (V. ibid., p. 340).
- 1761, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Jean-François Van Ham; délégué et lieutenant des maréchaux, Egide Molinet et Jean-Baptiste Molinet; des pelletiers, Lambert Stas et Lambert Gilis; des boulangers, N. et N.; des brasseurs, Auguste Plissenier et Grégoire Lenaerts; des bouchers, Jean-François Van Ham et Guillaume Van Ham; des merciers, Augustin Dony et Josse Plevoets; des teinturiers, Conrard Sneewaerts et Frédéric Wuesten; des tanneurs, Gérard-N. Snyers et Jean-Baptiste Snyers; des cordonniers, Arnold Goetmackers et Henri Bincom; des charpentiers, Jean Wiggers et Jean Sproelants; des tailleurs, Jean Wilms et François Wilms.

V. ibid., p. 341.

- 1762, 12 mars. Le bourgmestre vanden Berck est député à la Journée des Etats du 13 de ce mois. (V. ibid., p. 344).
- 1762, 28 mai. Les bourgmestres et le conseil accordent une aide de 30 florins aux P.P. Capucins pour la procession de Montaigu. (V. ibid., p 344).
- 1762, 14 juin. Ordre est donné au receveur Schevenels, de compter à vanden Berck, receveur de la contribution personnelle, une somme de 3000 florins. (V. ibid., p. 349).
- 1762, 27 juin. Pierre Swartenbroeckx est nommé juré de la ville en remplacement de Jean Carolus, décédé, et en même temps

- proefmeester des maçons, en remplacement de Gilles Préalle, également décédé. (V. ibid., p. 350).
- 1762, 4 juillet. Le bourgmestre Vanden Berck est député à la Journée des Etats du lendemain. (V. ibid., p. 351).
- 1762, 12 juillet. Les bourgmestres et le conseil, revenant sur leur décision du 25 août de l'année précédente, décident d'accorder dorénavant à ceux qui remplaceront leurs toits de chaume par des toits de tuiles ou d'ardoises, soit la moitié des tuiles, soit le tiers des ardoises nécessaires à la nouvelle construction. Le sieur Adrien Roberti, arpenteur juré, devra, en pareille occurrence, délivrer aux intéressés une attestation qu'ils auront à produire pour pouvoir profiter de l'intervention communale. V. ibid., p. 352.
- 1762, 26 juillet. Jaques-Godefroid Vanden Abeele est nommé secrétaire de la ville, en remplacement de son père, Godefroid-Martin Vanden Abeele, démissionnaire. (V. ibid., p. 357).
- 1762, I août. Ordo Consulatus. Conseillers: André Vos et Louis vanden Berck, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Henri Plingers; des pelletiers, Trudon Simons; des boulangers, Joseph Hannoset; des brasseurs, Henri Spons; des bouchers, Guillaume Van Ham; des merciers, Jean-Egide Schuermans; des teinturiers, Conrard Sneewaerts, junior; des tanneurs, Gérard Sneyers; des cordonniers, Arnold Goetmakers; des charpentiers, Gérard de Heer; des tailleurs, Michel Recoms; députés à la chapelle, Trudon Simons, Henri Spons, Guillaume Van Ham et Gérard Sneyers; — bourgmestres, Jean-G. Simons et Nicolas Van Heyst; — receveur de la contribution réelle, Trudon-Lambert Simons; de la contribution personnelle, Joseph-Simon Hubar. — Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Joseph Hannoset et Arnold Goetmakers; chambre pupillaire, Trudon Simons et Henri Plingers; expertise du pain, Conrard Sneewaerts et Gérard de Heer; collecte des amendes, Henri Spons et Gérard Sneyers; vente publique, Guillaume Van Ham et Jean-Egide Schuermans. (V. ibid., p. 361).
- 1762, 2 août. Le bourgmestre Simons est député à la Journée des Etats le 30 de ce mois. (V. ibid., p. 364).
- 1762, 9 août. Sont nommés maîtres des quartiers (wyck-meesters) pour régler, pendant la courante année, les logements militaires et tout ce qui s'y rapporte, les conseillers Trudon Simons, Guillaume Van Ham, Jean-Egide Schuermans et Gérard Sneyers. Ils prétent serment. (V. ibid., p. 365).

- 1762, 12 août. L'avocat et licencié de Maugeer est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 365).
- Même date. Trudon-Lambert Simons, receveur de la contribution réelle prête serment; Adrien Roberti se porte caution pour sa gestion. (V. ibid., p. 365).
- 1762, 16 août. Joseph-Simon Hubar, receveur de la contribution personnelle, prête serment; Jaques Hubar, son frère, avocat et ancien bourgmestre, se porte caution pour lui.

  V. ibid., p. 366.
- 1762, 19 août. Lambert Ouwerx est nommé proefmeester des menuisiers, en remplacement de Lambert Dionisi, démissionnaire. Il prête serment. (V. ibid., p. 370).
- 1762, 16 septembre. Les commis préposés à la recette du tonlieu, se permettent contrairement aux immunités et privilèges de la ville, de percevoir des droits sur les comestibles qu'on amène du dehors au marché public de la ville, pour la consommation des bourgeois, de même que sur les denrées que les campagnards achètent en ville. Pour mettre fin à pareils abus, les bourgmestres font sonner dans toute la ville, par Mathieu Vanden Rouchout, crieur public, qu'il est défendu à qui que ce soit de faire aucun payement de tonlieu pour vente de comestibles importés ou achat de denrées exportées, et que chacun sera tenu de signaler à l'autorité communale toute tentative des commis pour le faire payer encore. (V. ibid., p. 377).
- 1762, 19 septembre Les doyens des onze métiers de la ville exposent au magistrat : que, pour la conservation des privilèges de leurs conseillers, ils ont eu à soutenir des procès trèsdispendieux devant la Cour Impériale de Wetzlaer et devant le Tribunal des Vingt-Deux; que ces procès se sont terminés la veille, par une transaction dans laquelle on a surtout eu en vue les intérêts de la ville; et que, vu cette circonsance, ils osent demander que la ville intervienne pour une certaine part dans le payement des fraix très-élevés de ces procès. - Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil leur accordent une somme de 3000 florins, à prélever sur celle de 5660 florins, 10 sous et 3 liards, comptée la veille, par Vander Hucht, Stappers, Schoonaerts, Moers et Walter, au receveur de la contribution personnelle, comme solde de la somme due par le sieur Walter susdit du chef de sa recette communale pour les années 1760 et 1761. Cette somme devra être employée au remboursement des emprunts que les métiers ont été obligés de faire pour subvenir

aux dépenses occasionnées par ces procès enfin terminés. V. ibid., p. 380.

1762, 7 octobre. — Les bourgmestres et le conseil admettent commo seconde accoucheuse publique Jeanne Timmermans, épouse de Corneil Van den Hauthem, laquelle vient de subir un examen de capacité devant les sieurs Pypops et Schoofs, respectivement médecin et chirurgien de la ville. — Cette admission se fait aux conditions suivantes: 1º L'accoucheuse devra servir gratuitement et à leur première réquisition, les indigents de la ville et de la franchise; - 2º Elle devra demeurer et tenir son ménage dans la ville, et ne pourra loger hors ville sans consentement préalable des bourgmestres: — 3° Elle devra se dévouer tant pour les pauvres que pour les riches, aussi bien la nuit que le jour; — 4° Elle sera exempte de tout logement militaire; - 5° Elle aura, pour salaire annuel, 50 florins payables par quarts et par trimestre, à la caisse du receveur de la contribution personnelle; ce traitement commencera à courir aussitôt qu'elle aura établi sa demeure dans la ville; - 6° Elle recevra des receyeurs de l'hôpital six mesures de seigle par an, payables pour la premiere fois à la St-André 1763; - 7º Elle et son mari recevront gratuitement le droit de bourgeoisie. - L'accoucheuse prête serment. (V. ibid., p. 392.)

1762. 26 novembre. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil — ayant appris que, dans quelques jours, une quantité de régiments de troupes françaises, composés la plupart de quatre escadrons et quatre bataillons, passeront par le Pays de Liége, et que probablement ces troupes devront toutes loger dans la ville, — décident d'envoyer à Liége le bourgmestre Simons, avec mission d'y employer toutes les influences possibles, à l'effet d'épargner à la bourgeoisie, pour autant que faire se pourra cette, nouvelle charge exorbitante, et d'y prendre en même temps des informations au sujets des quartiers d'hiver. (V. ibid., p. 394).

1762, 2 décembre. — Une personne influente de Liége a obtenu que la ville soit exempte, non seulement de quartiers d'hiver pendant cette année, mais encore du logement de la moitié des troupes françaises qui doivent passer prochainement par la ville, sauf toutefois le cas où un bataillon isolé y arriverait. — Pour récompenser un si grand service, on décide de faire à la personne en question un cadeau de 100 florins. Cette somme sera comptée par le receveur de la contribution personnelle entre les mains du bourgmestre Van Heyst, qui est chargé de la faire parvenir à qui de droit. (V. ibid., p. 397).

1762, 11 décembre. — Les bourgmestres et le conseil — en

exécution des mandements de Son Altesse en date du 26 avril, 20 août, 30 septembre de l'année courante — ordonnent à tous les propriétaires de maisons, jardins, prairies, prés, terres et viviers sis dans la ville et juridiction de St-Trond, de faire déclaration exacte de leur nombre, situation, étendue et loyer. — Les bourgmestres et le conseil siégeront, à l'effet de recevoir ces déclarations, à partir du lendemain et pendant huit jours consécutifs, de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 4 heures de relevée. — Publié au son de la cloche banale et affiché le même jour. (V. ibid., p. 395).

1762. 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Lambert Stas; — délégué et lieutenant des maréchaux, Henri-Hubert Hubar et Martin Bex; des pelletiers Guillaume Van Heyst et Gérard Stas; des boulangers, Charles Robyns et Gérard Snyers; des brasseurs, Robert Govaerts et Etienne Boonen; des bouchers, François Steynen et Gilles Entbrouckx; des merciers, Jean-E. Schuermans et Barthélemy Rollin; des teinturiers, Joseph Bertrand et Frédéric Wuesten; des tanneurs Henri-Nicolas Odendael et Louis Hockenzeels; des cordonniers, Mathieu Bernard et Jean Quissens; des charpentiers, Henri Vanden Berck et Pierre Swartenbroux; des tailleurs, Gilles Van Herck et Gérard Delrée. (V. ibid., p. 403).

1763, 24 janvier. — Le bourgmestre Simons et le conseiller Schurmans sont chargés de dresser le plus tôt possible l'état des frais de feu et lumière fournis aux troupes françaises durant la présente guerre. — Cet état, conformément à des édits du Pays, doit être transmis au Conseil privé de Son Altesse. (V. ib., p. 404).

1763, 4 février. — Commission d'échevin donnée par les doyen et chapitre de Liége, sede vacante, à Maur Schoonaerdt, jurisconsulte et avocat, succédant à l'avocat Mathieu Schoonaerdt qui a résigné son siège. — Prestation de serment le 8 février.

V. Commissieboeck, p. 60.

1763, 17 février. — Depuis la mort du Prince-Evêque de Liége, le sieur Aspeculo, lieutenant-drossard des quartiers de Montenaken et de Gelinden, refuse de fournir les voitures et chevaux nécessaires aux soldats en convalescence qui passent journellement par la ville, et cela sous prétexte que le Chapitre de Liége ne lui a donné aucun ordre dans ce sens. — Les bourgmestres et le conseil déléguent donc à Liége le bourgmestre régent Van Heyst, avec mission d'y solliciter un ordre du chapitre, enjoignant au sieur Aspeculo précité de livrer les chevaux et les voitures de la même façon que du vivant de l'Evêque. (V. ibid., p. 405).

1763, 2 mars. - Une dépèche du Chapitre de Liége, sede

vacante, en date du 13 de ce mois, ordonne à la ville de St-Trond de, conjointement avec les bourgmestres et habitants des villages environnants, loger pendant une nuit le régiment royal du Piémont, composé de quatre bataillons. En outre, le lieutenant drossard Aspeculo, suivant des instructions par lui reçues, à fait savoir que l'état-major avec deux bataillons devait loger à St-Trond. tandis que les autres bataillons avec leurs officiers devaient loger dans les villages des environs de la ville. - Ces ordre et mode de répartition ont eté communiqués au major du régiment royal précité, mais il refuse de les observer. Il menace de loger le régiment avec tous ses officiers d'après son bon plaisir; il a doublé les billets de logement lui remis et en a majoré les chiffres. Les bourgmestres et le conseil ont protesté énergiquement contre cette manière d'agir, surtout pour le motif qu'ils craignent que le commandant du régiment de Champagne, qui doit arriver à Saint-Trond le 28 du mois courant, ne suive le précédent posé par le commandant du régiment royal de Piemont; et comme il ne parviennent pas à avoir raison de celui, ils exposent leurs griefs dans une supplique que le conseiller Simons, receveur de la contribution personnelle, est chargé de transmettre à Liége.

V. Maendachboeck N, p. 413.

- 1763, 10 mars. Le bourgmestre régent Simons est député à Liége pour siéger à la Journée des Etats convoquée par le chapitre, sede vacante, au 16 du courant mois. Il y prendra place a côté du député de la ville de Tongres. (V. ibid., p. 408).
- 1763, 14 mars. Les bourgmestres et le conseil décident de faire venir a St-Trond le sieur Vanden Ghyen, fondeur de cloches à Louvain, à l'effet d'y visiter le carillon et d'y prendre le ton de la petite cloche félée qui lui a été expédiée pour la mettre en en accord avec son octave. (V. ibid., p. 409.)
- 1763, 13 mai, 2 heures de relevée. Henri-Bonaventure Van Staden et René-Nicolas de Creft, ensuite d'un décret du 9 de ce mois, visitent la chapelle dite der Bruyn Lieve Vrouw, sise sous la juridiction de St-Trond, sur la route de Montenaken. Il constatent, en présence du sieur Van Herck, curé de Kerkom, que le tronc se trouvant à l'intérieur de la chapelle, sous la fenêtre à droite de la porte d'entrée, a été fracturé. (V. ibid., p. 440).
- 1763, 16 juin. Statuts et règlement de la compagnie ou Confrérie des Jeunes Gens (compagnie oft confrairie der jonghmans) de la paroisse de Notre-Dame, érigée et approuvée ce jour par les bourgmestres et conseil de la ville:
  - 1º Le nombre des jeunes gens pouvant faire partie de la compa-

gnie est fixé et limité à soixante; tous doivent habiter la paroisse de Notre-Dame;

- 2º Pour pouvoir être admis dans la Compagnie, il faut s'être présenté librement aux officiers et avoir été élu à la pluralité des voix;
- 3º Tous les membres de la Compagnie devront, deux fois par an, assister à la procession de l'église de Notre-Dame, porteurs d'un flambeau; à savoir le jour de la Visitation de Notre-Dame qui sera la féte patronale de la confrérie et le jour de la kermesse; ce sous peine d'amende de 10 sous de Brabant au profit de la compagnie;
- 4º Au premier ordre qui leur en sera donné par les bourgmestres et le conseil, tous les membres devront comparaître en armes pour défendre la ville conjointement avec les autres Chambres, contre les attaques de maraudeurs ou bien en cas de révolte;
- 5° Tous les trois ans, le jour de St-Pierre, la compagnie devra tirer l'oiseau (papegaye) à la perche des arbalétriers, hors de la porte de Brusthem; celui qui tirera l'oiseau sera proclamé roi (coninch) de la compagnie;
- 6° Celui qui aura été proclamé roi, devra, dans les trois jours qui suivront la fête du tir, déposer l'oiseau d'argent entre les mains du magistrat, à la garde duquel il doit être conflé pour surêté de sa conservation;
- 7º Dans les six mois à dater du jour où il aura tiré l'oiseau, le roi sera tenu de l'orner d'un chaînon (schaekel) d'argent de la même forme et façon que les autres, et d'une valeur d'au moins dix florins de Brabant; en revanche pendant tout le temps qu'il restera roi, il sera exempt de toutes les charges de la Compagnie, aiusi que de la comparution en armes stipulée à l'article 4 cidessus:
- 8° Quand il devra assister avec ses confrères à des cérémonies ou à des processions, il sera tenu de réclamer l'oiseau d'argent aux bourgmestres et au conseil et de le leur transmettre de nouveau immédiatement après les cérémonies ou processions précitées;
- 9° Quinze jours ou trois semaines avant chaque tir triennal, la compagnie devra choisir son doyen et son conseiller, lesquels formeront, avec le roi, le capitaine et les officiers, la cour ou juridiction de la confrérie;
- 10° A l'arbitrage et correction de cette cour ou juridiction seront soumis tous les confrères de la compagnie, qui, aux jours de fête ou de réunion, se rendront coupables d'extravagance (extravagantie), de pétulance (petulantie) ou de délits quelconques contre le présent règlement;
- 11º Seront aussi punissables par cette cour, les confrères qui manqueraient de respect aux officiers, au roi, au doyen ou au

conseiller, tant en assemblée ordinaire qu'en réunions ou revues (paradiens) extraordinaires, ou qui refuseraient d'exécuter leurs ordres:

12º Aucun membre ne pourra s'absenter des réunions de la Compagnie que le varlet (cnape) aura convoquées par ordre du doyen. En cas de motif légitime d'absence, il devra avertir le doyen, soit lui-même en personne soit par une tierce personne; à défaut de ce faire, il encoura une amende de 10 sous de Brabant payable sans remise ou délai, au profit de la compagnie;

13° En cas de différend ou de procès, pour motif qu'un membre se prétendrait lésé par le jugement définitif de la susdite cour qui sera toujours compétente en première instance, — alors ce membre pourra aller en appel devant les bourgmestres et le conseil à l'exclusion de tout autre juge, et, au jugement que ceux-ci prononceront, il devra se soumettre sans aucun appel ultérieur;

14° Tout membre payera, comme droit d'entrée dans la Compagnie, au profit de celle-ci et immédiatement après qu'il sera élu, une somme de deux florins, entre les mains du doyen;

15° Aucun membre ne pourra se retirer de la Compagnie aussi longtemps qu'il restera jeune homme ou célibataire, à moins de payer sa part de toutes les charges contractées, plus une amende de quatre florins; en cas de refus, la juridictien de la Compagnie pourra poursuivre le payement en la personne du débiteur, en ses biens meubles et immeubles, sans aucune forme de procès, par prompte et parate exécution.

16° Avant de pouvoir être considéré comme membre, le nouvel élu prêtera le serment suivant : Je jure fidélité et soumission aux honorés seigneurs bourgmestres et conseillers de la ville, au roi, au doyen, au conseiller et aux autres officiers de cette compagnie; je jure de me conformer a tous les recès et règlements faits et a faire. Ainsi m'aide Dieu, Sa Sainte Mère Marie, notre patronne, et tous les Saints de Dieu.

N.B. Après approbation de ces statuts, les bourgmestres et le conseil nomment, pour cette seule fois, Jean-Nicolas Van den Abeele, capitaine de la Compagnie; Alexandre Scorpio, alferis; Jean-Guillaume Van Heyst, adjudant, et Jean Noelle, doyen. Dans la suite, les membres de la confrérie procèderont eux-mêmes au remplacement de ces officiers. (V. ibid., p. 421).

1763, 23 juin. — Le village de Bevingen ne mesure qu'environ treize bonniers de terre tout à fait enclavés dans la juridiction de St-Trond. Plusieurs fois déjà les propriétaires de ces treize bonniers ont empiété sur te terrain de la juridiction de la ville. Pour empécher quepareils abus ne se répêtent, les bourgmestres et le conseil de la ville décident de faire le bornage du territoire de St-Trond sur les limites de la juridiction de Bevingen.
V. ibid., p. 430.

1763, 1 août. — Les bourgmestres et le conseil — à la demande de plusieurs commerçants de la ville — suppriment le droit fixé sur le sellage des draps, à partir du prochain rendage des impôts. Ils délèguent les deux bourgmestres pour obtenir l'agréation de cette suppression de la part des deux seigneurs de la ville. (V. ibid., p. 436).

Même date. — Les mêmes renouvellent leurs recés en date des 22 mars, 16 juillet et 3 août 1759, concernant les subsides à accorder en matière de construction et bâtisse. (V. ibid., p. 437).

- 1763, 7 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Jean-Guillaume Simons et Jean-Guillaume Van Heyst, bourgmestres de l'année précédente : des maréchaux, Jean Vanden Cruys : des pelleliers, Lambert Gilis; des boulangers, Lambert Bellis; des brasseurs. Antoine Van West; des merciers, Guillaume Craninx; des teinturiers, Conrard Snievaerts; des tanneurs, Henri Odendael; des cordonniers, Hubert Jaquet; des charpentiers, Henri Van den Berck; des tailleurs, Guillaume Gobba; - députés à la chapelle, Léonard Verhulst, Guillaume Craninx, Antoine Van West et Guillaume Gobba; - bourgmestres, René Van Herck et Maur Schoonaerdts: - receveur de la contribution personnelle, Jean Walter; de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons. — Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Antoine Van West et Hubert Jaquet: chambre pupillaire, H. Odendael et Conrard Snievaerts; expertise du pain, L. Gillis et N. Bellis; collecte des amendes. L. Verhulst et W. Gobba; vente publique, H. Vanden Berck et (V. ibid., p. 442.) G. Craninx.
- 1763, 8 août. Vu les tempêtes et les pluies continuelles, les les bourgmestres et le conseil, font dire le lendemain, à Notre-Dame, une messe spéciale à laquelle sont priés d'assister toute la bourgeoisie, tous les couvents et toutes les écoles; ils seront prévenus par les christoffelmeesters. (V. ibid., p. 444).
- 1763, 9 août. L'avocat Ulens de St-Trond, J. U. L., est délégué pour siéger au tribunal des Vingt-Deux. (V. ibid., p. 444).
- 1763, 18 août. Les deux receveurs de la ville prêtent serment; le bourgmestre Schoonaerdts se porte caution pour Walter; l'ancien bourgmestre Van Heyst, pour Simons. (V. ibid., p. 445).
  - 1763, 23 août. Le doyen de la Confrérie des Jeunes Gens de

.a paroisse de Notre-Dame s'est présenté au magistrat pour demander l'oiseau qui leur a été accordé par apostille de 1753, à l'effet de le porter à la procession du lendemain, jour de la kermesse. — Mais certaines difficultés ont surgi dans la Confrérie dont il s'agit et le magistrat croit bon de ne pas accéder à la demande du doyen. Il décide que la Confrérie ne se rendra pas à la procession en corps et que l'oiseau ne sera pas même accordé pour la remise du drapeau qui se fera ce soir même à l'alferis nouvellement élu. (V. ibid., p. 448).

1763, 15 septembre. — Les bourgmestres et le conseil — vu la requête de Jean Knaepen et d'Arnold-Lambert Vanden Hove, carillonneurs de la ville depuis le départ d'Arnold Hoebrechts pour Tirlemont — portent à 60 pattacons le salaire de 30 pattacons qu'ils touchaient jusqu'à ce jour.

V. Carton C, liasse 1763, no unique.

1763, 17 octobre. — Les mayeurs, bourgmestres, échevins et conseil rendent hommage au chapitre de la cathédrale de Liége à propos de l'élection de Charles-Nicolas-Alexandre, comte d'Oultremont-de Warfusée, comme Prince-Evêque de Liége.

V. Maendachboeck N, p. 454.

1763, 21 novembre. — Jean Libens étant mort, Henri Smets est nommé *proefmeester* des tonneliers. Il prête serment. V. ibid., p. 459.

1763, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Jean-Nicolas Van Heyst; — délégué et lieutenant des maréchaux, Martin Bex et Antoine Wennen; des pelletiers, Jean Favart et Gérard Stas; des boulangers, Chrétien Claes et Pierre Van Kerckom; des brasseurs, Jean Boonen et Etienne Boonen; des bouchers, Lambert Bellis et Guillaume Bellis; des merciers, Guillaume Craninx et Barthélémy Boonen; des teinturiers, Frédéric Wuesten et Jean Portmans; des tanneurs, Louis Hockenzeels et Simon Odendael; des cordonniers, Nicolas Termonia et Jean Vander Bruggen; des charpentiers, Mathieu Steegmans et Henri Smets; des tailleurs, Lambert Quiessens et Jean Claes. (V. ibid., p. 465).

Même date. — Gérard-Benoît Delrée, secrétaire de la Cour militaire (cryghsraedt), étant décédé, Conrard-Joseph Baerts est élu pour le remplacer et prête serment. (V. ibid., p. 466).

1763, 30 décembre. — Commission d'échevin, donnée par Joseph Van Herck, abbé de St-Trond, à Jean-André Becaers, licencié en droit, succédant à Mathieu Schevenels, décédé.— Prestation du serment d'usage le 3 janvier 1764. (V. Commissieboeck, p. 62).

- 1764, 2 janvier. Maur Schoonaerdts, bourgmestre régent, et Jean-Guillaume Simons, bourgmestre de l'an précédent, sont députés à Liége pour complimenter le Prince-Evêque d'Oultremont. V. Maendachb. N, p. 466.
- 1764, 5 janvier. Les bourgmestres et le conseil décident de faire chanter le lendemain en l'église de Notre-Dame, une messe d'action de grâces et un *Te Deum laudamus*, pour l'élection du nouvel évêque. (V. ibid., p. 468).
- 1764, 17 janvier. Les mêmes déclarent suspendre l'exemption des impôts sur les vins, la bière et le malt, accordée à des étrangers par ordonnance du 5 août 1753. (V. p. 348) et se réserver le droit d'agir selon que les circonstances spéciales l'exigeront et le permettront.
  - V. ibid., p. 468 et Carton C, liasse 1764, no unique.
- 1764, 21 janvier. Par ordre des bourgmestres et du conseil, le capitaine de la Chambre de Réthorique convoquera la moitié de ses collègues, pour se rendre, à dix heures du soir, à l'hôtel de ville, munis de leurs armes. De là, accompagnés des officiers et de quelques membres du conseil, ils se constitueront en patrouille pour aller visiter toutes les maisons suspectes et arrêter les personnes de mauvaise mine qu'ils rencontreront. Cette patrouille sera continuée pendant huit jours par les autres chambres sermentées de la ville. (V. ibid., p. 469).
- 1764, 25 janvier. Les conseillers Van West et Van den Berck sont chargés de toutes les mesures à prendre pour les fêtes qui seront données prochainement en l'honneur du Prince-Evêque. (V. ibid., p. 471).
- 1764, 9 février. Jean Van den Abeele, Jean Noël, Jean-Guillaume Van Heyst et Arnold-Mathieu Schoenaerdts, respectivement capitaine, doyen, alferis et secrétaire de la Compagnie des Jeunes Gens de la paroisse de Notre-Dame, recoivent, des bourgmestres et du conseil assemblé, le perroquet d'argent dont ils ont fait usage jusqu'à présent et qui a été remis en dépôt en vertu du recès du 28 juillet 1753. Ils promettent, solidairement et sous la garantie de leur biens, de le rendre aux bourgmestres et au conseil, aussitôt que Jean-Baptiste Pauls, leur roi actuel, récemment marié, y aura fait attacher le chaînon dont il est redevable. (V. ibid., p. 474).
- 1764, 10 avril. Philippe de Sellier étant décédé, Jaques Mathieu est nommé pour le remplacer en ses fonctions de préposé à la balance publique. (V. ibid., p. 484).

- 1764, 24 avril. L'ancien bourgmestre Van Heyst est délégué à la Journée des Etats du 1 mai prochain. (V. ibid., p. 484).
- 1764, 25 avril. Jean Vanden Abeele, capitaine, Jean Noel, doyen, Guillaume Van Heyst, alferis, et Arnold-Mathieu Schoonaerdts, secrétaire des Jeunes Gens de la paroisse de Notre-Dame, ont été priés de se présenter devant les bourgmestres et le conseil convoqués spécialement aux fins des présentes. Jean Noel, le doyen, comparait seul. Il remercie l'assemblée, au nom de tous les membres de sa Compagnie, pour les statuts qu'on a bien voulu leur accorder, mais demande en même temps que dorénavant le serment à prêtér soit aboli, alléguant que ce serment n'a jamais été requis auparavant. Il ajoute que la Compagnie sera convoquée encore le jour même, mais refuse catégoriquement de déposer le perroquet d'argent, disant qu'il est en bonnes mains et que la Compagnie peut le garder tout aussi bien que le magistrat de la ville. (V. ibid., p. 485).
- 1764, 7 mai. Le sindic de la ville est chargé d'assigner les officiers de la Compagnie des Jeunes Gens de la paroisse de Notre-Dame, en restitution du perroquet d'argent. (V. ib., p. 487).
- 1764, 5 juin. Les bourgmestres et le conseil chargent le conseiller Van West de transformer la salle qui se trouve au dessus du fort de Stapelpoort en salle d'arrêt civil (civiel arrest); il y fera donc placer les portes nécessaires et garnir les fenêtres de barres de fer. (V. ibid., p. 489).
- 1764, 6 juin. Le noble Seigneur de Kerkom, H.-L. Van Schoer, sous prétexte que la chapelle dite die Bruyn Lieve Vrouw se trouve sous sa juridiction, a protesté, par acte du 20 février dernier, contre la visite y faite par les échevins de St-Trond, dans le courant du mois de mai ou de juin de l'année précédente, au sujet d'un vol y commis. Les bourgmestres et le conseil répondent que le terrain sur lequel la chapelle est bâtie appartient à l'hospice de St-Trond et que partant les échevins ne sont pas sortis du ressort de leur juridiction. (V. ibid., p. 489).
- 1764, 8 juin. Les bourgmestres et le conseil décident de faire au Prince-Evêque un don de 150 carolines en espéces, et au Grand Chancelier un don de 15 carolines. Le bourgmestre régent Schoonaerdts et les anciens bourgmestres Simons et Van Heyst sont délégués à cette fin. (V. ibid., p. 488).
- 1764, 21 Juin. Règlement des fètes qui seront données, le 24 de ce mois, à l'occasion de l'avènement du Prince-Évêque :
  1º Un service solennel sera célébré en action de grâces à Notre-TOME V.

Dame: — 2º à la rentrée de la procession on chantera le Te Deum laudamus: — 3º le jubé sera luxueusement orné; — 4º les quatre Chambres de la ville accompagneront la procession en portant de flambeaux : les officiers seront en grande tenue : - 5° les mêmes Chambres se mettront sous les armes pour faire parade, à 9 heures du soir, devant la Chambre du Conseil; là, elle tourneront quatre fois leurs drapeaux, sans tirer, et, après le retour des compagnies dans leurs Chambres respectives, les officiers seront invités à la Chambre du Conseil: - 6° les milices des quartiers intérieurs et extérieurs de la ville se mettront en armes pour aller faire parade devant la demeure de leurs capitaines; de là elles se rendront, de la même manière que les quatre serments, devant la Chambre du Conseil: - 7º la ville donnera à chaque serment et à chacun des quartiers trois aimes de bière; aux Récollets deux aimes; aux Capucins deux aimes, et aux Capucinesses une aime; — 8° chacun des quatre serments recevra 50 livres de poudre à tirer sur leurs canons et non pas sur leurs armes; — 9° enfin la ville fournira et payera les hommes chargés de tirer les salves des ser-(V. ibid., p. 488). ments.

- 1764, 22 juin. La Compagnie des Jeunes Gens de la paroisse de Notre-Dame se prépare à tirer son oiseau, de même que les Chambres sermentées, le dimanche après la fête de Saint Pierre. Elle devra se servir du perroquet d'argent en restitution duquel elle est assignée devant la haute Cour de Justice. L'autorisation nécessaire pour le tir et pour le batterie des tambours lui est donc refusée. (V. ibid., p. 490).
- 1764, 30 juin. Commission de voué donnée par Charles d'Oultremont, évêque de Liége, à Nicolas-Bonaventure de Creeft. Datée du château de Seraing. Prestation du serment d'usage le 7 juillet 1764. (V. Commissieboeck, p. 64).
- 1764, 16 juillet. Les bourgmestres et le conseil empruntent à H.-B. Van Staden, échevin et ancien bourgmestre de la ville, un capital de 905 florins, 15 sous et 2 liards et lui souscrivent de ce chef une rente de 26 florins 13 s. 1 l., rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 16 juillet de chaque année. Au moyen de cette somme on rembourse le capital des deux tiers de trois rentes distinctes, dues pour 1/3 à H.-B. Van Staden lui-même et pour 1/3 à J.-N. Wuesten. (V. Documentboech E, p. 100).
- 1764, 23 juillet. Guillaume Goyens, proefineester des charrons, s'étant marié à une femme étrangère et étant par suite déchu de la bourgeoisie, Arnold Moers est élu pour le remplacer en ses fonctions. (V. Maendachb. N, p. 493).

- 1764. 27 juillet. Les bourgmestres et le conseil, considérant que la place de député au Tribunal des Vingt-Deux a été bien souvent conférée à des étrangers et désirant revenir sur cet abus, décident que dorénavant, comme d'ancienne date, on ne nommera plus à ces fonctions que des personnes de talent nées dans la ville ou dans son ressort. (V. ibid., p. 494).
- 1764, 5 août, Ordo Consulatus. Conseillers. Renier Van Herck et Maur Schoenaerdts, bourgmestres de l'année précédente: des maréchaux, Nicolas Bernaerts; des pelletiers, Jean Warnots; des boulangers, Charles Robeyns; des brasseurs, Arnold van Heer; des bouchers, Guillaume van Ham; des merciers, Mathieu Schoenaerts; des teintupiers, Joseph Bertrand; des tanneurs, Simon-L. Odendael; des cordonniers, Grégoire Wennen; des charpentiers, Louis Putseys; des tailleurs, Pierre Hombrouck; - députés à la Chapelle, Nicolas Bernardts, Jean Warnots, Grégoire Wennen et Louis Putseys; - bourgmestres, Baudouin Moers et Charles Meesters, J. U. L.; - receveur de la contribution personnelle, François Otten: de la contribution réelle, Renier Van Herck. - Fonctions spéciales des conseillers : à l'expertise du poisson, Arnold Van Heer et Pierre Hombrouck; à la chambre pupillaire, Mathieu Schoonaerts et Simon Odendael; à l'expertise du pain, Charles Robyns et Guillaume van Ham; à la collecte des amendes, Jean Warnots et Grégoire Wennen; à la vente publique, Nicolas Bernaerdts et Louis Putseys. (V. ibid., p. 497).
- 1764, 7 août. Les receveurs communaux prétent serment; George Lenaerts se porte garant pour François Otten; Joseph-Simon Hubar pour Renier Van Herck. (V. ibid., p. 498).
- 1764. 13 août. L'avocat Derwa est député pour sièger au Tribunal des Vingt-Deux. (V. ibid., p. 499).
- Même date. Les bourgmestres et le conseil suppriment le poste de sindic occupé par l'ancien bourgmestre Walter, l'office de camerlinch rempli par Henri-Antoine Van Horen, les deux carillonneurs, Jean Knapen le jeune et Arnold-Lambert Vanden Hove, et le poste de collecteur de la contribution réelle occupé par Gérard van Dinant. Le receveur Otten payera le prorata de salaire jusqu'à ce jour. (V. ibid., p. 500).
- 1764, 23 août. Après nombre de plaintes portées contre le crieur public (belleman) Mathieu Vanden Rouchout, celui-ci est révoqué et remplacé par Renier Schepers. (V. ibid., p. 507.)
- 1764, 13 septembre. Les bourgmestres et le conseil délèguent le bourgmestre régent Meesters, le receveur Otten, les con-

seillers Bertrand et Odendael et le sous-secrétaire Hubar, pour dresser la balance des recettes et des dépenses communales, conformément à l'apostille du Conseil Secret en date du 6 de ce mois. V. ibid., p. 514.

- 1764, 18 septembre. Le bourgmestre régent Meesters et le conseiller Bertrand sont délégués pour se rendre à Liége le sur-lendemain, à l'effet d'y déposer la balance des recettes et des dépenses communales. (V. ibid., p. 515).
- 1764, 24 septembre. Les bourgmestres et le conseil font lire à Joseph van den Branden, brigadier de la ville, les conditions de son admission, lui imposées le 10 juin 1756. Outre les devoirs lui prescrits, il sera encore chargé de la collecte des contributions réelles de la ville, jadis faite par Gérard Van Dinant. Toute-fois son salaire pécuniaire ne sera pas majoré de ce chef; il recevra seulement une paire de souliers en plus. (V. ibid., p. 516).
- 1764, Il octobre. Guillaume Craninx et Henri vanden Berck, conseillers préposés, pendant l'année précédente, à la recette de l'impôt sur la vente publique, sont priés de rendre compte de leur gestion avant le lundi suivant. (V. ibid., p. 517).
- 1764. 16 octobre. La princesse royale Charlotte de Lorraine arrivera à St-Trond le 18 de ce mois et y passera la nuit. Il est décidé de la complimenter et de lui rendre les honneurs qui conviennent à son rang. Les capitaines des quatre serments réuniront donc leurs hommes à 5 heures de relevée dans leurs chambres respectives, où ils comparaîtront en armes non chargées; de là ils se rendront au marché pour y faire la haie ou la double haie, à l'occasion du passage de la Princesse. Toute comparution avec armes chargées, de même que tout coup de fusil, sera punie d'une amende de 10 pattacons. (V. ibid., p. 519).
- 1764, 18 octobre. Les bourgmestres et le conseil fixent le salaire du crieur public: 1° Pour chaque parcelle de terre, bloc, prairie, verger, maison ou rente, il aura droit à 5 sous, chaque fois qu'il criera l'annonce de la vente; 2° le jour de la vente, il aura 10 sous par parcelle pour salaire de sa journée, plus le schellinch fixé dans la chandelle; 3° si les biens sont vendus au plus offrant, sans chandelle allumée, l'acquéreur devra payer au crieur 20 sous par parcelle acquise Pour les ventes mobiliaires faites sous la direction des préposés de la vente publique (schreyftafel), il aura deux schellingen pour une journée entière, un schelling pour une demi journée; et ce dernier salaire sera la taxe minima, alors même que la vente ne prendra qu'une ou deux heures. Pour les ventes faites au delà des barrières de la

ville, il aura salaire double. — Pour le poisson de toute espèce, le salaire du crier public est de cinq sous, et s'il crie des moules fraiches, il recevra, au dessus de ce salaire, sa sonnette remplie de moules, conformément à l'ancienne coutume. (V. ibid., p. 520).

- 1764, 29 octobre. Le révérend Martens a été nommé régent par les proviseurs du Séminaire et, par suite, l'emploi de professeur de la troisième classe est vacant. Comme il se pourrait qu'un étranger fut nommé à ce poste, tandis que plusieurs fils de bourgeois en font la demande, les bourgmestres et le conseil décident d'adresser une supplique à Son Altesse Sérénissime, à l'effet de lui faire accorder la préférence aux natifs de St-Trond. V: ibld., p. 528.
- 1764, 10 novembre. Commission d'échevin donnée par Charles d'Oultremont, évêque de Liége, à Jean-Charles Meester, succédant à Jean-Antoine Hiegaerts décédé. Prestation du serment le 14 novembre. (V. Commissieboeck, p. 66).
- 1764, 15 novembre. Les bourgmestres et le conseil, considérant que de tout temps les prélocuteurs ont eu une salle de l'hôtel de ville à leur disposition, pour faire leurs propositions, décident de leuf arranger une salle à leur convenance, leur accordant provisoirement, pour siéger, la chambre des varlets.

  V. Maendachboech N, p. 535.
- 1763, 19 novembre. Le bourgmestre régent Moers est délégue pour siéger à la Journée des Etats du 4 décembre. V. ibid., p. 535.
- 1764, 22 novembre. Il est ordonné à Jean-Guillaume Simons, qui a été chargé de faire rentrer les anciens arrérages du bondergeld, de compter, entre les mains du receveur de la contribution personnelle, les sommes qu'il a perçues. (V. ib., p. 537).
- 1764, 29 novembre. Il est ordonné au même de transmettre au receveur Renier Van Herck, le registre des arrérages du bondergeld, pour en poursuivre le payement. (V. ibid., p. 541).
- 1764, 20 décembre. Les bourgmestres et le conseil ordonnent que tout poisson de mer frais, importé dans la ville ou dans la juridiction, devra être mis en étaple au marché de la ville, près de la Chapelle, pendant au moins trois heures. Pendant ce temps il sera expertisé et crié publiquement, pour être ensuite vendu sur place. Toute infraction à cette ordonnance sera punie de confiscation de la marchandise et d'une amende de trois florins d'or, moitié à charge du vendeur, moitié à charge de l'acheteur.

- Il est défendu aux négociants de la ville d'acheter en gros le poisson frais importé par des étrangers, pour le revendre ensuite en détail aux bourgeois. (V. ibid., 543).
- 1764, 27 décembre. Ordo dominorum Gulde. Comte des marchands, Chrétien Claes; délégué et lieutenant des maréchaux, Louis Noel et Mathieu Romeyer; des pelletiers, Lambert Gilis et Jean Gilis; des boulangers, Gilles Matteys et Jean Matteys; des brasseurs, François Plisenier et Etienne Boonen; des bouchers, Jaques Van Bergen et Gilles Entbroucx; des merciers, George Aerts et Sébastien Pansaerts; des teinturiers, Jean Portmans et Walter Portmans; des tanneurs, Jean Cox et Pierre Jochims; des cordonniers, Hubert Jaquet et Godefroid Sneyers; des charpentiers, Guillaume Stas, junior, et Henri Stas; des tailleurs, Michel Breers et Pierre Schepers. (V. ib., p. 544).
- 1764, 29 décembre. Les bourgmestres et le conseil, ayant pris connaissance de l'état des arrérages dus à la ville du chef d'impôts, de fermages, etc. etc., ordonnent à tous les débiteurs de liquider intégralement, dans le délai de six semaines à dater de la publication des présentes, entre les mains du receveur Van Herck. Passé ce délai il sera procedé contre les rétardataires avec toute la rigueur de la loi. (V. ibid., p. 544).
- Même date. Les mêmes, voyant journellement que les campagnards qui viennent ici avec leurs porcs, mettent en vente dans d'autres endroits qu'au marché aux porcs, défendent, sous peine d'amende d'un florin d'or, d'exposer dorénavant leur marchandise ailleurs qu'au marché ordinaire, à savoir sur l'emplacement compris entre l'église du couvent des Capucines jusqu'à la maison dite l'aigle (den arent). Publié au péron le même jour. (V. ibid., p. 545).
- 1765, 11 janvier. Commission d'échevin, donné par Joseph Van Herck, abbé de St-Trond, à Jean-Henri Van Langenaken, succédant à René-Nicolas de Creeft. Prestation du serment le lendemain. (V. Commissie-Boeck, p. 68.)
- 1765, 16 janvier. Les bourgmestres et le conseil ordonnent à François Otten, leur receveur, de compter à Mr. de Weseren une somme de 400 florins qui sera employée aux procès de la ville pendants devant l'Official et devant le Conseil Secret. (V. ib., p. 547).
- 1765, 4 février. Jean-Nicolas Vanden Abeele, capitaine de la Confrérie des Jeunes Gens de Notre-Dame, remet aux bourgmestres et au conseil le perroquet d'argent, savoir l'oiseau, l'étoile (sterre), seize chaînons et onze roses. (V. ibid., p. 548).

1765, 28 février. — Grand nombre de contribuables restent encore en défaut de payer leurs arrérages du bondergelt, du 10° et 20° denier et des fermages de biens communaux. — Les bourgmestres et le conseil font publier au péron, par voie de cloche banale, qu'à défaut de liquidation dans la quinzaine, on intentera immédiatement des poursuites sévères contre les rétardataires.

V. ibid., p. 553.

- 1765, 21 mars. Henri Jeughmans a résigné ses fonctions de juré et de *proefmeester* du métier des charpentiers. Son fils, Jean Jeughmans, est élu pour le remplacer. (V. ibid., p. 554).
- 1765, 22 avril. Les bourgmestres et le conseil accordent à Louis-Henri Massolan de Liége, perruquier de son état, la bourgeoisie, pour laquelle il ne payera que les petits droits (die cleyn rechten). S'il venait à se marier à une femme étrangère à la ville, il sera immédiatement déchu de son droit de bourgeoisie. Il ne pourra excercer d'autre métier que celui de perruquier et de friseur; il ne pourra pas aller raser au domicile du public, ni tenir des apprentis pour leur apprendre à raser ou les envoyer raser à domicile. (V. ibid., p. 555).
- 1765, 25 avril. Les bourgmestres et conseil nomment porcher public Pierre Fouts. Il entrera en fonctions le 1 mai prochain, pour y rester jusqu'à la veille de la St-Michel. Son salaire mensuel sera de deux pattacons, payables à la fin de chaque mois. Les bourgeois payeront, par porc, pour le mois de mai 5 sous, pour le mois d'août 5 sous, pour les trois autres mois de juin, juillet et septembre 10 liards par mois. Enfin, il aura, du magistrat, une paire de souliers. (V. ibid., p. 555).
- 1765, 2 mai. Le hourgmestre Meesters est député pour siéger à la Journée des Etats convoquée au lendemain.
  V. ibid., p. 557.
- Même date. Les bourgmestres et le conseil, désirant rembourser les capitaux de plusieurs rentes, décident d'emprunter une forte somme d'argent au taux de 3 pour cent, remboursable par 4000 florins à la fois. La partie du capital qu'on trouvera hors ville ou hors de la juridiction ne pourra rapporter que 2 1/4 ou tout au plus 2 1/2 pour cent d'intérêt. (V. ibid., p. 557).
- 1765, 23 mai. Les mêmes députent le bourgmestre régent Moers pour siéger à la Journée des Etats du 28 courant. V. ibid., p. 560.
  - 1765, 7 juin. Les mêmes ordonnent aux quatré serments

d'accompagner, le 9 de ce mois, la procession ordinaire de la ville, soit en armes, soit avec des flambeaux et, chaque serment réuni en corps. Le même jour, à 5 heures du soir, Steynen, capitaine de la Chambre de Rhétorique, Craninx, capitaine des Jeunes Arquebusiers, Henri vanden Berck, alferis des Arbalétriers et Vandevelde, capitaine des Vieux Arquebusiers comparaissent à la Chambre du Conseil et promettent de se conformer à l'ordonnance du magistrat. (V. ibid., p. 563).

1765, 17 juin. — Les mêmes décident de faire restaurer l'arche, entre les remparts de St-Gangulphe et de la porte de St-Jean; ils commandent à cette fin six charrettes de chaux. (V. ib., p. 565).

Même date. — Pierre Duyhvetter, natif de Gand, sculpteur, expose aux bourgmestres et au conseil qu'il n'y a point de sculpteur à St-Trond ni dans les environs, et, pour ce motif, demande qu'on lui accorde la bourgeoisie. — Les bourgmestres et le conseil accueillent favorablement sa demande; ils ne payera pour la bourgeoisie que les petits droits, à condition qu'il produise dans la quinzaine, son testimonium probitatis et religionis.

V. ibid., p. 566.

1765, 8 juillet. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent la démolition du mur de gauche, hors de la St-Janspoorte ou Vissengat; les briques en provenant seront utilisées à réparer les brêches du même mur depuis la porte St-Gangulphe jusqu'au Vissegat. (V. ibid., p. 581).

Même jour. — Les mêmes décident de faire démolir et niveler les bastions et le chemin hors de la porte St-Gangulphe et de faire charrier dans le grand *Vleminxgracht* la terre provenant des travaux. (V. ibid., p. 581).

1765, 15 juillet. — Le bourgmestre Meester, le conseiller Bernardt et le secrétaire Vanden Abeele sont députés pour examiner, le lendemain à deux heures de relevée, les pièces des procès que la ville soutient contre la Chambre de Réthorique. (V. ibid., p. 584).

1765, 18 juillet. — Les bourgmestres et le conseil décident de faire démolir le mur de droite hors de la porte St-Jean ou Vissengat, du côté du rempart de Nieuwpoorte, de la même façon qu'on l'a fait pour celui qui se trouve vis à vis du Vleminxgracht.

V. ibid., p. 586.

1765, 1 août. — Ayant appris que les députés des Etats du Pays sont arrivés à St-Trond, les bourgmestres et le conseil décident d'offrir le vin d'honneur au sieur N... Liber, bourgmestre régent de Liége, et de le complimenter. (V. ibid., p. 595).

- 1765, 2 août. Jean Moers prête serment comme assistant ou substitut du secrétaire communal. (V. ibid., p. 595).
- 1765, 4 août. Ordo Consulatus. Conseillers, Baudouin Moers et Charles Meester, J. U. L., bourgmestres de l'année précédente: des maréchaux. Henri-Hubert Hubar; des pelletiers, Trudon Simons; des boulangers, Henri Marteau; des brasseurs, Heuri Spons; des bouchers, Lambert Bellis; des merciers, Georges Schoofs; des teinturiers, Godefroid Vanden Abeele; des tanneurs, Jean Cox; des cordonniers, Hubert Jaquet; des charpentiers, Louis Putseys; des tailleurs, Gilles Van Herck; députés à la chapelle, Henri Marteau, Godefroid Van den Abeele, Lambert Bellis et Gilles Van Herck; - bourgmestres, Trudon vanden Berck, J. U.L., et Jean-Arnold Vanden Velde; - receveurs, Jean-Baptiste Simons, pour la contribution personnelle, et Baudouin Moers pour la contribution réelle. — Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Trudon Simons et Lambert Bellis; Chambre pupillaire, George Schoofs et Hubert Jaquet; expertise du pain, Henri-Hubert Hubar et Jean Cox; collecte des amendes. Henri Marteau et Gilles Van Herck. (V. ibid., p. 607).
- 1765, 6 août. Jean-Baptiste Simons et Baudouin Moers, receveurs communaux, prêtent serment entre les mains du bourgmestre vanden Berck. Adrien Roberti se porte caution pour J.-G. Simons et Trudon Simons pour Baudouin Moers.

  V. ibid., p. 611.
- 1764, 19 août. Les bourgmestres et le conseil, considérant que la kermesse de la ville est proche et qu'il n'y a plus de carillonneur depuis plus d'un année, décident d'en nommer un nouveau pour la durée de leur gestion. (V. ibid., p. 618).
- 1765. 29 août. Les mêmes considérant que les impôts sur les marchandises, sur l'exportation et sur le scellage des draps, font énormément de tort au commerce et à la prospérité de la bourgeoisie, décident d'examiner s'il ne vaudrait pas mieux de demander aux deux Seigneurs de la ville l'autorisation d'abolir ces impôts, que d'en faire de nouveau le rendage à la date du 31 août prochain. (V. ibid., p. 621).
- 1765, 30 août. Les écoutêtes, bourgmestres, conseil et échevins décident de faire, comme de coutume, le rendage de l'impôt sur les marchandises. Considérant ensuite que l'impôt de cinq schellingen par aime de bière a été réduit à quatre schellingen, par recès du magistrat en date du 30 août 1754, sans agréation des seigneurs de la ville; de sorte qu'en réalité le paye-

ment du 5° schelling n'est que suspendu, ils décident de faire également le rendage de ce cinquième schelling. (V. ib., p. 623).

1765, 12 septembre. — Le sieur N... Ulens est député pour siéger au Tribunal des Vingt-Deux. (V. ibid., p. 634).

1765, 24 octobre. — Les bourgmestres et le conseil — considérant qu'il serait profitable de louer quelques places du rez-dechaussée de l'hôtel de ville, et que la place où se trouve actuellement l'escalier et la petite chambre murée y attenante pourraient rapporter un loyer annuel de 70 à 80 florins, — décident de faire venir le sieur Galhousen, ingénieur à Liége, pour lui demander un plan d'escalier, servant d'entrée à l'hôtel de ville et qui devra être construit à l'extérieur, au milieu de la façade donnant sur le marché du côté du péron. (V. ibid., p. 636.)

1765, 31 octobre. — Les mêmes — vu certaines plaintes de la Gilde des Drapiers, — font republier leur ordonnance sur la mesure à grains, publiée le 2 décembre 1737. (V. ibid., p. 637).

Même date. — Les bourgmestres regents vanden Berck et Van de Velde sont délégués pour assister au service funèbre à la mémoire de l'empereur François I, service qui aura lieu à Liége le 12 novembre prochain; en même temps, ils donnent mission à vanden Berck de siéger à la Journée des Etats qui s'ouvrira le même jour. (V. ibid., p., 638).

1765, 5 novembre. — Les bourgmestres et le conseil, à la demande de l'abbé de St-Trond, décident d'assister en corps aux vigiles et à la messe funèbre qui seront chantées à la mémoire de l'Empéreur François I, respectivement le lendemain à 3 heures et le surlendemain à 10 heures, en l'église de l'abbaye.

V, ibid., p. 639.

1765, 16 novembre. — Les bourgmestres et magistrat de la ville de St-Trond remontrent aux Seigneurs de l'Etat Tiers: « que » le passage continuel des grosses charettes et voitures qui vont » de Liége en Brabant et vice versa, ont mis le pavé de la dite » ville dans un état si délabré, qu'elle se trouve dans la nécessité » indispensable de le refaire tout à neuf depuis la vieille barrière » hors la porte de Liége jusqu'à près de celle hors la porte de «Tirlemont, tant traversant le grand marché que la rue du mar- » ché aux porcs, qui est également ruiné de part en part a cause » du même passage, sans en excepter aussy les autres rues qui » sont presque toutes délabrées, tant par le passage desdites » grosses charettes et voitures qui, ne pouvant pour ainsy dire

» plus passer par le marché font des tours par d'autres rues, que » par les bagages, les canons et autres attirails de guerre. »

"Et comme les requérants se trouvent par là dans le cas de devoir réparer presque toute la ville et que les pierres de rebus ne peuvent servir pour le plus grand passage par le trajet susdit, eu egard a la pesanteur extraordinaire desdites voitures, mais qu'au contraire la ville est obligée d'acheter toutes pierres de condition, ce qui va couter une somme considérable, tandis que la caisse de la ville est en son tour aussi délabrée que le pavé même, tant par raport à tous les logements qu'autre fraix de la guerre derniere, qui montent à des sommes si notables que non seulement tous les rentes sont arrièrées de beaucoup, mais qu'au surplus le magistrat est obligé de laisser dans un état imparfait la maison de ville qui avait eté commencé avant les guerres.

"A ces causes les remontrants supplient de daigner leur accor"der quelques sommes considérables tant pour réparer leur pavé
"qui ne sert que pour le commerce du pays et ainsi à l'utilité
"publique, que pour achever leur hôtel de ville qui sans cela ne
"pourra jamais être finie, ou du moins déclarer, à l'exemple
"très-récent du pavé de la ville de Tongre, de prendre aux fraix
"des Etats ou du Pays, l'entretien du trajet du pavé susdit, com"mençant de la barrière hors de la porte de Liége et traversant
"par la rue de Liége, le grand marché et la rue du marché aux
"porcs et la rue de Tirlemont, et pour un dédommagement du
"passé leur accorder les pierres de rebut, qu'y sortiront dans les
"réparations à faire, pour reparer le reste de la ville. "— (Signé:)
T. vanden Berck, bourgmestre régent au nom de la ville.

V. Carton C, liasse 1765, nº 1.

1765, 17 novembre. — Même requête adressée à l'Etat Noble. La ville fait valoir, en outre, qu'elle n'a plus su payer la rente de 9750 francs qu'elle doit à l'Etat en question.

V. Carton C, liasse 1765, nº 2.

1765, 20 novembre. — Même requête adressée à l'Etat Primaire. (V. Carton C, liasse 1765, n° 3).

Même date. — L'Etat Primaire, en assemblée de ce jour, vu le recès porté par l'Etat Tiers en date du 16 de ce mois, déclare ne pouvoir accueillir la demande de la ville de St-Trond au sujet de l'entretien de son pavé. (V. Carton C, liasse 1765, n° 4).

1765, 2 décembre. — Les bourgmestres et le conseil ordonnent au dernier receveur de la contribution réelle, Renier Van Herck, de compter entre les mains de J.-G. Simons, receveur de

la contribution personnelle, toutes les somme qu'à ce jour. (V. Maendachboeck N, p. 640).

- Même date. Les mêmes nomment con députation aux Etats à Liége, le bourgmestre V. ibid., p. 649.
- 1765. 7 décembre. Le bourgmestre Va lement en députation à Liége, est délégué pou des Etats qui s'ouvrira le 9 de ce mois. (V.
- 1765, 16 décembre. Les bourgmestres vent le plan du nouvel escalier d'entrée à l'i par l'ingénieur Galhousen de Liége, de même trades en fer qui garnissent le dit escalier et d'ornement destinées à couronner les deux flaçade. (V. ibid., p. 642).
- 1765. 24 décembre. Les mêmes, aya l'acte d'admission des Sœurs Grises à Saint 11 mars 1532, de même que du recès du mag décembre 1722 (V. t. V., p. 184), déclarent c clauses de cet acte seront ponctuellement obs gera les Sœurs Grises à les exécuter égaleme
- 1765, 27 décembre. Ordo dominorum (
  marchands, Pietre-Guillaume Stappers; c
  des maréchaux, l'avocat J.-F. Govaerts et N
  pelletiers, Trudon Simons et Josse Warnots;
  Mathys et Godefroid Sneyers; des brasseur
  Michel Sneyers; des bouchers, Gilles Entbror
  Borcht; des merciers, Chrétien Tielens et J
  turiers, Godefroid-Martin Vanden Abeele et
  des tanneurs, Arnold Van Griecken et Pierre
  donniers, Guillaume Plesseria et Arnold Da
  tiers, Guillaume Schoffeniels et Théodore
  Joseph Beelen et Lambert Vander Haegen.
- 1765, 30 décembre. Les Sœurs Grises professer plusieurs religieuses sans le consemestres; elles ont, malgré l'ordre des mêmes sé de produire le compte de leurs revenus, il semble, de plus, qu'elles refusent de recev qu'elles occupent au Vissegat et qui appartien gents et autres femmes et petits garçons mala quinze ans, pour le prix de cinq sons par jour prix payable ou bien par les malades eux-

leurs représentants ou leurs tuteurs ayant les moyens de paver. ou bien par les administrateurs des pauvres des paroisses auxquelles les malades appartiennent. - Tout cela est directement contraire aux clauses de leur admission et installation faites avec obligation pour la ville de leur fournir, annuellement un chariot de charbon et un chariot de bois, et mensuellement une aime de bière de qualité moyenne. -Pour couper court à cet état de choses, la supérieure du couvent des Sœurs Grises, Marie Vande Wever. a été, par le varlet Croels, sommée à comparaître ce jour même à la Chambre du Conseil. - La supérieure comparait accompagnée de son assistante. Les bourgmestres et le conseil leur donnent connaissance de l'acte de leur admission et du recès du magistrat en date du 14 décembre 1722, et, conséquemment à ces actes, déclarent qu'à partir de la nouvelle année prochaine, la ville leur fera parvenir régulièrement le charbon, le bois et la bière qu'elle est tenue de leur fournir et que dorénavant toutes les obligations incombant à la ville seront ponctuellement observées. Les Sœurs Grises en revanche auront à remplir leurs devoirs conformément à leur admission dans la ville. - La supérieure, de son côté, déclare qu'elle n'a été admise au couvent que du consentement des bourgmestres en fonctions à l'époque de sa profession; elle promet de déposer le compte de la communauté religieuse qu'elle dirige. en déans de la quinzaine, et de suivre les conditions de l'acte d'admission en date du 11 mars 1532, sauf pour ce qui concerne le point de soigner les malades qu'on amènera dans son couvent : sur ce point elle doit consulter toutes ses religieuses. - Le magistrat lui accorde délai jusqu'à quatre heures de relevée, pour faire connaître, en la Chambre du Conseil, la décision prise par la communauté. (V. ibid., p. 647).

Même date, 4 heures de relevée. — La supérieure des Sœurs Grises, accompagnée de son assistante, comparait devant l'assemblée des bourgmestres et du conseil et déclare ne plus vouloir se conformer aux clauses de l'acte de leur installation, pour ce qui concerne les malades et les indigents qu'on amènerait à soigner dans leur couvent. — Les bourgmestres et le conseil déclarent par conséquent les Sœurs Grises déchues de leur installation dans un établissement appartenant à la ville. De plus, considérant que, devant une députation du magistrat leur envoyée quelques jours auparavant, elles se sont vantées de se retirer ailleurs et hors de la juridiction de St-Trond, ils décident, que le lendemain matin, le secrétaire communal, (en présence des bourgmestres régents, de l'ancien bourgmestre Meester, des conseillers Hubar, Schoofs et autres qui voudront y assister), procédera, dans l'établissement occupé par les dites Sœurs Grises, à l'inventaire du

linge, des lits, de l'étain, de la poterie et de tout autre mobilier, se trouvant en leur possession, et qui, d'après l'acte de leur admission, deviennent la propriété de la ville. (V. ib., p. 650).

1765, 31 décembre, 9 heures du matin. — Les bourgmestres et le conseil confirment leur décision prise la veille vis à vis des Sœurs Grises et ordonnent d'aller immédiatement leur signifier que la ville renonce à leurs services et de procéder à l'inventaire de leur mobilier. (V. ibid., p. 652).

Même date, 10 heures du matin. — Les bourgmestres régents, l'ancien bourgmestre Meester, les conseillers Hubar, Simons, Marteau, Bellis, Van Herck, Jaquet et J. Moers, secrétaire communal adjoint, se transportent en la maison de la ville occupée par les Sœurs Grises. — Ils signifient à la supérieure et à toutes ses religieuses que la ville renonce à leurs services, puis requièrent la production du répertoire ou de l'inventaire de tout leur mobilier, qui, par suite de leur refus de suivre les clauses de leur installation, est échu de plein droit à la ville. — Devant cette réquisition la supérieure se retire, mais, peu de temps après, elle revient accompagnée du notaire Adrien Boes et de deux témoins. Le notaire, en présence d'un grand nombre de religieuses du couvent et en leur nom, refuse de livrer le répertoire. — Ensuite, sur la demande réitérée des députés de la ville, si, conformément à l'acte de leur installation, les Sœurs Grises voulaient donc continuer à soigner les malades qu'on amènerait au couvent, les religieuses répondirent ne plus vouloir recevoir des malades chez elles, mais vouloir bien continuer à aller les soigner en ville. — Ce nouveau refus constaté, la supérieure se retire de nouveau, disant qu'elle doit conférer avec son conseil. — Les députés de la ville l'ayant attendue jusqu'au quart après midi et ne la voyant reparaître, demandent à la mère assistante des explications auxquelles leur est répondu qu'il était inutile d'attendre le retour de la supérieure; qu'en l'absence de celle-ci, elle en remplissait les fonctions et qu'elle leur parlerait d'une toute autre façon, un autre jour. — Les députés de la ville protestent vivement contre cette manière d'agir et se retirent en décidant, pour surêté de la conservation du mobilier, de faire garder la maison par le brigadier van den Branden et les deux varlets. — Procès verbal de ces faits est dressé dans la chambre du dit couvent dite die Paterscamer, en présence de la mère assistante et de la sœur Constance, les autres sœurs s'étant retirées. (V. ibid., p. 653).

1766, 4 janvier, 2 heures de relevée. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, — considérant que les Sœurs Grises n'acceptent point le charbon, le bois et la bière que la ville leur

offre, pour le seul motif qu'elles n'entendent pas se conformer aux clauses de leur admission dans la ville — décident de les assigner devant l'Official de Liège. (V. ibid., p. 659).

Même jour, 2 heures de relevée. — Les mêmes, — ayant eu lecture d'un mandement de maintenue accordé contre les bourgmestres et le conseil par l'official de Liége, à la requête de la supérieure des Sœurs Grises, — décident d'y faire opposition et de plaider l'affaire jusqu'au bout. (V. ibid., p. 660).

1768, 8 janvier. — Le sieur L.-G. Beckers est nommé procurator de la ville dans la cause de celle-ci contre les Sœurs Grises. V. ibid,, p. 661.

1766, 9 janvier. — Selon accord du 2 avril 1765, les Sœurs Grises se sont engagées, vis à vis de la ville, à soigner une fille innocente du nom de Anna Putseys, à raison de quarante pattacons par an.-Elles font subir à cette personne des traitements inhumains et la tiennent enfermée dans un affreux cachot, sans couvertures, ni matelas. Lors d'une visite faite à la dite personne par l'autorité communale, elles ont même refusé de mettre la malheureuse dans une chambre pendant ses périodes de lucidité, qui durent parfois trois à quatre mois. - Les bourgmestres et le conseil décident par conséquent de reprendre immédiatement la malheureuse et font accord avec un nommé Lambert Coenen, au sujet de son entretien. Celui-ci lui fournira logement, nourriture, boisson et lavage, à raison de dix florins par mois, dont huit payables par le receveur de la contribution personnelle et deux par le receveur de l'Hôpital. — A ce prix il sera tenu de lui donner la nourriture de sa propre table; il ne pourra la laisser venir à la rue sans le consentement de l'autorité, sous peine d'être responsable de ses faits et gestes, et devra lui abandonner, pour l'entretien de ses vêtements, ce qu'elle pourra gagner par son travail de dentel-(V. ibid., p. 663). lerie ou autrement.

1766, 9 janvier. — Par apostilles du 18 et 26 novembre, les deux seigneurs de la ville ont ordonné la rentrée des arrérages de bondergeld, 20° denier, fermage de biens communaux, cens et rentes dus à la caisse de la ville jusques et inclus l'année 1763. — Les bourgmestres et le conseil constituent donc Jean-Guillaume Simons, ancien bourgmestre, pour opérer la rentrée des arrérages précités, lui donnant pouvoir d'assigner les débiteurs au nom de la ville, immédiatement après la seconde publication qui sera faite des présentes. — Tous les quinze jours il sera tenu de faire rapport de sa besogne, et touchera comme salaire cinq pour cent de sa recette.—Il est bien entendu que pour les créditrentiers

de la ville, auxquels celle-ci est rédevable d'intérêts échus, J.-G. Simons établira un compte de liquidation détaillé des intérêts dont ils sont créanciers et des arrérages dont ils sont débiteurs, jusques en 1763. Sur ces comptes de liquidation son salaire ne sera calculé que sur l'excédent de compte qui revient à la caisse communale. — Pour lui faciliter la besogne, on lui confie le Registre des arrérages (Restantboeck) de l'année 1760 que Simons lui-même a dressé, ainsi que celui des années 1729 à 1746. — Simons prête serment entre les mains du bourgmestre van den Berck. (V. ibid., p. 666).

1766, 11 janvier. — De la part des bourgmestres et du conseil il est porté à la connaissance de tous les contribuables, tant ecclésiastiques que laïques, qu'ils ont à payer, en déans les quinze jours pour tout délai, entre les mains des receveurs de 1764 et 1765, tout ce qui est dû du chef de bondergell, cens et rentes, fermages, location, d'impôt, etc., de même que tous les arrérages des années précédentes jusques et inclus 1763. (V. ibid., p. 668).

Même date. — Renouvellement de l'ordonnance du 27 février 1764 sur la vente du poisson de mer frais et du poisson de rivière. V. ibid., p. 670.

1766, 30 janvier. — Les bourgmestres et le conseil — considérant que les deux seigneurs de la ville ont fixé la seconde foire annuelle au 8 juillet, et que jusqu'ici cette foire n'a eu que peu de succès, pour le motif qu'elle tombe en plein temps de moisson; considérant ensuite que, d'après le rapport des marchands, le jour le plus avantageux pour cette foire serait le vendredi avant le dimanche de quasimodo, c'est à dire trois jours avant le marché de Looz, — décident de demander l'autorisation nécessaire pour fixer le marché précité aux vendredi et samedi avant la quasimodo. (V. ibid., p. 675.)

1766, 10 février. — Le bourgmestre régent Vanden Berck est député pour siéger à la Journée des Etats du 17 de ce mois. V. ibid., p. 676.

1766, 20 mars. — Arnold Vrancken et Gangulphe Missar ayant déclaré qu'ils n'ont pas l'intention d'exercer ni d'acheter un métier quelconque, les bourgmestres et le conseil, conformément au règlement des deux Seigneurs de la ville en date du 5 et 8 septembre 1699, inscrivent les deux personnes en question dans les teinturiers, c'est à dire dans le moins nombreux des métiers de la ville. (V. ibid., p. 681).

1766, 21 avril. — Le bourgmestre Vanden Berck est délégué pour siéger à la Journée des Etats du 25 de ce mois. (V. ib., p. 684).

Même date. — Décision d'offrir le vin d'honneur au noble Seigneur de Grady, bourgmestre de Liége, arrivé à St-Trond avec la Députation de l'Etat. (V. ibid., p. 684).

1766, 2 mai. — L'Etat Tiers du Pays de Liège et du Comté de Looz prend connaissance d'une requête par laquelle les bourgmestres et le magistrat de la ville de St-Trond, lui remontrent : « que » leur marché de grains, qui fournit deux fois par semaine une » grande partie de celui de la Capitale, se diminue de plus en plus » par l'exaction du 60° qui se paye du grain étranger porté sur » leur marché, ce qui dégoute tellement les Brabancons d'y venir » que le marché de St-Trond est diminué à la moitié; ne parais-» sant d'ailleurs pas juste ou équitable, que les étrangers ou bra-» bancons, dont la ville de St-Trond est entourée, venant porter » une nourriture si indispensable et utile dans notre pays, soient » chargés des droits, qui en outre se doivent souvent fois exposer » à y venir, eu egard à la défense de la sorty laquelle se fait ordi-» nairement en Brabant, etc., etc. — Vu cette supplique, l'Etat Tiers déclare accorder, à la ville de St-Trond, l'exemption du 60° sur les grains étrangers y venant au marché.

V. Carton C, liasse 1766, no unique.

1766, 2 juin. — Henri-Bonaventure Van Staden, échevin et ancien bourgmestre de la ville de St-Trond, transporte au profit des pauvres de Notre-Dame à St-Trond, représentés par Pierre-Walter Becaers, pléban, Godefroid-Martin Vanden Abeele et Jean-Henri Van Langenaken, mainbours desdits pauvres, la rente de 26 florins, 13 s. 1 l. qu'il a acquise sur la ville de St-Trond le 16 juillet 1764. — Ce transport se fait en vertu du testament de Mechtilde Bosch, épouse de Robert Bartholeyns, testament qui obligeait Van Staden à assigner une hypothèque suffisante aux rentes léguées, par ladite Mechtilde Bosch, pour l'exonération de deux aniversaires fondés par cette dame, l'un pour elle même, l'autre pour son époux. — Acte reçu par Conrard-Joseph Baerts, notaire à St-Trond, en présence de Walter Becaers, prêtre, et d'Aldegonde Portumville, temoins à ce requis.

Documentboeck E, p. 103.

1766, 16 juin. — Pierre Foets, porcher public de la ville, est révoqué pour motif de négligence et remplacé par Jean Kempeneers. (V. Maendachboeck N, p. 695).

1766, 24 juin. — Les bourgmestres et le conseil — considérant que le meilleur moyen de travailler à la prospérité de toutes les villes du Pays en général et de chacune en particulier, c'est d'intervenir, par les membres du Tiers Etat même, dans les réso-Tome v.

lutions des Etats du Pays et dans l'administration des deniers publics, — décident : que leurs quatre députés perpétuels aux Etats seront remplacés par deux bourgmestres, membres de l'Etat Tiers, dont l'un appartenant aux villes flamandes, l'autre aux villes wallonnes; que ces bourgmestres tant flamands que wallons, se succèderont suivant l'ordre ou le rang dans lequel leur ville se trouve inscrite à l'Etat, et qu'ils fonctionneront pendant un terme d'un mois (ou un autre à convenir postérieurement), après lequel les deux bourgmestres suivants, l'un flamand et l'autre wallon, viendront prendre leur place.

Voulant stipuler également le mode dont les quatre députés actuels seront remplacés, les bourgmestres et le conseil décident : que les députés des villes flamandes seront remplacés par les bourgmestres des villes flamandes et les députés des villes wallonnes par les bourgmestres de ces mêmes villes; — qu'aussitôt qu'une place de député tombera vacante, elle sera remplie par un bourgmestre parlant la langue du député auquel il succède; — que celui-ci fonctionnera pendant un mois ou autre terme à convenir, et sera ensuite remplacé par un autre de la même langue; — que ce bourgmestre restera seul avec les trois autres députés perpétuels, à l'exclusion de tous ceux qui ne parlent pas la même langue que lui; — que, de la même façon, on procèdera au remplacement des trois autres députés perpétuels et que les bourgmestres jouiront des mêmes salaires et émoluments que les députés auxquels ils succèderont.

Enfin, comme, pour la première place de député qui sera vacante, le salaire sera trop minime, on y pourvoira au moyen d'une somme de 600 florins que les villes de même langue s'engagent à paver proportionnellement sur le produit du tiers des vingt-quatre patars, jusqu'au moment où la deuxième place de député sera vacante. De cette manière, quand les quatre députés perpétuels auront disparu, la députation de l'Etat Tiers sera composée des deux bourgmestres de la Cité de Liége, d'un bourgmestre des villes flamandes et d'un bourgmestre des villes wallonnes. Chacun de ces deux derniers aura alors un salaire de 100 florins par mois, sans que la caisse de l'Etat ou celle des villes sera grevée davantage, du chef des députations ordinaires, qu'elles ne le sont aujourd'hui par les salaires des députés perpétuels, et ce qui est plus, c'est que la caisse de l'Etat jouira du bénéfice résultant de la disparition de l'exemption des impôts, exemption dont les quatre députés ont toujours été gratifiés. (V. ibid., p. 696).

Même date. — Le bourgmestre régent Vanden Berck est délégué à la Réunion du Tiers Etat, fixée au 25 de ce mois.

V, ibid., p. 700.

- 1766, 28 juillet. A la Journée des Etats convoquée pour le 1 août, est délégué le bourgmestre Vanden Berck. (V. ib., p. 708).
- 1766, 3 août. Ordo Consulatus. Conseillers, Trudon Vanden Berck, J. U. L., et Jean-Arnold van de Velde, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Henri-Hubert Hubar; des pelletiers, Jean Gilis; des boulangers, Jean Mathys; des brasseurs, Henri Siaens; des bouchers, Gilles Entbroux; des merciers, Augustin Dony; des teinturiers, Jean Wuesten; des tanneurs, Joseph Muls; des cordonniers, Jaques Houbaer; des charpentiers. Jean Van Herck; des tailleurs, François Collaers; — députés à la chapelle, Jean Gilis, Jean Mathys, Augustin Dony et Jean Wuesten: - bourgmestres. Godefroid-Martin Vanden Abeele et Laurent Thonnar: - receveur de la contribution personnelle, Jean-Nicolas Wuesten; de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons. — Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Jean Mathys et Henri Siaens: Chambre pupillaire, Augustin Dony et Jean Van Herck; expertise du pain, Gilles Entbroux et François Collaerts; collecte des amendes, Henri-Hubert Hubar et Jean Gilis. (V. Maendachboeck O, p. 1).
- 1766, 7 août. Les bourgmestres et le conseil, ayant pris connaissance des pièces relatives au procès pendant entre la ville et les Sœurs Grises, ainsi que de l'acte d'installation de celles-ci, constituent, comme leur fondé de pouvoirs, le sieur Beckers, pour poursuivre ce procès, tant devant les Etats Réviseurs que devant l'Official. (V. ibid., p. 3).
- 1766, 11 août. Les mêmes commettent le bourgmestre Thonnar pour se rendre à Hasselt, le 23 du mois courant, à l'effet d'y délibérer avec les autres bourgmestres des bonnes villes du Pays et de prendre décision au sujet du recès communal en date du 24 juin dernier. (V. ibid., p 4).
- Même date. Les deux receveurs communaux prêtent serment devant le bourgmestre Vanden Abeele. Pierre Moreau se porte caution pour Nicolas Wuesten; Trudon-Lambert Simons pour Jean-Guillaume Simons. (V. ibid., p. 4).
- 1766, 14 août. Tilman Derwa, J. U. L. et avocat, est député pour siéger au Tribunal des Vingt-Deux. (V. ibid, p. 5).
- 1766, 18 août. Jean Dewingh est commis pour donner suite au procès pendant entre la ville et la Chambre de Rhétorique.
  V. ibid., p. 6.
- 1766. 23 août. Décisions prises par les bourgmestres des villes flamandes du Pays de Liége et Comté de Looz, réunis à la

maison de ville de Hasselt pour faire un arrangement définitif au sujet du remplacement des Députés Perpétuels à l'Etat Tiers:

1º Les recès et résolutions prises au sujet de la question par les magistrats des différentes villes sont renouvelés et confirmés;

2º Conformément à ces recès, lorsque les députés perpétuels viendront à mourir, les bourgmestres des différentes villes remplaceront le député défunt, chacun pendant un mois et à tour de rôle, dans l'ordre suivant qui vient d'être tiré au sort, sans préjudice au rang que les villes occupent au Tiers Etat: a) Tongres, b) St-Trond, c) Brée, d) Looz, e) Hasselt, f) Beringen, g) Herck, h) Hamont, i) Peer, j) Bilsen, k) Maeseyck, l) Stockem. Par conséquent à la mort de l'un des députés actuels des villes flamandes, le bourgmestre de Tongres le remplacera pendant le 1º mois, celui de St-Trond pendant le 2º et ainsi de suite:

3º S'il arrive que le bourgmestre de l'une des villes susdites ne peut ou ne veut excercer en personne les fonctions de député à l'Etat, pour cause d'éloignement, d'empèchement, maladie ou autre motif quelconque, alors les bourgmestres réunis en corps délègueront le bourgmestre régent d'une autre ville; et ce délégué fera les fonctions de député au nom du bourgmestre de la ville constituante et touchera le traitement ou salaire afférent au mois de sa délégation;

4º La collation des emplois qui sont conférés gratuitement par les députés de l'Etat Tiers, tels que celui de receveur des comptoirs, de controleur, de commis, etc., appartiendra au bourgmestre fonctionnant comme député au moment de décès de l'employé au remplacement duquel on devra pourvoir; bien entendu que, si le bourgmestre fonctionnant comme député à l'Etat Tiers y est délégué pour une autre ville que la sienne, le droit de collation desdits emplois n'appartiendra point à ce bourgmestre, mais à celui de la ville pour laquelle il a été délégué; — les résignations, démissions ou survivances de pareils emplois ne pourront êtres admises en aucune facon;

5º Quant aux emplois supérieurs, qui sont conférés par les Trois Etats à prix d'argent, comme celui de receveur-général, de trésorier-général et autres, le bourgmestre fonctionnant comme député à l'Etat Tiers participera à la nomination des titulaires, peu importe qu'il représente sa propre ville ou qu'il soit délégué pour une autre; mais l'argent provenant des nominations sera partagé entre les bourgmestres de toutes les villes flamandes sans exception;

6° Les fonctions de député à l'Etat Tiers pourront êtres exercées pendant tout le mois par l'un des deux bourgmestres des villes; mais les deux bourgmestres de ces villes pourront aussi s'en partager la charge à leur convenance;

7º Si la présente convention paraissait obscure ou défectueuse, ou si elle avait besoin d'être expliquée ou amplifiée, alors les bourgmestres qui seront présents à la Journée des Etats au moment où les propositions y seront faites, statueront, réunis en corps sur convocation du bourgmestre de Tongres au 3º, 4º ou 5º jour de la Journée, sur les points obscurs ou à amplifier;

8° Les bourgmestres et magistrats qui assistent à la réunion s'engagent à communiquer aux Chambres, anciens métiers, juridictions ou autres corps représentant la généralité des bourgeois de leurs villes respectives, les présents recès et résolutions, à fin d'agréation et d'approbation en déans les dix jours, si ces agréation et approbation n'ont pas encore été accordées; ce, à l'effet d'assurer à jamais l'exécution des décisions prises;

9º Le bourgmestre de Tongres. Vander Meer est délégué, pour s'entendre avec les bourgmestres des villes wallonnes au sujet des mesures à prendre pour assurer la mise en exécution des présentes résolutions.

Acte signé: Laurent-Guillaume Vander Meer, bourgmestre de Tongres; Laurent-Joseph Vander Maesen, bourgmestre de Brée; J. Pergens, bourgmestre de Stockem; Delnoz, bourgmestre de Herck; Henri Smide, bourgmestre de Beeringen; J.-L. Lossin, bourgmestre de Looz; B. Fisco, bourgmestre de Peer; J. Turcken, bourgmestre de Maeseyck; Laurent Thonnar, bourgmestre de St-Trond; J. Cauwelaers, bourgmestre de Hamont; H. van Muysen, bourgmestre de Hasselt; H. Pyp, bourgmestre de Hasselt; C. B. Hamakers, substitut-secrétaire de la même ville. (V. ibid., p. 7).

1766, 28 août. — Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil ratifient les recès du 4 juin et du 23 de ce mois, concernant le remplacement des Députés perpétuels de l'Etat Tiers. (V. ib., p. 12).

1766. 27 septembre. — Remboursement du capital de la rente de 40 florins souscrite à la Gilde des archers le 27 juillet 1733.

V. Documentboeck N, p. 514.

1766, 30 octobre. — Le doyen du métier des merciers défend aux marchands étrangers arrivant dans la ville pour y vendre aux négociants des articles du commerce des merciers, d'aller voir leurs acheteurs sans se faire accompagner du varlet du métier et sans payer celui-ci. — En outre, le doyen défend même aux marchands de citrons de vendre ces fruits aux bourgeois qui ne tiennent pas de boutique, quoique les citrons ne soient pas comptés parmi les fruits débités par les merciers. — Ces faits étant directement contraires à la liberté du commerce et à l'intérêt, soit des négociants, soit des particuliers, les bourgmestres et le conseil signifient défense au doyen de continuer ses agissements.

V. Maendachboeck O, p. 18.

- Même date. Comme apostille d'une requête adressée par l'avocat Hubar en faveur de Robert Boonen, les bourgmestres et le conseil déclarent que, d'après un ancien usage, un bourgeois de Malines qui s'établit à St-Trond y a droit de bourgeoisie, et réciproquement. (V. ibid., p. 19).
- 1766, 11 décembre. Jean de Winghe est nommé factor ad causam dans le procès que la ville soutient contre la Chambre de Réthorique devant l'official de Liège. (V. ibid., p. 21).
- 1766, 18 décembre. Jaques Mariens est nommé portier de de *Stapelpoort* en remplacement de Charles Mariens, son père défunt. (V. ibid., p. 22).
- 1766, 27 décembre. Ordo dominorum Gulde. Comte des marchands, Trudon-Lambert Simons; délégué et lieutenant des maréchaux, Balthasar Merlé et Jean Putseys; des pelletiers, Josse Warnots et Charles Van Mechelen; des boulangers, François Mathys et Henri Marteau; des brasseurs, Etienne Boonen et Pierre Otten; des bouchers, Hubert Vander Borcht et Lambert Bellis; des merciers, Jean Peeters et Schoonaerds, senior; des teinturiers, Walter Portmans et Jean-Nicolas Wuesten; des tanneurs, Pierre Jochems et Arnold Nedoncel; des cordonniers, Jean Havernach et Henri Bincom; des charpentiers, Jean Sproelants et Pierre Swartenbroeck; des tailleurs, Jaques Schryvers et Nicolas Rollin. (V. ibid., p. 25.)
- 1766, 29 décembre. Commission d'échevin donnée par Charles d'Oultremont, évêque de Liége, à Philippe-Joseph de Maugeer, licencié en droit, succédant à Paul-François Colen, décédé. Prestation du serment le 3 janvier 1767.
  - V. Commissie-Boeck, p. 70.
- 1767, 15 Janvier. Le baron de Hubens étant décédé, sa place est vacante aux Etats Réviseurs du Tribunal des Vingt-Deux. Les bourgmestres et le conseil décident d'accorder leurs suffrages à un avocat capable qui leur exhibera les commissions lui accordées pour la dite place par deux des trois villes de Tongres, de Hasselt et de Looz, et qui payera au magistrat, pour droit de la commission qui lui sera délivrée, une somme de 1200 florins, offerte déjà par plusieurs candidats. (V. Maendachboech O, p. 26).
- 1767. 16 Janvier. Les bourgmestres et le conseil s'entendent avec M.. de Voocht, bourgmestre régent de Looz, au sujet de la nomination du successeur du baron de Hubens aux Etats Réviseurs. Ils décident de nommer conjointement et de partager les droits qui seront payés par le titulaire. (V. ibid., p. 26).

- 1767, 18 janvier. Les mêmes, vu la convention avec la ville de Looz en date du 16, révoquent leur décision du 15.

  V. ibid., p. 27.
- 1767, 21 janvier. Les mêmes conviennent avec Théodore-Walter Groenendaels, conseiller et mandataire de la ville de Looz, de conférer la place vacante aux Etats Réviseurs par la mort du baron de Hubens, à l'avocat Jean-Jacques-Joseph de la Tour, de Liége, à la condition qu'il paye à chacune des villes de St-Trond, Looz, Tongres et Hasselt auxquels en revient la collation, une somme de 1300 florins. Groenendaels s'engage à faire ratifier la convention par le magistrat de Looz. L'avocat de la Tour accepte la condition lui posée, sans réserve aucune au sujet de la décision que pourraient prendre les villes de Hasselt et de Tongres. (V. ibid., p. 28.)
- 1767, 21 janvier. Commission donnée au noble seigneur Michel-Lambert baron de Rosen, pour la place de conseiller perpétuel à la députation ordinaire des Etats, vacante par la mort du baron de Hubens, place dont la collation appartient aux villes flamandes du pays. Cette commission ne sortira son effet que dans le cas où les douze villes flamandes casseraient leur recès passé à la date du 23 août 1766. (V. ibid., p. 30).
- Même date. Commission donnée à Jean-Jacques-Joseph de la Tour, jurisconsulte, avocat et greffier de la souveraine Cour Féodale de l'Evêque de Liége, pour la place vacante aux Etats Réviseurs par la mort du baron de Hubens. (V. ibid., p. 31.)
- 1767, 27 janvier. Les villes de Tongres et de Hasselt ont convoqué les villes flamandes du Pays à une réunion qui se tiendra à Hasselt, le lendemain à 9 heures, pour la mise en exécution de la décision prise au mois d'août précédent, au sujet du remplacement des députés perpétuels aux Etats. Le bourgmestre Thonnar est délégué pour y assister.

  V. ibid., p. 33.
- 1767, 8 février. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil prennent connaissance d'une lettre par laquelle le magistrat de la ville de Tongres leur expose: qu'il n'a rien tant à coeur que de mettre à exécution les décisions prises par les villes flamandes en réunion tenue à Hasselt le 23 août 1766; que, le 4 de ce mois de février, le sieur Grauwels, bourgmestre de la ville de Tongres, s'est présenté à la réunion des députés de l'Etat Tiers, y a exhibé le libellé des décisions susdites et a demandé d'être mis en possession de la place de député vacante par la mort du baron de Hubens; que les

députés présents ont voulu remettre cette mise en possession iusqu'au 10 de ce mois et que le sieur Grauwels a, par acte devant notaire, protesté contre cette remise; — que le baron de Rosen, muni de quelques commissions conditionnelles et de deux commissions positives, s'etait, immédiatement avant le bourgmestre de Tongres, également présenté devant les députés précités; - que, le 5 février courant, un mandement de prétendue fouille émané des échevins de Liége a été signifié au bourgmestre Grauwels, mandement qui prouve que le baron de Rosen n'a pas pris possession de la place vacante, apparemment parce qu'il a craint d'être traduit devant le Tribunal des Vingt-Deux : — que les bourgmestres et le conseil de Tongres ont immédiatement décidé d'intervenir pour le sieur Grauwels contre le baron de Rosen, et que mission a été donnée au dit Grauwels et à son collègue Tournave de faire tout ce qui est nécessaire pour la maintenue et la mise en exécution de la convention passée entre les villes flamandes: - que les dits bourgmestres et conseil espèrent que le magistrat de St-Trond ne suscitera point de difficultés en cette occurrence et que même il trouvera indispensable de s'adjoindre à eux à l'effet de nommer sans délai un mandataire général, pour atteindre ainsi le but que les villes flamandes ont eu en vue en prenant leur décision du 23 août précédent. - Le magistrat de Saint-Trond déclare se conformer à la décision prise par la ville de Tongres et délègue le bourgmestre Thonnar pour agir en conséquence. (V. ibid. p. 36 et suivantes).

- 1767, 16 février. Le bourgmestre Van den Abeele est député pour siéger aux Etats convoqués à Liége pour le 21 de ce mois. V. ibid., p. 43.
- 1767, 2 avril. Le Prince-Evêque de Liége en Conseil secret, par mandement du 28 février, a cassé les décisions prises par les villes flamandes à la réunion tenue à Hasselt le 23 août 1766. En conséquence les bourgmestres et le conseil de la ville de Saint-Trond donnent au noble seigneur baron Michel-Lambert de Rosen, leur voix et suffrage pour succéder au baron de Hubens, comme député perpétuel aux Etats. (V. ibid., p. 46.)
- 1767, 24 avril. Les bourgmestres et le conseil délèguent le conseiller Hubar, pour, conjointement avec van Muysen, bourgmestre de Hasselt, se rendre à Tongres, à l'effet d'y confèrer avec le magistrat au sujet de la place vacante aux Etats Réviseurs.

V. ibid., p. 48.

1767, 26 avril. — Les mêmes, — considérant que l'avocat Jean-Jaques-Joseph de la Tour refuse de remplir l'engagement

qu'il a pris le 21 janvier précédent, — délèguent le conseiller Wuesten pour intenter, au nom de la ville, une action au sieur de la Tour, afin de le forcer à s'exécuter. (V. ibid., p. 49).

- 1767, 9 et 11 mai. Gérard Stas et Mathieu Smets, préposés de la mise en perce des bières, sont révoqués de leurs fonctions et remplacés par Sébastien Croels et Henri Rioels. Ceux-ci resteront en fonctions jusqu'au 31 août au salaire de 35 florins. Ils prêtent serment. (V. ibid., p. 51.)
- 1767, 23 juin. Le 28 décembre 1766 le sieur Jaques Schryvers a été élu guldeheer du métier des tailleurs. Les délégués des autres métiers lui ont fait observer qu'avant de pouvoir remplir cette fonction, il avait à prouver qu'il n'était plus au service des Etats de Hollande. Comme jusqu'à ce jour Schryvers n'a pas fourni pareille preuve, un dernier délai de huit jours lui est accordé pour s'exécuter. (V. ibid., p. 60).
- 1767, 24 juillet. Jean-François Plissenier prête le serment de secrétaire de la Haute Cour de Justice de St-Trond, entre les mains de l'échevin Becaers, substitut-secrétaire, et en présence des échevins Becaers, Meester et de Maugeer.

V. Commissieboeck, p. 20.

- 1767, 9 août. Ordo Consulatus. Conseillers, Godefroid-Martin Vanden Abeele et Laurent Thonnar, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Henri-Hubert Hubar; des pelletiers, Lambert Stas; des boulangers, Gérard Van Dionant; des brasseurs. Henri Siaens; des bouchers, Gilles Entbroux; des merciers, Frédéric Coopmans; des teinturiers, Frédéric Wuesten; des tanneurs, Gérard Sneyers; des cordonniers, Henri Bincom; des charpentiers, Frédéric Vander Smissen; des tailleurs, Michel Recoms; députés à la chapelle, Henri-Hubert Hubar, Henri Siaens, Frédéric Wuesten et Gérard Sneyers; - bourgmestres, Joseph - Simon Hubar et Jean-Henri Van Langenaeken; - reeeveur de la contribution personnelle, Jean-Herman Lintermans; receveur de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons. — Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Gérard Sneyers et Michel Recoms; chambre pupillaire, Henri Bincom et Frédéric Vandersmissen; expertise du pain, Gllles Entbroux et Gérard Van Dionant; collecte des amendes, Henri-Hubert Hubar et Frédéric Wuesten. (V. Maendachb. O, p. 64.)
- 1767, 10 août. Transaction au sujet du procés pendant devant l'Official entre le magistrat de St-Trond et la Chambre de Rhétorique représentée par Trudon-Lambert Simons et Georges

- Schoofs. La Chambre renonce à la prise en location du Rosmolen et fera restitution à la ville d'une somme de 1000 florins, dont seront déduits 400 flor, que la Chambre à payés au Couvent de Jérusalem pour une briqueterie qui existe encore et que la ville reprendra pour son compte. La ville interviendra dans les frais de procès pour une somme de 240 florins. Une, deux ou trois fois par an, la Chambre pourra placer son théâtre au grand vestibule ou dans une autre salle de l'hôtel de ville, pour y donner des tragédies ou des comédies. (V. ib., p. 71).
- 1767, I3 août. Sébastien Lusemans, J. U. L. est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 74.
- Même date. Les receveurs communaux prêtent serment. Guillaume Van Ham se porte caution pour Lintermans; Trudon-Lambert Simons pour Jean-Guillaume-Simons. (V. ibid., p. 74).
- 1767, 21 août. Arnold Vanheer et Jaques Hesbeens prêtent serment comme vegenoten. (V. ibid., p. 76.)
- 1767, 31 août. Les bourgmestres et le conseil ordonnent au collecteurs des amendes de faire évacuer la foire par tous les jeux de hasard qui y sont établis. (V. ibid., p. 77).
- 1767, 7 septembre. Le bourgmestre Van Langenaken est député pour siéger à la Journée des Etats du 14 de ce mois. V. ibid., p. 77.
- 1787, 16 novembre. Vu la cherté du charbon, les bourgmestres et le conseil décident d'en faire aux pauvres une distribution de douze chariots. (V. ibid., p. 91).
- 1767, 7 décembre. Les bourgmestres et le conseil autorisent le capitaine Vander Putten à rédimer, aux hoirs de feu Barbe Résimont, la rente de 141 florins et 15 sous par an, que le corpus de la ville leur doit ; à la condition que la ville pourra toujours en faire l'arrière rédemption au dit capitaine, ou à ses représentants, sans être tenue de lui rembourser les frais qu'il sera obligé de faire pour cette rédemption. (V. ibid., p. 92).
- 1767, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Arnold-Michel Nedoncel; délégué et lieutenant des maréchaux; Louis Van Horen et Mathieu Romeyer; des pelletiers, Jean Gilis et Godefroid Servaes; des boulangers, Léonard Hombrouck et François Verhulst; des brasseurs, Henri Heusdens et Georges Otten; des bouchers, Michel Van Bergen et Lambert Bellis; des merciers, Corneil Vanden Putte et Chrétien Schoenaerts; des teinturiers, N. Snievaerts, junior, et N. Snievaerts,

- senior; des tanneurs, Jaques Kaky et N.. Van Heer; des cordonniers, Guillaume Duchamps et Henri Jaques; des charpentiers, Jean Rens et Nicolas Swartenbrouck; des tailleurs, Jean Gobba et Jean Claes. (V. ibid., p. 95).
- 1768, 14 janvier. Hubert Matroos, portier de Brusthempoort, étant décédé, Jean-Baptiste Sneyers est élu pour le remplacer; il prête serment. (V. ibid., p. 96).
- 1768, 25 janv'er. L'antichambre des Echevins est mise à la disposition de la Rhétorique pour donner une représentation au carnaval prochain. (V. ibid., p. 96).
- 1768, 8 février. Le bourgmestre régent Hubar est délégué pour siéger aux Etats à la Journée du 20 de ce mois. V. ibid., p. 97.
- 1768, 22 février. Arnold-Michel Nedoncelle, comte des marchands, reçoit ordre des bourgmestres et du conseil de faire refaire tous les poids, mesures et balances appartenant à la ville.

  V. ibid., p. 98.
- 1768, 14 avril. Les bourgmestres et le conseil défendent au receveur de la contribution personnelle de payer les rentes dues au chapitre de Notre-Dame, aussi longtemps que ce chapitre n'aura liquidé ce qu'il doit à la ville du chef de bondergeld.

  V. ibid., p. 112.
- 1768, 25 avril. Le bourgmestre régent Van Langenaken est député pour siéger aux Etats convoqués au 29 de ce mois. V. ibid., p. 113.
- Même date. Le comte d'Arberg, suffragant de Liége, viendra administrer à St-Trond le Sacrement de la Confirmation. Les bourgmestres et le conseil décident de le complimenter et de lui offrir, comme vin d'honneur, cinquante bouteilles; la moitié sera livrée par l'ancien bourgmestre Vanden Abeele et l'autre moitié par le sieur Jean Ulens. (V. ibid., p. 113).
- 1768, 28 avril. Le conseiller Jean-Guillaume Hubar, receveur de la contribution réelle, et Adrien Roberti, géomètre, sont délégués pour s'entendre avec le bourgmestre de Kerkom au sujet des limites de la juridiction. (V. ibid., p. 114).
- 1768. 13 juin. Les bourgmestres et le conseil conviennent avec Lambert Coenen, scelleur juré de la ville, au sujet de l'éta-lonnement des poids et mesures. La ville lui accorde une salaire de 60 florins, dont 20 payables de suite et 40 au mois d'octobre. —

A ce prix Coenen s'engage à étalonnner tous les poids et mesures des habitants de la ville et de juriction. — Il lui est défendu de sceller des mesures à grains antérieurement à la quinzaine qui précédera le jour où les mesures nouvellement étalonnées pourront commencer à être employées. (V. ibid., p. 120).

- 1768, 16 juin. Les mêmes, pour obvier à toutes les fraudes pouvant résulter de l'emploi des poids et des mesures trop longtemps en usage - ordonnent : 1° Les étalons ou prototypes des poids et des mesures dont la ville a tout récemment ordonné la confection, seront mis en dépôt à la Chambre du Conseil, - 2º Tous les poids et mesures seront scellés de la manière prescrite par les Statuts de la Gilde des Drapiers, sous peine des amendes fixées par lesdits Statuts; — 3° Les bourgeois et habitants de la juridiction devront conduire leurs poids et mesures chez Lambert Coenen, variet de la Gilde et scelleur de la ville. qui les rendra conformes aux étalons ou prototypes sans aucuns frais pour leur propriétaire et les scellera à partir de la date de la publication de la présente ordonnance jusqu'au 15 septembre suivant; — 4° La mesure à grains aura au moins 5 1/2 pouces, au plus 5 3/4 pouces de hauteur à partir du fond intérieur jusqu'au bord supérieur, le tout conformément à l'ordonnance du 2 décembre 1737 et sous peine de l'amende y prescrite: - 5° Pour obvier à tout inconvénient, les mesures et demi-mesures à grains, rendues conformes aux prototypes, ne pourront être mises en usage. ni au marché, ni dans les greniers, ni ailleurs, avant le 15 du mois de septembre, sous peine d'amende de trois florins d'or pour chaque délit constaté; - 6° Pour faciliter l'exécution du précédent article, Lambert Coenen ne pourra sceller les mesures et demi-mesures à grains avant le 1 septembre, sous peine d'un florin d'or pour chaque contravention; - 7° Si le délai accordé à Lambert Coenen pour l'étalonnage et le scellage en question n'était pas suffisant, les bourgmestres et le conseil se réservent le droit de le prolonger à leur convenance. — Publié au péron le 18. par voie de cloche banale. (V. ibid., p. 120).
- 1768, 4 juillet. Les bourgmestres et le conseil ordonnent au receveur Simons de rembourser immédiatement à Chrétien Claes une somme de 4000 florins formant le capital d'une rente de 100 florins lui due par le corpus de la ville. (V. ibid., p. 125).
- 1768. 11 juillet. Les mêmes font rembourser aux Pères Bogards de Zepperen une somme de 4000 flor. formant le capital de la seconde moitié d'une rente dont la partie rédimée à Chrétien Claes forme l'autre moitié. (V. ibid., p. 131).

- 1768. 21 juillet. Guillaume Stas, fils de Henri, est nommé au grade d'adjudant-général par les écoutêtes et les bourgmestres; il prête serment. (V. ibid., p. 131).
- 1768, 1 août. Le bourgmestre régent Hubar est nommé sindic de la ville. (V. ibid., p. 132).
- Même date. Le même bourgmestre est délégué pour poursuivre judiciairement, devant la Cour des échevins, tous les arrérages dus à la caisse communale. (V. ibid., p. 132.)
- 1768, 7 août. Ordo Consulatus. Conseillers. Jean-Henri Langenaken et Joseph-Simon Hubar, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Egide Molinet; des pelletiers, Lambert Gilis; des boulangers, Renier Vasoens; des brasseurs, Guillaume van Ham; des merciers, Corneil-Jaques Vanden Putte; des teinturiers, Conrard Snievaerts; des tanneurs, Gerard Snyers; des cordonniers, Antoine Collaerts; des charpentiers, Jean Van Herck; des tailleurs, Pierre Hombrouck; — députés à la Chapelle, Egide Molinet, Guillaume Van Ham, Conrard Snievaerts et Gérard Sneyers; - bourgmestres, Philippe-Joseph de Maugeer et Paul-François Colen, J. U. L.; - receveurs: de la contribution personnelle, Jean-Herman Lintermans; de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons. - Fonctions spéciales des membres du conseil : expertise du poisson, Guillaume Van Ham et Conrard Snievaers; Chambre pupillaire, Jean Van Herck et Lambert Gilis; expertise du pain, Pierre Hombroux et Adrien Roberti; collecte des amendes, Gérard Sneyers et Egide Molinet. (V. ibid., p. 135).
- 1768, 11 aout. Les bourgmestres et le conseil, considérant que le seigneur Preudhomme de Borre, receveur des Etats du Pays, reste en défaut, depuis plusieurs années, de payer à la caisse communale le peculium qui lui revient de l'impôt de 40 sous sur le muid de malt, ordonnent à leur receveur Lintermans de réclamer le payement dudit peculium et, au besoin, d'entamer des poursuites contre le sieur Preudhomme de Borre en question. V. ibid., p. 137.

Même date. — Maur Schoonaerts, avocat et ancien bourgmestre de la ville, est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. V. ibid., p. 137.

Même date. — Les receveurs communaux Jean-Herman Lintermans et Jean-Guillaume Simons, prêtent serment. Guillaume Van Ham se porte caution pour le premier et Trudon-Lambert Simons pour le second. (V. ibid., p. 138.)

1768, 18 aout. — Les bourgmestres et le conseil — considérant que les flambeaux portés par le magistrat dans la procession annuelle de la ville, sont portés en compte à des prix supérieurs à ceux auxquels les fournisseurs particuliers peuvent les livrer; que notamment les flambeaux blancs sont comptés à six florins et parfois davantage, les flambleaux rouges à cinq flor. — décident que désormais le receveur de la contribution personnelle payera aux bourgmestres-régents, pour leur flambeau blanc, cinq florins; aux bourgmestres sortis de charge et aux receveurs, cinq florins, et aux conseillers, pour leur flambeau rouge, quatre florins. A ce prix les bourgmestres, receveurs et conseillers seront tenus de se présenter à la procession avec un flambeau n'ayant pas encore brulé. (V. ibid., p. 138).

1768, 16 septembre. — Les mêmes, — considérant qu'il a été impossible au scelleur public de la ville de vérifier et d'étalonner les mesures à grains, les poids et autres mesures du public, pendant le délai lui prescrit par ordonnance du 16 juin dernier, — prolongent le délai stipulé jusqu'au l'octobre. Copie de cette décision est signifiée au comte des marchands, Arnold-Michel Nedoncelle. (V. ibid., p. 140).

1768, 17 septembre. — L'Etat Tiers du Pays de Liége et Comté de Looz, - assemblé par lettre circulaire du 11 de ce mois, et vu la supplique lui présentée par M. Marcel Magnée, demandant la permission de remettre sa charge de Préposé au Sr Absil, jurisconsulte et avocat, - déclare « conférer gratis et unanimement n la dite place de Préposé au dit Sr Absil, aux mêmes gages. " émoluments et obligations que le dit sieur Magnée; avant là " même prêté le serment de fidélite requis et accoutumé qu'il n'a n et n'aura part directement ni indirectement aux impôts de l'Etat n tandis qu'il possèdera ladite charge; voir aussi qu'il n'aura » aucun intérêt direct ni indirect en aucune ferme ni admodiation "d'impôts dans les Pays étrangers, et se conformera exactement » à toutes ordonnances portées ou à porter par les Seigneurs du " dit Etat, concernant la collecte des impôts de l'Etat; ordonnant » par tant à tous et un chacun de reconnaître ledit Sr Absil pour » tel que dit est, et, au secrétaire ou sous secrétaire de l'Etat, de » soussigner et depecher la présente qui lui servira de commission » de préposé à la collecte des droits de l'Etat parmi les droits " afferents. — Par ordonnance : (Signé :) J.-B. Hellin. " V. Carton C, liasse 1768, nº 1.

1768, 21 septembre. — Les bourgmestres et le conseil députent à Liége l'ancien bourgmestre van Langenaken, à l'effet d'y consulter des avocats au sujet d'un différend surgi par suite du

retard de réception de la lettre circulaire adressée au magistrat par les bourgmestres de Liége, lettre convoquant pour délibérer au sujet de la fonction de Préposé, que le sieur Magnée demandait à transmettre à l'avocat Absil. - La circulaire datée du 11 de ce mois et convoquant les députés de l'Etat Tiers du Pays pour le 17, à neuf heures du matin, n'a été remise au bourgmestre régent de Maugeer que le 17 même à huit heures du soir : le jour fixé pour la délibération était donc déjà passé et ce retard de remise ne peut avoir eu d'autre motif que d'empécher la ville de St-Trond d'envoyer son député à l'assemblée de l'Etat, « en vue de - priver cette ville de son suffrage, ce qui tend non seulement au » grand préjudice de la ville, mais aussi des autres bonnes villes » du Pays, qui par des menées de cette espèce peuvent être priy vées du droit qu'elles ont d'intervenir et de porter leur vote dans » toutes les assemblées du corps de l'Etat Tiers.»— Les bourgmestres et le conseil déclarent donc « de ne pouvoir consentir à la » reposition que le sieur Magnée demande de faire de sa place de » préposé en faveur du sieur avocat Absil, n'entendant aucunément d'agréer aucune résolution prise sur cette objet par les » seigneurs bourguemaitres des autres bonnes villes sans une due » et préalable convocation nous parvenue à temps, avec protesta-» tion très solennelle de tous les préjudices, dommages et inté-» rêts, causés et à causer, et sous reserve d'intenter toutes actions » convenables à ce sujet contre tous ceux, contre qui il sera » trouvé convenir. » (V. Maendachboeck O, p. 143).

Même date. — Les bourgmestres et magistrat de la ville de Bilsen, — ayant appris par M. l'avocat Groutars, bourgmestre de cette ville « que la place de Préposé de l'Etat Tiers, par reposition » de monsieur Magnée, a été conférée a l'avocat Absil le 17 de ce » mois courant, sans avoir été convoqué à cet effet » — déclarent » de vouloir iouir des mêmes droits dont les magistrats des autres » villes à cet égard ont joui », sinon protestent par les présentes « de ne vouloir reconnaître la même reposition pour valide, » declarants de commettre et de constituer par cette le Sr Arnold » Stiels, bourgmestre régent, pour a leur nom ultérieurement faire » toute protestation et ce qu'il trouverat convenir de droit, declarant en outre que la lettre convocatoire à l'égard de la dite » reposition leur a été seulement communiquée le 21 du mois » courant. » (V. Carton C, liasse 1768, n° 2).

1768, 24 septembre. — J.-J. Massart de Gennez, D.-H. Clermont et J. Frankinet, avocats pardevant les tribunaux du Pays de Liége, — ayant examiné, en présence de M<sup>c</sup> Langenaken, député de la ville de St-Trond, la lettre convocatoire du 11 sept. 1768;

celle du sieur Hellin sous secrétaire de l'Etat Tiers; le recès de l'Etat Tiers en date du 20 septembre 1749, de même que le recès de la ville de St-Trond en date du 21 de ce mois, — déclarent être unanimement d'avis « que la collation de l'office de Préposé est » évidemment nulle comme faite sans convocation légitime, la » ville de St-Trond aiant manifestement été méprisée, ce qui seul » suffit pour rendre une élection nulle » et en conséquence estiment « que la ville de St-Trond est fondée d'agir par devant le » juge ordinaire contre le sieur Absil, pour, attendu qu'il se dit » préposé de l'Etat Tiers et que même il se présume d'en faire les » fonctions, le contraindre d'aporter en cour les titres en vertu » desquels il se porte pour tel ; pour, en cas de production, en voir » donner nullité, et, en cas de non production, voir dire et déclarer » ne lui compéter aucun droit à cet égard et en consequence lui » luy voir interdire toutes fonctions. » (V. Carton C. liasse 1768, n° 3).

1768, 27 septembre. — Les bourgmestres et le conseil, — vu l'avis ci-dessus, — décident d'agir contre le sieur Absil devant l'Official. (V. Maendachboeck O, p. 147).

1768, 28 septembre. — Les mêmes adressent à toutes les bonnes villes du Pays une circulaire, pour les « prier à passer, en » recès magistral, révocation de la collation dépéchée en faveur « du sieur Absil et de nous en faire parvenir une copie. »

V. Carton C, liasse 1768, nº 4.

1768, 3 octobre. — Les bourgmestres et conseil de la ville de Verviers déclarent « ne faire aucun doute que la collation de » l'office de préposé donnée au sieur avocat Absil et dont le sieur » Magnée était pourvu auparavant, ne soit nulle de toute nullité » et entrer fort dans le ressentiment de la ville de St-Trond à ce » sujet, » — mais il ne leur paraît pas « qu'il soit convenable de » passer en particulier, du moins avant de s'être consulté avec » les autres villes, un recès revocatoir à ce sujet. » — Ils promettent de faire, en temps et lieu, tout ce qui sera nécessaire pour donner satisfaction à la ville de St-Trond.

V. Carton C, liasse 1768, nº 5.

1768, 8 octobre. — Les bourgmestres et le conseil de la bonne ville de Herck répondent en sens favorable à la circulaire leur adressée par la ville de St-Trond à la date du 28 septembre.

V. Carton C, liasse 1768, nº 6.

1768, 10 octobre. — Les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond, constituent le procureur Kenor comme factor ad lites, dans le procès intenté au sieur Absil devant l'Official.

V. Maendachboeck O, p. 148.

Même date. — Les mêmes lèvent la défense faite jadis au receveur de la contribution personnelle, de payer au Chapitre de Notre-Dame les rentes qui lui sont dues par la ville, sous réserve toutefois de tous les droits de celle-ci au bondergeld des terres appartenantes au Chapitre sous la juridiction communale.

V. ibid., p. 149.

- 1768, 13 octobre. Les bourgmestres et le conseil de la ville de StTrond « considérant les raisons avancées par M' Magnée au » sujet de la collation de l'office de préposé dépéchée dans l'as» semblée de l'Etat Tiers tenue le 17 septembre dernier en faveur » de l'avocat Absil », déclarent adhérer à la dite collation, « voir » à protestation de ne vouloir préjudicier au recès de l'Etat Tiers » en date du 20 septembre 1749, mais de rester en tout et par tout » emprès d'iceluy et à condition aussi que le dit sieur Magnée » payera au sieur procureur Kenor les frais qu'il peut avoir fait » et promérité en servant cette ville contre le sieur Absil par » devant l'Official de Liége. » (V. ibid., p. 150).
- 1768, 1 décembre. Le bourgmestre régent Paul-François Colen est délégué pour sièger aux Etats convoqués au 8 de ce mois. (V. ibid., p. 152).
- 1768, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Libert Jonia; délégué et lieutenant des maréchaux, Ignace Thielens et Louis Noel; des pelletiers, Jean Holbach et Pierre van Muysen; des boulangers, Léonard Verhulst et Pierre Van Kerkom; des brasseurs, George Otten et Henri Boonen; des bouchers, Lambert Bellis et Denis Bellis; des merciers, Jean Moers et Corneil Van den Putte; des teinturiers, Conrard Snieuvaerts et G.-M. Vanden Abeele; des tanneurs, Joseph Muls et Jean-Servais Sneyers; des cordonniers, Jean Quissens et Henri Bincom; des charpentiers, Jean Matthivis et Joseph Van Ryckel; des tailleurs, Thomas Hesbeens et Jaques Jamoul. (V. ib., p. 152).
- Même date. Thomas Hesbeens expose aux écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, qu'il n'est pas en un état de santé lui permettant de remplir les fonctions de guldeheer. Après examen du cas, le magistrat ordonne au conseiller Hombrouck de présenter, pour le remplacement de Hesbeens, deux nouveaux candidats dont l'un sera nommé aux fonctions vacantes. Hombrouck présente immédiatement Simon Termonia et Jean Schoffeniels; le magistrat porte ses suffrages sur le premier. (V. ibid., p. 152).
- 1769, 15 février. Les bourgmestres de Maugeer et Colen, l'ancien bourgmestre Hubar, les conseillers Van Ham et van den Putte sont envoyés en délégation à l'abbé de St-Trond, à l'effet de

s'informer s'il n'y aurait pas moyen de terminer à l'amiable le procès pendant entre l'abhé et la ville, devant la Cour Impériale de Vienne, au sujet du bondergeld et des impôts. (V. ibid., p. 150).

1769. 8 avril. — Le bourgmestre régent de Maugeer est délégué pour siéger à la Journée des États convoqués pour le 11 de ce mois. (V. ibid., p. 181).

1769, 14 avril. — Jean-Guillaume Simons, receveur et ancien bourgmestre de St-Trond, agissant en vertu d'un recès du 11 de ce mois et au nom des bourgmestres et conseil, emprunte à Guillaume-Sébastien Robyns, écoutête de Kerkom, agissant à cette fin comme receveur et représentant les pauvres de St-Martin à Saint-Trond, une somme de 600 florins et souscrit une rente de 18 florins rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 14 avril de chaque année. — Acte reçu par J.-C. Hubar, notaire à St-Trond, en présence de Jean-Gisbert Pypops, licencié en médecine et Jean-Guillaume Simons, ancien receveur communal.

V. Documentboeck E, p. 106.

Même date. — Le même emprunte à Guillaume-Sébastien Robyns, agissant aux fins des présentes comme exécuteur testamentaire de feu Guillaume Boonen, curé de St-Martin à St-Trond, 1500 florins, et lui souscrit une rente de 38 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville, payable le 14 avril de chaque année au profit d'une fondation de messes à la mémoire de Guillaume Boonen susdit. — Même notaire, mêmes témoins.

V. Documentboeck E, p. 108.

1769, 21 avril. — Le bourgmestre régent de Maugeer est délégué pour siéger à la Journée qui s'ouvrira le 24 de ce mois. V. Maendachboech O, p. 187.

1769, 11 mai. — Jeanne Eggen, accoucheuse jurée de la ville, étant décédée, Anne-Marie Daenen, épouse d'Arnold Kempeneers, après examen de capacité subi devant le docteur Pypops, est admise à la remplacer. (V. ibid., p. 188).

1769. 18 mai. — Lambert Coenen, variet de la gilde des drapiers, prête le serment d'usage devant les deux bourgmestres. V. ibid., p. 189.

1769, 17 juillet. — Adrien Roberti, arpenteur de la ville, a exposé au magistrat qu'à cause de ses nombreuses occupations, il lui est souvent impossible de procéder au mesurage des toits et des constructions.—Le sieur Henri-Hubert Hubar lui est adjoint pour les mesurages de cette nature avec le même salaire que celui qui fut accordé à Roberti lors de son admission, le 2 juin 1760.

V. ibid., p. 194.

1766, 27 juillet. — Les bourgmestres et le conseil se proposent de rembourser un capital de 15000 florins du à la Chapelle des Plamands (die duytsche capelle) à Liége. Ils ont à leur disposition 8000 florins de la recette de la contribution réelle et 3000 de la contribution personnelle. Ces sommes ne suffisant point, ils décident d'emprunter une somme de 5000 florins chez des bourgeois de la ville, à raison de 3 pour cent. (V. ibid., p. 196).

1769. 25 Juillet. — Les mêmes commettent Paul-Gisbert Colen, bourgmestre régent, et Jean-Henri Van Langenaken, ancien bourgmestre, pour se transporter à Liège et y rédimer le capital de 15000 florins que la ville doit aux administrateurs de la Chapelle des Plamands, dans les encloîtres de la Cathédrale.

**▼.** ibid., p. 198.

Même dete. — Jean-Guillaume Simons, receveur de la ville de St-Trond, en vertu du recès du 27 courant, emprunte à Jean Martens, receveur agissant au nom de la Confrérie du St-Rosaire à l'église de Notre-Dame à St-Trond, un capital de 800 florins et seuscrit de ce chef une rente de 24 florins rédimible, affectée sur le cerpus de la ville et payable le 29 juillet de chaque année. — Acte reçu par J-S. Hubar, notaire à St-Trond, en présence de Nicolas-Bonaventure de Creeft, voué de St-Trond, et de Nicolas-Honoré de Maugeer, écoutête de Velm, témoins à ce requis.

V. Documentboeck E, p. 111.

N.B. Le 15 mai 1788, le taux de cette rente sut fixé à 2 1/z p. %.

Même date. — Le même emprunte à Nicolas-Bonaventure de Creest, haut voué de St-Trond et chevalier de l'ordre militaire de St. Louis, agissant aux fins des présentes au nom des ensants mineurs de seu le chevalier Lambert-Christophe de Creest et de dame Charlotte de Chestret, son épouse, une somme de 2200 flor. et souscrit une rente de 66 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 29 juillet de chaque année. — Même notaire, mêmes témoins. (V. Documentboeck E, p. 113).

Même date. — Le même emprunte à Paul-Gisbert Colen, licencié en droit et bourgmestre régent de St-Trond, 2000 florins et lui souscrit une rente de 60 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 29 juillet de chaque année. — Même notaire; témoins, Nicolas-Bonaventure de Creeft et Nicolas-Michel Hardiques. (V. Documentboeck E, p. 115).

1769, 1 août. — Remboursement du capital de 15000 florins emprunté, le 2 mai 1739, à la Chapelle des Flamands de Liége.

V. Documentboeck E, p. 115.

- 1769, 5 août. Gérard-Nicolas Snyers est nommé par les écoutêtes et les bourgmestres au grade de capitaine du quartier de Brusthempoort. Il prête serment. (V. Maandachboeck O, p. 206).
- 1769, 6 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Philippe-Joseph de Maugeer J. U. L., et Paul-Gisbert Colen J. U. L., bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Egide Molinet; des pelletiers, Laurent Hubar; des boulangers, Léonard Verhulst; des brasseurs, Arnold Haugens; des bouchers, François van Ham; des merciers, Jean-Guillaume Simons; des teinturiers, Frédéric Wuesten; des tanneurs, Mathieu Smets; des cordonniers, Grégoire Wennen; des charpentiers, Guillaume Schoffeniels; des tailleurs, Michel Briers; — députés à la Chapelle, Laurent Hubar, François van Ham, Grégoire Wennen et Guillaume Schoffeniels; bourgmestres, Jean-Herman Lintermans et Jean Portmans; receveur de la contribution personnelle, Jean-Nicolas van den Abeele: - receveur de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons. - Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Michel Briers et Mathieu Smets; Chambre pupillaire, Arnold Haugens et Laurent Hubar; expertise du pain, Léonard Verhulst et Egide Molinet; collecte des amendes, Frédéric Wuesten et Guillaume Schoffeniels. (V. ibid., p. 205).
- 1769, 10 août. Le bourgmestre régent Lintermans est délégué pour se rendre à Liége le 14 de ce mois et y siéger au Conseil Privé de son Altesse, conformément à la dépêche convocatoire du 7 courant. (V. ibid., p. 207).
- Même date. Robert Luesemans, J. U. L. et avocat, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 207).
- 1769, 17 août. Les receveurs communaux prêtent serment; Godefroid-Martin Vanden Abeele se porte caution pour Jean-Nicolas Van den Abeele, et Trudon Simons pour Jean-Guillaume Simons. (V. ibid., p. 208).
- 1769, 29 août. Les bourgmestres et le conseil, ayant revu le recès porté jadis en faveur des cavaliers, dames et rentiers étrangers qui sont venus s'établir à St-Trond; déclarent ceuxci exempts des impòts de la ville sur la bière, le malt, le vin, la mouture, le charbon et, pour un porc par an, sur la consomption des viandes; pour le reste ils maintiennent les anciennes ordonnances des magistrats. (V. ibid., p. 209).
- 1769, 12 octobre. Le bourgmestre Lintermans est délégué pour se rendre à Liége le 16 de ce mois, à l'effet d'y siéger au Conseil Privé de Son Altesse. (V. ibid., p. 209).

- 1769, 7 décembre. Le même est délégué pour siéger aux Etats à la Journée du 15 de ce mois. (V. ibid., p. 248).
- 1769, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Jaques van Berghen; guldeheer et lieutenant des maréchaux, Nicolas Nackoms et Sébastien Dumont; des pelletiers, Lambert Stas et Pierre Van Muysen; des boulangers, François Verhulst et Léonard Verhulst; des brasseurs, Arnold-François Coninx et Pierre Otten; des bouchers, Lambert Bellis et Gilles Entbroex; des merciers, Georges Aerts et Jean Milis; des teinturiers, François Croels et Jean Wuesten; des tanneurs, Mathieu Van Ertenryck et Jean-Servais Snyers; des cordonniers, Henri Bincom et François Wennen; des charpentiers, Guillaume Schoffeniels et Frédéric Vander Smissen; des tailleurs, Léonard Claes et Gilles Van Herck. (V. ibid., p. 249).
- 1770, 22 janvier. Henri Smets, proefmeester des charpentiers pour la section des tonneliers, étant mort, François Bogaerts est élu pour le remplacer. Il prête serment. (V. ibid., p. 257).
- 1770. 1 février. Autorisation est accordée à Grégoire Lenaerts et George Schoofs, mandataires représentant la Chambre de Rhétorique, de donner une représentation dans le grand vestibule de l'hôtel de ville, devant la Chambre des échevins. V. ibid., p. 260.
- 1770. I mars. Les bourgmestres et le conseil décident de faire niveler les remparts tout autour de la ville et d'y faire des plantations. (V. ibid., p. 262).
- 1770. I7 avril. Les mêmes décident de faire niveler les remparts et les fossés de la ville s'étendant depuis la Chambre Sainte Agathe, derrière la maison du sieur Hockenziels, jusqu'au fort dit Roggebrood. (V. ibid., p. 263).
- 1770, 26 Juin. Commission de mayeur donnée par Charles d'Oultremont, évêque de Liége, à Henri-Robert de Luesemans, jurisconsulte et avocat, succédant à Guillaume-Henri-Pierre Van Vucht, décédé. Prestation du serment le 13 juillet.
  - V. Commissie-Boeck, p. 72.
- 1770. 28 juin. Jean-Gisbert Pypops, médecin de la ville, est décédé. A son remplacement sont nommés Barthélémy du Bois et François-Antoine Cruls, tous les deux licenciés en médecine. Leur salaire sera de 60 flor. par an, chacun. Ils prétent serment. V. Maendachboeck O, p. 270.
  - 1770, 20 juillet. Décision de faire le remboursement de la

moitié du capital de 30000 flor., emprunté au Chapitre de Liége, le 28 juillet 1722. Quatre années d'intérêts, à raison de 825 florins par an, étant restés en souffrance, il est ordonné de faire, à Paul-Gisbert Colen, ancien bourgmestre, un emprunt de 4000 florins à 3 p. % fan. (V. ibid., p. 271).

1770, 30 juillet. — Décision de rembourser la moitié de 30000 florins, capital de la rente chorale due au chapitre de Liége, plus les intérêts arriérés montant à la somme de 4125 florins. — On appliquera à ce remboursement 8000 florins de la caisse de la contribution personnelle et 6000 florins de la recette du réel; en outre, on fera à Paul-Gisbert Colen, ancien bourgmestre, un emprunt de 5000 florins. — Jean-Herman Lintermans, bourgmestre régent, et Philippe-Joseph de Maugeer, ancien bourgmestre, sont délégués pour se rendre à Liége et faire le remboursement. V. ibid., p. 273.

wême date. — Jean-Guillaume Simons, receveur de la ville, en vertu du recès passé à la date de ce jour, emprunte, pour compte de la ville, à Paul-Gisbert Colen, licencié en droit, 5000 florins de Brabant, et souscrit de ce chef une rente de 150 flor., rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 30 juillet de chaque année. — Acte reçu par Laurent Hubar, notaire à St-Trond, en présence de Pierre-Walter Becaers, pléban de Notre-Dame et de Jean-Henri Ulens, licencié en droit, témoins à ce requis.

V. Documents. E, p. 117 et Carton C, liasse 1770 nº unique.

1770. 1 août. — Remboursement de la moitié du capital de la rente de 1000 flor. souscrite, à l'église de Thuin, le 23 juillet 1722. V. Documentboeck D, p. 441.

1770, 5 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers: Jean-Herman Lintermans et Jean Portmans, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Denis Beyns; des pelletiers, Pierre van Muysen; des boulangers, Renier Vasoens; des brasseurs, Antoine Van West; des bouchers, Jaques van Bergen; des merciers, Armand Simons, des teinturiers, Frédéric Wuesten; des tanneurs, Mathieu Van Artenryck; des cordonniers, Grégoire Wennen; des charpentiers, Guillaume Schoffeniels; des tailleurs, Laurent Wauters; — députés à la chapelle, Renier Vasoens, Antoine Van West, Frédéric Wuesten et Mathieu Van Artenryck; — bourgmestres, Jean-Nicolas Wuesten et Walter Portmans; — receveurs: de la contribution personnelle, Godefroid-Martin Van den Abeele; de la contribution réelle, Jean-Guillaume Simons — Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Renier Vasoens et Guillaume Schoffeniels; Chambre pupillaire, Armand

- Simons et Denis Beyns; contrôle du pain, Antoine Van West et Laurent Wouters; collecte des amendes, Frédéric Wuesten et Mathieu Van Artenryck. (V. Maendachboeck O, p. 274).
- 1770, 10 août. Le mayeur Henri-Robert de Luesemans prend comme substitut Henri-Hubert Hubar. Prestation du serment le même jour. (V. Commissie-Boeck, p. 73).
- 1770, 11 aeut. Philippe-Joseph de Maugeer, J. U. L. est délégué pour siéger aux Vingt-Deux.
  - V. Maendachboeck O. p. 275.
- 1770, 20 sout. Serment des receveurs communaux. Jean-Nicolas Wuesten se porte garant pour Vanden Abeele; Paul Colen pour Simons. (V. ibid., p. 278).
- 1770, 21 septembre. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil décident de faire faire une halle aux viandes dans la place qu'on y trouvera le mieux convenir au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville et d'obliger les bouchers à y débiter leurs marchandises. (V. ibid., p. 289).
- 1770, 3 octobre. Les bourgmestres et le conseil vu la cherté des grains et des vivres en général — défendent à tous les marchands de grains, accapareurs et courtiers d'arriver au marché ou d'en dépasser la limite avant onze heure et demie du matin. depuis le 1 octobre jusqu'au 1 mai, et avant onze heures, pendant le reste de l'année. La petite cloche de l'hôtel de ville donnera le signal de l'heure à laquelle ils pourront commencer à acheter. — Ensuite, il est ordonné aux vendeurs d'ouvrir leurs sacs immédiatement après leur arrivée au marché, et ce sous peine d'amende de deux flor. d'or. - Les strytmeesters sont chargés de veiller à l'exécution de ces ordres et de poursuivre sans répit les délinquants. — Enfin, comme il arrive souvent que les grains sont déjà vendus à des marchands ou à des courtiers, bien avant l'heure fixée par les ordonnances du magistrat, et que, pour éluder les règlements, les vendeurs tiennent alors les marchandises déjà vendues en étaple jusqu'à l'heure fixée, en demandant aux bourgeois des prix supérieurs au cours du jour, - une amende de dix florins, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, est statuée applicable en cas de preuve de pareil délit. - Publié le même jour par voie de cloche banale et affiché à la connaissance du public sur la porte de la Chambre du Conseil. (V. ibid., p. 281).
- 1770, 3 décembre. Barthélémy Du Bois, médecin de la ville est décédé. Nicolas-Joseph Van Bergen est désigné pour lui succéder. (V. ibid., p. 288).

1770, 27 décembre: - Ordo Dominorum Guldæ. - Comte des marchands, Corneil Bleyckaers; — délégué et lieutenant des maréchaux. Pierre Missoels et Antoine Wennen: des pelletiers. Laurent Hubar et Josse Warnots; des boulangers, Joseph Hannoset et François Mathys; des brasseurs, Mathieu Mathys et Henri Boonen: des bouchers, Jaques Vanden Abeele et François Van Ham: des merciers, Jean Milis et Pierre Wouters; des teinturiers, Jean Wuesten et Joseph Bertrand: des tanneurs. Mathieu Van Ertenryck et Jean-Baptiste Sneyers; des cordonniers, Henri Jaquet et Lambert Jaquet; des charpentiers, Pierre Hannoul et Gérard Préalle; des tailleurs, Pierre Schepers et George Aerts.

V. ibid., p. 289.

- 1771, 28 janvier. Par ordre des bourgmestres et du conseil. le capitaine de la Chambre de Rhétorique convoquera tous ses confrères pour se rendre à 5 heures du soir à l'hôtel de ville, munis de leurs fusils, de poudre et de plomb. De là, accompagnés de quelques membres du conseil, ils iront faire la visite de toutes maisons suspectes de la ville et arrêteront tous les vagabonds qu'on y rencontrera. En cas de résistance ils pourront faire feu. - Ils continueront à faire patrouille jusqu'au lendemain soir, cinq heures; ils seront ensuite remplacés par les Jeunes Arquebusiers. - Sont délégués pour les accompagner le bourgmestre Wuesten, les conseillers Simons et Wennen. (V. ibid., p. 290).
- 1771, 29 janvier. Défense à tous les bourgeois et habitants de la juridiction de retenir, cacher ou loger des vagabonds étrangers pendant que la patrouille mentionnée dans l'ordonnance précédente fonctionnera, sous peine d'amende de trois florins d'or. — Ordre aux mêmes bourgeois et habitants de faire connaître, dans les trois heures de la publication des présentes, tous les vagabonds et mendiants étrangers se trouvant dans leurs demeures, granges ou écuries. - Publié le même jour, au son de la cloche (V. ibid., p. 290). banale.
- Même date. Ordre semblable à celui donné la veille à la Rhétorique est donné au capitaine des Jeunes Arquebusiers. Il commandera la moitié de ses hommes à partir de neuf heures du soir. (V. ibid., p. 291).
- Même date. Même ordre donné au capitaine du serment des Arbalètriers. Il convoquera ses hommes pour se mettre en natrouille le lendemain matin à sept heures. (V. ibid., p. 293).
- 1771, 14 février. Le bourgmestre régent Wuesten est délégué pour siéger aux Etats le 28 de ce mois. (V. ibid., p. 296).

- 1771, 14 mars. Arnold Herten est nommé portier de *Niefporte*, en remplacement de Marie Herten, sa mère défunte; il prête serment. (V. ibid., p. 297).
- 1771, 22 avril. Décision d'agrandir le marché au bétail et de le planter d'arbres. (V. ibid., p. 297).
- 1771. 13 juin. Pierre Vanden Putte est nommé proefmeester des maçons dans le métier des charpentiers; il prête serment. V. ibid., p. 309.
- 1771, 24 juillet. Décision de rembourser au chapitre de Liége la seconde moitié du capital de 30000 florins lui emprunté jadis. Le bourgmestre Portmans et l'ancien bourgmestre Lintermans sont délégués pour faire le nécessaire à ce sujet. V. ibid., p. 310.
- 1771, 26 juillet. Walter Portmans, bourgmestre de la ville de St-Trond, et Jean Herman Lintermans, bourgmestre de l'année précédente, en vertu d'un recès porté par le magistrat le 24 de ce mois, empruntent à Walter Becaers, pléban et chanoine de Notre-Dame, agissant comme principal collateur de la bourse fondée par le révérend Colmont, en son vivant curé de Tildonck, la somme de 2000 florins; au même, agissant en qualité de principal administrateur (superintendent) des Pauvres de sa paroisse, une somme de 1000 florins, et au même encore, agissant en qualité de mainbour principal du chœur du St. Sacrement, une somme de 1000 florins. Ils souscrivent pour ces trois sommes une rente de 1000 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 26 juillet de chaque année. (V. Documentboeck E, p. 120.)
- 1771, 27 Juillet. Jean Herman Lintermans, bourgmestre sortant, en vertu du recès du 24 de ce mois, emprunte à Walter-Benoît Portmans, bourgmestre en charge, une somme de 1000 flor. et lui souscrit une rente de 30 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 27 juillet de chaque année. Cette rente fut rédimée en 1787. (V. Documentboeck E, p. 122).
- Même date. Walter-Benoît Portmans, bourgmestre, en vertu du recès du 24 de ce mois, emprunte à Marie-Gertrude Colen, veuve de l'ècoutête Jean-Arnold Simons, une somme de 1000 flor. et lui souscrit de ce chef une rente de 30 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 27 juillet de chaque année.
  - V. Documentboeck E, p. 124 et Carton C, liasse 1771, no unique.
- Même date. Le noble seigneur N. E. de Stockhem, conseiller au Conseil Privé du Prince-Evêque, a résigné ses fonctions de Tomr v.

membre du Conseil ordinaire du Pays. La collation de cette place appartient aux villes du Pays. — Les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond portent leur suffrage sur Jaques-Sébastien Daniels J. U. L. et ancien bourgmestre de Liége.

V. Maendachboeck O, p. 311.

- 1771, 30 juillet. Remboursement de la seconde moitié du capital de la rente de 1000 florins souscrite à l'église de Thuin, le 23 juillet 1772. (V. Documentboeck D, p. 441).
- 1771, 4 août. Ordo Consulatus. Conseillers, Jean-Nicolas Wuesten et Walter-Benoît Portmans, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Léenard de Weer; des pelletiers, Jean Gilis: des boulangers, Léonard Hombrouck; des brasseurs, Arnold-François Coninx; des bouchers, Jean van den Abeele: des merciers, Guillaume Craninx; des teinturiers, Conrard Snievaers, senior: des tanneurs, Jean-Jaques Odendael; des cordonniers, Mathieu Bernaerts; des charpentiers, Gérard Préalle; des tailleurs, Georges Aerts; - députés à la Chapelle, Léonard de Weer. Jean Gilis, Mathieu Bernaerts et Gérard Préalle; - bourgmestres, Guillaume Stappers et Charles Rubens; - receveur de la contribution personnelle, Joseph-Simon Hubar; receveur de la contribution réelle, François Moers. - Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Léonard Hombrouck et Arnold-Francois Coninx; Chambre pupillaire, Jean van den Abeele et Guillaume Craninx; contrôle du pain, Conrard Snievaers et Gérard Préalle; collecte des amendes. Jean Gillis et Jean-Jaques Odendael.

V. Maendachboeck O, p. 312.

- 1771, 12 août. Serment des receveurs communaux : le bourgmestre Stappers se porte garant pour Hubar, l'écoutête Van Herck pour Moers. (V. ibid., p. 313).
- 1771, 5 octobre. Les bourgmestres et le conseil vu la cherté des grains, du beurre, etc., font publier à nouveau le recès du 3 octobre 1770. (V. ibid., p. 315.)
- 1771. 25 novembre. Sébastien Lusemans, J. U. L., est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 316.).
- 1771, 19 décembre. Le bourgmestre Stappers est délégué pour siéger à la Journée des Etats du 23 de ce mois. V. ibid., p. 317.
- 1772, 30 avril. Barthélémy Dubois, médecin public de la ville, étant venu à mourir, Nicolas-Joseph van Bergen, licencié en médecine, est nommé à son poste. (V. ibid., p. 334).

- 1772, 15 mai. Les bourgmestres et le conseil invitent les officiers des différents quartiers de la ville à s'apprêter à faire la visite judiciaire des chemins, rues, fossés et cours d'eau de la ville et de la juridiction, d'en faire le mesurage et d'en fixer la largeur conformément aux règlements. L'un des bourgmestres ou des conseillers assistera à ces opérations, de même qu'un arpenteur juré. (V. ibid., p. 335)
- 1772, 14 juillet. Le bourgmestre Rubens est député pour sièger à la Journée des Etats qui s'ouvre le lendemain. V. ibid., p. 242.
- 1772, 29 juillet. Les bourgmestres et le conseil, considérant que les recettes faites par les receveurs communaux dépassent de 11600 florins les dépenses décident : 1° de rembourser, à la commanderie d'Ordange, un capital de 3000 florins emprunté au taux de 4 p. %; 2° de faire le retrait des prairies et terrains que la famille Hardiques détient de la ville ; 3° de rédimer, avec l'excédent restant, des rentes dues à des créanciers demeurant hors de la juridiction, et, au besoin, d'emprunter à des bourgeois, à 3 p. % d'intérêt, les sommes nécessaires pour parfaire les capitaux qu'on tient à rembourser. (V. ibid., p. 349).
- 1772. 6 août. Remboursement du capital de 4000 florins emprunté, le 27 avril 1739, au couvent de S<sup>10</sup> Claire à Liége.
  V. Documentboech E, p. 11.
- 1772. 9 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Guillaume Stappers et Charles Rubens, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Louis Noel; des pelletiers, Guillaume Van Heyst; des boulangers, Léonard Hombrouck; des brasseurs, Libert Joniaux; des bouchers, Chrétien-François Van de Velde; des merciers, Henri Entbroecx; des teinturiers, Frédéric Wuesten; des tanneurs. Jean-Jaques Odendael: des cordonniers, Jaques Hubar; des charpentiers, Arnold Beckers; des tailleurs, Joseph Belen: - députés à la chapelle, Guillaume Van Heyst, Henri Entbroecx, Frédéric Wuesten et Jaques Hubar; - bourgmestres, Trudon-Lambert Simons et Jean Ülens J. U. L.; - receveur de la contribution personnelle, Jean-Guillaume Van Heyst; de la contribution réelle, Herman Schevenels. - Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Léonard Hombrouck et Jean-Jaques Odendael: chambre pupillaire, Chrétien-François Van de Velde et Louis Noel: contrôle du pain, Libert Joniaux et Jaques Hubar; collecte des amendes, Henri Entbroux et Frédéric Wuesten.

V. Maendachboeck O. p. 357.

1773, 8 mars. — Le bourgmestre Simons est député pour siéger à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 15 de ce mois. V. ibid., p. 372.

1773. 26 avril. — Les bourgmestres et le conseil — considérant que le nombre des étrangers qui s'établissent clandestinement dans la ville et dans la juridiction, augmente de jour en jour, au grand préjudice des pauvres de la ville, qui perdent la plus grande partie des aumônes; considérant que le droit de bourgeoisie est accordé gratuitement à des étrangers sans que ceux-ci soient astreints à fournir les cautions requises par les règlements; — décident de demander aux deux seigneurs d'augmenter les droits payables pour la bourgeoisie et défendent au magistrat d'accorder dorénavant la bourgeoisie si ce n'est en présence de garanties suffisantes. (V. ibid., p. 877).

Même date. — Les strytmeesters reçoivent ordre d'expulser de la ville et de la franchise tous ceux qui n'ont pas le droit de bourgeoisie. (V. ibid., p. 378).

1773, 7 mai. - Les maieurs, bourgmestres, échevins et conseil, composant le grand conseil de cette ville, « apprenant avec » surprise que les seigneurs des Etats, pour se décharger de l'enretien et de la réparation du pavé à l'entrée, à travers et à la » sortie de la ville, dont ils lèvent et perçoivent les droits de bar-» rière, semblent s'appuyer sur un prétendu engagement contracté » avec le magistrat de la ville de St-Trond, mais fait sans le con-» cours du grand conseil d'icelle, qui n'a pas même été consulté et » n'y a pas intervenu, engagement de ce seul chef absolument » nul, et même par sa suitte trop onéreux à la ville, qui s'y trouve » énormément lésée » déclarent « qu'attendu que, par la loi fonda-» mentale de la ville, le magistrat ne peut traiter d'aucune affaire » d'importance, ne soit en présence et assistance concourante de » de mayeurs et d'échevins, d'improuver ce prétendu engagement, » tel qu'il peut être et tout autre qui peut avoir été fait dans une matière si importante, et pourra se faire au futur hors de leur » présence et assistance concourante, et partant de protester contre » ledit engagement et tous autres dont ils n'ont pas été informés et n'y ont pas fait partie contractante et de la nullité notoire en » résultante.» (V. ibid., p. 378).

Même date. — Les bourgmestres et le conseil délèguent le bourgmestre Ulens pour faire signifier copie du recès ci-dessus à chacun des Trois Etats du Pays. (V. ibid., p. 380).

1773, 27 mai. — Conrard-Joseph Baerts étant mort, les écoutêtes et les bourgmestres nomment Jean Moers pour lui succéder comme secrétaire de la Cour militaire (Crychsraedt). V. ibid., p. 381.

- 1773. 29 mai. Décision de faire chez quelques particuliers, bourgeois de la ville, un emprunt de 80000 florins à 3 p. % pour rembourser le capital de la rente due à l'Etat Noble. (V. ib., p. 382).
- 1773, 9 juin. Remboursement du capital de la rente de 154 florins, 8 1/2 sous, due au bénéfice de l'église de Corswarem suivant acte du 6 février 1727. (V. Documentboeck D, p. 484).

Même date. — Ordre est donné au receveur Van Heyst de lever chez Georges Simons un capital de 2000 florins devant servir à amortir la rente due au bénéfice de l'église de Corswarem.

V. ibid., p. 382.

- 1773, 6 août. Décision de rembourser le capital d'une rente de de 32 flor. 10 s. due à noble seigneur de la Vaulx de Brassines et d'appliquer à cette fin la somme de 2355 fl. 2 s. l. touchée par le receveur de la contribution personnelle à la caisse de la contribution réelle. (V. ibid., p. 386.)
- 1773, 8 août, Ordo Consulatus, Conseillers: Jean Ulens, J. U. L. et Trudon-Lambert Van Schoer, bourgmestres de l'année précédente : des maréchaux Pierre-J. Missoul : des pelletiers. Pierre van Muysen; des boulangers, Balthasar de Bruyn; des brasseurs, François Coninx; des bouchers, Jean van den Abeele; des merciers. Henri Entbroucx; des teinturiers, Jean Wuesten; des tanneurs, Mathieu van Artryck; des cordonniers, Lambert du Champs; des charpentiers, Léonard Franco; des tailleurs, Pierre Hombroeck: — députés à la Chapelle, Pierre-Jean Missoul, Balthasar de Bruyn; Jean van den Abeele et Pierre Hombrouck; bourgmestres, Amand Simons et Laurent Thonnar; - receveur de la contribution personnelle, Jean-Guillaume Simons; de la contribution réelle, Herman Schevenels. - Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Jean Van den Abeele et François Coninx; chambre pupillaire, Henri Entbroecx et Jean Wuesten: contrôle du pain, Léonard Franco et Pierre Hombroeck; collecte des amendes, Pierre-Jean Missoul et Balthasar Debruyn.

V. ibid., p. 389.

1773. 12 août — Serment des receveurs communaux; Trudon-Lambert Simons, ancien bourgmestre, se porte caution pour Jean-Guillaume Simons, le majeur Van Herck pour Herman Schevenels. V. ibid., p. 390.

Même date. — Corneil-Antoine Vanden Abeele, J. U. L. et avocat est élu pour sièger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 391).

- 1773. 6 septembre. Les carillonneurs de la ville Vanden-Hove et Jean Cnapen sont congédiés de leur poste; leur salaire cessera de courir à partir de la date des présentes. (V. ibid. p. 392).
- 1773, 11 novembre. Le bourgmestre régent Thonnar est délégué à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 15 de ce mois. V. ibid., p. 396.
- 1773. 13 décembre. Les bourgmestres et le conseil ordonnent au receveur Simons de compter au bourgmestre régent Thonnar, 25 carolines qui seront envoyé à l'avocat de Bellefroid à Tongres, pour être payés au mandataire constitué par les villes flamandes devant la Cour de Wetzlaer, dans l'affaire surgie contre le baron de Rosen, au sujet de la place de député perpétuel aux Etats du Pays. /V. Maendachb. N, p. 401).
- Même date. Arnold-Lambert Vanden Hove et Jean Knapen sont remis en fonctions comme carillonneurs. (V. ibid., p. 401.)
- 1773, 27 décembre. Ordo dominorum Gulde. Comte des marchands, Guillaume Steynen; guldeheer et lieutenant des maréchaux, Martin Siaens et Gilles Mollinet; des pelletiers, A. Badenoul, junior, et A. Badenoul, senior; des boulangers, Mathieu Van Vucht, junior, et P. van Kerckom; des brasseurs, G.-B. Straven et P. Stas; des bouchers, J.-F. van Ham et G. Bellis; des merciers, Mathieu Schoonaerts et N. Buysmans; des teinturiers, O. Simons et G. Siaens; des tanneurs, M. Van Artryck et Jean-J. Odendael; des charpentiers, Mathieu Mathys et Jean Groffils; des cordonniers, H. Lafosse et H. Bincom; des tailleurs, Arnold Kempeneers et Jean Winants, (V. ibid., p. 402).
- 1774, 31 janvier. Décision de convertir en pépinière la partie inférieure des remparts comprise entre Vissegat et de Arche. V. ibid., p. 404.
- 1774, 2 mai. Chrétien Schoonaerts est nommé commis ou préposé de la balance publique (lintwage); il prête serment. V. ibid., p. 413.
- 1774, I3 juin. Le bourgmestre régent Simons est délégué pour siéger au Tiers Etat convoqué par les bourgmestres de la Cité de Liége pour le 17 courant, et à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 20. (V. ibid., p. 420).
- 1774, 16 juin. François Vander Bempden est nommé porcher public pour entrer en fonctions à partir de ce jour. V. ibid., p. 420.

reste débiteur à la ville, pour le peculium, d'une somme de 320 florins 12 sous et 2 liards, — autorisent l'avocat de Maugeer de Liége à toucher la dite somme; elle lui servira d'acompte sur les honoraires lui dus par la ville. (V. ibid., p. 443).

1775, 1 juillet — La place d'organiste à l'église de Notre-Dame étant vacante par le décès du sieur Van Miert, les bourgmestres et le conseil la conférent à Arnold-Lambert Vanden Hove, prêtre. Il touchera les mêmes gages que son prédécesseur. Il est expressément stipulé que le titulaire ne pourra livrer à personne les clefs des orgues, sans consentement préalable des bourgmestres. V. ibid., p. 445.

1775, 8 juillet. — Une transaction a été faite le 4 ce ce mois, entre les députés des Etats du Pays, d'une part, et le bourgmestre de la ville de St-Trond, d'autre part, au sujet d'un procès surgi entre les parties susdites devant le Conseil Privé de son Altesse. Cet accord stipule que les Etats auront à leur charge l'entretien de tous les ponts de la ville, mais que le pavé entre Brusthempoort et Stapelpoort doit être entretenu aux frais de la ville. Pour la ratification de ces transactions la ville a besoin d'une somme que pour le moment elle n'a pas disponible. — Les bourgmestres et le conseil chargent par conséquent le bourgmestre Simons de négocier, soit avec les Etats soit avec une autre personne quelconque, un emprunt, à raison de 2 1/2 % l'an, et de souscrire au bailleur des fonds le titre de rente nécessaire.

V. ibid., pp. 446 et 447.

1775, 12 juillet. — Le bourgmestre Simons ayant fait connaître qu'il ne peut obtenir l'emprunt, qu'il est chargé de négocier, qu'à raison de 3 % est autorisé à le conclure à ce taux.

V. ibid., p. 448.

1775, 14 juillet. — Amand Simons, bourgmestre régent de la ville, agissant tant en son nom qu'en celui de la ville, en vertu des recès des 8 et 12 de ce mois, emprunte au noble et généreux seigneur François-Vincent de Wampe, chevalier de St-Empire, une somme de 4000 florins et lui souscrit de ce chef une rente de 120 florins rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 14 juillet de chaque année. (V. Documentboech E, p. 126.)

Même date. — Amand Simons, bourgmestre regent de la ville, en vertu du recês du 12 de ce mois, emprunte à la noble et généreuse demoiselle Marie-Françoise de Wampe, 3300 florins de Brabant et lui souscrit une rente de 99 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 14 juillet de chaque année.

V. Documentboeck E, p. 127.

- 1775, 27 juillet. Les bourgmestres et le conseil, poursuivis d'un côté par les Frères Carmes de Visé en payement des arrérages d'une rente de 800 florins, et d'un autre côté par la douairière du sieur Henri de Grady de Croonendael, mariée en secondes noces à l'avocat de Harenne, en paiement du prorata d'une rente de 1350 florins, décident de payer immédiatement un terme échu et de chercher le plus tôt possible le moyen d'arrêter les poursuites.
  - V. Maendachboeck O, p. 451.
- 1775. 6 août. Ordo Consulatus. Conscillers : Laurent Thonnar et Amand Simons, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Libert Beyns; des pelletiers, Lambert Stas; des boulangers, Joseph Verhulst; des brasseurs, Arnold-François Coninx: des bouchers, J.-M. vanden Abeele; des merciers, Lambert de Heuse; des teinturiers, Henri Siaens; des tanneurs, Simon-Laurent Odendael, qui meurt le 25 janvier 1776 et est remplacé le 1 février par Mathieu van Artenryck; des cordonniers. Antoine Collaerts; des charpentiers, Pierre Hansoul; des tailleurs, Pierre Hombrouck: — députés à la Chapelle, Libert Beyns, Jean-Nicolas van den Abeele, Henri Siaens et Simon-Laurent Odendael: bouromestres, Jean-Gisbert Trimpeneers, J. U. L., et Charles Rubens: -receveurs: de la contribution personnelle, Henri Siaens; de la contribution réelle, François Moers. - Emplois spéciaux des conseillers: expertise du poisson, Lambert Stas et Arnold-François Coninx; chambre pupillaire, Jean van den Abeele et Lambert de Heuse; contrôle du pain, Joseph Verhulst et Pierre Hannoul; collecte des amendes, Simon-Laurent Odendael et Pierre (V. ibid., p. 451). Bevns.
- 1775, 10 août. Serment des receveurs. Le sieur de Maugeer, ancien bourgmestre et échevin, se porte garant pour Siaens; l'écoutête Van Herck pour Moers. (V. ibid., p. 452).
- 1775, 17 septembre. Commission de mayeur, donnée par François-Charles de Velbruck, évêque de Liége, à Jean-Nicolas van Vucht. Prestation du serment le 28 septembre.
  - V. Commissie-Boeck, p. 74.
- 1775, 4 octobre. Jean-Nicolas van Vucht prend comme substitut-mayeur Louis Putzeys. Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Boeck, p. 75.)
- 1775, 27 novembre. Le sieur Van Buytenaken, fossoyeur juré de la ville, étant devenu impotent et incapable de remplir ses fonctions, Arnold van Herck est nommé à sa place.

V. Maendachboeck O, p. 487.

1775, 7 décembre. — Le Supérieur et le couvent des Frères Cellites ont remontré au Prince-Evêque « comme quoi leur église-» par ancienneté est devenue si caduque et ruineuse qu'aux pre, » miers jours ils seront obligés de la demoulir et faire construire » une neuve; que leur dite ruineuse église étant si petite, que » dans le temps du concours pendant les octaves des Saint Alexis. » Sainte Roche et Sainte Barbe une grande partie du monde est » obligée de rester à la porte et que pour cette raison et pour la » plus grande commodité des bourgeois de la ville de St-Trond » ils feraient volontiers construire la neuve église un peu plus » spatieuse; que l'enceinte de leur couvent est si médiocre qu'ils » ne sauraient prendre tout le terrain nécessaire pour la plus dite » grande espace, mais auraient besoin d'incorporer environ sept » a huit pieds de la rue, ce que ne portera aucun préjudice à la » dite rue, puisqu'elle restera encore de la largeur de trente pieds » passés » et ont demandé à Son Altesse l'autorisation pour faire l'incorporation nécessaire. - L'Evêque renvoie la requête au magistrat de St-Trond pour décider. - Le magistrat, par recès du 11 décembre, accède à la demande des Frères Cellites. V. ibid., p. 490.

1775, 18 décembre. — Le bourgmestre régent Trimpeneers est délégué pour siéger à la Journée des Etats qui s'ouvrira le 28 de ce mois. (V. ibid., p. 491).

1775, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. — Comte des marchands, Jean-Renier Ulens; — guldeheer et lieutenant des maréchaux, Denis Cartuyvels, junior, et Jean-Renier Ulens; des pelletiers, Josse Warnots et Jean Warnots; des boulangers, Joseph Verhulst et Pierre Van Kerkom; des brasseurs, Louis Pulinx et Henri Van Heer; des bouchers, Denis Bellis et Pierre Vander Borcht; des merciers, Martin Vanden Hove et Gaspar Robyns; des teinturiers, Guillaume-Egide Siaens et Gérard Hendrix; des tanneurs, Corneil Plevoets et Mathieu Smets; des cordonniers, Laurent Jaquet et Jean-Lambert Plesseria; des charpentiers, Joseph Swennen et Sébastien Timmermans; des tailleurs. Michel Briers et Nicolas Portumville. (V. ibid., p. 492).

1776, 5 janvier. — A la demande de Jean-Charles Meester, secrétaire de la Cour de Justice, Lambert de Heuse est admis comme substitut-secrétaire. Il prête serment entre les mains du président van Staden et en présence de Pitteurs, Becaers, Meester, Van Langenaken et Maugeer, échevins de la dite Cour. Il jure d'observer les points suivants:

1. Il sera obligé d'enregistrer au rôle toutes les expéditions,

tant en matière civile civile qu'en matière criminelle, immédiatement après que les prélocuteurs les auront rédigées;

2. Désormais tous les décrets devront être portés visa rolla consistoriali;

3. Il devra toujours tenir complets les rôles consistoriaux sur lesquels des décrets doivent être portés, afin que tous les décrets puissent être portés visa rolla, comme il est dit plus haut.

4. A cette fin, il devra apporter à la Chambre Scabinale tous les rôles consistoriaux complets deux fois par semaine, ou bien chaque fois qu'on devra décréter, et ce à l'heure convenable ou fixée.

5. Il devra extraire les rôles consistoriaux du Registre aux Rôles où les expéditions devront être enregistrées avant qu'il pourra compléter les rôles consistoriaux; c'est-à-dire, qu'il ne pourra pas les compléter au moyen des expéditions volantes.

6. Les copies qu'il délivrera au public devront contenir le nombre légalement spécifié de lignes et de syllabes, conformément aux recès de la Cour;

7. Tous les trois mois il devra apporter in camera les registres aux œuvres de loi et prouver que les actes réalisés et passés jusqu'à ce jour-là y sont enregistrés; bien entendu qu'il doit les enregistrer suivant leur ordre chronologique et faire une table ou index aussi bien des acheteurs que des vendeurs;

8. Il devra, en marge de tous les actes contenus dans le Registre aux œuvres de loi, inscrire les droits payés au secrétaire de la Cour;

9. Avant de commencer un nouveau registre aux Œuvres de loi ou aux Rôles, il devra l'apporter in camera, pour être paraphé par deux des échevins; il devra aussi faire arrêter par deux échevins les registres remplis, à leur dernière page;

10. Il ne révelera aucun secret de la Cour, sous peine de déchéance de son emploi ipso facto. (V. Commissie-Boeck, p. 76.)

1776, 8 mai. — L'écoutête G. A. van Herck, prend comme substitut Henri-Hubert Hubar. — Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Bocck, p. 78).

1776, 8 mai. — L'écoutéte G.-A. Van Herck prend comme substitut Henri-François Coenen. — Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Boeck, p. 78).

1776, 17 juin. — Mathieu Valleron est nommé porcher public, au salaire de deux pattacons par mois.

V. Maendachboeck O, p. 499.

1776, 4 acat. — Ordo consulatus. — Conseillers : Jean-Gis-

bert Trimpeneers, J. U. L., et Charles Rubens, bourgmestres de l'année précédente : des maréchaux, Chrétien Opdendries ; des pelletiers, Lambert Stas; des boulangers, Jean Schoofs; des brasseurs, Louis Pulinx; des bouchers, Pierre Bellis; des merciers, Jean-Egide Schurmans: des teinturiers, Trudon Hendrix: des tanneurs, Mathieu Van Aertenryck; des cordonniers, Jaques Hubar; des charpentiers, Vincent Ruymen; des tailleurs, Michel Briers; — députés à la Chapelle, Chretien Opdendries, Mathieu Van Artenryck, Vincent Ruymen et Michel Briers: — bourgmestres, Jean-Herman Lintermans et Jaques Hubar, J. U. L.; - receveurs : du réel, Laurent-Hyacinthe Hubar; de la contribution personnelle, Guillaume Van Ham. Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Jaques Hubar et Lambert Stas; chambre pupillaire, Trudon Hendrix et Jean Schoofs; contrôle du pain. Chrétien Opdendries et Louis Pulinx; collecte des amendes. Michel Briers et Mathieu Van Aertenryck. (V. ibid., p. 502).

1776, 6 août. — Les receveurs communaux prétent serment. François Van Ham, junior, se porte garant pour Guillaume van Ham; Laurent Hubar pour Laurent-Hyacinthe Hubar.

V. ibid., p. 503.

1776, 13 août - Les doyen, conseil et autres membres du métier des brasseurs, - ayant apris que, vu certaines plaintes parvenues au magistrat au sujet de l'irrégularité des cuves jaugées de la ville, celui-ci aurait l'intention de diminuer l'impôt sur la bière « sur trente sous bb. de chaque tonne qui sera caquée par les » brasseurs »— décident, pour redresser les abus et inconvénients glissés dans la perception de l'impôt sur la bière, d'adopter le plan qui suit: 1º Les cuves de toutes les brasseries de la ville et de la juridiction seront rejaugées exactement et sans leur laisser le moindre gain sur la jauge; - 2º l'impôt se paiera de toute la bière qui sera jaugée, à trois escalins par tonne; — 3º l'impôt de la bière débitée par les brasseurs sera payé par les bourgeois ou acheteurs de la bière; - 4º les brasseurs ne pourront vendre leur bière, à qui que ce soit, plus ou moins que six florins cinq sous de Brabant par tonne; - 5° les bières etrangères paieront à l'impôt, comme cidevant, quatre florins par tonue. (V. Carton C, liasse 1776. No 1).

1776, 21 août. — A la suite d'une requête lui adressée par les bourgmestres et le conseil de la ville, l'abbé Joseph van Herck, approuve et confirme le plan ci-dessus proposé « pour redresser les » abus et les inconvénients au sujet de la jauge et de l'impôt sur la » bière. » (V. Carton C, liasse 1776, N° 2).

1776, 9 septembre. - Nicolas-Bonaventure de Maugeer, J. U. L.

et avocat, est député pour siéger aux Vingt-Deux. V. Maendachboeck O, p. 587.

1776, 22 septembre. — Nicolas Bremans est nommé au poste de garde champêtre. (V. ibid., p, 508).

1776, 26 septembre. — La ville subit annuellement des dommages considérables par le fait que ses ouvriers ne sont point surveillés à leurs travaux. - Les bourgmestres et le conseil décident de créer une place de surveillant (bauwmeester) au salaire de 40 pattacons par an, payables par trimestre de 40 florins. — Guillaume van Bergen est nommé provisoirement à ce poste pour le terme d'une année. Il prête serment de fidélité dans les conditions suivantes: 1° Toutes les cless du rez de chaussée de l'hôtel de ville, sauf celles de la balance publique, lui seront confiées, de même que celles du timmerhof, où il emmagasinera le bois, les pièces et autres matériaux de construction appartenant à la ville et tous les instruments et outils que l'administration jugera à propos de faire construire; — 2º Le surveillant sera responsable de tout ce qui est confié à sa garde; lui seul aura les cless du timmerhof et pourra en faire changer les serrures, s'il le trouve nécessaire; — 3° Il devra choisir des ouvriers diligents et honnêtes et quand il aura à se plaindre de l'un d'eux, il devra pourvoir à son remplacement immédiat; — 4° Il né pourra exécuter des travaux coûtant plus de 10 pattacons sans ordre spécial des bourgmestres et du conseil; — 5° Il devra tenir note des ouvriers qu'il emploie et des heures pendant lesquelles ils travaillent; faire toutes les semaines son état à l'effet d'obtenir l'ordonnance nécessaire des payements à leur faire; — 6° Il ne pourra prélever aucun bénéfice sur les ouvriers qu'il engagera; - 7º Il aura la garde des échelles de la ville, échelles qu'il ne pourra prêter à personne, mais qu'il pourra louer aux bourgeois à raison de 3 sous par jour, dont 1 1/2 à son profit, 1 1/2 au profit de la ville; il sera responsable des dégats qui pourront y être occasionnés; - 8º Il aura la garde des pompes à incendie, devra s'assurer de leur bon fonctionnement de trois en trois mois et soigner à ce qu'elles soient remises en place immédiatement après qu'elles auront fonctionné.

V. Maendachb. O, p. 510 et Carton C, liasse 1776, nº 2.

1776, 10 octobre. — Georges Grooten est nommé au poste de garde champêtre. (V. Maendachboeck O, p. 511).

1776, 24 octobre. — Guillaume-Joseph Bartholeyns, licencié en droit et avocat du Conseil Souverain du Brabant, et Dominique Mosselman, tous deux habitants de Bruxelles, touchent sur

le corpus de la ville de St-Trond une rente de 15 florins, réduite à 12 florins 10 sous, et faisant partie d'une rente de 90 florins, créée le 3 mai 1577. Les arrérages d'intérêts dus aux créditrentiers montent à la somme de 350 florins. — Les bourgmestres ordonnent au sieur Moers, receveur de la contribution réelle, de payer au sieur t Kint, mandataire des créanciers, 700 florins, somme dont on est convenu tant pour l'amortissement du capital que pour le prorata de l'intérêt. (V. ibid., p. 511).

1776, 30 octobre. — Décision de vendre l'*Engelbandt* par parcelles et au plus offrant. (V. ibid. p. 513).

1776, 28 novembre. — Le bourgmestre Lintermans et l'échevin de Maugeer sont constitués pour faire poursuivre sans répit le procès pendant depuis soixante ans entre la ville et le monastère au sujet du *Bondergeld* créé pour l'amortissement de la dette communale. V. ibid. p. 519.

1776, 16 décembre. — Franç.-Charles Velbruck, évêque de Liége, autorise provisoirement Joseph Swennen, pour, en qualité de substitut-mayeur, remplir les fonctions de son officier-mayeur par intérim dans sa bonne ville de St-Trond. — Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Boeck, p. 79.)

1776, 19 décembre. - Les bourgmestres et le conseil « étant » informés que son Excellence monseigneur le marquis d'Hoens-» broeck, chevalier de l'Ordre Teuthonique, grand capitulaire, " commandeur de Bernsheim et Afschaffenbourg, conseiller intime » générale lieutenant felt maréchal de Son Altesse Electorale de » Mayence, Comte du Saint Empire Romain, aurait été gracieusement servi d'employer ses bons offices auprès de Monsieur l'abbé, » co-seigneur de cette ville, pour tacher de faire renaître la paix, " l'union et la tranquillité entre lui et la bourgeoisie, et qu'a cet » effet Son Excellence aurait eu la bonté de lui dire qu'il lui con-» seillait de s'accommoder avec la ville touchant le procès des " tailles, qui pend indécis au conseil aulique de Vienne, comme » aussi de s'accommoder avec Son Altesse le Prince de Liége et » ses Etats touchant l'exécution des XXII, et que sur ces proposi-"tion pacifiques Monsieur l'Abbé n'a voulu prêter les mains à rien » et attendu que la ville aurait besoin d'une attestation de vérité » sur tout le premis » déclarent députer vers Sa dite Excellence les honorés Seigneurs J.-H. Lintermans, bourgmestre régent et P.-J. de Maugeer, ancien bourgmestre et échevin de la ville, pour la suppléer de daigner en faveur de justice accorder son attestation (V. ibid., p. 524.) à cet égard.

1776. 28 décembre. — Le bourgmestre Lintermans est délégué pour siéger aux Etats à partir du 7 janvier prochain. V. ibid., p. 525.

1776, 27 décembre. — Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Arnold Swennen; — Guldeheer et lieutenant des marchands, Chrétien opdendries et Gillis Bex; des pelletiers, Jean Warnots et Antoine Holbach; des boulangers, Jean Schoofs et Trudon van Stapel; des brasseurs, Jean François Plissenier et Barthélemy de Rollin; des bouchers, Pierre Bellis et Lambert Bellis; des merciers, Jean Milis et Henri Swennen; des teinturiers, Trudon Hendrix et Gérard Hendrix; des tanneurs, Mathieu van Aetenryck et Martin de Pauw; des cordonniers, Jaques Hubar et Grégoire Wennen; des charpentiers, Vincent Ruymen et Jean Rens; des tailleurs, Michel Briers et Guillaume Jacques.

V. ibid., p. 526.

1777, 30 janvier. - Les bourgmestres et le conseil - « vou-» lant rendre l'activité au procès pendant indécis par devant le » suprême conseil aulique de Vienne, que cette ville a été obligé » de soutenir contre monsieur l'abbé de St-Trond et son monastère » pour l'obliger au paiement des tailles réelles qu'il est en taute » de paier non seulement à raison des biens fonds qu'il possédait » au tems de l'institution dudit procès ventillant par devant le dit » conseil aulique depuis l'an 1718, mais aussi à raison d'une quan-» tité d'autres biens fonds, qu'il a aequis depuis de plusieurs par-» ticuliers qui paieraient à la ville les dites tailles réelles et que » monsieur l'abbé sans cause, titre, ni raison refuse de payer » depuis qu'il les a acquis » — déclarent remettre le procès entre les mains de monsieur de Blavier, jurisconsulte et avocat, conseiller de S. A. Monseigneur le Prince-Evêque de Liége dans son conseil ordinaire, et lui donner plein pouvoir de constituer à Vienne tel agent qu'il trouvera bon ; déclarent « réitérer la constitution » passée sur les personnes de messieurs Lintermans, bourgmestre » régent, et de Maugeer, échevin de la haute Justice de la ville, » tant à l'effet y repris que pour tenir la correspondance avec » monsieur le conseiller de Blavier jusqu'en fin de cause et de (V. ibid., p. 528). » procès. »

1777, 13 février. — Les mêmes — « considérant que le sieur » mayeur van Herck aurait depuis peu denommé pour son sous » mayeur un étranger appelé François Coenen, natif de Léau, et que » les échevins de la ville se seraieut tellement oubliés que de l'ad- » mettre en cette qualité et le recevoir a serment, directement contre » les paix et lois fondamentales du Pays de Liége, par lesquelles » il est à voir que l'on doit établir pour officiers des bonnes gens

\* sages, nés et adhérités dans le pays de Liège et Comté de Looz; considérant en outre comme quoi toute la bourgeoisie, pas même excepté le noble Seigneur haut voué de la ville, ni aussy les conseillers de ce magistrat et autres bourgeois notables de cette ville ont été continuellement exposés aux insultes et agressions de cet étranger, si avant que foulant aux pieds toutes les paix et les lois du Pays et méprisant les libertés et franchises des citoyens, il est à présent de ce chef banni par les Seigneurs Vingt-Deux hors de tout le Pays de Liège, et s'est rendu fugitif; et considérant que le maieur van Herck voudrait dans la circons tance, dénommer un autre sous-mayeur — enjoignent aux échevins de ne plus recevoir des étrangers au serment d'officier ou de sous-officier de la ville, et déclarent protester contre toute admission de ce genre. (V. ibid., p. 529 et Carton C, liasse, 1777, n° 1).

1777, 3 mars. — Les pauvres de la ville se plaignent de la mauvaise administration des biens de l'hôpital. — Les bourgmestres et le conseil décident d'intervenir en leur faveur. Les bourgmestres régents Lintermans et Hubar, en qualité de mainbours suprêmes de l'hôpital (oppermomboirs) priés de veiller sur son administration, conseillent d'exposer la situation à l'autorité Episcopale. Hubar est chargé d'exposer dans une requête à Son Altesse le bouleversement d'ordre, le défaut d'économie, le mépris des règlements et décrets épiscopaux qui règnent dans l'administration des biens de l'hôpital, au grand détriment des pauvres de la ville. — La requête faite, les bourgmestres précités iront en personne la présenter au Prince-Evêque. (V. ibid., p. 532).

Même date. — Les bourgmestres et conseil, — considérant que la foire annuelle du lundi après la Visitation de Notre-Dame n'est aucunément profitable à laville, puisque de mémoire d'homme on n'a vu, ce jour, ni bestiaux ni chevaux au marché susdit — décident de présenter aux deux Seigneurs de la ville une requête tendant à remplacer la foire du lundi qui suit la Visitation de Notre-Dame par une nouvelle qui serait tenue le samedi après Pàques. (V. ibid., p. 553).

1777. vers le 5 mars. — Les bourgmestres et le magistrat exposent aux Seigneurs de la Ville: qu'il y a annuellement deux roires des chevaux dans la ville, l'une le lundi avant le carême et l'autre le lundi après la fête de la Visitation de Notre-Dame»; ret comme il est visible que la deuxième de ces foires se trouve fixée dans une saison peu propre à une foire des chevaux, à raison de la récolte alors prochaine, si avant même que depuis l'établissement des dites foires, il ne s'est jamais présenté aucun cheval au dit deuxième jour et que la ville de St-Trond doit

- » absolument compter de n'avoir qu'une seule foire, tandis que » les autres petites villes du pays ont la faveur d'avoir deux, trois
- » à quatre foire fixées dans les saisons les plus favorables »;
  - » les tres humbles remontrans osent se flatter que le Prince-
- » Evêque de Liége et l'abbé de St-Trond daigneront mettre la
- " ville au niveau avec les autres, a ccordant a icelle quelquesjours
- » de foire dans une saison convenable »;
- » et attendu que les marchands de chevaux qui doivent faire » le voiage pour venir aux foires de la ville de Looz qui sont fixées
- » au lundi après les Paques ou le dimanche de Quasimodo et au
- » lundi après le jour de St. Remi, y viendraient assurément en
- » plus grand nombre, en cas qu'il y aurait vers le même temps
- » quelque foire dans une ville voisine, et que par conséquent il
- » queique loire dans due ville voisine, et que par consequent il » parait de l'utilité, tant de la ville de Looz que de celle de St-
- » Trond, si cette derniere aurait alors un jour fixé pour la foire;
- » ils supplient tres humblement de laisser subsister la première
- » avant le carême et que les deux Seigneurs daignent substituer, à
- » la place de la deuxième fixée le lundi après la fête de la Visitation
- de Notre-Dame, deux autres foires, le lendemain de chaque foire
- » de la ville de Looz, c'est à dire les mardis tant après le dimanche
- » de Quasimodo qu'après le jour de St. Remi. »

(Signé): J.-H. Lintermans et J.-S. Hubar.

V. Carton C, liasse 1777, nº 2.

- 1777, 8 mars. Le Prince-Evêque, vu la requête ci-dessus, accorde « qu'au lieu de deux foires ci-devant octroyées, il se tienne » dorénavant à St-Trond trois foires au chevaux, la première : » le lundi avant le carème ; la deuxième, le mardi après le di- » manche de Quasimodo ; la troisième, le mardi après la S. Remi. » V. Carton C, liasse 1777, n° 2.
- 1777, 11 mars. Joseph Van Herck, abbé de St-Trond, apostille la requête ci-dessus dans le même sens que le Prince-Evêque.
  V. Carton C. liasse 1777, nº 3.
- 1777, 13 mars. Les bourgmestres et le conseil vu les apostilles des deux Seigneurs ci dessus mentionnées, décident d'allouer à chacune des deux nouvelles foires, trois primes, savoir : une paire d'épérons en argent, une bride à boucles d'argent et un fouet à garniture d'argent; ces primes seront données conformément à l'ancien usage. Des affiches d'annonce des foires nouvelles, en flamand et en français, seront placardées dans toutes les villes et dans tous les villages des environs; elles seront également annoncées dans les almanachs qui seront publiés dans la suite. (V. Maandachboeck O, p 534).
  - 1777, 26 mars. Les mêmes considérant que depuis quel-

ques années nombre d'étrangers se sont établis dans la ville et dans la juridiction, sans que l'autorité communale connaisse ni leur lieu de naissance ni la religion à laquelle ils appartiennent — font publier que tous les étrangers établis dans la ville ou dans sa juridiction, sans y avoir été admis à la bourgeoisie, auront à se présenter, dans la quinzaine à dater des présentes, devant le secrétaire communal, pour faire connaître leurs noms, lieu d'origine et état de famille. A défaut d'obtempérer au présent ordre, il seront expulsés de la ville ou de la juridiction sans aucune formalité de droit. (V. ibid., p. 535).

- 1777, 29 mars. Les mêmes, complétant leur décision du 13 de ce mois, décident d'allouer, aux deux nouvelles foires, une prime pour la plus belle vache laitière, prime qui consistera en une cruche au lait en cuivre bien conditionnée. (V. ibid., p. 536).
- 1777, 21 avril. La grande cloche, encore actuellement déposée au *Timmerhof* de la ville a été vendue au sieur Chaudoir de Liége, ensuite du recès du magistrat en date de 30 octobre 1776. Jean-Renier Ulens, du consentement de la ville, en a touché le prix, soit 2603 florins, 2 sous, 2 liards; il verse cette somme à la caisse du receveur de la contribution personnelle.

V. ibid., p. 536.

- 1777, 7 juillet. François-Charles de Velbruck, évêque de Liège, retire l'autorisation accordée le 16 décembre précédent à Joseph Swennen; il autorise en même temps l'écoutête Van Vucht à remplir par lui-même les fonctions de mayeur.
  - V. Commissie-Boeck, p. 80.
- 1777. 21 juillet. Henri Entbroux et consorts, arrenteurs des droits sur les ventes publiques sont assignés devant l'official pour produire les titres en vertu desquels ils perçoivent ces droits sur les ventes de meubles qui se font dans les mortuaires des béguines ou des curés du béguinage. Cette assignation a été lancée, à la requête de la supérieure maîtresse et des conseillères du Béguinage à la suite de la vente du mobilier du curé Buysmans. Les bourgmestres et le conseil s'engagent à tenir les assignés indemnes de tous les frais et dommages qu'ils auront à supporter dans le procès qui leur est intenté, à condition qu'ils ne constituent pas d'autres avocats que ceux que la ville leur désignera. V. Maend. O, p. 559 et Carton C, liasse 1777, n° 4.
- 1777, 26 juillet. Les mêmes votent des remerciments au Prince-Evêque et à ses députés, le Tréfoncier de Bonhomme et l'échevin Longrée, pour le nouveau règlement porté au sujet de l'administration des biens de l'hôpital. (V. ibid., p. 561).

1777, 31 juillet. — Le chevalier de Creest, haut voué de S. A. S. à St-Trond, ancien capitaine au service de S. M. T. C. dans le régiment de Son Excellence le Comte de la Marck, chevalier de l'Ordre Royal Militaire de St. Louis, prend, comme sous-voué, Joseph Swennen. — Prestation de serment le lendemain.

V. Commissie-Boeck, p. 81.

- 1777, 3 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Herman Lintermans et Jaques Hubar, J. U. L., bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Jean Germeys; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Denis Schoofs; des brasseurs, Grégoire Lenaerts; des bouchers, Pierre Bollis; des merciers, Mathieu Schoonaerts; des teinturiers, Jean Wuesten; des tanneurs, Louis Hockenziels; des cordonniers, Henri Jaquet; des charpentiers, Vincent Ruymen; des tailleurs, Pierre Hombrouck; — députés à la chapelle, Jean Germeys, Denis Schoofs, Grégoire Lenaerts et Vincent Ruymen: — bourgmestres, Philippe-Joseph de Maugeer J. U. L., et Jean-François Van Ham; — receveur de la contribution réelle, Lambert de Heuse; de la contribution personnelle, Renier Ulens. — Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Vincent Ruymen et Jean Germeys; chambre pupillaire, Arnold-Mathieu Schoenaerts et Grégoire Lenaerts; contrôle du pain, Pierre Bellis et Josse Warnots; collecte des amendes, Pierre Hombrouck et Louis Hockenziels. (V. ibid., p. 564).
- 1777, 7 août. L'avocat Van den Abeele est élu pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 565).
- 1777, 13 aout. Commission d'écoutête donnée par Joseph van Herck, abbé de Saint-Trond, à François Moers, succédant à Godefroid-Antoine Van Herck qui a résigné ses fonctions. Prestation du serment le même jour. (V. Commissie-Boeck, p. 82).
- 1777, 14 août. Les receveurs communaux prétent serment. Charles-Bonaventure Bertrand se porte garant pour Renier Ulens; Guillaume Stappers pour Lambert de Heuse. (V. ibid., p. 566).
- 1777, 16 septembre. Les bourgmestres et le conseil «étant » informé que Simon Moors, fils de Pierre, pour se promouvoir
- » aux ordres sacrés et parvenir à la prètrise, s'est fabriqué un titre
- » clerical en y comprenant les gages locales et révocables ad nu
- » tum du deuxième violon de la musique de l'église de Notre-Dam
- » consistants : primo en vingt florins brabants annuels qui s
- » payent hors des biens de la fondation de la Confrérie du Saint
- » Rosaire dans la dite église, secundo en vingt-cinq florins pareils
- » que la ville, par son recès magistral du 16 février 1744 a gratui

z tement attaché au même violon, sous la condition que ce gage 🤊 serait toujours révocable relativement au recès mentionné, outre " que d'ailleurs il ne conste nulle part par la fondation de la Con-" frérie du rosaire que le révérend sieur pléban de Notre Dame - serait autorisé à céder en un titre clérical les vingt florins qui se » paient annuellement au deuxième violon et beaucoup moins de » faire cette cession à l'insu et sans les deux bourgmestres ses comambours de la Confrérie ; outre enfin que le pléban n'a aucun - droit directe ni indirect, quant au gage volontaire et gratuit de » vingt-cinq florins que la ville paye depuis plusieurs années au - sieur Mollinet junior, auquel elle les a accordé comme exécutant ce deuxième violon et non pas au dit sieur Moors, qui n'a jamais » été pourvu de ce gage, à raison duquel le sieur Molinet est tenu ⇒ envers le magistrat aux obligations particulières stipulées par le " recès du 16 janvier 1744 " - protestent de nullité du titre clérical en question, quant à ce qui touche le gage du deuxième violon, gage qu'on y fait figurer sans aucun droit ni titre et à l'insu du magistrat. Ils ordonnent à leur greffler d'expédier copie de leur protestation tant au synode qu'au suffragant de Liége.

V. ibid., p. 569.

1777, 18 septembre — Guillaume Filtjens est nommé messager sur Bruxelles, Tirlemont et Louvain; il prête serment.
V. ibid., p. 570.

**Même date.** — Mathieu van den Branden est nommé portier de Cloppenpoorte, en remplacement de Balthasar Maes démissionnaire. V. ibid., p. 382.

1777, 2 octobre. — Les bourgmestres et le conseil, en vertu d'un recès du 25 septembre précédent, donnent en emphytéose perpétuelle à Jean Houbrechts, père, et à Jean Hoebrechts, fils, de Melveren, 2 bonniers, 2 verges grandes et 10 petites de prairie et 1 bonnier, 12 verges grandes d'enclos sis dans la juridiction de la ville op de Cabbeye, joignants le chemin de deux côtés et les prairies communales. Les preneurs payeront à la ville une rente perpétuelle irrédimible de 112 florins de Brabant, ils devront y bâtir et achever avant le mi-mars suivante deux maisons, payer le bondergeld afférent au terrain et les autres charges communales auxquelles il est astreint ou pourrait l'être dans la suite.

V. Documentboeck E, p. 135.

1777, 17 novembre. — Les bourgmestres et le conseil donnent en emphythéose à Arnold Mathys, moyennant une rente irrédimible de 8 florins de Brabant payable à la mi-mars de chaque année, une parcelle de terrain vague d'un verge grande et 10 petites sise à Stapelpoort et dite die bleeckplaetse, joignant le chemin public, les remparts, Pierre van Kerkom et die logenbeek. (V. Documentboeck E, p. 135).

1777, 24 décembre. — Des sommes considérables pour arrérages de rentes sont dues à la succession du noble seigneur van Schoor et la ville est poursuivie en payement par le sieur Robyns, son exécuteur testamentaire. Elle est menacée également de poursuites de la part de l'Etat Noble et d'autres créditrentiers. — Pour parer aux circonstances, les bourgmestres et le conseil décident de mettre aux enchères publiques les six bonniers dits *Engelbampt* et quelques autres terrains de médiocre rapport. (V. ibid., p. 586.)

1777, 27 décembre. — Ordo dominorum guldæ. — Comte des marchands, Jean Wuesten; — délégué et lieutenant des maréchaux, Jean Germeys et Martin Bex; des pelletiers, Guillaume Cruls et François Holbach; des boulangers, Denis Schoofs et Jean Schoofs; des brasseurs, Pierre Smets et Thierry du Champs; des bouchers, Lambert Bellis et Jean Bellis; des merciers, Pierre Wouters et Jean Milis; des teinturiers, Jean Wuesten et Charles Bertrand; des tanneurs, Louis Hockenseels et Martin de Pauw; des cordonniers, Henri Jaquet et Arnold Daenen; des charpentiers, Vincent Ruymen et Guillaume Schurmans; des tailleurs, Pierre Hombrouck et Michel Breeus. (V. ibid., p. 587.)

1778, 12 janvier. — L'écoutête Moers prend comme substitut Guillaume Stas. — Prestation de serment le même jour.

V. Commissie-Boeck, p. 84.

1778, 19 janvier. — Gilles van Griecken est nommé préposé de la balance au charbon, en remplacement de Pierre Schepers, décédé.— Tous les jours de marché et tous les autres jours, quand des personnes se présenteront pour faire mesurer ou peser du charbon, il devra se trouver à la balance du marché (aen die coolwaghe). — Il devra faire servir les bourgeois avant les étrangers marchands ou courtiers, aussi bien pour l'achat de grandes que de petites quantités. — Pour salaire il aura une pelle de charbon de chaque charrette qu'il mesurera ou pèsera au marché.

V. Maendachboeck O, p. 589.

1778, 7 février. — Joseph van Herck, abbé de St-Trond — considérant que les bourgmestres et le conseil ont, le 13 février » 1777, fait certain recès qu'ils ont aussi le même jour fait afficher » publiquement et l'ont fait insinuer aux officiers comme aussi au » greffier de la haute justice de la ville, par quel ils ont non seu» lement sorti de leur devoir en jugeant et voulant prescrire à la » haute justice quelles personnes peuvent ou doivent être admises

- " et mises en serment pour mayeur et sous-mayeur de la ville, 
  " mais aussi ont attenté contre l'autorité des deux seigneurs et 
  " législateurs de cette ville, a qui seul ce appartient; qu'ils se sont 
  " en outre par le dit recès tellement oubliés, nommément que de 
  " déclarer publiquement inhabile pour le dit office François Coe" nen, jadis sous mayeur de la ville, dont il conste du contraire 
  " par un très gracieux mandement impérial du 4 août 1777 " déclare nul le recès en question, comme attentatoire aux droits des deux seigneurs, remet François Coenen en fonctions et ordonne d'afficher la présente déclaration qui sera notifiée en due forme aux bourgmestres et au conseil. (V. Carton C, liasse 1778, n° 1).
- 1778. 26 mars. L'évêque de Liége, sur remontrances lui faites au sujet de l'assassinat commis à St-Trond sur la personne d'un nommé Rollin, et après avoir entendu son officier-mayeur Van Vucht déclare commettre le notaire Jean-Gilles Schurmans pour remplir les fonctions d'officier-mayeur dans la procédure criminelle concernant le dit assassinat. Prestation de serment le 30 mars. (V. Commissie-Boech, p. 85).
- Même date. Le bourgmestre de Maugeer est délégué pour siéger aux Etats dans la Journée qui s'ouvrira le 2 avril. V. Maendachboech O, p. 592.
- 1778, 18 mai. La Prieure et le couvent de Stenaert sont assignés en payement des arrérages du bondergeld par Trudon Hendrix, à ce nommé par le magistrat; les bourgmestres et le conseil autorisent leur mandataire à tout ce qu'il jugera nécessaire pour mener à bonne fin ses poursuites. (V. ib., p 595).
- 1778. 20 juillet. Décision de placer trois pompes nouvelles, l'une in de Koyestrate, l'autre in de Steenstrate, la troisième in de Planckstrate. La pompe en pierre se trouvant in de Koyestrate sera transsérée dans la Zoutstrate, vis à vis du Refuge du couvent de St-Jean. (V. ibid., p. 606).
- 1778, 27 juillet. Le Prince-Evêque de Liége « sur re
  quête des bourgmestres et magistrat de sa bonne ville de St
  Trond, remontrant que la fête de la Portioncule tombant en

  dimanche prochain, il seroit de la convenance de proroger,

  comme de coutume en cas pareil, le renouvellement de la Magis
  trature au dimanche suivant » déclare remettre la dite reno
  vation du magistrat au dimanche, 9 août. Donné au Conseil

  Privé de son Altesse. Vidimé : de Léonard de Streel, et contre
  signé : de Chestret. (V. Carton C, liasse 1778, n° 2).
  - 1778, 13 août. La ville est poursuivie par certains de ses

créanciers en payement d'intérêts de certains capitaux empruntés bien longtemps auparavant. La situation financière de la ville ne permettant point de payer ces intérêts, les bourgmestres et le conseil décident de faire un emprunt de 400 florins. Le receveur Ulens est chargé de le négocier et de faire parvenir la somme susdite à l'écolâtre Dethier, en payement du prorata d'intérêt dû aux enfants mineurs du noble Seigneur de Harenne, desquels il est tuteur. V. ibid., p. 613.

1778. 9 et 23 aout. - Ordo Consulatus. - Conseillers: Philippe-Joseph de Maugeer, J. U. L., et Jean-François Van Ham, bourgmestre de l'année précédente; des maréchaux, Laurent Thonnar; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Renier Vaesoens; des brasseurs, Nicolas Claes; des bouchers, Pierre Bellis; des merciers, Amand Simons; des teinturiers, Jean Wuesten; des tanneurs, Jean-François Odendael; des cordonniers. Nicolas Termonia; des charpentiers, Jaques van Artenryck; des tailleurs, Lambert vander Haegen; — députés à la Chapelle, Laurent Thonnar, Renier Vaesoens, Pierre Bellis et Amand Simons; - bourgmestres, Jean-Egide Schurmans et Arnold-Grégoire Swennen; - receveur de la contribution personnelle, Nicolas-Bonaventure de Maugeer; de la contribution réelle, Lambert Bellis. — Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Laurent Thonnar et Nicolas Termonia; à la Chambre pupillaire, Nicolas Claes et Jean Wuesten; contrôle du pain, Lambert vander Haegen et Jaques Van Artenryck; collecte des amendes, Renier Vaesoens (V. ibid., p. 615). et Pierre Bellis.

- 1778, 24 aont. Joseph Bertrand est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 616).
- 1778, 27 aout. Le receveur Nicolas-Bonaventure de Maugeer prête serment; l'échevin de Maugeer, ancien bourgmestre se porte garant pour lui. (V. ibid., p. 617).
- 1778, I septembre. Depuis l'année 1712 un procès est engagé entre la ville et l'abbé et se trouve pendant devant la Cour Aulique. Le magistrat décide d'envoyer à Vienne même l'ancien bourgmestre de Maugeer, avec mission d'employer tous les moyens possibles pour aboutir à un jugement définitif. (V. ibid., p. 620).

Même date. — Le 30 août précédent, l'écoutête van Vuchten qualité d'officier de la ville, a menacé Martin Plevoet fermier de l'abbesse de Mielen au lieu dit Nonnentap, d'opérer 'saisie de ses moutons, s'il continuait à les faire pâturer sous juridiction de la ville. — Louise-Constance de Bormans de Haseltbrouck, abbesse de Mielen, se basant sur une déclaration c

de la ville un emprunt de 3000 florins, et lui délivrent la commission nécessaire pour la mission qu'il va remplir à Vienne.
V. ibid., p. 632.

1778, 15 octobre. – Commission d'échevin donnée par François-Charles de Velbruck, évêque de Liége, à Jaques-Joseph Hubar, jurisconsulte et avocat, succédant à N. Pitteurs, qui avait résigné. Prestation de serment le 20 octobre.

V. Commissie-Boeck, p. 89.

- 1778, 23 octobre. Noble seigneur Philippe-Joseph de Maugeer, échevin et ancien bourgmestre, en vertu du recés du 19 de ce mois, emprunte à Toussaint-Mathieu Muninck, marchand, une somme de 3000 florins et lui souscrit une rente de 105 florins, rédimible, affectée sur le corpus de la ville et payable le 23 octobre de chaque année. Approuvé par les bourgmestres et le conseil le 29 octobre. (V. Documentboeck E, p. 129. Carton C, liasse 1778. nº 4 et Maendachboeck O, p. 635).
- 1778, 26 octobre. Adrien Pastrens est nommé au poste de messager sur Bruxelles, vacant parce que le titulaire en fonctions n'a pas fourni de caution suffisante. (V. Maendachb. O, p. 634).
- 1778, 12 novembre. Les bourgmestres et le conseil ont appris que le pléban de l'église de Notre-Dame réclame huit cierges pour l'enterrement de chaque bourgeois dépendant de sa paroisse, et ce alors même que l'enterrement a lieu sans cierge ni luminaire. Pleinement convaincus que pareille exigence est absolument contraire aux Statuts Archidiaconaux, et qu'il est du devoir de la ville d'intervenir pour les bourgeois qui seraient attaqués pour motif de refus de payement du luminaire précité, ils chargent l'avocat Hubar de rédiger un casus quæritur concernant l'affaire et décident de lui en demander son avis de même qu'à d'autres jurisconsultes. (V. ibid., p. 604).
- 1778, 27 décembre. Ordo dominorum guldæ. Comte des marchands, Pierre Bellis. Gulde heeren et lieutenanten: des maréchaux, Laurent Thonnar et Théodore Verhulst; des pelletiers, Gérard Van Dionant et Jean Gilis; des boulangers, Renier Vaesoens et Frédéric Filtjens; des brasseurs, Nicolas Claes et Benoît Smets; des bouchers, Denis Bellis et Jean Steynen; des merciers, Henri Swennen et Jean Milis; des teinturiers, Henri Siaens et Gér Hendrix; des tanneurs, Jean-François Odendael et U. Coevor des cordonniers, Nicolas Termonia et Arnold Daemen; des charltiers, Jacques Van Aertryck et Charles Heeren; des taillet Lambert Van der Haegen et Pierre Lenaerts. (V, ibid. p. 63°

ment du tribunal du métier une sois confirmé ou résormé par les bourgmestres et le conseil, les parties peuvent, en instance finale, prendre recours à la révision des deux seigneurs, dans la quinzaine prenant cours à la date de la confirmation ou de la réformation prononcée; ce d'après le règlement des deux seigneurs de l'année 1582; — que telle est la seule règle et procédure à suivre pour terminer les différends qui peuvent surgir entre les membres des métiers respectifs, et qu'il n'a jamais été permis de procéder autrement; — que tout recours autrement sait que de la manière précitée est non seulement contraire aux statuts, priviléges et coutumes de la ville, mais encore en contradiction flagrante avec le serment de défendre les priviléges, droits et prérogatives de la ville et des métiers, serment que prétent et les membres de ces métiers et les conseillers choisis dans leur sein; — que, malgré cela, Jean-Louis Van Horen, au mépris de son serment et de la juridiction des bourgmestres et du conseil, a osé, par suppliques adressées aux deux seigneurs les 11 et 16 décembre 1777, demander que lui Jean-Renier Ulens fût mis en demeure de remettre entre ses mains tous les papiers, documents et registres du métier des maréchaux, dont il est dépositaire; — que, par sentences des deux seigneurs du 15 février et 9 avril 1779, l'affaire a été renvoyée devant les députés du métier; — qu'enfin Jean-Louis Van Horen fait appel de leur sentence devant les tribunaux de l'Empire. -Jean-Renier Ulens, se fondant sur le fait qu'un simple bourgeois ne doit pas défendre à ses propres dépens les prérogatives de la ville et des métiers, demande à ce que les bourgmestres et le conseil s'engagent à le tenir indemne de tous les frais du procès. Sa demande est accueillie. (V. ibid., p. 648).

1779, 1 juillet. — L'ancien bourgmestre de Maugeer, député de la ville à Vienne, annonce qu'il ne lui sera pas facile d'obtenir, avant la fin du mois d'août, une décision du procès pendant entre la ville et l'abbé au sujet du bondergelt. — Le conseil décide par conséquent de lever aux Etats du Pays à Liége, la somme de 3257 florins 18 s. 10 l. qui est due à la ville; d'acheter ensuite une lettre de change de 3000 florins qui sera envoyée à Vienne, et sur laquelle de Maugeer pourra toucher, pour le temps qu'il y devra séjourner au delà du terme convenu, une somme proportionnelle à celle qui lui a été accordée pour la période expirant à la renovation du magistrat. Le bourgmestre Schurmans est délégué à cette fin. (V. ibid., p. 656.)

1779, 28 juillet. — Les bourgmestres et le conseil — « aia » vu l'extrait du résultat du 17 mars 1779, de la jointe des Eta » du Pays de Liége et comté de Looz, parmi laquelle la di

de la dernière journée, d'accorder le payement de la moitié de la dépense dudit S<sup>r</sup> de Maugeer important trois mille deux cent cinquante-sept florins dix huit sols, trois liards, ordonnant à leur receveur général de Grady d'y fournir. (V. ibid., p. 669).

- 1779, 25 octobre. Jean-Egide Schurmans, ancien bourgmestre, est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 676).
- 1779, 15 novembre. Arnold-Grégoire Swennen, receveur de la contribution personnelle, prête serment et fournit pour garant Jean-Renier Ulens. (V. ibid., p. 677).
- Même date. Le bourgmestre van Bergen, l'ancien bourgmestre Swennen et les conseillers Holbach et Siaens sont envoyés en députation vers l'abbé, pour tâcher de s'entendre à l'amiable au sujet du projet concernant la dime des pommes de terre.

V. ibid., p. 677.

- 1779, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, François Van Ham, junior; gulde heer et lieutenant: des maréchaux, Chrétien Opdendries et Mathieu Romeyer; des pelletiers, Jean Holbach et Antoine Badenoul; des boulangers, Joseph Verhulst et Pierre van Kerkom; des brasseurs, Jean-François Plissenier et Etienne Boonen; des bouchers. Chrétien Van de Velde et François Van de Velde; der merciers, Martin Princen et Pierre Wouters; des teinturiers, Jean Snievaerts et Gérard Hendrix; des tanneurs, Jean-Jaques Odendael et Jean-François Odendael; des cordonniers, Pierre Hendrix et Jean Kleykens; des charpentiers, Henri vanden Berck et Arnold Moers; des tailleurs, Jean Lambrechts et Mathieu Lenaerts,
  - V. Maendachboeck P, p. 8.
- 1780, 13 janvier. Jaques van Bergen, receveur de la contribution réelle, prête serment. Lambert de Heuse se porte garant pour lui. (V. ibid., p. 9.)
- 1780, 17 janvier. Le bourgmestre de l'année précédente, Swennen, et les conseillers Holbach et Plissenier sont envoyés une seconde fois en députation chez l'abbé pour s'entendre au sujet de la dime des pommes de terre. (V. ibid., p. 9).
- 1780, 10 février. Le sieur Wuesten étant malade, les bonnestres et le conseil nomment pour dresser les comptes arrérages du bondergeld, une commission composée des conseil Plissenier, Simons, Roberti, et Moers, substitut du secrétaire V. ibid., p. 11.
  - 1780, 2 mars. Grand nombre d'étrangers séjournen

- 1780, 18 mai. Jean Mathys est nommé proefmeester des charpentiers. (V. Maendachboeck P, p. 21).
- 1780, 8 juin. L'ancien bourgmestre de Maugeer, député sejournant à Vienne pour le procès que la ville soutient contre l'abbé de St-Trond fait savoir qu'il devra encore séjourner trois mois dans la ville impériale et qu'il a encore besoin de 3000 florins. Le bourgmestre régent de Maugeer reçoit donc mission de demander aux Etats du Pays les 4000 florins qui reviennent encore à la ville et d'acheter à Liége une lettre de change de 3000 florins qu'il fera parvenir au député à Vienne. (V. ibid., p. 22).
- 1780, 24 juin. Le bourgmestre de Maugeer est député pour siéger aux Etats convoqués au 27 de ce mois. (V. ibid., p. 26).
- 1780, 28 juin. Ordonnance à tous les propriétaires de la ville et de la juridiction de payer, dans la quinzaine, tout ce qu'ils doivent du chef de bondergeld, et aux locataires des paturages et prés communaux de liquider les loyers dans le même délai.

  V. ibid., p. 28.
- 1780, 3 juillet. Malgré l'ordre leur donné de quitter dans la quinzaine la juridiction de la ville, grand nombre d'étrangers continuent à y séjourner sans droit de bourgeoise. Les strytmeesters reçoivent ordre de les expulser immédiatement. V. ibid., p. 29.
- 1780, 6 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Nicolas-Bonaventure de Maugeer et Nicolas-Joseph van Bergen, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Jean-Renier Ulens; des pelletiers, Jean Holbach; des boulangers, François Mathys; des brasseurs, Jean-François Plissenier; des bouchers, Denis Bellis; des merciers, Thomas Van Haeren; des teinturiers, Gérard Hendrix; des tanneurs, Walter Portmans; des cordonniers, Henri Jacquet; des charpentiers, Walter Labé; des tailleurs. Nicolas Ector; — députés à la chapelle, Jean-Renier Ulens, Jean-François Plissenier, Denis Bellis et Nicolas Ector; — bourgmestres, Jaques-J. Hubar J. U. L. et Lambert de Heuse; — receveur de la contribution personnelle, Henri Siaens; de la contribution réelle, Laurent-Hyacinthe Hubar. — Les bourgmestres désignent à l'expertise du poisson, Denis Bellis et Jean Holbach; à la chambre pupillaire, Jean-Renier Ulens et Gérard Hendrix; au contrôle du pain, Fr cois Mathys et Walter Portmans; à la collecte des amenu Nicolas Ector et Jean-François Plissenier. (V. ibid., p. 31).
  - 1780, 9 août. L'avocat Van den Abeele est député posiéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 32).

decision définitive. (V. ibid., p. 51).

- 1780, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des maréchaux, Jean-Renier Ulens; Guldeheer et lieutenant des maréchaux, Paul Strauven et Jean Putseys; des pelletiers, Jean Holbach et Pierre Aussens; des boulangers, François Mathys et Jean Jochems; des brasseurs, Martin Spons et Benoît Smets; des bouchers, Denis Bellis et Guillaume Bellis; des merciers, Thomas van Haeren et Martin Princen; des teinturiers, Gérard Hendrix et Egide-Guillaume Siaens; des tanneurs, Walter Portmans et Mathieu van Artenryck; des cordonniers, Henri Jaquet et Jean Hicki; des charpentiers, Walter Labé et Frédéric Filtjens; des tailleurs, Nicolas Ector et Guillaume Jaques. (V. ibid., p. 53).
- 1781, 11 Janvier. Pierre Cleyn, le jeune, est nommé christoffelmeester du quartier de St-Gangulphe, en remplacement de Libert van Kerckom, décédé. (V. ibid., p. 53).
- 1781, 15 mars. Les bourgmestres et le conseil, renouvelant des ordonnances précédentes, ordonnent que, lorsqu'un incendie éclatera dans la ville ou dans la juridiction, douze membres de chacun des quatre serments se rendront sur les lieux pour y faire la garde des meubles et objets appartenants aux sinistrés.

  V. ibid., p. 59.

1781, 9 mai. — Les mémes décident de ne plus contribuer au payement de l'organiste et des violonistes de Notre-Dame.

V. ibid., p. 61.

- 1781, 5 juillet. Ordonnance à tous ceux qui possèdent des terres sises dans la juridiction de la ville, de payer dans la huitaine le bondergeld y affèrent; on procèdera contre les rétardataires par la saisie de leurs récoltes en croissance. (V. ib., p. 63).
- 1781, 19 juillet. Décision de rembourser à Joseph Portmans les capitaux des deux rentes qu'il touche sur le corpus de la ville de St-Trond. (V. ibid., p. 63).
- 1781, 2 août. Les bourgmestres et le conseil accordent aux métiers de la ville l'exemption du droit de rôle pour tous les procès qu'ils auront à soutenir devant le magistrat de St-Tro V. ibid.. p. 68.
- 1781, 2 août. Les mêmes, rapportant leur décision mai, décident de continuer à payer l'organiste de Notre-r jusqu'à nouvelle décision du conseil. (V. ibid., p. 70.)

Guillaume van Ham et Pierre Swartenbrouck; contrôle du pain, Gilles Ulens et Mathieu Van Vucht; collecte des amendes, Jaques Hubar et Pierre Lambrechts. (V. ibid., p. 120).

- 1782, 8 août. N... Van de Velde est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 120).
- 1782, 30 aout. Egide Siaens prête serment comme receveur communal. Martin Hendrix se porte garant pour lui. (V. ib., p. 122).
- 1782, 14 septembre. L'écoutête Van Vucht commet comme substitut Jean-François Plissenier. Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Boeck, p. 93).
- 1782, 2 novembre. Le Prince-Evêque de Liége considérant « que dans la ville de St-Trond, toute la longueur de la rue » de Tirlemont, depuis la place jusqu'à la porte, se trouverait » couverte d'immondices et de trigus à la hauteur d'un et deux » pieds; ce qui porterait préjudice au pavé et empêche le passage » des voitures, au détriment du commerce, etc. » ordonne aux bourgmestres et magistrat de sa dite ville « de pourvoir incessam» ment à ce que les dits trigus, immondices et ordures soient » enlevés et à ce que le pavé soit maintenu dans l'état de propreté » possible, selon les règlements; ensemble aux officiers et autres » qu'il appartient d'y tenir soigneusement la main Donné au Conseil Secret de Son Altesse; (signé:) Baron van der Heyden de Blisia. (V. Carton C, liasse 1782, n° unique).
- 1782, 27 décembre Ordo Dominorum Guldæ. Comte des marchands, Pierre Swartenbroeck; guldeheer et lieutenant, des maréchaux, Balthasar Merle et Henri Hendricx; des pelletiers, Thomas Hombrouck et Josse Warnots; des boulangers, Joseph Verhulst et Mathieu Van Vucht; des brasseurs, Martin Spons et Benoît Smets; des bouchers, Jaques van Bergen et Denis Bellis; des merciers, Gilles Ulus et Guillaume Cleren; des teinturiers, Guillaume Sneeuwaerts et N... Croels; des tanneurs, Jaques Kaky et Jean-Baptiste Sneyers; des cordonniers, Joseph Termonia et Pierre Cox; des charpentiers, Louis Wauters et Simon Melar; des tailleurs, Pierre Lambrechts et Jean Lambrechts.
  - V. Maendachboeck P, p. 129.
- 1783. 16 janvier. Les bourgmestres et le conseil donnent en emphytéose perpétuelle à Wautier Van Brabant, moyennant rente irrédimible de 5 florins payable à la mi-mars de channée, un terrain planté d'arbres sis à Niefpoort sous Schoven, vis à vis du presbitère du béguinage, terrain mesulune verge grande, et joignant le chemin dit Schuerhovenstern

mesurant 18 petites verges et joignant la porte St-Gangulphe ellemême et la rue. (V. Documentboeck E, p. 149.)

- 1783, 7 juillet. Le noble et généreux seigneur Lambert-François de Pirons, seigneur de Balen et chevalier du St-Empire, résigne entre les mains des bourgmestres des villes flamandes du Pays, la place de député ordinaire et perpétuel aux Etats. Acte reçu par P.-J. Jaques, notaire à Liége, en présence de Jean-Baptiste le Jugle et Joseph Mary, témoins à ce requis.
  - V. Maendachboeck P, p. 152.
- 1783, 10 juillet. Commission est donnée au conseiller Pulinx pour faire rentrer tous les arrérages du bondergeld et des sermages dus à la ville et pour intenter des poursuites contre les retardataires. (V. Maendachboeck P, p. 149).
- Même date. A la demande leur faite par le noble et généreux seigneur baron de Graillet, bourgmestre régent de la cité de Liége, les bourgmestres et le conseil nomment le seigneur Charles-François, baron de Graillet et d'Oupaie, gentilhomme de la Chambre de Son Altesse, âgé de 21 ans, à la charge de Député ordinaire et perpétuel aux Etats, en remplacement du chevalier de Pirons de Balen. (V. ibid., p. 150).
- 1783, vers le 20 juillet. Les Pères Capucins exposent aux bourgmestres et au conseil : qu'il a été proposé dans leur definitorium, d'ériger, dans leur couvent de St-Trond, une manufacture de draps pour l'usage de toutes les maisons de leur Ordre qui existent dans le pays; — que cette entreprise ne peut être menée à bonne fin qu'au moyen de capitaux importants; — que la custodia à laquelle appartient la maison de St-Trond vient tout récemment d'être séparée de la province de Brabant et se trouve ainsi dans l'impossibilité d'établir la manufacture en question sans le secours de la ville, attendu qu'il faudra construire un bâtiment spacieux et procurer les métiers nécessaires; — que leur entreprise fournira du travail pendant tout le courant de l'année à nombre de bourgeois et d'enfants des deux sexes; — que par ces motifs, ils osent demander à la ville une intervention pécuniaire assez im-(V. Carton C, liasse 1783, nº 2.) portante.
- 1783, 24 juillet. Les bourgmestres et le conseil, vu la requête ci-dessus, accordent aux Pères Capucins une aide de 1000 fiorinaux conditions suivantes: 1° Les Capucins ne pourront prend comme ouvriers que des bourgeois ou enfants de bourgeois de ville; les maîtres tisserands seuls, si on ne peut les trouver da les bourgeois, pourront être étrangers; 2° ils ne pourrofabriquer aucune autre espèce de drap autre que celui dont so

vêtus les membres de leur Ordre; — 3° ils ne pourront transférer leur industrie hors ville que moyennant restitution préalable de la somme des 1000 florins qui leur est accordée; — 4° ils devront établir et entretenir leur manufacture à leurs propres frais, sans jamais pouvoir réclamer de la ville un nouveau subside pour quel motif que ce soit; — 5° les conditions prescrites devront être acceptées par le definitorium de l'Ordre, avant que la somme de 1000 florins sera payée. (V. Apostille de l'acte précédent).

- 1783, 3 août. Ordo Consulatus. Conseillers: Philippe-Joseph de Maugeer et Jean-François van Ham, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Martin Siaens; des pelletiers, Jean-Michel Cruls; des boulangers, Joseph Verhulst; des brasseurs, Louis Pulinx; des bouchers, Guillaume van Ham; des merciers, Gérard Debruyn; des teinturiers, Frédéric Wuesten; des tanneurs, Walter Portmans; des cordonniers, Guillaume van West; des charpentiers, Walter Labbeye; des tailleurs, Pierre Lenaerts; députés à la Chapelle, Martin Siaens, Joseph Verhulst, Gérard Debruyn et Walter Portmans; - bourgmestres, Amand Simons et François van den Hove; — receveur de la contribution personnelle, Jean-Egide Schuermans; de la contribution réelle, Jaques van den Hove. - Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Gérard Debruyn et Walter Portmans; à la chambre pupillaire, Guillaume van Ham et Jean-Michel Cruls; - contrôle du pain, Guillaume van West et Pierre Lenaerts; collecte des amendes, Martin Siaens et Joseph Verhulst. (V. Maendachboeck P, p. 160).
- 1783. 11 août. Trudon Hendrix est député pour siéger aux Vingt Deux. (V. ibid., p. 162).
- 1783, 14 août. Les bourgmestres et le conseil, informés par le révérend de Raymackers, régent de la Pédagogie du Faucon à Louvain, que le *primus* de cette université, Jean-Hubert Vincent, de Liége, passera par la ville de St-Trond, décident de le complimenter et de lui offrir un vin d'honneur de 25 bouteilles. V. ibid., p. 163.
- 1783. 18 aout. Les receveurs communaux prêtent serment. Le bourgmestre Simons se porte caution pour Schurmans; le bourgmestre van den Hove pour le receveur van den Hove.

  V. ibid., p. 164.
- 1783, 22 septembre. Le bourgmestre-régent Simons est député pour sièger aux Etats convoqués au 30 de ce mois. V. ibid., p. 164.
  - 1783, 20 novembre. Le bourgmestre-régent van den Hove Tome v. 33

est député pour siéger aux Etats, le 13 de ce mois. (V. ib., p. 171).

- 1783, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Louis Pulinx; guldeheer et lieutenant des maréchaux, Arnold Coninx et Corneil Jansens; des pelletiers. Josse Warnots et Pierre Aussens; des boulangers, Joseph Verhulst et Frédéric de Genef; des brasseurs, Frédéric Kersteens et Mathieu du Champs; des bouchers, Denis Bellis et Guillaume Bellis; des merciers, Guillaume Cleren et Vincent Baerts; des teinturiers, Fredéric Wuesten et Jean Wuesten; des cordonniers, Guillaume van West et Jaques Hickij; des charpentiers, Frédéric Filtjens et Charles Heeren; des tailleurs, Pierre Lenaerts et Jaques Jamoel. (V. ibid., p. 194.)
- 1784, 26 janvier. Certaines discussions ont eu lieu au sujet des limites de la juridiction de la ville. Pour terminer les différends, Simons, bourgmestre régent, Pulinx, conseiller et van Bergen, surveillant des travaux publics, sont chargés d'entrer en contérence avec les bourgmestres de Kerkom, Velm, Wilder, Duras en Gorssum. (V. ibid., p. 198).
- 1784, 16 février. L'écoutête Moers retire à Guillaume Stas sa commission de substitut. (V. Commissie-Boeck, p. 94).
- 1784, 19 février. L'écoutête Moers commet comme substitut Joseph Massoland. — Prestation de serment le même jour. V. Commissie - Boeck p. 94.
- 1784, 29 mars. Dépuis la mort du révérend Martens, régent du Séminaire Episcopal de la ville, des changements continuels sont introduits dans le règlement et le régime de cet établissement. Les professeurs, les bourgeois et les élèves se plaignent : les uns de l'impossibilité de l'exécution des règlements et de l'affaiblissement des études, les autres du préjudice que cette situation cause au commerce. Les bourgmestres et le conseil décident de faire exposer les faits au proviseurs du Séminaire et délèguent à cette fin van den Hove, bourgmestre-régent, et de Maugeer, bourgmestre de l'année précédente et conseiller de Son Altesse.

V. Maendachb. P., p. 200.

- 1784, 3 juin. Le bourgmestre-régent Simons est député pour siéger à la Journée des Etats qui s'ouvre le 15 de mois. V. ibid., p. 202.
- 1784, 1 juillet. Les bourgmestres et le conseil considérant les protestations des paroissiens de S<sup>16</sup> Cathérine contre la démolition de leur église déclarent avoir donné ordre à l'an-

cien bourgmestre de Maugeer d'adresser une requête, pour la conservation de la dite église, au Comte de Liedekerke, archidiacre de la Hesbaye. (V. ibid., p. 226).

- 1784, 12 juillet. Paul van den Hove, proefmeester des tourneurs dans le métier des charpentiers, a résigné ses fonctions. Chrétien Peeters est désigné pour le remplacer. (V. ibid., p. 227).
- 1784, 26 juillet. Le révérend Arnold-Lambert van den Hove, organiste de Notre-Dame, est chargé de s'entendre, avec un fabricant capable, au sujet de la restauration des orgues de la collégiale susdite. (V. ibid., p. 231).
- 1784, 27 juillet. L'ancien bourgmestre de Maugeer a fait rapport sur son entrevue avec le comte de Liedekerke, archidiacre de la Hesbaye, au sujet des restaurations de l'église Sainte Cathérine et du procès que les paroissiens en soutiennent contre leur curé, le révérend Boonen. A la suite de ce rapport les bourgmestres et le conseil décident de prendre fait et cause pour la paroisse en question et d'intenter procès à son décimateur.

V. ibid., p. 232.

- 1784, I août. Ordo Consulatus. Conseillers: Amand Simons et François vanden Hove, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Pierre-Jean Missoul; des pelletiers, Antoine Badenoul; des boulangers, Arnold van Griecken; des brasseurs, Jean Moers; des bouchers, Pierre Bellis; des merciers, Martin Prinsen; des teinturiers, Henri Siaens; des tanneurs, Joseph Portmans; des cordonniers, Lambert van der Rhyn; de charpentiers, Guillaume Fieltjens; des tailleurs, Nicolas Ector; — députés à la chapelle, Antoine Badenoel, Arnold Van Grieken, Martin Princen et Nicolas Ector; — bourgmestres, Jaques-Joseph Hubar, J. U. L., et Grégoire Lenaerts; - receveur de la contribution personnelle, Laurent-Hyacinthe Hubar; receveur de la contribution réelle. Grégoire Lenaerts. — Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Jean Moers et Pierre-Jean Missoul; chambre pupillaire, N... et N...; contrôle du pain, Martin Princen et Joseph Portmans; collecte des amendes, Arnold van Griecken et Nicolas (V. ibid., p. 237). Ector.
- 1784, 5 août. L'avocat Vos est delégué pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 238).
- 1784, 9 août. Laurent-Hyacinthe Hubar et Grégoire Lenaerts, receveurs communaux, prêtent le serment d'usage. Le bourgmestre Hubar se porte garant pour le premier et le bourgmestre Lenaerts pour le second. (V. ibid., p. 238).

- 1784, 11 décembre. G. Lenaerts, bourgmestre régent, est délégué pour siéger à la Journée des Etats convoqués pour le lendemain. (V. ibid., p. 251).
- 1784, 15 décembre. Commission d'adjoint-mayeur donnée par Constantin-François de Hoensbroeck, évêque de Liége, à Guillaume-Gilles Siaens, procureur. Prestation de serment le 23 décembre. (V. Commissie-Boeck, p. 95).
- N.B. Remi Mottar, abbé de St-Trond, protesta contre l'admission de Siaens à la prestation de serment, parce que la nomination avait été faite sans son agréation. (V. ibid., p. 96.)
- 1784, 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Richard Croels; guldeheer et lieutenant des maréchaux, Paul Coninckx et Henri Hendricx; des pelletiers, Pierre Aussen et Gérard van Dionant; des boulangers, Pierre Mathys et Frédéric de Genef; des brasseurs, Martin Spons et Jean Jaquet; des bouchers, Jean Bellis et Jean vander Borcht; des merciers, Jean Mollinet et Guillaume Cleren; des teinturiers, Guillaume Sneeuwaerts et Frédéric Wuesten; des tanneurs, Joseph Portmans et van den Savel; des cordonniers, Nicolas Termonia et Martin Termonia; des charpentiers, Frédéric Filtjens et Guillaume Filtjens; des tailleurs, Corneil Ector et Lambert Recoms.

V. Maendachboeck P, p. 252.

- 1785, 10 février. Paul van den Hove a résigné son poste de proefmeester des tourneurs dans le métier des charpentiers. Il est remplacé par Jean Jouchims qui prête serment. V. ibid., p. 252.
- 1785, 11 février. La ville se trouvant dans l'impossibilité de payer ses dettes à cause des passages continuels de troupes étrangères, les bourgmestres et le conseil décident de vendre publiquement quelques terrains communaux. (V. ibid., p. 254).
- 1785, 18 avril. Simons, bourgmestre sorti de charge, Bellis Siaens et Moers, conseillers, sont chargés de dresser l'état des arrérages du bondergeld et autres redevances dues à la caisse communale. (V. ibid., p. 255).
- 1785, 12 mai. Simons, ancien bourgmestre, et le conseiller Moers sont députés à Liége pour y présenter leur requête au sujet de la procession de Montaigu. (V. ibid., p. 256).
- 1785, I3 mai. La place de conseiller ordinaire aux Etats étant vacante par le décès de N... Daniels, ancien bourgmestre de Liége, les bourgmestres et le conseil décident de donner le suf-

frage de la ville à l'avocat Gilot, secrétaire du cabinet de Son Altesse le Prince-Evêque de Liége. (V. ibid., p. 256).

1785, 23 mai. — Le bourgmestre régent Lenaerts est député pour sièger à la Journée des Etats convoqués à ce jour. V. ibid., p. 257.

1785, 7 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers : Jaques Joseph Hubar, J. U. L. et Grégoire Lenaerts, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Arnold Putzeys; des pelletiers, Josse Warnots; des boulangers, Lambert van Herck; des brasseurs, Benoît Juveyns; des bouchers, François Eutbroux; des merciers, Lambert Hendricx; des teinturiers, (vacat); des tanneurs, Walter Portmans; des cordonniers, Lambert Duchang; des charpentiers, Jean Coart; des tailleurs, Nicolas Ector; députés à la Chapelle, Josse Warnots, Lambert Van Herck, Francois Entbroucx et Nicolas Ector; bourgmestres, Louis - Benoît Moers, J. U. L. et Claude-Barthélémy Walter; - receveur de la contribution personnelle, Herman Schevenels; de la contribution réelle, Barthélémy-Jean Walter. - Emplois spéciaux fixés aux conseillers par les bourgmestres: expertise du poisson, Walter Portmans et Nicolas Ector; chambre pupillaire, François Entbroucx et Benoît Juveyns; contrôle du pain, Lambert Hendricx et Arnold Putzeys; collecte des amendes, Lambert van Herck et Josse Warnots qui permute d'emploi avec Arnold Putzeys.

V. ibid., p. 263.

1785, 9 août. — Renier-Egide Moers, J. U. L. et avocat, est délégué pour siéger aux Vingt-Deux, à l'unanimité des voix. V. ibid., p. 264.

1785, 11 août. — Les receveurs communaux prêtent serment. Augustin Doni se porte garant pour Herman Schevenels; Jean Walter, ancien bourgmestre, pour Barthélémy-Jean Walter. V. ibid., p. 265.

1785, 15 septembre. — Le commissaire-général de la guerre au Pays de Liége et Comté de Looz vient de porter à la connaissance des bourgmestres et du conseil que les troupes impériales et royales viendront ce jour même camper dans le Pays, peut être sous la juridiction de St-Trond. — Selon les ordres spéciaux portés la veille par le Conseil Secret de Son Altesse, les bourgmestres et le conseil invitent les bourgeois et habitants de la ville et de sa juridiction à transporter au lieu du campement, pour les y vendre au prix du jour, des légumes, de la bière et en général tout ce qui pourrait être nécessaire pour la nourriture des troupes en question. Les officiers et soldats, conformément aux ordres de

Son Altesse, devront payer comptant et délivreront à tous ceux qui voudront aller vendre au susdit camp les laissez passer dont ils auront besoin. — Publié le même jour. (V ibid., p. 271).

- 1785, 27 octobre. Les bourgmestres et le conseil révoquent la commission de messager sur Malines et Anvers accordée à Guillaume vanden Bosch. (V. ibid., p. 292).
- 1785, 28 octobre. Benoît Juveyns est nommé messager sur Malines et Anvers. Il prête serment. (V. ibid., p. 295).
- 1785. 7 décembre. Le bourgmestre Moes est député pour siéger aux Etats convoqués au 9 de ce mois. (V. ibid., p. 302).
- 1785. 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands: Lambert-J. Van Herck; guldeheeren et licutenanten: des maréchaux, Arnold Putzeys et Henri van Ermen; des pelletiers, Josse Warnots et Gérard van Dionant; des boulangers, Lambert-J. Van Herck et Pierre van Kerckom; des brasseurs. Benoît Juveyns et Charles Otten; des bouchers, Jean-F. Entbrouckx et Jean Bellis; des merciers, Lambert Hendrickx et Jean Beuysmans; des teinturiers. N... et N...; des tanneurs, Walter Portmans et Joseph Portmans; des cordonniers, Lambert Duchamp et Jaques Houbaers; des charpentiers, Jean Quaed et François Quoaed; des tailleurs, Nicolas Ector et Pierre Schepers.

V. ibid., p. 308.

- 1786, 18 janvier. Défense faite aux receveurs communaux de faire n'importe quel payement aux P.P. Capucins. V. Maendachboeck P, p. 309.
- 1788, 30 janvier. La ville a payé aux Capucins la somme de 1000 florins leur accordée par décision des bourgmestres et du conseil pour l'établissement d'une manufacture de draps. (V. plus haut 24 juillet 1783.) Mais ces religieux ne se soucient guère de suivre les conditions auxquelles le subside leur a été voté. Il est donc décidé de les assigner devant l'Official en restitution de la somme reçue. (V. ibid., p. 310)
- Même date. Les conditions auxquelles les P.P. Capucins ont été admis à s'établir à St-Trond, le 20 août 1614, stipulent expressément qu'il ne peuvent surpasser le nombre de douze religieux. Au moment actuel ils sont au moins vingt-quatre; ils ont établi, en leur couvent de St-Trond, le noviciat de toute leur custodia, et, comme ils ne vivent que d'aumônes, ils sont, par leur nombre, devenus pour la bourgeoisie une charge que le peu de services qu'ils peuvent rendre ne peut absolument pas compenser. Les

Provincial de la Custodia des Capucins du pays, actuellement en résidence à St-Trond, l'ordre de restreindre le nombre des pères et frères Capucins au chiffre fixé par la charte de leur admission dans la ville et de transférer ailleurs le noviciat. — A défaut de se conformer à cette décision, les Capucins verront employer contre eux la main forte et les mesures de rigueur dont la loi permet au magistrat de faire usage. (V. ibid., p. 311).

Même date. — D'après l'acte de leur établissement ci-dessus mentionné, les P.P. Capucins ne peuvent recevoir de la bourgeoisie, ni directement ni indirectement, aucunes aumônes autres que celles qu'on veut bien leur donner spontanément. Il suit de là qu'il ne peuvent faire de quête ni de collecte générale, sans le consentement formel et préalable des bourgmestres et du conseil. — Contrairement à tout cela les dits religieux ont depuis quelques années, contracté l'habitude de faire des quètes générales de charbon, d'huile de lampe, de cierges, de pain, de blé, etc, et de taire annoncer les dimanches, dans les églises de la ville, quels jours de la semaine ces quètes ou collectes seront faites. — Pour ces motifs et autres de plus haute importance, les bourgmestre et le conseil défendent aux Capucins, jusqu'a nouvel ordre, de faire aucune quète quelconque, de quelle nature ou sous quel prétexte que ce soit, sur le territoire de la ville ou de juridiction.

V. ibid., p. 643.

1786, 9 février. — Les Custode, gardien et conventuels de l'ordre des Capucins présentent aux bourgmestres et au conseil leurs excuses d'avoir manqué de respect à leur égard. — Au sujet des ordonnances du magistrat en date du 30 janvier, ils déclarent avoir ignoré que, pour faire des quètes générales, il leur fallait demander l'autorisation des bourgmestres et du conseil et promettent de se conformer désormais à la charte de leur admission dans la ville. — Quant au personnel de leur couvent, personnel qui, dans l'origine ne comptait que huit pères et quatre frères, ils exposent avec respect que le chiffre de huit prêtres serait absolument insuffisant aujourd'hui, attendu a) que tous les dimanches et jours de féte il se dit neuf messes au maître-autel de leur église; b) qu'ils ont besoin de deux prêtres pour faire les sermons et d'un troisième pour le catéchisme; c) qu'à l'époque des grandes fêtes et autres, cinq prêtres doivent se trouver du matin jusqu'à midi à la disposition des fidèles pour entendre les confessions, et d) qu'en dehors du personnel nécessaire à ce service d'intérieur, il leur faut quatre ou cinq prêtres pour desservir les paroisses des environs de la ville, paroisses où, pour les services qu'ils rendent, on leur permet de

faire des quètes ou collectes d'aumônes. Ils osent donc espérer que le magistrat leur permettra d'employer autant de prêtres que les besoins religieux en exigent ou en stipulera un chiffre nouveau suffisant pour les exigences de l'époque actuelle. — Pour ce qui concerne le transfert de leur noviciat, ils exposent : que depuis leur séparation de la province brabançonne, ils n'ont pas de couvent assez spacieux pour y réunir tous leurs novices et que, par suite, ils ont été obligés de les placer en dissérentes maisons; que leurs supérieurs savent que, de toutes leurs maisons, celle de St-Trond a le moins de quètes ou de collectes hors ville, et, par suite, ne peut pas tenir d'étudiants; que, pour ce motif, ils avaient jugé bon d'y placer le noviciat, les novices payant leur table; que le noviciat par sa consommation en viande, poisson et autres denrées, ne pouvait donc qu'apporter certain profit à la bourgeoisie; que d'ailleurs, depuis l'établissement du noviciat, ils n'ont pas fait plus de quètes en ville qu'auparavant. — Enfin, venant à la question de leur manufacture de draps, ils auraient ponctuellement suivi les conditions auxquelles le subside de mille florins leur a été accordé, s'ils avaient été en état de commencer la fabrication. Ils espèrent entamer le travail dans le courant de l'été et promettent de n'employer comme ouvriers que des bourgeois ou des enfants de bourgeois. — Moyennant ces explications et ces promesses, ils espérent que les difficultés surgies entre eux et le magistrat seront aplanies et que les vivacités ou inconvenances de leur Custode vis à vis des bourgmestres seront pardonnées. (V. ibid, p. 317).

1786, 16 février. — Les bourgmestres et le conseil, vu la requête et les explications des P.P. Capucins, décident de faire signer un contrat moyennant lequel leurs différends seront terminés. (V. ibid., p. 322).

1786, 18 février — Le Père Adjutus van Goirle, custode des Capucins, ayant donné satisfaction suffisante aux bourgmestres et conseil, ceux-ci modifient leur recès du 30 janvier dans le sens suivant :

1° Les P.P. Capucins pourront faire dans la ville et dans sa juridiction leur quête de pain habituelle; — 2° Ils ne pourront faire de quête générale de cierges, d'huile ou de bois sur toute l'étendue de la juridiction de la ville, sans en demander l'autorisation, au moins une fois par an pour toutes leur collectes, au magistrat ou aux deux bourgmestres; — 3° Ils devront donner lecture de l'autorisation reçue du magistrat, chaque fois que dans leur église il feront l'annonce de la quête qu'ils se proposent de de faire; — 4° Le recès concernant la restitution des mille florins accordés pour la fabrique de draps est maintenu, à moins que, dans le délai de cinq mois, les Capucins ne se mettent à exécuter

les conditions qui leur ont été prescrites, donnant du travail à des bourgeois ou enfants bourgeois des deux sexes; — 5° Les bourgmestres et le conseil se réservent de révoquer le recès porté au sujet du nombre de religieux et défendent à ceux-ci d'augmenter le nombre de leurs quêtes dans la ville et dans la juridiction; — 6° Les Capucins ne pourront établir aucun noviciat dans la maison de St-Trond, sans permission préalable du magistrat ou, tout au moins, des deux bourgmestres; — 7° ils ne pourront chanter le salut avant cinq heures pendant la période d'hiver, avant cinq heures et demie pendant la saison d'été; - 8° Ils devront faire preuve de tout le zèle possible pour confesser les fidèles et pour soigner les malades auprès desquels ils seront appelés soit le jour soit la nuit; et, pour faciliter aux bourgeois le moyen de se faire assister, la sonnette du couvent devra restée baissée pendant toute la nuit; — 9° Ils flevront enfin se mettre au service de la bourgeoise au son de la cloche signalant l'alarme ou l'incendie. — Ces conditions furent signées au nom du couvent par le Père Adjutus van Goirle et le Père Irénée de Maeseyck, respectivement custode et gardien. (V. ibid., p. 323).

- 1786. 29 mai. Mathieu Valleron est nommé porcher public de la ville. Il entrera en service au 1 juin et sortira tous les jours à 7 heures du matin pour rentrer à 5 heures du soir. La ville lui payera deux pattacons par mois et le même salaire à partir du 1 octobre jusqu'au 15, date à laquelle sinira son service; en outre il recevra, de même que son fils, une paire de souliers. Les bourgeois lui payeront, au-dessus du salaire susdit, cinq sous par porc pour chacun des mois de juin et d'août, et 10 liards pour chacun des autres mois. (V. ibid., p. 339).
- 1786, I juin. Renier Piette est nommé christoffelmeester de Cloppenpoorte, en remplacement de Baltasar Maes, décédé.
  V. ibid., p. 342.
- 1786, 6 juin. Décision d'emprunter à Walter Portmans conseiller communal, la somme de 4000 florins et d'en rembourser à la douairière du chevalier François-Vincent de Wampe, à Liége, le capital de la rente de 120 florins souscrite le 14 juillet 1775.

  V. ibid., p. 343.
- 1786, 30 juin. Les bourgmestres et le conseil considérant que, malgré toutes leurs instances, certains receveurs communaux restent en défaut de liquider la solde de leur recette, décident de faire assigner en payement : F.-H. Moers, écoutête de la ville, pour 824 fl. 8 s. 2 l. de l'exercice 1775-76; Lambert-Antoine Bellis pour 445 flor. 12 s. 2 l. de l'exercice 1778-79; Laurent-Hyacinthe

Hubar pour 566 fl. 13 s. pour l'exercice 1780-81; Jean-François van Ham, junior, pour 1448 fl. 13 s. 2 l. de l'exercice 1782-83; Jaques vanden Hove pour 771 fl. 6 s. de l'exercice 1783-84; Nicolas-Bonaventure de Maugeer pour 647 fl. 2 l. de l'exercice 1778-79; Egide-Guillaume Siacus pour 2368 fl. 18 s. de l'exercice 1782-83; les représentants de Jean-Guillaume Simons pour 201 fl. 18 s. 1 l. de l'exercice 1773-74 et 1774-75. -- Le secrétaire Vanden Abeele reçoit ordre de transmettre sans retard le présent recés au sindic de la ville, Joseph-Simon Hubar. (V. ibid., p. 357).

- 1786. 5 août. Par ordonnance des deux Seigneurs de la ville, le magistrat est prorogé dans ses fonctions. (V. sa composition plus haut p. 501). (V. ibid., p. 362).
- 1786. 10 août. Claude Barthélémy Walter, bourgmestrerégent, est député pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ib., p. 364).
- 1788, 17 août. Le secrétaire communal van den Abeele étant malade, le notaire M. Moreau est autorisé à le remplacer dans ses fonctions. Il prête serment. (V. ibid., p. 365).
- 1786, 18 aout. Renier Scepers, crieur public de la ville, étant mort, son fils Louis est nommé pour le rempiacer. (V. pour les conditions, l'ordonnance de 18 octobre 1764). (V. ib., p. 366).
- 1786, 30 aout. L'impôt sur l'exportation des grains cause un grand préjudice à la prospérité de la ville. Les marchands étrangers font en effet leurs achats dans les villages environnants et y organisent des marchés. La perception de cet impôt est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. (V. ibid., p 366).
- 1786, 5 octobre. Henri Baerts, christophelmeester de Brusthempoort étant mort, Arnold-Lambert Schurmans. son beau fils, est nommé pour le remplacer. (V. ibid., p. 374).
- 1786, 24 novembre. Claude-Barthélémy Walter, bourg-mestre régent de la ville, vient de mourir. Louis-Benoît Moers, J. U. L., est nommé pour le remplacer comme député aux Vingt-Deux et comme bourgmestre. (V. ibid., p. 377).
- Même date. Louis-Benoît Moers est nommé secrétaire communal en remplacement de J.-G. Vanden Abeele. (V. ib., p. 377).
- 1786, 29 novembre. Walter Moreau prête serment comme substitut du secrétaire. (V. ibid., p. 381).
- 1786, 30 novembre. De nombreux papiers, documents et registres appartenant à la ville se trouvent à la mortuaire de J.-G.

van den Abeele, de son vivant secrétaire communal. Le substitutsecrétaire Moreau est délégué pour la reprise de ces papiers et en faire l'inventaire. (V. ibid., p. 381).

1786, 27 novembre. — Commission de bourgmestre donnée par Remi Mottaer, abbé de St-Trond, à Jean Walter en remplacement de Claude-Barthélémy Walter, son fils décédé.

V. ibid., p. 383.

- 1786. 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Georges Lenaerts; guldeheer et lieutenant: des maréchaux, Arnold Putzeys et Henri Hendrickx; des pelletiers, Josse Warnots et G. van Dionant; des boulangers, L. J. van Herck et G. van Dionant; des bouchers, Jean vander Borcht et Jean Bellis; des merciers, L. Hendrickx et J.-B. Hoevaers; des teinturiers, (vacat); des tanneurs, Jean-Servais Sneyers et Mathieu van Aerdryck; des cordonniers, L. Duchamps et Jaques Hubar; des charpentiers, Jean Coart et François Coart; des tailleurs, Nicolas Ector et Jean van Munstraet. (V. ibid., p. 387).
- 1787. 16 février. Les archives communales se trouvent dans le plus grand désordre, par suite de la négligence des derniers secrétaires. Les bourgmestres et le conseil ordonnent de faire un inventaire de tous les papiers, documents et registres se trouvant à l'hôtel-de-ville et chargent de cette besogne les notaires Walter Moreau et Barthélémy-Jean Walter. (V. ibid., p. 389).
- 1787, 12 mars. Le bourgmestre régent Moers est délégué à la Journée des Etats convoqués pour le 19. (V. ibid., p. 392).
- .1787, 5 mai. Remi Mottar, abbé de St-Trond, Paul Hennin, prieur, Placide Bertels, sous-prieur, Joseph Walewyns, sacrista, Benoît Toelen, Euchère Knapen, receveur, Hubert Follets, Maur van den Hove, dispensier, Quintin van Ishoven, receveur, Theodard van Peborgh, Bède Cruysberghs, Amand Intsmisse, Michel Jansens, Ambroise Coenen, Augustin Goos, Jean-Baptiste Blox, Pierre Peters, Egide Knops, Remi Van Pastel, prêtres, Trudon Smeers, diacre, tous religieux composant se chapitre du monastère, agissant tant en leur nom qu'en celui de Grégoire Dusart, leur confrère absent, d'une part; - les bourgmestres Moers et Walter, Jean-François Entbrouckx, Lambert Hendrix, Walter Portmans et Arnold Putseys, conseillers de la ville de St-Trond, d'autre part, terminent à l'amiable leurs différends, au sujet a) de la dime des pommes de terre; b) d'arbres qui ont été ahattus aux environs de Spelhof; c) d'arbres coupés et vendus à Metsteren, op het Driesken; d) du droit de paturage sur le regain d'une prairie de l'abbaye

au Kelsbrouck; e) des saisies faites sur des moutons vendus par l'abbaye et sur des chariots de houille et de granits en destination du monastère; f) de l'impôt sur l'exportation des grains eu égard au château de Nieuwenhoven; g) d'une location de terres faites par la ville au sieur Holbach et autres. (V. ibid., p. 396 à 418).

Même date. — Ordre est donné au receveur de la contribution personnelle de faire entrer dans la huitaine tous les arrérages d'impôts de l'année courante. (V. ibid., p. 418).

1787. 4 juin. — Mathieu Matthys est nommé proesmeester du métier des charpentiers en remplacement de N... Jeugmans. V. ibid., p. 425.

1787, 9 juillet. — Décision de rembourser à J.-Hubert Portmans, prêtre, le capital d'une rente de 30 florins, moyennant la somme de 1000 florins. (V. ibid., p. 426).

'1787, 11 juillet. — J.-H. Portmans, prêtre, reconnait avoir reçu de la ville de St-Trond, 1000 florins de capital, 28 flor. 15 s. prorata d'intérêt et 2 fl. pour frais de salaire et copie; moyennant ces sommes est rédimée la rente de 30 florins de Brabaut qu'il touchait sur le corpus de la ville, suivant acte du 27 juillet 1771. — Acte reçu par M. Moreau, notaire à St-Trond.

V. Nieuwen Register, p. 361.

1787, 5 aout. — Ordo Consulatus. — Conseillers: Louis-Benoît Moers J. U. L. et Jean Walter, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Pierre-Jean Missoul; des pelletiers, Lambert Gilis; des boulangers, Gilles Sweerts; des brasseurs, Etienne Boonen, junior; des bouchers, Chrétien vande Velde; des merciers, L. Vanrutten; des teinturiers, vacat; des tanneurs, L. Joseph Muls; des cordonniers, Adrien Hendrickx; des charpentiers, Mathieu Mathys, junior; des tailleurs, Jean Siaens; députés à la chapelle, Egide Sweerts, Chrétien Vandevelde, L. Joseph Muls et Mathieu Matthys, junior; — bourgmestres, Lambert-Trudon Antoine de Pitteurs de Liefkensroede, seigneur de Budingen, Terhaegen, etc., échevin de la ville de St-Trond, et Jean-Charles de Meester J. U. L., avocat et échevin; receveur de la contribution personnelle, N... Van Schoonbeek; receveur de la contribution réelle, Lambert de Heuse. — Fonctions spéciales des conseillers: cxpertise du poisson, Chrétien Vande Velde et L.-Joseph Muls; chambre pupillaire, L. Gilis et Jean Siaens; contrôle du pain, Etienne Boonen et L. van Rutten; collecte des amendes, P. J. Missoul et Mathieu Mathys. (V. Maendachb. P, p. 433).

1787, 9 aout. - Pierre Cartuyvels, J. U. L. et avocat, est

nommé pour sièger au tribunal des Vingt-Deux. Il prête serment. V. ibid., p. 435.

1787, 13 aout. — Prestation de serment par les receveurs communaux. Laurent d'Excelle, notaire, se porte garant pour Jean van Schoonbeek; Eustache Libens pour Lambert de Heuse.

V. ibid., p. 435.

1787, 20 aout. - Les doyen et chapitre de Notre-Dame, par recès capitulaire du 17 de ce mois ont congédié les musiciens de la dité église. Cette façon de diminuer la pompe du service divin, ce qui est tout à fait contraire à certain décret apostologue du 1 septembre 1628, a d'autant plus étonné l'administration communale, que les revenus, droits et émoluments de quatre bénéfices ecclésiastiques ont été incorporés au chapitre, sous condition que ces revenus, après défalcation du traitement des titulaires et des charges inhérentes aux bénifices en question, devraient servir uniquement au payement du salaire des musiciens, et cela sub pena suspensionis a divinis. — Les bourgmestres et le conseil, se réservant d'examiner de près la manière d'agir du chapitre, défendent à leur organiste, le révérend van den Hove, d'employer les orgues de Notre-Dame à n'importe quel service du chapitre. -Cette décision sera signifiée au sieur van den Hove et affichée sur les orgues mêmes à la notoriété générale du public. V. ibid., p. 436.

1787, 23 aout. — Les bourgmestres et le conseil, informés par le révérend Raymakers, régent de la pédagogie du Faucon à Louvain, que le *primus* de l'université, certain.... van der Vreken de Maestricht, passera par St-Trond, décident de le complimenter,

de Maestricht, passera par St-Trond, décident de le complimenter, de lui offrir un vin d'honneur de vingt quatre bouteilles et de tirer les canons de la ville à son arrivée. (V. ibid., p. 439.)

1787, 24 aout. — Les doyens et chanoines de Notre-Dame réunis en chapitre protestent que leur recès du 17 au sujet des musiciens n'a pas été porté dans le but de s'approprier ce qui ne leur appartient point, et que, par ce recès, il n'ont eu en vue que l'augmentation du culte divin et la plus grande gloire de la mère de Dieu; ils déclarent vouloir maintenir les musiciens jusqu'à la fête de la St-Jean-Baptiste 1788. Cependant comme ils mettent leur maître de chant et leurs choraux à la disposition du service paroissial et communal, ils espèrent que les bourgmestres et le conseil obligeront leurs violonistes au service de la messe solennelle des grandes fêtes de Notre-Dame, des jours de l'Adoration du St-Sacrement et des messes spéciales qui sont dites surtout pour le bien et la prospérité de la ville. (V. ibid., p. 440).

- Même date. Vu la décision capitulaire ci-dessus, les bourgmestres et le conseil révoquent leur décision du 20 de ce mois au sujet de l'organiste. (V. ibid., p. 440.)
- 1787, 20 décembre. Le bourgmestre-régent de Pitteurs est député pour sièger aux Etats convoqués au 26 de ce mois.
  V. ibid., p. 462.
- 1787. 27 décembre. Ordo dominorum Guldæ. Comte des marchands, Laurent van Rutten; guldeheer et lieutenant des maréchaux, Pierre Missoul et Gérard Stas; des pelletiers, Lambert Gilis et Antoine Baddenoul; des boulangers, Gilles Sweerts et Joseph Hannoset; des brasseurs, Etienne Boonen et Louis Pulinx; des bouchers, Chrétien van de Velde et Jaques van Bergen; des merciers, L. Van Rutten et Guillaume Cleren; des tanneurs, L.-Joseph Muls et François Verhulst; des cordonniers, Adrien Hendrix et Jaques Hubar; des charpentiers, M. Mathys et Pierre Prial; des tailleurs, Jean Siaens et Jean Lambrechts.

V. ibid., p. 466.

- 1788, 21 janvier. Le brigadier de la ville, Joseph vanden Branden, ne sait plus faire son service à cause de son trop grand âge. Antoine Badenoul est nommé peur le remplacer aux mêmes conditions. (V. ord. du 10 juin 1756). (V. ibid., p. 468.)
- 1788, 25 février. Ordonnance de payer le bondergeld en déans la quinzaine. (V. ibid., p. 472).
- 1788, 13 mars. Les bourgmestres et le conseil considérant que le sieur van Staden a institué comme héritiers universels les pauvres des huit paroisses de la ville; et, en outre, que le service des malades à l'hôpital actuel est très défectueux, les locaux n'étant pas suffisants décident de demander aux seigneurs de la ville l'autorisation de transfèrer l'hôpital aux abords du couvent des Sœurs-Grises et d'y construire les bâtiments nécessaires. V. ibid., p. 487.
- 1788, 15 avril. Les bourgmestres et le conseil, a ce autorisés par apostilles des deux seigneurs de la ville en date du 20 décembre 1787 et du 5 mars 1788, vendent publiquement tous les prés communaux et toutes les terres communales de Meesbroeck, trois maisons et des terres sises à Engelbampt. L'abbé de St-Trond en devient acquéreur au prix de 49936 flor. 9 s. 2 l. Ces sommes sont appliquées au remboursement des capitaux de diverses rentes affectées sur le corpus de la ville, savoir : a) d'une rente de 579 flor. au baron de Hasselbrouck; b) d'une autre de 60 flor. au couvent de Jérusalem; c) d'une troisième de 90 flor. au couvent de Ste-

naert; d) d'une quatrième de 26 flor. 8 sous aux représentants de feu l'échevin Hiegaerts; e) d'une cinquième de 120 florins à la Chapelle des Clercs; f) d'une sixième de 45 fl. aux Vieux Arquebusiers; g) d'une septième de 60 florins aux curés Bocaers et Groven, et enfin, d'une huitième de 120 florins à madame de Bollis.

V. Nieuwen Register, p. 372 à 390.

1788, 17 avril. — Le bourgmestre-régent de Pitteurs est député pour siéger aux Etats convoqués pour le lendemain.

V. Maendachboeck P, p. 496.

1788, 5 mai. — Noble seigneur Amand de Bormans de Hasselbrouck, seigneur de Goyer, Corthys, l'Arbre, Printhagen, etc., reçoit de la ville de St-Trond 18860 flor. 10 s. pour capital et 1048 fl. 6 s. pour prorata de l'intérêt d'une rente de 579 florins lui due par la dite ville et provenant de diverses créations.

V. Nieuwen Register, p. 369.

- 1788, 10 mai. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil considérant qu'il y a, dans la ville et dans la juridiction, une masse de femmes légères, qui, non-seulement corrompent la jeunesse, mais occasionnent du scandale à toute la bourgeoisie adressent aux deux seigneurs de la ville une requête tendant à se voir autoriser, comme juges en matière du police, à faire punir ces femmes sans aucune formalité de droit, soit en les mettant au pain et à l'eau, soit en leur infligeant d'autres peines arbitraires. V. Maendachboech P. p. 498.
- 1788, 15 mai. La Confrérie du S. Rosaire de l'Eglise Notre-Dame à St-Trond touche sur le corpus de cette ville deux rentes annuelles: l'une de 24 florins 10 sous, capital de 700 flor. et l'autre de 24 fl., capital 800 fl., que le magistrat propose de rembourser. Ne sachant aucun remploi de ces capitaux, les mainbours de la Confrérie déclarent réduirent l'intérêt annuel de 48 fl. 10 s. à 37 fl. 10 s., plutôt que d'accepter en ce moment le remboursement du capital. (V. Nteuven Register, p. 371).
- 1788, 18 mai. Remboursement du capital de 4000 florins emprunté le 3 août 1739 à l'échevin Bollis. (V. *Docum. E*, p. 7).
- 1788. 2 juin. Pour éviter des nouvelles difficultés avec le chapitre et les musiciens de Notre-Dame, les bourgmestres et le conseil décident de payer à chacun des sieurs Molinet et au chanoine Thomas, violonistes de la dite église, au-dessus de leur salaire annuel, une somme de 15 florins, à la condition qu'ils joueront aux jours leur fixés suivant ancien usage, et, de plus, aux fêtes de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Sainte-

Trinité, le dimanche dans l'octave du S' Sacrement, les jours de l'Assomption, de la Nativité de la S' Vierge, de S' Lambert, de la Toussaint, de l'Immaculée Conception, du nouvel an, des Rois, de de la Purification, les quatre jours de l'adoration du S' Sacrement et à ceux des messes spéciales. (V. ibid., p. 501.)

1788, 19 juin. — En vertu des autorisations mentionnées à l'acte de vente du 15 avril, les bourgmestres vendent publiquement :

1º Un pré de 13 v. gr. 4 pet. sis à Bernissem, adjugé à N. Becaers au prix de 82 florins la verge grande: — 2° un enclos de 1 b. 15 v. gr. sis au même endroit, adjugé au même au prix de 86 florins la verge; - 3° un enclos de 1 b. 5 v. gr. 19 pet. sis au même endroit adjugé au même au prix de 92 florins la verge; - 4º une prairie de 1 b. 13 v. gr. 5 pet. sise au même endroit adjugée à l'abbaye de St-Trond, au prix de 88 florins la verge; — 5° une prairie de 1 b. 17 v. gr. joignant le chemin dit Cabbeystract, adjugée à W. Moreau à raison de 10') fl. la verge; - 6° une prairie de 1 b. 13 v. gr. 15 pet, joignant la parcelle précédente, adjugée au même à 72 florins la verge; - 7° une prairie de 1 b. 11 v. gr. 15 pet. joignant la parcelle précédente, adjugée à l'échevin van Langenaken à 58 flor. la verge; — 8° une prairie de 14 v. gr. 13 pet. joignant la parcelle précédente, adjugée au même à raison de 60 florins la verge; — 9º une prairie de 2 b. 8 v. 15 p. sur le chemin de Bernissem, adjugée au sieur Bertrand d'Oreye à 71 flor. la verge; — 10° un enclos de 2 b. 14 v. gr. 5 pet. dit geel boter kelder adjugé à Walter Moreau à 90 flor. la verge; — 11° un pré de 1 b. 5 v. 11 1/2 pet. sur le chemin dit Cabbeystraet, adjugé à Charles Bertrand à raison de 58 florins la verge; - 12º un enclos de 1 b. 9 v. gr. joignant la parcelle précédente, adjugée à W. Moreau à raison de 72 flor. la verge; — 13° une prairie de 1 b. 14 v. gr. joignant les biens du béguinage de St-Trond, adjugée à l'échevin van Langenaken à 65 florins la verge; — 14° une prairie de 1 b. 19 v. gr. 12 pet. joignant la parcelle précédente, adjugée au même à 62 florins la verge; 45° une prairie de 19 v. gr. 11 pet. sise à Metsteren, adjugée au régent du séminaire, à 98 flor. la verge; - 16° une prairie de 8 v. gr. 6 pet. sise à Straeten, adjugée au chanoine Vos à 80 flor. la verge; - 17° une pépinière de 8 v. gr. 16 pet. près de Bevingen borne, adjugée au commissaire de Pitteurs, à 80 flor. la verge: -18° un pré de 16 v. gr. 12 pet. près de Wildenbampt, adjugé à l'abbaye de St-Trond à 132 fl. la verge; — 10° un pré de 1 b. 5 v. gr. 10 pet. joignant la parcelle précédente, adjugé également à l'abbaye à raison de 136 florins la verge.

V. Nieuwen Register, p. 391 à 407.

1788, 1, 2, 4 et 10 juillet. — Quittance du chef des acquisitions

des maréchaux, Lambert Haesen et Jean Herckens; des pelletiers. Lambert Warnots et Pierre van Muysen; des boulangers, Joseph Hannoset et Joseph Verhulst; des brasseurs, Renier Piette et N... Coninx; des bouchers, Chrétien van de Velde et L. Bellis, junior; des merciers, Philippe Princen et C. Vanderlinden; des teinturiers, Guillaume Snievaerts et N... N...; des tanneurs, François Verhulst et P. Jochems; des cordonniers, Ignace van den Branden et N... N...; des charpentiers, N... et N...; des tailleurs, Nicolas Ector et J. van Muntstraet. (V. ibid., p. 533).

- 1789, 26 février. Arnold Van Herck est nommé fossoyeur de la ville. (V. ibid., p. 542).
- 1789, 25 mai. Les bourgmestres et le conseil décident de faire remettre à son ancienne place le péron de la ville démoli depuis quelque temps. (V. ibid., p. 550).
- 1789, 22 juin. Les mêmes considérant que l'exécution de la décision ci-dessus occasionnerait de grands frais et que dans d'autres villes, telles que Hasselt, Tongres, Liége, etc., le péron a été placé sur des pompes du marché, reviennent sur leur dite décision et décident de mettre le péron sur la pompe du marché aux moutons (Schaepsmerkt), d'après certain plan qu'ils ont sous les yeux. (V. ibid., p. 554).
- 1789, 8 août Ordo Consulatus. Conseillers: L.-T. de Luesemans et J.-B.-B. de Pitteurs, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Paul Coninckx; des pelletiers, Jean Holbach; des bouchers, Jean Leenen; des boulangers, Jean Moers; des bouchers, Guillaume Bellis; des merciers, Jaques Muls; des teinturiers, Mathieu Lintermans; des tanneurs, François Verhulst; des cordonniers, Lambert Duchang; des charpentiers, Guillaume Mathys; des tailleurs, Jean Siaens; — députés à la Chapelle, Jean Leenen, Jaques Muls, Lambert Duchamps, Jean Siaens; - bourgmestres, Charles Rubens et Laurent-Hyacinthe Hubar; — receveur de la contribution personnelle, J.-S. Hubar; de la contribution réelle, N... Croels. — Fonctions spéciales des conseillers: expertise du poisson, Jaques Muls et François Verhulst; chambre pupillaire, Jean Holbach et Mathieu Lintermans; contrôle du pain, Paul Coninckx et N., N., collecte des amendes, Jean Leenen et Jean Siaens. (V. ibid., p. 559.)
- 1789, 12 août. L'honorable seigneur de Pitteurs-Hiegaert est nommé à l'unanimité des voix pour siéger aux Vingt-Deux; prête serment. (V. ibid., p. 559.)



# INVENTAIRE ANALYTIQUE ET CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES

DE LA VILLE DE

SAINT-TROND.

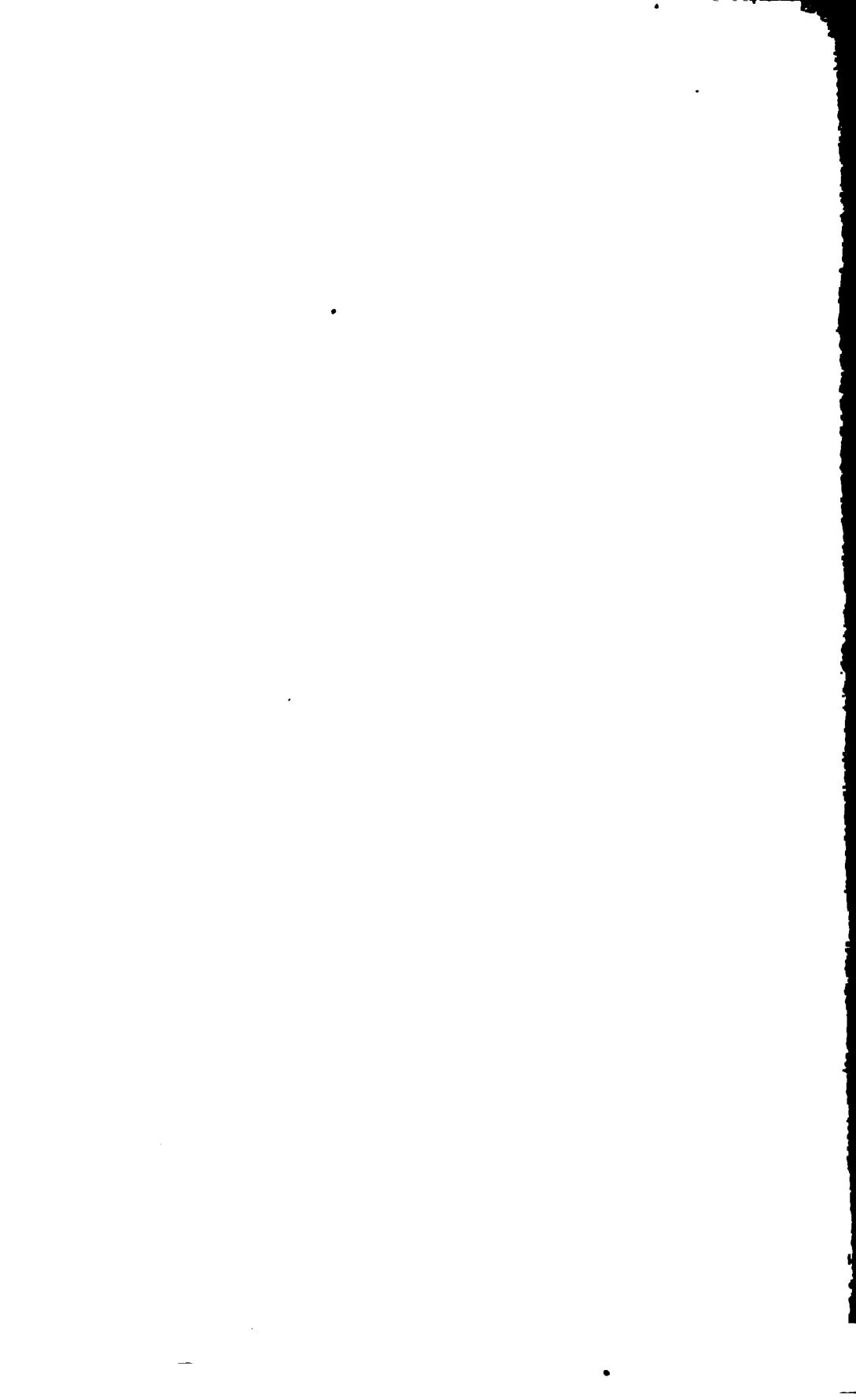

### IVENTAIRE

#### QUE ET CHRONOLOGIQUE

DES

#### RCHIVES

DE LA VILLE DE

AINTTRONDANCE

PAR

FRANÇOIS STRAVEN

R EN PHILOSOPHIE ET LETTRES

TOME VI.

SAINT-TROND
RIE DE G. MOREAU-SCHOUBERECHTS

1895.

## INVENTAIRE ANALYTIQUE ET CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES

DE LA VILLE DE

#### SAINT-TROND

L'Evêque Maximilien-Henri de Bavière et l'abbé Michel van der Smissen, en portant leurs édits datés respectivement du 25 juin et du 6 juillet 1669, avaient profondément modifié l'administration de leur ville de St-Trond et y avaient provoqué, non seulement dans les métiers mais même dans le corps des échevins, un mécontentement qui ne demandait qu'une occasion pour se traduire en rébellion ouverte.

Par suite des guerres continuelles de Louis XIV, les affaires communales se trouvaient à la fin du XVII° siècle dans un état déplorable; les dettes n'avaient cessé d'accroître et avaient atteint en 1711 le chiffre énorme de 400,000 florins. Le 7 juillet de cette année, les treize métiers se réunirent et après avoir pris connaissance de la situation, décidèrent de poursuivre sans délai, sans distinction de personnes, tous ceux qui refuseraient d'intervenir au payement des charges de la ville. Devant cette résolution prise à la presqu'unanimité des métiers, les ecclésiastiques qui, se basant sur leurs immunités, avaient refusé de payer le bondergeld, finirent par s'entendre; mais l'abbé de St-Trond, Maur van der Heyden, s'obstina à prétendre exemptes de contribution foncière toutes les terres que l'abbaye possédait dans la juridiction de la ville. Ses successeurs Amand van der Eycken, Joseph Van Herck et Remi Mottaer firent de même. Il en suivit, devant la Cour Aulique à Vienne, un procès qui, pendant la seule année 1778, coûta à la ville plus de 8000 florins et eut pour résultat de débouter celle-ci de son action, sans cependant déclarer l'abbaye exempte de payer le bondergeld. Ces agissements téméraires des abbés, en augmentant les charges qui pesaient sur la bourgeoisie, ne pouvaient, on le conçoit aisément, qu'en aigrir les esprits. Aussi ne chercha-t-elle plus qu'un prétexte pour s'insurger contre les prélats, seigneurs de la ville. La révolution qui éclata à Liége le 18 août 1789 fournit l'occasion de la révolte.

La nouvelle du triomphe de l'émeute dans la Cité fut reçue par le magistrat de St-Trond comme le signe précurseur de l'affranchissement et de la réintégration des citoyens dans tous leurs droits et prérogatives. C'est ce que prouvent clairement les documents qui concernent la révolution de Soupe et Parlement.

1789, 21 août, 7 heures du matin. — Réunion extraordinaires des bourgmestres et des conseillers; tous sont présents sauf Jean Holbach, conseiller du métier des pelletiers. — Il est décidé à l'unanimité de députer à Liége les deux bourgmestres-régents, Charles Rubens et Laurent-Hyacinthe Hubar, pour y adhérer à la confédération des bonnes villes du Pays. Voici le texte de la décision:

" Messieurs les bourgemaitres et conseil de la ville de St-Trond, » ayant appris avec une joie inexprimable, par un recès du 19 » courant leur adressé de la parte des seigneurs bourgemaitres et » conseil de la Noble cité de Liége, l'heureuse révolution qui » vient de s'y opérer, ont résolu unanimement de députer comme » ils députent par cette leurs bourgemaitres regents, messieurs » Rubens et Hubar à effet de se rendre à la capitale et y témoigner » aux dits seigneurs bourguemaitres et conseil la satisfaction » qu'ils ont d'apprendre l'heureuse réintégration des citoyens dans » tous leurs droits et prérogatives et le recouvrement de la félicité » et liberté publique; qu'ils sont prets de se joindre a la ditte » capitale pour le renouvellement du lieu fédératif qui les unit et » travailler avec elle à la régénération de la constitution natio-» nale; leur satisfaction augmente d'apprendre que ce grand » œuvre s'est consommé sans que la tranquillité publique en ait » été un moment troublé et ils n'attendaient pas moins des dignes » et respectables citoyens que la capitale s'est choisis pour la (V. Maendachb. P, p. 561). » gouverner. »

1789, 22 août, 6 heures du matin. — Réunion extraordinaire des mayeurs, bourgmestres, échevins, doyens et conseillers. — Sont présents: les mayeurs Van Vucht et Moers; les bourgmestres-régents Rubens et Hubar; les échevins. Becaers, de Meester, de Maugeer et Hubar; les bourgmestres-sortants, de Luesemant et de Pitteurs; Paul Strauven et Paul Coninckx, doyen et conseiller des maréchaux; Gérard van Dionant, doyen des pelletiers; Gérard van Dionant et Jean Leenen, doyen et conseiller des boulangers;

Arnold-François Coninx et Jean Moers, doyen et conseiller des brasseurs; L.-Antoine Bellis et Guillaume-Léonard Bellis, doyen et conseiller des bouchers; Jean van Marsnil et Jaques Muls, doyen et conseiller des merciers; Egide-Guillaume Siaens et Mathieu Lintermans, doyen et conseiller des teinturiers; Jaques Kaki et Jean-François Verhulst, doyen et conseiller des tanneurs; Guillaume Van West et Lambert Duchamps, doyen et conseiller des cordonniers; Sébastien Timmermans et Guillaume Mathys, doyen et conseiller des charpentiers; Pierre Thomas et Jean Siaens, doyen et conseiller des tailleurs.

Cette assemblée, donnant suite aux réclamations formulées par les dovens des métiers et la généralité du peuple décrèta à l'unanimité que ceux-ci rentraient dans leurs anciens droits et privilèges tels qu'ils existaient avant le règlement de 1669; que, partant, les dovens siégeraient à l'hôtel-de-ville dans toutes les réunions des bourgmestres et du conseil et y auraient droit de suffrage dans toutes les délibérations; qu'on ferait faire immédiatement les siéges nécessaires (die noedige stoelen te doen bymaecken) et que copie du présent décret serait expédiée à chacun des métiers à fin d'approbation et de confirmation — Immédiatement après cette décision les dovens des métiers prêtèrent serment de fidélité entre les mains des mayeurs, van Vucht et Moers. - L'assemblée accorda ensuite une amnistie à tous ceux qui étaient soit décrétés appréhensibles, soit ajournés à la quinzaine ou d'écharge. soit bannis, à l'exception de ceux qui étaient décrétés appréhensibles pour homicide prémédité, vol ou autres fautes graves de ce genre. - Les corps des métiers et autres furent ensuite rétablis et réintégrés dans leurs anciens privilèges. — On décida aussi de travailler de concert avec la Cité de Liége et les autres villes alliées à la réformation de la constitution du pays. — L'assemblée décréta enfin que l'un de deux écoutêtes ne pourrait plus seul et sans la coopération de l'autre intenter un procès criminel quelconque.

Publié le même jour au son de la cloche banale et affiché à l'hôtel de ville. (V. ibid., p. 565).

1789. 22 août. 4 heures de relevés. — Dans le cours de la matinée de ce jour les deux bourgmestres-régents Rubens et Hubar, et les deux bourgmestres-sortants de Luesemans et de Pitteurs avaient donné leurs démissions. — Les bourgeois procèdent donc à de nouvelles élections et choisissent par acclamation P.-M.-L. Walewyns, licendié en droit et avocat, et L.-H. Hubar, comme bourgmestres-régents; de Luesemans et H. Siaens, comme co-bourgmestres. Les nouveaux élus prêtent immédiatement, en présence de tout le peuple, serment de défendre ses privilèges.

V. ibid., p. 565.

1789. 28 août. — Les bourgmestres-régents et les co-bourgmestres informent le magistrat de Liége du résultat de leurs négociations avec l'abbaye de St-Trond.

Messieurs. Nous apprenons de Mr de Brodel qui s'est trouvé aujourd'huy en plein conseil qu'il vous tarde de scavoir a quoy nous en sommes a l'égard de M<sup>r</sup> l'abbé et de son monastère, nous avons l'honneur de vous informer que nos bourgmestres regens et coregens se sont rendus avant hier a l'abbaye, ensuite du reces députatoir cij-joint, pour prier Mr l'abbé, ou, en cas de son indispositoin ou absence, quelques députés de son capitre de vouloir se rendre à la chambre magistrale à effet d'y entendre et de s'expliquer sur les propotitions que nous avions à lui faire, et que monsieur le prieur du monastère leur a notifié l'absence de Mr l'abbé et l'impossibilité de pouvoir assembler le chapitre sans la permission ou intervention d'iceluy en les assurant en même tems qu'il allait d'abord envoyer un expres a Mr l'abbé, soit pour le saire revenir, soit pour avoir son consent à l'assemblée du chapitre, avec promesse solennelle que le lendemain il nous communiquerait une réponse positive. Hier, à l'arrivée de Mr de Brodel, Messieurs les régens se sont rendus de nouveau à l'abbaye où ils apprirent que l'express n'était lors point encore de retour, de sorte que s'y étant rendus de rechef aujourd'huy ils ont eu le desagrement de se voire frustrés d'une reponse positive, toujours a prétexte que l'express n'était pas de retour. Les propositions que nous sommes d'intention de faire à Mr l'abbé sont entre autres celle-cy :

- 1° La réintégration de la bourgeoisie dans tous ses droits et privileges dont la conservation lui a eté assurée comme a tout le reste de la nation par la paix de Fexhe;
- 2º L'accession et le consentement formel de M<sup>r</sup> l'abbé et de son chapitre a tout ce qui sera conclu et arrêté dans l'assemblée des Etats relativement à la régénération de la constitution nationale;
- 3° Le payement de nos tailles réelles avec les arriérés depuis l'an 1711, ainsi et sur le même pied que Son Altesse. Son chapitre cathédrale et toutes les collégiales et monastères quelconques les payent ici de leurs fonds situés sous notre jurisdiction;
- 4º Le consentement formel de Mr l'abbé et de son Chapitre a la répartition égale des impots assis pour la caisse particuliere de notre ville sur le même pied que la répartition des impôts du pays sera réglée par les Etats;
- 5° La renonciation a certains prétendus droits qu'ils se font payer sur la bière et sur le sel.

Voila, Messieurs, les propositions principales que nous destinons de faire à M<sup>r</sup> l'abbé et son chapitre afin de pouvoir parvenir avec sureté et sans obstacle au but louable vers lequel vous tendez si glorieusement, messieurs, avec toute la nation; mais nous voions avec douleur que tant de traineries et subterfuges de la part du monastère ne sont étudiés que pour nous en éloigner. Nous espérons, messieurs, qu'ensuite des offres généreux que vous avez daigné nous faire, vous voudrez bien aviser aux moyens que vous jugerez convenable dans les circonstances, nous les

communiquer et nous y seconder, ayant l'honneur d'être avec les sentiments inaltérables de la plus parfaite union, Messieurs,

Votre très humble et très obéissant serviteur, W. Moreau, sous-greffier, de mandato d.d.

V. ibid., p. 571.

Même date. — Le conseil ordonne que les chambres des milices bourgeoises, au complet, commandées par leurs capitaines, se rendront à tour de rôle et toutes armées, à l'hôtel de ville, à neuf heures, pour, conduites par les officiers et quelques membres du conseil, faire la ronde, visiter les maisons suspectes et arrêter les malveillants. — Ordre de marcher sous le commendement de l'adjudant-général est également donné aux hameaux. (V. ib., p. 574).

1789, 29 août. — Le magistrat de Liége a, par lettre du 23 de ce mois, convoqué les Etats du Pays pour le 31. — Le conseil députe Walewyns, bourgmestre-régent, de Maugeer, co-bourgmestre, l'avocat Hubar, l'écoutête Van Vucht et le conseiller Moers « pour prendre part à l'assemblée nationale. » (V. ibid., p. 576).

1789, 17 octobre. — Le conseil reçoit le chevalier de Doncel et le sieur Henckart, députés du magistrat de Liége. Ils sont porteurs d'une dépêche qui engage le conseil à différer sa soumission à certain décret de la Chambre Impériale de Wetzlar qui, en le rendant, doit avoir été surprise dans sa bonne foi. Ce décret avait été transmis par l'intermédiaire des ministres directeurs du Cercle de la Basse Westphalie et déjà les Etats du Pays de Liége avaient fait à Chambre Impériale des remontrances à la suite desquelles ils espéraient voir reformer le dit décret, en tant qu'il était contraire à l'équité qui n'avait jamais cessé de briller dans les sentences de la Chambre. — Le magistrat décide de se conformer au au conseil lui donné par la Cité de Liége. (V. ibid., p. 579).

Même date. — Pour procéder avec plus de sureté au sujet du décret de la Chambre Impériale de Wetzlaer, adressé par poste au bourgmestre Hubar par le ministre directeur d'Aix-la-Chapelle, le conseil ordonne au bourgmestre-régent Walewyns et au conseiller Holbach de se rendre immédiatement à Hasselt, Tongres et Looz, pour s'informer de quelle manière les magistrats de ces villes se conduiraient à l'égard du décret. (V. ibid., p. 580).

1789, 21 octobre. — Le magistrat ordonne au secrétaire communal de délivrer à tous les conseillers des copies du décret de Wetzlar, du mandement des Princes Directeurs du Cercle et des lettres du Prince-Evéque de Liége. Il charge en outre les doyens des métiers d'en donner connaissance à leurs membres.

V. ibid., p. 580.

Même date. — Le vicomte d'Harnoncourt, capitaine au service S. M.-I. et commandant des troupes qui se trouvent actuellement à St-Trond, se plaint au sujet de certains imprimés qui ont été répandus dans la ville. — Le conseil charge les bourgmestres-régents d'examiner l'affaire et d'agir d'après les circonstances.

V. ibid., p. 581.

1789, 2 novembre, 2 heures de relevée. — Séance extraordinaire où sout présents Coninx, Holbach, Leenen, Moers, Verhulst, Duchamps, Mathys et Siaens. — Par les nombreuses lettres du sieur de Maugeer, de même que par les sieurs de Donceel et Henckart — (qui, se disant députés du magistrat de Liége, sont arrivés à St-Trond une première fois le 17 octobre, et une seconde fois, accompagnés par de Maugeer, le 23 octobre) — ils sont informés que les trois Etats du Pays ont fait à la Chambre Impériale de Wetzlar de nombreuses remontrances au sujet de son décret du 27 août; que, malgré toutes ces remontrances, la dite Chambre insiste sur la soumission des villes à son décret et qu'à défaut de soumission elle les menace d'exécution militaire. — Dans ces circonstances ils déclarent que depuis longtemps ils se seraient soumis au décret, n'eussent été les menaces tant écrites que verbales par lesquelles les délégués précités effrayaient le magistrat et le forçaient à porter des recès absolument contraires à leurs intentions. Et pour ces motifs, n'ayant rien tant à cœur que le bien être de tous leurs concitoyens et désirant détourner de la ville tous les malheurs qui la ménacent, ils déclarent, pour autant qu'il est en eux, se soumettre pleinement au décret de la Chambre Impériale; ils ordonnent d'afficher ce décret, à la connaissance du public, sur la porte de la Chambre du Conseil, et font inviter les bourgmestres Rubens et Hubar, élus par les deux Seigneurs de la ville avant la révolution, de même que de Luesemans et de Pitteurs, co-bourgmestres de cette époque, à se rendre à la Chambre du Conseil pour y reprendre les places qu'ils occupaient auparavant.

Rubens, Hubar, de Luesemans et de Pitteurs comparurent, en effet, immédiatement et reprirent leurs fonctions. (V. ib., p. 584).

1789, 3 novembre, 9 heures du soir. — Les bourgmestres et le conseil viennent de recevoir par la poste impériale un nouveau mandemant émanant des Princes Directeurs du Cercle du Bas-Rhin et de Westphalie en date du 30 octobre; ce mandement leur signifie qu'ils ont à se soumettre au décret Impérial de Wetzlar en date du 27 août, en déans les quatre jours, sous peine d'exécution militaire. — Ils décident d'afficher ce nouveau mandement déhortatoire au lieu ordinaire des publications et de le faire im-

primer en langue flamande pour en distribuaux métiers, afin que chacun puisse en prendits députent en même temps les bourgmestre pour faire connaître la sommation de la Wetzlar. (V. ibid., p. 584).

1789, 24 novembre, 10 heures du matin tres et le conseil, considérant que le magistra menacé et que déjà le conseiller Verhulst a été en pleine rue, se réunissent en séance extra meure du bourgmestre-régent Rubens. Consic ont fait tout leur possible pour rendre homm rial de Wetzlar du 27 août, ainsi qu'aux m toires des Directeurs du Cercle du Bas-Rhin e date des 10 et 30 octobre, et qu'ils y ont fait 1 10 novembre dernier, à l'entière satisfaction Directeurs :- que, malgré leurs efforts pour fa à l'exécution militaire dont elle était menax gnons du métier des bouchers et autres, mer mandements portés ainsi que la somission dé continuent à porter des cocardes révolutions menaces impies (goddelooze) contre le magi conduite détestable est une provocation aux troupes déjà en marche pour exécuter la ville, et le conseil protestent contre la conduite des et révolutionnaires, les menacant de s'en pr d'exécution et ordonnent aux strytmeesters rapport sur tout ce qui se passera.

Publié le même jour et affiché en lieu ordin V. ibid., p. 587.

des marchands, Laurent van Rutten; — guk des maréchaux, Henri Germeys et Paul Stra Jean Guffens et T. Hombroeck; des boulange et W. Leenen; des brasseurs, Arnold Conint bouchers, Lambert-Antoine Bellis et Jean H Philippe Princen et Martin Princen; des tei Herck et N... Van der Beeken; des tanneurs et G. Sneyers; des cordonniers, Jean Verhuls charpentiers, W. Matthys et J. Stoffelmans; Siaens et Ernest van Munster. (V. ibid., p.

1790, 18 février. — Le général prussien, envoie un détachement de ses troupes à St-Tr Messieurs. J'apprends avec un déplaisir extrê publique a eté troublée chez vous d'une manière criante. Je n'entre point dans le malheureux sujet de la querelle, mais il est de mon devoir de veiller sur le maintien du bon ordre. C'est le seul objet qui m'engage à envoier chez vous un détachement des troupes; il ne fera point de mal a personne qui se tient tranquille, mais il procèdera severement contre ceux qui seront surpris dans le cas du contraire. Au rest, j'ai l'honneur d'être tres parfaitement, Messieurs, Votre tres humble et tres obeissant serviteur.

Liege le 18 février 1790. (Signé:) Schlieffen.

V. ibid., p. 594.

1890, 20 février. — Le Conseil Communal, au lieu de répondre à la lettre ci-dessus, trouve préférable de députer à Liége le bourgmestre régent Hubar et le bourgmestre de l'année précédente, de Pitteurs. Ils pourront donner mieux que par écrit les renseignements au sujet de la rixe insignifiante de carnaval, qui a provoqué l'envoi de troupes du général Schlieffen. (V. ibid., p. 594).

1790, 26 février. — Lettre des mayeurs, bourgmestres, échevins et conseil de la ville de St-Trond au général Schlieffen.

Monsieur. Des insinuations sinistres avoient inquiété Votre Excellenee sur le trouble du bon ordre dans la ville de St-Trond, nous avons eu l'honneur de lui présenter par nos députés qu'elle a daigné accueillir gracieusement le véritable état des choses. Monsieur le major de Stephari, commandant du détachement envoyé en cette ville, ainsi que messieurs les officiers à ses ordres pourront achever de convaincre Votre Excellence que le fait y arrivé n'a été qu'une querelle de particulier à particulier et aucunément une affaire de parti. Le magistrat de cette ville se fera en tout temps un devoir de donner à Votre Excellence par ses députés des informations exacts de tout ce qui pourra arriver ici et il ose la supplier de daigner luy communiquer tous tels raports éventuels qui pourraient lui parvenir et l'inquiéter sur la conservation du bon ordre dans cette ville, auquel le dit magistrat ne cessera de veiller de tout son pouvoir, Nous avons l'honneur, etc. (V. ibid., p. 595).

**Même date**. — Attestation pour le major de Stephani à son départ de St-Trond.

Nous les mayeurs, bourgmestres, échevins et conseil de la ville de St-Trond, representants la généralité de la dite ville spécialement assemblés à l'hôtel de ville ce vingt-six février 1790, à dix heures du matin, certifions et attestons par les présentes que Monsieur de Stephani, major au régiment de Budbergh, au service de S. M. le Roi de Prusse, commandant du détachement envoyé dans cette ville par les ordres de Son Excellence le général baron de Schlieffen, ainsi que tous les officiers et soldats composant le dit détachement ont eté reçus dans cette ville de toute la bourgeoisie avec grand contentement; que monsieur le major de Stephani, manifestant en tout des sentiments de la plus grande impartialité, y a tenu dans sa troupe le plus grand ordre et discipline dont nous les mayeurs, bourgmestres, échevins et conseil lui fesons au nom de toute la bourgeoisie

les remercimens les plus sinceres, avec autant plus de raison que le dit détachement s'est comporté de façon que monsieur le major de Stéphani, ainsi que messieurs les officiers à ses ordres et toute sa trouppe emportent le regret general de notre bourgeoisie. — En foy de quoy nous avons fait signer la présente par notre greffier sermenté et y apposer le scel ordinaire de la ville; y présents : Moers, mayeur; Rubens et Hubar, bourgmestres-régents; Becaers, de Meester, de Menten et de Pitteurs, échevins ; de Pitteurs, co-régent ; Leenen, Moers, Bellis, Muls, Lintermans, Verhulst, Duchamps, Mathys et Siaens, conseillers.

V. ibid., p. 596.

1790, 28 février. — Réponse du général de Schlieffen à la lettre précédente:

Messieurs. J'ai été bien aise d'apprendre que le fait qui m'a engagé d'envoyer un détachement chez vous a été exagéré; je ne le suis pas moins de ce que ce détachement s'est comporté à la satisfaction de votre ville et j'ai l'honneur de me nommer tres parfaitement, Messieurs, votre tres humble et tres obeisant serviteur, Schlieffen. (V. ibid., p. 598).

- 1790, 13 mars, 6 heures de relevée. Le député de la ville au Tribunal des Vingt-Deux, monsieur de Pitteurs-Hiegaerts, vient de se voir contester le droit d'y siéger, sous prétexte qu'il n'aurait pas été élu légalement. — Les bourgmestres et le conseil, considérant : que de Pitteurs a été élu membre des Vingt-Deux le 12 août 1789, à l'unanimité des voix du magistrat, de la même façon que l'ont été tous les députés de la ville depuis l'institution même du Tribunal en question, et que la ville de St-Trond a, au sujet de la composition du magistrat, ses règlements particuliers antérieurs à celui de 1684 qui n'a été donné que pour la ville de Liége et n'est guère applicable à la ville de St-Trond, — déclarent considérer de Pitteurs comme leur représentant légal et légalement élu au Tribunal des Vingt-Deux et être décidés à le maintenir en fonctions par tous les moyens de droit. Ils protestent « contre toute " fouille, violence et attentat dont la ville pourrait être l'objet en (V. ibid., p. 591). » la personne de son député.
- 1790, 22 mars. Ordre est donné à Pierre Mathys, adjudant général, de commander autant d'hommes de la ville et des hameaux, armés et pourvus de poudre et de plomb, que les mayeurs jugeront utile et nécessaire; de se mettre à la disposition desdits mayeurs pour les accompagner où ils le voudront et de leur prêter main forte en cas de besoin. (V. ibid, p. 599).
- 1790, 27 mars, 9 heures et demie du matin. La bonne ville de Herck fait parvenir au magistrat de St-Trond une dépêche accompagnée d'un recès communal, tous deux datés de la veille et

signés J.-W. Van de Kerckhof. Par le recès le magistrat de Herck déclare refuser catégoriquement d'adhérer à la proposition, faite par le Tiers-Etat le 7 de ce mois, d'admettre des députés du plat-pays en ses assemblées, et rester fermement (paelvaest) attaché à l'ancienne constitution du Pays, laquelle n'admet aux assemblées en question que les députés des Vingt-deux bonnes villes. — Les bourgmestres et le conseil de St-Trond émettent le même avis que leurs confrères de Herck.

V. ibid., p. 602 et Carton C, liasse 1790, nº 1.

1790, 8 avril. — La veille de ce jour, à six heures du soir, certains excès ont été commis dans les cabarets et autres lieux publics; des menaces de pillage ont même été proférées. Les bons bourgeois ont organisé une souscription pour l'entretien d'une patrouille capable de faire respecter les ordres du magistrat, empécher les pillages et défendre la propriété d'un chacun. — Le conseil, pour empécher la transmission de faux bruits et de faux rapports, députe au général baron von Schlieffen, l'ancien bourgmestre de Pitteurs, pour l'informer exactement de la situation.

V. Maendachboeck P, p. 599.

1790, 11 avril. — Le magistrat porte à la connaissance du public que la souscription dont il s'agit ci-dessus a obtenu l'entière approbation du général von Schlieffen et engage tous les bourgeois à y contribuer. Il déclare apprehensible quiconque se rendra coupable d'insulte, d'attroupement, d'excès, de pillage ou d'autres violences du même genre. — Publié et affiché le même jour.

V. ibid., p. 600 et Carton C, liasse 1790, nº 2.

- 1790, 25 avril, 8 heures et demi du soir. Les bourgmestres et le conseil ont reçu ce soir à 8 heures, une ordonnance portée à Aix-la-Chapelle par le Haut Directoire du Cercle du Bas-Rhin et de Westphalie à la date du 22 du mois courant, ordonnance que le sieur de Lemmen, secrétaire du Haut Directoire précité, leur notifie par acte daté de la veille de ce jour. Ils en ordonnent l'affichage immédiat pour la connaissance du public et chargent le secrétaire de faire connaître sans refard cette publication à M. de Lemmen. (V. ibid., p. 602 et Carton C, liasse 1790, n° 3).
- 1790, 29 avril, 9 heures du matin. Les mêmes, ayant reçu, la veille à 8 heures du soir, trente exemplaires d'une sentence émanée de la haute et suprème Chambre Impériale de Wetzlaer en date du 19 courant et leur envoyée par M. de Lemmen, secrétaire du haut Directoire du Cercle du Bas-Rhin et de Westphalie, le 26 courant, par ordre du dit haut Directoire, ordonnent d'afficher ladite sentence aux lieux accoutumés pour la con-

1791, 11 janvier, 3 heures de rélevée. — Le repos public exige que des patrouilles suffisantes fassent leur ronde en ville pendant la nuit, pour empêcher les rixes, les violences et les excès de tout genre. — Les bourgmestres et le conseil, conjointement avec le major commandant des troupes impériales en cette ville, défendent à qui que ce soit de sortir sans lumière aussitôt qu'il fera obscur, et ordonnent à tous les habitants de la ville de placer des lampes ou des lumières aux fenêtres donnant sur la rue, dès la tombée de nuit jusqu'à minuit, ainsi que de quitter les cabarets à neuf heures du soir, sous peine d'appréhension, d'incarcération et de punition à l'avenant. — Publié le même jour.

V. ibid., p. 607 et Carton C, liasse 1791, nº 1.

1791, 12 janvier. — Les serrures de l'hôtel de ville et du corps de garde étant en mauvais état, il est ordonné de les réparer, tant pour la conservation des archives communales que pour le maintien de la police. (V. ibid., p. 608 et Carton C, liasse 1791, n° 2.)

Même date. — Conformément aux décrets de la Chambre Impériale de Wetzlar, les bourgmestres et le conseil ont repris pour la seconde fois leur siège à l'hôtel de ville. Ils députent l'honorable Seigneur de Pitteurs, bourgmestre de l'année précédente, pour aller trouver le général Keull, ainsi que les commissaires-directeurs et sous-délégués du cercle du Bas-Rhin, à l'effet de les mettre au courant de la véritable situation de la ville. (V. ibid., p. 608).

1791, I7 janvier, 11 heures du matin. - Il importe de seconder le major-commandant la garnison des troupes impériales au rétablissement du bon ordre et au maintien du repos public. Trop longtemps les bons bourgeois de la ville ont été harcelés, opprimés et poursuivis dans leurs personnes et dans leurs biens, meubles et effets. — Malgré les ordres publiés le 11 de ce mois au son de la cloche banale, quelques malveillants se tiennent et s'assemblent armés aux environs de la ville; d'autres restent aux cabarets après 9 heures du soir, circulent dans les rues sans lumière et vont faire du tapage nocturne aux maisons des bourgeois. -Dans ces circonstances, les bourgmestres et le conseil font publier à nouveau leurs ordonnances du 11; en outre, ils défendent les rassemblements de plusieurs personnes, le port d'armes dans la ville et dans la juridiction, la circulation du soir sans lumière, la fréquentation des cabarets après 9 heures, le tout sous peine d'appréhension d'immédiate.

Le magistrat ordonne aussi aux bourgeois de déposer à l'hôtel de ville, dans les 24 heures à dater de la publication des présentes, toutes armes quelconques qu'ils se trouvent avoir en leur possession. Ces armes seront numérotées et une liste de leurs proprié-

TOME VI.

taires en sera conservée au greffe communal ou elles resteront déposées jusqu'à nouvel ordre.

Enfin, comme après le pillage, l'incendie, la spoliation et la destruction commis sur les maisons, meubles et effets des bons bourgeois pendant la période de la rébellion, plusieurs de ces meubles ont été sauvés des mains des incendiaires et des pillards par des habitants de la ville et de la juridiction entre les mains desquels ils existent encore, il est ordonné formellement de restituer ces meubles à leurs proprietaires en déans les 48 heures, sous peine de poursuite pour recel ou complicité de pillage et de vol.

(V. ibid., p. 603 et Carton C, liasse 1791, nº 3).

1791, 19 janvier. — Grand nombre d'actes de témérité et de ravage (baldadigheden en de ravagien) ont été commis à l'hôtel de ville pendant l'époque de la rébellion. Les coupables étant connus, les bourgmestres et le conseil ordonnent de faire la visite de la maison communale et de dresser de cette visite un procès verbal, dont on puisse, en temps et lieu, faire usage contre les malveillants. V. ibid., p. 612.

1791, 27 janvier, 6 heures du soir. — Plusieurs de ceux qui ont prêté la main aux violences commises pendant la rébellion et de ceux qui ont fomenté la révolution quittent la ville pendant la nuit, avec meubles et effets, pour se soustraire à la charge du logement des troupes; ils démeublent leurs maisons et se proposent de les quitter et de les abandonner. Tout cela cause un préjudice considérable aux bons bourgeois et est de nature à provoquer des désordres. - Dans cette occurence, les bourgmestres et le conseil défendent sévèrement, à ceux que la chose concerne, de démeubler les maisons qu'ils habitent, de déménager, soit le jour soit la nuit, leurs meubles et effets ou de les transporter hors ville, ainsi que de fermer leurs immeubles. Ils leur ordonnent de rouvrir dans les 24 heures les maisons qui ont été fermées et de les préparer au logement des troupes, sous peine d'amende de 10 florins d'or et de confiscation des meubles et effets déménagés. Outre cette amende et cette confiscation, le magistrat fera ouvrir de force les maisons fermées et fera fournir, aux frais et charge des propriétaires et des locataires, tout ce qui devra être donné aux troupes impériales. (V. ibid., p. 612).

Même date. — Ordre est donné à Pierre Mathys, qui, pendant la rébellion, s'était ingéré dans la recette de la contribution personnelle, de restituer à la chambre du magistrat, tous les regis tres, notes, papiers, argents et autres objets appartenant à la ville Si le dernier du mois courant cette restitution n'a pas eu lieu, il y sera contraint par la voie du droit la plus sommaire.

V. ibid., p. 613.

- Même date. Ordre semblable est donné au sieur Siaens qui, pendant la révolution, s'était ingéré dans les fonctions de secrétaire-communal. (V. ibid., p. 614).
- 1791, 3 février. L'ordre donné à Pierre Matthys le 27 janvier lui est renouvelé. (V. ibid., p. 614).
- 1791. 21 février, 4 heures de relevée. Pour la toute dernière fois il est ordonné à Egide Siaens, secrétaire intrus de la ville du temps de la rébellion jusqu'au 11 janvier dernier, date de la fin de la révolution, de restituer, dans les 24 heures qui suivront la signification des présentes, tous les papiers, notes, recès et ordonnances appartenant à la ville et se trouvant entre ses mains. (V. ibid., p. 614).
- 1791, 11 mars. Les membres du magistrat intrus pendant la rébellion reçoivent ordre de rembourser dans les 24 heures les sommes qu'ils ont touchées indûment pour gages, savoir : Herman Lintermans et Trudon Hendrix, bourgmestres-régents, chacun 44 florins; J.-P. de Maugeer, le vieux, et Henri Siaens, bourgmestres co-régents, chacun 41 florins; - Paul Strauven, doyen des maréchaux, 55 flor., Barthélémy Dekers, doyen des pelletiers, 55 flor., Egide-G. Siaens, doyen des boulangers et secrétaire-communal, 67 flor., Jean Louis, doyen des brasseurs, 150 flor., Lambert Bellis, doyen des bouchers, 55 flor., Jean Van Marsenille, doyen des merciers, 55 flor., Denis van der Beken, doyen des teinturiers, 20 flor., Jaques Kaki, doven des tanneurs, 20 fl., Guillaume van West, doyen des cordonniers, 55 fl., J. Massa, doyen des charpentiers, 20 fl., P. Thomas, doyen des tailleurs, 55 flor.; — J.-C. de Racourt, conseiller des maréchaux, 20 fl., Pierre Aussens, conseiller des pelletiers, 20 fl., Joseph Verhulst, conseiller des boulangers, 20 fl., André Moens, conseiller des brasseurs, 20 fl., Martin-L. Bellis, conseiller des bouchers, 20 fl., de Maugeer, avocat, conseiller des · merciers, 20 fl., M. Lintermans, docteur, conseiller des teinturiers. ... fl., Walter Aerts, conseiller des tanneurs, 20 fl., Léonard Van den Branden, conseiller des cordonniers, 20 flor., Guillaume Filtjens, conseiller des charpentiers, 20 flor., M. Termonia, conseiller des tailleurs, 20 florins, - Pierre Louis, receveur de la contribution réelle, 64 florins. (V. ibid., p. 616).
- 1791, 18 mars. Commission de maieur donnée par Constantin-François de Hoensbroeck, évêque de Liége, à Otton-Alexandre Govaerts, succédant à Jean-Nicolas van Vucht, qui avait résigné ses fonctions. Prestation du serment le leudemain.
  - V. Commissie Boeck p. 98.
  - 1791, 28 mars. Le Conseil Secret du Prince-Evêque a con-

somme considérable à la caisse communale. — Les bourgmestres et le conseil, sans vouloir examiner la légalité ou l'illégalité du mandat qu'il a rempli, décident d'assigner Mathys et Walter L'abbé, son garant, en payement des arrérages qu'il reste devoir. — Décision semblable est prise à l'égard de Jean Louis, qui a retenu pour son salaire une somme de 150 florins, et contre son garant, Josse Van den Hove. (V. Maendachb. P, p. 625.)

Même date. — Les bourgmestres et le conseil ont devant les yeux le cahier des charges du rendage de l'impôt sur les grains sortants, cahier qui leur a été communiqué par Jean Van Marsenille, fermier dudit impôt de 1790 à 1791 et dont la dernière partie du texte, comprenant le rendage définitif, est écrite de la main de E.G. Siaens et signé par lui en qualité de secrétaire communal.--Le sieur W. Moreau, sous-secrétaire communal, a fait observer et a déclaré que le samedi immédiatement précédent, le même sieur Van Marsenil, lui a montré ce même cahier de charges, et que, ce jour là, la partie de texte comprenant le rendage définitif écrit de la main de Siaens ne s'y trouvait pas encore. — Il est donc clair et évident qu'en écrivant et signant ce texte le sieur Siaens s'est attribué la qualité de secrétaire communal et qu'il est coupable d'avoir signe des actes en s'attribuant faussement des qualités qu'il n'a point. — Dans ces circonstances, les bourgmestres et le conseil décident de remettre le cahier de charges en question entre les mains des officiers de la ville, à l'effet d'agir contre le dit Siaens conformément à leur devoir; et ensuite, de faire publier, par annonce dans la Gazette de Liége, que le sieur Siaens en question n'est pas secrétaire communal et ne l'a jamais été, ce afin que tout le monde puisse prendre ses précautions contre pareille imposture.

V. ibid., p. 626.

- 1791, 20 juin. Commission d'échevin donné par Euchère Knapen, abbé de St-Trond, à Jean-Théodore-Balthasar de Pitteurs-Hiegaerts, licencié en droit et avocat, succédant à Lambert-Trudon-Antoine de Pitteurs de Budingen Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Boeck, p. 101).
- 1791, 9 juillet. F.-A. Moers, accusé par la bourgeoisie et surtout par l'échevin Meester, d'avoir favorisé l'évasion de prisonniers, résigne ses fonctions de mayeur entre les mains de l'abbé et fait part à la Cour Scabinale de la décision qu'il a prise.
  - V. Commissie-Boeck, p. 102.
- 1791, 11 juillet. Commission de mayeur donnée par Euchère Knapen, abbé de St-Trond, à François van den Hove, succédant à François-Augustin Moers qui avait résigné ses fonctions. Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Boech p. 103).

1791, 12 juillet, 3 heures de relevée. — Malgré l'ordonnance du 11 mars dernier, les membres du magistrat intrus pendant la révolution restent en defaut de restituer les sommes qu'ils ont indûment touchées à 'itre de gages, de demi-sous ou d'argent de flambeaux. — Le magistrat décide donc de les assigner devant la haute Cour de Justice. — Ils feront assigner en même temps, a) Pierre Mathys et son garant Walter L'abbé, en restitution de 4758 fl. 15 s. 2 l. dus du chef de la recette de la contribution personnelle; — b) Jean Louis et son garant Josse Van den Hove, en restitution de 150 florins indûment retenus pour gages et de 54 fl. 6 s. touchés de Frédéric de Vivier pour location de prés communaux et non portés en compte. (V. Maendachboeck P, p. 627).

1791, 27 juillet. — Ordonnance au sieur Croels, receveur de la contribution réelle, de payer entre les mains de l'avocat de Luesemans, échevin, une somme de 2050 florins destinée au baron de Rosen pour deux années d'arrérages de sa rente de 1025 flor. V. ibid., p. 630.

1791, 7 août. — Ordo Consulatus. — Conseillers: C. Rubens et L.-H. Hubar, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Henri Germeys; des pelletiers, Jean-Lambert Gilis; des boulangers, Jean Debruyn; des brasseurs, Grégoire Lenaerts; des bouchers, François van Bergen; des merciers, Henri Rens; des teinturiers, Frédéric Wuesten; des tanneurs, Jean-François Warnots; des cordonniers, Jean Hoebanx; des charpentiers, Pierre Debruyn; des tailleurs, Jean Siaens; - députés à la Chapelle, J.-L. Gilis, Grégoire Lenaerts, Frédéric Wuesten et P. Bruyninx; — bourgmestres, honoré seigneur Jean-Charles de Meester, J. U. L, avocat et échevin de la ville, et honoré seigneur Henri-Bonaventure-Trudon de Pitteurs, J. U. L. avocat et commissaire de la ville; — receveur de la contribution personnelle, Laurent d'Excelle; de la contribution réelle, Lambert de Heuse. — Fonctions spéciales des conseillers : expertise du poisson, Grégoire Lenaerts et P. Bruyninx; chambre pupillaire, Jean Debiuyn et François van Bergen; contrôle du pain, François Warnots et Henri Germeys; collecte des amendes, Frédéric Wuesten et J.-L. Gilis. (V. ibid., p. 632)

1791, 9 août. — Le bourgmestre-régent de Pitteurs est nommé député aux Vingt-Deux. (V. ibid., p. 634).

Même date. — Pendant l'epoque de la malheureuse révolutio la ville a contracté une masse de dettes; en outre, elle n'a pu paye ses rentes, ne recevant elle-même pas celles qui lui étaient ducs. Les bourgmestres Rubens et Hubar sont délégués pour établiétat de ces rentes en actif et en passif. (V. ibid., p. 634).

1791, 11 août. — Un grand nombre de soi-disant patriotes contre lesquels la Haute Cour de Justice de la ville a porté des mandats d'arrêt pour assassinat, pillage et autres faits graves, se sont réfugiés dans les villages de rédemption tels que Zepperen, Houppertingen et autres de territoire hollandais. La nuit, ils entrent armés dans la ville et dans la juridiction, troublant ainsi le repos et la sureté de la bourgeoisie. — Dans ces circonstances il est décidé d'adresser une plainte aux doyen et chapitre de St. Servais à Maestricht et au besoin aux Etats de Hollande et de Liége, afin d'obtenir l'extradition des coupables ou l'autorisation nécessaire pour les appréhender la ou ils se trouvent.

V. ibid., p. 634.

Même date. — Les receveurs communaux prêtent serment. De Luesemans, ancien bourgmestre, échevin de la ville, se porte garant pour Laurent d'Excelle, Pierre-Joseph De Heuse pour Lambert Deheuse. (V. ibid., p. 635).

Même date. — Une partie des costumes de la garde patricienne se trouvent à l'hôtel-de-ville et s'y détériorent. — On décide de les vendre publiquement au plus offrant le samedi suivant à onze heures du matin. (V. ibid., p. 637).

1791, 22 septembre. — Les bourgmestres et le conseil décident d'assigner devant le Cour de Justice: 1° les héritiers de Godefroid van den Abeele, de son vivant receveur de la contribution personnelle, pour la somme de 360 fl. 17 s. 13 l. due pour solde du compte de l'exercice 1770 à 1771, et pour 1138 flor. 13 s. 1 l. de sa recette des impôts, somme qu'il n'a pas portée en compte; — 2° le sieur Henri Siaens, receveur de la contribution personnelle, pour 355 fl. 7 s. qu'il doit pour solde de compte de l'exercice 1775 à 1776; pour 43 fl. 4 s. 2 l. solde du compte de 1780 à 1781; pour 487 fl. 2 s. de sa recette de l'impôt sur les grains sortants et pour 177 fl. 13 s. 2 l. de sa recette du droit des ventes publiques. (V. ibid., p. 643.)

1791, 29 septembre. — Laurent Vlieck, régent du Séminaire épiscopal à St-Trond — « attendu que l'intention du Prince» Evêque..., est que tous les ecclésiastiques, tant corps que membres assistent à porter et payer également les charges et tailles » imposées de son authoritée par les places respectives de leur » demeure dans ce pays de Liége et Comté de Looz, pour les besoins » que les malheureuses troubles de ce pays a nécessitée » — déclare, tant pour lui que pour le Séminaire de S. A. à St-Trond, « de se soumettre à subvenir, dans ces temps de calamitées aux » payements des impôts et charges, tant et si longtemps que le » résidu du Clergé du pays du Liége les payerat, voulant en tout

- » et par tout se conformer aux intentions et à la volontée de sa » dite Altesse et pour le premis reproduire et insinuer à Messieurs » du magistrat de St-Trond et ailleurs ou besoin serat commis et » constitué tous porteurs. » Acte reçu par Jean-Gilles Schuermans, notaire public, en présence de Richard Claes, professeur au Séminaire, et Henri Heusdens, témoins à ce requis.
  - V. Carton C, liasse 1791, nº 4.
- 1791, IO octobre. Michel Stas est nommé portier de Clockhempoort en remplacement de P. Swartenbrouck. — Il prête serment. (V. Maandachboeck P, p. 647.)
- 1791. 28 octobre. Les écoutêtes, bourgmestres et conseil considérant que Pierre Mathys, receveur de la contribution personnelle nommé par le magistrat intrus du temps de la révolution, s'est enfui emportant des sommes considérables revenant à la caisse communale, et qu'après l'entrée des troupes impériales et royales à St-Trond il s'est réfugié à Bruxelles où il réside encore, decident de s'adresser aux autorités de cette dernière ville, à l'effet de savoir comment ils devront s'y prendre pour rentrer dans les fonds volés. (V. Maendachboech P, p. 651.)
- Même date. Les mêmes décident de poursuivre, en remboursement des sommes qu'ils ont gaspillées pendant la révolution, les membres du magistrat intrus le jour de la Pentecôte 1790.
  - V. ibid., p. 652.
- 1791. 17 novembre. Les bourgmestres et le conseil décident de poursuivre l'action qu'ils ont intentée au sieur Herman Schevenels en payement de la somme de 1937 fl. 4 s. 3 l. qu'il doit pour solde de son compte de l'exercice 1773 à 1774 et de celle de 1757 fl. 8 s. 1 l. du compte de l'exercice 1774 à 1775. (V. ibid., p. 654.)
- 1791, 14 janvier au 28 novembre. Répertoire de toutes les ordonnances de payement faites du temps du sous-secrétaire Moreau. (V. Carton C, liasse 1791, n° 5).
- 1791, 1 décembre. A la demande de l'avocat Moers, échevin St-Trond et secrétaire communal, Jean-Louis Pulinx, notaire, est admis comme sous-secrétaire et prête serment.
  - V. Maendachboech Q, p. 1.
- 1791. 5 décembre. Les bourgmestres et le conseil donnent pouvoir à J.-S. Hubar, leur sindic, pour continuer le procès intenté à Henri Siaens, receveur de la contribution personnelle, intrus pendant l'époque de la rébellion. (V. Maendachb. Q, p. 2.)
  - 1791, 19 décembre. Les mêmes approuvent la mise au rôle

par les échevins de l'acte d'accusation dressé à charge de Henri Siaens susmentionné et renouvellent, en tant qu'il est nécessaire, les pouvoirs donnés à leur sindic, J.-S. Hubar. (V. ibid., p. 2).

1791, 24 décembre. — Commission d'échevin donnée par Constantin-François de Hoensbroeck, évêque de Liége, à J.-H. de Corswarem, avocat, succédant à N... Maugeer, décédé.

V. Commissie-Boeck, p. 106.

- 1791, 27 décembre. ELECTIO DOMINORUM GULDÆ. Comte des marchands, Jean-Lambert Gilis; guldeheer et lieutenant des maréchaux, H. Germeys et C. Opdendries; des pelletiers, J.-L. Gilis et J. Cruls; des boulangers, J. Debruyn et G. Mathys; des brasseurs, G. Lenaerts et B. Coninx; des bouchers, F. van Bergen et B. van Bergen; des merciers, H. Rents et C. van der Linden; des teinturiers, F. Wuesten et G. Snieuwaerts; des tanneurs, F. Warnots et F. Verhulst; des cordonniers, J. Holbach et Cleye, le vieux; des charpentiers, P. Bruyninx et G. Davidts; des tailleurs, J. Siaens et L. Haesen. (V. Maendachb. Q, p. 5).
- 1792, 2 janvier. La Cour Scabinale proteste contre la nomination de J.-H. de Corswarem, comme échevin. Tout échevin de St-Trond, pour pouvoir être nommé à ces fonctions, doit posséder en pleine propriété un revenu équivalent à 20 muids de seigle, dont la moitié percue à St-Trond ou dans la juridiction de la ville. Or, les parents de de Corswarem, natif d'Alken, sont encore tous les deux en vie dans cette commune, et les parents d'Anne Sproelants, son épouse, par laquelle il a acquis le droit de bourgeoisie à St-Trond, vivant encore, sa femme n'est pas en possession de ses biens. - Pour éluder ces difficultés, Jean Sproelants, bourgeois de St-Trond, beau-père de J.-H. de Corswarem transporte au profit de ce dernier une rente annuelle de 20 muids de seigle et donne en hypothèque la totalité de ses biens sis sous la juridiction de St-Trond. — La Cour Scabinale observe encore que la teneur de la commission donnée à de Corswarem n'est pas correcte. Elle porte, en effet, que le siége d'échevin auquel il est appelé ne serait vacant que par la mort de Maugeer. Or, d'après les règlements sur la matière, il est notoire que Maugeer, pour plusieurs motifs, était déjà déchu de son échevinage depuis bien longtemps, et que, par suite, son siège était vacant longtemps avant sa mort. Maugeer n'avait plus assisté à la réception des deux échevins derniers nommés et n'avait plus joui des émoluments ni profits attachés aux fonctions scabinales. Le greffier de la Cour enregistrera donc ces observations aux Commissie-Boeck. — J.-H. de Corswarem prête ensuite le serment d'usage. (V. Commissie-Boeck, p. 105.)

1792. 4 janvier. — Les écoutétes, bourgmestres, échevins et conseil — considérant que le 11 de ce mois il y aura un an que le magistrat légalement élu fut réintégré dans le pouvoir et que les seigneurs légitimes de la ville sont revenus à Liége et à St-Trond, après une longue absence, — décident de célébrer dignement l'anniversaire de ces faits mémorables. — Une messe solennelle sera donc célébreé aux dates de la réintégration du magistrat, du retour de l'Evêque et du retour de l'abbé de St-Trond (11 janvier, 13 février et 20 février). Cette messe sera suivie d'un Te Deum; les canons de la ville et le carillon annonceront la fête à la bourgeoisie et l'hôtel de ville sera brillamment illuminé.

V. Maendachboeck Q, p. 6.

Même date. — Le 11 avril 1790 une patrouille avait été organisée par la bourgeoisie, à ses propres frais. Cette patrouille a vaillamment défendu les propriétés publiques et particulières et a empêché les violences et les pillages à partir de la fête de Pâques jusqu'à la Pentecôte 1790; mais elle avait dû céder devant les exploits révolutionnaires dont ce jour la ville fut le théâtre. Ceux qui en fesaient partie et beaucoup d'autres bourgeois avaient dû s'enfuir pour échapper à la fureur des rebelles et, pendant leur exil, avaient dû contracter masse de dettes pour subvenir à leur existence. — Le magistrat, considérant qu'il est juste que la caisse communale paye les frais causés pour la défense du salut et du bien public, décide que la ville interviendra pour un tiers dans les dettes contractées pour l'entretien de la susdite patrouille, et engage les administrateurs des menses des pauvres et les curés des paroisses de la ville et de la juridiction à subvenir au payement des deux autres tiers. (V. ibid., p. 6).

1792, 19 février. — Otton-Alexandre Govaerts, écoutête de S.A.S. à St-Trond, commet comme substitut le notaire Thialans.— Prestation de serment le même jour. (V. Commissie-Bocck, p. 108).

1792, 22 mars. — Les quatre capitaines des serments reçoivent ordre se rendre à tour de rôle, à la tête de leurs hommes armés de poudre et de plomb, au local du corps de garde, pour ensuite faire patrouille sous la conduite de l'un des bourgmestres et du conseil. Ils veilleront sur les prisonniers incarcérés au local susdit et pourront faire feu sur quiconque les violenterait ou les insulterait dans l'exercice de leurs fonctions.

V. Maendachboeck Q, p. 11.

1792, 26 avril. — Grand nombre de troupes étrangères passent par la ville. Il est nécessaire, indispensable même de numéroter tous les couvents, colléges, maisons et écuries de la ville et de la

juridiction, pour faciliter leur logement. Pour faire une distribution de logements équitable, les bourgmestres et le conseil délèguent les sieurs van Bergen et Jean Siaens Ils visiteront et numéroteront les couvents, colléges, maisons et écuries et marqueront sur les portes le nombre respectif d'hommes et de chevaux qui peuvent y être logés; ils tiendront une liste exacte du numérotage ainsi obtenu. (V. ibid., p. 14).

- 1792, 28 juin. Les règlements ordonnent aux receveurs communaux de déposer leur compte six semaines avant la date des élections communales. Les sieurs J.-S. Hubar et Croels, n'ayant pas encore satisfait à ce point, reçoivent ordre de s'exécuter dans la huitaine. (V. ibid., p. 15.)
- 1792. 23 juillet. Ordre au sieur Croels, ancien receveur de la contribution réelle, de compter à d'Exelle, receveur de la contribution personnelle, la somme de 3292 florins, excédent de ses recettes. Cette somme sera employée à payer les rentes que la ville n'a pu solder du temps de la révolution de Soupe et Parlement.

  V. ibid., p. 15.
- 1792, 3 août. Ordre semblable au précédent est donné à Joseph-Simon Hubar pour la somme de 2063 fl. qu'il a en caisse. V. ibid., p. 17.
- 1792, 5 août. Ordo Consulatus. Conseillers: de Meester et de Pitteurs, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Guillaume Wennen; des pelletiers, L. Hombrouck; des boulangers, Melchior Ouwerx; des brasseurs, G. Lenaerts, senior; des bouchers, Henri van Ham; des merciers, M. van den Hove; des teinturiers, F. Molinet; des tanneurs, J. Warnots; des cordonniers, J. Termonia; des charpentiers, P. Swartenbroux; des tailleurs, H. van der Hagen; - députés à la Chapelle, Melchior Ouwerx, Léonard Hombrouck, Joseph Warnots et G. Wennen; bourgmestres, B.-L. Moors, J. U. L., échevin de la ville, et honoré Seigneur Pierre-Léon van Ham, J. U. L.; - receveur de la contribution personnelle, Joan-Louis Pulinx, notaire; de la contribution réelle, le notaire Rubens, ancien bourgmestre. - Fonctions spéciales désignées aux conseillers par les bourgmestres: Chambre nunillaire. G. Lenaerts et M. van den Hove; expertise du poisson, M. Ouwerx et J. Termonia; contrôle du pain, F. Molinet et P. Swartenbroux; collecte des amendes, G. Wennen et H. van der Hagen. (V. ibid., p. 18).
- 1792, 7 août. Le bourgmestre-régent Pierre-Léon van Ham est élu député aux Vingt-Deux. Il prête serment.
  V. ibid., p. 19.

- 1792, 9 août. Jean-Louis Pulinx et Charles Rubens prétent serment comme receveurs communaux. Etienne Boonen, curé de St.-Pierre se porte garant pour le premier; le bourgmestre-régent Moers pour le second. (V. ibid., p. 19).
- 1792, 18 août. Le comte de Méan a été élu évêque de Liége le 16 de ce mois. Les deux bourgmestres-régents et les deux bourgmestres de l'année précédente sont députés à Liége pour le complimenter et implorer sa protection. A l'occasion de l'avénement du Prince, le carillon de la ville se fera entendre et des salves de canon seront tirées à midi, à 4 heures et à 7 heures de relevée; le soir, la façade de l'hôtel de ville sera illuminée.

V. ibid., p. 20.

- 1792. 29 août. Le Chapitre de Liége sede vacante ordonne au magistrat de St-Trond de préparer pour le vendredi suivant des logements pour six compagnies de troupes autrichiennes, comprenant chacune 212 hommes, plus l'état-major.—Les bourgmestres et le conseil, pour éviter le logement en question, députent le bourgmestre-régent Moers à Liége, avec mission d'exposer au Chapitre que la ville se trouve dans l'impossibilité absolue de satisfaire à sa demande et de le prier d'envoyer quelques-unes des compagnies dans les villages des environs. (V. ibid., p. 21).
- 1792, 10 novembre. Le conseiller Henri van Ham est député pour se rendre à Liége le lendemain. Il y demandera payement des fournitures faites aux émigrés français et s'entendra avec le sieur Terwagne, mandataire du général Schoenfelt, au sujet des fournitures faites ou encore à faire. (V. ibid., p. 23).
- 1792, 24 novembre. Commission de mayeur donnée par François-Antoine comte de Méan, évêque de Liége, à Jean Tialans, notaire. Prestation de serment le 4 avril 1793.

  V. Commissie-Boeck, p. 109.
- 1793, 9 mars. Assemblée des députés du Clergé Primaire et Secondaire du Pays de Liége et Comte de Looz, tenue en la maison décanale.

Messeigneurs, spécialement convoqués et assemblés à l'instance du magistrat de la cité de Liége pour délibérer sur l'injonction faite par S. A. S. le Prince de Cobourg, feld maréchal des armées de S. M. I. et R. de fournir une somme de six cent mille florins de Vienne, à charge de tout le Pays, dans le terme de neuf jours, sont d'avis, dans ces moments de force majeure, de se porter avec les Etats du Pays de Liége et Comté de Looz, le magistrat et généralité de la dite Cité, garants vis a vis des capitalistes qui fourniront des argents à cinq pour cent d'intérêt annuel. Par ordonnance de Messeigneurs, (Signé): F. Rosa pro J. T. J. Mouillard et A. Titeux.

V. Documentboeck E, p. 158.

1793. 12 mars. — Assemblée de messeigneurs les députés de S. A. S. de ses Etats du Pays de Liége et comté de Looz.

Messeigneurs, assemblés pour délibérer sur l'injonction faite par S. A. S. le Prince de Cobourg, généralissime de S. M. J. et R. de fournir une somme de six cent mille florins de Vienne par la ville capitale et les autres villes et gérénalement tout le pays de Liége, déclare, dans ce moment de force majeure, d'hypothéquer les revenus de l'Etat et de se porter pour garant avec le magistrat, généralité de la Cité et messieurs du clergé, vis a vis des capitalistes qui ont déjà fourni et fourniront des argents a cinq pour cent d'intérêt, pour ademplir la dite somme dont le magistrat a déjà commencé la levée, (Stané:) Jardon pro de Grady C. Groutars, P. Vroonen.

V. Documentboeck E, 1p.158.

1793, 12 mars. — Le conseil de la Cité de Liége, « ensuite du » recès des seigneurs députés des Etats du Pays de Liege et du » comté de Looz et du recès des seigneurs députés du clergé » (V· ci-dessus) et des résolutions des seize chambres en date du » 11 courant » déclare autoriser le rentier et receveur-général de la Cité, à emprunter, au taux de cinq pour cent, une somme de deux cents mille écus, « sur l'hypothèque de la généralité des revenus » des Etats, du Clergé et de la Cité, par billets au porteur sous la » signature des seigneurs bourgmestres et du Greffier, lesquels » seront remboursés dans un an de la même manière qu'ils auront » été levés, en or et argent coursable au temps de la rédemption, » sans aucune rehausse ni choix d'espèces au temps de cette » rédemption. » — Par ordonnance du Conseil : (Signé) de Melotte etc., le Greffier : (Signé) Rouveroy. (V. Documentb. E, p. 157.)

1793, 13 mars. - Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseillers de la ville de St-Trond sont convoqués en assemblée extraordinaire. - Le bourgmestre-régent Moers donne lecture d'une lettre datée de la veille et par laquelle le magistrat de la Cité de Liége fait savoir que le Prince de Saxe-Cobourg, généralissime des troupes impériales, exige de la Principauté de Liége, une somme de 1,200,000 florins. Toutes les démarches faites par les députés du magistrat de Liége pour obtenir une réduction sur cette contribution énorme, sont restées infructueuses; le Prince de Saxe-Cobourg n'a pas même voulu accorder un délai quelconque pour le payement. Si le 15 de ce mois la somme exigée n'est pas fournie. la ville est menacée d'exécution militaire et, par conséquent, de ruine complète. — Dans cette extrémité, le magistrat se décide à emprunter, sur le corpus des biens et des revenus de la ville et au taux de 5 p. % l'an, la somme nécessaire de 20,000 florins, et fait appel à la bonne volonté de tous les bourgeois pour qu'ils viennent en aide à la ville. - Ils donnent ordre à l'ancien bourgmestre de Pitteurs de se rendre à

- 7. Il a reçu de différents villages les 2954 bottes de paille reprises au bas de la susdite liste, ainsi que les 109 charrettes de bois a bruler provenant de la coupe qui a été faite dans le bois de l'abbaye de Herckenrode par le conseiller Doux-Champs, inspecteur général des bois pour l'armée autrichienne. (Approuvé)
- 8. D'après la récapitulation de cette même liste il a fait fournir, indépendamment de la livraison faite directement par le magistrat, 2362 bottes de paille et 60 charrettes de bois. (Approuvé.)
- 9. Conséquemment le soussigné a encore en dépôt, dans son magasin au couvent de Steenaert de cette ville, 592 bottes de paille et 49 charrettes de bois. Il est à observer que les 109 charrettes de bois n'étaient pas fort chargées. (Approuvé,)
- 10. Le magistrat déclare accepter ces 592 bottes de paille et 40 charrettes de bois sans garantir la juste mesure, pour en fournir l'hôpital militaire, sous réquisition et quittance soit de monsieur le capitaine commandant ou de monsieur le commissaire de guerre, et, dans leur absence, de l'un ou l'autre de messieurs les officiers commandés à l'hôpital. (Approuvé).
- 11. Le soussigné commissaire civil a chargé le corps de métier des charpentiers en cette ville, par le canal du doyen Timmermans, de faire 60 ou 61 chaises percées, 300 bois de lit et environ une douzaine ou une douzaine et demie d'ustensiles pour porter la soupe aux malades. (Approuvé).
- 12. D'après la déclaration qu'a faite le soussigné commissaire civil à différents maîtres charpentiers qu'il a fait assembler chez le doyen du métier Timmermans, à l'intervention de monsieur le capitaine du régiment de Wurtenberg, le chevalier de Lomprès commandé à l'hopital, toutes ces chaises percées, les bois de lit et autres ustensiles, seront estimés par pied de planche et la façon ne pourra pas excéder un escalin par bois de lit, les autres ouvrages à proportion. (Approuvé).
- 13. Quand tous les bois de lit seront achevés au nombre de 300, le doyen du métier des charpentiers Timmermans remettra, à monsieur le Capitaine commandant et au magistrat de St-Trond, une liste exacte de ce que chaque maître aura fourni pour sa quote part. (Approuvé).
- 14. On fera alors l'inventaire dans l'hôpital pour reconnaître si le nombre de 300 bois de lit et de 60 ou 61 chaises percées, ainsi que des autres petits ustensiles, sont effectivement livrés à l'hopital conformément à la liste du doyen. (Approuvé).
- 15. On fera ensuite procéder à l'estimation par deux experts jurés, à l'intervention de monsieur le capitaine commandant du magistrat, de monsieur le commissaire de guerre et du doyen des charpentiers. (Approuvé).
- 16. Le magistrat fera passer l'acte d'estimation en original à Monsieur le Baron de Bartenstein, commissaire-général du gouvernement pour toutes les opérations des armées de S. M. l'Empereur et Roi. (Approuvé).
- 17. Monsieur le commissaire général fera pourvoir au payement par la voie qu'il jugera convenir, lorsqu'il aura pris ses apaisements sur cette acte d'estimation. (Approuvé).
- 18. Attendu enfin que le soussigné commissaire civil doit, ensuite d'ordres supérieurs, se rendre sans le moindre délai à Gand, en Flandre, et qu'il ne peut plus diffèrer d'un instant son départ sans se rendre respon-

des charpentiers. — Ainsi fait et arrêté à St-Trond, le 8 avril 1793.

(Signé): Molez v. Callenberg, haupt. und general commandant, — Ungern, — C. Poncelet, commissaire civil, — Jean-Louis Pulinx, sousgreffler, par ordonnance, — + signature de Sébastien Timmermans déclarant ne savoir écrire. (V. Carton C, liasse 1793, n° 2).

1793. 12 avril. — Ordo dominorum Gulde. — Comte des marchands, J. Warnots; — guldeheer et lieutenant des maréchaux, Wennen et Pansaers; des pelletiers, Hombrouck et Lambert Warnots; des boulangers, Auwerx et André Jochims; des brasseurs, Lenaers et Henri Mathys; des bouchers, van Ham et Entbroux; des merciers, van den Hove et Laheye; des teinturiers, Molinet et Wuesten; des tanneurs, Warnots et Verhulst; des charpentiers, Swartenbrouck et Mathieu Mathys; des cordonniers, Termonia et Laurent Verhulst; des tailleurs, Vander Hagen et Nicolas Hector.

Note. Cette élection n'avait pu avoir lieu le 27 décembre 1792, les patriotes rebelles français qui se trouvaient alors à St-Trond ne voulant pas reconnaître des corps de métiers (mits die patriotten der fransche rebellige alhier synde, geene corpora wilden erkennen). (V. Maendachboech Q, p. 24.)

- 1793, 13 mai. Pierre-Léon van Ham, bourgmestre-régent de la ville, est délégué pour souscrire, au nom de celle-ci, aux diveres personnes qui ont fourni les fonds que la ville a payés pour sa quote part à la contribution exigée par le Prince de Saxe-Cobourg, les titres de rente qui leur reviennent, titres dans lesquels l'intérêt des capitaux sera stipulé payable à la date réelle de leur versement. (V. Documentboech E, p. 159).
- 1793, 18 mai. Pierre-Léon van Ham, J. U. L., avocat et bourgmestre-régent de la ville de St-Trond en vertu de la délégation lui donnée le 13 de ce mois souscrit :
- 1° à Jean-Renier Ulens, à Marie-Elisabeth Ulens, épouse Jean-Michel Cruls, et à Anne-Marie Ulens, frère et sœurs, une rente de 100 florins de Brabant, payable le 14 mars de chaque année, rédimible avec 2000 florins;
- 2º au Béguinage de Ste Agnès, représenté par son receveur Louis-Walter Smets, chanoine de la Collégiale de St Léonard à Léau, une rente de 100 florins, payable et rédimible comme cidessus;
- 3° 4° et 5° à Laurent Nicolai, Philibert Hubar, marchand demeurant à St-Trond, et au révérend Joseph Pollenus, chacun une rente de 50 florins payable le 14 mars de chaque année et rédimible avec 1000 florins. (V. Docum. E, p. 160 à 168).
  - 1793, 20 mai. Pierre-Léon van Ham J. U. L., avocat et TOME VI.

Même date. — Commission de mayeur donnée par François-Antoine de Méan, évêque de Liége, à Gilles Schurmans, succédant à Jean Tialans qui a résigné ses fonctions. — Prestation de serment le lendemain. (V. Commissie-Boech, p. 111).

1793, 4 août. — Ordo consulatus. — Conseillers: L.-B. Moers et P.-L. van Ham, bourgmestres de l'année précédente; des maréchaux, Jaques Germeys; des pelletiers, Walter Moreau, notaire; des boulangers, Joseph-Simon Hubar, notaire; des brasseurs, Grégoire Lenaerts, senior; des bouchers, Guillaume Bellis; des merciers, Martin van den Hove; des teinturiers, Henri van Herck, des tanneurs, Jean Portmans; des cordonniers, Henri Jaquet; des charpentiers, Pierre Swartenbroux; des tailleurs, Jean Hector; — députés à la Chapelle, W. Moreau, H. van Herck, J.-S. Hubar et J. Hector; - bourgmestres, honoré seigneur Ulens J. U. L., et B. Walter, notaire; - receveur de la contribution réelle, P.-Léon van Ham, avocat; de la contribution personnelle, Amand Simons. - Fonctions spéciales des conseillers : chambre pupillaire, J.-S. Hubar et Grégoire Lenaerts, senior; expertise du poisson, M. van den Hove et Jean Portmans; contrôle du pain, Guillaume Bellis et Pierre Swartenbroux; collecte des amendes, Henri van Herck et Jean Hector. (V. Maendachboeck Q, p. 28).

1793, 6 août. — Le commandant de la place de St-Trond informe l'autorité communale que très-souvent des discours séditieux se tiennent dans la ville et ailleurs et qu'il a reçu ordre du Prince de Cobourg de faire arrêter instantanément toute personne qui se permettra d'exciter le peuple contre l'Empereur et Roi, ou de se montrer hostile à son autorité — Les bourgmestres et le conseil font prévenir le public de la communication du commandant. (V. ibid, p. 29).

1793, 8 août. — Le notaire Moreau est député pour siéger aux Vingt-Deux. Il prête serment. (V. ibid., p. 30).

1793, 12 août. — Les receveurs communaux prétent serment. Le mayeur Schuermans se porte garant pour Amand Simons; Etienne Boonen, curé de St-Pierre, pour Pierre-Léon van Ham. V. ibid., p. 30.

1793, 17 août. — Etat des voitures fournies aux troupes de S. M. I. et R. à la réquisition du Commissaire de guerre Unger, depuis le 20 avril jusqu'à la date de ce jour.

V. Carton C, liasse 1793, nº 4.

Même date. — Requisition au magistrat de fournir le lendemain douze chariots pour le transport du bois nécessaire à l'hôpi-

Haute Vienne, 469 communs du 7º bataillon de Paris; 419 communs du Pas de Calais et 400 communs du régiment de Bouillon, ensemble Deux mille deux cens quarante cinq prisonniers de guerre. Toutes ces troupes ne resteront à Saint-Trond que deux nuits Les officiers de l'escorte devront être logés chez les habitans. Les communs de l'escorte devront être repartis dans les endroits où les prisonniers de guerre le seront.

Les officiers prisonniers devront être repartis dans un ou plusieurs emplacemens avec une partie de l'escorte.

Les officiers de l'Etat Major prisonniers devront être logés dans les auberges.

Les communs, prisonniers de guerre, devront être concentrés autant que possible dans les grands emplacemens pour la sureté et la simplicité de leur garde.

J'ose vous prier, Messieurs, de leur faire fournir de la paille pour le coucher. A leur départ, ils auront besoin de dix chariots à 4 chevaux, 4 chevaux de trait duement enharnachés pour charrettes, 2 chevaux de selle parmi paijement argent comptant, 4 chevaux de trait pour un chariot.

La cavalerie autrichienne qui escorte cette colonne consiste en un capitaine, deux bas officiers et 32 communs de cuirassiers de Zetswitz.

J'ai l'honneur d'être etc.

Note. Cette colonne arriva à St Trond le 24 septembre.

V. Carton C. liasse 1793, nº 10.

1793, 23 septembre. — Lettre du même annonçant la deuxième colonne qui arriva le 26 de ce mois.

Messieurs, Je m'empresse de vous prévenir qu'il arrivera le vingt six du courant à Saint-Trond, primo: un lieutenant colonel, un adjudant, un capitaine, quatre officiers, un quartier maître, un aumonier, un auditeur et deux cens et septante cinq communs des troupes Munstériennes formant l'escorte; 2º dix huit officiers du troisième bataillon de Paris, vingt sept officiers du quinzième bataillon des fédérés, trente deux officiers du seizième bataillon des fédérés, quarante un officiers de la colonne prise à Soignies, ensemble cent et dix huit officiers prisonniers; 3<sup>tho</sup> cinq cens et cinquante deux hommes du troisième bataillon de Paris, cinq cens et soixante hommes du seizième bataillon des fédérés, cinq cens et quatre hommes du seizième bataillon des fédérés et cinq cens et vingt quatre hommes de la colonne prise à Soignies, ensemble deux mille cent et quarante communs prisonniers de guerre.

Toutes ces troupes arriveront à St-Trond le vingt six au matin et resteront jusqu'au vingt huit au matin.

Je vous prie de faire les mêmes dispositions que vous avez faites pour loger la première colonne.

A leur départ ils auront besoin de quatorze chariots à quatre chevaux, douze chevaux de trait pour être attelés a des chariots, six chevaux dument enharnachés avec sellettes pour être attelés dans les brancards des charrettes et dix chevaux de selle avec selles, ces derniers parmi payant argent comptant.

La cavalerie autrichienne qui escorte cette colonne, consiste en un

1793, 12 décembre. — Commission de voué donnée par François-Antoine de Méan, évêque de Liége, à Auguste-Joseph-Nicolas chevalier de Decreeft, succédant à son pére Nicolas-Bonaventure chevalier Decreeft, décédé. — Prestation du serment le 30 décembre. (V. Commissie-Boech, p. 113).

1793, 25 décembre. — Lettre adressée au magistrat par Rheinbach, commandant de l'hôpital militaire à St-Trond.

Messieurs, Etant venu à ma connaissance qu'il se trouve dans la ville un tas de gens qui s'amusent dans les cabarès et places publiques à débiter et faire courir toutes sortes de mauvais bruits contre l'armée, aussi bien que contre le service autrichien, entre autres: le qu'une fois une telle demain une autre de nos armées a été repoussée; - 2º que les prisonniers français devaient mourir dans cet hôpital faute de nourriture et par mauvais traitement; - 3º qu'avant hier, comme des paysans s'étaient amusés de lâcher quelques coups de fusil hors de la ville, on avait cassé la tête dans l'hôpital à un soldat ; il se trouve même un bourgeois de la ville qui a conté cela dans un cabaret de l'avoir vu de ses propres yeux. Le nom dudit bourgeois m'est jusqu'ici inconnu, mais je tacherai de le découvrir pour faire cesser toutes les calomnies et contes, et je vous prie d'en prévenir tous les habitants, en faisant publier dans la ville de s'abstenir de tenir de tels propos et mensonges. Dans le cas contraire, je saurai me faire rendre la satisfaction la plus éclatante, si je puisse découvrir le nom d'un tel mauvais sujet. - J'ai l'honneur, etc., (Signé:) Rheinbach, commandant de l'hôpital militaire. (V. Maendachboeck Q. p. 46).

1793, 27 décembre. — Les bourgmestres et le conseil donnent connaissance au public de la lettre ci-dessus et menacent des punitions prescrites par le droit militaire les calomnies visées par le missive. — Publié au péron, au son de la cloche banale.

V. ibid., p. 47.

Même date. — ELECTIO DOMINORUM GULDÆ. — Comte des marchands, Henri van Herck; — capitaine et lieutenant des maréchaux, Henri Germeys et B. Merle; des pelletiers, J. Smets et J. Barré; des boulangers, A. Joachims et J. Hannoset; des brasseurs, J. Mathys et J. Prys; des bouchers, G. Bellis et J. Bellis; des merciers, H. Swennen et L. Abeels; des teinturiers, J. Wiggers et G. Snievaers; des tanneurs, J. Jochims et G. Sneyers; des cordonniers, H. Jaquet et J. Kleykens; des charpentiers, M. Mathys et H. van den Hove; des tailleurs, N. Hector et M. Popelier. V. ibid., p. 49.

1793, 29 décembre. — Réquisition au magistrat de livrer pour le lendemain 500 bottes de paille pour le service de l'hôpital militaire. (Signé:) Standinger, officier des vivres.

V. Carton C, liasse 1793, nº 16.

le bourgmestre regent Ulens, le sous-greffler Pulinx et l'avocat Moers ex-bourgmestre « pour en porter leurs justes doléances à » Son Altesse le Prince-Evêque de Liége, et la supplier de daigner » prendre des mesures qui mettent les bourgmestres et magistrat » dans le cas de pouvoir s'acquitter de leur office sans danger. »

V. Maendachhoeck Q, p. 15.

- 1794, 8 janvier. Réquisition au magistrat de fournir le lendemain 500 bottes de paille pour le service de l'hôpital de Sa Majesté l'Empereur. (V. Carton C, liasse 1794, n° 1).
- 1794, 13 janvier. Sur la demande de J.-C. Demeester, échevin, Pierre-Joseph de Heuse est admis en qualité de substitut-greffier de la Cour Scabinale. Il prête serment.

V. Commissie - Boeck p. 115.

- 1794, 24 janvier. Les bourgmestres et le conseil, considérant que les logements des troupes impériales de l'hôpital chez les bourgeois se prolongent indéfiniment et voulant prévenir les critiques et les plaintes qui surgissent à ce sujet, décident de faire faire aux frais de la ville 25 bois de lits, qu'on placera à la Chambre de Rhétorique et à la celle des Jeunes Arquebusiers à la Grand Place. On y aménagera les sacs à paille depuis longtemps fournis aux dits logements par les bourgeois, et la ville se chargera du feu et de la lumière nécessaires. (V. Maendachb. Q, p. 59).
- 1794, 10 février. Les bourgmestres et le conseil ayant pris connaissance d'une dépêche leur parvenue de la part des bourgmestres de Hasselt députent l'échevin Moers pour se rendre immédiatement en cette dernière ville et y conférer avec les bourgmestres des villes flamandes au sujet de la collation du poste de député perpétuel au Tiers-Etat, poste vacant par suite de l'absence du sieur Grellet. (V. ibid., p. 62).
- 1794, 17 février. Louis Wauters, préposé de la balance publique, étant mort, Jaques van Bergen est nommé pour le remplacer. Il prête serment. (V. ibid., p. 60).
- Même date. A la demande du Prince-Evêque de Liége, le Prince de Saxe-Cobourg, généralissime des armées de S. M. I. et R., a accordé au magistrat de St-Trond une Sauve-Garde lui permettant d'exécuter librement ses fonctions et d'obvier à tous les excès que pourraient commettre les troupes étrangères qui passeront par la ville. Les bourgmestres et le conseil décident de faire afficher à la Chambre du Magistrat une copie de la dite Sauve Garde surmontée des armes de S. M. I. et R. et de faire peindre ces mêmes armes sur des plaques d'étain qui seront pla-

- 1794, 25 avril. Standiger, officier des vivres, accompagné d'autres officiers et du chirurgien major de l'hôpital militaire, par ordre de S. M. I. et R. se rendent à la Chambre du magistrat et y remettent au chirurgien Jean Cruls, une médaille d'or, en récompense des services qu'il a rendus aux officiers et soldats de S. M. blessés à la bataille de Neerwinden. (V. Maendachb. Q, p. 66).
- Même date. Le bourgmestre régent Ulens est député pour sièger aux Etats convoqués au 8 mai. (V. ibid., p. 67).
- 1794. 4 mai. Le capitaine de cavalerie Kenis, au service de S. A. le Prince-Evêque, demande à loger à St-Trond quelques brigades au service de la ville. Le magistrat déclare qu'en cette circonstance il se conformera à la décision que les villes voisines prendront à cet égard. (V. ibid., p. 68.)
- 1794, 13 mal. Le magistrat autorise le bourgmestre régent Ulens, député aux Etats, à nommer, comme député perpétuel au Tiers-Etat, le candidat qui lui semblera le mieux convenir. V. ibid., p. 70.
- 1794, 14 mai. Standinger, officier des vivres, requiert le magistrat de fournir, pour ce jour même à sept heures du soir, au moins dix charrettes attelées de deux chevaux, pour un transport de malades qui vont à Cologne, le Comté de Looz ne pouvant suffire à la fourniture des 50 charrettes qui lui ont été demandées. (V. Carton C. liasse 1794, n° 6).
- 1794, 19 mai. Les bourgmestres et le magistrat, confiant dans les bons rapports leur faits sur Jean-Joseph-François Duvivier, licencié-lois, lui accordent la voix de la ville pour le poste de député perpétuel au Tiers-Etat, vacant par la déchéance du baron Charles de Grailet, mais seulement aux conditions:
- "1º Qu'il devra se trouver régulièrement aux assemblées de la députation ordinaire, tellement que s'il s'en trouvait absent pendant douze séances consécutives sans causes légitimes, il sera ipso facto déchu de sa place;
- 2º « Qu'à chaque Journée d'Etat il sera tenu de faire rapport, au » corps de l'Etat-Tiers, de tout ce qui aura été fait et géré par les » députés ordinaires depuis la Journée précédente et il qui sera
- » tenu de comparaitre à l'assemblée de l'Etat Tiers si souvent qu'il
- » sera dument réquis;
- 3° « qu'il ne pourra demander aucune indemnité à raison des » emplois qui sont à la collation de la députation ordinaire et » qui pourraient être supprimés dans la suite; »
- 4º « Qu'il ne pourra donner son consentement à aucun recès » dont le contenu excèdera les bornes dans lesquelles les pouvoirs

"sants" et d'y occuper un corps de garde, d'y faire des patrouilles, d'y faire, en un mot, ce que les circonstances exigeront. A cette fin M. le vicomte de Ségur commandera à St-Trond, Tongres et Hasselt, le plus ancien officier et le plus avancé en grade, pour rendre compte à M. le Comte de Blangy de tout ce qui pourrait mériter l'attention du Gouvernement. — (Signé:) Le comte de Blangy. (V. ibid, p. 75).

1794, 16 juin. — Les bourgmestres et le conseil, — vu les charges qui pèsent sur la ville par suite des passages continuels de troupes impériales et alliées — ordonnent à tous les contribuables qui n'ont pas encore payé le bondergeld, de liquider dans la huitaine, à peine d'y être contraints conformément aux règlements. (V. ibid., p. 77).

1794, 26 juin. — Attestation délivrée par les bourgmestres et le conseil de la ville de St-Trond au noble et généreux Seigneur messire Lambert-Trudon-Antoine de Pitteurs-de Liefkensrode, tant au sujet de sa famille que de ses propriétés.

« Nous les Bourgmestres et Conseil de la Ville de St-Trond, au pays de Liége, déclarons par cette et attestons que le noble et généreux seigneur Messire Lambert-Trudo-Antoine De Pitteurs de Liefkensroede, seigneur de Budingen, Hautwinde, Rumsdorp, etc. est natif de cette ville, qu'il y est né le 23 Mars 1753, que s'étant marié le 19 Mai 1776, à la très-noble dame Madame Marie-Caroline-Joseph De Velpen, dit Everaerts de Budingen, née à Tirlemont le 10 Juin 1758, et cela pardevant le Pléban de cette ville sique son curé, il en a procréé 4 enfants, dont 3 sont encore en vie. savoir Messire Lambert-Trudo-Michel-Joseph, né le 18 Mai 1777, très-noble demoiselle Mademoiselle Marie-Joseph-Cathérine-Henriette, née le 4 Mai 1778, et finalement très-noble demoiselle Mademoiselle Julie-Jeanne-Gertrude, née le 6 Novembre 1784. Que depuis l'époque du mariage dudit Seigneur, il a continuellement habité cette ville, du moins une grande partie de l'année, et pendant l'hiver, entendu que pendant l'été et la bonne saison il occupe avec sa famille son chateau de Rosoux, situé en Hesbaie à 2 lieues de cette ville, au pays de Liége; Qu'il est de notre science certaine et positive que le dit seigneur est propriétaire et possesseur du chateau, cense, ap. et dépendices, terres, prairies, étangs, bois, etc., s'évaluant au moins en capital cent mille florins bb. à vingt sous le florin. Qu'outre le premis il possède et est possesseur d'une grande et vaste maison en cette ville, avec plusieurs biens, fonds. cens, rentes, situés tant ici que dans les environs, provenant la plus grande partie de feu le noble et généreux Seigneur Vanschoor. en son vivant Seigneur de Kerckom, Rosoux, etc. dont il a été

héritier, du chef de Madame son épouse susdite, pour une 5me part et que le Seigneur de Kerckom susdit possédait au moins trente mille florins bb. de rentes annuellement; Qu'en outre ledit Seigneur est propriétaire et possesseur de la seigneurie et village de Budingen, situé en Brabant, au quartier de Tirlemont, près de la ville de Leauw, en flamand Sautleeuw, étant un grand et plein fief relevant directement de S. M. l'Empereur sique Duc de Brabant, consistant en haute, basse et moienne justice, droit de pêche, chasse exclusive, et d'y établire Mayeur, greffier, échevins, etc. Y ayant encore Livre Censal et féodal, moulin Bannal, cense, maisons et beaucoup de biens fonds de la valeur en capital deux cent mille florins de Brabant, au moins. De plus, que ledit Seigneur est aussi propriétaire et possesseur des seigneuries et villages de Hautwinde, en flamand Overwinde, et Rumpsdorp se joignant, situés pareillement en Brabant, quartier de Tirlemont, près de l'ancienne ville de Lauden, étant également chaque de ces villages un plain fief relevant directement du Souverain, y ayant haute et basse et moienne justice, droit de chasse et pêche, d'établir Mayeur, greffler et Echevins, un livre censal et féodal et plusieurs biens fonds. »

Le finalement que ledit Seigneur, après le décès de Madame la Douairière sa mère, agée de 72 à 73 ans, aura et sera propriétaire de la seigneurie de Liefkensroede, située de même en Brabant, au quartier de Tirlemont sous Cortenacken, étant aussi un plein fief et en sus la portion filiale dans les biens tant meubles qu'immeubles à délaisser par ladite Dame qui sont considérables.

» En foi de quoi et témoignage de pure vérité et existence réelle de tout le premis avons fait expédier la présente signée par notre Greffier sermenté et munie du scel ordinaire de Notre Ville de St-Trond susdite. Faite et passée à l'hôtel de ville dans notre chambre Magistrale, le 26 Juin 1794. »

(Signé:) L. B. Moers, greffier sermenté par ordonnance in fidem s<sup>bsi</sup>.

V. Carton C, liasse 1794, nº 7.

1794, 28 juin. — Attestation de noblesse délivrée par les Echevins de la Haute Cour de Justice de la ville de St-Trond, en faveur de messire Lambert-Trudon-Antoine de Pitteurs de Liefkensrode et ratification par les dits échevins de l'attestation délivrée à la date du 26 de ce mois par les bourgmestres et le conseil de la susdite ville.

« Nous, les Echevins de la haute Coure et Justice Impériale de la ville de St-Trond, pais de Liége, attestons et certifions par cette, que la déclaration et certificat relachée par le respectable Magistrat de cette ville, annoncée ci-dessus, coattesté dans la plus exacte et pure vérité, étant de notre science certaine que le Noble et Généreux Seigneur Messire Lambert-Trudo-Antoine De Pitteurs De LiefkensRode, seigneur de Budingen, Hautwinde, Rumpsdorp, etc. etc. est un des plus posssionnés de cette ville, qu'il est né de parents Nobles, et a toujours vécu Noblement, qu'il n'a jamais été atteint de la moindre tache, soit envers le souverain, soit envers sa patrie, mais qu'il s'est toujours comporté en Loyal habitant, et citoyen de cette ville. »

» En foi de quoi avons fait expédier la présente par Notre sousgreffier sermenté, sous le scel et signature de Notre dite ville simple, à St-Trond, ce vingt huit Juin 1794. »

(Signé) P. J. De Heuse, Greffler subs' sermenté par ordce si fid. 1794.

V. Carton C, liasse 1794, nº 7.

- 1794. 30 juin. Attestation délivrée par les échevins de la ville de St-Trond en faveur de noble et honoré seigneur Jean-Théodore de Pitteurs-Hiegaerts, J. U. L. et avocat, au sujet des propriétés qu'il possède tant à St-Trond que dans la juridiction de cette ville.
- « Nous, les Echevins de la haute Justice de la ville impériale de St-Trond, au Pays de Liege, declarons par cette et attestons que le noble et honoré seigneur Jean-Théodore De Pitteurs-Hiegaerts J. C. Avocat très celebre, etant notre collègue, est habitant et un des plus possessionnés de cette ville, qu'il y a en propriété une grande et vaste maison qu'il habite, qu'il possède plusieurs biens tant en capitaux de rentes, qu'en biens fonds situés sous la jurisdiction de cette ville et aux environs, et entr'autres qu'il est de notre science certaine et parfaite connaissance qu'il possède et est propriétaire d'une ferme considérable nommée le Naetebampt avec droit de patronage de la chapelle y attenante, éloignée seulement de cette ville d'une lieue, de la valeur avec les bâtiments et biens fonds y annexes au moins de 100 et 50 Mille f. bb. à 20 sous le florin de capital, outre les plantifs en arbres qui sont considérables; qu'en outre, après la mort de Madame la Douairière De Pitteurs, Dame de Liefkensroede, agée de 72 à 73 ans, sa mère, il aura sa portion filiale comme les autres enfants, dont les biens meubles et immeubles à délaisser par la dite Dame sont très considérables. »
- « En foi de quoi avons fait expédier, signer et munir la présente du scel ordinaire de notre corp, ainsi fait et passé en notre chambre scabinale le 30 Juin 1794. »

Ce que j'atteste (signé) P. J. Deheuse, greffler subs' sermenté par orde in fid.

V. Carton C. liasse 1794, nº 8.

1794, 14 juillet. — Le bourgmestre Walter expose au magistrat que la caisse communale est complètement épuisée par suite des fournitures incessantes des fourrages et des voitures que la ville a été obligée de faire aux troupes de S. M. I. et R. et des puissances alliées; grand nombre de ces fournitures n'ont pas encore été payées et des nouvelles devront bientôt être faites. — Le magistrat autorise donc les bourgmestres à emprunter, à charge de la ville, une somme de 5000 florins. (V. Carton C, liasse 1794, n° 9).

Note. — Nous venons d'analyser le dernier recès de l'administration communale de St-Trond sous l'ancien régime.

Les Français s'emparèrent de notre territoire au mois de juillet 1794. Ils entrèrent à Liége le 26 de ce mois, la ville de Ruremonde fut prise le 5 octobre, Maestricht le 3 novembre et dès lors la Principauté de Liége et le Comté de Looz furent traités en pays conquis.

Le Prince-Evêque de Méan, seigneur temporel de la moitié de la ville de St-Trond émigra de Liége avec sa Cour le 20 juillet; Jean-Paul (en religion Euchère) Knapen, abbé de St-Trond et seigneur de l'autre moitié de la ville, suivit l'exemple du Prince-Evêque et se retira avec tous ses religieux en Allemagne. L'abbaye fut convertie en hôpital militaire.

Pour la période comprise entre le 26 juillet et le 11 septembre, date du rétablissement de l'administration centrale qui avait été élue lors de la première invasion des Français (novembre 1792 à mars 1793), le seul document que nous ayons est un accusé de réception de fournitures faites par le magistrat de notre ville pour le service de l'artillerie. Voici cet acte:

1794, 7 août (20 thermidor II.) — Princey, sergent garde des effets requis à St-Trond pour le service d'artillerie, reconnaît avoir reçu » du magistrat de la ville « les effets ci-après provenant de la » réquisition du commissaire ordonnateur Pradel, d'après l'ordre » du général de division Laprun, commandant l'artillerie de l'aile » gauche de l'armée d'Entre Sambre et Meuse, savoir : 400 livres » de graisse, 20 feuilles de fer blanc, 140 livres d'étoupe, 5 rames » de papier, 200 livres de vieux papier pour cartouches à fusil, 65 » livres de soufre, 400 livres de plomb, 160 aunes de France de » serge et 160 aunes de France de toile forte. » (Signé:) Princey. V. Carton C, liasse 1794, nº 10.

Note. — La République Française rétablit l'administration Centrale à Liége le 11 septembre 1794. Cette administration nomma, le 14 octobre, dix commissaires pour constater l'état et les res-

sources dans les arrondissements. De Selys envoyé à St-Trond y dressa une liste des citoyens qui lui semblaient les plus disposés à agir conformément au but du Gouvernement et l'adressa à l'administration centrale de Liége. Celle-ci décréta, le 8 novembre, que la municipalité de St-Trond serait renouvelée d'après la liste dressée par son commissaire, sous l'approbation des Représentants du Peuple.

Le 22 janvier 1795, ces Représentants nommèrent officiers ou conseillers municipaux: Schurmans, notaire, qui fut aussi agent national, Henri van Herck, J.-J. Hubar, avocat, Siaens, notaire, Lintermans, médecin, Guillaume Filtjens, Guillaume van Bergen, Barthélémy Dekers, Charles de Racourt, Nicolas Hardiques, Renier Ulens, de Rouccourt, avocat, Hendrix, notaire, Mathieu Schoonaerdts, Denis vander Beeken et Pierre Bellis. — Ils furent installés le 7 février par de Trixhe, un des administrateurs de l'arrondissement de Liège dont St-Trond fesait partie (V. Daris, Notices, t. V, p. 100.)

Le 1 octobre 1795 la Convention nationale de Paris décréta la réunion définitive de la Belgique à la France. — Notre pays fut divisé en neuf départements, parmi lesquels celui de la Meuse-Inférieure, divisé lui-même en trente et un cantons. — Le canton de St-Trond comprenait la ville, Bevingen et Nonne-Mielen et leurs dépendances.

Le directoire nomma Bouteville Commissaire Exécutif près des neuf départements et le chargea d'y organiser les pouvoirs publics. Bouteville nomma les citoyens Vandewardt, Girard, Piquery, Prisse et Dehaynin, administrateurs du département de la Meuse-Inférieure qui avait son siège à Maestricht. Ils furent installés le 14 décembre 1795. Rogier obtint la fonction de commissaire.

Quant à la nouvelle municipalité de St-Trond, Bouteville y nomma Schurmans, Hardiques, Lintermans, Ulens et Charles de Racourt. Le citoyen Strens y devint commissaire.

Ces détails connus, passons à l'analyse des documents qui concernent la période de la domination française, la dernière dont nous avons à nous occuper.

1795, 30 mars (10 germinal an III). — Les Représentants du Peuple, Gillet, Perès et J. Le Febre (de Nantes), font connaître, à l'administration Centrale de la Belgique, leurs ordres au sujet des réquisitions. Ces ordres devront être transmis aux administrations d'arrondissement et par elles être envoyés à toutes les municipalités de leur ressort respectif.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. — A Bruxelles, le 10 Germinal, l'an troisième de la République Française, une et indivisible.

TOME VI.

Les Représentants du peuple, envoyés en mission da près les armées du Nord et de Sambre et Meuse,

Considérant qu'il importe d'assurer la prompte exéc de la Convention Nationale et des arrêtés du comité de : tant que les réquisitions continueront d'avoir lieu dans comme en France, pour l'approvisionnement des ar « Réquisitions seront adressées aux autorités consti tenues sous leur responsabilité de les faire exécuter. »

Considérant qu'il existe dans les Provinces Belgiques en quantité suffissante pour compléter les réquisitions pour l'approvisionnement des armées, outre la subsistar et que la malveillance ou l'égoisme peuvent seuls retard que la République ne demande qu'en payant,

Arrétent ce qui suit :

Art. 1. L'exécution des réquisitions faites dans la Befoin, paille et avoine pour l'approvisionnement des armés Les administrations d'arrondissement stimuleront les en rendront responsables.

II. Tout ce qui reste à livrer par les arrondissement particuliers pour le complément de ces réquisitions, sers 10 Floréal prochain, dans les magasins de la République des lieux où les denrées auront été réquises.

III. Pour connoître et régler ce qui reste à livrer, les et des fourages remettront aux administrations d'arr les renseignemens relatifs aux réquisitions. Ces au adresseront l'état à l'administration centrale, sans que puisse retarder d'un instant les versemens dans les mu des communes qui seront en retard.

IV. Les administrations d'arrondissement fixeront che des grains et fourages, d'après les relevés du prix coura envoyés des principales communes de leur arrondisseme

V. Tout ce qui sera livré sera payé sur-le-champ, p des vivres et fourages, ou leurs préposés, d'après le 1 mois précédent, qui aura été fixé par ll'administration d Ces paimens auront lieu dans les places de Bruxelles Ypres, Mons, Tournay, Namur et Liége.

VI. Le premier transport sera exécuté par les commu rées auront été tirées, et il leur sera tenu compte et pour chaque espèce de denrée, des frais de transport, su fixé par l'Administration d'Arrondissement, à raison d lieue.

VII. La rentrée des Réquisitions qui n'auront pas é délai déterminé, sera poursuivie par les agens des Subsis il les feront exécuter dans les communes accompagnés teur de l'arrondissement.

VIII. Les Employés des Subsistances Militaires sont p risés à se faire délivrer dans le cas prevu par l'article pu tures nécessaires pour le transport desdites denrées.

IX. La vole des marchés continuera d'être employés

sionnement des Armées, et il ne sera fait aucune réquisition nouvelle, qu'autant que les approvisionnemens ne pourroient s'effectuer par des achats de gré à gré.

- X. Tous les marchés seront soumis à l'approbation des Commissaires-Ordonnateurs; le prix en pourra être plus élevé que le prix fixé par les Mercuriales; cette différence sera déterminée par les frais de transport présumés, que le vendeur sera dans le cas de supporter par ses soins personnels, et les dépenses que pourrait exiger l'exécution de son marché.
- XI. Les marchés faits jusqu'à ce jour sont maintenus; ceux qui se trouveront à un prix inférieur ou égal à celui qui sera fixé par les Administrations d'Arrondissement, pour chaque espèce de denrée seront portés à ce prix et à 10 pour c. en sus pour toute indemnité. Cette disposition n'aura lieu que pour la quantité restante à livrer à l'époque du présent arrêté.
- XII. Les cantons ou communes pourront se libérer des Réquisitions qui leur ont été faites, en justifiant qu'ils ont livré les mêmes quantités dans les magasins de la République ou à des soumissionnaires pour l'exécution des marchés par eux passés de gré à gré pour le service de la République. Cette dernière disposition ne sera néanmoins applicable qu'aux fournitures faites aux entrepreneurs postérieurement à la date du présent Arrêté.
- XIII. Le présent arrêté sera adressé à l'Administration Centrale de Bruxelles, qui sera tenue de le faire parvenir sur-le-champ aux Administrations de son Arrondissement, celles-ci aux Communes de leur ressort sous les 24 heures de sa réception; il sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Signé, Gillet, Perès et J. Le Febvre, (de Nantes.)

Original imprimé à Bruxelles chez J. L. Deboubers. — V. Carton C, liasse 1795, nº unique.

- 1795, 17 décembre (26 frimaire IV). Arrêté portant que l'emprunt forcé ne pourra être payé qu'en numéraire ou en matière d'or et d'argent.
  - V. Registre aux délibérations du Département de la Meuse Inférieure, p. 68.
- 1796, 12 janvier (22 nivose IV). L'administration du département de la Meuse Inférieure (Vandewardt, président; Picquery Dehainin, Prisse, administrateurs, et Rogier, commissaire du Directoire Exécutif) voulant activer par tous les moyens possibles la rentrée de l'emprunt forcé, arrête: 1° les municipalités feront les fonctions de receveurs de l'emprunt forcé et verseront, tous les huit jours, les fonds qu'ils auront reçus dans la caise du citoyen Nivar, receveur du département; 2° les municipalités tiendront un registre pour la perception de l'emprunt forcé sur lequel les prêteurs signeront. Ce registre sera présenté au réceveur Nivar, à chaque versement. (Signé:) Dehainin, pour le Président; J.-M. Reintjens, secrétaire. (V. Reg. aux dél., p. 27.)
- 1796, 13 janvier (23 nivose an IV). Le commissaire du Gouvernement nomme le citoyen Strens à la place de Commissaire du

Directoire Exécutif près de l'administration municipale du canton de St-Trond. Il nomme en même temps officiers de la nouvelle municipalité Schurmans, Hardiques, Lintermans, Ulens et Jean-Charles de Racourt. (V. Reg. aux délib. p. 2, et Reg. aux procès verbaux des Séances du Conseil. p. 1).

- 1796, 24 janvier (4 pluviose IV). Le Directoire Exécutif ordonne aux commissaires des administrations départementales de prendre tous les renseignements nécessaires, au sujet de la situation des magasins de toute nature appartenants à la République. Il autorise les commissaires des administrations municipales à faire les visites et recensements qu'ils jugeront convenables et à se faire présenter l'Inventaire des dits magasins; ces commissaires adresseront leurs rapports à l'administration départementale. (V. Reg. aux déltb., p. 62).
- 1796, 7 février (18 pluv. IV) Le Commissaire du Directoire Exécutif près le département de la Meuse Inférieure fait connaître à Strens sa nomination à St-Trond. Il lui ordonne de procéder dans les cinq jours à l'installation des officiers de la nouvelle municipalité, lui envoie les lois de la République relatives aux fonctions et aux attributions du corps administratif, et l'enjoint à se faire remettre les lois, arrêtés, registres et archives déposés entre les mains de l'ancienne municipalité. (V. Reg. aux détibérations, p. 1).
- 1796, I3 février (24 pluviose IV). L'administration départementale informe la municipalité de St-Trond, que le Ministre des Finances, par lettre du 31 janvier (11 pluviose), demande que le recouvrement de l'emprunt forcé se fasse avec le plus de célérité possible et qu'on fasse parvenir un état décadaire à chacune des dates de la perception. (Voir Reg. aux délib. p. 76).
- 1796, 15 février (26 pluviose IV). Lettre du commissaire Rogier au commissaire Strens, au sujet du parc militaire de Maestricht.

Le service de l'armée exige qu'un parc de 60 voitures soit établi à Maestricht. Pour y parvenir il faut une juste répartition entre tous ceux qui doivent contribuer à la formation de ce parc. Chacun des 30 cantons enverra donc à Maestricht deux voitures pour un terme de dix jours, à partir du 19 de ce mois (30 pluviose). Quand les soixante seront réunies, celles qui se trouvent maintenant au parc retourneront dans leurs cantons respectifs. (Signé:) Rogier. (V. Reg. aux délib., p. 10.)

Même date. — L'administration départementale demande à la municipalité de St-Trond une liste de vingt citoyens capables de remplir les fonctions de juré dans le canton.

V. Reg. aux delto., p. 30.

1798, 17 février (28 pluv. IV) — A dix heures et demi du matin arrive à la séance de l'ancienne municipalité le citoyen Strens et exhibe sa nomination de Commissaire et celle des officiers de la nouvelle municipalité. Il procède à l'installation de celle-ci et communique aux membres tant de l'ancienne que de la nouvelle différentes adresses et loix concernant des instructions nécessaires pour servir de base à leur administration, priant en même temps les membres de l'ancienne municipalité de vouloir suggérer leurs lumières utiles au bien publicque et de continuer en cas de besoin leur ministère pour le service général. »

Ce procès verbal est signé: J.-J Hubar, président; Schoonaerts, vice président; H. van Herck, P. Bellis, M. Lintermans, D. vander-Beek, J.-C. de Racourt, Barth. Dekers, Hardeques, J.-R. Ulens, G. Siaens, G. Filtjens, G. van Bergen, J.-B. Rouccourt, officiers municipaux; Schuermans, agent national et M. Strens, commissaire.

V. Reg. aux délib. p. 2. et Reg. aux Proc. verb. p. 1.

1796, 18 février (24 pluviose IV.) — Le commissaire Strens envoie à Rogier, commissaire du Pouvoir Exécutif à l'administration du Département, le procès-verbal de l'installation de la nouvelle municipalité. — Il se plaint ensuite du défaut de communication entre St-Trond, la poste s'étant avisée de prendre la route de Liége pour revenir à Tongres, ce qui cause toujours un retard de trois jours au moins. — Il renvoie la contrainte contre les moines de l'abbaye, ceux étant tous émigrés et leurs biens régis par la Régie des Domaines nationaux. (V. Reg. aux délib., p. 3).

1796, 19 février (30 pluviose IV). — Le commissaire Strens fait part au citoyen Putzeys, commissaire des voitures de la ville de St-Trond, de l'ordre du Commissaire Rogier en date du 15 février. Les deux voitures demandées devront partir le lendemain. — Putzeys lui répondit le lendemain qu'il était dans l'impossibilité absolue de satisfaire à sa demande. (V. Reg. aux déltb., p. 5).

Même date (30 pluviose an IV). — Lettre de l'administration départementale. — Par lettre du 10 de ce mois (21 pluviose) Bochet, administrateur de la Régie de l'Enregistrement et du domaine national, commissaire du Directoire Exécutif dans le neuf déparments, a demandé l'état général de tous les domaines nationaux provenant des ci-devant bénéficiers, corps ecclésiastiques français, dont la vente est ordonnée par la loi du 24 janvier (4 pluviose). — Par conséquent, la municipalité de St-Trond fera parvenir au département un état détaillé des biens ci-dessus désignés, situés dans le canton, lequel état contiendra: 1° les noms des communes alphabétiquement, 2° la nature du bien, 3° sa consistance, 4° sa situation, 5° l'indication des ci-devant bénéficiers, corps ecclésias-

- 1796, 24 février (5 ventose IV.) L'administration départementale demande, dans le délai de 10 jours (une décade) au plus, un tableau contenant les noms, prénoms, âge et profession des personnes absentes de la commune et du canton de St-Trond et la date de leur départ. (V. Reg. aux délib., p. 32).
- 1796, 27 février (8 ventose IV). Lettre du commissaire du Directoire Exécutif du departement au commissaire de la municipalité de St-Trond. La lettre rappelle les arrêtés de l'administration départementale du 3 et 13 février relatifs à la perception et aux époques de payement de l'emprunt forcé; le premier ordonne la prompte nomination des percepteurs, l'autre fixe l'écheance des termes de payements. Elle rappelle aussi une lettre du 12 février tendant à faire remettre par chacun des percepteurs des communes un état des contribuables qui n'auraient pas acquitté les termes échus de leur taxe. Le commissaire de St-Trond s'informera donc de suite si le percepteur est nommé dans son canton; s'il ne l'est pas, il fera de suite procéder à sa nomination; s'il est déjà en fonctions, le commissaire se fera remettre l'état des payeurs rétardataires. Tous les cinq jours il rendra compte au département des retards ou des progrès des payements. (V. Reg. aux déttb., p. 69).
- 1796, I mars (11 ventose IV). Le commissaire du Gouvernement, Bouteville, a nommé juge de paix le citoyen Hubar, et 'assesseurs les citoyens Vos, Rouccourt, Van den Abeele et Simons, hommes de loi. Les officiers municipaux ordonnent de faire sonner la cloche pour assembler le peuple et faire publier l'arrêté du commissaire précité, pour servir d'installation.
  - V. Reg. aux proc.-verb., p. 4.
- 1796. 4 mars (14 ventose IV). L'administration départementale donne aux commissaires des cantons des instructions au sujet de la levée des chevaux ordonnée par la loi du 4 février (15 pluviose). - 1º Dans le délai de trois jours à dater de la réception des présentes, ils nommeront des commissaires, lesquels se transporteront dans toutes les communes du canton pour y recevoir les déclarations des propriétaires, possesseurs, détenteurs ou gardiens des chevaux, juments, mules et mulets, au sujet de l'usage auquel ils sont employés. - 2º Ce tableau fait, ils y prendront les chevaux, juments, mules et mulets qui, à la date du 21 janvier (1 pluviose, n'étaient pas employés aux travaux de l'agriculture ou du commerce. — 3º Cet état fait, il sera envoyé dans le délai de dix jours à l'administration départementale, de même qu'un tableau séparé des chevaux de luxe. Sous la dénomination de chevaux de luxe seront compris uniquement ceux qui servent au plaisir des propriétaires et à ceux qui font le commerce de chevaux. Ils en-

l'emprunt forcé pour la ville et le canton de St-Trond, envoie au commissaire Strens, la liste de ceux qu'il a fait assigner pour la seconde fois en payement. (V. Reg. aux délib., p. 73).

Même date. — L'administration départementale informe la municipalité de St-Trond, qu'ensuite d'une lettre lui adressée par le département de la Dyle, aucune suite ne peut être donnée à la réclamation adressée contre les communes de Rummen et de Léau. La constitution et la loi sur la police des grains donne plein pouvoir aux agents des communes de faire approvisionner les marchés par les habitants des communes de leur arrondissement.

V. ibid., p. 16.

- 1796, 11 mars (21 ventose IV). Le commissaire du gouvernement dans les départements réunis, Bouteville, demande qu'on lui transmette dans les trois jours l'état nominatif de tous les fonctionnaires nommés constitutionnellement à des places d'administrateurs. L'administration départementale demande dans le même délai l'état des fonctions auxquelles il reste encore à nommer. (Signé): Picquery, administrateur; J.-M. Reintjens, secrétaire. (V. ibid., p. 17).
- 1796, 12 mars (22 ventose IV). Lettre de l'administration départementale. Par lettre du 16 février (27 pluviose) le Ministre des Relations Extérieures a demandé des renseignements sur la nature des biens que possédaient les ci-devant corporations ecclésiastiques de la Flandre Hollandaise. La municipalité de St-Trond est donc invitée à envoyer au département, dans le plus bref délai possible, un état de ces biens situés dans son ressort; cet état contiendra la nature du bien, sa consistance, sa situation, la corporation dont il provient, le prix du bail et sa date. (Sgné): van de Wardt, président. (V. ibid., p. 18).
- 1796, 14 mars (24 ventose IV). L'administration départementale informe la municipalité qu'elle aura à fournir le local nécessaire pour recevoir 125 hommes et 250 chevaux qui devront séjourner à St-Trond pendant 2 mois. (V. ibid., p. 52).
- 1796, 18 mars (28 ventose IV). Le commissaire Strens, chargé par le commissaire Rogier de la perception de l'emprunt forcé, invite et au besoin requiert le citoyen Schoonaerdts à lui remettre le lendemain, à huit heures du matin, tous les papiers, registres et arrêtés qui le concernent, ainsi que l'argent qu'il peut avoir perçu depuis son dernier compte arrêté. (Signé): Strens. V. ibid., p. 20.

Même date. — La municipalité nomme Guillaume van Bergen

maines nationaux, savoir ceux : 1º du Collége des Carmes Anglais à Tongres, 2º des Sœurs Grises du Val Dame du dit lieu, 3º du corps des Bénéficiers à Bilsen, 4° de la collégiale du Chapitre de Munsterbilsen, 5° du Corps des Béneficiers dudit lieu, 6° du couvent des Capucins, dudit lieu, 7° de l'hermitage de Lorette à Vryhern, sous Rixingen, 8º du corps des Bénéssciers de Looz, 9º du Couvent des Brigittins, ibidem, 10° du Béguinage de Gothem (lisez Grathem, ibidem, 11° du Corps des Bénéficiers de Hasselt, 12º de la Confraternité de Notre-Dame, ibidem, 13º du Couvent des Augustins, ibidem, 14° du Couvent des Récollets, ibidem, 16° du Couvent des Alexiens, ibidem, 17º du Couvent de Val-St. Cathérine, ibidem, 18° du Couvent du St-Sépulchre, ibidem, 19° du Couvent des Sœurs Grises, ibidem, 20° du Béguinage, ibidem, 21º des Dames Blanches, ibidem, 23º des Bons Enfants, ibidem, 23° des Frères Cellites, ibidem, 24° du Chapitre de la Collégiale de Cortessem, 25° du Couvent de la Chartreuse à Zeelhem, 26° des Dames Blanches de Weert, 27° des Récollets, ibidem, 28° de l'Abbaye de Herckenrode et 29° de l'Abbaye de Terbeek, près St-Trond; — Art. II. Les scellés seront apposés sur les bibliothèques desdits couvents par le commissaire du Directoire Exécutif des cantons où ils sont situés; - Art. III. Les commissaires en dresseront des inventaires particuliers, qu'ils enverront à l'administration départementale qui les transmettra au Directeur des Domaines Nationaux. (V. ibid., p. 39).

1796, 29 mars (9 germinal IV). — Le commissaire Strens avertit le public qu'il est chargé de la perception de-l'emprunt forcé par l'administration départementale et qu'en conséquence son bureau sera ouvert à cet effet, tous les jours depuis 3 jusqu'à 5 heures de relevée, à la maison commune. (V. ibid., p. 67).

Même date (9 germinal IV). — La municipalité de St-Trond arrête de publier la lettre de l'administration départementale en date du 24 mars, concernant la fête de la Jeunesse. Elle invite les habitants de la ville à y concourir et à planter, à la même occasion, un arbre de liberté de chène vif (ce qui a été exécuté).

V. Reg. aux Proc. verb , p. 10.

Même date. — La municipalité propose huit noms pour les fonctions de juré. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 10.)

1796, 31 mars (11 germinal IV). — En exécution de l'arrêté de l'administration départementale du 26 mars (6 germinal), Chardon, receveur des droits d'enregistrement et du domaine national, invite la municipalité à faire annoncer au son de la cloche « qu'il est » défendu à tous les redevables des abbayes de Herckenrode et de

département de la Meuse Inférieure et dont la quote pour le canton de St-Trond sera connue à bref délai. — Idem, de l'extrait des délibérations du département en date du 2 avril (13 germinal), suivant lesquelles les municipalités de Maestricht, Venloo, St-Trond, Hasselt et Tongres sont requises de faire fournir par les bouchers la viande nécessaire pour la consommation des troupes. — Idem, d'une réquisition du commandant de la place par laquelle il demande de vouloir mettre une bête à corne, ce jour même à midi, à la disposition des bouchers militaires. La municipalité arrête de requérir une bête à corne sur le béguinage de la ville.

V. Reg. aux Proc. verb., p. 14.

- 1796, 9 avril (20 germinal IV). Ducrest, commissaire des guerres à Tirlemont, sait connaître à la municipalité qu'il a vainement réclamé, auprès du Directeur des chaussages, de la houille pour la garnison de St-Trond. Il lui enjoint par conséquent de sournir au préposé des chaussages 20,000 de houilles, contre « récépissés comptables » que le préposé délivrera, asin que la municipalité s'en puisse faire rembourser. (V. Reg. aux delib., p. 53).
- 1796, 10 avril (21 germinal IV). L'administration départementale exprime à la municipalité de St-Trond sa vraie satisfaction d'avoir appris du commissaire Strens, « que l'ordre s'établit » dans ses opérations et que l'harmonie règne enfin entre la muni» cipalité et lui. » (V. Reg. aux détib., p. 58).
- 1796, 11 avril (22 germinal IV). Séance de l'administration municipale. Le citoyen Maltzager, chef de bataillon, commandant la place de St-Trond, a fait observer qu'il était urgent de procéder à la nomination d'un commandant de la garde nationale de cette commune et de deux adjudants, pour, conformément à la loi, surveiller, activer et diriger le service qui doit et convient d'être rempli par les citoyens. En conséquence, l'administration nomme commandant Léopold de Maugeer; les citoyens de Creeft et Léopold Wuesten sont nommés adjudants.

V. Reg. aux Proc. verb., p. 15.

Même date. — Communication est donnée au conseil municipal d'une lettre de l'administration départementale en date du 4 avril (15 germinal), par laquelle lui est signifié que, dans le terme de dix jours, la levée du 30° cheval doit être effectuée, sinon que l'administration départementale y fera procéder elle-même. — Il est résolu de publier, aux habitants de la commune qui ont des chevaux, que le contingent à fournir est de huit chevaux; que, s'ils veulent s'accorder entre eux pour fournir en déans les deux jours le contingent susdit, ils peuvent le faire, en se conformant

Même date. — Séance de la municipalité de St-Trond. — Le citoyen Lenglet, capitaine de la gendarmerie nationale, a, selon commission lui délivré le 1 avril (12 germinal) par le général Wirion à Bruxelles, reçu mission de chercher une localité propre à y établir une brigade de gendarmerie. L'administration départementale, par lettre 4 du même mois (15 germinal), a invité la municipalité à aider Lenglet dans sa besogne. Celle-ci députe l'officier municipal Ulens pour accompagner le capitaine dans les diverses localités ou il devra se rendre.

V. Reg. aux Proc. verb., p. 17.

Même date. — Auguste de Creest et Léopold Wuesten resusent d'accepter les sonctions d'adjudant de la garde nationale. Or, tout citoyen est obligé de se prêter au service public et ne peut s'y resuser, sans se rendre coupable envers la nation entière. — La municipalité informera donc l'administration départementale de ce qui se passe et attendra son avis pour statuer sur le resus de Creest et Wuesten. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 17).

Même date. — Le capitaine de gendarmerie Lenglet et l'officier municipal Ulens ont en présence du commissaire Strens, visité l'abbaye de St-Trond; ils trouvent que le bâtiment qui y est désigné sous le nom d'Infirmerie présente toutes les commodités nécessaires et conformes aux instructions du général Wirion. Le capitaine invite donc l'administration municipale à faire les frais nécessaires pour aménager cette infirmerie en local de gendarmerie. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 18).

1796, 14 avril (25 germinal). — L'administration départementale ordonne au commissaire Strens de réunir, immédiatement après réception des présentes, les officiers municipaux. Sous peine d'être traduits devant le tribunal criminel comme refractaires aux lois, ils ont à remettre entre les mains de leur commissaire l'état de la population des communes desquelles ils sont agents ou adjoints, dans le délai de 10 jours. Cet état devra comprendre les personnes de tout sexe et de tout âge. (V. Reg. aux délib., p. 59).

Même date. — Le commissaire du Gouvernement, Bouteville, nomme Guillaume Siaens au poste de commissaire du Directoire Exécutif au tribunal correctionnel établi à St-Trond. — La municipalité conviendra avec le titulaire du jour et du local de l'installation. Procès-verbal de celle-ci sera envoyé à l'administration départementale. (V. Reg. aux délib., p. 60).

Même date. — Séance du Conseil. — Le commandant de la place de St-Trond se plaint de ce que le port de la cocarde nationale prescrit par l'arrêté de l'administration du 14 février (25 plu-

viose), se trouve en grande partie négligé et d'un autre côté méprisé. Il invite le conseil à prendre des mesures efficaces pour mettre l'arrêté susdit, de même que les lois antérieurement publiées à cet égard, à exécution. — Le rapport est renvoyé au secrétariat pour dresser un arrêté détaillé, enjoignant « à tous individus » de porter la cocarde nationale, à peine de subir la punition d'emprisonnement et d'amende, conformément aux lois.

V. Reg. aux proc. verb., p. 20,

1796, 15 avril (26 germinal. — L'administration départementale, — considérant que les anciennes municipalités des communes refusent de rendre leurs comptes, malgré les instances qui ont été faites et au mépris de l'arrêté du département en date du 23 février (4 ventose) qui enjoint aux bourgmestres et aux anciennes municipalités de rendre leurs comptes dans la seconde décade de l'installation des autorités qui les auraient remplacés — arrête : Si, dans le délai de quatre jours, les anciens magistrats ou officiers municipaux ne rendent pas compte des deniers qu'ils ont gérés et si les archives qu'ils détiennent ne sout pas remises entre les mains de la nouvelle administration du canton, ils y seront contraints par voie de saisie et séquestre de leurs biens; en outre, ils seront gardés à vue par des cavaliers ou par des gendarmes, conformément aux arrêtés des Représentants du Peuple.

V. Reg. aux délib., p. 61.

1796, 21 avril (2 floréal). — Séance du conseil. — La municipalité envoie copie en flamand aux ci-devant communes de Nonnemielen et de Bevingen, de l'arrêté ci-dessus, avec ordre de s'y conformer. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 22 et Reg. aux détib., p. 62.)

1796, 23 avril (4 floréal IV). — L'administration du département de la Meuse Inférieure :

Vu la réquisition du 26 germinal frappée par Blanchard, commissaire ordinaire près de l'armée de Sambre et Meuse, réquisition visée et approuvée par Jourdan, général commandant en chef, et Joubert, commissaire du Gouvernement près de la dite armée;

Considérant: 1° que cette réquisition est de 15000 quintaux de grain (dont un quart froment et trois quarts seigle), de 4000 quintaux de viande, de 15000 quintaux de foin, de 15000 quintaux de paille et de 6000 quintaux d'avoine; — 2° que les époques de liquidation des fournitures susdites sont fixées pour un tiers au 4 mai, pour un deuxième tiers au 9 mai, et pour le derniers tiers au 19 mai courant; — 3° que cette réquisition n'a été frappée que parce que celle de 400 bêtes à cornes frappée le 29 mars a été reconnue insuffisante aux besoins de l'armée de Sambre et Meuse, dont la situation devient de plus en plus critique par l'insouciance des

entrepreneurs chargés de l'approvisionner; — 4º que l'exécution de la présente réquisition ne peut être retardée sans compromettre entièrement le service de l'armée et sans qu'il en résulte de graves dangers; que, d'ailleurs, assurer aux défenseurs de la République leur existence, c'est assurer à ses administrés le maintien de leurs propriétés; qu'en outre, il importe de faire la répartition de cette réquisition avec la plus grande loyauté, tant pour l'intérêt du Gouvernement que pour celui de ses administrés; qu'il est notoire que certains cantons ne produisent pas de froment, mais, peuvent livrer en revanche plus de bestiaux; qu'enfin, la répartition de la contribution foncière n'a pu être faite sur certains cantons pour le motif qu'ils ne fesaient pas partie de l'arrondissement; - 5° que l'insouciance de divers cantons à fournir leur part des 400 bêtes à cornes a obligé l'administration de charger des entrepreneurs particuliers de satisfaire aux besoins pressants des troupes cantonnées dans les différentes places du département et qu'il lui est impossible d'effectuer le payement des sommes dues aux fournisseurs susdits pour les avances par eux faites en viande, sans convertir en numéraire une portion des 4000 quintaux de la viande exigée par la présente réquisition, proportionnellement aux avances faites par les fournisseurs;

## Arrête:

I. La réquisition frappée par le citoyen Blanchard sur le département de la Meuse Inférieure est exécutoire; — II. La répartition des objets repris en la réquisition s'opèrera sur les 31 cantons de ce département; le canton de St-Trond aura à fournir 300 quintaux de froment, 262 de seigle, 75 de viande en nature, 1375 livres en numéraire pour la même viande, 600 quintaux de foin, 600 quintaux de paille et 240 d'avoine; - III. Les fournitures des bestiaux et denrées en nature se feront par chaque canton de la manière suivante : a) pour les bestiaux en nature dans les différents parcs. on suivra les prescriptions faites pour la réquisition des 400 bêtes à cornes (29 mars); -b) pour les bestiaux en numéraire, on payera à raison de 55 livres par quintal sur le quart des 4000 quintaux repris dans la réquisition, conformément au calcul de répartition; les payements seront faits entre les mains du citoyen Nivar, receveur général du département; -c) les froment, seigle, foin, paille et avoine seront livrés dans les magasins de la République à Maestricht; -d) un tiers des bestiaux en nature et en numéraire, ainsi que des autres denrées requises, sera versé le 4, un tiers le 9 et un tiers le 19 mai au plus tard; -e) les administrations municipales seront tenues sous leur responsabilité personnelle et individuelle, d'établir, aussitôt que la répartition de la présente réquisition leur sera parvenue, la sous-répartition nécessaire, tant pour leurs communes respectives que pour celles TOME VI.

de leur ressort; -f) aucune diminution ne pourra être faite sur le montant des bestiaux en nature et en numéraire, ni sur les autres denrées requises, excepté cependant pour ceux des cantons qui ont déjà fourni un acompte sur le contingent leur demandé par la répartition de la réquisition des 400 bêtes à cornes; g) les bestiaux en nature seront livrés aux préposés des parcs, d'après estimation faite par deux experts, dont un au choix du canton et l'autre au choix d'un commissaire des guerres; -h) il en sera de même pour la livraison des autres denrées, le pesage en sera fait avec les mêmes formalités; -i) les préposés des parcs et gardes des magasins délivreront des accusés de réception pour les fournitures faites; -j les commissaires du pouvoir exécutif près les cantons recevront ces récépissés, en donneront reconnaissance à ceux qui les leur remettront et les feront passer au 7° bureau de l'administration départementale avec les procès-verbaux d'expertise, de tout quoi il leur sera donné décharge; k) les sommes provenant de la répartition en numéraire à faire sur les 4000 quintaux de viande serviront à liquider celles qui sont dues aux entrepreneurs par lesquels des avances ont été faites, ou seront faites encore, de la viande nécessaire à la subsistance des troupes, jusqu'à l'exécution complète de la présente réquisition; -l) toute réclamation tendante à éluder l'exécution de la présente réquisition, sera considérée comme non avenue; - m) la rentrée de la présente réquisition, sa répartition et sousrépartition, exigeant la plus grande célérité, les commissaires du Directoire Exécutif près les trente-un cantons sont requis d'en poursuivre les opérations avec toute l'activité dont ils sont capables, le tout sous leur responsabilité personnelle; -n) copie du présent arrêté sera transmise à chacune des municipalités, au citoyen Blanchard, commissaire ordonnateur, et à Nivar, receveur général du département.

V. Reg. aux délib., p. 125.

1796, 24 avril (5 floreal IV). — Cherpin, vérificateur du droit d'enregistrement et de la douane fesant l'intérim du bureau de St-Trond, prie l'administration communale de lui faire connaître les mesures qu'elle a prises pour arrêter, conformément à l'ordre des Représentants du Peuple, les comptes des maîtrises et jurandes, et de lui envoyer en même temps l'état de leurs biens, pour qu'il en puisse prendre possession au nom de la République.

V. Reg. aux délib., p. 86.

1796, 25 avril (9 floréal IV). — L'administration municipale informe le vérificateur Cherpin qu'elle a ordonné à tous les corps des ci-devant maîtrises et jurandes de rendre leurs comptes.

V, ibid., p. 86.

1796, 27 avril (8 floréal IV). — Comme suite à l'arrêté du 14 février (25 pluviose), l'administration départementale ordonne de conduire « le trentième des chevaux » du canton de St-Trond à Maestricht, le 14 mai (25 floréal). Ces chevaux doivent être hongres ou juments de 4 à 7 ans, les autres ne seront pas reçus.

V. Reg. aux délib., p. 115.

1796, 28 avril (9 floréal IV). — Léopold Wuesten et Auguste Creeft cherchent à éluder leur commission d'adjudant à la garde nationale et ont adressé à cette fin une requête à la municipalité. Celle-ci renvoie la petition au Commissaire du Directoire Exécutif afin de faire maintenir l'élection des citoyens susdits.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 25.

Même date. — Le Commissaire du Directoire Exécutif informe la municipalité que le citoyen Pulinx doit comparaître à la séance municipale du 4 mai (15 floréal) pour y rendre ses comptes et remettre tous papiers, registres, etc., qu'il a en sa possession tant en qualité de ci-devant sous-greffler que comme receveur et collecteur. (V. ibid., p. 25).

Même date. — La municipalité — considérant que les communes de Bevingen et de Munster-Mielen font partie intégrante de celle de St-Trond, ensuite de l'arrêté de l'administration départementale du 25 décembre 1795 (4 nivôse an IV) et que de ce chef elles doivent intervenir au payement des impôts de la ville — chargent le citoyen Ulens « d'abonner les habitants des susdites » communes, pour ce qu'ils doivent payer individuellement dans » les différents impôts, depuis leur jonction à la ville jusqu'au 1 » septembre prochain exclusivement. »

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 26.

1796, 28 avril (9 floréal IV). — Le vérificateur des domaines nationaux, Cherpin, envoie à la municipalité de St-Trond » des » placards sous l'annonce de la vente des biens nationaux provenant des ci-devant bénéficiers et corps ecclésiastiques français, à » vendre dans les neuf départements réunis. » Il invite la munici» palité » à engager les amateurs d'avoir la plus grande confiance dans l'acquisition de ces biens. »

V. Reg. aux délib., p. 111.

1796, 29 avril (10 floréal IV). — Le commandant de la place de St-Trond informe la municipalité que les armées de la République en Italie ont remporté une nouvelle victoire, à Montelesimo, sur les armées Autrichiennes et Piémontaises. Celles-ci ont perdu 10500 hommes, dont 8000 faits prisonniers, 40 pièces de canon, 15 drapeaux, plusieurs magasins et bagages. Le général Provera, com

mandant en chef de l'armée piémontaise, s'est rendu par capitula tion. (Signé): Maltzacher. (V. ibid., p. 39).

1796, 3 mai (14 floréal IV). — L'administration départementale ordonne à la municipalité de St-Trond de restaurer le bâtiment choisi par le citoyen Lenglet, chargé par le Général de brigade Wirion d'installer la gendarmerie nationale à St-Trond.

V. ibid., p. 92.

Même date. - L'dministration départementale communique à la municipalité de St-Trond son arrêté pris ce jour pour l'établissement des Gardes Champêtres dans les communes rurales de l'arrondissement, conformément à la loi du 8 juillet 1795 (20 messidor III). Les anciens gardes des campagnes doivent être préférés, s'ils réunissent, à la probité et à l'activité, un patriotisme généralement reconnu.--L'administration transmet les modèles des commissions de ces gardes; ces commissions devront mentionner le traitement des gardes et être transmises au Département pour approbation.

V. Reg. aux délib., p. 98.

- 1796, 4 mai (15 floréal IV). Le sieur Pulinx comparaît devant la municipalité. — Interrogé s'il venait se conformer à la lettre du commissaire Strens, il répondit : « qu'il se référait à la réponse » qu'il avait encore faite sur l'interpellation précédente; qu'il est » prêt à envoyer un exprès au delà du Rhin pour aller chercher les » papiers qu'il a besoin pour le rendage de ses comptes, moyen-" nant que la municipalité lui accorde un passe-port, se référant, » quant au surplus, au jugement du juge compétent; que ses » comptes n'ont aucune connexité avec les comptes des receveurs » postérieurs ni antérieurs, puisqu'il n'a été fait par ceux-là aucun " versement dans sa caisse. " — Il est décidé de transmettre cette reponse au citoyen Strens, commissaire. V. Reg. aux Proc.-verb. p. 29.
- 1796, 5 mai (16 floréal IV). Par lettre de la veille, le receveur des domaines ad interim se plaint de ce que la municipalité est restée en défaut de lui faire parvenir les états des jurandes et mai-

trises. - L'administration rendra compte de ce qui a été fait (V. Reg. aux Proc.-verb., p. 31.)

jusqu'à ce jour.

1796, 8 mai (19 floréal an IV). — Rappel de l'Administration départementale à la municipalité de dresser le tableau des noms. profession et demeure des émigrés du canton de St-Trond, ainsi que celui des propriétaires. Ces tableaux devront être dressés dans les 48 heures et dorénavant tous les trois mois. — (Signé): Picquery et Reyntjens. (V. Reg. aux délib., p. 105).

Même date. — Idem de l'arrêté du 4 avril (15 germinal) portant établissement d'une imposition de 8498 livres sur le canton de St-Trond, pour subvenir aux dépenses de l'Administration Départementale. — La municipalité aurait dû faire dans les dix jours la sous-répartition de cette imposition. — Elle la fera maintenant dans le délai de huit jours au plus tard. — Chaque agent devra, dans ce délai justifier au Commissaire du Directoire Exécutif du récouvrement de la somme à laquelle sa commune a été cotisée et lui faire connaître le mode de répartition : à combien le bonnier a été imposé et le nombre de maisons dans le cas où elles ont été cotisées auparavant et à quel taux. (V. ibid., p. 116).

1796, 13 mai (24 floréal IV). — Le commandant de la place de St-Trond écrit à la municipalité pour l'inviter à faire publier « les » heureuses nouvelles consignées dans toutes les feuilles et qui » sont la suite des effets constants de l'énergie et du courage de la » brave armée républicaine d'Italie. — Beaulieu, pour être séparé » des Piémontais, n'en est que mieux battu; on lui a enlevé 60 » pièces de canon, les gros bagages et est toujours vigoureuse-» ment poursuivi. — On est à décréter une fête pour célébrer nos » victoires; elle pourra avoir lieu vers le commencement du mois » prochain, mais elle n'est pas encore fixée. — Que la municipalité » se prépare donc à donner à cette fête le caractère qu'elle mérite » et réveiller aussi, en célébrant l'énergie et les hauts faits des » armées républicaines, celle du peuple de ce pays étant suscep-» tible de l'être, comprimée par la valetaille des droits et des » prêtres. » (V. ibid., p. 102).

Même date. — L'administration du département de la Meuse Inférieure rappelle son arrêté du 3 avril (15 germinal) relatif aux comptes à rendre, par les corps des métiers de toute nature, aux municipalités de leurs cantons respectifs. Les municipalités doivent vérifier ces comptes et former l'état général des biens de chaque maîtrise et jurande supprimée par la loi du 22 mars 1791. — Elle se plaint de ce que l'état en question ne lui a pas encore été transmis et invite à le lui adresser dans le délai de cinq jours, sous peine de dénonciation au ministère des Finances. (Signé:) Piquery et Reintiens. (V. ibid., p. 105).

Même date. — La même administration autorise les Béguines de St-Trond à faire une coupe dans leur bois de Tichelrye, jusqu'à concurrence de 1073 fagots; mais cette coupe devra se faire sous la surveillance de l'agence forestière et de la municipalité de Herck-la-Ville. — Cette autorisation est accordée, pour le motif que les Béguines restaient dans l'entière possession de leurs biens et revenus. (V. ibid., p. 116).

- 1799, 14 mai (25 floréal IV). La même administration départementale prévient la municipalité que, si le 29 du mois (10 prairial) elle n'a pas versé la somme de 1375 livres à laquelle elle a été imposée pour sa part des 55000 livres de la réquisition frappèe le 23 avril (4 floréal), elle sera exécutée militairement. (Signé:) Van de Wardt et Reintiens. (V. ibid., p. 106).
- 1796, 15 mai (25 floréal IV). La même administration prévient la municipalité que, si, dans les trois jours, l'état de la population n'est pas parvenu à Maestricht, le recensement sera fait par des agents nommés à cette fin et aux frais de la municipalité. (V. ibid., p. 109).

Même date. — L'administration départementale — considérant que le commissaire des guerres à Tongres, par lettre du 2 mai (13 floréal), se plaint de ce que le cantons qui doivent approvisionner la place de Tongres laissent manquer la troupe de subsistances. arrête : I. Le citoyen Bailly, chargé de la rentrée de la contribution foncière, est aussi chargé d'employer la force armée qui est sous ses ordres pour faire rentrer la quote-part en viande, grains et numéraire des cantons de Looz, Tongres, Hasselt et Beringen, dans la requisition le 23 avril(4 floréal); —II. Les commissaires du Directoire près les administrations de ces cantons se concerteront avec lui pour que la rentrée de la réquisition s'opère dans le plus bref délai et que l'exécution militaire soit le moins possible à charge des habitants; — III. Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales de tous les cantons du département sont autorisés à requérir la force armée pour contraindre les rétardataires. (V. ibid., p. 141).

- 1796, 21 mai (2 prairial IV). L'administration départementale, en exécution des ordres du Ministère des Finances en date du 22 décembre 1795 et du 8 du mois courant, invite la municipalité du canton de St-Trond à lui faire passer dans les 24 heures un tableau indicatif 1° du poids des cloches disponibles, brisées vou non, qui existent dans les différents corps ou communautés ecclésiastiques dont les membres sont absents ou émigrés moivité plus un; 2° de celles qui se trouvent encore dans les clochers; 3° de celles qui sont descendues; 4° des endroits où se trouvent les unes et les autres, en observant si celles qui ont été descendues ont été brisées; 5° des dépôts de cuivre et de bronze. v. ibid., p. 120.
- 1796. 22 mai (3 prairial IV). L'administration centrale du Département considérant : 1° que la pénurie des subsistances militaires se fait sentir d'une façon alarmante ; 2° que la réquisi-

tion frappée par son arrêté du 23 avril (9 floréal) est l'unique ressource sur laquelle on puisse compter dans ce moment pour alimenter la force armée; 3° que tous les moyens employés jusqu'à ce jour pour opérer la rentrée de cette réquisiton ont été sans résultat; 4° que plusieurs administrations municipales ont refusé formellement de faire la sous-répartition et qu'en un mot la rentrée de la réquisition rencontre de tous côtés des difficultés qui ne peuvent être surmontées par des moyens ordinaires; - arrêté: I. Pour parvenir à la rentrée de la réquisition frappée par le commissaire ordonnateur Blanchard, le département sera divisé en quatre arrondissements; - II. Dans chaque arrondissement il sera commis par l'administration un préposé spécialement chargé de faire opérer, de concert avec les commissaires du Directoire Exécutif des cantons, la rentrée de tout ce qui reste dû sur la réquisition du 23 avril (4 floréal); - III. A chaque préposé sera remis un état de la répartition faite sur les cantons de son arrondissement et des versements qu'ils ont faits jusqu'à présent; il prendra aussi connaissance des bons de ce qu'ils ont livré postérieurement, afin qu'il ait une connaissance parfaite de ce qui reste dû par chaque canton; - IV. Les préposés se transporteront successivement dans chaque canton de leur arrondissement; ils se feront rendre compte de la sous-répartition sur chaque commune et sur les particuliers; si la sous-répartition n'est pas faite, ils placeront l'exécuteur militaire chez ceux qui ont dû la faire et chez les habitants les plus notables qui ont le plus d'influence dans le canton; si, au contraire, la sous-répartition est faite, l'exécution militaire sera faite chez ceux qui sont en retard de payer, en commençant toujours chez les plus aisés; - V. Si, trois jours après que le préposé aura notifié les ordres dont il sera porteur, la moitié de quote totale du canton n'a pas été versée à l'administration municipale, ils feront enlever sans retard, dans les vingt maisons les plus apparentes des différentes communes du canton, les bestiaux et les grains, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû sur la quote générale, en observant cependant de ne rien faire prendre chez les particuliers qui auront acquitté leur part; - VI. Dans le cas prévu par l'article précédent, il sera dressé par le préposé, en présence de deux témoins, un état des objets enlevés; - VII. Les préposés tiendront un journal de leurs opérations et rendront compte tous les trois jours à l'administration centrale; - VIII. Il sera fait invitation au général commandant de la place de Maestricht, afin qu'il mette à la disposition des préposés une force armée suffissante pour l'exécution du présent arrêté; — IX. Il sera remis expédition du présent arrêté aux préposés; au commissaire du gouvernement, Alexandre, chargé de la rentrée de la réquisition; au commissaire ordonnateur Blanchard et aux municipalités du département.

V. ibid., p. 130.

1796, 23 mai (4 prairial IV). — L'administration centrale déclare que l'impôt du vingtième denier sur les viandes doit être maintenu jusqu'à ce que le nouveau mode d'imposition soit réglé et établi. (V. ibid, p. 123).

Même date. — La même administration demande à la municipalité de St-Trond un tableau exact des émigrés, contenant leurs noms et prénoms et non pas un indication vague comme celle qui lui a été transmise pour l'abbaye, savoir : « tous les moines de l'abbaye au nombre de vingt individus. (V. ibid., p. 133).

1796, 24 mai (5 prairial IV). — Lenglet, capitaine de la gendarmerie nationale, s'informe au sujet de l'aménagement du local de la gendarmenie à St-Trond. Il est chargé de venir en faire l'inspection, le général Wirion désirant y envoyer sans retard une brigade. (V. ibid., p. 134).

1796, 27 mai (8 prairial IV). — Le commissaire supérieur Rogier ayant fait observer qu'il s'agissait de pourvoir immédiatement au local nécessaire pour l'établissement d'une prison, la municipalité de St-Trond désigne la maison des Frères Cellites.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 39.

1796, 1 juin (13 prairial IV). — Le citoyen Bailly, chargé de l'exécution de l'arrêté de l'administration départementale en date du 23 avril (4 floréal) par lequel St-Trond est imposé à 75 quintaux de viande en nature, est arrivé avec la force armée et en exécution militaire. — Pour éviter cette exécution la municipalité taxe le couvent de St-Jean à deux bêtes à cornes de 300 livres chacune, l'abbaye de Mielen à quatre, celle de Terbeek à deux, le béguinage à quatre, le couvent de Stenaert à trois, le couvent de Jérusalem à une, le Séminaire à trois, la Chapelle des Clercs à quatre et le Chapitre de Notre-Dame à cinq, toutes du même poids. La livraison devra se faire le vendredi suivant à 7 heures du matin.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 42.

Même date. — L'administration centrale — considérant : que Blanchard, commissaire ordonnateur en chef de l'armée de Sambre et Meuse, requiert livraison de 300 voitures attelées de deux chevaux ; que le département de la Meuse Inférieure ne saurait exécuter l'ordre de Blanchard par suite de l'extrême pénurie de chevaux causée par les réquisitions précédentes ; que la levée du nombre total des voitures requises ne manquerait pas de porter le dernier coup à l'agriculture et ne laisserait au cultivateur aucun moyen d'emmener à Maestricht les grains et fourrages de la réquisition du 15 avril (26 germinal), grains et fourrages indispensables à l'approvisionnement de cette place; qu'il est de l'intérêt des

habitants des départements réunis de faire un dernier sacrifice pour seconder les efforts des troupes de la République et favoriser des succès qui doivent procurer la paix tant désirée, - arrête : I. Outre les quatre voitures qui, suivant les arrêtés précédents, doivent être fournies dans le parc de Maestricht, il sera requis sur toutes l'étendue du département de la Meuse Inférieure 125 voitures attelées de deux chevaux; - II. Ces voitures seront livrées comme suit : Achel 3, Asch 2, Beringen 4, Bilsen 4, Brée 4, Cortessem 6, Eysden 5, Fauquemont 6, Hasselt 4, Heerlen 5, Herck 6, Heers 6, Heythuysen 3, Looz 3, Maeseyck 6, Mechelen 4, Meerssen 5, Millen 8, Montenaken 6, Nederkrucken 3, Oorbeek 8, Peer 2, Rolduc 5, Stevensweert 3, Tongres 5, Venloo 2, Weert 4 et Wittem 4; — III. Les communes de Maestricht, St-Trond, et Ruremonde, étant tous les jours obligées de fournir des voitures pour le service militaire, ne sont pas comprises dans la répartition; mais celle de St-Trond ne pourra plus se faire aider, pour le transport dont elle est journellement requise, par les communes des cantons voisins; - IV. L'administration municipale des cantons désignera immédiatement les particuliers qui devront fournir les chevaux et charrettes; - V. Les chevaux et charrettes devront être rendus à Maestricht dans les quatre jours à dater de la réception du présent arrêté; — L'administration départementale s'arrangera avec le commissaire des guerres Thomas, sur les moyens de faire parvenir les voitures à Cologne, lieu de leur destination.

V. Reg. aux délib. p. 136.

1796, 2 juin (14 prairial IV). — Maltzacher, commandant de la place de St-Trond, écrit à la municipalité : « Encore un prince » d'Italie qui capitule. Un armistice est conclu avec le Duc de » Modène. Il paie en numéraire, partie dès à présent, partie à des » termes très rapprochés, sept millions cinq cent mille livres. Il » est de plus engagé à fournir deux millions cinq cent mille livres » en nature d'approvisionnement et donne vingt de ses tableaux. » Une pareille nouvelle ne pouvait mieux arriver à Paris que le » jour de la fête des victoires. Salut et Fraternité. » V. ibid., p. 133.

1796. 4 juin (16 prairial IV). — L'administration centrale invite pour la dernière fois la municipalité de St-Trond à transmettre, dans les dix jours, les états de l'actif des communautés, maîtrises et jurandes, au préposé de la Régie de l'enregistrement, qui est specialement chargé du recouvrement de cet actif et de la vente du mobilier. Faute d'y satisfaire, la commune se verra envoyer de la force armée. (V. ibid., p. 139.)

1796, 9 juin (21 prairial an IV). - Bailly, commissaire aux ren-

trées, rappelle aux officiers municipaux que le 1 juin il leur a donné connaissance de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai; en vertu de ce même arrêté, l'administration étant restée en défaut de faire la sous-répartion des 75 quintaux de viande requis du canton de St-Trond, la forcée armée que l'administration départementale a donnée à Bailly, doit rester aux frais de la commune, qui la fera nourrir et loger et payer à chaque homme 15 sols par jour; à Bailly seront payés trois livres par jour. (V. ibid., p. 143.).

/ Même jour. — Bailly se présente au conseil municipal. Celuici lui expose que sur les 75 quintaux de viande, il a fait entrer 63 quintaux et 18 livres et proteste, par conséquent, contre l'exécution militaire. (V. Reg. aux Proc.-verb., p. 44).

Même jour. — J. Strens, commissaire du Directoir exécutif à la municipalité de St-Trond, envoie à Bailly le tableau de la sousrépartion et le prie de lever l'exécution militaire.

V. Reg. aux délib. p. 143.

1796, 10 juin (22 prairial IV). - Jasmin Lamotze, chargé de la rentrée des contributions ordinaires, nomme le citoyen Bennogry pour se transporter près des administrations municipales des cantons de St-Trond, Heers et Looz, a l'effet d'activer la rentrée de l'emprunt forcé et se concerter à cette fin avec les dites autorités.

V. ibid., p. 145.

- 1796, 13 juin (25 prairial IV). La Convention Nationale nomme Gabriel Sudan aux fonctions de commissaire des guerres. - La commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre lui enjoint de se rendre au quartier-général de l'armée de Sambre et Meuse, dont le commandement est confié au général Jourdan, pour y exercer ses fonctions sous l'autorité de Blanchard, commissaire ordonnateur général. (V. ibid., p. 160).
- 1798, 14 juin (26 pairial IV). L'administration départementale exempte les agents et adjoints municipaux, ainsi que les assesseurs des juges de paix, de toute réquisition de voitures, logements militaires et autres corvées personnelles. (V. ibid., p. 141).
- 1796, 15 juin (27 prairial IV). La même administration informe les administrations municipales qu'elles ont à faire effectuer la rentrée des chevaux provenant de la levée du 30°, dans le délai de quinze jours, sous peine d'exécution militaire. (V. ib., p. 144).
- 1796, 18 juin (30 prairial IV). La même administration communique à la municipalité de St-Trond l'arrêté du commissaire du gouvernement Alexandre, accordant la remise du tiers de la réqui-

sition en grains, à la condition que les deux autres tiers seront fournis avant le 12 juillet (24 messidor). (V. ibid., p. 148).

Même date. — Le secrétaire de la municipalité, Siaens, vient d'être nommé au poste de commissaire du Directoire Exécutif près le juge correctionnel, ce qui met l'administration dans un grand embarras. Elle s'adresse au citoyen Selis, président de l'Administration de la commune et du canton de Liége, pour lui demander s'il ne peut indiquer un citoyen connaissant les deux langues et capable de remplir le poste important de secrétaire en chef à St-Trond, à l'appointement de 80 livres par mois. (V. ibid., p. 151).

1796, 19 juin (I messidor IV.) — L'administration départementale — désirant avoir des renseignements sur les hôpitaux civils, maisons de secours ou de bienfaisance, fondations pieuses, établissements de charité et autres de cette nature, — invite la munipalité de St-Trond à lui faire connaître ceux de son canton. Elle indiquera dans quelles communes ces établissements sont situés, sous quelles dénominations ils existent, quelle est la quotité et la nature de leurs revenus et quelles sont les personnes qui en sont régisseurs ou administrateurs. Si dans le délai de dix jours ces renseignements ne sont pas arrivés au département, il sera envoyé, aux frais de la ville, des commissaires spéciaux pour établir la situation. (V. ibid., p. 147).

1796, 20 juin (2 messidor IV). — La municipalité fait publier que le cimetière de S<sup>to</sup> Cathérine sera désormais le seul qui pourra servir à la sépulture des morts de la ville; elle défend à tous les curés de l'intérieur d'enterrer soit dans leurs églises, soit dans les cimetières environnants, sous les peines portées par la loi.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 49.

- 1796, 22 juin (4 messidor IV). La municipalité de St-Trond a demandé à l'administration départementale le temps de faire une juste répartition de la réquisition du 23 avril (4 floréal). Le sursis a été accordé à la condition que les fourrages soient versés avant le 3 juillet (24 messidor.) (V. Reg. aux déltb., p. 153).
- 1796, 23 juin (5 messidor IV). La part que la ville de Saint-Trond doit payer dans la réquisition du 23 avril (4 floréal) monte à 10,000 florins environ. Pour subvenir à ce payement, la municipalité frappe une imposition d'un florin par bonnier de terre, payable par le propriétaire, qu'el que soit son contrat avec le locataire, et une laxe d'un 10° denier sur les maisons de la ville, payable par les locataires. Le payement s'en devra effectuer dans le délai de quatre jours sous peine d'exécution militaire la plus rigourcuse.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 50.

1796, 24 juin (6 messidor IV). — Le commissaire J. Strens a reçu du Département une lettre l'informant que le Ministre des Finances accorde quinze jours pour tout délai pour l'entière rentrée des fonds provenant de l'Emprunt forcé. Le Commissaire doit fait traduire la lettre, la faire afficher et requérir les curés d'en faire lecture au prône. Le public est prévenu que, si la rentrée ne s'effectue point, on employera la voie d'ôtage.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 52.

1796, 28 juin (10 messidor IV). — La municipalité de St-Trond certifie que le commissaire Strens, « chargé de l'échange des pro» messes de mandats contre assignats à trente capitaux pour un »
s'est rendu ce jour à la séance communale où il a exhibé son bordereau original d'échange et la quantité d'assignats échangés. Il a
été trouvé 3 assignats de 2000 livres, 2 de 1000, 23 de 500, 21 de 250,
10 de 125 et 10 de 100, soit en tout 27000 livres. En outre, le même
commissaire en a échangé pour 18000 livres au citoyen Millot,
lesquels ont été payés au payeur-général Montanier. La somme
totale soit 45000 liv. a été échangée contre 1500 livres de promesses
de mandats. (V. Reg., aux détb., p. 154).

Même date. — La municipalité déclare que le commissaire Strens, chargé de la perception de l'emprunt forcé, a perçu une somme de 50650 livres. (V. ibid., p. 145).

1796, 1 juillet (13 messidor IV. — Maltzacher, commandant de place à St-Trond annonce à la munipalité que l'armée de Rhin-Moselle a passé le Rhin le 24 juin (6 messidor), en cinq endroits différents, avec le plus grand succès : près de Kraft, sur Kehl à Strasbourg, à Waulzenau, à Seltz et à Lanterbourg. Le fort de Kelts est au pouvoir des Français avec 2000 prisonniers; l'armée s'est emparée de Rastadt et d'Affenbourg. La route du Rhin est ainsi coupée, ainsi que l'armée de Wurmser, qui, comme celle de l'archiduc Charles, n'a plus d'autre retraite que par la Franconie. V. ibid., p. 157.

Même date. — La municipalité répondant à la lettre de l'administration départementale du 19 juin (1 messidor), lui fait savoir : que chaque paroisse a sa mense de pauvres administrée par le curé et des mambours nommés par les paroissiens, par devant lesquels les comptes se rendent annuellement; — qu'il y a, en outre, une mense générale connue sous le nom de « cinq guldes » distribuée en quatres registres qui se perçoivent par un prêtre habitant la maison appartenant à cette mense et qui est directeur des orphelins; cette mense générale est inspectée par quatre mainbours et deux anciens bourgmestres; — qu'enfin, il y a encore la Gulde St-Euchère, dont les revenus, confondus aujourd'hui avec

les biens de l'ancienne abbaye, se trouvent entre les mains du receveur des domaines nationaux. (V. ibid., p. 157).

- 1796, 3 juillet (15 messidor IV). L'administration départementale informe la municipalité que le nombre de jurés à fournir par le canton de St-Trond est fixé à six et qu'ils doivent être désignés dans la huitaine. (V. ibid, p. 162).
- 1796, 4 juillet (16 messidor IV). L'administration départementale prévient les municipalités que, si, dans le délai d'une décade, elles n'ont pas livré les chevaux requis par la loi du 4 février (15 pluviose), il sera envoyé une force armée pour prendre les plus beaux chevaux du canton jusqu'à concurrence du trentième.

  V. ibid., p. 165.
- 1796, 6 juillet (18 messidor IV.) La même administration, voulant procurer à la ville une maison de détention et de correction et établir cette maison dans l'ancienne abbaye, demande à la municipalité: combien de prisonniers l'abbaye pourrait contenir, à quel genre de travail on pourrait occuper ces prisonniers avantageusement pour le pays et combien des frais il faudra faire pour mettre les bâtiments en état convenable pour l'établissement des logements et des ateliers. (V. ibid., p. 165).
- 1796, 7 juillet (19 messidor IV). Le citoyen De Maugeer fait comprendre aux officiers municipaux qu'il ne peut accepter les fonctions de commandant de la garde bourgeoise, étant sur le point de quitter pour toujours le canton de Saint-Trond.

  V. ibid., p. 166.
- 1796, 8 juillet (20 messidor). La municipalité refuse d'accepter la démission offerte par de Maugeer. (V. ibid., p. 166).
- 1796, 11 juillet (23 messidor IV). La municipalité présente à l'administration départementale, pour remplir les fonctions de jurés, les citoyens Pitteurs-Hiegaerts, homme de loi; De Maugeer, homme de loi; Gabriel Claes, négociant; Trudon Hendrix, exnotaire; Jean-François van den Hove, apoticaire, et André Becaers, homme de loi. (V. ibid., p. 173).
- 1796, 15 juillet (27 messidor IV). Réponse de la municipalité à la lettre de l'administration départementale du 6 juillet : 1° Sous les Autrichiens, l'abbaye servait d'hôpital général et a contenu jusqu'à 4000 malades; ils étaient à l'étroit, mais les directeurs, les pharmaciens et autres employés y logeaient. Les Français n'en firent qu'une ambulance où ils ne mirent que 1500 malades; les directeurs, les pharmaciens et autres employés y logeaient. Les

écuries servaient aux charretiers de la République; l'église, qui est très vaste, sert encore de magasin de foin et de paille et l'aile droite du bâtiment est vide. - 2º Le travail auguel on peut employer les détenus c'est la filature tant de laine que de fil et coton; la dentellerie présente l'occupation la plus commune, mais un ruisseau appelé Cisindria, traversant l'abbaye, pourrait servir au dégraissage de la laine et faciliterait l'établissement d'une teinturerie et même d'une fabrique de draps. - 3° Tous les bâtiments sont neufs et très-solidement construits; les murs extérieurs ont près de quatre pieds d'épaisseur et n'entraineront que la restauration des dommages occasionnés par les hôpitaux. Cette maison occupe l'emplacement le plus élevé de la ville dont l'air est très-pur. Il y a plusieurs pompes et citernes; il y a des encloîtres à perte de vue, des souterraines fameux, un grand jardin, deux grandes cours entourées de bâtiments et le long d'une troisième cour sont les écuries et les granges, ainsi que les ateliers de différents métiers dont les moines avaient besoin. (V. ibid., p. 177).

- 1696, 18 juillet (30 messidor IV). T. Hendrix, ex-notaire, démissione de ses fonctions de *juré* parce qu'il va habiter Stevort. V. ibid., p. 184.
- 1796, 19 juillet (1 thermidor IV.) L'administration du département, considérant que la répartion de l'emprunt forcé a donné lieu a une masse de réclamations, arrête: 1° l'administration municipale du canton de St-Trond versera, dans la caisse du receveur général du département et dans le délai d'un mois, la somme de 65150 livres, formant le contingent définitif de ce canton; 2° la même administration est autorisée à prendre le cinquantième des capitaux de ceux qui ont 100,000 livres et au-dessus, conformément à la loi du 15 février (26 pluviose) pour la quotisation des prêteurs; 3° les sommes déjà fournies par le canton en payement dudit emprunt seront déduites du contingent à verser.

V. ibid., p. 191.

1796, 10 juillet (22 messidor IV). — Le Directoire Exécutif nomme le citoyen Serurier, commissaire à Venlo, aux mêmes fonctions dans le canton de St-Trond, en remplacement de Strens, révoqué. (V. ibid., p. 197).

Même date. — L'administration départementale adresse à la municipalité de St-Trond le tableau de la taxation dans l'emprunt forcé de la 16° classe des habitants du canton et des corporations ecclésiastiques Nous y voyons : Detheux de Meylandt taxé à 2500 livres, la veuve Stappers à 3000, Bernissem à 4000. — Pour les corporations : les Frères Cellites, 1500 ; l'abbaye, 10000 ; le bégui-

nage, 2000; la Chapelle des Clercs, 1200: le Couvent de St-Jean, 1800; le Couvent de Jérusalem, 1200; les Sœurs Grises, 1200; le Couvent de Stenaert, 1500; l'abbaye de Terbeeck, 1800, et l'abbaye de Mielen, 1800; soit en tout, 24,000 livres. (V. ibid., p. 193).

1796 7 août (20 thermidor IV). — Lettre de l'adjudant-général Godet, chef de l'Etat Major, datée du quartier-général à Liége. — D'après les ordres du Général de division Micas, commandant des quatre départements réunis affectés à l'armée de Sambre et Meuse sous les ordres du général en chef Jourdan, le citoyen Nibot, chef du bataillon de la trentième division de gendarmerie à pied, est nommé commandant de la place de St-Trond, en remplacement du chef de bataillon Maltzacher, nommé aux mêmes fonctions à Spa. (V. ibid., p. 203).

1796, 11 août (24 thermidor IV). — L'arrêté du Ministre des Finances en date du 10 juin, portant que les biens des maisons religieuses qui n'auraient pas payé leur quote part de l'emprunt forcé dans le délai de vingt heures seraient séquestrés, est rapporté en vertu d'un arrêté du Directoire Exécutif en date du 17 mai. Cet arrêté portait : 1° Celles des communautés de la ci-devant Belgique qui justifieront être dans l'impossibilité d'acquitter leurs contributions et leurs taxes dans l'emprunt forcé sur leurs revenus, demeurent autorisées à faire emprunt hypothécaire sur leurs biens jusqu'à concurrence de leur taxe; — et 2° les sommes empruntées ne pourront être remises qu'aux receveurs des impositions directes de chaque département. En conséquence, l'administration départementale ordonne aux administrations municipales de, dans les 24 heures et à la diligence du Commissaire du Directoire Exécutif près d'elles, lever le séquestre qu'elles auraient mis sur les biens des abbayes, couvents et corporations ecclésiastiques de leur ressort, qui n'auraient pas acquitté leur contingent dans l'emprunt forcé. (V. ibid., p. 213).

Même date. — L'administration départementale — informée que divers particuliers se permettent de refuser les monnaies frappées au coin de la République sous les noms de décimes et centimes, — arrête: I. Les pièces de deux décimes seront reçues pour quatre sous de France, ou trois sous pour un liard de Liége; celles d'un décime pour deux sols de France ou six liards et demi de Liége; celles de cinq centimes pour un sol de France ou trois liards et un quart de Liége. — II. Les dispositions de la loi du 10 mars (29 ventôse) seront applicables à ceux qui, par leurs discours ou leurs écrits, décrieront cette monnaie ou la refuseront à la valeur ci-dessus stipulée. — Affiché à St-Trond, le 22 août (5 fructidor).

V. ibid., p. 217.

1796, 15 août (28 thermidor IV). — Maltzacher, commandant la place de St Trond écrit à la municipalité: "Dans la séance du 24, "un message du Directoire a instruit le Conseil des Cinq Cents, que "les avant-postes de l'armée d'Italie qui avaient éprouvé un échec "et avaient été obligés d'abandonner les positions de Corona, de "Sarro et de Lonado, devant un ennemi bien supérieur en nombre, "viennent de se venger glorieusement. L'armée d'Italie a battu les "Autrichiens, commandés par Wurmser, dans les journées du 2 "et 3 août (15 et 16 thermidor); elle les a entièrement défaits aux "postes de Lonado, de Castiglione et de Monteliaro; ils ont perdu "4000 hommes tant tués que blessés, 7200 prisonniers, 32 pièces "de canon, plusieurs drapeaux et 2 généraux. Salut et Fraternité." V. ibid., p. 208.

1796, 16 août (29 thermidor IV.) — L'administration départementale invite la municipalité de St-Trond à lui faire parvenir le tableau de tous les religieux et religieuses supprimés ou sortis volontairement de leur couvent et demeurant dans le canton.

V. ibid., p. 221.

1796, 17 août (30 thermidor IV). - Lettre de Maltzacher. " Les » détails que le Directoire a transmis au conseil des Cinq Cents par » son message du 24 thermidor sur les opérations de l'armée » d'Italie et où Wurmser eut 4000 tués ou blessés, 7200 prisonniers, » dont deux généraux, avec 32 pièces de canon pris, n'étaient que » les préludes d'un succès plus éclatant. — Le général en chef de » cette armée vient de faire passer au Directoire l'historique de » cinq mémorables journées, qui assurent à jamais la gloire de nos » armées dans ces contrées. - En cinq jours, voilà la campagne » finie en Italie: le général Wurmser a perdu 12000 hommes qui » ont été faits prisonniers, 6000 ont été tués, 70 pièces de canon » sont tombés en notre pouvoir avec 120 caissons. — Le reste de » l'armée est éparpillé. — Etait signé : la Réveillère; Lepaux, » président par le Directoire Exécutif; Lagarde, secrétaire géné-» ral. — Le Conseil déclare que l'armée d'Italie a bien mérité de » la Patrie. - Pour copie conforme à l'original. - Vive la Répu-» blique, en branle le carillon, les cloches et les canons. V. ibid., p. 208.

1796, 18 août (1 fructidor IV). — Un arrêté du 23 juillet (5 thermidor) fixait à 54 le nombre de notaires de l'arrondissement de de Maestricht et au 6 septembre le concours qui devait avoir lieu pour l'examen des candidats. L'administration départementale, considérant le grand nombre d'aspirants, fixe le concours susdit au 6 septembre pour les cantons d'Achel, Asch, Beeringen, Brée, Cortessem et Eysden; au 7 septembre pour ceux de Fauquemont,

Hasselt, Herck-la-ville, Heerlen, Heers et Heythuysen; au 8 septembre pour ceux de Looz, Maeseyck, Maestricht et Mechelen; au 23 pour ceux de Meerssen, Millen, Montenaeken, Nederkruchten, Oirsbeeck, Peer et St-Trond, et au 24 pour ceux de Rolduc, Ruremonde, Stevensweert, Tongres, Veulo, Weerth et Wittem.

V. ibid., p. 230.

1796, 23 août (6 fructidor IV). — Bouteville, commissaire des départements réunis, nomme: 1) le citoyen Gérard, actuellement administrateur du Département de la Meuse Inférieure, aux fonctions de commissaire du Directoire Exécutif, en remplacement du citoyen Rogier; — 2) Nypels, actuellement juge au tribunal du Département, et Coenegracht, actuellement greffier au tribunal criminel, aux fonctions d'administrateurs, en remplacement de van de Wardt et Dehaynin; et 2) Veugen, actuellement juge au tribunal, aux fonctions d'administrateur du département, en remplacement du citoyen Picquéry. (V. ibid., p. 227).

1796, 25 août (8 fructidor IV). — J.-F. Van Ham, J.-M. Van Bergen, G.-P. Vansoons, R. Claes et G.-F. Stynen, professeurs du Séminaire, font savoir à l'administration municipale de St-Trond que Vlieck, régent du Séminaire, leur a notifié par son domestique que l'instruction cesse d'être donnée et que, par suite, il cesse de les nourrir dans l'établissement. (V. ibid., p. 225).

1796, 26 août (9 fructidor IV). — La municipalité fait notifier au régent Vlieck la lettre qu'elle a reçue des professeurs du Séminaire et lui demande des explications. (V. ibid., p. 226).

Même date. — L'administration centrale. — vu le relevé général des anciennes impositions directes du département montant à 481,125 livres 16 sols, dont les trois quarts, à repartir pour les neuf mois antérieurs au 1 vendémiaire an V, montent à 360,840 livres 12 sols — considérant : 1° qu'elle ne peut plus, sans blesser la justice distributive sur laquelle doit être basée la répartition des charges publiques, exiger des communes ci-devant hollandaises et autrichiennes le montant de leurs anciennes impositions et maintenir plus longtemps les communes du ci-devant Pays de Liége dans l'exemption de toute contribution foncière; 2º qu'il est de son devoir de prendre en considération les pertes que ses administrés ont essuyées par l'effet de la guerre et des réquisitions de tout genre, et de les amener en leur assignant une quotisation modérée pour 1796, au payement de l'arrieré de la contribution foncière de 10,000,000 de livres, arrête: I. La somme de 360,840 livres et 12 sols, formant les trois quarts du montant des anciennes impositions du département, sera répartie sur tous les

Tome vi.

cantons; — II. Les administrations municipales repartiront leur contingent sur les communes de leur ressort conformément à l'arrêté du Directoire en date du 20 décembre (29 primaire V); — III. Les administrations municipales des cantons qui n'ont pas entièrement acquitté leur contingent des 10,000,000 et des frais administratifs établis le 3 avril (14 germinal) en poursuivront le recouvrement de manière que tout soit payé au 22 septembre prochain (1 vendémiaire V); — IV. Le montant de cette imposition étant de beaucoup inférieure à celui de 1795, l'administration espère que les contribuables se feront un devoir d'y satisfaire avec l'empressement qu'elle a droit d'attendre d'eux; — V. Le premier coupon du récépissé sur l'emprunt forcé sera reçu en payement pour la contribution de l'année 1796. (V. ibid., p. 234).

Même date. — Le receveur de l'arrondissement de Hasselt, d'Erckenteel, annonce sa nomination au percepteur de l'emprunt forcé à St-Trond et le prie de venir verser dans sa caisse les sommes qu'il a reçues. (V. ibid., p. 242).

- 1796, 31 août (14 fructidor IV). Le citoyen Nicat est nommé à Saint-Trond, pour enregistrer les contrats, actes, exploits, sentences, jugements, ordonnances et autres actes sujets à la formalité, et pour faire la réception et recette des droits d'enregistrement, du timbre, des patentes, des amendes, des annonces et peines pécuniaires. (V. ibid., p. 282).
- 1796, 10 septembre (24 fructidor IV). L'administration municipale nomme aux fonctions de commissaire de police le citoyen Jean Louis. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 78).
- 1769, 19 septembre (3° jour complementaire an IV). -- L'administration municipale vu l'arrêté du Directoire Exécutif en date du 30 août (13 fructidor) relatif à la fête qui doit être célébrée dans les communes pour l'anniversaire de la fondation de la République arrête: qu'il sera dressé sur la grand'place un autel à la Patrie; que toutes les autorités constituées seront invitées et priées de se rendre à cette fête; qu'on se rendra à neuf heures à la maison commune, d'où, on marchera avec la musique au dit autel sur lequel seront faits des discours et chantés des hymnes patriotique; que l'après midi il y aura cinq prix à gagner à l'arc : le 1° de 8 livres d'étain; le 2° de 6, le 3° de 4, le 4° de 3, et le 5° de 2 livres; que tous les amateurs qui se présenteront auront leurs arcs ornés de rubans tricolores; qu'il se rendront à la maison commune pour se faire inscrire et tirer au sort leur rang, et que de là ils se transporteront à la Vieille Rame avec les autorités constituées.

V. Reg. aux Proc,-verb. p. 81.

1796. sans date. — Le régent du Séminaire L. Vlieck, répond à la lettre de l'administration municipale en date de 26 août (9 fructidor) que, les dimes étant abolies par les lois françaises, les revenus du Séminaire ne suffisent plus à l'entretien des professeurs. V. Reg. aux délib., p. 245.

1796, 24 septembre (3 vendémiaire V). — Lettre de l'administration départementale. — Les parcs de voitures dans les différentes places de l'arrondissement sont supprimés. Les communes sont cependant priées de mettre la plus grande exactitude à fournir les voitures que l'urgence forcerait de requérir; sinon l'administration serait obligée de rétablir les parcs. (V. ibid., p. 275).

Même date. — Le citoyen Mieneloz, par lettre du 19 septembre, a annoncé à l'administration centrale qu'il va effectuer le licenciement de toutes espèces de voitures de réquisition auxiliaire; mais il est de rigueur de pourvoir provisoirement au service: 1° pour le transport du pain destiné aux troupes cantonnées à Hasselt, Tongres, etc.; 2° pour le transport nécessaire à la manutention à prendre dans la forêt Damesys(?); 3° pour le transport des fourrages du dépôt des remontes et de la garnison, sans compter le transport de militaires blessés, d'effets de bataillon, etc.

V. ibid., p. 120.

- 1796, 25 septembre (4 vendémiaire V). Lettre de l'administration départementale. S'il se trouve dans l'arrondissement de Maestricht des citoyens qui ont essuyé, depuis l'entrée des troupes républicaines en ce pays, des pertes en chevaux, harnais, voitures ou bâteaux fournis au service des armées, ils pourront produire dans la huitaine les titres ou procès-verbaux qui constatent leur réclamation. L'administration prendra les mesures nécessaires pour faire indemniser. (V. ibid., p. 277).
- 1796, 26 septembre (5 vendémiairé V). L'administration départementale, au sujet du Séminaire de St-Trond, arrête: I. Le régent du Séminaire est tenu d'accorder aux professeurs la nourriture qu'ils réclament à juste titre; La rentrée des classes aura lieu le 1 octobre (10 vendémiaire) sans que sous aucun prétexte elle puisse être différée; III. Le régent rendra ses comptes devant la municipalité de St-Trond dans les dix jours qui suivront la signification des présentes; IV. L'administration municipale s'adjoindra pour l'apurement de ces comptes deux des professeurs qui, connaissant les revenus, sont à même de découvrir les fraudes, s'il en existe; Art. V. En cas de déficit, le régent tâchera d'y suppléer par une économie sévère, mais il ne pourra fermer les écoles pour cette raison. (V. ibid., p. 274).

1796, 28 septembre (7 vendémiaire V). — Par lettre de la veille l'administration départementale prévient la municipalité de Saint-Trond que le Directoire Exécutif s'occupe de faire liquider les dettes de l'ancien gouvernement et les intérêts dus aux créanciers. — En conséquence, l'administration municipale fait publier : que les habitants qui ont quelque créance sur la commune ont à produire dans le plus bref délai possible, un extrait du titre de leur créance, du montant des capitaux affectés sur la commune, leur date et année, le montant de l'intérêt annuel et les intérêts arriérés qui sont dus. (V. Reg. aux Proc verb., p. 84).

1796, 30 septembre (9 vendémiaire V). — L'administration centrale du Département arrête : d'ici au 22 octobre (1 brumaire) prochain, les anciens bourgmestres et receveurs de la commune de St-Trond rendront à la municipalité le compte général de leur gestion, jusqu'à l'époque où ils ont cessé leurs fonctions.

V. Reg. aux délib., p. 280.

1796. 4 octobre (13 vendémiaire V). — La municipalité de Saint-Trond a informé l'administration du département que, malgré ses déligences, elle ne parvient à faire livrer le 30° cheval. — L'administration centrale arrête: I. La municipalité de St-Trond se fera remettre sous les yeux l'état des chevaux existants dans son canton avec les noms des citoyens qui en sont possesseurs; — II. Elle préviendra par affiche et à son de trompe qu'aucun citoyen, possesseur de chevaux, n'ayant voulu s'arranger pour la fourniture dont il s'agit, il sera procédé dans les deux jours par voie de tirage au sort à la livraison du contingent imposé au canton; — III. Le tirage légalement opéré, le particulier désigné se libérera dans les 24 heures, sinon il y sera contraint par la force armée.

V. ibid., p. 284.

1796. 5 octobre (14 vendémiaire V). — Le directeur de l'Enregistrement et du Domaine, C.-F. Bourgeois, — en vertu de la loi du 1 septembre (15 fructidor) qui pronence la suppression des communautés et corporations religieuses, — nomme Vincent-François-Nicolas Pitois commissaire à l'effet de se transporter sans délai au couvent de Stenaert, avec pouvoir de s'y faire présenter par tous les membres assemblés, tous les registres et comptes de la régie des biens des religieuses dudit couvent, en arrêter la situation en recettes et en dépenses, faire le relevé des revenus et des époques de leur échéance, faire l'état de l'argenterie de l'église et de la Chapelle, des effets de la sacristie, bibliothèque, livres, manuscrits, médailles et tableaux, ce en présence des dites religieuses, sous la garde et responsabilité desquelles ils laissera les objets ainsi inventoriés. Il recevra les déclarations des religieuses au sujet de

l'état actuel de la maison, des dettes mobiliaires actives et passives et des titres qui les constatent. Il fera l'état nominatif des religieux et religieuses qui s'y trouvent affiliés où qui sont sortis du couvent en vertu de l'arrêté du 25 mai 1795 (6 prairial III). Il transmettra le procès-verbal de ses opérations au bureau des domaines à Maestricht en déans les dix jours. — Le même pouvoir est confère à Pittois pour les couvents des Sépulchrines, des Ex-Capucines et des Sœurs-Grises. (V. ibid., p. 300).

- 1796, 8 octobre (17 vendémiaire V). L'administration départementale informe la municipalité de St-Trond, de ce que, la loi du 23 août de cette année (6 fructidor IV) sur l'établissement du droit des patentes pour l'an V lui accordant un dixième du produit de ce droit et la moitié des amendes encourues, elle doit se pourvoir à ses frais des registres et papiers timbrés, imprimés ou non comme elle le jugera convenable. (V. ibid., p. 354).
- 1796, 9 octobre (18 vendémiaire V). La municipalité de Saint-Trond, ayant demandé un second cimetière, l'administration centrale du département arrête : I. Le cimetière de Stayen et l'enclos en dépendant serviront dorénavant à l'inhumation des habitants de la commune de St-Trond; —II. Expédition du présent arrêté sera envoyée à l'administration municipale pour en soigner l'exécution. V. ibid., p. 299.
- 1796, 10 octobre (19 vendémiaire V). Commission identique à celle donnée à Pitois (V. 5 octobre) est donnée par C.-F. Bourgeois aux citoyen Forzy pour opérer au Béguinage de Sainte Agnès, aux couvents des Capucins, des Récollets, des Frères Cellites et de Mielen. (V. ibid., p. 296).
- Même date. Même commission est donnée au citoyen Derulle pour opérer au couvent de S<sup>te</sup> Lucie, à l'abbaye de Terbeeck et à l'abbaye d'Orienten sous Rummen. (V. ibid., p. 298).
- Même date. Arrêté de l'administration centrale du Département au sujet du service journalier du transport des blessés, portant adjonction des communes de Duras, Halmael, Gorssum, Runckelen, Wilderen, Binderveld, Velm, Kerkom, Cosen, Zepperen, Aelst et Brusthem à la ville de St-Trond pour la fourniture des voitures nécessaires au transport des malades. (V. ib., p. 304).
- 1796, 12 octobre (21 vendémiaire an V). Le mois de germinal (21 mars au 19 avril), pendant lequel les Pays Réunis devront choisir leurs Représentants, approche. Le nombre des Représentants de chaque Département dépendant de sa population, le Gouvernement

demande l'état exact de leur population aux administrations des cantons. (V. ibid., p. 303).

- 1796, 14 octobre (23 vendémiaire V). L'administration départementale demande aux municipalités la liste exacte des communes, hameaux et dépendances de chaque canton; la moindre petite dépendance ne peut être omise. (V. ibid., p. 302).
- 1796, 16 octobre (25 vendémiaire V). Le citoyen Bochet, administrateur de la régie de l'enregistrement et commissaire spécial chargé de surveiller la vente des domaines dans les Départements Réunis, a, par lettre du 4 octobre (13 vendémiaire), annoncé à l'administration départementale qu'il a fait passer des bons au Directeur des Domaines Nationaux pour les délivrer aux membres des corporations supprimées par la loi du 1 septembre 1796 (15 fructidor IV). L'administration départementale informe la municipalité de St-Trond que ces bons sont signés par Bouteville, commissaire du gouvernement, qu'ils le seront ensuite par le Président de l'administration départementale et par Bourgeois, directeur des Domaines Nationaux, et qu'ils devront l'être enfin par un membre de la municipalité du canton ou sont établies les corporations religieuses en question. (V. ibid., p. 300).
- 1796, 19 octobre (28 vendémiaire V). Le citoyen Provensal, qui a remplacé d'Erckenteel comme receveur de l'arrondissement de Hasselt, invite la municipalité de St-Trond à faire payer sans retard et sous peine de mesures de la plus grande rigueur: 5126 l. 2 s. 10 l. sur l'emprunt forcé, 8498 sur les 120,000 pour frais administratifs, 1375 sur le quart à solder en numéraire pour les viandes, le tout d'après la réquisition du 15 avril (26 germ.) (V. ib., p. 313).
- Même date. L'administration départementale, considérant que plusieurs agents ou adjoints municipaux abandonnent lâchement leur poste, sans motif et le plus souvent dans des circonstances où l'intérêt public et celui des administrés a le plus besoin de leurs services, arrête: que tout agent ou adjoint démissionnaire sera tenu de continuer ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement et qu'il demeurera responsable de tous les inconvénients qui résulteront de son refus d'exécuter les dispositions du présent arrêté. (V. ibid., p. 322).
- 1796, 20 octobre (29 vendémiaire V). La Prieure et les religieuses du Couvent de Jérusalem, chez lesquelles le citoyen Pittois s'est présenté le 7 octobre (16 vendémiaire) en vertu de sa commission du 5 octobre, exposent que, depuis leur établissement à Saint-Trond et encore aujourd'hui, elles se sont toujours, d'après les sta-

tuts de leur Ordre, occupées de l'instruction des enfants, et que, par suite, elles sont exceptées de la loi du 1 septembre 1796, l'article 20 de cette loi disant expressément : « Sont exceptées des disposintions de la présente loi les maisons des religieuses dont l'institut même a pour objet l'éducation publique ou le soulagement des malades, et qui à cette fin tiennent réellement, en dehors, des écoles ou des salles de malades. » — L'administration municipale, reconnaissant l'exactitude de la requête, la transmet à Bouteville, commissaire du Gouvernement, et celui-ci l'envoie pour information à l'administration départementale le 28 octobre (7 brumaire V). (V. ibid., p. 315-318).

- 1796. 24 octobre (3 brumaire V). L'administration départementale fait savoir que les pièces en métal de bronze d'un et de deux décimes seront reçues jusqu'au 21 décembre (1 nivôse) dans toutes les caisses de la République, pour la valeur à laquelle elles sont frappées; après cette date elles seront retirées de la circulation.

  V. ibid., p. 338.
- 1796, 28 octobre (7 brumaire V). La même administration fait parvenir un avis propre à donner des renseignements aux religieux et aux religieuses relativement aux soumissions à faire sur les biens nationaux. (V. ibid., p. 321).
- Même date. La même administration menace la municipalité de l'envoi d'une force armée, si elle ne s'empresse point de fournir les rôles relatifs à l'emprunt forcé. (V. ibid., p. 327).
- 1796, 2 novembre (12 brumaire V). L'administration centrale du Département — considérant que plusieurs agents municipaux des cantons donnent leur démission, sans qu'il soit possible de les remplacer - arrête: I. Tout agent ou adjoint municipal, qui voudra avoir sa démission, sera tenu de se pourvoir auprès de l'administration centrale par pétition accompagnée d'un certificat authentique signé par tous les membres de l'administration municipale de son canton et constatant la légitimité des motifs qui le portent à demissionner, et d'une copie de ses comptes rendus et arrêtés par les autres membres de l'administration, avec attestation que les comptes des anciens bourgmestres de la commune sont également et dûment rendus; au vu de ces pièces, l'administration centrale décidera si la démission doit être acceptée et si l'administration municipale doit procéder au remplacement; — II. Si aucun citoven de la commune où la place est vacante ne veut en accepter les fonctions sur le choix de l'administration municipale, celle-ci désignera à l'administration centrale un citoyen d'une autre commune du canton ou approximité, capable et disposé à accepter le

poste vacant, afin que l'administration le fasse installer, avec un traitement honnête aux frais de la commune; — III. Si la municipalité ne connait point de titulaire, elle en informera l'administration centrale; — IV. Dans le cas où la place de président viendrait à vaquer et que l'administration centrale fut obligée d'appeler à la remplir un citoyen étranger au canton, le traitement de celui-ci sera à charge de tout le canton; —V. L'arrêté du 10 octobre (28 vendémiaire V) est maintenu. (V. ibid., p. 328).

- 1796, 5 novembre (15 brumaire V). Il est parvenu à la connaissance de l'administration centrale qu'il existe en différentes communes du département des biens nationaux provenant de corporations religieuses des pays entre Meuse et Rhin et non réunis à la France. Par arrêté du 17 mai dernier (28 floréal IV) tous les biens du clergé ont été séquestrés et mis sous la régie du Domaine national. Par conséquent les municipalités sont invitées à fournir, dans le délai d'un mois, l'état des biens de cette nature se trouvant dans leur ressort. (V. ibid., p. 331).
- 1796, 7 novembre (17 brumaire V). Cinquante-quatre habitants de la paroisse de Notre-Dame, pour se conformer à l'article 17, section 3 de la loi du 29 septembre 1795, déclarent choisir, pour l'éxercice de leur culte, l'église paroissiale de Notre-Dame. Cette demande est accueillie en séance municipale de ce jour.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 96.

- 1796, 15 novembre (25 brumaire V). L'administration départementale arrête: I. Tous les cantons qui n'ont pas encore acquitté leur contingent dans la réquisition du 23 avril (4 floréal) sont tenus d'y satisfaire dans le plus bref délai; — II. Dans les cantons où il y a des commissaires accompagnés de force armée, ces commissaires sonf chargés de se faire rendre compte de l'état des versements faits et de faire verser sans délai ce qui reste dû; - III. Huit jours après réception du présent arrêté, il sera envoyé, dans les cantons qui ne se seront pas conformés à l'article premier du présent arrêté, une force armée suffisante pour les y contraindre; cette force armée aura ordre de faire charger de suite tous les fourrages qui se trouveront dans les granges ou greniers des plus riches propriétaires jusqu'à concurrence du contingent que les cantons doivent fournir; - IV. Les commissaires des municipalités sont chargés de requérir l'exécution du présent arrêté, conjointement avec les agents municipaux qui seront responsables du retard qu'elle éprouvera. (V. Reg, aux délib., p. 336).
- 1796, 21 novembre (1 frimaire V). L'administration municipale, en conformité de la loi du 7 octobre (16 vendémiaire) publiée le 15 du même mois, décide de prendre les mesures nécessaires

pour faire régir l'hôpital et les biens des pauvres selon les dispositions de la dite loi. Mais, avant de procéder à la nomination des régisseurs, il importe de prendre connaissance exacte de l'état des biens et de la régie précédente de l'hospice ainsi que de tous les biens des pauvres en général. C'est pourquoi l'administration arrête « de semoncer le receveur de l'hospice, de même que les » receveurs particuliers des biens des pauvres du ressort de la » ville, de présenter, dans le terme de la décade ensuivant l'insinuation, les comptes de leurs recettes respectives amplement » détaillées et qualifiées, à peine d'être pourvu à leur charge. » — Une copie de cet arrêté fut insinuée au receveur de l'hospice, aux curés des paroisses et au sieur Moers, receveur des legs faits aux Pauvres par feu M. Van Staden. (V. Reg. aux Proc.-verb., p. 100).

1796, 27 novembre (7 frimaire V). — Le service des maisons d'arrêt de Hasselt, de Ruremonde et de St-Trond n'est pas encore réglé; les prisonniers sont exposés à toutes sortes de privations que les lois ne commandent point. Il est urgent de pourvoir à cette situation. C'est pourquoi l'administration départementale arrête: I. A dater du 22 septembre précédent le traitement des gardiens des maisons d'arrêt est porté à 600 livres par an ; — II. Chacune des maisons susdites aura un garcon de service au traitement de 100 livres par an ; ce traitement est payable à dater du 22 septembre; — III. Les traitements du geôlier et du garçon de service seront payables par mois; - IV. A dater du 5 décembre (15 frimaire) il sera pavé au gardien une somme de 12 sols de France par jour et par prisonnier; à ce prix il fournira une nourriture suffisante aux detenus; - V. Les administrations municipales de Hasselt, Ruremonde et St-Trond fourniront sans délai les états des dépenses qu'ont occasionnées les détenus et les prisons avant le 22 septembre; — VI. Il sera tenu compte au geôlier, sur les états qu'il en fournira, du blanchissage des effets des détenus; mais ces états ne pourront excéder vingt-cinq livres par trimestre.

V. Reg. aux délib., p. 348.

1796, 29 novembre (9 frimaire V). — Vu la loi du 1 septembre (15 fructidor) concernant le mobilier des maisons religieuses supprimées, l'administration centrale du département arrête : I. Le citoyen Périn est nommé commissaire à l'effet de se transporter aux couvent des Capucins, Frères Cellites et Capucines de St-Trond, pour en rassembler les objets inventoriés; — II. Il apposera successivement les scellés sur tous les dits meubles et effets, ainsi que sur tous ceux qui pourraient avoir été omis; les municipalités seront tenues de nommer un gardien qui sera payé pour ses journées de surveillance; — III. Le commissaire surveillera avec soin l'enlève-

ment des meubles accordés par la loi aux religieux et religieuses et veillera à ce qu'il ne soit enlevé aucun des objets tenants au sol ou aux murs, tels que les stalles, autels, boiseries, glaces, buffets d'orgues, cloches, marbres, statues, sculptures, instruments aratoires et autres; — IV. Si des meubles ou effets ont été enlevés, il les fera restituer par les religieux ou religieuses et s'en fera rendre un compte exact; — V. Il dressera procès-verbal de ses opérations et le transmettra immédiatement à l'administration du département; — VI. Aussitôt que toutes les opérations ci-dessus seront terminées, les religieux, religieuses et autres personnes attachées aux couvents ne pourront plus y entrer sous quelque prétexte que ce soit. (V. ibid., p. 410).

Même date. — Même commission au citoyen Rousseau pour opérer au couvents des Sœurs Grises et du Val-Ste-Lucie et à l'abbaye de Mielen. — Idem, au citoyen Christophe, pour les couvents de Terbeeck, de Stenaert et des Récollets.

V. Reg. aux délib., p. 412.

- 1796, 2 décembre (12 frimaire V). L'administration centrale arrête: I. A dater de la réception du présent arrêté, toute administration municipale qui tient ses séances dans un cabaret ou autre lieu public de ce genre, sera tenue de se pourvoir au cheflieu du canton d'un local propre, par sa distribution, à fournir une salle de séances convenable et au moins deux salles contigues qui seront destinées exclusivement, l'une aux travaux des employés, l'autre au dépôt des papiers et archives; les municipalités sont autorisées, à cet effet, à traiter de gré à gré avec le propriétaire de l'emplacement qu'elles choisiront, sur le prix du loyer, lequel sera supporté par tout le canton et fera partie des sous additionnels destinés aux dépenses locales de l'an V; — II. Toute administration qui se trouve dans le cas susdit, ou toute autre dont la maison commune n'offre pas d'emplacement propre à l'audience du juge de paix, sera tenue de s'en procurer un, à moins que ce juge ne veuille jouir de la faculté que lui accorde l'article 2 du Titre VII de la loi du 26 octobre 1790, à savoir de pouvoir donner ses audiences chez lui; ce local sera également aux frais de tout le canton. (V. ibid., p. 354).
- 1796, 11 décembre (21 frimaire V). Bouteville, commissaire des Départements Réunis, nomme à la place vacante de juge de paix du canton de St-Trond le citoyen Van den Abeele; comme assesseurs sont nommés Henri Siaens et Mathieu Schoonaerts.

V ibid., p. 364.

1796, 7 décembre (17 frimaire V). — Séance du conseil municipal réuni pour la nomination de la commission des hospices. —

Le président du conseil proteste contre la nomination, pour le motif que l'arrêté municipal du 21 novembre (1 frimaire), enjoignant aux receveurs le rendage de leurs comptes, n'a pas été exécuté. — Ulens, de Racourt, Lintermans soutiennent que ce prétexte ne doit pas mettre des entraves à la régie et à l'administration des biens des pauvres et il est décidé à la majorité de trois suffrages de procéder à la nomination de la commission ordonnée par la loi. Considérant que toutes es objections qu'on fait valoir n'ont d'autre but que d'éluder l'exécution de la loi, on nomme à la commission, Hardiques, J.-J. Hubar, J.-H. Lintermans, L. de Maugeer et H. Siaens. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 107).

- 1796, 17 décembre (27 frimaire V). Le directeur des domaines, par lettre du 25 novembre (5 frimaire), a demandé de procéder à la vente des chevaux, vaches et autres bestiaux qui se trouvent dans les maisons religieuses existantes et supprimées. En conséquence, l'administration départementale arrête : I. Les chevaux, vaches, cochons et autres bestiaux du couvent Ste Lucie, de Terbeeck et du béguinage de St-Trond, seront vendus par un officier municipal que la municipalité nommera, et ce à la diligence du Commissaire du Pouvoir Exécutif, sur la place commune, le jour du marché et après affichage préalable en lieu nécessaire; - II. L'officier municipal chargé de la vente des bestiaux, dressera conjointement avec le dit commissaire un procès-verbal d'estimation avant de procéder à la dite vente et ne pourra adjuger à un prix inférieur à l'estimation; il ne pourra non plus les acheter ni les faire acheter en son nom; — III. Il faut enregistrer la minute de la vente, qui sera sur papier timbré; le montant de la vente sera versé, dans la décade au plus tard, à la caisse du receveur des domaines de l'arrondissement; les procès-verbaux d'estimation et de vente seront envoyés au secrétariat du Departement, ainsi que la quittance du montant de la vente; — IV. S'il existait dans les couvents d'autres bestiaux que ceux portés dans la note qui sera remise à la municipalité, ils seront également vendus. (V. Reg. aux délib., p. 361).
- 1796, 12 décembre (22 frimaire V). L'administration départementale demande au plus tôt possible le tableau général des fondations du département. (V. ibid., p. 371).
- 1796, 19 décembre (29 frimaire V). Installation de A.-C. Van den Abeele, comme juge de paix; de Mathieu Schoenaerts et Henri Siaens, comme assesseurs. (V. Reg. aux Proc.-verb., p. 111).
- 1796, 21 décembre (1 nivôse V). L'administration municipale écrit aux administrateurs du Département, en réponse à son arrêté du 17 décembre, au sujet de la vente des bestiaux des maisons reli-

gieuses: « Tant que les religieuses se trouveront réunies, telles » qu'elles le sont encore à présent, nous prevoyons que presque tout » le monde, par ménagement et pour ne pas se compromettre » envers elles, s'éloignera de vouloir acheter les bestiaux dont » l'arrêté fait mention, et pour autant que l'un ou l'autre pourrait » mettre quelques enchères, elle ne porteront pas en ce moment » jusqu'aux tiers de la valeur des objets; si ces ventes pouvaient » souffrir un délai jusqu'immédiatement après la sortie des relimigeuses, nous croyons que, dans ce cas, elles produiraient à la » République deux tiers en sus du prix que nous calculons » aujourd'hui, dans la sûreté morale dans laquelle nous sommes » de notre allégué ci-dessus. » (V. Reg. aux détb., p. 412).

1796, 23 décembre (3 nivôse V). — Serrurier, commissaire du Directoire Exécutif au canton de St-Trond, écrit à l'administration municipale: « Citoyens, ne voulant pas être accusé de négligence » dans mes fonctions et étant spécialement chargé de l'exécution » des lois, je ne puis m'empêcher de me plaindre de la non exécuvion de plusieurs. »

"La reddition des comptes des maîtrises et jurandes en reste là; 
"j'ai fait tout ce que je devais, j'ai obligé les citoyens à apporter 
"leurs registres et papiers; ceux qui ont refusé je les ai dénoncés 
"au commissaire du Département; jusque là je suis en règle. C'est 
"à vous, citoyens, à épurer leurs comptes; depuis deux mois vous 
"les avez entre les mains et sans vous en occuper. Vous allez, si 
"sous le plus bref délai cette affaire n'est pas terminée, vous allez, 
dis-je, vous rendre responsables et de ce que les débiteurs des 
"dites maîtrises peuvent devoir à la République, et de ce que la 
"République peut devoir à leurs créanciers."

"J'étais depuis deux mois près de votre administration, lorsque le hasard m'apprit que vous n'aviez point encore satisfait à la loi sur la réquisition du trentième cheval; je sais que l'argent pour l'achat des chevaux est déjà entre les mains de plusieurs citoyens; je dois vous prévenir que, si sous peu vous ne prenez pas toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la dite loi, je me verrai forcé, pour mettre ma responsabilité à couvert, d'en instruire le département."

" J'ai été spécialement chargé par le Département de l'exécution de son arrêté du 5 vendémiaire dernier pour la reddition des comptes du Séminaire; je suis surpris qu'après vous en être occupés quelque temps, l'affaire en soit restée là. Si l'interruption de l'instruction publique venait à avoir lieu, vous seuls en seriez responsables, puisque le Département, faute d'être instruit à temps des besoins de cet établissement, n'aurait pu venir à son secours. »

En finissant cette lettre je vous invite à demander à la commission des hospices des renseignements sur les biens du bénéfice » dit *Euchérius*, dont la ci-devant abbaye de St-Trond avait la » gestion et dont les revenus étaient destinés aux pauvres de cette » commune. »

"Comme d'après la loi du 7 septembre dernier (16 vendémiaire V)
"il est dit, art. 5: les hospices civils sont conservés dans la jouis"sance de leurs biens, et d'après l'arrêté du Directoire Exécutif en
"date du 13 novembre (23 brumaire) suivant l'article 1: les revenus
"des hopitaux civils situés dans une même commune, ou qui lui
"sont particulièrement affectés, seront perçus par un seul et même
"receveur, il serait nécessaire de réclamer des Domaines les biens
"qu'ils tiennent du dit bénéfice et de prendre la gestion de ceux
"qu'on dit être situés dans la république batave et dont les émigrés
"paraissent actuellement jouir. Salut et Fraternité."

V. Reg. aux délib. p. 372.

1796, 25 décembre (5 nivôse V). - Les entrepreneurs généraux de la fourniture de la viande aux armées du Nord et de Sambre et Meuse, désirant donner au gouvernement de nouveaux movens d'assurer ce service, en tirant un parti avantageux des matières provenant des cloches des établissements et corporations ecclésiastiques supprimés dans les neuf Départements Réunis, proposent : I. La totalité des cloches provenant des établissements supprimés dans les neuf Départements Réunis par la loi du 1 octobre 1795 (9 vendémiaire IV) leur est cédée aux clauses et aux conditions ci-après; II. Le prix des cloches, d'après les procès verbaux qui en constatent le poids de marc le quintal, sera payé à raison de 50 centimes la livre et celui des crapaudines moitié de ce prix : - III. Il sera imputé sur les fournitures faites et à faire pour le service dont sont chargés les munitionnaires; — IV. La livraison des cloches leur sera faite dans les communes mêmes où elles se trouvent et aussitôt qu'elles auront été descendues des clochers, les dits munitionnaires étant autorisés à requérir et à accélerer l'opération : - V. Le transport en sera fait aux frais des acquéreurs, mais ils ne seront pas responsables des événements de force majeure : - VI. Il leur sera délivré les autorisations nécessaires pour requérir la force armée pour l'enlèvement des cloches et le transport jusqu'au lieu de leur destination; — VII, Les battants des cloches leur seront abandonnés en compensation du poids des anneaux et des matières étrangères; - VIII. Dans le cas où les acquéreurs voudraient exporter une partie des dites cloches hors du territoire de la République, il leur en sera accordé la permission avec l'exemption de tout droit de sortie; - IX. Les acquéreurs s'obligent à ne laisser dans les dits Départements aucune cloche entière, mais ils pourront exporter à l'étranger celles qu'ils jugeront convenables; en attendant, ils pourront en former un dépot provisoire dans l'intérieur, sauf à donner au gouvernement la certitude de l'exécution du présent article. (Signé:) Mitoure.

V. Reg. aux délib. B, p. 88.

1796, 27 décembre (7 nivôse V). — L'administration départementale, en réponse à la lettre de la municipalité de St-Trond en date du 21 de ce mois, arrête : qu'elle n'a pas entendu faire vendre les bestiaux qui existent dans les couvents non évacués, mais faire cette vente au fur et à mesure que ces couvents le seront ; et que, par suite, elle invite l'administration municipale à surseoir à la vente. (V. Reg. aux déttb., p. 412).

1796, 30 décembre (10 nivôse V). — En exécution de la loi du 19 juillet 1791 l'administration municipale arrête : I. Tout marchand ou autres individus qui font profession de vendre au poids, à l'aune et à la mesure, auront à faire étalonner leurs poids, aunes et mesures par l'étalonneur de la police, dans les dix jours à dater du présent; - II. Le terme de dix jours expiré, il sera faite une visite par la police municipale chez toutes les personnes, qui seront sensées avoir des poids ou des mesures; — III. Tous ceux qui n'auront pas fait étalonner leurs poids et mesures dans le terme prescrit ou seront trouvés en défaut par des poids et mesures faux, encourront la peine irrémissible statuée par les articles 22 et 23 de la loi susdite (c.-a.-d. les faux poids seront confisqués et brisés; l'amende sera pour la première fois de 100 livres au moins et de la quotité du droit de patente du vendeur, si ce droit est de plus de 100 livres; les délinquants seront en outre condamnés à la détention de police municipale, et, en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle); — IV. L'étalonneur de la police sera obligé de rendre compte au commissaire de police de tous les individus qui se seront conformés, dans le terme désigné, à la disposition du présent. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 112).

1797, 5 janvier (16 nivôse V). — L'adjudant Gal Derger vient d'informer le genéral Schoemnezel qu'une insurrection vient d'éclater dans le département de la Dyle et de l'Escaut. Les scélerats, dit la lettre, ont pour signe de ralliement une cocarde noire et jaune. — L'administration départementale de la Meuse Inférieure a formé un cordon de troupes sur la limite du département pour empécher les brigands de la Dyle d'y pénétrer. Elle invite les municipalités à seconder ces troupes de tous les moyens et à surveiller les malveillants. (V. Reg. aux délib., p. 387).

Même date. — Lettre du Ministre de l'Intérieur à l'administration du Département de la Meuse Inférieure. — La loi du 27 novembre (7 frimaire V) établit une taxe en faveur des indigents sur les billets des spectacles et lieux de divertissements publics. Le produit de cette contribution doit être appliqué seulement aux indigents qui ne sont pas dans les hospices. C'est l'essai de l'institution des secours à domicile, que le Gouvernement se propose de rendre générale dès que les circonstances le permettront. Les membres qui composeront les bureaux de cette institution doivent connaître les habitudes et les mœurs, ainsi que les besoins de ceux qui réclameront des secours. Le vœu de la loi est que les secours soient donnés en nature, pour éviter l'abus des distributions en argent, qui ne servent souvent qu'à corrompre ceux qui les reçoivent. C'est en aliments, en achat de matières premières, d'instruments et d'outils de métiers, en faveur des ouvriers sans travail que les secours doivent être distribués. (V. ibid., p. 423).

1797, 6 janvier (17 nivôse V). — Le citoyen Durenne, vérificateur de l'Enregistrement demande la nomination d'un commissaire pour la vente des meubles qui se trouvent au Speelhof et proviennent de l'abbaye de St-Trond. — L'administration nomme le citoyen Debruyn, fils, pour expertiser et vendre les meubles en question. V. ibid., p. 388.

1797, 9 janvier (20 nivôse V). - Petition des régisseurs du Béguinage pour avoir un sursis de toute poursuite contre leurs débiteurs. — Le ministre des Finances a déclaré le 19 novembre 1796 (26 brumaire V) que les Béguinages ne tombaient pas sous l'application de la loi du 1 septembre (15 fructidor). Les béguinages ont réclamé au Corps législatif, qui a renvoyé la question à une commission spéciale, comme toutes les feuilles publiques l'ont annoncé. Il paraît donc de droit que toute poursuite contre les béguinages doit être suspendue jusqu'à ce que le Corps législatif ait prononcé. Malgré ce principe incontestable, le receveur des Domaines nationaux à St-Trond, en vertu d'une commission générale qu'il a pour les couvents supprimés, avertit les fermiers du béguinage de venir acquitter les fermages dus. — Enfin, les régisseurs font observer que les béguinages de la Belgique jouissent, comme auparavant, de leur régime entier et que l'on n'y a dressé aucun inventaire. (Signé:) J. Moers, sindic, par ordonnance. (V. ibid., p. 402).

1977, 11 janvier (22 nivôse V). — Le tribunal correctionnel de St-Trond est supprimé, tant à cause de la situation topographique de cette ville à l'extrémité du Département que pour réduire les dépenses du Trésor public. — Le tribunal correctionnel de Maestricht comprendra les cantons de Maestricht, Meerssen, Fauquemont, Heerlen, Rolduc, Wittem, Oirsbeeck, Tongres, Millen, Bilsen, Mechelen et Eysden; — celui de Hasselt, les cantons de Has-

selt, Peer, Beeringen, Cortessem, Looz, St-Trond, Heers, Montenaeken, Herck et Asch; — celui de Ruremonde, les cantons de Ruremonde, Veulen, Heythuysen, Nedercruchten, Weert, Maeseyck, Echt, Stevensweert, Achel en Bree. (V. ibid., p. 408).

- 1797. 14 janvier (25 nivôse V). L'administration départementale, vu les pétitions de Lachaye, Hoelen et Simons, respectivement curés du Béguinage de Tongres. Hasselt et St-Trond (V. plus haut, 9 janv.) considérant que la République n'a pas entendu comprendre les béguinages dans la loi de suppression (puisqu'il n'en existait pas en France) et qu'une lettre du ministre, en date du l janvier, dit qu'il ne paraît pas que les béguinages sont compris dans la suppression, attendu qu'ils ne sont d'aucun ordre monastique, arrête que tous les arrêtés contre les béguinages sont rapportés. (V. ibid., p. 403).
- 1797, 16 janvier (27 nivôse V). Le directeur de l'enregistrement nomme commissaire le citoyen Prissette à l'effet de délivrer les bons accordés par la loi du 1 septembre 1796, aux maisons religieuses supprimées par la dite loi, chez les Frères Cellites, aux Sœurs Grises, au Val-S<sup>16</sup>-Lucie, à Steenaert et à Terbeek.

V. ibid., p. 393.

- 1797, 18 janvier (29 nivôse V). L'administration départementale invite les municipalités à célébrer le 21 janvier l'anniversaire de la mort du dernier roi des Français. (V. ibid., p. 396).
- 1797, Sans date. Le 21 mars (1 germinal) tous les citoyens actifs de chaque canton doivent se réunir pour nommer, d'après l'article 27 de l'acte constitutionnel, les membres de l'assemblée électorale, les juges de paix et assesseurs et le président du canton. Les citoyens se réuniront donc pour nommer leurs agents et leurs adjoints, mais leurs assemblées ne doivent se composer que des citoyens ayant droit de vote. Il importe donc de dresser le registre civique des électeurs. Ce registre comprendra les citoyens domiciliés dans les cantons depuis un an et y payant une contribution directe foncière ou personnelle. (V. ibid., p. 394).
- 1797, 20 janvier (1 pluviose V). La municipalité de St-Trond délègue l'oficial municipal de Racourt pour accompagner le Commissaire Prissette à la distribution des bons dans les établissement religieux. (V. Reg. aux Proc.-verb., p. 118).
- 1797, 23 janvier (4 pluviose V). Le Gouvernement a créé, le 10 juillet 1796 (22 messidor IV), 200 brigades de gendarmerie pour le maintien de la police et du bon ordre dans les départements réunis. Seize brigades ont été désignées pour le département de la

Meuse Inférieure. Les municipalités doivent faire en sorte, écrivent les administrateurs de ce Département, de faire traiter les gendarmes comme des amis, des frères, des protecteurs, des soutiens du bon ordre. Les municipalités doivent les aider de leurs lumières, les seconder dans toute les occasions où ils auront besoin de l'être.

V. *Reg. aux délib.*, p. 419.

1797, 29 janvier (10 pluviose V). — Le directeur de l'Enregistrement et du domaine national nomme Adrien Perrée commissaire à l'effet de délivrer aux Récollets, aux Capucins et à l'abbaye de Mielen, les bons accordés par la loi du 1 septembre 1796.

V. ibid., p. 402.

- 1797, 31 janvier (12 pluviose V). La municipalité nomme l'officier municipal Ulens pour accompagner Adrien Perrée à la distribution des bons. Ulens s'étant absenté, le citoyen Lintermans est désigné pour le remplacer. (V. Reg. aux Proc.-verb. p. 120).
- 1797, 2 février (14 pluviose V). L'administration départementale arrête: I. A dater de la réception des présentes, chaque administration municipale des communes qui offrent des lieux de divertissements publics, donnera ordre à tous les directeurs ou entrepreneurs de salles de bals, concerts, feux d'artifices, courses et exercices de chevaux, de percevoir, au profit des indigents, un décime ou deux sols par franc, au dessus du prix du billet d'entrée; II. Dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté, les administrations municipales nommeront un secrétaire du bureau de bienfaisance pour diriger les travaux qu'elles prescriront; III. Les administrations municipales prendront toutes les mesures qu'elles jugeront convenables pour se faire rendre compte du relevé du registre d'entrée de ces lieux de divertissements, à fin de justifier du produit de cette perception. (V. Reg. aux délib., p. 421).
- 1797, 11 février (23 pluviose V). L'administration municipale expose à celle du Département : que la ville de St-Trond, par sa situation même, est la plus exposée au passage et au logement continuels des troupes et qu'elle n'a aucun établissement pour recevoir et traiter les malades, ce qui entraine souvent, surtout dans le cas de maladies épidémiques, des conséquences funestes. Pour remédier à cette situation elle demande de pouvoir utiliser le couvent des Capucins et celui de Stenaert, tous les deux supprimés, l'un comme caserne des militaires de la garnison, l'autre comme hôpital pour les pauvres de la commune.

V. Reg. aux délib. p. 435.

1797, 23 février (5 ventôse V). — Les officiers municipaux, occupés de la détermination de l'effraction des grains en valeur TOME VI.

métallique pour 1794 et 1795, — 1° considérant que, pour la dite détermination, l'on doit avoir uniquement égard au prix commun des denrées à la date de la débition et pendant tout le temps utile au débiteur pour s'acquitter en nature, c'est à dire depuis la Saint André jusqu'à la Purification; que par conséquent les prix antérieurs à la S' André et postérieurs à la Purification ne peuvent être pris en considération, à raison que le débiteur ne doit rien avant la S' André et qu'il n'est plus obligé de s'acquitter en nature après la Purification, à moins qu'il n'ait été dûment interpellé à cet effet; 2° que pour parvenir à la connaissance du prix commun des denrées à la date de la débition, comme dit est, on doit en calculer le plus haut prix, le prix moyen et le plus bas prix de chaque jour de marché qui a eu lieu pendant le temps de la débition, pour, supputation faite, déterminer le prix commun des denrées en valeur métallique — fixent l'effraction, savoir :

Pour 1794: le froment à 3 l. 17 s., le seigle à 3 l. 8 s. 2 d., l'orge à 2 l. 3 s., l'avoine à 1 l. 5 s. 2 d., les pois gris à 3 l. 12 s. 2 d., les poids jaunes à 4 l. 10 s., les vesces à 7 l. 14 s., les semences de chanvre à 3 l. 12 s. 3 d., les semences de navette à 3 l. 18 s. 3 d., et l'épeautre à 2 l. 11 s. 2 d. — Pour 1795: le froment à 6 l. 17 s. 2 d., le seigle à 5 l. 14 s., l'orge à 3 l. 12 s. 1 d., l'avoine à 1 l. 8 s. 3 d., les pois gris à 4 l. 4 s., les pois jaunes à 5 l., les vesces à 4 l., les semences de chanvre à 4 l., les semences de navette à......, l'épeautre à 2 l. (V. Reg. aux Proc.-verb., p. 126).

1797, 24 février (6 ventôse V). — L'administration départementale assigne le refuge de l'abbaye de Herckenrode comme local à la brigade de la gendarmerie nationale établie jusqu'alors à l'Abbaye. (V. Reg. aux détib., p. 433).

Même date. — L'administration départementale arrête: I. A compter de la notification du présent arrêté un quart du produit des ventes d'objets confisqués par voie de police correctionnelle, ainsi que des amendes prononcées par les tribunaux correctionnells, sera employé au soulagement des pauvres et versé par le receveur de l'enregistrement dans la caisse du Bureau de Bienfaisance de chaque commune où existe un bureau d'arrondissement; — II. Les versements seront effectués sur les mandats des administrations municipales visés par celle du Département; — III. L'emploi de ces fonds sera justifié par les membres de chaque bureau de bienfaisance devant l'administration municipale d'où ils ressortissent. (V. ibid., p. 438).

1797, 26 février (8 ventôse V). — Les membres de diverses communautés religieuses conservées provisoirement n'ont pas encore quitté leur costume religieux. Ces communautés ont obtenu une

suspension provisoire de suppression, non pas sous le rapport de la conservation de leur vœu et de leur pratique religieuse, mais à raison des services qu'elles pourraient rendre au public, tant pour l'instruction de la jeunesse que pour les secours à administrer aux indigents en état de maladie; à ce titre leurs membres sont identifiés aux autres membres de la société et aucune marque caractéristique de leur état religieux ne doit frapper l'œil du citoyen qui ne reconnait d'autres décorations particulières que celles que la loi a désignées. — C'est pourquoi l'Administration Départementale arrête : que les religieux et religieuses conservés provisoirement, de quel ordre qu'ils soient, ont à quitter leur costume régulier trois jours après la signification du présent arrêté; toute contravention à ce point sera dénoncée aux tribunaux de police par l'administration municipale de leur résidence. (V· ibid., p. 441).

Même date. — Lettre de l'administration départementale prescrivant aux officiers et adjoints municipaux, aux commissaires du Directoire Exécutif près des cantons et à tous les employés salariés, de prêter le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la constitution de l'an III, serment prescrit par la loi du 13 janvier dernier. (V. ib., p. 443).

1797, 1 mars (11 ventôse V). — Durbach, munitionnaire général délégué près de l'armée de Sambre, par lettre datée de Cologne, nomme le citoyen Noel, garde-magasin de la place de St-Trond. (V. Reg. aux délib. B, p. 9).

1797, 2 mars (12 ventôse V). — L'administration municipale de St-Trond, ensuite d'une requête des habitants de la ville, a demandé, pour l'usage du culte commun, la libre disposition de l'église des Récollets. — L'administration départementale, — considérant que la population de la ville de St-Trond n'est pas assez nombreuse pour nécessiter l'usage de l'édifice que les habitants réclament et qu'elle en a d'autres dans lesquels elle peut exercer ses pratiques religieuses - arrête: I. Qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur les considérations que la demande fait valoir; que l'église sera mise en vente dans le plus bref délai et que, si l'adjudicataire la destine à l'usage religieux, il sera tenu de se conformer aux lois de police rendues à cet égard; - II. La municipalité de St-Trond prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique lors de la fermeture de cette église; elle procédera, dans le plus bref délai, à la vente des autels, boiseries et autres objets mobiliers; — III. En cas de rassemblements séditieux, elle requerra le commandant de la force armée de la place de mettre en patrouille un détachement suffisant pour arrêter les chess des rassemblements. (V. Reg. aux délib., p. 444).

1797, 3 mars (13 ventôse V). — L'administration départementale invite les Bureaux de Bienfaisance à nommer dans leur sein des commissaires à l'effet d'ouvrir une souscription volontaire en faveur des indigents dans l'étendue de leur arrondissement.

V. ibid., p. 445.

1797, 4 mars (14 ventôse V). — Le 6 janvier (17 nivôse) dernier le commissaire ordonnateur en chef de l'armée de Sambre et Meuse. pour fournir à la subsistance des troupes, a frappé sur le département de la Meuse Inférieure une réquisition de 150,000 quintaux de foin et de 50,000 quintaux d'avoine. - Le département, épuisé par les fléaux que la guerre entraine, peut tout au plus fournir le le tiers des fourrages susmentionnés; mais le gouvernement n'a pas encore décidé sur la réclamation qui lui a été envoyée à ce sujet. — Cependant, il faut pourvoir aux besoins pressants des chevaux de l'armée; c'est pourquoi l'administration départementale arrête: I. Provisoirement et jusqu'à décision du Gouvernement, il sera fait, sur les cantons, une répartition de 50,000 quintaux de foin et de 20,000 quintaux d'avoine; le canton de St-Trond en fournira 800 de foin et 500 d'avoine; — II. Les administrations municipales en feront la sous-répartition sur les communes de leur ressort en déans les trois jours; — III. Dans les cinq jours suivants les agents municipaux en feront la sous-répartion sur les contribuables des communes; — IV. Les contribuables devront faire leurs versements dans les dix jours à dater de celui où leur part à fournir leur sera signifiée; — V. Ces versements se feront dans les magasins de St-Trond, par les cautons de St-Trond, Heers et Montenaken; dans les magasins de Maestricht, par les cantons de Maestricht, Asch, Achel, Beeringen, Bilsen, Cortessem, Fauquemont, Hasselt, Heerlen, Herck, Looz, Mechelen, Millen, Oirsbeeck, Peer, Tongres, Wittem, Eysden, Meersen et Rolduc; dans ceux de Venlo, par cantons de Venlo, Brée, Heythuysen, Maeseyck, Nedercruchten, Ruremonde, Echt et Weert; - VI. Pour mettre l'administration centrale à même de connaître les prix du foin et de l'avoine, les administrations municipales des cantons de Maestricht. Hasselt, St-Trond et Venlo enverront régulièrement le lendemain de chaque décade les mercuriales de la décade écoulée.

1797, 13 mars (23 ventôse V). — L'administration municipale de St-Trond, en exécution de l'arrêté du Directoire en date du 5 janvier (16 nivôse) dernier, arrête: I. Que tous les religieux, qui ont l'intention de fixer leur domicile à St-Trond, ont à comparaître devant le conseil dans la huitaine et à donner leur déclaration conformément à la loi susdite; ils feront notamment connaître leurs noms et âge, de quelle corporation ils ont fait partie, dans

V. Reg. aux délib. B, p. 1.

quelle commune ils ont l'intention d'aller habiter, l'état ou profession qu'ils se proposent d'exercer et les moyens de subsistance qu'ils ont;—II. Tous ceux qui négligeront de se soumettre aux conditions du présent arrêté dans le délai susdit, seront regardés comme étrangers ou inconnus, inscrits comme tels au registre de la commune et traités conformément à la loi. (V. ibid., p. 128).

- 1797, 18 mars (28 ventôse V). Les membres de l'administration municipale de St-Trond, ayant procédé à la distribution en assemblée primaire des citoyens pouvant avoir droit d'y voter, trouvent que le registre de la commune fournit 1341 électeurs ; ils répartissent ce nombre en deux assemblées primaires : à la première ils donnent le nom d'assemblée de l'*Union* et lui désignent pour local le réfectoire du couvent des Récollets; à la deuxième, ils donnent le nom de la Fraternité et lui assignent pour local la grande salle de l'ancienne abbaye. Ils font ensuite afficher, au vestibule de l'hôtel-de-ville, les listes des électeurs devant voter dans chacun de ces locaux. (V. Reg. aux Proc. verb., p. 130).
- 1797, 25 mars (5 germinal V). L'administration départementale fait connaître aux municipalités les fêtes nationales instituées par la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire IV) et qui doivent être célébrées dans les cantons: 1° celle de la Fondation de la République, le 1° vendémiaire; 2° celle de la Jeunesse, le 10 germinal; 3° celle des Epoux, le 10 floréal; 4° celle de la Reconnaissance, le 10 prairial; 5° celle de l'Agriculture, le 10 messidor; 6° celle de la Liberté, le 9 et 10 thermidor, et 7° celle des Vieillards, le 10 fructidor. (V. Reg. aux délib. B, p. 9).
- 1797, 26 mars (6 germinal V). Le salaire des gardiens des établissements religieux supprimés, payé jusqu'aujourd'hui à raison de deux francs par jour, à cause de la responsabilité qui pesait sur eux, ne sera plus payé qu'à raison de vingt sols; la responsabilité n'est, en effet, plus de la même importance depuis l'évacuation et la vente des meubles confiés à leur garde (V. ibid., p. 11).
- 1797, 27 mars (7 germinal V). L'administration départementale informe les municipalités que les officiers chargés de la rédaction des actes de l'Etat Civil ont pour devoir d'avertir les juges de paix du décès des citoyens dont les héritiers sont mineurs.

  V. ibid., p. 12.
- 1797, 29 mars (9 germinal V). La même administration fait savoir que le juge de paix et les assesseurs élus aux assemblées primaires ne peuvent entrer en fonctions, sans être installés par l'administration municipale et avoir prêté le serment prescrit par la loi du 13 janvier dernier. (V. ibid., p. 16).

1797, 1 avril (12 germinal V). — Domange, commissaire des guerres, chargé de la rentrée de la réquisition du 6 janvier dernier nommé le citoyen Herman, fils, aide-magasinier à St-Trond. V. ibid., p. 19.

1797, 13 avril (24 germinal V). — L'administration municipale a mis à la disposition du citoyen Delerue, garde-magasin particulier à St-Trond, l'église du couvent des Capucins. Delerue invite la municipalité à nommer un de ses membres pour procéder à l'inventaire de ce qui se trouve dans la dite église. Il observe que cette église ne suffira pas pour contenir en même temps le foin et l'avoine et demande de pouvoir disposer d'une partie des greniers. V ibid., p. 28.

1797, 20 avril (1 floréal V). - L'administration départementale donne des instructions au sujet de la Fête des Epoux, qui doit être célébrée le 29 avril. - Les municipalités doivent s'informer dans les communes de leur ressort : 1° des époux des deux sexes. qui, par quelque action honorable, ont mérité l'estime général et servent d'exemple à leurs concitoyens; 2º des personnes mariées qui, déjà chargées d'une nombreuse famille, ont encore adopté des orphelins. Leurs noms seront inscrits sur un tableau et proclamés publiquement à la fête; il leur sera distribué, au nom de la patrie. des couronnes civiques. — Le cortège sera composé des jeunes mariés du mois précédent et des premiers dix jours du mois de floréal; le costume des épouses sera en blanc et elles seront ornées de fleurs et de rubans tricolores. La fête doit être rehaussée par des discours et des chants civiques. - Les vieillards devant être partout l'objet du respect, ils auront les places d'honneur; celui d'entre eux qui a la plus nombreuse famille sera chargé de la distribution des couronnes et paraîtra à la première place.

V. ibid., p. 32.

1797. 23 avril (4 floréal V). — L'administration départementale arrête: I. Il sera procédé à l'inventaire des objets qui se trouvent à la ci-devant abbaye de St-Trond; les dégradations, comparativement à l'état dans lequel l'abbaye se trouvait quand elle a été mise à la disposition du service militaire, seront également constatées; — II. Il sera ensuite procédé à la location des jardins et portions de bâtiments qui en seront susceptibles, tels que granges, écuries, remises et quartiers de domestiques; il sera établi un gardien chargé de la surveillance générale du bâtiment et son salaire sera acquitté sur le produit de la location. (V. ibid., p. 39).

1797, 25 avril (6 floréal V). — La même administration fait parvenir à la municipalité de St-Trond un arrêté ordonnant l'éta.

blissement de l'école centrale et portant nomination des jurys d'instruction publique devant procéder à l'examen de ceux qui peuvent prétendre aux emplois se professeur à l'école centrale et d'instituteurs aux écoles primaires. (V. ibid., p. 49 et 53).

- 1797, 3 mai (14 floréal V). La même administration invite les municipalités à nommer sans délai une commission de cinq citoyens résidant dans le canton, chargée de la surveillance des hospices civils. Cette commission nommera dans son sein un receveur qui lui rendra son compte tous les trois mois; ce compte sera remis à la municipalité qui le transmettra à l'administration départementale pour approbation. Pour les fondations pieuses, qui ne peuvent être confondues avec les hospices civils, il faut également une commission d'administration de cinq membres. V. ibid., p. 47.
- 1797, 10 mai (21 floréal V). La même administration envoie la loi relative à la déclaration à exiger des ministres des Cultes. Elle espère que, cette loi étant publiée après la signature des préliminaires de la paix qui fixe irrévocablement le sort de ce contrées, elle ne rencontrera aucune difficulté et que les ministres des Cultes qui avant cette époque auraient peut-être hésité à faire la déclaration, s'empresseront maintenant d'y adhérer.

V. ibid., p. 58.

- 1797, 14 mai (25 floréal V). La même administration invite la municipalité de St-Trond à notifier officiellement aux communautés de l'arrondissement qui ont conservé l'administration de leurs biens, de ne faire aucun bail, au profit de qui que ce soit, pour une durée de plus de neuf années; elle ne pourront non plus aliéner, hypothéquer ni échanger des biens sans l'intervention de la Direction des domaines nationaux. (V. ibid., p. 59).
- 1797, 6 mai (17 floréal V). Loi relative aux pensions des religieux et religieuses de la ci-devant Belgique. Le Conseil des Anciens, considérant que, par le défaut des formes établies, les religieux et religieuses dont les habitations ont été supprimées avant la réunion de la Belgique à la France, se trouvent privés de leur pension, et que la justice et l'humanité exigent qu'on se hâte de les faire jouir d'un traitement nécessaire à leur existence, approuve l'acte d'urgence. Le Conseil des Cinq Cents arrête : I. Les commissaires de la Trésorerie nationale feront acquitter sans délai dans le Département de la ci-devant Belgique les pensions accordées aux religieux et religieuses supprimés avant la réunion de la dite province à la République ; II. Les payements se feront conformément aux lois précédemment publiées; III. La présente résolution ne sera pas imprimée. (V. ibid., p. 62).

1797, 26 mai (7 prairial V). — Saint-Cricq Casaux, commissaire des guerres, informe le citoyen Madine, qu'il doit faire à St-Trond le service qui avait été conflé provisoirement au citoyen Pitois. V. ibid., p. 66.

1797, 27 mai (8 prairial V). — Les curés de St-Trond ont fait une pétition à l'effet d'obtenir un délai pour satisfaire à la loi du 28 septembre 1796, délai motivé sur les représentations que le clergé de la Belgique a adressées au corps législatif. — L'administration Centrale déclare qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la pétition. (V. ibid., p. 72).

1797, 28 mai (9 prairial V.) — L'administration municipale de St-Trond expose à celle du Département : que l'abbé de St-Trond, émigré et n'ayant donc plus droit de citoyen, a conféré une prébende vacante dans le chapître de Notre-Dame et que le titulaire nommé pretend se faire recevoir par le dit chapître. — Elle ne connaît pas de loi qui l'autorise à procéder elle-même à la nomination aux prébendes ecclésiastiques, sinon elle aurait déjà pourvu au remplacement du chanoine vice-curé de l'église susdite, lequel, de même que son curé, a fait la déclaration prescrite aux ministres des cultes par la loi du 29 septembre 1795. — Elle demande à l'administration départementale à qui appartiennent ces sortes de nominations. (V. ibid., p. 74).

Même date. — La même administration nomme H. Lintermans, Walewyns, homme de loi, Siaens, père, Roberti et Govaerts, homme de loi, commissaires à l'effet de recevoir les comptes des anciens bourgmestres et agents municipaux.

V. Reg. aux Proc. verb., p. 138.

1797. 3I mai (12 prairial V). — En réponse à la demande lui faite par l'administration municipale de St-Trond le 28 de ce mois (v. ci-dessus), l'Administration Départementale répond : que les revenus de la prébende vacante au chapitre de Notre-Dame sont dévolus à la République et que le receveur des domaines en doit faire la perception. L'arrêté de Roberjot, Représentant du Peuple, en date du 28 avril 1795 (9 florial III) dit, en effet : « Les biens attachés » aux bénéfices simples et autres qui sont vacants par mort ou démis- » sion des titulaires ou le deviendraient dans la suite, à la réserve » des bénéfices relatifs à l'exercice immédiat du culte, seront régis » et administrés comme tous les autres domaines nationaux de la » République dont ils font partie. » (V. Reg. aux délib. B, p. 74).

1797, 2 juin (14 prairial V). — L'administration municipale fait publier que la levée du trentième cheval est supprimée par un

- arrêté de l'administration départementale du 30 mai (11 prairial V). V. Reg. aux Proc.-verb. p. 139.
- 1797, 22 juin (4 messidor V). Le Conseil municipal de St-Trond fixe l'effraction des rentes payables pour 1796 : le froment à 2 l. 18 s. 1 d., le seigle à 2 l. 6 s., l'orge à 1 l. 12 s., les pois jaunes à 4 l. 2 s, 2 d., les pois gris à 1 l. 19 s. 1 d., l'avoine à 16 s. 2 d., les vesces à 3 l., l'épeautre à 1 l. 4 s. (V. Reg. aux détib. B, p. 80).
- 1797, 8 juillet (20 messidor V). Le citoyen Siaens, ex-commissaire près du tribunal correctionnel à Saint-Trond, est nommé commissaire du pouvoir exécutif en la même ville, en remplacement de Serrurier, démissionnaire. (V. ibid., p. 90).
- 1797, 13 juillet (25 messidor V). L'administration centrale du département considérant que l'expérience a démontré l'impossibilité d'effectuer le pesage des cloches au moment de leur descente, faute de balance en plusieurs endroits ordonne que ce pesage aura lieu à Maestricht et à St-Trond, devant les commissaires du Directoire de ces cantons. (V. ibid., p. 85).
- 1797, 27 juillet (9 thermidor V). L'administration centrale du département. — voulant déterminer un mode invariable pour l'exécution du traité, approuvé par le Directoire Exécutif le 7 janvier dernier, pour la cession au profit de la compagnie Lannoy des cloches provenant des établissements supprimés dans les neuf Départements Réunis et considérant que plusieurs communautés religieuses se sont permis d'enlever les cloches, de les cacher ou de les aliéner. - arrête: I. Toutes les cloches provenant des établissements supprimés par la loi du 1 septembre 1796, seront remises, quelle qu'ait été leur destination, au citoyen Petit, agent de la Compagnie Melletier, Galles et Patois; dans cette disposition sont comprises les cloches qui servaient ci-devant à l'usage du culte et celles d'office des réfectoires, etc., et les timbres d'horloges, dont les mécanismes ne pourront être détériorés; — II. Plusieurs édifices provenant des corporations religieuses ayant été mis en réserve pour l'usage du culte, les cloches de ces établissements ne feront pas l'objet d'un enlèvement du citoyen Petit, jusqu'à ce qu'il ait été pris une détermination finale sur leur conservation; en conséquence, resteront provisoirement dans l'état où elles se trouvent, les cloches des Ex-Récollets, Ex-Dominicains et Frères Cellites de Maestricht, des Récollets à Venlo et à Ruremonde et des Croisiers à Maeseyck; — III. Les juges de paix, les officiers de police et les commissaires du Directoire près les cantons sont requis de faire, chacun en ce qui le concerne, toutes les démarches et poursuites nécessaires pour parvenir à la découverte des cloches

enlevées, cachées ou aliénées: ils sont autorisés à assurer des récompenses aux dénonciateurs de ces vols ; la restitution de ces cloches reste sur leur responsabilité, tant pour avoir négligé de faire les poursuites à cet égard en temps utile, que pour n'avoir pas pris des mesures pour en empêcher l'enlèvement : cette restitution s'opérera aux poursuites et diligences du citoyen Petit qui dénoncera à l'administration centrale le refus ou la mauvaise volonté qu'apporteraient a cet égard les fonctionnaires publics: - IV. Les cloches qui ont fait indûment l'objet d'une vente au profit de la République, lors de celle du mobilier des établissements supprimés, seront restituées au citoyen Petit et le prix en sera remboursé à l'acquéreur, sur présentation du récépissé qu'en donnera le citoyen Petit aux citoyens qui lui auront fait la remise des cloches; - V. Les dispositions prises antérieurement, qui seraient contraires au présent arrêté, sont rapportees. (V. ibid., p. 90).

1797, 13 août (26 thermidor V). — L'article 1 de la loi du 6 juin fixe le contingent du département de la Meuse Inférieure dans le principal de la contribution foncière à 1,166,000 livres; en centimes ou sous additionnels à 174.900, ensemble 1.340.900 livres. — L'arrêté de l'administration centrale pour la répartition fixe le contingent de la municipalité de St-Trond, en principal à 25,593 livres, en centimes additionnels à 3838 l. 19 s., soit ensemble 29,431 l. 19 s. — La sous-répartition entre les communes du canton de St-Trond devra se faire immédiatement. (V. ibid., p. 98).

1797, 19 septembre (3º jour complémentaire V). — Les administrateurs municipaux de St-Trond. — considérant que l'Eglise des ci-devant Récollets est fréquemment occupée par des ecclésiastiques insoumis et réfractaires et que la dite église est une propriété nationale dont la surveillance leur appartient de par leurs fonctions. - arrêtent : I. L'église sera fermée dès aujourd'hui et le restera sans y permettre l'entrée de qui que ce soit ; — II. Tout exercice y est interdit jusqu'à autre disposition; — III. Les scellés seront apposés sur toutes les portes y donnant accès; — IV. Le gardien actuel déposera toutes les clefs qu'il détient, tant de l'église que du couvent; - V. Il sera remplacé dans ses fonctions de gardien par Georges Aerts; — VI. A ce nouveau gardien il est expressément défendu de permettre l'entrée de l'église et du couvent à qui que ce soit, sans les ordres spéciaux du conseil municipal; cependant il devra faciliter l'accès du jardin à l'occupant et adjudicataire, par la voie la plus courte et embrassant le moins le couvent ; — VII. Le gardien devra se conformer à tous les points susdits sous sa responsabilité individuelle; - VIII. Le commissaire de cette commune et le brigadier de la gendarmerie seront chargés de l'exécution

du présent arrêté. (Signé:) de Maugeer, président, Hardiques, Ulens, Lintermans et Putseys, off. municipaux.

V. Reg. aux Proc.-verb., p. 160.

1797, 30 septembre (9 vendémiaire VI). — Le 26 septembre l'administration centrale a fait observer au conseil municipal de Saint-Trond « que la jouissance des presbitères et autres revenus » attachés à l'exercice du Culte, jouissance qui forme le prix ou » salaire du ministère, ne peut être accordée qu'à ceux qui en rem» plissent effectivement les devoirs sous les auspices des lois. » Elle a invité le conseil à lui transmettre tous les renseignements sur la consistance des biens qui en font partie, à charge, en outre, de former un état exact d'autres dont les ministres du culte ont joui jusqu'à présent.

Le conseil a donc fait écrire une lettre-circulaire aux douze curés des paroisses de la commune, pour leur rappeler la loi du 29 septembre 1795 sur la Police des Cultes, et les a invités, à défaut de s'y conformer, à fermer leurs églises et à en remettre les clefs. Il leur a fait connaître la lettre de l'administration centrale en date du 26 septembre dernier et les a priés de transmettre leurs régistres sans retard. — Le curé Lemmens de la paroisse de St. Jaques à Schuerhoven, avant recu la lettre le 29 septembre, a longuement répondu en flamand. Dans sa lettre il dit en autres choses : « Puis-» que depuis la publication de la loi du 5 septembre dernier, je me » suis abstenu de toutes fonctions pastorales à l'égard desquelles » j'étais soumis à votre surveillance, ainsi il n'est plus à moi de » fermer ou faire fermer l'église de Schuerhoven, attendu que je » ne puis le faire sans m'exposer à la pénalité prononcée par la loi » du 29 septembre 1795, comme étant un acte de juridiction ou » d'autorité publique laquelle cesse en ma personne pour le moment. " Concernant la transmission des clefs, il écrit : « que » celles-ci n'ont jamais été en sa garde, mais qu'elles sont conflées » au clerc ou marguiller par les paroissiens mêmes. » Enfin, quant aux régistres, il observe « qu'ils lui ont été remis par les héritiers » de son prédécesseur et non pas par le magistrat alors régnant, » et que, par conséquent, il les entend aussi remettre fidèlement à » son successeur. »

La lettre du curé Lemmens est remise au conseil réuni vers 10 heures et demie. Immédiatement après, du bruit se fait dans l'antichambre de la salle de réunion et l'huissier annonce qu'un grand nombre d'individus, tant hommes que femmes, de la paroisse de S' Jaques, viennent d'y arriver. A cette nouvelle le Commissaire du Directoire Exécutif sort de la salle et bientôt après fait rapport qu'il a demandé, à ce peuple assemblé, le motif pour lequel il se présentait en foule à la maison commune. Il lui a été répondu:

" pour avoir la continuation de son église. " — Le commissaire fait d'abord observer à la foule assemblée, que chaque individu d'entre eux se rendait coupable personnellement du crime d'attroupement et qu'il n'hésiterait pas de faire appliquer contre eux la peine que la loi prononce, s'ils tardaient davantage à se retirer. — Sur quelques réclamations réitérées pour avoir la continuation de leur église, le commissaire leur observe que la loi avait parlé et que ce n'est ni à la municipalité, ni à qui que ce soit, de la changer; que, par conséquent, il invite de rechef ces paroissiens de Schurhoven qui sont au moins soixante, à se retirer et à dissoudre l'attroupement, les menaçant d'employer, en cas de refus, des mesures de rigueur. — Devant cette menace la foule se retire.

Le conseil persuadé que l'attroupement mentionné a été la suite de la lettre du curé et a été suscité par lui, décide d'envoyer le procès-verbal de cette séance à l'administration du département.

V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 167.

1797, 2 octobre (11 vendémiaire VI). - Lettre de l'administration départementale au sujet de la loi du 19 août précédent. — Les bons des religieux ne sont plus admissibles en payement de l'acquit de ces biens, mais doivent être échangés contre des cédules hypothécaires que les acquéreurs souscrivent en payement de leurs acquisitions. — Ce mode présente des avantages considérables aux religieux, puisque leurs bons, qui n'étaient que les signes représentatifs des valeurs numéraires, seront convertis et remboursés en espèces métalliques franc pour franc, avec des intérêts à 5 pour cent. - Il sera ouvert, à l'administration centrale, un registre, sur lequel les religieux et religieuses, porteurs de bons, iront inscrire leurs noms. A mesure que la remise des cédules par les acquéreurs des domaines le permettra, il leur en sera délivré un nombre suffisant, en acquit soit de la totalité, soit d'une partie du montant de lears bons. A raison du petit nombre d'articles d'aliénation, les religieux ne pourront obtenir à bref délai le complet remboursement de leurs bons; mais il leur sera délivré des acomptes qui seront inscrits au dos de leurs bons. - L'administration n'admettra que l'inscription des religieux qui ont appartenu à des communautés situées dans le département, ou bien de ceux dont la résidence dans le département est authentiquement constatée, bien que leur communauté fût située à l'extérieur.

V. Reg. aux delib. B, p. 121.

1797, 6 octobre (15 vendémiaire VI). — L'administration municipale de St-Trond s'est plainte à celle du Département de ce que l'ancien ordre de choses existe encore à l'égard de l'administration des biens des pauvres et qu'aucun compte n'a été rendu. — L'administration centrale arrête : que la municipalité de St-Trond est

requise de mettre la commission des administrateurs des hospices civils en activité, et de faire retirer tous les titres, créances, registres qui se trouvent entre les mains des anciens administrateurs des biens des pauvres. (V. ibid., p. 118).

Même date. - L'administration départementale ordonne à la Direction des Domaines Nationaux de prendre la gestion des revenus pastoraux. — Les revenus des prébendes pastorales sont les gages des traitements qui ne sont assurés qu'à l'exercice actif des cultes. Les ministres, refusant pour la plupart la prestation du serment exigé par la loi, sont civilement mis hors de l'exercice actif susdit; il faut donc qu'il y ait aussi pour eux cessation de la perception de leurs revenus. - L'administration arrête: I. Que la direction des domaines nationaux fera sous le plus bref délai les les diligences nécessaires pour prendre la gestion et l'administration des revenus pastoraux de quelle nature qu'ils soient, du moment qu'ils sont affectés aux prébendes de Ministres des Cultes qui se sont refusés à la prestation du serment prescrit par la loi; - II. A cet effet les ministres en état de refus remettront tous les registres, titres et documents servant à la perception des revenus de leurs cures, et ils rendront leurs comptes tant par devant les agents municipaux que par devant les receveurs des domaines ou commissaires à ce délégués; - III. Ce séquestre n'étant que provisoire, aussitôt que le ministre du culte d'une commune se sera conformé à la loi, ou que, dans son état de refus, il sera remplacé par un autre ministre assermenté, la direction des domaines sera dessaisie de la gestion de ses biens, et en restituera la jouissance au dit ministre, au vu de l'extrait du procès-verbal de la prestation de son serment; si c'est l'ancien ministre qui, par l'effet de son serment, est réintégré dans ces revenus, les frais de séquestre seront à sa charge; si c'est un nouveau, il ne sera tenu à aucun payement, et néanmoins, dans ce dernier cas, la direction des domaines percevra un revenu suffisant pour couvrir les déboursés nécessités pour l'exécution du séquestre; - IV. Ne sont compris, provisoirement et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. dans les dispositions ci-dessus, que les revenus pastoraux dont la perception est affectée à l'exercice immédiat du culte; les prébendes et bénéfices qui ne salarient point l'exercice des fonctions dites à charge d'âmes, n'y sont pas compris. (V. ibid., p. 119).

1797, 9 octobre (18 vendémiaire IV). — Suivant lettre de l'administration centrale du 5 courant, le général Chabert, commandant du département, a retiré toute permission de port d'armes accordée précédemment. — Le conseil municipal fait donc publier et afficher : « qu'il est dès à présent défendu à tout individu de porter des

- » armes ou d'en avoir chez soi ; que tous ceux qui sont possesseurs
- » ou détenteurs d'armes sont obligés de les déposer à la maison
- » commune, à peine de confiscation. »
  - V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 171.
- 1797, 10 octobre (19 vendémiaire VI). Lettre de l'administration départementale. La loi du 29 mars fixe la contribution personnelle de l'an V, pour les nonante-huit départements de la France à 60,000,000 de livres, en principal, et les centimes additionnels à 25. La loi du 1 août fixe le contingent du Département de la Meuse Inférieure à 423,100 livres, La part à fournir par le canton de St-Trond est en principal de 18762 l. 13 s. 4 d. et en additionnels de 4690 l. 13 s. 4 d., en tout 23,453 l. 6 s. 8 d.

V. ibid., p. 124.

- 1797, 13 octobre (22 vendémiaire VI). Le maréchal des logis de Linne est désigné pour prendre le commandement de la brigade de gendarmerie à St-Trond. (V. ibid., p. I23).
- 1797, 30 octobre (30 vendémiaire VI). A. Allan, Sornain et Dannoy, munitionnaires généraux des armées du Nord et de l'Est, nomment le citoyen Belachasse à l'emploi de garde-magasin à St-Trond, de la section des fourrages. (V. ibid., p. 126).
- 1797, 20 novembre (30 brumaire VI). L'administration départementale, par lettre du 27 septembre, annonce que le Directoire Exécutif s'occupe des moyens de liquider les dettes de l'ancien gouvernement et de pourvoir au payement des arrérages dus aux créanciers. Le conseil fait donc publier, que les créanciers de la ville ont à produire sans délai un extrait du titre de leur créance, indiquant le montant du capital affecté sur la commune et celui des intérêts arriérés qui leur sont dus.
  - V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 180.
- 1797, 2 décembre (12 frimaire VI). Le conseil vu l'arrêté du Directoire en date du 8 novembre (10 brumaire) par lequel est ordonné la formation du tableau des ci-devant prêtres arrête : tous les prêtres résidant à St-Trond sont invités à venir se déclarer dans le délai de trois jours, à la salle de la municipalité.
  - V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 184.
- 1797, 7 décembre (17 frimaire VI). Le conseil nomme au poste de secrétaire de la municipalité Arnold-Frédéric Hildebrand, natif de Maestricht et agent municipal de la commune de S<sup>t</sup> Pierre, canton de Millen. Il jurera haine à la royauté et à l'anarchie, fidélité et attachement à la République et à la constitution de l'an III.

V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 187.

1797, 10 décembre (20 frimaire VI). — Règlement pour l'église de Notre-Dame. - Le conseil - vu que le grand nombre des prêtres continue à se montrer réfractaire à la loi du 5 septembre 1796 (19 fructidor); vu aussi que le nombre des prêtres soumis et sermentés est si petit que dans la grande église paroissiale de cette commune, il n'y a que deux individus habiles à prêter leur ministère conformément à la loi susdite; considérant que la conduite séditieuse des prêtres réfractaires influence sur l'esprit du peuple innocent, au point que plus de deux tiers des habitants méprisent le ministère des prêtres assermentés et s'abstiennent de fréquenter leur messe; considérant que les habitants induits en erreur fréquentent cependant l'église avouée et déclarée, mais avant et après les messes des prêtres mentionnés, sortant de l'église au moment que les messes vont commencer et donnant, par ce moyen et par le bruit qu'ils causent à cette occasion, un véritable scandale aux habitants paisibles et soumis qui s'y trouvent; considérant enfin qu'un abus pareil convient d'être réprimé et qu'il soit mis obstacle au progrès du fanatisme; - arrête : I. L'église paroissiale de Notre-Dame en cette commune ne sera ouverte qu'un quart d'heure avant et un quart d'heure après le commencement des offices qui se feront par les ministres du culte. — II. Tous ceux des habitants et autres qui se trouveraient dans la dite église à où après l'époque sus-désignée, seront obligés d'en sortir jusqu'à ce que l'église soit réouverte. — III. Le commissaire de police et le maréchal des logis de la gendarmerie sont respectivement chargés de l'exécution du présent. — IV. Expédition du présent sera envoyée au citoven Dubois, pléban de la susdite église paroissiale, afin qu'il donne ses ordres pour en faire remplir les dispositions et qu'il s'y conforme pour ce qui lui concerne. — (Signé:) de Maugeer, président, Hardiques, L. Putzeys, Ulens, Lintermans, officier mnnicipaux, Hildebrand, secrétaire en chef.

V. Reg. aux Proc -verb. A, p. 188.

1798, 5 janvier (16 nivose VI), — L'administration centrale a nommé le citoyen Mamgam, commissaire spécial chargé de l'exécution de la loi du 19 août 1792 et de l'arrêté du Directoire du 26 octobre 1797 (5 brumaire VI). — Le conseil, — considérant que, nonobstant toutes les mesures qu'il a prises pour assurer l'intérieur des églises, les vols qui s'y commettent fréquemment — décide d'inviter le commissaire susmentionné à procéder incessamment à l'inventaire de tous les effets qui se trouvent encore dans les différentes églises du canton ci-devant desservies par des prêtres insermentés et de réunir successivement tous les effets transportables qu'il y trouvera; ces effets seront déposés au refuge de Herckenrode servant de caserne à la gendarmerie, sous la garde de laquelle ils seront conservés. (V. Reg. aux Proc. verb. A. p. 191).

- 1798, 6 janvier (17 nivôse VI). Comparaissent au conseil les citovens Laisné, fournisseur des viandes et fourrages en cette commune, et le citoyen Himbert, receveur des Domaines Nationaux. Le premier demande de lui accorder la chapelle des Clercs, pour y tenir le magasin des fourrages; le second lui en remet les clefs qu'il avait reçues du citoyen Nicat. Le conseil - considérant que dans la dite chapelle se trouve une quantité de cloches appartenant à la compagnie Lannoy et provenant des couvents supprimés; considérant aussi que cette compagnie avait remis la clef de la dite chapelle au citoyen Nicat - députe le citoyen Hildebrand, secrétaire de la municipalité, pour prendre note des cloches qui s'y trouvent. - Hildebrand s'y rend accompagné de Laisnéet de Himbert et rapporte y avoirtrouvé trente-trois cloches, tant grandes que petites, et les avoir laissées sous la responsabilité de Laisné. (V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 193).
- 1798, 7 janvier (18 nivôse VI). Le conseil municipal, vu les rapports de François Remy et Jean-Baptiste Hochu, militaires de la compagnie des aérostiers en garnison en cette ville et celui de David Clerinx, garnissaire établi au Séminaire pour défaut, par le régent de cette maison, de payement de la contribution foncière, rapports constatant que le régent précité s'avise de soustraire nuitamment des objets y renfermés; considérant que tous les effets, meubles, bestiaux et denrées à l'usage du Séminaire appartiennent à l'établissement même et non pas au régent arrête: I. Les officiers Lintermans et Putzeys se rendront au Séminaire accompagnés du secrétaire en chef Hildebrand et inviteront le régent à leur reproduire tous les effets mobiliers, argenterie, numéraire, registres et archives, qu'ils sont chargés de mettre sous scellés: - II. Ces députés sont autorisés à s'adjoindre la force armée pour soutenir leurs opérations; — III. Ils ne laisseront à l'usage des individus occupant le Séminaire, que les effets qui leur seront nécessaires pour logement, nourriture et chauffage; - IV. Ils feront un inventaire spécifique de tous les objets, bien entendu que les effets qui ne sauraient être mis sous scellés seront spécifiés par une note dressée en même temps; - V. Quant aux objets prétendus soustraits, le juge de paix sera invité à faire la visite nécessaire pour les découvrir. (V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 194).
- 1798. 21 janvier (2 pluviose VI). Prestation du serment de haine à la Royauté par Plazanet, commandant de la place; Himbert, receveur des domaines nationaux; Debruyn, surnuméraire aux domaines; van Abeele, juge de paix, Siaens et Schoenaerts, assesseurs dudit juge; Lecors, secrétaire, et Carolus, huissier du Bureau de Paix; Hardiques, Ulens, Lintermans, Putzeys, officiers municipaux; Hildebrand, secrétaire en chef; Pieters, secrétaire-

adjoint; Roosen et Baddinoel, huissiers de l'administration municipale; Croels, préposé aux logements militaires; Louis, officier de police; van den Putte, garde-général forestier et Bertrand, directeur de la Poste. (V. Reg. aux Proc.-verb., p. 198).

1798, 16 janvier (27 nivose VI). — Commission pour le citoyen Himbert, à l'effet de se transporter, conjointement avec Janson, dans les maisons du chapitre de Notre-Dame à St-Trond, confrérie des Clercs et dépendances, au Béguinage, au Collège supprimé par la loi du 25 novembre (5 frimaire VI) et dans la maison des Frères Cellites supprimés par la loi du 1 septembre 1795. Les deux commissaires s'y feront présenter les registres et comptes de la régie des biens, ils en arrêteront la situation en recettes et en dépenses, feront le relevé des revenus et des époques de leur écheance. Ils dresseront l'état et description de tous les registres et papiers, de l'argenterie des églises et chapelles, des effets de sacristie, des bibliothèques, livres, manuscrits, médailles, tableaux et cloches. Ils feront déposer tous ces objets au greffe de la municipalité qui en restera dépositaire. (V. ibid., p. 133).

1798, 30 janvier (11 pluviose VI). — Le conseil — vu la suppression du collège connu sous le nom de Séminaire, situé en cette commune; considérant que cet établissement, par sa grande étendue, peut servir d'école centrale supplémentaire et qu'il est nécessaire qu'une telle école existe à St-Trond pour les motifs suivants: 1° pour soulager autant que possible la commune dans les charges qu'elle a à supporter par suite de sa situation au centre de tous les passages de troupes et de prisonniers; 2º parce que ce Collège a servi depuis son érection à donner l'instruction à la jeunesse, non pas seulement de la ville mais d'endroits environnants et même éloignés; 3º parce que plusieurs parents ne sont pas dans la condition de pouvoir faire face aux frais qu'ils seraient obligés de faire s'ils devaient envoyer leurs enfants dans un endroit éloigné et les écarter de chez eux, et 4° parce qu'il y aurait des murmures, des troubles et des désordres à craindre si les écoles au dit Collège venaient à cesser, comme on a pu le voir. il y a deux ans, quand l'enseignement y a été interrompu pendant quelques mois; - arrête: I. de suspendre l'évacuation du Collège pour ce qui concerne les cinq professeurs; - II. d'inviter les les citoyens Himbert et Janson, commissaires délégués à l'effet de recevoir les objets inventoriés du Séminaire, à laisser libres les places où se tiennent les classes et les chambres occupées par les professeurs, afin que ceux-ci puissent provisoirement continuer à donner l'instruction à la jeunesse; et III, de donner immédiatement connaissance du présent arrêté à l'administration centrale.

1798. 3 février (15 pluviose VI). — Effraction pour le payement des rentes de 1797. — Froment, 3 l. 2 s. 10 d., seigle, 2 l. 1 s. 1 d., orge, 2 l. 1 s. 3 d., pois jaunes, 2 l. 9 s. 3 d., pois verts, 3 l. 1 s. 6 d., avoine 1 l. 1 s., semence de chanvre 2 l. 12 s. 3 d., semence de navette, 4 l. 15 s. 4 d., épeautre, 1 l. 6 s. 5 d., pois gris, 2 l. 6 s.

V. Reg. aux délib., p. 135 et Reg. aux Proc. verb. A, p. 204.

1798, 11 février (23 pluviose VI). — Requête des Béguines de Ste Agnès à l'administration municipale. — Les commissaires francais nommés pour inventorier les biens meubles et immeubles du Béguinage viennent de leur notifier ce jour même l'ordre d'évacuer dans les 24 heures les maisons qu'elles habitent. Cet ordre, peu conforme à la disposition du droit et impossible dans son exécution. les a engagées à s'adresser au conseil municipal, afin que celui-ci soit leur intermédiaire entre les dits commissaires et l'autorité supérieure. — Il est de notoriété publique que la plupart des béguines n'occupent pas leurs maison en qualité de béguines, mais en qualité de particulières, comme les ayant acquises du béguinage en lover à une ou plusieurs vies par des contrats onéreux; de manière même que, si elle quittaient le béguinage, elles seraient en droit de louer à toute autre personne, sans que le béguinage y pourrait mettre obstacle. Des laïcs mêmes y possèdent des maisons pour un certain nombre d'années, ils les louent et en perçoivent les revenus. Ces loyers, acquis ainsi à titre onéreux, doivent être respectés par le béguinage; la République, qui est surrogée dans tous les droits du béguinage, ne parait pas les pouvoir mépriser, et on croit que ce n'est que par une ignorance de fait que l'ordre d'évacuation, qui ravirerait aux béguines une propriété qu'elles ont acquise comme particulières, peut avoir été donné. — Ensuite l'exécution de l'ordre est impossible : les béguines habitant leurs maisons avec tout le mobilier qui leur est nécessaire pour un ménage, ont besoin de certain temps pour évacuer le béguinage et doivent aussi se procurer une autre habitation. -Elles prient donc le conseil d'intercéder en leur faveur auprès de l'autorité supérieure compétente. (Signé:) M.-A. Ouwerx, M.-C. vander Straeten, J.-M. Simons au nom de la communauté.

V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 205.

Même date. — Le conseil, — reconnaissant exacts les motifs allégués par les Béguines dans la requête ci-dessus, et considérant que les commissaires n'ont pas fait preuve d'être chargés de faire évacuer le béguinage dans les 24 heures et qu'il parait qu'ils sont seulement chargés de mettre en location la maison pastorale et celles des vicaires, — décide de recommander la requête des Béguines à l'administration supérieure.

V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 205.

- 1798, 13 février (25 pluviose VI). Vu la démission de de Maugeer, le conseil nomme Félix Pouppez pour le remplacer comme officier municipal. Pouppez prête le serment requis par la loi le lendemain. (V. ibid., p. 207 et 208).
- 1798, 16 février (28 pluviose VI). Modification de l'arrêté du 10 décembre concernant l'église paroissiale de Notre-Dame. Le conseil, voyant les dispositions du public changées, arrête: I. L'église paroissiale de Notre-Dame restera ouverte, autant que de besoin, pour le service du culte; II. L'église ne pourra cependant être ouverte avant le lever du soleil et devra être fermée à son coucher; III. Expédition du présent arrêté sera envoyée au citoyen Dubois, pléban de Notre-Dame.

V. Reg. aux Proc -verb. A, p. 210.

1798, 19 février (1 ventôse VI). — Mangam, commissaire du Directoire Exécutif au canton de Heers, a démissionné de la commission lui donnée pour l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 1797 (5 brumaire) dans les cantons de St-Trond, Heers et Montenaken. — Le citoyen Varanguien est nommé pour le remplacer.

V. Reg. aux délib. p. 136.

- 1798, 20 février (2 ventôse VI). L'administration centrale, par arrêté du 24 janvier, a prescrit à la municipalité d'établir deux administrations différentes pour le Bureau de Bienfaisance et pour l'Hospice Civil. (V. ibid., p. 212).
- 1798, 22 février (4 ventôse VI). Jean-François Dubois, Jean-Herman Lintermans, Leopold de Maugeer, Henri Siaens et Jean-Charles de Racourt sont nommés administrateurs du Bureau de Bienfaisance; Jean-Gilles Schuermans, Guillaume van Bergen, Arnold-Mathieu Schoonaerdts, Pierre Coemans et Henri van Herck, administrateurs de l'Hospice Civil. Ils prétèrent serment le lendemain. (V. ibid., p. 213 et 214).
- 1798, 24 février (6 ventôse VI). A la demande de Himbert, receveur de l'enregistrement, l'administration nomme Herman Groven expert à l'effet d'évaluer les bestiaux, meules de grains, gerbes de froment, etc. du Séminaire et du béguinage.

  V. ibid., p. 215.
- 1798, 2 mars (12 ventôse VI). Guillaume van West est nommé gardien à l'infirmerie du Béguinage. (V. ibid., p. 218).
- 1798, 3 mars (13 ventôse VI). La loi du 29 septembre 1795 défend qu'aucun signe particulier à un culte soit exposé publiquement aux yeux des citoyens. Le conseil, considérant qu'il existe toujours, sur les clochers de différentes églises, desservies et non

desservies, des croix, en signe extérieur du culte, arrête: I. Il sera fait une adjudication au rabais pour faire l'enlèvement des croix existantes encore sur les clochers des églises non desservies et de tout signe extérieur de culte et de royauté ou féodalité existant dans l'intérieur desdits bâtiments; — II. Le jour de cette adjudication, qui se fera devant la municipalité au lieu ordinaire de ses séances, est fixé au 8 mars (18 ventôse) courant à 10 heures du matin; — III. Jean Louis et Michel Dehairs sont nommés à l'effet d'établir la liste exacte de tous les signes à enlever; — IV. Communication du présent arrêté est donnée à Himbert, receveur de l'enregistrement. (V. ibid., p. 220).

1798, 4 mars (14 ventôsa VI). — L'administration centrale du Département arrête : I. Tous les biens et revenus appartenant aux hospices civils de St-Trond, de même que tous ceux destinés à secourir les pauvres à domicile, sont des aujourd'hui sous la direction et l'administration de la commission dont elles devront dépendre d'après l'examen des titres, qui en sera fait conformément à l'arrêté du 24 janvier (5 pluviose). En conséquence, les susdites commissions sont autorisées à faire apposer les scellés sur tous les titres, registres et papiers ayant appartenu aux dits établissements, n'importe en quelles mains ils se trouvent. Elles sont, en outre, obligées de faire un inventaire triple de tout ce qui appartient aux pauvres, un pour la municipalité, un pour les bureaux et un pour l'administration centrale. Les anciens administrateurs en recevront décharge. — II. Les anciens receveurs ou comptables sont tenus de rendre leurs comptes devant l'administration municipale, qui fera les poursuites nécessaires pour les y contraindre.

V. Reg. aux délib. B, p. 137.

1798. 9 mars (19 ventôse VI). — Gisbert Plingers, le jeune, est nommé gardien au ci-devant couvent des Frères Cellites ; Jean-Guillaume Aerts à l'ancien couvent de Jérusalem.

V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 224.

1798, 14 mars (24 ventôse VI). — Jean-Baptiste Hoemelle, excapitaine des grenadiers, est nommé aux fonctions de garde-général forestier dans le département de la Meuse Inférieure.

V. Reg. aux délib. B, p. 140.

Même date. — Une lettre de l'administration centrale en date du 16 février a fait savoir que les livres fesant partie des bibliothèques des anciens couvents, doivent, quelle que soit leur valeur, étre transportés au dépôt de Maestricht et entrer dans le catalogue que l'administration se propose d'en dresser. — Le conseil donne ordre à Jean Coart et de Guillaume Filtjens de charger les livres

se trouvant aux couvents des Récollets et des Capucins et de les transporter à Maestricht. Il sera alloué de ce chef une somme de cinquante francs pour chacune des deux voitures nécessaires au transport. (V. Reg. aux Proc.-verb. A. p. 226).

1798, 20 mars (30 ventôse VI). — Célébration de la Fête de la Souveraineté du Peuple. — Texte du Procès-verbal. — L'autel de la Patrie se trouvait érigé dans une enceinte de la place publique; sur le haut de cet autel était posée la déesse de la Liberté avec ses attributs et le drapeaux tricolore. Au bas d'elle était placé un ange, qui, la trompette à la main, promulguait divers exploits victorieux des défenseurs de la patrie. Cet autel et l'enceinte où il était exposé étaient décorés de balustrades, de lauriers, de palmiers et quantité d'autres branches de verdure; vis-à-vis se trouvaient 12 pièces d'artillerie, dites pétards.

Le signal de cette fête glorieuse fut donné, le matin à six heures, par le son des cloches et du carillon et par trois décharges des pétards susdits. Le son des cloches, du carillon et les décharges, comme prédit, n'ont pas cessé pendant tout le temps de la cérémonie et du cortège qui eurent lieu depuis dix jusque près d'une heure d'après midi et ont été répétés à six heures du soir.

Entre neuf et dix heures du matin se sont réunis à la maison commune douze vieillards et devant la maison commune se sont assemblés différents détachements de cavalerie et d'infanterie stationnéés dans le canton. A dix heures le cortège, pour se rendre au lieu fixé pour la cérémonie, s'est fait dans l'ordre suivant : le détachement des chasseurs à cheval a ouvert le cortège, suivi d'un étendart tricolore, de la musique de divers instruments et des vieillards devant lesquels marchaient quatre jeunes gens de la commune portant chacun un écriteau.

Sur le premier on lisait « la Souveraineté réside essentiellement » dans l'universalité des citoyens »; sur le second : « l'universalité » des citoyens français est le souverain »; sur le troisième : » nul ne » peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni rem» plir aucune fonction publique »; sur le quatriême : « les citoyens » se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans » les assemblées primaires électorales que dépendent principalement » la durée, la conservation et la prospérité de la République »

Ces jeunes gens avaient été précédemment choisis par les vieillards parmi ceux qui ont fréquenté avec le plus d'assiduité les écoles publiques et se distinguent par leur patriotisme, de même que deux autres jeunes gens qui portaient le livre de la constitution et le placèrent sur l'autel. Chacun des vieillards tenait à la main une baguette blanche.

Après eux marchaient les membres de la Municipalité accom-

pagnés des membres du Bureau de Paix, du receveur et des autres membres attachés à la régie des Domaines Nationaux. La brigade de la Gendarmerie Nationale fermait le cortège et la compagnie auxiliaire de la 22° brigade, en dépôt dans cette commune, le serrait par deux rangs, de chaque côté un.

Le cortège arrivé dans l'enceinte, les jeunes gens plantèrent les écriteaux de deux côtés de l'autel de la Patrie, les vieillards se rangèrent en demi-cercle devant cet autel et immédiatement après eux se placèrent les fonctionnaires publics ci-dessus désignés. La force armée occupait l'extérieur de l'enceinte.

La céremonie a commencé par un chant analogue à l'objet de la fête et par quelques hymnes patriotiques.

Les vieillards s'avancèrent ensuite au milieu de l'enceinte; en réunissant leurs baguettes, ils en formèrent un faisceau qu'ils lièrent de rubans tricolores.

Un des vieillards monté sur le degré de l'autel de la Patrie adressa aux magistrats les phrases suivantes: «La souveraineté du » Peuple est inaliénable. Comme il ne peut exercer par lui-même » tous les Droits qu'elle lui donne, il délègue une partie de sa puis- » sance à des Représentants et à des Magistrats choisis par lui- » même ou par des Electeurs par lui nommés. C'est pour se péné- » trer de l'importance de ces choix, que le peuple se rassemble » aujourd'hui. »

Le président près de la municipalité a répondu par ces mots : « Le peuple a su, par son courage, reconquérir ses droits trop » longtemps méconnus ; il saura les conserver par l'usage qu'il en

- » fera; il se souviendra de ce précepte, qu'il a lui-même consacré
- » par sa charte constitutionnelle, que c'est de la sagesse des choix
- » dans les assemblées primaires électorales que dépendent princi-
- » palement la durée, la conservation et la prospérité de la Répu» blique. »

Aussitôt après, le même président a fait lecture solennelle de la proclamation du Directoire Exécutif du 28 pluviose dernier, et ensuite, le commissaire du Directoire Exécutif près de cette municipalité a lu à haute voix la circulaire du commissaire du Directoire Exécutif près du Département, du.... ventôse. Chaque lecture faite a été applaudie du peuple assistant par des cris répétés de « Vive la République » et la cérémonie s'est terminée par des chants patriotiques.

Le cortège, dans le même ordre que ci-dessus — (excepté que les jeunes gens qui avaient porté les inscriptions, portaient, au retour, le Livre de la Constitution et le faisceau et marchaient devant le magistrat, suivis des vieillards), — après avoir passé par les rues principales de la commune, est ensuite retourné à la maison communale.

Le soir il y eut des illuminations et des danses sur la place publique devant l'autel de la Patrie et dans les salles de la maison commune, où des rafraichissements furent distribués, tant aux militaires qu'aux habitants de la commune.

De tout quoi le présent procès-verbal fut dressé et signé en double, l'un pour être consigné dans les registres de la commune, et l'autre pour être envoyé dans la décade à l'administration centrale du département. (V. Reg. aux Proc.-verb. A, p. 227).

- 1798, 23 mars (3 germinal VI). Election des officiers municipaux Guillaume Filtjens, Jaques Massa et Gautier Aerts.

  V. ibid., p. 229.
- 1798, 25 mars (5 germinal VI). Joseph Martin reçoit ordre de se rendre à St-Trond, pour y faire charger par le citoyen Peeters, charretier de Louvain, toutes les cloches ou matières d'icelles mises en dépôt dans la dite commune par le citoyen Petit. Il payera au nom de la compagnie Melletier tous les frais que Petit a dû faire pour former le dit dépôt. (V. Reg. aux délib., p. 139).
- 1798, 26 mars (6 germinal VI). Une lettre du commissaire du département datée du 24 mars invite la municipalité à arrêter la circulation d'un bref du Pape Pie VI, revêtu de la signature de Mandrin, évêque des Vosges. (V. ibid., p. 232).
- 1798, 27 mars (7 germinal VI). L'Union et la Fraternité se réunissent pour l'élection de deux assesseurs du Juge de Paix. Jean-Joseph Pieters et Gérard van Marsenille sont élus pour remplacer G.-B. Roucourt, décédé, et Corneil-Bernard van den Putte, démissionnaire. (V. ibid., p. 225 et 233).
- 1798, 7 avril (18 germinal VI). Les mêmes bureaux électoraux ont élu électeurs, le premier : Félix Pouppez, Guillaume Filtiens et Michel Dehairs, fils ; le second : Corneille-Jaques vanden Putte, Lambert Vandenryn et Chrétien Vrydags. (V. ibid., p. 236).
- 1798, 20 avril (1 floréal VI). Installation des officiers municipaux élus le 23 mars. (V. ibid., p. 237).
- 1798, 27 avril (8 floréal VI). Les registres, papiers et documents relatifs aux biens des pauvres du ci-devant béguinage de S<sup>10</sup> Agnès ne sont pas encore remis entre les mains de la commission. Le conseil, considérant que, par la suppression dudit béguinage, il est de son devoir de solliciter que ses biens soient réunis à la masse de ceux de la classe indigente, arrête : que la citoyenne Ouwerx, ci-devant supérieure du Béguinage, sera requise de remettre incessamment, entre les mains des membres composant la

- commission de Bienfaisance, tous les registres, papiers et documents concernant les biens des Pauvres dudit Béguinage.
  V. ibid., p. 241.
- 1798, 28 avril (9 floréal VI). Jaques Massa, membre de la municipalité, est nommé officier public à l'effet de recevoir les actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès, en remplacement de Lintermans qui ne fait plus partie du conseil. V. ibid., p. 242.
- 1798, I3 mai (24 floréal VI.) Henri Siaens, percepteur, est déjà occupé à recouvrer la contribution foncière de l'an VI et n'a pas encore fourni de cautionnement. La contribution foncière totale du canton s'élève à 27960 l. 6 s. 15 1/5 d. Le cautionnement devant être du tiers, monte donc à 9320 l. 2 s. 3 11/15 d. Charles de Racourt le fournit. (V. ibid., p. 248).
- 1798, 23 mai (4 prairial VI). Les membres de la Commission du Bureau de Bienfaisance et de l'Hospice Civil sont priés de se trouver le lendemain à trois heures de relevée, à la maison des orphelins, à l'effet de se réunir en séance et de s'occuper immédiatement des fonctions leur conflées. (V. ibid., p. 252).
- 1798, 25 mai (6 prairial VI). Guillaume-Pierre Vos, homme de loi, et Jean-Renier Ulens, ex-officier municipal, sont proposés comme régisseurs des biens affectés à l'instruction publique dans le collège de cette ville, connu sous le nom de Séminaire.

  V. ibid., p. 253.
  - 1798. IO juin (22 prairial VI). Le conseil fixe le prix du bail s maisons des anciennes compagnies d'arquebusiers et d'arba-
- des maisons des anciennes compagnies d'arquebusiers et d'arbalètriers.— Celui de la maison dite *Ouden Raem* est fixé à 80 livres, celui du *Jongen Raem* est fixé à 30 livres et celui du *Cruisbogen*raem à 40 livres. (V. ibid., p. 257).
- Même date. Pierre-Guillaume Putzeys demande à entrer en jouissance du Refuge de Herckenrode occupé par la Gendarmerie nationale et dont il a obtenu un bail du nouvel acquéreur. Le conseil, considérant que l'administration centrale n'a pas répondu à la proposition d'adopter le couvent des Frères Cellites pour le casernement de la Gendarmerie, demande à l'administration centrale d'établir cette Gendarmerie dans la maison dite Minnepoort, provenant de l'ancien ordre teuthonique. (V. ibid., p. 258).
- 1798, 26 juin (8 messidor VI). L'administration municipale arrête: I. Il est défendu aux membres du Bureau de Bienfaisance de payer à l'avenir aucun gage, salaire ou émolument quelconque ayant pour objet la desservance d'un culte, et les dépenses de cette

nature qui seraient par eux portées dans les comptes qu'ils seront tenus de rendre, seront rejetées; — II. Les citoyens Guillaume Filtjens et Jaques Massa, officiers municipaux, sont nommés à l'effet de mettre sous scellés le mobilier et effets de sacristie de la chapelle, après inventaire; — III. Ils dresseront, concurremment avec les membres du Bureau de Bienfaisance, l'inventaire de tous les objets mobiliers qui se trouvent dans l'établissement occupé par les orphelins; - IV. Les membres du Bureau sont invités à proposer incessamment les moyens d'utiliser la dite chapelle pour le plus grand avantage de l'établissement auquel elle appartient; - V. Le terme demandé par le citoyen Libens à l'effet de rendre ses comptes étant échu, il se mettra en devoir de les rendre dans les dix jours et cessera dès aujourd'hui toute perception; il évacuera la maison dans le délai de trois semaines; — VI. Le bâtiment par lui occupé sera incessamment mis en location par les membres du Bureau. (V. ibid., p. 363.).

1798, 2 juillet (14 messidor VI). — Un arrété du 15 juin (27 prairial) ordonne la vente des biens que les anciennes corporations religieuses ont pu aliéner depuis l'entrée des armées françaises en ce pays. — Le conseil fait publier cet arrêté au son de la cloche. V. ibid., p. 226.

1798, 16 juillet (28 messidor VI) — Le sieur Hardiques propose au conseil de tenir des séances aux jours pairs, parce que c'est à ces jours qu'arrivent les courriers. — Le conseil fixe ses séances ordinaires aux duodis, sextidis et octodis de chaque décade.

V ibid., p. 270.

1798, 31 juillet (13 thermidor VI). — Siaens, commissaire du Directoire Exécutif, Piroulet, maréchal-des-logis de la Gendarmerie nationale, et Varlet, gendarme, se réunissent à 6 heures du matin. Après avoir concerté sur les moyens et mesures à observer dans les visites domiciliaires et après avoir placé, sur les remparts à l'entour de la commune ainsi qu'aux postes, des détachements militaires de la garnison, avec la consigne de ne laisser sortir personne, ils vont en visite domiciliaire au couvent des Capucins, au couvent des Récollets, chez la veuve Beyns à la grand'place, chez Christine Gilis, chez Godefroid Van Herck, chez la veuve Dubois, au couvent des Capucins, chez Antoine Gendron, chez "enri Debruyn et chez la veuve Boonen. — Partout ils demandent ux habitants s'ils ne logent pas d'étrangers, des émigrés rentrés, es prètres déportés rentrés, des égorgeurs ou brigands; s'ils ne ennent pas des correspondances avec des gens de cette classe et ls n'ont pas des papiers relatifs à pareilles correspondances. découvrant rien, ils visitent toutes les places des maisons, font

ouvrir les armoires, les coffres et buffets, et fouillent tous les papiers, sans aucun résultat. (V. ibid., p. 273).

- 1798, 8 août (22 thermidor VI). Filtjens, Massa et Aerts, suspendus de leurs fonctions d'officiers municipaux par arrêté de l'administration centrale du 2 août, sont remplacés provisoirement par Lintermans, Ulens et Schoonaerts. (V. ibid., p. 278).
- 1798, 9 août (22 thermidor VI). Le citoyen Walter, prêtre insermenté, ci-devant receveur de la fabrique de l'église Notre-Dame, a rendu son compte de recettes et dépenses et désiste de ses fonctions. Le conseil nomme Pierre Louis receveur de la dite fabrique. Il viendra prêter serment à la séance du 11 août et Walter lui remettra tous les régistres, papiers et décuments relatifs à la recette. (V. ibid., p. 275).
- 1798, 24 août (7 fructidor VI). Demaugeer, membre du Bureau de Bienfaisance, s'est établi à Louvain. Le citoyen Hendrix est nommé pour le remplacer. (V. ibid., p. 281).
- 1798, 16 septembre (30 fructidor VI). Liquidation de la dette publique. Le conseil municipal arrête: I. Tous ceux qui ont des créances à charge de cette commune créees avant l'établissement du régime constitutionnel, sont invités à en délivrer une note spécifique et circonstanciée, au secréteriat de la municipalité, dans le délai de dix jours; II. Les créanciers qui négligeront de le faire seront considérés comme renonçant à leur créance et seront omis sur le tableau des créanciers. (V. ibid., p. 283).
- 1798. 18 septembre (2º jour complémentaire VI). Fixation des jours de marché. Le marché aux grains, bétail, houille, chaux, bois et autres objets de commerce est fixé aux primidi, quartidi et septidi de chaque décade; les marchés de comestibles pourront! avoir lieu tous les jours, sauf les jours de décade et de fête nationale. Ces jours de marché seront communiqués aux administrations de Liége, Tongres, Hasselt et Tirlemont.

V. ibid., p. 284.

1798, 20 septembre (4° jour complémentaire VI). — Le conseil municipal a déjà, depuis longtemps, demandé à l'administration centrale de pouvoir employer la maison des ci-devant Capucins comme maison hospitalière pour y placer les pauvres en état de maladie. L'administration centrale lui a répondu le 7 septembre qu'il lui était facultatif de faire faire l'acquisition de la maison par l'administration des hospices civils; mais la ville n'a pas d'administration d'hospice, elle n'a qu'un Bureau de Bienfaisance. — Le conseil décide donc que l'administration de ce Bureau employera

tous les moyens en son pouvoir pour acquerir aux pauvres la maison des Capucins, qui sera vendue définitivement le 25 septembre. V. ibid., p. 285.

Même date. — La fête de la Fondation de la République doit être célébrée le 23 septembre. - La veille de ce jour, à 6 heures du soir, toutes les cloches de la commune sonneront pour annoncer la fête. Le 23 septembre à 6 heures du matin, à midi et à 6 heures du soir. les mêmes cloches sonneront encore. — Le jour de la fête, à la pointe du jour, la déesse de la Liberté, le trophée d'armes, les fanaux tricolores, le drapeau tricolore et les écriteaux républicains seront exposés au balcon de la maison commune. — Le commandant militaire et celui de la gendarmerie réuniront leurs troupes sous les armes à 10 heures du matin, pour assister aux cérémonies. — A la même heure la municipalité s'assemblera au local de ses séances, y invitera tous les fonctionnaires républicains qui se trouvent dans la commune et se rendra de là, en grand costume, près de l'arbre de la Liberté, où le Président fera lecture de l'adresse au Ministre, à laquelle il fera suivre un discours analogue en langue idiôme, pour faire sentir au peuple le bonheur que la consolidation de la République lui doit valoir et lui inspirer les sentiments de la protéger à jamais. -- La fête se terminera par une illumination à la maison commune. (V. ibid., p. 285).

1798, 16 octobre (25 vendémiaire VII). — L'administration municipale — vu les instructions du Ministre de la Guerre concernant la conscription militaire, les lois du 5 septembre 1798 et du 24 septembre dernier, lois qui ont publiées pour la première fois le 11 de ce mois — arrête: I. Les lois sur la conscription militaire seront, aujourd'hui à 11 heures du matin, avec le concours de la gendarmerie nationale, en présence des membres de cette municipalité, du Commissaire du Directoire Exécutif et du Commissaire de Police décorés de leurs costumes, publiées au son de la trompette aux coins des rues les plus habitées. - II. Cette publication aura lieu le 30 de ce mois, pour la troisième fois à la maison commune dans la réunion du Peuple, à l'effet que chacun en ait une parfaite connaissance et que tous ceux qui tombent dans l'âge de la conscription, tant ceux qui sont nés dans ce canton que ceux qui y ont seulement leur domicile, soient tenus, dès à présent et avant l'expiration de la première décade du mois de brumaire (31 octobre) prochain, de venir se présenter au secrétariat de cette administration municipale, faute de quoi ils seront rangés dans la première classe. - III. Les parents des enfants et les tuteurs des pupilles qui ont atteint l'âge de 20 à 25 ans inclusivement et sont domiciliés hors de ce canton, sont également tenus de faire l'annonce pendant le même terme pour leurs enfants et pupilles et de déclarer

en même temps s'ils sont d'intention de se faire inscrire, ou s'ils le feront dans le canton où ils demeurent actuellement en fesant conster d'avoir fait leur inscription ailleurs.—IV. Après lecture des lois précitées il sera observé qu'il est du devoir des parents ou tuteurs, d'exhorter leurs enfants ou pupilles à se conformer strictement au contenu des mêmes lois, pour ne pas subir la peine d'être privés de toute succession en héritages, de quelle part qu'ils pourraient succéder, et en outre d'être censés déserteurs et punis par un emprisonnement de cinq années aux fers. (V. ibid., p. 288).

1798, 25 octobre (4 brumaire VII). — Une insurrection a éclaté dans le quartier des forêts aux environs de Diest. Les insurgés se sont présentés dans la commune de Léau, y ont commis les excès les plus horribles en pillant et maltraitant les individus qui se sont montrés dévoués à la cause républicaine. Ils ont menacé St-Trond et les environs de leurs incursions. Il est donc indispensable de prendre des mesures de sûreté pour garantir les propriétés et personnes des citoyens paisibles contre les attaques de ces brigands insurgés. - Le conseil décide : I. Il sera établi une garde suffisante pour déjouer les projets des malveillants. — II. Cette garde sera provisoirement composée des citoyens qui, par leur profession, seront le moins empéchés de se prêter à ce service honorable. — III. Les chess de maison, qui seront choisis et invités pour assister à cette garde, seront tenus de faire ce service par eux mêmes, sans pouvoir se faire remplacer. — IV. Tous les bons citoyens, qui ne seront pas désignés pour faire partie de la dite garde, auront la liberté de s'y faire inscrire volontairement. — V. Cette garde ne sera en activité que la nuit, à moins que les circonstances exigent des mesures ultérieures sur lesquelles il sera statué en ce cas. --VI. Les individus commandés de garde seront armés de fusils et armes tranchantes, s'ils en sont pourvus, ainsi que de poudre et de munitions. - VII. Le corps de garde se tiendra dessous la maison commune, où tout commandé se réunira à l'heure qui lui sera désignée. — VIII. Les citoyens composant la garde seront tenus d'obéir aux ordres du chef que nous nous réservons d'établir pour chaque garde, à peine d'être envisagés comme suspects et traités comme tels pour chaque désobéissance. - IX. Il sera posté des factionnaires à chaque endroit où le service l'exigera. - X. Les factionnaires rempliront les consignes leur données, ainsi que nous avons lieu d'attendre de citoyens probes et zélés pour la tranquillité publique, sous la même peine qu'à l'article 8. — XI. Il sera aussi fait plusieurs patrouilles pendant la nuit; elles seront conduites par des individus qui seront délégués par le chef, aux ordres desquels les membres de la garde seront tenus de se prêter, à peine d'être pourvu à leur charge par des mesures qui seront adoptées.

d'après le rapport. — XII. La garde sera provisoirement et jusqu'à autre disposition, au nombre de trente personnes et un commandant en chef, qui seront nommés journellement. (V. ibid., p. 290).

1798, 10 novembre (20 brumaire VII.) — Avis au public concernant les troubles. — Les troubles qui se sont élevés dans nos départements voisins nous mettent dans le cas d'exposer à nos bons concitoyens les désastres qu'ils vont attirer en causant une ruine totale aux peuples qui s'en sont montrés complices, soit directement soit indirectement.

Jusqu'à ce moment, nous ne croyons pas, bons concitoyens, que notre commune s'en soit rendue coupable en quelque manière, ni que quelqu'un puisse avoir mérité quelque reproche à cet égard.

La proclamation émanée à Bruxelles le 31 octobre par le général de division Colaud, commandant les neuf départements réunis, ne peut être ignorée de personne; elle a été publiée et affichée ici en due forme.

La même proclamation nous fournit, bons concitoyens, que le dit général se plaint du peu d'activité que nous avons montrée, en ne mettant pas en œuvre de nous réunir, à l'effet de chasser les hordes qui parcourent les départements environnants, et les empêcher par ce moyen de nuire aux propriétés des peuples et à leurs personnes.

En conséquence, le même général ordonne à toutes les autorités civiles et aux principaux habitants des communes, de s'opposer, par tous leurs moyens et de toutes leurs forces, aux invasions et rassemblements armés des vagabonds dans leurs départements, de les arrêter et les traduire au premier poste militaire; avec défense en même temps, de ne leur accorder la moindre hospitalité ou secours.

Les communes qui n'auront pas pris toutes les mesures nécessaires pour s'opposer a des incursions semblables, seront punies d'une amende payable dans les 24 heures.

Toute ville et village où un français aurait été tué par les rebelles et qui ne se serait point acquittée de son devoir, est aussi menacée, dans la dite proclamation, d'être punie d'une amende dix fois au double, indépendamment des peines plus graves si le cas l'exige.

L'exemple de nos départements voisins, où les dits troubles, comme il est connu, ont eu lieu, nous apprend combien les habitants sont devenus malheureux par être mis en état de siége, traités militairement et de ne pouvoir pendant ce temps réclamer aucune protection des lois.

Considérant ces circonstances, nous ne saurions assez admonester nos bons concitoyens de s'abstenir de tous rassemblements séditieux et de montrer, au contraire, leur zèle, à l'effet d'éloigner de nous toutes les hordes pernicieuses, pour que nous demeurions exempts de tout châtiment militaire. (V. ibid., p. 292).

1798, 18 décembre (28 frimaire VII). — Le citoyen Hendrix, qui a été nommé pour remplacer le citoyen de Maugeer comme membre du Bureau de Bienfaisance, ne peut occuper cette fonction parce qu'il n'a ni habitation ni inscription dans la commune. Guillaume Croels est donc nommé à sa place. — Il prête serment. V. ibid., p. 296.

1798, 28 décembre (8 nivôse VII.) — Blanché, brigadier de la Gendarmerie du Département, chargé de l'arrestation des moines et des prêtres insermentés du canton, vient d'adresser au Commissaire du Directoire à St-Trond, des ordres au sujet des prêtres qui, après les recherches faites infructueusement après eux, pourraient être cachés dans des maisons particulières et y recevoir un asile. — La municipalité arrête par suite : I. Tous les habitants de ce canton qui ont chez eux des prêtres condamnés à la déportation ou prétendument émigrés, sont tenus de les dénoncer et de les livrer entre les mains de la police; — II. Ceux qui négligeraient de le faire seront mis sur le champ en arrestation et traités conformément à la loi; — III. Afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance, le présent arrêté sera traduit en flamand, publié et affiché dans les deux langues. (V. ibid., p. 297.)

**Même date.** — Conscription militaire. — L'administration municipale fait afficher la proclamation suivante :

Le nouveau terme accordé aux conscrits de la 1<sup>re</sup> classe, pour se faire inscrire jusqu'au 30 décembre, est près de s'écouler.

Nous n'avons pas besoin de vous rappeler aux sentiments qui furent toujours les plus intimes de votre cœur et de vous retracer l'enthousiasme brulant qui vous animait en tout temps pour la liberté. Lorsqu'on a tenté de vous rapporter des fers, vous futes toujours fermes défenseurs de la liberté, pour laquelle vos ancètres ont prodigué leur sang.

Gardez-vous, concitoyens, des conseils et des suggestions perfides qui viennent de plonger une partie de la Belgique dans le malheur. Ce sont vos plus cruels ennemis qui ont ourdi ces trames criminelles; employez toute votre influence envers les conscrits encore muets à la voix de la Patrie; retracez leurs devoirs, la honte qui les attend et la punition qui ne peut manquer de les atteindre, ainsi que les parents, pères et mères de famille, dont les fils sont appelés pour soutenir l'édifice de la République; pénétrezvous de l'idée consolante de les voir rentrer dans vos bras après avoir donné la Paix au monde. Il n'est pas loin ce moment fortuné, où le, front ceint de lauriers, ils reviendront s'acquitter des droits sacrés de l'absence, en versant sur votre sein les pleurs heureux de la nature. Le fils que la gloire appelle, qui va sauver sa patrie des trames ourdies par vos ennemis, doit être votre douce consolation. Vous presserez leurs pas courageux, vous embraserez leurs âmes et le baiser paternel sera le garant de leurs gloires futures. (V. ibid., p. 297).

1799, 2 janvier (13 nivôse VII). — Philibert Hubar, Henri Roberti, Pierre Nedoncelle, François Lowet et Jean Croels sont nommés répartiteurs de la contribution foncière de l'an VII. V. ibid., p. 298.

1799, 4 janvier (15 nivôse VII). — Les listes des cinq classes des conscrits de la commune sont envoyées au département. Certain nombre des conscrits de la première classe sont mis en activité en se rendant au chef lieu du Département, depuis le 1 et 2 janvier. -Certain nombre, au contraire, sont restés en défaut, tant de ceux qui se trouvent présents que de ceux qui se trouvent domiciliés ailleurs, et auraient dû également se rendre à leur poste ou faire conster de s'être fait inscrire pour les armées de la République au lieu de leur domicile actuel. - Tous ceux qui, absents de leur domicile, ne se seront pas rendus à leur poste après l'expiration d'une décade seront réputés émigrés. En outre, les conscrits des classes supérieures, qui, après les publications des lois, ne se sont présentés à l'inscription, peuvent être portés en tête de la 1º classe et seront les premiers à devoir marcher. - En conséquence, la municipalité arrête : I. Les conscrits de la 1<sup>re</sup> classe, qui n'ont pas rejoint les autres déjà en activité, se présenteront dans les 24 heures et se disposeront à partir incessamment, à peine d'être exécutés militairement; - II. Les conscrits des classes supérieures, qui jusqu'ici ne se sont pas fait inscrire, sont invités à se mettre en règle, à peine d'être portés en tête de la 1º classe et de devoir marcher les premiers, comme ceux qui n'ont que 20 ans et 1 jour; - III. Les conscrits appelés à l'activité, qui ne se rendront pas à leur devoir de bonne grâce, seront arrêtés, conduits de gîte en gite et logés dans les prisons jusqu'à leur destination, tandis que les citoyens de bonne volonté jouissent de toute leur liberté et seront logés chez les bourgeois où ils arriveront; — IV. Les défaillants, qui seront trouvés et arrêtés après l'expiration du terme susdit, seront traités comme émigrés, traduits à une commission militaire pour être jugés comme tels et leurs biens mis sous séquestre; - V. La force publique et militaire, ainsi que le commissaire de police sont chargés de la stricte exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché. (V. ibid., p. 299).

1799, 10 janvier (21 nivôse VII). — Les citoyens Antoine Smets, Charles Rubens, Mathieu Schoonaerts, Frédéric Filtjens et Michel Dehairs sont nommés pour composer le jury qui doit examiner les conscrits se prétendant exempts de service militaire pour cause d'infirmités. — Les officiers de santé Trudon van den Berck et Dieudonné-Léonard Bicquet leur seront adjoints. (V. ibid., p. 301).

1799, 15 janvier (26 nivôse VII). — Tous les contribuables dans les contributions personnelles, mobiliaires et somptuaires des années V et VI sont invités d'acquitter entre les mains du percepteur Siaens leur contingent des contributions susdites, afin que le versement puisse s'en faire dans la caisse de la République, — à peine d'exécution militaire. (V. ibid., p. 303).

1799, 21 janvier (2 pluviôse VII). - Célébration de l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français. - Les autorités constituées et les fonctionnaires publics se sont assemblés au lieu des réunions décadaires, pour se rendre à l'église des ci-devant Récollets, adoptée à cette occasion. — Après que l'hymne à la Patrie y fut chanté avec accompagnement de la musique, Louis Putseys, fesant fonctions de président du conseil municipal, vu l'infirmité de Nicolas-Michel Hardiques, a prononcé un discours de circonstance. Il prête alors, de même que tous les fonctionnaires publics, le serment prescrit par la loi. Après ces cérémonies, les autorités et fonctionnaires publics font le cortège par les principales rues de la commune, sous l'escorte de la première colonne mobile du département et accompagnés de la brigade de gendarmerie nationale, et se rendent à la place de la Liberté, où, devant l'arbre vivant de la Liberté, était érigé un autel, sur lequel la déesse de la Liberté. - La troupe sous les armes s'étant formée en cercle, les imprécations contre les parjures et une invocation à l'Etre Suprême y ont eu lieu au pied de l'autel, sous les acclamations de « Vive la République » tant des fonctionnaires présents que des habitants de la ville et du canton. - Raymont, chef de bataillen commandant la colonne mobile, a rangé ses troupes en ordre de bataille. On a admiré le talent de ce chef dans le commandement et le bon ordre de ses soldats dans l'exécution de diverses manœuvres, évolutions militaires et exercices à feu, qui ont eu lieu sous les applaudissements de tous les citoyens présents.— Toutes ces cérémonies étant terminées, l'administration s'est placée sur le perron de la maison commune. — La musique a exécuté « Peut-on vivre mieux qu'au sein de sa famille.»— Ensuite les autorités se sont retirées à la salle des séances. (V. ibid., p. 304).

1799, 27 janvier (8 pluvièse VII). — Sur le réquisitoire de Raymond, commandant de la première colonne mobile, et de Krey-

mans, commissaire civil, le conseil municipal désigne, pour otages de ce canton : Van Ham, homme de loi, et Stappers, chanoine, prenant pour motif qu'ils sont reconnus les plus fanatiques et les plus riches du canton. (V. ibid., p. 307).

- 1799, 29 janvier (10 pluviôse VII). Etat des cloches transportées à Maestricht par la colonne mobile. Paroisse de Melveren, 3; le béguinage, 2; paroisse St-Jaques, 3; paroisse St-Martin, 3; paroisse St-Gangulphe, 3; paroisse St-Jean, 2; paroisse Saint-Pierre, 3; paroisse de Stayen, 1; l'hospice, 1; paroisse de Bevingen, 2; Frères Cellites, 1; paroisse de Guvelingen, 2; paroisse de Mielen, 2; couvent de Jérusalem, 1. (V. ibid., p. 308).
- 1799, 30 janvier (11 pluviôse VII). Adjudication au rabais pour l'enlèvement des croix existant encore sur les clochers de St-Martin, St-Gangulphe, St-Jaques et Melveren. Barthélemy Coninx seul se présente. On lui alloue un salaire de 240 francs pour l'enlèvement des croix se trouvant sur les trois dernières églises nommées. La croix de St-Martin ne fut pas descendue, l'opération étant trop périlleuse. (V. ibid., p. 309).
- 1799, 7 février (19 pluviôse VII). Trente-sept jeunes gens du canton de St-Trond, de même que leurs pères et mères, sont portés sur la liste des émigrés, pour défaut de se conformer aux lois de la conscription militaire. Leurs biens, ceux de leurs parents et autres ascendants sont confisqués. (V. ibid., p. 310).
- 1799, 10 février (22 pluviôse VII). Les pères et mères ou ascendants des conscrits portés sur la liste des émigrés sont invités à se présenter devant la municipalité avant le 18 février, à l'effet de procéder au partage des biens indivis dévolus à la République par l'émigration del eurs fils ou alliés; s'ils ne comparaissent point, ils seront déchus de leurs propriétés, conformément à l'article 10 de la loi du 9 frimaire. (V. ibid., p. 312).
- 1799, 12 mars (22 ventôse VII). Chénard, président de l'administration centrale du Département, exhibe au conseil municipal une lettre par laquelle le Directoire Exécutif lui confie la mission honorable et importante de recueillir sur les localités et les établissements du département tous les renseignements propres à diriger et à éclairer les vues d'amélioration et de prospérité publique, dont le Gouvernement est occupé. Le conseil, voulant en toute manière possible seconder Chénard dans sa tâche, décide de convoquer les principaux notables et d'en former une société philantropique, à l'effet de satisfaire aux points qui font l'objet de la mission du président de l'administration centrale. (V. ib., p. 316).

- 1799, 14 mars (24 ventôse VII). Moers, secrétaire du Bureau de Bienfaisance, refusant de prêter le serment requis, est destitué. V. ibid., p. 318.
- 1799, 15 mars (25 ventôse VII). Effractions des grains pour l'année échue le 2 février. Froment, 2 l. 12 s.; seigle, 1 l. 13 s. 2 d., orge, 1 l. 13 s., avoine, 19 s., épeautre, 1 l. 5 s, semence de navettes, 3 l. 15 s., pois gris, 1 l. 16 s., blé sarrasin, 1 l. 7 s., semence de chanvre, 2 l. 2 s. (V. ibid, p. 320.)
- 1799, 19 mars (29 ventôse VII). Le Bureau de Bienfaisance a nommé Louis Bonvein, au poste de secrétaire. Le conseil. considérant que Bonvein a été constamment voué au gouvernement despote et a donné des preuves d'aversion pour le régime constitutionnel, au point que, lors de la révolution du ci-devant Pays de Liége, il s'est montré en opposition contre elle et ses patriotes; considérant, en outre, que, lors de la première arrivée des Français, il s'est absenté en se fixant en Brabant, ce qui a d'autant plus prouvé ses sentiments adversaires, refuse de l'admettre au serment et nomme secrétaire le citoyen Louis Putzeys, père. (V. ibid., p. 322).
- 1799, 20 mars (30 ventôse VII). Fête de la Souveraineté du Peuple. (V. l'année précédente). (V. ibid., p. 323).
- 1799, 26 mars (6 germinal VII). L'Union et la Fraternité se réunissent pour l'élection de deux officiers municipaux. Louis Putzeys ayant seul obtenu la majorité absolue des voix, il faudra procéder à une nouvelle élection. Le lendemain fut élu Pierre Louis. (V. ibid., p. 324 et 325).
- 1799, 28 mars (8 germinal VII). Léonard-Michel Cruls est destitué de ses fonctions de préposé du Bureau des logements militaires. Corneil-Jaques Vanden Putte est nommé à sa place; il prête serment le 1 avril. (V. ibid., p. 326 et 327).
- 1799, 20 avril (1 floréal VII). Pierre Louis, élu officier municipal en remplacement de Hardiques, sortant de droit, prête le serment requis par loi. Le même jour Louis Putzeys est élu président du Conseil. (V. ibid., p. 331).
- 1799, 27 avril (7 floréal VII). Vu la loi du 30 août 1798, qui ordonne la célébration des decadis; le conseil considérant que jusqu'ici les réunions décadaires ont eu lieu à la maison commune et que le gouvernement demande de les tenir dans les ci-devant églises paroissiales ou dans un autre édifice national; considérant que les églises et édifices nationaux de ce canton sont vendus; considérant que, pour donner aux fêtes décadaires et

nationales tout le lustre et la splendeur qui leur conviennent, il importe de choisir plutôt une église quelconque, que de continuer à les tenir à l'hôtel-de-ville; considérant que l'église du couvent de Jérusalem est la plus convenable, mais qu'elle n'est pas assez vaste pour contenir un grand concours de monde — arrête de choisir l'église de Jérusalem avec la voute ou partie aboutissante séparée par une cloison, de même que l'escalier qui monte au chœur. (V. ibid., p. 335).

- 1799. 28 avril (8 floréal VII). Sont nommés répartiteurs des contributions foncière, personnelle, mobiliaire et somptuaire pour l'an VII: François Plingers, Henri Roberti, Philibert Hubar, Mathieu Lintermans et Joachim Van Horen. (V. ibid., p. 336).
- 1799, 13 mai (24 floréal VII). Le receveur des domaines exposera en vente, le 14 mai, les différents effets meublants qui se trouvent dans l'église paroissiale de St-Gangulphe. Les habitants de cette section demandent que l'usage de l'église leur soit conservé; leur demande est fondée sur la loi du 30 mai 1795 et sur l'arrêté du Directoire du 15 janvier 1797. Ensuite, l'église en question est adoptée par les habitants de la section pour l'exercice de leur culte, conformément à la loi du 29 septembre 1795. Par conséquent l'administration municipale décide qu'il sera sursis à la vente du mobilier. (V. ibid., p. 340).
- 1799, 8 juin (20 prairial VII). Une loi du 11 mai ordonne qu'il sera célébré, dans tous les cantons de la République, une fête funéraire à la mémoire de Bonnier et Roberjot. Les officiers municipaux s'assemblent à 10 heures du matin en la salle de leurs séances. La fête a été annoncée la veille par le son de la cloche; une tombe funèbre à été érigée de grand matin devant la maison commune, elle porte pour inscription:
- "Le 9 floréal de l'an VII, à neuf heures du soir, le gouvernement nautrichien fait assassiner, par ses troupes, les ministres de la République Française Bonnier, Roberjot et Jean Nebry chargés n par le Directoire Exécutif de négocier la paix au congrès de Rastadt. "

Les officiers municipaux se rendent en costume à la place publique, se rangent entre l'arbre de la Liberté et la tombe funèbre; lecture y est faite de la loi du 1 mai susdite et de l'imprécation auguste et terrible conçue en ces termes:

- "Le peuple français dévoue le tyran de l'Autriche aux Furies; » il dénonce ses forfaits au monde indigné; il en appelle à tous les » peuples, à ses fidèles alliés, à son propre courage. Il charge les » républicains de sa vengeance. Guerre à l'Autriche! Vengeance!
- » Vengeance! Vengeance!»

Le soir, à 9 heures, des flambeaux placés à l'entour de la tombe funèbre furent allumés jusqu'à 11 heures et ainsi fut terminée la cérémonie. (V. ibid., p. 347).

- 1799, 9 juin (21 prairial VII). L'administration centrale a destitué les administrateurs du Bureau de Bienfaisance. Le conseil municipal s'y rend et appose les scellés sur la porte du local où sont déposés les livres et papiers concernant l'administration des biens des pauvres, ainsi que sur le grenier où se trouvent les grains. (V. ibid., p. 348).
- 1799, 11 juin (23 prairial VII). Lambert-Antoine Bellis, Pierre Coemans, Chrétien Defrance, Pierre-Marie-Louis Walewyns, homme de loi, et Gérard Van Marsenille, sont nommés par le conseil municipal aux fonctions d'admintstrateurs du Bureau de Bienfaisance. Ils prêtent le serment requis par la loi. Le même jour, Guillaume Filtjens, officier municipal, Joseph Coninckx et Henri van den Berck, sont désignés à l'effet d'examiner et d'apurer les comptes. (V. ibid., p. 348).
- 1799, 19 juin (1 messidor VII). Remise sous inventaire, aux nouveaux administrateurs du Bureau de Bainfaisance, de tous les livres, archives, papiers et documents qui concernent les biens des pauvres. (V. ibid., p. 350).
- 1799, 1 juillet (13 messidor VII). Charles Canivet, âgé de vingt-six ans, né à Sivry, département de Jemmappes prête serment en qualité de directeur des Postes de la commune de Saint-Trond. (V. ibid., p. 353.
- 1799, 21 juillet (3 thermidor VII). Avis au public touchant la contribution personnelle. « C'est avec la plus grande douleur, concitoyens, que nous voyons que, nonobstant nos soins paternels, nos admonitions surabondantes et toutes nos préadvertances, la négligence, oui! nous osons dire la malveillance de quelques habitants ont tellement la supériorité que nous devons expérimenter que notre sollicitude et toutes nos démarches sont infructueuses. »
- «Les contributions ne se payent que par la force; la jeunesse sujette à la loi est séduite, elle se soustrait à la loi, elle se cache ou prend une fuite honteuse. Que peuvent donc des contraventions et des malveillances semblables causer sinon que des châtements que ceux qui en sont la cause s'attirent eux-mêmes et en font participer ceux qui suivent leur mauvais conseil et exemple! »
- "Les châtiments sont là, concitoyens! La colonne mobile que nous avons retenue plus d'un mois, se trouve ici. Elle y est à charge de ceux dont les enfants ont pris ignominieusement la fuite

et se sont soustraits aux Lois, et de pareils châtiments sont à attendre tant que la malveillance tâchera d'avoir le dessus. »

- "Ne nous faites donc point de reproches, concitoyens, si quelquel uns parmi vous se trouvent contraints de telles manières, mais à vous mêmes et aux mauvais conseillers qui vous séduisent et ne cherchent que votre perte et ruine. »
- « Suivez le bon conseil, soumettez vous aux lois; car tous les peuples le doivent faire, quel souverain ou supériorité ils aient. Mettez tout esprit de partialité de côté et que la paix, l'union et l'amitié soient votre unique but. »
- "Nous vous prévenons, enfin, qu'afin d'éloigner une autre fois la colonne mobile de ce canton, l'adjudant-général Deverchin, commandant de cette colonne mobile, nous a fait engager par écrit et soussigner d'employer tous les moyens à l'effet que dans la décade toutes les contributions soient payées. "
- « C'est pourquoi, concitoyens, nous ne saurions vous accorder un terme plus long que de trois jours et nous espérons que vous préviendrez tout dommage ultérieur et qu'à la réception d'un billet de sommation du percepteur, vous viendrez instamment payer votre contingent. Après l'échéance de la décade, si la colonne mobile revient, il n'y aura plus de remède; elle ne partira plus avant que le tout soit versé dans la caisse. » (V. ibid,, p, 354).
- 1799, 22 juillet (4 thermidor VII). Soumission pour la descente de la croix de St-Martin. Se présente Jean-Maurice Fontenoy, ouvrier ardoisier, domicilié et né à Huy. Il s'engage, ou bien à descendre la croix, pour une somme de 192 francs; ou bien à faire disparaître la figure de la croix, en en coupait les bras, pour une somme de 96 francs. Le conseil communique ces propositions à l'administration centrale du département. (V. ibid., p. 359).
- 1799, 23 juillet (5 thermidor VII). Désignation d'un magasin pour les denrées en nature. Le conseil, considérant qu'il ne reste pas d'endroit plus convenable et plus sûr que le ci-devant couvent des Frères Cellites, désigne cet établissement pour servir de magasin aux denrées susdites, telles que foin, avoine et paille. —Les cantons de Cortessem et de Heers devront y faire leurs versements. Le citoyen Jean Louis, commissaire de police, est désigné comme agent spécial à l'effet de surveiller la réception et la pesée des susdites denrées. (V. ibid, p. 360).
- 1799, 1 août (14 thermidor VII). Des actes de brigandage ont été commis dans le canton de Cortessem. L'administration centrale a donné ordre au général commandant du département de former des colonnes mobiles chargées de parcourir les cantons où la moindre rébellion se manifesterait et de loger les militaires

composant ces colonnes chez les ascendants des conscrits fugitifs et chez des habitants soupconnés de menées clandestines ou de désobéissance aux lois. — A St-Trond le bon ordre n'a aucunément été troublé. Cependant l'adjudant-général Deverchin, commandant la colonne mobile, exige de la municipalité, sous des expressions arrogantes et menaçantes, qu'elle mette loger des troupes sous ses ordres, à charge aussi de les nourrir, chez les ascendants des conscrits fugitifs ainsi que chez les habitants soupconnés suspects.

Cette mesure a déjà été prise lors des deux tournées successives de la colonne mobile dans la commune, au point que les individus de la classe soupçonnée, dont la majeure partie est notoirement pauvre, a été réduite à la dernière tranche de pain. — De plus, la mesure à laquelle Deverchin veut faire recourir la municipalité paraît dangereuse et capable de troubler l'ordre que le conseil a tâché de maintenir jusqu'à présent.

Le payement des contributions de tout genre qui incombent à la commune est plus avancé à St-Trond que n'importe où dans le département. Sur la cote foncière il est déjà versé 16191 l. 18 s. 4 d., sur les cotes nouvelles 6000 l., sur le versement des denrées en nature il a été liquidé 2986 l., sur la contribution personnelle 6158 l. 13 s. 4 d., sur la taxe des portes et fenètres 1929 l. et sur son supplément 609 l. 15 s. 8. d.

En présence de cette situation, le conseil municipal arrête : I. Il ne sera pas déféré à la demande de l'adjudant-général Deverchin. pour ce qui concerne les logement et nourriture de la troupe formant la colonne mobile sous ses ordres. — II. L'administration centrale est invitée à faire donner défense au même adjudantgénéral de ne faire agir ni considérer sa troupe dans le canton de St-Trond comme colonne mobile, que dans le cas de besoin ordonné expressément par elle. — III. La même administration centrale est invitée à protéger l'administration municipale contre les expressions arrogantes, impolies et indécentes de brigands, complices de brigands, aristocrates, etc., dont le susdit adjudant-général se sert. en criant et menaçant de la manière la plus insolente, et à lui procurer la satisfaction qu'elle doit mériter en pareil cas. — IV. A l'effet d'obtenir la prompte delibération de l'administration centrale, l'administration municipale a député et députe par les présentes son président, le citoyen Putzeys, qui est chargé de continuer ses instances, au nom de son corps, jusqu'à ce qu'il ait obtenu une décision définitive. - V. Pour autant que l'administration centrale ne daignât pas condescendre favorablement à la demande de l'administration municipale, elle charge et députe son dit président, tant en son nom collectif qu'individuel, de lui annoncer qu'elle donne par le présent sa démission et qu'aussitôt elle cessera toute fonction, abandonnant dans ce cas sa place administrative à

l'administration centrale qui sera invitée d'y pourvoir par remplacement. — VI. Expédition du présent sera délivré à son dit député, à l'effet de le mettre sous les yeux de l'administration centrale, provoquer sa décision et se conduire ultérieurement selon les règles prescrites ci-dessus. (V. ibid., p. 362).

- 1799, 11 août (24 thermidor VII). Guillaume Aerts, auquel a été confié le gardiénat du couvent de Jérusalem, ne se montre jamais à son poste. Il est destitué de ses fonctions et remplacé par Jean Verhulst. (V. ibid., p. 366).
- 1799, 14 septembre (28 fructidor VII). Le secrétaire en chef Hildebrand est destitué pour avoir intercepté des lettres de l'administration sans en donner communication au conseil municipal. V. ibid., p. 367.
- Même date. Le citoyen Mangam, notaire public, qui n'a cessé de montrer un républicanisme à toute épreuve, est nommé secrétaire en chef de la municipalité, en remplacement de Hildebrand, destitué de ses fonctions. Son traitement est fixé à 70 livres par mois, au lieu de 100 que touchait son prédécesseur. Mangam prête serment le 18 septembre. (V. ibid., p. 368).
- 1799, 23 septembre (I vendémiaire VIII). Fête de l'anniversaire de la République. - Le conseil municipal, assisté du commandant et de la garnison sous les armes, se rend près de l'autel de la Patrie, sur lequel on lit l'inscription : "Paix à l'homme Juste, » à l'observateur des Lois. — Le public debout est armé contre ses » ennemis extérieurs et intérieurs pour l'intégrité de son territoire et le maintien de la Constitution de l'an III. » - Le président lit à haute voix les lois du 30 juillet (12 thermidor) et 5 septembre (19 fructidor) derniers, proclame les noms des conscrits qui ont obéi à la loi et désigne les individus qui s'y sont soustraits, en invitant les parents de ces derniers à les faire partir et les agents de l'autorité publique à donner main forte à la loi. Ensuite il prête le serment : « Je jure fidélité à la République et à la constitution de l'an III. - Je jure de m'opposer de tout mon pouvoir au rétablissement de la Royauté en France et à celui de toute espèce de turannie." - Tous les fonctionnaires répètent ce serment au cri de "Vive la République." — La cérémonie se termine par divers coups (V. Reg. aux Proc -verb. A, p. 373). de canon.
- 1799, 22 octobre (30 vendémiaire VIII). Hommage funèbre au général Joubert, mort aux armées d'Italie. (V. ibid., p. 378.)
- 1799, 30 octobre (8 brumaire VIII). La loi du 26 septembre dernier ordonne une levée extraordinaire de chevaux pour les

- armées de la République. Le conseil municipal nomme commissaires à cette fin: Pitteurs-Hiegaerts, Waha et Meesters, avocat; ils activeront le recensement des chevaux, juments et mules existant dans le canton. Tout propriétaire de chevaux, etc., doit en faire déclaration dans les cinq jours. (V. ibid., p. 380).
- 1799, 13 novembre (22 brumaire VIII). R. Ulens et Vos ont démissionné en qualité de régisseurs des biens du Séminaire. Joseph Rubens, fils, et Lintermans, officier de santé, sont nommés pour les remplacer. (V. ibid., p. 385).
- 1799, 15 novembre (24 brumaire VIII). Sur une demande du sieur Visseron, garde-magasin des vivres et fourrages de la place, le conseil considérant que la maison des Frères Cellites est désignée comme maison de sûreté, lui donne pour magasin l'ancien couvent de Jérusalem. (V. ibid., p. 386).
- 1799, 5 décembre (14 frimaire VIII). Jean-Michel Cruls, pour ne pas devoir prêter le serment requis par la loi, donne sa démission de médecin du Bureau de Bienfaisance. Il est remplacé par Guillaume Van West et Jean Fourie, officiers de santé.

V. ibid., p. 398.

- 1799, 23 décembre (2 nivôse VIII). P.-L.-M. Walewyns et G. Vanmarsenille démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs du Bureau de Bienfaisance. Guillaume Bellenrox y est nommé. (V. ibid., p. 396).
- 1799, 25 décembre (4 nivôse VIII). Le citoyen Fonvielle est nommé commissaire de comptabilité de première classe des étapes et convois militaires de la 25<sup>me</sup> division, à la résidence de Liége. Donné à Paris et signé: Miot, Petit de Rosier, Randon et Lemarier. Vu par l'ordonnateur général. (Signé): Roman.

V. Reg. de Correspondance A, in fine, d. 142.

1800, 8 janvier (18 nivôse VIII). — Sont nommés répartitenrs de la contribution foncière : Charles Rubens, Meesters, fils, homme de loi, Vanden Berck, Roberti et Joachim van Horen.

V. Reg. aux délib. p. 401.

- 1800, 13 janvier (23 nivôse VIII). L'administration municipale déclare que Charles-Auguste Meester, prêtre insermenté, a cessé toute fonction relative au ministère de son culte avant la publication de la loi sur la police des Cultes. (V. ibid., p. 404).
- 1800, 18 janvier (28 nivôse VIII). Le nombre des chevaux à fournir par le canton de St-Trond, pour sa part du 30<sup>me</sup>, est fixé à quatre. Le conseil charge Jean Massa, fermier au hameau de

- Mielen, de faire l'acquisition de ces chevaux et de les livrer à Maestricht le 25 du courant mois, dernier délai fixé par le Département à peine d'exécution militaire. (V. ibid., p. 409).
- 1800, 3 février (14 pluviôse VIII). Eugène-Augustin de Waha et quelques paroissiens de St-Martin ont demandé que leur église soit ouverte Le conseil, considérant que l'arrêté du 12 janvier dernier ne concerne que les églises paroissiales, et, de plus, que la pétition, par ses notes et observations, a l'air de menacer de troubles en cas de refus, rejette la requête et déclare qu'il n'y a pas lieu de délibérer. (V. ibid., p. 420).
- 1800, 13 février (24 pluviôse VIII). Effractions des grains pour les rentes échues avant le 3 février. Froment fr. 3,83; seigle, 2,61; orge, 2,52; avoine, 1,60; blé sarrasin, 1,92; pois verts, 2,52; pois gris, 2,35; semence de colza, 6,80; semence de chanvre, 3,07; épeautre, 1,72. (V. ibid., p. 425).
- 1800, 7 mars (16 ventôse VIII). Les consuls de la République nomment Charles-Bonaventure Bertrand, pour remplir les fonctions de maître de la Poste de St-Trond (route de Liége à Louvain), à charge pour lui d'avoir le nombre de postillons, chevaux et équipages prescrits pour le service des relais et de se conformer en tous points aux lois et règlements sur la matière. Donné à Paris et signé : le ministre des Finances, Gaudin. Enregistré le lendemain. (V. Reg. de Correspondance A, in fine, p. 143.)
- 1800, 13 avril (23 germinal VIII). Mangam, secrétaire en chef, est destitué à cause de sa négligence. Hildebrand est remis en fonctions et prête serment le lendemain, (V. ibid., p. 443).
- 1800. 22 avril (2 floréal VIII). Le nombre des membres du Bureau de Bienfaisance n'est pas complet ni conforme à la loi du 27 novembre 1796 (7 frimaire V). Charles Rubens, père, Nicolas-Michel Hardiques et Trudon Vanden Berck, officier de santé, y sont nommés à l'unanimité des voix du conseil municipal. Ils prêtent serment le même jour. Leur nomination est transmise au département le lendemain.
  - V, ibid., p. 448 et Reg. de Correspondance A, p. 2.
- 1800. 29 avril (9 floréal VIII). Exhortation au public au sujet de la conscription militaire.
- "Concitoyens. Un arrêté de la Préfecture du Département de de la Meuse Inférieure nous est parvenu. — Nous croyons qu'il ne sera pas inutile de donner connaissance au public de son contenu. — Il consiste en ce qu'en exécution de la loi du 8 mars (17 ventôse) dernier, il est demandé sur notre canton, un nombre de huit hom-

mes, tiré hors la liste des jeunes conscrits, qui, le 23 septembre, ont atteint l'âge de 20 ans, pour faire partie de l'armée de réserve qui s'assemble à Dijon et à quelle destination plusieurs de familles distinguées, qui aiment leur patrie et cherchent par ce moyen lui procurer une Paix Générale, se sont déjà rendus volontairement et à leurs propres frais.

« Quoique nous ayons appris par expérience que l'esprit de la jeunesse de notre canton ne se flatte point à cet égard et qu'il possède très-peu de dispositions guerrieres pour prendre part à la gloire de coopérer à la défense de la Patrie, nous avons cependant lieu de croire que le petit nombre de huit hommes ne puisse donner la moindre cause pour épouvanter tellement la jeunesse de ce canton, qu'un tel nombre n'y serait point atteint. »

"Et pour autant que nous serions trompés dans notre opinion, il reste encore une autre facilité que la loi permet : savoir, de pouvoir fournir le nombre prescrit par des personnes volontaires."

- "Cette permission nous est d'autant plus agréable qu'avec raison nous croyons fermement que ledit contingent exigé sur notre concanton ne pourra exciter des esprits séditieux, car il est de l'intérêt de tous les bons et honnêtes citoyens d'assister à maintenir le bon ordre et de coopérer à donner à l'arrêté susdit son exécution parfaite."
- "Nous avons autresois expérimenté que les séditions, qui, sous prétexte de la conscription militaire, ont eu lieu autour de notre canton, ont été fort préjudiciables; qu'elles ont donné cause à plusieurs mouvements militaires qui ont été ruineux de toutes parts; qu'elles ont causé beaucoup de sang versé, rendu malheureux plusieurs particuliers et qu'à la fin elles n'ont produit autre chose que de laisser une bande de coquins et voleurs, qui jusqu'à ce jour exercent leurs impiétés, volent par force, traitent leur prochain inhumainement et mettent ainsi en danger la sécurité des citovens dans leurs domiciles "
- "A l'effet donc d'éviter tous ces désastres qui pourraient être causés par des esprits mal avisés, nous n'omettrons pas de mettre sous les yeux de la jeunesse qui au 23 septembre a atteint sa vingtième année, que le nombre de huit hommes doit nécessairement par eux être fourni à l'armée de réserve et que ceux qui à ce seraient désignés, seront poursuivis et punis comme déserteurs, s'ils venaient à se soustraire à leur devoir. »
- « C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui devraient prendre part dans la défense de la Patrie, ou au moins les plus vaillants d'entre eux, jusqu'au nombre de huit, de se présenter à cet effet à notre lieu des séances et s'y faire inscrire, afin de se rendre dans quatre jours au chef-lieu du département. "

«Lorsqu'autrefois les listes de la conscription furent formées dans

ce canton, la plus grande partie de nos concitoyens a expressément donné à connaître, si un certain contingent eut été demandé avec pouvoir de le remplir par des volontaires, qu'ils auraient contribué avec toute générosité pour fournir un tel contingent par des moyens pécuniaires. »

"Ce pouvoir alors désiré se présente actuellement. Ainsi nous ne manquerons pas d'encourager nos bons et honnêtes concitoyens, de montrer leur générosité et de suivre l'exemple d'autres villes et communes, en souscrivant volontairement en notre lieu des séances pour une somme déterminée; pour quelle fin cet après midi et demain durant la journée, il y aura un registre ouvert. Il dépendra de ces mesures, bons citoyens, de garder notre tranquillité et d'empêcher en outre que ceux qui sont bien compris dans les listes antérieures de la conscription ne soient molestés et que la tranquillité générale demeure ferme. Ce sont ces considérations, bons citoyens, qui nous font espérer fermement d'obtenir votre assistance dans cette occasion, en montrant le zèle et la libéralité que nous attendons de vous. Dans cette confiance, salut et Fraternité. " (V. ibid., p. 451)

1800. 2 mai (12 floreal VIII). — L'exhortation ci-dessus n'a pas produit d'effet. — Les huit plus jeunes des conscrits de la première classe, nés depuis le 22 septembre 1778 jusqu'au 22 septembre 1779, sont donc désignés pour former le contingent du canton pour l'armée de réserve. — Il leur en sera donné connaissance. — Ils ont à se rendre dans les quatre jours au chef-lieu du département, à moins de se faire remplacer par un suppléant. — On leur fera savoir aussi qu'outre les peines prononcées par les articles 53 et 54 de la loi du 19 fructidor an VI, tout déserteur sera condamné à une amende de 1500 florins. (V. ibid., p. 452).

1800, 7 juin (18 prairial VIII). — Le conseil municipal dresse l'inventaire des registres des délibérations et de l'Etat Civil. Le plus ancien de ceux-ci remonte au mois d'avril 1580. (V. ib., p. 457).

1800, 21 juin (2 messidor VIII). — Police du culte. — Le conseil arrête: I. Tout rassemblement dans les églises de St-Martin et de Schuerhoven, pour l'exercice d'un culte quelconque n'ayant point à sa tête un ministre soumis à la loi et responsable de tout désordre et délit qui pourraient s'y commettre pendant l'exercice de son culte, est défendu, ainsi que tout ailleurs; — II. En conséquence et vu le défaut d'un ministre soumis à la loi, là où se trouvent les sectaires qui s'y assemblent, les églises de St-Martin et de Schuerhoven seront provisoirement fermées et les clefs transportées à la maison commune; — III. Le commissaire de police sera chargé de l'exécution du présent; en cas de besoin, il pourra

requérir la force armée, à l'effet de lui donner main forte. V. ibid., p. 461.

1800, 25 juin (6 messidor VIII). — Procès-verbal de l'installation du maire de la commune de St-Trond et de ses adjoints.

L'an VIII de la République Française, le six messidor, onze heures du matin, le Citoyen Surlet-Chokier, ex-administrateur central du département de la Meuse Inférieure et maire actuel de la commune de Gingelom, — en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués et conformément aux désirs du sous-préfet de l'arrondissement de Hasselt, — sort de l'hôtel dit la Cour de Brabant, accompagné du citoyen Meester, maire désigné; de la municipalité provisoire dont le citoyen Louis Putzeys, adjoint désigné, fait partie; du Juge de Paix de cette commune, du commandant militaire de cette place et des autres autorités constituées.

Le carillon exécute des airs patriotiques, les cloches sonnent, la garnison est sous les armes et accompagne le cortége; la gendarmerie nationale en grand uniforme l'ouvre et la cavalerie stationnée en cette commune le ferme. Des décharges d'artillerie se font entendre, le peuple afflue sur la Place et vers la maison commune et montre tant par gestes que par acclamations, qu'il ne respire que la confiance dans ses nouveaux administrateurs et l'allégresse sur les bonnes nouvelles parvenues des armées victorieuses, qui lui donnent une perspective d'une paix prochaine.

Le cortège, après avoir passé par les rues principales, s'étant rendu à la maison commune et le citoyen Chokier, introduit par l'administration municipale provisoire dans la salle ordinaire de ses séances, occupant le fauteuil du président, le secrétaire provisoire de la municipalité lit son ordre et donne lecture de l'arrêté du Premier Consul du 14 prairial VIII (3 juin 1800) qui nomme le citoyen Meester à la place de maire, et de celui du 27 germinal (17 avril) qui lui donne pour adjoint le citoyen Louis Putzeys; la nomination du deuxième adjoint n'est pas encore parvenue. Des applaudissements se font entendre de tous les assistants et les citoyens Meester et Putzeys, — ayant prêté entre les mains du citoyen Chokier, à ce délégué, le serment voulu par la loi du 21 nivôse dernier (11 janvier) et conçu en ces termes : «Je promets d'être fidèle à la Constitution » — ont été installés.

Après quoi le citoyen Surlet-Chokier a déclaré que les fonctions de l'administration municipale cessent et a dit :

"Le premier consul vous revêt, citoyen, de la première magistrature de St-Trond; ce choix honorable vous ouvre une carrière que vous n'avez jamais parcourue, mais dans laquelle vous vous efforcerez sans doute de justifier la confiance du gouvernement et et de mériter l'estime et la reconnaissance de vos concitoyens. Douce et précieuse récompense des âmes fortes et généreuses!"

- "Les temps sont passés où les Français divisés d'opinion, égarés par l'esprit de parti, s'accablaient tour à tour de honteuses et sanglantes dissentions. C'est à vous à faire tous vos efforts pour en effacer dans cette commune toutes les traces, pour en faire perdre même jusqu'au souvenir.
- "Un gouvernement fort, grand, généreux, indulgent, nous réunit tous dans le sein de la patrie, dans le temple de la Concorde. Concourez avec lui de tout votre pouvoir pour maintenir cette heureuse harmonie et consolidez par vos efforts l'édifice de la paix intérieure et bientôt de nouvelles victoires viendront l'assurer à jamais par celles du dehors."
- "Et vous, citoyens, qui, dans des temps difficiles et orageux, vous êtes dévoués au service de votre patrie, recevez par mon organe le tribut de reconnaissance qui vous est dû pour vos longs et pénibles services. Emportez, en deposant les marques de votre magistrature et en rentrant dans la classe des simples citoyens, la douce satisfaction d'avoir fait votre devoir. "
- Et vous, citoyen commissaire, qu'un zèle infatigable, qu'un dévouement vraiment patriotique, qu'une constance à toute épreuve et que des talents distingués rendent recommandable; continuez à mériter l'estime de vos concitoyens dans la nouvelle carrière que vient de vous ouvrir le gouvernement en vous nommant membre d'un conseil d'arrondissement. Regardez la comme un lieu de repos qui vous est momentanément offert, pour après en être tiré, afin d'utiliser de nouveau vos talents au profit de vos concitoyens.»
- « Qu'il est doux pour moi d'avoir en ce jour à payer, au nom des habitants de St-Trond, un tribut de reconnaissance à ses anciens magistrats et leur présager des jours heureux sous l'administration de ses nouveaux. Leur dévouement m'est le plus sur garant de ces flatteuses espérances, ils en ont contracté solennellement l'obligation en promettant d'être fidèles à la constitution. Vive la République. »

Ensuite le maire prend la parole et dit:

- "Citoyens! En acceptant le poste honorable auquel la bienveillance du Premier Consul vient de m'élever, je ne cache pas les obligations nombreuses que je contracte envers vous."
- "Ces obligations m'ont paru si multipliées, le fardeau que je m'impose si pesant que j'ai hésité quelque temps à accepter la place de maire de cette commune; car, à peine sorti des bancs du Collége, je ne puis apporter à l'administration de cette commune que les faibles talents d'un écolier, et je balancerais peut-être encore, si je ne comptais pas parfaitement sur le zêle et les lumières des adjoints que le Gouvernement associe à mes travaux."
  - « En entrant aujourd'hui en fonctions, au bruit des éclatantes

victoires que nos armées viennent de remporter de nouveau, victoires qui sont les avant coureurs certains d'une paix glorieuse, je prends l'engagement sacré de diriger tous mes moments au bonheur général, au bien être individuel de tous mes concitoyens. Zèle, activité, énergie, exécution pléniaire des lois, voilà ce que je vous promets. Si alors j'aurai pu contribuer à votre bonheur, si, pour prix de mes veilles, vous m'accordez votre conflance et votre estime, je serai recompensé. »

- "Citoyens de tous les ordres, abordez-moi librement; vous surtout que le malheur poursuit, ne me cachez pas vos peines. Si je ne puis vous soulager totalement, je tâcherai au moins de vous consoler."
- « Je m'adresse à vous, citoyens commissaire du gouvernement et membres de l'ex-municipalité; organe du canton, recevez par ma bouche les remerciements de vos concitoyens, pour le zèle infatigable que vous avez déployé dans l'exercice de vos fonctions. »
- "Je ne puis mieux vous témoigner la reconnaissance publique qu'en vous assurant que vous emportez l'affection et l'estime d'un chacun. C'est la plus flatteuse des récompenses. Vive la République."

Vers les trois heures de relevée, des tables ayant été dressées sur la place publique, un dîner y a été servi à la troupe stationnée dans cette commune; et il est remarquable que des prisonniers autrichiens, arrivés le même jour pour être conduits à Aix-la-Chapelle, ont été appelés au même repas et y ont fraternisé avec les Républicains.

La journée s'est passée au son des cloches, au tintamarre du carillon; des décharges d'artillerie ont été multipliées et accompagnées par celles de la garnison; la gaité règnait par toute la commune; les militaires et les bourgeois s'amusaient par des danses; soldats, hommes, femmes et enfants étaient entremélés et et se divertissaient ensemble. Les maire et adjoints se trouvent par tout, animant par leur présence tous les divertissements, et on voyait sur le front de tous les habitants qu'ils ne désiraient que de composer une seule âme. La maison commune a été illuminée. Puisse ce jour de plaisir qui s'est terminé dans une harmonie complète, être bientôt suivi par celui où l'on célèbrera la conclusion d'une paix générale. Vive la République. (V. ibid., p. 462).

1800, 28 juin (9 messidor VIII). — Le maire de St-Trond organise les bureaux de son administration. — Arnold-Frédéric Hildebrand est chef du 1<sup>er</sup>. Il est chargé de la correspondance, de l'enregistrement des lois, arrêtés des consuls et autorités supérieures, de la garde des archives et de l'enregistrement des arrêtés du maire. — Jean-Joseph Peeters est chef du deuxième bureau.

chargé de l'Etat Civil et de la rédaction des patentes. — Pierre-Joseph de Heuse est chef du 3° bureau, chargé de la police administrative et judiciaire, de la direction et expédition des passeports. — Corneille-Jaques vanden Putte est chef du 4° Bureau, chargé des billets des logements militaires et d'en tenir un registre exact et toujours ouvert. — Ils conservent provisoirement leurs anciens appointements : le 1° 1200; le deux suivants 600 francs et le dernier 400 francs. — Ces chefs de bureau prêtent serment le même jour. (V. Résolutions du maire A, p. 494),

1800, 4 juillet (25 m essidor VIII). — Procès-verbal de la célébration de la Fête de la Victoire, de la Reconnaissance et de la Concorde, annoncée la veille à six heures du soir par 12 coups de canon, le son des cloches et le carillon de la ville.

L'an huit de la République française, le vingt-cinq messidor, à six heures du matin, une nouvelle salve d'artillerie a ouvert la fête. — Les cloches ont sonné et le carillon s'est fait entendre pendant une heure. — A neuf heures, l'artillerie, les cloches et le carillon ont convoqué les autorités publiques et les citoyens. — A dix heures la troupe stationnée dans cette commune s'est rendue sous les armes sur la place de la maison commune.

A la façade de cette maison décorée de lauriers et de verdures, était placée la déesse de la Liberté, tenant dans sa main droite cette chronique sur l'Ere républicaine :

#### BONAPARTE UNITI ESTIS

et un génie promulguant les victoires de l'Italie et qui au bout de sa trompette tenait cette chronique:

#### IBI FUIT BONAPARTE.

A dix heures et demi, tous les fonctionnaires en grand costume s'assemblèrent à la maison commune. Le cortège a marché dans l'ordre suivant, savoir :

Une brigade de gendarmerie a ouvert le cortège. Les orphelins de cette commune avec leur instituteur l'ont suivie.

Ensuite les autorités civiles et tous les fonctionnaires publics dans l'ordre hiérarchique.

Les employés des diverses administrations et les citoyens des deux sexes en grand nombre suivaient après.

Un détachement d'infanterie, disposé sur les flancs du cortège, protégeait sa marche qui était fermée par un piquet de cavalerie.

Le cortège passant dans cet ordre, sous le son des cloches, du carillon et de l'artillerie, par les principales rues de la commune, s'arrêtait de distance en distance, lorsque l'infanterie fit des décharges et des évolutions militaires, et s'est ainsi rendu au Temple des Réunions décadaires où une foule immense de peuple était assemblée.

Le maire y est monté à la Tribune et a prononcé le discours suivant :

## Citoyens!

- « La fête que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle une des périodes les plus marquantes de la Révolution.»
- "Encore aux jours de 89, encore vers la fin du 18° siècle, s'élevait, au milieu de Paris, une prison affreuse, flanquée de tours menaçantes, hérissée d'une artillerie nombreuse, qui vomit plus d'une fois la mort et le feu dans le sein des paisibles habitants de la capitale."
- « C'est dans ces cachots ténébreux qu'ont gémi des milliers de victimes, dont le seul crime était d'avoir osé dévélopper des vérités utiles, d'avoir fait connaître aux nations quel était le droit de ceux qui les gouvernent, quel était le droit de ceux qui devraient gouverner. — Là, d'après la seule volonté d'un ministre arbitraire, sur la simple manifestation des désirs d'une courtisane éhontée, gémissait au milieu des chaines et des verroux, l'honnête père de famille, arraché des bras d'une épouse vertueuse et d'une famille chérie qu'il nourrissait par ses travaux. — Là, une tendre mère au désespoir de ne pouvoir veiller par elle même ses jeunes enfants, frustrée de ne pouvoir remplir les devoirs si doux de la maternité, souffrait moins encore au bruit de ses fers, que de voir son jeune fils abandonné à des soins mercenaires, que de le voir, en suçant un lait étranger, contracter des vices qui ne furent jamais connus par elle. - Là, un amant, une amante, au lieu des accents flatteurs qui raisonnaient si agréablement à leurs oreilles, n'entendaient plus que la voix rauque et sépulchrale de leurs geoliers. — Là, ces grands hommes dont maintenant nous voyons les bustes élevés dans le Panthéon, ont respiré un air corrompu et méphitique.

### LA BASTILLE EXISTAIT ENCORE!

- "Mais le peuple voit enfin ce monument odieux; il frémit, se lève, marche et ces tours menaçantes s'écroulent; cette forteresse jugée imprenable par le grand Turenne, cêde au bout de trois heures à une masse de peuple, novice dans l'art de la guerre, mais forte de son courage. Des ruines fumantes de cet enfer sort la première proclamation des droits de l'homme. »
  - « Ce fut la première victoire du Français régénéré. »
- «Bientôt des ligues formidables menacent d'envahir la France entière; les nations les plus belliqueuses, les soldats les mieux disciplinés de l'Europe, les généraux les plus expérimentés marchent contre la Patrie; fiers de leur nombre et de leur renommée, ils calculent déjà la distance qui les sépare de la capitale et osent se flatter que rien ne leur resistera. »
- « Mais bientôt, ces fiers soldats, qui portèrent naguère l'effroi jusqu'au sérail de Constantinople, rencontrent les guerriers fran-

cais à Jemmappes: ils furent défaits. La coalition récule, la Belgique est envahie, une partie de la Hollande succombe, et, pour son coup d'essai, notre brave jeunesse alla planter son drapeau tricolore sur les bords de la Roer et sur les tours de Breda. »

- « Les temps postérieurs nous montrent des phénomènes que nos aïeux auraient relégués aux époques de l'antiquité fabuleuse. »
- « Je vous en atteste, plaines de Fleurus, champs de Vervick; je vous en atteste, campagnes de Montende, de Mondovi, Millesimo, Arcole; aux bords du Danube, comme aux rivages de Tagliamento, le soldat français déploie le même courage. Voyez-le au passage du Rhin, à Hochstett, à Memmingen, dans le cœur de la Bavière! Voyez ces fameuses forteresses dont les batteries s'élevaient jusque dans les nuées: Luxembourg, Namur, Berg-op-Zoom, Mayence et Turin, Coni et Ehrenbreitstein; toutes s'enorgueillissent maintenant d'être défendues par les guerriers français. »
- « Parlerai-je de la fameuse bataille de Maringo? Tout ce que je pourrais en dire serait disproportionné à la gloire de cette journée; je me borne à offrir le tribut de mon admiration à ce jeune héros, qui, par ses talents, sut enchaîner la Victoire, et le tribut de mes larmes à ce brave Desaix que la balle homicide n'a pas épargné âu milieu de la plus belle carrière. »
- "Ma voix se refuserait, Citoyens, à vous promener sur ces théatres de carnage, si je ne trouvais pas là même une occasion de témoigner notre reconnaissance aux braves qui, au prix de lenr sang, ont concouru à ces éclatantes victoires."
- "Généreux défenseurs de la Patrie, c'est dans le sein d'une paix profonde que vous allez recevoir le prix de vos sacrifices et que vous savourerez la douceur d'un gouvernement paternel. Au sein de cette paix que vos triomphes vont nous procurer, vous verrez refleurir le commerce et les arts.

L'agriculture honorée et encouragée nous procurera cette abondance à laquelle la fécondité de notre sol et l'amour du travail nous donnent droit de prétendre. »

# SOLDATS, CES BIENS SONT VOTRE OUVRAGE!

- « Recevez encore le tribut de notre reconnaissance pour l'ordre et la discipline exacte que vous observez : plus heureux que nous et plus prudents, étrangers à toutes les factions, vous n'avez connu que la République. Montrez-vous toujours digne de la gloire dont vous êtes couverts, et, si de nouveaux dangers vous appellent à de nouvelles victoires, songez que la reconnaissance de vos concitoyens vous prépare les plus douces jouissances. »
- Et, vous, mes concitoyens; vous, parmi lesquels cette déesse sanguinaire, ennemie du repos des humains, la discorde, a jeté depuis tant d'années ses torches ardentes; réunissez-vous à la TOME VI.

voix du héros, qui sacrifie son existence, pour vous procurer le bonheur. Que vos haines cessent! qu'elles cessent ces dénominations ridicules et extravagantes, qui ne font que vous aigrir les uns envers les autres! »

- "Le gouvernement ne distigue qu'entre les bons et les mauvais citoyens!"
- "Qu'elles cessent, ces désunions sanglantes, qui depuis trente ans, ont armé les uns contre les autres, dans cette commune, des citoyens faits pour s'entraimer et s'estimer! Quels fruits retiriez-vous de vos divisions? Instruments aveugles de quelques êtres enthousiastes, vous étiez tour à tour bourreaux et victimes; vous portiez la désolation dans des familles respectables, ou vous souffriez dans les vôtres les angoisses de la mort."
- « Assurément, au milieu des horreurs d'une guerre sanglante, vous avez souffert; vos administrateurs n'en gémissent pas moins que vous. La paix va cicatriser vos plaies; mais cette paix, objet de mes vœux et des vôtres, n'allez pas l'éloigner par des dissentions intestines; cette paix extérieure, qui va nous ramener le bonheur et l'abondance, conquérez la par une réunion fraternelle. »
- Eh quoi! le sang français serait-il encore versé par une main française! et trouverait-on encore des insensés qui pourraient espérer le bonheur dans une guerre civile?
- « Quoi! des cadavres entassés, des champs dévastés, des habitations détruites, des villes en feu, des villages en cendres ne seraient plus un objet d'horreur pour vous! »
- Loin de nous ces idées affreuses; je vois dans vos yeux des sentiments plus paisibles: la concorde est dans votre cœur! Vous ne frémissez pas moins que moi au souvenir des scènes désastreuses qui ont ensanglanté notre sol! Je vois que toutes les bouches s'apprêtent à crier avec moi; Vive la Réunion des partis! Vive la concorde. »

Une proclamation solennelle ayant ensuite été faite des noms et prénoms des conscrits, enrolés volontaires et remplaçants, natifs de cette commune, qui se trouvent aux armées de la République française, le citoyen Putzeys, adjoint au maire, est monté à la tribune et a prononçé le discours suivant:

# Concitoyens!

« Quoique mes talents soient insuffisants pour inspirer à mes concitoyens, avec une énergie convenable, la magnificence que la fête que nous célébrons aujourd'hui doit mériter, et combien d'importance les hommes paisibles et réfléchis devraient y attacher pour assurer le salut de la Patrie et la prospérité du Peuple, je me permettrai néanmoins de développer mes faibles idées à cet égard;

« La Révolution française a eu pour principe La Liberté et l'Ega-

- lité: lorsque la République a été fondée, ces deux grands points ont été garantis à la nation sous les auspices des lois qu'elle s'est formées; et par sa bravoure naturelle elle a jusqu'à présent disputé victorieusement les enfreintes que les coalitions les plus formidables ont vainement tenté à y porter »
- "Je ne douterai aucunément ou les êtres éclairés, en mettant à l'écart leurs opinions et vues politiques, conviendront avec nous que l'Etat Républicain est celui qui est naturel et le plus compatible à l'homme né libre et sans aucun assujettissement qu'à ses lois."
- "Le premier roi (ainsi que l'histoire la plus ancienne du monde l'enseigne) a tenu son existence des peuples et ceux qui ont existé ensuite n'ont jamais eu d'autre titre; les pouvoirs qui leur ont été délégués leur fesaient l'obligation de protéger les peuples contre les atteintes à leurs droits, à leur sureté et propriétés et de les assurer de la jouissance de leurs lois."
- « Dans cette hypothèse, aussitôt que le Roi est devenu infidèle à ses engagements sacrés, il a appartenu au peuple d'anéantir et révoquer son autorité et de se former un gouvernement le plus conforme au droit de l'homme, que présage la liberté et l'égalité acquises en naissant. »
- « Quelle puissance a donc eu le droit de mettre des entraves à la nation française et de s'opposer à ce qu'en exerçant ses droits naturels, elle se forma des lois sous lesquelles elle entendait vivre. »
- "C'est cet excès de pouvoir et l'insulte en résultant envers un peuple aussi distingué par son courage et connaissance guerrière, qui ont entrainé cette longue et pénible guerre, pendant laquelle les braves défenseurs de la patrie se sont distingués par des prodiges de valeur dans un très grand nombre d'occasions, en culbutant leurs ennemis coalisés, en les forçant de fuir devant leurs armes, en prenant des villes et des forts et conquerant des pays et des nations subjuguées au despotisme, qui, jaloux de croupir davantage sous le joug de l'opposition, n'ont pas cessé de clamer à la Liberté et d'implorer, de la générosité française, l'admission dans leur grande famille, qui enfin a été accordée aux peuples des neuf départements réunis; lesquels ont par conséquent joui depuis de l'avantage des Lois, auxquelles ils se sont volontairement soumis."
- "Mais qu'en est-il résulté? Je rougis de honte, lorsque je dois avouer que des hommes perfides et dangereux qu'un gouvernement sage et doux n'a pas encore pu concilier à la République, ont gagné tant d'ascendance sur la classe faible des habitants qu'ils les ont égarés de l'obéissance aux lois et qu'ils ont eu l'adresse de les disposer plutôt aux désordre et à des laches désertions qu'à se

rendre à la voix de la Loi, en s'unissant aux braves qui ont volé aux champs pour moissonner des lauriers qui leur sont destinés.»

"Si mes expressions puissent être envisagées comme générales, je ne pourrais cependant pas me dispenser de rendre hommage à la vérité et d'en excepter ceux des citoyens de cette commune dont les noms viennent d'être proclamés solennellement, qui se sont montrés déjà dignes de la République en s'enrôlant volontairement, en se rendant à l'appel qui leur a été fait en qualité de conscrit et qui sont en activité aux armées : je leur voue la reconnaissance nationale dans les personnes de leurs pères et mères, tuteurs et plus proches parents. "

« Si malheureusement le nombre des défenseurs que votre canton et autres parties des départements réunis ont fournis est trèsmodique et incomparable à celui de l'ancienne France, ce ne sera qu'à vous, braves militaires, qui êtes imbus ordinairement du sang français, que nous sommes redevables de la Liberté assurée a jamais dans l'étendue de la République. C'est aussi à Vous, braves guerriers, que je m'adresse exclusivement, tant en mon nom, qu'au nom de mes concitoyens, qui ont déjà donné des preuves de leur gratitude et reconnaissance. Le caractère généreux reconnu généralement dans les âmes des véritables français, me promet que la difficulté que l'exécution des lois a souvent souffert dans ces contrées ne servira jamais de prétexte de reproche et qu'au contraire, vous vous empresserez d'inspirer vos mœurs et votre courage dans la jeunesse de ces pays réunis, afin qu'elle se prémunisse contre les insinuations sinistres, dont la malveillance ne cesse pas de l'accabler pour la tenir égarée de ses devoirs et qu'à la suite elle s'empressera d'accompagner les braves et de voler au champ de l'honneur. »

«Il est impossible d'imaginer que jusqu'à ce jour il se trouve encore des esprits, qui, ne pouvant pas revenir des léthargies hideuses dans lesquelles ils gémissent, se plaisent continuellement à répandre des doutes sur l'existence permanente de notre gouvernement républicain. Quelquefois ils en conviennent, quant à l'ancienne France, mais en exceptant les pays réunis, qu'ils prétendent dans tous les cas devoir retourner à leur ancien régime, soit par les armes soit par traité de paix. »

Leu! aveugles antagonistes de la République, d'une manière vous oser douter de la loyauté française à l'égard des pays réunis, et de l'autre vous vous efforcez à faire entre vous l'insuffisance de la nation. Ouvrez vos yeux et fixez vos attentions sur les mémorables victoires remportées par nos armées à chaque campagne, dont les détails officiels, qui n'ont jamais été démentis, se trouvent dans les annales; et, pour vous épargner des peines, recourez seulement à la fameuse bataille de Maringo nouvellement donnée

en présence de notre premier consul, l'intrépide et invincible général Bonaparte. Les évênements extraordinaires qui ont eu lieu, ont couronné les succès de nos armes et ont fait ébranler les couronnes sur les têtes des monarques ennemis, qui ne tarderont pas d'être forcés à nous demander la paix que l'humanité leur a fait offrir. »

- "La bonté d'âme et l'humanité qui caractérisent la nation française sont universellement connues. Il dépend de vous, concitoyens, qui, par une contrariété d'opinions, avez jusqu'ici débattu le système républicain et inspiré vos caprices nuisibles à des personnes moinséclairées, de revenir de votre erreur, de rentrer dans la société de vos magistrats, d'assister avec eux à la célébration de la fête de la Concorde, dont l'époque est fixée à ce jour par une loi expresse; vous y serez reçus sans la moindre rancune et en réalisant sincèrement des sentiments d'Union et de Fraternité, les bases fondamentales de la République acquerront une consistance inébranlable et ses forces seront redoutables aux yeux de toutes les puissances de l'Europe.
- "L'Union, la Fraternité et la Force d'un Etat républicain, sous un gouvernement sage et bien consolidé, assureront à jamais la liberté du Peuple et ne tarderont pas de lui faire apercevoir, que, moyennant une énergie convenable, il sera éternellement heureux, ainsi que la postérité, qui à toutes les commémorations qui auront lieu aux fêtes civiques, se souviendra toujours des évênements mémorables qui ont précédé et suivi la fondation de cet Etat et s'écrira sans cesse: Vive la République!"

L'assemblée s'est séparée en faisant retentir les airs de « Vive la Concorde! Vive Bonaparte! Vive la République! »

Un banquet civique où l'amitié et la fraternité présidaient, où des toasts multipliés ont été portés aux victoires de nos armées, à la reconnaissance due aux braves défenseurs de la Patrie, à la Concorde de tous les citoyens français, à la République en général et aux assistants en particulier, a terminé la cérémonie du matin.

A trois heures de relevée l'artillerie, les cloches et le carillon donnèrent le signal aux amateurs du jeu de l'arc, qui se réunirent à la place de la maison commune et y eurent cinq prix à gagner gratis, consistant en trente livres d'étain.

A six heures, le dernier signal étant donné par l'artillerie, le carillon et les cloches, une course à pied a eu lieu à la promenade hors de la porte de Diest, où le vainqueur a obtenu une paire de boucles d'argent. '.

Le soir, la maison commune a été illuminée ainsi que plusieurs autres des habitants particuliers.

La journée s'est passée dans une joie universelle, le concours de

tout âge des deux sexes était sans nombre; la décence, l'ordre, l'union et la concorde ont règné partout. (V. ibid., p. 466.)

- 1800, 28 août (10 fructidor VIII). Les officiers municipaux nommés par arrêté de la Préfecture du Département de la Meuse Inférieure le 7 juillet (18 messidor) sont installés et prêtent serment Ce sont: P. Meester, H. Siaens, T. vanden Berck, officier de santé, C.-A. van den Abeele, D.-P. Hardigues, C. Rubens, J.-G. Schurmans, Math. Schoenaerts, assesseur, H. vanHerck, H.-B.-T. Pitteurs, G. van Marsnille, J. Muls, G. Croels, ministre du culte assermenté, M. Lintermans, J.-H. Lintermans, J. Rubens, P. Coemans, J.-H.-F. Claes, P.-L Walewijns, P.-W. Putzeys, A.-F. Hildebrand, J. Pieters J.-H. Van Ham et J.-F. Plingers. (V. ibid., p. 476).
- 1801, 2 janvier (11 frimaire IX). Le conseil municipal considérant que Henri Roberti et Henri Vanden Berck, administrateurs du Bureau de Bienfaisance, refusent de prêter le serment requis par la loi procède à la nomination d'un président et d'un secrétaire. A l'unanimité Nicolas-Michel Hardiques est nommé président et A.-F. Hildebrand, secrétaire.

V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 1.

1801, 5 février (16 pluviôse IX). — Le conseil municipal, — considérant qu'Amand Simons et L. Pulinx, anciens receveurs des deniers publics de la ville, n'ont pas encore rendu leurs comptes et que celui de Laurent-Hyacinthe Hubar est égaré — invite le maire à faire produire les comptes en question.

V. Reg. aux Proc.-verb C, p. 3.

1801, 7 février (18 pluviôse IX). — Félix Pouppez et Bernard Lauron sont installés membres du conseil municipal en remplacement de Henri vanden Berck, Henri Roberti et Hendrix, démissionnaires. (V. Résol. du matre A, p. 495).

Même date. — Effraction des grains pour l'année échue le 3 février. — Froment : fr. 4.03; seigle : fr. 2.77; orge : fr. 1.96; avoine : fr. 0.99; sarrasin : fr. 1.93; pois verts : fr. 3,49; pois gris : fr. 2.14; épeautre : fr. 1.22; semence de navette : fr. 6 38; semence de chanvre : fr. 3.65. (V. Résol. du maire A, p. 496).

- 1801, 16 février (27 pluviôse IX). Guillaume Filtjens est installé conseiller municipal en remplacement du troisième démissionnaire. (V. plus haut, 7 février). (V. Résol. du maire A, p. 497).
- 1801, 17 février (28 pluviôse IX. Vu la nouvelle de la signature du Traité de paix entre S. M. l'Empereur et Roi, l'Empire Germanique et la République française, le maire arrête: I. Tous

les habitants de la ville sont invités à illuminer aujourd'hui leurs maisons depuis 7 à 10 heures. Passé cette heure tout le monde éteindra ses lumières. — II. On tirera les canons par reprises pendant toute la journée; les cloches sonneront et le carillon jouera depuis 10 à 11, 12 à 1, 5 à 6 et 7 à 8 heures. — III. L'hôtel de ville sera illuminé également de 7 à 10 heures.

V. Résol. du maire A, p. 479.

Même date — Pierre Meester, maire de la ville, se présente au Conseil municipal et demande lecture de l'arrété des Consuls en date du 22 janvier (2 pluviôse) courant, qui détermine les fonctions des maires relativement aux conseils municipaux. — Lecture faite par le secrétaire, le maire a promis d'être fidèle à la constitution et a pris séance en qualité de président. Ensuite, vu la réjouissance générale causée par la nouvelle du traité de paix entre la République, l'Empereur et Roi et l'Empire Germanique, le maire ajourne la séance au lendemain. (V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 8).

1801, 27 mars (7 germinal IX.) — Le décadi prochain est fixé pour la publication de la ratification de la paix conclue entre la République, l'Empereur et Roi et l'Empire Germanique. Tout citoyen sera tenu d'illuminer de 9 à 11 heures du soir.

V. Résol. du maire A, p. 492.

1801, 31 mars (10 germinal IX). — Procès verbal de la Publication de la Paix.

L'an neuf de la République Française, le 10° jour du mois de germinal à 6 heures du matin, une salve d'artillerie a ouvert la fête, le carillon jouait et les cloches ont sonné.

A 10 heures, l'artillerie, les cloches et le carillon ont convoqué les autorités constituées et les citovens.

L'autel de la Patrie orné de lauriers et de verdures, sur lequel était placé la déesse de la liberté, se trouve érigé sur la grande place.

A la façade de la commune se trouvaient les inscriptions suivantes, savoir une indiquant l'ère républicaine comprise en ces mots :

### UNITI SITIS

et l'autre, l'ère grégorienne, conçue en ces termes.

QUIS UT BONAPARTE, QUO GENTES UNITÆ SUNT, PAX ODIA TOLLIT ET RESPUBLICA PERPETUA MANEBIT.

A dix heures et demi les autorités constituées en costume et les fonctionnaires publics sont sortis de la maison commune.

Le cortège portant à la main une branche de laurier, précédé de la gendarmerie, de même que d'un citoyen à cheval portant le drapeau tricolore et de la musique, et escorté d'une garde bourgeoise, s'est rendu devant l'arbre de la liberté où le maire a fait la première publication.

De là, passant par un coté la grande place et traversant le marché aux porcs et la rue de Liége, au bout de celle-ci s'est fait la deuxième publication.

Ensuite traversant la rue de l'église, celle des chevaliers et des moutons, le maire fait la troisième publication près la porte de Hasselt, où des citoyens dévoués à la patrie avaient érigé une tribune décorée de verdures et d'inscriptions analogues. Après quoi le cortège passant par la rue des planches, de Diest et chaussée neuve, la quatrième publication a eu lieu dans la rue de Tirlemont. Remontant de suite la rue de Tirlemont, le cortège s'est rendu devant l'autel de la Patrie, où le maire a prononcé le discours'suivant :

## Citoyens!

- « Quel frappant contraste j'observe en ce moment entre cette joie douce et pure que je vois briller de toutes parts, et cette satisfaction grave que nous éprouvions naguère dans ces jours consacrés à célébrer les immortelles victoires de nos armées! Quelque glorieuses, en effet, qu'elles étaient, l'ami de l'humanité avait encore à gémir en songeant au sang précieux dont les champs de la mort étaient abreuvés. A ce sentiment agréable de voir la gloire nationale élevée au plus haut degré, de voir nos guerriers effacer les actions les plus illustres des Grecs et des Romains, se joignait une émotion pénible en songeant combien de mères pleuraient des enfants moissonnés à la fleur de leur âge; combien de fils n'auraient plus le bonheur d'embrasser leurs pères; que la voix de la patrie et de l'honneur avaient arrachés à leur tendresse, pour servir dans les légions de la victoire. »
- « Le philosophe, en gémissant sur la dure nécessité de la guerre, se réjouissait de ces victoires comme acheminement à la paix. Mais cette joie n'était pas sans mélange, car il calculait les bras arrachés à l'agriculture, les talents perdus pour les arts, les hommes enlevés au commerce et aux manufactures; il distinguait la voix de tant d'infortunés dont les pleurs coulaient en silence dans les secrets de leurs maisons. »
- "Ces regrets, citoyens, ne se mêlent pas aujourd'hui à la joie publique; les âmes dilatées par la plus délicieuse des jouissances ne connaissent que le bonheur."
- "Mes concitoyens, vous avez senti plus ou moins les maux de la guerre et quoiqu'il puisse vous paraître inutile de placer sous vos yeux ces tableaux de carnage et de désolation et toutes les horreurs des combats, le but que je me propose fera excuser cette digression."
  - « Ce but est de vous amener tous à une même opinion, à l'Union,

- à la Concorde, en vous traçant l'esquisse horrible de tous les maux que la guerre entraine à sa suite et, plus que doublement, une guerre civile. »
- « L'Europe a souffert assez de la guerre pour avoir appris à la détester. Vous mêmes, vous futes assez rapprochés de ces scènes désolantes, pour avoir vu ces horreurs sous vos yeux. »
- "Voyez en idée les champs de la Belgique et ceux même qui entourent cette enceinte. Voyez les teints du plus pur sang des deux nations, ennemies pour lors, réunies aujourd'hui par les liens de la paix. Voyez ces campagnes si riches, devastées, et, au lieu de la récolte la plus abondante, couvertes de morts et de mourants. Rappelez-vous les cris des combattants, le choc des armes, les gémissements, le désespoir des blessés! Voyez ces riches fermes changées en un monceau de cendres et de ruines et la campagne entière présenter une image de deuil. La mort vient d'y frapper cent mille victimes: l'ami a marché au trépas sur le corps de son ami, le frère sur le corps de son frère. Ils expirent, l'un en poussant un soupir douloureux vers la patrie qui ne possèdera pas ses cendres, l'autre en mordant la terre qu'il croyait conquérir et qui va le cacher dans ses flancs."
- "D'autres en pleurant sur une épouse chérie, sur une amante adorée, sur de faibles enfants qu'ils laissent sans appui, sans consolation! Aux traits dont ils meurent se joignent, en ce dernier moment, tous les traits dont leur mort va percer les cœurs qu'ils aiment."
- « Cet autre, plus malheureux encore, se débattant et contre la vie et contre la mort, demande le dernier coup à la cruauté de ses ennemis, à la pitié de ses amis, et ne l'obtient souvent que de la cupidité qui veille pour le dépouiller. »
- "Ce n'est pas tout. Suivez la guerre dans sa marche cruelle; la contagion, la famine sont à ses côtés; tous les fléaux forment son escorte. Entrez dans les hôpitaux où l'on vient de conduire ces misérables restes à peine échappés au carnage. Voyez l'humanité, rassasiée de peines et de langueurs, succomber lentement sous le poids des maux et sous celui des secours."
- "Cette image vous effraie, citoyens; tirons le voile sur ces scènes lugubres. La paix la plus glorieuse vient de mettre un terme à ces calamités qui ne reviendront plus. Oui, la force de la nation, la justice du gouvernement et surtout la confiance qu'il inspire à tous les peuples, sont un sûr garant que le temple de Janus est refermé pour ne se rouvrir jamais."
- « Armées immortelles de la République, c'est à vous que nous devons les avantages dont nous allons jouir. Vous avez conquis la paix. Votre courage, votre patience ont triomphé de tous les obstacles. Recevez par ma bouche, au nom de mes concitoyens, le

tribut de notre admiration et les vœux de notre reconnaissance. »

- "Nous devons à vos nobles efforts de voir avec orgueil les limites de la France posées là où les avait tracées la nature. Six millions de frères que vous nous avez adjoints, nous béniront sans cesse du bonheur que vous leur procurez d'être français »
- "Je regrette bien sincèrement de ne voir aucun de ces valeureux soldats parmi nous. Je regrette de ne pouvoir, en ceignant son front d'une couronne de lauriers, vous présenter en même temps l'olivier de la paix."
- "Cette paix va bientôt changer la face de notre patrie; aux maux que nous avons soufferts, succéderont les jours de la joie et du bonheur."
- "Cultivateurs, classe si respectable de nos concitoyens, le gouvernement qui sait apprécier toute l'utilité de vos travaux, vous fera tenir le rang que vous méritez. Il encouragera vos'efforts, il vous aidera de ses lumières, il honorera les bras qui nous nourissent tous. La terre équitable fournira à d'innombrables habitants une subsistance aisée. Le sol ingrat et rebelle cèdera aux efforts de l'industrie encouragée. Le sable infertile sera forcé de produire; vos montagnes se couvriront de futaies majestueuses, vos coteaux de vignes exquises, vos prairies de troupeaux immenses."
- "Les ports, rendus à leur première splendeur, recevront les richesses des nations, pour les répandre dans notre sein."
- « Les mers libres, les fleuves unis par des canaux, la France entière traversée par des chemins commodes, feront rouler rapidement d'un bout de la patrie à l'autre les productions diverses, le superflu respectif et l'abondance universelle. »
- "Le gouvernement, délivré de la guerre continentale, va diriger toute sa sollicitude vers votre marine. Les flottes de la République, égalant bientôt celles de la flère Albion, le drapeau tricolore flottera avec majesté sur toutes les mers, comme il se deploie avec orgueil sur le continent. Négociants! plus de crainte! Vos navires escortés entreront avec sureté dans tous les ports, l'empire de la mer sera arraché aux habitants de la Tamise, les mers seront libres comme l'air que nous respirons."
- "Ah! reposons-nous sur ces riantes images; elles rafraîchissent l'âme comme une douce rosée pénêtre le sein de la terre altérée. "
- "Oh! mes concitoyens, je vous en conjure au nom de tout ce qui peut vous être cher; je vous en conjure au nom de votre repos, coopérez tous à augmenter encore les avantages dont je vous ai tracé une bien légère esquisse. Les moyens en sont dans vos cœurs; oubliez vos haines, vos vengeances, vos éternelles dissentions. Vous êtes tous frères: ayez en les sentiments; vous êtes tous les enfants d'une même patrie: ayez tous pour elle le même amour, la

même fidélité! Elle vous traitera tous en mère tendre et indulgente, puisqu'elle vous aime tous. »

"Sortez, oh! sortez du cercle des petites vues et des petits intérêts. Elevez vos idées, planez sur les temps et les lieux. Voyez les hommes partout égaux par leurs droits, par la naissance, par la mort. Considérez l'imbécillité de l'enfance, les tempêtes de la jeunesse, les troubles de l'âge mur, les regrets de la vieillesse, les langueurs de la caducité, le mal physique qui attaque nos jours, le mal moral qui les empoissonne! Voyez que tout homme a besoin de tous ies hommes et concluez que leur intérêt éternel est de se réunir, de s'aimer, de rassembler leurs forces et leurs ressources et de vivre en Paix! Vive la République!"

Ce discours ainsi que les publications, sous des applaudissements et des cris de joie d'un nombre immense de citoyens assemblés de tout âge et des deux sexes, ont été suivis par des coups de pistolets de la gendarmerie nationale à cheval, des coups de fusil de la garde bourgeoise, des décharges de l'artillerie de la ville et accompagnées du jeu de carillon et du son des cloches.

La cérémonie a été terminée par un banquet civique où l'allégresse et la fraternité présidaient, où la musique égayait les convives, où le toast suivant fut porté par le Maire:

"Vive Bonaparte! Vive l'Empereur et Roi! Puisse la Paix, si "heureusement rétablie entre les deux nations, n'être jamais trou-"blée par la moindre mésintelligence!"

Ce toast fut suivi par plusieurs autres en honneur de nos armées invincibles, sans oublier celle de l'Egypte, et au Bien-Etre général de notre République, Une et Indivisible.

La journée, durant laquelle il paraissait évident que le ciel se réunissait par un très-beau temps à la terre pour coopérer à cette fête tant désirée, fut terminée par une illumination dans laquelle excellaient la maison commune et celles de plusieurs particuliers L'on n'a vu la moindre indécence; la joie, l'ordre, l'union et la concorde éclataient de toutes parts. (V. Resot. du matre A, p. 502).

1801, 9 avril (19 germinal IX.) — Le maire propose au Préfet du Département, Gabriel Claes, Louis Putzeys et Jean-François Plingers, pour le poste de vérificateur des poids et mesures.

V. Reg. de Corresp. A, p. 61.

1801, 20 avril (30 germinal IX). — Le maire a fait assembler le conseil municipal. — Il expose que, dans la séance du Bureau de Bienfaisance du 18 avril, plusieurs membres ont refusé de prêter le serment de fidélité et que ce refus, d'après la prétecture, équivaut à une démission: il propose de les remplacer. Le conseil ayant voté

sur treize candidats-remplaçants, Jean-Gilles Schurmans, Jean-Renier Ulens, Trudon Vanden Berck, Nicolas-Michel Hardiques et Guillaume Croels obtiennent le plus de voix, et sont par suite proposés à remplacer les démissionnaires. — Le procès-verbal de la séance est transmis par le maire à la préfecture.

V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 16 et Correspondance A, p. 63.

1901, I mai (11 floréal IX). — Un arrêté du 24 avril (4 floréal) émanant de la Préfecture a destitué tous les membres du Bureau de Bienfaisance, savoir: H. vanden Berck, J. Dedoncker, H. Roberti, B.-J. Walter, François Lowet, membres administrateurs, et J. Moers, secrétaire. Le maire, leur communiquant cet arrêté, les prie de se rendre le lendemain au bureau pour y voir faire l'inventaire de tous les papiers et documents. Les scellés sont apposés sur les portes et fenêtres du local.

V. Résol. du maire A. p. 507 et Reg. de corresp. A, p. 69.

1801. 2 mai (12 floréal IX). — La préfecture a nommé membres du Bureau de Bienfaisance, Vanden Berck, Schurmans, Hardiques, Ulens et Croels. — Ils sont installés et prétent serment.

V. Résol. du maire A, p. 507.

- 1801, 3 juin (14 prairial IX). Le nombre des régisseurs des biens du Séminaire est porté à trois. Joseph Rubens a quitté la ville pour s'établir à Maeseyck. A sa place sont nommés deux nouveaux membres, savoir Gabriel Claes et Guillaume Filtjens, conseillers municipaux. Ils sont installés et prétent serment le 14 juin. (V. Résol. du maire A, pp. 510 et 513.)
- 1801, 25 Juin (6 messidor IX). Le maire, ensuite d'informations prises par la Préfecture, écrit au sous-préfet de l'arrondissement de Hasselt: que l'église de Guvelingen est une église paroissiale où le culte se desservait à charge d'âmes, vu que les registres des mariages et décès s'en trouvent aux archives de la mairie de St-Trond; que le culte ne s'y exerce pas actuellement, parce que, le curé, étant décédé, n'y est pas encore remplacé; que par la vigilance de la gendarmerie nationale, le brigandage ayant cessé, cette église ne présente aucun motif de crainte, d'autant plus qu'étant au milieu de la campagne et très-proche de la ville, elle peut être observée de partout. (V. Correspondance A, p. 86).
- 1801, 4 juillet (15 messidor IX). Le maire propose pour remplir les fonctions de membres du Bureau de Bienfaisance pour la distribution des secours à domicile: Louis Putzeys, Henri van Herck, brasseur, P.-L. Walewyns, avocat, Mathieu Schoenaerts, père, et Joseph Deheuse, ex-notaire. (V. ibid., p. 88).

1801, 6 août (18 thermider IX,) — Le maire s'adresse au souspréfet du 2° arrondissement communal au sujet de l'instruction publique qu'il désire vivement voir refleurir à St-Trond et que l'éducation de la jeunesse, négligée pendant six ans, redemande à grand cris. - La ville possède un local assez vaste, connu sous le nom de Séminaire, qui peut servir de logement à deux professeurs et à quarante élèves, si l'on voulait établir un pensionnat; il renferme cinq bonnes places pour les écoles. - La ville est à même de payer à un professeur de lecture et d'écriture 600 francs, à un professeur de français et de géographie, 1000 frs, à un professeur de latin 1000 francs, à un professeur d'arithmétique, géométrie et mécanique 1000 francs et enfin à un professeur d'histoire et de dessin 1000 frs. - Elle pourrait ajouter 200 francs pour les prix d'émulation et se charger de l'entretien des bâtiments. - Le maire prie le souspréfet de lui dire : 1° Quel nom il faut donner à l'établissement, 2º quels objets doivent faire partie de l'enseignement par rapport aux localités et au génie des habitants; 3° quel mode il faut suivre pour la nomination des professeurs, et, dans le cas où il faut les nommer par voix de concours, de qui doit être composé le jury d'examen. · (V. Correspond. A, p. 96).

1801, 14 septembre (25 fructidor IX). — Lettre du maire au Préfet du Département de la Meuse Inférieure, sur l'établissement de l'octroi.

"Entre toutes les communes de ce département, il n'en est peutêtre pas une, qui, eu égard à son étendue et à sa population, possède moins de revenus communaux que celle de St-Trond, puisqu'en y comprenant même des créances irrécouvrables, ils ne s'élèvent qu'à la somme modique de 1440 francs approximativement. Et cependant cette commune offre un état effrayant de délabrement, au point que le pavé et les ponts ont besoin d'une restauration presqu'entière et que tous les édifices publics exigent une réparation nécessaire. Les salaires de tous les employés sont arrièrés d'au moins une année et ils méritaient d'autant moins ces privations que j'ai toute raison d'être content de leur exactitude. »

"Tout homme sensé désirait depuis longtemps l'établissement d'un octroi, dans lequel les droits seraient tellement repartis que chaque branche de commerce, qui en serait susceptible, contribuât à raison de son débit. Vous même, citoyen Préfet, vous m'avez, souvent et dans des lettres réitérées, montré votre désir de voir cet octroi établi le plus tôt possible, afin que ma commune ne s'endettât pas au point que le remboursement de sa dette serait au moins une affaire très-difficile pour elle. Dieu sait s'il a dépendu de moi de remplir plus tôt vos intentions."

«Pour couper court à toutes les lenteurs, j'ai déjà rédigé moi-

même l'état des dépenses de l'an X, ainsi que le projet de tarif des Règlements de l'octroi. J'ai présenté ce matin mon ouvrage tout rédigé au Conseil municipal. Cette séance n'a produit aucun résultat. — Le conseil municipal assemblé cet après midi, a approuvé unanimement le tarif et les règlements que j'ai l'honneur de vous joindre. Je vous prie, vu l'urgence des raisons qui motivent l'octroi, de vouloir y donner votre approbation. " — Le maire propose des employés pour l'octroi: un inspecteur, un receveur et deux commis. V. Corresp. A, p. 106 et 107.

1801, 16 septembre (29 fructidor IX). — Le maire demande au Sous-Préfet du deuxième arrondissement d'abolir toute exemption de logements militaires pour tous les fonctionnaires publics.

V. Corresp. A, p. 109.

- 1801. 20 septembre (3° jour complémentaire. La Préfecture, vu la lettre du maire de St-Trond proposant les candidats pouvant être nommés employés de l'octroi municipal dont les besoins de la ville exigent l'établissement, nomme aux fonctions d'inspecteur Jean Clément. (V. Résol. du Maire B, p. 8).
- 1801, 28 septembre (6 vendémiaire X). Jean Clément, nommé inspecteur de l'octroi municipal par arrêté de la Préfecture en date du 20 septembre, jure devant le maire d'être fidèle à la Constitution. (V. Résolution du Matre B, p. 8).
- 1801, 13 novembre (22 brumaire X). Par lettre du 28 octobre, le maire avait exposé au Sous-Préfet du 2º arrondissement que : « sous l'ancienne magistrature, il existait un règlement par lequel il était défendu, à tous ceux qui n'habitaient pas la commune, d'acheter au marché des objets de première nécessité, tels que houille, grains, beurre, œufs, etc., avant une certaine heure indiquée par le son d'une clochette. Ce règlement avait l'effet salutairé d'éloigner les accapareurs étrangers, de ne point hausser immodérément le prix des denrées, de procurer aux habitants les moyens de se fournir du nécessaire et surtout donnait aux pauvres l'aisance d'acheter en petite quantité. » Le maire avait demandé par sa lettre de pouvoir remettre ce règlement en vigueur et y fut autorisé par le Sous-préfet, le 31 octobre. Il publie donc le règlement suivant sur la police des marchés :

I. Il est défendu aux voituriers et marchands de houille et de charbon, sous les peines de police municipale, d'en vendre avant les onze heures du matin, les jours de marché, à d'autres que ceux domiciliés dans la commune et ses dépendances, comme il est également défendu aux non-domiciliés dans la commune et ses dépendances, d'en acheter avant la dite heure, sous les mêmes peines.

- II. Pour que le précédent article ne soit pas éludé, les voituriers et marchands de houille ou charbon, arrivant dans la commune la veille du jour du marché dans l'après dîner, ne pourront vendre leur houille et charbon, le même jour de leur arrivée, qu'aux domiciliés dans la commune et ses dépendances, sous les mêmes peines de police municipale. Pareille défense et sous les mêmes peines, est faite aux non-domiciliés.
- III. Les marchands de houille et de charbon, vendront, proportion gardée, le quart et la demi-mesure, ainsi que les 25 et 50 pesant, aux pauvres au même prix qu'ils débitent la mesure entière ou les 100 pesants aux habitants plus aisés.
- IV. Les voituriers et marchands de houille et charbon devront, à leur arrivée, conduire leurs voitures au marché, au lieu où est placée la balance.
- V. Tous citoyens conduisant dans la commune, pour être vendus, des grains, beurre, œufs et fromage, ne pourront les vendre aux non domiciliés dans la commune et ses dépendances, qu'après onze heures du matin, sous les peines de police municipale. Il est défendu, aux non-domiciliés, sous les mêmes peines, d'en acheter avant la dite heure.
- VI. Il est défendu de vendre ailleurs que sur le marché les objets ci-dessus indiqués.
- VII. Aucun habitant de la commune ne pourra recevoir dans sa maison les objets achetés en contravention au présent arrêté.
- VIII. Le règlement pour le prix de la houille dont il est parlé à l'article 3, est commun aux grains. En conséquence, le quart et la demi mesure des grains seront vendus aux pauvres au même prix, proportion gardée, que la mesure entière aux habitants plus aisés.
- IX. L'heure indiquée aux non domiciliés pour pouvoir acheter et aux marchands des objets ci-dessus indiqués pour pouvoir vendre aux non domiciliés, sera annoncée chaque jour de marché par le son d'une clochette posée à cette fin au grand balcon de la maison commune.
- X. Toute contravention aux articles précédents sera punie par les peines de la police municipale et le contrevenant pris en flagrant délit sera de suite traduit devant le juge de paix.
- XI. Les militaires sont en tout assimilés aux domiciliés dans la commune et pourront acheter à toute heure.
- XII. Le préposé à la balance, le commissaire de police et la gendarmerie nationale sont spécialement chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera traduit, publié et affiché dans les deux langues.
- V. Reg. de Correspondance A, p. 121 el Résolutions du maire B, p. 11.
  - 1801, 2 décembre (Il frimaire X). Lettre du maire au sous-préfet.

- Le sénat conservateur s'occupe de l'instruction publique et probablement outre les écoles primaires, il sera établi une école centrale secondaire dans ce département. »
- « C'est l'établissement d'une école secondaire dans cette commune qui fait l'objet de ma demande et qui est le vœu général des habitants. »
- "Vous n'ignorez pas les malheurs et les pertes énormes que la commune a essuyés par les passages des armées françaises et autrichiennes; par le passage non interrompu des troupes de toutes armes, qui ne discontinue pas encore; par le logement continuel d'une garnison qui n'est pas casernée; par des fournitures trèsconsidérables que mes concitoyens ont dû faire à l'hôpital militaire établi ici; enfin par des prestations de tout genre auxquelles nous assujettissait la localité de cette commune, située sur une grande route par laquelle passaient généralement tous les transport."
- « Les communes environnantes qui pourraient être dans le cas de réclamer une école secondaire ont été en tout ou en partie exemptes de ces malheurs, ou sont récompensées par des établissements, soit de sous-préfectures, soit de tribunaux, qui les indemnisent suffisamment de leurs pertes. »
- « La commune de St-Trond seule, souffrante et malheureuse, n'a reçu aucun moyen d'indemnité et est absolument sans commerce.»
- « Ces faits, Citoyen Sous-Préfet, transmis par vous à la préfecture et mis par le préfet sous les yeux du gouvernement, auront je n'en doute pas, l'efficacité de nous attirer la bienveillance du gouvernement juste et réparateur. »
- "Un second moyen milite en faveur de ma malheureuse commune pour l'établissement d'une école secondaire."
- "Il existe depuis un temps immémorial dans cette commune, une maison d'instruction très-suivie et dont la réputation était étendue, connue sous le nom de Séminaire."
- « Cinq professeurs y enseignaient les langues latine et française, l'arithmétique et la géographie. »
- La révolution a interrompu le cours d'études et il n'est pas encore rétabli, parce que les registres des biens du Séminaire, ayant été demandés à Maastricht, ne nous sont parvenus que depuis peu de temps et par ainsi les fonds nécessaires manquaient pour le salaire des professeurs. »
- "Aujourd'hui que les fonds dudit Séminaire sont en recouvrement, les régisseurs de ces fonds sont en pleine activité pour rétablir ce bâtiment qui peut fournir un logement convenable à trois professeurs et cinquante élèves. Les professeurs, vu l'emplacement, pourraient aisément prendre ce nombre de pensionnaires. »
- "Le dit Séminaire peut fournir, par ses dotations, un salaire honnête à quatres ou cinq professeurs; il n'en coutera rien par ainsi,

ni au gouvernement ni à la commune, et, si une école secondaire entraînait plus de frais que notre établissement ne pourrait payer, nous tâcherions, d'après ce que contiendra le travail du sénat conservateur, d'y suppléer par nos taibles moyens. »

« Par mon organe mes concitoyens osent vous mettre sous les yeux tous ces puissants motifs et se flattent que vous voudrez bien vous intéresser en leur faveur, en sollicitant l'établissement dans cette commune d'une école centrale secondaire. Salut et respect. (Signé:) P. Meester. (V. Correspondance, A p. 134).

1802, 10 janvier (20 nivôse X.) — Le conseil municipal nomme dans son sein cinq membres pour l'examen du projet d'octroi présenté par le maire. Ces membres sont B. Pitteurs, Hardiques, Rubens, Hubar et Oris. (V. Reg. aux Proc -verb. C, p. 29).

1802, 12 janvier (22 nivôse X). — Le conseil municipal reçoit communication d'une lettre de la préfecture datée du 4 octobre, observant « que le nombre des employés que présente l'état de dépenses pour l'an X est trop considérable et peut être réduit à deux ou au plus trois et que leurs appointements doivent être fixés avec plus d'économie. » — Le conseil fixe donc à trois le nombre d'employés; le troisième bureau sera chargé en même temps des logements militaires, ces logements, depuis la paix, étant devenus très-peu nombreux. — Quant aux travaux publics, le commissaire de police sera chargé de la surveillance des ouvriers. — Pour les appointements, ils sont fixés, pour les trois chefs de bureau et pour l'inspecteur de l'octroi, à 600 francs.

Quant au tarif de l'octroi, le conseil croit apercevoir qu'il s'y est glissé une erreur qu'il importe de rectifier. Le genièvre fabriqué dans l'Intérieur n'est taxé qu'à soixante centimes par hectolitre, tandis que la bière l'est à quatre-vingt cinq. Cependant, la bière est de première nécessité, tandis que la fabrication du genièvre est odieuse sous le double rapport de la cherté des grains et de la santé des citoyens. Le genièvre doit être taxé au moins à deux francs l'hectolitre; pour la bière une taxe de 65 centimes suffit.— Le conseil observe que l'inspecteur de l'octroi devrait être un habitant de la commune, connaissant les deux langues, et, de préférence, un employé qui perd son poste par suite de la réduction des bureaux. — Ces décisions sont transmises par le maire au sous-préfet le 15 janvier.

V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 30 et Correspondance A, p. 145.

1802, 5 février (16 pluviôse X). — Le Conseil municipal constitue son bureau. Van den Abeele est nommé président; Jean-Joseph Peeters, secrétaire. (V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 33).

11

1

- 1802, 6 février (17 pluviôse X.) Effractions des grains pour le payement des rentes échues le 2 février. Froment, fr. 5,75; seigle, fr. 4,15; orge, fr. 3; avoine, fr. 1,81; sarrasin, fr. 2,66; pois verts, fr. 4,34; pois jaunes, fr. 2,96; épeautre, fr. 2,07; semences de navettes, fr. 5,92; semence de chanvre, fr. 3,55.

  V. Résol. du matre B, p. 16.
- 1802, 23 mars (2 germinal X). Le maire décide que le décès de Jean-Renier Ulens, membre du Bureau de Bienfaisance, sera notifié à la Préfecture, et que Henri Van Herck sera proposé pour le remplacer. (Résolutions du maire B, p. 20.)
- 1802, 26 mars (5 germinal X). Rapport du Maire au Préfet du département sur la fabrication et le commerce des dentelles.

Huit cents ouvrières travaillent à la dentelle. - Les fils ou matières premières viennent d'Anvers, Braine-le-Comte et Soignies et sont fabriqués de lin de la Flandre Française. — Il se fait par an 12000 aunes de bonne dentelle. Ces dentelles sont de trois espèces : les points d'Antolages, les points de Valenciennes, les points de Malines. Leur qualité est supérieure aux dentelles de Cologne. -Une bonne ouvrière gagne 50 à 60 centimes par jour. - Les dentelles de St-Trond se vendent à la foire de Francfort et en Batavie (Hollande). — Il y en a depuis 25 centimes jusqu'à 9 francs l'aune; quelques ouvrières en travaillent de 12 et de 13 francs. - Pendant la guerre la fabrication en a beaucoup souffert. Actuellement les points de Lille et de Saxe sont le plus demandés en Hollande. -Les fabricants font des avances continuelles aux ouvrières, ce qui les expose à des pertes de la part de celles qui sont de mauvaise foi. - Comme les dentelles se vendent toutes à l'étranger, il faudrait abolir le droit d'entrée pour les marchandises non vendues et qui sont rapportées à St-Trond. (V. Corresp. A, p. 172.)

- 1802, 2 avril (17 germinal X). Joseph-Henri-Guillaume Bertrand, né à Malines, domicilié à St-Troud depuis sa naissance, présente au Maire sa commission de Maître de la Poste aux Chevaux de St-Trond, datée du 27 décembre 1801 (6 nivôse X), à l'effet de la faire enregistrer. (V. Résol. du maire B, p. 22).
- 1802, 9 avril (19 germinal X), Rapport du maire sur la Société de Rhétorique, d'après les renseignements fournis par Steynen, père, capitaine de la Société au moment de l'entrée des troupes françaises dans le Pays. «La Société de Rhétorique a cessé ses exercices et ses assemblées ordinaires lors de l'entrée des troupes françaises. Elle était alors composée d'une quarantaine de membres appartenant pour la plupart aux meilleures familles de la ville. Ces membres payaient entre eux une contribution annuelle, ce qui, joint

au bénéfice des représentations, fesait bien entretenir leur théâtre. — Les exercices de cette société consistaient à donner des représentations de Tragédies et Comédies. Le but de son établissement n'était autre que l'exercice de l'art dramatique. Son utilité vraie est celle même de la Société de Rhétorique qui existe à Hasselt et en général celle de tous les théâtres. — Les biens et revenus de la société consistent dans une chambre destinée et servant à leurs exercices et dans une rente annuelle de 14 florins, argent de Liége. — Moyennant le moindre encouragement, à un seul appel du Sous-Préfet du département, la Société reprendrait. Elle ne peut nuire. Elle n'est pas défendue par les lois et c'est déjà gagner beaucoup que de faire renaître des anciens jeux qui amusent le peuple et ne nuisent pas au repos public. » (V. Correspond. A, p 174 et 178.)

1802, 1 avril (11 germinal X). — Lettre du maire au citoyen Dubois, ministre du Culte.

Le sous-Préfet demande avec instance le tableau des biens meubles et immeubles formant le patrimoine des églises à charge d'âmes dont les revenus n'ont pas été séquestrés. — Par l'acte d'obéissance de Dubois aux lois de la République les biens de sa cure n'ont pas été occupés par le domaine. Dubois est donc prié de fournir le tableau en question. (V. Corresp. A, p. 176.)

1802, 23 avril (3 floréal X). — Rapport du maire au sous-Préfet du 2° arrondissement sur la maison d'arrêt de St-Trond.

Cette maison est le couvent des ci-devant frères Cellites. Ce bâtiment, sur la réclamation de la municipalité, a été provisoirement accordé à la commune pour en faire une maison d'arrêt et de sûreté, par arrêté de l'Ex-administration centrale du 1 septembre 1799. — Le couvent ayant servi, quand il était possédé par les ex-frères Cellites, à renfermer les fous et les furieux, convient pour une maison d'arrêt. Les fenètres donnant contre la rue sont garnis de forts barreaux de fer et les chambres intérieures sont distribuées à la manière ordinaire des couvents. Il exige quelques réparations, qu'on peut évaluer à 500 francs pour en faire une maison d'arrêt très-sure et très-solide. (V. Correspond. A, p. 183).

- 1802, 24 avril (4 floréal X.) Lintermans, officier de santé, a démissionné de ses fonctions de régisseur des biens du Séminaire. Henri-Bonaventure de Pitteurs, homme de loi, est nommé à sa place. V. Résol. du maire B, p. 25).
- 1802. 5 mai (15 floréal X). Le Maire écrit au Préfet du Département :
- « Les curés insermentés de cette commune se sont présentés aujourd'hui devant moi, m'invitant de vouloir recevoir le serment

prescrit par l'article 6 du Concordat. Ils m'ont déclaré que les autres ecclésiastiques étaient prêts à suivre leur exemple.»

"En vertu de l'article 6 du Concordat et de l'art. 27, section 4, des articles organiques des Cultes, je leur ai observé que je n'avais aucune autorisation pour recevoir un pareil acte. Ils m'ont sollicité de vouloir en référer à vous sur leur demande et de vous prier de leur désigner la personne entre les mains de laquelle ils doivent faire leur serment. Ils m'ont demandé aussi, de vouloir soumettre à votre décision la question si, au cas qu'ils eussent prêté leur serment devant vous ou dans les mains de la personne que vous auriez désignée, ils pourraient célébrer dans leurs églises non aliénées, jusqu'à ce que les nouvelles circonscriptions des paroisses seront fixées et les nouveaux titulaires installés."

V. Correspond. A, p. 125.

- 1803, 16 mai (26 floréal X). Publication du Concordat. La loi du 8 avril (18 germinal) relative à l'organisation des cultes est publiée à l'heure de midi dans la principale salle de la mairie. Six coups de canons tirés à 10 heures ont annoncé la solennité au Peuple. Les cloches sonnent et le carillon joue depuis 11 heures jusqu'à midi. (V. Résol. du matre B, p. 29).
- 1802, 20 mai (30 floréal X). Consulat à Vie. Antoine Galezot, brigadier, Eustache Carroy, Pierre Gay, Toussaint Legrand et Jaques Claude, gendarmes de résidence à St-Trond, se présentent au Maire pour émettre leur suffrage sur la question : « Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à Vie» conformément à l'arrêté des consuls du 10 mai (20 floréal). Les registres destinés a recueillir les suffrages des Citoyens ne sont pas encore parvenus à la mairie. Le maire reçoit quand même les suffrages qui sont tous affirmatifs.

V. Résol. du maire B, p. 30.

- 1802, 22 mai (2 prairial X.) Le maire publie l'arrêté des consuls en date du 10 mai (V. ci-dessus). Ce jour, depuis 9 heures du matin des registres seront ouverts chez le maire, chez le juge de Paix, chez Joseph-Laurent Hubar, Pierre Coemans et Augustin Moreau, notaires publics. Ces registres seront clos le vendredi, 28 mai, à 6 heures du soir. Tous les citoyens pourront émettre leur vœu sur le Consulat à Vie de Napoléon Bonaparte, chez l'un ou l'autre des fonctionnaires ci-dessus nommés, de 8 h. à midi et de 2 à 6 heures de relevée. (V. ibid., p. 32).
- 1802, 27 mai (7 prairial X). Le maire étonné du peu d'empressement que mettent ses concitoyens à venir émettre leur vœn sur la question importante qui est proposée au peuple français par l'arrêté des Consuls du 10 mai, fait publier cet arrêté une seconde tois. (V. Résol. du maire B, p. 34).

1802, 5 juin (16 prairial X). — Installation du Juge de Paix. Le maire de la ville de St-Trond, l'adjoint, les employés de la mairie, les membres du Conseil municipal et les maires des communes de l'arrondissement, à ce invités la veille, se sont assemblés à la maison commune à 10 heures du matin.

A 11 heures, accompagnés de la gendarmerie nationale, ils se sont rendus au domicile de Henri-Bonaventure de Pitteurs et l'ont conduit en cortège à la maison commune, dans la salle ordinaire des audiences du tribunal de Paix.

Le secrétaire de la mairie y donne lecture 1° de l'arrêté du Préfet du 25 mai (6 prairial) relatif à l'installation des juges de paix nouvellement élus ou réélus fixée à ce jour; 2° de l'extrait du procèsverbal des opérations de l'Assemblée des Notables pour l'élection des juges de paix dans le 2° arrondissement, en vertu des lois du 13 et 29 ventôse an X, délivré et signé par le sous-préfet du 2° arrondissement communal en séance du 9 mars (18 ventôse), portant la nomination de Pitteurs, juge de paix, de Hermans, premier suppléant et de van den Abeele, second suppléant de l'arrondissement de la justice de paix de St-Trond, et 3° d'un acte du tribunal de 1° Instance séant à Hasselt, en date du 4 juin (15 prairial) dûment enregistré le même jour et constatant la prestation de serment faite par Henri-Bonaventure Pitteurs, conformément à la loi du 11 juin 1800.

Le maire a ensuite prononcé l'installation dudit Pitteurs en qualité de juge de paix de l'arrondissement de St-Trond et a tenu le discours suivant :

- "La carrière, Citoyen-Juge, que vous allez parcourir n'est pas absolument nouvelle pour vous. Près d'un des premiers tribunaux de notre ancien gouvernement vous avez rempli une honorable fonction; vous l'avez remplie avec honneur et par leurs suffrages presque unanimes; vos concitoyens, en vous nomment à la fonction anguste et paternelle de Juge de paix de l'arrondissement de St-Trond, vous ont prouvé qu'ils savent apprécier les talents, la probité, l'intégrité et les récompenser.
- "Je vous dirai peu de chose, citoyen Juge; vous êtes pénétré de l'étendue de vos fonctions. L'assemblée nationale, en établissant les justices de paix, a pour but la paix publique de la société. Elle a voulu abréger les procès, rendre les formes moins lentes, concilier les plaideurs avant de les exposer à des dépenses souvent ruineuses et exterminer ainsi le germe de haine et d'animosité qui ne se font remarquer que trop souvent jusque dans le sanctuaire des tribunaux supérieurs. Elle a voulu que la veuve, que l'orphelin, le mineur, l'absent trouvassent un protecteur immédiat dans la personne du juge de paix, un magistrat vigilant qui ne fermerait pas les yeux sur leurs intérêts."

- » Vous préviendrez les maux, citoyen juge, qui sont la suite nécessaire des longs procès; vous serez conciliateur et ce ne sera qu'avec regret que vous verrez que votre bureau n'aurait pas été celui de la paix. »
- "La loi vous impose encore des obligations d'un génre plus pénible. Elle me les fait partager avec vous. Nous unirons nos efforts, citoyen juge, pour la répression de tous les délits qui pourraient troubler le repos social, nous sévirons contre les délinquants; nous ferons en sorte, par une police exacte et vigilante, que la punition suive de près le délit. »
- "Et vous, citoyens juge et assesseurs, qui déposez aujourd'hui vos fonctions en rentrant dans la classe des simples citoyens, emportez cette douce consolation, celle qui n'abandonne jamais l'homme de bien, la conviction intime d'avoir rempli ses devoirs. Vous avez atteint le but de votre institution et l'estime de vos concitoyens vous en est un garant irréfragable. Vive la République.

## Le citoyen Pitteurs a répondu par le discours suivant : « Citoyen ! »

« Le vœu de mes concitoyens m'appelle à remplir des fonctions augustes et paternelles. Si je m'y suis rendu, ce n'est pas par conflance dans mes moyens personnels, mais j'ai cru que je ne pouvais refuser d'acquitter ma dette, celle que tout bon citoyen doit à sa patrie : celle d'être utile à ses concitoyens. Je tâcherai de la remplir, citoyen maire. Travail, exactitude, patience, surveillance, esprit de conciliation, exécution rigoureuse de la loi tempérée par la douceur dans les procédés, impartialité et indifférence à tous les partis, tels sont les engagements que je prends aujourd'hui: telles sont les dispositions que j'apporterai constamment dans l'exercice de mes fonctions. Puissent-elles être couronnées du succès que j'ai le droit d'en attendre! Puisse le sanctuaire de la justice de paix être le temple où les citoyens viendront régler leurs intérêts, déposer leurs haines, éteindre leurs querelles, aplanir leurs différends, oublier le passé, pour ne former plus qu'une famille de frères! Alors j'aurai reçu la récompense la plus douce à mon cœur, j'aurai contribué au bonheur de mes concitoyens! »

Une multitude nombreuse a applaudi à ces discours par des cris répétés de Vive la République!

Après quoi le citoyen Pitteurs a nommé provisoirement pour son greffler Louis Putzeys, fils, adjoint au maire de St-Trond, et pour huissier de la justice de paix Olivier Mangam, huissier actuel, et a été reconduit à son domicile par le même cortège que dessus.

L'installation a été annoncée à 9 heures du matin par des coups d'artillerie, le son des cloches et le jeu du carillon, qui ont été renouvelés après la cérémonie. (V. Résol. du matre B, p. 35).

1

1802, 9 juin (20 prairial X). — Henri-Bonaventure Pitteurs et Guillaume Filtjens, membres de la régie du Séminaire, exposent que Gabriel Claes, co-régisseur de l'établissement, ne veut pas rendre compte des revenus perçus ni en verser le montant. — Le maire ordonne à Claes de s'exécuter dans la séance du 16 courant. V. ibid., p. 38.

1802, 13 juillet (24 messidor X). — Célébration de la fête du 14 juillet. - Le maire arrête : I Six coups de canon, le jeu du carillon et le son de toutes les cloches annonceront, ce soir à 7 heures, la fête de demain, - II. Les membres du Conseil municipal, le juge de paix, le receveur du Domaine National, les maîtres des postes aux chevaux et aux lettres et généralement tous les fonctionnaires publics et les habitants de la commune, seront invités à se rendre à la mairie à 10 1/2 heures précises. — III. Le jeu du carillon et le son des cloches les convoqueront à cette heure. -IV. Lecture sera donnée par le maire, à 11 heures précises, du Traité de Paix conclu entre la République Française, le Roi d'Espagne, la République Batave et le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande. - V. A trois heures de relevée, il y aura cinq prix à gagner pour les amateurs de l'arbalète. Ces prix ensemble monteront à 30 livres d'étain. Le soir à 8 heures, le canon; le carillon et le son des cloches finiront la fête. (V. ibid., p. 43).

1802, 15 juillet (26 messidor X). — Pitteurs Hiegaerts, homme de loi, C.-A. Vanden Abeele, ex-juge de paix, Pierre Fabry, van den Berck, officier de santé et François Lowet, sont nommés par le sous-Préfet commissaires répartiteurs de l'an XI. (V. ib., p. 43).

1802, 24 juillet (5 thermidor X). — Le maire arrête que la proclamation du premier consul relative à la journée du 14 juillet, sera publiée solennellement le 30 juillet à l'heure du midi.

V. Résol. du maire, B, p. 55.

1802, 25 juillet (6 thermidor X). — Le sous-préfet ayant fait parvenir à la mairie un rapport fait à la Société de Médecine de Paris, siégeant au Louvre, sur l'application des nouveaux poids et mesures dans les usages de la médecine, avec ordre de faire connaître cet ouvrage aux officiers de santé et aux pharmaciens, le maire décide que ce rapport sera confié pendant trois jours à chacun des citoyens dont les noms suivent: Cruls, G. Vanwest, Trudon van den Berck, Steynen, Hendrix, Dedoncker, D. Bicquet, M. Lintermans et Grisard, officiers de santé, Jacques Domé, Jean Wuesten, van den Hove, van Horen et Lenaerts, pharmaciens.

V. Résol. du maire B, p. 55.

1802, 28 juillet (9 thermidor X). — Corneille-Antoine van den Abeele, propriétaire et ex-juge de paix; Henri van Herck, brasseur, membre actuel du Bureau de Bienfaisance; Nicolas-Michel Hardiques, ancien président et membre actuel de la municipalité et Trudon Van den Berck, officier de Santé et membre actuel, sont proposés par le maire au Préfet du Département comme membres du Bureau de Bienfaisance, dont l'institution vient d'être définitivement organisée par un arrêté de la Préfecture en date du 1 juin (12 prairial). Henri-Bonaventure de Pitteurs, juge de paix, en est membre de droit.

V. Résol. du matre B. p. 46 et Reg. de corresp. A, p. 203.

1802, 2 août (14 thermidor X). — François Frische est déclaré adjudicataire des contributions directes et des patentes à percevoir en l'an XI au taux d'un centime par franc. — La contribution foncière s'élève en principal à fr. 16752, en centimes additionnels à 2680,64; la contribution personnelle somptuaire et mobiliaire s'élève en principal à frs. 4633, en additionnels à 714,28; la contribution des portes et fenêtres, en principal à frs 2774,20, en additionnels à frs 277,42. — Le total des recettes à faire s'élève donc à frs 27860,54; le cautionnement exigé est de frs 4858. — Charles Vanderlinden fournit l'acte de cautionnement pour l'adjudicataire. V. Résol. du Matre B, p. 50 et 58.

v. neson an matte B, p. 50 et 56.

1802, 5 août (17 thermidor X). — Le préset du département envoie à la mairie un arrêté en date du 3 juin (14 prairial) portant entre autres dispositions: 1° que les curés, vicaires, etc. dont les biens n'ont pas été séquestrés, ne peuvent passer aucun bail de ces biens sans l'intervention d'un préposé de la Régie des Domaines; 2° qu'ils ne peuvent, sur ces biens, créer aucune charge, ni recevoir aucun remboursement, les aliéner, ni hypothéquer, ni engager, etc. 3° qu'ils n'y peuvent saire aucune coupe extraordinaire de bois. — Le maire sait intimer copie de l'arrêté susdit à Dubois, van Kildonck et Bellenrox, curés assermentés de cette commune, qui sont encore en possession des biens de leurs cures. V. ibid., p. 61.

1802, 19 août (1 fructidor X). — Le maire, — vu l'autorisation lui donnée par la préfecture pour recevoir la déclaration des prêtres qui voudront exercer publiquement le ministére du culte, et considérant qu'il importe au repos public et particulier des familles que l'Union se rétablisse entre les ministres d'un Dieu de Paix, — prévient les prêtres de St-Trond qu'il est autorisé à recevoir d'eux la declaration suivante « Je déclare que je suis de la communion » des évêques de France nommés par suite de la convention passée » entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII; — que je » serai fidèle au Gouvernement établi par la Constitution et que je

» n'entretiendrai, ni directement ni indirectement, aucune liaison » ni correspondance avec les ennemis de l'État. » — Le maire fait savoir en même temps que le préfet s'occupera de suite de la liquidation des pensions des ecclésiastiques qui ont droit d'y prétendre. — Il espère que les prêtres s'empresseront de satisfaire à ce que les autorités constituées attendent d'eux.

Il souhaite surtout qu'ils se rendent tous à l'église Notre-Dame le dimanche 22 août (4 fructidor); il y sera chanté un *Te Deum* solennel, en action de grâces des évênements qui assurent le bonheur et la tranquillité du peuple Français. V. Ibid., p. 69.

1802, 20 août (2 fructidor X). — Le préfet du Département a ordonné que le 15 août (27 thermidor) fût publié le Sénatus-consulte par lequel Napoléon Bonaparte est proclamé Consul à vie; mais cet arrêté n'est parvenu que le 15 août même, dans l'aprèsmidi, à la mairie de St-Trond.

Le maire arrête donc: I. Le Sénatus-consulte susdit sera publié le 22 août à dix heures du matin, sur la Grand'place. — II. Les autorités constituées se réuniront à l'hôtel-de-ville à 9 1/2 heures. — III. Le cortège formé suivant l'ordre accoutumé, se rendra sur la Grand'place, où se fera la publication. De là, traversant le marché-aux-grains, le marché-aux-porcs et la rue de Liége, il se rendra à la grande église où sera chanté un Te Deum solennel en action de grâces des événements qui assurent le bonheur et la tranquillité du peuple Français. — V. Le son des cloches et le carīlion annonceront la fête dès la veille. Le 22 août à 9 heures du matin, le son des cloches et du carillon convoquera les autorités de la commune et les habitants. La publication du Sénatus-consulte sera suivie d'une salve de douze coups de canon. A midi et à 7 heures du soir les cloches seront sonnées et le carillon jouera.

V. ibid., p. 70.

1802, 18 septembre (1 jour complémentaire X). — Lettre du maire à Monseigneur Zaepfell, évêque de Liége.

- "J'ai l'honneur, Monsieur l'Évêque, de vous rendre compte de la réunion des prêtres de ma commune. Par l'intervention du citoyen Schouteden, curé de Houppertingen, votre délégué, les prêtres de cette commune assemblés aujourd'hui chez moi, ont convenu de cèlébrer ensemble le 1, 2 et 3 vendémiaire (23, 24 et 25 septembre), dans une église tierce et de faire conjointement une procession solennelle à laquelle assisteront toutes les autorités constituées. La paix de Religion est retablie dans ma commune. »
- « Après ces trois jours de réunion les curés des différentes paroisses célèbreront, chacun dans son église respective, jusqu'à ce que la nouvelle circonscription ait lieu. »
  - « J'ose espèrer, Monsieur l'évêque, que ce plan aura votre assen-

timent, puisqu'il produit un bien que mes administrés désiraient depuis si longtemps.

J'ai l'honneur de vous saluer. (Signé) P. MEESTER.

V. Corresp. A, p. 216.

- 1802, 20 septembre (3° jour complémntaire X). Lettre du maire au sous-préfet du 2° arrondissement.
- "J'ai la satisfaction, citoyen sous-préfet, de vous communiquer l'agréable nouvelle que les ecclésiastiques de ma commune sont totalement réunis."
- « Je les ai assemblés chez moi et, après quelques pourparlers, on est convenu que les prêtres sermentés et insermentés diraient la messe ensemble dans une église tierce le 1°, 2 et 3 vendémiaire. Le 1 vendémiaire sera le grand jour de réunion. Il y aura un diner fraternel de 80 couverts. »
- "Après les trois jours de réunion, chaque curé dira sa messe dans son église, jusqu'à ce que la nouvelle circonscription ait lieu. J'espère que ce plan aura votre assentiment, puisqu'il produit un bien longtemps désiré. Salut et respect. » (Signé.) P. MEESTER.

V. Corresp. A, p. 20.

Même date. — Le maire écrit au préfet du Département dans le même sens que ci-dessus. — « La grande messe du 1 vendémiaire » dit-il « sera célébrée par des prêtres désunis jusqu'à ce moment; l'anniversaire de la fondation de la République sera donc aussi le jour de la réunion des partis. » (V. Ibid., p. 217).

1802, 21 septembre (4º jour complémentaire X). — Le préfet du département prescrit que la fête du 1 vendémiaire sera celébrée dans toutes les communes. - Le maire de St-Trond, - considérant que la splendeur de cette fête sera considérablement augmentée par la réunion des Ministres du culte qui s'opérera ce jour dans le temple des ci-devant Récollets, - arrête : Le 22 septembre, à 6 heures du soir, une salve d'artillerie, le carillon et les cloches annonceront la fête du lendemain. - Le 23 septembre à 6 heures du matin, une salve d'artillerie, le carillon et les cloches convoqueront les autorités constituées à l'hôtel de ville. - A 10 heures précises le cortège, formé selon l'ordre accoutumé, se rendra au temple des ci-devant Récollets, où les Ecclésiastiques réunis célèbreront ensemble, et où sera chanté un Te Deum solennel. - A 3 heures de relevée, les amateurs de l'arc auront un prix à gagner à la Grand'place. Les concurrents devront se faire inscrire avant trois heures au secrétariat de la mairie. - La marche du cortège sera terminée par une salve d'artillerie, le son des cloches et le carillon, à six heures du soir.

V. Résol. du maire B, p. 88.

- 1802. 27 septembre (5 vendémiaire XI). Le sous-préfet, par une lettre au maire en date du 10 décembre, recommande de traiter avec l'acquéreur de l'église des ci-devant Récollets, afin que cette église puisse servir de temple principal pour la commune. Résolu de traiter avec l'acquéreur et d'en faire rapport au sous-préfet.
  - V. Résol. du maire B, p. 97.
- 1802, 11 octobre (19 vendémiaire XI). Lettre du maire à Mgr Zaepfell, évêque de Liége.
- "Je ne vois aucun inconvénient, Monsieur l'Evêque, à ce que vous accordiez au citoyen Boonen, curé de St-Pierre et de St-Nicolas, l'objet de sa demande, puisqu'il est de fait que son église paroissiale a été vendue et convertie en grange."
- " Je me suis assuré par moi-même du consentement des propriétaires de l'église des Récollets, qui est effectivement le plus beau temple que nous ayons dans la commune. Le citoyen pléban Dubois. auquel j'ai voulu en parler avant de donner mon avis, est aussi content à ce que le citoyen Boonen exerce le ministère de son culte dans l'église des Récollets; j'ai cru devoir lui demander son assentiment puisque cette église est située dans sa paroisse. »
- "Rien ainsi me parait s'opposer, Monsieur l'Evêque, à ce que l'église des Récollets soit rendue au culte. Mes administrés le désirent et moi, en mon particulier, je le verrai avec plaisir. Veuillez agréer, Monsieur l'Évêque, l'assurance de ma parfaite considération. (Signé:) P. Meester. (V. Corresp. A, p. 221).
- 1802, 13 octobre (21 vendémiaire XI). Le maire fait publier l'avis de la préfecture donné aux acquéreurs de biens nationaux ruraux, qui n'ont pas soldé le prix de leur adjudication à la date du 14 septembre dernier : les consuls ont fixé au 22 novembre l'époque définitive de la déchéance des acquéreurs qui n'auront pas payé à ce terme. (V. Résol. du maire B, p. 103).
- 1802, 20 octobre (28 vendémiaire XI). Jean-Joseph Peeters, pour cause de dérangement de santé, donne sa démission comme secrétaire-adjoint de la mairie. (V. Résol. du matre B, p. 108).
- 1802, 23 octobre (1 brumaire XI). Le préfet du département, par lettre du 12 octobre (20 vendémiaire), informe les prévenus d'émigration qui ont satisfait aux dispositions du Senatus-consulte du 26 avril dernier, qu'ils doivent, chacun dans l'arrondissement de sa résidence, faire remettre à la sous-préfecture, avant le 6 novembre prochain, un acte de naissance en bonne forme et revêtu des signatures nécessaires. (V. Résol. du matre B, p. 159).
- 1802, 1 novembre (10 brumaire XI). L'Évêque de Liége a fait parvenir au maire une circulaire touchant la circonscription des

paroisses, datée du 14 octobre. — Le maire la communique au pléban de Notre-Dame avec prière d'en donner connaissance aux curés de la ville, de Mielen, Bevingen, St. Croix et Melveren.

V. Correspond. A, p. 230.

1803, 28 janvier (8 pluviôse XI). — Certificat délivré à Gérard Elsen, ci-devant pensionnaire de l'hermitage de Reynrode sous Halen, né à Beringen le 2 juillet 1741. — Le certificat atteste qu'il est vivant, qu'il n'a pas émigré et qu'il n'a pas de pension.

V. Résolution du maire B, p. 159.

1803, 3 février (14 pluviôse XI). — Même certificat délivré à Gertrude Mommen, ex-religieuse du Val-Sainte-Cathérine à Achel, née à Alken le 4 juin 1762 et à Anne-Marie Libens, ex-capucine de St-Trond, née à Zonhoven le 9 septembre 1752.

V. ibid., p. 163 et 164.

1803, 3 février (20 pluviôse XI). — Lettre du maire à Mgr /aepfell, évêque de Liége.

"J'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe une lettre que le commissaire de police de cette ville vient de m'adresser, portant plainte contre le citoyen Hubert Vandenberg, curé de St-Martin, de ce que ce curé, au mépris du concordat et de vos ordonnances, néglige de chanter les prières pour les consuls de la République, qui sont formellement prescrites."

"Quelque éloigné que je sois de procurer du désagrément à ce citoyen, je ne puis cependant prendre sur moi, d'après la dénonciation du commissaire de police, de vous laisser ignorer ce fait. J'abandonne à votre prudence d'employer tel moyen que vous jugerez nécessaire pour apprendre à cet ecclésiastique — qui, du reste, par sa conduite, ne mérite pas beaucoup d'égards — que l'obéissance aux lois et à vos ordonnances est un de ses premiers devoirs. J'ai l'honneur de vous saluer respectueusement. (Signé:) P. Meester. " (V. Correspond. A, p. 260.)

1803, 10 février (21 pluviôse XI). — Rapport du maire au Préfet du Département concernant l'établissement connu sous le nom de Couvent de Jérusalem.

Ce bâtiment n'est affecté à aucun usage pour le service de la commune, une partie en est louée par la régie des domaines nationaux. — Dans les temps des grands passages il servait de magasin de fourrages, et pourra encore servir à cet usage; il parait utile au gouvernement de ne pas le vendre. — L'établissement pourrait aussi convenir pour y faire une maison de travail, afin d'extirper totalement la mendicité; l'érection de pareille maison n'a pu se faire cette année, la création d'un hospice civil ayant coûté trop

cher, mais on y songera l'année suivante. — La vente du couvent ne produirait pas grand bénéfice à l'Etat, vu son état de vétusté et de délabrement. (V. Correspond. A, p. 261).

1803, 12 février (23 pluviôse XI). - Le sous-préfet a fait parvenir à la mairie un arcété du tribunal de 1™ instance à Maestricht, approuvé par le grand juge, ministre de la justice, le 20 novembre 1802, par lequel les droits des notaires sont provisoirement réglés. L'affichage en sera fait à St-Trond le lendemain.

V. Résol. du maire B, p. 169.

1803, 19 février (30 pluviôse XI). - Hildebrand, secrétaire de la mairie, a fait la recette des revenus de la commune pendant l'an X et avait en caisse à la reddition des comptes fr 1853.15. -- Interpellé de verser cette somme à la caisse du percepteur de l'an XI, il refuse, parce que la ville lui doit plus pour arriérés d'appointements comme secrétaire en chef. - Le maire révoque Hildebrand et nomme à sa place Jean-Joseph Peeters, ancien secrétaire-adjoint.

V. ibid., p. 171.

1803, 20 avril (30 germinal XI). — Certificat pour Jean-Baltha zar Hennin, ancien religieux de l'abbaye de St-Trond, né à Frésin le 14 janvier 1732. Il réside en France depuis sa naissance jusqu'à son émigration et sans interruption depuis qu'il a satisfait au Senatusconsulte du 26 avril 1802. (6 floréal X).

V. Résol. du maire B, p 227.

- Même date. Même certificat pour Trudon Walewyns, ancien religieux de l'abbaye de St-Trond, né à St-Trond le 24 juillet 1732, V. ibid., p. 228.
- 1803, 26 avril (6 floréal XI). Le maire, ayant reçu du Préfet l'acte d'amnistie d'Etienne d'Outremont, ancien religieux de l'abbaye de St-Trond, le fait parvenir au maire de la commune de Hougarde, où d'Outremont réside. (V. Correspond. A, p. 290.)
- 1803, 28 avril (8 floréal XI). Certificat de vie et de non émigration délivré à Anne-Marie Poesmans, ex-religieuse du couvent de Stenaert, née à Tongres le 14 février 1747.

V. Résol, du matre, p. 231.

Même date. — Remise à Antoine Gilis, ci-devant Récollet, du certificat d'amnistie lui délivré par le Préfet.

V. Résol. du maire B,p. 231; Correspond. A, p. 291.

1803, 30 avril (12 floréal XI). — Certificat de vie et de non émigration délivré en faveur de Jean-Hubert-Frédéric Govaerts, ci-devant bénéficier à Notre-Dame à St-Trond.

V. Résol. du maire B, p. 232.

- 1803, 5 mai (15 floréal XI). Remise à François Intsmisse, ancien religieux bénédictin, du certificat d'amnistie lui délivré par le ministre de la Justice. (V. ibid., p. 235; Correspond. A, p. 295.)
- 1803, 7 mai (17 floréal XI). Remise à Amand van den Hove, prêtre, du certificat d'amnistie lui délivré par le ministre de la justice. (V. Corresp. A. p. 295.(

Même date. — Le maire reçoit du Préfet des certificats d'amnistie pour Maur van den Hove, ex-religieux de St-Trond; Jean-François Putzeys, religieux augustin, né à Uren; Jean-François Dussart, prêtre; Hubert Foblets, prêtre; Gilles Knops, prêtre; Trudon Smeers, ci-devant bénédictin à St-Trond; Benoit Toelen, religieux à St-Trond; Remi van Passel, natif de Tirlemont, ancien bénédictin de St-Trond: Joseph Walewyns, ci-devant religieux à St-Trond et Pierre Peeters, ancien bénédictin de St-Trond.

V. Résol. du maire B, p. 236.

- 1803, 17 mai (27 floréal XI). Certificat de vie et de non émigration délivré en faveur de Théodore Vanhoren, né à St-Trond le 27 novembre 1763, ancien capucin de Bilsen Idem, en faveur de Henri Dewolf, né à Campenhout le 8 janvier 1762, ancien capucin de St-Trond.

  (V. Résol. du matre B, p. 247.)
- 1803, IS mai (28 floréal XI). Même certificat en faveur de Quintin Ouwerx, ex-bénéficier de Notre-Dame à St-Trond, y né le 15 janvier 1769. (V. ibid., p. 248.)
- 1803, 21 mai (1 prairial XI). Par acte de ce jour Guillaume Vanhoren, acquéreur de l'église des Récollets. cède cette église « purement et simplement et sans aucune condition de réversibilité, pour l'exercice du culte des catholiques romains. » Le conseil municipal accepte la donation.
  - V. Reg. aux proc.-verb. C, p. 71.
- 1803, 3 juin (14 prairial XI). Le conseil municipal accorde, pour réparation et entretien des bâtiments destinés au culte une somme de 400 francs, et pour réparation et location des presbitères 280 francs, à prélever ces deux sommes sur la recette de l'octroi. (V. Rég. aux proc.-verb. C, p. 74.)
- 1803, 4 juin (15 prairial XI). Le conseil municipal considérant que, depuis six années, le Séminaire est supprimé, et que la jeunesse n'a plus reçu d'instruction; que le local, dont les bâtiments sont restaurés, est tout approprié pour l'établissement d'une école secondaire, décide de demander au gouvernement la concession du terrain et des bâtiments ayant formé le dit Séminaire, à l'effet d'y établir une école secondaire.
  - V. Reg. aux proc.-verb. C, p. 76,
- 1803, 13 juin (27 prairial XI). Le maire de St-Trond, en conformité d'une lettre du Préfet du département, prévient ses concitoyens que le Premier Consul de la République passera, sous peu de jours, par la ville. Il en appelle au zèle et à l'empressement de ses administrés pour donner au digne chef de l'Etat toutes les preuves de dévouement et d'attachement qu'on lui doit à tant de titres. En conséquence, il invite tous les habitants de la commune, qui sont possesseurs d'armes, à venir s'inscrire au secrétariat de la mairie, où un registre sera déposé à cette fin jusqu'au 24 juin. Leur service consistera à faire une haie dans les rues que traversera le Premier Consul et à lui servir de garde d'honneur dans la commune. Aussitôt que les inscrits seront en nombre suffisants, ils seront divisés par compagnies. Le maire en appelle surtout aux habitants aisés de la commune, pour former au Premier Consul une garde d'honneur à cheval. Un registre sera également ouvert au secrétariat de

la mairie pour l'inscription de ceux des habitants qui voudraient en faire partie. (V. Résol. du maire B, p. 267).

- 1803, 19 juin (30 prairial XI). Le maire fait afficher l'appel suivant:
- "Lors du prochain passage du Premier Consul, il est possible, Citoyens, que ce premier magistrat de l'État dirige sa route directement de St-Trond vers Maestricht. Qui de vous ne s'empressera à lui faciliter son voyage? »
- "Fort de votre zèle et de vos bonnes intentions, le préfet de ce département, par lettre parvenue ce matin, m'invite et au besoin me requiert de faire les dispositions nécessaires pour mettre promptement dans un bon état de réparation les parties de la route de St-Trond à Maestricht qui en ont besoin. "
- « Pour y parvenir j'ai besoin de vos bras, j'ai besoin de vos chevaux, de vos voitures. Vous m'avez toujours donné cette satisfaction que vous m'avez secondé dans mes vues pour l'utilité publique, j'attends donc tout de vous dans ce moment mémorable. »
- « La tâche que je vous invite à remplir est légère; elle consiste à travailler un seul jour, par vous même ou par un ouvrier à vos frais, à la réparation de la route de St-Trond à Looz, dans l'étendue de cette commune. Ceux qui ont des chevaux et des voitures sont également invités à les employer, un seul jour, à cet ouvrage. »
- "Pour éviter toute confusion dans les travaux, un conducteur des ponts et chaussées les dirigera, et vous recevrez chacun un billet d'invitation contenant le jour où vous pourrez concourir à la restauration de la route. (V. Ibid., p. 279).
- 1803, 20 juin (1 messidor XI). Un arrêté du 17 juin émanant du sous-préfet du 2º arrondissement règle la répartition des chevaux de trait et de selle requis pour le service de la poste aux chevaux de St-Trond, lors du passage du Premier Consul. Notification de cet arrêté sera faite à l'avance aux personnes dénommées au tableau; ultérieurement elles seront informées du jour, heure et lieu où la fourniture devra être faite.
  - V. Résol. du maire B, p. 276.
- 1803, 27 juin (8 messidor XI). Le Sous-préfet a fait parvenir à le mairie trente exemplaires d'une lettre pastorale de l'Évêque de Liége relative aux prières publiques à réciter pour la présente guerre, avec invitation de les faire parvenir aux curés respectifs. L'envoi aura lieu ce jour même. (V. Résol. du matre B, p. 279).
- 1803, 30 juin (11 messidor XI). Les propriétaires des septantedeux chevaux qui doivent être fournis le jour du passage du Premier Consul sont informés par le maire du nombre que chacun d'eux aura à livrer. (V. Corresp. A. p. 311.)

1803, 11 juillet (22 messidor XI). — Sont nommés répartiteurs pour l'an XII : Pitteurs-Hiegaerts, François Lowet, Barthélémy Walter, Henri vanden Berck et J.-J. Croels,

V. Résol. du maire B, p 286.

- 1803, 27 juillet (8 thermidor XII). Une lettre du Préset, en date de la veille, demande de charger un citoyen intelligent de faire le recensement des chevaux qui ont été commandés pour le service des relais le jour du passage du Premier Consul. Le citoyen Gilson, ancien brigadier de la gendarmerie nationale, est nommé à ce poste. (V. ibid., p. 298).
- 1803, 28 jeillet (9 thermidor KI). Arrêté du Gouvernement sur la liquidation de la dette publique.
- Art. I. Le Conseil Général de liquidation liquidera, dans le plus court délai, toutes les dettes des Départements Réunis mises à la charge de la République.
- ART, II. Celles de ces dettes dont les pièces étaient arrivées au Conseil Général de liquidation au 20 juillet (1 thermidor) devront être examinées pour y être définitivement statué avant le 1 nivôse.
- Art. III, Les présets enverront à la fin de chaque mois le bordereau et les pièces nécessaires à la liquidation. Tous les créanciers devront avoir formé, avant le 1 vendémiaire au XIII, leur demande de liquidation.
- Art. IV. Les communes des neuf départements réunis conserveront leurs biens à charge de payer leur dettes.
- Art. V. Les préfets réuniront les conseils municipaux des communes pour qu'ils aient à proposer des moyens de liquidation. Le projet de liquidation de chaque commune sera transmis au souspréfet qui l'adressera, avec son avis, au préfet, pour y être définitivement statué par le Gouvernement.
- N.B. Cet arrêté fut publié à St-Trond le 14 septembre (27 fructidor). (V. Résol. du maire B, p. 322).
- 1803, 11 août (23 thermidor XI). Ordonnance de payement de la somme de fr. 12 à Jean Knapen, pour avoir joué le carillon les 28, 29 et 30 juillet (9, 10 et 11 thermidor) au passage du Premier Consul. Idem de fr. 3,55 à Henri Smets pour avoir tiré le canon le 29 et 30 juillet (10 et 11 thermidor) à la même occasion.

V. ibid., p. 307.

- 2903, 14 asat (26 thermider XI). Félix Pouppez, membre du Conseil municipal, n'habitant plus St-Trond, démissionne de ses fonctions. (V. ibid., p. 313 et Corresp. A. p. 336.
- 1803. 17 août (29 thermider XI). Un arrêté du Préfet prescrit de célébrer dans toutes les communes l'anniversaire de la nais-Tome VI.

sance du Premier Consul, le 15 août.—Cet arrêté arrivé seulement le 16 à St-Trond, sera déposé aux archives pour s'y conformer à l'avenir. (V, ibid, p. 309).

1803, 22 août (4 fructidor XI). — Ordonnance de payement de fr. 19,50 à Michel Deheirs, débitant de poudre nationale, pour fourniture faite le 28 juillet (9 thermidor) de 3 1/2 kilogrammes de poudre ayant servi à tirer le canon lors du passage du Premier Consul. (V. ibid., p. 314).

1803, 14 septembre (27 fructidor XI). — Le maire de St-Trond, vu l'arrêté du gouvernement du 28 juillet, donne avis aux créanciers de l'Etat qu'ils doivent former leur demande de liquidation avant le 23 septembre 1803.

Pour parvenir à la liquidation, ils doivent adresser à la Préfecture du département : 1° leurs titres de créance avec la traduction certifiée par un traducteur juré et admis et légalisée par le tribunal de l'arrondissement, si ces titres ne sont pas en langue française; 2º leur extrait de naissance. — Tous les propriétaires de créances, de quelles nature et importance qu'elles soient, doivent joindre au dépôt de leurs titres, une déclaration conforme à la loi du 2 novembre 1798 (12 brumaire VII), comme quoi ils n'ont point d'autre partie de rente sur l'état. - Les créanciers doivent mettre en règle les pièces qui établissent leur droit de propriété sur les créances par eux réclamées, en les produisant avec leurs titres ; sans cela, la liquidation de la propriété ne pouvant se faire avec celle du fond de la rente, il en résulterait les délais et les embarras de deux liquidations. - Enfin, chaque créancier doit joindre aux pièces ci-dessus, une petition de liquidation qui énoncera l'origine de la créance, son montant, la propriété qu'il en a, soit directement, soit par succession ou autre événement; finalement, il devra indiquer l'époque du dernier payement qui lui a été fait par l'établissement débiteur, afin de faciliter les recherches et la (V. ibid., p. 323). vérification à cet égard.

1803, 17 septembre (30 fructidor XI). — Le maire fait afficher 1° l'arrêté du gouvernement en date du 26 juillet (7 thermidor), par lequel les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination; — 2° l'arrêté du Préfet en date du 2 septembre (15 fructidor) qui ordonne que les biens des fabriques seront provisoirement mis en recouvrement par les percepteurs des deniers communaux, en attendant l'organisation définitive du culte dans ce département. (V. ibid., p. 325).

1803, 20 septembre (3° jour complémentaire XI). — Fête du 1 vendémiaire. — Le maire arrête : la veille, la fête sera annoucée

par le carillon et le son des cloches. —Le 1 vendémiaire, à 6 heures du matin et à 11 heures, on tirera le canon; les cloches sonneront et le carillon jouera. —A 2 heures de relevée, les amateurs de l'arc auront trois prix à gagner sur la grand'place. — A 6 heures du soir, le jeu du carillon et le son des cloches termineront la fête.

V. ibid., p. 326.

1803, 27 septembre (4 vendémiaire XII). — Le commissaire des Guerres a annoncé que, le 6 octobre, trois escadrons du septième régiment des hussards logeront à St-Trond, environ 622 hommes et 490 chevaux. Ils y prendront du pain pour deux jours, les fourrages pour la journée du 6 octobre et les convois nécessaires. Le maire publie que l'Etat Major et le premier escadron logeront à St-Trond; le 2° escadron, a Gorssum, Duras, Wilderen, Halmael et Velm; le 3° à Léau, Hal et Dormael.

V. Résol. du maire B, p. 339.

1803, 8 octobre (15 vendémiaire XII). — Le 15 et le 16 octobre le premier et le deuxième bataillon de la 30° demie brigade de ligne, fort chacun de 700 hommes, logeront à St-Trond.

V. ibid., p. 344.

1803, 10 octobre (17 vendémiaire XII). — Le maire publie que le 20 octobre, 400 hommes et 260 chevaux du 11° régiment des dragons passeront par St-Trond; le 28 octobre 400 hommes et 260 chevaux du 13° régiment de la même arme. (V. ibid., p. 346).

Même date. — Le maire publie le poids que le pain vendu par par les boulangers doit avoir, suivant arrêté du préfet en date du 4 octobre.

Le pain de froment 1<sup>re</sup> qualité, 5 hectogrammes; le demi, 25 décagrammes; — le pain de froment 2<sup>e</sup> qualité, 1 kilogramme; le demi, 5 hectogrammes; — le pain de froment fait de fleur de farine, 5 décagrammes; — le pain de seigle, 3 kilogrammes; le demi, 15 hectogrammes. (V. ibid., p. 346).

- 1803, 23 octobre. (30 vendémiaire XII). Le maire publie l'arrivée prochaine de deux escadrons de guerre du 13° régiment des dragons, soit 400 hommes et 300 chevaux. (V. ibid., p. 351).
- 1803, 28 octobre (5 brumaire XII). Le maire publie une circulaire du Préset invitant les créanciers de l'Etat à déposer à la Présecture les titres de leurs créances dans le plus bres délai.

V. ibid., p. 358.

1803, 31 octobre (8 brumaire. XII). — Les professeurs et membres de l'école centrale du département font parvenir avis que la

- réouverture des cours de cette école aura lieu immédiatement. V. ibid., p. 354.
- 1803, 2 novembre (11 brumaire XII). Les créanciers de la commune sont informés par lettre du maire qu'ils ont à déposer, sous récépissé, les titres de leurs créances à la mairie avant le 17 novembre. (V. Corresp. A, p. 345.)
- 1803, 3 novembre (12 brumaire XII). Publication d'un arrêté du Préfet en date du 31 octobre, portant que la prestation du serment à faire par les ecclésiastiques nommés par le gouvernement aura lieu le dimanche 6 novembre, en l'église des Dominicains à Maestricht, après l'Évangile de la Messe qui sera célébrée à cette intention. (V. Résol. du maire B, p. 355).
- 1803, 10 novembre (18 brumaire XII). La dame veuve van Herck, née Becaers, dépose à la mairie le titre d'une rente créée sur la ville le 7 octobre 1643. (V. ibid., p. 358).
- 1803, 11 novembre (19 brumaire XII). Certificat de vie, de résidence et d'identité pour Gisbert Plugers, ex-croisier de Maeseyck, né à St-Trond le 16 septembre 1751. Id. pour Joseph van Dionant, ex-bénéficier de l'église d'Attenhoven, né à St-Trond le 4 février 1764. (V. ibid., p. 358).
- 1803, 12 novembre (20 brumaire XII). Madame veuve Surlet-Chokier, au nom de Jean-Guillaume-Arnold et Erasme-Louis, ses deux fils absents, dépose à la mairie le titre d'une rente à charge de la ville du capital de 45000 florins argent de Liége. Ce titre porte la date du 6 novembre 1744. (V. ibid., p. 359).
- Même date. Jean-Henri van Langenaken dépose un titre de rente à charge de la ville en date du 20 mars 1641 et un autre du 7 septembre 1641. (V. ibid., p. 360).
- Même date. Erasme Nicolaï de Gorssum dépose un titre d'une rente à charge de la ville, reçu par le notaire Pulinx le 18 mai 1793. (V. ibid., p. 359).
- 1803, 14 novembre (22 brumaire XII). Certificat de vie, de de résidence et d'identité pour Anne-Gertrude Lecoq, ex-sœur converse de l'abbaye d'Orienten, née à Racour le 17 février 1749. Id. pour Anne-Elisabeth Warnots, ex-sœur converse du couvent de Jérusalem à St-Trond, née à St-Trond le 15 mars 1766.

V. ibid., p. 360.

1803, 15 novembre (23 brumaire XII). - Même certificat pour

Denis-Godefroid van den Hove, ex-bénéficier prêtre à Veerle, né à St-Trond, le 1 février 1738. (V. ibid., p. 362).

Même daie. — Guillaume-Henri-Joseph Posson, de Liége, dépose le titre d'une rente à charge de la ville, de 32 florins 10 sols, argent de Liége. (V. ibid., p. 363).

Même date. — Anne-Thérèse Chevron, veuve de François-Joseph Vanderputten, de Liége; G.-J.-G. Résimont et N.. Joppen de Maestricht, déposent copie d'un titre de rente reçu le 6 février 1744, par le notaire Debleret de Liége. (V. ibid., p. 363).

Même date. — François-Trudon Vandevelde fait déposer à la mairie deux actes reçus par le notaire Pierre Coemans le 20 brumaire an XII et constatant payement de diverses rentes à charge de la ville. (V. ibid., p. 363).

Même date. — Philibert-Joseph Hubar dépose copie d'un titre de rente reçu par le notaire Jean-Henri Menten, le 15 avril 1752 et un autre reçu par le notaire Louis Pulinx, le 18 mai 1793.

V. ibid., p. 364.

Même date. — Henri vanden Berck, au nom de sa mère, dépose le titre d'une rente en date du 23 février 1739. (V. ibid., p. 365).

1803, 16 novembre (24 brumaire XII). — Certificat de vie, de résidence et d'idendité délivré en faveur de l° Jean-François van den Dries, ex-récollet, prêtre du couvent de St-Trond, né à Saint-Trond le 25 mars 1746; — 2° Gérard Stappers, ex-chanoine de St-Servais à Maestricht, né à St-Trond, le 30 août 1773; — 3° Théodore van Horen, ex-capucin de Munsterbilsen, né à St-Trond, le 27 novembre 1763; — 4° Nicolas-Joseph Ernotte, ex-bénéficier de St-Jean l'Evangéliste à Liége, né à Stavelot le 28 mars 1768.

V. ibid., pp. 365 et 366.

1803, 17 novembre (25 brumaire XII). — Le maire, de concert avec le pléban Dubois, propose au Préfet, comme marguillers de Notre-Dame: Vanden Berck, Henri, propriétaire; Meester, Charles-Auguste, propriétaire; Van Herck, Henri, brasseur; vanden Abeele, Corneille-Antoine, propriétaire; Lowet, François, propriétaire et Van Langenaken, Henri, propriétaire. (V. ib., p. 366).

Même date. — Déposent à la mairie, pour établir leurs créances sur la commune :

Marie-Elisabeth Simons, veuve de Barthélemy Dubois, un acte reçu par le notaire Jean Moers, le 8 juin 1773;

Pitteurs-Hiegaerts, un état de quatre rentes, sans titre accompagnant; Marie-Isabelle de Loest, copie d'un acte reçu par le notaire Préalle le 31 janvier 1729;

J.-M. Cruls, un acte chirographaire signé par B.-J. Walter et A. Simons, bourgmestres de la ville, le 21 juillet 1794;

Le même, copie d'un acte reçu par le notaire J.-L. Pulinx le 18 mai 1793:

Le même, un acte, signé G.-E. Depaix, secrétaire de la ville, du 5 août 1650;

La veuve Jean-Guillaume Croels, un acte signé Vander Borcht, secrétaire, du 1 août 1629;

La veuve N.-B. de Creeft, copie d'un acte reçu par le notaire Jean-François Schuermans le 20 février 1749;

Le même, un acte reçu par P. Coemans, notaire public, le 18 brumaire XII;

La dame de Bollis, copie d'un acte reçu par le notaire Jean-François Ceulemans le 15 avril 1749 et un acte reçu par la cour du prévôt à St-Trond, le 16 septembre 1536;

Louis-Benoît Moers, comme subrogé du ci-devant béguinage de St-Trond, copie d'un acte reçu par le notaire Pulinx le 18 mai 1703, et copie d'un acte reçu pour le notaire Moers le 19 juin 1793;

Le receveur du Domaine national, un état de créances de la République à charge de la ville;

Laurent-Hyacinthe Hubar, deux actes reçus par le notaire Moreau le 24 brumaire an XII;

Jean Vanden Berck, au nom de G.-E. Bekkers, de Bilsen, un tableau de deux créances, à l'appui duquel un acte du notaire Laurent Hubar, du 17 brumaire an XII;

Gérardine van der Straeten, veuve de Stappers, copie d'un acte reçu par le notaire Jean-François Ceulemans le 31 mai 1747; un acte du 21 janvier 1734 et une copie d'un acte reçu par le notaire Joseph-Simon Hubar le 8 avril 1775;

Henri-Lambert Hardiques, un acte reçu par le notaire Moreau le 24 brumaire XII;

Les représentants Pypops, un acte du 12 mai 1569 et un autre du 19 février 1674;

Les représentants de feu le chanoine Pulinx, un acte du 10 mars 1663 et quatre autres à l'appui;

François de Menten, tant en son nom que pour Mademoiselle van Staden: a) une copie d'un titre de rente de 50 florins souscrite à Joseph van Tolmer le 25 mai 1637; b) copie d'un titre de rente de 30 florins consentie à Godefroid de Paix par recès du magistrat le 6 février 1647; c) copie d'un titre de rente de 50 florins consentie par le magistrat le 22 juin 1649; d) copie d'un titre de rente de 125 florins consentie le 4 août 1650; e) copie d'un titre de rente de 72 florins, reçu devant le notaire J.-R. Stas, le 26 avril 1678;

f) le titre d'une rente de 50 florins consentie par le magistrat le 16 décembre 1568; g) copie d'un titre de rente de 350 florins, souscrite à François Otten, selon recès du 5 juillet 1749;

La veuve Colen, une copie d'un titre de rente reçu par le notaire Jean-Henri Menten, le 10 juillet 1749;

Gilles-François Vaes de Hasselt, une copie d'un titre signée Van der Aa, notaire public;

De Saren, une copie d'un titre reçu, le 26 janvier 1722, par Antoine Defize, notaire à Liége;

Le même, un acte reçu par Coemans, notaire à St-Trond, le 20 brumaire an XII;

De Moffarts, de Housselt, un bordereau de créance, signé Hubar, receveur ;

Jean-Léonard Olislagers, de Meersenhoven, deux actes reçus par Piette, notaire à Liége, le 23 brumaire XII;

La dame veuve Van Heyst, de St-Trond, un acte reçu par Coemans, notaire à St-Trond, le 20 brumaire XII;

La même, une copie d'un acte reçu par Joseph-Simon Hubar le 25 mars 1759;

Jean-André Becaers, un acte reçu par le notaire Moreau le 22 brumaire an XII;

Pierre Vos, homme de loi, un acte reçu par le notaire Moreau le 22 brumaire an XII:

François Govaerts, un acte reçu par le notaire Coemans à Saint-Trond, le 23 brumaire an XII, et un acte du 2 janvier 1618, signé Rethius, secrétaire;

Marie-Louise van Kildonck, un acte reçu par Joseph-Laurent Hubar le 23 brumaire an XII;

Jaques van den Hove de St-Trond, un acte du 29 mars 1572;

Joseph-Laurent Hubar, notaire à St-Trond, deux actes reçus par Coemans, notaire à St-Trond, les 24 et 25 brumaire an XII;

Jean-Michel Cruls, comme administrateur des bourses Germeys, un acte magistral signé de Paix;

La demoiselle Odendael, ex-béguine, un acte magistral de 7 octobre 1658 et un autre du 15 février 1647.

V. ibid., pp. 367 à 381.

Même date. — Certificat de vie, de résidence et d'identité délivré en faveur de :

Marie-Ide de Bovera, ex-religieuse du Val Sta Lucie à St-Trond, née à Maestricht, le 11 octobre 1742;

Pétronille Vandervorst, ex-capucine de St-Trond, née à Overwinden, le 31 mai 1757;

Marie-Elisabeth Billen, ex-sépulchrine de Hasselt, née à Wellen, le 30 octobre 1726;

Jean-Lambert Driesmans, ex-récollet de St-Trond, né à Wilre, le 7 octobre 1770;

François Plugers, ex-récollet de St-Trond, né à Tongres, le 26 octobre 1765;

Jean-Baptiste Janssens, ex-récollet de St-Trond, né à Reckheim, le 16 juillet 1770;

Jean-Joseph Cluckers, ex-récollet de St-Trond, né à St-Trond, le 19 mars 1732;

Marie Steynen, ex-capucine de St-Trond, née le 13 août 1734; Marie-Cathérine Vande Velde, ex-sœur converse de Stenaert, née à Cuttecoven, le 21 février 1761;

Ide Herbots, ex-sépulchrine de St-Trond, née à St-Trond, le 29 mai 1741:

Jean-Baptiste Verhoeven, ex-récollet de St-Trond, né à Hoesselt le 1 août 1764;

Marie-Anne-Françoise Coninx, ex-religieuse de Stenaert, née à St-Trond, le 26 mai 1746;

Libert Delvaux, ex-récollet de St-Trond, né à Gors-op-Leeuw, le 26 janvier 1755;

Henri Dewolf, ex-capucin de St-Trond, né à Campenhout, le 8 janvier 1762;

Jean-François Busselen, ex-récollet de St-Trond, né à Budingen, le 17 avril 1769;

François-Quentin Coenen, ex-bénédictin de St-Trond, né à Guygoven, le 17 mars 1752;

Marie-Cathérine Van Vucht, ex-capucine de St-Trond, née en cette ville le 6 mars 1759;

Anne-Marie Libens, ex-capucine de St-Trond, née à Zonhoven, le 9 septembre 1752;

Gertrude Wecx, ex-capucine de St-Trond, née à Vorst, le 2 mars 1747;

Anne-Marie Poesmans, ex-religieuse de Stenaert, née à Tongres, le 14 février 1747;

Pierre-Jean van Melbeek, ex-capucin de St-Trond, né à Lummen, le 30 décembre 1764;

Jeanne-Cathérine van Hamme, ex-capucine de St-Trond, née à Bruxelles, le 30 juin 1757;

Jean-Jaques Debruyn, ex-récollet de St-Trond, né le 13 mars 1756; Jean-François Gilis, ex-capucin de St-Trond, né le 5 septembre 1739. (V. ibid. p. 371 à 382.)

1803, 17 novembre (26 brumaire XII). — Le maire écrit au Préfet du Département au sujet du Culte. — Après lui avoir spécialement recommandé Vanden Berck, Meester et van Herck comme marguillers de Notre-Dame, il ajoute:

- "Je vous prie de vouloir me donner votre décision si c'est aux marguillers ou au curé de régler le nombre et de nommer les chantres et autres musiciens de l'église primaire. "
- "Cette question, futile en elle, ne l'est pas par l'effet que produira la nomination du curé, telle qu'il la désire, et j'ose vous exposer le cas. »
- "L'église des ci-devant Récollets, actuellement l'église primaire, a été cédée à la commune par le citoyen Guillaume Vanhoren qui est l'acquéreur. Le couvent y attenant est de nouveau habité par un grand nombre des ex-récollets, qui y logent, mangent en communauté, mendient comme de coutume et sont à ce titre extrêmement à charge à la commune et ses environs. C'est de ces individus, la plupart étrangers à cette ville, que le curé entend de faire ses chantres, organiste, etc.
- » D'un autre côté, dans la ci-devant église de Notre-Dame, qui était l'église principale et qui n'est plus qu'une chapelle auxiliaire, existait une musique salariée par la fabrique et dont les différents emplois fesaient vivre quelques habitants de ma commune chargés de famille; c'est ces musiciens et chantres que je désire de voir transférer dans l'église primaire pour y exercer les mêmes fonctions qu'ils remplissaient dans l'église supprimée. »
- "J'ose espérer, citoyen préfet, qu'ami des artistes et de la classe laborieuse des habitants de votre département, vous voudrez bien prononcer en leur faveur. J'ai l'honneur de vous saluer. (Signé :) P. Meester. (V. Correspond. A. p. 351.)
- 1803, 22 novembre (1 frimaire XII). Le maire informe le curé de l'église primaire que conformément à l'article 77, chapitre IV du titre II du code civil, il ne peut faire aucune inhumation sans autorisation préalable de l'officier de l'Etat Civil.

V. Corresp. A, p. 354.

- 1803, 24 novembre (3 frimaire XII). Le receveur des Domaines nationaux à Visé envoie le titre de rente souscrit par la ville de St-Trond aux Carmes de Visé. (V. Résol. du matre B, p. 385).
- 1803, 25 novembre (4 frimaire XII). Vanden Berck, Meester et Van Herck, nommés marguillers de l'église principale, sont installés par le maire, qui se rend à cette fin à l'église de Notre-Dame où, en présence du curé, il donne lecture de l'arrêté de nomination. (V. Résol. du matre B, p. 386 et Corresp. A, p. 360).
- 1803, 29 novembre (8 frimaire XII, Adjudication de l'octroi, municipal. Barthélemy Walter, brasseur, offre la somme de 33200 francs et en obtient la régie et la perception.

V. Résol. du maire B, p. 388.

- 1803, 6 décembre (15 frimaire XII). La cérémonie de la prestation du serment par les desservants des succursales à été fixée par le Préfet du Département au 10 décembre. Le maire écrit à ce sujet au curé de l'église paroissiale.
- « Je vous invite à faire connaître à tous les desservants des succursales de l'arrondissement de paix de St-Trond, qu'ils doivent se trouver dimanche, 19 frimaire, dans votre église, à 10 heures et demie du matin, en soutane et surplis, à l'effet de prêter en mes mains le serment exigé, après l'évangile de la messe solennelle que vous célébrerez à cet effet, et à laquelle assisteront toutes les autorités civiles et militaires pour que ces dispositions soient exactement connues de tous ceux qu'elles intéressent. J'écris en même temps une lettre aux desservants. Les marguillers de votre église, à qui j'ai communiqué les dispositions de l'arrêté du préfet, se concerteront avec vous sur cet objet, pour être admis à prêter le serment. Les desservants devront être porteurs de leurs lettres de nomination. J'ai l'honneur de vous saluer. » (Signé:) P. Meester.
  - V. Résol. du maire B, p. 394; Correspond. A, p. 365, 366 et 367.
- 1803, 10 décembre (19 frimaire XII). Se présentent au chœur de l'église paroissiale les curés Pierre Moers de Schuerhoven, Gaspar-Antoine Ouwerx de Gorssum, Jean Bekkers de Mielen-sur-Aelst, Jean-Georges Stahl de Brusthem, Louis Weyns de Cosen, Jean Germeys de Borlo, Pierre-Arnold Knapen de Corswarem, Guillaume Scheyers de Gelinden, Henri Morren de Goyer, Pierre Purnal de Kerkom, Pierre-Joseph Happaerts de Montenaken, Arnold Stassens de Velm, Eustache Purnal de Gingelom et Jean-Lambert Muls de Corthys. Tous se mettent à genoux et la main droite posée sur le livre des évangiles, prêtent le serment suivant :
- "Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue soit en dedans, soit en dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si, dans ma paroisse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trouve quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement."

Outre les curés précités, avaient encore éte invités à la prestation du serment: Ghysens de Bevingen, Mathys de Melveren, Dubois de Zepperen et van Postel de Binderveld. Ghysens et van Postel n'avaient pas encore leur lettre de nomination et ne purent donc être admis au serment Mathys de Melveren, quoique dûment averti, ne comparut point, et le pléban Dubois, nommé à la succursale de Zepperen, avait donné sa démission à l'évêque.

V. Résol. du maire B, p. 395 et Correspond. A, pp. 366 et 371.

- 1803, 12 décembre (21 frimaire XII). Le maire informe le Préfet du Département que, conjointement avec les marguillers de l'église paroissiale, il a fait préparer les places distinguées pour les autorités civiles et militaires. Comme il y a trois succursales et trois chapelles auxiliaires à St-Trond, le maire prie son chef de lui dire si les fonctions des marguillers de l'église paroissiale s'étendent à ces trois succursales et chapelles auxiliaires ou si des marguillers spéciaux doivent être nommés pour chacune de celles-ci. V. Corresp. A, p. 371.
- 1803, 21 décembre (30 frimaire XII). Le maire fait afficher dans les deux langues l'amnistie arrêtée par le Gouvernement à la date du 22 novembre.
- Art. I. Amnistie est accordée aux conscrits des années VIII, IX et X en état de désertion et non jugés définitivement, qui se présenteront, avant le 10 nivôse prochain, par devant les préfets, souspréfets et officiers de recrutement, dans leurs arrondissements respectifs et y feront la déclaration qu'ils sont disposés à rejoindre leurs corps.
- Art. II. Les préfets, sous-préfets et commissaires des guerres leur feront délivrer immédiatement des feuilles de route pour se rendre à leurs régiments.
- Art. III. Tout conscrit en état de désertion, qui, au 10 nivôse prochain (31 décembre), n'aura pas fait la déclaration prescrite par l'article 1<sup>r</sup> du présent arrêté et n'aura pas rejoint son corps, sera dénoncé au conseil de guerre du régiment, arrêté, jugé et puni conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire dernier (11 octobre).
- Art. IV. Tout conscrit actuellement arrêté en état de désertion et non jugé définitivement sera renvoyé à son régiment.
- Art. V. Les conseil de guerre et de révision cesseront de connaître du crime de désertion et renverront toutes les affaires de cette nature, dont ils sont actuellement saisis, aux conseils de guerre des régiments.
- Art. VI. L'an VII ayant fourni son contingent, amnistie entière et absolue est accordée aux conscrits de l'an VII et des années antérieures. (V. Résol. du matre B, p 404),
- Même date. Plusieurs habitants de la ville, paroissiens de la ci-devant église de St-Martin, ont déposé une pétition au Préfet du Département, tendante à obtenir que cette église soit conservée comme chapelle auxiliaire, sous la condition expresse que les signataires se chargent de l'entretien et de la réparation de l'église et du clocher, ainsi que du salaire du ministre du culte. —Le maire apostille favorablement la requête. (V. Résol. du maire B, p. 407.)

1803, 28 décembre (7 nivôse XII). — Le sous-préfet informe le

maire de St-Trond qu'il circule en cette ville des faux bruits sur les événements de la guerre actuelle et que ces bruits, répandus peutêtre dans le dessein d'entraver la conscription militaire, méritent une répression sévère. — Le maire charge la police et la gendarmerie de rechercher les auteurs des bruits en question.

V. ibid., p. 416.

1803, 30 décembre (9 nivôse XII.) — Certificat de vie, de résidence et d'identité délivré en faveur de Pierre-Gabriel Severens, ex-capucin du couvent de St-Trond. (V. Résol. du matre B, p. 417.)

Même date. — Le Préfet du département ayant fait savoir par lettre du 26 décembre que les succursales doivent avoir leurs marguilleries particulières, le maire décide d'en informer les desservants. (V. ibid., p. 418).

- 1804, 4 janvier (14 nivôse XII). Certificat de vie, de résidence et d'identité délivré à Judoc van den Heuvel, ex-capucin du couvent de St-Trond. (V. ibid., p. 428).
- 1804, 5 janvier (15 nivôse XII). Même certificat délivré à Libert Delvaux, ex-récollet du couvent de St-Trond.
  V. ibid., p. 419.
- 1804, 6 janvier (16 nivôse XII). Même certificat délivré à Jean Smeers, ex-bénédictin de l'abbaye de St-Trond, né à Velm, le 8 février 1763. (V. ibid., p. 423).
- 1804, 9 janvier (19 nivôse XII). Même certificat délivré à Servais-Nicolas-Hilger Peters, natif d'Aix-la-Chapelle, membre de l'abbaye de St-Trond, à l'époque de sa suppression. Id. à François-Quentin Coenen, membre de la même abbaye, né à Guygoven, le 7 mars 1752. (V. ibid., p. 424 et 425).
- 1804, 14 janvier (24 nivôse XII.) Par circulaire du Préfet du 25 décembre 1803 est communiquée la décision du ministre des Finances portant : qu'en rendant aux fabriques leurs biens disponibles il n'y avait pas lieu d'excepter les arrérages non perçus, non plus que les capitaux exigibles et non recouvrés. La circulaire du Préfet sera transmise aux marguillers de l'église paroissiale. (V. ibid., p. 428).

Même date. — Lettre du maire de St-Trond à l'évêque de Liége:

"J'ai reçu aujourd'hui, monsieur l'évêque, votre lettre du 8 janvier; je réponds à son contenu en suivant l'ordre des matières qu'elle renferme."

- « Avant la bienfaisante loi du 18 germinal an X, il existait dans cette ville, comme dans toutes les autres parties de votre diocèse, une division marquée; le citoyen Dubois avait ses amis et ses ennemis, ce qui était commun aux prêtres sermentés et non sermentés. Mais inférer de là que ce citoyen n'était pas propre à ramener parmi nous la paix et la tranquillité, me parait peu fondé. Je dois au citoyen Dubois de déclarer ouvertement que je le reconnais pour un prêtre très-pacifique, ami de la tranquillité, de ses devoirs et des bonnes mœurs qu'il a toujours prêchées de bouche et d'exemple. »
- "Lorsque l'harmonie sut rétablie en cette ville, le citoyen Dubois réunit tous les suffrages et c'est avec un prosond regret que nous l'avons vu remplacer. Le bandeau de l'illusion était tombé alors et on ne voyait plus en lui que le respectable ecclésiastique. Ses seuls ennemis sont ceux qui ne peuvent pas lui pardonner son attachement à la cause de la République et ces personnes, ennemies encore du gouvernement actuel, sont en petit nombre. Je na m'aventure pas, en vous disant, monsieur l'évêque, que si le citoyen Dubois avait été conservé, l'union était, et pour toujours, solidement établie, dans cette portion intéressante de votre diocèse. »
- « Je ne connais pas personnellement son successeur, Mr Vandenhove : je souhaite qu'il ait toutes les brillantes qualités que votre lettre lui accorde, je souhaite surtout qu'il atteigne le but que vous vous proposez et il m'aura véritablement aidé dans les démarches que, depuis quatre ans, je n'ai cessé de faire pour éteindre jusqu'au moindre germe de dissention. Mes démarches, monsienr l'évéque, ont été couronnées de succès ; sa manière d'agir procurera-t-elle le même effet ? Je ne puis l'espérer. «
- « A l'appui de cette opinion, je n'avancerai pas la façon, injurieuse à mon caractère de fonctionnaire public, dont Mr le Curé a faussé sa parole, en me promettant, en présence d'un témoin irréprochable, que la grande musique de la ci-devant collégiale serait transfixée dans l'église paroissiale et que, par ce moyen, des pères de famille, des artistes honnêtes et laborieux conserveraient leurs emplois; en me disant même que je pouvais assurer ces artistes qu'ils seraient employés dans l'église paroissiale. Trois jours après Mr le Curé trahit sa parole, ne voulut pour chanter que des exrécollets, étrangers par la majeure partie à cette ville, et me mit dans la situation de devoir me dédire. Croyez-vous, monsieur l'Evêque, qui cette conduite soit un moyen d'union? Je reviendrai plus bas sur ces exploits. »
- « Si monsieur Vandenhove possédait toutes ces belles qualités que vous lui attribuez, aurait-il agi de même? Au reste, si ses sentiments tendent à la paix, à l'union; s'il désire aussi ardemment que moi de faire aimer le gouvernement restaurateur de la France,

soyez persuadé, monsieur l'Evêque, qu'il n'aura pas de colloborateur plus zélé que moi. »

- "La paroisse de St-Trond est décidément trop étendue pour que le curé seul puisse suffire à la besogne; je sens comme vous, monsieur l'Evêque qu'il lui faut des aides, que le choix de ses aides lui appartient seul, de droit et pour la nature de la chose; aussi m'abstiendrai-je de m'en mêler en aucune manière."
- Mais, connaissant mieux que lui le vœu des habitants de cette ville, aurait-il été inconvenable, seulement pour le bien de la paix, que M' le curé m'eut consulté dans son choix, surtout quand on voit que ce choix heurte l'immense majorité des habitants de cette ville et qu'ils en témoignent hautement leur improbation?
- "En effet, pas un seul prêtre séculier n'est employé dans l'église paroissiale, quoique des curés actuellement sans place, des ecclésiastiques très-respectables de cette ville, y eussent été convenablement placés; mais monsieur le Curé à préfèré d'y placer uniquement des ex-récollets, presque tous étrangers à cette ville, qui, au nombre de quatorze à quinze, sont rentrés dans leur couvent en mépris de la loi de suppression; font la quête comme ancienne ment, contraventoirement à toutes les lois et arrêtés sur la mendicité et sont ainsi une charge pour les habitants de ma commune et celles environnantes. Dans le nombre de ces aides on voit avec le plus grand déplaisir, et moi personnellement, l'ex-récollet Vandenreydt."
- « Je ne dispute pas au Curé le droit de régler l'exercice du culte dans son église; mais celui de régler les accessoires du culte, comme la nomination des officiers du bas-chœur, de l'organiste, etc., appartient-il au curé ou aux marguillers? Cette question ne doit être préjugée par nous, monsieur l'Evêque; j'ai l'honneur de vous prévenir que, sur ma proposition, le préfet l'a soumise à la décision du ministre; il nous convient d'attendre cette décision. Quant aux empiétements, monsieur l'Evêque, il n'en sera point fait de ma part : les pages de l'histoire nous apprennent si la puissance civile a empiété sur l'ecclésiastique. Pour ce qui regarde la menace de porter vos plaintes à qui de droit, je la regarde comme une inconsidération échappée à votre secrétaire et j'ose croire que cette phrase n'a pas eu votre aveu. Dans tous les cas, monsieur l'Evêque, fort de ma conscience et des principes qui me guident dans mon administration, j'oserai mettre ma conduite au grand jour, et, pour peu que vous m'en témoigniez le désir, j'adresserai au préfet de ce département, auquel je suis comptable de mes actions, copie de votre lettre et de ma réponse. Si jamais, monsieur l'Evêque, nous avons une difficulté ensemble, veuillez être persuadé d'avance qu'elle ne proviendra pas de moi : je saurai rendre a monsieur le cure ce qui lui est dû, mais aussi il trouvera en moi

un fonctionnaire qui sait ce qui est dû à son caractère et qui saura conserver la plénitude de son autorité. »

- " Je suis infiniment sensible à ce que votre lettre contient d'obligeant pour moi. "
- " J'ai l'honneur, Monsieur l'Evêque, de vous saluer avec les sentiments d'une parfaite considération. " (Signé:) P. Meester.
  - V. Correspond. A, p. 384.
- 1804, 18 janvier (27 nivôse XII). Le 31 décembre 1803 (27 nivôse) le préfet a envoyé une circulaire annonçant que les biens et revenus fondés pour messes anniversaires et obituaires sont rendus à leur première destination et sont conséquemment compris dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 26 juillet 1803 (27 thermidor XI). Le maire fait envoyer un exemplaire de cette circulaire aux marguillers.

  V. Résol. du matre B, p. 429.
- 1804, 2 février (12 pluviôse). Le conseil municipal yu la pétition des habitants de St-Trond tendante à ce que l'église paroissiale soit transférée dans celle de Notre-Dame, et considérant que, d'après le nombre d'habitations de la ville, elle est signée par la presque totalité des chefs de famille et qu'ainsi le vœu consigné dans cette pétition doit être considéré comme étant celui de la population entière - est d'avis qu'il est à tous les égards convenable et nécessaire que l'église paroissiale soit transférée dans la collégiale, qui depuis son érection a été l'église primaire de la ville; il invite donc les autorités supérieures du Département et Monsieur l'Evêque de Liége, à combler les vœux des habitants de la ville. - Le même conseil décida le 17 février d'envoyer à l'Évêque de Liége une députation de trois conseillers municipaux, à l'effet de lui demander l'approbation du transfert en l'église de Notre-(V. Correspond. A. p. 82 et 86). Dame.
- 1804. 11 février (21 pluviôse XII). Par circulaire du 23 janvier (2 pluviose) le préfet donne avis d'une décision du Gouvernement accordant aux vicaires de chapelles auxiliaires l'usage des presbitères et jardins y attenants.
  - V. Résol. du maire B, p. 459.

Même date. — L'arrêté du Gouvernement du 8 janvier (17 nivôse) porte que tous les ecclésiastiques employés dans la nouvelle organisation, savoir, les évêques dans leur diocèse, — les vicaires-généraux et chanoines dans leur ville épiscopale et dans les différents lieux où ils pourront être en cours de visites, — les curés, desservants et autres ecclésiastiques dans les territoires assignés à l'exercice de leurs fonctions, continueront à porter les habits de leur état, suivant les canons, règlements et usages de l'Eglise. — Hors de ces

cas, ils seront habillés à la française et en noir, conformément à l'art. 43 du 8 avril 1802 (18 germinal X). — Copie de cet arrêté sera envoyé au curé de l'église paroissiale, aux desservants des succursales et aux vicaires des chapelles auxiliaires.

V. Résol. du maire, p. 450.

1804, 12 février (23 pluviôse XII). — Certificat de vie, de résidence et d'identité délivré à François-Joseph Knops, né à Aix-la-Chapelle et membre de la ci-devant abbaye bénédictine de St-Trond.

V. Résol. du maire, B, p. 451.

- 1804, 19 février (30 pluviôse XII). Effractions des grains pour le payement des rentes de l'année précédente. Froment, fr. 3,87; seigle, fr. 2,75; orge, fr. 2,69; avoine, fr. 1,33; sarrassin, fr. 2,66; épeautre, fr. 1,47; semence de navettes, fr, 7,70; semence de chanvre, fr. 4,14.

  (V. Résol. du matre B, p. 456.
- 1804. 26 février (7 ventées XII) Certificat de vie, de résidence et d'identité délivré à Nicolas Jansens, né à Maestricht, le 9 août 1751 et membre de l'ancienne abbaye de St-Trond.

V. Résol. du maire B, p. 463.

- 1804, 26 mars (5 germinal XI). Le curé de St-Jacques propose comme marguillers de sa fabrique d'église : Denis Van den Hove, prêtre, Detheux, rentier, et Pierre-Jean Missoul; le maire propose Guillaume-François Govaerts, rentier, François Lowet et Gilles Straven.

  V. Résol. du matre B, p. 22.)
- 1804, 27 mars (6 germinal XII). Lettre du maire à l'évêque de Liége.
- « Le Conseil communal de cette ville, dans sa séance du 17 février dernier, me députa vers vous conjointement avec les citoyens Lintermans et Van Herck, conseillers communaux, à l'effet d'appuyer la pétiton des habitants de la ville tendante à obtenir la translation de l'église paroissiale dans celle de Notre-Dame. »
- « Dans l'entretien que nous eumes l'honneur d'avoir avec vous le 23 février, Monsieur l'Évêque, vous nous dites formellement qu'à commencer du jour de Pâques nous pouvions transférer la grande musique dans l'église paroissiale; vous applaudissiez à la splendeur que cette musique aurait ajouté à l'exercice du culte et nous promites d'en écrire de suite au curé de cette ville. »
- « En conformité de la commission dont le Conseil communal nous avait honorés, nous lui avons fait notre rapport tant sur cet objet que sur les autres dont nous étions chargés. Nous en avons instruit les marguillers de l'église paroissiale qui, à leur tour, ont donné connaissance de votre décision aux artistes estimables qui composaient la musique de la ci-devant collégiale. »

- «Quel dut être leur étonnement, Monsieur l'Évêque, lorsqu'en parlant aujourd'hui au curé de votre décision, les marguillers reçurent de lui pour réponse, que vous, Monsieur l'Évêque, lui aviez défendu de rien innover avant votre arrivée en cette ville. »
- "Je ne puis croire à cette défense, pour ce qui regarde la musique; c'est pour être assuré de votre opinion sur ce point, Monsieur l'Évêque, que j'ai l'honneur de vous écrire la présente, vous priant de vouloir m'honorer d'un mot de réponse. "
- Veuillez être persuadé de mes sentiments de ma plus parfaite considération. J'ai l'honneur de vous saluer respectueusement. »
   (Signé:) P. Meester. (V. Correspond. A, p. 422.)
- 1804, 6 avril (16 germinal XII). Certificat de vie, de résidence et d'identité pour Jean-Baptiste Huybrechts, ex-capucin du couvent de St-Trond. V. Résol. du maire C, p. 26.
- 1804. 16 avril (26 germinal XII). Le maire, en réponse à une lettre du préfet du département, lui fait savoir que lors de l'assermentation des desservants des succursales, le citoyen Mathys, desservant de la succursale de Melveren, ne s'est pas présenté pour prêter le serment exigé par la loi. Il a cependant été dûment convoqué; il était même en ville avant et au moment où les autres desservants prêtaient le serment à l'église paroissiale, de sorte qu'il ne peut faire valoir aucune raison d'empêchement. Le lendemain, il écrivit au maire une lettre dans laquelle il dévoile manifestement ses principes. (V. Corresp. A, p. 427.)
- 1804, 20 avril (30 germinal XII). Le sous-préfet par lettre de la veille, a fait savoir que les desservants de Melveren, Bevingen, Binderveld et Zepperen doivent prêter le serment entre les mains du maire le dimanche, 22 avril. Cette prestation, écrit le maire au curé de l'église paroissiale, doit avoir lieu après l'Évangile d'une messe solennelle qu'il l'invite à célébrer ce jour à 10 heures du matin et à laquelle assisteront tous les fonctionnaires publics.
  - V. Correspond. A, p. 430.
- Même date. Le maire prévient le curé et les marguillers de Notre-Dame, que le dimanche, 22 avril, à 10 heures du matin, il sera célébré une messe solennelle, pendant laquelle les desservants de Melveren, Bevingen, Binderveld et Zepperen doivent prêter le serment exigé par la loi. Ces desservants seront convoqués dans le cours de ce jour. Le juge de paix, les suppléants, le conseil municipal et généralement tous les fonctionnaires seront invités à assister à la cérémonie. (V. Résol. du matre C, p. 31.)

Même date. — Les desservants de Melveren, Bevingen, Binder-Tome vi. 13 veld et Zepperen sont informés de la prestation de serment qu'ils sont tenus de faire. (V. Corresp. A, p. 431).

1804, 21 avril (1 floréal XII). — Le préfet, par lettre de ce jour, défend au maire de reconnaître le citoyen Mathys comme desservant de Melveren. — Le maire ne peut donc pas admettre Mathys à la prestation de serment fixée au lendemain. — Les desservants de Binderveld et de Bevingen n'ont pas encore reçu leur lettre de nomination; le maire ne pourra donc pas les admettre au serment, quoiqu'ils exercent le ministère du culte le premier à Wilderen, le second à Halmael. — Le maire fait connaître tout cela au souspréfet et lui demande son avis pour le lendemain matin avant 10 heures. (V. Correspondance A, p. 433).

Même date. — Le citoyen Mathys est informé de la lettre du préfet portant défense de le reconnaître comme desservant de la succursale de Melveren. — La défense est signifiée egalement au curé de l'église primaire. (V. Corresp. A, p. 435.)

1804, 22 avril (2 floréal XII). — Henri Ghysens, desservant de Bevingen, Henri-Léonard van Postel, desservant de Binderveld, Renier Prenten, desservant de Zepperen et Guillaume Mathys prêtent le serment requis par la loi. (V. plus haut, 1803, 10 décembre.) V. Résolution du maire C, p. 34.

1804, 22 avril (2 floréal XII). - Lettre du maire au préfet. -Le 10 avril le sous-préfet avait informé le maire qu'il devait convoquer pour la prestation du serment, Mathys de Melveren, qui ne . s'était pas présenté la première fois, Ghysens et van Postel qui n'avaient pu être admis le 11 décembre 1803, pour défaut de nomination et Prenten, nommé depuis à la desservance de Zepperen. — Le maire, après réception de l'arrêté du préfet défendant de reconnaître Mathys comme desservant de Melveren, en avait immédiatement informé le sous-préset pour avis et ce fonctionnaire lui a immédiatement répondu « qu'il pouvait l'admettre encore, puisque la garantie que le serment a pour objet d'obtenir, était en soi une chose utile et absolument sans inconvénient; que rien donc s'opposait a ce qu'il soit admis de la part des ecclésiastiques appelés à le faire et qui offrent de le faire. » Par suite de cette lettre le maire a admis le citoyen Mathys à la prestation du serment en question. — « Cependant » écrit le maire « l'acte d'assermentation a été accompagné du plus grand scandale; le procès-verbal démontrera à quel degré d'audace se sont portés les nommés Mathys et Ghysens. La punition la plus exemplaire doit suivre une pareille conduite et tel est le vœu de tous ceux qui tiennent au Gouvernement. »

V. Correspond. A, p. 436.

1804, 26 avril (6 floréal XII). — Lettre du maire au préfet. — Le 11 avril il a écrit à ce fonctionnaire que le citoyen van den Hove, prieur de l'ex-abbaye de St-Trond, et Van Ishoven, receveur du dit établissement, étaient auprès de l'abbé, lors de sa mort, et devaient ainsi avoir connaissance des titres de cette maison. — Des renseignements plus exacts prouvent que van den Hove n'était plus auprès l'abbé au moment de sa mort et l'avait quitté pour jouir de l'amnistie accordée aux émigrés, environ un mois auparavant. L'abbé, cependant, avait en lui la plus grande confiance et il doit connaître le lieu de dépôt des titres de sa maison. — Outre le citoyen van Ishoven, étaient encore auprès de l'abbé les moines Hubert Fobelets, résidant actuellement à Tirlemont, Nicolas-Servais Hilger et Gilles Knops demeurant à Aix-la-Chapelle, Jean-Baptiste Blocks demeurant à Halen et Trudon Sneyers, demeurant à Velm. Les exmoines de l'abbaye fréquentaient beaucoup le citoyen Menten demeurant à Melveren, qui paraît être leur conseil et dans la maison duquel il serait possible de découvrir les titres dont il s'agit. V. Corresp. A, p. 443.

1804, 30 avril (12 floréal XII). — Le citoyen Mathys, nommé à la succursale de Melveren, a été informé de l'arrôté du préfet portant défense de le reconnaître comme desservant; nonobstant cette intimation Mathys exerce publiquement le ministère du culte. — Le maire en informe le sous-Préfet. (V. Correspond. A, p. 445.)

Même date. — Le Conseil municipal, sur la demande d'un de ses membres, est unanimement d'avis de présenter à Monsieur l'Evêque de Liége, une pétition tendante à ce que le citoyen Dubois, ex-pléban de Notre-Dame, soit nommé curé de l'église primaire. Cette pétition sera communiquée au Préfet du Département avec invitation de vouloir l'appuyer. — Ce procès-verbal est signé par Meester, président, H.-B. Pitteurs, J.-G. Schurmans, Hardiques, H. Oris, J.-M. Schoonaerts, G. Filtjens, G.-H.-F. Claes, J.-L. Hubar, J.-F. Plingers, P.-G. Putzeys, G.-L. Croels, M. Lintermans, G.-J. van den Putte, H. Van Herck. J.-F. van Ham, P.-L. Walewyns, A.-F. Hildebrand, P. Coemans, J.-H. Lintermans, J.-C. Deracourt, J. Muls, T. vanden Berck, conseillers municipaux et J.-J. Pieters, secrétaire. (V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 99).

1804, 23 mai (3 prairial XII). — Le préfet du département a fait savoir au sous-Préfet du deuxième arrondissement communal que les sociétés dramatique, connues sous le nom de Rhétoriques, doivent, pour obtenir la jouissance des propriétés qui font la dotation de ces établissements, en produire l'état et les titres de fondation. — Le maire décide d'en donner connaissance aux membres encore existants de la Rhétorique de cette ville.

V. Résol. du maire C, p. 52.

1804, 24 mai (4 prairial XII). — Lettre au Sous-Préfet au sujet des biens de l'église de St-Jean.

"D'après les renseignements que je me suis procurés, surtout de l'ancien curé de l'église St-Jean de cette ville, qui, par la nouvelle organisation, est une annexe de la succursale de St-Jaques, le patrimoine dont jouissait le citoyen Bellenrox, dernier titulaire, appartenait à la cure; mais tous les biens, sans exception, sont grevés d'anniversaires, d'obituaires et autres services, de sorte qu'en vertu de la décision du 21 mars (30 ventôse) dernier, contenue dans votre circulaire n° 106, ces biens doivent appartenir à la fabrique de la succursale de St-Jaques en cette ville."

"Je me permettrai de vous observer, citoyen Préfet, que le sieur Boonen, avant dernier titulaire de l'église St-Jean, était assermenté; que le dernier curé, Bellenrox, l'était également et que, par suite, il jouissait, d'après les lois, du revenu de la cure, à la connaissance de la régie des domaines. Ces biens n'ont jamais pu être regardés comme cachés et soustraits à la main mise nationale, et qu'ainsi la découverte en faite par le bureau de Bienfaisance de Tirlemont ne peut lui appartenir. Le bureau de St-Trond qui connaissait ces biens, n'a pas cru, pour ce motif, pouvoir se les approprier. Il est urgent, citoyen Préfet, de prendre une décision dans cette affaire, puisque le Bureau de Bienfaisance de Tirlemont, ayant déjà rendu la plus grande partie des biens de l'église St-Jean, les adjudicataires se proposent de vendre ou d'enlever les fruits actuellement croissants, d'où il résultera des procès nombreux et des voies de fait."

"Je crois aussi devoir vous prévenir, citoyen-Préfet, que le bureau de Tirlemont n'a pas rendu ces terres dans une adjudication publique et à la chaleur des enchères, mais à main ferme. —Salut et respect. " (Signé:) P. Meester (V. Corresp. A, p. 457).

1804, 30 mai (10 prairéai XII). — Le maire publie le décret Impérial portant règlement sur le mode de présentation à l'acceptation du Peuple de la proposition énoncée à l'article 142 du sénatus consulte organique du 25 floréal XII:

Art. I. Il sera ouvert au secrétariat de toutes les administrations et de toutes les municipalités, au greffe de tous les tribunaux, chez tous les notaires, chez tous les juges de paix, des registres sur lesquels les Français sont appelés à consigner leur vœu sur la proposition suivante : « Le Peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive » de Napoléon Bonaparte et dans la descendance directe, naturelle » et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il » est réglé par le senatus consulte organique de 28 floréal an XII. » Art. II. Ces registres resteront ouverts pendant douze jours.

- Art. III. Aussitôt après l'expiration du temps donné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé des votes, certifiera le tout et l'adressera, dans les deux jours suivants, au maire de sa municipalité. Celui-ci, dans les vingt-quatre heures suivantes, le fera passer au Sous-Préfet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié.
- Art. IV. Vingt-un jours après la publication du prèsent règlement, chaque préfet adressera, au ministre de l'Intérieur, tous les registres de son département, avec un relevé général par lui certifié.
- Art. V. Vingt-cinq jours après la publication du présent règlement le Sous-Préfet transmettra au Préfet tous les registres de son arrondissement avec un relevée de lui certifié.
- Art. VI. Les Préfets sont autorisés à mettre en réquisition extraordinaire la gendarmerie nationale pour la prompte transmission des ordres relatifs à l'exécution du présent règlement et au prompt transport des registres des diverses municipalités.
- Art. VII. Les ministres sont chargés de l'expédition du présent règlement qui sera inséré au Bulletins des Lois.
  - V. Résol. du maire C, p. 54.
- 1804, 7 juin (18 prairial XII), Le maire vient d'être autorisé par le Sous-Préfet à convoquer extraordinairement le conseil municipal, pour qu'il délibère sur la question de savoir s'il est utile que les hameaux de Melveren et Metsteren soient séparés de Saint-Trond. Dans le cas d'une réponse affirmative, le Préfet déclare qu'il procédera à la division de la dette et fixera le contingent de la ville et de ces deux hameaux, qui pourvoiraient alors à son acquit par les moyens qu'ils jugeraient bons. Le maire décide de convoquer immédiatement le Conseil municipal.
  - V. Résol. du maire C, p. 61.
- 1804, 10 juin (21 prairial XII). Le relevé des votes sur la question de l'hérédité de la Dignité Impériale donne 1490 votes affirmatifs, aucun négatif. (V. Résol. du maire C, p. 64).
- 1804, 11 juin (22 prairial XII). Le maire publie que la prestation du serment à l'Empereur : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à l'Empereur » sera reçu solenmement le 13 juin, dans la grande salle de la mairie. Cette cérémonie sera annoncée par le son des cloches et du carillon. Chaque fonctionnaire et employé recevra une lettre d'invitation pour se trouver à la mairie au jour et heure indiqués. (V. ibid., p. 66).
- 1804, 13 juin (24 prairial XII). Certificat de vie, de résidence et d'identité délivré à François-Edouard-Modeste Meester, ex-récol-

let du couvent de Maeseyck, né à St-Trond, le 24 janvier 1765. V. ibid., p. 62.

Même date. - Même certificat à Trudon Walewyns, né à St-Trond, le 24 juillet 1732, ex-bénédictin dé l'abbaye de St-Trond. V. ibid., p. 74.

1804, 20 juin (1 messidor XII). — Le maire fait publier l'extrait du décret impérial du 13 prairial dernier portant qu'amnistie est accordée aux sous-officiers et soldats de terre et de mer, déserteurs à l'intérieur, qui rejoindront leur corps au terme fixe, et que remise est faite de l'amende encourue par eux ou par leur père et mère.

V. ibid., p. 87.

1804. 30 juin (11 messidor XII). - Le maire fait publier que les conscrits réfractaires et les déserteurs qui veulent profiter de l'amnistie, devront se présenter avant le 3 août (15 thermidor) prochain, devant le sous-préfet de leur arrondissement, pour faire leur déclaration et recevoir une feuille de route pour rejoindre en personne les corps qui leur sont indiqués. — Les conscrits de l'an VIII qui ont été condamnés, en brumaire IX, comme déserteurs pour n'avoir pas satisfait à la loi du 8 mars 1800 (17 ventôse VIII), sont dans le cas de se présenter pour profiter de l'amnistie.

V. ibid., p. 94.

- 1804, 3 juillet (14 messidor XII). Certificat de vie et d'identité pour Anne-Marie Servrancx, ex-religieuse de Terbeek. V. ibid., p. 94.
- 1804, 13 août (25 thermidor XII). Comme suite à une lettre du Préfet, le maire ordonne au Commissaire de police et au brigadier de la gendarmerie de faire toutes les diligences nécessaires pour découvrir et saisir les distributeurs des écrits suivants : 1º la protestation du prétendant, 2º l'oraison funèbre du duc d'Enghien, 3º le journal allemand Londres et Paris, imprimé à Weimar, 4º l'ouvrage allemand Bonaparte der gefurchtete und Moreau der geachtele. — Ils surveilleront l'imprimerie de cette ville ainsi que les boutiques des libraires et la voiture publique de Tirlemont à (V. Résol, du maire C, p. 140; Correspond. B, p. 22). St-Trond.
- 1804, 18 août (30 thermidor XII). Par circulaire du 9 juillet le Préfet a fait savoir :
- "L'exercice du culte catholique ne peut avoir lieu que dans les églises qui ont été désignées à cet effet par le gouvernement ; il est expressément défendu à toute personne non ecclésiastique ou qui n'appartiendrait à aucun diocèse, d'exercer les fonctions sacerdotales. »

- "Cependant il s'est commis des abus en contravention à ces dispositions et ils ont eu lieu dans ces communes où les églises ont été supprimées et réunies à celles qu'on a érigées en cures ou succursales."
- « Pour faire cesser ces abus, il est décidé que toutes les églises, dans lesquelles l'exercice du culte catholique n'a pas été autorisé par l'approbation du gouvernement, soient fermées. Cette mesure concerne celles qui ne sont point désignées, soit comme paroissiales, soit comme succursales, soit enfin comme chapelles auxiliaires, dans le tableau d'organisation approuvé par le Gouvernement.

Le maire considérant que le tableau d'organisation n'a pas été envoyé à la mairie, en demande communication à T. van den Hove, curé de l'église primaire de la ville.

V. Résol. du maire C. p. 147 et Reg. de corresp. B, p. 24.

Même date. — Le maire, — vu le tableau d'organisation des églises primaires, succursales et chapelles auxiliaires, approuvé par le gouvernement et lui communiqué par le curé de l'église primaire, — considérant que les églises de St-Martin, de l'hospice civil, du Béguinage, de Ste Croix à Guvelingen et celle de St-Georges n'y figurent point, décide que ces églises seront fermées ce jour même, et donne connaissance de sa décision au Sous-Préfet du deuxième arrondissement communal.

V. Résol. du maire C, p. 148; Correspond. B, p. 25).

Même date. — Le préfet du département, par lettre de la veille, donne avis d'un passage très-prochain de sa Majesté Impériale par la ville de St-Trond. Il invite le maire à prendre les mesures les plus efficaces pour la réparation du chemin de St-Trond à Looz et pour l'organisation des relais. Des mesures devront être prises, conjointement avec le maître de la Poste, pour que le nombre de chevaux nécessaires soit mis au service de Sa Majesté. — Le maire, comme suite à la lettre du Préfet, invite particulièrement les habit ants du faubourg de Tirlemont, de la rue de Tirlemont, la rue Haut-Pont, le marché et la rue de Liége, à faire les préparatifs nécessaires pour orner convenablement les façades de leurs maisons. (V. Résol. du maire C, p. 150).

- 1804, 21 août (3 fructidor XII). L'inspecteur des postes Delcour a donné au maître des postes à St-Trond des ordres dont il résulte que l'Impératrice passera à St-Trond le 23 août. Le maire réitère donc à ces concitoyens l'invitation leur faite le 18 août, d'orner les façades de leurs maisons de la manière la plus convenable. (V. ibid., p. 153).
- 1804, 2 septembre (15 fructidor XII). Sa Majesté l'Empereur passe par la ville de St-Trond. (V. ibid., p. 177).

- 1804, 28 septembre (6 vendémiaire XIII). Le maire fait publier un arrêté du préfet du 21 août dernier :
- Art. I. La députation des gardes nationaux que le département de la Meuse Inférieure doit envoyer à Paris pour assister au couronnement de S. M. I. sera fournie par les trois arrondissements communaux, savoir : huit par l'arrondissement de Maestricht, quatre par celui de Hasselt et quatre par celui de Ruremonde.
- Art. II. Les villes de Hasselt et de St-Trond fourniront chacun deux députés.
- Art. III. Les seize députés se réuniront au chef lieu du département le 4 octobre (12 vendémiaire) prochain. Ils s'assembleront à l'hôtel de la préfecture, pour, en présence du préfet, choisir entre eux quatre officiers et quatre sous-officiers.
- Art. IV. Il sera accordé aux députés se rendant à Paris, pour le voyage et le retour, une somme de ciuq francs par jour, outre l'étape; cette somme sera payée avant le départ sur les fonds du département.
- Art. V. Les députés seront choisis par les maires qui s'assureront de leur acceptation. Les maires dresseront procès-verbal de la nomination et l'enverront au sous-préfet pour être transmis au préfet. La désignation sera faite avant le 12 octobre.
- Art. VI. Chaque député devra être, avant le départ, équipé et revêtu à ses frais de l'uniforme de garde nationale, suivant son grade.

En exécution de cet arrêté, le maire prévient les habitants de la commune qui désirent faire partie de la députation qu'ils peuvent s'adresser à lui à dater de ce jour. (V. ibid., p. 206).

- 1804, 29 septembre (7 vendémiaire XIII). Le maire informe le préfet que personne ne se présente pour faire partie de la députation qui doit se rendre à Paris pour assister au couronnement de S. M. I., les frais d'équipement et de séjour étant trop élévés. Il prie le sous-préfet de lui faire connaître si la commune peut accorder à titre d'indemnité à chacun des deux députés une somme de dix louis. (V. Corresp. B, p. 37).
- 1804, 15 octobre (23 vendémiaire XIII). Le conseil municipal décide de supplier Sa Majesté Impériale, de vouloir accorder à la ville de St-Trond les bâtiments, cours et jardins de l'ancien établissement d'instruction connu sous le nom de Séminaire, afin de l'ériger en école secondaire; la ville satisfera à toutes les obligations que la loi impose en cette matière.
  - V. Reg. aux proc.-verb. C, p. 102.
- 1804, 30 octobre (8 brumaire XIII). Le sous-préfet ordonne que l'adjudication de l'octroi se fera sur deux bases différentes :

ressort actuel comprenant toute la dépendance ille à l'exception du hameau qui se trouve dis-2° sur celle de la seule enceinte de la ville, y 1783, à l'exclusion de toutes les dépendances de Résol. du maire C, p 227).

La prétecture arrête que — vu les réclamations elveren et de Metsteren — l'octroi cessera d'être neaux à dater du jour de la réception du présent tion qui se fera le lendemain ne portera donc ilement. (V. ibid., p. 229).

re (9 brumaire XIII). — La perception de l'octroi nier-Joseph-Godefroid van Herck, au prix de (V. ibid., p. 2).

mbre (8 frimaire XIII). — Célébration du Sacre nt de Sa Majesté l'Empereur. — La fête est fixée cembre. Le sous-préfet a accordé la dote impécèse Debruyn, couturière. — La veille de la fête, ncée, au coucher du soleil, par des salves d'artoutes les cloches de la ville et du carillon. — lever du soleil, mêmes salves, son des cloches . — A l'heure de midi se célèbrera le mariage ériale est destinée. Les fonctionnaires civils et teront. — A 4 heures de relevée, Te Deum à auquel assisteront les autorités civiles et miliprimaire sera prié d'y faire assister tout le res du soir, illumination de tous les bâtiments le entière. (V. ibid., p. 247).

• (17 nivôse XIII). — Le maire atteste qu'il était sonstant que la corporation des Jeunes Arqueoin d'aucune autorisation supérieure pour lever et des charges, et qu'il suffisait du consentement mblés en corps pour passer acte de constitu-(V. ibid., p. 272).

r (25 pluviôse XIII). — Le conseil — vu le décret lu 11 prairial an XII, ordonnant une nouvelle s succursales; vu aussi la pétition des habitants laquelle ceux-ci s'engagent à salarier un ministre tenir convenablement leur église — observe que igen ne doit pas être érigée en auxiliaire, parce prochée, soit de la succursale de St-Jaques, soit ren. Il demande 1° que l'église de Notre-Dame re de la ville et qu'elle comprenne, comme dé-

pendances ou chapelles auxiliaires, St-Gangulphe, l'église des Récollets et St-Martin; 2º que l'église de St-Jaques à Schuerhoven soit érigée en succursale dont dépendront St-Jean-Baptiste, commeauxiliaire, et Guveiingen; — et 3° qu'une pareille succursale soit établie à Melveren, succursale qui comprendra Nonne-Mielen, Metsteren, Schelfheide et la commune de Nieuwerkerken, où peut être établie une chapelle auxiliaire.

V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 107.

- 1805, 10 février (21 pluviôse XIII). Lettre du maire au Prefet au sujet de l'école secondaire.
- " J'ai reçu vos deux lettres au sujet de l'établissement d'une école secondaire à St-Trond."
- Le conseil municipal, par délibération en date du 15 octobre, a voté l'établissement de cette école et la concession des bâtiments de l'ancien collége, dans l'intime persuasion que les revenus de ce collége seraient affectés aux frais de premier établissement et à l'entretien annuel de l'école, ce que vous aviez bien voulu nous promettre de bouche. Cependant, par vos deux lettres, toutes les charges de l'école sont laissées à la ville et doivent être acquittées sur ses fonds. »
- "J'ai l'honneur de vous observer, monsieur le Préfet, que la commune de St-Trond, ruinée par les passages successifs des armées, devant annuellement payer au delà de 13000 francs de rentes dont l'arriéré passe les 150000 francs, ne pourra faire les dépenses de l'établissement d'une école secondaire, sans une augmentation d'octroi, qui serait extrêmement à charge de ses habitants."
- " J'ai aussi l'honneur de vous rappeler, Monsieur le Préfet, que le collége dont le Conseil municipal a demandé la concession, possède un revenu annuel de plus de 7000 francs et qu'il doit y avoir au moins 25000 francs en caisse. Le caissier de ces revenus est Monsieur Pitteurs, juge de paix. J'ose vous demander de vouloir accorder ces revenus à la ville pour l'établissement et l'entretien de son école secondaire et de vouloir vous rappeler que vous nous avez promis cette faveur; et, dans le cas d'un arrêté favorable, de vouloir indiquer la marche que je devrai suivre pour l'administration future de ces biens."
- « Si les biens et revenus du ci-devant collége ne devaient point servir à l'entretien de l'école secondaire de St-Trond, je vous prie de vouloir m'indiquer l'usage qui doit en être fait, puis que la commission qui administre ces biens ne désire pas rester plus long-temps chargée de cette administration, rester dans une incertitude continuelle et être exposée à une grande responsabilité.
  - « Veuillez, Monsieur le Préfet, prendre une décision favorable

pour la commune de St-Trond, qui, de toutes celles de votre département a le plus soufiert et me la faire connaître avant la fin de la session actuelle du Conseil municipal, d'autant plus qu'avant votre décision je ne pourrai m'occuper du budjet de l'an XIV, dans lequel devra entrer un article touchant l'école secondaire. » (Signé:) P. Meester. (V. Corresp. B, p. 93.)

1805, 16 février (27 pluviôse XIII). - Le Conseil municipal, sur la question de savoir s'il est utile que les hameaux de Melveren et Metzeren soient séparés de St-Trond, est d'avis : qu'il est utile que ces hameaux soient séparés, moyennant une division de la dette de cette ville, dette dont les dits hameaux supporteraient une juste partie, s'ils continuaient à être exemptés du payement de l'octroi et qu'ils ne fussent pas chargés d'une autre imposition quelconque qui balancerait ce qu'ils payaient dans l'octroi avant l'arrêté de M. le Préfet; que si, au contraire, ces deux hameaux payaient l'octroi, leur séparation serait inutile et opposée tant à l'intérêt de la ville qu'à leur intérêt propre, puisque, dans le cas d'une séparation et ainsi d'une division nécessaire des dettes, ces deux hameaux devraient s'imposer eux-mêmes et probablement d'un quadruple de ce qu'ils payaient à l'octroi. - Finalement le conseil pense qu'il est utile à l'intérêt de tous de ne pas séparer les hameaux de la ville et puisqu'ils viennent d'être exemptés de l'octroi, il prie Monsieur le Préfet de vouloir indiquer un autre mode d'imposition pour ces hameaux, conformément aux lois. (V. Reg. aux proc.-verb. C, p. 110).

Même date. — Lettre du Conseil Municipal à l'évêque de Liége. 
"Le Conseil Municipal de la ville de St-Trond croit de son devoir de vous représenter, Monsieur l'Evêque, que jusqu'à ce moment, Monsieur le Curé de l'église primaire n'a aucunément salarié ses deux vicaires, quoiqu'ils fassent en grande partie la besogne la plus difficile de la cure. M. le curé, qui a un traitement fixe de 1500 francs payés régulièrement; dont les émoluments montent au moins à 2000 francs; auquel la fabrique paye encore pour anniversaires au-delà de 200 francs et qui est logé gratis, ce qui fait en tout un revenu net de 4000 francs, ne devrait pas laisser faire un carème perpétuel à ses deux vicaires. Le conseil prie Monsieur l'Évêque de vouloir en écrire à M' le curé primaire et d'être persuadé que la situation déplorable des deux vicaires est le seul motif de sa démarche. Il offre à Monsieur l'Évêque les sentiments de sa plus haute considération. (V. Reg. aux Proc.-verb. C, p.\*112).

1805, 18 février (29 pluvióse XIII). — Jean-François Dubois, expléban de Notre-Dame expose » qu'ayant fait le serment prescrit par la loi du 19 fructidor V, il doit être provisoirement maintenu dans la jouissance de tous les biens fesant partie de la dite cure et

par conséquent dans la jouissance du presbitère fesant partie du bénéfice de S<sup>10</sup> Barbe annexé à la cure. "— Le conseil municipal renvoie le petitionnaire devant M. le Préfet et promet d'appuyer sa sa requête. (V. Reg. aux' Proc.-verb. C, p. 114).

1805, 1 mars (10 ventôse XIII). — Le maire fait publier le décret impérial du 19 janvier dernier :

"Tout père de famille ayant sept enfants vivants, pourra en désigner un parmi les mâles, lequel, lorsqu'il sera arrivé à l'âge de dix ans révolus, sera élevé aux frais de l'État, dans un lycée ou dans une école d'arts et métiers. Le choix du père sera déclaré au sous-préfet dans le délai de trois mois de la naissance du dernier enfant; ce délai expiré, la déclaration ne sera plus admise. — Si le père décède dans l'intervalle des trois mois, le choix appartient à la mère. Si celle-ci meurt dans le même intervalle, le choix sera au tuteur. » (V. Résol. du maire C, p. 302).

1805, 30 mars (9 germinal XIII). — Certificat d'identité délivré à Elisabeth vande Velde, ex-sœur converse de Stenaert, née à Voordt, le 8 juin 1750. (V. ibid., p. 334).

1805, 13 avril (23 germinal XIII). — Le maire dénonce le sieur Mathys au préfet du département.

Par un arrêté du 2 juin 1804, le prêtre en question avait été mis sous la surveillance du maire de Maestricht, pour le scandale par lui donné lors de son assermentation. Depuis cette époque il s'était abstenu de desservir la succursale de Melveren, mais aujourd'hui il s'y est de nouveau installé et a célébré en qualité de desservant.

V. Correspond. B, p. 132.

1805, 19 avril (29 germinal XIII). — Théodore de Lom, demeurant à Venloo, ayant demandé l'ouverture de la chapelle St-George, à Terbiest, le maire donne un avis contraire motivé par l'arrêté du Préfet du 20 thermidor an XII. — Voici la lettre du maire au Préfet:

"Que cette chapelle soit une propriété particulière, que Monsieur l'Évêque de Liége y ait tacitement autorisé le culte, — il n'est pas moins vrai que le culte s'y exerçait publiquement, que le public y était admis et que cette chapelle, n'ayant été désignée comme succursale ni comme auxiliaire, devait être fermée en exécution de l'arrêté du 20 thermidor XII. Je vous observe encore, Monsieur le Préfet, que cette chapelle n'est pas attenante à la maison : la raison même sollicitait depuis longtemps que cette chapelle fut fermée. Près d'elle est un étang d'eau croupissante auquel on attribue la vertu miraculeuse de guérir les maladies cutanées par l'intercession de S' Georges. Le jour de ce Saint, on se rend en foule

à cette chapelle; tous les habitants des communes environnantes s'y rendent à cheval, et ces courses, qui se font inconsidéramment au grand trot et au galop, exposent à plusieurs accidents et surtout à voir ravager les campagnes environnantes. Ce jour il vient des offrandes abondantes dont la privation peut exciter la mauvaise humeur qui perce dans la pétition de M. de Lom.

V. Résol. du maire C, p. 346 et Correspond. B, p. 133.

- 1805, 23 avril (3 floréal XIII). Le maire annonce au Préfet l'arrestation du prêtre Mathys.
- "Le brigadier de la gendarmerie impériale en résidence à St-Trond a exécuté hier l'arrestation du prêtre Mathys; il vous sera amené aujourd'hui. Ce prêtre, fort du crédit du sieur Menten qu'on dit l'ami intime de l'Évêque, méprise votre autorité et je me dois de vous en donner une preuve. "
- » Je reçus, Monsieur le Préfet, le 28 germinal, votre lettre du 26, par laquelle vous me donniez connaissance des ordres que vous aviez donnés au capitaine de la gendarmerie pour l'arrestation du sieur Mathys. Je fis mal peut être; mais, pour sauver à ce prêtre le désagréments d'être conduit par la gendarmerie, je le mandais chez moi le 19 avril (29 germinal), lui donnais communication de votre ordre et l'invitais fortement à se rendre de suite à Maestricht. Je lui rappelais en même temps vos deux arrêtés du 29 germinal et 2 messidor an XII. Je reçus de lui la réponse impudente qu'il ferait ce qu'il jugerait convenable. Il a jugé convenable de ne pas vous obéir, Monsieur le Préfet; car non-seulement il n'a pas voulu se rendre à Maestricht, mais même il a célébre le 20 et le 21 avril. Ce trait indique suffisamment jusques à quel point le sieur Mathys oserait s'élever. Nonobstant tous les torts de ce prêtre, je crois que, dans la nouvelle organisation, l'Évêque de Liége l'a de nouveau nommé pour desservant de Melveren. »
- « Vous jugerez, Monsieur le Prefet, si, d'après une conduite telle que le sieur Mathys n'a cessé d'avoir, il ne serait pas offensant pour votre autorité de voir de nouveau ce prêtre rétabli dans sa succursale. Le vœu même de ce hameau l'en éloigne et demande pour desservant le sieur Gets, ancien vicaire du lieu.»
- "Je ne vous ai jamais sollicité pour personne, Monsieur le Préfet, mais ce serait une chose très-agréable, pour moi et pour le hameau de Melveren, que le sieur Gets, Antoine, fut nommé desservant de cette succursale. (V. Corresp. B, p. 138).
- 1805, 30 mai (10 prairial XIII). Le maire fait afficher que M<sup>r</sup> Hennequin, membre du Conseil de la Préfecture, est chargé de remplir les fonctions de Préfet du département, mendant l'absence de M<sup>r</sup> Loysel, jusqu'au jour de l'arrivée de son successeur.

V. Résol. du maire C. p. 369.

1805, 8 juin (19 prairial XIII). — Certificat de vie et d'identité délivré à Isaac Fobelets, ex-membre profès de l'abbaye de St-Trond, né à Rotselaar le 14 avril 1740. (V. ibid., C, p. 376 et 379).

Même date. — Certificat de vie délivré à Marie-Cathérine van Devck, ex-religieuse de Stenaert, née à Duffel le 14 décembre 1764. V. ibid., p. 377.

1805, 26 juin (7 messidor XIII). — En exécution d'un décret impérial du 20 mars dernier, il est ordonnè aux autorités administratives de continuer à faire usage de l'ancien sceau, jusqu'à ce que le Préfet ait fait parvenir les nouveaux qui seront tous exécutés par des artistes que S. Exc. le Ministre de l'Intérieur a choisis.

V. Résol. du maire C, p. 388.

1805. 27 juin (8 messidor XIII). — Le sous-préfet informe le maire que des particuliers reçoivent par la poste le prospectus de la grande loterie de Hambourg, avec une circulaire qui les invite à s'y intéresser; que la circulation de ces pièces ne peut qu'être nuisible aux intérêts de l'État, puisqu'elle tend à accréditer en France une opération financière de l'étranger et de détourner à son profit les spéculations de la loterie impériale de France. - Le maire ecrit au directeur de la poste aux lettres pour qu'il ne distribue aucune lettre venant de Hambourg dans laquelle il verrait des imprimés ou soupçonnerait qu'il en fut renfermé, sans en avoir préalablement informé l'autorité administrative.

V. *Résol. du maire C*, p. p. 389.

1805, 9 juillet (20 messidor XIII). - Par décret du 25 mai (5 prairial) donné au palais de Milan, Napoléon a nommé aux fonctions de conseillers municipaux : a Speculo, Lambert-Nicolas-Mathieu, propriétaire; Bicquet Dieudonné, chirurgien; Capivet, Charles-Joseph, maître de poste; Coemans, Pierre; Cruls, Jean-Michel, chirurgien; de Creeft, Augustin-Joseph-Adrien-Bonaventure; Fabry, Pierre, négociant; Hardiques, Henri-Lambert, rentier; Hubar, Joseph-Laurent, notaire; Jossaers, Jean, négociant; Ulens, Jean-Henri, rentier; van den Berck, Henri-Trudon-Hubert, percepteur des contributions; van den Berck, Jean-Arnold-Hubert; Van Herck, Joseph-René-Godefroid; Vos, Guillaume-Pierre, membre du bureau de Bienfaisance. - Le maire ordonne qu'un extrait du décret impérial sera envoyé à chacun des membres nommés et que l'installation du nouveau conseil aura lieu le lundi 15 juillet à 10 heures du matin; les membres sortants seront prévenus que leurs fonctions out cessé. — L'extrait du décret sut transmis le 11 juillet, de même que l'avis de cessation aux membres sortants. -L'installation eut lieu le 26 par le maire, président du conseil, entre

nouveaux nommés prétèrent le serment suiance aux constitutions de l'Empire et fidélité à sol. du maire C. p. 396; Corresp. B, p. 166 et aux proc.-verb. C, p. 118.)

thermidor XIII). — Par décret de S. M. I., le Pierre Meester, est nommé aux fonctions de on de St-Trond. Il adresse donc au sous-Préfet ace de maire, cette place étant incompatible Paix. (V. Correspond. B., p. 175).

e (19 fructidor XIII). — Par circulaire du 10 e préfet a transmis le décret impérial du 17 décret qui porte qu'en exécution de l'arrêté du midor XI), les biens non aliénés et les rentes enant des Confréries établies précédemment ssiales, appartiendront aux fabriques; que les oviendraient des confréries établies dans des supprimées, seront réunis à ceux des églises rondissement desquelles ils se trouvent. — e communiquer la circulaire du Préfet aux le primaire de cette ville. du maire C, p. 437.

(6 brumaire XIV). — Le maire, — vu certaine au sujet du traitement des desservants et ales — décide que le Consul municipal sera commissaire de l'Évêque se présentera.

L. du maire C, p. 480.

(10 brumaire XIV). — Sa Maj. l'Empereur, par re a nommé aux fonctions de maire de la ville rnold-Norbert van den Berck. — Il prête ser-13 novembre. (V. ibid. p. 482 et 489).

(16 brumaire XIV). — Un décret du 9 sepdé que les biens et revenus rendres aux fabridu 9 janvier 1804, — qu'ils soient ou non s pour messes, obits ou autres services relinistrés et perçus par les administrateurs des é institués conformément à l'arrêté du 26 ibid., p. 487.

1805. 16 novembre (25 brumaire XIV). — Le maire fait publier que, par arrêté du 30 octobre, un cours théorique et pratique d'accouchements est établi au chef-lieu du département. — La durée des cours, pour chaque année sera de dix mois; ils commenceront le 5 janvier prochain. — Les élèves sage-femmes y seront admises en payant une retribution de 24 francs par an. Les conditions d'admission sont : 1° de ne pas avoir moins de 21 ans; 2° de savoir lire et écrire le français ou le flamand; 3° de joindre des bonnes mœurs à un caractère doux et traitable; 4° de jouir de l'usage de toutes facultés intellectuelles et d'une santé parfaite.

V. Résol. du maire C, p. 493.

1805, 11 décembre (20 frimaire XIV). — Le Conseil municipal, — en présence du commissaire épiscopal délégué de M. l'Evêque pour débattre les moyens que le conseil offre pour le traitement des desservants des succursales et annexes, conformément au décret impérial du 26 décembre 1804 — arrête : 1° que le nombre des vicaires est fixé à quatre, au traitement de 300 francs chacun, traitement payable sur le revenu de l'octroi; — 2° qu'il sera payé au desservant de Schuerhoven 100 francs par an pour indemnité de logement et pour supplément; — 3° que le desservant de Melveren ne peut être à charge de la ville, les habitants de ce hameau n'étant plus sujets à payer les droits de l'octroi de la ville.

V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 124.

- 1805, 23 décembre (2 nivôse XIV). Le maire informe P. Meester, juge de Paix, Henri Oris, conseiller municipal et M<sup>r</sup> De Theux-de Meyland, qu'ils sont nommés marguillèrs de l'église de Schuerhoven. (V. Corresp. B, p. 231.)
- 1805, 26 décembre (5 nivôse XIV). Le maire accorde à M<sup>r</sup> Pitteurs, receveur du ci-devant collège de St-Trond, délai jusqu'au 23 janvier pour la reddition de ses comptes. (V. ibid., p. 514).
- 1806, 7 janvier. Henri vanden Berck, avocat, et Trudon van den Berck, docteur en médecine, sont nommés membres du bureau particulier de l'instruction publique.

V. Reg. aux proc.-verb. C, p.127 et Corresp. B, p. 236.

Même date. — Le Conseil municipal nomme une commission chargée de discuter la validité des titres qui ont pu être produits par les créanciers de la ville. En font partie : Ch. Rubens, van den Berck, docteur en médecine, C.-A van den Abeele, B. de Creeft, M. Coninckx, H. Oris et l'avocat vanden Berck.

V. Proc.-Verb. C, p. 128.

1806, 13 janvier. - Le maire fait savoir au préset du départe-

ment que les marguillers de l'église primaire se sont emparés de la maison affectée au bénéfice S<sup>10</sup> Barbe, après y avoir fait faire les réparations nécessaires pour servir de logement au curé primaire. Par la l'ex-pléban Dubois a perdu depuis deux ans la jouissance de la dite maison, bien qu'il ait rempli les obligations prescrites par la loi du 18 fructidor V. Le bâtiment n'a jamais été séquestré. Dubois est toujours bénéficier de Ste Barbe.

V. Corresp. B, p. 238.

- 1806, 5 février. Effractions des grains pour les rentes échues au 1<sup>r</sup> de ce mois. Froment, fr. 5,22; seigle, fr. 3,45; orge, fr. 2,62; avoine, fr. 2,34; sarrasin, fr. 2,66; pois verts, fr. 4,37; pois jaunes, fr. 3,25; épeautre, fr. 2,45; semence de navette, fr. 5,92; semence de chanvre, fr. 3.55. (V. Résol. du maire, C p. 552).
- 1806, 15 février. Publication du Traité de Paix entre l'Empereur des Français et l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche. V. Résol. du maire C, p. 525.
- 1806, 14 mars. Le préfet du département vu la requête du mare de St-Trond tendante à ce que le culte desservi jusqu'à ce jour dans l'église de St-Jean-Baptiste de Schuerhoven, le soit dans celle de St-Martin; vu aussi l'avis de l'Evêque du diocèse, arrête: I. Le culte desservi jusqu'à ce jour dans l'église connue sous l'invocation de S' Jean-Baptiste au titre de chapelle auxiliaire, le sera désormais dans l'église connue sous l'invocation de St-Martin, au même titre de Chapelle auxiliaire. — II. Le maire fera connaître, à la première session du Conseil municipal et par la voie de ce conseil, les besoins que la commune peut éprouver relativement aux dépenses du culte, auxquelles elle doit frayer, et pourra réclamer le produit de la vente qui devra être faite de la chapelle de Schuerhoven. — III. Il sera rédigé deux procès-verbaux, qui constateront l'un la remise, entre les mains du maire de St-Trond, de la chapelle de Schuerhoven, et l'autre celle de l'église de St-Martin entre les mains du curé primaire, ou desservant de la succursale, de l'arrondissement de laquelle dépend la dite chapelle. — Expédition de cet arrêté sera envoyé à l'Evêque de Liége
  - V. Résol. du maire C, p. 533; Corresp. B, pp. 240, 252, 257, 258.
- 1806, 15 mars. Le maire transmet à l'Evêque de Liége la requête du curé primaire tendante à ce que la Confrérie des Ames, érigée par une bulle de Paul V, le 26 octobre 1606, dans l'église de St-Martin, soit transférée de l'église primaire à celle de St-Martin susdite. (V. Corresp. B, p. 260).
- 1806, 17 mars. Lettre du maire au Préset au sujet de l'Instruction publique.

TOME VI.

» Sa Majesté l'Empereur et Roi ayant daigné consentir l'érection d'un école secondaire dans notre ville de St-Trond, par son décret du 20 mars 1805 (29 ventôse XIII), nous accorda gracieusement à cette fin le local de l'ancien collége de cette ville. »

« Ce collège possédait quelques biens qui ont été jusqu'ici admi-

nistrés par une régie nommée par le maire de St-Trond. »

"Une partie d'iceux, lors de l'érection de ce collége en 1589, sous l'autorité des ambedeux Seigneurs de notre ville, l'évêque-prince de Liége et l'abbé de St-Trond, ont été démembrés de la mense des pauvres de St-Trond; le détail en est joint ici."

- "La ville, pour encourager cet établissement, contribuait aussi, pour l'entretien des professeurs de ce collége, une redevance annuelle de 360 francs; quelques autres biens furent donnés par de bons particuliers qui les ont fondés et érigés en bourses ou pensions perpétuelles en faveur de leurs plus proches qui avaient droit d'en toucher les revenus annuels taxativement pendant le cours de leurs etudes qu'ils devaient y faire; d'autres bien intentionnés ont assigné au dit collége même une portion des biens de leur patrimoine, pour fournir, aux étudiants de leur plus proche famille, l'habitation et la table au dit collége, pendant le cours de leur étude, qu'ils étaient obligés d'y faire."
- "Ce collège, ainsi erigé et doté, les enfants de la ville y ont reçu de tous temps gratuitement les leçons d'instruction, et les externes ou étrangers qui y accouraient de toutes parts, ne payaient qu'une rétribution légère par an ; enfin, la renommée de ce collège fesait augmenter le nombre des étudiants plus qu'à deux cent cinquante pour fréquenter les leçons qu'on y donnait en langue française, flamande et latine, de l'explication de la grammaire, de la syntaxe, la poésie et la rhétorique avec l'arithmétique."
- « Ce collège se trouvant donc gracieusement remplacé par une école secondaire, on est assuré qu'un grand nombre de jeunes élèves s'y rendra, mais les frais et dépenses indispensables qu'entraînera cette érection, tant pour l'entretien de ses professeurs qu'autres besoins annuels, demandent des fonds fixes et assurés. »
- "Les revenus de la ville, y compris le produit de l'octroi ne portent annuellement qu'une somme de fr. 25156,26; ses créances passives montent, y compris les 5 p. % du produit de l'octroi, à fr. 16329,37. Il ne reste donc à la dite ville que fr. 8826.89 pour ses besoins journaliers, somme trop modique déjà pour faire face aux dépenses annuelles et indispensables. »
- "Il faudrait donc, pour avoir une érection stable et permanente de cette école secondaire, charger le public d'une nouvelle imposition ou augmenter celle existante, ce que la ville déjà surchargée et trop épuisée ne pourrait pas longtemps soutenir et d'autant moins que, depuis l'an 1794 jusque 1797, elle a dû faire face à l'or-

ganisation d'un hôpital militaire de 1000 à 1500 hommes, dont l'entretien en tout genre a coûté les 100,000 francs passés. Les comptes faits en attestent la vérité et pour surcroit de la détresse de notre finance, le passages, repassages et logements de troupes, depuis le commencement de la guerre jusqu'à ce jour, n'ont jamais cessé par cette ville malheureusement située sur la grande route; vous le savez, Monsieur le Préfet, que c'est encore une charge assez pesante. »

- "L'heureux et gracieux remplacement de cette école secondaire n'est pas seulement désirable mais indispensablement nécessaire dans notre ville de St-Trond, car tout enseignement y est négligé au point que la jeunesse oisive et vagabonde tombe à vue d'œil dans une dépravation des mœurs et dans une ignorance absolue, de sorte qu'au lieu de pouvoir continuer cette pépinière des bons sujets et même des hommes célèbres pour l'Etat, comme ci-devant, la ville et ses environs ne pourra plus fournir au gouvernement que des petits sujets, sans mœurs, sans discipline, qui font la base des bons sujets."
- « Dans ces circonstances nous croyons devoir recouvrir au gouvernement pour l'implorer, afin qu'il daigne accorder à continuer à cette école secondaire les biens et revenus encore existants de notre ancien collége, fondes et dotés, comme dit est, pour son entretien, ainsi que de ses professeurs et étudiants. »
- « Il semble aussi qu'aucun autre établissement n'a un droit aussi fondé pour les réclamer que n'a la ville de St-Trond. »
- " Elle n'a contribué les 360 francs par an qu'à cause de la faveur qui résultait pour les enfants de ses habitants et la concession des biens hors de la mense des pauvres a eu la même cause; il serait donc douloureux pour la jeunesse et pour les habitants en général de voir employer ces biens à une autre fin qu'à celle pour laquelle ils ont été primitivement destinés et employés de suite jusqu'à nos jours, pour l'entretien des études au dit collége. "
- "Les motifs ci-dessus, Monsieur le Préfet, nous paraissent assez justes et fondés pour oser supplier S. M. I. et R. qu'elle daigne accorder et continuer à la ville les biens et revenus annexés au dit collége, pour être employés à l'entretien de l'école secondaire gracieusement érigée en cette ville en remplacement du dit collége.»
- « Nous vous prions instamment, monsieur le Préfet, de vouloir bien faire passer au gouvernement notre réclamation et l'appuyer de vos lumières et de votre crédit. C'est la grâce! Salut et respect. (Signé:) Vanden Berck. (V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 136).
- 1806, 21 mars. Le maire fait savoir à Bonaventure de Pitteurs que le Préfet du département demande un état détaillé contenant les biens territoriaux et les rentes du Séminaire, afin de

pouvoir préciser le montant de la dotation de cet établissement. V. Correspond. B, p. 162.

1806, 1 mai. — Le Conseil municipal procède à la formation d'une commission pour entendre et débattre les recettes et dépenses municipales de l'an XIII et faire un rapport sur son ressort, conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII et à la circulaire du Préfet en date du 16 nivôse an X et du 14 avril 1806, dont lecture a été donnée au conseil. Sont nommés membres de cette commission Charles Rubens, R. Van Herck, T. van den Berck, Jean-Henri Ulens, Dieudonné Bicquet et Henri Oris. — Elle approuve le 9 mai le compte de Henri Van Herck, receveur de la caisse municipale, compte qui se clôture par un excédant de dépenses de fr. 2002,71. Le 10 mai elle approuve le compte de la fabrique d'église de Notre-Dame, déposé par le même et se clôturant par un excédent de dépenses de fr. 874,42. (V. Reg. aux proc. verb. C, p. 140 à 142).

1806, 13 mai. — La commission mentionnée ci-dessus,

Vu l'arrêté du gouvernement en date du 9 thermidor XI, qui laisse aux communes leurs biens, à charge de payer leurs dettes;

Vu l'arrêté du Préfet en date du 20 vendémiaire XII, qui prescrit au conseil municipal de délibérer sur les moyens de pourvoir à l'acquit des dettes communales;

Vu la circulaire du Préfet en date du 14 avril 1806 qui prescrit les instructions aux maires pour les réunions ordinaires du Conseil municipal du 1 au 15 mai;

Vu l'état des dettes exigibles et constituées de cette commune et les titres des créances;

Vu également l'état des revenus communaux et le budget de la commune arrêté par le Conseil pour 1807;

- 1° Considérant que les créances arriérées de la commune montent à fr. 1798,82 et que sa recette annuelle monte à :
  - a) en revenus fixes, rentes et biens fonds: fr. 2715,30
- b) en revenus variables: centimes additionnels, produit de l'octroi, 20° des patentes, amendes de police et location de places aux foires . . . fr. 24300,80

Total fr. 17016,10

2º Considérant qu'il résulte des titres produits par les créanciers que la dette constituée s'élève: en capital à la somme de fr. 369399,74; la dette exigible en canons arriérés, à fr. 121325,98; en états ordonnancés y compris ceux des réquisitions pour le service des armées belligérantes, à fr. 1785,43; soit en tout fr. 123111,41; et que la dépense annuelle de la ville monte:

- a) en intérêts de la dette constituée, à . . . fr. 10788,99
- b) en dépenses d'administration réduites à leur stricte nécessaire, selon le budjet de 1807, à . . . » 13307.00

Total fr. 24094,99

3º Considérant que les revenus dépassent ainsi les dépenses annuelles de fr. 27016,10, moins 24094,99, soit de fr. 2921,11.

Est d'avis, pour couvrir la dette exigible de fr. 123111,41, de payer, pendant le terme de douze années consécutives, un canon arriéré des rentes, soit fr. 10788,99.

Et comme il y a donc un déficit annuel de fr. 10788,99 moins 2921,11, soit de fr. 7867,88:

Considérant qu'il n'existe aucun autre moyen pour mettre la recette au niveau de la dépense, conclut à un supplément d'octroi, qui, selon projet déposé, produirait un revenu annuel de fr. 540%.

Pour couvrir le reste du déficit annuel, savoir fr. 2467,88, la commission conclut à une imposition de douze centimes par franc sur le principal des contributions directes pendant le terme de douze années. — Le conseil approuve. (V. Reg. Proc.-verb. C, p. 141-145).

- 1806, 15 mai. Le conseil maintient, pour la tenue des foires annuelles, les anciennes dates : le lundi du carnaval, le mardi après le dimanche de quasimodo et le mardi après la S' Remy.
  - V. Rég. aux proc.-verb. C, p. 150.
- 1806, 22 mai. Les habitants de la paroisse de Melveren ont demandé que leur hameau soit érigé en mairie particulière. Le maire de St-Trond donne au Préfet un avis favorable à leur demande et propose comme maire Joseph-Adrien de Menten, demeurant à Melveren. (V. Correspond. B, p. 277).
- 1806, 28 mai. Lettre du maire au Préfet au sujet des Frères Cellites et des Sœurs Grises.
- "Correspondant à votre lettre du 22 avril dernier, j'ai l'honneur de vous informer qu'il existait ci-devant dans ma commune une corporation de Sœurs-Grises vouées spécialement à la visite et au service des malades et des pauvres à domicile; elle dependait de l'association principale de l'ordre de St-François, mais, depuis la suppression, ces filles ont été dispersées et elles sont encore au nombre de quatre qui se sont vouées à ce service. "
- "J'ai l'honneur de vous dire qu'une corporation de Sœurs Grises serait pour la ville de la première nécessité, surtout dans le cas des épidémies et des fièvres contagieuses dont les habitants sont souvent attaqués. Daignez, Monsieur le Préfet, intercéder en faveur de cet établissement si utile pour la ville; on trouvera aisément un local pour leur demeure."

"Je dois en même temps vous dire, Monsieur le Préfet, qu'il existait ci-devant dans ma commune une corporation de frères Cellites, vouée spécialement à la visite des malades et au service des pauvres à domicile; le couvent et les biens de ces frères sont encore séquestrés; il serait facile de les attacher de nouveau à ce service."

"Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir exposer le cas à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. "
(Signé:) Vanden Berck.
V. Correspond. B, p. 279.

1806, 7 juin. — Le maire fait publier le décret rendu par S.M. le 19 février dernier, concernant la célébration de deux fêtes.

Titre I. Art. 1. La fête de St-Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique en France seront célébrées, dans toute l'étendue de l'Empire, le 15 août de chaque année, jour de l'Assomption et époque de la conclusion du Concordat. — Art. 2. Il y aura, le dit jour, une procession hors de l'église, dans toutes les communes ou l'exercice extérieur du culte est autorisé; dans les autres, la procession aura lieu dans l'intérieur de l'église. -Art. 3. Il sera prononcé, avant la procession et par un ministre du culte, un discours analogue à la circonstance, et il sera, immédiatement après la rentrée de la procession, chanté un Te Deum solennel. - Art. 4. Les autorités militaires, civiles et judiciaires, assisteront à cette solennité. — Art. 5. Le même jour, 15 août il sera célébré, dans tous les temples du culte réformé, un Te Deum solennel en actions de grâces pour l'anniversaire de la naissance de l'Empereur. — Titre II. Art. 6. La fête de l'anniversaire de notre couronnement et celle de la bataille d'Austerlitz seront célébrées. le premier dimanche du mois de décembre, dans toute l'étendue de l'Empire. — Art. 7. Les autorités, militaires, civiles et judiciaires y assisteront. — Art. 8. Il sera prononcé dans les églises, dans les temples et par un ministre du Culte, un discours sur la gloire des armées françaises et sur l'étendue du devoir, imposé à chaque citoyen, de consacrer sa vie à son prince et à la Patrie. Après ce discours, un Te Deum sera chanté en actions de grâces. Art. 9. Notre Ministre des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret. (V. Résol. du maire C, p. 552).

1806, 2 juillet. — Le Préfet propose l'établissement d'un cours d'art vétérinaire à St-Trond, sous la direction du sieur Everts. — Le maire propose d'attendre jusqu'à l'ouverture de l'école secondaire, afin que l'institution nouvelle soit fréquentée avec plus de succès. Si le Préfet veut que le cours vétérinaire s'ouvre sans retard, on assignera au professeur une salle de l'ancien Séminaire.

V. Corresp. B, p. 287.

1806, 11 août. — Le maire communique le programme de la fête de S' Napoléon au commissaire de police chargé de son exécution. — "Que tous les individus de cette commune " dit-il " à l'exemple de tous les Français, saluent par leurs chants l'aurore de ce jour de bonheur; qu'ils le terminent de même en pensant que l'homme dont ils célèbrent la naissance a rendu à leur Patrie le temple de la gloire et qu'il en fera bientôt l'asile de la paix et d'une imperturbable félicité. "

V. Corresp. B, p. 298 et Résol. du maire D, p. 19.

Même date. — Le Préfet fait savoir que, par décret du 19 juin dernier, S. M. I. et R., dans la sollicitude et l'intérêt qu'elle porte à la prospérité du rétablissement du culte, a ordonné l'accomplissement des services religieux dont peuvent être chargés les biens et les rentes attribués aux établissements de charité, en vertu de la loi du 4 ventôse IX.—Par suite, les biens des pauvres d'ancienne origine, comme ceux qui leur sont dévolus en vertu de la loi du 4 ventôse, acquitteront aux fabriques la rétribution des services religieux dont ils sont chargés. C'est une obligation fixe et positive et les administrations de fabrique, ainsi que les établissements de bienfaisance et des hospices, feront de ces dispositions la règle de leur conduite les premiers pour demander et les derniers pour acquitter. L'article Il du décret fait remonter au 1 vendémiaire an XII, le payement des arrérages de ces rétributions et la volonté de S. M. est que le payement ait lieu dans les trois mois qui suivront la publication de son décret. (V. Résol. du maire D, p. 20.)

- 1806, 10 septembre. Le Maire annonce au Préfet que le curé de l'église primaire, invité par M' l'Evêque de Liége à donner toute la pompe et splendeur possible à la restauration ou entrée des Reliques de St-Trudon, patron de la ville, désire faire à cette occasion une procession hors de l'église. Le maire demande à ce sujet l'avis du Préfet. (V. Correspond. B, p. 307.)
- 1806, 17 octobre. Le maire publie l'arrêté de Napoléon concernant les biens de l'ancien Séminaire, en date du 13 septembre 1806.
- Art. I. Les biens non aliénés et les rentes non transférées provenant du ci-devant Séminaire de St-Trond, sont affectés au nouveau Séminaire diocésain de Liége.
- Art. II. Ces biens et rentes seront régis par les administrateurs nommés par l'Evêque de Liége, suivant un règlement qu'il proposera et qui sera soumis à notre approbation par notre ministre des Cultes.
- Art. III. Le Préset du département de la Meuse Insérieure arrêtera les comptes des administrateurs actuels des dits biens et

rentes. Il en remettra le résultat aux nouveaux administrateurs, ainsi que tous les titres, régistres et papiers relatifs aux dits biens et rentes. (V. Résol. du matre D, p. 43).

1806, 22 octobre. — Le conseil municipal, revenant sur sa décision du 15 mai, décide que les foires communales auront lieu l'une le 1 octobre et l'autre le lundi du carnaval.

V. Proc.-Verb. C, p. 153.

- 1807, 21 mars. Le Préfet fait parvenir au maire de St-Trond le nouveau sceau aux armes impériales pour en faire usage en exécution de la loi du 29 ventôse an XIII. (V. Résol. du maire D, p. 75.)
- 1807, 26 mars. Un arrêté du Préfet réunit le territoire du du hameau de Cortenbosch à celui de la ville de St-Trond.

  V. Résol. du maire D. p. 79.
- 1807, 24 avril. Le maire informe le Sous-Préfet que le sieur Vos, membre sortant du Bureau Central de Bienfaisance, ne veut plus être maintenu en fonctions. (V. Correspond. B, p. 354).
- 1807, 11 août. Programme des fêtes du 15 et 16 août. La fête de la naissance de S. M. l'Empereur et Roi sera annoncée le 14 août à 6 heures du soir, par des salves d'artillerie et le son de toutes les cloches. Ces salves seront répétées le 15 à 6 heures du matin et durant la journée. Les autorités civiles et militaires se rendront à 10 heures à l'église primaire, pour assister aux solennités du jour dans l'ordre réglé par le décret impérial du 24 messidor XII. Conformément au décret impérial du 19 février 1806, il y aura une procession hors de l'église. — Il sera prononcé, avant la messe, par M. le Curé primaire, un discours analogue à la circonstance et il sera chanté un Te Deum immédiatement après la rentrée de la procession. — A 2 heures de l'après-diner, il y aura sur la grande place trois prix à gagner pour les amateurs de l'arc. le premier consistant en quatre kilogrammes d'étain, le second en trois kilogrammes et le troisième en deux kilogrammes. — A 6 heures, une course à pied; le prix consistera en une paire de boucles en argent.

Programme de la journée du 16 août. — Un grand nombre de fonctionnaires et de propriétaires de la ville de St-Trond, ayant désiré célébrer le retour de la paix le lendemain de la fête du héros qui l'a donnée au continent, se réuniront, par souscription à l'heure de midi à l'hôtel de la Cour de Brabant, où il y aura un repas à cet effet. — A cinq heures, messieurs les conseillers municipaux et tous les autres fonctionnaires de la ville de St-Trond, sont invités à se rendre à la maison commune, à l'effet d'assister à la publication de la Paix entre S. M. l'Empereur des Français et

l'Empereur de toutes les Russies. — A 6 heures du soir, un corps de musique exécutera à la Grande place des airs de circonstance. — A l'entrée de la nuit les édifices publics et toute la ville seront illuminés. (V. Résol. du matre D, p. 103.)

1807, 25 août. — Le Conseil municipal — considérant qu'il importe de donner à l'école secondaire le lustre de l'ancien collége, dit Séminaire — fixe à quatre le nombre de professeurs, y compris le directeur, et le traitement de ces professeurs à la somme totale de 1200 francs, à repartir entre eux.

V. Reg. aux proc.-verb. C, p. 154.

1807, 5 décembre. — Le conseil, convoqué par le maire pour délibérer si la levée du plan parcellaire du territoire de la commune est avantageuse, décide de faire faire ce plan pour les hameaux de Mielen, Bevingen et Cortenbosch, afin de le joindre à celui de la ville, lequel existe déjà. (V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 156).

1808, 1 janvier. — Lettre du maire au Sous-Préfet au sujet de de l'assassinat commis sur la personne de M<sup>r</sup> Pitteurs-Hiegaerts.

- "J'ai l'honneur de vous informer d'un évênement funeste qui a eu lieu en ma commune. Monsieur Pitteurs-Hiegaerts, membre du Conseil général du Département, en sortant hiervers les sept heures et demie du soir de la maison mortuaire de feu sa mère (où les parties s'étaient réunies à faire la description des registres ordonnée par la Cour d'appel) pour aller chez lui, étant arrivé devant sa maison, en ouvrant la porte et tenant la clef dans ses mains, reçoit en même temps un coup de fusil chargé à petites balles dans le côté gauche de son corps, dont il a expiré une heure après. "
- "D'après des recherches faites par nous dans la même soirée, nous n'avons jusqu'à ce moment pu obtenir aucun renseignement ni indice pour découvrir cet individu. " (Signé:) van den Berck.

V. Corresp. B, p. 415.

1808, 15 février. — Le conseil municipal — considérant que la ville de St-Trond est comprise dans l'arrêté du Préfet du 21 novembre 1806, pour établir un bureau de pesage et de mesurage publics — propose te tarif suivant : 50 kilogrammes de laine, 60 centimes ; de chanvre, 50 ; de beurre en tonnes ou cruches, 40 ; de morue sèche, 30 ; de fromage de Hollande, 30 ; d'acier, 25 ; de tabac, 25 ; de houblon, 25 ; de plomb, 25 ; de fer, 20 ; de cuivre ou d'étain, 20 ; de poil, 18. — Tous les autres articles portés à la balance payeront 5 centimes par 50 kilogrammes, conformément à l'article 4 de l'arrêté des Consuls du 71 brumaire IX.

V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 158.

Même date. - Règlement pour le bureau de pesage et mesu-

rage publics. — Art. I. Il y aura un bureau de pesage et mesurage publics; il sera placé dans le bâtiment de la maison commune; le préposé sera chargé de la perception des droits sur les objets assujettis au tarif ci-dessus. — Art. II. Le préposé tiendra bureau tous les jours de 9 heures du matin à 4 heures de relevée. — Art. III. La perception sera inscrite par le préposé, sans blanc, rature ni interligne, sur des registres à talon, côtés et paraphés par le maire; ils seront conformes au modèle qui sera donné. — Art. IV. Le maire surveillera la perception et empéchera que le préposé ne s'écarte des dispositions des tarifs et des règlements. — Art. V. Les registres des recettes seront vérifiés au moins une fois tous les dix jours par le maire ou son adjoint. — Art. VI. Le préposé aura un salaire en proportion du produit du Bureau.

. V. Reg. aux Proc.-verb. C, p. 159.

- 1808, 15 juin. C.-A. van den Abeele, nommé adjoint par décret de l'Empereur en date du 18 mars, prête serment et est installé. (V. Résol. du maire D, p. 151).
- 1808. 14 juillet. Louis Putzeys, nomme second adjoint par décret du 18 mars, est installé et prôte serment. (V. ibid., p. 157).
- 1808, 23 décembre. Le Conseil Municipal convoqué, à l'effet de chercher de nouveaux moyens pour parvenir à payer la dette constituée de la ville, déclare qu'il y a été pourvu le 13 mai 1806, par une délibération prise ensuite de l'arrangement fait avec les créanciers conformément à l'arrêté de la préjecture du 20 vendémiaire XII. Par les économies faites depuis certain temps on avait réuni une somme de 20000 francs destinée exclusivement au payement des canons arriérés; un décret impérial du 21 février dernier a ordonné que cette somme fût versée dans la caisse d'amortissement. Le conseil est d'avis qu'il a épuisé tous les moyens pour faire face à l'extinction de la dette et ne connaît plus d'autres moyens. V. Reg. aux proc.-verb. C, p. 165).

Même date. — Le Conseil Municipal porte le traitement des professeurs de l'école secondaire à 600 francs.

V. Reg. aux proc.-verb. C, p. 167.

1810, 28 juin. — Le directeur du jury du premier arrondissement du département de l'Ourthe, à Liége, prévient le maire qu'il a, ce même jour, signifié l'ordonnance de prise de corps contre Joseph-Laurent Hubar, notaire impérial et receveur général du Bureau Central de Bienfaisance de St-Trond; Théodore-François-Marie-Joseph Hubar, son fils, commis chez son dit père, et Jean-Paul-Joseph Hubar dit Fils, secrétaire-adjoint du dit bureau, tous domiciliés à St-Trond et prévenus d'être les auteurs ou complices

de l'assassinat commis, le 31 décembre 1807, sur la personne de Jean-Théodore-Balthasar Pitteurs-Hiegaerts, et ce en conséquence de la décision du jury d'accusation du 3 courant(1).

V. Résol. du maire C, p. 313.

- 1810, 4 août. Le Conseil Municipal présente au recteur provisoire de l'académie de Liége, Jean Knapen, Antoine Van West et Lambert-Joseph Clerinx, comme directeur et professeurs de l'école secondaire. Le traitement du Directeur sera de 1000 et celui de chacun des professeurs de 700 francs, suivant le désir de Son Excellence le Grand-Maître de l'Université Impériale. Le conseil a choisi, comme membres du Bureau d'Administration de l'école secondaire, Charles Rubens, Trudon van den Berck et Joseph Coninx, conseillers municipaux. (V. Corresp. C, p. 129).
- 1810, 17 octobre. Le maire, à la demande du sous-Préfet, lui fait savoir que Tilman van den Hove, curé primaire, Pierre Moers, curé de Schurhoven, Jean van den Berck, de St-Martin, et Henri Herbots, de St-Gangulphe, chantent complétement les prières pour l'Empereur prescrites par les autorités ecclésiastiques. Gets, Michel-Antoine, de Melveren et Plugers, François, des Récollets, chantent seulement « domine, salvum fac imperium; domine, salvum fac imperatorem nostrum» sans ajouter l'oraison. A l'église du Béguinage, où plusieurs vicaires fesaient fonctions, entre autres le sieur Pierre Wouters, on a cessé d'officier.

V. Correspond. C, p. 152.

Même date. — Le Conseil municipal, convoqué pour nommer le conseil créé par le décret du 21 août, pour liquider la dette communale, désigne Rubens Charles, Lintermans Mathieu, Van Herck René, Oris Henri et van den Berck Trudon.

V. Procès-verb. C, p. 178.

1810. 7 novembre. — Le Préfet, conformément au décret impérial du 30 décembre 1809, nomme conseillers de fabrique à Notre-Dame: Léon Van Ham, avocat, Pierre Vos, avocat, Jean Ulens, avocat, Louis-Benoît Moers, avocat; — à Schuerhoven, Pierre de Meester et Joseph-Mathieu Detheux; - à Melveren, Jean-Joseph Pieters et Arnold de Schroots.

V. Résol. du maire D, p. 336.

1810, 12 novembre. – Le Conseil Municipal décide à l'unanimité l'acquisition du buste en marbre de l'Empereur, pour le placer dans la salle de ses séances et demande l'autorisation d'impu-

<sup>(</sup>I) NOTE. — L'arrestation des fonctionnaires mentionnés dans cet acte fut suivie d'une instruction judiciaire des plus minitieuses. Cette instruction aboutit à la mise en liberté des détenus dont la culpabilité ni la complicité n'ont jamais pu être prouvées.

ter à cette fin une somme de 1200 francs sur le budjet de 1811. V. Procès-verb. C, p. 179.

- 1810, 3 décembre. Joseph-Henri-Guillaume Bertrand est nommé Maître de Poste de St-Trond, route de Bruxelles-Liége.

  V. Résol. du maire D, p. 346.
- 1810, 9 décembre. Le conseil nommé pour la liquidation de la dette communale arrête le tableau de liquidation. Le montant annuel de la rente s'élève à fr. 8198,33, d'après les titres des créances; la somme liquidée à payer annuellement à 1500 francs.

  V. Résol. du maire D, p. 418.
- 1810, 15 décembre. Lettre du maire au Préset au sujet de la tour de l'abbaye.
- "Le maire de la ville de St-Trond a l'honneur de vous exposer que l'église primaire de cette ville se trouve dépourvue de tour et de cloche communale, ayant seulement une petite tour où on peut placer à peine une clochette pesant environ cent kilogrammes pour annoncer le service divin et les fêtes publiques. Il est urgent et même commode que la ville pourrait faire l'acquisition d'une tour qui se trouve placée près de l'église primaire de la distance de vingt mètres, ayant appartenue à la ci-devant abbaye de cette ville et dont les propriétaires actuels nous proposent le projet d'achat au profit de la ville, moyennant la somme de mille francs. Cette tour est un grand embellissement à cette ville et sans cette acquisition on la verra dépérir faute d'être entretenue; ainsi nous espérons, Monsieur le Préset, que vous voudrez bien nous accorder votre protection pour voir réaliser les vues de nos habitants. A cet effet, j'ai l'honneur de joindre ici l'état des dépenses pour des (V. Corresp. C, p. 174.) réparations à faire à la dite tour.,
- 1811, 22 mai. Les réjouissances à l'occasion de la naissance de S. M. le Roi de Rome, que Sa Majesté l'Empereur a fixées au dimanche 9 juin, seront anuoncées la veille à 6 heures du soir, par des salves d'artillerie et le son des cloches. Ces salves seront répétées le 9 à 6 heures du matin et pendant la journée. A 10 heures, les autorités civiles et militaires se rendront à l'église primaire, à l'effet d'assister au Te Deum solennel qui sera chanté à cette occasion. —A 2 heures, il y aura sur la grande place trois prix à gagner pour les amateurs de l'arc, le premier consistant en cinq kilogrammes d'étain, le second en quatre et le troisième en trois. A 5 heures, course à pied; le prix consistera en une paire de boucles en argent. A 10 heures, il sera tiré un feu d'artifice en signe de réjouissance. A 10 1/2 heures bal à la Grande Salle de l'Hôtel de ville pour terminer la fête. (V. Résol. du maire D, p. 368).

1811, 15 juin. — Cérémonial réglé par le maire de la ville de St-Trond, pour servir d'ordre à la procession du S. Sacrement, où chacun prendra rang et séance comme suit : le maire et adjoints, — le clergé en surplis, — le corps municipal, — le juge de paix, — le commissaire de police, — le conseil de fabrique, — le bureau central, — les officiers, fonctionnaires et militaires en retraite, — la Confrérie du Saint Sacrement, — celle du Rosaire, — celle des Ames, — celle de l'Ange Gardien, — la Société Dramatique, — l'école secondaire, — les veillards de l'hospice et les orphelins.

V. Résol. du maire D, p. 375.

1811, 16 novembre. - Lettre du maire au Préset au sujet des Frères Cellites.

« Réfléchissant aux besoins de mes administrés, je me trouve incliné d'avoir l'honneur de vous exposer que l'érection d'une congrégation avantageusement connue ci-devant sous le nom de Frères Cellites, pour soigner les malades dans les diverses maladies, tant épidémiques qu'autres, auxquelles la commune et ses hameaux peuvent être assujettis, est urgente. L'utile qui en résultera me met dans une intime conviction d'une incontestable nécessité, attendu qu'il est difficile de se procurer des garde-malades. Leurs ancètres ont toujours donné dans toute occasion des preuves de leur zèle et de leur bonne conduite qui me sont un sûr garant pour l'avenir. Leurs biens sont en partie conservés et administrés par le bureau central de cette commune. Je désire à cette fin, Monsieur le Préfet, de m'autoriser à assembler le Conseil municipal pour délibérer sur l'utilité de cette congrégation. (Signé): Van den Berck. (V. Corresp. C, p. 267).

1811, 21 novembre. — Napoléon, Empereur des Français, etc. au Palais Impérial de St-Cloud, arrête: Art. I. Le Grand Livre de la dette constituée de la ville de St-Trond, arrêté par délibération du Conseil Municipal du 2 avril dernier et sur lequel le Préfet du Département de la Meuse Inférieure a donné un avis le 26 du même mois, est approuvé. — Art. II. Deux exemplaires de ce Grand Livre seront déposés de la manière prescrite par l'art. 6 du décret du 21 août 1810. — Art. III. L'art. 7 du décret du 21 août recevra son exécution à St-Trond. — Art. IV. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

V. Résol. du maire D, p. 416.

1812, 7 février. — Le maire de St-Trond adresse au receveur municipal une copie certifiée portant approbation du Grand Livre de la dette constituée de la commune. Conformément à l'article 3 du décret du 21 novembre 1811, le receveur délivrera à chaque créancier un extrait de l'inscription de sa créance, lequel sera

certifié exact par le maire, pour être visé par Monsieur le Préfet. Aussitôt que ces formalités seront remplies, il payera à chacun des créanciers la somme qui lui est attribuée pour en faire l'imputation sur les crédits ouverts à cet effet dans les budjets de 1811 et 1312. (V. Correspondance C, p. 298).

- 1812, 26 février. Le Conseil municipal, convoqué pour délibérer sur la perception d'un nouveau tarif de l'octroi arrêté le 17 juillet 1810 et qu'on avait cru nécessaire pour le payement de la dette communale dont la rente annuelle montait à 12000 francs, considérant que la dette est diminuée par décret de l'Empereur en date du 31 août 1810, qui fait concession en toute propriété à la commune de la somme de 1500 francs, pour être employée au payement de sa dette, et que par cette concession la recette communale surpasse la dépense décide que le tarif actuellement en usage sera maintenu, comme étant plus que suffisant pour faire face aux besoins de la commune. (V. Procès-verb. C, p. 190.)
- 1813, 2 avril. Le maire transmet au Préfet l'ancien acte d'admission des Frères Cellites à St-Trond, accompagné d'une traduction française. (V. Corresp. C. p. 417.)
- 1814, 16 février. N... Van den Abeele, Léon Van Ham et Auguste de Creeft sont nommés adjoints du maire. Auguste de Creeft démissionne le lendemain. (V. Corresp. D., p. 1).
- 1814, 24 février. Le chevalier de Menten, maire de la ville, écrit au baron d'Eglosstein, colonel brigadier commandant provisoirement la division du Prince Royal Paul de Wurtenberg. — En exécution des ordres du Prince rélatifs à une réquisition de 1500 paires de souliers, il a fait appeler devant lui tous les cordonniers de la ville. Tous lui ont fait répondre qu'ils n'ont pas de cuir en provision, ni le temps de travailler à cause des logements militaires. La ville est fortement épuisée par les nombreux logements et fournitures de toutes espèces auxquels elle a été exposée depuis vingt ans par le passage des armées belligérantes; il n'en est pas de même des'villes voisines, qui, n'ayant pas d'étape, n'ont jamais supporté aucune de ces charges. — De plus, St-Trond a toujours eu un hôpital militaire aux frais duquel on a dû pourvoir, de même qu'au transport de plusieurs milliers de blessés et malades. — Le maire, ne trouvant donc pas moyen de satisfaire à la réquisition, prie le baron de l'en décharger. — A la suite de cette lettre le nombre des souliers à fournir fut réduit à 500 paires.
  - V. Correspond. D, p. 9.
- 1814, 6 avril. Le bourgmestre de St-Trond requiert les propriétaires de voitures fermées et de calèches du canton à fournir

le lendemain, à 6 heures du soir, leurs voitures devant la maison de ville, pour le service de S. A. R. le prince héréditaire de Suède et de sa suite, qui viennent loger en cette ville pour se rendre à Louvain. Les chevaux qui amèneront les voitures en seront relâchés de suite. Le colonel Arferdson s'est déclaré lui-même responsable de ce que les voitures, calèches et chevaux n'iront pas plus loin que Louvain. — Par lettres du même jour le bourgmestre requiert, pour le service du même Prince, aux cantons de Herck et de Looz, 70 chevaux de trait ainsi que les voitures fermées et les calèches disponibles. (V. ibid., pp. 90 et 91).

1814, 11 avril. — Lettre du Bourgmestre à Monsieur Mertens, secrétaire-général fesant fonctions de Commissaire du Gouvernement pour le département de la Meuse Inférieure.

« On m'annonce que 4000 hommes, tant infanterie que cavalerie » Suédoise, vient prendre ses cantonnements dans la ville et envi-» rons. Les denrées qui ont été assignées pour le magasin de cette » ville par la commission d'arrondissement sont déjà longtemps » épuisées quant à la viande ; les autres sont près de l'être, et » cependant le Général commandant ces troupes me rend respon-» sable des vivres et fourrages qui leurs seront nécessaires. Dans » cet état embarrassant pour moi, je prends mon recours vers vous, » Monsieur, et vous supplie très-inst amment de prendre de suite » des mesures conjointement avec Mr Crelinger, intendant-général » de l'armée du nord de l'Allemagne, pour pourvoir aux besoins » de ces troupes et de me donner par le porteur un mot de réponse » pour me servir de gouverne dans les circonstances difficiles où je » me trouve. Veuillez me prescrire les moyens prompts de me » couvrir des engagements que j'ai dû prendre, et prendre encore » en ce moment, pour faire face aux fournitures et dépenses consi-» dérables qu'ont attirées sur la ville le passage de S. A. R. de » Suède et de sa suite. » (Signé :) Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 95).

1814, 12 avril. — Lettres du même aux bourgmestres des communes du canton de St-Trond, de Herck et de Looz, les requéront de fournir dans les 24 heures, à peine d'exécution militaire, au magasin établi au couvent de Stenaert, les avoine, foin, paille, viande, seigle et genièvre exigés par le général de brigade commandant les troupes Suédoises. Le contingent du canton de Herck monte à 1000 mesures d'avoine, 2500 livres de foin, 2500 livres de paille, 3500 livres de viande, 400 mesures de seigle et 1000 pots de genièvre à 18 degrés; celui du canton de Looz à 2000 mesures d'avoine, 4000 livres de foin, 4000 livres de paille, 5700 livres de viande, 800 mesures de seigle et 2000 pots de genièvre.

V. ibid., p. 97.

Même date. — Lettre du bourgmestre à Mertens, f. f. de com missaire du Gouvernement pour le département de la Meuse Inférieure.

" Mon exprès vient de me remettre la lettre que vous avez bien voulu m'écrire hier en réponse à la mienne du même jour, relativement aux cantonnements imprévus des troupes suédoises qui vont arrivées dans cette ville et environs. »

" J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur, que ces troupes ont fait partie de celles qui fesaient le blocus de Maestricht et que l'inspecteur du magasin de Tongres me mande que son magasin, que vous m'aviez assigné pour en tirer des moyens de subsistance, est épuisé; sans doute la lettre ci-jointe à votre adresse en fera mention.

"Dans cet état de choses, et vu, d'une part, la latitude que vous m'aviez donnée d'aviser aux moyens que les circonstances du moment pourraient exiger; de l'autre, l'autorisation spéciale de Mr Reuterskiold, chef de la 4° brigade, cantonné dans cette ville, et l'urgence du cas, j'ai cru devoir faire, pour la sureté du service, les réquisitions dans les communes de ce canton et des cantons voisins de Looz et de Herck non cantonnés, dont le détail se trouve dans l'état ci-joint. " (Voir ci-dessus). "Cette répartition, quant au canton de St-Trond, est la même qu'avait établi la commission d'arrondissement, à l'exception de la viande dont la consommation est infiniment plus forte quant aux deux autres cantons; j'ai basé ma demande sur la proportion d'étendue qu'ils m'ont paru avoir. "

"Ces moyens ne sont que provisoires, Monsieur, et je m'empresse de vous en faire part, afin que vous ayez une parfaite connaissance de tout et que vous puissiez vous même prendre telles mesures qui vous paraitront les plus convenables, et pour légitimer mes démarches qui pourraient être gardées pour des actes arbitraires, et pourvoir ultérieurement au besoin des troupes dans le cas que leurs cantonnements seront prolongés. Au reste j'aurai soin de vous instruire du mouvement de ces troupes, s'il s'agit de quelque dislocation; jusqu'ici j'ignore absolument si elles seront relevées ou pas. "

"Vous ne serez pas surpris d'apprendre que des grands désnordres ont règné ici pendant le passage de S. A. R. le Prince
héréditaire de Suède et de sa suite; rien n'a été observé, de la
part de ces messieurs, de la marche que vous m'aviez tracée quant
ha leur arrivée en cette ville et le nombre de voitures et chevaux
fixés par jour pour le besoin du service. Et la ville était dans ce
moment sans garnison pour me seconder dans ces circonstances
difficiles, dont je me suis cependant tiré, mais non sans pelne et
ha payant de ma personne jour et nuit.

(Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure.

"P.S. A cette occasion je recommande dans vos bonnes grâces la ville et le canton de St-Trond, lors de la sousrépartition à faire par l'intendant ou les conseillers d'arrondissement dans la répartition de 300,000 fr<sup>s</sup> dont on dit que le département est frappé: vous connaissez notre malheureuse situation. (V. ibid., p. 99).

1814, 15 avril. — Lettre du Bourgmestre à la Commission d'arrondissement à Hasselt:

"J'ai reçu votre mandement daté du 9 courant relativement à une nouvelle réquisition ordonnée par S. Exc. le Gouverneur-Général du Bas Rhin pour l'entretien du corps de siége de Maestricht et de la cavalerie Suédoise; le contingent de ma commune et autres du canton doit être livré aux magasins de Tongres et de Galoppe."

"Je suppose, Messieurs, que les changements qui ont eu lieu dans les troupes de siége de Maestricht depuis l'émanation de cet ordre donneront nécessairement une autre destination aux objets requis; environ 4000 hommes de ces troupes cantonnent dans cette ville et environs depuis cinq jours."

" Je désire connaître ce qui me reste a faire pour ma commune » et autres, qui ont reçu les cantonnements, relativement au dit » contingent : il n'est pas naturel qu'on serait obligé de conduire » ailleurs ce qu'on a droit de réclamer ici. L'urgence du moment » m'a dicté de donner par ordonnance avis de l'arrivée subite » de ces cantonnements à Monsieur Mertens, commissaire du Gou-» vernement, qui m'a autorisé d'aviser aux moyens que le moment » des circonstances exigera, et qu'il ferait verser à St-Trond les » objets destinés pour le magasin de Tongres. Jusqu'ici il ne m'est » rien parvenu des mesures prises pour la subsistance de ces » troupes; j'y ai pourvu par des réquisitions dans le canton et » les cantons voisins, dont la liste a été de suite adressée au » Commissaire du Gouvernement, tant pour sa gouverne que pour » légitimer mes démarches, qui pourraient être considérées comme » des actes arbitraires par ceux qui ignorent les circonstances. Les » cantons voisins ont pu livrer et les ressources que j'ai trouvées » dans mon canton sont presque épuisées. » (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 106).

1814, 22 avril. — Lettre du bourgmestre à la commission d'arrondissement :

"J'ai reçu hier la lettre du Commissaire du Gouvernement en date du 13 courant relativement à l'Emprunt de 20 millions et j'ai procédé immédiatement, avec mon adjoint et quatre membres du Conseil Municipal, à répartir notre contingent sur le nombre proportionné des contribuables des plus possessionnés et les plus imposés dans la contribution personnelle et mobilière. "(Signé): Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 122).

1814. 14 avril. — Le bourgmestre informe le sieur Van Swygenhoven, inspecteur du magasin, que 2000 hommes viendront loger en ville ce jour, et 2886 hommes avec 433 chevaux le lendemain. (V. ibid., p. 123 et 124.)

1814, 25 avril. — Collecte pour les hôpitaux militaires. — Le bourgmestre écrit au Commissaire du Gouvernement :

"Je n'ai reçu que le 21 c' la circulaire du 11 que Mr Mertens, "commissaire du Gouvernement provisoire, m'a adressée et qui "prescrit de faire une collecte pour les hôpitaux au moment qu'on "devait célébrer un service solennel dans toutes les églises en "actions de grâces au Dieu des armées pour le triomphe de la "bonne cause."

"Ce service ayant eu lieu dans cette ville le 17 en vertu des 
ordres antérieurs et par conséquent trois jours avant l'arrivée de 
la circulaire du 11 avril précité, je regrette infiniment de n'avoir 
pu en remplir le vœu, quant à la collecte. Je vais faire un appel 
à la bienfaisance de mes administrés en faveur des blessés et 
malades des hôpitaux et j'aurai soin de vous rendre compte du 
résultat. »

"Je n'ai rien négligé, Monsieur le Commissaire, pour la solennité de cette fête. J'ajouterai que M. le Général et tout le corps
d'officiers suédois en garnison dans cette ville ont assisté au
service solennel; toute la troupe était sous les armes et formait
deux haies depuis la maison de ville jusqu'au centre de l'église,
entre lesquelles les autorités militaires et civiles ont filé précédées d'une musique guerrière. "(Signé:) Le chevalier de
Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 124).

Même date. - Passage de troupes. - Lettre du bourgmestre à Mr Piantaz, commissaire du Gouvernement.

" J'ai l'honneur de vous transmettre copie d'un avis de M<sup>r</sup> Bul" berg, général intendant de l'armée royale de Suède, que cette
" armée va repasser par cette ville pour retourner dans son pays;
" cette force, selon le dire du commissaire porteur de cet avis, peut
" monter à 25000 hommes, auxquels il faudra environ 10000 rations
" de fourrages pour la cavalerie, chevaux de trait et des officiers
" des corps respectifs. "

"Veuillez prendre des mesures pour pourvoir aux besoins de ces "troupes tant en vivres, fourrages, que voitures et chevaux né-"cessaires, je regrette ne savoir comment y faire face, n'ayant pas "de force armée à ma disposition pour contraindre les convoiables "retardataires. " (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. V. ibid., p. 126.

1814, 6 mai. - Le bourgmestre informe le sieur Van Swygen-

hoven, inspecteur du magasin des vivres et fourrages, que la garnison de Juliers forte de 2700 hommes arrivera le lendemain à St-Trond et environs pour ne repartir que le 9. — Une brigade suédoise de 2600 hommes arrivera le même jour pour rester en cantonnement. (V. ibid., p. 164.)

1814, 8 mai. — Collége ou Séminaire. — Lettre du bourgmestre à M<sup>r</sup> Henrard, grand-vicaire à Liége.

Le Depuis un temps immémorial la ville de St-Trond a eu un collége qui a fourni beaucoup de grands hommes, était une école de pure morale, servait de pépinière des sujets pour tous les états et procurait quelques moyens de subsistance à la ville par les étrangers qui arrivaient de toute part pour se faire instruire et les parents qui amenaient leurs enfants à l'instruction.

"C'est donc et l'intérêt de l'Etat et l'intérêt des familles de réta"blir cet établissement; le bâtiment existe ainsi que les anciens
"professeurs, il ne manque que des ressources pour les payer et
"les entretenir."

"Depuis que les biens du Séminaire de St-Trond ont passé dans les mains de l'Evêque; depuis que les professeurs ecclésiastiques ont abandonné leur poste pour le serment d'adhésion au Grand Maître de l'Université, des professeurs laïques ont été au Séminaire qui touchaient leur traitement hors les revenus de la ville, mais la plus part des élèves desertèrent; ces professeurs ont cessé leurs fonctions lorsqu'on a cessé de les payer, c'est-à-dire, depuis l'entrée des hautes puissances alliées; les frais et dépenses qu'exige journellement le service tarissent toutes les ressources de la ville et nous obligent malgré nous à voir cesser l'instruction de la jeunesse devenue plus nécessaire que jamais. "

"Dans cet état de choses, j'ai pensé, monsieur, qu'il ne me restait d'autres ressources que de m'adresser à vous, et de vous supplier, — qu'attendu que tous les revenus du Séminaire de cette ville sont à la disposition de l'évêché de Liége, qu'attendu que sans un petit Séminaire on ne saurait parvenir à un grand, qu'en rétablissant un Collége à St-Trond vous préparez des sujets pour le Séminaire de Liége, — il vous plaise d'allouer hors les revenus du Séminaire de cette ville une somme suffisante pour l'entretien des bâtiments et le traitement des cinq professeurs à établir, dont vous règleriez le mode de nomination, l'organisation et l'économie : ce rétablissement vous ferait bien mériter de la ville et du Gouvernement. » (Signé:) Le chevalier de Menten. V. ibid., p. 173.

1814, 9 mai. — Approvisionnement du magasin militaire. — Lettre du bourgmestre à la Commission de l'arrondissement.

« Je n'ai reçu qu'aujourd'hui la lettre que vous avez eu l'honneur

" de m'adresser le 28 avril; j'apprends avec beaucoup de plaisir que vous avez pris des mesures pour approvisionner le magasin " établi en cette ville. "

" Déferant à vos désirs, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu ce matin deux lettres de Mr le commissaire ordonnateur de la 25° division à Maestricht: l'une datée du 3 mai par laquelle il me prévient que la 1° colonne de la garnison de Maestricht, composée d'environ 2400 hommes et 100 chevaux, arrivera ici le 5, et que la 2° colonne forte de 2800 hommes et 150 chevaux y sera rendue le lendemain; ces forces sont déjà passées; — l'autre datée du 6 mai par laquelle il me prévient que la garnison de Wesel arrivera dans ma commune le 10 pour y coucher; il ajoute que la force de cette garnison lui est inconnue, mais qu'elle me sera annoncée par un commissaire des guerres, ou autre officier qui la précède; cet officier n'est pas encore arrivé ici. »— Dans toutes les deux on me prie de faire d'avance les dispositions pour assurer les vivres, fourrages et moyens de transport aux roupes qui composent ces forces. »

"Il résulte de ce qui précède que les avis sur l'arrivée des troupes me parviennent ou après coup, ou, au plus tôt, la veille de leur arrivée; mais toujours à une époque qui ne laisse pas à moi le temps pour vous en instruire, ni à vous le temps pour venir au secours de ma malheureuse commune et de ses environs.

"Dans cet état de choses, Monsieur, il ne reste rien que de pré"parer d'avance les secours que vous voulez bien nous destiner,
"de vous occuper de suite à mettre à exécution les mesures que
"l'autorité a placées entre vos mains; déjà nous tenons d'un cour"rier qui a passé hier par ici, que les corps d'armée des généraux
"Baloo et de Thielman prendront leur route par cette ville; d'un
"autre côté un corps de Brémois arrivera, dit-on, aujourd'hui ou
"demain, venant de Liége: cela suffit sans doute pour stimuler
"votre bonne volonté."

» Il est d'autant plus urgent, Monsieur, de prendre des promptes » mesures pour assurer le service et d'éviter que la ville et environs » seraient exposés au pillage si jamais il viendrait à manquer par » défaut de vivres et fourrages : plus d'une fois on m'a fait ces » menaces. »

"Jaurai soin à faire remplir les formalités que vous exigez au bas des billets de logement, ainsi que pour l'exemption de logement des trois employés au magasin; mais il m'est difficile de distinguer les personnes aisées ou fortunées de celles qui ne le sont pas. Je n'oserais pas hasarder cette distinction sans mettre ma personne en compromise et certes vous ne voudriez pas ce sacrifice de moi, au-dessus de ceux que je fais déjà pour le service public. Permettez, Messieurs, que je vous observe que j'ai prévenu

» vos intentions a cet égard. A l'instar de la commission municipale » de Liège, j'ai publié un avis en date du 23 février dernier dont » ampliation; mais mon adjoint spécialement délégué ad hoc et » moi même je me suis convaincu de l'impossibilité de le mettre » à exécution : nous aurions été lapidés. D'un autre côté je trouve » que la justice distributive n'est point blessée en laissant suivre » la ration des vivres comme celle des fourrages indistinctement à » tout le monde. Car, sur qui pèsent les contributions? Sur l'aisé et » fortuné dans l'esprit de vos lettres. Les indigents sont exempts de » logements aux termes de la circulaire du commissaire du Gouver-» nement du 28 avril dernier.

"Je préfère d'ailleurs de passer en cette circonstance pour égoïste » que de chercher un médiocre intérêt public au dépens de ma » propre sureté : l'amour ordonné commence par soi-même. Votre » invitation est bonne en théorie, mais très-dangereuse en pra-» tique. J'en atteste l'expérience. Et l'intérêt, ne répondant pas au » danger, vous déterminera à révoquer, j'espère, cette partie de » votre lettre. » (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. V. ibid., p. 178.

Même date. — Le bourgmestre informe la Commission du Gouvernement que, la veille, à l'occasion d'un service solennel célébré au sujet du rétablissement du St-Père à Rome, il a fait la quête pour les hôpitaux, dont il s'agit dans sa lettre du 25 avril. La collecte a produit fr. 39.60. (V. ibid., p. 186).

- 1814, 14 mai. Le sieur Van Swygenhoven, inspecteur du magasin, est informé par le bourgmestre que 5000 hommes, francais de la garnison de Wesel, arriveront à St-Trond en deux colonnes le 16 et le 18 du mois courant. (V. ibid., p. 201).
- 1814, 15 mai. Lettre du Bourgmestre au Général d'Yorck: « J'ai l'honneur d'exposer à Votre Excellence qu'un officier chargé » des logements m'annonce à l'instant que le corps sous vos ordres " doit venir cantonner ici et environs. "
- « Je crois de mon devoir de prévenir V. Exc. que la 5° brigade » suédoise consistant en 2700 hommes occupe ces mêmes canton-» nements depuis dix jours; qu'en sus la 1<sup>re</sup> colonne de la garnison " française, forte de 3000 hommes arrive demain 16, la 2º de la même » force le 18, indépendamment de 870 hommes du duché de Berg. » " Dans cet état de choses, je prie Votre Excellence de vouloir » donner des ordres pour que les troupes destinées pour cette ville
- » soient dirigées sur un autre point. » (Signé:) Le chevalier de Menten. Bonaventure. (V. ibid., p. 202).
  - 1814, 16 mai. Lettre du Bourgmestre au Directeur du Cercle. 4 Je viens d'avoir la visite du commissaire suédois chargé de

" pourvoir aux vivres et fourrages nécessaires aux troupes de cette nation cantonnées en cette ville et dans les environs. Pour satisfaire à la demande qu'il me fit sur la force du magasin, j'ai invité l'inspecteur à passer à mon bureau pour donner au commissaire des renseignements à cet égard. Il en résulte que le magasin ne contient plus que 1792 rations d'avoine, 4798 de foin et 1495 de paille. Sur quoi le commissaire a déclaré que si je n'y pourvoyais point, il frapperait des réquisitions de fourrages là où il en trouverait; à coup de baionnettes, s'il n'y avait point d'autres moyens de se les procurer."

" Je m'empresse, Monsieur le Directeur, de vous faire part de cette détermination militaire qui ne pourrait que blesser la justice distributive si elle sortait son exécution, en vous suppliant d'aviser aux prompts moyens de parer ce coup fatal; le général suédois désire les connaître par retour du porteur. " (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 204).

1814. 19 mai. — Le bourgmestre informe l'inspecteur du magasin de St-Trond que 3000 chevaux et 2500 hommes du corps sous les ordres du géneral d'Yorck doivent venir rester quelque temps dans les cantons de St-Trond et de Landen. (V. ibid., p. 207.)

1814. 24 mai. — Lettre du bourgmestre au Directeur du Cercle.

En m'annonçant, par votre lettre du 17 courant et l'arrivée de la garnison de Hambourg en deux colonnes, — dont l'une pour le 25 et l'autre pour le 28 juin prochain, — et le droit qu'ont aux rations et logements les corps qui la forment, vous m'invitez à prendre des mesures pour que les subsistances, les logements et les moyens de transport soient assurés. "

"J'aurai l'honneur de vous répondre à cet égard, aussitôt que j'aurai connaissance de la force de cette garnison; je donnerai mes ordres pour que les moyens de transport et les logements lui soient assurés. Je vous observerai en même temps que, si dans ce moment tous les villages de ce canton se trouvent occupés par des cantonnements, je devrai bien les envoyer dans les communes du département de la Dyle, dussé je me faire dénoncer au au Gouverneur de la Belgique, comme j'en suis menacé par le maire de Tirlemont et autres limitrophes de ce département; car, à l'impossible nul n'est tenu : aussi j'aime à croire que si on en venait là, je serais soutenu et justifié par mes autorités supérieures. "

" Quant aux subsistances, il me sera impossible d'y pourvoir, à moins qu'avant l'arrivée de la garnison mentionnée, les autorités " compétentes ne pourvoient à l'approvisionnement du magasin " qui est plus que vide. " (Signé:) Le Chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 224).

- 1814, 25 juin. Lettre du Bourgmestre au directeur du Parc militaire.
- "S. A. Impériale Madame la Duchesse d'Aldenbourg, sœur de s. M. l'Empereur Alexandre, ainsi que LL. AA. RR. les Princes de Prusse avec toute leur suite partiront le 25 courant de Calais pour se rendre par Bruxelles et Liége à Cologne. Le maître des postes de cette ville a besoin, pour ce service, de 100 chevaux qui devront être à sa disposition depuis demain matin. En conséquence, vous avez à soigner que dès les 7 heures du matin les 100 chevaux se trouvent renfermés dans les cours de l'abbaye, afin que, fur à mesure qu'il en aura besoin, il puisse les y faire prendre. (V. ibid. E, p. 25).
- 1814, 6 juillet. Lettre du bourgmestre au baron de Weichs, directeur du Cercle de Hasselt.
- "J'ai l'honneur de vous annoncer l'arrivée d'un corps Prussien, de 6 à 7000 hommes, dont 2 à 3000 de cavalerie, et l'épuisement, du magasin. (Signé:) Le chevalier de Menten. (V. ibid., p. 42).
- 1814, 14 Juillet. Le bourgmestre informe le commandant de place que le corps de troupes du général Walmade se rendra à St-Trond, arrivant de Tirlemont, le surlendemain. L'effectif en est de 13 officiers, 322 soldats, 439 chevaux, logeant actuellement à Tirlemont et 4 officiers, 302 soldats et 418 chevaux logeant aux environs de cette dernière ville. (V ibid., p. 71.)
- 1814, 31 août. Le maire, chargé de transmettre à bref délai au Commissaire du Gouvernement général de la Belgique l'état détaillé des établissements de charité et d'instruction, prie Arnold Rynders, Frère Cellite, et la demoiselle Cruls, Sœur Grise, de lui transmettre dans les deux jours: 1° le nom de leur ordre; 2° le tableau nominatif des religieux ou religieuses de leur couvent et l'âge de chacun, et 3° leurs moyens d'existence, tels que revenus ou autres ressourses que leur donnaient la ville et les établissements de bienfaisance. (V. ibid., p. 160).
- 1814, 2 septembre. Établissements de charité et d'éducation. Lettre du maire au Commissaire Général du Gouvernement à Hasselt.
- "J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'état détaillé des metablissements de charité et d'éducation qui se trouvaient dans mette commune avant l'entrée des Français dans ce pays; il n'existait aucun établissement de ce genre dans les communes rurales met de ce canton.
- <sup>4</sup> Vous remarquerez, Monsieur, que les établissements de cette " catégorie sont au nombre de trois; dont deux de charité et un " d'éducation. "

Le rétablissement des établissements de charité serait d'autant plus facile, que leurs couvents et partie de leurs revenus, étant netre les mains de l'établissement de bienfaisance et des hospices civils de cette commune tant a titre de cession qu'à titre d'achat, le Gouvernement a le droit d'en disposer sans que par cette disposition leur destination actuelle soit altérée.

"En effet, ces couvents, — ainsi que le ci-devant couvent des Capucins qui est très-spacieux et en bon état, dont l'établissement de bienfaisance à également fait l'acquisition, — sont consacrés à y recevoir les malades et infirmes de deux sexes; l'établissement de bienfaisance est obligé de payer les infirmiers, qu'il ne peut trouver que dans la classe du peuple et qui abusent souvent de leurs devoirs et de la confiance des malheureux qu'ils servent; l'établissement de bienfaisance fait face aux dépenses de l'hospice civil et de la maison des vieillards et infirmes, partie avec les revenus des anciennes fondations, partie avec les revenus des biens découverts de l'infirmerie du ci-devant béguinage, des Frères et des Sœurs Grises, etc., dont le Gouvernement français a fait cession aux établissements de bienfaisance et des hospices. "

"J'ai cru utile de vous donner ces renseignements supplémen, taires pour augmenter les éléments propres à former un travail auquel le Gouvernement attache tant d'importance et fournir les moyens d'atteindre plus parfaitement le but salutaire qu'il se propose. (Signé): Le chevalier de Menten, Bonaventure.

V. ibid., p. 164.

1814, 4 septembre. — Régularisation de la comptabilité. — Lettre du maire au Commissaire général de la Belgique.

"Permettez, Monsieur, que je vous interrompe un instant de vos cocupations multipliées pour m'expliquer sur les griefs que vous formulez contre moi et contre les administrations qui nous ont précédé, par rapport à l'admission du receveur de l'octroi."

"Le 25 janvier dernier les troupes des hautes puissances alliées nentrèrent dans cette ville et nous délivrèrent du joug de fer des nfrançais sous lequel ces pays avaient gémi depuis 20 ans; le maire de ce temps avait pris la fuite à l'approche des alliés; l'adjoint prit les rénes de l'administration, auquel se joignirent n quelques bourgeois pour l'assister.

La caisse de cette ville était sans sol, les besoins du moment nétaient grands, on fit la quête chez les bourgeois d'après une liste qu'on avait formée, contenant des taxations proportionnées naux fortunes de chacun, de 5 à 20 florins et on ramassa ainsi une somme d'environ 3000 florins. Cette somme était bientôt absorbée, nil ne restait d'autres ressources que de mettre l'octroi en activité.» "L'octroi ayant été régi par l'administration des droits réunis, » personne ne voulut payer à ce receveur à cause de la haine uni-» verselle que cette administration s'était attirée : on fut donc » forcé de nommer un autre receveur et on nomma provisoirement » à cette fonction le sieur François Lowet. »

"Le receveur municipal ayant, à l'entrée des alliés, déposé sa caisse à l'hôtel-de-ville, aussitôt la recette de l'octroi n'éprouva plus aucun obstacle et elle suffit à faire face aux besoins extraorminaires du service."

"S. Exc. Monsieur le Genéral de Winzingenrode confia l'administration du département de la Meuse Inférieure à une commission composée de cinq membres. Le sieur Lowet s'adressa à elle et obtint sa nomination de receveur provisoire de l'octroi; cette nomination a été postérieurement, le 16 mai, confirmée par Monsieur Piantaz, Commissaire du Gouvernement pour ce département. C'est de cette même commission que j'ai reçu ma nomination aux fonctions de maire sous la date du 16 février 1814 et je fus installé le 18 du même mois. J'ai trouvé à mon entrée en fonctions le sieur Lowet seul receveur actif, fesant recette et dépense, et j'ai continué sur ce même pied."

"Le 6 mai, lorsque l'ordre et la tranquillité commençaient à renaître, le sieur Roberti s'adressa à moi pour faire verser entre ses mains tout le produit de l'octroi, en qualité de receveur municipal, ainsi que cela se pratiquait sous l'empire des lois françaises et avant l'entrée des alliés dans ce pays.

"J'ai reférai le même jour à la Commission de l'arrondissement et je lui exposai : que par décret du 20 mars 1813 tous les revenus fonciers de la ville avaient été presque paralysés et qu'il lui restait à peine en rentes jusqu'à concurrence du traitement du du receveur municipal; qu'ainsi les produits de l'octroi fesaient pour ainsi dire les seules ressources de ladite ville, qui, dans ce moment, étaient déjà insuffisants pour faire face aux besoins exfraordinaires du service et qu'on ne pouvait supposer que, dans un moment aussi urgent, l'autorité supérieure voulait doubler la remise pour les mêmes fonds de recette, et je concluais à ce qu'il plut à l'autorité supérieure à statuer s'il y avait lieu à maintenir deux receveurs, l'un comme receveur de l'octroi, l'autre comme receveur municipal et de fixer leur traitement."

"Le 12 mai à défaut de réponse, je rappelai ma lettre à la commission de l'arrondissement. Même silence de la part de la commission de l'arrondissement."

" Ici a cessé l'administration de cette commission. Le 21 mai, " Monsieur le baron de Weichs, directeur du Cercle à Hasselt, m'é-" crivit que le sieur Roberti, receveur légal de la ville de St-Trond, " était la seule personne que j'avais à reconnaître dans cette qualité » et que c'était à sa caisse que devaient être versés tous les fonds » appartenant à la ville, etc.; qu'au surplus, il serait incessamment » pris une mesure générale pour la mise en ferme des octrois muni-» cipaux, ainsi que cela se pratiquait dans les temps antérieurs. »

"Cipaux, ainsi que cela se pratiquait dans les temps anterieurs. "
"Cette lettre émanée d'une autorité avec laquelle je n'avais pas
"eu de correspondance et n'étant pas une réponse absolue à ma
"lettre du 6 mai à la Commission de l'arrondissement, j'ai cru
"devoir faire connaître au nouveau magistrat les observations que
"j'avais transmises sur cet objet à la ci-devant commission; en
"conséquence j'écrivis sous la date du 27 mai en réponse à celle de
"21 précité, que j'avais reçu le 26 la lettre, et je priai Monsieur le
"Directeur du Cercle de peser dans sa sagesse mes observations
"et que la décision qu'il aviserait bon de prendre dans cette cir"constance ferait la règle de ma conduite, qu'elle qu'elle fut. "

" Cette lettre est restée sans réponse et j'ai cru tirer de ce silence le conclusion naturelle qu'il consentait à ce que la fonction de receveur municipal fut suspendue jusqu'à la mise en ferme des cotrois."

" Tel est, Monsienr le Commissaire, l'état des choses, dont la " véracité est justifiée par la correspondance. "

"En conséquence j'ai continué, du gré et du consentement pré"sumé des différentes autorités à qui l'administration de ce dépar"tement a été successivement confiée, à délivrer tous les mandats
"sur le receveur de l'octroi municipal, jusqu'à ce que j'ai eu con"naissance de votre décision contraire, qui veut que nonobstant
"toute observation et commission quelconque, les produits de
"l'octroi soient versés dans la caisse du receveur municipal, ce
"que j'ai ordonné de suite."

"D'après cet exposé, j'aime à me persuader que ma conduite » passée ne vous laissera plus aucune louche et qu'au lieu de la » regarder comme l'effet de l'ignorance, elle vous paraîtra plutôt » celui d'une combinaison des intérêts des alliés et de la commune » dont l'administration m'est confiée; que, pesant dans votre - sagesse les circonstances difficiles que j'ai rencontrées, circon-» stances où quelquefois la force militaire seule commandait l'au-\* torité supérieure, il ne me restait qu'à céder à mon dévouement - sans bornes pour la bonne cause et à ne consulter dans toutes mes » démarches que le besoin du service, l'intérêt de mes administrés » et les ordres des autorités supérieures légalement établies. " Alors il vous plaira, pour la régularisation de la comptabilité, » autoriser le receveur de l'octroi à rendre compte de clerc à maître » au receveur municipal de tous les mandats de payement ordon-" nancés par moi et mes prédécesseurs et imputés sur les produits " de l'octroi, depuis son entrée en fonctions jusqu'à l'arrivée de » votre décision du 25 août dernier. » (Signé:) le chevalier de (V. ibid., p. 168). Menten, Bonaventure.

1814, 22 septembre. — Le maire remercie Van Panhuys, commissaire du Gouvernement Général de la Belgique, de ce qu'il a bien voulu le prévenir que S. M. R. le Prince d'Orange passera vraisemblablement par St-Trond le lendemain vendredi. Il utilisera le peu de moments qui lui restent pour se preparer à fêter S. A. R. autant que les localités le permettent. (V. ibid., p. 193).

Même date. — Le maire de St-Trond informe ceux de Wilderen et de Halmael, que S. A. R. le Prince d'Orange, Souverain des provinces Unis des Pays-Bas, partira vraisemblabement le lendemain vendredi de Bruxelles pour se rendre à Hasselt et à Maestricht; il les en prévient pour qu'ils aient soin que le drapeau d'Orange flotte sur la tour de leurs communes respectives pour peu que le temps le permette. (V. ibid., p. 192).

1814 23 septembre. — Le même prévient le sieur Bertrand, maître de la Poste aux chevaux, que S. A. R., le Prince Souverain des Pays-Bas Unis, arrivera le lendemain matin à St-Trond, pour se rendre le dit jour par Hasselt à Maestricht. Il faut pour son service 15 chevaux de trait et un pour le courrier, chevaux qui seront relevés à Hasselt. (V. ibid., p. 194.

Même date. — Lettre du maire de St-Trond à ceux du canton, à propos du passage du Prince d'Orange.

"M' le Commissaire du Gouvernement général de la Belgique
vient de m'informer par ordonnance, que S. A. R. le Prince
d'Orange, Souverain des Provinces Unies des Pays-Bas, part
aujourd'hui de Bruxelles pour venir coucher à Tirlemont et passera demain par cette ville, pour se rendre par Hasselt à Maestricht. M' le Commissaire du Gouvernement désire que la réception de S. A. R. en cette commune se fasse avec tant d'élat que le
temps le permet. En conséquence, je vous invite M.M. à vous
réunir demain à 8 heures du matin à l'hôtel de ville de St-Trond,
pour accompagner les autorités locales à présenter leurs hommages au Prince. (Signé): le chevalier de Menten, Bonaventure.
V. ibid., p. 195.

Même date. — Le maire de St-Trond prie celui de Tirlemont de s'informer, auprès de quelqu'un de la suite du Prince d'Orange, a quelle heure S. M. R. passera par St-Trond et si Elle daignera y accepter quelque rafraichissement. (V. ibid., p. 197).

Même date. — Le même prie le sieur Roberti, lieutenant de recrutement à St-Trond de mettre à sa disposition sa petite troupe pour maintenir l'ordre et faire le service auprès de la personne du S. A. R. le Prince d'Orange. (V. ibid., p. 197).

1814, 24 septembre. — Le maire rend compte à van Panhuys,

Commissaire du Gouvernement général de la Belgique, du passage du Prince d'Orange:

- " Je m'empresse de vous rendre compte des dispositions que j'ai prises en conformité de vos ordres pour la réception de S. A. R.
- , le Prince d'Orange, souverain des Provinces Unies des Pays-Bas.
- Le drapeau d'Orange flottait déjà sur la principale tour de la ville dès le 23 à 8 heures du matin et j'avais prévenu les maires
- des communes voisines, pour qu'ils auraient soin de le faire
- " dans leurs communes respectives.
- " Devant la porte de la ville où le Prince devait entrer, un arc de triomphe fut dressé. Cet arc était orné des couleurs d'Orange, portant en tête les chroniques suivantes :

GUILIELMO FREDERICO NASSOVIO ERECTA,

et CresCat gLoria nobiLis ejus Domus.

"Là, nous nous étions proposés de complimenter le Prince, avec "le Conseil municipal, les autorités locales, le maire du canton et "une garde d'honneur à cheval, que j'avais tous convoqués à "l'hôtel de ville à 7 heures du matin."

" Pendant la nuit je sus informé que le Prince partirait de trèsbon matin: j'avais tout le temps pour en informer les autorités » locales et les musiciens. Dès les 5 heures, le juge de paix, le com-» missaire de police, quelques conseillers et gardes d'honneur, avec » la musique, étaient prêts. La vedette surprise et n'eut point » le temps de nous prévenir. »

"Ce ne fut donc qu'à la poste, où j'avais eu soin de faire tenir prêts les chevaux nécessaires, que nous eumes le bonheur d'approcher de S. A. R. — Mr de Meester, juge de Paix et Président du canton, et moi, nous lui adressames chacun un compliment (je vous transmet la teneur du mien), le Prince nous écouta avec cette affabilité qui le caractérise, ensuite il nous fit quelques questions sur notre pays et les fabriques de la ville, auxquelles nous avons satisfait, et nous avons réclamé son indulgence qu'il a daigné nous accorder de la meilleure grâce du monde."

"Pendant tout ce temps le son des cloches, du carillon et le bruit "des canons, la musique et les acclamations du peuple assemblé "qui entourait la voiture, annoncèrent la fête et l'allégresse que "causa la présence d'un souverain qui s'ait s'attirer tous les "cœurs."

" J'ai donc lieu de croire que S. A. R. aura été content de ma " ville, comme Elle a eu la bonté de le répéter à la garde d'honneur " chemin faisant. Je désire, Monsieur le Commissaire, que vous " daigniez me tenir compte, du peu que j'ai fait, en faveur de la " bonne volonté que j'ai eu de faire davantage; mais le temps, les " localités et ma maladie ont contrarié mon zèle. (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 199).

- 1814, 26 octobre. Le maire informe son collègue d'Avennes que le 10° transport de militaires français rentrant dans leur pays arrivera dans sa commune le 28 du courant mois. Ce transport comprend 12 officiers, 4 femmes d'officiers, 251 sous-officiers et soldats, plus une femme de soldat. Indépendamment des logements et vivres que la loi lui accorde, ce transport a besoin de 12 charrettes et 2 colliers. (V. Correspond. F, p. 22.)
- 1814, 27 octobre. Le 10° transport de militaires français, venant de Russie (V. ci-dessus), arrive à St-Trond. (V. ibid. p. 39.)
- 1814. 27 novembre. Le maire informe son collègue d'Avennes que le 13° transport de militaires français venant de Russie, arrivera dans sa commune le lendemain. Ce transport est fort de 26 officiers, 318 sous-officiers et soldats et 6 femmes et enfants de soldats. (V. ibid., p. 52).
- 1814, 18 novembre. Avis au maire d'Avennes que le 16° transport de français revenant de Russie, fort de 16 officiers, une femme d'officier et 297 sous-officiers, et conduit par le chef de bataillon Florquin, arrivera à St-Trond le 19 et à Avennes le lendemain. V. ibid., p. 78.
- 1815, 16 janvier. Avis au même que le 19° transport de militaires français revenant de Russie, commandé par le capitaine Ferlin et composé de 7 officiers, une femme d'officier, 303 sous-officiers et soldats, arrivera à St-Trond le lendemain et à Avennes le surlendemain. (V. ibid., p. 163).
- 1815, 9 février. Avis au même que le 22° transport commandé par le capitaine Detros et composé de 17 officiers, 46 sous-officiers et une femme, arrivera à Avennes le lendemain. (V. ibid. p. 188).
- 1815, 1 mars. Lettre du maire au Commissaire du Gouvernement de la Belgique.
- "J'ai l'honneur de vous transmettre l'ordre de marche, émargé de tous les maires du canton, pour la réception d'un exemplaire de votre circulaire du 27 février dernier, par laquelle vous avez bien voulu nous informer officiellement de l'heureuse nouvelle que toutes les parties de la Belgique qui appartenaient ci-devant à l'Autriche, ainsi que la principauté de Liége viennent d'être placées sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange-Nassau. Je n'ai rien eu de plus empressé que de faire part à mes administrés de ce grand et heureux évênement, qui assure désormais le bonheur du Peuple de la Belgique, au bruit des canons et au son de toutes les cloches de la ville. Fasse le Ciel, que le règne de notre Souverain soit long et prospère. " (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 217).

- 1815, 20 mars. Lettre du maire à M. de Macar, secrétairegénéral du Gouvernement de la Belgique à Hasselt,
- "Je m'empresse de vous transmettre le procès-verbal de publin cation de la proclamation de S. M. le Roi des Pays-Bas."
- "J'avais différé à hier, jour de dimanche, cette solennité, pour y donner plus d'éclat, la proclamation n'ayant été imprimée que samedi vers les trois heures de relevée."
- "J'éprouve la plus vive satisfaction de pouvoir vous annoncer que tout s'est passé dans ma commune avec tant de concorde que n'd'éclat, heureux présage du dévouement de mes administrés pour le nouveau monarque. "(Signé:) Le chevalier de Menten.
  V. ibid., p. 257.
- 1815, 21 mars. Avis au maire d'Avennes que le 29° transport des militaires français venant de la Russie, fort de 11 officiers, 34 sous-officiers et soldats, arrivera le 22 dans sa commune.

  V. ibid., p. 263.
- 1815, 27 mars. Lettre du maire à M. l'administrateur de la Cure Primaire à St-Trond.
- "Par une circulaire du 25 de ce mois, Mr De Macar, secrétairegénéral suppléant le Commissaire du Gouvernement absent, me
  mande que l'autorité ecclésiastique s'est empressée d'ordonner à
  Messieurs les Curés de chanter un Te Deum, en action de graces
  de l'avênement au trône de S. M. Guillaume I, notre gracieux
  monarque, et m'engage à prendre, de concert avec mes curés et
  desservants, toutes les dispositions nécessaires pour que cette
  cérémonie auguste et solennelle soit célébrée avec toute la pompe
  que les localités comportent. Dans cet état de choses, je vous prie,
  Monsieur, de passer à mon bureau, pour donner à la prédite circulaire son entière exécution. "(Sioné:) Le chevalier de Menten
- 1815, 2 avril. Te Deum en action de grâces de l'avénement au trône de S. M. Guillaume I. (V. Corresp. G, p. 7).

V. ibid., p. 278.

- 1815, 4 avril. Le maire informe le Commissaire du Gouvernement que S. A. R. le Prince Frédéric d'Orange vient d'arriver à St-Trond. On a tout lieu de croire que son quartier général n'y restera que très-peu de jours. Il ne paraît pas du tout que S. A. R. le Prince héréditaire y viendra. (V. ibid., p. 13).
- 1815, 5 mai. Les maires du canton de St-Trond, convoqués par ordre du Commissaire du Gouvernement de la Belgique pour prendre les mesures requises à l'effet de fournir en masse le contingent assigné au canton précité pour l'approvisionnement du magasin militaire établi à Waremme, décident de faire l'adjudi-

cation au rabais des denrées comprises dans le contingent qui s'élève à 6487 livres de seigle, 6487 liv. de froment, 16218 l. de foin ou de trèfle, 21624 l. de paille et 81090 l. d'avoine, le tout à livrer dans les trois jours. — Le seigle à fournir fut adjugé à Gérard Snyers de Goyer au prix de fr. 648,70; le froment, le foin, la paille et l'avoine à Joseph de Menten, bourgmestre de Nieuwerkerken, aux prix respectifs de fr. 810,87, fr. 721,70, fr. 389,23 et fr. 7249,44. (V. Résol. du maire E, p. 1-7).

- 1815, 20 mai. Le maire de la ville de St-Trond fait publier et afficher l'arrêté de S. M. le Roi des Pays-Bas en date du 9, qui défend l'entrée dans le Royaume des pièces de cuivre et de billon étrangéres, autres que de la monnaye décimale. (V. ibid., p. 11).
- 1815, I juin. Les besoins urgents de l'armée prussienne et le défaut de ressources qu'offre le Pays où elle se trouve ont déterminé M. le Comte de Cornet de Grez, Commissaire-général près de cette armée, à frapper sur le département une réquisition en denrées et viandes, qui doivent être livrées au magasin de Louvain le 3 juin au plus tard. - L'état de répartition, arrêté par le Commissaire du Gouvernement le 30 mai, fixe le contingent du canton de St-Trond à 1150 hectolitres 42 litres d'avoine et 575 hect. et 21 litres de seigle; l'état de sous-répartition dudit contingent entre les communes de canton fixe la quote-part à livrer par la ville de St-Trond à 244 hect. 55 litres d'avoine et à 122 hect. 27 litres de seigle. — Or, il est de toute impossibilité de recouvrer en nature les denrées à fournir dans le terme fixé et au moyen d'une répartition entre les contribuables d'après la base prescrite; d'ailleurs, de l'adoption de ce mode, il résulterait nécessairement des retards qui exposeraient le service public à être compromis et la commune à une exécution militaire. - Le maire décide par conséquent que la fourniture des denrées en question sera faite par la voie d'adjudication publique et au rabais, le lendemain 2 juin, à 10 heures du matin. (V. ibid., p. 14).
- 1815, 2 juin. La fourniture de denrées ci-dessus est adjugée à L. Monville de Brusthem, savoir : l'avoine au prix de 3179,15 et le seigle à 2934,48. (V. ibid., p. 17).
- 1815, 3 juin. Le maire invite les membres du Conseil, le Juge de Paix et les autorités locales, à se rendre à 11 heures à l'hôtel de ville, pour, de là, se transporter en corps à la porte de la ville et y complimenter S. M. le Roi des Pays-Bas, qui doit passer à Saint-Trond vers midi pour aller à Liége. (V. Corresp. G, p. 137).
  - 1815, 9 juin. Le contingent de la commune de St-Trond dans

l'avoine, le foin, la paille et le seigle à livrer au magasin de Liége et de Maestricht s'élève à 122 hect. 10 litres d'avoine, à 3960 livres de foin, 7920 de paille et 1850 livres de seigle.

V. Résol. du maire E, p. 24).

- 1815, 12 juin. Une réquisition de cent bêtes à cornes à livrer, au magasin militaire de Liége, est frappée sur le département de la Meuse Inférieure; le contingent à fournir par le canton de St-Trond s'élève à 7415 livres de viande. - L'adjudication de la fourniture aura lieu le surlendemain. (V. ibid., p. 20).
- 1815, 14 juin. Convocation du Conseil municipal à l'effet de délibérer sur le mode de répartition d'une réquisition frappée sur la ville, de : 122 hect. 10 lit. d'avoine, 3960 livres de foin, 7920 livres de paille et 1850 livres de farine de seigle non-blutée, à livrer au magasin de Liége. (V. Corresp. G, p. 157).
- Même date. La fourniture de la viande est adjugée à Hubert Bellis, boucher, ayant pour associés Gilles Bellis, Joseph Boonen et Gauthier-Godefroid Portmans, à raison de fr. 0.83 la livre, soit au prix total de fr. 6154,45. —La fourniture de l'avoine passe à Henri Strauven, raffineur de sel, pour fr. 1709,40; celle du foin à Nicolas Mielis pour fr. 231,66; celle de paille à Arnold van den Hove au prix de fr. 198 et celle de la farine à Charles Frissche pour fr. 370. V. Résol. du maire E, pp. 27 et 31.
- 1815, 17 juin. Lettre du maire au Commissaire du Roi au
- département de la Meuse Inférieure. " Ensuite de la bataille sanglante qui s'est donnée hier dans les
- " environs de Charleroi, plusieurs chariots de blessés prussiens " arrivent successivement se dirigeant sur Maestricht. Le parc a
- " déjà fourni aujourd'hui onze chariots; on annonce l'arrivée d'un
- » grand nombre d'autres. Cette circonstance va rendre le service
- " très actif et je ne pourrai y pourvoir, à moins que vous ne me
- r fournissiez les moyens, en y fesant de nouveau concourrir les
- " communes du canton et des cantons voisins. Vous ne voudriez
- » pas sans doute que mes administrés continuent à fournir exclu-
- " sivement les moyens de transport dans une circonstance aussi \* extraordinaire qu'urgente. »
- n Je dois vous observer, Monsieur, que ces blessés sont accom-" pagnés de beaucoup de fuyards, qui arrivent avec armes et bagan ges ne sachant où aller. Il est temps de prendre des mesures » pour arrêter ces désordres et pourvoir aux besoins des blessés: " déjà j'ai engagé les âmes charitables à fournir du linge et de la " charpie, et les chirurgiens à panser les blessés dont plusieurs
- » sont provisoirement placés à l'hospice civil jusqu'à nouvel
- n ordre. "

- disposition une somme proportionnée au besoin du moment pour
  venir au secours des malheureux par tous les moyens possibles;
  3º de prendre des mesures pour organiser des parcs à Looz et
  Tongres, pour accélérer les transports et évacuations; 4º d'envoyer un commissaire à Maestricht pour faire retourner les voi-
- voyer un commissaire à Maestricht pour faire retourner les voitures arrivées et à arriver, aussitôt qu'elles sont déchargées;
- » 5° de faire diriger sur ma commune un officier qui fasse les fonc-
- \* tions de commandant, pour arrêter les fuyards et traineurs qui ar-
- " rivent et auxquels on n'a rien à opposer. " (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. Correspond. G, p. 168).
- 1815, 20 juin. Le maire vu les nouvelles importantes communiquées par le 6° bulletin sur la victoire décisive remportée par les alliés sur l'armée française arrête que le dit bulletin sera annoncé au peuple sur le son de midi, au bruit du canon et de toutes les cloches de la ville, et que ces signes d'allégresse seront répétés à 4 et à 7 heures du soir.
  - V. Résol. du maire E, p. 33.
- 1815, 22 juin. Le maire informe M'Brugmans, inspecteur général du service de santé de l'armée, qu'il afait mettre à la disposition de M'Rombaut, employé des hôpitaux désigné pour diriger l'évacuation des malades et blessés de St-Trond et Liége, le local de Stenaert. —Il fait observer que, pour établir un hôpital militaire, il ne suffit pas de désigner un employé pour diriger les évacuations, il faut des vivres, des employés subalternes, des ustensiles, etc. Il faudra pourvoir à tout cela définitivement. Le maire ajoute qu'il a attaché à l'hôpital l'officier de santé van West, qui, depuis le commencement des hostilités a donné tout son temps, jour et nuit, au soin de quelques mille blessés qui ont passé par la ville.
  - V. Correspond. G, p. 181.
- 1815, 24 juin Lettre du maire à son Exc. le baron de Tindal, lieutenant général, inspecteur-général de l'infanterie, chargé de l'administration de la Guerre en Belgique:
- "J'ai reçu aujourd'hui la lettre que votre Exc. m'a fait l'honneur de m'écrire sous la date du 22 c', par laquelle elle me prévient de
- " la mission du sieur Rombaut, pour surveiller dans ma commune
- » les évacuations des militaires malades et des blessés. »
- "J'ai l'honneur d'informer votre Excellence que ce commissaire
- » est déjà arrivé ici dès le 22 vers midi et que dès ce moment j'ai
- » désigné et mis à sa disposition les locaux propres à recevoir les
- » malheureux et pris des mesures pour l'établissement d'un parc » permanant. »
- " J'ai la satisfaction d'annoncer à Votre Exc. qu'à ma demande » mes administrés ont sans aucune difficulté fait remise des bâti-

- ments propres à ce service et que subsidiairement la commission
  des hospices civils cèdera, en cas de besoin, les salles disponibles
  dans cet établissement.
- "J'observerai de plus à Votre Exc. que, depuis le 16 jusqu'à ce "jour, je n'ai cessé de faire appel à l'humanité de mes administrés "pour fournir les linges à pansement et charpies nécessaires, et "aux officiers de santé civils de soigner les blesser qui ont passé "par ma commune en très grand nombre, et j'ai recueilli égale-"ment déjà une quantité de paillasses et autres effets."
- " Mais cela n'est pas tout, Monsieur; il a fallu proportionnelle-" ment des vivres et boissons et j'ai dû répondre personnellement " de toutes les viandes, pains, bière, etc., que les besoins impé-" rieux des circonstances ont exigés. "
- " Votre Exc. sentira que cet état de choses ne peut pas durer et par qu'il est urgent que l'autorité supérieure prenne de promptes mesures pour pourvoir à ces dépenses passées et futures. Elle saura apprécier de même, quelle que soit la générosité de mes administrés, qu'ils sont en petit nombre pour fournir les bois de lit et paillasses nécessaires. "
- » Je prie donc Votre Exc. qu'Elle daigne faire suppléer au défaut » de ressources de ma petite commune quant à l'ameublement et » aux dépenses ultérieures de l'hôpital militaire. » (Signé:) Le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. i bid., p. 161).
- 1815, 25 juin. Le maire transmet au Commissaire du Roi à Hasselt, par exprès, copie, du Bulletin Officiel qui vient d'arriver à St-Trond, des nouvelles concernant la bataille du 18 (Waterloo), dont, dit-il, « l'heureuse issue a décidé du sort de notre pays. » Il ajoute : « le conducteur de la diligence a annoncé ce matin que » Napoléon est arrêté à Paris par la Garde Nationale, en assurant » que cette grande nouvelle serait portée demain dans les feuilles » publiques. Plut à Dieu qu'elle se confirme. » (V. ibid., p. 195).
- 1815, 30 juin. Le maire fait publier une lettre du Commissaire Général de la Guerre, datée de Bruxelles, 29 courant, lettre par laquelle le colonel, duc de Looz-Corswarem, est nommé commandant de la Place de St-Trond. Cette lettre dit entre autres choses au colonel: "Vous vous occuperez immédiatement de réunir " tous les hommes égarés et restés en arrière, appartenant aux " armées alliées et qui seront dirigés à l'instant sur leurs corps " respectifs; vous mettrez tout le zèle dont vous pouvez être capa- " ble pour empécher que personne ne se porte aux plus légers " excès envers les habitants et ne permettrez sous aucun prétexte " le séjour d'aucun militaire qui ne serait pas légalement muni " d'une feuille de route ou d'un ordre bien en règle. Nonobstant

- » la surveillance et l'exécution de ces différentes mesures, vous » porterez toute votre attention à protéger les autorités locales et » empécher qu'elles soient contrariées ou vexées dans leurs opérantions par les troupes alliées qui se trouvent cantonnées dans les « environs et auxquelles vous ne permettrez point de faire aucune » réquisition illégale de vivres, de voitures ou de chevaux. » V. Résolutions du maire E, p. 38.
- 1815, 2 juillet. Le maire, considérant les services inappréciables rendus à la patrie par l'armée nationale dans les batailles du 16, 17 et 18 juin dernier, en empéchant, par une bravoure vraiment héroïque, l'invasion de l'ennemi, — voulant rendre aux braves, morts sur le champ d'honneur, le dernier tribut de reconnaissance que la religion permet de leur payer, - après avoir concerté avec Mr le Curé de l'Eglise Primaire, arrête ce qui suit : 1º Il sera chanté le lendemain, 3 courant, à 10 heures, dans l'église primaire de Notre-Dame, un service funèbre pour les braves Belges morts à la défense de la patrie; un catafalque sera dressé au chœur, orné de trophées militaires: - 2º Le commandant de la Place, le Juge de Paix, les autres fonctionnaires publics et le conseil municipal seront invités à se réunir à la salle ordinaire des séances de la maison de ville, pour se rendre en cortége au dit service: - 3º Pendant la messe on fera entendre par intervalle, de minute en minute, un coup de canon; -- 4º Le présent arrêté sera publié par la voie ordinaire, avec une exhortation aux habitants d'assister à ce service, à l'exemple des autorités. (V. ibid., p. 39).
- 1815, 8 juillet. Le maire de la ville de St-Trond vu la circulaire de Monsieur le Commissaire de S. M. le Roi des Pays-Bas pour le département de la Meuse Inférieure, en date du 5 c. qui le prévient que M. le Vicaire Général, d'après les intentions de S. M., a adressé un mandement aux curés et desservants du diocèse, pour chanter un Te Deum solennel en actions de grâces des bienfaits dont l'Eternel a comblé le Pays, en le délivrant d'un invasion par la victoire signalée le 18 juin dernier sur les ennemis de son indépendance; et voulant donner à cette solennité tout l'éclat digne de son sujet, - après avoir concerté avec M. Pauly, curé primaire de St-Trond, arrête : 1º Il sera chanté le lendemain dimanche, à 10 heures, dans l'église primaire de Notre-Dame, un service solennel suivi d'un Te Deum, pour remercier le Ciel et lui adresser des vœux afin que le Roi vive longtemps pour le bonheur du Pays et celui de son fils, l'honneur et l'espoir de la Nation: - 2º Cette solennité sera annoncée ce jourd'hui à 6 heures du soir. au bruit du canon et au son de toutes les cloches de la ville avec une exhortation aux habitants d'y assister : ces signes d'allé-

gresse seront répétés le jour de la solennité à 7 heures du matin; à 10 heures pendant le *Te Deum*, à midi et à 6 heures du soir; — 3° Il sera fait une invitation individuelle aux conseillers municipaux et à tous les fonctionnaires publics de se réunir à l'hôtel-deville, pour se rendre en cortège à l'Eglise Primaire et y assister au service; M. le Curé y invitera tout le Clergé; — 4° Pendant la messe on fera une quête en faveur des braves militaires blessés sur le champ de l'honneur pour la défense de la Patrie; et 5° Il sera donné connaissance des présentes dispositions au public par les voies ordinaires. (V. ibid., p. 42).

1815. 14 juillet. — Le maire — informé par Mr Pauly, curéprimaire de la commune, qu'en exécution d'un mandement de Monsieur le Vicaire Général, il sera chanté le lendemain à 10 heures, dans l'église Primaire, un service solennel avec Te Deum, en actions de grâces à l'Eternel pour le rétablissement du Souverain Pontife dans la possession de ses Etats, — considérant que cet heureux événement est de la plus haute importance dans l'intérêt de la religion et doit combler d'une juste allégresse tous les fidèles, et qu'on ne saurait pas remercier trop le Ciel de ce bienfait; — voulant contribuer à ajouter autant que possible à l'éclat de cette solennité religieuse, arrête: (V. les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté précédent). (V. ibid., p. 45).

1815, 26 juillet. — Publication de la liste des notables appelés à émettre leur vœu sur le projet de constitution proclamée par S. M. le 18 du même mois. — Cette liste comprend : le comte de Borchgrave, père, de Marlinne; François, baron de Copis, de Gorsop-Leeuw; François Capitaine, de Wellen; Cox d'Homelen, de Hasselt; Gisbert Claes de Rulingen, de Fologne; Claes, Guillaume, de Hasselt; Cox, Godefroid-Renier, de Hasselt; Corswarem, Jean-Hubert, de Hasselt; Daris, Jean-Herman, de Looz; de Creeft. Auguste, de St-Trond; Duvivier, François, de Schalckhoven; de Favereau, de Velm; Ghysens de Trockart, d'Exel; le baron de Heusch, Bonaventure, de Cortessem; Haenen, Barthélémy, de Hasselt; Jacobs, Lambert, de Hasselt; Kenens, H. de Herck; Meester, Pierre, de St-Trond; Menten, Bonaventure, de St-Trond; Maitre Jean, François, de Looz: Meugens, André, de Hasselt; Ramakers, notaire, de Petit-Jamine; le baron de Stembier-de Wideux, de Herck-St-Lambert; le baron de Stockhem, de Kermpt; de Surlet-Chokier, Erasme-Louis, de Gingelom; Vroonen, de Gelinden; Vroonen, Gilles, de Bas-Heers; vander Straeten, Jean, de Hasselt; le baron de Villenfagne, de Zolder; Vossius, G., de Hasselt; Wagemans, Henri-Winand, de Hasselt; Arrazola de Onate, de Meldert; de Stappers, Winand, de Hasselt; Vliegen, Henri, de Donck; Siegers, Jean, de Hasselt; Pitteurs, Bonaventure, de St-Trond, et de Cecil, Charles, de Hasselt. (V. ibid., p. 50).

- 1815, 26 août Le maire vu l'arrêté de S. M. du 24 de ce mois, portant que le projet de la loi fondamentale est adopté par la majorité et est devenu loi de l'Etat en ordonne la publication et l'affichage. (V. ibid., p. 55).
- 1815. 1 décembre. Le maire, vu la liste lui adressée par le commandant de la place relativement au passage prochain et à la force du 1<sup>r</sup> corps d'armée des troupes prussiennes, — considérant qu'en des circonstances pareilles il est urgent de prendre des mesures qui tendent au maintien, tant du bon ordre et de la tranquillité publique que de la libre circulation des troupes, chevaux et voitures, - arrête: 1º Il est expressément ordonné à tous les habitants de faire transporter et enlever dans les 24 heures, des rues publiques de la ville, tous les matériaux ou autres objets quelconques qui pourraient entraver ou empécher le libre et tranquille passage; - 2º Il est défendu de placer pendant la durée des passages aucune charette, voiture ni chariot au marché, hormis les jours de marché et pas autrement; - 3° Il est aussi défendu de placer pendant la nuit, dans aucune rue de la ville, hors le chemin public, aucune charette, chariot ou autre instrument auquel un homme ou animal pourrait se blesser, à moins que le propriétaire n'éclaire suffissamment pendant la nuit, pour que ces objets puissent être vus et reconnus par les passants; - 4º Tout bourgeois est invité à éclairer la rue au moyen d'une lampe ou chandelle, tous les jours du passage, savoir le 2, 3, 4, 5 et 6 de ce mois, de 6 à 9 heures du soir. (V. ibid., p. 76).
- 1815. 15 décembre. Le maire, sur l'avis de Mr le commandant de la place, informe ses administrés que plusieurs détachements de troupes nationales, forts de 1600 hommes, arriveront le 15 et le 18 de ce mois dans cette ville, et les invite à prendre les dispositions nécessaires pour que les militaires trouvent de la nourriture convenable à leur arrivée dans leurs logements.

V. ibid., p. 85.

1815, 19 décembre. — Le maire, — vu le mandement de M<sup>r</sup> le Grand Vicaire Capitulaire de Liège en date du 14 de ce mois et rendu en exécution de l'arrêté de S. M. du 5 de ce mois, mandement qui ordonne de chanter le 20 c<sup>t</sup>, dans toutes les églises du Royaume, un *Te Deum* d'actions de grâces pour le bienfait de la Paix, — voulant donner à cette solenuité tout l'éclat convenable, arrête, pour être publié, le discours exhortatoire, que voici :

" Bourgeois,

« Sa Majesté notre très-gracieux Roi a statué, par arrêté du 5 » décembre dernier, que, mercredi 20 de ce mois, il sera chanté, » dans toutes les églises du Royaume, un *Te Deum* pour remercier

"Dieu de l'heureux rétablissement de la paix générale, et monsieur le Grand Vicaire Capitulaire de l'Evêché de Liége a ordonné, conformément aux intentions de S. M., que la solenuité aurait lieu à jour fixé, dans toutes les églises de son diocèse avec invitation à tous les fidèles d'assister à cet acte religieux. — Je vous préviens donc que le *Te Deum* ordonné sera chanté demain à 11 heures et demie dans l'église primaire de cette ville et je vous exhorte tous d'assister à cette solennité avec zèle, dévouement et décence convenable. Elle sera annoncée aujourd'hui à cinq heures de relevée et demain à sept heures du matin, au son des cloches. " (V. ibid., p. 89.)

1816, 25 mars. — Le maire — vu la lettre de la commission du District établi à Hasselt, relative à la nomination d'une commission locale chargée de diriger et de surveiller les fonds destinés au soulagement des défenseurs de la Patrie qui ont été victimes de la guerre, et vu les articles 29 et 35 de l'arrêté du 9 novembre 1815, qui charge les administrations locales de nommer les membres de cette commission, — voulant seconder autant qu'il est en lui les intentions paternelles de S. M. pour atteindre le but d'un établissement si intéressant, arrête : 1° Sont nommés membres de la commission d'encouragement pour la ville de St-Trond; MM. le chevalier van Vucht de Gordon, père ; de Meester, curé ; Coninckx, ex-chanoine; le chevalier Jean-Louis de Creeft et Léopold Wuesten; — 2° La salle des ci-devant échevins, dans la maison commune, est désignée pour y tenir leurs séances; — 3° Extrait du présent arrêté sera expédié pour leur servir de commission. (V. ib., p. 116).

1816, 17 juin. — Le maire, — vu le mandement de M<sup>r</sup> le Vicaire Général Capitulaire du diocèse de Liége en date du 13 juin, qui ordonne, conformément aux désirs de S. M., que, le mardi 18 juin, dans toutes les églises du diocèse, sera chanté un Te Deum d'actions de grâces au Tout-Puissant pour la victoire de Waterloo qui a consolidé le Royaume des Pays-Bas; — invite les autorités civiles, judiciaires et militaires, les membres de la Société d'Encouragement, ceux de la Société de Rhétorique, tous les fonctionnaires et employés quelconques, à se reunir le lendemain à la salle des séances de la Maison-de-ville, pour se rendre, à 11 heures, en cortège à l'Eglise Primaire de Notre-Dame et y assister au Te Deum précité. (V. ibid., p. 165).



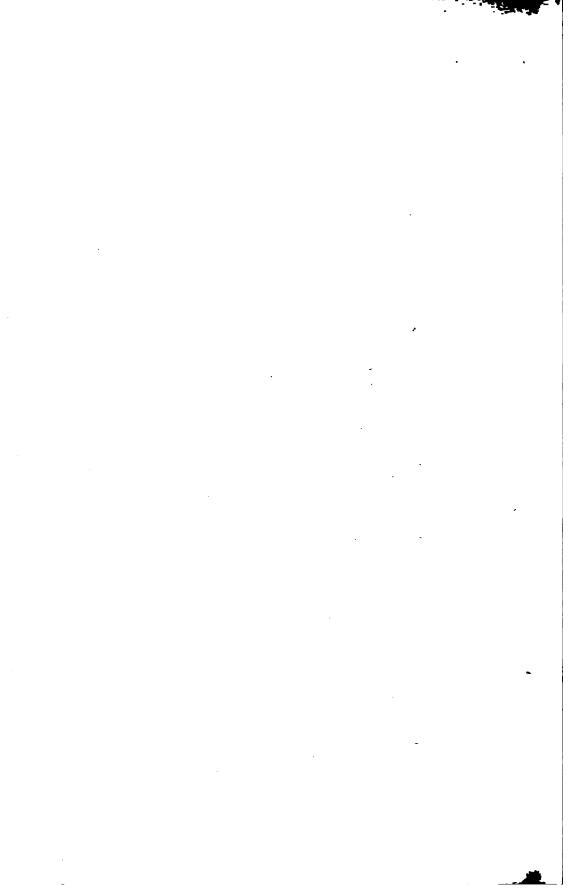

## OMISSA.

1212. - Hugo episcopus prescriptus solum fuit diocesanus opidi sancti Trudonis et nondum dominus temporalis loci, quia episcopus Metensis eo tunc erat dominus temporalis una cum abbatibus monasterij Sancti Trudonis. Sed de post in anno videlicet 1227. idem Hugo acquisivit via permutationis medietatem temporalem opidi predicti erga Episcopum et ecclesiam Metensem. Ab eo etenim anno usque in annum 1280 qui fuit annus residentie domini Johannis de Angia (Angia est barré et remplacé par Flandria) episcopi leodiensis Sextus (sic) opidum Sancti Trudonis iuxta antiquas consuetudines eidem per Episcopos Metenses et abbates dominos siguidem temporales concessas, gubernabatur, quemadmodum percipi potest ex primo privilegio per prenominatum Johannem de Flandria et Wilhelmum abbatem anno 1280 opido Sancti Trudonis dato atque concesso: "Volumus "inquiunt "quod villa Sancti Trudonis in eodem statu sit et remaneat quo esse consuevit antequam ipsa communitas per nos exordium sortiretur. »

V. Note du Statuetboeck, après l'acte de 1212, publié t. I. p. 3.

- 1349, 25 juillet. Charles IV, Roi des Romains, ratifie la paix de Nieuwenhoven du 29 décembre 1329. (V. cet acte t. I, p. 39).

  V. Carton A, nº 1.
- 1366, 25 août. Jean d'Arckel, évêque de Liége, et Zachée de Vranckenhoven, abbé de St-Trond, changent le système d'administration de la ville de St-Trond (V. t. I, p. 51).
  - V. Carton A. nº 2.

1378, 10 décembre. — Devant Chrétien de Biest, Jean de Niel, dit de Nusia, et Brunon de Speculo, échevins de St-Trond, Jean Amici et Walter, son frère, clercs, engagent leurs personnes et leurs biens et transmettent à Renier de Bommershoven, aussi échevin de la ville, le titre d'une pension viagère de trente petits florins souscrite par la ville au prénommé Jean Amici. Ces engagements et transmission se font pour garantir la ville contre tous domma-

ges et intérêts qu'elle pourrait avoir à subir dans la suite de la part de Hubert Sprauten, oncle de Jean Amici, et conformément à certain jugement des échevins porté dans les circonstances suivantes. - Jean, curé du béguinage, avait acheté sur le corpus de la ville une pension viagère de 20 petits florins d'or, pavable au clerc Jean de Joec, fils d'Amicus. Les lettres de cette pension se se trouvaient entre les mains de Hubert Sprauten, qui, peu avant la date des présentes, avait, par l'intermédiaire de Lambert Malepert, son fondé de pouvoirs, fait toucher, chez les receveurspaveurs de la ville, quelques termes échus de la rente. Le fait étant venu à la connaissance de Jean Amici, celui-ci s'en plaignit à Henri Borgere, écoutête de l'abbé, et demanda jugement ordonnant que le titre de sa pension fut remis entre ses mains et qu'à lui aussi fut payée la rente tant échue qu'à écheoir à l'avenir. L'écoutête fit assigner Hubert Sprauten et adjoindre à Lambert Malempert de ne pas se dessaisir du titre litigieux; ce à quoi celui-ci répondit qu'il avait déjà rendu la pièce à Sprauten. Le jour du jugement, les échevins prononcèrent conformément aux revendications de Jean Amici, mais exigèrent de lui une caution d'indemnité à fournir à la ville.

In nomine Domini Amen. Notum sit universis hoc presens instrumentum publicum seu has litteras presentes inspecturis quod cum nuper dominus Johannes, rector ecclesie beginarum Sancte Agnetis extra muros opidi Sanctitrudonis, presbiter, emisset erga dictum opidum seu gubernatores eiusdem, ut dicitur, viginti florenos parvos aureos, vitalis pensionis, ad vitam Johannis, filii quondam Amici de Joec, clerici, prout contineri dicitur in litteris sub sigillo maiorum dicti opidi inde confectis, que littere. ut dicitur, pervenerunt ad manus seu conservationem Huberti dici Sproute. avunculi prefati Johannis, prout etiam apparere potuit per infra scripta, quia pauco ante datam presentium lapso tempore, Lambertus dictus Malepert, calciator, ex parte dicti Huberti tanquam nuncius eiusdem, ut dixit. comparens coram receptoribus seu pagatoribus dicti opidi exhibensque predictas litteras petivit pensionem dictorum viginti florenorum sibi Lamberto solvi pro aliquibus terminis transactis ad opus dicti Huberti Sproute. Quod cum percepisset dictus Johannes Amici comparuit et protestatus fuit dictas litteras, licet detentas, necnon pensionem in eis declaratam, tam pro terminis preteritis quam futuris sibi competere et nemini alteri solvi debere; supplicans coram Henrico Borgere, sculteto domini abbatis et scabinis dicti oppidi, sibi judicialiter dictas litteras tradi, et pensionem eandem pro terminis preteritis et futuris quamdiu vixerit ipse Johannes persolvi iuxta continentiam pretactarum litterarum. Sic quod dictus scultetus precepit dicto Lamberto, ut dictas litteras ut prefertur exhibitas retineret, conservaret, reddendas illi cui competerent et adiudicarentur, etiam dies assignata existit dicto Huberto licet absenti, in persona dicti Lamberfi sui nuncii, ut ad ipsam diem, idem Hubertus compareret dictas litteras dictoJohanni traditurus vel causam allegaturus quare dictas litteras tradere non teneretur. Adquam diem dictus Hubertus non

comparuit, sed medio tempore dictus Lambertus asseruit se dictas litteras dicto Huberto reddidisse. Quibus sic habitis, non obstante absentatione dicti Huberti, sufficienter ad hoc exspectati, tam predicte littere quam pensio in eisdem declarata, pro preteritis et futuris terminis adjudicate fuerunt per scabinos predictos ad monitionem dicti sculteti, predicto Johanni Amici iuxta clausulas ipsarum litterarum specialiter ad vitam dicti Johannis percipiende; hoc tamen in eadem sententia ipsorum scabinorium declarato et specificato quod dictus Johannes ante perceptionem eiusdem pecunie huiusmodi pensionis sufficientem cautionem et certitudinem faceret de relevando dictum opidum et opidanos hujusmodi, ab impetitione, vexatione ac dampnis ex parte dicti Huberti seu cuiuscumque alterius persone proventuris, quemadmodum scabini dicti opidi premissa tenere dicuntur et custodire. Hinc est quod in presentia discretorum et prudentium virorum Christiani de Biest, Johannis de Niel dicti de Nusia(?) et Brunonis de Speculo, scabinorum dicti opidi, mei notarii publici et testium infrasciptorum, propter hoc personaliter constituti prefatus Johannes Amici et Walterus, eius frater legitimus, clerici, iuxta conditionem dicte sententie scabinorum de relevando dictum opidum obligaverunt se et sua bona mobilia et immobilia, presentia et futura, tam coniunctim quam divisim, ad hoc quod predictum opidum et inhabitatores eiusdem conservabunt indempnes de quibuscumque impetitionibus et dampnis, si quas vel que sustinuerint postmodum, occasione solutionis dicte pensionis predicto Johanni facte vel faciende. Et ad maiorem securitatem eiusdem relevationis predictus Johannes per predictum suum fratrem Walterum, tradidit Reynero dicto de Bommershoven, scabino dicti opidi, litteras de pensione vitali triginta florenorum parvorum ipsi Johanni ad ipsum opidum debitorum, tenendas et conservandas per eumdem Reynerum scabinum, ad recuperandum tam ad dictos Johannem et eius fratrem, quam ad dictas litteras seu pensionem in eisdem expressam, quodcumque damnum si quod perveniret dicto opido vel incolis eisdem occasione dictorum viginti florenorum quomodo libet de jure vel de facto. Et promiserunt predicti Johannes et Walterus fratres per fidem abeorum quolibet singulariter et corporaliter prestitam loco juramenti, in manu mei subscripti notarij stipulantis et recipientis, vice et nomine omnium quorum interesse poterit, quod contra premissa nichil facient aut fleri procurabunt, clericali privilegio et alijs exceptionibus ac defensionibus expresse renuntiando. Super quibus Henricus Warneri et Bartholemeus de Monte, burgimagistri, nomine et ad opus dicti opidi et incholarum euisdem, petiverunt a me notario subscripto publico instrumentum publicum sieri et sigillis dictorum scabinorum sigillari. Actum in lobio scabinorum predictorum anno a nativitate Domini millesimo CCCo LXX octavo, indictione prima, mensis decembris die decima hora prime (sic) vel quasi, presentibus una cum scabinis et burgimagistris pendictis Johanne de Namurco, seniore, clerico, necnon Hermanno de Rikele et pluribus alijs testibus leodiensis diocesis ad premissa vocatis et rogatis. In cuius rei testimonium nos Christianus, Johannes et Bruno, predicti scabini, ad petitionem tam fratrum quam burgimagistrorum prenominatorum instrumento presenti publico seu litteris presentibus apposuimus sigilla nostra.

Et ego Arnoldus Severini de Sanctotrudone, clericus leodiensis diocesis

imperiali auctoritate publicus notarius, quia premissis omnibus una cum dictis scabinis et testibus interfui, ideo presens instrumentum publicum exinde confeci, quod per alium scriptum alijs impeditus, signo meo consueto signavi requisitus et rogatus.

Collection de Chartes no XX<sup>bis</sup>. Original sur parchemin muni jadis de trois sceaux dont le premier seul est conservé: Scrau de Chrétien de Biest, écu écartelé, l et 2 indéchiffrables, au 3 six besants, au 4 un lion.

1430, 21 novembre (v. st.) — Vidimus de Jean de Beesde, abbé de St-Trond, des lettres de Robert, roi des Romains, publiées t. I, p. 146.

In nomini Domini, Amen. Universis et singulis Christifidelibus presentes litteras visuris, lecturis et audituris Johannes de Beesde, Dei patientia abbas monasterii Sancti Trudonis de Sancto trudone ordinis Sancti Benedicti leodiensis diocesis, Salutem in eo qui est vera salus cum agnitione veritatis infrascriptorum. Noveritis quod propter hoc coram nobis personaliter comparuerint ac se in propriis personis exhibuerint Burgimagistri, consules et jurati moderni Reverendi patris nostri et domini Joannis de Hynsberch, Dei et apostolice sedis gratia episcopi leodiensis atque nostri opidi Sancti trudonis leodiensis diocesis domini: ac tenentes et habentes in suis manibus certas litteras patentes absolutorias et restitutoriales in integrum Illustrissimi principis domini Ruperti quondam Dei et apostolice sedes gratia Romanorum regis semper augusti, sanas quidem et integras non abolitas, abrasas, cancellatas aut aliquo prorsus vitio suspectas, reverenter nobis exhibuerunt easdemque in forma Vidimus prout eas vidimus modo prescripto per nos sibi pro se et alijs opidanis dicti loci ad futuram rei memoriam transcribi, copiari, exemplari et in formam transsumpti redigi, sigillo quoque nostro sigillari et per nostrum infrascriptum in ea parte scribam subscribi, eiusque signo solito notariali signari cum instantia postularunt. Qua propter attendentes veritati testimonium debere perhiberi, attestamur easdem litteras modo et forma prescriptis vidisse, legisse, ac de eisdem ad easdem originales litteras collationem debitam cum nostro infrascripto scriba etiam presentibus testibus subscriptis de verbo ad verbum fecisse, easdemque cum presenti nostro transsumpto in omnibus et per omnia concordari invenisse, huiusmodo sub tenore : (suit l'acte analysé t. I, p. 146, émanant de Robert, ro! des Romains, etc.) In quorum omnium premissorum fidem et testimonium presens transsumptum per Petrum, notarium publicum infrascriptum nostrumque in ea parte scribam, in formam publicam redigi ac suis solitis signis notarialibus signari iussimus et nostri sigilli appensione communiri. Actum quidem quo ad exhibitionem hujusmodi litterarum sigillo siquidem maiori dicti Romanorum Regis de cera glauca in cauda perga\_ meni impendente sigillatarum ac petitionem et postulationem pretactas in anteriori aula domus nostre abbatie, sub anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo tricesimo, indictione octava, mensis novembris die vicesima prima hora none, pontificatus Sanctissimi in Christo patris ac Domini nostri Domini Martini divina provindentia pape quinti anno quarto decimo, presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris videlicet

domino Reynero Schat, magistro in artibus, Arnoldo de Hugenrode, Theodorico de Oerle et pluribus alijs fide dignis viris quidem litteratis ad premissa in testes vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Petrus Ackerman de Sancto trudone, clericus leodiensis diocesis, sacra imperiali auctoritate publicus et venerabilis curie leodiensis notarius, etc., etc., signavi rogatus et requisitus, etc.

Collection de Chartes no XXXII bis. Original sur parchemin, muni d'un sceau en cire brune à double queue de parchemin, représentant un abbé de face portant la crosse de la main gauche et bénissant de la droite.

1461, 4 novembre. - Arnold van den Bossche, écoutête de l'évêque de Liége, et les échevins Henri int Scep, Franco van Lexhy, Philippe Copy et Guillaume van Waelhoven, - après descente faite sur les lieux par les écoutêtes, échevins et jurés et avis préalable des gens les plus âgés de la ville, -portent jugement au sujet de la propriété de certaines ruelles sises in die Cuystrate, propriété revendiquée par les bourgmestres et une partie du conseil, qui prétendaient faire ouvrir ces ruelles pour avoir accès à l'enceinte fortifiée de la place, contre Jaques Aelbrechts, prêtre, Jean Van Kelsbeke, Henri Vorsters, la veuve de feu Mathieu Houtscomekers et Martin Aes, aux immeubles desquels ces ruelles joignaient et qui soutenaient les posséder de plein droit. - Le jugement déclare appartenir à la ville : 1º La ruelle de cinq pieds de largeur située vis à vis la propriété de Gérard Van Ryckel, entre les immeubles de Henri Vorsters et de Martin Naes, telle qu'elle a été délimitée par les jurés depuis la rue jusqu'à l'enceinte fortifiée; 2° la ruelle de cinq pieds de largeur, sise entre les immeubles de Martin Aes susdit et Jean van Kelsbeke et que tenait jadis feu Jean Asselen, vis à vis des propriétés de l'abbesse de Herckenrode et de Gérard van Ryckel: 3º la ruelle de cinq pieds de largeur longeant, depuis la rue jusqu'aux fortifications, le jardin de Jaques Aelbrechts et la maison de Jean van Kelsbeke, au-dela du nover se trouvant au dit jardin vers Nuport; et 4º une ruelle de cinq pieds de largeur entre la maison de la veuve Houtscomekers, provenant de Jean Roefs, et celle d'Abraham de Montferrand du côté de Nuport.

Allen den ghenen die dese letteren sullen aensien oft hoeren lesen Art van den Bossche, scouteyt ons sghenadichs heren van Ludick in synre stadt van Sintruden ende scepenen gemeynlyck der selver stadt van Sintruden, Groete met kennisse der waerheyt. Sult weten dat nelingen leden voir ons scouteyt ende scepenen voirscreven ten rechte sittende omme en yegelyken recht voir ons versuekende recht te doene, die burghemeesters met een deel van den raide der stadt voirscreven van Sintruden van der selver stadt wegen, als aenleggers ten eenre; ende her Jacob Aeltrechs, priester, Jan van Kelsbeke, Henrick Vorsters, die vrouwe Houtscomekers, werdynne wilen eer Meeus Houtscomekers ende

Merten Aes, als verantwerders, ten andere syden, in aenspraken ende verantwerden met worden van rechte comen syn, als van sekeren steghen die welke die voirgenoempde Burghemeesters met een deel van den raide van der voirscreven stadt wegen seyden dat der selver stadt van Sintruiden toebehoirden ende hoir erve weren ende oeck open gestaen hedden tusscben der personen voirscreven erve ende huysingen hier naimaels bescreven volgende, liggende in die cuystraete der stadt voirscreven, ende dat sy personen verantwerders voirscreven die noch open doen souden ende sculdich weren open te doene omme totter vesten ende wal van der voirseyder stadt van Sintruden te comen; welcke steghen die verantworders voirscreven der voirgenoempde stadt ontkanden met meer worden doen van hon geallegeert.

Soe wert dat die voirscreven burghemeesters met een deel van den raide van den voirscreven stadt wegen van Sintruiden versoechten ende begherden die plaetzen in die cuystraete aen der personen voirscreven erve ende huysingen hier naerbescreven, met rechte van ons scouteyt ende scepenen voirscreven metten gesworenen als dat behoirt glievisiteert ende die alders dair op gehoirt te hebbene op sgheens cost ongelyck hebbende, die welcke plaetzen in die cuystraete voirscreven aen ende tusschen die verantwerders voirscreven erve ende huysingen voirgevuert dair die aenleggeren voirscreven van der stadt wegen voirscreven seyden en meynden dat open steghen gestaen hedden, alsoe van ons scouteyt ende scepenen metten ghesworenen voirscreven ghevisiteert hebbende, die alders aldaer, wt versoeken der aenleggers voirscreven, dat in name van der stadt voirscreven versoekende, dair op gehoirt synde, soe syn comen nu op dach date deser letteren onderbescreven, voir ons scouteyt ende scepenen voirscreven die voirscreven partyen voert recht ende vonnis van der saken voirscreven versuekende.... ende geschiet synde.... dat wy scepenen merkende tversueck voirscreven redelyck wesende te menis ons scouteyt.... hebben.... aensprake, verantwerde, conde en waerheyt op die materie voirscreven van ons gehoirt synde ende naedaenbringen ende goetduncken der ghesworenen, als dat die stadt voirscreven van Sintruiden hebben sal een steghe vyff voeten wyt synde tusschen huysinge Henrich Svorsters ende Merten Naes, liggende in die cuystrate, tieghen Geerts goet van Rikel over, recht doir wt totter vesten toe van der stadt ghelyc als die van den gesworenen besteken is, ende Henrich Svorsters voirscreven dair van in den cost. Item des gelycx der stadt voirscreven noch een open steghe te hebbene vyff voeten wyt synde, als die gesworenen die besteken hebben oft besteken sullen recht doir luet totter vesten toe van der stadt, tusschen huysinghe Merten Aes voirscreven ende Jans van Kelsbeke dat wilen Jan Asselen plach toe te hoiren, oick in die voorscreven cuystrate gelegen, tegen der abdisse goet van Herckenrode ende Geerts goet van Rikele over, ende Merten Naes voirscreven dair van in den cost. Item der stadt voirscreven des ghelycxs noch een steghe erflic te hebbene vyff voeten wyt synde recht dore wt totter vesten toe van der stadt, tusschen her Jacobs Aelbrechs voirscreven hoefken ende Jans van Kelsbeke huys voirscreven, oick in die voirscreven cuystraete gelegen op ghene syde van den notelere staande in voirscreven hoefken ter nuporten wert aen, gelyck als die gesworen dat besteken hebben oft be-

steken sullen ende her Jacob Aeibrechs voirscreven dair van in den cost van eenen halven daeghe ende Jan van Kelsbeke voirscreven in den cost van eenen halven dage. Ende noch desgelyexs der stadt voirscreven een open steghe te hebbene vyff voeten wyt synde recht dore uet totter vesten toe van der stadt, aen der vrouwe Houtscomekers voirscreven huys, dat wilen Jannis Roefs plach toe te behoren, gelegen oick in die cuystrate by huyse ende erve Abraens van Mofferant op die zyde ter Nuport wert aen. gelyck als die geswoeren voirscreven dat aen die venstere van den selven huvse getekent ende besteken hebben, ende der vrouwen Houtskomekers voirscreven dair van in den cost. Ende in orkunde der wairhevt soe hebbe ich Art, scouteyt voirschreven, mynen properen siegel, ende wy Henrick int Scep, Vrancken van Lexhy, Plips Copy ende Willem van Wailhoven, scepenen der stadt voirscreven van Sintruden, voir ons ende voir die andere onse medescepen der selver stadt, onse propere siegele ter beden ende versueke der aenleggers voirscreven van den voiscreven vonnisse, in name van der voirgenoempde stadt van Sintruden, brieven ende siegele begherende, deser letteren aengehangen. Ghegeven int jair der saligher geboirten ons liefs heren Jesu Christi duysent vier hondert en eenentsestich in die maent van Novembri des vierden daigs.

Collection de chartes nº XLVII bis. Original sur parchemin dont les sceaux ont disparu.

1484, 11 janvier (u. st). — Maximilien et Philippe, archiducs d'Autriche, etc., dispensent les habitants de St-Trond de sceller les lettres du traité de paix conclu avec ceux de Liége devant Huy, et d'en payer les frais.

Collection de chartes, no XLVIII bis. Publié par Piot, Cartul. de l'abb. de St-Trond, t. II, p. 413.

- I485, I2 février. Charte publiée t. II, p. 130.V. Copie, Carton A, nº 3.
- 1487, 25 février. Charte publiée t. II, p. 154,
   V. Copie, Carton A, nº 4.
- 1492, 25 janvier. Charte publiée t. II, p. 175.
   V. Copie, Carton A, n° 5.
- 1501, 18 novembre. Devant Henri van Lexhi, juge en la Cour de l'abbesse de Herckenrode, (sise en la ville de St-Trond, derrière les Récollets, sur la Montagne, opten berch, et aux environs) et Jean van Reick, Carle Oebrechts, Jean van Mettecoven et Jean Weynen, tenants de la même cour, Simon Bruninx et Geneviève Vleters font relief d'une parcelle de jardin bâtie autrefois d'une maison, sise op den luysberch derrière rogbroet, joignant les représentants de Jean Alaerts, Jean van den Leene van Werm et les remparts de la ville, parcelle de terre leur dévolue par le décès de leur parents. Immédiatement après, Simon Bruninx et Geneviève Vleters vendent à la ville de St-Trond, représentée par Jaques

van Borle, bourgmestre, la parcelle en question, moyennant certain prix qu'ils déclarent avoir déjà reçu.

V. Collection de Chartes, nº XCII bis. — Original sur parchemin, muni de cinq sceaux en cire brune à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux : 1º Sceau de Henri Uytenbroecke : écu chargé de dix besants posés deux, deux, trois, deux et un, au franc canton d'hermine, légende disparue ; 2º Sceau de Jean Van Reick, échevin de St-Trond, décrit t. II, p. 195 ; 3º Sceau de Henri van Lexhi, décrit ibid.; 4º Sceau de Charles Oebrechts, décrit ibid., p. 196, légende : S. CA.... OBRICHTS. SCABINI, SCI. TRUDOIS, ef 5º Sceau de Jean de Mettecoven, décrit ibid., p. 271.

1504, 17 mai. — Devant le cour d'Arnold van den Huys, prévôt de l'abbaye de St-Trond, — siégeant comme juge Guillaume Ladnyns, et comme tenants Henri Uytenbroecke, Gérard Warniers, Jean Copi, Vranck Spruten, Henri Zelichs, Jean van Mettecoeven, Marcel van Holzete, Pierre van Herckenraide, Gérard van Lare, Charles Bollis, fils de Wautier, Lambert van Hugenraide, François Zurinx, Jean Bogarts, Guillaume Princen, Libert van Heere et Warnier van Mettecoven, — Henri van Heere, Lambert van Heere, Jean Borchman en qualité d'époux d'Elisabeth van Heere, Jean Moels en qualité d'époux de Mechtilde van Heere et.... van Heere vendent à Godefroid Pickarts, receveur achetant au nom de la ville de St-Trond, huit ...... de rente annuelle qu'ils touchaient sur une brasserie (de la ville?) sise op die hoechbrugge, au coin de la rue dite Stapelstrate.

Collection de Chartes, nº CI bis. — Original sur parchemin, muni de six sceaux en cire brune à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux : 1º Sceau d'Arnold van den Huys, décrit t. II, p. 299; 2º de Jean Ghysbrechts, écoutête de l'abbé (v. t. II, p. 126); 3º de Jean Copi, échevin, (v. ibid. p. 294); 4º de Marcel van Holset (v. ibid., p. 195); 5º de Jean van Mettecoven (v. ibid., p. 271), et 6º de Henri Zelichs: écu chargé de dix besants posés 2, 2, 3, 2 et 1, au franc canton de vair (?), légende.... HENRICI D'SELIGHE.

1506, 23 mai. — Devant Jean Minten, Gérard Waerniers, Fastrard van Voerssen, Henri Waerniers, Jean van Heelen et François Zuerinckx, respectivement juge et tenants de la Cour censale dite Utenbroke, sise à St-Trond, Jean Wybens, au prix de 150 florins de Rhin de 20 sous chacun, vend à la ville de St-Trond, maison et jardin sis in die Stapelstrate, joignant Lambert van Sint Jans, l'hôpital de St-Trond, Stas Haengreve, l'hôpital susdit et une brasserie appartenant à la ville.

Collection de Chartes, nº Cl<sup>ter</sup>. — Original sur parchemin, muni jadis en cinq sceaux, savoir : 1º sceau de Paul Abertyns, écoutête de l'évêque de Liége à St-Trond, disparu ; 2º sceau de Jean Copis,

échevin, (v. t. II, p. 294); 3° sceau de Thadée van der Biest: écu écartelé, au 1 un lion, les 3 autres quartiers plains (v. ibid., p. 295); 4° sceau de Martin van Artum, (v. ibid., p. 295), et 5° sceau de Jean Bollis, (v. ibid., p. 195).

1509, 4 juin. — Devant Guillaume Laduyns, juge à la Cour censale d'Arnold van den Huys, prévôt de l'abbaye de St-Trond, Jean Bogarts, juge de la Cour censale de l'hôpital de St-Trond, et Marcel van Holzete, Jean van Mettecoven, Guillaume van Balen, Jean van Heelen, Henri Laduyns, Gisbert Lochtenbergs, Paul Hocken et Luc Snyders, tenants des deux cours susdites, la ville de St-Trond rembourse à George van der Maesen les deniers capitaux d'une rente de 5 fl. de Rhin, monnaie de St-Trond, rente qu'il touche sur une partie van den cloverscutter rame sis à St-Trond, int vetterbroeck et joignant George vander Maesen susdit, une ruelle de la ville et les remparts.

Collection de chartes, nº CV bis. — Original sur parchemin, muni de six sceaux en cire verte, à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux : 1º sceau d'Arnold van den Huys (v. t. II. p. 299); 2º sceau de Jean Ghysbrechts, écoutête de l'abbé de St-Trond (V. ibid. p. 126); 3º sceau de Marcel van Holzete (V. ibid. p. 195); 4º sceau de Jean van Mettecoven (V. ibid. p. 271); 4º sceau de Guillaume Laduyns (V. ibid. 295) et 6º sceau de Guillaume van Balen. (V. ibid.)

- 1515, 15 avril. Charte des écoutête et échevins de St-Trond, publiée t. II, p. 302. (V. Copie, Carton A, nº 6).
- 1519, 16 mai. Accord au sujet de l'entretien du ruisseau publié t. II, p. 329. (V. Copie, Carton A, n° 7).
- 1526, 31 décembre. Devant Gérard Warniers, juge en sa propre cour dite Utenbroke et sise à St-Trond, Philippe Bolgry, Arnold Pickaerts, Pierre van Hellensvort, Jean van Hauthem et Renier Brants, tenants, le receveur de la ville de St-Trond, Henri Grevers, donne en emphytéose à Henri Morren, une maison sise à St-Trond in die Stapelstrate, pour une rente de 7 fl. 5 s. annuelle et héréditaire.

Collect. de chartes n° CXIX bis. — Original sur parchemin muni de cinq sceaux en cire verte à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux : 1° Thomas van Weseren, écoutête de l'évêque (v. t. II, p. 325); 2° Martin van Artum (V. ibid. p. 295); 3° Guillaume van Balen (V. ibid. p. 295); 4° Adrien van Gheet (V. ibid. 320); 5° Guillaume van Stapel (V. ibid. p. 360.)

1529, 26 avril. — Devant Arnold van den Rouchout, juge, Adrien van Gheet, Baudouin Zuerinx, Pierre van der Moelen et Jean Bloemen, tenants de la Cour de Sperney, sise à St-Trond, Tome vi.

comparaît Jean Craenen lequel déclare avoir, au prix de 40 florins, vendu à Henri van Jueck, receveur de la ville de St-Trond et la représentant, une maison ayant une dépendance au-dessus de la porte de la brasserie de la ville, sise in die Stapelstrate.

Collection de chartes no CXIX ter. — Original sur parchemin muni de six sceaux à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux: 1º sceau de Jean Juncis, écoutête de l'évêque de Liége (V. t. II, p. 384); 2º & 3º sceaux de Martin van Artum et de Jérôme Gherinx (V. ibid. p. 295); 4º sceau d'Adrien van Gheet (V. ibid. p. 320); & 5º sceau de Baudouin Zuerincx (V. ibid. p. 360).

1532, 18 avril. — Evrard de la Marck, évêque de Liége, par lettres datées de Curange, annonce que le Turc est entré en Hongrie et en Allemagne avec une puissante armée. Il rappelle le mandement impérial par lequel, un an auparavant, une contribution a été imposée pour faire la guerre à l'ennemi susdit et il engage les bonnes villes à tenir prête leur part dans la contribution exigée.

Erard de la Marck, Cardinal Archevesque de Valence, Evesque de Liege, duc de Bouillon, Comte de Looz, etc., Tres chiers et bien aymez. Nous sommes au vray advertis que le Turcq a puissance et en grant nombre descendt et vient en Ongrie et en Allemaigne. Et pour ce que scavez qu'il y at ung au passe, que vous avons faict insinuer les mandements impériaulx et des Estats de lempire pour le fait de la contribution dargent contre la résistance de lentreprise dudit Turcq, affin que apprestissiez votre quocte et portion de ladicte contribution comme les gens d'eglises et nobles du pays. A ceste cause est besoing que tennez votre argent prest pour faire ladite resistence et advertissiez en aussi a toute diligence les autres bonnes villes faire le semblable. Dont pour mieulx conduyr ceste affaire vous vous pouvez dresser et retirer vers nous confrers du capittle selon ce que le doyen de Sainct Johan, nostre recepveur generale, vous dira plus a plain en presence du notaire et tesmoings, affin que si faulte y avoit de vostre conste que le fiscal de lempire ne procede a lencontre de vous à la paine contenue esdits mandements oultre la somme principalle de la contribution susdite. Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Curange ce XVIIIe dapvril XVe XXXIJ. Ainsy signe de la main de Monseigneur le Cardinal vostre prince: ERARD. Et de son secretaire: Erard Bardoul.

V. Carton A, nº 8.

1533, 19 juin. — Devant Libert van Heer, écoutête substitut de Jean Juncis, écoutête de l'évêque de Liége à St-Trond, maître Jérôme Geerinx, Adrien van Gheet, Gilles van Herckenrode et Baudouin Zuerinx, échevins, — le receveur communal, Otton Pluegers le Jeune, déclaré avoir, au nom de la ville et pour une rente annuelle de 36 sous, donné en emphytéose à Gilles Scryvers, un jardin potager sis in die Koestraet, derrière le fort dit Papsack, et joignant Jean Cruers, Jean Poelmans et les remparts,

Collection de chartes no CXXI bis.—Original sur parchemin muni de cinq sceaux en cire verte à doubles queues de parchemin, savoir : 1º celui de Libert van Heer (V. t. II, p. 425); 2º sceau de Jérôme Gerinx (V. ibid. p. 295); 3º sceau d'Adrien van Gheet (V. ibid. p. 320); 4º sceau de Gilles van Herckenrode (V. ibid. p. 384); 5º sceau de Baudonin Zuerinx (V. ibid. p. 360).

- 1552, 19 septembre. Publication des Statuts et ordonnances concernant le marché aux poissons.
- 1. On ne pourra vendre aucun poisson frais le lendemain du jour qu'il aura été la première fois au marché, sans y mettre une flamme, quand, bien entendu, il y a, ce jour-là, du poisson frais au marché; et avec pareil poisson on devra se placer vis-à-vis de l'étal du poisson frais, au-dessus de la rigole.
- 2. Tous les jours de marée on devra amener et exposer en vente au marché la nouvelle marchandise, soit éperlan, merlan, rynvis, moules, alose, saumon, cabillaud, plies, raies, soit autres poissons semblables, à peine d'amende d'un florin Carolus; sur la vieille marchandise, on placera un bâton à flamme noire d'un pied de long sur un demi de large, à peine de la même amende.
- 3. Près de l'anguille salée on placera une bannière sous peine d'amende d'un florin Carolus.
- 4. Deux associés ne pourront occuper le même étal avec du poisson salé, ni découper leur marchandise au même étal, mais devront occuper chacun un étal spécial; toutefois pour la vente de poisson frais, ils pourront se trouver au même étal, y vendre et découper ensemble.
- 5. On ne pourra, pour le revendre ensuite, chercher ni acheter du poisson de rivière dans le rayon d'un mille du ban de St-Trond, sous peine d'amende de trois florins Carolus; le premier venu pourra se porter dénonciateur du pareil délit.
- 6. Nul cabaretier ne pourra acheter du poisson vivant pour le revendre au marché, sous peine d'amende d'un florin Carolus.
- 7. On ne pourra vendre des carpes mortes ni d'autres poissons de de rivière dont la bile aura été brisée; on ne pourra pas non plus tirer la peau à des anguilles mortes, avant qu'elle ne seront vendues; le tout, sous peine d'amende d'un florin Carolus.
- 8. On ne pourra vendre des harengs, ni des raisins, ni des figues avariés, sous peine de confiscation de la marchandise et d'une amende d'un florin Carolus. Et si, le lendemain ou à un autre moment, on rapportait la marchandise au marché, celle-ci serait confisquée et brûlée ou mise en terre; de plus, le délinquant encourrait une amende de 10 florins Carolus à partager par tiers entre les Seigneurs, la Ville, les échevins et les jurés.
  - 9. Il est défendu de mélanger du hareng saur suranné avec du

frais; on devra vendre le vieux séparément, au-delà de la rigole, là où l'on vend le hareng vidé et le hareng rance, — sous peine d'amende d'un florin Carolus.

- 10. Il est défendu de vendre du poisson de tonneau comme poisson de corbeille ou de panier, sous peine de confiscation de la marchandise et d'une amende de trois florins Carolus. Les vendeurs de poisson en tonnes devront mettre au-delà de la rigole leur marchandise, le couvercle du tonneau et ce sur quoi ils vendront le poisson.
- 11. Le poisson resté exposé en vente jusqu'à midi devra être vendu au delà de la rigole près de la halle au pain. Quiconque cacherait pareille marchandise sera à jamais privé de son droit de métier et puni d'un voyage en Chypre ou d'une amende de 20 réaux.
- 12. Quand du poisson est apporté en vente au marché, les jurés devront l'examiner on le visiter quand ils y seront requis; si le poisson est trouvé mauvais l'amende devra être payée par celui qui l'a fait examiner.
- 13. Quand on amêne, pour vendre au marché, du poisson de rivière mort, les juges pourront exiger du marchand qu'il affirme sous serment avoir vu ce poisson vivant après l'heure de minuit. Si le marchand refuse de faire pareil serment, il encourra une amende d'un florin Carolus et il ne pourra pas vendre sa marchandise à St-Trond.
- 14. Nul marchand de poisson, ni marchande, ni découpeurs, ni associés ne pourront ni aider quelqu'un à acheter ni le conduire à quelque étal, à moins d'être sollicité à ce faire, sous peine d'amende d'un florin Carolus.
- 15. Il est défendu de vendre chez soi du hareng vidé nommé fleuten, ou du hareng saur ; cet article doit se vendre au-delà de la rigole, non pas dans le tonneau, mais dans une corbeille, sous peine d'amende d'un florin Carolus.
- 16. Il est défendu aussi de reporter au marché du poisson que les experts ont désigné pour être vendu au-delà de la rigole, sous peine d'amende de trois florins Carolus.
  - 17. Aucun expert ne pourra être juré.
- 18. Personne, dans la ville ou dans la franchise de la ville, ne pourra acheter du poisson en gros, si ce n'est en présence d'au moins un des jurés, sous peine d'amende d'un florin Carolus.
- 19. Aucun juré ne pourra procéder seul à la visite du poisson qui appartient à lui-même ou qu'il se propose de découper pour autrui; une femme de juré ne pourra non plus vendre aucun poisson qui n'aura été visité par deux jurés, sous peine d'amende d'un florin Carolus.
  - 20. Les détaillants et associés ne pourront avoir plus d'une tonne

de hareng ouverte dans leur maison et dépendance, dans la franchise de la ville ou au marché, sous peine d'amende de trois florins Carolus; les jurés pourront toujours exiger le serment s'ils doutaient de l'existence d'un délit de ce genre.

- 21. Quiconque mélangera ou vendra du hareng vidé dit *fleuten*, ou du hareng gâté, entremêlé au hareng frais peu salé, encourra une amende d'un florin Carolus et la confiscation de la marchandise mélangée.
- 22. Personne ne pourra chez soi vendre en détail ni servir du hareng, si ce n'est du hareng plein et doux et portant la marque du fer, sous peine de confiscation de la marchandise et d'une amende d'un florin Carolus.
- 23. Chaque juré, certain nombre d'entre eux ou tous à la fois pourront visiter les maisons et dépendances, au réz de chaussée et à l'étage, de ceux qu'ils soupçonneront être en défaut, et cela à tel moment qu'il leur plaira de le faire. Ceux qui refuseraient de leur ouvrir encourront une amende de deux florins.
- 24. Personne ne pourra vendre à la fois du hareng salé et du hareng frais, sous peine de confiscation de la marchandise et d'une amende de deux florins Carolus.
- 25. Personne ne pourra ouvrir un tonneau de hareng quelconque, si ce n'est en présence d'un juré, sous peine d'amende d'un florin Carolus.
- 26. Si du hareng est trouvé mauvais et si pour cela le tonneau qui le renferme est refermé, ce hareng ne pourra être vendu ni livré qu'en présence d'un ou de deux jurés qui en ont connaissance; de plus, une marque sera appliquéee sur le tonneau pour le distinguer de la bonne marchandise.
- 27. Le poisson de marée ou de mer qu'on amène par chariots ou charrettes pourra être vendu en gros sans que de ce chef on encourra d'amende; mais le poisson de marée ou de mer qu'on aura commencé à découper ou à détailler, on ne pourra le vendre avant midi, sous peine d'amende de deux florins Carolus. L'amende, payable, et par le vendeur et par l'acheteur, sera un tiers au profit des Seigneurs, un tiers à la ville, un tiers aux échevins et aux jurés.
- 28. Chacun devra porter au marché, ou au moins faire examiner, son poisson de mer, avant de le porter à la maison, sous peine d'amende de trois florins Carolus.
- 29. On ne découpera pas sur le même étal du poisson de tonneau et du poisson de corbeille, sous peine d'amende d'un florin Carolus; le turbot cependant et la morue, on pourra les découper au même étal, à condition qu'on l'expose en vente en paniers différents.
- 30. Celui qui vend du poisson de tonneau sera obligé de mettre ce poisson et son étal, ou ce sur quoi il le débite ou le découpe.

au-delà de la rigole, sous peine d'amende d'un florin d'or.

- 21. Il est défendu de vendre des anguilles mortes et d'en exposer en vente dépourvues de leur peau, sous peine d'amende d'un florin d'or.
- 32. Quiconque apporte en ville du poisson pour le vendre, qu'il soit de la juridiction ou du dehors, et bien entendu quand il amène son poisson à cheval ou sur la nuque, devra le tenir exposé en étal jusqu'à midi. S'il vend avant cette heure, l'acheteur encourra une amende d'un florin, et le vendeur perdra sa marchandise. L'amende et la marchandise seront un tiers aux Seigneurs, un tiers à la ville, un tiers aux échevins et aux jurés.

Ierst. Soe ensal men gheenen verschen visch, des anderen daechs naer dat hy eens op den merck geweest zal hebben, moghen vercoepen sonder wimpel daer by te steecken, dat is te verstaen alsoe verre alsdan verschen ter merck bracht wordt; ende sullen moeten staen tegen over der bancken van den verschen vische, op die zauwe.

- 2. Item, soe en sal men oft een yegelyck dat nieuwe goet van spirinck, bollinck, reynvis, mosselen, elft, salm, cabelliau, botten, roggen ende andere diergelycke visschen alle vindt daegben vrybringhen te coep, op den merck, op te verbeuren eenen Carolusgulden, soe decke dit geschiet, ende by dat oudt goed sullen sy eenen stock met eenen swerten wimpel settén daerop lanck synde eenen voet ende eenen halven voet breet, op pene soe boven.
- 3. Item, by den gesauten ael salmen een baniere stellen, op eenen Carolus gulden.
- 4. Item, hunder twee die te gader deylen en sullen met gesauten goede op een banck niet moghen staen noch snyden, dan elck op een besonder banck; maer met verschen goede sullen sy te samen op een banck moghen staen vercoepen ende snyden.
- 5. Item, soe en sal men gheenen grunen vis halen, opcoepen binnen der banck mylen om vorts te vercoopen op dry Carolus gulden, en hier van soe sal alleman soe wel moghen aenbrengers zijn als die gesworen.
- 6. Item, soe en sal egheenen cabbrettier levenden visch coopen op vorts ter merckt te vercoopen, op eenen Carolus gulden.
- 7. Item, soe en sal men gheen doode kerpen oft anderen grunen visch. dien die galle gebroecken weer moghen vercoopen, noch dat vel van doode palingen moghen afdoen ier die vercocht sullen syn, op eenen Carolus gulden.
- 8. Item, soe en sal men gheenen ongetuygelycken bockharinck, noch vygen, noch rosynen, moghen vercoopen op verliesenisse des goets en daer by eenen Carolus gulden alsoe dick wyls als gevielt, ende wyen eenighe van desen wederseyt wordt ende daer naer des auderen daechs oft eenighen tydt ter merckt brocht worde, op verliesenisse des goets ende 'tselve te verbranden of te graven, ende daer toe noch tien Carolus gulden te verbeuren alsoe decke als gebeurt, Heeren, stadt, schepenen metten geswoeren elck daer dry deelen.
- 9. Item, soe en sal niemandt overjarigen bocksharinck by nieuwen oft verschen bocksharinck mingelen; maer dien sal men sonderlingen ver-

coopen over die zauwe by neffens den ydelen ende vracken harinck, op te verbeuren dat goet het sy gemenght ofte ongemenght ende eenen Carolus gulden, soe dickwils dat gevielt.

- 10. Item, soe en sal niemand van tonvis corfvis maecken noch te coep bringen oft te coep setten op verliesenisse des goets ende dry Carolus gulden; ende allen die gene die tonvis vercoepen, sullen, den selven tonvisch ende den decksel ende tgeens daer op men den tonvis vercoepen sal, over die zauwe setten, ende den boem daer by op eenen Carolus gulden.
- 11. Item wat visch die syn noen heeft dien sal men vercoepen over die zauwe by die broetbencke; daer sal hy syn noen hebben ende oft imandt dat verstompelde oft verberchde, die saude daer mede verbeuren dat ambacht niet meer te doen ende op te verbeuren een wech in Cypers oft XX gulden daer voor.
- 12. Item, soe wanneer hier op den merck vis te coep bracht wordt, soe sullen die ghesworen sulcken vische besien ende visiteeren als sy daer toe versocht worden; ende den vische quaet gevonden wordende daer aff sal den ghenen ceur betalen die den vis doet besien het sy der eynder oft beenhauwer oft wye dat sy, te weten op eenen Carolus gulden.
- 13. Item, soe wanneer hier op den merck grunen dooden vis te coop bracht wordt, soe sullen die geswoernen den bringer van den vische moghen met eedt doen affirmeren ogt hy de dooden visch, zeedert des middernach, meest levende hebben sien leven, ende die dat niet sweiren en dorste soude verbeuren eenen Carolus gulden ende daerby en saude hy desen selven vis hier niet moghen vercoopen.
- 14. Item, soe en sal egheenen vischvercoeper oft vercoepersse, oft uytsnyders oft mededeylers yemanden moegen helpen coepen oft aen yemandts banck leyden, ten sy dat sy daertoe versocht worden van den goeden lieden op eenen Carolus gulden.
- 15. Item soe en sal niemandt ydelen harinck oft fleuten of ydelen bockharinck tot synen oft haren huysen, maer ter plaetse daer hy gewoenelyck is, over die zauwe ende los buyten des vaets in eene mande, op eenen Carolus gulden.
- 16. Item, oft ymandt eenighen visch die over die zauwe gewesen weer, wederom op den suten merck brochte sonder wetens van den geswoeren die sal verbeuren dry Carolus gulden.
  - 17. Item, soe en sal egheenen Eyntmeester geswoeren syn.
- 18. Item, niemandt en sal hier binnen die stadt van Sintruyden oft hare vryheydt visch coopen met grossen, daer en sal ten minsten een van den geswoeren by syn, op eenen Carolus gulden.
- 19. Item, soe en sal egheenen geswoeren visch besien alleen die hem selver toebehoert oft dyen hy voer yemandt anders wytsnyden sall; noch oock egheenen geswoeren huysvrauwe gheenrehande visch vercoopen oft vuyttappen daer en sullen twee geswoernen by syn geweest, op eenen Carolus gulden
- 20. Item, soe en sullen die vuyttappers of vuyttappersen oft eenighe twee die te gader deylen niet meer dan eenderhande harinck hebben binnen hounen huyse oft binnen honnen gewinde, oft binnen der stadts vryheyt, die opgeslagen were op den merck, op dry Carolus gulden, ende ott den geswoeren hier aen twyfelde, soe moeghen sy dat aenbringhen op hon onschaudt te doen

- 21. Item, die fleuten, ydelen oft vracken harinck onder sueten gecuerden harinck weckde oft vercochtden, die sullen verbeuren eenen Carolus gulden soe dickwils als dat wordt bevonden en het guet dat weeckende is verbeurt.
- 22. Item, soe en sal niemandt t'huys harinck vercoepen oft vuyttappen hy en sal vol ende soet syn ende de brandt hebben, op te verbeuren des goets ende eenen Carolus gulden ende ware den harinck vrack vonden sal men eenen wimpel setten, als voren, op eenen Carolus gulden.
- 23. Item, elck van den geswoeren besondere oft een deel oft altemael sullen moghen aenbringen, versuecken ende besueck doen tot den huyse ende hoff, onder ende bovén in die huysen voerscreven die dese poincten gebreckelyck ende misbruycken sullen oft waren, soe wanneer hon oft haer dat believen sal, oft daertoe versocht sullen worden; ende oft men die gesworen niet inlaeten en waude, hoe dicwils als geviele, op twee Carolus gulden.
- 24. Item, soe en sal niemandt vracken harinck by geceurden harinck oft soeten harinck vercoepen, op verliesenisse des goets ende harinck ende twee Carolus gulden.
- 25. Item, soe en sal niemandt eenighen harinck ontginnen, dats open slaen, daer en sal een van de geswoeren by syn, op eenen Carolus gulden.
- 26. Item, soe wiens harinck die vrack vonden wordt ende dien thalven die tonne wederomme toegeslagen wordt, dien vracken harinck en sal men niet mogen vercoopen noch leveren daer en sal oft een oft twee van de geswoeren by syn die daer af kenisse hebben, ende dat vat salmen teeckenen waerby dat eenighe dat quaedt vuyt het goet connen gekennen sal, op eenen Carolus gulden.
- 28. Item, wat vendtgoet oft zeevisch dat met wagens oft kaeren te coep gebracht wordt, sal men metter grossen moghen vercoepen sonder verbeuren; maer wat vendtgoet of zeevisch men heeft beginnen te tappen oft vuyttesnyden, vuytsnyden oft vuyttappen tot twaalf uren, al eer ymandt dat sal moghen coepen op te verbeuren twee Carolus gulden, soe dicwils daer af te contrarien gebeurde en den coeper sal verbeuren soe wel als den vercoeper, Heeren, stadt, scepenen met die geswoeren elck dat drydendeel.
- 28. Item, soe sal elck alle vendtgoet ter merkt brenghen, oft ten minsten doen besien eer hy dat thuys sal draghen, op dry Carolus gulden.
- 29. Item, soe en sal men den tonvisch by den manvis niet snyden noch vercoepen op een banck op eenen Carolus gulden, maer den eelbodt; ende den abberdaen sal men op een banck moghen snyden ende vercoopen alsoe verre als dien in twee diversche stotvaten uyt gesatten weer.
- 30. Item, dat eenighelyck die tonvis vercoopen sal, sal sculdich syn den selven tonvisch ende die bancke oft 'tgheen daer op men dien vercoepen sal ende vuytsnyden, te setten over die zauwe, op pene van eenen Carolus gulden.
- 34. Item, dat niemandt doode palinghen vercoepen sal noch dat vel affgedaen te coop hanghen noch leggen en sal, op eenen Carolus gulden oft Rentsgulden.
- 32. Item, soe wie hier inde stadt visch te coop brenght, hy sy van binnen oft van buyten, te weten met peerden oft ten halse, dat den

selven merck oft vendt hauden sal tot twelf uren toe, ende oft imamdt sulcken visch teghens hem oft hun cochte voor dese voorscreven ure, die sal verbeuren een gulden ende den vercooper dat goet, Heeren, stadt, schepenen ende geswoornen elck dat derdendeel.

Copie collationnée en 1622 per le notaire S. Verhelst. Carton A, nº 9.

1556, 28 juin. — Maître Jean Prym (?), charpentier de l'évêque de Liége, reconnait avoir reçu de Martin van Herkenrode, payant au nom de la ville de St-Trond, 200 florins de Rhin, lui dus, pour premier terme de payement, sur 570 florins, prix convenu suivant contrat du 22 de ce même mois, pour construction du toit de la tour de l'église Notre-Dame (voor het maechen der cappe van onse lieve Vrouwen thoren. (V. Carton A, n° 10).

1561, 24 mars. — Les jurés du métier des bouchers de la ville de Hasselt, sur la demande de Georges van der Maesen, doyen du métier des bouchers de St-Trond, déclarent qu'à Hasselt il est d'usage et qu'il y a été d'usage de tout temps qu'ils peuvent se souvenir, de percevoir, pour la visite des porcs, un liard de sou de Brabant de chaque porc visité, payable par le vendeur; moyennant quel payement le visiteur des porcs en est responsable pendant six semaines. Si le porc, visité et déclaré sain, est abattu en déans de ce délai et reconnu ladre, l'acheteur, s'il veut se faire indemniser, doit apporter la langue de ce porc devant les jurés du métier des bouchers, et ceux-ci jugeront comment le visiteur devra indemniser pour les pustules constatées sur la langue et mettront d'accord l'acquéreur du porc et le visiteur.

Allen den ghenen die dese oepene letteren van certificatie sullen siene oft hoeren leesen, wyr Geswoeren van den Vleeschouwer ambacht der stadt Hasselt, alle betamelycke groute in God den heere voere aene. Doen kondt ende ten ernstighen versueck meester Goris vander Maesen, deycken oft meester van den Vleeshouwer Ambacht der stadt Sinttruyden, cleyren ende certificeeren mits desen teghewoerdighen voer die rechte waerheyt, aenghaende der uzantien van den Verckenen alhier te besiene, dattet hier pleichlieken gehalden ende gheuzeirt wuerdt, ende van soe langhen tyde wyr kennisse oft wetentheyt hebben altyt ghehalden ende gheuzeirt es, dat men van den verckenen te besiene hier opheft ende buert van elcken vercken een brabants ort stuvers, dwellich der ghene gheeft ind schuldich es de die verckenen vercoept. Dessoe es der besienre daer ind teghen ghehalden ind schuldich dye selve verckenen by hem besiene reyne te halden sesse weycken lanck, in deser voeghen wuerde eynich sulligher verckenen daer ind tussen geslaegen dat onreyns viele ende der cueper den tvercken toebehoerdt wulde daervan oprichtinge hebben, soe moet der coeper dye tonghe van dyen vercken voer dye ghezwoeren van den vleeshouwer ambacht verthuenen, die dan daer oever ordeel gheven, soe datt der besienre dat vercken goet doen moet van der vratten op de verckens tonghe, voerwerts ter ordonnantiën ende discretiën der selver Gezwoeren, waer by zy den coeper ende den besienre beslichten ende van een helpen. Ende wandt godlicken ind redelicken es der waerheyt ghetuygchnisse te gheven als men daer toe versoucht wuerdt, soe hebben wye gezwoeren vuergenoempt des voerscreven vleeshouwer ambachts ziegel hier onder aan doen drucken in den jaere ons heeren XV° een inde sestich opden vier indtwintichsten dach der maendt van mertt. — (Signé:) H. Joupen, ten bevele ende versuecke der geswoeren voerschreven.

Original sur papier, muni de l'empreinte du sceau des bouchers de Hasselt. — Description du sceau : Ste Gertrude (?) tenant de la main droite une crosse et de la gauche un livre orné de cabochons; au-dessous un écusson chargé d'un tête de bœuf et d'une hache de boucher; légende : . . . . VLEESHOUW . . . . ASSE. (V. Carton A, n° 11).

1562, 20 novembre. — Copie du mandement de Robert de Berghes, évêque de Liége, publié pl. haut, t. III, p. 21 et 22.
V. Copie, Carton A, no 12.

1562. 28 novembre. — Copie du diplôme de Ferdinand II, analysé t. III, p. 24. (V. Copie, Carton A, nº 13).

1563, 5 avril. — Statuts et ordonnances pour les jurés de la ville de St-Trond, élaborés par les waterslagers assermentés du comte de Looz. — Visite des cours d'eau de la ville et des environs ainsi que des moulins et des ponts y établis, faite à la requête des deux Seigneurs de la ville.

Original sur papier de dix-huit feuillets, important pour la topographie et la toponymie de la juridiction de St-Trond. (V. Carton A. nº 14')

1563, 11 mai. — Robert de Berghes, Prince-Evêque de Liége, — considérant que certains ruisseaux des moulins situés aux environs de la ville de St-Trond coulent au-dessus de leur niveau réel et inondent les prairies, les chemins et les propriétés des riverains en leur causant de grands dommages — prescrit des mesures pour leur réparation et entretien.

Robert van den Berge, by der gratie Godts bisschop tot Luyck, etc., allen den ghenen die dese onse opene brieven sullen sien oft horen lesen, saluyt. Doen te weten dat, om te remedieren ende te benemen die groote merckelycke schaeden ende interessen die welcke diverse personen, ondersaeten deser landen, syn lydende ter causen van sekere molens en rivieren oft beecken, die welcke buyten die behoorelycke waterpas syn hunnen cours nemende, namentlyck omtrent ende rontsomme onser stadt St-Truyden, om die bempden, straeten ende erfven van die groote waters te bevryden, wy geordonneert ende gestatueert hebben, ordonneren ende statueeren voor eeuwig ende perpetueel edict ende gebodt. — daer op eerst gehadt hebbende by advies van onsen secreten raede, die van onse rekenkamer

ende andere, kennisse daer van hebbende, - tot allen personen van wat staet oft condition die selve syn, eenige molens, sluysen, overvallen, afvallen, pegelen en de diergelycke waterloopen hebbende, sullen sonder eenigh wedersegghen, die selve metten gesworen waterschepenen daer toe geeedt synde, oft die nogh daertoe geordonneert ende gedeputeerd sullen worden, loffelyck doen visiteeren, soo nu in dees maent aprilis voorleden alsulcken molens, sluysen, afvallen, bogen, bruggen, etc. gevisiteert syn geweest, ende voorts naeder visitatie allen gebreecken ter ordonnantie van die voorscreven waterscepenen, sonder eenige expositie oft appellatie moeten beteren ende remedieren binnen deser tegenwoordige maendt van meye op pene van verbortenisse van twintigh brabants guldens telcker reyse, halff tot onser tafel profyt en de half der claegender partye te appliceren; sal oock een ieder persoon van wat staet oft conditie hy sy, gehalden wesen, op pene als boven, naerder ordinnantie ende meninge der gesworen waterschepenen, alle rivieren, beecken, molenbeecken, logenbeecken, vloetgrachten, waterleyden, doorgaende sauwen, soo veel elck erfenisse aengaet, te helpen verdiepen, wyden, ruymen, vaegen, affsteecken, ende voorders alles 't ghene te voldoen des by die voorcreven in des geordonneert is te doen, ende voorts op andere plaetsen by die selve gedeputeerde, oft die noch gedeputeerd zullen worden, ende die selve rivieren, beecken, molenbeecken, logenbeecken te diepen, wyden ruymen, ende vegen op costen van allen den ghenen die by desen rivieren met haren toeval geinterresseerd syn geweest ende hon erven onder ende boven, oft daeromtrent liggende naer quaiitevt ende grootte van hunne erffven te betaelen, soo een yegelyck die waterschepenen voorscreven, oft andere daer toe by hun te committeeren sal by den officier van der plecken geset ende getaxeert wesen. Voorts meer zal een ieder persoon, wie hy sy, van wat staet oft conditie schuldich syn ende gehalden wesen, op pene als boven, naer de afstreckinge ende ordinantie der vorscreven gesworen waterschepenen, allen boomen staende binnen der behoorelycker wyden van die rivieren oft beecken die welcke, by die voorscreven waterscepenen in desen gedeputeert, sullen worden afgewesen syn, oft afgewesen sullen worden, sonder eenige contradictie, uythouwen oft doen uithouwen ende die struy-die straeten die noodtsaeckelycke reparatie behoeven, ordonneren wy niet te min bevelende dat men die alde quaede afgaende boomen over die straet hangende ende desgelycken die tacken comende op die straete uvtworpen ende uythouwen sal, ende die selve appliceren tot regaratie als voor ter discretien ende by wysdom des gerichts daer sulcx onder geschieden sal, bevelen daer omme ende ordonneren allen onse officieren, justicieren ende ondersaeten, soo wel van ons, als van onse vasalen, dat sy dit onse tegenwoordigh edict doen condigen in plaetsen van haerder officien daer men gewoonlyck is publicatie te doen ende neerstelyck naer syn voornemen ende in houden doen observeren ende onderhalden, punierende die overtreders van die by executien van den penen boven geroert sonder eenige dissimulatie. Ende omdat niemant ignorantie en pretendere ordonneren wij dat eeniegelyck officier dese onse ordonantie ende edict doen condigen syn officie daer men is gewoon is publicatie te doen. Want alsoo ons belieft. Gegeven in onse stadt Luyk onder onsen siegel secreet

den elfsten may  $XV^\circ$  dry en sestigh. — Aldus onderteeckent : By synen furst. Genade in onsen secreten rade ; Delabricque.

V. Copie, Carton A, nº 15.

N.B. Cet acte est précédé de la description: 1° des limites de la ville du côté de Kerckom, Aelst, Brusthem, Gorsum (p. 1 à 7); 2° des limites des juridictions de l'évêque et de l'abbé dans la ville et dans ses hameaux (p. 7 à 14); 3° des limites de St-Trond du côté de Cosen, v. Inv, t. III. p. 502, (p. 14 à 18); 4° des limites de la ville du côté de Zepperen (p. 19 à 22); 5° d'un procès-verbal de visite judiciaire du ruisseau qui traverse la ville, (p. 22 à 26); et 6° d'un acte de visite des moulins d'Echaute et de Binderveld, (p. 27 à 30).

1564, 4 mai. — Proposition du Prince-Evêque aux Etats du Pays pour obtenir remboursement de 8783 flor. 17 1/2 s. de Brabant qu'il a versés de sa propre caisse, neuf ou dix mois auparavant, à l'Évêque de Munster, pour la guerre contre Eric de Brunswick.

Alzoe zyne F. G. verleyt ende geleent heeft omtrent negen off thien maenden gelegen vuyt zynen eygen buydel de somme van acht duysent zeven hondert drie en tachentich gulden xvij ende halven st. brab., zoe blycken zal by de rekeninge daer van zynde die ul. geexhibeert zal worden, tot dienste ende secours van den lande, doen tzelve lant by den nederlantschen crysch des keyserycx geboden wert, peert en voetvolck te senden tot onderstant van den Bisscop van Munster, furst van den voerscreven crysch, tegen den aenvanck ende oploop van hertzoch Erich van Bruynswycx, Zijne F. G. begheert dat met gelegentheyt van deser versaminge ghylieden cortelinge hem doet behoerlycke assignatie ende versekertheyt om de voerscreven zyne geleende penningen te mogen wederomme gecreygen.

1565, 22 décembre. — Pierre Strauven, devant les échevins de St-Trond, souscrit à Etienne Greven, receveur communal agissant au nom dela ville de St-Trond, une rente d'un florin et 10 sous, pour laquelle il donne en hypothèque ses maison et jardin sis aen die bruestempoerte, joignant la rue, Jean Anteunis et les remparts de la ville. Cette rente est souscrite au capital de 35 florins moyennant remboursement duquel la rente pourra toujours se racheter.

V. Collection de Chartes, n° CXXVIII bis. — Original sur parchemin, muni de cinq sceaux à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux : 1° sceau de Jean Telders, écoutête de l'évêque de Liége à St-Trond : écu chargé de trois cloches posées 2 et 1, suspendu à un heaume avec lambrequins; légende : S. IAN. TELDERS; 2° sceau d'Adrien van Geet, échevin, décrit t. II, p. 320; — 3° sceau de Josse van de Venne, échevin : écu chargé de trois.... posés 2 et 1; légende : S. IODOCI. VA. DE. VENNE; — 4° sceau de Lambert Helspiegel, échevin : écu chargé de trois oiseaux tournés en sé nestre posés 2 et 1; légende ; S. LAMBRECH-HELSPIEGEL, et 5° sceau de Jean Menten ; écu chargé d'une

croix avec un fleur de lis en abime, suspendu à un heaume avec ses lambrequins; légende : IAN METE. SCEPE. S. TR.

1569, 22 janvier. — Hubert Pluegers, receveur communal, déclare avoir, au nom de la ville et pour une rente annuelle de 22 florins, donné en emphytéose à Jean van Ertryck, une maison avec dépendances sise aen Stapelporte et joignant les remparts par derrière.

Collection de Chartes, nº CXXX bis. — Original sur parchemin, muni jadis de cinq sceaux en cire brune à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux : l° sceau de Jean Herotten, écoutête de l'évêque de Liége, disparu ; 2° sceau de Philippe de la Blocquerie, indéchiffrable; 3° sceau de Jean Sgroots (V. t. III, p. 242); 4° sceau de Henri Sgroots, brisé; et 5° sceau de Robert van Jueck (V. t. III. p. 242).

1572, 28 juillet. — Règlement pour la défense de la ville en cas d'attaque.

Art. I, II, III et IV (V. le règlement du 19 août 1577, t, III, p. 95)

Art. V. Aucun bourgeois, quelle que soit sa qualité ou sa condition, ne pourra partir ni sortir de la ville, aller dans l'armée (ennemie) ni y envoyer des écrits, sans consentement formel et connaissance du magistrat; tout bourgeois devra rester dans la ville pour assister celle-ci et résister à l'ennemi, sous peine d'être pour-suivi comme traître à sa ville natale.

En sal oeck gheen borger, van wat qualiteyt offt conditie hy sy, sich mogen vertrecken noch vuyter stadt gaen, noch in den leger gaen oft eenighe scriften aldaer seynden, sonder expressen consent ende voerweten van der magistraet, mer sal tot assistentie der selver stadt ende resistentie der vianden in de stadt blyven offt men sal die selve contraventeurs schelden ende vervolghen als verraeders van hunder stadt.

Art. VI, VII, VIII, IX, X et XI (V. le règlement du 19 août 1577 ci-dessus mentionné, aux articles V, VI, VII, VIII, IX et X.)

Art. XII. Pour obvier plus efficacement à l'insuffisance des denrées nécessaires aux bourgeois, il est ordonné que tous vagabonds, mendiants et étrangers sans profession quitteront la ville et sa juridiction dans les trois jours qui suivront la publication des présentes, sous peine d'être battu de verges et brûlé au dos du fer de la ville, en cas de contravention; d'avoir un oreille coupée, en cas de récidive; d'être pendu et étranglé en cas de seconde récidive. Il est, en outre, défendu aux bourgeois de prêter ou louer des maisons à des gens de la catégorie susdite, ou de leur donner refuge dans leur propre maison, sous peine d'amende de six florins d'or, dont un tiers au dénonciateur du délit.

Item tot voerdele ende meerdere versekeringhe der stadt ende der buergeren van allen nootdorfft is by heeren ende stadt gheordoneert dat allen vagabunden, bedelaers ende andere vreemdelinghen gheen hanteringhe doende sich sullen vertrekken vuyter stadt ende haerder vryheyt bennen den derden daeghe naeder publicatie van desen, op die pene voer dierste reyse ghegeeselt te woerden ende daer en boven metter stadt teeken op den rughe gebrant te worden. Ende oft alsulcke wederom bennen die stadt vryheyt quamen soe salmen hun voer die reysse hen een oer afsnyden ende die derde reyse aen een galge hangen ende woergen. Ende offt boven desen verbieden eenige buergeren eenigen alsulcken luyden als voerscreven is hunne huyseren leenden, verhuerden oft in hunne huyseren onderhielden, die sullen verbueren die pene van ses gold gulden heeren ende stadt metten inbrenger elcken tderdendeel.

Art. XIII et XIV (V. les Art. XI et XII du Règlement mentionné ci-dessus. (V. Carton A, n° 17).

1572, 9 décembre. — Résolutions des Députés des bonnes villes de Huy, Dinant, Tongres, St-Trond, Looz, Hasselt et Maeseyck sur les Propositions faites par Son Altesse à la Journée des Etats.

Pour les subsides impériaux accordés dans la ville de Spire et par les Députés des Etats de l'Empire à Francfort, ils seront payés par le Pays de Liége conformément aux ordonnances impériales : chaque état sa part, en lieu et temps utile. — Pour ce qui concerne le projet d'amortissement des anciennes dettes, les députés déclarent, en ce qui leur concerne, avoir payé intégralement toutes les tailles et tous les impôts qui ont été frappés sur le Pays; ils ne payeront pas deux fois; S. A. n'a qu'à faire poursuivre les rétardataires. — Au 3º point, il ne peuvent répondre sans connaître au préalable l'avis des bourgmestres et des trente-deux métiers de la ville de Liége. — A la demande de S. A. de pouvoir prélever sur le pécule une somme de 12000 florins à titre de remboursement des sommes qu'Elle a avancées, les députés font observer qu'ils sont avertis que le produit du pécule n'a pas eu la destination qu'on aurait dû lui donner, mais que cependant ils espèrent que la somme nécessaire au remboursement de S. A. est encore en caisse. Si certains débiteurs du pécule sont en retard de payement, il faudra les forcer à liquider. - La somme de 12000 florins que S. A. demande à lever pendant six années pour servir à la restauration des forts du Pays est accordée pour cinq années consécutives.

Ten Iersten die voerscreven gedeputeerden bedancken synre F. G. van de goede sorchvuldicheyt, last ende travailhe die syne G. dagelyx aenneempt tot bescherminge ende bewaeringhe van desen synen lande, biddende den almogenden heere hem te willen inspireeren om daer inne te continueeren ende gespaeren in zaligheyt ende lanck leven.

Ten anderen, voer honne resolutie op den iersten ende tweden artyculen, begrepen inde propositien synre F. G. mentionerende van de ryxsche subsidien geaccordeert inde stadt van Spiers ende byde gedeputeerde der

Staeten des Rycx tot Francfort, seggen (voer soe veel als by acten blycken sall desmen daervan gehalden is) dat die selve betaelt worden, mits die lederen ende staeten diess lants, sonder yemant te reserveren, ende dat in sulliger voegen ende manieren als die Rycx affscheyden ende ordinantie inhalden. Ende dat ellick leet der voerscreven staeten betaele zyn aandeel ende quote ten daege ende termyne die vallen sullen ende dat binnen sulligen behoirlycken tyde waer by der een gheen interesse en hebben voer den anderen, anderssints dat men sich mach stellen teghen die gebreckelycke, mits alle redelycke ende daer toe dienlycke weghen.

Ten iijde, op den derden articule byden wellicken syne voers. Gen. versuekt om regard te nemen om te extingueeren die alde sculden, waerinne men seet het lant te syn gehalden ende verobligeert het sy by middel van contributie oft andersints, soemen dat alderbequaemste soude vinden, die voers. committeerden seggen dat sy van honnent wegen noch honne steden daer aff niet ten acgter en zyn, mer dat sy van de taxen ende schattingen die voortyts gesat syn op de Staeten ende lant, zeer wel betaelt hebben hon quote, solde connen blycken by goede ende geloeffelycke quitantien ende rekeningen, ende daeromme en solde die redenen nyt eysschen te betalen eenen dingen twee mael; men sal moghen soecken die daeraff gebreeckelyck zyn.

Aengaende die 1V° en V° artyclen der voersc. propositien die voors. gedeputeerden segghen dat sy gheen laste noch macht en hebben om te moghen op allsullige geven hon advies, noch resolutie, sonder ierst gesien te hebben d'advies ende concept vanden borgemeesteren, raet ende XXXIJ goede ambachten van der stadt Luyck, waeromme sy bidden oetmoedelyck syne F. G. te willen doen solliciteeren dat die voers. borgemeesteren, honnen raet oft ambachten doen vergaderen om eens een eynde te maecken, soe men by redenen bevinden sal.

Comende voorts tot dat by sommighe van de Staten op den lesten lant-dach synre F. G. solden geaccordeert geweest zyn twelff duisent guldens eens, voor een recompense der ontborssinge bij zyne F. G. extraordinaris gedaen om te nemen ende heffen uytten pecule, gemerct die gedeputerde geadvertert syn dat tvoers. peculium voer een groet deyl elders geimployert solde syn, niettemin dat sy hopen dat er noch is een reste meer dan genoechsam om te betalen ende furnieren synre F. G. die voerscreven twelff duizent gulden, uytten voerscreven resterende, soe sy voertyts noch gedaen hebben ende ofter eenighe rentmeesters penninghen achter waeren comende int voerscreven peculium ende tselve ontanghen hadden, dat Synre F. G. believe synen officieren te ordonneren alle sullighe schuldeneren te bedwingen totter betaelinge van hon scholt.

Op den VIen ende lesten artycule der voers. propositie, inhaldende te continueren twelff duisent gulden voer den termyn van sess jaren begonst hebbende op Ste Jans Baptisten dach lestleden totten onderhalt ende reparatien der huysen ende sterckten des lants, die voerscreven gedeputeerden seggen, dat, hoewel sy honne resolutie Synre F. G. overgegeven van in junio lestleden, sy geaccordert hadden te heffen ende collecteren der voerscreven twelf duisent gulden voer dry jaren, met sulcke conditie dat Synre G. niet wyder en soude moghen heffen dan een jaer, het en waar dat sommighe poenten begrepen in die reformatie bevonden twistioes geappointert

ende geslicht waren, sy gedeputeerden consenteren die heffinge der voerscreven twelff duisent gulden voer die drye jaren, ende bidden (soe sy over lang gedaen hebben) wel oetmoedelyck Synre F. G. dat der zelve gelieve ten minste binnen den termyn der voers. drye jaren te werck te stellen dat allsulcke twistiose puncten geslicht worden en de gemaeckt liquide en in praktyck gestalt, gelyck doende Syne F. G. sullen doen eenen act ende werck van eenen goede prince, alle welck die voers. gecommitteerde bidden genomen te worden voor goet.

Die gedeputerde der voers. steden alle present, uytgenomen die van Dinant, verstanden hebbende het voergeven dwelck Synre F. G. hon verbalyck gedaen hedde, nadat Syne G. gehoirt hedde lecture van honnen antwort bovengescreven, hebben geaccordert dat die twelf duisent gulden totten onderhalt der huyzen gelicht ende geheven worden voer vyff jaren neest comende conformelyck den advies ende resolutie op dese selve versaeminghe der Staeten gegeven by Staeten van den Kercke ende den adele.

(V. Carton A, n° 18).

1572, 10 décembre. — Résolutions du Chapitre sur les mêmes propositions.

Mesdits seigneurs en premier lieu merchient Sa Grace réverendissime de la sollicitude quele prinde a la bonne conduite et addresse des affaires de cestuy pays et au repos et tranquillite de ses subjects, priant Dieu le Createur de vouloir maintenir et prospérer avec bonne sante et longue vie en tous ses bons désyrs. Et comme par la dite proposition et contenu dicelle mesdits seigneurs trouvent estre necessaire recouvrir et faire prompts dernyrs, tant pour le paiement necessaire des subsides impériaux en premier et seconds articles dicelle proposition touchiez et mentionnees que pour effachier les grandes charges et debtes et leurs interests journellement courants et acquitter dicelles le pays, que sont assavoir : premier dix mille florins pour l'engaigement du petitte seel et des canons de plusieurs annees comme prétendent aulcuns jusques a ors escheus, a l'occasion de laquelle somme feu le s<sup>r</sup> comte de Meghem, en qualité dheritier du feu de bonne mémoire ab Austria en at intente proces a la Chancellerie en Braibant, protestant toutefois par lesdits sirs ne vouloir icelle debte approuver ne soit que icelle fuist jugie estre deubte au susdit syr comte, par les Etats, en quel cas mesdits seigneurs sont contents que icelle soit si apres collectee. Item certaines actions non liquides saucuns pretendent contre les Etats. - Item a la vessve et orselins de seu Mathy Henry de six mille quatre cent florins en sorte et principaele et la rente et canons de quatre cent florins a ladvenant du denyr saize, depuis lan Ivij jusques au present, saulve deux canons desseus payes. Item la somme de six mille sept cent florins prins des denyrs de seu le capitaine de Boyllon et des canons au denyr XX depuis lan cinquante trois escheus. Item trois mille deux cent florins envers les heritiers feu messire Gil Blocqueryen et les canons de la rente au denyr saize depuis lan quarante huiet Item quatorze cent florins des denyrs de la maison mortuaire monsieur Herman Denotten et les canons de la renthe au denyr saize depuis lan ciquante six escheus. Item aultres frais et despens deubts a diverses personnes pour denyrs avanches au temps des troubles en lan

laviij revenants a la somme de cinquante trois mille huict cent quatre vingt et sept florins brabans, comme as Etats parmi les dernyrs propositions on at fait apparoir. Et ancoir a ultra tout ce que dessus douze mille florins de Brabant a sa dite Grace en recompense des deboursements des denyrs pour les charges extraordinaires par sadite Grace pendant son administration desboursee et par la plus part des Estats luy accordees. remettant toutfois cestuy article ad ce qu'en pourra communiquer avecq les aultres Estats, ne leur semble moyen plus juste ne plus équitable pour une fovs effacher comme dit est les susdites charges et debtes, mesmes faire paiement des aultres contributions, sinon par assiette sur les bonniers, muyds et florins heretables, comme la vie article des movens pour trouver denyrs dernyrement oultre donneez az estats port par ou il leur samble que oultre les sommes que dessus on pourroit recouvrir et collecter quelque aultre bonne somme de denyrs, pour subvenyer alz inconveniens et dangyrs, saulcuns (que Dieu ne veult) survenassent. Toutefoys sy les aultres Estats trouvaient ce present moien, n'est pour le present soudainment et promptement practicable, mesdits Seigneurs veulants demonstrer le bon zeele et affection qu'ils ont tousiours porte et portent journellement envers le pays seroient bien contents, tant qu'en eulx est pour cest fovs saccomoder a tous aultres moiens equitables et raisonnables que les aultres Estats trouvaient expedients, fuist du part lancienne coustume et mode de contribuer ou doncques sur les cheminens, ou vraiment le pecul toutfois ne se devra trouver seulement sur le vin et cervoise, en tant que ne pouroit suffrir, ains sur aultres marchandises comme cy devant at este par lestat de la noblesse avise et resolu en lan xvº soissante et sept dernyr. Bien entendu toutsois que tel collecte se paieroit egalement par tous sans nulz exemptions. Et que en premier lieu et avant tout et hors des premiers denyrs a collecter les anciennes debtes ci dessus specifiez et declarez deveront estre entierement et universelement effacheez exstinctes et payes et ainsi le pays descharge. Et que tele collecte sur laquelle on se pourra accorder ne se levera ne soit que les Estats des maintenant et a ceste heure et avant tout consentent que la collection, si après à faire, se devera faire a moien que dessus exprime. Scavoir sur les biens et possessions, affin qu'un Estat dorsenavant ne soit plus travaille ne gravez que lautre, principalement attendu que ce moyen est le plus juste et equitable que tous aultres, mesmement de tout conforme au droict et coustume universel en semblable cas usite. Sans lequel avoir trouve apparceuvent lesdits Seigneurs la grande difficulte qui sera de trouver denyrs, pour furnyr les aydes tant Imperiaulx que aultres. Et comme a rayson des susdits dix mille florins dudit seu Seigneur Comte de Megem pour lengaigement du petit seel entre lesdis charges precitez et de a raison diceulx comme dit est intente, on aurait entendu parmi aulcun de la part dudit Seigneur Cont. sinon serat content entrer en amiable communication, samble a mesdits Seigneurs, si les aultres Estats estoient de cestuy advis, que lon pouroit deputier quelques bons personnages a fin dentendre la dite communication et par ce moien vuider ledit different.

Et finablement quant touche layde de douze mille florins de brab. par an, accorde pour l'entretien et reparations des maisons et forts du pays mentionnees en sissieme article de ladite proposition, mesdits Seigneurs

TOME VI.

demeurent empres leur advis a sadite grace dernierement oultredonne, scavoir que la mesme ayde fut continue encoir parmi lespace de six ans, lequel est desia commenche a la Sint Jan dernyer a cuieller et lever a la maniere accoustumée. (V. Copie Carton A, nº 19).

1575, 9 mars. — L'écuyer Charles van Ryckel, époux et mainbour de feu Marie Bolgrye, reconnait que Jean Zuerinx, le jeune, en qualité de receveur de la ville de St-Trond, lui a payé le capital d'une redevance annuelle de 4 vieux gros et 4 capuynen que la ville payait en la cour censale dudit écuyer.

Collection de Chartes, n° CXXXIII<sup>bis</sup>. — Original sur parchemin, muni de cinq sceaux en cire verte à doubles queues de parchemin. — Description des sceaux : l° Sceau de Jean de Velpen, écoutête de l'évêque à St-Trond ; écu portant une croix cantonnée de quatres merlettes, légende illisible ; 2° Adam van Vorssen, deux fasces d'hermmine, légende : ADAM. . . . . ; 3° Jean van der Pauwen, parti au 1 un paon, au 2 une fasce accompagnée de trois fers de moulin posés deux en chef et un en pointe ; légende : S. JOIS. DE. PAVONE : AL. (?) AB. HELMOT. ; 4° Jean van den Spiegel : deux épées en sautoir cantonnées de quatre feuilles de trêfle, légende illisible ; 5° Léon Buntinx, une croix, avec une merlette au 1° canton, légende : S. LEO. BUNTINCKX.

1575, 17 octobre. — Propositions du Prince-Evêque à ses Etats. — Avis et résolutions des villes de Liége, Huy, Dinant, Tongres, St-Trond, Hasselt, Maeseyck, Bilsen, Stockem, Visé et Waremme.

Naedemaele dat bennen den raet der stat van Luyck gelesen zyn geweest van den begenne tot den eynde die propositien gedaen by onsen Genaedigen ende doorluchtigen heer ende prinche van Ludick, alsoe wel van den Lantdaghe met zynen staeten gehalden bennen der stadt Luydich op den op den xvjen dach deser teghenwordigher maent octobris, als oeck van den twee voergaenden gehalden op den xiiij aprilis 1572 ende op den vierden dach van meye 1574, hebben die heeren buergemeesteren ende 'raedt der voerseyder stadt Ludick een metten anderen voergenoempde steden saemenderhant geadviseert ende geconcipieert voer een resolutie, onder het believen ende correctie der twee en dertich ambachten der selver stadt Ludick, in voeghen, formen ende manieren als hier onder is volgende.

Inden iersten soo bedanckeu myn eersaeme heeren Syn F. Genaden vander goeder affectien, sorchvuldicheyt ende groeten laste die welcke hy aenneempt om dit lant te regeren ende in allen affairen te adresseren, waer bennen dat men den selftven nemmermeer en sal mogen voldoen, biddende Godt almachtich Zyn f. Gen. daer bennen te willen continueeren ende hem vergunnen een goet lanck salich leven.

Aenbelangende den iersten artikele van die voerseyder propositie maekende mentie van den costen, lasten ende soldt als gedaen zyn inder betoelinge van den crychsvolck opgelicht ende gehalden int jaer laxiiij<sup>iich</sup> gedraegende ter somme alsmen sall hervinden bij eenen Staet geteekent n° 4, bedunckt den voerseyden eersaemen heeren burgemeesteren, geswoerens ende raet der stadt Ludick metten anderen voer gementioneerden steden — (aengemerkt ende geconsidereert hebbende den openbaeren noet ende evidente necessiteyt int selfve articule gementioneert; aengesien oeck tselve gedaen is geweest int generale tot asseurantie, versekeringe ende welvaert van den geheelen gemeynen lande) — dat wel redelycker is dat die voerseyde costen sullen gerekent, betaelt ende voldaen worden int gemeyne ter lasten van den voerseyden Staten, ende want die selve costen bennen den articule gementionneert staende noch niet gecomplaneert noch geliquideert en zyn, hebben tot dien effect gecomitteert ende gedeputeert die eersaeme heeren burgemeesteren der stat van Luyck moderne, met meester Jan Jugnis, gevende den selfven volcoemen macht ende authoriteyt om die rekeninge te hoeren, te examineeren ende te concludeeren.

Ende aengaende den tweeden punt der propositien maeckende mentie van eenen sekeren processe teghen die naegelaten weduwe wylen Mathieuwis Henrickx ende haeren kinderen van alle schulden ende lasten daer het lant niet belast ende verobligeert is, dwelck by syn f. Gen. in zyn voergaende propositien oeck vertoent is geweest bedunckt den voerseyden heeren opt tselve punt sufficiantelyck geantwort te hebben op die resolutie zyn f. G. hier voertyts noch gegeven, Ende specialicken want zy ververhoepen in als aenbelangende die alde lasten ende schulden voer hun quaet ende contingent voldaen te hebben, ende dat ter causen van desen dit punct in die particulariteyt toucherende den processie vanden voerseyder weduwen ende haeren kinderen der stadt Ludick noch den anderen goeden steden niet en tangeert noch aen en gaet. - Ende aengemerct dat op den lantdag gehalden op den xviiij dach der maent january 1552 by den Staeten geaccordeert syn op te lichten hondert ende vier dusent gulden brab. tot betaelinge van sess duvsent ende vier hondert gulden brab. by den voerscreven ontborst met meer andere lasten ende schulden waervan dat sy hun aenpaert ende gedeelte betaelt hebben, waervan dat sy jaerlyckx noch moeten interesse betaelen. - Voorts meer oeck dat int jaer liij, lv. lvij ende lix successive noch meer diverse sommen zyn geaccordeert geweest specialvek tot abolitie van den alden voerscreven lasten, waer van dat die voerseyden steden hun quoet ende contingent betaelt hebben, tot welcken collecten ende ryxs contribution respective te collecteren gecomitteert syn geweest mynheere der Canoninck Elderen. Jan Juncis, meester Jan Brixij, waer van dat die stadt van Ludick noch die andere goede steden absolutelyck op huyden gheen rekeninge gehoert noch gesien en hebben, nyettegenstaende nochtans dat die stadt Luyck ende die andere steden eertyts tot dien effect gedeputeert hebben gehadt, biddende daer om zyn f. G. den selven te willen adresseren dat die rekeningen van dien mochten oversien ende gevisiteert worden, tot welcken eynde sy committeeren in desen hunne gedeputeerden voergenoempt.

Ende aenbetreffende den deerden punt der voerseyder propositien toucherende den schuelden ende lasten van den jaere lxviij<sup>tich</sup> ter oersaeke vanden crychsvolck, bedunckt den voorseyden heeren dat men in desen behoert te doen als by die selffve hunne voergaende resolutien gerespondert is geweest; te weten, aengemerct dese schuelden ende lasten gedaen zyn tot einen openbaeren noet, defense ende versekeringe int gemeyne van den geheelen lande, dat redene ende equiteyt vereyschen, dat zoedanige lasten sullen betaelt worden ten laste van den drye Staten, alsoe voer geantwoert is van den lasten 74.

Comende totten vierden punte in hem brengende die contributien des rycxs geaccordeert int jaere 1555 met meer andere difficulteyten int selve punt geruert, ende specialyeken toucherende de contributien van Gotha ende Franckfort, bedunckt den voerseyden buergemeesteren, geswoerens ende raet der stadt Ludick metten anderen voerseyden steden dat sy hun quoete van der voerscreven contributien gefurneert ende betaelt hebben; dat oeck tot dien affecte int jaer lyj geaccordeert syn geweest op te lichten xxiiijen dueysse guldeneu oft daeromtrent, waer van dat is collectuer geweest heer Jan Brixhij, die welcke oock rekeninge van den selven ontfanck noch te doen heeft waer dat se geimploveert syn geweest.

Ende aenbelangende der propositie ons G. H. mentionerende van te exigeren een nieuwe peculium oft gabelle eenen termyne van sess jaeren. bedunckt den voerseyden heeren expedient te constitueren een nieuwe peculium locale op wyn ende biere duerende eenen termyne van iiij jaren int gelycke over geestelyck ende weerelyck. Ende dat die voerseyden gabellen oft peculium sal by die stadt Luyck met allen anderen steden en dorpen veder syn in bewaerenisse haelden, om tselve te employeren tot eenigen aenstaenden noet, dwelck hier naemaels den lande sonde moegen overcoemen, ende oeck om het lant van den lasten schulden ende renten te desergeren, ovek om het lant ende steden daer met te fortifieeren; van welcke gabelle die stadt van Luyck sal hebben het ontfanck van der stadt met ter ban mylen; ende een yedere stadt sal hebben haer ontfanck met haeren aenhanck ende quartiere over geestelyck ende weerelyck; tot welcken ontfanck die steden ende dorperen sullen nommeren ende stellen hunne gecommitteerde om voer die committeerden van den Staeten van den Staeten van hunnen ontfanck rekeninge ende reliqua te doen; welcke gecommitteerde collectuers des voerscreven peculiums oft gabellen sullen gehalden syn sufficiente assecuratie ende obligatie te doen ende passeren sufficiente cautie; ende om te eviteren die groete gagien, salarissen ende andere excessive oncosten salmen die sellfve gabelleu ten hoechsten pryse, in allen steden ende dorpen, onder sekere conditien mogen uytgeven ende verpachten.

Ende alsoe vele als tangeert het punct respecterende van den alden lasten ende schulden ende dat men tot abolitie van die (involgende den voergegeven middelen van syne F. G.) soude accorderen een collecte van xxiiij duysent gulden brab. een termyn van sess jaren, bedunckt der stadt Luyck metten anderen goeden steden dat zy sufficientelyck in desen voer genoech hier op geantwoert hebben, mer alsoe vele als aenbetreffenden is den anderen Staeten, laeten hun middelen versien om hunne te ontlasten.

Comende totten punte van die propositien mentionerende vander egaliteyt der collecten, die voirscreve stadt Luyck metten anderen voerscreven steden hebben tsamen hunne voergenoempde gedeputeerden tot diesen eynde in desen oeck gedeputeert om metten gedeputeerden van den anderen Staeten te communiceren om van deser claechten een eynde te hebbene, ende, dat gesciet synde, alsdan doen alsoe redene ende equiteyt zullen vereischen.

Voerts, comende totten punt van de reductien van gecochde renten, segghen die voerseyde stadt Luyck metten anderen goeden steden dat sy verstaen ende tot hunnen kennis is gecomen dat in coerten voerleden daghen in des keizers camergericht een sententie is gepronuntieert van sekere gecoechde geconstituerde renten in spetie. Ende om hun in dese wel te consileeren om allen difficulteyten ende differentien te verhueden bedunckt den selven goet dat men hen voer het ierste wel informere van den motiven deser sententien in des voerseyden keysers camer gegeven by den scepenen van der stadt Aken. Nochtans desen niet tegen staende bedunckt den voerscreven steden redelycken te wesen dat geconstitueerde gecoechte renten in spetien van greyn dat die selve nae teneur der brieven in spetien behoeren betaelt te worden, ter tyt en de wyle toe die questie van der reductien sal gedecideert syn.

Concernerende soe vele aenbelangt den poinct der propositien by den welcke dat syn F. G. versuckt augmentatie van den twee lesten jaren der twelff duysent gulden brab. ende dat uyt redene ende oersaeken in der selver propositie verhaelt, bedunckt der voerceyder stadt Luyck metten anderen steden, geconsidereert hebbende der reparatien ende fortificatien by zyn F. G. gedaen aen die huyseren ende sloeten van Hoye, Dinant, Bouillon ende anderen, oock aengemerct dat se noch moeten gebout worden; ende specialycken oeck aengemerkt dat allen materieelen dagelyx lanx dierder en dierder worden en zyn, accorderen syn F. G. een somme ende collecte van twelf duysent guldens brab. eens te geven, ende die te lichten int generael op die drye Staeten bennen der termyne van twee jaren, te weten bennen elck jaer sess duysent gulden brabants, met conditie als voer gesegt is dat se int gelycke sullen betaelt worden.

Ten lesten toucherende den punt der propositien maeckende mentie van den heeren van Frens, die voerseyde stadt Luyck metten anderen steden hebben tot dien effecte gedeputeert den heere N. Argentea ende den heer Chokier om metten gedeputeerden van den anderen Staten ende den gedeputeerden des heeren van Frens te communiceren sonder yet daer in te tracteren ende, dat alsdan gedaen wesende, hunne rapport ende relatie te brengen aen den voerseyden raet, om alsdan te ordonneren ende resolveren soo die saecke sal vereyschen.

Boven welcken voerscreven poenten, aengemerct der stadt Luyck off alsouck dandere steden dickmael aengegheven is, van die groete abusen ende enorme excessen die daghelyx mits de Crekeniers op die dorpe geperpetreert woerden, heeft de voerscrevene stadt Luyck ende den anderen goeden steden, op correctie van synder F. G. ende den anderen Staeten bedocht, dat die vorgenoempde Crekeniers sullen erst moeghen panden ten tyden der officier oft scholtet vander plaetze sal wettelyck versoecht ende gerequirert syn geweest ende der officier of scholtet alsoe geriquireert synde ghein executien en doet. Sullen die Crekeniers nochtans gehalden syn sulligen pant myts hon uytgepant te laeten in den hant van den scholtet oft in handen eenighen der anderen officieren ende die tzelven en sullen noch moegen neemen oft heyschen eenighe sallaris oft loon het zy myts ordonnantien oft taxatien van der gerichten ter plaetsen die executien sal gedaen syn (niet wederstaens die rechten hon nochtans van den partien gegeven worden) ende dat op die peine gebannen te syn

uyt de stadt van Luyck ende den lande van Luyck vyff jaren lanck ende vyff mylen verre; ende tzelve by hen noch eyns overtreden woerde gehanghen, geworght te worden, biddende syne F. G. daervan eyn edict te willen laeten publiceren tot sullighen effect als voerscreven is.

V. Copie, Carton A, nº 20.

- 1576, 6 juin. Gérard de Groesbeeck, évêque de Liége, considérant que, malgré ses édits, certains brigands, assassins, voleurs et incendiaires continuent leurs exploits dans ses pays ordonne, à tous ses officiers et justiciers et à ceux de ses vassaux, de republier immédiatement tous ses édits antérieurs contre les vagabonds et brigands de toute espèce. Il ajoute à ces mandements quelques dispositions spéciales dont voici la teneur:
- 1º L'officier supérieur ou inférieur qui viendrait à arrêter un de ces malfaiteurs dans un lieu qui ne fait pas partie de sa juridiction, pourra néanmoins l'amener pour le juger et lui faire subir sa peine sur le territoire de sa juridiction; mais, si l'extradition de l'individu arrêté est réclamée par voie de droit par l'officier de la juridiction où l'appréhension a été faite, alors le prisonnier devra être livré à l'officier qui le réclame, à condition que celui-ci restitue les frais que l'arrestation a amenés et qu'il prête serment de poursuivre et de faire subir la peine que la rigueur de la loi infligera.
- 2º Quiconque pourra appréhender et livrer vivant Jean Hercken, surnommé Gaenssen Hupken, de Coninxheim, Guillaume Wanrodtun, nommé vulgairement Wenner, Bynen van den Haecxbroeck, Jeannot Wynants de Widoie, Couragie de St-Trond, Coel de Hasselt, Coel van Aken, le méchant Petit Paul de Hasselt et d'autres de la même espèce, recevra une récompense de 50 florins de Brabant. La même gratification sera accordée à celui qui contribuera à leur appréhension.
- 3º De plus, l'auteur de l'appréhension ou celui qui y aura contribué recevra tout ce dont le brigand sera porteur au moment de son arrestation, sauf toutefois l'argent et autres objets qui auraient été enlevés à des personnes qui s'en prouveraient propriétaires.
- 4° L'officier ou son substitut, quand il est à la poursuite d'un de ces brigands, pourra se servir des chevaux qu'ils trouvera au village et dans les champs, les dételer des chariots, charrettes et charrues ou les prendre dans les écuries, s'il juge en avoir besoin pour opérer plus facilement l'arrestation. Il pourra aussi se nour-rir convenablement dans le village où il opérera,
- 5º Celui qui fournira un abri à pareils brigands, voleurs ou assassins; qui cachera sciemment le lieu de leur retraite; les logera dans ses maison, écurie ou grange; leur fournira de la nourriture, de la boisson, de la poudre, du plomb ou des armes, devra

être arrêté et maintenu comme le brigand, voleur ou assassin luimême.

6º Quiconque connaîtra la retraite de pareils malfaiteurs devra la dénoncer à l'officier ou au magistrat de la juridiction qu'il habite, sous peine d'arrestation du chef de complicité. Et, comme ces brigands se tiennent d'ordinaire dans des tavernes ou cabarets sis en chemins écartés, l'officier aura le pouvoir d'interdire tout débit dans ces tavernes ou cabarets, jusqu'à nouvel ordre du Prince-Evêque, sous peine d'amende de cinq florins d'or pour la première contravention, de dix florins d'or pour la seconde et de correction arbitraire à la troisième.

7º Tous les cabaretiers, taverniers, fermiers et particuliers des villages et des campagnes seront tenus de déclarer, à la cour de justice de l'endroit qu'ils habitent, toutes personnes, cavaliers ou piétons, qui viennent loger chez eux, soit pendant le jour soit pendant la nuit; à défaut de ce faire ils seront passibles d'une amende de trois florins d'or.

8° Celui qui, se trouvant sous le coup d'une accusation de meurtre ou d'autre crîme, dénoncera à la justice des brigands de l'espèce en question ou contribuera à leur arrestation, aura pardon et grâce du crime dont il est lui-même accusé, lors même qu'il fut complice de ceux qu'il fera arrêter; à condition toutefois, dans ce dernier cas, qu'il fasse tomber ses compères vivants entre les mains de la justice.

9° Pour ne pas laisser échapper les criminels dont ils s'agit, tout sujet de l'évêque pourra et devra procéder à leur appréhension, si l'occasion s'en présente, non pas seulement quand l'officier de justice est sur les lieux, mais même quand il est absent; ceci, sous peine d'amende de quinze florins d'or.

10° Tout sujet de l'évêque, devra à la requête de l'officier, du mayeur ou de l'écontête, prêter main forte à la justice pour procéder aux arrestations, sous peine, en cas de refus, d'une amende de quinze florins d'or.

11° Les amendes comminées par le présent édit seront pour un tiers au seigneur de l'endroit où elles seront encourues, pour un tiers à l'officier et pour un tiers au dénonciateur. — Daté du château de Curange.

Gerard van Groysbeeck byder gratien Godts bisscop tot Luyck, etc., allen ende eenen yegelycken onsen hoogen ende anderen officieren, justicieren, vasallen ende onderdanen ende generalick allen den ghenen die dese onse openen breven sullen sien ofthooren lesen, saluyt. Doen te weten dat, hoe wel wij hier bevorens tot meer stonden hebben ghemaect ende duer allen onsen landen doen publiceeren ende in hoede van wette stellen verscheyden onsen brieven van mandementen ende ordinantien providerende tseghen die vagabunden, lantloopers, straetschynders, roevers, brandstich-

ters, morders ende diergelycke quaetdoenders, die sich in die selve landen hergheven ende al daer verscheydene boze stucken van diveryen, roverven. aengrypen van personen, soe vreemde als oeck onze onderdanen, brants, ende andere schettingen ende rantsoneringhe aengheright hadden ende strack continueerden aen te richten, soe ontfanghen wy nyettemyn ende ende horen dagelyx, tonsen overgroten mishagen ende hartsverdriete. menigherhande clachten ende informatien, by onsen onderdanen ende oick andere luyden, oêck mede by den al gemeynen roep ende famen, dat die voerscreven vagabunden, lantloopers ende quaetdoenders, niet teghen stande onse voerscreven mandementen ende provisien ende ovck exemplarie punctien ende straffen van etzelycken van zulcke misdaders in dese onse landen gheschiet, zich alleit thalven vervoerderen te continueren ende strack ter verheeren ende voerts te varen in hunne lantloepe, straetschendinghe, diveryen, roveryen, hanttastingen van personen, schattingen, rantsoneringhe ende andere boesheyden voerscreven, soe eest dat wy, ter behoedenisse en versekertheyt van onse goede onderdanen ende van andere goede vreempde ende uytlendige personen, soo coepluyden als anderen doende ende drivende hunnen handel, comenscappe, geschaften ende zaeken in ende duer onse landen teghen die aenvanghen ende boze stucken voerscreven, ordeneren ende bevelen, in den iersten ten aller ernstichsten, allen ende yegelycken onsen hoeghen ende anderen officieren ende justicieren ende denghenen van onsen leenmannen ende vasallen dat zy, van stonden aen ende sonder enich vertreck, respectivelyck in ende onder die plaetzen ende begreyp van hunne officier wederom ende opnieuw doen cundighen ende publiceeren alle ende vegelycke onse voerscreven brieven van mandementen ende ordinantie tegen die voers. vagabunden, landloepers ende quaetdoenders hier te voren ende tot noch tertyt by ons ghemaect, van ons gheemaneert ende van onse weghen in ende over dese onse landen gecondicht, gepubliceert ende in hoede van wette gesteelt geweest ende gemaenen zynde ende die selve nae comen ende doen observeeren punctelyck ende te vallen nae hunne vorme ende inhoudt vorts varen tegen die voerscreven vagabunden, lantloopers, misdaders ende generalyck alle ende jegelycken contraventeurs daer teghen. sonder enighe gunst, conniventie oft verdrach tot die penen ende straffen in die selve onse brieven begrepen, ende niettemin opdat die voerscreven aenvanghe ende bose stucken der vagabunden, lantlooperen ende misdaderen voersc. des te boetstraffelicker ende punctelycker voer gecommen. aeffgekeert ende beledt, oeck mede gecorigeert, gerrimeert ende gepunieert moghen wordden, hebben wy daerenboven ende behalven onse voersc, mandamenten ende ordinantien welicke alle ende jegelyck punten ende articulen daer van wy willen verstaen ende verolaren mits desen als voerscreven in hon cracht te blyven ende werkelick nae gecomen, geobservert ende ter executien gestalt te moeghen gecomen werden, geordineert ende gestatueert, ordineren ende statueeren mits desen die puncten hiernae bescreven. - In den iersten, soe wanneer eenighe hoge oft leege officier, van ons oft van eynighen onse leenman ende eenige van onse gojede steden ymande van die voerscreven lantloepers ende quaetdoenders vervolchde ende die zelve overquame die selve vervolgher oft vervolghers alsulcken quaetdoender, al waer hy oeck buyten die palen ende begrip

van sulcken officie oft sulcke onse stadt aengetast, gevanghen ende overcommen, sal oft sullen moghen met vueren ende ter plaetse van syne oft honne residentie te recht ende executien stellen, de jurisdictie ende recht van die plaetse des hantasters ende overcommen voerscreven in anderen saecken niet affgenomen; ende oft vemant met recht zulcke gevanghen reclameerde ende begheert gerestitueert te hebben, om den selven te recht te stellen ende dexecutie daer van te doen ter plaetse daer hy gevanghen wart, restituerende den selven reclamant sulcke redelveke ende billighe costen als te dier oersaecken gedaen sullen geweest syn, sal die selve gevangliene, onder belofte by eede des reclamants van tegen den gevangene voerts te varen tot zullicker straffe als in riguer van recht behoiren zal, hem gerestitueert ende gelaten volghen werden. - Item, den igelyck soe wy hy ware die ymande vanden nagespicificeerden straetscheynders, rovers oft morders conde overcommen ende levendich leveren, oft oyck doer wyns toe doen oft verspieden ymant van die selve straetscheynders, rovers oft morders gevanghen waere, te weten Jan Hercken alias Gaenssen hupken van Coninxheim, Wilhem Wanrodlum, inder wandeling Wenner genoempt, Bynen vanden Haecxbroeck, Hansken Wynants van Wydoe, Couragie van St. Truyden, Coel van Hasselt, Coel van Aken, quaet Pauwelsken van Hasselt ende dier gelycken openbare befampde quaetdoenders ende straetscheynders sal van ons te loone hebben ende winnen vyfflich gulden van twintich stuyvers brabantscher munten die gulden, - Item, op dat een iegelyck des ter nerstiger ende witigher worde om die voersc. quaetdoenders ende straetscheynders te vervolghen ende verspieden, sal derghene die ymanden van honre over quaeme oft verspidde hebben ende behalden, alsullix als die zelve quaetdoenders ghevanghen over sich hadde, over ende by hem gevonden syn sal, tot zynen profyt ende gevalle, sonder ymants wederseggen; ten ware dat evnich gelt off andere dinghen die de selve quaetdoender oft straetscheynder aen den goeden luyden aff hadde genoemen ende byden selven luyden gereclameert ende notoerlyck voer hon goed gekent worde. - Item, soe wanneer eynighen officier oft stadthouder eynighen quaetdoender in die jacht hadden ende vervolghden, den vervolger ott vervolgers, om den selven des te beter ende lichtelycker te overcommen, sullen moghen peerden op die deurpe oft in die ackers uyt den waghens, carren oft ploghen uytspannen. oft de stallinghen nemen sonder nochtans den peerden te cort te moghen doen ende die voersc. vervolghers, besonder op die dorpen daer die quaetdoenders onder handen werdden sullen tamelyck meughen eten, drincken ende tieren. - Item, sal men alle de ghene, die sulcke straetscheynders, roevers ende moerders hon auders onderhelden oft die zelinghe teynigher plaetsen wycken ende die selve willens ende wetens versweghen, oft heymelyck oft openbaer herchberchden, huysden oft hielen in hon huyssen, stallen oft 't schuren, oft met cost, dranck, oft andere lijfftocht ende noetduerst oft munitie van roes, loet, cruyt oft eynigherhande ander geweer hulpe oft assistentie deden, by hy selven oft hunne huysgesinne, waer van wes wettelyck bleecke, moeghen aentasten ende te rechte stellen ende sullen die selve aengetasten gehauden moeten werden in sullecker staet alsmen houdet die selve quaetdoenders ende straetscheynders. - Item, alle ende alle yegelycke die gheene die sulcke straetscheynders, rovers 1 xbia TOME VI.

ende moerders heymelich oft openbaer wysten, sullen die zelve den officieren oft hon magistraet der plaetzen daer zy onder geseten zyn, terstont ende sonder eenich vertreck moeten aanbringhen, op die pene van ghehouden te worden in plaetste van sulcke quaetdoenders. Ende alsoe sulcke quaetdoenders zich gemeynlick onthalden ende herberghen in eenighe taverne oft herberghen buyten principael lichaem der dorpen ende tonwege gelegen, ten eynde den selven quaetdoenders zulcke plaetze van honne toevlucht ende schuylinghe deste bat ontnomen moghen worden. geven wy den voerscreven officiere authoriteyt ende macht alle sulcke taverne ende herbercht tonwege geleghen ende voer de passerende luyden verbieden ende doen sesseren den werden ende inwoenderen der selver, verbiedende evnighe taverne oft herberghe meer daer in, ommers ter teyt toe het ons anders believen sal, te hauden, op pene van te verburen, als zy daer in gebrekelyck waren, vyff golt gulden, ten tweedemael dobbel, ende ten derden van arbitraelyck, anderen ten exempel, gecasteyt te worden. - Item, zullen ovck alle ende vegevicke, niet allevnelyck werden, herberghiers, oft taverniers in oft onder die dorpen geseten. maer oyck pachters oft huyslieden, terstont ende sonder ennich vertrack. moeten melden ende te kennen gheven die justitie aldaer representeren alle ende iegelycke zulcke luyden, twaer te peerde ofte te voet, als by nacht ofte by daghe by hoen waren comen logeren op pene van te verbueren tellycke reysse zy daer in gebreckelyck waren, dry goldt gulden -Item, indien daer ymant met enich crime oft misdaet, het waer dootslach oft andere, beschuldicht synde, eeniche van alsulcke quaetdoenders sal melden, ontdeecken oft accuseeren, zulx dat by synen toedoen den selven quaetdoender werdden gevanghen, sullen wy den selven ontdecker sullick crim off misdaet geheel ende gans vergheven, remitteren ende hem daervan absolveeren; ja ovek alwaer hy zelf van den complisien der voerscreven quaetdoenders, wel verstaende in gevalle der selve complicie eynighe van synen gesellen levendich leverden. - Item, sullen allen ende ygelycke onse onderdanen het vervolch ende aentastinghe van sulke quaetdoenders moghen ende moeten doen, zelfs oyck sonder die presentie ende in affwesen van den officier, meyer oft schoultet niet byder hande wesende en sonder den selven te verwachten, ten ende de selve quaetdoenders niet en ontvlieden ofte en ontcommen, op die pene van te verbeuren by een iegelycken zich des weygerich maekende telken maele thien golt gulden. -Item, sullen alle ende yegelyck onse onderdanen moeten volghen, ter manisse van den officier, meyer oft schoutet voersc. met goeden ende bequamen geweere, te vervolghen, apprehentie der quaetdoendere voerscreven, op pene, indyen ymand zych des weygerlyck maeckde, van vyfthien gulden, tellicker revssen zv dis wevgerlyck waeren; welcke boeten ende brucken sullen geappliceert werden het een derdendeel den heer der plaetsen, het ander der vervolghere ende het derden den aenbringhere des weygherlycken. Ordineeren daer om ende bevelen wel expresselyck ende ter aller ernstichten, allen ende eenighelyken onse hooghen ende andere officieren ende amptluyden, oyck mede den officieren ende amptluyden van onsse leenmannen ende vassallen voerscreven dat zy dese onse briven van edictie ende ordinantie van stonden aen doen publyeeren ende condighen respectiveliek in en onder hon officie, ter plaetzen daer men

gewonelcik es publicatie te doen ende die zelve in hoede van wette doen te stellen ende ter preciser ende puntelicker executien der selve tegen der overtreders ende contraventeurs vorts varen, sonder eenige gunst, dissimulatie, conniventie oft verdrach; want onsen ernstighen ende expressen wille ter behoedenisse ende verzekertheyt van onse voorscreven toe goede onderdanen als andere goede luyden in ende duer dese onsse landen handelende, verkeerende ende treckende, tegen die quaetdoenders ende die boesheyden voerscreven, zulx es; duerende dese onse brieven tot andere onse ordinantie. Gegeven onder onssen naem ende segel secreet, op onssen huyse Curinghe, den zessden juny anno viftien hondert sessentseventich.

— Ende stont onderteeckent, neffens op de recht zyde zynder Genaden segel, Gerardt. — Ende onder, op dander zyde: By specialen ende expressen bevele myns genedighen Heeren: Lampson. (V. Carton A. nº 21).

1577, sans date. — Division de la ville en quartiers, conformément à l'ordonnance du 19 août de cette année. — Ces quartiers, au nombre de six, sont : Clockempoerte, Stapelpoerte, Gangelofspoerte, Waterpoerte ou Vissengaet, Nieupoerte et Brusthempoerte. — Clockempoerte fera la garde de nuit sur la porte de ce nom et sur le fort dit Comisgaet; Stapelpoerte sur les forts dits Dieffstoren et Vrolyck; Gangelofspoerte sur la porte de ce nom et sur le fort dit Ridderstanneel; Waterpoerte ou Vissengaet sur les forts dits Vilpeert et Neghemanneken; Nieupoorte sur les forts dits Papsack et Vondelinck, et Bruestempoert sur la porte de ce nom et sur le fort dit Roggebroet. — Pendant le jour chaque buartier fera la garde devant sa porte respective, sauf Vissengaet qui, n'ayant pas de garde à sa porte pendant le jour, devra envoyer de ses hommes à telle autre porte qui lui sera indiquée.

Bedeylinghe der stadt St. Truyden in haer sess quartieren metter ordinantien van der waken te ghebieden in elken quartiere.

CLOCKEMPOERTE aennemende voer dat ierste quartier der stadt voerscreven, hier op sullen waeken ende ovek opt Comisgaet des snachts, allen die ghene die onder dit quartier, alsoe dat hier onder gespecificeert wordet, begrepen syn, ende des daechs voer die poerte, alsoe dat behoert, hetzy dat die waecke enkel oft dobbel is. Vuytgenomen, alsoeck in allen den anderen vvff quartieren, schoulteden, schepenen, borghemeesteren ende Raedt ende allen anderen ghesworens die hun wachte op der stadt huys hebben. Ende hier toe sullen gheboden worden, als oyck in allen anderen quartieren, allen dieghenen die int selve quartier wonende syn, die op hun renten leven, oft op hun pracktycke, comenscap of ambacht ende andere hanteringen; insgelycx oyck allen weduwen die op hun renten leven, die welcke sullen gehouden zyn eenen frommen getrouwen man in hun plaetzen te stellen; desgelyck oyck allen ander weduwen levende op heuren handel ende hanteringhe, die welcke maer over andere waecke en sullen waecken dach en nacht ende als vore enen man stellen als dander voerscreven; ende voerts allen andere mans ende ghesellen huys houdende die in dach hueren werken ghaen, hunnen meester dienen in knapen stadt, die welcke aleyt desnachts waken sullen als ander, mer en sullen in die dachwaecke niet ghehouden zyn. Allen andere aulde en arme mans personen ende weduwen die ter aelmussen leven en sal men tot nachtwake oft oyck tot dachwaecke ghebieden, ten waere dat zy sonen hadden die trome ende bequame waeren om des nachts te waecken.

Ende dit quartier vander Clockempoerten sal beginnen aen die selve Clockempoert ghaende deur die *minderbrucren steeghe*, van daer boven beglinnen aen magister Jaspar Hillen metten ghanssen verckensmerct ten bevde syden tot aen den aere. Van den arent gaende op deen zyde van der merct voer den groeien engel recht neder totter hoochbruggen toe. Van der hoechbruggen deur den wierdych ten bevde syden tot aen dat comisgaet. Van den comisgaet over den luysberch tot aen die clockempoert voerscreven. Van daer wederom comende deur die clockemstrate ter beyde zyden ende alsoe gaende voer het schip. Hier inne ghe comprehendeert die corenstege, die sautstrate tot aen die sautbrugge metter cruyckstege. Ende alsoe voert die selve een syde van der merct tot aen Jan Lochtenbergs toe, een hoeck van den bessemmerct. Van daer comende tot aen onser liever Vrouwen kerke aen t liuvs van Aerden Puttaerts met allen den wooningen die aene ende op der stadt huys gheleghen zyn. -Ende in tyde van noode oft soe wanneer dat dobbel waecke is soe zal dit quartier tot synder hulpe hebben die parochyen van Nieuwenhuysen ende van Zerckingen.

STAPELPOERTE voer het tweede quartier. Ende die Christoffel van desen quartier sal altyt ter nacht waecken ghebieden allen die ghenen die onder synen quartier als onder bescreven wordt sorterende syn op die twee torens boven op die wallen deser poerten alder naest geleghen, den eenen ghenaemt dieffsthoren ende den anderen Vrolyck. Ende ter dach waecken als vore gheseyt is voer die selve poerte, vyutgenomen altyt den schoulteten, scepenen, borghermeesteren ende Raedt metten anderen ghesworenen, arme aude mans ende arme weduwen die ter aelmissen leven als boven breet ghenoich gheseyt is.

Ende dit quartier sal syn beghin nemen aen die selve Stapelpoerte, alsoe streckende recht deur die Stapelstrale ten beyde syden tot aen die hoochbrugghe, hierinne mede ghecomprehendeert die Ghoetstrate. Van der hoegbrughen van aen Machielens Sproelants huys soe recht lanxst der beken ter beyde zyden tot aen die sautbrugghe. Van die sautbrugghe recht voert deur die sautstrate op deen syde alleene naest den heyligen graefive, tot aen den voetboghen raeme, ende van daer wederom nae den nieuwen steenwech aen beyde zyden tot aen die kercke van den heylighen graefive, hier mede gecomprehendeert den borchtgracht ende Kerckhoff. — Ende desen quartiere sal te helpen comen, als voer, die buytinghe aen Staepelpoerte ende die parochie van Stayen.

SINT GANGHELOFFSPOERTE voer het derde quartier. Ende die Christoffel van desen quartier sal ter nacht waecken ghebieden (altyt dieghene als boven geseyt is vuytghenomen) allen dieghene die onder synen quartier alsoe dit hier ghedesigneert begrepen worden, op dese twee thorens, te weten den eenen ghenoempt Gangheloff ende den anderen Ridderstanneel. Ende des ghelycken oyck ter dach waecken des daechs voer Gangheloffspoerte.

Ende dit quartier sal syn beglin nemen aen die selve poerte. Alsoe recht

neder loopende deur die Steenstraete ten beyden zyden tot aen die cloosterbrugghe. Alsoe van daer wederom kerende lanxst der beken ten beyde syden tot aen die sautbrugghe. Van daer wederom recht op loopende langs de sautstraeten op die een zyde naest Sint Gangeloffs tot aen die voelboghen raeme, hier mede inne ghenomen die reste van den nieuwen steenwegh gaende naer St. Gangeloffs aen beyde zyden tot aen 't paradys toe. Ende desen quartier sullen te helpene comen die parochien van St. Catherynen ende van Gheuvelingen.

DIE WATERPOERTE ghenaempt ghemeynlyck het Vissengaet voer het vierde quartier. Ende der christoffel van desen quartier sal als vore te nachtwaecken ghebieden, die ghene die onder synen ghedesigneerden quartier gheseten syn, op die thorens, den eenen ghenaempt Vilpeerdt ende den anderen neghemannehen. Ende want men hier gheen dachwaecke en haudet, soe sal hy ter ordinantien van den magistraet aen andere poerten daer des meest van noede wesen sal vuyt synder christopheryen ghebieden soe veel mannen als hun bevolen zal worden.

Ende dit quartier sal aengaen achter Machielens Ghyseleers achter St. Ghangeloffs kercken, omloopende die selve kercke metten ghansscher hellen tot aen Anthonis van Oss. van daer wederomme keerende voer meester Gheerdens van Velpen deur dat vellerbroeck tot aan dat Vissengaet. Van daer nae den Steynaert, den berch op nae die Schuerhoven straete ende die planchstraete aen beyden zyden. Ende alsoe achter Wilhem van Brucken voer Willem Panssaerts over den kerchhoff, voer des des costers omlopende nae den keesmercht, van daer wederom nae den bessem mercht ende der ganssen mercht tot aen dat cloostersbrugge. Van des cloostersbrugge omloopende nae die meulen ende dander syde metter luttekensstegen tot aen den Sleynaert ende der colenffenteren raeme. — Ende dese quartier sal te helpen comen die parochie van St. Jans ende oyck die parochie van Merstvelt.

NIEUPOERTE ghenomen voer het vyffte quartier ende der Christoffel van desen quartier sal ter nacht waeken ghebieden als boven allen die ghene die onder synen quartier sullen gheseten syn, op die thorens den eenen papsack ende den anderen Vondelinck. Ende des ghelycken ter dach waecken des daechs voer die selve Nieupoert als boven ghesegt is.

Ende dat quartier sal synen aenghank nemen aen die selve Nieupoerte loopende alsoe deur die hamelstrate ten beyden zyden. Van daer voerts voor Willems van Hinnisdael, die strate aen beyde syden, tot Wilhems van Bruxken ende van daer tot Andriessens van Oyeteren. Van daer weder coemende nae den puyspoele ende van den Crucifixe vanden Cellebrueren, van den huyse aff opt dander syde tegen den wal, aen Henrick Fasteraerts. Van daer die straete gaende nae de Nieupoerte ten beyden syden ende alsoe over den pleyn nae die duyve, van daer nae die predikheren van Tricht huys tot aen den hoeck van den Schuerhoven straten ende planckstraten. — "Ende desen quartier sullen te hulpen comen die parochie van St-Jans (barré) Schuerhoven.

BRUESTHEMPOERTE voer het seste ende leste quartier. Ende die christoffel van desen quartier sal die ghene die onder synen quartier geseten syn altyt ter nacht waecken ghebieden, op de thorens den eenen Roggebroot ende den anderen bruesthempoerte ghenaempt. Ende desgelycken des daechs ter dachwaecken voer bruesthempoert.

Ende dit quartier sal syn begin nemen aen die selve poert streckende soe deur die Koystrate ten beyden seyden tot aent crucifice vanden Cellebrueren ende tot het naeste huys aen Henrick Fasteraets huys, naeder poerten voerscreven; van daer springende aen den hoeck tegen den aere daer magister Jan Putseys woent, alsoe gaende op die zyde van der merckt voer den wolff, den hoeck om nae die Brusthemstrate, ten beyden zyden streckende voer Wilhem Tsgroets nae den enghel den hoeck om, ende achter het beerhen den wal om, metter straeten gaende achter den minderbroeieren tot Joncker Chaerle Van Ryckel toe. — Ende desen quartiere sal als boven te hulpen comen die buytinge buyten Bruestempoerte ende Straeten. (V. Carton A. n° 22.)

1577, 20 décembre (v. st). — Lettres patentes de Sauvegarde accordées par l'Empereur Rodolphe II à tous les châteaux, villes et villages, dépendant de la Souveraineté temporelle de l'Evéché de Liége et de l'abbaye de Stavelot.

Rudolph de Tweede, by de gratie Gods gecoren Romsch Keyser etc. Wy herkennen ende doen condt by desen allen ende yegelicken, dat Wy, een goedertieren aanmerc nemende op de bysondere eere ende reverentie die Ons, ende den Heyligen Rijcke werdigen Gerardt Bisscop tot Luyck Onse Vorst ende aendachtige wel beminde dragende is, hebben den selven Bisscop van Luyck met alle zijne raetsluyden, dieners, officiers, familieren, domestijcken ende onderdanen, ooc mede alle ende yegelicke zijne, ende hunne, sloten, steden landen, ende andere dingen ende goeden ruerlicke ende onruerlicke, in Onse ende des Heilicx Rijcx beschudt, beschermenisse ende Salvegarde genomen ende ontvangen, ende met vryen geleyde oft Salveconduit tegen alle ongelijc ende gewalt bevrydt, so wy by dese onse brieven wetenlic, ende met wel gedelibereerde moede, ende van volheyts wege onser keyserlicker macht, nemen, ontsangen, ende bevryden: Willende, ende mits desen onsen Keyserlicken gebode ordonnerende, dat de selve Bisscop tot Luyck, ende zijne voor de raetsluyden, dieners, officiers, familieren, domestijcken ende onderdanen met alle ende vegelicke zijne, ende hunne sloten, steden, landen, ende andere goeden, ende dingen sullen mogen, ende moeten onder onse ende des Heylichs Rycx bevrydinge, beschudt, salvegarde, vrijgeleyde ende salveconduyt, tegen alle ongelyc ende gewalt van wie hij sy, vry, beschermt, ende versekert zijn, ende blyven: noch by eenigen Vorst, Hertoch, Grave, Hoopman, Overheyt, oft eenige andere persoon geestelic oft werltlic, stadt, collegie, oft gemeynscap tegen dit ons vrygeleyde oft salveconduyt in eeniger manieren gemolesteert worden, dan ter contrarien gebruycken ende genieten alle ende yegelicke die privilegien, gratien, vrijheyden, liberteyten, immuniteyten, exemptien, ende prerogativen, die andere onder onse ende des Heylichs Rijcx beschudt, beschermenisse, salvegarde ende de salveconduyt zijnde gebruycken ende genieten van gewoente, oft rechts wege. Ende tot algemeynen orconde ende getuyggnisse, ende tot meerdere openbaerheyt van al wes voorsc. hebben macht, ende autoriteyt, om na hunnen welgevallen in ende op de poorten, plaetsen, ende woeningen, daer hun dat noodig beduncken sal, Onse ende des Heylicx Rijcx wapenen ter gewoenlicke salvegarde ende vryheit te hechten, steilen ende vestigen. Behoudens nochtans, dat zij

eenen vegelicken actie tegen hun hebbende in de plaetsen van schuldige Jurisdictie verantwoorden, en de sich conformelic den vrijegeleyde, ende desen salveconduite te dragen. Bevelen daerom ernstelic ende vastelic allen ende yegelicken vorsten, geestelicken ende werltlicken, erstsbisscoppen, bisschoppen, hertogen, marcgraven, graven, baenreheeren, ridderen, edelen, leen-mannen, schouteten, presidenten, hoopmannen, gouverneuren, richteren, borger-mesteren, borgeren; Ende merckelic allen ende vegelicken hoopluyden, velt-heeren, reitmeesteren, coronellen, ende ende capiteynen, roetmeesteren, vaendrageren, quartier-meesteren, forieren, ende allen andere crijgsambten, officien, overheyt oft juridictie voerende, hebbende ende exercerende, ooc mede allen anderen crijgsluyden zo te perde als te voet, ende anderen Onsen ende des Heylicx Rijcx onderdanen ende getrouwen beminden, van wat graet, staet, orden, digniteyt, ende conditie sy zijn mogen, dat sy den voorsc. Bisschop van Luyck met zijne raetsluyden, dieners, officiers, familieren, domestycken, ende onderdanen tegenwoordige ende toecomende, ooc mede alle ende yegelicke zijne ende hunne sloten, steden, landen ende andere dingen ende goeden so ruerliche, als onruerlicke, in dese onse beschudt, beschermenisse, salvegarde, vrijgeleyde ende salveconduyt geheelick bewaren ende hanthouden, doen bewaren, ende hanthouden, ende tegen tgene voorsc, is, den selven Bisschop van Luyck, oft zijne raetsluyden, dieners, officieren. tamilieren, domestycken ende onderdanen oft yemanden van hun gesamentlic, ende verscheyden in hunne persoonen, dingen, goederen ende rechten geenssins en beletten, molesteren, turberen, noch in eeniger voegen ongelijk, schade gewale oft bezwaernisse aendoen: So verre sy Onse ende des Heyligen Rijcx hoogste indignatie, ende de pene van thien marc fyn gouts, aen onsen keyserlicken fiscael, ende de geoffenseerde partie by gelycke helft scheyden onvergevelic te bekeeren, schouwen willen. T' oorconden van dese onse brieven met onse hant onderscreven, ende met aenhanc van Onsen Keyserlicken Zegel bevestigt. Gegeven in onse stadt Weenen den twintichsten dach des maents Decembris, in den jare des Heeren duysent vijfhondert sevenentseventich, van onse rijcken, des Roomsch het derde, van Hongeren tzelfde, ende van Bohemen ooc 't derde, Geteeckent, RUDOLPHUS.

De voersc. Keyserlicker Maiesteytt ons Allergenedigsten Heeren opene Brieven zijn by specialen ende expressen bevelen ende Ordonnantie mynes Hoochwerd<sup>n</sup> ende Genedig<sup>n</sup> Heeren Bisscops ende Vorsts van Luyck etc. voors. getranslateert geweest uit den eygenen Originaele uit de Latynsche in de Nederlantsche duytsche tale by my zynre Vorstelicker Genaden Secretaris onderscreven, ende, mits Collatie daer van tegen 't voorsc. Originael gedaen, bevonden daer met van woorde te woorde te accorderen. Welc ic by Ordonnantie ende bevel als boven, ende mits zijnre V. Genaden Zegel by gelycke Ordonnantie ende bevel hier op gedruct in Placate attestere. (Signé:) Lampson.

Original sur papier au sceau de Gérard de Groesbeeck, évèque de Liége. (V. Carton A, nº 23).

1578, 16 février. — Les commissaires et députés du Prince-Evêque Gérard de Groesbeeck et de ses Etats empruntent à Urbain Scharemberch, a conseiller et secrétaire de S. M. Catholique d'Espagne ordonné aux affaires d'allemagne en son Pays-Bas, » une somme de quatre mille florins de Brabant, pour laquelle somme ils assignent au dit Urbain Scharemberch et à son épouse Marie de Hamal, leurs hoirs, successeurs ou ayant cause, une rente de 250 florins de Brabant, payable moitié le 17 août et moitié le 17 février de chaque année.

Cet emprunt se fait sur « une contribution et collecte générale sur » toutes les rentes et revenus annuelles des biens gisants en ce » pays (de Liége et comté de Looz) à raison de deux pattars sur » chascun muyd d'espeautre et autres especes de grains a l'adve-» nant et sur chascun florin de Brabant un pattar et sur le florin » de Liege a l'advenant, a payer ladite collecte et contribution par » tous et chascun les surceans, inhabitans et adheritez dudits Pays » tant ecclesiastiques que séculiers, de quelque estat, condition, ou » qualite qu'ils sovent, nobles et non nobles, privilegiez et non " privilegiez, exempts et non exempts, nul excepté. " — La collecte susdite avaient été accordée, resolue et statuée « sur les proposintions et remonstrances par le Rme et Illme Seigneur le Prince » Evesque a ses Estats faites en la journée de novembre dernier et » autres assemblées ensuivies, pour la garde, assurance et défense » de sesdits Estats, bonnes villes et Pays, contre les périls et dan-» gers imminents. » (V. Carton A. nº 24.)

1579, 6 février. - Les Trois Etats de Pays! - " pour les tres » grands et tres urgens périls et motions de guerre tres notoires » et tres apperantes az environs de ceste cité et pays (de Liege), pel-» leries, saccagements, roberies et autres hostilitez, qui se com-" mettent tant es ditions circonvoisines qu'en cestuy pays; pour la » garde de conservation et tuition de cette ville et forteresses dudit » pays de Liege, eslever gens de guerre, estant iceux icij distribuez » tant par ceste cité que les dites bonnes villes et forteresses, les-» quels ne peuvent bonnement payer et satisfaire de leurs gages et » soldes, pour n'estre a la main argent publicq ou collecte bastante » et suffisante pour ladite solde et payement d'iceux gens de guerre et que ne trouvent plus expedient moyen pour faire argent ny » propre pour l'utilité et nécessité publique que de constituer sur nous, nos hoirs et successeurs et biens communes et publiques. » rentes à rachapt a denier quatorze, » — empruntent à Herman Bex de Ruremonde et Anne van den Ertwecht, son épouse, une somme de 2800 florins de Brabant et leur souscrivent une rente de (V. Carton A, nº 25). 20 florins.

1581, (sans date). — Ernest de Bavière, évêque de Liége, et Christophe de la Blocquerie, abbé de St-Trond, voulant assurer le repos et la tranquillité de cette dernière ville et considérant qu'elle est

infestée continuellement par le passage de cavaliers, fantassins, gens de guerre et voleurs qui ne font que molester les habitants et les voyageurs, ordonnent l'organisation d'une garde communale : 1º Les six quartiers ou Christofelien de la ville monteront la garde, jour et nuit, à l'endroit qui leur sera désigné par le magistrat et sans quitter leur poste, à moins d'y être autorisé par le dit magistrat pour motif plausible: - 2° Ceux qui pendant la nuit auront eu la garde des forts ne quitteront leur poste au matin, avant l'arrivée, après le son du cor, des échevins, conseillers et membres des serments qui auront été de garde à l'hôtel-de-ville et qui devront les conduire aux portes de la ville où ils resteront faire la garde du jour; - 3° Les échevins et conseillers feront tous les jours, avant midi et après midi, la visite des postes de garde, et prendront note des fautes constatées pour en faire rapport aux bourgmestres sous la foi du serment; — 4º Ceux qui auront la garde de nuit se rendront, armés, immédiatement après le son du cor et avant la tournée de la patrouille, au poste qui leur est désigné, sous peine d'amende de vingt sous de Brabant; - 5° Personne ne sera exempté de la garde, quelle que soit sa qualité ou sa condition; tout le monde sera astreint au service, sous peine d'amende comme cidessus; — 6° Ce service sera obligatoire pour tous les hommes màriés, pour les veuss et les jeunes gens; les bourgmestres statueront en ce qui concerne les veuves et les filles célibataires tenant ménage, d'après les circonstances; - 7° Les capitaines des quartiers et les lieutenants se feront un devoir de visiter les postes avant et après midi et feront, le soir aux bourgmestres, rapport sur les absents et défaillants; - 8° Celui qui, pour motif d'âge, de maladie ou autre plausible, ne sera pas capable de faire le service de la garde, pourra être autorisé, par les bourgmestres et le conseil, à se faire remplacer, par une personne qu'il désignera, pour faire la garde aux forts et aux portes, mais ce remplaçant devra être âgé d'au moins vingt ans et avoir prêté le serment requis; -9º Un étranger n'étant pas dans le serment de la ville et n'avant pas le droit de bourgeoisie, ne pourra servir comme remplaçant pour faire la garde aux forts ou aux portes de la ville, sous peine d'amende de vingt sous, payable par le garde ainsi remplacé; -10° Tous les étrangers à la ville ou au pays auront à se présenter, dans les trois jours à dater de la publication de la présente ordonnance, devant les écoutête, bourgmestres et échevins, à l'effet de prêter serment de fidélité et d'acheter le droit de bourgeoisie, conformément à l'ancien usage; - 11° Les membres des serments qui seront désignés par les bourgmestres comme capitaines des postes de garde fonctionnant le jour aux portes de la ville, monteront ce jour là la garde en personne, sous peine d'amende de 20 sous de Brabant au-dessus de l'amende ordinaire; - 12° A ces capitaines TOME VI. 19

tous les bourgeois et membres des serments devront obéissance pour tout ce qui concerne la garde, tant pour le placement des sentinelles que pour toute autre chose: -13° Les capitaines ainsi délégués emporteront le matin les cless des portes qui leur ont été confiées et les remettront le soir à l'hôtel-de-ville : ils feront aussi. sous la foi du serment, déclaration de tous ceux qui ont négligé leur service : — 14° Les portes de la ville une fois fermées ne seront ouvertes pour personne sous quel prétexte ou motif que ce puisse être: - 15° Les gardes de service pendant le jour aux portes de la ville, et surtout leurs capitaines, tiendront l'œil ouvert sur les passants: ils les examineront et les questionneront pour savoir s'ils ont l'intention de loger dans la ville; le cas échéant, ils annoteront la maison où ils déclarent vouloir loger et désigneront cette maison le soir à l'hôtel-de-ville, le tout sous peine d'amende comme ci-dessus: - 16° Tous les bourgeois, ecclésiastiques et laïques, et surtout les cabaretiers, viendront le soir à l'hôtel-de ville, déclarer aux bourgmestres les noms et prénoms des personnes qu'ils veulent loger, sans omission quelconque, sous peine d'amende de 10 florins d'or, au profit des seigneurs, de la ville et des dénonciateurs; - 17º Quiconque, étant du service de la garde et avant recu la consigne, quittera son service, sera puni arbitrairement; -18º Celui qui, n'étant pas de service, sera trouvé, quand sonnera la cloche banale, dans un poste de garde aux portes et aux remparts de la ville, sera privé de son meilleur vêtement de dessus et puni encore arbitrairement; chacun en pareille circonstance se rendra, armé comme il est prescrit, au poste qui lui est désigné; - 19° Les procureurs ou prélocuteurs qui n'ont aucune autre fonction, les écoutêtes et les varlets des métiers, feront ensemble la garde à l'hôtel-de-ville, sous les ordres des échevins et conseillers qui v seront de service : ils feront, chacun à son temps et heure, la tournée avec les serments et porteront la lanterne, le tout sous peine d'amende de vingt sous de Brabant.

Ernest byder gratie Gods gecoren ende geconfirmeerde tot Luyck, etc... Christoffel van der Blocquerien, by der selver gratie Gods abt van St. Truyen, doen te weten dat alzoo wy tot verzekeringe onser stadt St. Truyden, rust en stilheyt van onse borgeren en intwonderen onser voerseyder stadt ende van den naeburen van dient eenichsints te versiene, bemercken dat daegelyck verscheyden ruyteren, knechten, oorloechs luyden ende andere loopende roovers gaen, comen ende loepen, zoe ontrent als oock binnen onsen landen, ende onsen onderdanen ende andere passerende luyden zeer moyelyck zyn ende lestich, ende die vryheyt ende zekerheyt beletten merckelyck neffens ende omtrent onser stadt St. Truyden voerscreven, — wy begerende daer inne eenige provisie te stellen, ten eynde onse voorscreven stadt wel behoedt worden mach ende goede scherpe wacht geordineert ende gestelt mach worden, tot onse ende conservatie derselve ende van den inwoonderen van dien, hebben wy geordonneert

ende gestatueert, ordonneren ende statueren by desen wel expresselycken dat van nu vortaen die zess wycken oft Chistoffylen onser voerscreven stadt St. Truyen zullen continuelyck, nacht en dach, die wake getrouwelyck houdende, daer zyn hen gecondicht ende byden magistraet geordineert zal worden, zonder daer aff te gaen, aft te scheyden, ten waere dat zy, met excuse ende overmits eenighe nootzaken hen dringende, orloff ende consente daer toe van den magistraet voerscreven hadden; vertrouwende dat oock de selve waekers des morgens van henne thorens oft gedesigneerde plaetsen niet affgaen en sullen, ten waeren dat zy smorgends, naer het stooten van den horen, affgehaelt worden by scepenen, raetsluyden ende schutteren die op der stadthuys die wacht gehadt hebben, ende by deselve van daer voert gelydt worden elck aen syn poerte om dien dach die wake aldaer zoe als voerscreven is tsamenderhant te houdene; ende en sullen van daer niet gaen noch scheyden sonder wettige oorzaeken ende orloff als tvoeren, op de pene soe wie contrarie doende bevonden wordt, voer dierste rvese te verbeuren twintich brabantsche stuvvers, voer die tweede revse dobbel, ende voer die derde revse arbitralyck gestraft te worden sonder genade oft dissimulatie; - dat oeck die schepenen ende raetsluyden des daegs elck op zyn behoorte zullen omgaen ende die dachwake visiteren, zoe voor noen als na noen, ende die merckelycken fauten dien zy gewaer zullen worden ende kennen den voerscreven burgemeesteren waerschouwen, ende op hunnen eedt aenbringen ende te kennen geven, om daer inne behoorlyck versien te worden; - sal oock yegelycken dien des avonts die wacht geboden sal worden, hem op zijne gedesigneerde plaetse met behoorlycken geweer terstont naer het stooten van den hoorn ende voer den omganck van den schaerwaeken laten vinden, op die pene, soe wie daer goedstyts niet en quaeme, te verbeuren telker reyse twintich der voerscreven brabantsche stuyvers; - van de welcke voerscreven wachte niemant, wij hy zy oft van wat qualityt verexcuseert noch zyn en sal, dan verbonden ende gehalden de selve in alles te voldoene, op die pene te verbeuren als voer; - ende sullen alle gehoude manspersoenen, weduwers ende andere jonge mans gehouden ende verbonden zyn te doen ende waecken wie voerseyt is; dan voer soeveel als aengaet eenige weduwen oft jonghe dochteren huyshoudende, zullen burgemeesteren daer inne ordonneren ende statueren na gelegentheyt van hen qualiteyten en by discretie; - sullen oock allen die capiteynen van de wycken ende lieutenanten hen debvoir doen, voer ende naer noene die waecke neerstelyck te visiteeren, ende die negligenten en de gebreckelycke des avonts aenbringen den burgemeesteren ende pertinentelyck vercleren; -- ende oft oock gebeurde dat vemant wettige oorsaeke konde gebringen, ende selfs in persoon, doer onderdom oft siecte, syn waecke nyet en conde gehouden, dien sullen borgemeesteren ende raedt voerscreven laten ontcomen ende volstaen met eenen gequalificeerden persoon van denselven eedt wesende op der stadthuvs ende op die stadt thorens ende porten, ten minsten twintich jaren oudt wesende in hen plaetse te stellen ende laeten dienen, op die pene als voer van twintich stuyvers die te vervangene soo aen den gestelden waekere die gebreckelijk wesen mochte, als aen den genen die andere personen in hen plaetse stellen souden dan voerseyt is: - ende en sal oock niemant van buyten die in der stadt eedt

niet en is, noch oock die poorterscap niet en heeft, moeghen voer eenige borgers die wacht op die thorens oft aen die poerten aenveerden op die pene van twintich brabantsche stuyvers te verbeuren, soe dicmael mochte contrarie geschieden, de selve boete te verhalena en den borgeren die sulcke persoonen te wacht stellen sullen; — sullen oock alle buytelingen ende uvtlanders binnen der derden daghe nae publicatie van deses hen presenteren voer scholtet, burgemeesteren ende schepenen om eedt te doen van getrouwigheden ende die porterscap te coopen, naer alder gewoonten: - van gelycken zullen oock alle alsulcke schutteren als by voerscreven burgemeesteren voer capitevn aen stadt porten des daechs geordonneert zullen worden voer dien dach selfs in persoon die dach waek houden, op die pene van boven die ordinaire pene telcker revse te verbeuren noch twintich brab. stuyvers; - welcken capiteyn allen borgeren ende schutteren van der waeke wesende sullen gehoor geven int feyt van der waecken, zoo int stellen van den schiltwachten als andersint ende den selven gantselvck obedieren: - sal oock een vegelvck van de voernoemde geordineerde capiteynen des smorgends die sleutels van zynder porten hem bevolen met dragen ende des avonds wederomme op der stadt huvs overleveren, eentsaementlyck op zynen eedt oock aenbrengen aen burgermeesteren allen alsulcke persoenen als hunne waecke veracht oft genegligeert moegen hebben in formen voerscreven; - ende alsoe die burgemeesters ende raetsluyden van daeghe te daeghe nae het sluyten van den porten zeer gequelt worden, om die poerten te openen ende deen ende dander uyt ende inne te laeten, waerdoer by dese vroeghe avonde eenighe ongemack ende inconvenienten overcomen mochte, soe ordonneren wy ende statueren mits desen wel ernstelycken dat egheen porten, buyten tyt noch naer het sluyten van dien, geopent en worden noch niemande inne gelaten en worde naer het sluyten van sulcke porten, om eenighe oorsaecke noch wat schyn, noch dexsel dat het zy; - en sullen oock die waekers des daechs aen die porten, ende bezundere die capiteynen goet opsicht nemen op die passanten ende doercomende persoenen, om deselve behoorlyck te te examineren ende ondervraegen, oft zy willen passeeren oft binnen logeren, ende op hunne qualificatie ende wesen regard nemen; ende waer zy begeren te logeren tselve op te teeckenen, ende alsoo des avonts op der stadt huys overleveren, op pene als voere; - sullen oock allen borgeren, geestelycken ende weerlycken ende bezundere herbergiers allen avont op der stadthuis voor borgemeesteren aenbringhen met naeme ende toename alle alzulcke persoonen als zy des nachts binnen hunne huyse begeeren te logeren, zonder des te laten oft eenige te verswygen, op die pene van thien goldt guldens te verbeuren by die contrarie doende bevonden wordt, te employeeren ende bekeeren tot profijt van den heeren, stadt ende aenbrengers; - en sal oock niemant die op die waecke oft van waecken zynde zynde ende die loose ontfangen hebbende met de selve lose van synder waeke sonder oorsaeke als voeren moegen gaen, op pene van arbitralycken gecorrigeert ende gestraft te worden; - sal oock niemant die van der waecken niet en is, ten tyde van eenige klockslage hun op der waecken, oft aen de porten oft muren der voerseyder stadt laeten vinden onder die waekers, op pene van te verbeuren syn opperste ende beste cleet, eede daerenboven arbitralyck gecorrigeert te worden ende gestraft; waer met hen behoorlyck geweer sal elck op syn behoorlyck waeck plaetse comen ende zich laten vinden, soe voersevt is: - sullen allen procureurs ende voorsprekers binnens onser stadt postulerende, die in egheenen anderen eedt oft ampt en zyn, mitsgaeders alle de scholteden en der gulden dienaeren onder malcanderen op der stadthuys die wacht en hebben ende houden, ende zullen obedieren, subject ende gehoorzaem zijn den schepenen ende raedt vander wachten wesende, ende elck op zynen behoorlycken tyt ommegaen met den schutteren ende den lanterne dragen, op die pene, soe wie des gebreckelyck ware oft ter contrariën dede, te verbeuren telcker reysen twintich der voerseyde brabantsche stuvvers: - ende ten evnde ende effecte dat de voersc, puncten wel deugdelycken ende behoorlycken ende volcomen ganck hebben moeghen, zoo behoort geeffectueert te worden, soo ordonneeren wy by desen ende committeren der burgemeesteren voerscreven als overhooden van den voerscreven wachten, ende dat zy altyt goede, neerstige, scerpe opsicht op de voerscreven wachte ende goet regaert nemen die loose des avonts gevende, overtreders, gebrekelich ende delinquanten corrigerende zonder eenige dissimulatie, gunste noch faveur die voersc. penen ende keuren daertoe staende, sonder forme van rechte naer gelegentheyt vander saecken ende misdaeden, terstont, sonder delay, by affpandinge ende andersints te executeeren ende die executie daer van te doen soo sy in der equiteyt des sullen bevinden te behooren, mitsgadere dat burgemeesteren voorscreven des avonts buyten ure, nae de poorten gesloten sullen syn, de selve niet meer en sullen doen openen noch eenige buyten lieden inne en laeten noch en admitteeren, ende oft daer inne eenige zwaerichevt oft twist geviele oft yemant hun door sulcken voerscreven executie bevonde gegraveert oft beswaert, ende daer tegen wilde excipieren ofte exponeren, dat hetselve gescieden sal voer burgemeesteren, gesworen ende raedt onser voorscreven stadt, die wij by desen daer toe autoriseren ende volle commissie ende autoriteyt geven, willende oock ende ordonnerende dat allen de voorscreven penen, boeten, keuren ende breucken, soe voerscreven is, die ter oorsake voorscreven vallen ende verschynen, bestaet sullen worden ende bekeert tot behoef van den viere ende brande die sulcke wachten alsboven zullen behooren, vuytgenomen die voorscreven boete van thien golt guldens die bekeert sal worden tot profijte van heere, stadt ende aenbrengere, zoo voerseyt is. Ende op dat des niemant onwetentheyt en pretendere, ordonneren wy onsen officieren binnens die voerseyder onser stadt, dat sy dese onse ordonnantie behoorlyck ende in gewonelycke manieren doen publiceren ende kundigen, in hoede van wette sullen ende voerts neerstelyck doen onderhalden ende observeren, procederende tegens die overtreders tot executie van den penen ende naer luyt ende formen voeren verhaelt, sonder eenige gunste oft disimulatie oft faveur, want ons alzoo belieft. - Gegeven op ons slot van Stavelot onder onsen naem ende zegel secret, den . . . . dach van . . . . xv° een en tachtich. (Signé:) HUSTIN per (V. Carton A. nº 26). copiam ex archivis.

1582, I3 septembre. — Mandement d'Ernest de Bavière, évêque de Liége, pour obvier à la hausse des grains : — 1° Il est défendu de marchander ou d'acheter des grains dans les campagnes, les

granges, les greniers, les chemins et les rues du pays de Liégè, sous peine de confiscation et d'une amende, à la première contravention, de dix florins d'or, à la deuxième de vingt florins, et de punitions arbitraires à la troisième; toutefois les bourgeois des villes du Pays pourront acheter quelques grains dans les campagnes avec permission de leurs autorités respectives; — 2° Il est défendu d'acheter aucune espèce de grains en vert et croissant encore aux champs, ni d'acheter avant le mois d'août et avant la moisson pour en recevoir livraison après la récolte. Il est défendu également de donner avant la récolte du vieux grain pour en recevoir le double en grain frais après la récolte. — (V. l'ordonnance portée le méme jour et sur la même matière pour la cité de Liége, dans Polain, Rec. des Ordonn. 2° série, 2° vol. p. 78). — Publié au péron de St-Trond, par Franco Baken, secrétaire de la ville, le 10 octobre.

Ernest by der gratie Godts gecoren ende geconfirmeert tot Luyck, etc... Allen den ghenen die dese onse opene brieven zullen zien oft horen lesen saluyt. Doen te weten, om enichsins te remedieren ende versien op de dierte van den graenen, ende opdat den prys van deselve zich niet en vermeedere boven maeten, ende om wech te doen ende amoveren allen listen ende practyken, oorsaeck synde, oft die naemaels oorsaeck mochten wesen van zulcken dierte, merckelyck gewaerschout synde, dat sommige, soo vremde persoonen als onse onderdanen, handelende met comenschappen van graenen, dickmaels comen coop maken ende coopen graenen op die dorpen ende wegen van onsen platten lande, uitgeven ende te kennen gevende dat die selve graenen souden syn om utiliteyt, provisie ende om te versiene van victualie, zoo onse stadt Luyck, als andere onse omliggende steden; ende onder suicke decsel ende forme voeren het selve graen op den loop van der Maesen in eenige plecken tusschen onse voorscreven steden ende van daer. doer subtijlhyt ende loosheyt, met bedroch trecken die selve graenen opwaerts ende doen de selve voeren te scepe, ende anders uit die paelen van onse landen, als oft de selve van beneden quamen ende van anderen plecken buyten onse voerscreven landen, tot groot vercort ende prejudicie van onse voerscreven landen, die doer sulcke middelen lichtelyck, soude wy onversien blyven, van heure noetelycke provisie; om daerinne te versien ende ordene te stellen, hebben geordonneert ende ordonneren: Dat niemant zich en vervoerdere op de dorpen, schuren, solders oft op die wegen ende straeten van onse Landen te dingen oft coopen eenige graenen, op pene van confiscatie van zulcke graenen, als tegens het inhalt van desen souden moegen gecoght wesen; ende daerenboven van thien goult guldens boete voer die eerste revse te betaelene eenvder, tsy cooper oft vercoopere die tegens des voerscreven is eenichsins soude moegen gedaen hebben; voer die tweede reyse van twintich dergelycker goult guldens, te bestaeden die boeten ende penen bij gelycke portie tot onsen profijte, tot den Drossaert ende tot den aenbrenger van die gene die tegens des voerscreven souden mogen gedaen hebben; ende voer die derde revse van arbitraelyck aen den lyve gestraft te worden, uytgenomen die borgeren dese onse stadt ende andere steden van onse landen, van die om hare nootelyck pro-

visie zullen willen coopen eenige graen op de dorpen voerscreven, des zft zullen moegen doen, hebbende voer aidaer op ordonnantie ende orloff van den magistraet van den steden ende plecken van heure woninge sonder daer tegens te doen; op pene voer die eerste reyse van dry goult guldens t'appliceren ende bestaedene een derdendeel tot onse profite, een derdendeel tot profyte van den aenbrenger der daervan het rapport ende accusatie gedaen sal hebben; daerenboeven noch van het verlies ende confiscatie van den selven graenen tegens dese onse ordonnantie ende verbot gecocht. die welcke bestaet sullen wesen als boven; voer die tweede revse dobbel. ende voer die derde revse van arbitraelyck gecorrigeert ende aen den lyve gestraft te worden, Daerenboven om af te keeren ende voer te comen die dierte van den voerscreven graenen ende grooten oploop van den prys van den selven, en sal niemandt georloft zyn te coopen eenige specie van graen noch groen wesende ende wassende op die velden, noch te coepen voer het afsnyden van zulcke graenen om daer naer gelevert te worden, oft alt graen te wisselen om naer den ougst het dobbel daer voer te hebben oft eenige andere excessive ende meerde quantiteyt, den welcke zulcken contracten ende coopen die alreede mochten gedaen wesen, ende des daer noch naer is gevolcht, als ontwettelyck, onrechtverdich ende op woeker ende ontbillige coopen gefondeert ende op onrechtverdichevt, verderfenisse ende verarminge van den schamelen aerbevders ende landtbouwers wederopen syn ende te niet gedaen, soo wy by desen die selve wederropen ende te niet doen. Ende sullen die vercoopers van zulcke coopen ontlast wesen mits verdich wederomme gevende ende restitueerende zulcke penningen als hy ter oorsaeken van zulcke coopen sauden mogen ontfangen hebben, aftreckende van de principaele penninghen hetgeene dat zij by forme van interest, rente oft anders, ter oorsaeke van zulcke ontwettelycke contracten souden moegen betaelt hebben oft gelevert. Ende hebben dienvolgende verboeden alle justitien, schepenen, grefflers, notarissen ende andere, dat zv vortsaen niet toe en laten oft en permitteren noch en laeten voer hen stipuleren noch passeren zulck noch dergelycke contracten ende coopen, noch zich eenichsints daer met en moven; ende dat alle vercoopers ende coopluyden nu voertsaen zich niet meer en vervoerderen zulcke contracten te maecken, op pene, boven het verlies van zulcke waren ende granen als daer op souden mogen gegeven wesen ende gelevert, die in confiscatie zullen vallen ende deylinge als boven, dat zulcke vercoepers ende coepers die eenichsins tegens des voerscreven soude moeghen gedaen hebben ghecomen, oft noch souden moghen doen ende comen, zullen voer die eerste revsen gebannen wesen uit onse steden oft landen twee jaren lanck, die tweede reyse op het dobbel van die voerscreven pene, ende voer die deerde reyse aen lyff arbitraelyck gestraft te worden. Ende aengaende die justiciers, grefflers, notarissen ende andere, op pene van infamie ende gepriveert te woerden van hen staten ende privatie van henne officien; ten waer dat het duchtelyck bleeck, dat zy van zulcke ontbillige contracten oprechte onweettenheyt hadden gehadt. Ordonneren dien volgende ende gebieden allen ende ydere onse drossaerden, hooge ambtluyden, scholtetten ende onse officieren ende justicieren, dat zy respectivelyck in hunne officien dese behoerlyck doen cundigen, in hoede van wet te stellen ende doen onderhalden ende observeren; procederende tegen die overtreders in alder neersticheyt die stravende zoo recht ende justillesu llen uitwysen,in allen rigueur ende sonder eenige dissimulatie, op pene van pri vatie van hen officie ende op hen selven verhaelt ende versocht te wesen. Want ons alsoe beliett. Gegeven onder onsen segel secreet in onser stadt Luyck den xiij dach septembris xvc tweentachtich. (Signé:) Delabrique. Plus bas: Pour St. Tron (Signé:) N. Lampson.

Original sur papier, imprimé par Walter Morberius. (V. Carton A., nº 27).

1582, 13 septembre. — Texte français de l'édit d'Ernest de Bavière, publié tome III, p. 148.

Ernest par la grâce de Dieu, Elu et confirmé Evesque de Liège, etc., et Christoff vander Blocqueryen, abbé, et ensemble seigneurs de la ville de St. Trond, a tous ceux qui voiront et lire ouiront ces nos lettres présentes, Salut. Scavoir faisons que comme il est emue ci devant difficulté et diffirence entre les mayeurs et échevins de notre haute cour de notre ditte ville de St. Trond, d'une, et les bourguemestres, jurés et conseillers de la même ville, d'autre parte, sur ce que notre ditte haute cour pensait les appellations interjettées par quelques personnes à cause de quelques décrets ou sentences par les mêmes bourguemestres et conseil portées en causes concernantes les gabelles, la police, les métiers, les émoluments et tous autres revenus de la ditte ville et autres affaires qui ont, selon l'ancien usage et coutume, comme aussi en vertu des contrates ou obligations préalables parate et prompte execution et qui concernent aussi les contractes loyers et le payement et exécution d'iceux, pour ne pas préjudicier la même ville dans ses revenus et rentes ni différer le payement ou exécution d'iceux selon les anciens statuts et ordonnances sur ce jadis faites et jusqu'à présent observés, avons encore ordonné et statué, ordonnans et statuons comme dessus que la connaissance de telles et pareilles causes appartiendra, competera et restera empres de nos bourguemaistres de notre ville de St. Trond susdite, qui finiront et détermineront les dires causes comme de droit et qu'on ne pourra aucunnement appeler de telles ordonnances; mais en cas de quelque grief, lésion ou autre injustice, pourront les parties à cette cause a nous supplier et avoir recours dans la quinzaine, sur quoi nous ensemble et chacun de nous pourrat députer et commettre deux personnes qualifiées demeurans dans notre ville de St. Trond pour entendre les parties dans leurs grieves et lesions, recevoir écrits et documents et par notre ordre et commission ensemble examiner les causes et ultérieurement finir et déterminer comme droit et justice le dicteront par forme de révision, sans en attendre quelques droits ou émoluments, hormis pour leurs peines et vacations un florin d'or, ou deux florins et demi, ou plus ou moins, selon la circonstance des affaires. Cependant nos dits commissaires, apres avoir reçue la ommission et les actes, finiront l'affaire en dedans les six semaines en suivans et si nos quatre commis ni s'accordaient pas dans la décision des dites causes d'appellation et tombaient discordants, ils prendront et choisiront en telle cas une cinqueme personne capable et qualifieé pour les y assister et concourir a terminer les causes d'appellation susdites : et si dans la dénomination de la cinquieme personne, ils ne seraient pas d'accord, mais tomberaient aussi discordants, alors ou aura recours a nous. pour par nous et notre conseil, selon notre superiorité et juridiction, y pourvoir comme droit et justice requiereront, reservant néanmoins a notre connoissance et décision touttes autres questions et differens ulterieurs qui pouraient s'emouvoir en ce, et l'interprétation de ce qui pourroit encore etre douteux, sans que les échevins susdits s'y mêleront ou s'ingereront ulterieurement car ainsi nous plait. Donné sous nos no s et cachets le treisieme jour de septembre mille cinq cent quatre vingt et deux.

V. Copie, Carton A, nº 28.

1584, 30 avril (n. st). — Les Princes du Cercle de Westphalie assemblés en la ville de Cologne, — considérant que pendant les longues années des guerres de la Basse-Bourgogne et pendant les troubles récents de l'évêché de Cologne, leurs sujets ont été complètement ruinés par les campements continuels et les passages des troupes; qu'ils ont été capturés, ranconnés, mis à contribution tués même, par les soldats des forteresses; qu'enfin le campagnard n'est plus en liberté dans sa maison, ni le jour ni la nuit, mais en danger continuel de ruine et de mort, —rappellent les ordres réitérés qu'ils ont donnés aux capitaines et autres chefs d'armée pour faire cesser pareilles injustices et pareil abus. Ils enjoignent à nouveau à ces capitaines de ne plus tolérer ces meurtres, vols et pillages, mais d'y mettre fin en les punissant des peines les plus sévères. — Publié à Hasselt et à Curange, le 3 juin 1584, après la grand' messe.

Wir der hochwurdigen, durchleuchtigen, hochgebornen, ehrwurdigen, wollgebornen, hochachtbaren, ersaemen, vund vorsichtigen dieses Niederlendischen und Westphalische kreisz, Fursten vund Stende, Rethe vund gesandten, ietzo in des H. Reichs Stadt Cöln versamblet, thun kundt und fuegen menniglich, was wurden Standts vund wesens der auch sey, sonderlich den jenigen welche disz beruren thut, hiemitt zu wissen, nachdem nun etliche viell Jahren hero hoch woll vund gedachter, unserer gnedigen Fursten gnediger und gunstliger Hern vund Obern gehorsame underthanen nit allein mitt Inlegerungen, durch au vund abzugen, von wege dero in den Niederburgundischen Landen nun so lanh geschwebten, wie ingleichem dero Neulich im Ertzstiff Colln erstanden en emporungen und unruhen mercklich, wieder alle reichs ordnungen reden, Recht und billigkeit beschwert und auszgemirgelt, sonder auch die aller seidts in den besatzunge Ligende kriegsleuthe sich gelusten lassen in grosser anzall ausz zufallen, angeregte underthanen ihres gefallens zu Fangen, Spannen, Rantzioniren, Brandtschatzen, ertodten, und sonts in vielwege zu beschedigen, also, das es dahin gerathen, das auch nunmehe der Landtman tag noch nacht in seinem Hausz nitt frey sein, sonder in teglicher gefahr Leibs und gutts stehen musz, vund ob man wol derowegen hiebevor vilseltig an die Obriften Capiteinen und andere Beselchhaber geschrieben, sie des Reichs uffgerichten hochverpeentten Landtfriedens dessen Execution ordnung und abschiedt auch aller volcker Recht und alten Kreegsgebrauchs erinnert, und umb abschaffung solcher unrechtmessiger hochstrefflicher heudel ermanet, dasz doch solche billiche, rechtmessige vermanung bey Ihnen kein stadt gegriffen. Sonder mitt angezogene unzulessigem unchristlichem ausfallen, Fangen, Spannen, berauben, plunderen, und sonst unauffhorlich verfahren, welchs hoch woll und gnandten unsern gnedigen Fursten, gnedigen und gunstigen Hern und obern keines wegs lenger zu gestatten, und demselbe zuzusehen, uitt wissen, sonder mit ernster straff gegein solche muttwillige vorzufahren ernstlich endtschlossen. und gemeindt. Als haben in statt und ausz befelch ihrer Furstlichen gnaden. gnaden und gunsten wir nit umbgehen sollen nachmalsz, durch dis offen Edict einem Iedern zu verwarmen, Sich ob angezogenen Auszfallens, Plunderens, Beraubens, Brandtschatzens, Gefencklichen einziehungs gesetzter massen in ihrer Furstlichen gnaden, gnaden und GunstenFurstentuhmben, Landen und gebietten hinfurtter nitt mehe finden zulassen, dan da daruber iemandt betretten, gegen den oder dieselbe soll vermog der Rechten und Keyserlicher Haltzgerichts ordnung schleunig procidirt, und mitt ernster geburender straff ohne ubersehen vergefahren, und anderen zum · exempell und abschew, am Leib angegriffen werden, darnach ein ieder sich hab zurichten, dessen zu wahrer urkundt, haben unser etliche im nahmen disses gantzen kreisz, unsere Pittschafften unden uffs Spacium gedruckt. - Geben in des Heiligen Reichs Stadt Colln, aun letzten Apprilis, anno etc 84 stillo novo. - Imprimé sur papier, muni de six cachets.

V. Carton A, nº 29.

1587, 8 juin. — Mandement d'Ernest de Bavière, évêque de Liége, pour obvier à la cherté et à la disette des grains.

Ernest par la grâce de Dieu, Eleu et Confirme Archevesque de Cologne. du S. Empire Romain par Italie Archichancelier, et Prince Electeur Confirmé Evesq. de Liege, Heldisheim et Freisinge, Postulé de Munster, Administrateur de Stavelot, Conte Palatin du Rhin, Duc des deux Bavieres, Westphale, Engeren et Bouillon, Marquis de Francimont, Conte de Loz, Loigne, Horne, etc. A tous et chacuns ceux, qui noz presentes lettres Patentes verront, ou lire orront, Salut. Scavoir faisons: Que comme voyons (à nostre tresgrand regret) continuer en, et par noz païz de nostre Evesché et principaulte de Liege, et signamment en nostre Cité de Liege et sa Banlieu, et mesmes de jour à autre s'accroistre la cherte et disette de grain y ayant desia si long temps esté: Avons, avec advis de Venerables noz treschers et bien-aimez Confreres, les Doyen et Chapitre de nostre Eglise Cathedrale de Liege, et (pour autant que touche icelle nostre Cité de Liege et sadite Banlieue) de noz chers et feaulx les Bourgmaistres Jurez et Conseil d'icelle nostre Cité à noz precedentes ordondances sur le faict de grains (lesquelles entendons et voulons demourer en leur force et vigeur jusques à autre nostre ordonnance) adjousté noz ordonnances ensuivantes.

Nul Brasseur en nostre dite Cité ne pourra mettre a mouiller ou tremper aucune sorte de grain pour en faire du braz. Bien que celluy Brasseur qui a braz dejia faict, le pourra mettre en œuvre et en brasser.

Nul Brasseur ne pourra employer frument pour en brasser cervoise.

Et pour ce que les Brasseurs s'avancent par fois, pour donner quelque plus de goust à la cervoise, d'y mettre dedans certaines mixtions, droguer, gommes ou autres choses causantes diverses maladies.

Nul Brasseur ne pourra mettre deans la cervoise aucune mixtion ny autre chose quelconque, sinon pur braz et houblon, et ce sur peine d'estre privé du mestier et d'estre banny perpetuellement hors nostre dite Cité et la Banlieue d'icelle.

Nul Brasseur ne pourra brasser cervoise à plus hault prix que de six aidans la grand' quarte, et autant par sepmaine que les chartes et ordonnances dudit mestier portent.

Et vu chascun Brasseur qui a braz au dessus de ce que luy en fault pour sa provision ordinaire pour un mois prochainement venant; le debvra vendre et distribuer à autres Brasseurs, qui en vourront avoir, à prix de quarante quattre florins Liegois le muyd. Sur peine de confiscation, dudit braz.

Nul Boulenger ne pourra cuire en pain blanc, de quelle espece il soit, plusavant, qu'un quart de grain par jour en pairettes pour la nourriture des enfans et malades, sans y mettre burre, ny œufs.

Bien pourra un chascun cuire et faire cuire du pain blanc pour son mesnage sans le vendre.

Aussy ne pourra nulluy faire de l'amydon.

Sur peine quant aux deux points susecrits de confiscation de la denree, et de dix florins d'or d'amende. A appliquer par trois parties egalles; l'une à nostre officier en faisant lexecution, l'autre à la fortification de nostre dite Cité, et la tierce au denonciateur.

Quiconque aura espeaulte, frument, wassend, et orge gros et menu, outre sa provision ordinaire, le devra, afin qu'on en puisse faire pain, mettre en vente, et delivrer a celuy, à qui sera ordonné qu'il le delivre par le billet, qui luy sera envoyé par gens à ce par nous à commettre, à prix tel qui s'enfuit : Asscavoir,

Le muyd d'espeaulte: xl. flor. Liegois. Le muyd de gros orge: xliiij florins.

Le muyd de petit orge: xxxvj. florins.

Le stier de froment: xiij. florins.

Le stier de wassend: xij fl. xaidans.

Le stier de veces: vii. florins.

Le stier de soires: ix. florins.

A peine de confiscation des grains qu'il auroit par dessus sadite provision, et auroit refusé de vendre, apres avoir receu billet, tel que dict est; et d'estre banny perpetuellement hors nostre dite Cité et la Banlieue d'icelle.

Se devra donner le pain ordinaire de menage cuict, Ascavoir, de neuf marcs de poids, celuy de wassend, pour vingt et deux aidans Liegeois, et celuy de frument pour vingt et trois aidans, et le demy, tiers, et quarts à l'advenant: Sans y mettre ny mesler poix, veces, orge, latton, ny tercu. Et devra chacun Bolenger mettre sur les pains une marque!: afin qu'on puisse cognoistre les pains, et leur poids: ensemble, qui a esté celuy, qui les a faict. A peine de trois florins d'or d'amende, à applicquer par trois parties égales, l'une par nostre Officier en faisant l'exécution, l'autre à la fortification de nostre dite Cité, et la tierce au denonciateur.

Le tout que dict est par maniere de provision; et durant noz ordonnances susecrites jusques à autre nostre ordonnance.

Donné en nostre Cité de Liege soubs nostre Seel Secret le huictieme jour de Iuing, l'An xv° quattrevingt et sept. Vidimé ainsy; V<sup>t</sup> VV.

Soubscrit estoit; Par son Alteze en son Privé Conseil. Et signé,

D. LAMPSON.

Original sur papier imprimé par Gualtier Morberius. — (V. Carton A, nº 30.)

1590, 30 aeût. — De la part de S. A. le Prince Evêque de Liége, Ernest de Bavière, le Souverain Drossard du pays de Montenaken et l'écoutête du Prince en sa ville de St-Trond, sont requis d'informer les bourgmestres, jurés et conseil de la dite ville :

1º Que le chef des troupes qui, dans les derniers jours, ont conquis (verovert) la ville de Tirlemont, a assuré le capitaine Intbrouck, délégué du Prince, que lui et ses troupes voulaient respecter la neutralité des pays et principauté de Liége; que tel est du reste l'ordre qu'il a reçu de ses supérieurs, etc.; mais que cependant on doit jour et nuit faire le guet et la garde dans la ville de St-Trond précitée;

2º qu'à cette fin le Prince croit utile, voire même nécessaire, que les dits bourgmestres, jurés et conseil fassent inscrire tous les jeunes gens non mariés, capables de porter les armes et de leur faire passer la revue et prêter serment, pour les enrôler sous les drapeaux ou sous les compagnies existantes déjà;

3º que, conjointement avec le Souverain Drossard précité, les bourgmestres, jurés et conseil doivent s'enquérir scrupuleusement s'il n'y a point à St-Trond des personnes suspectes dont la présence constituerait pour cette ville un danger ou un inconvenient, et que, si tel est le cas, ils auront à faire déguerpir ces personnes suspectes sans le moindre délai;

4° que les dits bourgmestres, jurés et conseil doivent se pourvoir de grain, de farine et d'autres munitions et provisions de vivres, pour le cas où les troupes, dont il a été parlé plus haut, resteraient longtemps campées à Tirlemont;

5º que, pour soulager la bourgeoisie dans le service de guet et de garde et mieux contribuer à la défense, à la réparation et à la fortification de la ville, le Prince-Evêque croit utile, même nécessaire, d'y loger quelques centaines d'hommes, sujets et habitants du quartier de Montenaeken, avec, à leur tête, un chef reconnu de commun avis capable de maintenir l'ordre et de se faire obéir en cas de dissension, de discorde ou d'autres inconvenients éventuels;

6° qu'aux fins de l'exécution de l'article précédent, l'Evêque désire que le Souverain Drossard de Montenaken s'entende avec le magistrat de la ville de St-Trond, pour le logement et l'entretien convenable de la dite garnison, dont, on l'espére, le séjour ne devra pas être de longue durée, bien que, pour le moment, il n'y ait pas d'autre moyen d'assurer à la ville une défense convenable :

et 7° enfin, que, dans le cas où les troupes qui se trouvent à Tirlemont demanderaient, toutes ou en partie, à pouvoir entrer à Saint-Trond ou y passer, on pourra leur permettre de le faire par fractions de petit nombre; mais, une fois entrées dans l'intérieur des portes de la ville, ces troûpes auront à remettre leurs armes qui leur sont rendues en toute loyauté lors de leur départ. Puncten die, van weeghe zynre C. Genaden in crachte haer besloten brieffven van credentie, aen burgemeesteren, gesworen ende raedt van haere stadt St. Truyden, haeren hoogen amptman van Montenaken ende Scholtet in de zelve haere stadt den voerscreven borgemeesteren, gesworen ende raedt verthoenen zal.

Hij (hoogen amptman ende scholteit) van wege als boven zal den selven borgemeesteren, ghesworen ende raede ernstelyck aenseggen, vermanen ende ordoneren dat, hoe wel der overste van die Crygluyden die dese leste verleden daegen de stadt Thienen veroevert hebben zynre C. Gen. gezanten den capiteyn Intbroeck van zyne ende derzelver Crygsluyden weeghen vercleert heeft zich te willen hauden aen den puncte van goeden naegebuerschap ende vrunschap met die lande des biss.- ende vorstendoms van Luyck, volgens die neutraliteyt van den zelven landen, ende dat hy van zyne overheyden bevel heeft, etc., zy nietemin ten uitersten goede, neirstige ende scherpe waecke en wachten zoo by nachte als by daghe in de voerscreven stadt hauden.

Ende tet desen effecte bedunckt het zyne C. Genade gans geraden, jae noodich, te zyn, dat die voerscreven borgemesters, gheswoeren ende raedt doen in scryven alle die jonghe luyden oft ghezellen, onghehauwet, die daer bequaem zyn om wapenen te voeren ende die monster passeren ende den eedt doen onder de ander vendelen oft compagnien die alreede daer zyn.

Is oyck zynre Ghenade genedigs gezinnen dat met zynen voernoempden Amptman de voerscreven borghemeesteren ende Raedt goede ende scerpe informatie ende onderricht nemen oft daer inde stadt waren eenighe suspecte persoenen ende op oft van welcke men eenich achterdencken hebben mocht dat de stadt deur hun in eenigen gevaer oft onghemack zoude meughen geraken oft vallen, ende dat men deselve persoenen daervan vuyt van stonden aen doen vertrecken.

Item, dat die zelve borgemeesteren ende raedt zich sullen versien van greyne ende meel ende andere noodighe munitie ende provisien van lyfftochte, voer allen gevalle dat de voerscreven crygsluyden quamen langen tyt tot Thienen te tracken ende liggen.

Voorts om de stadt aengaende de voerscreven waecke ende wacht deste meer te verlichten, jae oock die zelve tot hare beschermenissse ende bewering voer te staen ende die te repareren ende stercken, bedunckt zyne C. Gen. gants geraden, jae oock noodig, dat in de voornoempde stadt comen ende zich hauden eenighe hondert zynre Gen. onderzaeten inghezetenen des ampts van Montenaken, met eenighen zulcken oversten alsmen by gemeynen raede ende adviese zoude moeghen vinden daer toe best gequalificeert te zyn, om des te bat in alles goeden orden gestelt ende gehauden te meughen worden, ende op dat daer des te betere ende meerdere gehoersamheyt zy, inghevalle van ende tegen alle dissensie, tweedracht ende andere inconvenienten die daer zouden meughen op rysen.

Ende zal tot desen effecte van zynre C. Gen. weege den voorgenoempden hooghen amptman ende scholtert met den voerscreven borgemeesteren, Ghezworen ende Raedt tracteren ende handelen dat de voerscreven ondersaten van Montenaken in de stadt geaccommodeert worden van logys ende

van redelycke competentie, lyfftocht, dewyle te verhopen dat dese sake niet langhe dueren en zall, ende tgene voerscreven ten behoede, versekertheyte ende beschermenisse der stadt gants noodighe ende daer teghenwordichlyck gheenen anderen middel om daer toe te versien voer hande en is.

Ende ingevalle de vorscreven crygsluyden tet Thienen liggende oft eenighe van hun voorderden oft begheerden incoompst aft deurtogt in oft deur de stadt, zalmen hun 'tselve moeghen toe laeten maer in cleynen getalle ende zulcx dat zy hunne waepenen oft geweer binnen der porten zullen moeten laten, die men hun tot honnen vuyttreck zall laeten te goeder trauwen volghen, alsoe zyne C. Gen. gemeynt ende van wille is tselve in alle ende yeghelycke haere andere steden van hunne voerscreven landen, aengaende alle ende yegelycke cryghluyden in wiens anders dan zyne C. Gen. ende oft dienst zy oock syn mochten, te geschieden ende geobserveert te worden. Gedaen onder zynre C. Gen. signature den dertichsten dach in ougst in den jare ons heren xvc negentich. — Carondelet Vt. Aldus onderteekent: Ernest. (V. Carton A, no 31),

1590, 3I août. — Ernest de Bavière, Prince-Evêque de Liège,—vu la demande lui faite par les bourgmestres, jurés et conseil de la ville de St-Trond, de leur déléguer un gouverneur, pour maintenir le bon ordre et la police dans la ville et y organiser la garde nécessaire pour sa défense — donne ordre à son drossard de Montenaken d'informer le magistrat de St-Trond qu'il a député le Seigneur de Duras aux fonctions susdites(1).

Additie tot d'Instructie van zynre C. Gen. weeghe des hoogen amptmans van Montenaeken, zynre C. Gen. Scholterts in haere stadt van St. Truyden aen die borgemeesteren, Ghezworen ende Raedt aldaer.

Ende alzoe de voerscreven borgemeesters, gheswoeren ende raedt te handts zyne C. Gen. gebeden hebben te willen deputeren eenen Ghouverneur in hare stadt St. Truyden, om in allet goeden order, regel ende policey te stellen ende houden, ende te vorderen ende bewegen tghene tot de goede waeke, wachte ende beschermenisse der zelver stadt noodighe ende versocht zyn mochte, zal der voernoemden hooghen amptman van Montenaeken den zelven borgemeesteren ende ghezwoernen ende rade aenzeggen, dat zyne C. Gen. totten selven Ghouvernemente van haeren weeghe gedeputeert heeft den heere tot Durass, om met Rade ende advyse van bevde heeren Scolteten ende van die zelve borgemeesters, gesworen ende raedt sich te bestaden tot vorderinge ende beweringhe van den voerscreven goeden orde, regel ende policie ende generalyc al sulcx als de goede waecke, wacht, beschermenisse ende verdediging der stadt tegen alle gewelt ende slencken aanvanck aengaen sal meugen, ende int bysonder om van zyne C. Gen. weege de loose te geeven. - Gedaen tot Luyck onder zyne C. Gen. signature den xxxjen in oogst 1590. — Carondelet Vt. — Aldus onderteeckent: ERNEST. (V. Carton A, nº 32).

<sup>(</sup>I) Ce Seigneur de Duras est Jérôme d'Oyenbrugge qui, en 1592, devint Souverain Drossard du pays de Montenaken et mourut le 3 septembre 1638.

1590, 26 septembre. — Placard des Etats Généraux des Pays-Bas Réunis défendant sévèrement les excès commis par les gens de guerre à leur service, sur terre ou sur mer, sur le territoire des dits Pays ou sur celui des pays voisins ou neutres.

Die Staten generael der Vereenigde Nederlanden, allen den genen die deze zullen zien oft hooren lezen, Saluyt. Alsoe verscheyden clachten dagelycx gedaen worden, dat niet tegenstaende het volck van oorloge in dienste deser Landen wesende soo eenpaerlyck ende redelick betaelt wordt als ons eenichsins mogelyc is, de selve hun onderstaen contrarie onze verscheyden voorgaende ordonnantien ende placcaten, vele schaden, ongeregeltheden ende excessen te water ende te lande, soo binnen de Vereenigde Landen, als in de aenpalende nagebueren, vrienden ende neutrale landen te doen te infringeren onze salvegarden gegeven den dorpen, plaetsen ende ingezetenen onder des vyants gewelt sittende niet tegenstaende zyluyden den taux daer op zy gestelt zyn betalen, te beletten het incomen ende uitvaren der goederen in dese landen comende oft op de zelve gedestineert wesende ende mit de zelve op vyanden oft andere landen met onse consent varende ende voorts verscheyden ongereltheyden te plegen int uytryden ende uitloopen, waer uit veroorzaeckt wordt dat de platte landen hare contributien niet en connen opbrengen, dat de trafficken verminderen ende de selve van den ordinaris stroomen ende rivieren grootelicx gediverteert en consequentelick den staet deser landen gekrenckt ende de middelen tot betalinge van het volk van oorlooge te lande ende te water dienende, den lande ontogen worden; de publiecke auctoriteyt geviolert wort; de naegebueren, Princen, Heeren ende Republycken, tegens den landen tot onwille verweckt worden ende vele andere onbehoorlieke zaeken tot nadeel van den welstandt deser landen ende de vrindtscap die wy met alle vrunden ende goede nagebueren verstaen te houden, geplegen, alles tegens onse goede meyninghe ende intentie.

Om waerinne tot dienste deser landen ende den ingezetenen der selver, tot behoorlick contentement van naegebueren, princen, heeren ende republycken, ende tot verzekeringe van den reysenden coopman ende voorderingen van commercien te voorsien. soo ist dat wy, by deliberatie vanden raeden van staten der voorscreven landen, boven de voorgaende ordonnantien by ons hier op uitgegeven, van nyeuws geordonneert ende gestatueert hebben, ordonneren ende statueren by dezen:

Inden eersten interdiceeren ende verbieden wy wel scherpelick alle het volck van oorloge te peerde ende te voete, te water oft te landen op onse bestellinge ende commissie dienende, ende allen anderen van wat natie, qualiteyt oft conditie die zijn, eenige persoonen oft hare goederen, roerende oft onroerende, in steden oft in platten landen onder onze gebiedt, protectie oft salvegarde sittende, nochte den ondersaten van eenige princen, heeren oft republycken met dese landen in vriendtschap oft neutralité wesende te beschadigen, verongelycken oft overlast te doen te eenigen manieren.

Insgelycx verbieden wy den zelven wel expresselyck hen te vervoorderen eenich letsel oft empeschement te doen aenden schepen oft coopmanscappen, tzy eetwaren oft andere, uit oft inde vereenigde landen varende over de stroomen, rivieren, zeegaten ende andere passagien, te lande oft

te watere, maer bevelen de selve vry ende onverhindert (voldaen hebbende de ordonnanten ende lysten by ons op 't stuk van de convoyen ende licenten gemaeckt), te laten passeeren sonder hen yet aff te eysschen oft aff te nemen in eenige manieren.

Interdieeren voorts den selven eenige persoonen, schepen oft goederen comende oft gemunt hebbende op dese vereenichde Nederlanden oft uit de selve op vyanden oft nageburen landen (varende na de plaetsen daer die gedestineert zyn) opt rivieren oft anderssints aen te rantsen, t'overvallen, beschadigen oft beletten in haere reyse.

Ende alsoe tegens die voorsc. poincten, contrarie onse goede meyninghe ende intentie, hier voertyts verscheyden excessen ende ongeregeltheyden geperpetreert syn duer het inordentelick uitloopen der ruyteren ende soldaeten ende anderen onder den selven schuylende, die hen voor soldaten deser landen uitgeven ende nochtans niet en zyn, soe bevelen wy wel expresselyck by desen, dat gheen crygsluyden te peerde oft te voete, te water oft te lande dienende, oft anderen met oft sonder consent van haeren overste oft capiteynen op de platte landen, oft op de rivieren, stroomen oft wateren, tot eenige exploicten, onder dexsel van den vyanden affbreuck te doen, oft anderssints en sullen trecken in minder getal als vyfentwintich, geleyt by een capiteyn, lieutenant, vendrech, sergeant offt corporael, ende met een pascedule van oversten oft capiteyn commandederende ter plaetsen daer de selve sullen uittrecken, ten ware een oft twee te samen uitgezonden worden alleenlyck om condtscappen; ende sullen de officiers, die metten cryghsluyden uitgesonden worden, gehouden syn by den selven te blyven tot dat sy wederomme sullen wesen gekeert in haer garnisoen ende te verantwoorden de daden ende misdaden van hun soldaten ende allen excessen te doen straffen, op pene dat men tzelve aen haer eygen persoonen, besoldinge ende goederen sal overhalen.

Ende indien yemant dese onse ordonnantie oft eenich poinct van dien gecontravenieert te hebben, soo ordonneren wy dat de selve explaertich sal worden gestraft, indien tselve op te waeteren oft aen de persoonen ende goederen gescheept zynde is geschiet, binnen oft buyten de vereenigde landen, by kennisse van den heer admirael generael, oft den collegie van admiraliteyt, in den quartiere daer tzelve gebeuren sal, oft by preventie by den collegien van de gecommitteerde raeden van den Staten van provincien, daer inne zulcx gebuert, oft de plaetze van het feyt naest gelegen. Ende indien zulcx te lande geschiet, by de raeden van State, oft by preventie by den collegien van den gecommitteerde raede vanden Staten van provincie, daer inne zulcx gebuert oft de plaetse van het feyt naest gelegen; welcken wy respectievelijck geordoneert ende bevolen hebben, ordonneren ende bevelen by desen, indien het exces, empeschement ofte de exaction gedaen syn by eenige particuliere provincien, steden, collegien oft neeringen, dat zy deselve condemneren in alle de costen, schaden ende interessen die de cooplieden oft schippers by het empescheeren ende verhinderen in haere passagien oft andere goeden luyden geleden hebben. ende daerenboven verschot te restitueren van tgene sy uiten gene authoriteit vanden zelven genomen sullen hebben, daervan de coopluyden, schippers ende andere huere affgenomen penningen ende goederen boven de costen ende interessen, sullen worden gerestituert ende de andere drye vierendeelen sullen blyven tot profijt van den gemeene sake, voor het intérest twelck tlandt duer dusdanige excessen, verhinderingen ende abusen is lydende, ende sal d'executie gedaen worden by aenhoudinge van personen ende goederen van den zelve provincie, steden, oft collegien ende vercoopinge van den zelve goederen; ende indien de fauten gedaen zyn by eenige cryghsoversten, capiteynen oft ander volck van oorloghe, te water oft te lande dienende, oft andere, willen wy dat zy de zelve zullen condempneren ende straffen, capitalyck aen lyff ende goet, als vyanden van den gemeenebest ende perturbateurs van de gemeyne ruste, ende dat uit haere goederen de geinteresseerden zullen worden gecontenteert; soo verre die strecken mogen.

Ordonneerende wel expresselyck dat in allen geschillen, die ter oorzaken van de contraventie van deze onze ordonnantie gemoveert zullen worden sommerlyck sal worden geprocedeert oft dat anders by ons oft den Raedt van State de selve geschillen zullen worden geevoceert ende getermineert tot cost van den gene die daer van de kennisse heeft begonst te nemen die oock bovendien in alsulcken mulcten zullen worden gecondemneert, als wy, oft den Raede van State, zullen arbitreren.

Ende ten eynde 't inhouden deser alomme mach worden onderhouden ende de contraventeurs van dien gestraft naer behoirten, soo ontbieden ende versoecken wy den Staeten ende Gouverneurs van de respectieve provincien, bevelen allen collegien van Raeden, officieren ende magistraten van de steden ende platten landen, allen crychsoversten, capitevnen ende ander volck van oorloghe in onsen dienste wesende, te water ende te lande, te peerde ende te voete, ende allen andre, die tselve eenichsins aengaen mach, dat zy te allen tyden, soo veel in haer vermogen zal zyn. ende des versocht ende geboden zynde, zelfs ende by haer onderhebbende crygsluyden sullen assisteren int executeren ende volbrengen van dese onse ordonnantie, by alsulcke wegen als by ons, den Raedt van den State, oft byden voorscreven admirael ende collegien van de admiraliteyt respective geordoneert sal worden, op gelycke pene. Ende opdat nyemant van den inhouden deser ignorantie en pretendere, oft onwetenschap daer aff en hebbe, ontbieden wy ende bevelen wel scerpelick onzen lieven ende zeer beminden, den Staten, Stadthouderen oft Gedeputeerde Raeden van den provincien respective, van Gelderlant ende Graefscap Zutphen, Hollant, Zeelant, Utrecht, Vrieslant ende Overyssel ende allen anderen Justicieren, officieren ende dienaeren des versocht synde, dat zy deze onze ordonnantie alomme doen cundigen, uitroepen ende publiceren daer men gewoenlyck is publicatie te doen, procederende tegen die overtreders van dien totten penen ende amende hier boven verhaelt, sonder eenige gunste faveur oft dissimulatie ter contrarien. Ende tot beter onderhoudinge van desen de selve publicatie alle vier maenden te renoveren, sonder eenighe anderen last daerop te verwachten, want wij tzelve ten dienste van den lande alsoo bevonden hebben te behooren. Gegeven te Sgravenhage op den xxvjen septembris vyfthien hondert tnegentich. - Geparapheert. C. Aersma v. - Onder stont: tot bevel van myne heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ter relatie van den Raedt van State der selver. (Signé:) S. van Zuylen. - Gecollationeert ende bevonden te accordeeren by mij Zyne Hoocheyts van Luyck onderscreven secretaris. (Signé:) M. Lampson.

Copie du Placard, imprimé à Delft chez Albert Heyndricxz. — (V. Carton A, nº 33).

1591, 27 septembre. – Lettres de l'abbé Léonard Betten, publiées t. III, p. 499.

Original sur papier scellé du cachet de l'abbé. — Description du Sceau : Saint nimbé et de face, portant une église de la main droite et une palme de la gauche ; en abime une écu fascé chargé en chef de trois merlettes ; légende : LEONARD. BETTEN..... DOMINUS. SANCTI. TRUDONIS. — (V. Carton A, nº 34).

1593, 20 décembre. — Noble homme Louis de Mirbicht, Seigneur de Haneffe et Doncel, drossard de Looz, en qualité de député de l'Etat noble pour le quartier de la Hesbaye, et Henri Vaes dit Valck, bourgmestre et député de la ville de Tongres, représentants de toutes les autres bonnes villes du dit quartier, empruntent à Pierre d'Heur (Oranus), docteur en droit, conseiller de S. A. de Liége et échevin de la Cité, 1500 florins pour lesquels ils lui souscrivent une rente de 100 florins. Ils donnent en garantie leurs propres biens et remettent la somme reçue au Prince-Evêque pour leur quote des 15000 florins qui ont été accordés à S. A. à la dernière Journée des Etats tenue à Liége « pour le voyage que debvroit faire » sadite Alteze de Liege vers l'altese de l'archiducq Ernest. »

V. Carton A. nº 35.

1594, 4 octobre. - Proposition d'Ernest de Bavière, princeévêque de Liége, à la Journée des Etats. - La guerre des Pays-Bas a causé au Pays de Liége des dommages incalculables par suite des passages et séjours continuels des troupes des deux parties belligérantes; il n'a pas été possible de les éviter, les Pays-Bas touchant presque de tous côtés à la Principauté. Mais depuis quelque temps des troupes au service de S. M. Catholique se sont révoltées pour obtenir payement de leur solde, elles ont pillé et brûlé plusieurs endroits et forcé les habitants à leur fournir des contributions excessives. Les mutinés de Sichem ont commencé par envoyer dans le Pays de Liége des missives, exigeant de l'argent; le Conseil Secret a mis tout en œuvre pour les faire désister de leurs exactions, le châtelain de Curange a été envoyé pour leur faire comprendre leurs torts, mais rien n'a aidé; les mutinés ont simplement répondu que le besoin ne connaît pas de loi. — Ernest de Bavière à écrit à son cousin l'archiduc d'Autriche, à Bruxelles, qui ordonna d'envoyer à Sichem le comte Jacomo Belgoiso, pour, accompagné d'un délégué du Prince-Evêque, tâcher de faire entendre raison aux mutinés. Le drossard de Montenaken délégué du Prince, s'est rendu, en effet, à Sichem, mais n'y a pas trouvé de député de l'Archiduc. S'étant néanmoins mis en pourparler avec l'electo des mutinés, il lui fut répondu que toutes ses belles paroles étaient inutiles, qu'il s'agissait de payer quatre cents florins par jour pour un terme de quatre mois prenant cours au 1 septembre passé, ou, ce qui était plus simple, la somme ronde de 50000 florins.—Le Prince-Evêque invite les Etats à prendre résolution à cet égard.

Propositie van Zyn H. tot Luyck den Staten van syne landen van Luyck den vierden dach octobris in den Jare ons heeren xvc vierentnegentich voorgehouden.

Ghy heeren, ghy hebt uyt onse brieven van convocatien welcke u tehants voorgelesen syn geweest, sommarelick verstaen, waerom dat wy u hier ontboden hebben, als te weten om u te verkleeren de Rechtege ende redelicke oorsaecken die ons geroert en beweegt hebben, met bedincken ende Raedt van uwe gedeputeerde te vore hier in eigentlick ontboden ende vergadert, tot resolutie om de wapenen aen te nemen ende kryghsvolck te peerdt ende te voet, het welck nu meestendeel op de voet is, op te rechten, met alle het gene dat dese saecke is belangende. Nu syn u kennelyck die schaden, verliesen ende verderffenissen die deselve onse landen alwyl sooveel jaren sonder ophalden geleden hebben, ter oorsaecke vanden beroerte ende kryghe der Nederlanden, voornemelyck duer de lanckwillighe verblyvinghe ende deurtochte van legeren ende hoopen van crychsluyden van d'een ende d'ander partie, het welcke niet mogelyck geweest synde te vermyden oft te keeren, wat neersticheyt dat daer toe is gedaen geweest, ter oorsaecke van naerbuerscap; alsoo deselve onse landen by naest van alle syden de voorscreven Nederlanden raecken, men heelt moeten verdraeghen, ende gelyck men segt, van den nood een deught maecken. Maer soo voor een tydt lanck verscheeden hoopen van crygsluyden vanden dienste van Syne Catholijcke Majesteit hun oprurich gemaeckt hebben om van hunne besoldinghen betaelt te worden, ende sommighe steden ende plaetsen dese onse landen naby gelegen ingenomen hebben, onze onderdanen met viantlicke wegen ende middelen van plunderen, branden, moorden ende andere overlasten ende gewaltdaden bedwongen hebben hun overgroote scattingen op te brengen, dat is boven al onverdragelyck ende het welck wy verweenen, dat wy met Godts hulp sullen komen ende nootsaeckelyck behooren te wederstaen met alsuicke middelen als ons Godt gegeven heeft tot onse rechtveerdige ende natuerlicke bescherminghe om te vermyden de schanden ende schimp van alsulcke leelicke onderworping ende de navolg van gelycke ende andere sware ongemacken ende inconvenienten. Zoo dan, om tot ons propoost te commen, de oproerige off gemuteerde crygslieden tot Sichem eerst begonsten deur onse voorscreven landen missiven of billetten uyt te senden, om van daer scattinge te hebben met dreegemente van alsulcke overlasten ende gewaltdaden als voorscreven, hebben terstont die van onsen Secreten Rade het beste gedaen met eerlike brieven om hun te cryven, om hun te doena fstaen van alsulcke brantscattinge; oock mede is tot hun gesonden geweest als nagesete onse Castelain van Curinghen, om hun te verthoonen het ongelyck dat sy hadden van dese onse landen te voorderen welcke, wesende sulcken als sy syn, hun niet met allen schuldich en syn, ende andere redenen om hun van hunnen voorgenomen anslach te wenden; maer niet en heeft geholpen oft sy en syn in hun ongerechtichevt hartneckige gebleven, seggende dat de noot die hun dwanck geen wet en hadde ende dat sy daeromme van onse landen vierhondert gulden bb. sdaegs hieschen tot hun onderhout, tot dat sv van hunne besolding hen betaelt souden worden. Oock is van doen ter tyt geschreven ende geschickt geweest aen onsen neve den heer Hertshertogh van Oostenryck tot Brussel, om Syne Hoocheyt te bidden remedie tegen dat ongemack: waerop geordoneert wiert van daer te senden den Grave Jacomo Belgoiso aen de voorschreven gemutineerde, om hun te persuaderen dat sy de landen van het Ryck ende besonderlick d'onse van Luyck niet beswaren en souden, verkleerende Syn Hoocheyt met teeckenen van leetwesen ende mishagen dat hy geen middel en hadde andersints daer inne te versien, ende indien dat wy ons met onse onderdanen tegen de voorscreven gemutineerden te were stelden, dat wy conden doen sulcx als de wet van nature ende de Ryxsconstitutie toelaten. Ende soo geseyt was dat de voorscreven Grave op eenen zekeren dach by de voorscreven gemutineerden syn soude ende dat dan oock daer een van hier ware, om den selve Grave by te staen, is derwaerts geschickt den heere tot Duras. onsen drossart van Montenaken, dewelcke comende tot Sichem ende den voorscreven Grave daer niet vindende, vertelde de voorscreven gemutineerde oft hunne Electo de oorsaecke van Syne compste : welcke hem seyde dat de Grave noch hij daer niet te commen en hadde om met hem van worden te handelen; maer dat sy voor den entlich affscheedt ende leste aenmaninghe van onse voorscreve landen hieschen een somme van vyfftich duysent guldens tot hun onderhout van vier maenden aenvangende van den iersten septembris lestleden, hetwelck hem oock wirdt bij schrifte overgegeven. Ende zoo dan, om de redenen ende oorsaecken voorscreven, besloten ende veraffscheedt was ende bleeff de wapenen aen te nemen ende crychsvolck op te lichten, hebben wy van stonden aen, om de excursien die de gemutineerden alreede deden, al het plat landt selfs tot onder 't gesicht ende naby de poorten van dese onse stadt Luyck hunne schattinghe met gewalt onderworpende, het voorscreven crychgsvolck doen oprichten; maer Ghy, Heeren, gy moet bedincken ende uwe rekeninghe maecken, dat durende den noot van alsulck cryghsvolck boven den voorgenoemden termijn te halden, ende ist dat men het getal daervan moet vermeeren, dat men oock de middel daer toe noodich sal moeten continueren, ende men bevint by experientie hoe de middel daertoe geordineert beswaerlyck ende incontinuerelyck is. Daerom versoecken ende vermanen wy u ten ernstigsten dat gy, sulcx aengemerct, wilt bedincken ende besluyten alsulcken middel van een gemeenen lantstuer ende hulpe, die redelyek, billick, genoegsaem ende verrichtelyck sij, om in de tegenwordighe nootrusten ende behoeven van u vaderlandt te versien ende allen anderen die in desen onversorgelycken tyt het selve noch mochten overcommen, op dat het met Godtshulpe in ruste ende voorspoedt behouden blyve; ende daeromme van hier niet en wilt vertrecken ten sy dat alsulcke middel met een eendrachtelijcke asscheedt van u verdragen ende besloten sy, het welck doende, suit lofflyck de vermaerde vromheyt ende cloeckheyt van uwe goede ende catholycke ende vrome vooralders continueren

ende uwe nacomelinghen een goet exempel achterlatende. V. Carton A. nº 36.

1594 (sans date). — Ordonnance pour la garde bourgeoise.

- 1. La ville sera divisée en six quartiers ou sections : dans chaque quartier il y aura un capitaine, un lieutenant et un portedrapeau, lesquels, à condition d'observer leur office fidèlement et conformément au serment et aux conditions à prescrire par le magistrat, seront exempts du service de la garde ordinaire.
- 2. Ces capitaines, lieutenants et porte-drapeaux partageront, les bourgeois de leurs quartiers respectifs, en escouades; chaque escouade (rot) sera de neuf hommes avant à leur tête un chef (rotmeester) qu'elle se choisira elle-même. Les bourgeois aux ordres des capitaines devront obéissance et soumission à ceux-ci, à leurs lieutenants et porte-drapeaux, sur tous les points qui suivent ou leur seront, sur ordre du magistrat, intimés à l'avenir par leurs dits capitaines, lieutenants et porte-drapeaux, le tout sous peine des amendes qui seront stipulées ci-dessous. Les capitaines et autres avant commandement pourront faire exécuter le pavement de ces peines pécuniaires, l'exécution des peines corporelles (luffstraff) et arbitraires restant réservée au magistrat. Ils devront le faire sans dissimulation ou distinction de personnes et employer le produit des amendes à l'acquisition de poudre et de plomb, à l'ornementation de leur drapeau, à d'autres frais pour leurs quartiers respectifs ou à tel et tel usage que le magistrat pourra leur prescrire.
- 3. Tous les bourgeois se souviendront combien la concorde et la paix mutuelle est agréable à Dieu. Comme membre d'un seul et même corps qui est la ville de leurs pères et astreints au même serment, ils éloigneront de leurs cœurs toute animosité, toute mauvaise intention et toute rancune que, pour tel ou tel motif, ils pourront avoir l'un contre l'autre, surtout quand ils appartiennent au même drapeau ou à la même escouade. A la garde ils ne se diront point de paroles mordantes ni injurieuses; ils ne profèreront point de vilains et scandaleux jurons ni par colère ni par légèreté, jurons qui pourraient provoquer la dispute et la discorde, alors qu'au contraire doivent règner entre eux la bonne entente et le désir de s'aider l'un l'autre; le tout sous peine proportionnée au délit et à ce qui pourrait en résulter.
- 4. Pour en venir au point spécial de la garde que les bourgeois des six drapeaux et quartiers auront à faire pour la sûreté et la défense de la ville de leurs pères, de leurs épouses, enfants, propriétés, parents et amis, et pour réglementer cette garde, les articles suivants serviront d'instruction et seront d'ordonnance formelle. Chaque après midi vers le soir, le tambour du quartier qui devra monter la garde la nuit suivante, devra faire la ronde

de son quartier une demie heure avant qu'on sonne du cor, et rassembler la garde devant la demeure du porte-drapeau. Au son du cor, ou immédiatement après en temps utile, la garde se rendra devant l'hôtel-de-ville, drapeau déployé, munie de ses armes d'exercice, pourvue de poudre, de plomb, de mêches et autres objets nécessaires. Si, à l'appel nominal ou à la revue des drapeaux, on constate des absents, le chef de chaque escouade devra faire connaître les manquants. On remplacera ces absents par d'autres bourgeois auxquels on fera prêter serment et qu'on payera à raison de huit sous de Brabant par jour et nuit, salaire qui devra être remboursé par les absents, qui payeront, en outre, une amende d'un florin pour chaque absence, à moins qu'ils n'aient des motifs légitimes pour s'excuser auprès du magistrat; dans ce dernier cas leur amende sera remise ou mitigée d'aprés les circonstances.

- 5. Ne seront pas admis à faire la garde ceux qui sont complètement bus et ne sont plus à l'état de saine raison. On les remplacera, seulement pour le service de nuit, par d'autres ayant prêté serment. Le matin, si, après une nuit de repos, ils sont capables de faire leur service, ils pourront faire la garde du jour et échapper ainsi aux frais de leur remplacement.
- 6. Les absents de la ville, les excusables pour motif d'âge, de maladie ou autre motif sérieux, quel que soit le quartier ou drapeau sous lequel ils servent, ne pourront se faire remplacer que par des hommes ayant prêté serment, à moins que des bourgeois d'autres quartiers ne veuillent faire gratuitement le service pour eux. Le motif d'excuse devra être signifié avant l'heure de midi pour être admis.
- 7. Les drapeaux de service étant réunis devant l'hôtel-de-ville, les chefs d'escouade tireront au sort, sous les murs du dit hôtel, pour connaître les forts où ils devront se rendre. Immédiatement après ce tirage ils iront à leurs postes respectifs, postes qui ne pourront être changés que par ordre du magistrat, pas même par les capitaines. Ils s'y comporteront d'après les ordres de leurs supérieurs et placeront des sentinelles des deux côtés du fort; ces sentinelles resteront en poste jusqu'au moment où le chef d'escouade les remplacera par d'autres, sous peine de punition arbitraire.
- 8. Les sentinelles ne pourront, sans besoin pressant, ni faire du bruit ni lancer des cris capables de jeter l'alarme dans la commune; mais, en cas de besoin, elles pourront se défendre du mieux qu'il leur sera possible.
- 9. Les sentinelles ne laisseront passer personne de l'intérieur sans prendre et annoter le mot du guet, sous peine de punition arbitraire.
- 10. Si les sentinelles voient ou entendent quelqu'un à l'extérieur, près des murs ou des fossés, elle lui demanderont de se faire con-

naître. En cas de refus, les sentinelles répèteront leur demande une deuxième et une troisième fois et si le refus de se faire connaître persiste, elles pourront librement tirer sur l'inconnu ou faire appel à la garde, avec toute la discrétion et tout le sang froid que la circonstance exigera.

- 11. Aucun garde, ni surtout la sentinelle, ne pourra quitter son poste ou s'absenter après avoir reçu le mot du guet, sous peine de punition arbitraire. Tous ensemble, accompagnés des arquebusiers, pourront aller ouvrir les portes pour y monter la garde du jour sous les ordres du capitaine désigné pour le service de la journée.
- 12. Úne fois les gardes montées, aucun bourgois qui y sera de service ne pourra tirer d'arquebuse sans nécessité, si ce n'est le matin en quittant la garde; ce à peine d'être puni, par l'autorité, proportionnellement au délit commins.
- 13. En cas d'alarme, tous les bourgeois astreints au service de la garde se rassembleront, au son de la cloche, dans leurs quartiers respectifs, aux ordres de leur capitaine et sous leur drapeau; ils se rendront ensuite au poste leur désigné, poste qu'ils ne pourront quitter sans l'ordre formel des autorités. Quiconque manquera à ce point de la présente ordonnance sera jugé et puni comme ennemi de sa ville natale.
- 14. En cas d'incendie, les maçons, charpentiers et autres que le magistrat rappellera des fortifications pour aider à l'éteindre, de même que ceux dont les maisons brûlent et les habitants des deux maisons voisines de celle qui brule, pourront seuls quitter la garde; tout autre quittant son poste sera puni arbitrairement.
- 15. S'il arrive qu'un bourgeois, ayant la garde ou non, cause du trouble, le jour ou la nuit, ou pousse des cris capables de jeter la panique parmi les autres bourgeois ou de leur faire quitter leur poste de garde, dans ce cas, le premier venu l'entendant pourra attaquer, arrêter et livrer au magistrat pareil perturbateur, pour le faire punir d'après l'importance du délit; en cas de résistance on pourra l'assommer et le tuer comme ennemi de son pays et de sa ville natale.
- 16. Si pareille alarme arrive la nuit, les femmes et les enfants mettront de la lumière à leurs maisons et se pourvoiront d'eau, sous peine de punition arbitraire.
- 17. Vu les circonstances périlleuses où l'on se trouve, la présente ordonnance, portée pour la sûreté de la ville, devra être observée ponctuellement et dans toute sa rigueur.

Serment à prêter par les gardes: Je jure d'être fidèle à mes deux Seigneurs et soumis à leurs officiers et au magistrat; de combattre tout ce qui peut être préjudiciable à la ville, de l'aider de mon mieux par parole et action et de veiller avec sollicitude à ma sécurité personnelle.

In den eersten, sal die stadt bedeylt worden in ses quartieren oft wycken, in welcke quartieren besondere zal wesen een capiteyn, lieutenant ende vaendrager, die welcke, midts getrouwelyck hen officie bewarende nae eedt ende conditie hen byden magistrat (als henne superintendenten) voor te halden, van den gemeyne wachte bevrijt sullen-wesen.

- 2. Ende zullen die voorscreven capitainen, lieutenanten ende vaendrageren, ieder in hennen quartieren, die borgerye rotten, welcke rotten wesen sullen van negen en den negensten van dien rotmeester, dien zy onder hen verkiesen sullen. Ende die borgeren onder die capitainen staende sullen denselven capiteynen, henne lieutenanten ende vaendrageren gret gehoor geven ende onderdanich wesen, in sulcke poincten als hier vytgedruckt worden oft die naemaels van des magistraets wegen deur henne voorscreven capiteynen, lieutenanten oft vaendrageren hen bevolen worden, als op penen zoe hiervolgen. Welcke pecuniare mulcte oft geldstraff (uytgenomen lyffstraff ende arbitrale pene die den magistraet toecompt) sullen die voorscreven capiteynen oft anderen bevelhebberen executivelyck mogen innehalen, ende alsulcx zonder dissimulatie oft vuytminge der persoen sculdich zyn te doen, ende die zelve employeren tot cruyt ende loot oft verchierirge van den vendelen oft andere oncosten van synder wycken oft andersints tot discretie van den magistraet.
- 3. Sullen oyck allen borgeren uyt goeder affectien hen vermaent halden vooral, hoe behaechelyck dat Godt den heere is die eendrachticheyt ende vrede onder malcanderen ende daeromme als ledekens van een lichaem (welck is hen vaderlycke stadt) ende van eenen eedt wesende, behooren alle passien, quade gruyten oft rankeuren, die zy ter eenigher saecken tegen den anderen mochten hebben, vuyt hennen herten te stellen, besundere die van eene vendele, rotte ende wachte syn, sonder malcanderen bytende oft injurieuse woerden op de wacht nae te seggen, oft eenige leelycke oft schandaleuse eeden in erren moede (die oock vuyt lichtveerdicheyt nyet en betamen geswoeren) op der wachten ten sweren, die malcanderen verwecken mochten tot twist ende tweedracht, daer ter contrarien van noede waere goede eendrachticheyt ende borgerlycke affectie van den eenen den anderen by te staen, op pene nae qualiteyt des misbruycx ende wes daer nae volgen mochte.
- 4. Voirts, omme te comen tot die particuliere pointen die het faict van waecken aengaen mochten, die welcke die borgeren onder die sesse vendelen ende quartieren staende, ter versekeringe ende beschermenisse henne vadelycke stadt, huysvrauwe, kinderen, goet ende bloetverwanten ende vrienden, mede om regule in der wachten te halden, sculdich syn in te volgen, dienen dese naevolgende poincten voor instructie mede by expresse ordonnantie. Te weten dat allen naenoen ende omtrent den avond der trommelslaeger (wyens wyck oft vendelen die nacht waecken sal) zal die wyck moeten metter trommelen omgaen een half ure voor het blasen van den horen, ende alsoe die wacht vergaderen, voor des vendregers logement, die welcke van daer int blasen van den horen oft strack daer nae ende te goeder uren sullen trekken metten gereckten vendelen voor

het stalthuys, met hennen eygen geweer daer sy op gemonstert syn, voersien van cruyt, loot en lonten ende andersints zoo des behoort. Ende zoe verre alsdan daer eenige absent bevorden woirden int omlesen oft oversien van den vendelen, sal ieder rotmeester syne absenten aenbrengen, in de plaetse van den welcken gestalt sullen worden andere bequame borgeren, die welcke men daertoe verkiesen ende eeden sal, oft verkosen ende geeedt syn, om het vendelen ende die rotten te vullen, voor welcke ende yedere van hen men betaelen sal over dach ende nacht acht stuyvers brabans, te vervangen aen degenen dle hen geabsenteert oft die wacht versmaet hebben. Ende sullen daerenboven gehalden syn in de pene van eenen gulden soe dicke dat gebeurde, ten waere zy wettighe oorsaecken consten by bringhen ende hen byden magistraet ontsculdigen, in welcken gevalle die leste pene hen geremitteert oft gemitigeert sal worden, nae henne onschult.

- 5. Alsoo en sullen oyck ter wachten ontfangen woirden die ghene die gansselyck overschonken en onverstandich syn, in wyens, tsy een oft meer plaetse, men stellen sal een van den voorgenoemden in den eedt wesende, alleenlyck voir die nachtwaecke; ende zoe verre der principale waecker nae den nachte en ruste tot die dachwaeke, bequaem is sal die selve mogen waecken ende die oncost van den dachwaecke schouwen ende selve wennen.
- 6. Nyemandt, van wat wycken oft vendelen sy zyn, den welcken overmidts henne absentie vuyter stadt, alderdom, sieckte oft andere diergelycke excusable respecten toegelaten wordt te doen waecken, en sullen mogen in henne plaetsen eenighe andere stellen dan van den ghenen die daer toe geedt zyn, ten waere den eenen voor den anderensond, er geld te winnen, stelden bequame borgeren uyt andere wycken. Welcke excusatie sal geschieden goets tyts, te weten voor middach, op pene van vervallen ende versteken te zyn van vermelde ontschuld.
- 7. Welcke vendelen die wacht hebben ende voor het stadthuys, zoe voorscreven is, vergadert en gevult zynde, zullen die rotmeesters onder het stadthuys mueren cavelen ende lothen ende alsdan nae die cavelinge trecken opdie thorens die hen vallen sullen, ende aldaer, sonder die te veranderen, ten waere by ordonnantie van magistraet ende nyet van capitainen, ende aldaer goede opsicht hebben op die wacht nae bevel van henne overheyt, ende sullen schildwacht van wedersyden uitstellen ende aidaer blyven staen ter tijt byden rotmeester andere in de plaetse gestalt sullen worden, op pene van arbitrale straffe.
- 8. Item, die op de schiltwaeck als voorscreven staen en sullen mogen eenighe insolentie, gecryt oft zulx yet bedryven waerdeur die gemeynte beroert soude mogen worden, sonder dringenden ende merckelycken noot, op pene nae exigentie des delicts ende des daerdeur gevolght wesen mocht; maer, den noot dringende, sal die schildwacht haer vryelyck verdadigen ende beschermen ten besten zy kan oft macht ten preserve van der stadt ende haeren persoon.
- 9. Item, en sal die schildtwacht nyemant van bynnen laeten passeeren sonder het woordt aff te nemen ende aff te drucken, op pene van arbitralyck gestraft te worden.
  - 10. Ende indien die selve schildtwacht yemant van buyten bij oft om-

trent den mueren ende graven siet oft hoort, sal vragen kennisse ende, zoo verre hy egheen kennisse en geeft, naedemael die schiltwacht te drye reysen op hem geroepen heeft, ende die schiltwacht haer yets quaets vermoyt, sal alsdan vryelyck mogen nae hem schieten, oft zyne wacht aenroepen, gebruyckende daerinne discretie ende cloeckigheyt, nae tyts ende noots gelanck.

- 11. Item en sal oyck nyemant van der waecken, boven al die schiltwacht, het woort oft looze van der schaerwaecken ontfangen hebbende, van de wacht metter loozen oft woirdt affgaen mogen ende af blyven, op pene van arbitrale straffe; maer sullen mogen tsamenderhant naer de poirten gaen, om die metten schutteren te ontsluyten ende aldaer die dachwaeck bewaren ende staen onder 't bevel des capitains voor dyen dach vuyten schutteryen hen aen de poerten geordonneert.
- 12. Item, soo en sal nyemant der borgeren die wacht hebbende inder nacht ende nae het besetten van der wachten eenige roeren mogen lossen zonder noot, ten waere des morgens int affgaen van der waecken, op de pene van by de overicheyt getrafft te worden, nae gelegentheyt des delicts.
- 13. Item, sullen allen borgeren onder capitainen ende vendelen staende, in tyde van noode metten teecken van den alarm clocken, sich vergaderen op henne quartieren onder hennen capitain ende vendelen, ende hen schicken nae henne gedesigneerde waeckplaetse, ende aldaer moeten blyven, oft van daer nyet gaen, oft tot eenigen anderen quurtier oft plaetsen mogen vertrecken, sonder bevel ende ordonnantie bij de overicheyt affgelesen te syn; op die pene die hen daer tegen rebel maecken, besproecken ende getraft te worden als vyanden henner vaderlycke stadt, jae al waert oyck (dwelck Godt verhoeden wille) dat daer ergernis, commotie oft oploop gebeurde.
- 14. Ende zoe verre (dwelck Godt verhoeden wille) dat daer eenigen brant geviele, sullen die metsers, timmerlieden, oft andere die byden magistraet van den mueren hier geroepen woirden, ende wyens huyseren dat branden ende noot hebben, te weten, die twee nabuerige huysen by den brant, mogen affgaen ende egheen andere, op pene van arbitrale straffe
- 15. Item oft geviele dat eenige borgere, wacht hebbende oft nyet, by dage oft by nachte eenige commotie maeckte oft eenigen roep dede, die andere goede borgere mocht clynmoedich maecken ende van den geweer aftrecken, sal een yegelyck borgere dit hoorende den selven mogen aentasten, vangen ende in handen van den magistraet leveren om denselven te straffen nae gelegentheid der saecken, ende oft alsulck hem nyet gevanckelyck geven en wilde, maer hem met fortsen daer tegen stelden, dyen sal men mogen dootslaen als een beroerder ende vyant des lants ende vaderlycke stadt.
- 16. En sullen oyck die vrauwen ende kinderen, in alsulcken beroerte oft alarm, soe vuyt honnen huyseren hergheven ende besorgen by den nacht licht aen henne huysen, ende voorsien honne huyseren van water, op arbitrale pene.
- 17. Welcke voorscreven ordonnantie als streckende ter welvaert deser stadt, wy willen in alle ende yedere haere poincten (durende desen noot

ende periculosen tyden) wel nerstelyck ende onverbrekelyck gehalden te worden.

Dit is den Eedt. Hier sweeren wy getrouwicheyt beyde onse heeren, onderdanicheyt henne officieren ende den nagistraet, het stadts achterdeel te waeren, ende die selve nae ons besten vermogen helpen met raedt, daet ende onse persoonen getrauwelyck beschermen.

(V. Carton A, nº 37).

1599, 24 mai. — Devant le Cour des Echevins de St-Trond, François Steynen, le vieux — en vertu du tes ament de sa première épouse daté du 8 décembre 1587, devant le notaire Henri Volemans, et du consentement de son fils François qui approuve ce testament, — transporte à Isabelle van Jeuck, veuve de Guillaume Minsen, 12 1/2 florins de rente affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, au prix de 200 florins de Brabant.

V. Collection de Chartes, tranfix du n° CXXIX. — Original sur parchemin, muni de cinq sceaux en cire brune, savoir : 1° Sceau de Jean Herotten, écoutête de l'évéque de Liége à St-Trond : coupé, au 1 parti : A) chargé d'un cœur, B) de trois pals; au 2 trois maillets penchés; légende illisible; — 2° Sceau de l'échevin Guillaume Pickaerts : dix besants posés deux, deux, trois, deux et un; au franc canton chargé de deux fasces bretessées et contrebretessées; légende détruite; — 3° Sceau de l'échevin Jean Scroots : écu chargé de trois chevrons accompagnés en chef de deux roses, légende disparue; — 4° Sceau de l'échevin Henri van Jeuck, (v. t. III, p. 242), et 5° Sceau de l'échevin Jean Pansaerts : écu chargé d'un S surmonté d'une croix des templiers.

1600. 2 octobre. — Marie van Houthem, veuve de Guillaume Tsgroots de son vivant échevin de St-Trond, vend à N. Scroots son fils, également échevin de cette ville, une rente de 25 florins Carolus affectée sur la ville et toujours rédimible au prix de 375 florins de Brabant.

Collect. de chartes nº CLII<sup>bis</sup>. — Original sur parchemin jadis muni de cinq sceaux. — Description des sceaux : 1º Sceau de Jean Herotten, écoutête de l'évêque de Liége, à St-Trond, détruit ; 2º Sceau de Henri Scroots, échevin, écu chargé de trois chevrons, légende: S. HENDRIC. SCROOTS; 3º Sceau de Robert van Jueck, échevin, brisé; 4º Sceau de Lambert van Stapel, échevin, disparu; et 5º Sceau de Chrétien van den Edelbampt, écu chargé d'une fasce, légende: .. HRISTIAEN. VAN. EDELBAMPT.

1603, 30 août. — Le Prince-Evêque de Liége, vu l'avis des bourgmestres et conseil de la ville de St-Trond au sujet de loteries que Pierre de Brune et Corneil Lucas y organisent en vertu de leurs concessions, défend ces loteries à cause de la pauvreté (armen staet) dans laquelle se trouvent le Pays et les quartiers avoisinants.

Original sur papier au cachet de l'Evêque. — (V. Carton A, nº 38),

1604, 2 avril. — Jaques Neutinx, agissant au nom de Jean Nelissen, fils de feu Jean, vend à Elisabeth Bers, pour 41 florins, une rente de 2 florins 7 1/2 sous affectée sur le corpus de la ville.

Collection de Chartes n° CLIV<sup>bis</sup>. — Original sur parchemin muni jadis de cinq sceaux en cire brune: 1° Raphael van Dormael, écoutête de l'évêque de Liége à St-Trond, indéchiffrable; 2° et 3° Jean Sgroots et Robert van Jueck, échevins, disparus; 4° Lambert van Stapel, échevin: écu chargé de dix besants posés 2, 1, 2, 3 et 2, au franc canton chargé de trois pointes, et 5° Henri van Mettecoven, brisé.

1604, 10 mai. - Ernest de Bavière, Prince-Evêque de Liége,considérant que, malgré les ordres qu'il a publiés conjointement avec l'abbé de St-Trond le 30 avril et le 7 mai courant, le métier des brasseurs ne veut pas rentrer dans l'obéissance. — abolit le métier précité et le déclare déchu de tous les priviléges de la bourgeoisie. Ses membres seront désormais incapables de toute fonction publique; ils ne seront plus reçus à faire serment, ne pourront plus faire partie du Conseil, ni des serments, ni des corporations, ni d'aucune confrérie quelconque. De plus, pour les punir de leur insubordination, toutes les bières étrangères pourront être importées, vendues et consommées à St-Trond; chaque bourgeois pourra brasser et vendre ses bières en gros et en détail, à condition de payer l'accise et le peculium. - Tilman Huvbrechts, huissier de l'Evêque, publia cet édit au péron de la ville de St-Trond, en présence des deux écoutétes, des deux bourgmestres et des échevins Tayen, Jean Sgroots, van Jueck et Van Mettecoven, le 15 mai.

Ernest by der gratien Gods, etc. Bischop tot Luyck, den iersten van onssen deurwaerderen oft zynen substituyt hiertoe versocht, Salut. Alsoe wy verstaen dat, nietegenstaende diversche onsse bevelen sententien ende naemelyck ons ende des heeren prelaet van Sintruyden mandaet van den lesten aprilis voerleden ende den sevensten van desen gepubliceert, die Brauwers onsser voirscreven stadt, hoe langer hoe meer obstinaet blyven in hunne ongehoirsamheyt, wederspennicheyt ende rebbellie ende met onbehoirelycke ende onwettelycke middelen, loose vonden ende arge listen arbeyden ende soecken te beletten d'effect van onsse gemeyne voirgenoempde ordonnantien ende veel andere dinghen voortstellen tot achterdeel ende tegen die gemeyne rust ende vrede onsser stadt: willende hierinne versien ende onsse voirscreven gemeyne penale mandaten reelycke ende metter daet effectueren, ordonneren ende bevelen vch, als oick specialycken mits desen committeren dat ghy terstont vch sult transporteren in onsser voircreven stadt ende eensaemelyck met voirweten ende consente des voirscreven heeren prelaets ende bywesen zyns officiers. van nieus met alle gewoenlycke ende nootsaeckelycke solenniteyten ende openbaere verthoonighe van onssen wapenstock, doet publiceren dat wy, om die redenen boven verhaelt, die voirscreven brauwers vercleert hebben ende anderwerff vercleren midts dese gevallen te zyn in alsuicke penen als

in onsse ende des heren abts voirgenoempde mandaten zyn begrepen, ende alsoe metter daet et ipso facto gepriveerd van alle borgerlycke privilegien, het ambacht te niet, ende eenen yder gemeyn ende hunne persoonen inhabil ende onbequaem te bedienen eenighe gemeyne officien, geensins ontfangbaer in den eedt oft te hebben plaetze oft sessie in den raedt oft andere collegien, gulden, scutteryen oft broederschappen onsser voirscreven stadt oft vryhevt der selver. Willende oick dat tot straff van hunne moetwillicheyt alle vreemde bieren in onsse voirscreveu stadt sullen moghen ingevoert, vercocht ende vertiert worden, ende een ygelyck van onsse borgeren brouwen, hunne bieren vercoepen ende pennen werden soe hun sulx sal gelusten, onder behoirlycke accyse ende betaelende het opgestelt peculium voir den toegelaten tyt; versoeckende ende nietemin van onssen als des voirscreven heere prelaets wegen ordonnerende ende bevelende onsse scholtussen ende scepenen der voirscreven stadt, met u totter voirscreven publication to compareren, tassisteren en daer by to wesen, als oick dit ons gemeyn ende eendrachtich beveel ende mandaet in hoede te leggen, ons doende onder u handt crifft pertinent rapport ende relatie van u exploit ende wes ghy hierinne gedaen ende gehandelt sult hebben. Want ons alsoe geliefft ende ernstigen wil es. Gegeven iu onsse stadt Luvck onder onssen segel secreet, deesen thienden dach mey ao xvic ende vier - Wach-

Original sur papier au cachet de l'Evêque. — (V. Carton A. nº 39).

1604. 22 mai. - Ernest de Bavière, évêque de Liége, et Léonard Betten, abbé de St-Trond, seigneurs de la ville, reprochent à Raphaël van Dormael et à Jean Putzeys, leurs écoutêtes, de ne pas, malgré leurs ordres, exécuter le métier des brasseurs en payement de leurs arrérages du peculium, sous prétexte qu'ils ne peuvent le faire à cause de certaines lettres inhibitoires délivrées en faveur des brasseurs par le Prévôt du Chapitre de Liége, juge en ce commis par le Souverain Pontife. - Les Seigneurs déclarent ne point reconnaître ce dernier comme juge légal en cette affaire et ordonnent pour la troisième fois de procéder a l'exécution.

Ernestus, byder gratien Godts, etc, Bishop tot Luyck., ende Lenard by die selve gratie Godts abt ende prelaet des moensters St. Truiden, beyde heeren der stadt Sintruyden, onsse lieve ende getrauwe Raphael van Dormael ende Mr Jan Putzeys, scholtissen onsser voirscreven stadt. saluyt. Wy verstaen dat nietegestaende verscheyde onsse voirgaende beveelen aen u gedaen, om te procederen tot executie tegen die brauwers onsser voirscreven stadt, van tgene zy ten achtere zyn, in het verordinerde peculium, ghyliedens nochtans van sulcx te doen tot noch toe gebreckelyck zyt ende die bevolen executien van daghe tot daghe vuytstelt, onder t' pretext van sekere pretense inhibitien ende mandaten van attentaet. comende van onssen domproest van Luyck, als richter by zyne pauselycke Heylicheyt gecommitteert. Waeromme soe eest dat wy vch voir die derde revse wel ernstelycken ordonneren ende bevelen dat ghy onaengesien alsolcke mandaeten, inhibitien oft andere pretense beletten die voirscreven executie niet voirder vuyt en stelt, maer die selve vervolghen doet ende effectueert in onssen naem ende van onssen weghen die den voirscreven

tendonck v<sup>t</sup>. — By zyne Hoocheit in haeren secreten Raedt: a de Vorssen. proest in dit stuck voir wettich richter geensins en kennen. Waeromme siet voirder hier inne in glieen gebreecke off fautte te zyn, want ons alsoe gelieff ende ernstighen wille es. Gegeven in onssen Raedt den xxij mei 1604. — Wachtendonck, v<sup>t</sup>. — By zyne Hoocheyt in haeren secreten Raedt, a de Vorssen.

Original sur papier au cachet de l'Evêque. — (V. Carton A, nº 40).

1604, 2 juin. — Ernest de Bavière, Prince-Evêque de Liége, — voyant que les brasseurs de St-Trond continuent à s'insurger contre son autorité bien que tout récemment leur principaux instigateurs, Guillaume Morren, Pierre van Daelen, Jean Wanten, Lambert van der Motten et François Banx aient été, de la part des deux seigneurs de la ville, déclarés déchus et privés des privilèges de la bourgeoisie, — ordonne à ses huissiers de se transporter à St-Trond et d'y procéder, conjointement avec son écoutête, à l'appréhension et l'incarcération des meneurs susdits. A cette fin, ils inviteront l'abbé à se joindre aux intentions de l'évêque et à déléguer ses officiers pour coopérer à l'appréhension précitée. Le Prince défend à quiconque de faire quoi que ce soit de nature à entraver l'arrestation ordonnée et demande que rapport exact lui soit transmis de l'exécution de ses ordres.

Ernest by der gratien Godts Bishop tot Luyck, den eersten van onsse deurwarderen oft zynen substituyt Saluyt. Aengesien die Brauwers in onsse stadt Sintruyden hoe langer zoe meer volherdich ende obstinaet blyven in hunne ongehoirsamheyt ende rebellie, ende tot groot scandael van die goede borgeren onssere voirscreven stadt onsse authoriteyt verachten ende versmaeden, waerinne namentlyck schuldich zyn die persoenen van Willem Morren, Pieter van Daelem, Jan Wanten, Lambrecht vander Motten ende Frans Bancx, die welcke die andere van heur voirscreven ambacht in alsulcke ongehoirsamheyt, rebellien ende misachtinge van ons ende onssen magistraet onsser voirseider stadt voirgegaen hebben ende noch daegelycx voirgaen ende veel andere sacken voirstellen tot achterdeel van die gemeyne rust ende welvaert onsser voirscreven stadt, ende om die oirsaecken wille zy ende hunne adherenten onlanx van beyde die heeren wegen vercleert ende gepubliceert zyn geweest vervallen ende gepriveert van alle borgerlycke privilegien; ordonneren ende committeren uch mits dese dat ghy uch sult laeten vinden in onsse voirscreven stadt ende met assistentie van onssen scholtis ende dienaers van die justitie aldaer, apprehendeert ende in gevanckenisse stelt die voirgenoemde persoenen, versoeckende den heere prelaet voir tgene hem ende zyne anthoriteyt raeckt, sich met ons, soe hy tot noch toe in dit stuck gedaen heeft, te voegen ende zyne officiers totter voirscreven apprehensie oeck te committeren ende t'autorizeren, op dat die selve eendrachtelyck mach gescieden. Tot welcken eynde ende om die selve wel ende behoirlycken te doen nemen, wy uwen persoen ende die van officieren ende assestenten in onse sonderlinghe protectie ende sauvegarde, met expresbeveel ende verbot aen allen persoenen

onssen ondersaeten ende bisonder die borgeren onsser volrscreven stadt, die volrscreven apprehensie in geender manieren te beletten oft tegen uch oft die volrscreven officiers yet t'attenteeren, op pene van gestraft te zyn als seditieuse ende overtreders van onsse sauvegarde, soe hooghe als 't Recht ende Rigeur der Justitie sullen vermoeghen, ons doende onder u handtscrift pertinent rapport ende relatie vant gene gly hierinne sult gedaen ende geexploiteert hebben, want ons alsoe gelieft ende ernstighen wille es. — Gegeven in onsse stadt Luyck den tweeden dach junij ao xvjc ende vier. — Wachtendonck vt. — By zyne Hoocheyt in haeren secreten Raedt: a, de Vorssen.

Original sur papier au cachet de l'Evêque. — (V. Carton A, nº 41).

1604, I8 août. — Lettres d'Ernest de Bavière, prince-évêque de Liége, autorisant Pierre de Brun à organiser des loteries dans toutes les villes de la Principauté et à St-Trond en particulier. Il devra acheter dans cette ville les objets qu'il se propose d'y mettre en loterie.

Original sur papier signé: Wachtendonck vt et A. de Vorssen. (V. Carton A, nº 42).

1606, 8 mai. — Jean Lycops et Guillaume Prueveneers, bourgmestres de la ville de St-Trond, François Colen, strijtmeester, Guillaume Morren et Jean van Rotthem et les receveurs communaux font accord avec maître Martin Deeckens, horloger à Hasselt, pour la confection et le placement d'une horloge à la nouvelle tour de l'hôtel-de-ville. Il est convenu: 1° que Deeckens tournira une nouvelle horloge sonnant l'heure, la demie et le quart ; de même le custode et la chaise y attenante, et deux marteaux pour chaque petite cloche; - 2° qu'il pourra utiliser, de l'ancienne horloge, toutes les pièces qui pourront convenablement en être employées ; - 3º qu'il touchera pour salaire 1150 florins de Brabant, et, après achèvement complet, un cadeau consistant en une coupe (croes) d'argent d'une valeur de 25 florins. - Le travail devra être achevé et placé aux frais de l'entrepreneur avant la St-Jean, ou, au plus tard, avant le 15 août 1607. - La ville payera les frais des chevaux nécessaires lors du placement et du transport de l'horloge. - Quant au payement, la ville comptera 150 florins pendant la durée de la confection du travail; les 1000 florins restants, après achèvement complet, en espèces sonnantes ou en titre de rente à 6 p. % l'an rédimible par fractions du capital de 200 florins à la fois. — Il est convenu, en outre, que, si maître Martin Deeckens venait à mourir avant l'achèvement complet de l'ouvrage entrepris et si sa femme ou ses enfants ne pouvaient en faire livraison, ceux-ci seraient payés suivant taxation d'experts, contre livraison de la partie achevée et des pièces non utilisées de l'ancienne horloge. - Enfin, l'entrepreneur sera responsable du travail pendant les trois années (V. Carton A, nº 43). qui en suivront la livraison.

- 1607, 1 février. Jean Lycops et Guillaume Preuveners, bourgmestres, et Arnold Tackoen, receveur communal, traitent avec Jean van Rothem, bourgeois et charpentier de la ville, au sujet de la confection de la charpente de toiture de la nouvelle tour de l'hôtel-de-ville, dite Verlorenkost.—L'entrepreneur travaillera, avec trois ouvriers, à ses frais, sans interruption jusqu'à l'achèvement complet. Pour chaque jour de travail il touchera, pour lui et ses ouvriers, 3 florins et un demi florin pour consommation de bière; pour chaque jour de placement du travail, il touchera 4 flor. 12 1/2 s., bière comprise. A ce dernier prix, il devra monter et suspendre les cloches et procurer tout le matériel nécessaire pour effectuer le placement de la charpente et des cloches en question, sauf la corde qui servira à monter la grande cloche, corde que la ville fournira elle-même. (V. Carton A. nº 44.)
- 1607, 20 août. Les bourgmestres, jurés, conseil et treize métiers de St-Trond pour subvenir au payement des contributions impériales et à l'amortissement de rentes de taux trop élevé empruntent à Jean Ghilsen une somme de 400 florins de Brabant et lui souscrivent une rente de 24 florins, affectée sur le corpus de la ville, rédimible et payable par moitié le 20 février et par moitié le 20 août. (V. Carton A, n° 45).
- 1612, 9 février. Au mois d'avril 1610 un capital de 1400 florins. donnant rente annuelle de 100 florins, avait été emprunté au docteur Witten, et le 22 mai de la même année un capital de même import, donnant rente annuelle équivalente, à Christophe Ursinus (v. t. III. p. 271), pour payer les troupes levées à charge du quartier de la Hesbave. Pour ces rentes s'étaient obligés Henri Vaes, dit Valck, bourgmestre de Tongres, et Nicolas van den Creeft, alors bourgmestre de St-Trond.—Au moment actuel, les listes et billets des contributions payables immédiatement viennent de sortir pour le quartier de la Hesbaye susdit. — L'ancien bourgmestre Nicolas van den Creeft et le bourgmestre actuel s'engagent à rembourser à Christophe Ursinus son capital avec les interéts; en revanche, ils toucheront de la ville de St-Trond la somme de 592 fl. 10 s. 16 p. et 1010 fl. du district de Montenaken. Mais, comme la recette de ce district est supérieure à cette somme, ils payeront 120 florins d'arrérages dus au capitaine Vannes. Ils toucheront encore pour leur profit 50 florins que le bourgmestre Vaes-Valck à donnés en acompte à Ursinus. Ces trois sommes réunies montant à 1652 fl. 10 s. 16 p., Vaes-Valck ajoutera encore 47 fl. 9 s. 7 p. pour parfaire la somme de 1700 fl. nécessaire à l'amortissement de la rente. - Enfin, quant à la rente souscrite au docteur Witten, le bourgmestre Vaes, dit Valck, se charge du (V. Carton A. nº 46). remboursement.

1613, 28 janvier. — Réponse et avis que donnent Messieurs les députés des bonnes villes de Huy, Dinant, Tongres, St-Trond, Hasselt, Fosses, Visé, Beringen, Brée, Peer, Thuin, Looz et Herck, aux divers points de la proposition faite à ses Etats par Ferdinand de Bavière, en la Journée tenue à sa Joyeuse Entrée en la Cité de Liège à la date précitée.

Premier, les dits députés tant en leur particulier comme au nom des communautés des dites villes pour lesquelles ils faisent partie remercient S. A. S. du soin, zèle et affection quelle demonstre avoir a cestuy pays de Liege, du desir aussy de le maintenir et conserver, offrans de leur parte tous humbles services et de luy demeurer a jamais ses fidels serviteurs et sujets.

Et venant au premier point de la proposition concernant l'ordre et reglement de la Justice tant civile que criminelle, supplient tres humblement S. A. a donner tel ordre que pour une fois maintenir chascun dans sa juridiction, chastier les délinquants et tenir les bons en repos et surtout que la reformation feu d'heureuse memoire S. A. S. defuncte, publiee et depuis confirmee par S. M. Impériale, ou telles que par S. A. et les Etats seront trouvées convenables, sortent leurs esfets, ce qui deschargerat les dite villes d'une infinité de peines et interests nouvellement se representants et qui causent leur ruyne.

Et quant au faict des charges des Estats et garnisons les susdits députés estiment y avoir satisfaict pour trois ans, desquels rest encore environ un an et demij, par les reces de l'an xvjº et onse en may; suppliants. S. A. estre servie de donner ordre d'execution contre tous les defaillans aux payements, tant du contingent respectif entre les trois Etats comme du pecule et subsides des aix et tocquages lors accordees, et que les recepveurs designent punctuelement, ou les receptes du desus ont este empliez, de quoy lesdits deputes supplient leur estre delivre copie pertinente par particularisation tant de recept que des deboursements.

Pour le point de la Joyeuse Entree lesdits deputés accordent de tres bonne affection a le cuellir, enlever en tele forme et maniere que l'on at fait du passé.

Finablement pour la Journée Impériale ou S. A., tant pour le respect de cestuy que de ses aultres pays, est convoqué, ceste estat s'assurrant qu'il ne manquerat y aporter tout ce qui peult faire pour le maintien paix et tranquillite de cedit pays, sont d'opinion de luy accorder une somme de quatre vingt mille florins de Brabant. à les prendre et tenir sur le soixantiesme denier de toutes sortes des marchandises sortantes et traversantes ce dit pays pour le terme de trois ans; suppliants Son Alteze le faire authoriser de sa dite Majesté Impériale et employer son credit envers les princes voisins affin que tous estrangers, tant circonvoisins que aultres, y soient subiects et que toutes exemptions cy devant obtenues puissent cesser, veu que les dits circonvoisins collectent le mesme droict sur les surcéants de ceste province, et en cas dinsuffisance dudit soixantiesme ils y pourvoiront et tascheront se conformer aux aultres estats, le tout sans preiudice de reforme.

Suppliants Son Alteze Serenissime d'accepter de bonne parte ces advis Tome vi. 21 au moyen desquels ils esperent avoir donne satisfaction aux points de sa proposition. (V. Carton A, nº 47),

1616, 4 juillet. — Les bourgmestres, jurés et conseillers de la ville de Saint-Trond, certifient et attestent « que depuis longtems » comme encore a présent ils tiennent la révérende dame abbesse » du couvent de Mielen, tant pour elle que ses successeurs en la » dite qualité, — (comme aiant dans la ville une maison bien bâtie » dont les inhabitants payent lots, font gardes, payent les impots et » autres droitures de cette ville comme les autres bourgeois) — » pour bourgeoise de cette ville, aiant tenu à St-Trond divers et » notables années sa résidence et partant jouis de tous et chaques » privilèges et franchises de la ville, comme autres les bourgeois, » et cela du chef des raisons prédittes et autres à ce mouvantes. » V. Carton C, liasse 1778, n° 3.

1616, 17 décembre. - Les bourgmestres et le conseil ont remontré au Prince-Evêque «quils se trouvent de tous costez pressez » par execution pour payement des deniers publiques, tant par le » le recepveur Perye que de la part des Seigneurs de la Chambre » des Comptes pour leur quote et contributions imperiaulx, et comme » ils n'ont aulcun moyen à la main pour y satisfaire à cause de » plusieurs bien notables sommes par eulz furnies par ordre de S. » A. en la reception du Prince Electeur de Mayence et Seignenrs » envoyés par icelle pour le recueillir que despens freschement " fraves a cause de l'arrest et detenu du Sr Comte de Bruav. " Ils supplient donc S. A. d'ordonner que ces déboursements leur soient validés et puissent servir en payement de leur contingent. tant envers la Chambre des Comptes qu'envers le receveur Perve et autres commis à la dite recette. Il est impossible, disent-ils, « que la ville puissent subsister, veu que personne ne veuille em-» pescher des affaires d'icelle, a raison de tant des charges et » faulte des moyens pour les satisfaire, s'ilz n'emploient et avancent » leur propre bien. » — Sur cette requête le Prince, après avoir consulté les président et conseillers de la Chambre des Comptes, ordonne aux exposants d'exhiber, en la dite chambre, un état de leurs prétentions et débours. Il sera ensuite ordonné ce qui sera raisonnable. (V. Carton A, nº 48).

1617, 19 mai. — Les Présidents et Conseillers de la Chambre des Comptes, — ayant examiné les prétentions de la ville de St-Trond pour débours faits par ordre de S. A. lors de l'arrestation du Comte de Bruay — sont accordés avec Guillaume Preuveneers et Jean Schoupen, bourgmestres de la ville, de la manière suivante. La ville de St-Trond pourra retenir sa quote des tailles accordées à S. A. pour les légations, jusqu'à concurrence de la somme de 2500

florins, à condition qu'elle livrera état et compte pertinent avec les ordonnances et acquits de tous ses débours, afin que S. A. puisse récupérer cette quote des Etats. La ville conservera en outre tous ses droits à la somme de 1060 fl. déboursés pour défrayement du Cardinal de Lorraine, somme qui lui a été reconnue par les Etats et par ordonnance du 12 décembre 1609. (V. Carton A, nº 49.)

**1618. 2 janvier.** — Fondation de la Bourse d'Etudes Gérard Coppens et consorts, dite *Amsterdamsche Beurs*.

Gérard Cornelissen Coppens, Gérard Bartholomeus, Gérard Jansen, Hubert Ottissen, Corneil Hubertsen, Guillaume Arentssen, Arnold Arentssen, Henri Graen, Jean van Gelder, Jean Peterssen, Alten Elbers, Anne Pauwen et Alten Wynants, tous résidants à Amsterdam, - sur les instances du R. Père Christophe Morren et voulant montrer l'intérêt qu'ils portent à la conservation et à la propagation de la foi catholique, apostolique et romaine — comptent à la ville de St-Trond une somme de 1600 florins de Hollande, fesant, en monnaie courante à St-Trond, plus de 1880 florins. - Au moyen de ce capital les bourgmestres et conseil de St-Trond remboursent à Christophe Ursino, marchand à Liége, 1500 florins de Rhin, capital d'une rente de 100 florins lui due et affectée sur le corpus de la ville. — Ils assignent pour intérêt du capital reçu, sur le même corpus de la ville, une rente de 100 florins du Rhin, rédimible, payable en deux termes, 50 florins le 2 juillet et 50 florins le 2 janvier de chaque année, au profit d'un jeune homme qui étudiera soit à l'université catholique de Louvain soit en d'autres cours académiques catholiques. - La collation de cette bourse appartiendra à Gérard Preuveneers, bourgeois de St-Trond, en sa qualité d'époux et mainbour d'Anne Morren, fille légitime procréée par Thomas, frère du R. Père Christophe Morren, pendant son mariage avec Christine Koetermans. Après le décès de Gérard Preuveneers et d'Anne Morren, son épouse, la collation passera à leurs enfants et à leurs descendants, jusqu'à l'extinction de leur branche; et après cette extinction, le droit de collation passera à la branche issue de Thomas, fils de feu Jean Morren; de telle sorte que l'ainé des enfants, soit fils soit fille, sera toujours préféré comme collateur de la bourse et comme receveur de la rente due par la ville. -L'étudiant qui sera pourvu de la bourse ne pourra en jouir que pendant six années consécutives; s'il ne se conduit pas convenablement, le collateur pourra disposer de la bourse pour la conférer à un autre étudiant. - A défaut de descendants de Gérard Preuveneers et d'Anne Morren, et de Thomas, fils de Jean Morren, la collation de la bourse appartiendra aux bourgmestres de la ville de St-Trond. - Fait à la Chambre du Conseil de la dite ville. -Copie collationnée par le notaire Hubar en 1753. (V. Doc. E, p. 79.)

1620, 6 août. — Lettre de Christophe de Blocquerye, chancelier de l'Evêque de Liége, au sujet du passage du marquis de Spinola.

A Messieurs les bourgmestres de la ville de St-Trond. — Mons. l'agent Morrens a bien voulu advertyr par messagier expres que S. E. le marquis Spinola estoit resolu de partyr dimenche prochain de Bruxelles vers Tirlemont, pour estre l'endemain a Maestricht en passant par St-Tron et Tongre. et comme l'intention de S. A. est de le defroyer avec l'ambassadeur de Spagne, en cas qu'ils y voudront prendre leurs refections, ferez chose agreable a sadite Alteze de donner les ordres convenables pour y avoir quelque provision de ce que serat recouvrable, escrivant a cestui mesme effect à Monsieur de Duras qui pouldres fair addresser incontenent et nous baise les mains. De Liege ce 6 d'Aoust 1620 (Signé:) Christophe de Blocquerye.

V. Carton A. nº 50.

1620, 7 août. — Lettre de l'agent Morrens aux bourgmestres sur le même sujet.

Monseigneur le Chancellier m'at escrit vous vouloir advertyr le temps de la venue de Son Exce le Marquis Spinola en passant par St. Trond; ce qui sera lundy au matin à huict heures, partant il conviendra vous regler selon l'ordre quel vous sera envoyé de Liege pour faire les provisions de venison et aultres; j'envoeray d'ici demain ung maistre cusinier, pour faire quelques regalades à l'apparade. Son train et suytte sera selon la liste y jointe et ne demeurera sinon jusques onze ou douze heures, pour, apres avoir oy la messe, prendre la refection et passer oultre vers Maestricht. Sur ce ie me recomande a voz bones graces. Bruxelles le 7 du mois d'aoust 1620. (V. Carton A, n° 51).

1620, 8 août. - Lettre du même au même sujet :

Messieurs. Le cusenier maistre Claude avec 2 ses camerades marche devant avec quelques provisions et le muletier suyet avec les succades et malmelades. Je vous prie donner tout addres et assistence en conformité de l'ordre de Messeigneurs du Conseil de Liege. Et sur ce me recomande a vos bones graces. Bruxelles la 8<sup>me</sup> d'aoust 1620. (Signé:) Fr. Morrens.

N.B. Une note qui est jointe à ces pièces décrit la suite qui devait accompagner le marquis de Spinola:

Son Excellence; l'ambassadeur d'Espagne; Don Carlo de Columna; Veador, général, licet adhuc sit dubius; six cavalliers de l'ordre de St-Jaques; quatre gentilhommes de S. Ex<sup>e</sup>; quatre gentilhommes de l'ambassadeur; son maistre d'hôtel; son trésorier; le secrétaire Velasco, hispanicus; le secrétaire Lamott, gallicus et aliarum linguarum; Cavalleriezo, son chapelain; douze pages de S. Exc<sup>e</sup>; quatre pages de l'ambassadeur; deux carosses de six chevaux chacun; en tout quatre-vingt personnes de Son Excellence et vingt personnes de l'ambassadeur, environ cent chevaux.

V. ibid., nº 52.

1620. 9 novembre. - Les bourgmestres, jurés et conseillers de

la ville de St-Trond, déclarent qu'au moyen du capital de 1800 florins reçus le 2 janvier 1618, suivant acte de la fondation dite Amsterdamsche beurs, le capital réclamé par Christophe Ursino n'a pas été remboursé, bien que cela ait été dit dans le susdit acte. Il a été reconnu que le remboursement de la rente en question n'est pas à charge de la ville, mais qu'il incombe aux héritiers de feu Nicolas van den Creeft, de son vivant échevin de St-Trond. Le capital reçu a été employé au payement de 600 florins à François Colen, bourgmestre de la ville, de 600 florins à Jean Melot, de 500 florins à Jean Lintermans, bourgeois de Liége, et du prorata de l'intérêt de ces capitaux. — Acte collationné par J.-S. Hubar, notaire à St-Trond. (V. Documentb. E, p. 87).

1622, 5 mars. — Texte original de l'ordonnance de Ferdinand de Bavière, publiée ci-dessus, t. III, p. 312. (V. Carton A. nº 53.)

1623. 28 février. — Arnold et Marie Cleersnyders, après cession d'usufruit faite par leur mêre à leur profit, vendent à Laurent Van Verle une rente de 2 flor. 7 1/2 s. formant la moitié d'une rente de 4 flor. 15 s. affectée sur le corpus de la ville (V. pour l'autre moitié de cette rente plus haut, charte du 2 avril 1604.

Collection de Chartes, no CLXVI bis. — Original sur parchemin, muni jadis de 5 sceaux, dont l'un a disparu, savoir: lo sceau de Guillaume Princen, écoutête de l'abbé de St-Trond: écartelé au 1 et 4 un lion, au 2 et 3 trois clochettes posées 2 et 1; légende disparue; 2º sceau de Jean van Meldert, échevin de St-Trond: écu chargé d'un lion, suspendu à un heaume avec ses lambrequins; légende IAN, VAN ...LDERT; 2º sceau de Henri van Staden, échevin de St-Trond: écu à cinq fusées posées en fasce et surmontées chacune d'une merlette; légende: ... N. STAD ...; 4º sceau de Lambert van Stapel, employé par Henri Scroots, échevin, (V. plus haut, charte du 2 avril 1604); 5º sceau de Jean van den Edelbampt, échevin, disparu.

1623, 8 mars. — Les bourgmestres, jurés et conseil de la ville de St-Trond, à la demande du collateur de l'Amsterdamsche Beurs, déclarent au dos de l'acte de fondation, avoir reçu 1880 florins ayant cours à St-Trond à 20 sous le florin. Ils s'engagent à payer annuellement un subside de 100 florins à un jeune clerc qui leur sera présenté par le collateur de la dité bourse et qui sera capable de suivre des cours de philosophie pendant les deux premières années et des cours de théologie pendant les années suivantes, dans un des colléges dépendants de l'Université de Louvain. — Ces modifications à l'acte de fondation furent faites à la demande de Gérard Proveneers, collateur actuel. —Le droit de collation appartiendra, après la mort de Gérard Preuveneers et de son épouse Anne Morren, à tous leurs enfants et progéniture à perpétuité,

savoir: au fils ainé; à défaut de fils, à la fille ainée; à défaut de descendants majeurs, aux tuteurs des descendants mineurs. — Acte collationné par J.-S. Hubar, notaire à Saint-Trond.

V. Documentb. E, p. 87.

- 1623, 8 juillet. Révision des Statuts de la Gilde des Drapiers. Texte original de la pièce publiée t. III, p. 326 et suivantes. (V. Carton A, nº 54).
- 1626, 22 juillet. La ville de St-Trond réclamait au Clergé Secondaire, devant l'official de Liége jugeant comme délégué du Saint Siège, le tiers d'une somme de 13066 florins 13 s. empruntée pour le plus grand bien du pays, en 1568, quand la ville se trouvait assiégée par le Prince d'Orange. - Pour terminer l'affaire à l'amiable et éviter des frais ultérieurs, une conférence eut lieu à la date des présentes, devant le Nonce Apostolique, entre les bourgmestres de St-Trond, d'une part, le doyen du chapitre de St-Jean et le chanoine Beecman, représentants du Clergé Secondaire, d'autre part. — Les prétentions des premiers furent reconnues justes et légitimes, mais les seconds prétendirent que la somme revendiquée devait être pavée du pécul imposé à tout le Pays. — A la demande du Nonce apostolique, les députés du Clergé Secondaire s'engagèrent à faire, conjointement avec le Clergé Primaire, tout ce qui leur serait possible pour faire décider la question à la plus prochaine Journée des Etats, de façon à payer intégralement la ville de St-Trond, sans que celle-ci subisse du dommage quelconque par suite de ce délai. (V. Documentb. C,p. 11).
- 1629, 13 novembre. Ferdinand de Bavière, prince-évêque de Liége, défend aux villes de la Principauté et spécialement à la ville de St-Trond, d'admettre, pendant la guerre actuelle, des soldats étrangers ni des vagabonds dans leur enceinte.

Ferdinand, par la grace de Dien, evesque de Liege, etc. A tous nos officiers, mayeurs, justiciers et magistrats de noz Cité et Villes de nostre pays de Liege, et specialement de St. Trond, salut. Scavoir faisons que, comme a raison des continuations des guerres d'une part et d'autre, nosdites villes et pays soyent continuellement remplies de soldats et ensemble d'un grand nombre d'estrangiers et vagabonds, c'est pourquoy vous ordonnons par ceste de n'admettre a l'advenir aucuns soldats estrangers ou vagabonds, ny mesme sous pretexte de convoye, sur peine de nostre griefve indignation. Car telle est nostre serieuse volonté. Donne en nostre Cité de Liege ce 13 de novembre 1629. — Bloquerye v<sup>t</sup>. — (Signé) Jo. Bex. — Publicetur hæc Serenissimi Principis ordinatio. Hubertus Abbas S. Trudonis.

Original sur papier au cachet volant de l'Evêque. - (V. Carton A, nº 55).

1630, 21 janvier — Maître Jean Lintermans, procureur de la vénérable Cour de Liége et sindic de la ville de St-Trond, est décédé.

— Les bourgmestres et le conseil désignent Laurent Testelmans, également procureur à la Cour précitée, pour lui succéder comme sindic. Il soutiendra de tous ses efforts et moyens 1° le procès pendant déjà depuis nombre d'années entre la ville et messire Edmond Huyn d'Amstenraedt, commandeur des Vieux Joncs et 2° le procès dont la ville est menacée de la part du métier des brasseurs.

V. Documentboeck C, p. 117.

1631, 23 août. — Ferdinand de Bavière, Prince-Evêque de Liége, considérant qu'une maladie contagieuse règne à St-Trond et aux environs, prohibe, pour cette année, la foire franche qui devait s'ouvrir le 29 de ce mois.

Ferdinand by de Gratien Goeds gecoren ende geconfirmeerd ertzbischop tot Cuelen, bisschop tot Luyck, etc. Allen den gheenen die diese sullen syen ofte hoeren lesen werden saluyt. Wij hebben ontfangen die oetmoedige supplicatie van den borgemeysteren, gesworen ende Raedt onser stadt St. Truyden, inhoudende dat den 29 deser loopende maents, soude aenstaende syn, hunluydens jaerlicken foire, den welcken soude syn duerende drye continuele merckdagen, wanneer eyn vegelyck, sonder te betaelen eenich ongelt, alderley waeren mochten vuyt ende inne varen. Maer alsoe den tegenwoirdigen staet der contagieuse sieckten binnen onsse voirs, stadt ende aldaer rontomme noch is continuerende, mits gaeders dierte ende andere swaerighevden tgebruyck des voirsc, foirs voer ditmael nyet en syn toelaetende, soe ist dat die voirscreven supplianten, ons hebben oetmoedelick gebeden dat ten aensyen van tghene voirscreven is, hunluydens sullicx te willecoren ende t'accorderen voer dese revse alleyn, (sonder in consequentie te trecken, oft prejudicie honder vergunde privilegien) suspensie van den voirsc. foire oft jaermerckt, oeck te verlienen tot sulicken eynde, onsere patent brieffven daertoe dienende. Welck hun versueck nyet alleyn redelick vindende, maer oyck streckende tot baete ende profyt ende ontlastinge onser gemeyne borgeren, willende daerinne versien, hebben den supplianten vergunt, gelyck wy vergunnen mits desen die suspensie desselven foirs ofte jaermerckt, ordonneren ende bevelen daeromme, allen, ende eynen ygelycken die suspensie des voirsc. foirs, voer dese reyse alleyn, in hoeden te halden by peene van onse groete indignatie, want alsoe ons geliefft. Geveven onder onsen siegel secret, in onse stadt Luyck den 23 augusti 1631. - Bloquerye vt - Jo. Bex.

Original sur papier, cachet de l'Evèque disparu. — (V. Carton A, nº 56).

1632, 22 septembre. — Devant Jean de Velpen et Guillaume Schroots, échevins de St-Trond, Mathieu Smyers vend au couvent de Jerusalem 15 florins d'une rente de 16 fl. 13 s. 1 l. affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, — Ces 16 fl. 13 s. 1 l. étaient échus à Mathieu Smyers pour sa part dans une rente souscrite par la ville de St-Trond à ses demi frères et sœurs, issus du mariage de Mathieu Smyers avec feu Cathérine Vanden Putte, représentés par leur tuteur Gilles Bancx et actuellement décédés. — La vente se fait au prix de 250 florins que Smyers reconnaît avoir touchés de Mathieu

Bollis, défalcation faite de certaine somme qu'il devait compter à Gertrude Bollis, fille de Mathieu Bollis précité, au profit du couvent de Jérusalem. — Hélène Bollis *mater* et Elisabeth van Gutscoven, procuratersse du couvent, sont mises en possession de la rente.

V. Carton A. nº 57.

1635, 13 juin. — Charles Baltus, comme mainbour de sa fille Agnès, procréée avec son épouse Agnès Vuskens, reçoit de Marie van den Hoeve, béguine à St-Trond, une somme de 300 florins qu'il déclare employer pour le placement de sa dite fille au béguinage de Malines. Pour cette somme, il cède à Marie vanden Hoeve 18 florins d'une rente annuelle de 25 florins, fesant partie d'une plus grande de 50 florins créée sur le corpus de la ville, le 3 mai 1579, au profit d'Agnès et Jeanne Pollaerts (lisez: Puttaerts, voir pl. haut, t. III, p. 110). (V. Carton A, n° 58).

1635. 18 juin. — Ferdinand de Bavière, évêque de Liége, enjoint à son drossard de Montenaken et au colonel Preuveneers de se porter au secours de la ville de St-Trond, en cas d'invasion militaire.

Ferdinand par la Grace de Dieu archevesque de Colloigne, evesque de Liege, etc., a nos tres cher, cher et feaux Ernest doyenbrugge Sr de Thienes, drossard de Montenaken, ou M. Preuvener, colonel de notre quartier flamend, salut. Comme le magistrat de notre ville de St. Tron nous a supplie quil nous pleust vous encharger qu'en cas d'aulcune invasion qu'icelle pouldroit endurer, soit par la retraite des armees depart et d'aultre, ou aultrement, de le secourir avec nos subiects de votre quartier et les loger aux faubourgs et jardins de notre dite ville, desirant le bien et conservation d'icelle tant qu'il nous est possible, nous avons bien voulu ordonner d'y avoir equitable esgard et a la requision de notre dit magistrat donner telle assistence que la necessite et exigence du cas pouldra requerir. Car ainsi nous plait il. Donne soubs notre notre seel secret en notre cite de Liege ce 18 de juing 1635.

Copie signée G. vander Borcht, secrétaire. - (V Carton A, nº 59).

1635, 25 septembre. — Accord au sujet du curage et de l'entretien du ruisseau, publié t. III, p. 426. (V. Carton A, nº 60).

1636, 17 juin. — P. van Edelbampt, écoutête, (pretor), Henri Princen, bourgmestre, Jean van Velpen, George van den Edelbampt, Erasme de Goer, Adrien Lintermans et G. vander Borcht, sont députés à Tongres par le magistrat de St-Trond, pour y traiter avec Arnold de Landsburg et le baron de Horion, députés de l'Evêque et Prince d'Osnabruck, au sujet des propositions faites par ce dernier à Oreye le 1<sup>r</sup> de ce mois. — D'après ces propositions, la ville de St-Trond avait à livrer 2147 mesures de seigle et à payer 10000 thalers impériaux pour les troupes de Jean de Weert. — Les députés de St-Trond, considérant que le salut de leur ville dépend de l'exé-

cution de ces fourniture et payement, s'engagent à livrer dans la quinzaine, et bien entendu la moitié dans les six jours, le seigle et la somme demandés, moyennant quoi ils comptent que leur ville et juridiction seront exemptes de garnison et de pillage. S'il y a à St-Trond des rebelles, ils s'engagent à les arrêter et à les punir comme les circonstances l'exigeront. (V. Carton A, nº 61).

1636, 19 juin. — Jean de Lavise, quartier-maître général de l'armée de son Excellence Jean de Weert, déclare avoir reçu de la ville de St-Trond et « au nom de la dite ville, fauxbourgs et depen» dances, pour une courtoisie faicte à sa dite Exce, la somme de » quinze cent patacons ou Rycxdalers, parmi lesquels ledit General » promect de quicter la dite ville, faubourgs et son resort de toutes » pretensions et exemter d'alogements. Faict en l'abbaye de St. » Tron, etc. » — Par quittance de la même date le même quartiermaître « se tient satisfaict du present que la ville de St. Trond luy » a faict, tant pour la dite ville que fauxbourgs et son ressort. » Original sur papier au cachet de Jean de Lavise. — (V. Carton A, nº 62).

1636, 22 juin. — Arnold de Landsburg et le baron de Horion donnent, sous leur cachet, quittance à la ville de St-Trond, de 1272 mesures de seigle et de 5000 thalers impériaux ou patacons livrés pour premier terme de leur redevance promise le 17 juin.

V. Carton A, nº 63.

1637, 3 mars. — Lettre de Ferdinand de Bavière, Prince-Evêque de Liége, aux bourgmestres, jurés et conseil de la ville de Saint-Trond, touchant l'arrestation de quelques chevaux du faubourg de Bevingen.

Chers et feaux. Etans informez que vous avez fait executer quelques chevaux appartenants a noz subiects de Bevin pour quelque difficulte survenue entre vous et notre collonel Preuvener au fait de la milice, nous vous ordonnons serieusement de relaier lesdits chevaux et vous abstenir de voyes de faict, soubs peine de notre indignation. Et ce pendant vous ue manquerez de nous informer pour l'onzième du courant par escrit de vos pretensions et motifs pour, apres avoir le tout meurement examine, en ordonner comme en equite sera trouve appartenir. A tant chers et feaux, Dien de mal vous garde. Liege ce 3 de mars 1637. — Bloquerye v<sup>t</sup>. — Hustin. Original sur papier au cachet de l'Evèque.—(V. Carton A, n° 64).

1638, 19 juin. — Requête adressée aux Etats par la ville de St-Trond, à l'effet d'obtenir exemption de la milice du plat pays pour les faubourgs de Melveren, etc. Dénonciation des manœuvres vexatoires du colonel Preuveneers contre les dits faubourgs.

Messeigneurs. Deux ans y a ou environ que nous fismes de tres grandes instances auprez de vos seigneuries Illuses pour exempter nos faubourgs

de la milice de ce pays.... lesquelles meurement ponderees et examinees, fust par vosdites seigneuries declaré... que ceux desdits faubours joindants a la ville et come enclavez entre les barrieres, pour tant mieux garder la ville de toute surpruise et invasion seroyent desormais exempts de la dite milice et que les surceants plus esloignez, comme de Mervel, Rove, Bautershoven et Straten, la debvroient suivre, ce qui jusques a ce dernier marchement a este exactement observé; ne sachant ce qu'auroit meu au seigneur colonel Preuveneers depuis six ou sept iours enca, de iour a aultre panner lesdits faubours par vos Seigneuries exemptez, iusques a huict ou neuf chevaux et, de faict, sans intimation, les faire incontinent subhaster, de quoy notre commune tres griefvement irritée, pour empescher aultres voyes plus dangereuses qu'il voulloit mettre en praticque et l'appaiser aulcunement, avons este constraints d'user de retorsion et ce jourd'hui a panner a pareil nombre; affaire, si en temps par vos seigneuries Illes ny est deuement pourveu et remedie, qui trouvera après soy des plus grandsmalheurs et inconvenients, lesquels avant qu'ils avent prins tige, supplions de leur autorite etre servies de les desraciner et suffocquer, et demeurerons, Messeigneurs, etc., le 19e juin 1638. (V. Carton, A, nº 65).

1638. 2I juin. — F. Peylipert écrit aux bourgmestres de Saint-Trond qu'il a transmis leur lettre au Chapitre de Liége et qu'il en attend l'apostille; ensuite, que, sur requête du colonel Preuveneers, les Etats ont déclaré à la date de ce jour, qu'ils s'en tiennent aux précédentes ordonnances du chapitre et ordonné le relachement immédiat des chevaux arrêtés par ceux de Saint-Trond.

V. Carton A, nº 66.

1638, 26 octobre. — Les députés des Etats du Pays de Liége communiquent aux bourgmestres de St-Trond la plainte ci-dessous formulée contre eux par le colonel Preuveneers et demandent explication en déans les six jours.

Illustrissimes seigneurs. Les villages ou appendices de la ville de St. Trond. lesquels ont este cy devant logees et foullees des garnisons voisines pour le bien commun, mesme leur conservation particuliere, ont été mis et par l'espace a diex a douze ans au veu et sceu de chascun ont paisiblement demeure sous le commandement de votre serviteur et colonel Preuveneers. Et comme quelquuns, soubs pretexte que telles dites appendices seroyent bourgois privilegies dudit St. Trond, avoient voulu introduire quelque nouveaute et changement passe quelque deux ans ou environ, a la requeste et du consent des parties hinc inde souventesois escoutee tant de bouche que par escript, Messeigneurs de la Cathedrale, mesme messieurs les deputes des Estats ont porté contre lesdits de St. Trond diverses et successives ordonnances que vont ici jointes; non obstant lesquels ceux de St. Trond. par voie de retorsion, ou plustot par pure violence, sayant au mois de juing dernier avance de fermer leurs portes, saisir et vendre les chevaulx et autres choses de plusieurs paysans vos subiets, il y eut un appointement faict en plein chappitre et du depuis accepte et en partie emologué par ceux de St. Trond; mais comme ils ne rendoient ensuitte du dict contract plusieurs hardes et meubles par eux eslevés, le dit colonal continuant leur possession et a l'effect du premis les avait avant la presente assemblée des Estats pauner ou executer. Ceux de St. Trond autem ou quelques uns entre eux, samedidernier, ont ferme leurs portes, saisy et a linstant vendu ce qu'ils trouvent de chevaux ou aultres choses des paysans, et ce en defranchissant encore leur propre marche. Pas contents de cela la temerarite apporte un certain Tacons. l'ung des modernes bourguemaistres, de sortir avec gens armes dimanche passe de leur ville, entrer dedans le village de Bevingen, territoire d' Attenhoven appartenant a messieurs de la Cathedrale comme seigneurs, lieu privilegié et la ou ceux de St. Trond n'ont aucune juridiction, force la maison du sieur Buntinx, lieutenant dudit colonel Preuveneers, comme aussi la maison de son beau frere et illecque esleve leurs chevaulx du depuis vendus. Or comme telles actions sont pleines de scandale et scocquent directement contre l'autorite des lois du pays et repos pullicque, avec l'evidente oppression des particuliers, ausquels combien qu'innocents on at infere tels dommages et affaires, votre dit Colonel et serviteur Preuveneers a juge estre de son office d'en faire relation, afin que vos seigneuries soyent servies d'en dire deffinitivement leur jugement et y apporter touttes remedes convenables avec comminations et toutes autres procedes plus expediens, sans toutefois empescher les remedes reciprocques Quoy fesant etc. (Signė.) L. Preuveneers.

V. Carton A, nº 67.

1638, 10 novembre. — Les Doyen et Chapitre de la Cathédrale de Liége — « aiants entendu que le Bourguemaitre de la ville de » Saint Trond Tacons et autres, comparuz en Liege par devant les » Seigneurs deputes des Estats, pour y proposer et dire leurs raisons » sur les differens entre lesdits de St. Trond et leurs fauxbourgs, » d'une, et le colonel Proveneers, d'autre part, se seroient a l'im- proveu et au desceu desdits sieurs Deputes et dudit colonel reti- » res, — ordonnent au dit Tacons et autres ses associes, s'il y en » at, de recomparoir par devant lesdits Srs Deputez, ens mardy » prochain, pour le meisme sujet, autrement y serat pourveu. Le » tout sains tout preiudice et avec suffisante constitution et autho- » risation de la dite ville et mestiers ou generalite dicelles. »

V. Carton A. nº 68.

1638, 19 novembre. — Accord passé entre la ville de St-Trond et le colonel Preuveneers, par l'intermédiaire de l'archidiacre de Hoensbroeck, Ernest de Kerckem, chanoine de Liége, le comte de Heers et Antoine de Haultepenne, seigneur de Barvaux et de Velroux: l'o Toutes exécutions ultérieures cesseront; 2° ceux de Saint-Trond restitueront les chevaux pannés par eux dernièrement ou l'argent qu'ils ont touché de la vente; 3° l'Etat s'oblige à payer au colonel Preuveneers et aux paysans lésés 175 pattacons; 4° des députés, qui seront nommés ultérieurement, détermineront les faubourgs de St-Trond qui feront partie de la milice de cette ville sous le commandement de son magistrat. (V. Carton A, n° 69).

1638, 21 novembre. — Ferdinand de Bavière, Prince-Evêque de Liège, par acte daté de Bonn, relève les faubourgs de la ville de St-Trond du serment de milice qu'ils ont prêté au colonel Preuveneers, et — considérant que la susdite ville, située sur les frontières du Brabant et exposée continuellement à des passages de troupes, a perdu grand nombre de ses habitants lors de la dernière maladie contagieuse, et qu'elle a besoin, pour sa défense, d'une milice confortable, — ordonne aux faubourgs en question de marcher sous les ordres du magistrat comme ils l'ont toujours fait antérieurement aux difficultés surgies entre le colonel Preuveneers et les bourgmestres de St-Trond.

Ferdinandus by der gratien Godts aertsbiscop tot Ceulen, biscop tot Luvck, etc., allen dengenen die het toebehoert saluyt. Doen te weten dat ons verthout is geweest deur onse lieve en welbeminde borgemeesteren gesworen ende Raedt van onse goede stadt St. Truyden, dat, hoewel van allen oudtheyt die inwoenders ende buytingen van onse geseyde stadt hebben gehauden ende gereputeert geweest voor gereghte borgers der selver genietende die selve gereghtigheden ende privilegien, alsoock onder malcanderen dragende die selve lasten van toch ende wachten ende alle andere sonder onderscevt, nochtans die gheseyde ondersaten souden hun sedert eenighen tyt herwaerts, sonder den oirloff der gesyde borgemeesteren, gesworen ende raedt, oorschynelyck op hope van hun meerder gerustheyt ende profyt, onderworpen hebben aen de crychsrustinge van den platten lande in dit quartier onder het beveel van onser crychsofficier Preuveneers nieuwelincx opgerecht, hebbende daerom ovek gedaen den behoorlycken oft gewoonlycken eedt. Ende alsoo onse geseyde stadt soude gelegen zyn aen de naeburicheyt ende frontieren van Brabant ende onderworpen aen vele passeringen ende repasseringen, ende ondertusschen seer onversien van borghers, merckelyck sedert wenighe iaeren herwaerts dat die besmettelycke sieckte vele der selver soude ontnomen hebben, daeromme soo ist dat sy ons souden gebeden hebben uyt onsse gratie die geseyde ondersaten te willen herstellen in die selve termynen gelyck sy waren aleer alsulcke crychsrustinge ten platten lande was opgestelt, hun lieder absolverende van den eedt aen onsen geseyden officier gedaen ten aensien van tocht ende wachte als andersints, te doen ghelyck sy syn genietende die gerechticheden ende privilegien met die andere hunne metborgers. Wey dan, daer over gehoirt hebbende onssen drossart van het quartier van Montenaken ende andere, ende te meer verstaen hebbende die zwarigheyden ende troubelen tusschen die partyen daeromme ontstaen ende die toevlucht om bequame remedie elders, tot naedeel van onse princelycke autoriteyt, genomen tegens het jechte recours aen ons, bemerckende oock die gerechticheyt desversuecks onsser geseyder borghemeesteren, gesworen ende raedt ende dat de voorseyde oudersaten tot hunnen achterdeel, sonder ons express voorweten, niet en hebben kunnen doen alsulcken eedt. hebben allen dese geschillen tot ons afgeroepen ende geordonneert alsoe wy by dese tegenwoordighe syn afroepende ende ordonneerende aen die geseyde ondersaeten hon wederomme te stellen onder die wetten, gerechticheden ende lasten van onsse geseyde borghers soo van oudts, hunlieden

voor soo vele noodich ontlastende van den bovengemelden eedt ende van die van dorpscrychsrustinge soo wyt als onsse geseydt is andere borgers, verbiedende aen onssen geseyden officier hon daer over niet meer te molesteeren, hem niettemin reserverende alsulck recht als hy tegen die geseyde ondersaten ende borghers mach hebben om syne oncosten scaden ende interessen ter oorsaecke van desen geleden tot onsser determinatie; tot welcken eynde onsse geseyden officier mach aen ons oft onsen secreten raede doen alsulck vertooch als hy bevinden sal te behoiren, want sulcx onsse beliefte is. Gegeven in onsse stadt van Bonne den xxjen dach der maendt novembris int iaer duysent seshondert acht en dertoch. Ende was onderteeckent: Ferdinand. — Ende noch leger Theo. Vaes. — Ende gesegelt metten seghel haerder doorluchtiger hoocheyt in rooden wassche.

Copie sur papier signée J. R. Stas secretarius oppidi  $S^{ti}$  Trudonis per copiam copiæ sp. — V. Carton A, no 70.

1638. 25 novembre. - Ensuite de l'accord du 19 de ce mois, Christophe de la Blocquerie, chancelier de l'Evêque de Liége, le chanoine de Kerckem, le seigneur de Barvaux, le colonel Preuveneers, H. Buntinx, son lieutenant, et le bourgmestre Tackoen décident : 1º que les habitants appartenant aux paroisses de Schuerhoven, Nieuwenhuyzen, Zerkingen, Sainte-Cathérine, St-Jean et Guvelingen demeureront avec la ville de St-Trond et sous le commandement du magistrat; 2º que les autres plus éloignés, sans dérogation toutefois à leurs anciens droits, privileges, franchises et libertés, suivront le colonel Preuveneers quand le besoin l'exigera, ou qu'ils seront commandés par Son Altesse, son Chapitre ou l'Etat; 3º que ceux qui doivent marcher avec la ville seront également, en cas d'absence des bourgmestres, tenus de suivre ledit colonel; 4º que cet acte ne portera aucun préjudice aux priviléges de la ville et de la juridiction et qu'il ne sera valable que dans le cas ou S. A. n'en décide pas autrement. (V. Carton A, nº 71).

1639, 3 mars. — Les députés des Etats du Pays de Liége et Comté de Looz communiquent la requête du colonel Preuveneers ci-dessous, aux bourgmestres de St-Trond, pour y recevoir réponse dans la huitaine.

Tres illustres Sgrs Messeigneurs les députés des Etats. — Comme les inhabitants du plat pays et exclus des portes et murailles, mesme ceulx qui soy veullent dire des fauxbourgs ou appendices des villes, nomément ceux de Hasselt, Tongre, Looz, Bilsen, et avoient pour leur plus grand bien au veu et scheu d'un chascun, et par lespace de plussieurs années, passé seriment et demeurs sous la conduite et comendement de votre serviteur et colonel Preuveneers, ainsy l'avoyent fait les suyvants quy soy disent appendices de St. Trond, scavoir Mervelt, Straeten, Stayen, Schuerhoven, Nieuhuysen, Serkingen, Goevelingen et aultres jusques aux portes de St. Trond exclusivement.

Quoy nonobstant, comme ceux de Saint-Trond, par voye de fait et scan-

daleuses actions, voulloient soy soubstraire de la milice dudit colonel Preuveneers, ou plustost s'émanciper de l'obeissance de pays et des Estats, pour mettre desordre et confusion par tout et retourner aux premier mal et servitude d'allogements et bransquattre des voleurs des chemins et soldats estrangers.

Ledit colonel at fait plainte tant a messeigneurs les Doyen et chapittre de la Cathédrale que a messeigneur des Etats du pays, lesquels successivement, apres deux cognoissance de cause, nonobstant les raysons alléguées par lesdits de St. Trond, ont contre eux portés plussieurs et successives decrets et ordonnances quy vont icy joints: le ler en date du 3 déc. 1636, le 2° du 19 déc. ditto, le 3° du 30 janv. le 4° du 11 mars, le 5° du 21 jung 1637, le 6° du 22 juing, le 7° du 21 juillet, le 8° du 18 sept. 1638, par lesquels le dit colonel est maintenu en sa possession et les dits de St. Trond regles a reparer les saultes, domaiges et interest par eux causés, en prenant et arrestant des chevaux et hardes des soldats dudit Preuveneers qu'ils avoyent par voie de retorsion et injustement saisi.

Or comme lesdits de Saint-Trond, n'acquiessant a aucune de toutes ces ordonnances autant raisonnables, avoient encore fait des remues menages au mois de novembre 1638, ledit colonel s'at laissé emporter a un pretendu accord par lequel le 19° ditto en la maison de monsieur l'Archidiacre de Hoensbroeck, ceux de Saint Trond, ou messeigneurs les treffonciers Kerkom et monsieur le comte de Heers partie fesant ou plustot prestants leurs noms pour ceux de Saint Trond, quy avoient encore le cœur sy grand quils aymaient myeux faire donner les deniers par aultruy que de les donner eux mesmes, estoyent obligés entre aultres points et au desseur ces conditions verbales de fui nir audit colonel ou les siens, pour leurs domaiges et interest la somme de 175 patacons, dont messeigneurs de Kerkom en comptat a l'instant a bon compte le somme de cent.

Pour les 75 autem restants, apres les diligences et semonces faites par l'espace de troys mois l'on nat rien sceu recepvoir jusques a jourd'huy.... de sevrier 1639, monseigneur le treffoncier Kerkome disant ceux de Saint Trond luy avoir donne la parole et y estre obliges, ceux de St. Trond autem elusevement soy raportant et deschargeant au pied de la lettre dudit contract et appointement.

Dont ledit colonel en lieu de recompense de ses travaux en bons services soy treuve journalierement molesté et charge par les hostes et aultres bourgeois de Liege, aupres desquels ses officiers et gens ont despensé, comparant icy tantoest en nombre de douses, tantoest moins tantoest plus grand, et seiournants plusieurs nuicts, navoir expeditive resolution de leurs différends.

Tellement que lesdits de St. Trond ne se peuvent servir de telle pretendue contract, puisque jusques a present il n'est effectué ou remply. Celuy autem qui soit veut servir d'un accord doit avant tout montrer qu'il y a furny, car comme, par ledit prétendu appointement en date du 19 novembre ditto, il estoit dit et reserve touchant le different principal comme s'ensuit: "Et quand aux surcéants des dits faulxbourgs lesquels la ville de n St. Trond prétend d'avoir avec la milice d'icelle et soub le commandement de leurs magistrats, iceux serait reglez par limites a establir comme n les superieurs trouveront convenable n quelquun de messieurs ou supe-

rieurs, soy portant pour authorise, combien quils neussent aucunne commission ny de l'Estat general ni de messeigneurs les treffonciers quy ne lavaient voullu donner, combien que a ceste effect ou leurs avoit donné plussieurs supplicques ou remontsances, ont jusques la mesné ledit colonel, que au 25° novembre 1638, en presence de monseigneur le chancelier Blocquerie, lon auroit, au pied du premier contract, consenty que les villaiges ou appendices de Saint Trond demeureraient soub le commendement dudit Colonel, excepte ceux quy sont des paroisses scituées en faulxbourgs de St. Trond, scavoir Schuerhoven, Nieuweysen, Serckingen, Ste Catherine, St. Jean et Goevelingen, lesquels on laissoit au comandement de la ville de St. Trond.

Lequel contract comme relative et fonde sur le premier non remply et pour aultres raisons sustouchées et suyvants ue peut ainssy proufilter aux dits de St. Trond, et doibt estre tenu pour nul, quia fidem fallenti fides frangatur eidem, et agens contractu ante omnta debet de adimplemento docere etiam ad minimum obolum.

Du depuis lesdits de St. Trond monstrant leurs but et desseins qu'ils avoyent tousiours cache et pour soy mocquer tout a plat de leurs parolle et des ordonnances susdites, causa cognita rendues, ont monstré un prétendu mandement obtenu de S. altesse Serenissime de Liege en date du 21 novembre et par ainsy antérieur a leur ditte dernier promesse fait a St. Trond au 25° de novembre, par laquelle S. A. absoudroit tous les villaiges controverses, sans rien excepter, du serment et obeissance prestee audit colonel ou bien a la milice rurale, avocqueroit a soy tousles differents et comanderoit de ne molester lesdits surceants et que si le colonel ou les siens avoyent ou pretendoyent quelques interests, qu'il le debveroyent reputer a sa ditte alteze ou bien à son Conseille privé.

Lequel mandement de son alteze ne leur peut aussy prouffiter a cause qu'ils l'ont desceu, ne fesant mention des ordonnances susdites, de leur contract et promesses, des intérest que saditte Alteze et l'Estat at de m'accorder telle autorite ausditte de St. Trond.

Estant dailleurs certain que un mandement ou escript lequel est obtenu par faux narrez ou en subtilisant la verite est de soy nul et sans efficacite.

Et aussy ne soy pouroit mettre en execution puisque S. A. S. nat en Liege conseil prive et que daller disputer cela a Bonne ce seroit choese trop tardieff et dispendieuse ne fust qu'on le fist pardevant messeigneurs le chancellier et conseiller Dormael, lesquels n'auroient tele liberte de parler pour estre residente et en effect dépendants desdits de St. Trond, oultre autres raisons resultantes du premis, veu signament que lon croit ledit sieur Dormael estre patron ou consulté par lesdits de St. Trond.

Du depuys estant arrive au villaige de Halle que la garnison de Lieuw at venu coupper arbres et commis autres exces, ce que nauroyent auparavant attenté, lesdits de St. Trond ou faulxbourgs, combien que semonds par son de cloche et armes nont donne aulcune assistance et ont totalement mancque a leur debvoir. Ce que demonstre que telles nouveautez et ambition desdits de St. Trond est en soy preiudiciable a la conservation du pays, pour mettre non seulement la négligence et confusion entre ceux qu'ils reclament, mais aussy un désordre et a leurs exemples desobeissances par touttes les aultres quartiers et par ainsy la ruyne totale du pays aux contentements de ceulx qui ne demandent aultres choeses.

Que quand on les a semond dernierement pour marcher entre Sambre et Meuse, sont plus ouvertement monstré desobeissants, n'ayant laissé suyvre mesme ceulx lesquels ils avaient laissés au dit colonel, scavoir ceux de Mervelt et de Stayen.

Et de plus comme on at commande a cheval ou pour bandes d'ordonnances instables pour la deffense et conservation du Pays, quelquuns desdits faulxbourgs ou villages controversés, ils le refusent tout a plat, s'appuyant peut estre sur le prédit commandement de S. A.

Duquel néamoins ils ne peuvent soy servir, tart pour le premis que a cause qu'il estoit auterieur en date au predit au pretendu dernier appointement et par censequent rompu et abatu par acts postérieur et preiudicial et tacitement revocatoire.

L'on met aussy en consideration a vos seigneuries sy le colonel pouvoit faire contracts ou accord au prejudice de supérieurs, de la juridiction de cestuy estat, pour en donner a ceux de St. Trond davantage qu'ils n'ont d'eu, signament qu'il estoit dict par le premier contrait en date du 19 novembre fait en la maison de monseigneur Hoensbroeck, que la decision du fait principalle ou des places a exempter soy debveroit faire par les députez, et commes les superieurs trouveroyent convenable.

Et que dailleurs il ny at eu aucune deputation, comme dist est, et que les seigneurs quy ont esté presents, nayants pas de commission semblent estre plusto des particuliers que representant l'Estat duquel ils navoyent receu ny instruction ny authorisation.

Sans oublier que le dit Colonel ou les siens au desseur de linterest, juridiction et auctorité de son Alteze ou de ses Estats pour l'interest pecuniaire et particulier des siens soy treuve lesé et surcharge davantage de trois cents patacons, peut estre en recompense de ses bons services et au bon plaisir de ses messieurs la, ou de ceux qu'ils amusent avec leurs finesse et symulation.

Considere aussy que lon treuve ex poste facto, telles exemptions du tout pernicieuses et preiudiciables, signament en la conjuncture et necessite presentes et journalieres, lesquels ne peuvent permettre aucun délaye et permettent ce que aultrement on ne debverait peut estre permettre ou ordonner.

Causes pourquoy on supplie vos Seigneuries dy vouloir ex officio et par toutte meilleur voye pourveoir, soit en comandant audit colonel d'user et et executer lesdites premieres ordonnances et ce nonobstant lesdits pretendus deux contracts, mesme leurdit pretendu mandement, soub et otreptie soit autrement, comme icelles treuveront convenable, quoy faisant etc.

V. Carton A, nº 72.

1639, 31 mars. — Jean de Chokier, vicaire capitulaire de Son Altesse le Prince-Evêque de Liége, recommande au magistrat de St-Trond les Sœurs Pénitentes, dites Capucines. « Elles vont presenter requeste au magistrat et Conseil de la ville de Sainct Tron » a effect d'estre admises pour fonder illec une maison conventuelle » de leur ordre. » — Le vicaire espère que leur demande sera agréée, « puisqu'elles protestent ne vouloir en rien surcharger la » ville, ains vivre de leurs propres moyens au service de Dieu. »

V. Carton A, nº 73.

1639, 2 mai. — Mathieu Smeyers vend à Hélène Bollis, mater, et à Elisabeth van Gutscoven, procuratersse du couvent de Jérusalem, les 33 s. 1 l. restants de la rente de 16 flor. 13 s. 1 l. dont il s'agit dans l'acte du 22 septembre 1632. (V. Carton A, nº 74).

1639, 8 octobre. — Les Trois Etats ordonnent aux habitants des faubourgs de la ville de St-Trond de se tenir prêts pour marcher sous les ordres du colonel Preuveneers.

Nous les députez des trois Estats du Pays de Liege et comté de Looz ordonnons et commandons bien serieusement aux surceans et inhabitans des fauxbourgs de la ville de St Trond ausquels avoit este ordonné de la part de l'Estat de se monter et équipper en soldats avecq bons chevaux au plustost, pour estre prests, a la premiere semonce et ordre qui sera faicte et donne au Sr Capitaine de Montserant, de marcher soubs la conduite et commandement du Sr Colonel Preuveneers et ce soubs les peines et chastoy que trouverons convenir. Faict au Camp à Antey, ce 8 doctobre 1639. — Etoit signé: Vaes de Marcellis et Henri de la Fontaine.

Copie signée G. van den Borcht, secrétaire de la ville de Saint-Trond, par copie (V. Carton A, nº 75).

1640, 26 mars. — Ferdinand de Bavière, évêque de Liége, — considérant que St-Trond, étant situé sur les confins de Brabant, a besoin d'être particulièrement bien gardé; que la bourgeoisie y a succombé en grande partie à une maladie contagieuse et que par suite la ville peut avoir besoin des habitants des faubourgs pour se défendre; — exempte les dits faubourgs de la milice rurale et les relève du serment qu'ils ont indûment prêté au colonel Preuveneers.

Ferdinand par la grasce de Dieu, evesque de Liege, etc., a tous ceux qu'il appartiendra salut. Scavoir faisons nous avoir ete remonstre par nos chers et bien aymez bourguemaîtres, jurez et conseil de notre bonne ville de St. Trond, que iacoy que de toutte ancienneté les surceans et faux bourgs de nostre dite ville ayant este tenus et reputez pour vrays bourgeois d'icelle jouissants des mesmes droits et privileges, comme aussi supportant les mesmes charges de guets et gardes et touttes autres indifferemment par ensemble, neantmoins lesdits surceants se servient depuis quelque temps ença, sans le consent desdits bourgmestres, jurez et conseil, aparramment soub espoir de leur plus grand repos et profit soubmis a la milice rurale en ce quartier soub la charge de nostre officier de guerre Prouveneers nouvellement exigée, ayant aussy pour ce presté le serment acoustume. Et d'autant que nostre diste ville située a la voisinance et confins du Brabant et sujette a beaucoup d'allées et venues des soldats et d'autres estrangers, et cependant fort despourveue de bourgeois, signament depuis peu d'années ença que la maladie contagieuse en auroit beaucoup emporté; c'est pourquoy ils nous auroyent supplié de vouloir de nostre grace remettre lesdits surceants es mesmes termes comme ils estoient auparavant telle erection de milice rurable, en les absolvant du serment presté a nostre dit officier a effect des guets et gardes et autres a porter comme ils jouissent TOME VI.

des droits et privileges avec leurs aultres combourgeois; Nous doncque ayant sur ce ouy nostre officier de Montenack et autres des plus entendus, les difficultez et troubles pour ce entre partie survenues et les recours pour remede oportun ailleurs prins en prejudice de nostre autorité principale et des recours auparavant a nous eu; considerans aussy l'equité de la demande de nos dits bourguemaitres, jurez et conseil et que les dito surceans n'ont peu a leur prejudice passer tel serment sans nostre expres adveu, avons avoqué a nous tous ces differends et ordonné, comme par nos presentes avocquons et ordonnons, aux dits surceans de se remettre soub les lois, droits et charges de nosdits bourgeois comme d'ancienneté les absolvant tant que besoin du serment sustouche et de la milice rurale, aussi avant que nosdits autres bourgeois, défendant a notre dit officier de ne les plus pour ce molester, luy reservant neantmoins tant tel droit qu'il peut avoir allencontre des dits surceants et bourgeois pour les fraix et despens, dommages et interest a l'occasion de ce endurez, voir a notre determination auguel effect nostredit officier nous pourra, ou a notre Conseil Privé, faire telle remontrance qu'il trouverat convenir. Car tel est notre bon plaisir. Donné en notre ville de St-Trond, ce xxvj iour du mois de mars en l'an 1640. — (Vidimé:) Bloquerye vt, (et signé:) Ferdinand.

Copie insérée dans la charte du 18 décembre 1651, publiée plus loin.

1643, 8 juin. — Les bourgmestres, conseil et jurés de la ville de St-Trond, font connaître au Conseil Privé de Son Altesse les ordonnances du Prince Evêque du 25 novembre 1638 et du 26 mars 1640, ordonnances contraires à l'ordre que le colonel Preuveneers vient de signifier aux habitants des faubourgs de St-Trond comme émanant du dit Conseil Privé.

Messeigneurs. Le colonel Preuvener nous at passé quelques jours monstre un ordre de vos Seigneuries qu'à sa premiere semonce (sans toutefois le tirer en consequence) les surcéans de nos faubourgs, jusques ores exemptez de la milice rurale, la debvrayent suivre et comme cela causeroit des nouveaux troubles et aigreurs et repugneroit directement aux paix faites, nommement a la derniere en date du 25 novembre 1638, portante entre aultres la clause suivante : " et ce provisoirement iusques a ce que par l'authorite de S. A. S. notre Prince y serait aultrement déterminé, » laquelle détermination est ensuyvie par une sienne patente despeschee en cette ville soub son seel et signature en date du 26° de mars 1640, en termes suyvantes : « et que lesdits surcéans n'ont pu a leur prejudice passer tel serment sans notre expres adveu, avons avocqué a nous tous ces differens el ordonne, come par nos presentes avoquons et ordonnons aux dils surcéans de se remettre soubs les lois, droits et charges de nos dits bourgeois come d'anchiennelé, les absolvant tant que de besoing du serment sustouché et de la milice rurale aussi avant que nosdils aultres bourgeois, défendans a notre dit officier de ne les plus pour ce molester. » - Estant doncques l'intention de sadite Alteze que tous les surceans en general des fauxbourgs de la ville de St-Trond sovent exempts de la milice rurale, le dit colonel se peut bien contenter avecq ceulx qui de présent sont en train de le suivre, sans solliciter des nouvelles ordres ou plus tost difficultez et troubles : ce qui nous ferat esperer que vos Seigneuries, ayant esgard a ce que dessus, seront servies de revocquer leur dit ordre, comme donné sur les instances du colonel et ne vouldront aulcunement permettre que les ordonnances de Sadité Alteze soyent alterées et enfraintes. (Signé:) G. van der Borcht, secrétaire.

V. Carton A, nº 76.

1643, 9 septembre. — Décision prise par le Conseil de la Cité de Liége dans l'éventualité d'une attaque de la part de l'armée hessoise.

Sur la proposition de messieurs les bourguemaitres touchant les adventences et approches de l'armée hessoise, et lecture faicte de deux lettres escriptes à messieurs les deputez des Estats de ce pays, par le capitaine de tour à Stockem le 7° de ce mois sur le mesme suject — le conseil a resoud unanimement au cas que la dite armée ou aulcunes trouppes d'icelle voulussent entreprendre contre cet Estat et neutralité diceluy, de sy opposer par voye d'armés et de conjoindre a cet effect les forces de la cite, franchise et banlieue avecq celles du Pays et que ce pendant lon pourvoie de gens et munitions necessaires les places frontieres pour la seureté d'icelles et du Pays. (Signé:) Par ordonnance dudit conseil, Beecman.

V. Carton A, nº 77.

1643, 26 septembre. - Les habitants des faubourgs de la ville de St-Trond ont remontré au Conseil Privé de S. A. « comment il » auroit pleu a leurs Seigneuries, a la poursuite (comme est a pre-» sumer du S' colonel Preuveneers au mois de may dernier sans » preiudice du temps) relaxer un ordre que lesdits surceants a sa » premiere semonce avec les fauxbourgs de Hasque et quartiers » d'Alken l'auroyent a suyvre. » Ils ont adressé au Conseil Privé une requête de même teneur que celle des bourgmestres, conseil et jurés de la ville en date du 8 juin précédent. — Le Prince Evêque, par apostille du 26 septembre et de l'avis des députés de ses Etats, déclare « de demeurer empres de son ordonnance du 26 de mars » 1640, voir que les supplians seront obligez de marcher aux ordres » d'icelle et lorsqu'ils seront en marche avec les armes, seront tenus » d'obéir et recevoir les ordres du Colonel Preuveneers, ou aultre "general ayant le comandement; et quant aux monstres, pour » éviter toutes difficultes et confusions, S. A. entend que les sup-» pliants feront icelles par ordre du magistrat ou capitaine parti-» culier de St-Trond et la liste se devant envoyer au dit colonel » Preuveneers. » (V. Carton A, nº 78)

1643, 17 octobre. — Hubert van Sutendael, abbé et Seigneur de St-Trond, Benoît Entbrouck, sous-prieur, Bernardin Wasserwaes, *jubilaris*, Euchère Corselius, chantre, Mathieu Wyshoff, receveur général, Remi Wannen, sous-chantre, Guillaume Succa, préposé de l'infirmerie, Maur Hacken, *dispensator*, Quintin van Ceulen, Laurent Dormael, Libert Putmans, Etienne Proveneers,

Gerard Olysslagers, Gaspar Heusdens, Trudon Eymont, Placide Pulinx, Christophe Hacken, Egide Biersel, Richard Gonthier, Paul Mettecoven, tous religieux profès du monastére de St-Trond, réunis en la salle capitulaire, protestent contre la négligence des bourgmestres de la ville, lesquels, malgré les sollicitations réitérées de l'abbé, ne se soucient guère de descendre ni de replacer solidement la lourde croix de fer de la tour de Notre-Dame, bien que, par suite de la tempête du mercredi précédent, cette croix s'est inclinée de telle façon qu'elle menace de tomber. — Acte reçu par Martin a Speculo, notaire public à St-Trond. (V. Carton A, nº 79).

1644, 17 mars. — Lettre du Prince-Evêque de Liége au magistrat de St-Trond, au sujet d'une plainte lui parvenue de la part du colonel Preuveneers.

Ferdinand, par la grâce de Dieu, évesque de Liege, etc. — Chers et faux. Vous verrez par la copie jointe(1) la plainte de notre colonel Preuveneer. Nous vous ordonnons de nous informer des motiffs et raisons de ce quauriez mancqué à vostre devoir sans faire les fonctions militaires avec noz aultres subiects et ce en deans tiers jours après la reception de ceste, autrement donnerons ordre audit colonel de faire son devoir a vostre charge et desadvantage. A tout, chers et feaux, Dieu de mal vous garde. De Liege ce 17 de mars 1644. — (Signé:) Groisbeck vi, Hustin. (V. Carton A, nº 80).

1644, 20 juin. — M. Bormans, secrétaire du conseil militaire du colonel Preuveneers, délivre copie d'un extrait d'une lettre adressée par l'évêque à son Conseil Privé à la date de ce jour.

Venerabiles fideles nobis dilecti, recepimas ultimas vestras scriptas 17 huius quibus rursum scribitis ut suburbia oppidorum patriæ iuxta avisum capituli et deputatorum statuum ad militiam rusticanam operam suam contribuant, in quod nos etiam consentire iam prioribus nostris intellexeritis. (Signé:) Hustin. (V. Carton A, nº 81).

1644, 9 septembre. — Les doyen et chapitre de Liége enjoignent aux bourgmestres, conseil et jurés de la ville de St-Trond de changer tous les ans leur député au Tribunal des Vingt-Deux.

Messieurs. Ayant recognu qu'aucuns Vingt deux continuent par plusieurs années l'exercice de cest office, directement contre la paix et institution desdits Vingt-deux, nous avons, pour remedier a ces abus, trouvé bon et ordonné que la ditte paix seroit doresnavant exactement observée et chacque vingt-deux changeroit d'an en an, sans pouvoir continuer le dit office soubz pretext qu'il seroit de nouveau esleu de la part d'une autre ville, ou corps d'Estat, comme nous mesmes, pour éviter en cela toutes objections, avons l'an passe changé les quattre nostres, ce que ne manquerons observer au futur. Nous venons donc vous en advertir par ceste et requerir, pour éviter tous inconvenients de n'eslir aucun vingt-deux pour lan suyvant quy l'aura esté ceste année, encore que ce seroit de la part

d'une autre ville, mais y advancer d'autres gens lettrés et capables, autrement ne les admetterons pas. Ce que nous voulons esperer pour le bien publique et vous priant toute prospérité nous nous soubsignerons, Messieurs, vos tres affectionés les Doyen et chapitre de Liege. (Signé:) N. Verlayne. (V. Carton A, n° 82).

1644, 30 septembre. — Par acte devant le notaire Martin a Speculo, Hubert van Sutendael, abbé de St-Trond, déclare que dans la matinée de ce jour, entre 7 et 8 heures, il a signifié aux bourgmestres, Nicolas Bollis et Arnold Preuveneers, qu'ils ne pouvaient vendre le pré communal de Guvelingen ni aucun autre, sans son formel et préalable consentement. (V. Carton A, nº 83).

1644, 8 au 13 octobre. — Le bourgmestre Arnold Proveneers, répondant à une interpellation lui faite le 6 par le Prince-Evêque de Liége, au sujet de la vente de certains bien communaux, expose « que cette aliénation a été faite par cause tres necessaire, pour sub» venir aux grandes charges de la ville, contribuer aux deniers et
» leur contingent du donatif due à S. Alteze, et autres tailles public» ques pour lesquelles il n'y avoit aucun autre moyen a la main,
» tellement que sans ladite alienation il estoit impossible de faire
» aucun payement de contributions, etc. etc.» — Le Prince-Evêque,
vu les conjonctures du temps, approuve, pour cette fois, la vente de terrains communaux faite par le magistrat de St-Trond.

V. ibid., nº 84.

1645, 5 octobre. — Les habitants des faubourgs de St-Trond remontrent à Son Altesse en son Conseil Privé, que jadis, à l'occasion des difficultés leur suscitées par feu le colonel Preuveneers, Elle avait, le 26 septembre 1643, décrété qu'eux suppliants ne devaient marcher avec la milice rurale, sinon sur les ordres de Son Altesse même. — Or, dans la dernière marche contre les Hessois au comté de Horne, ils n'ont reçu aucun ordre de marcher; il ne peut donc leur être imputé aucune faute. — Malgré cela, le colonel Scepers a fait assigner les requérants devant sa gheminne de guerre, et les menace aujourd'hui d'exécution pour n'y avoir point comparu. — Par ordre du Conseil Privé la requête des faubourgs de St-Trond fut communiquée au colonel susdit, auquel en même temps fut ordonné « de ne rien attenter. » (V. Carton A, n° 85).

1646, 10 avril. — Devant Guillaume Van Nuys, notaire de résidence à St-Trond, Charles Baltus vend à Marie Van Hove, au profit d'Agnès Baltus, sa fille, sept florins de rente qu'il touchait sur le corpus de la ville. — Le 17 juin 1645, il avait vendu à la même encore 18 florins de la même rente, soit ensemble 25 florins.

V. Carton A, nº 86.

1646, 19 juin. — Hubert Van Suetendael, abbé de S-Trond, — ayant appris que les bourgmestres et le conseil ont decidé, en séance tenue la veille, de convoquer à ce 19 juin les métiers de la ville, et considérant que ces métiers ne peuvent être assemblés sans le consentement préalable des deux écoutêtes, comme il appert par ordonnances des Seigneurs de la ville du 9 avril 1348, du 25 août 1366, du 8 novembre 1404 et de l'année 1568, — déclare prohiber la réunion des métiers précités, la convocation n'en ayant pas été faite du consentement des écoutêtes, et, pour le cas ou la réunion aurait lieu quand même, dit nulle et d'aucune valeur toute décision qui pourrait y être prise. — Martin à Speculo, syndic de l'abbaye, est chargé d'intimer aux bourgmestres et conseil les protestations de l'abbé, ce qui fut fait entre 8 et 9 heures du matin.

Hubertus, bij der gratie Godts prelaet des Moensters ende Heere der stadt St. Truyden, etc. Allen die ghene die dese brieven sullen leesen offt hoyren leesen, saluyt, etc. Alsoo tot onse kennisse gecomen is, dat die borghemeesteren ende Raedt onsser voorsc. stadt, op gisteren wesende den 18 junij deses loopende jaers 1646, verdraghen hebben dat men die ambachten onsser stadt souden vergaderen teghen heden, ende overmits dat alsulcke vergaderinghen niet en meughen gescieden sonder expres voorweten, versoeck ende consent van byde die schouteden gelyck het blyckt by die ordonnantie van biide die heeren onsse voorsaeten gegeven in de jaeren aº 1348 den 9 aprilis, aº 1366 den 25 augusti, aº 1404 den 8º november ende lestleden 1568, soo ist om dat alsulck voorweten, versoeck ende consent van byde die schouteden niet gedaen noch voorgegaan syn, declareren dat die voorgenomen vergaderinghe niet en mach geschieden ende alle t'ghene dat aldaer soude moghen getracfeert oft geresolveert worden sal wesen null en van geender weerden. Protesteerende daeromme wel expresselyck teghen alsulcke verdraeghe ende aenstellinghe van alsulcke vergaederinghe bevelende aan de borghemeesteren ende Raedt onser stadt voorsc. dat sy die voorgenome vergaederinghe niet en sullen voort stellen, op poene van onsse indignatie ende te verhaelen op honne persoonen soo hooghe als die Rechten toelaten, belastende Martinum a Speculo, onssen syndicum, dat hy dese onsse brieven van protestatie ende beveel aen de borghemeesteren ende Raedt sal intimeeren ende ons daer over relaes doen. Gegeven in ons moenster St. Truyden op den 19 juny 1646, onder onsse handschrifte ende ordinaris zegel. (Signé:) Hubertus, Abt des Moensters ende Heere der stadt St. Truyden.

Original sur papier, scellé du cachet aux armes de l'abbé. — Description du sceau : aux 1 et 4 deux ceps de vigne pamprés et fruités, passés en sautoir et chargés en chef d'une couronne; aux 2 et 3, trois fleurs de lis posés 2 et 1. (V. Carton A, n° 87).

1646, 25 juin. — Malgré les protestations de l'abbé signifiées le 19 de ce mois aux bourgmestres, les métiers avaient été convoqués et avaient prononcé négativement et à l'unanimité sur le point de savoir si les bourgmestres continueraient à aller prendre

à l'abbaye le mot du guet, point que les doyens et conseillers n'avaient voulu trancher sans consulter préalablement les membres de leur métier respectif. — Hubert de Sutendael fit donc signifier aux bourgmestres et au conseil des nouvelles protestations contre l'assemblée des métiers tenue le 19 et les décisions y prises, déclarant la conduite du magistrat attentoire à son autorité, ses droits et sa juridiction.

Hubertus, byder Gratie Godts ende des Heiligen Stoels van Romen prelaet des moensters ende Heere der Stadt St. Truyden, etc. Allen den genen. die dese onsse openene brieven sullen sien lesen offt hooren lesen, Saluyt. Alsoo wy devnsdach lestleden wesende den 19<sup>n</sup> deser loopende maendt junij hebben deur onssen syndicum Martinum a Speculo, op den grooten saele onsser abdye, omtrent ten acht uren smorgends, doen voorlesen aen Hendrick de Heusch ende Johan de Heneffe, bevde borghemeesteren onser voosscreven Stadt St. Truyden, aldaer deur ons geroepen wesende: ende daer naer deur den selven op de raedtscamere van het stadthuvs onsser voorscreven stadt, tusschen der halven neghen ende die neghen uren aan de selve borghemeesters en honnen secretaris geintimeert onsse opene brieven van protestatie (om die selve aen den Raedt voor te lesen) tegen die voorgenomen vergaderinghe der ambachten met beveel ende verbodt van niet te attenteren, alsulcke vergaderinghe streckende directelyck tegen onsse jurisdictie ende Heerlycke rechten, ende dat nochtans dien niettegenstaende men heeft voortsgegaen tot die voorgenomen vergaderinghe, iae geprocedeert tot een reces oft verdrage waervan den teneur van woorde tot woorden is volgende: Extract vuyt het Maendachsboeck der stadt St. Truvden. Op maandach den 18 junij 1646. Alsoo verscheyde clachten daghelyx gedaen worden van diversche persoonen soo vuvt den raede als gemeynte, waeromme die moderne Heeren Borghemeesteren waeren continueerende in het ingeroepen wordt der wachten buyten hunne voorsaten by ons Eerw. Heere en der abdyen te halen, waerdeur die geseyde Borghemeesteren hun respect waeren verliesende ende die wachte was verslappende; om welck ende aen allen inconvenienten die metter nacht over sulcx souden kunnen overcomen, hebben die selve borgemeesteren geraede gevonden, mits deecken ende raedtslieden hier over alleen sonder toestaen van hunne ambachtslieden niet en hebben willen resolveren, offt men 't geseyde wordt noch halen sall offt niet, te hunnen versueck die ambachten tegen sanderdaghs ten 8 uren laeten vergaederen. die welcke, naer vergaderinghe ende affscheyden, hebben deur hunne gesevde deeckens ende raedtlieden aengebracht met gemeyne verdraghe gheordonneert te syn het woordt voortaen geensints in der abdyen meer te halen; maer dat die borghemeesters 'tselve sullen geven volgens het voorgaende oudt gebruyck ende observantie. Was onderteeckent: G. van der Borcht, secretarius oppidi per registrum Sst. Soo ist dat wy midts desen die selve brieven van protestatie, declaratie, beveel ende verbodt syn ratificerende ende in de selve insisterende, daerenboven oyck wel expresselyck midts desen wy protesteren tegen die gedaende vergaederinghe, voorgeinsereerde recessen ende attentaten, met reserve van te procederen tegen die auteurs van allsulcke excessen by middelen die wy

van recht ende redenen, in tyt ende plaetsen sullen goed bevinden. Bevelende aen onsen voorsc. syndicum dat hy dese onse brieven sal intimeren aen de borghemeesteren ende raedt onsser stadt voorsc. opdat niemandt can oft macht eenighe ignorantie pretenderen van alsulcke onssen wille. Gegeven onder ons handtschrifft ende ordinairen zegel op den vyffentwintichtsten des maendts junij in 't jaer duysent sesse hondert viertich sesse. — (Signé:) Hubertus, Prelaet des moensters ende Heere der Stadt St. Truyden.

Original sur papier au cachet décrit à l'acte précédent. — (V. Carton A, n° 88).

1646 28 juin. — Les bourgmestres et le conseil — vu la protestation leur intimée le 19 juin courant, par laquelle l'abbé de St-Trond, se basant sur diverses ordonnances des seigneurs de la ville, prétend que l'on n'a point le droit de convoquer les métiers sans le consentement préalable des deux écoutêtes et déclare nulle toute décision que les métiers pourraient prendre à la suite de pareille convocation; vu aussi la seconde protestation du 25 juin, par laquelle l'abbé prétend que la conduite des bourgmestres et du conseil est directement contraire et attentatoire à son autorité et à sa juridiction; - font signifier à l'abbé, par le ministère de Mathieu Bollis, syndic de la ville, une contreprotestation, par laquelle ils déclarent n'avoir rien voulu faire contre la juridiction ni contre les droits des Seigneurs de ville. En convoquant une assemblée des métiers, sans intervention des écoutêtes, mais à la demande des doyens et conseillers de ces métiers, ils n'ont fait qu'agir conformément à l'ancien usage, au droit commun et à leur pouvoir de magistrat. L'écoutête de l'évêque, Philippe van den Edelbampt, a du reste déclaré n'avoir jamais été requis de donner son consentement pour la convocation de pareilles assemblées des métiers.

Original sur papier au petit sceau de la ville. — (V. Carton A, nº 89).

1647, 31 mars. — Les vendeurs de cabillaud et de poisson frais exposent à l'abbé: que le magistrat de la ville vient d'ordonner que dorénavant ces espèces de poisson ne pourront plus être vendues dans la ville, autrement que par le mode d'adjudication au rabais appelé en flamand meynen; que cette innovation, absolument contraire au droit acquis des marchands, expose ceux-ci aux plus grands dommages, étant considérés les risques de perte qu'ils courent en fesant transporter à St-Trond des marchandises achetées à Anvers à Malines; et enfin, que la décision prise par le magistrat leur a été dictée, non pas par amour de la justice, mais par un sentiment de jalousie et d'envie. — L'abbé ordonne que la requête soit communiquée à l'écoutête et au conseil, qui auront à s'expliquer dans la huitaine au sujet des griefs des poissonniers.

(V. Carton A, nº 90).

- 1647. 1 Juin Paul van Verle, chanoine et chantre du chapitre de Notre-Dame à St-Trond, vend à Jeanne Pansaerts, veuve de Jaques Moens, une rente de 2 florins 7 1/2 sous qu'il touchait sur le corpus de la ville de St-Trond. (V. au dos de la charte CLXVI Dis.)
- 1648, 21 et 30 mars. L'évêque de Liége et l'abbé de Saint-Trond maintiennent jusqu'à nouvel ordre le mode d'adjudication au rabais, dit *meynen*, pour la vente du cabillaud et du poisson frais. Depuis l'introduction de ce système de vente, les prix de ces articles de consommation, autrefois exorbitants, ont diminué considérablement au grand contentement de la bourgeoisie.

V. Carton A. nº 91 et 92.

1649, 28 juin. — Déclaration d'amnistie du Prince-Evêque, Ferdinand de Bavière, pour les bourgeois de Liége et autres personnes compromises dans la révolution, qui aideront Son Altesse à s'emparer des cinq ou six principaux auteurs de la révolte, ainsi que de leurs complices et adhérents.

Publié par Polain et Bormans, Rec. des ordonn. de la Princ. de Liége, 2° série, t. III, p. 165. — (V. Carton A, n° 93).

1649, 14 juillet. — Requête du magistrat à l'Evêque de Liége au sujet de la foire annuelle. — Jusqu'ici la ville de St-Trond a constamment respecté la foire franche qui s'y tient annuellement vers la fin du mois d'août, pendant une période de quinze jours. Cette foire cependant cause à la ville le plus grand préjudice. Avant son ouverture, en effet, les étrangers achetent en masse des grains, des laines et toutes autres marchandises qu'ils n'exportent point de la ville, sachant que, pendant l'époque de la foire, ils pourront les transporter libres et exempts d'impôts. De là, pour la ville, non seulement perte de ces impôts, mais obligation de transiger avec le percepteur du tonlieu de Son Altesse, percepteur qui, par suite de la longue durée de la foire et de la quantité des marchandises sortant de la ville, fait alors plus de recette en quinze jours qu'à d'autres époques en trente. — L'Evêque, par apostille à cette requête, promet d'examiner la question, mais demande qu'on lui transmette les lettres d'institution de la foire incriminée.

V. Carton A, nº 94.

1649, 22 octobre. — Texte flamand de l'ordonnance de Ferdinand de Bavière, évêque de Liége, touchant le cours des monnaies d'or et d'argent, publiée par Polain et Bormans, Recueil des ordonnances de la Principauté de Liége, 2° série, t. III, p. 173(1).

Impression gothique de Léonard Streel, imprimeur de Son Altesse. — (V. Carton A, nº 95).

(I)Au dos de cette ordonnance on lit le chronogramme suivant sur la prise de Colmont: VRIJ HERTOCH VAN SAXEN, WERPT STERC COELMONT IN ASCHEN. (1483).

1649, 20 novembre. — Ferdinand de Bavière, évêque de Liége, reproche aux bourgmestres de St-Trond de n'avoir pas publié son édit sur les monnaies et en ordonne la publication immédiate.

Ferdinand par la grasce de Dieu, evesque de Liege, etc. Nous sommes étonnez d'entendre l'empeschement donné de votre part a la publication de notre édit de la monnaye et voulons croire que ce dilay procede plustost par un mesentendu que par un usurpation et attentat sur les Regaux appartenant a nostre autorite principale par tout nostre Pays de Liege, voir mesme par nostre ville de Maestricht ou nostre édit a este publié et affiche par nostre dite ville, selon le rapport nous fait par notre mayeur d'illecque, encore qu'au regard de nostre ville de St. Trond et Maestricht il n'y avait aucune comparaison. C'est pourquoy nous vous ordonnons par cette de nous avancer et représenter vos raisons faisantes pour votre justification et droict prétendu, et entretent entendons que notre édict serat et devrat estre publié, sans ultérieur delay. A tant Dieu de mal vous garde. — De Liége ce 20 novembre 1649. (V. Carton A, nº 96).

- 1649, 27 décembre. Composition de la Gilde des Drapiers. Les màréchaux délèguent Renier van der Hagen et G. Garit; les pelletiers, Abraham van Heyst et Etienne Verhulst; les boulangers, Gérard van Heulen et H. Pulinx; les brasseurs, Gérard Elbrechts et Jaques Strauven; les bouchers, Jean Pulinx et Simon van Ham; les drapiers, Sébastien Elbrechts et Simon Bogaerts; les merciers, Louis Meyers et A. Van Floyendorp; les teinturiers, Jean Wuesten et F. Mieuwis; les tanneurs, Jean Oris et J. Neutinx; les cordonniers, Léonard Verhulst et George van Loen; les tondeurs de draps, Jean Hygaerts et Renier Veulemans; les charpentiers, Walter Aerts et... van Winghe; les tailleurs, Guillaume Huveneers et Thomas Coelen. (V. Carton A, nº 97).
- 1650, 24 juillet. Hubert van Suetendael, abbé St-Trond, ratifie les taxes fixées par les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil en séance du 2 juillet, pour payer la part due par la ville dans les gages de la milice. (Cf. t. IV, p. 37).

V. Carton A. nº 98.

1651, 6 juillet. — Les deux Seigneurs de la ville, l'Evêque de Liége et l'abbé de St-Trond, défendent aux bouchers de vendre de la viande d'agneau pour du mouton, sous peine de confiscation de la marchandise et d'une amende de trois florins d'or, dont un tiers aux écoutêtes, un tiers au métier et un tiers au dénonciateur du délit. — Publié au son de la cloche, le 4 mars 1652.

V. Carton A, nº 99.

1651, 31 octobre. — Maximilien-Henri de Bavière, évêque de Liége, et Hubert de Suetendael, abbé de St-Trond, défendent aux bouchers de cette ville d'exposer en vente, chez eux, des viandes qui

n'auraient pas été exposées aux halles, ou qui ne l'auraient été jusqu'à l'heure de la fermeture des halles. — Publié au son de la cloche le 4 mars 1652.

Maximilien-Henri par la grâce de Dieu. Evêque de Liége, et Hubert de Suetendael, abbé de St-Trond, a tous ceux qui ces présentes verront ou lire ouiront. Salut. Sur la remonstrance nous faitte par Matthys van Ham. gouverneur, et Christophe Stevnen, conseiller du mestier des bouchers de notre ville de St-Trond, pour et au nom de la généralité d'iceluy mestier, comment aucuns des compagnons plus commandés, au préjudice des médiocres et moindres, se présumeroient non seulement de tuer toutte sorte des bestes, mais aussy d'en vendre les chaires privément dans leur maison, d'où le public et commun peuple peut estre plus facilement trompé, acheptant des chaires vieilles et gastees qui n'ont esté visitées par les rewards ou commis du mestier; voulant a ce pouvoir, afin que le public et simple peuple en soit plus fidèlement servy et que les petits et médiocres vivent avec les plus commodes qui par ce moyen tirent le profit à eux, avons ordonné et ordonnons, qu'au regard de la tuerie alternative des bestes les anciens règlements soient ponctuellement observes et défendu a tous et un chascun des compagnons d'iceluy mestier de n'exposer dorenavant chaire aucune à vendre dans leurs maisons que préalablement elle n'ait été exposée a la halle, lieu a ce destine et qu'en nul temps ils n'ayent a vendre privement la chaire (bien qu'ayant été exposée) qu'après que la halle sera fermée; à peine, pour la première sois, de trois flor. d'ora repartir entre les officiers, le mestier et l'accusateur; pour la seconde fois double et confiscation de la chaire; la troisième de privation du mestier pour un an. Et commandons aux officiers d'iceluy mestier de faire registrer la presente et à nos mayeurs de la faire publier et de surveiller à ce qu'elle soit observée par la généralité dudit mestier aux peines que dessus. Car ainsi nous plaist il. Donné a Liege le 31<sup>me</sup> d'octobre 1651. — Vidimé: Groisbeek v<sup>i</sup>. (Signé:) Maximilian-Henry et Hubert de Sutendael, abbé de St-Trond.

V. Carton A, nº 100.

1651. 24 novembre. — Mandement de Maximilien-Henri de Bavière, Prince-Evêque de Liége, pour la conservation de la chasse.

Maximilian Henri par la grace de Dieu, Esleu et confirmé Archevesque de Coloigne, Prince Electeur du S. Empire Romain, etc.

A tous noz hauts et autres Officiers, hauts Veneurs, Forestiers, Iusticiers, Sergeans, et leurs Lieutenants, et à un chacun d'eux. Salut, Scavoir faisons. Qu'estans informez que nonobstant divers Mandemens et defences publiées en nostre Evesché et Principauté de Liege et Comté de Looz, sur le fait de la Chasse et Venerie, plusieurs, tant natifs en nosdits Pays de Liege, qu'estrangers, n'ayant droit de chasse, s'avancent iournellement contre, et au contemnement desdites defences, de chasser, voller, tirer avec arquebuses, arbalestres, et prendre à lacs et retz, a feu, tonnelles, et autres instrumens prohibez en nos forests, bruyeres ef par noz Pays, toutes sortes de bestes, rouges et noires, lievres, connins, faysans, perdrix, courettes, cocqs et poulles de bois et de bruyere, becasses, cercelles et

toute autre espece de gibbier, à l'entiere destruction des Sauvagines, venaison, gibbier et volailles de toute sorte, à nostre prejudice et deservice. Veulans à ce pourvoir et mettre ordre convenable à la conservation de nosdits bois et sauvagines, droits de regaux et hauteur. Avons ordonné et statué, ordonnons et statuons par noz presentes lettres patentes, d'Ordonnance, et Edict de chasse, que personne ne presume de tirer d'arbalestres, arcs à main, arquebeuses, ou pistoletz, aucunes bestes rouges ou noires, lievres, lappins, perdrix, faisans, ou autre gibbier, ny les prendre à filets, lacs, ny autres instruments ou engins quelconques, soit aux neiges ou autrement, à peine de confiscation de telles arbalestres, arcs, arquebeuses pistolets, filets, lacs, cordes et autres instrumens, et de la prise qui aura été, faicte, et par dessus ce, de dix flor. d'or d'amende pour la premiere fois. pour la seconde du double de ladite amende, et pour la troisième de lx. flor. d'or si le delinquant a de quoy payer, autrement sera chastié et puny au corps par fustigation et emprisonnement à pain et eau, et autrement, comme sera par droit trouvé appartenir.

- 2. Et afin que lesdits mesfèz soient d'autant mieux, et plus facilement descouverts, et les delinquans chastiez, octroyons et donnons congé à tous et chacun nosdits Officiers, leur Lieutenans, et à nos Mayeurs : voire leur faisons expres commandement, de faire recherches és maisons de ceux qui dessous leur office seront suspects et famez de tirer aux venaisons, les vendre, ou acheter, sustenir, ou favoriser lesdits tireurs, toutes les fois que bon et besoin leur semblera, et voir s'ils y trouveront aucunes venaisons, ou cuires des despouilles d'icelles, comme aussi iceux nosdits Officiers, ou leurs Lieutenants et Mayeurs, pourront esdites et semblables maisons, chercher les cordes, arcs, arquebuses, traitz et engins, oster ce qu'ils trouverons comme forfait, et confisqué, et par-dessus ce contraindre ceux aupres desquels tels instrumens auront esté trouvéz, au payement de l'amende de huit flor. d'or.
- 3. Et comme nous appercevons que nos hauts Officiers, leurs Lieutenants ou Mayeurs ont tasché de rendre, et ont rendu la chasse de leur office à des personnes particulieres, parmy certaines recognoissances, ou bien ont trop facillement permis aux uns et autres de chasser souz leur authorité, par ou seroient glissez grand abus au fait de la chasse: Nous ordonnons à nosdits Officiers de se deporter de semblables redditions et permissions, lesquelles reservons particulierement à Nous.
- 4. D'autre, puis qu'aucuns paysans à force de gens, de chiens et mastins, environnent souvent un grand quartier, et circuit de terre, et illec aians fait bondir et eslever perdrix, finalement apres les avoir par leur ieunesse et par force travaillées et lassées, les prennent par leursdits mastins, où à la main, et par ce moyen en destruisent non seulement une grande quantité, ains aussi prennent et destruisent les vieilles hors saison, et sans aucun profit. Avons deffendu et deffendons bien expressement, que personne ne s'y avance, ou seul, ou avec les ministres, ou autres compagnies, de prendre, ny chasser aucune perdrix en la maniere que dessus, sur peine de huict flor. d'or d'amende, à commettre par un chacun d'eux qui y aura assisté: Et ceux qui n'auront pour payer ladite amende, seront punis au corps et fustigez de verges, ou pour quelque temps detenuz en prison à pain et eau, selon le merite du cas à la discretion du juge.

- 5. Et afin que personne ne soit interessé par l'exercice de la chasse, et fruicts croissans sur les champs, Ordonnons et commandons que personne ne s'avance de chasser en aucune façon, ny voller perdrix, prendre tirer lievres, ou autres sauvagines depuis le mois de Février iusques à la Magdaleine, auquel iour les fruicts, ou au moins bonne partie d'iceux, pourront estre abbatuz et cueillis, souz peine de huict flor. d'or d'amende, à payer par chacun qui sera trouvé d'y avoir contrevenu, outre et par-dessus l'interest particulier de la partie.
- 6. Davantage, comme par nouvelle pratique, depuis quelque nombre d'années, on a inventé, ou employé à la prise des perdrix et volailles, des chiens couchans, laquelle pratique est pour le present tant vulgaire et usitée, qu'il n'y a personne, qui ne s'en vueille servir, dont procede non seulement un dégast irrecuperable, ains l'extermination entiere desdites perdrix et volailles, defendons tres expressement l'entretien, l'employ, et pratique desdits chiens couchans entierement, ne fust en leurs propres Seigneurie, sur peine de confiscation d'iceux chiens, avec les harnois afferans, et les perdrix et volailles, par ce moyen prises, et outre ce, de huict florins d'or d'amende, sur ceux qui tels chiens nourriroient, ou les employeroient à la prise susdite et au double desdites amendes, selon les perpetrations du mesez: Commandans à noz Officiers et à un chacun, de prendre et confisquer lesdits chiens couchans, ou s'il n'y a autre remède, de les tuer, et destruire partout, où en nosdits Pays ils les pourront trouver: exceptez seulement ceux qu'auront congé de Nous.
- 7. Pour le faict des colombiers, et colombes, veu l'abus notable qui s'y commet, et qu'un chacun qui n'a mesme labeur, ni charuë, fors seulement quelque demeure, presume de faire et avoir colombier, et ainsi interesser les fruits d'autruy. Ordonnons par ce present Reglement, que pour avoir colombier, il faudra du moins posseder en heritage, ou terre, la quantité de trois, quatre à cinq bonniers à la saison, aussi deffendons à tous de tirer et attrapper les colombes par quelque sorte d'armes, instrumens, ou engins que ce soit, et puisse estre nommé; sur peine de cinquante Royaux d'or d'amende, chaque fois qu'il sera trouvé y avoir contrevenu.
- 8. Et pour autant que sommes au vray informez des grandes foulles. dommages et dégasts qui se commettent en rivieres et ruisseaux, fossez, estangs, viviers, vennes, saulmoires de nosdits Pays, par ceux qui indeuëment, à couvert, de nuit et hors heures, par nasses, trappes et autres amorces et moiens deffendus, y prennent, attrappent, font mourir et autres y desrobent poissons de Nous, ou de noz Vassaux et sujets, avons pareillement ordonné et statué, ordonnons et statuons par ceste, que personne de quelque qualité ou conditions qu'il soit ne s'advance ou presume de prendre, rendre, poursuivre ou atrapper aucuns poissons, soit ès rivières, ruissaux, fossez, estangs, viviers, vennes, saulmoires, ou autres quelconques, soit à la nasse, sac, haveroulle, ou autres trappes et instrumens quelconques, si ce n'estoit és eauës, rivieres et droits communs, et là où de tout temps à descouvert, publiquement, à un chacun a esté permis de pescher, ou en leurs eauës propres, et à eux heritablement, ou par stuyt appartenantes, à peine de confiscation des nasselles, nasses, sacs, mandes et autres instrumens quelconques, dont il s'auroit servy, et par-dessus et de cinq florins d'or d'amende, à payer par chacun, et chacune sois qu'il seroit trouvé y avoir contrevenu.

- 9. En outre deffendons que personne ne s'advance par luy, ou par autruy à jetter ou faire mettre en quelques viviers. fossez, estangs, ou saulmoires aucuns poissons, ou autre chose, pour y faire mourir ou endormir, venir a rive, ou flotter au dessus de l'eau les poissons, sur peine d'estre chastié au corps, aussi haut que droit en rigueur de Iustice pourra porter, et dix flor. d'or d'amende, à departir en trois parts, un tiers au profit de l'Officier qui aura fait l'execution, l'autre au denonciateur et le troisieme à nostre table Episcopale.
- 10. Et pour l'observation plus estroite de ce nostre mandement, ordonnons à noz hauts et autres officiers, tant de nostre Cité, que d'autres noz bonnes villes et pays, et villages, de confisquer par leurs Sergeans, toutes les vieilles colombes, et autres gibbiers, et venaisons, qui pourroient estre apportez au marché, patissiers et cabaret, en prejudice de nostre dit Mandement, ou autrement tous ceux qu'ils trouveront contrevenir à aucuns points d'iceux, incontinent et sans dilay les apprehendent et saisisseut au corps, les detenans jusques à ce que reellement ils auront furny et satisfait au premis, et amendes incourues. Et enfin que personne ne pretende de ce que dessus aucune cause d'ignorance, ains se puisse garder d'y contrevenir : Vous ordonnons et à chacun de vous, qu'incontinent ceste reçeue fassiez lire et publier cedit Edict és lieux où on est accoustumé de faire crys et publications, par voz Officiers respectivement, et les fassiez rafreschir à un iour de Dimanche après la grande Messe en chascune paroisse, afin qu'un chascun se puisse garder du dommage: Et en ayant esté faite illec la publication, comme dessus, le reiterer et renouveller tous les ans deux fois, à scavoir la sepmaine devant le Noel, et la sepmaine devant la feste de Sainct Iean Baptiste: et le faire ens et par toutes ses clauses et articles, bien estroictement observer et entretenir, en procedant contre les transgresseurs aux peines et amendes susdites, sans aucune dissimulation, port, ny faveur : Car telle est notre serieuse volonté. Donné en nostre Cité de Liege le 24 de Novembre mil six cent cinquante-un. — Groesbeeck vt. — (Signé.) Maximilian-Henry.

Imprimé par Jean van Milst, imprimeur juré de Son Altesse Sérénissime. — (V. Carton A. nº 101).

1651, 18 décembre. — Maximilien-Henri de Bavière, Evêque de Liége, confirme l'exemption de la milice rurale accordée par son prédécesseur, Ferdinand de Bavière, aux habitants des faubourgs de St-Trond.

Maximilian-Henry, par la grace de Dieu esleu et confirmé a chevesque de Cologne, etc., Evesque de Liege.... a tous ceux qui ces presentes verront salut. De la part des l'ourguemaitres, jurez et conseil de notre ville de Trond, nons a este remonstre qu'il auroit pleu a feu Son Altesse Serenissime; notre tres honnoré oncle et predecesseur de haute mémoire, d'absoudre leurs combourgeois residents dans les fauxbourgs du serment qu'ils avoient presté illégitimement a leur desceu et preiudice a l'officier de la milice ruralle, et les remettre sous les loix, droits et charges des autres bourgeois comme d'ancienneté, ainsi qu'apert par lettres patentes icij de mot a mot insérées. (Suit l'acte du 26 mars 1640, publié plus haut, page 337). Nous suppliant tres humblement que pour l'observance, vigueur

et exécution d'icelle, il nous pleust de la rafrechir et corroborer, a quoy condescendans favorablement, considéré qu'icelle nostre ville est frontiere et suiette aux excursions des troupes estrangeres, qui doibt partant estre bien gardée et pourveue au besoing de gens pour sa desense et conservation et celle du Pays, nous avons de nostre autorité principalle, rafreschi, corroboré et ratisse, rafrechissons, corroborons et ratissons lesdites patentes, voir a conditions que nos dits suiets residents dans les sauxbourgs d'icelle nostre ville, devront estre rangez soubs un capitaine et autres bons officiers, pour a toutte occasion estre prettes aux armes a l'effet que dessus, ordonnons a tous noz chess, colonels et autres officiers, qui ce peut toucher, de n'attenter en aucune sacon que ce soit en preiudice de ceste notre volonté, car ainsy le requiert le bien public, pour durer la présente autant et si longtemps qu'il nous plaira. Donné en notre Cité de Liege, soubs notre seel secret ce dix-huitieme de decembre 1651. — Par S. A. S. (Stané:) Erasme Foullon.

Collection de Chartes, nº CXCVIII bis. -- Original sur parchemin muni d'un cachet au sceau de l'Evêque.

1652, 9 janvier. — Ordonnance de Maximilien-Henri de Bavière réglant la taxe de la capitation votée à la dernière réunion des Etats et la manière de la percevoir. — Cet édit fut publié à Saint-Trond le 8 octobre 1652. La perception de la capitation commença en cette ville le lundi 14 octobre; la recette se fesait à l'hôtel-deville de 9 heures à midi et de 2 heures à 5 de relevée.

Maximilianus Henricus, bisschop ende Prince van Luyck., Onse Staten des lants Luyck ende Graefschap Loon, hebbende in hunne leste vergaderinge veraccordeert een Capitatie oft hooftgelt, ten eynde als in onse propositien ende hunne recessen, om te versien aen de genoegene noodt 's landts, die welcke wy hebben met onse voorgaende mandaten geadvouweert ende geratificeert, om die te stellen ter behoorlyke executie, hebben wy met advys onser, ende oock des voorseyde Staeten gedeputeerten, gestelt het naevolgende reglement: Eerst binnen onse stadt ende steden des lants Luyck ende graefschap sal worden gedeputeert eenen persoon om die collecte te doen, volgens de liste hier onder gestelt, die welcke sal worden geassisteert van onsen officier, Scholtis, ende van eenen des magistraet. soo wanneer hy iemant stelt; die welcke sullen syn verobligeert te doen het devoir om t'alderbesten te kennen die qualiteyt ende condition des inwoonders en hen te doen betalen volgens den hoochsten staet ende conditie die zy sullen gehadt hebben, oft noch draegende zyn, gaende van huys tot huys, sonder faveur oft dissimulatie: op die buytinge ende dorpen van ons voorseyde landt Luyck ende graefschap Loon, sal van ghelycken eenen persoon gedeputeert worden den welcken die collecte sal doen, geassisteert metten scholtis ende vemant gedeputeert van die gemeente; gelyck oock van gelycken binnen hertochdom Bouillon, graefschap Horne ende vouerie van Fleron, uyt onse anthoriteyt principale. Ende om die te faciliteeren ende dat een yegelyck halde syn quote verdich, op pyne van prompte ende parate executie, de publicatie sal geschieden acht dagen midts affigerende die mandaten, stellende daer onder den dach dat de

collecteurs hen sullen laten vinden; ende op die dorpen deur den pastoor, den welcken sal doen den clockslag geven om de gemeynte te doen vergaderen; ende sal by die handt hebben de liste der gemeyntenaren, met hennen qualiteyt ende conditien; die oude listen van het hooftgelt te vorens gecollecteert sullen gestelt worden in handen van die collecteurs om die te confronteeren met die nieuwe; ende 'sullen doen inveugen dat degene die hier te vorens niet en hebben betaelt, oft minder sullen betaelt hebben, sullen geven hen contingent, met die amende, ten regarde van die niet met allen en sullen hebben betaelt : waervan sy sullen notitie ende liste houden; van gelycken sullen zy oock notitie particulierlyck houden van de geestelycke persoonen, ontfangende betaling van die dat sullen willen betalen, aenteeckende de anderen, om van onsen wegen gefourneert te worden tghene hen quoete mach aengaen, volgens onse declaratie van den 12 december lestleden; die penningen der collecte sullen tot Luyck ghebrocht worden in de handen des rentmeesters Heusch ende de Marets met die rollen ende listen pertinentlyck. Alle arme bedelaers notoirlyck voor sulcken bekent, sullen vry wesen van die voorseyde capitatie, sullen niet te min hen te kennen geven ende doen opschryven in die voorseyde rolle; alle defaillanten sullen sculdick wesen te betaelen het vier dobbel van hun quoete ende daerenboven een goude gulden aen den officier voer die amende; van die selve pyne ende amende oft andere arbitrale sullen gehalden zyn die welcke gedeputeert zynde tot die collecte hun niet en sullen trouwelyck gequeten hebben van hun chargie, oft minder sullen aenbrengen als hen district sal dragen. Ordonneeren ende commanderen daerom aen alle onse Hooge ende subalterne officieren, scholteden, magistraten ende ondersaten die handt te recken aen die executie volgens het devoir van hun officie ende hen te reguleren volgens 't selve reglement, op pyne van tegen hen te verhalen alle schade ende interest dat het gemeyne soude comen te lyden door gebreck van devoir honder officie, ende andere arbitralen van suspensie mede oock van privatie. Want alsoo is onsen wille. Gegeven binnen onsse stadt Luvck desen 9 january 1652. -Groesbeeck vt (Signé:) Erasmus Foullon.

Die Heeren Prelaten, deecken ende archidiakenen der

lder Canoninck van S. Peeter, S. Bartholomeus, Onser lieve Vrouwe tot Maestricht, van Visé, Dinant, Ama, Loon,

Cathedrale Kercke sullen betalen ieder

| Ider Proest, oft Werelycken Abt                             | 10  | pattacons. |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Ider Canoninck van die Cathedrale                           | 6   | pattacons. |
| Ider Canoninck van Sinte Materne                            | 2   | pattacons. |
| Ider Canoninck vande Taeffel                                | l   | patlacon.  |
| Die gemeyne Gebeneficierden ider                            | ee  | n half.    |
| Allen Officieren, ende Dependenten der selve Kercken, on-   |     |            |
| der welcke zyn begrepen de Dienaren der Canonicken          | eer | ı quart.   |
| Ider Dienstmaechden                                         | eer | schellinck |
| Ider Deecken der Collegiale Kercken binnen die Steden       | 5   | pattacons. |
| Ider Deecken der Collegiale ten platten Landt               | 2   | pattacons  |
| Ider Canoninck van S. Paulus, S. Jan, S. Denys, Onser lieve | j   |            |
| Vrouwe tot Tongeren                                         | 3   | pattacons. |
| Ider Canoninck van S. Merten, S. Cruys, Hoye, ende Ciney    | 2   | pattacons. |

12 pattacons.

| Fosse, Thuyn, Hougard, Corthesem                               | patt. en half.                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ider Canoninck der andere Collegialen                          | 1 pattacon.                             |
| Ider Gebenesicierde soo inde Collegiale, als ten platten landt | een half.                               |
| De Deeckens der Christenheyt                                   | patt. en half.                          |
| Ider Pastoor                                                   | 1 pattacon.                             |
| Costers, ende Schoolmeesters, ten zy datse ackerlieden oft     | •                                       |
| wennen zyn, ider                                               | een quart.                              |
| De dienaers, Supposten, ende officiers der Kercken             | een quart.                              |
| Dienstmaechden                                                 | een schellinck                          |
| Ider gemitrerden Abt                                           | 20 pattacons.                           |
| Voor ideren van hunne Religieusen                              | 1 pattacon.                             |
| Ider onghemitrerden Abt                                        | 10 pattacons.                           |
| Ideren van hunne Religieusen, oft Canonicken Regulier          | een half.                               |
| Ider Leecken Broeder                                           | een quart.                              |
| Alle Religieusen van Huysen hebbende incomste, in dese         |                                         |
| Liste niet wtgedruckt                                          | een quart.                              |
| De Vrouwen der Canonickessen, ende Abdissen niet biddende      | •                                       |
| Die Canonickessen                                              | l pattacon.                             |
| De Religieusen der voorseyde Abdissen                          | een half.                               |
| De Leecke Susters                                              | een quart.                              |
| Ider Prioor der Huysen middel hebbende                         | 4 pattacons.                            |
| Ieder van hunne Religieusen                                    | een quart.                              |
| Ider Priorisse niet biddende Oorder                            | 2 pattacons.                            |
| Ider van hunne Religieusen                                     | een schellinck                          |
| Alle andere Religieus oft Religieusen niet biddende Oorde,     |                                         |
| als Benedictines, Bonefanten, Ursulines, Celestines,           |                                         |
| Beghijn van Sinte Christoffel, t'groot Beghijnhoff van         |                                         |
| Sintruyen, van Tongeren, Hasselt, ende diergelycke.            |                                         |
| Item de Cocquins ende Sellebroeders                            | een quart.                              |
| De geloonde Rent-Meesters der Gast, oft Godthuysen, ende       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| almoessen t'en zy datse andere qualiteyt hebben                | 2 pattacons.                            |
| Die persoonen dienaers in dierghelyke huysen.                  | een quart.                              |
| Die dienst-maechden der selver persoonen                       | een schellinck                          |
| In dese tax en sullen niet begrepen zyn die Cappucijner        | •                                       |
| Recollecten, Engelsche Paters. Clarissen, ende Grauw Zuster    | 8.                                      |
| Graven, Gouverneurs, Drossarden, Hoochbailliss, yder           | 12 pattacons.                           |
| Baronen, Borch-Graven, ende Commandeurs                        | 8 pattacons.                            |
| Edelmans                                                       | 6 pattacons.                            |
| Pandt-Heeren                                                   | 6 pattacons.                            |
| Die Vrouwen de helft van hunne Mans, hunne Soonen ende         |                                         |
| Dochters boven de 15 Jaren zynde, de helft van hunne           |                                         |
| Moeders                                                        |                                         |
| Staetdochters                                                  | een half.                               |
| nenieren                                                       | een quart.                              |
| 3 andere dienstmaechden                                        | een schellinck                          |
| eren Knecht                                                    | een quart.                              |
| Borgemeesters der stadt Luyck, soo oude als nieuwe,            | 7                                       |
| nde Schepenen                                                  | 6 pattacons.                            |
| Tome vi.                                                       | 23                                      |
|                                                                | ~~                                      |

| Ideren Raedts-Heer van 't Ordinaris Raedt soo hy gheene    |              |  |
|------------------------------------------------------------|--------------|--|
| hoogher qualiteyt heeft gedragen                           | 4 pattacons. |  |
| Ider Advocaet, Greffler, ende Commissaris der selver       |              |  |
| Stadt, soo hy gheene hoogher qualiteyt en heeft gedragen   | 2 pattacons. |  |
| Procureurs, Voorsprekers, ende Notarissen soo zy geene     |              |  |
| renten en hebben om voor rentiers gehalden te worden,      |              |  |
| oft coopliedens en zyn, oft hunne vrouwen                  | l pattacon.  |  |
| Ider Clerck ende Dienaer der voorschreve                   | een quart.   |  |
| Ider Coopman int groot, Meester van ysersmissen, van       |              |  |
| pampier meulens, olt berchwercken, Meesters van            |              |  |
| Coolkuylen, ende graen-coopers                             | 4 pattacons. |  |
| Meesters van Coopvaerende schepen                          | 2 pattacons. |  |
| Alle andere Cooplieden                                     | 1 pattacon.  |  |
| Alle Ambachts-liedens, behalven datse maar eenen Onder     |              |  |
| knecht en hebben                                           | een quart.   |  |
| Soo sy der meer hebben                                     | een half.    |  |
| Ideren Rentier levende van sijne middelen                  | 3 pattacons. |  |
| Ideren Borgemeester soo nieuwe als oude, Schepenen,        |              |  |
| Grefflers, Scholteden, Rentmeesters, oft Bauw-meester      |              |  |
| der steden                                                 | 2 pattacons. |  |
| Scholtheden, Schepenen, Grefflers, Onder-Bailliss ten      |              |  |
| platten lande                                              | een half.    |  |
| Ideren Wenne sijn eyghen goet dryvende naer proportie      |              |  |
| van ideren ploech                                          | 1 pattacon.  |  |
| Eenen Wenne pacht-landen dryvende naer proportie           |              |  |
| als boven.                                                 | een half.    |  |
| Alle Huysliedens, Voerliedens, Ackerliedens, werckliedens, |              |  |
| gemeene Schippers                                          | een quart.   |  |
| Ider Vrouve sal betalen die helft van taxe haers mans,     | •            |  |
| ende die Weduwen volgens den staet van wijlent hun-        |              |  |
| nen man, soo sy gerenteerd sijn, oft coophandel drijven,   |              |  |
| ardersints die helft avenant die Officien die hunne        |              |  |
| mans ghedraghen hebben, ende hunne kinders boven de        | •            |  |
| 15 jaren die helft van hunne moeders.                      |              |  |
|                                                            |              |  |

Die Specificatie ende Taxe raeckende die Clergye is te verstaen voor die gene die sullen begeren te betalen onder conditie dat van wegen Syne doorluchtichste Hoogheyt gefourneert sal worden, in plaetse van die defaillanten, gelyck hier boven is gedeclareert.

Impression de Léonard Streel, imprimeur juré de Son Altesse. (V. Carton A, nº 102).

1654, 2 mai. — A la demande des bourgmestres, jurés et conseil de la ville de St-Trond, l'évêque de Liége congédie le colonel Gritti. — Ce colonel, au commencement de la guerre que le Duc Charles de Lorraine avait faite au Pays de Liége, avait été envoyé à St-Trond avec une garnison d'infanterie et de cavalerie. La guerre étant finie, le maintien de la garnison, qui y avait sejourné quatre mois, n'était plus nécessaire. (V. Carton A, n° 103).

1656, 16 mars. — Lettre de Jean Funck, officier au service de S. M. Catholique, au magistrat de St-Trond.

Nobles et soigneux et favorables Seigneurs. Parce que Son Alteze en general at donne ordre a tous et un chascun officier qui sont au service de S. M. Catholique de tacher en toutte diligence de retourner en leur regiment et nous sommes informez de tous costez que diverses soldats du regiment du comte Berleni qui sont résidents sur vos terroirs et juridiction, j'ay trouve bon d'envoyer mon sergeant Michael Stoubert avec deux autres porteur de ceste, qui est cognu en vos quartiers, affin de ramener avec luy iceulx qu'il y trouverat. Ce pourquoy je vous prie, Messieurs, ne permettre qu'en ceste affaire aucun empeschement leur soit faict, ains plustot leur donner assistence. Quoy faisans obligeré S. Majesté et luy tesmoignerez votre bonne volonté, laquelle cy en apres je vous tesmoigneray reciproquement et vous serai oblige. Donné a Condé le 16 mars 1655. De vos Seigneurs tres humble serviteur Johan Funck. (V. Carton A, nº 104).

1655, 14 mai. — Hubert de Suetendael, abbé et seigneur de St-Trond, confirme deux ordonnances de Maximilien-Henri de Bavière, évéque de Liége et aussi seigneur de St-Trond, en date du 9 décembre 1854 et du 8 mai 1855. — Ces ordonnances portaient: 1° que tout particulier qui a empiété sur les terrains communaux, les chemins ou les bois des villes ou villages de S. A., pour y construire des caves, des voutes ou des saillies (uytsprong) quelconques, devra en faire déclaration à la Chambre des Comptes dans la quinzaine qui suivra la publication de ces ordonnances; — 2° qu'il est strictement défendu à qui que ce soit, de couper dans les bois de S. A., de l'abbé ou d'autres propriétaires, des arbres, des plants en vigueur de croissance, des mais ou du bois vert, sous prétexte qu'ils doivent être utilisés pour les festivités du mois de mai ou pour la fête du S. Sacrement(1).

Publié au son de la cloche le lendemain.

Hubertus byder gratien Godts prelaet des moensters ende heere der Stadt St. Truyden, etc., allen de gene die dese sullen sien, lesen ende horen lesen, saluyt. Alsoo het gelieft heeft aen hare doorluchtige Hoocheyt Maximiliaen Henrick, bisschop ende prince van Luyck, in syne Reekencamere aldaerte laeter uytgaen een ordonnantie van date 9en dach van december naestledens jaer 1654 ende noch een ander van date 8 meye deses loopende jaers 1655, respectivelyck geparapheert, Rosen vt, onderteekent E. F. de Henrart, met laste van publicatie der selver in alle syne steden ende dorpen, inhaudende dat somminghe besundere persoonen, uyt hon eygene macht ende sonder behoorelycken oorloff sich sauden vervoordert hebben ende vervoorderen toe te scryven ende te usurperen eene partye vangemeyne goederen, straeten, wegen, boschen ende dergelycken dinghen binnen syne steden ende dorpen ende daervan gemaeckt te hebben kelders, welfselen, uytsprongen, etc., comende op de voorscreven gemeynte ende

<sup>(</sup>I) Note. Les textes de ces ordonnances du Prince Evêque se trouvent publiés dans POLAIN et BORMANS, Recueil des ordonn. de la Principauté de Liège, 2º série, t. III, pp. 235 et 242.

heerlycke baenen sonder eenighe oft dan wenighe bekentenisse aen syne bischoppelycke taefele, ordonnerende ernstelyck aen alle de gene die sulx gedaen ende bedreven hebben dat sy sullix binnen 15 daegen naer de publicatie sullen verclaeren oft doen verclaeren in syne reecken camere. Voorders oock dat op verscheyde clachten ende aenbrenghen gedaen aen harer Hoocheyt van het gewalt ende ongeregeltheden, die dagelyx geschieden, soo in syne boschen, boscagien, als van particuliere persoonen syne ondersaeten ende anderen, onder decksel van genuchte van den Mey. feestdach van het heylich Sacrament ende andere opgesoechde oorsaecken. saude gaen sonder schick ende oorloof naer hen wel believen, iae met hoopen van volck, tot aldergrootste interest ende ongeregeltheyt van den voorscreven boschen, inde selve weydinghe doen, nemen, hauwen ende ewech draegen, schoone boomen ende geformeerde pooten, meyen ende groen haud, te dien seer scerpelyck verbiedende allen ende iedere van te cappen, villen, breecken, uyttrecken ende ewech draegen tot het voorscreven gebruyck, sonder synen uytdruckelycken oorloff, byschryfte, oft van den meester ende proprietaris vanden grondt, soo alle dese voorgaende dinghen respectivelyck breeder syn begrepen ende bescheedelycker uytgedruckt inde boven verhaelde ordonnantien ende beveelen, - allen het welck by ons aengemerckt hebben wy, als medeheer deser stadt ende bewindt van St. Truyden, goet ende geraetsaem gevonden te doen soo wy midts desen doen, desgelycke ordonnantie, beveel ende verbodt in dese onse stadt ende bewindt van St. Truyden over de voorseede usurpatien van gegemeynte, weghen, straeten, bosschen, boscagien, affhauwen van meyers, breecken, ewech draghen ende boomen cappen van groen haudt, weydinghe ende andere diergelycke dinghen, soo veel sulx ons, onse ondersaeten ende andere particuliere persoonen mach aenraeken ende dat op deselve straffe penen ende boeten, ruymer begrepen in de gemelde ordsnnantien ende beveelen, - belastende ernstelyck aen onsen schautet ende magistraet onser stadt St. Truyden dese ordonnantie beveel ende verbot ter gewoonelycker plaetsen te vercondigen ende in hoeden van wet te stellen. Want sulx is verheyschende onsen dienst ende gemeyne welvaert. Gegeven in onse stadt ende Moenster van St. Truyden voorscreven onder ons handteecken ende segel den 14e mey 1655. (Signé:) Hubertus Prelaet des Moensters ende Heere der Stadt St. Truiden.

Original sur papier muni du cachet aux armes de l'abbé. — (V. Carton A. nº 105),

1656, 19 juin. — Lettre des Députés des bonnes villes du Pays de Liége et Comté de Looz au sujet du 60°.

Messieurs, Vous verrez par les copies jointes le désir que S. A. S. a eu à ce que le 60° luy seroit remis a main ferme pour les trois ans restans au prix et raisons y portés. Sur quoy Messieurs du Chapitre Cathédrale et de la Noblesse ont trouve plus a propos de supplier S. A. de permettre le rendage public et d'offrir a icelle 5000 patacons a prendre hors du provenu dudit impost chacq desdits trois ans, en reconnaissance des soins tres particuliers qu'elle prend pour la conservation de cet estat et des frais qu'elle y employe, ce que le Conseil de la Cité a pareillement accordé S. A. S. ayant depuis aussi agréé le rendage publicq et accepte l'offre luy

faite, avec un nouveau témoignage de sa bonte paternelle pour la continuation de son affection particulière au bonheur, tranquillité et conservation du pays; or, comme on nous presse pour nous y conformer, avons jugé vous devoir escrire et prier afin qu'après avoir eu egard convenable a ces raisons et considerations representées, vous nous donniez au plus tost vos resolutions, afin suivant icelles nous regler et en faire part à S. A.

V. Carton A, nº 106.

1657, 9 mars. — Ordonnance des deux Seigneurs de la ville de St-Trond pour le métier des maréchaux, publiée t. IV, p. 138. — Copie collationnée avec l'original par le notaire Martin à Speculo. V. Carton A, nº 107.

1657, 22 décembre. — S. A. S. transmet au conseiller Foullon la requête ci-dessous des orfèvres de St-Trond, pour entendre sur son contenu quelques uns des meilleurs orfèvres de la Cité.

Prince Sérénissime et très révérend abbé de St. Trond. Remonstrent tres humblement a V. A. S. et à V. R. les orfèvres de votre ville de St. Trond, membres du metier des fevres illecq, que le 9° du mois de mars dernier il leur a plu donner un reglement au dit métier, par lequel leur est ordonne au 3° article ne faire ny vendre autres grand ouvrages d'argent qu'au titre contenant en fin alloye onze deniers et quatre grains; or comme cela se trouve malaisement praticable dans ceste votre ville d'autant que plusieurs honnest bourgeois se contentent, mesme desirent des ouvrages de moindre alloye qu'au titre susdit, ils supplient tres humblement V. dite A. S. et V. R. qu'elles soyent servies leur permettre de faire et vendre des grands ouvrages d'argent au poinçon du mestier des orfèvres de la Cité de Liege, contenant seulement dix deniers et huit grains et les marquer comme au dit règlement;

Et en cas que quelqu'un voulusse avoir des ouvrages de plus fin alloye ou argent au titre ou poinçon susdit, contenant onze deniers et quatre grains, qu'ils les pourront faire et vendre marqués, outre les marques spécifiées audit reglement, de l'effigie de St-Trond, à la distinction du poinçon de Liége;

Que ces marques avecq la platinne seront mises dans un coffre, lequel seroit gardé dans la maison du maitre marqueur qui en aurat une clefve, et le ruard, qui serat a present le plus vieil orfèvre, l'autre;

Que le dit maitre marqueur sera seulement continué deux ans et qu'iceux écoulés le dit ruard serat deux ans maitre marqueur et le plus vieil orsevre ruard, et ainsi consécutivement;

Que les orfevres viendront toutes les sepmaines au jour de vendredi, a onze heures du matin, à la maison dudit marqueur pour laisser visiter et marquer leurs dits ouvrages;

Que le dit maitre marqueur aurat, pour marquer chacq once d'argent, un liard;

Que toutes amendes dessous douze florins seront partagees, moitié pour l'entretien de la Chambre du métier et moitié pour les gouvernement, juré, maistre marqueur et ruard;

Qu'il pourront travailler de toute sorte d'argent leur apporté par les

bourgeois, pourvu qu'il ne soit de moindre alloye que les Baviers de S. A. Ernest de glorieuse mémoire, afin de n'obliger les dits bourgeois d'aller porter leur gain ailleurs;

Quoy fesant, etc., (Signé: Cornelis Blommen, Andries van den Waterfort, Pierre Massart et moy Meyers sans preiudice.

V. Carton A, nº 108.

1658, 17 janvier. — Devant Gilles Veulemans et Léon de Bierbeeck, échevins de St-Trond, la veuve Louis Hauwen renonce à l'usufruit de 21 florins fesant partie de 150 florins de rente affectée sur le corpus de la ville de St-Trond (v. t. III, p. 385), et ce en faveur de son fils Renier Hauwen qui vend la rente de 21 florins à Jean Robyns, pour une somme de 315 florins. (V. Carton A, nº 109).

1658, 11 mars, — Maximilien-Henri de Bavière, évêque de Liége, vu l'avis du capitaine du hameau de Mervelen, accorde à ce hameau exemption de marcher avec la milice rurale.

V. Carton A, nº 110.

Même date. — Le même ordonne que les frais du procès de chasse pendant entre son drossard de Montenaken et certains particuliers de St-Trond, seront à la charge de ceux-ci et que les bourgeois de cette ville n'auront à y intervenir d'aucune façon.

Maximilien-Henry, évesque de Liege, etc. à tous ceux qui ces presentes verront, Salut. Ayant par noz commis et deputez contribue tous noz soins paternels a ce que le different d'entre notre drossard de Montenack et ceux de St-Trond touchant la chasse seroit par accord terminé et ayant a cet effet aggrée le 8° juillet 1656 certains points et articles que nous avons iugé équitables, ce neantmoins a notre desplaisir l'accommodement n'est ensuivi, de sorte que la voye de iustice estante necessaire, et considérant la procédure fort dispendieuse pour une chose de nulle utilité à noz bourgeois dudit St-Trond, qui n'est que du fait de quelques particuliers, nous ordonnons, suivant qu'avons déclaré le 30° de mars de l'an 1655 que les fraix de la dite procedure devront estre portez par les particuliers entre et contre lesquels elle a été entamée; desendant aux bourguemaitres et receveur de la dite ville de ne rien debourser, ou mettre aux comptes d'icelle, a peine de peculat et d'en respondre en leur nom privé en particulier, comme aussi de notre indignation, car telle est notre serieuse volonté. Donné en notre cité de Liege le xie de mars 1658. (Signé:) Maximilien (V. Carton A, nº 111). Henry.

1658, 13 avril. — Les deux Seigneurs de la ville de St-Trond, — vu la requête des orfèvres en date du 22 décembre précédent — déclarent « accorder et ordonner l'observance desdits articles » moderatoirs aux peines y portées, voir qu'au regard du dernier » artîcle les dits orfevres devront sans aucun delay, incontinent la » besogne achevee, apposer sur la vaisselle les armes ou la marque » du bourgeois qui l'auroit fait travailler (en lieu visible) et qui ne

- puisse estre facilement effacé de la dite vaisselle, afin que personne ne vienne a estre desceu et troupé par des ouvrages semblables, leur interdisant d'y apposer aucun poinçon ou marque, qui pourroit la contrefaire, soubs peine de faux et autres arbitraires. Ordonnant au surplus que le reglement du 9° mars de l'an 1657 soit exactement observé. » (V. Carton A, n° 112).
- 1660, 24 mars. Les bourgmestres et conseil de Liége, considérant qu'une affiche séditieuse a été publiée à leur adresse, font afficher une protestation déclarant qu'ils n'ont pour but que la conservation des droits et la bonne police de la Cité.

Messieurs les bourguemaistres et conseil de la Cité de Liege, Ayans veu une Affiche pernicieuse publiée de la part de quelques particuliers se disans Doyen et chapitre de la Cathedrale, fort peu soucieux du repos publicq, ne pouvans ulterieurement dissimuler, ont trouvez à propos de donner à connoistre, et taire scavoir à toute la Bourgeoisie, que lesdits particuliers contre la police de cette Cité, et contre les Privileges, Franchises et Reglemens des trente-deux bons Mestiers, presument d'usurper une connoissance qui ne leur appartient pas, et ne leur a jamais appartenu, mais à Messieurs les Bourguemaistres et Conseil, l'autorité et juridiction desquels, ils ont tâché et tâchent d'anneantir avec tous les droits de la bourgeoisie, jusques à là que de les noircir et charger de calomnies aupres des estrangers: lesdits Bourguemaistres et Conseil ne doutans point que pendant qu'on se prepare de donner plus de lumiere au public. touchant leurs indeuës procedures, la Bourgeoisie demeurera entretant satisfaite et mieux informée des sinceres desseins desdits Bourguemaistres et Conseil, qui n'ont pour but sinon la conservation des Droits et bonne Police de la Cité. franchise et banlieu leur apartenans, le tout conformement à la résolution prise, tant par eux, que par les Seigneurs vieux bourguemaistres, et les Maistres et Commissaires : plusieurs au contraire de ces mal intentionez desirans seulement de contenter leurs ambitions, passions et interests particuliers. Et comme ils font semer le bruit de vouloir mettre bas quelques Imposts, la Bourgeoisie doit estre asseurement persuadée, que cela est bien esloigné de leur intention, veu que l'expérience a assez sait voir qu'ils s'en sont toujours exemptez à la charge du pauvre, quelques uns d'entre eux trouvans dans les moyens publics de quoy paistre leur avarice: Ordonnant lesdits Seigneurs Bourguemaistres et Conseil, que la présente soit sans dilay imprimée et affichée dans tous les lieux publics: Deffendant tres-serieusement à tous et un chacun de les toucher, deschirer, ni arracher, à peine de saisie sommaire et châtiment exemplaire. - (Signé:) G. Du Sart. (V. Carton A, nº 113).

1661, 11 mai. — Corneil Everard, bourgmestre de St-Trond, rembourse à Herman Bex, protonotaire apostolique, chanoine et écolatre de la collégiale de St-Pierre à Liége, et à Godefroid Walschart, jurisconsulte, le capital de la rente souscrite par la ville de St-Trond à Jean-Claude Deschamps, dans les droits duquel fut surrogé Jean de Hinnisdal, le 10 novembre 1656. (V. t. IV, p. 137).

Herman Bex touchait 200 florins de la dite rente; Godefroid Walscharts 112 florins 10 patars, suivant acte du 29 décembre 1660. — Le bourgmestre paie 5000 flor. pour capital, 1250 florins pour rengrosse du capital et 347 flor. 4 patars pour interêts échus.

V. Carton A, nº 114.

1662, 25 novembre. — Maître Jean van Vucht transporte au profit du couvent de Jérusalem, au prix de 1000 florins, 50 fl. d'une rente de 100 florins affectée sur le corpus de la ville de St-Trond et qu'il avait acquise le 25 février de l'année courante à Arnold et Jean van Manshoven, bourgeois de Hasselt.

V. Carton A, nº 115.

1666, 2 mars. — Jean van de Velde vend à Egide van Entbrouck, bourgeois et marchand de St-Trond, 5 flor. d'une rente de 10 flor. affectée sur le corpus de la ville, et dont, suivant acte de partage devant le notaire Jean van Froenhoven, Marie Vande Velde, épouse de François Steynen, junior, a obtenu l'autre moitié. — Acte reçu par Henri-François van Entbrouck, notaire apostolique, réalisé aux échevins de St-Trond le 16 mars 1666 — François Steynen vendit la part de sa femme au même le 15 juillet suivant.

V. Carton A, nº 116.

- 1666, 30 août. Henri de Heusch, écuyer, transporte au profit de dame Jeanne Petri, veuve de maître Jean Bormans, assistée de son fils Jean Bormans, une rente de 75 flor. affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, suivant acte du 7 octobre 1648. La vente se fait au prix de 1500 florins. Acte reçu par Jean Govart, notaire public à St-Trond. (V. Carton A. nº 117).
- 1667, 30 avril. Mandement de l'Evêque de Liege, portant qu'à l'avenir personne ne pourra acquérir ni exercer le métier de boucher à St-Trond, à moins d'être né dans cette ville de père et mère pratiquant ce métier. (V. Polain et Bormans, Rec. des Ord., 2º Série, t. III, p. 328.) (V. Beenhouwers A, p. 1.)

Même date. — Même privilège accordé au métier des bouchers par Michel van der Smissen, abbé de St-Trond. (V. ibid., p. 3.)

1669, 25 juin. — Ordonnance de Maximilien-Henry de Bavière, évêque de Liége, portant règlement pour l'administration de la ville de St-Trond. (Analysé t. IV, p. 234).

Original sur papier aux cachets munis des sceaux des deux Seigneurs de la ville. — (V. Carton A, nº 118).

Même date. — Ordonnance du même analysée plus haut t. IV, p. 235.
Original sur papier au cachet de l'Evêque. — (V. Carton A, nº 119).

1669, 5 juillet. — Acte émanant de Michel Vander Smissen, abbé de St-Trond, publié t. IV, p. 238. — Cet acte fut publié au péron le 9 du même mois.

Original sur parchemin, au cachet de l'abbé. — (V. Carton A, nº 120).

1669, 8 août. — Ordonnance pour les communes des environs de St-Trond, à l'occasion de la maladie contagieuse qui règne dans cette ville.

Son Altesse Sérénissime estant informée des deffenses faites sous peines pecuniaires et amendes a tous surceants des villages circonvoisins de la ville de St-Trond, au préjudice de l'autorité de Sadite Altesse, du bien du commerce et du public, d'entrer dans la ditte ville, sous pretext que la maladie contagieuse y seroit tellement allumée qu'il n'y auroit presque de maison libre, quoy que néantmoins il n'y ait qu'environ trengt cinque maisons infectées dans toute la ville et dependances, la plus part estant de pauvres gens sur un coin de la ville, a bien voulu declarer qu'il est de ses intentions et volontés que touttes semblables deffenses soyent a la veue de cette cassées et mises a neant, comme de sait elle les casse et aneantit; deffendant a tous officiers desdits villages circonvoisins d'entreprendre chose semblable, leur ordonnant comme a tous autres de son pays de ne refuser l'entree et frequentation chez eux aux habitants du dit St-Trond pourveu qu'ils soyent munis de billets de santé vaillables, enioignant a ses hauts officiers, leur lieutenants et aux procureurs generaux de faire les devoirs de leur charge pour l'execution de la presente, et afin qu'elle parvienne a la connoissance d'un chascun, Sa ditte Altesse permet qu'elle soit imprimée et publiée esdits lieux et tous autres ou il appartiendra. Donné au Conseil de Sa ditte Altesse le 8 d'aoust 1669. (Signé:) de Liverlo.

Original sur papier au sceau de l'Evêque. — (V. Carton A, nº 121).

1669, 26 septembre. — Ordonnance de Maximilien-Henri de Bavière, évêque de Liége, touchant la maladie contagieuse qui règne à St-Trond.

Maximilien Henry, par la grace de Dieu Evesque et Prince de Liege etc, a tous ceux qui les présentes verront ou lire oront, Salut. Desirant d'obvier autant qu'il se peut aux ulterieurs progres que la maladie contagieuse pourrait faire dans notre ville de St. Trond faute de precaution requise, nous avons iuge necessaire pour la conservation de nos suiets d'establir le réglement suivant :

Premier qu'il est deffendu a tous hostelains, taverniers et autres bourgeois de notre ditte ville et faubourgs de recevoir personnes, marchandises, pacquets, hardes et meubles venants de lieux infectez.

- 2. Que tous bourgeois de ladite ville et faubourgs venants de lieux suspects, ne pourront rentrer dans leur maison, avant d'avoir montré lettres de sante a l'officier qui aura la garde pour estre mise en mains des bourguemestres de la dite ville ou de leur secretaire.
- 3. Tous bourgeois et inhabitants de la ditte ville et faubourgs, dez lors quils sauront quelqu'un atteint de la contagion en devront faire rapport par escrit aux dits l'ourguemestres a peine de dix flor. d'or, applicable un tiers au délateur et les deux autres au soulagement des pauvres pestiferez.

- 4. Qu'il est ordonne qu'aucun bourgeois de la dite ville et saubourg ne pourra recevoir ou loger aucun saineant, vagabond ou pauvre mendiant qui ne sera natif de la ditte ville ou dependances a peine d'estre banny.
- 5. Que tous pasteurs ordonneront a leurs clercs de veiller sur les dits pauvres à ce qu'il demeureront a la porte et ceux qu'ils trouveront mendier parmy l'eglise, qui ne seront de la paroisse, seront chassez et au cas de désobeissance bannys.
- 6. Que tous pauvres de la dite ville ne pourront mendier en aucunes eglises de religieux ou autres sinon a la porte.
- 7. Que tous ceux qui seront atteints de la maladie contagieuse ou auront converse avec les infectez, ne devront converser aucuns, ny recevoir communication d'autres personnes, ains se tiendront fermez et feront leur quarantaine, a peine de bannissement susdit.
- 8. Et afin d'eviter les grandes putresactions et de suitte l'insection de l'air que causent les eaux stagnantes, trigus et ordures jettees parmy les rues et dans les saubourgs, il est ordonné a tous bourgeois, mannants et inhabitants de la ville et des saubourgs qu'il aient, en tiers jours de la publication de cette, a saire lever et porter les trigus et ordures estantes devant leurs maisons et l'estendue d'icelles sans les pouvoir ballier et envoier plus bas ny plus haut, a peine de cinq florins d'or applicables pour un tiers au delateur et les autres au soulagement des pauvres pestiferez.
- 9. Qu'il sera pourveu par les dits bourguemestres a ce que les canaux ayent leurs cours et que par mode de provision il est ordonne a tous ceux qui auront maisons et heritages a l'opposite desdites eaux croupants de les faire vuider ens le mesme terme, a peine que dessus.
- 10. Que toutes personnes lesquelles purgent et nettoyent les maisons infectees ne se presumeront de letter sur les rues, ny autres lieux de la ville, les ordures, a peine d'estre chastiees après la quarantaine en toutte rigueur de justice.
- 11. Les poisseurs vendants et tenants leurs stals sur le marche, devront tenir leur lieu net et ietter de l'eau suffisamment a ce quil n'y ait puanteur a mesme peine.
- 12. Le mesme est ordonne a tous bouchers, de ietter suffisamment de l'eau dans les lieux et endroits ou il tuent, en sorte qu'il ny ait aucune puanteur sous la mesme peine.
- 13. Et pour, autant qu'il est possible eviter les puanteurs qui pouroient infecter la ville, il est sérieusement deffenda que personne de quelque qualite elle soit, ne pourat tenir ou nourrir dans la dite ville, porcs, cochons, colombs, pigeons, lapins, canards et autres bestes infectantes et est ordonne a ceux qui en ont, de s'en faires quittes ens tiers iours apres la publication des presentes, sous peine de confication d'iceux et de cincque florins d'or applicables comme dessus.
- 14. Et pour l'importance de l'execution, un chascun sera autorité de pouvoir tirer et tuer les dittes bestes les trouvant hors leurs maisons, a leur profit particulier, sans recherche impunément, comme aussy de tuer tous chiens sans maitres, courrants par la ville et faubourgs.
- 15. Ne sera permis aux Frères Cellites dits Lolards et autres d'ensevelir les corps morts avant les neuf heures du soir et apres les cincque heures du matin en hyver, et avant les dix et apres les quatre heures en este.

Et finalement que les presentes ordonnances soyent deuement publiees, afin qu'elles parviennent a la connoissance d'un chascun, voulants qu'elles sortent leurs pleins et entiers effects, iusques a ce que nous en aurons autrement ordonne, a quel fin nous commandons a tous et quelconques nos officiers, justitiers, bourguemestres, bourgeois et subiets, et autres a qui ce peut toucher de s'y conformer, telle estant notre serieuse volonte et le requerant ainsy le bien public. Donné sous notre seel secret en notre Cité de Liège le 26 septembre 1669. (V. Copie Carton A, nº 122)

- 1670, 8 avril. S. A. S. ordonne "à l'alfair Quernheim, commendant sur la Stappelpoort, à St. Trond, de renvoyer aussitot à "Kayserwerth dix soldats avec le feltuefve (?) hors de ceux qui "sont a la garde de la dite Stappelport, continuant la garde dicelle "avec le rest de soldats. "

  (V. Carton A, nº 1/3).
- 1670, 6 décembre. Lettre du Chancelier et du Conseil Privé de Son Altesse, ordonnant au Comte de Duras, drossard de Montenaken, de commander les villages de son district pour travailler aux fortifications de la ville de St-Trond, etc.

Nous avons veu, — par votre reponse du 27 du passé sur la requeste des bourguemaitres de St. Trond, que nous vous avons communiquée, qu'après vous avoir informe sur le suiect de la demande desdits bourguemestres, vous ne trouveriez, ensuitte du dire des plus apparents de votre quartier, que les villages de votre office et autres voisins seroient obligez de venir travailler a la fortification de la ville, et que si on y a assisté au temps du Prince de la Marck, ça esté par son ordre et non pas par aucune obligation a ladite ville ou aux dits bourguemaitres. Sur quoy nous vous dirons que nous trouvons a propos que, sans obligation a laditte ville ou consequence preiudiciable, les villages de votre quartier y soit par vous commandez au nom de Son Altesse Serenissime, a tel nombre a la fois que vous jugerez convenir; voir que cela se fasse dans une saison moins facheuse que la presente et a la moindre incommodite des subjects, et que ceux qui sont voisins et frontiers au Pays du Roy en soient exempts, pour les raisons qu'ils avancent, a quel effet il sera expedient que vous fassiez une liste des villages que vous croyez y pouvoir estre employez et nous l'envoyiez pour l'examiner.

Cependant comme nous apprenons qu'aux environs de St. Trond, il se commet beaucoup de voleries par des soldats estrangers, il nous a semble qu'il ne sera hors de propos pour les tant mieux descouvrir et empescher, de placer un guet sur chaque clocher de votre district qui puisse donner le signal necessaire en ce cas. (Signé:) de Liverlo. Liége, ce 6 décembre 1670.

Original sur papier au sceau du Conseil Privé. (V. Carton A, nº 124).

1671, 3 janvier. — Le métier des tanneurs proteste auprès de S. A. S. contre les taxes frappées en 1669 (v. t. IV, p. 231) par le magistrat de St-Trond sur les cuirs tannés. — Il expose l'état obéré dans lequel il se trouve et demande l'intervention du Prince. — Celui-ci ordonne de communiquer la requête aux officiers et bourgmestres de St-Trond. (V. Carton A, nº 125).

1671, 5 février. — Le magistrat de la ville de St-Trond expose à S. A. « que, si Elle ayt la bonté de prester l'oreille aux plaintes » semblables à celles des tanneurs, et se tesmoigne incliné pour » pour faire quelque moderation au dit mestier, tous les autres, » n'ayant pas de moindres raisons, se servant de l'occasion, vien- » dront importuner Son Alteze, affin de rendre sterils les nouveaux » imposts et d'envelopper la ville dans ses charges, sans espoir d'y » pouvoir apporter aucun remede. » En même temps, il prie le Prince « d'ordonner que les tanneurs s'ayent a conformer inces- » samment aux ordonnances du magistrat, agrééz et confirmez » par Sa dite Alteze, soubz peines y comminées. » — La demande est accueillie. (V. Carton A, nº 126).

1671, 10 octobre — Lettres du Prince-Evêque aux bourgmestres de St-Trond, par lesquelles il donne congé a la garnison de Stapelporte.

Chers et feaulx, nos intentions estante de soulager autant qu'il se peut nostre ville de St. Trond, nous avons bien voulu nous incliner a en retirer la garnison que nous y avions mise sur la Stapelporte, voire qu'avant tout vous aurez soin de faire payer effectivement... (rogné)... des gages escheuz et deuz jusques au jour du partement inclusivement et que doresnavant vous ne manquerez de contribuer vos debvoirs a faire observer la bonne discipline parmy les bourgeois, en sorte qu'il n'y ait plus suiect de plainte, puisque la mémoire vous doit estre encore recente des malheurs que la nonchalance et la dissimulation des desordres du passé ont produit. Et que de plus vous aporterez ce qui est de votre obligation pour la conservation de la ville par placement des gardes aux portes et autrement, selon que la necessite le requerera et que le jugerez convenir, afin d'obvier a tous inconvenients. A quoy nous assurant qu'il n'y aura faute, puis qu'il y vat de vostre propre interest, prions Dieu, chers et feaux, qu'il vous ait en sa sainte garde. De nostre Cité de Liege ce 10° d'octobre 1671 — (Signé :) de Liverlo. (V. Carton A, nº 127).

1672, 30 novembre. — Résolution du Tiers Etat du Pays de Liége et Comté de Looz sur la Proposition leur faite par le Prince-Evêque à la Journée du 24 octobre dernier.

Messeigneurs... remercient tres humblement sa dite Alteze de la bonte qu'elle a eu de les faire assembler, afin de pourvoir aux dangers et necessites de son pays de Liege, et dans leur resolution sur icelle, apres avoir diverse fois conféré avec Messieurs les deux autres Estats et recognu qu'un chascun se porte au maintien et defense de la neutralité dans ce pays ; ayant aussy ressenty que les négociations ont produit quelques bons effets iusques au present, ont juge necessaire de les continuer, ou il sera trouve a propos pour parvenir a l'esloignement des disgraces intervenues et a l'affermissement de la dite neutralité, les quelles negociations se remettront a la bonne conduitte, prudence, fidélité de quelques seigneurs a denommer par les Trois Estats, lesquels deputez ordonneront desdites negociations selon que le temps et la necessite le requereront.

Et comme il est important au bien de l'Estat de pourvoir a la seurté de la Cité de Liege, laquelle se trouve asseurement interessée par la charge des gens de guerre qu'elle entretient a ses propres fraix depuis plusieurs mois, mesdits Seigneurs sont d'advis que, dez le premier du mois de décembre prochain, les 600 hommes qui doivent presentement rester en pied seront continuez et demeureront soub la mesme autorite, ordres et comandement quils ont esté establis, a la charge et solde des Trois Estats, au dessus de 220 hommes augmentez par leur députez et des autres Estats dans les places fortez passé aussy quelques mois.

Lequel soldoyement et entretien de gens de guerre dureront a la charge de l'Estat lespace de six mois, tant seulement a compter dudit premier decembre, sil n'y arrive pas de tranquillité auparavant, voir d'avantage sil est ainsy trouve necessaire par ceux qui seront establis, tant de Messieurs de l'Etat Primaire, de la noblesse, que des villes de chacque quartier, si elles ne veulent touttes comparoistre dans une conference qui serat ordonnee destre tenue quinzes jours avant les dits six mois expirés; lesquels commis de la noblesse et Tiers Estat, avec leurs députez ordinaires, auront la mesme force et vigueur dans la resolution a prendre que leur Estat en corps.

Et pour autant qu'il se peut pourvoir a la conservation des villes et places fortès, mesdits seigneurs sont d'intention qu'a la premiere semonce des gouverneurs ou magistrats respectivement d'icelles qui se trouveront en apparence de danger, les villages et paysants y obligez aux gardes et tous autres voisins deveront s'y rendre incessamment soubs leurs ordres, avec leurs armes et leurs officiers pour leur deffense.

Entendu qu'arrivant que les armées sesloigneront de la Cite et quelle serat hors de danger, et que quelques autres villes ou places fortes se trouveront plus exposee a leur passage, de crainte de surprise ou siege, et que les gouverneurs ou magistrats susdits jugeroient necessaire d'avoir du monde au de là des paysans et voisins, comme dit est, messieurs les bourmestres et officiers de Liege deveront les y envoyer, si ils en sont requis par lesdits magistrats des villes ou gouverneurs pour leurs places fortes, en tout ou en partye, suyvant que la nécessité le demandera : lesquels gens d'armes envoyez, aussy bien que les paysans sustouchez, extants en dites bonnes villes, seront entierement soubs les ordres et comandement des bourgmestres et conseil de chacune d'icelles; les provisions de guerre, tant pour les dits soldats que paysants demeurants a la charge de la devandite Cité ou bonnes villes ensquelles ils se trouveront pour la garde, voir en cas que les 600 hommes levez pour la Cité viennent a estre congediez, larmement demeurera a icelle, comme ayant este fait a ses fraix.

Et venant aux moyens necessaires pour les dites négociations et subsistence desdits 820 hommes, mesdits seigneurs ont accorde et accordent un impost de huict fl. sur chacque ayme de vin, soit a l'entree ou la consomption, si les autres Estats y consentent, sans réserve d'aucun tiers, a durer sy longtems que l'Estat soit desinteresé des fraix necessaires pour la presente necessite et a payer par toutes personnes indifferemment, soit ecclesiastiques ou seculiers, et sur les gros tonneaux a l'advenant, sur la pipe du vin d'Espagne vingt quatre florins, sur chacque ayme de brandevin entrante ou qui serat distilleé dans le pays douzes florins au dessus de ce qui est desia impose.

Item, six tailles payables prestement par les detenteurs des fonds et autres six tailles a payer comme devant, six mois après, s'il est ainsy trouve nécessaire a la conference devantdite, voir que la portance se pourat defalquer aux proprietaires ou creanciers fondiairs de quelle qualité ils soyent, nonobstant quelconque part ou condition au contraire, voir pour prevenir les difficultez qui pouroyent survenir au regard de ceux qui ne voudroyent permettre la dite defalcation, il serat interdit a tous juges et justices d'accorder aucune poursuite a la charge de ceux qui pretendraient la dite defalcation ensuitte du premis.

Et comme il faut avoir argent a la main pour furnir aux necessitez urgentes, mesdits seigneurs sont d'avis de faire au plustot rentrer les restances deues par les reprenneurs du 60° et 35800 flor, ou environ restants des deniers accordez contre le Turcq, de la demoiselle veuve de feu le receveur Gruysen. Au dessus de ce consentent qu'on prenne a fraix 10, 12, 15, ou 20 milles patacons s'il est necessaire, au moindre interest que se pourrat. pour estre refurnis a quattre, cincque, a six fois, a proportion que les derniers rentreront et quon aurat argent a remployer; voir que l'obligation quon en donnerat serat unicquement affectée sur les moyens icy accordez, affin quils soyent mis en execution; lequel argent pris a fraix avec les 35800 fl. de la demoiselle Gruysen seront mis dans une caisse a trois clefs pour estre distribues, suyvant les necessitez, par ceux qui seront a ce authorisez et ainsy espargner le tantiesme d'un receveur, entendant que celuy qui serat receveur des autres imposts icy accordez, tienne gratis les notules convenables des argents mis et distribuez hors du dit coffre a trois clefs.

Lesquels imposts seront mis dans les mains des receveurs parmy le tantieme ordinaire qui est un pour cent, pour hors d'iceux payer le soldoyement susdit et refurnir la dite somme a prendre a fraix, a mesure quil y aurat argent en caisse; lesquels receveurs ne pouront pour tant les divertir du subiect pour quel ils sont accordez, ny les mesler avec aucuns aultres deniers, ny prendre pour et a raison d'iceux aucun droit de compensation ou retention, nonobstant touttes ordres quils pourroyent monstrer au contraire, pour les comptes ou balances, veue, tant par les dits commis cy devant marquez que les Estats mesme, par apres estre le boni s'il y en at applicque a la descharge des rentes de l'Estat, pour quoi tant mieux recognoistre, les dits receveurs deveront ens deux mois produire, es mains des greffiers de l'Estat, les comptes qu'ils ont a rendre, tant des deniers ordinairs que ceux accordez pour les argents pris a fraix dans la guerre contre le Turcq, afin que les villes, qui en demanderont coppie, les puissent examiner et prendre des mesures convenables pour leur venue en Liege d'ici a cincque mois ou environ, ainsy qu'il serat limitté pour les voir (?) a peine par les receveurs defaillants de ne recevoir aucun tantiesme de leur recepte poursuivable comme en justice appartiendra.

Les devantdits receveurs deveront faire bon et advancer largent de la portance des impost accordez, quinze jours apres le terme a limiter expire, ou monstrer conviction convenable des defaillants, a peine de ne recevoir aucun tantieme et d'estre poursuyvable comme dessus.

Et pour recouvrir par la Cité et villes la portance de leurs tailles et surnir aux dépens que les reparations de sortifications ont demande et demanderat en la presente conioncture, les bourgmestres et Conseil des chacque ville ou communaute soyent authorises pour, soub le bon plaisir de S. A. Sérenissime, establir tels moyens qu'ils trouveront convenir, ainsy ques journees dernieres, a plus grande descharge du pauvre que faire se pourat, voir qu'on ne pourat charger les grains ou autres choses y refugiees du plat pays.

Mesdits Seigneurs declarants d'avoir convenus du present reces et accorde les imposts y exprimez, de sy avant que Messieurs les autres Estats et le clergé secondaire et autres ecclesiastiques y entrent et sy conforment, ainsy qu'on espère qu'ils feront suyvant leurs offres cy devant faites et que lesdits impost, avec les clauses et conditions insérées au present recès, soyent observées et praticques, autrement point.

Suppliants S. A. S. destre servie d'aggreer leur présente resolution et de porter l'ordre convenable pour son exécution et d'avoir la bonté d'employer son authorité et crédit, pour la restitution des villes enlevées et conservation de la neutralité de son fidel pays de Liege et Comté de Looz. Fait à Liege le dernier de novembre 1672. (V. Carton A, nº 128).

1673, 12 janvier. — Le magistrat de la ville de St-Trond avait été obligé d'établir quantité de nouveaux impôts en 1669 et la création en avait été agréée par les deux seigneurs — Les tanneurs, déjà en 1671, s'étaient plaints des charges qu'ils avaient à payer, mais ils n'avaient rien obtenu. Plusieurs d'entre eux exerçaient aussi le métier de cordonnier et fesaient difficulté de payer les impôts, alléguant qu'ils ne consommaient que des peaux préparées par eux-mêmes. — Le magistrat s'en référa aux seigneurs, fesant ressortir surtout les dommages subis dans les circonstances précitées par les cordonniers qui n'étaient pas tanneurs en même temps. — Par apostille du 12 janvier l'évêque ordonna aux cordonniers-tanneurs de se conformer aux règlements de la ville et de payer les impôts établis; l'abbé de St-Trond fit de même le lendemain. (V. Carton A, nº 129.)

1673, 21 janvier. — Lettre du Prince-Evêque, Maximilien-Henri de Baviere, adressée de Bonn aux bourgmestres de la Cité de Liége et à ceux des villes du Pays.

Chers et féaux, nous avons receu votre lettre du 17 de ce mois et veu tant par iceux que la repartye y jointe aux censures de l'Estat primaire, la contestation que vous nous faites de n'avoir eu aucune intention d'apporter le moindre préjudice a nos regaux et drois principaux par votre reces y mentionne; mais comme jusques ici nous n'avons vu ny l'un ny l'autre reces, nous ne manquerons pas de nous en informer plus particulierement, nous confiant entretems que vous ferez paroistre les effets de vostre dite contestation aux occasions de nostre service, pour le bien et repos commun qui vous est tant necessaire parmy les presentes coniunctures, comme nous contribuerons aussy tres volontiers tout ce que nous pourrons pour vostre conservation, priant Dieu de vous avoir, chers et féaux, en sa

sainte garde. Donné de notre ville de Bonne le 21 janvier 1673 — (Signé:) Maximilien Henry. (V. Carton A, nº 130).

1673, 14 février. — Résolution du Tiers Etat du pays de Liége et Comté de Looz sur la proposition de S. A. Sérénissime, faite à ses Etats le 24 octobre 1672.

Remercient sa dite altesse de la bonté qu'elle at eue de les faire assembler pour pourvoir aux dangers et necessités urgentes de son pays de Liege, comme aussy du soin qu'Elle at eu de les rappeler au 28 de Janvier et leur faire cognoistre que les resolutions des trois Estats sur les moyens nécessaires pour l'effect de la ditte proposition n'ont estez uniformes et par consequent praticables.

Et donnant la dessus leur resolution, ils jugent necessaire de continuer les negociations qui ont desia produit quelques bons effets, pour parvenir a l'esloignement des disgraces du Pays et l'affermissement de la neutralité.

Lesquelles négociations ils remettent a la bonne conduitte, prudence et fidelite de quelques seigneurs a denommer par les trois Estats, pour en ordonner par eux seigneurs députez suyvant que les temps et besoins le requierent.

Et comme entretemps il est important de parvenir à la seureté de la Cité et bonnes villes de ce pays, mesdits seigneurs sont d'advis que les 600 hommes et les officiers levez, armés et entretenus depuis plusieurs mois par la Cité, seront continuez aussy et demeureront soub la mesme autorité, ordre et comandement qu'ils ont est establis a la charge et solde des trois Estats, pour six mois a comencer au 15 de ce mois de février.

En outre, qu'il se fasse une levée de 50 chevaux et des trois mille fantassins au dessus de ce qui est desia leve pour renforcement des places fortes pour le mesme terme de demy an, pour comencer au tour des premieres monstres en cas d'avance, et, en cas que pas, au tour de la levée, à moins qu'il ne soit trouvé a propos de les congedier au paravant.

Laquelle levée se ferat au nom de S. A. Serenissime et des trois Estats aux quels tous soldats et officiers presteront serment.

Les commissions se depecheront au Conseil Privé de S. A.

Ils seront comandés par un conseil de guerre composé de deux députez autorisez du Conseil prive et autant de chaque Estat; lequel conseil de guerre denomerat les officiers et pourvoirat au payement, lesquels, quant au logement et envoy des soldats, deveront agir de concert unanime selon selon la loi de l'Estat. Lesdites troupes, en tout ou en partie, ne pouront estre comandées hors de Pays pour quelle cause que ce soit, ny estre employées dans icelluy pays pour aucune puissance estrangere sans le consentement exprès unanime des trois Estats.

Icelles troupes seront distribuées dans les fauxbourgs, advenues, villages et dependances de la Cité et bonnes villes et leurs chastelenies et des places fortes a proportion du besoin et necessité occurente, voir dans les villes mesmes a l'extremité.

Et afin qu'elles ne soient a charge des habitants des lieux ou elles seront logees, on deduirat hors de leurs gages leur logement, et pour ce la solde s'augmenterat proportionnellement.

Et quand les dites levees se trouveront dans la Cité, villes et saubourgs

ou dépendances, comme dessus, elles y seront logées par ordre et détermination des bourgmestres.

Et y seront aussy soubs les ordres des officiers et bourgmestres, lesquels respectivement ont accoustume d'y comander les armes.

Et comme ils esperent le soulagement du pays par les moiens des negociations et particulierement par le credit de S. A. S., qui en serat tres humblement supplié au plustost, en quel cas il ne seroit besoing de grosse levee, ils ont authorise messieurs les bourgmestres de la Cité et les personnes à deputer des villes de Huy, Dinant. St-Trond, Hasselt, Vervie, Herck et autres qui, voudront ou pourront vacquer pour, avecq les Seigneurs qui seront deputés par les autres Estats, diminuer le nombre desdittes trouppes a proportion du besoin, pour quoy ils seront adverties oportunément.

Pour quelles négociations, levée, armement et solde ci-dessus reprise et subsistance desdites troupes le terme de demy an seulement, ils trouvent a propos qu'on leve a fraix cent et dix milles patacons, voir jusques a cent et cinquante milles, sil est necessaire au 20° et 25° denier, sans specification d'espece et remboursables huict a dix milles patacons à la fois par les seuls deniers de l'Estat et pas autrement.

A quel effect se pourront obliger les deniers soub specifiez et les autres revenus tant ordinairs que extraordinairs de l'estat.

Pour l'interest et remboursement de laquelle somme Messeigneurs ont accordé huict florins de Brabant sur chacque ayme de vin fort à payer à l'entrée du pays au regarde ce qui sy deverat decharger.

Item, douze sur l'aime de brandevin estranger et huict sur celuy qui se brasserat ou distillerat en ce pays ; sur l'ayme de myes ou hydromelle quattre florins ; sur chacque stier de seel qui entrerat pour estre deschargé dans le pays dix patars a comencer prestement; sur chaque livre de taback entrante fillée ou non fillée ou provenante du creu du pays deux patars et demi.

N'entendant susdits seigneurs que les imposts cy dessous accordez se puissent exiger sur ce qui traverserat pour les pays estrangers.

Lesquels imposts dureront si longtems que l'estat soit entierement desinteresse de ladite somme et que le capital et interest soit entierement refourni, ou qu'on ay pourveu d'autres moyens, a quoy on travaillera sy tost que le calme le permettera.

Et le dit argent pris a fraix avec touttes restances deues a l'Estat, qu'on ferat rentrer incesamment, seront mis dans un coffre a trois cless pour éstre distribués suyvant les nécessitez par ceux qui seront a ce autorisez et ainsy espargner le tantième d'un receveur; entendant que celui qui serat receveur des imposts accordez tienne gratis les notulles convenables des argents mis et distribues hors dudit coffre a trois cless, etc., etc.

V. Carton A, nº 131.

1673, 18 février. — Maximilien-Henri de Bavière, évêque de Liége, confirme les résolutions prises par les Etats du Pays le 12, 14, et 16 de ce même mois. — Affiché à St-Trond le 28 avril 1673.

Maximilian Henry par la grace de Dieu, Evesque et Prince de Liege, etc. A tous ceux qui ces presentes verront, Salut. La conjoncture presente, Tome VI.

nous ayant obligé de convoquer nos Estats de nostre Pays de Liége et Comté de Looz, afin d'estre pourveu à ses nécessitez, au soulagement, et à la conservation de nos fidels Sujets, et au maintien de la liberté, Neutralité et Commerce de nostre dit Pays; et jœux s'estans accordez à cet effect par leurs recés respectivement datez du 12me, 16me et 14me du Courant, des deniers et moyens y repris, pour la levée et subsistance des milices necessaires, tant de Cavalerie que d'Infanterie, scavoir huict florins sur l'Ayme de vin de Rhin, Mouselle et Vin blan de France, qui entreront en nostre dit Pays de Liege et dix sur la piece de Vin d'Ay, des montagnes ou semblable, et douze sur celle de Beaune, vingt-quatre florins sur la Pippe de Vin d'Espagne, à payer a l'entrée dudit Pays au regard de ce qui se déchargera, et ce au dessus de six florins desja accordez qui se payeront comme de coutume. Item douze florins sur l'ayme de Brandevin estranger et huit sur celuy qui se brasse dans le Pays, quatre florins sur l'ayme d'Idromel, et ce aussi au dessus des dix huit et deux desja accordez sur les mesmes parties. Item dix pattars à l'entrée du Pays sur chaque stier de sel qui se déchargera, à payer incontinent, et sur la livre de Tabac dix liards, pour durer lesdits imposts jusques à ce que la somme capitale de cent dix mille, ou de cent cinquante mille pattacons a prendre a interest, soit remboursée avec l'interest, ou qu'on ait pourveu à d'autres moyens à cet effet. Nous avons bien voulu de nostre authorité principale donner nostre agréement par le present Mandement à leurs résolutions : dans l'asseurance que nous employerons nos soins et interpositions où il conviendra, aux fins et effets par eux desirez. Ordonnant à tous et un chacun de s'y conformer, et payer les moyens sus reprins; et à tous nos hauts et subalternes officiers, et tous autres ausquels il touche, de contribuer les debvoirs de leurs charges, à l'exécution de nostre dit present Mandement: prennant les receveurs et Collecteurs autoriser, en nostre singuliere Sauvegarde et protection Donné sous nostre seel secret en nostre Cité de Liége le 18 fevrier 1673. — (Signé:) L. de Liverlo V<sup>1</sup>. — J. L. Creft.

Imprimé chez la veuve Milst et Jean-François de Milst, imprimeur juré de Son Altesse Sérénissime. — (V. Carton A, nº 132).

- 1673, 18 avril. Les commis et députés de Son Altesse Sérénissime font savoir que le 24 du même mois se rendront les impôts ou péculs de huit florins sur l'aime de vin fort, douze sur le brandevin étranger, huit sur celui du Pays et quatre sur l'aime d'hydromel, impôts accordés à la dernière Journée des Etats.
  - V. Carton A, nº 133.
- 1673, 27 avril. Les mêmes ayant fait exposer les impôts le 18 avril, et personne n'ayant haussé décident de les faire collecter provisionnellement, déclarant qu'ils auront cours dès ce jour même. (V. Carton A, n° 134).
- 1673, 6 juillet. Son Altesse Sérénissime ordonne au magistrat de St-Trond « de recevoir et loger incessamment dans la ville, » les trois compagnies de soldats que le colonel Jamar y conduit » pour des raisons pressantes pour leur conservation, et en cas de

- » nécessité les trois autres compagnies qui sont dans les faubourgs,
- » iusques a ce que le danger vienne a cesser. Fait au conseil de
- » Son Altesse. (Signé:) de Liverloo. (V. Carton A, nº 135).

Même date. — Les députés au Conseil de guerre de son Altesse Sérénissime en son Conseil Privé, déclarent avoir envoyé dans la ville de St-Trond le colonel Jaymart avec trois compagnies. Ils ordonnent a tous les hauts et subalternes officiers « de le laisser » librement passer sans aucun obstacle » et à ceux de la dite ville « de les recevoir en conformité de l'ordonnance de Son Altesse en » son Conseil Privé de la date de ce jour. — (Signé:) J. Nicolay, secrétaire. (V. Carton A, nº 136).

1673, 22 août. — Des désordres ont eu lieu à St-Trond entre les bourgeois et la milice qui y a été envoyée pour la conservation de la ville. — Le Prince-Evèque commet l'avocat Laurent Bex pour, conjointement avec l'auditeur de Brassines, se transporter dans la ville susdite et y prendre des informations exactes sur ce qui y est arrivé. (V. Carton A. nº 137),

1673, 5 novembre. — Résolution du Tiers Etat sur la Proposition de S. A. S. datée du 1 septembre.

Messeigneurs ont, après mure délibération, trouvé a propos de continuer incessamment les négociations envers les Princes et Estats voisins et des envoyées et particulierement a Cologne, ou les ambassadeurs desdittes puissances se trouvent presentement en traité de paix, a effect de representer les interest de cet estat et ly faire comprendre, pour la cognoissance et execution desquels negociations ils autorisent de leur part leurs députez ordinaires.

Ils sont pareillement d'advis dentretenir la milice pour un demi an, a commencer du courant, ensuite du reglement a faire par les dits députez, et affin qu'elle puisse agir plus utilement estante secondée et soustenue par les force du Pays, S. A. est tres humblement requise d'ordonner generalement parmy tout son Pays de prendre les armes pour une deffense commune, contre toutes insultes contraires à la neutralite, voir qu'au cas que par les négociations on pourrait trouver les asseurances du pays, sans la dite milice, icelle cesserat en meme temps.

Pour subvenir aux frais desdites negociations et solde d'icelle milice, mesdits seigneurs ont accordé sans réserve d'aucun tiers une taxe personnelle, a collecter suyvant l'imposition de l'an 1649, estant persuadés que cette taxe dans cette conioncture de temps sera la moindre sensible aux pauvres peuples et de plus prompte et facile exécution que nulle autre, et moins à la charge de l'Estat, a payer sommerement, par tous habitants du pays indifferemment duché de Bouillon, comte de Horne et vouerie de Fleron.

Item, sur le port de soye demi patacon et qui portera or ou argent, avec la soye et sans soye, payera un patacon; bien entendu que les fers (?) des coiffes de semmes aquns (?) d'argent et bagues despousailles ne seront

subject audit impot, non plus que les rubans, coeffes, bouttons, cordons de soye et livrées.

Et en cas que les moyens susdits ne soyent pas suffisants pour fournir tant aux fraix des negociations que solde de la milice, mesdits seigneurs ont autorisé les bourgmestres de la Cité, des villes de Huy, Dinant, Tongre. Hasque, St. Trond, Vervier et tous autres qui voudront en prendre la peine, lesquels devront estre advertis oportunément, pour adviser l'Estat du receu et exposé, et pourvoir au nécessaire, par impost nouvelle sur le port de soye, or ou argent; entretemps mesdits seigneurs entendent que de mois a autre, les receveurs desdits deniers en deveront rendre compte aux deputez ordinaires de l'Estat.

Conditione que tandis que la milice demeurera en pied, les corps de garde, leurs feux aussi bien que pouldre, balles et autres munitions seront a la charge de l'Estat et se payeront hors des deniers susdits, entendu que les 600 hommes et leurs officiers, levez et armés par la Cite demeureront toujours sous la mesme autorité establissement, ordre et comandement qu'ils ont este depuis leur levee, a la charge toutesois et solde de l'Estat, comme aussy le reste de la dite milice sera sous les memes ordres et comandements des bourgmestres et magistrat de chaque ville, ainsi et comme ils ont esté aussy levez et establis, nonobstant que dans quelques unes des dites villes il pourat s'y retrouver quelques officiers prétendant le droit de comander les armes privativement aux dits bourgmestres et magistrat en quel evenement agiront de concerte.

Et pour pourvoir aux necessités accoustumées de l'Estat, mesdits Seineurs accordent aussy la continuation des deniers ordinaires pour trois ans et finir l'an 1677 chacun suyvant leurs echeances, aux mesme obligations, conditions, authorisations, reserves, fins et effets reprins dans leur reces du 3 avril 1669 et autrement point.

Suppliant en tres protond respect Saditte A. S. d'avoir ceste leur resolulution pour agréable : donne en l'assemblée des mesdits Seigneurs du Tiers Estat le 5 de novembre 1673. (V. Carton A, nº 138).

1673, I au 5 décembre. — Instructions du baron de Melin pour la défense de la ville.

Premierement qu'il seroit bon de loger les soldats dans la ville, a raison que, si on en voulait a la ville, on les viendroit sans difficulté couper, sans qu'on les poudroit faire rentrer dans la ville, à moins de courir risque de laisser entrer l'ennemi pelle melle avec eux,

Note en marge: Il est necessaire pour la conservation des faubourgs que la milice reste ou elle est.)

Secondement les portes estant fort faibles, il trouveront a propos de les fortifier et les couvrir par une demy lune ou contregarde qui ne couterait que la main d'œuvre des bourgeois, que dans semblables conjonctures personne ne doit estre exempt de quele qualite ny condition qu'il soit.

(En marge: Il est hors saison de faire quelque chose de semblable.

Il serait tres necessaire de reparer la bresche qui est d'une mereilleuse estendue, ou presentement on y monte a pied et il n'y a qu'une simple palissade, et la saison n'estant propre pour la remurailler il est a propos de le regasonner avec une fraise ou autrement pour un meilleur, estant

le plus faible endroit de la ville auquel il faut bien prendre garde.

Et comme par tout le circuit du rempart, il n'y a autre flancq que celuy de certaines petites tours qui se retrouvent de distance en distance assez esloignee, il est necessaire de remplir celles qui sont decouvertes, de faire a la juste hauteur d'un parapet. et les autres d'y faire autant de defense dans les flancs que l'on pourra, n'y ayant pas d'autre moyen de deffendre les courtines que par ces petites tours.

En marge: Qu'il se fasse au plus tost.

Il est nécessaire tout a l'entour du rempart de faire une banquette assez haute pour découvrir tout le fosse. attendu qu'il manque de flanc.

A la porte de Diest, du coté de la Chapelle, on y at fait une forme de contrecharge qui n'at pas desplanade et qui facilite l'ennemi a se couvrir contre ceux qui se trouvent sur le rempart. Il serait a propos d'y faire une esplanade qui se perde insensiblement dans la campagne, afin que l'ennemi ne se puisse mettre a couvert de la deffense du rempart.

Messieurs les bourgmestres doivent avoir soin d'avoir suffissamment de munitions, tant poudre, balles, armes, godrons, granades, etc.

Il y a plusieurs endroits aux remparts faciles a grimper auxquel il est necessaire d'y remedier.

Il y aurait encore beaucoup de choses nécessaires, mais, comme il n'y a pas d'argent pour les exécuter, ce serait en vain d'en parler.

Il est tres nécessaire d'aplainer tout les fosses et couper toutes les haijes a l'entour de la ville, qui pouroient faciliter l'approche et couvrir l'ennemi. En marge: Fiat.

Il se trouve encore beaucoup de choses à proposer et a faire que je laisse a la tres pourveue discretion de Messieurs les officiers et bourgmestres, puisque les choses ne sont uniquement que pour leur conservation.

V. Carton A, nº 139.

1673, 24 décembre. — Maximilien-Henri de Bavière, princeévêque de Liége, — considérant que les moyens accordés à la précédente Journée n'ont pu être mis à exécution, le clergé refusant d'y intervenir, — convoque les Etats pour le 8 janvier suivant.

V. Carton A, nº 140.

- 1694, 2 avril. Les Commis et Députés de S. A. autorisent les bourgmestres de la ville de St-Trond pour trouver a interest la la somme d'un mois de gaige, pour le payement des deux compagnies qu'ils ont dans leur ville comme aussy pour le logement et chauffage, avec asseurance que l'Estat prendra, comme il prend, la dite somme a sa charge, voir qu'ils les payeront teste par teste et qu'ils en renvoyeront la liste et ce hors des moyens accordés et a accorder. (V. Carton A, nº 141).
- 1674, 13 avril. Etat de payement fait ce jour aux compagnies des capitaines Jaques de Hauterive et F.-C. de Fraipont. Ces états montent le premier à 1174 florins, le second à 1160 flor. 10 s. Ils sont accompagnés des quittances des capitaines.

V. Carton A. nº 142.

1674, fin avril. — Etats de ce qui est dû a la ville de St-Trond pour logement et chauffagé des soldats depuis le 1 octobre 1673 jusqu'à la date de ce jour. — L'état de logement monte à 2304 florins, celui du chauffage a 871 florins 10 sous.

V. Carton A, nº 143.

1674, 19 mai. — Les Commis et Députés de S. A. « estants » pressés pour la garnison de St. Trond », ont ordonné au magistrat de cette ville de mettre immédiatement à exécution les moyens accordés à la dernière Journée des Etats, de payer de leur produit les compagnies de la garnison et d'en dresser des listes pertinentes. (V. Carton A. nº 144).

1674, 29 octobre. — Résolution du Tiers Etat sur les propositions faites à la Journée du 19 septembre.

Messeigneurs du Țiers Estat du Pays de Liege et Comté de Looz remercient tres humblement Son Altesse Serme des soins qu'elle a tousiours eu pour mettre ses Estats à couvert des injures et violences, auxquelles ils se sont veus exposéz par le malheur du temps, et pour correspondre de leure parte, à celuy qu'elle est servye de tesmoigner par la présente proposition, sont d'advis de continuer incessamment les negociations auprès des puissances estrangeres, pour la conservation de la neutralité de ce pays, la liberté du commerce, et l'affranchissement des logements des trouppes estrangeres, et de tous acts contrairs.

A quel fin, et pour subvenir aux nécessités présentes et autres charges de l'Estat et Paijs, Messeigneurs ont accordé pour trois ans huits tailles, et quattre patars sur la tonne de bierre, à lever dans la Cité, bonnes villes et plat Paijs, suyvant la gauge, et mesure ancienne de chacque lieu, Duché de Bouillon, Comte de Horne, et Vouerye de Fleron, sans aucun tiers, nij exemption, voir que la Cité, et bonnes Villes, pourront mettre chez eux un Impost proportionné, à la portance desdittes tailles, et qu'elles auront le pouvoir de retenir (sy elles le tiennent à propos) lesdits quattre patars, aux prix conformement la taxe en faite, avec authorisation dij establir un moyen proportionné auxdits quattre patars sur les braaz, sy elle le jugent ainsi convenir, entendant que les villages et hameaux, qui sont accoustumez de contribuer avec icelles, le continueront à cette effect comme du passé.

Messeigneurs accordent en outre pour durer iusques à revocation, un par cent de tous capitaux des venditions et achapts des tonds, cens, ou rentes, de quelle nature ils soyent, féodaux, censaux, où allodiaux, à la reserve de ceux qui avanceront argent à l'Estat.

Item dix patars sur chaque act, ou instrument notarial, ou passé aux Gresses des Justices, lesquels deveront avoir la marque publique, sans laquelle ils ne seront soij, et ne seront receus en Justice, excepté les acts de constitutions, declarations, assirmations, et responces ad lites.

Item sur chacque libvre de soye, manufacturée en estoffe, ou autrement, dix pattars, et sur chacque livre de soye cruè cincque patars, pour durer jusques à revocation comme dessus.

Lequel Impost des quattre pattars pour un an, serat affecté unicquement à l'entretient de 1050 hommes pour septs mois, à commencer au premier de novembre prochain, et le surplus d'icelle premiere année, s'il y en at, avec les ans suyvants, et les huits tailles seront appliquez aux négociations susdittes, et au remboursement des sommes prinses à fraixs, soub l'obligation des particuliers, sans qu'iceux moyens puissent estre divertis soub quel pretext que ce soit de nécessité ordinaire, ou extraordinaire, de quoy leurs Députéz et Receveurs seront et demeureront responsables, en leurs privez noms, et le provenu des autres Imposts susdits seront pareil-lement appliquez en extinction, tant des rentes, pour les quelles il y a obligation des particuliers de l'Estat comme devant, que d'autres.

Que, sy pourtant (ce que l'on ne croit) les dits Imposts des quattre pattars, et huits tailles pour trois ans, ainsy qu'il est prenarré, ne se trouvoyent suffisants, pour refurnir les sommes à prendre, pour les présentes nécessitéz, conformement a leur reces de 28<sup>100</sup> du mois courant, Medittes Seigres consentent que les mesmes Imposts soyent continuéz, iusques à entier remboursement, desdites sommes, ne fust qu'il y soit autrement pourveu à la premiere journée d'un moyen plus convenable.

Mesde Seigre declarant que leure intention est que les 1050 soldats en septs compagnies seront placez dans la Cité, villes, et places fortes, suyvant les nécessitez occurentes, pour y estre commandez par les bourgmestres, et ceux à qu'il appartient, conformement les Reces des Journées précedentes, au moyen de quoy, tous soldats et officiers supernumérairs se treuvent pour cassez et abollis.

Estant semblablement conditionné que laditte milice en cas de forfaiture deverat estre punye suivant la Loy du Pays, relativement au Reces du dizieme dudit present mois, et que les Deputéz de Son Altesse Serme, et de ses Estats tiendront place du Conseil de guerre, lequel on remercie.

Que sy (à la bonheur) Dieu nous envoyait, avant ledit terme de sept mois, la paix, les mesmes 1050 hommes seront aussitost congediez, à quoy noz Deputez tiendront la main.

Et comme il est important pour le bien publique, que les Comptes des deniers de l'Estat soyent rendus en temps oportun, Mesdits Seigneurs sont sont d'advis et entendent, que les comptes et renseignement des moyens icy accordez, et de tous autres seront rendus selon la forme, et le terme prefixé par leur reces du sixieme du courant.

Comme aussy que les quattre patars ne sont accordez sinon conionctement avec les tailles, et autres Imposts susnarréz et aux conditions et termes respectives susreprins, autrement point.

Requerant son Altesse Serme d'avoir leure résolution pour agréable, et d'estre servye de faire mettre en execution de son Authorité Principalle, tant les susdits Imposts que tous autres accordez aux Journées anterieures. Donné en l'Assemblée de Messeigneurs du Tiers Estat du Pays de Liege et Comté de Looz, le vingneuffleme octobre mil six cent septante quattre. — Par ordonnance de Mesde Seigneurs. (Signé:) Dusart.

V. Carton A, nº 145.

1674, 4 décembre. — Les bourgmestres déclarent avoir reçu de Christophe Hendrickx, receveur de S. A. S. et des États, 3980

flor. 3 sous, à valoir sur 5510 flor., déboursés à la réquisition des députés des Etats, conformément à leur recès du 2 avril précédent, pour le payement des gages des soldats billetés dans la ville, de leur logement et chauffage. — Le reste de la somme due, soit 1529 flor. 17 patars et 207 florins pour intérêts de la somme totale, fut payé par la veuve de Christophe Hendrickx le 28 mai 1675.

Note. La première de ces quittances dit que la somme payée par le receveur provient de l'impôt de la capitation levée tant à St-Trond et dans les dépendances de cette ville, que dans les autres quartiers du district de la recette. — Le compte de la capitation accompagne la quittance; le quartier de Montenaken y figure pour 2534 flor. 3 sous; les faubourgs de St-Trond pour 447 florins 16 3/4 s., et la ville pour 1653 flor. 11 sous. (V. Carton A, n° 146).

11675, 30 avril. — Lettre de Messieurs les députés des Etats « touchant le résidu de ce que l'Estat est redevable à la ville. »

Votre lettre datée du 22° du courant at este leue en l'assemblée des Messeigneurs samedy dernier, lesquels nous ont ordonne de vous respondre qu'ils s'estonnent du peu que la capitation de votre ville at porté, laquelle estant bien collectée porterait asseurement beaucoup davantage et comme les quattre pattars sont uniquement accordez pour la milice qui est encore presentement et actuellement en service, et que votre contingent suivant la taxe faitte en la maison decannale le 20 octobre 1674 porte trois mille florins, et comme vous prétendez tirer hors desdits trois milles flor. ce que vous avez plus exposé que receu de ladite capitation, il vous plairat d'envoyer au plus tost le surplus de votre prétention au Receveur Meex, pour l'employer à ce qu'il est destiné. — (Signé: G. Delrée, J. de Hodaige, J. Ghinotte, pro Dusart. (V. Carton A, nº 147).

1675, juillet.(?)— Le magistrat expose aux Seigneurs de la ville: que les portes, les forts et l'enceinte de celle-ci sont entièrement détruits, rasés en renversés par les armées françaises; que la ville se trouve accablée de dettes et de charges, et qu'enfin on ne sait de quelle manière suffire aux exactions et aux extorsions de divers monarques. — Le magistrat demande donc d'être autorisé à établir une taxe personnelle hebdomadaire selon les moyens et les revenus de chacun. (V. Carton A, nº 148).

1677, 25 juin. — S. A. S. autorise la ville de St-Trond à souscrire au receveur Putseys une rente pour le capital de 15000 florins qu'elle lui doit et ne peut liquider pour le moment.

V. Carton A, nº 149.

1677, 11 octobre. — Herman Ouwerx, lieutenant-colonel sous le commandement du Comte de Duras, commandant des armes du quartier de Montenaken et banc de Gelinden, expose au Prince-Evêque, « comme quoy il s'auroit rendu avec son maior Bormans

» et les paysants, ensuite des ordres de S. A. S., en la ville de Saint-» Trond et y fait deux gardes et travaille a relever les postes et » quelques fortifications, passe un mois, pour pouvoir affranchir la » dite ville de toutes insultes et incendies, sans partant que les » paysants ayent pendant tout ce temps profitté de la ville d'une » seule ayme de biere, ny y eu quelque chauffage, ayant iceux este » loges sans baraques ny paille, dessous l'air, non sans mespris leur » donne par les bourgeois et particulierement par le mayeur » Edelbampt, qui at esté si témeraire que de faire reproche aux » remonstrans qu'ils n'y estoient venus à St-Trond que pour manger » et friponner, en des termes assez vilents, et de pouvoir proffiter » des amendes des paysants; — commes quoy les dits bourgeois » tient diverses conseils touchant les armes, les remonstrants et ses " officiers n'y estant sous appeles ny mesme advertis; - comme » quoy aussy les mayeurs et magistrats de la dite ville pretend » s'attribuer la correction des delits commis par les dits paysants » en la dite ville en fonction d'armes; — comme quoy aussy lesdits » bourgeois de St-Trond ou aulcun d'iceux ont mis en arreste quel-» que paysant y comande, sous pretexte de quelque debte civil, a » l'exemple de quoy plusieurs d'autres paysants se débauchent » d'obeyr aux comandements de leurs officiers; — comme quoy les » paysants de Roclenge, Malen (Marlinne) et Bovelingen ont refus » de comparoistre a St-Trond, s'excusant de ny avoir refugé leurs » grains et meubles et se vantant d'en faire plainte a Messieurs de » Mastreick et que leur seigneur de Bovelingen leur auroit fait » deffense d'obeir: — comme quoy, enfin, les surceants du village » de Hers (Heers) font le mesme refus sous prétexte de quelques » exemptions »

A la suite de cette requête, le Chancelier écrivit aux officiers et bourgmestres de St Trond la lettre suivante:

Messieurs. Vous verrez par la requeste ci jointe, présentée par le lieutenant colonel Ouwerx, le sujet qui l'oblige a se plaindre de votre conduite
tant a son egard que des paysans qui viennent chez vous par son ordre,
pour l'asseurance de votre ville. Il nous a semblé rude et contre la cotume
ordinaire de loger ces gens a l'air, sans mesme leur donner feu ny paille et
de les arrester pour debtes civiles, lorsqu'ils sont employez a votre conservation; a quoy partant il est juste et necessaire de pourvoir, et a ce que les
arrestez soient eslargis, selon les intentions de S. A. S., pendant que nous
serons attendants votre response sur le residu de ce qui vous regarde. —
(Signé:) de Liverlo. (V. Carton A, nº 150).

1677, 11 au 23 octobre. — Le magistrat de St-Trond, en reponse à la lettre ci-dessus, expose à S. A. S. « que le lieutenant colonel » Ouwerx, pendant le mois qu'il a été a St-Trond, il at esté defrayé » avec son major Bormans, sans que lon aye eu que tres peu de » service de leurs gens, de qui lon avoit requis qu'ils voulussent

- " relever les fosses ou ramparts de la ville, avec promesse de leur donner a chascun ung pot de biere et puis qu'ils pouroyent retourner, ce que l'on n'at pu obtenir; que si le lieutenant colonel Ouwerx a esté injurié du maieur Edelbampt, c'est une action particulière; mais il a tort de se plaindre qu'ils sont logez a l'air et sans paille ny sans feu, veu quils sont este logé comme les bourgeois, depuis le froid, dans des maisons et dans la boucherye; qu'il y avoit des pailles en quantite que lon menoit a la campagne et qu'ils prenoyent les bois sur les rues pour se chauffer, etc. etc. Le magistrat finit par demander à S. A. d'ordonner aux gens du Colonel Ouwerx de travailler quelques jours « à l'entour des fossez, parmy leur donnant ung pot de biere. »— Le Prince-Eveque, par apostille du 23 octobre, ordonne que la réponse du magistrat soit communiquée au lieutenant-colonel. (V. Carton A. nº 151).
- 1677, 15 décembre. Les bourgmestres, jurés et conseil de St-Trond promettent de payer à l'échevin Quoitbach de Hasselt et à l'écuyer Scroots, son gendre, dans les six semaines à dater des présentes, la somme de deux mille pattacons pour laquelle l'échevin et l'écuyer précités s'étaient portés responsables vis-à-vis du commissaire-général Weibnom et du commissaire Lubegh. (Cf. accord du 8 décembre 1677, publié t. IV, p 311). (V. Carton A. nº 152).
- 1678, 15 decembre. Déclaration des bourgmestres, etc. portant : que tous les capitaines des quartiers, ainsi que des faubourgs de la ville, sont élus et mis en fonctions par les écoutêtes et les bourgmestres, entre les mains desquels ils prêtent serment ; que, par suite, aux capitaines des faubourgs est donné, par les bourgmestres et par le magistrat, pouvoir de, pendant les guerres actuelles, cotiser, taxer et billeter leurs sujets, d'après les circonstances ; que tout ce que ces capitaines feront sera tenu comme bon et valable par les bourgmestres et le magistrat susdit ; que cependant on pourra toujours leur faire rendre compte de leur gestion.

V. Carton A, nº 153.

- 1679, 23 decembre. Commission d'échevin donnée par Benoît Mannaerts, abbé de St-Trond, à Nicolas van der Borcht, licencié en droit, après résignation de Léon van Bierbeeck.
  - V. Commissie-Boeck, p. I.
- 1681, 13 mars. Maximilien-Henri de Bavière, prince-évêque de Liége, révoque toutes les exemptions de marche accordées soit par lui-même, soit par ses prédécesseurs.

Son Altesse Serenissime estant informée que plusieurs particuliers, et même des Quartiers, ayant demandé l'exemption des marches pour des considerations particulieres, veulent s'en prévaloir dans des cas mêmes tresurgents et pressants pour le bien du service du Pays, sans rendre obeïs-

sance deüe aux Ordres de leurs hauts Officiers, et considerant que dans les conjonctures presentes ces exemptions peuvent nuire et préjudicier au bien public; Elle a declaré comme par cette Elle declare après meure deliberation, et de certaine science d'avoir revoque, et de revoquer tous les exemptions par elle et ses Predecesseurs accordées à quel prix que ce soit, voulant qu'elles soient toutes, et chacune d'icelle, tenuës pour exprimées, et au cas que ces particuliers, ou Quartiers, soient refractaires aux Ordres desdits hauts Officiers, après leurs avoir donné avertance de cette revocation: Sadite Altesse Serenissime accorde et donne le pouvoir auxdits hauts Officiers de proceder contre eux par executions sommaires, et par voye militaire, comme ils pouvoient faire auparavant au pied des Stalbrieves: Car ainsi le requiert le bien public, et telle est la serieuse volonté de Sadite Altesse Serenissime. Fait à Cologne, le 13 de Mars 1681. — (Signé:) Maximilian Henry. — Duras v<sup>t</sup>. — J. W. Schonheym.

Note. — Les chancelier de l'Evêque, résidant alors à St-Trond, fit communiquer ce mandement au comte de Duras, commandant géneral des armes, le 4 avril, a fin de le transmettre aux bourgmestres et autres particuliers prétendant être exempts de marcher. Imprimé à Liége chez Guill.-Henri Streel. (V. Carton A, nº 154).

1682, 1 decembre. — Guillaume Vaes, J. U. L. et conseiller de l'ordre teutonique, se déclare remboursé par l'échevin Hubert de Hennuyer, seigneur de l'Arbre, J. U. L. et bourgmestre de St-Trond, des 4000 florins lui comptés le 13 juin 1673 (V. les actes du 20 juin de cette année, t. IV, p. 317). — Réalisé aux échevins de St-Trond, par Veulemans et van Staden, le 16 décembre 1682.

V. Carton A, nº 155.

1684. 8 janvier. — Le magistrat, il y a quelques jours, a recu une lettre par laquelle S. A. S. lui ordonne de faire bonne garde aux portes et ailleurs où il trouvera convenir, comme aussi de mettre la ville a couvert de surprise. — Ensuite de cette lettre, il remontre à S. A. « comme quoy le hameau de Mervelt, voisin » aux faubourgs de la ville et surceant d'icelle, lequel nuit et » jour, dans la nécessite ou la ville se pouvoit trouver, estoit » prest pour la secourir, joignant ses armes a la premiere semonce » du magistrat à ceux des faubourgs et se retirant en cas de besoin » dans la ville, cause pour quoy il a pleu à S. A. et a feu de glo-» rieuse memoire Ferdinand d'exempter le dit hameau de marcher » avec le plat pays, comme il appert par les patentes ci-jointes. Le » lieutenant colonel Ouwerx at passé quatre ou cinq ans contraint » et obligé le dit hameau par des executions militaires a suivre ses » ordres, sans aucune revocation particulière de S. A. S. de la » grace faite audit hameau pour le maintien de la ville, nonob-» stant les tres instantes remontrances du péril evident faite par » le magistrat d'icelle. — Ce pourquoy, les bourgmestres supplient » S. A., pour le maintien et la Conservation de la ville, de vouloir

- » laisser jouir le dit hameau de Mervelt de la grace lui faite, en-
- » joignant à tous ses officiers de ne le plus molester, inquiéter ou
- » executer en aucune manière. »

Par apostille du 8 janvier, S. A. S. ordonna de communiquer la requéte ci-dessus au lieutenant colonel Ouwerx, pour s'en expliquer dans la huitaine. (V. Carton A, nº 156).

1684, 23 décembre. — Conditions auxquelles se fait à la date de ce jour le rendage de l'impôt des cinq patars sur le stier de Sel, impôt accordé pour un an a la dernière Journée des Etats.

De la parte de Son Altesse Serenissime et de ses Estats du Pays de Liege et Comté de Looz, etc.

Premier, que nul estranger redevable ou creancier de l'Estat poura hauser par luy ny par antruy, moins l'obtenir à peine de nullité de sa reprise, d'estre atteint d'une amende de cent florins d'or, outre le dommage de sa reprise et interest desquels il sera responsable.

- 2. Seront les reprenneurs obligez de payer prestement ens mains de leur receveur la tierce de la somme entière de leur reprise, et de quatre mois en quatre mois les deux autres tierces, à peine d'en estre décheus et que l'on pourra passer à nouveau rendage vingt-quatre heures en apres, et en cas qu'il seroit rendu à moindre prix seront obligez d'y satisfaire.
- 3. Les dits reprenneurs seront obligez de denommer par serment leurs consors et associez, qui seront pareillement obligez comme eux envers l'Estat, mesme solidairement.
- 4. Comme aussi de donner bonne et suffisante caution ens tiers jours prochains pardevant les greffiers de l'Estat au contentement de Messeigneurs, et la faire realiser au cas de besoin à leur fraix pour sur icelle recouvrir toutes fautes qui arriveront aux presentes conditions.
  - 5. Item lever leur commission signée des trois greffiers.
- 6. Que lesdits reprenneurs ne pourront mettre aucuns cassiers ny commis qui ne soit sermenté à l'Estat.
- 7. Que tout Sel qui viendra à se consommer et entrer en ce Pays de Liege et Comté de Looz, soit qu'il se vende ou se decharge par marchands, batteliers estrangers, chartiers ou autres, sera sujet audit Impost, à la reserve de la simple consomption de la ville de Maestreicht selon le traitté projetté et à conclure avec eux.
- 8. Que tels marchands, battelliers, estrangers, chartiers ou autres seront obligez de s'expurger par serment sur la quantité de Sel qu'ils auront lesquels au mesme temps qu'ils auront fait mesurer seront obligez de payer l'Impost de ce qui aura esté mesuré.
- 9. Que lors qu'aucun marchand, battelier, estranger, chartrier ou autre commencera à rompre sa Casse au mesme temps tout le reste de son Sel sera et demeurera sujet audit Impost.
- 10. Que ledit Impost ayant esté une fois payé à l'entrée ne payera pas la seconde fois, voire qu'on sera oblige de prendre un passavant.
- 11. Que nul marchand, battelier, chartier ou autre ne pourra mesurer ny descharger du Sel pour estre transporté hors de son batteau ou charette, sans en avoir premierement et avant tout adverty les Reprenneurs,

à peine de confiscation et saisie dudit sel et de vingt florins d'or d'amende, applicable comme de coustume.

- 12. Que les reprenneurs ne pourront pretendre aucun rabais ou diminution pour quelque cause, pretexte ou occasion que ce puisse estre, tant solide qu'insolide, preveu et non preveu, nonobstant tous obstacles que l'on pouroit y apporter, le rendage se faisant in pacto ferreo.
- 13. Qu'iceux ne pourront ny devront composer personnes, ny recevoir aucune chose que ce soit, ou se faire payer d'aucune amende pour quelle forfaiture que ce puisse estre, si elle n'est auparavant adjugées par mesdits Seigneurs, à peine d'estre chastiez comme concussionnairs.
- 14. Et au cas de dispute, tant au regard de l'interprétation des articles cy-dessus, que toutes autres qui pourroient s'esmouvoir, la decision appartiendra à Messeigneurs les Deputez de l'Estat, qui devront estre juges de toutes difficultez, qui pourront arriver sur l'execution et la collecte et payement dudit impost et de toutes question connexés et dependantes mesme du poinct de la societé des repreneurs à l'exclusion de tous autres juges, et pour ce les fermiers se submetteront à leur jurisdiction par serment et sans appel mesme par serment et à la peine de mille ducats à payer, et qui sera incouruë tpso facto en cas de contravention. Par Ordonnance de Mesdits Seigneurs, Cer; De Hassinelle, L. Des Brassines, V. Du Moulin.

Imprimé à Liége par Jean F. de Milst, Imprimeur juré de S. A. S. (V. Carton A, n° 157).

1685, 8 octobre. — Ordonnance de S. A. Maximilien-Henri de Bavière, commandant à ceux d'Alken, Weyer, Cosen, Stevort et autres villages de travailler à la réparation des chemins à Mervelt, Tenroye et Cortenbosch.

Son Altesse Sérénissime, ayant pourveu a la reparation des chemins de son pays de Liege par ses édits et mandements cy devant emanez de son autorité principalle, ordonne qu'ils soient mis en exécution par ceux aux quels il touchent dans les lieux mentionnes. — Et comme les chemins dont il s'agit pourroient estre si rompus et ruinez et en estat tel que la reparation en seroit trop dispendieuse et onereuse, voir impossible aux possesseurs des heritages voisins, auxquels ce devoir incombe suyvant les dits mandements, et que d'ailleurs il est de la justice et raison que ceux qui ne peuvent pas s'en passer ou s'en servent le plus, y contribuent de leur assistence et travail, sadite Altesse a trouvé a propos, pour l'entretien du commerce et la commodité des passants, d'ordonner aux villages denommez et autres voisins qui ne peuvent pas bonnement eviter lesdits chemins pour se rendre a St-Trond avec leurs chars, charettes et danrées, de prester l'assistance demandée; Commandant aux drossards ou hauts officiers respectives desdit villages d'y tenir la main, voir que cela ne se fasse qu'aux jours qui ne sont pas sestes commandez, à la moindre surcharge et incommodité qu'il se pourra des habitants. Donné au Conseil de sadite Altesse le 8 octobre 1685.

Voici la requete du magistrat de St-Trond qui amena l'ordonnance ci-dessus:

Prince Sérénissime. Le magistrat de la ville de St-Trond, se trouvant

obligé de faire incessamment reparer les chemins du côté de Mervelt et et Cortenbosch, lesquels, faute de reparation, sont si facheux en hiver qu'il est impossible que les charrettes venantes du coté de Bois le Duc puissent passer au grandissime preiudice et interest du commerce et du publique, et comme ceux du côté d'Alken, Weyer, Cosen, Stevort et autres villages circonvoisins s'en servent le plus; venant toutes les semaines au marché, ils supplient tres humblement V. A. S. d'ordonner que les surseants desdits villages aient a comparoistre a leurs fraix avec chariots, charrettes, pailles, hoyaux et autres instruments nécessaires pour assister a la réparation desdits chemins, puis qu'il s'agit de leur bien, commodité et utilité; a laquele fin ils supplient V.A.S. de commander son haut officier le baron de Mirbacht, d'y tenir la main, puisque ces villages sont de son baillage.

V. Carton A, nº 158.

- 1688, 4 mal. Henri de Creft, en qualité de mainbour des orphelins délaissés par Philippe van den Edelbampt, écoutête de son vivant à Brusthem, transporte une rente de 40 florins de Brabant, fesant partie d'une plus grande de 480 fl. (capital 12000 fl.), affectée sur la ville de St-Trond, au profit de Benoît Mannaerts abbé de St-Trond. Ce transport se fait en payement de 1000 fl. dus au susdit abbé pour les frais d'admission et profession religieuse de François van den Edelbampt. (V. Carton A, nº 159, p. 12).
- 1687, 21 avril et 5 août. Maximilien-Henri de Bavière, princeévêque de Liége, et Benoît Mannaerts, abbé de St-Țrond, autorisent le magistrat à vendre a Christophe Putelinx, le terrain de Terbiest dont il est question à l'acte du 10 février 1687 (v. t. IV, p. 385.) V. Carton A, nos 160 et 161.
- 1688, 26 mars. Benoît Mannaerts, abbé de St-Trond, consirant que la santé du Prince-Evèque, pour laquelle nombreuses prières publiques ont été prescrites, est enfin rétablie fait savoir, que le dimanche suivant, 28 mars, sera chantée, en l'église de l'abbaye, une messe solennelle d'actions de grâces, suivie d'une procession avec le St Sacrement et d'un Te Deum; des messes spéciales seront aussi chantées dans les églises des paroisses aux jours qui seront indiqués ultérieurement. L'abbé ordonne au magistrat, aux écoutêtes et aux échevins, d'y assister en corps; aux bourgmestres et aux conseillers d'y être présents avec leurs flambeaux.

V. Carton A, nº 162.

- 1688, 23 octobre. Jean-Louis d'Elderen, Evêque de Liége, convoque les Etats pour le 15 novembre. (V. Carton A, nº 163.)
- 1689, 16 avril. Ordonnance de Jean-Louis d'Elderen, évêque de Liége, portant que les habitants des quartiers de Montenaken et de Gelinden doivent aller travailler aux fortifications de la ville de St-Trond.

Son Altesse ayant ordonne a ses hauts officiers par letres et mandements leur envoyez, de faire redresser les fossés et barrieres des villages de leurs quartiers et autres choses pour les mettre à couvert de toutes insultes, déclare qu'au bout de dix jours de la date de cette, qu'Elle accorde pour achever le redressement des sossés et barrieres sus dites, les subiets des quartiers de Montenaken et Gelinden et des villages du comte de Looz les plus voisins de St-Trond devront aller travailler incessamment aux fossez de la dite ville, sa dite Altesse ordonnant à ses drossards des quartiers de Montenaken et Gelinden d'y envoyer a cet effet ceux de son office, et a celui du dit Comté de Looz, d'y commander aussy les villages de son district les plus voisins de la ditte ville, voire que des a present les bourgeois devront commencer a y travailler aussy, attendant que ceux des dits quartiers viennent à leurs assistence au bout du terme susdit de dix jours. Donne au Conseil de sadite Altesse le 16 d'avril 1689.

Requête du magistrat et des bourgmestres de St-Trond à la suite de laquelle fut portée l'ordonnance ci-dessus.

Prince Illustrissime. Remonstrent tres humblement et avecq le respect dú a votre Altesse les bourgmestres et magistrat de votre ville de St. Trond, comme quoy il a pleu à Son Altesse Serenissime Maximilien-Henry de Haute mémoire, apres la demolition de vostre ville, de commander aux surseants du quartier de Montenaken et de Gelinden de venir travailler aux fossées, pour mettre icelle en aucune manière en estat contre les insultes des vouleurs et des brigandins, mais n'ayant travaillé qu'un jour ou deux, dont la ville est encore ouverte de tout coste, et que presentement comme frontière elle se trouve la plus exposée aux ennemis de vostre Altesse et de son Pays et aux rigeurs de la guerre. Si est il que les dits remonstrants, desirant pour le moins se mettre hors du danger de toute surprise, supplient tres humblement vostre Altesse de vouloir estre servie de commander du nouveau lesdits surcéants de venir incessamment travailler aux fossées de vostre dite ville et de continuer jusques a ce que les parcqs qui leur seront assignes soyent achevez et en estat de pouvoir tirer l'eau alentour comme du passé, ce qui se pouldra faire en peu de jours, s'ils ont de la bonne volonté pour leur propre conservation puisque (V. Carton A, nº 164). la ville leur doit servir d'asyle et de refuge.

1689. 4 juillet. — S. A. S. Jean-Louis d'Elderen déclare que ceux du conseil de la ville de St-Trond sont et doivent être, pendant le temps de leur administration, exempts de travailler aux ouvrages et fortifications, défendant sérieusement à qui que ce soit de les troubler et inquiéter dans la jouissance de cette exemption, à peine de privation de Bourgeoisie.

Cette déclaration fut faite par apostille à une requête par laquelle les bourgmestres et conseil exposèrent au Prince-Evêque: « qu'encore bien que de tout temps immémorial, comme aussy » selon le reglement de 1669, les bourgmestres et conseil, durant » l'année de leur administration, soyent exempts de toutes charges » personnelles, ce néantmoins il est ainsy que ceux de la chambre » de l'arbaliste et autres, ne se souciant du serment d'obéissance,

" respect et fidélité, qu'ils ont juré a leur reception, prétendent d'obliger quelques membres du conseil pour travailler avec eux aux fortifications de la ville, mesme sont venus si avant de faire executer et panner a ce défaut quelquesuns dudit corps, nonobstant la défense leur faite, contrevenant ainsi a leur serment d'obéissance par eux prestez et aux Règlements de S. A. S., — que d'ailleurs il n'est pas juste ni raisonnable que ceux du conseil ayant leurs occupations continuelles, tant aux affaires publiques qu'a veiller aux fortifications et ouvriers, ensuite de la députation faite sur eux; ensuite de quoy on a commencé de proceder contre tels désobéissants devant le magistrat entier composé par mayeurs, bourguemaitres, échevins et conseil, à la déportation de la bourgeoisie et autres peines arbitraires. (V. Carton A, nº 165).

1690, 8 décembre. — Commission d'échevin donnée par Maur Vanderheyden, abbé de St-Trond, à J. André Tackoen, J. V. L, après résignation de Hubert de Hennuyer. (V. Commissie Boeck, p. 3.)

1692, 4 février. — Recès du Tiers-Etat porté à la date de ce jour.

Messeigneurs ayant délibéré sur la reduction proposee des quinzes tailles a dix par mois pour le soulagement des bonnes villes et plat pays et de la surrogation au lieu d'icelles de quattre florins d'augmentation sur le muid de braaz et d'un deuxieme dixieme denier sur la consomption des bestes, declarent de consentir a la ditte surrogation, voire qu'il serat libre aux bonnes villes d'accepter les mêmes imposts ou de continuer le payement des dites quinze taillez, ne soit qu'elles veuillent furnir a l'equivalent par tout tel moyen quels trouveront convenir, quoy ils pourront se déclarer au plus tost.

Messeigneurs declarent d'accorder quattre florins d'augmentation sur chaque tonne de bierre brassée dans le pays estranger, qui entre dans les villes et pays pour y estre consommée, pour estre la dite augmentation rendue avec les quattre florins d'augmentation passée aujourd'huy sur le muid de braz en diminution des tailles. (V. Carton A, nº 166).

1694, 9 février. — A cette date, — le camerlinck des bourgmestres, André Dullaers, étant venu à mourir, — on libella le texte du serment que son successeur aurait à prêter. — Nous publions ici ce texte de même que ceux de plusieurs autres serments, tels qu'ils sont conservés dans le Documentboeck C.

### 1. Serment du camerlinck :

Inden eersten, is conditie dat den camerlinck neerstelijck sal moeten compareeren op het stadthuys alle maendagen ende donderdagen, alswanneer men ordinarische vergaderingen houdt; soo vangelycken sal moeten compareren op alle andere extraordinarische vergaderingen. — Sal oock moeten, indien men kolen stoockt inden winter, oft als het hout is te vier stocken, offt indien men holt brandt, sal het selve aen ende gereedt leggen;

ende als die Heeren sullen boven komen, hetselve aensteecken. - Sal hy die raedtscamer, voorkamer ende trappen alle weecken tweemael doen reynigen ende keeren. - Sal hy, ten tyde dat die Heeren borghemeesteren ende raedt boven op die raedtskamer sullen met malcanderen syn, tsy op ordinarische als extraordinarische daghen, moeten gaen ende blyven op die voorkamer totter tyt hij sal met die belle oft viva voce ingeroepen worden. - Sal hy oock ten tyde die heeren by een synde en van affairen syn handelende die voorsc. deure toedoen ende toehalden ende niet opendoen, ten sy deur beveel der heeren. - Ende oft die affairen des versoechden dat die Heeren goed waeren vindende, sal voor alsulcke occasie sigh moeten weynigh retireren, tot dat alsulcke affairen gesloten sullen syn. — Sal hy oock ten allen plaetsen, daer die Heeren sullen goedt ende geraedtsaem vinden, moeten gaen, ende indien het maer een ure oft half ure van dese stadt en is en sal daer van niet connen pretenderen: maer indien het twee uren weyt is oft wel soo verre van dese stadt dat hy moeste buyten vernachten ende diens volgens buyten moet teeren, den prys daer men met hem sal geaccordeert syn. - Dat, in soo verre dese stadt provisie van colen waer opdoende soo tot den nodigen brandt op het stadthuys, als oock indien noodigh tot die wachten, den camerlinck sal de colen pertinentlyck sien wagen, sonder van de selve iets dese stadt aengaende te laeten nemen, ende sal, die selven gewagen synde, aen ieder voerman bilet geven van die quantityt der ponden met den prys dat het hondert heeft gekost, met welck bilet den voerman sal op het comptoir oft by den rentmeester deser stadt syn gelt halen, ende sal oock die noodige kolen voor dese stadt sien inkelderen ende oockwel gade slaen, dat men van die selven niet en sal nemen, ende sal wercklieden crygen om die colen in te doen, des sullen die werklieden van stadtswegen betaelt worden - Sal alle vergaderinge der weeskamer moeten doen ende voor ieder vergaderinghe sal aen hem gegeven ses stuyvers door den persoon oft persoonen welcke sulx sullen doen doen, ende daerenboven sal der Heeren vergaderinghe worden betaelt ende sal voor die selve sorge dragen. — Sal den camerlinck alle accynsen ende imposten betalen soo als andere borgers, dan sal alleenlijck vrye syn vandie gemeyne wachte; maer als die Heeren borghemeesteren ende raedt sullen waecken, sal hy oock op synen tyt mede waecken om die heeren op te passen ende te dienen in 't gene sy sullen noodigh hebben ende versoecken. - Ende sal genieten voor syne jaerlyxe gagie inbegrepen mantel laeken ende schoenen hondert twee guldens ende vyf stuyvers. - Item, alsoo den camerlinek ten laste wordt gestelt het opsicht te nemen over die nodige kolen, welcke men voor dese stadt sal coopen ende inkelderen, ende dat hy daer nae die selve sal moeten met gewichte exactelyk uytdeylen volgens ordinantie daer over aen hem te geven, sonder te mogen eenich groet oft clevn colen te genieten, ende gemerckt den selven Andries Dullaerts voor indoen der colen deser stadt honderts ende duysents gelanck ende voor het uytleveren was genietende den afvalle, te weten groot ende cleyn colen, soo is om dat den toecomenden camerlinck sulcx niet en sal genieten, dat hem in plaetse van dien, boven syne jaerlyxe gagie, sal betaelt ende gegeven worden twintich guldens vijí stuyvers—(En marge:) Item dat den kamerlinck voorders sal gehoorsaem syn, hoel ende getrauw, aen die heeren borgemeesteren

ende raedt sonder iet mogen te reveleren van allen 't geen hem sal toebetrauwt worden oft bevoelen, mits gaders van tgeen hy op het raedtshuys mochte sien oft hooren — (cf. t. IV, p. 439). (V. Documento. C, p. 371.)

2. Serment des Députés à la Chapelle pour l'élection des Bourgmestres.

Om te kiesen twee Borghemeesteren die welke sullen dat regiment van der stadt van St. Truyden hebben om die stadt te regeren, ter meesten eeren, welvaert, profyt ende voordeel beyde der Heeren ende gemeyné Borgeren der selver stadt, sullen wy ordineeren ende die selve borghemeesteren van den borgeren van St. Truiden van den besten, eerlycksten, vroetsten ende wysten kiesen op ons alder besten vermeugen ende verstant ende dat en sullen wy niet laeten om giften oft gaven sonder argelist.

V. Documentboeck C, p. 367.

## 3. Serment du Secrétaire communal.

Ick sweere totter officium daer ick too gecoren ben, dat is tot het secretarisampt der stadt St. Truyden, dat ick het selve officium wel ende getrouwelyck sal bedienen naer mijn beste vermogen, ende mij niet sparen in sgeens den selven mynen officium ende dienst aengaen mach ende sgeens wat van die borghemeesters sal bevolen worden die tegenwordich syn ende naer comen sullen; - ende dat ick den maendagh sal onderhalden ende den donderdagh ter ordonnantie van Heeren borgemeesteren ende den raedt ende andere diergelycke behoorlycke diensten ende lasten; - ende dat ick secretaris niet en sal reveleren die secreten die binnen die raedtskamer met besloten deuren gesproken, gehandelt ende getracteert worden, noch oock sgeens dat by den Heeren gesproken ende gehandelt wordt buyten die selve kamer, dwelck dient verswegen te syn, indien indien 't selve worde geopenbaert, ende waer uyt eenige swaerigheit. twist oft achterdeel der stadt, borghemeesteren ende raede soude mogen aencomen, van die selve secreet ende hoolachtich te syn; ende oock dat den secretaris sal allen ordonnantien met Heeren ende stadt gemaeckt schuldigh syn tertonts te registreeren, met ook allen apostillen die by Heeren Borghemeesteren ende Raedt gegeven worden op die originele requesten stellen ende bewaren, ende alle rekeningen die twee rentmeesters sullen doen van jaere te jare, sal sculdig syn te scryven ende te dobbeleren al eer men begint te rekenen; ende dat alle secrete boecken ende registeren sullen blyven op het stadthuis ter gewoonlycker plaetsen die men noempt secretariscamere, ende den dienst met die gagie sal op ende afgaen prima septembris; ende noch soo en sal den secretaris niet mogen uyt der stadt ryden oft gaen (te weten met intentie van ivers elders buyten jurisdictie te verblyven), sonder voorweten oft permissie der Heeren borghemeesteren alles te doen wes een goedt getrouw secretaris schuldich is te doen; soo helpe my Godt ende alle syne heyligen. (V. ibidt., p. 370).

### 4. le Serment des dienaren:

Inden eersten sullen de dienaers schuldigh syn den merckt te bewaeren ende aldaer present wesen voor den noenen ende nae der noenen, ende dat ten minste een oft twee van hen lieden op den selven sal te vinden wesen oft op het stadhuys, ende dat hy syne medegesellen terstont als

weten te vinden, tot dien eynde sy gehouden syn dagelyxs 's morgens malcanderen te spreken ende te notificeren aen den genen wiens weke sal wesen om op te passen, waer hy in sulcken gevallen hen sal connen vinden.

Ten tweeden, sullen sy gehouden syn allen keuren ende breucken aen die heeren datelyck aen te brengen, allen executien ende bevelen die hen opgeleydt oft bevolen worden, fidelyck te doen sonder eenige exceptie der persoonen, noch en sullen directelyck oft indirectelyck hen vervoorderen met iemanden te componeren eenige giften oft gaven aff te nemen, om die geordonneerde executien oft andere saecken hen bevolen t'ontvluchten op privatie van honnen dienst ende daer toe noch naer heysche der saecken van heeren ende stadt gestraft te worden.

Ten derden, zal den genen wiens weke het is schuldigh syn allen daghen tuschen seven ende acht uren van St. Remeys tot Paeschen, te gaen naer die huysen der Heeren Borghemeesteren om hen te vragen oft hen belieft iet van hennen dienst gedaen te worden, ende van Paeschen tot Sint Remeys, tuschen ses ende seven uren ende van daer hen te begeven naer het huys van den sekretaris om aen hem, indien noodigh, henne ordre kenbaer te maecken ende van hem te verstaen ofter iet voorgevallen is om henlieden 't sy schriftelyck 't sy mondelingh te communiceren, op privatie van hennen dienst soo voor met restitutie van hennen mantel.

Ten vierden, als hun bevolen wordt imanden met den lyfve te vangen, tsy voor die schuldt der stadt oft andersints oft eenige andere executie te dryven, soo en sullen sy het selven aen niemanden waerschouwen oft te kennen geven maer sullen alles fidelyck volbrengen dat hen bevolen wordt.

Ten vysden, sullen die dienaers voorscreven allen in 't gelyck schuldigh syn den maendagh ende donderdag, alswanneer die Heeren vérsamelt syn, te compareren op het stadthuys om henlieden te connen senden ende te doen wes hen mochten bevolen worden.

Ten sesden, sullen oock van gelycken allen verobligeert syn, in allen voorvallende extraordinarische occasiën, als wanneer die Heeren Borghemeesteren ende Raedt vergadert sullen wesen, hen te laten vinden op het stadthuys, soo voor.

Ten sevenden, sullen de dienaers trouwelycken bewaeren der stadt vroenten, vesten ende wallen, op hunnen eedt, ende oft sy eenighe beesten daer op vonden, dwelck niet syn en mochte, achtervolgens die stadts keuren, sullen de selve op honnen eedt in arrest nemen ende datelyck aan die heeren aenbrengen.

Ten achtsten, dat waer 't saecken sy, tsy in eenige particuliere huysen oft andere plaetsen iet hoorden van iemanden wie het soude mogen wesen, tot achterdeel ende prejudicie der heeren borgemeesteren ende Raedt oft regeringe der stadt, seggen, spreken oft verhaelen, dat sy het selven instantelyck aen hunne overheidt sullen sculdigh syn aentebrengen ende te condighen met denominatie der personen, wie aldaer aen, by ende present meugen geweest syn.

Eyndelyck sullen die dienaers gehouden syn dagelyxs te advigileren dat de jongens niet en sullen op oft omtrent het stadthuys spelen met die coote, kaerte, klitsen oft andersints van gelycken, oock voor die kerckdeuren van O. L. Vrouwe ende kerckhoven derselve ende dat principalyck deur den dienaer wiens weke het syn sal, om dagelyx soo voor als na den noen daer op te passen. (V. ibid., p. 374.)

#### 5. Le serment de l'accoucheuse :

Tot den ampt ende dienst daer ick toe gecoren ben van borghemeesteren ende raedt sal ick wel ende getrouwelyck halden ende den armen gelyck t'allen tyden 't sy by daghe oft by nachte om te dienen oft bystant te doen bereedt syn, my geenssins weygeren oft sparen in wat tyden ende stonden ick versocht sal worden ende overcomen mochte, oock in tyde van peste binnen de stadt, ende dat ick bekenne metter hulpen van Godt totter gecoren officie nut ende bequaeme sy ende ben.

Sal genieten daer voor voor hare gagie vier mudden coren uyt den armen ende negen guldens van die stadt. (V. ibid., p. 377).

### 6. Serment du veilleur:

Ick N., gelove hout ende getrouwe te sijn der stadt ende gemeynte van St. Truyden, den horen te blasen om die poorten van der stadt des avonts te sluyten en des morgens den horen te blasen om deselve poorten van der stadt open te doen, altydt winter ende somer tot sulcker uren ende stonde als men my dat sal bevelen by de burghemeesteren; ende allen nachten, soo langhe als ich in den eedt sal syn, soo sal ick op der stadt wechter thoren slaepen ende niet daer van gaen buyten den geordineerden tydt van Borghemeesteren gesadt ende gecommitteert oft ordonneeren sullen; ende sal allen uren van den nachte naer het slaen der stadt horologie, met seker clocke my door Heeren borgemeesteren ende Raedt te designeren, teecken geven, slaende soo menigen slagh als die ure is ende allen halfuren die vier hoecken van den thoren uytsien ende wel letten oft nievers geenen grooten roock off vier gewaer en worde ende soo dickmaels ick eenigh gerucht hoore, sal ick datelyck den thoren uytsien; noch buyten der stadt vryheydt gaen ick en sal eenen getrouwen borger in mijn plaetse stellen ende dat altoos met verloff ende consent vanden burgemeesteren; ende oft binnen der stadt oft hare vryheydt ergens inne die huysinge van inwoonders brandt quame, sal ick gereedt syn den horen te blasen om den brandt te lessen, al en sage ick geen vlamme dan den grooten damp ende rook; ende als ick vlamme sien, sal ick de clocke slaen; oft oock de huysingen van binnen invierigh waren ende men die vlamme niet en conste gesien op den thoren ende gestelt waere groot peryckel van invierighen brandt te comen, sal ick door bevele van Borghemeesteren de clocke slaen; ende oft gevielen dat onse landtheeren oft 't landt van nuden hadden oft die stadt van St-Truyden, ende men waeckte, ende sy op den thoren die waeckt oock hiele, sal ick het getale van welcke, het sy te voete oft te perde, hebben oft nemen hun passagie nae de stadt. op een van die clocken van den voorslagh op thoren soo menigh slag slaen als 't getal van den volcke is ende een teecken oft wimpel uyten thoren steecken om die wachters aen die poorten hun daer op te versien ende oft eenigen allarme quame ende geruchte van vyanden des lants oft der stadt, sal ick deur bevele van Heeren ende stadt ende op die ordonnantien die sy daer op maecken sullen, altyt gereet syn die clocke ter waepen te slaen. Dit sweer ick altemael getrouwelyck te doen soo my Godt van Hemelryck helpe ende alle syne Heyligen. (V. ibid., p. 378).

## 7. Serment des portiers (portieren der stadt):

Ick N., gelove haut ende getrauwe te syn der stadt van St. Truyden, die poorten van der stadt my bevolen, des avonts, nae dat blaesen van den horen by den wechter op den thoren, te sluyten ende gesloten te halden tot des smorgends na dat blaesen van den selven horen; ende sal mij in trecken van den clocken op den grooten thoren gereed laeten vinden aen de poorte metten sleutenen ende de slotele van der poorten alsoo bewaren dat nyemanden anders en sal connen daerane komen om de slotelen te contreseyten; ende naer den horen des avondts oft voor dat blaesen van den horen des morgends en sal ik nyemanden uyt noch inne laten, noch poerters, noch vremde luyden, besunders die geene die suspect syn van sekere leelycke crimineele saecken ende anders die poorten open te doen dan by ordonnantie ende bevele. Ende oft ick deur ordinantie van myne Heeren yemanden uyt oft inne der stadt liete en sal ick maer een poort altydt te maele open doen ende my daer inne wachten van heymelycker vyantscap ende verdriet dat de stadt oft den porters mochten aengedaen worden. Ende sal altyt secreet halden wes my van den borgemeesteren bevolen sal worden. Dat swere ick soo my Godt van Hemelrycke helpe ende alle syne Heyligen. (V. ibid., p. 379).

### 8. Serment du Préposé au pesage des moutures :

Ik N., swere dat ick allen molloyen ter wage komende getrouwelyck wagen sal ende registreeren den naeme des eigenaers met maete, qualiteit ende gewicht des graen ende date dat het ter wagen gebracht wordt; noch geene molloyen laeten uit de wage verdragen ten sy die billetten van acquit met mynen naeme onderteekent te hebben ende het meel wederom ter wagen gekomen synde wederom getrouwelyck herwagen sal ende een ieder syn gewicht sal doen geven, afgetrocken die molster den molder competerende; ende indien ick wiste oft gemerckde eenige frauden streckende tot achterdeel van den impost oft preiudicie van die Borgers, die sal ick getrauwelyck aen die heeren Borghemeesteren ende arrendeurs kenbaer maecken. Item sal ick oock ten allen tyde bereidt wesen aen Heeren Borghemeesteren ende Raedt te onderdaenen over allen het gene sy my sullen gelieven te commanderen. (V. ibid. p. 380).

## 9. Serment du fossoyeur:

Ick N..., swere dat ick die functie van graffmaecker deser stadt, waer toe ick door Heeren Borghemeesteren ende Raedt gestelt ben, getrouwelyck ende vlytiglyck ten allen tyden, soo van peste als andere contagieuse siecktens (waer van ons Godt almachtich verhoeden wille), bedienen sal, ende die graven op de respective kerckhoven sal maeken ter designatie van die eerweerdige Heeren pastoeren oft kerkmeesteren ten minste vyf voeten diep, mede belove die sauwen rontom het stadthuys op den marckt, voor ende achter Onse L. Vrouwe kercke, ende in die planckstrate ontrent het huys van den eerw. Heer pastoor tot den affval in den gracht van den abdey muere, van tydt tot tydt ende soo dickmaels my sulx bevolen sal worden, te reynigen ende myne Heeren voorscreven in alles sal onderdanich wesen.

Loon des graffmaecker. - Den graffmaecker sal genieten van een kercklyck, voor het maecken der cuyle, vyffendertigh stuyvers; voor een kerckhofflyck een gulden; voor een kindt dat in de kercke begraven wordt, tien stuyvers; voor een kindt dat op den kerckhoff begraven wordt vyf stuyvers; — ende indien den graffmaker versoecht wordt een clyn doodt kindt in eene kiste gedaen, dat door hem alleen gevoegelyck onder den mantel kan gedragen worden, sal sigh moeten contenteren met vyff stuyvers. Wat aengaet die arme menschen die van den armen leven, sal die selven gratis moeten begraven. Bovendien sal de graffmaecker genieten die gewoonlycke portie. (V. ibid., p. 381).

## 10. Serment des receveurs communaux.

Eerst dat sy om dat ampt daer toe sy gecoren syn niet gebeden en hebben, nogh doen bidden, gelt nogh goedt gegeven, nogh doen geven, geloeft nogh doen gelooven, overmits hon noch ymant anders, heymelyck nogh openbaer, directelyck oft indirectelyck in gheenre manieren. — 2. Dat sy dat selve ampt trouwelyck ende wel houden ende vieren sullen ende alle neerstighydt doen om alles tot eeren ende besten profyt der stadt te besorgen ende te dirigeren, sonder hennen eygenbaet oft profijt te soecken. -3. Dat sy ten allen tyden, des versoecht synde, aen de Heeren Borghemeesteren ende raedt summarié sullen visie van hennen ontfanck ende uytgeven overleveren, op dat sy mogen kennisse hebben der gesteltenisse der stadt. — 4. Dat alle gratiën die sy sullen konnen bekomen hebben sidelyck tot profyt der stad sullen inbrengen, sonder by forme van libere dodatie off andersints hoodanich het mochte wesen van iemandt dierectelyck oft indirectelyck iets te genieten oft profiteren, maer dat sy hon sullen tevreden houden ende contenteren met honne designeerde gagie. -5. Ende om te facileteeren de conclusie der generale rekeninge honder administratie soo sullen sy volgens reglement de Aº 1691. van drij maenden te drij maenden, precise ende exacte rekeninge geven honder administratie aen twee oft meer door Heeren Borghemeesteren ende Raedt daer toe te committeren, dewelcke daerover fidel rapport aen honne principalen gehouden sullen syn te doen. — 6. Het jaer van hen recept geëyndight synde, sullen sy gehouden syn aen die heeren Borgemeesteren over te leveren allen boecken, staeten, notulen, soo sy ten tyde des jaer honder recept gemaeckt, als die hen ter handen sullen gestelt syn geweest, mede dat sy naer expiratie hender jaer, soo voorseyt is, zullen gehouden wesen op deerste ordre der Heeren Borghemeesteren over te tellen allen penninghen, welcke sy sullen bevonden wesen meer ontfanghen te hebben als uytgegeven, ende sullen, by faute van dien voor het magistraet der stadt tot exclusie van allen anderen Richters convenibel wesen, ende aen henna decreten gehouden wesen paritie te geven, soo ende ghelyckerwys die authorityt aen die magistraet competeert in alle politique saecken.

V. ibid., p. 383.

# 11. Serment des portesaix et des déchargeurs.

In den eersten, sal niemandt sigh presumeren te begeven tot het sackdragen, vremde karren te laden oft ontlaeden vooraleer hy door Heeren borghemeesteren ende raedt daer toe sal geadmitteert wesen ende den eedt sal gepresteert hebben tot volbrenginge der volgende punten waer van die Heeren voorsc. sigh die interpretatie reserveren.

Ten tweeden, sullen die sackdragers den eenen winckel aen den anderen

niet mogen presereren in het leveren ost vercoopen der waeren van wat soorte het oock saude mogen wesen.

Ten derde, als wanneer een, twee oft meer vremde karren met saut, wyn, brandewyn, olie, peck, taer, smaut, tabac oft eenighe andere coopmanschap die cremers concernerende te coop aenkomen, ende eenen winckelier alleen dese waren oft coopmanschap met den mas wilde incoopen, sulcx sal aen den sackdragers onder eedt staen te beletten, ende sullen aen de behoeftige winckels ieder eenen sack saut meer oft min als oock proportionelyck van andere coopmanscap met een vat oft stuck te mael, etc., soo de gelegenheyt sal toelaten, gehouden syn te distribueren aen ende voor den selven prys dat die waeren in 't gros oft aen den grossier souden kunnen verkocht geweest hebben, sonder met parceelen te mogen leveren aen die het voorscreven ambacht niet en exerceeren.

Ten vierden, en sullen die sackdragers geenen coophandel meugen doen, commisen van impotiers sien, nogh paerte in eenighen impost hebben, veel minder die voerlieden buyten oft binnen te gemoet gaen en hen te inspireren dat daer eenigh manckement binnen die stad is van waeren oft aen eenigen hoogeren prys sauden halden.

Ten vyffden, 't sal aen die sackdragers ook in het minste niet gepermitteert syn eenige voerlieden, met wat soorten van waeren sy in dese stadt mochten gekomen syn, dan oft sy cunnen vercoopen oft niet, hen naer andere steden oft dorpen te wysen, raedt oft daet daer toe te geven, noch oock ten minsten mogen doen geven.

Ten sesden, sullen de sackdragers geen recht kunnen formeren om eenige karren te ontlaeden dan die van vreemden geladen met waeren, soo voorseyt is, die cremerye aengaende ende alhier te coop gebracht synde.

Ten zevensten, geene karre laders en sullen meugen eenige coopmanschappen ontlaeden oft ontpacken van die karren oft peirden ende in eenigen huysen indragen, vooraleer sy aen die voerlieden ende andere diergelycke gevraegt hebben oft alsulcke coopmanschappen ten comptoir geannonceert is.

Ten achsten, indien de karreladers eenigen deser stadts impost defrauderen oft helpen defrauderen sullen vervallen in eene amende als volght te saemen met cassatie hender officie.

Ten negensten, sullen de geëede sackdragers gehauden syn alle ses maenden, te weten van St-Jansmisse tot Kersmisse, en de van Kersmisse tot St-Jans, aen den deken des Cremers ambacht rekeninge te geven van alle ende iedere sacken saut welcke iederen winckel in het particulier sal ingedaen hebben,

Ten thiensten, oft gebeurde dat iemant eenige der sackdragers in faute quame te achterhalen ende aen syn devoir te hebben gemanckeert, oft hadde gedaan tegens eenen der voorscreven puncten ende hennen eedt, soo sullen die selve, die clachte summarie geprobeert synde, door heeren Borghemeesteren ende Raedt gedeporteert worden ende daerenboven nogh vervallen in eene amende van drye golt guldens.

Ten elfsten, indien die sackdragers geroepen oft ten hennen huyse geadverteerd synde tot den dienste hen aengaende instantelyck niet ter handt te comen, soo sal den vreemden coopman tot lossinghe of laedinghe syner karre meugen employeeren die hy raedtsaem vinden sal, sonder dat iemandt daer tegen iets sal te seggen oft pretenderen hebben.

Ten tweltsten, en sullen die sackdragers niet meerder voor hennen loon meugen afvoorderen als door die Heeren gereguleert ende volgende is:

Van ieder karre gelaeden met vier oft vyff sacken saut, sullen die sackdragers voor het lossen etc. genieten eenen gulden, door den voerman te voldoen; van een karre gelaeden met sess, seven oft meer sacken, een gulden thien stuyvers; voor het aflossen van eene karre gelaeden met alderleye coopmanschap bestaende in stucken brandewyn, smaut, olie, tonnen aberdaen, kinnekens met harinck, kinnekens met zeep, stock visch, toeback ende voorders alle andere diergelycke waeren, sullen de sackdragers voor hen lossen genieten eenen gulden; ende indien het gewicht excedeert de twee duysent ponden sullen alsdan van eene karre genieten dry sch., een gulden, thien stuyvers; voor eene karre met yser, manden, spawater, nagels, etc. hier te coop comende oft voor vremden afgelaeden wordende, sullen die sackdragers genieten voor het laeden oft ontlaeden naer proportie van het duysent. (V. ibid., p. 385).

- 1694, 5 octobre. Commission d'échevin donnée par les Doyen et Chapitre de St-Lambert, sede vacante, à Sébastien Colen, après la mort de Henri Creeft. (V. Commissie Boeck, p. 5.)
- 1694, 20 novembre. Pour aider la ville à payer les contributions françaises à Namur, Nicolas van der Borcht, J. U. L. et avocat, Mathieu Bollis, ancien bourgmestre, Jaques van de Put, conseiller communal, Baudouin Bodson, Jean Meyers, Nicolas Heeren, Philippe Colen et Jean Pansarts empruntent à la veuve du commissaire Pitteurs 4000 florins de Brabant, équivalents à 3000 livres françaises et lui souscrivent, en leur propre nom, une rente de 250 florins. Le capital sera compté à Namur le mercredi suivant, 24 novembre. Acte reçu par le notaire Arnold Moers en la demeure de la dame veuve Pitteurs, sise à St-Trond, marché aux Porcs. (V. Carton A, nº 168).
- 1695, 30 janvier. Titre de rente de 200 florins souscrit á Pierre Clutinx (v. t. V, p. 11). (V. Carton A, nº 167).
- 1699, 5 septembre. Ordonnance de Joseph-Clément de Bavière, prince-évêque de Liége, touchant l'administration de la ville de Saint-Trond, ordonnance confirmée par Maur van der Heyden, abbé, le 8 septembre, et publiée le 14 du même mois.
  - V, Statuet-Boeck des hoogen gerichte St. Truyden, p. 297; Publié par L. Polain, Recueil des ordonnances de la Principauté de Liége, 3° série, t. I, p. 271.
- 1700, 31 janvier. Commission d'échevin donnée par Maur Vander Heyden, abbé de St-Trond, à Jean Bourinx, licencié en droit, après la mort de Libert de Houthem.
  - V. Commissie-Boeck, p. 7.

1701, 29 novembre. — Commission d'écoutête donnée à Henri Putzeys. (V. Commissie Boeck, p. 8).

Même date. — Commission de voué donnée à Guillaume de Schroots. (V. Commissie Boeck, p. 8.)

1702, 20 octobre. — « De par le Roy, Charles-Estienne Mai"gnant, chevalier, Seigneur de Bernières, conseiller du Roy en ses
"Conseils, maistre des requetes ordinaires de son hostel, inten"dant de Justice et finances de la Province du Hainaut et armées
"du Roy en Flandre, il est ordonné aux bourguemestre et échevins
"de St. Trond et les fauxbourgs, y compris les cloitres de faire
"trouver le vingt deux de ce mois sur la grand Place la quantité
"de vingt chariots attelés de quatre bons chevaux pour y charger
"ce qui leur sera ordonné et les voiturer ou il leur sera indiqué;
"enjoignant ausdits bourguemestre et échevins de tenir la main a
"l'exécution du présent ordre a peine d'en repondre en leur propre
"et privé nom. Fait au camp de Thynes le 20 oct. 1702. "
V. Carton B, liasse 1702, n° 16.

1703, 17 avril. — Jean Meyers, Baudouin Bodson, Jaques van den Put et Nicolas Heeren remboursent à Madame veuve Pitteurs 2000 florins, formant la moitié du capital leur avancé le 20 novembre 1694 (v. p. 392), plus 413 1/2 florins pour intérêts et arrièrés. — Cette somme leur a été comptée par le métier des brasseurs, selon ordonnance de la veille signée par le bourgmestre de Paix, et provient de la recette des impôts.

V. Carton B, liasse 1703, no 4bis.

1706, 17 mars. — Les bourgmestres, échevins et conseil juré de la ville impériale de St-Trond, par ordre des écoûtêtes des deux seigneurs de la ville et à la requête de Charles de Dobbeler, procureur du Grand Conseil de S. M. Catholique à Malines, déclarent :

En vertu de lettres patentes réquisitoriales délivrées à messire Antonio Meyers, couherge, juweel bewaerder, oppertapessier ende quartiermeester de S. M. au palais et résidence royale de Buen Retiro en Espagne, par Ferdinand Mattaura Concuero y Gallo, gentilhomme au service de S. M., Seigneur de Palloy, grand prévôt de la ville de Burgos, gouverneur de la ville du pays et de la juridiction de Madrid,

1° que certaines lettres patentes émanées du prêlat de l'abbaye, seigneur de St-Trond; certaines autres du noble Seigneur comte de Duras et enfin des lettres délivrées par le magistrat de St-Trond, datées les premières du 21, les deuxièmes du 22 et les troisièmes du 20 juillet 1684, sont authentiques, de même qu'un extrait du régistre aux baptêmes de l'église paroissiale de N.-D. et deux actes de notoriété dressés à la date des présentes par le notaire Jean-Charles van der Noot;

2º que seu Michel Meyers et Hélène Savart, son épouse, leurs enfants et petits enfants, descendants et alliés, ont toujours eu une conduite irréprochable et sont toujours restés sidèles à la religion catholique romaine;

3° que la famille des Meyers a toujours été des plus honorables et des plus distinguées de la ville; que notamment Louis Meyers.—fils de feu Michel et de Hélène Savart, et frère de Jaques Meyers qui partit pour l'Espagne étant jeune, de Michel Meyers et d'Etienne Meyers,—a été élu bourgmestre en 1651 conjointement avec l'écuyer Jean de Velpen; que François van der Boenten, secrétaire de la Cour Féodale de l'abbé de St-Trond, époux de Marie Meyers, a été élu bourgmestre en 1675 avec Jean van Winde J. U. L. et en 1684 avec Mathieu Bollis;

4° enfin, que la famille Meyers a souvent occupé à St-Trond des charges et des offices honorables et distingués.

V. Carton B, liasse 1706, no 2 bis.

1706, 5 juillet. — Commission d'échevin donnée par Maur van der Heyden, abbé de Saint-Trond, à Léonard, fils de Hubert Bollis, licencié en droit, succédant à Corneil Everaerts, décédé.

V. Commissie Boeck, p. 9.

1708, 6 juin. – Commission d'échevin donnée par Maur vander Heyden, abbé de St-Trond, à Guillaume van den Dweye, succédant à Jean-Henri Van Leeuw, décédé. (V. Commissie Boeck, p. 11).

1708, 3 août. — Commission d'échevin donnée par Gottard, comte de Welz, baron d'Eberstein et Spiegelfeld, chambellan et conseiller aulique de l'Empire, ministre plénipotentiaire de S. M. I. au Pays de Liége, etc., à Jean-Hubert Govaerts, mayeur d'Attenhoven, succédant à Jean van Winde, décédé.

V. Commissie Boeck, p. 13.

1713. 30 novembre. – Liste des officiers des quartiers ayant prêté serment à la date de ce jour.

Nieuwpoort: capitaine, Lambert Thielens; lieutenant, Jean Huybens(1); alpheris, George Haye; sergent, Martin Van der Maesen(2);

Brusthempoort: capitaine, Lambert van West(3); lieutenant, Pierre Seso(4); alpheris, Sébastien Vleminx; sergent, Mathieu Odeur;

<sup>(</sup>I) NOTES. Jean Huybens résigna et sui remplacé le 27 janvier 1721 par Martin van der Maesen.

<sup>(2)</sup> Martin vander Maesen sut remplacé le 27 janvier 1721, par Laurent, fils de Lambert Mollinet. Celui ci, étant mort, sut remplacé, le 24 septembre 1725, par Jean Gilis.

<sup>(3)</sup> Lambert van West résigna et fut remplacé le 24 septembre 1725, par Chrétien Claes (4) Pierre Ceso, décédé, fut remplacé le 28 septembre 1719, par Chrétien Claes, auquel succéda, le 24 septembre 1725, Lambert van West, junior.

Clockempoort: capitaine, Pierre Strauven(1); lieutenant, Mathieu Coura(2); alpheris, Pierre Pollenus; sergent, François van Ertryck(3).

Stapelpoort: capitaine, Tilman Schevenels; lieutenant, Pierre van Nuyssen (4); alpheris, Thierry Warnots; sergent, Jaques Briers(5);

Gangeloffspoort: capitaine, Walter Aerts(6); lieutenant, Trudon Soldermans (7); atpheris, Louis Piccaerts (8); sergent, Lambert Bolcar(9);

Vissengat: capitaine, Herman Knapen(10); lieutenant, Gérard Robierts; alph., Herman van Miert(11); sergeut, Louis Vasoens(12).
V. Carton B, liasse 1713, no 3 bis.

- 1717, 26 février. Dame Anne-Cathérine de Speex, veuve de feu Tilman Gouverneur, cède au chanoine Fayen de S<sup>t</sup> Barthélémy à Liége et au procureur de Amore, la rente que lui doit la ville de St-Trond. (V. Carton B, liasse 1717, nº 2<sup>bis</sup>.)
- 1718, sans date. Remboursement du capital de la rente de 122 florins 10 sous souscrite à Jean van Winde le 30 janvier 1695. V. Documentboeck D, p. 318.
- 1719, 6 novembre. Ordonnance de Joseph-Clément de Bavière, évêque de Liége, portée sur recez des États touchant la juridiction des Vingt-Deux, l'instruction des causes criminelles et les banqueroutiers.

Imprimé in-4° de 22 p., chez R. Procureur, imprimeur de Mess. de l'État, près du Palais, au Chapeau d'or. — Publié par Polain, Rec. des ord, 3° série, t. I, p. 505. (V. Cart. B, liasse 1719, n° 6 bis).

- 1720, 18 janvier. Les bourgmestres et le conseil ont convoqué les écoutêtes et les échevins pour discuter ensemble les moyens d'obliger les joignants des remparts à donner à ceux-ci leur largeur convenable, c'est-à-dire 40 pieds à l'intérieur des murailles.
- (1) Pierre Strauven devint impotent et quitta la ville; il fut remplacé par Gabriel Debraz, le 24 septembre 1725.
  - (2) Mathieu Coura résigna; Renier van den Rouchout lui succéda le 28 sept. 1719.
  - (3) François van Ertryck étant mort, fut remplacé le 24 sept. 1725, par Jean Martens.
  - (4) Pierre van Nuyssen quitta la ville et fut remplacé le 28 sept. 1719 par Jaques Briers.
- (5) Jaques Briers, fut remplacé, le 28 sept. 1719, par Antonie Levrier; celui-ci étant allé demeurer sous nieuwpoort, fut remplacé, le 24 sept. 1725, par Christophe Nys.
  - (6) Walter Aerts devenu, impotent fut remplacé par Lambert Bolcar, le 24 septembre 1725.
  - (7) Soldermans mourut avant le 24 septembre 1725 et fut remplacé par Hubert Mariens.
  - (8) Piccaerts sut remplacé, le 24 septembre 1725, par Leonard vanden Dweye.
- (9) Bolcar fut remplacé, le 24 septembre 1725, par Nicolas Rollin, auquel succéda bientôt Louis Piccaerts.
  - (10) Herman Knapen fut remplacé le 24 septembre 1725, par Herman van Miert.
  - (II) Herman van Miert fut remplacé par Lambert Haesen.
- (12) Louis Vasoens, décédé, est remplacé par François Smeyers, qui alla habiter sous nieupoort; Lambert van Horen lui succéda.

- Aucune décision n'ayant été prise, les échevins réunis au grand complet à la chambre du Conseil, promettent de servir gratuitement le magistrat contre tous ceux qu'il assignera devant leur cour du chef de refus de rendre aux remparts la largeur réglementaire et déclarent se contenter, pour tout droit, de ce que la ville pourra se faire payer par les assignés. (V. Carton A, liasse 1720, n° 1A).
- 1721, 21 mai. Commission d'échevin donnée par Joseph-Clément de Bavière, évêque de Liége, à l'héodore Pitteurs, succédant à Guillaume van den Dweye, décédé.
  - V. Commissie Boeck, p. 15.
- 1723, 25 juin. Lambert Pitteurs, bourgmestre régent de St-Trond, devant se rendre à Liége pour la Journée des Etats, et considérant que lui seul a le droit de convoquer le conseil, donne pouvoir à l'échevin Bollis de le faire en son nom pendant son absence, dans le cas où il le jugera nécessaire; il défend au membres du conseil de convoquer et au camerlinch de leur obéir, s'ils voulaient l'obliger à agir contrairement à ses ordres.

V. Carton B. liasse 1723, no 3 bis.

1725, 30 septembre. — Nicolas Rollin est nommé adjudantgénéral de tous les quartiers de la ville.

(V. Carton B, liasse 1713, no 3 bis, p. 2.

1725, 1 octobre. — Les Jeunes Gens, par ordre des bourgmestres et des écoutêtes, se réunissent. Ils choisissent, à la pluralité des voix, pour capitaine, G. Ulens; pour lieutenant, J.-G. van den Dweye; pour alpheris, Pierre van Miert, et pour sergent, Balthasar van de Velde. Tous prêtent le serment requis.

V. Carton B, liasse 1713, no 3 bis, p. 2.

1725, 24 octobre. — Le conseil militaire choisit pour auditeur Jean Croels, qui prête serment.

V. Carton B, liasse 1713, no 3 bis, p. 3.

1727, I3 mai. — Rapport sur une visite de chemins, fossés et ruisseaux de la juridiction, faite par l'écoutête a Speculo, le bourgmestre Bollis, l'échevin Sébastien Colen, le receveur Lambert Simons, les strytmeesters Josse Warnots et Pierre Smets, le conseiller Jean Claes et l'arpenteur Lambert Dionisy.

V. Carton B, liasse 1727, no 2bis.

1735, 5 août. — Remboursement à Walter van Heysch et Marie Simons, son épouse, des deniers capitaux d'une rente annuelle de 8 fl. 6 s. 3 l. de Brabant, fesant partie d'une plus grande de 25 florins créée sur le corpus de la ville en faveur de feu Gilles Simons, le 30 octobre 1675. —Le receveur Lambert Simons, ancien bourgmestre,

paie de ce chef 166 fl. 13 s. 1 l. et 6 fl. 6 s. pour prorata de l'intérêt. V. Nieuwen register, p. 1.

1736, 25 mai. — Remboursement à Pierre Everaerts, bourgmestre de St-Trond, du sixième 1° d'une rente de 30 florins de Brabant créée le 9 mai 1639, 2° d'une autre de 50 florins, créée à la même date; 3° d'une de 25 fl. créée le 11 février 1639; 4° d'une de 15 fl. créée le 19 mai 1639; 5° d'une de 150 fl. 13 s. 18 l. créée le 9 mai 1639; 6° d'une de 22 fl. 2 s. 2 l. fesant partie d'une plus grande de 44 fl. 5 s. créée le 1 mai 1625, et 7° d'une de 12 fl. 10 s. fesant partie d'une plus grande de 35 fl. créée le 23 avril 1641. —La ville paye de ce chef 1349 fl. 6 l. au dit Pierre Everaerts auquel cette part des rentes susdites est devolue en vertu du testament de son épouse, Marie-Thècle Bollis, passé devant le notaire Louis Pulinx le 12 février 1735. (V. Nieuwen register, p. 3).

1736, 4 septembre. — Remboursement à Marie Hobens, veuve de Jean Simons, assistée de Henri Goetsbloets et de Petronille Joos, conjoints, de la somme de 80 florins, capital d'une rente de 3 florins 12 sous qu'elle touchait sur le corpus de la ville.

V. Nieuwen register, p. 7.

1736, 14 septembre. — Jean-Henri Menten, — agissant au nom de mademoiselle Anne Standaerts, demeurant à Gand, suivant pouvoir lui donné au greffe de cette dernière ville le 7 de ce mois; — reconnaît avoir reçu le remboursement a) du capital d'une rente de 50 fl. de Brabant créée le 22 mai 1670. b) du capital de 12 flor. 10 s. fesant partie d'une rente de 50 flor., créée le 17 janvier de la même année. — Alexandre Menten, ancien bourgmestre et actuellement receveur de la contribution personnelle de la ville, paye de ce chef 1562 fl. 10 s. de Brabant pour capital, 644 fl. 19 s. arrérages et prorata d'interêt et 10 fl. pour frais d'acte. (V. Nieuwen register, p. 13.)

1736, 26 septembre. — Remboursement à Marie-Agnès van Ertehryck de Hasselt, du capital de 48 florins, jadis 60 fl. formant la moitié d'une rente de 120 fl. souscrite par la ville au profit de Lambert Cnapen suivant actes de 1 août 1629 et du 3 décembre 1635. Jean-François Menten, agistant au nom de la ville, paye de ce chef: 1200 fl. pour capital, 512 fl. 10 s. 1 l, pour crescentie, 48 fl. pour un an d'intérêt et 7 fl. 5 s. pour prorata, ensemble 1768 fl. 2 s. 3 l.

V. Nieuwen register, p. 9.

1736. 5 novembre. — Guillaume Heusdens reconnaît avoir reçu de Lambert Simons, ancien receveur payant au nom de la ville de St-Trond, 606 fl. 5 s. de Brabant, savoir : 440 fl. 5 s. pour capital, 146 fl. 15 s. crescentie, 19 fl. 5 s. pour prorata d'intérêt d'une rente

- de 22 fl. 1 l. fesant partie d'une plus grande de 88 fl. 1 sou, créée le 20 décembre 1635. (V. Nieuwen register, p. 15).
- 1736, 18 décembre. Noble seigneur Isidore, baron de Copis, à ce autorisé par son père Jean-Philippe, baron de Copis, seigneur de Gors-op-Leeuw, par acte du 15 de ce mois, reconnaît avoir reçu remboursement du capital d'une rente de 20 florins et d'une autre de 5 fl. 16 s. fesant partie d'une plus grande. Il reçoit de Lambert Simons, ancien receveur de la contribution réelle, 625 fl. 16 s. pour capital et une année d'intérêt. (V. Nieuwen register, p. 17).
- 1737, 19 février. Lambert Simons, ancien receveur de la contribution réelle, paye à Anne Coninx, béguine à St-Trond, 625 fl. en remboursement du capital d'une rente de 26 fl., anciennement 39 florins, fesant partie d'une plus grande de 120 florins.

V. Nieuwen register, p. 21.

- 1737, 30 mars. Marie-Alexandrine de Creeft, à ce autorisée par son époux Sylvestre de Creeft, écuyer demeurant à Beringen, et par Jeanne-Catherine de Creeft, sa tante autorisée elle-même par Jean-Lambert-Joseph de Creeft, lieutenant au service des Etats de Hollande, demeurant à Straeten, reconnaît avoir reçu d'Alexandre Menten, receveur de la ville de St-Trond, la somme de 160 flor. remboursement du capital d'une rente de 4 florins 16 sous, jadis 8 florins fesant partie d'une plus grande de 150 fl. Acte reçu par Jean-François Ceulemans, notaire à St-Trond, en la maison d'Alexandre Menten, dite die pluyme et sise au marché au grains, en présence de Cathérine van Benthem, et Hubert Berghs, temoins à ce requis. (V. Nieuven register, p. 24.)
- 1737, 6 avril. Les demoiselles Marie-Josèphe Strauven, fille devote, Gertrude Strauven, béguine de Ste Agnès à St-Trond, Hélène-Ide Strauven et Anne-Marguérite Strauven, filles de feu Egide Strauven et d'Anne-Marguérite van de Weyer, reconnaissent avoir reçu le remboursement du capital d'une rente de 65 flor. leur dévolue suivant acte de partage des biens de leurs parents susdits. Alexandre Menten paye de ce chef 1657 fl. 10 s. pour capital et 22 fl. 14 s. 3 l. pour prorata d'intérêt. (V. Nieuwen register, p. 30.)
- 1737, 21 mai. Jeanne-Marie Meyers, béguine de Ste Agnès à St-Trond, reconnait avoir reçu le remboursement du capital d'une rente de 12 fl. 10 s. fesant partie de celle de 60 florins souscrite sur le corpus de la ville au profit d'Antoine van Herff, le 15 février 1647. Lambert Simons lui paye de ce chef 250 flor. pour capital, 31 fl. 5 s. pour crescentie, 107 fl. 5 s. 3 l. pour arrérages et prorata d'intérêt. (V. Nieuwen register, p. 34.)

- 1737, 4 juin. Mademoiselle Anne-Christine a Speculo reconnaît avoir reçu remboursement du capital a) d'une rente de 14 flor affectée sur le corpus de la ville et achetée par Martin a Speculo, jadis bourgmestre, à Guilaume Robyns, héritier de Jean Robyns, suivant acte devant le notaire Léonard Bollis du 16 février 1687, réalisé aux échevins de St-Trond le 4 juin de la même année; b) d'une rente de 10 fl. 10 s. provenant l'une et l'autre d'une plus grande de 250 fl. appartenant jadis à Jean Robyns, et échues à ladite Christine a Speculo par acte de partage reçu à la chambre pupillaire le 9 janvier 1720. Le receveur Menten lui paye 490 florins. V. Nieuwen register, p. 35.
- 1737, 9 septembre. Jean Bodson, ancien curé de Zepperen, demeurant à St-Trond, reconnaît avoir reçu le remboursement d'un capital d'une rente de 240 florins réduite à 200 florins d'abord et plus tard à 180, rente que la ville de St-Trond lui avait souscrite le 3 août 1720. Ce remboursement s'est fait par Lambert Simons, bourgmestre-régent de la ville, moyennant la somme de 6000 flor. pour capital, 180 flor. pour intérêt échu le 3 août précédent et 15 florins pour prorata. (V. Nieuwen register, p. 37).
- 1737, 24 octobre. Gérard-Hubert Berwaerts, prêtre bénéficier de l'autel de S<sup>16</sup> Odile en l'église de Notre-Dame à St-Trond, reconnaît que Lambert Simons et Louis Pulinx, bourgmestres, lui ont remboursé le capital d'une rente de 30 florins 16 sous de Brabant, provenant de deux créations différentes; rente que le dit bénéficier touchait sur le corpus de la ville, en vertu du testament de feu Arnold-François Francken et Marie de Heusch, son épouse, reçu, en date du 24 novembre 1674, par le notaire M. a Speculo. Pour le remboursement de cette rente dont une partie, savoir 5 fl. 13 s., provenait d'une plus grande de 34 flor. appartenant jadis à Guillaume Scroots, les deux bourgmestres payèrent 616 florins.
- N.B. Le 24 octobre 1737, Gérard-Hubert Berwaers, bénéficier de l'autel de S<sup>to</sup> Odile fit à Anne-Caroline Strauven, fille d'Ivon, un prêt hypothécaire de 1200 florins, moyennant lequel lui fut reconnue une rente de 42 florins. Dans ce prêt furent réappliqués le 616 florins que la ville paya à la date de ce même jour.

V. Nieuwen register, p. 40.

1737, 5 décembre. — Les bourgmestres et le conseil ont décidé de rembourser à François-Bernard de Creeft, représentant feu son frère Sylvestre, religieux à l'abbaye de St-Trond, le capital d'une rente de 60 flor., jadis 70, affectée sur le corpus de la ville. — Pour ne pas d'avoir accepter le remboursement de ce capital, François-Bernard de Creeft déclare en réduire la rente annuelle à 45 florins à partir de 1737. (V. Nieuwen register, p. 44).

1738, 7 février. — Pierre-André Hailloit, — à ce autorisé par sa mère Marguérite Constant, veuve du docteur Hailloit, constituée elle-même aux fins des présentes par E. de Froidmont, prêtre chanoine de la collégiale de St-Pierre à Lille en Flandre, et par Henri-Guillaume Constant, curé de Horne, son frère, agissant ces derniers comme administrateurs-collateurs des fondations pieuses de feu Libert de Froidmont, en son vivant docteur en théologie à l'Université de Louvain, — déclare avoir reçu de Lambert Simons et de Louis Pulinx, bourgmestres de St-Trond, une somme de 2000 flor., capital d'une rente de 60 florins, autrefois 100 flor. souscrite par la ville le 11 octobre 1653. (V. Nieuwen register, p. 45.)

1738, 10 février. — Jean-Lambert Van Schoor reconnaît avoir reçu de Louis Pulinx, bourgmestre de St-Trond, la somme de 260 florins, capital lui revenant dans celui d'une rente de 36 florins créée par la ville de St-Trond au profit d'Adam van Vorssen, le 3 mai 1577. — Il surroge Louis Pulinx dans tous ses droits contre la ville. — Celle-ci remboursa les 260 florins à Louis Pulinx le 30 juillet 1740. (V. Nieuwen register, pp. 89 et 91.)

1738, 5 mars. — Judith de Ryckel et Marie-Aleyde Constant, béguines de Ste Agnés à St-Trond, boursières de la fondation de Marie Froidmont, touchent chacune une rente de 66 fl. 13 s. 1 l. provenant d'une rente de 300 flor. affectée sur le corpus de la villepar acte du 24 mars 1675. Par acte du 12 avril 1728 ces deux rentes de 66 fl. 13 s. 1 l. ont été réduites à 46 fl. 10 s. payables à Judith deRyckel et à 40 flor. payables à M.-A. Constant, et maintenant les bourgmestres et le conseil ont décidé d'en rembourser le capital. Les boursières plutôt que d'accepter ce remboursement préfèrent réduire le taux de l'intérêt à 2 fl. 10 s. Judith de Ryckel touchera ainsi dorénavant 33 fl. 6 s. 2 l., et Marie-Aleyde Constant la même somme. Le remboursement du capital pourra se faire en tout temps au moyen de la somme de 2666 fl. 10 s. de Brabant. (V. Nieuwen register, p. 47.)

Même date. — Judith de Ryckel, béguine de Ste Agnès à St-Trond, reconnaît avoir reçu du bourgmestre Egide Bollis, la somme de 972 fl. pour capital et 31 fl. 10 s. pour prorata de l'intérêt d'une rente de 48 florins qu'elle touchait sur le corpus de la ville de St-Trond. (V. Nieuwen register, p. 49).

1738, 21 mars. —Remboursement à Anne-Cathérine Lintermans, veuve d'Arnold Bastyns, ancien bourgmestre de St-Trond, de la somme de 10000 florins avancée par le dit Arnold Bastyns le 18 mars 1728, moyennant rente annuelle de 400 florins.

V. Nieuwen register, p. 51.

1738, 10 septembre. - Henri Loyens, secrétaire de Doirne et

Zeelhem près Diest, autorisé aux fins des présentes par Marie-Joséphe, Marie-Marguérite et Marie-Aldegonde Hollanders, béguines à Diest, reconnaissent avoir reçu des bourgmestres-régents de la ville de St-Trond, 888 fl. 6 s. pour capital et 35 fl. pour prorata de l'intérêt d'une rente de 32 flor., jadis 38 fl. 9 s. 1 l. qu'elles touchaient sur le corpus de la ville comme héritières de Cornélie Jacobi, leur tante, également béguine à Diest.

V. Nieuwen register, p. 54.

1738, 29 octobre. — Marie-Madeleine de S' Joseph, mère supérieure, Marie-Thérèse de S' Grégoire, Marie-Emmanuèle de S' Thérèse et Marie-Thérèse de Jésu-Maria, toutes trois discrètes du couvent des Carmélites Déchaussées près de la porte de Vivegnies à Liége, — considérant que G.-B. Luesemans, bourgmestre de St-Trond, leur a demandé de réduire leur rente de 715 florins au taux de 2 1/2 p. 0/0, — suppléent une somme de 2000 florins, de sorte que leur capital se trouve porté à 28000 florins. — De ces 2000 fl. la ville ne payera aucun intérêt. (V. Nieuwen register, p. 69).

Même date. — Mère Marie-Béatrix, abbesse; sœur Marie de la Conception, vicaire; sœur Marie-Pacifique, sœur Marie-Thérèse, sœur Marie-Marguérite et sœur Marie-Agnès, religieuses du Couvent des Conceptionnistes au faubourg d'Amercœur, à Liége, au lieu de réduire et 21/2 p. 0/0 leur rente de 275 florins, suppléant 1000 florins au capital qui est ainsi porté à 11000 flor. — De ces 1000 florins la ville de St-Trond ne payera pas d'intérêt.

V. Nieuwen Register, p, 71.

1738, 31 octobre. — Marie-Louise André, veuve de monsieur Dejaer, jurisconsulte et avocat, reconnaît avoir reçu des bourgmestres de St-Trond 346 flor. 4 patars, remboursement du capital et prorata de l'intérêt d'une rente de 10 florins, jadis 12 fl. formant la moitié de 24 fl. de rente souscrite à Jean Gilsen le 20 août 1607. — Acte reçu par J.-N. Hubart, notaire apostolique de S. A. de Liège. V. Nieuwen Register, p. 59.

1738, 6 novembre. — Le R. P. Paul de S' Grégoire, procureur des Carmes Déchaussés de Visé, réduit à 800 florins la rente de 878 florins que le couvent touche sur le corpus de la ville de St-Trond. (V. Nieuwen register, p. 73).

1738, 2 décembre, — Payement au sieur de Saive, jurisconsulte et avocat; les sieurs Vivegnis et Rocourt, maîtres; Henri Blavier, chanoine de la Collégiale de S<sup>t</sup> Jean l'Evangeliste, et messieurs d'Amrij et Colard, procureur et prélocuteur, tous mandataires de l'hôpital St Abraham, — d'une somme de 10157 florins, capital et Tome vi.

intérêts d'une rente de 275 florins, souscrite au dit hôpital par la ville de St-Trond le 9 avril 1729. (V. Nieuwen register, p. 104.)

- 1738, 23 décembre. Payement à Jaques-Erard, baron de Foullon, seigneur de Veltweselt et Kessel, représentant comme héritier Cathérine de Foullon, sa soeur, de 14227 fl. 13 s. pour remboursement du capital et de l'intérêt d'une rente de 437 ½ flor. souscrite par la ville de St-Trond, le 10 juin 1725, par acte devant le notaire Simon-Dieudonné Taurij. (V. Nieuvoen register, p. 105).
- 1738. 31 décembre. Pàyement à Gérard Elias, jurisconsulte et avocat, d'une somme de 13263 flor. 5 pat., capital et intérêts d'une rente de 357 fl. 10 pat., souscrite par la ville à Elie Elias, marchand banquier, père de Gérard susdit, par acte devant Eustache Beaufort, notaire, à la date du 5 février 1729. (V. Nieuwen register, p. 103).
- 1739, 29 janvier. Remboursement à frère Jaques Dirix, agissant comme mandataire de Dominique Stalrix, prieur, et de Réginald Bormans, sindic du couvent des P. P. Prêcheurs à Maestricht, d'une somme de 563 flor. pour capital et crescentie et 19 fl. 10 s pour intérêt et prorata d'une rente de 18 fl. affectée sur le corpus de la ville sous le nom de Beurse Willems. (V. Nieuwen register, p. 61).
- 1739, 30 avril. Par acte passé devant G. de Bleret, notaire de la cour épiscopale de Liège, noble seigneur Albert de Grady, chevalier du St Empire, déclare avoir reçu de Trudon-Balthasar Pitteurs, avocat et bourgmestre de St-Trond, la somme de 20695 fi. de Brabant, capital et intérêts dus par la ville de St-Trond pour une rente de 550 flor. gravée sur le corpus de la dite ville, suivant acte devant le notaire Noël Préal en date du 31 janvier 1730.

V. Nieuwen register, p. 98.

- 1739, 8 mai. Remboursement à Jaques-Erard de Foullon, seigneur de Veltweselt et de Kessel, chambellan de S. A. dans sa souveraine cour féodale et député des Etats du Pays, de 6663 flor. 11 1/2 pat., capital et prorata d'une rente de 240 fl. lui reconnue le 25 janvier 1715 et réduite à 165 florins le 5 décembre 1725.
  - V. Nieuwen register, p. 100.
- 1739, 3 Juillet. Visite des chemins, fossés, ruisseaux, etc. dans la juridiction hors des portes de la ville, faite par T. Walewyns, J.-C. Meester et H.-B. van Staden, échevins, à la requête des écoutêtes et des bourgmestres. (V. Carton B, liasse 1739, nº 3bis.)
- 1739. 16 juillet. Payement à François Fexha, receveur de l'hôpital de Bavière à Liége, de 7059 flor. 15 s. capital et prorata de l'intérêt d'une rente de 200 florins réduite à 165 florins, et souscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite à feu le chanoine Rahier, que l'hôpital de Bavière représouscrite de l'hôpital de l'

sente, par acte du 24 décembre 1675 reçu par le notaire Barthélémy Donnea. (V. Nieuwen register, p. 101.)

- 1739, 25 juillet. Remboursement à Guillaume-Bernard Luesemans, J. U. L., avocat, échevin de la Souveraine Justice du Comté de Looz et bourgmestre-régent de St-Trond, du capital d'une rente de 7 fl. de Brabant, créée le 23 août 1629 et d'une autre de 7 fl. créée en février 1639, provenant de feu Elisabeth Entbroeckx. Trudon-Balthasar Pitteurs lui paye de ce chef 280 fl. pour capital, 107 fl. 10 s. pour crescentie d'après réduction, 17 fl. 12 s. 2 l. pour intérêt et prorata. (V. Nieuwen register, p. 63.)
- 1739, 5 août. Théodore-François van Aerd, seigneur de Borghgrave, reconnaît avoir reçu 3000 fl. pour capital et 37 flor. 10 s. pour prorata de l'intérêt d'une rente de 150 fl. souscrite sur le corpus de la ville de St-Trond, le 27 avril 1636, au profit d'Elisabeth de Blocquerie, douairière de l'écuyer Arnold Putlinck. Cette rente était échue à Th.-Fr. van Aerd en vertu de l'acte de partage des biens de feu noble dame Marie-Sophie, baronne de Moeser, son épouse, fille du seigneur N., de Moeser et de noble dame de Putlinck. (V. Nieuwen register, p. 65).
- 1739, 8 août. Léonard Lenaerts, curé de Corswarem, représenté par Jean-Henri Menten, consent à réduire à 2 1/2 p. % l'intérêt de la moitié d'une rente de 141 fl. 7 s. lui revenant sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen register, p. 81.)
- 1739, 18 décembre. Remboursement à François-Bernard de Creeft, seigneur de Berguestraeten, etc., du capital d'une rente de 70 fl., réduite d'abord à 60 et plus tard à 45 flor., rente lui échue par testament de Barbe Librix, veuve de N. van den Edelbampt, en date du 11 août 1681. Trudon-Balthasar Pitteurs, ancien bourgmestre, et Jean-Godefroid van den Abeel, bourgmestre-régent, lui payent 1500 fl. pour capital et 48 fl. 15 s. pour prorata de l'intérêt. V. Nieuwen register, p. 67.
- 1740, 6 janvier. J.-F. Ceulemans, en qualité de receveur de la ville, paie aux Religeuses Annonciades de Liége 6234 flor. 11 p. 3 l. pour capital et prorata de deux rentes, l'une de 100 et l'autre de 150 fl. affectées sur le corpus de la ville et cédées aux religieuses susdites par François de Monsen, jurisconsulte et avocat, selon acte avenu devant le notaire Barthélémy Donnea le 24 décembre 1714.

  V. Nieuwen register, p. 75.
- 1740, 8 janvier. Trudon-Balthasar Pitteurs, avocat, commissaire de la ville de St-Trond, et Jean-François Ceulemans, ancien bourgmestre, et également receveur de la ville, payent à honoré

seigneur Jaques-Mathias de Lambinon, jurisconsulte, avocat et ancien bourgmestre de Liége, — représentant aux fin des présentes Marie-Jeanne de Favereau son épouse, ainsi que Marie-Lambertine et Marie-Françoise de Favereau, ses belles sœurs, toutes trois héritières de Jaques de Malaise, avocat et greffier de la Souveraine Justice de la Cité et du Pays de Liége, — 1066 flor. 8 patars et demi, formant le capital et le prorata des intérêts d'une rente de 22 flor. pris hors d'une rente de 150. (V. Nieuwen register, p. 77.)

- 1740, 9 janvier. Le sieur Arnold Vrerix consent à réduire à 650 florins la rente de 715 florins affectée à son profit sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen register, p. 80.)
- 1740, 20 janvier. Accord passé entre Jean-Godefroid van den Abeele et Jean Cuypers, bourgmestres de St-Trond, et Guillaume-Bernard Luesemans, jurisconsulte et échevin de la haute justice du Pays de Looz, mandataires de la ville de St-Trond, d'une part; Marie-Josèphe Simones, veuve d'Augustin de la Haye et épouse de Jean de Grace, prélocuteur à Liége, et Guillaume-François Coninx, procureur de la vénérable cour de Liege, d'autre part; au sujet d'une rente de 190 flor. provenant de feu Marie Banx, veuve de l'avocat Maes. Pour terminer les procès surgis, la ville de St-Trond payera aux derniers nommés 2200 florins, somme au moyen de laquelle seront liquidés tous les intérêts arrièrés jusqu'à la date du 16 février 1732. (V. Nieuwen register, p. 83).
- 1740, 3 août. La veuve Jean Vleminx, représentée par Guillaume Steynen, consent à réduire à 21 flor. une rente de 30 qu'elle touche sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen reg., p. 92.
- 1740, 4 août. Jean-Godefroid van den Abeele et Jean Cuypers, bourgmestres de St-Trond, se rendent chez le pléban de Notre-Dame Thomas Loyens, et lui présentent les intérêts de 62 florins de rente, part revenant au susdit doyen d'une rente de 150 flor. en vertu d'un leg lui fait par feu le sieur van den Edelbampt. Le pléban refusant d'accepter ce remboursement, les bourgmestres protestent contre ce refus par acte devant le notaire Jean-François Ceulemans, en présence de Guillaume-Bernard Luesemans et d'Arnold Simons, témoins à ce requis. (V. Nieuwen reg., p. 94.)
- 1740, 4 août. Marie Goetsbloets, veuve de Pierre Nedoncelle, reconnaît avoir reçu de la ville représentée par ses bourgmestres, 3063 flor. 15 s., remboursement du capital avec intérêts d'une rente de 90 florins qu'elle touchait sur le corpus de la ville.
  - V. Nieuwen register, p. 96.
  - 1740, 1 décembre. Mathieu a Speculo, écoutête de la ville,

reconnaît avoir reçu 600 florins, capital d'une rente de 15 florins réduite à 121/2 et provenant d'une rente de 90 fl., créée le 3 mai 1577.

V. Nieuwen register, p. 107.

- 1741, 10 juin. Adrien de Heusch reconnait avoir reçu la la somme de 5042 flor. 3 sous, capital et prorata de l'intérét d'une rente de 150 florins, affectée sur le corpus de la ville, suivant acte du 22 décembre 1738. (V. Nieuwen reg., p. 109).
- 1741, 3 juillet. Christophe de Corswarem, tant en son nom qu'en qualité de mandataire d'Oger-Hubert Bronckart et d'Eustache de Vivario, mainbours des enfants issus dudit Christophe et de feu dame du Jaar, son épouse, reconnaît être remboursé du capital et avoir reçu les intérêts d'une rente de 247 flor. 10 sous et d'une autre de 150 florins. Les sommes qu'il a touchées de ce chef montent, pour la première de ces deux rentes, à 9000, et pour la seconde à 5000 florins. (V. Nieuwen register, p. 112).
- 1742, 9 mars. Payement à Mathieu Smets, fils de Mathieu, de 166 flor. 13 1/2 s, formant remboursement d'un sixième lui revenant pour capital et intérêts d'une rente de 30 florins provenant de la succession de feu son père, laquelle rente fut souscrite à ce dernier par acte du 8 avril 1737. (V. Nieuwen register, p. 117).
- 1743, 15 octobre. Payement à Barbe de Résimont, de Liége, de 6506 florins de Brabant, capital et intérêts d'une rente de 167 fl. 15 pat., dont l'intérêt a été antérieurement réduit à 2 1/2 p. 0/0 et qui fut souscrite par la ville de St-Trond le 24 janvier 1729, selon acte avenu devant le notaire Jean-Henri Bidart.
  - V. Nieuwen register, p. 119.
- 1744, 6 février. Noble Seigneur Wolff-Maximilien de Buckwalt, capitaine au service du Prince-Evêque de Liége, et Anne-Jeanne de Melotte, son épouse, déclarent avoir reçu de la ville de St-Trond, 11010 fl. 10 pat. pour deniers capitaux, 232 flor. prorata d'intérêt et 58 fl. 5 pat. pour droits de lettres et frais de loi, d'une rente de 400 florins souscrite à Georges Mathys, par acte devant le notaire Noël Henskinet, en date du 14 juin 1676, et d'une autre de 100 fl. 7 pat. souscrite à feu Henri de Melotte suivant acte reçu le 19 janvier 1722 par Renier-Alexandre de Amore.
  - V. Nieuwen register, p. 120.
- 1744. 16 juillet. Payement à Dame Cathérine-Louise Bollen, épouse de noble seigneur Arnold-Nicolas de Chokier, ancien bourgmestre de Liége, de 10614 fl. 16 pat. 1 l., capital et prorata de l'intérêt d'une rente de 250 florins fesant partie d'une autre de

- 500 florins souscrite par la ville de St-Trond le 1 février 1729, selon acte avenu devant le notaire Jean-Henri Bidart.

  V. Nieuwen register, p. 122.
- 1744, 17 septembre. Payement à la même de 10160 fl. 5 p. formant remboursement des deniers capitaux et intérêts de la seconde moitié de la rente de 500 florins mentionnée dans l'acte précédent. (V. Nieuwen register, p. 124).
- 1744, 22 novembre. Marie-Elisabeth Bailly, abbesse des Conceptionnistes du faubourg d'Amercœur à Liége, réduit à 765 florins la rente de 850 que son couvent touchait sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen reg., p. 128).
- 1744, 23 novembre. Jean Léonard, chanoine de St-Materne dans la cathédrale de Liége, en qualité de receveur des fondations attachées à la Chapelle des Flamands, réduit à 337 1/2 flor. la rente de 375 florins, souscrite à la dite chapelle par la ville de St-Trond le 2 mai 1739. (V. Nieuwen register, p. 129).
- Même date. Les Religieuses Carmélites de la porte de Vivegnis à Liége, réduisent à 650 florins la rente de 715 qu'elles touchent sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen register, p. 131).
- 1744, 25 novembre. A. baron de Glimes, archidiacre de Famenne, donne quittance à la ville de St-Trond de la somme de 20291 florins, capital et intérêts échus d'une rente de 500 florins, créée en sa faveur. (V. Nieuwen register, p. 137).
- 1744, 26 novembre. Mathieu Blockhouse, curé de St-Nicolas Outre-Meuse, en qualité de mainbour des pauvres de sa paroisse, déclare avoir reçu de la ville de St-Trond, 24349 florins, capital et intérêts d'une rente de 642 flor. 10 pat., réduite à 584 flor. et faisant partie de celle de 742 1/2 fl. que la ville de St-Trond souscrivit à Jean-Joseph-Ferdinand baron de Selis, chanoine de St-Jean l'Evangéliste, par acte du 8 avril 1729. (V. Nieuwen register, p. 132).
- 1744, 27 novembre. Dieudonnée de Wansoulle, abbesse, et Jeanne-Marguérite de Lantremange, boursière de Ste-Claire à Liége, réduisent à 90 flor. la rente de 100 fl. que leur abbaye touchait sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen register, p. 134).
- 1744, 14 décembre. Le couvent du Val-St-Jérôme, dit Stenaert, représenté par sa prieure, Thérèse de Coursworm, et par sa procuratersse, Marie-Anne Vanderborcht, réduit à 90 florins une rente de 120 qu'il touchait sur le corpus de la ville.

V. Nieuwen register, p. 126.

1745, 2 janvier. — Remboursement de 5000 florins, deniers capitaux d'une rente de 200 florins créée par la ville de St-Trond en faveur de feu l'avocat Gaspar Tackoen, le 3 janvier 1725. Le remboursement se fait à Anne-Adrienne Schaepen, veuve de l'avocat susdit, autorisée à cette fin par ses enfants, savoir : l'honorable Seigneur Arnold-Henri Tackoen, licencié en droit et membre du Conseil Souverain du duché de Gueldre et comté de Zutphen, résidant à Ruremonde, son frère et ses deux sœurs.

V. Nieuwen register, p. 134.

- 1745, 13 mai. Payement d'une somme de 3167 florins 10 pat. pour capital et intérêts d'une rente de 132 1/2 florins due pour la moitié à Jean-Baptiste Swennen, chanoine de St-Pierre à Liége, à sa sœur Barbe Swennen, béguine à St-Trond et à Baudouin Swennen, jurisconsulte et avocat de la vénérable cour de Liége, et pour l'autre moitié à Marie-Josèphe Simones, veuve d'Augustin de la Haye et épouse en secondes noces du prélocuteur de Grace.
  - V. Nieuwen register, p. 137.
- 1745, 16 mai. Remboursement à Gertrude-Dieudonnée de Stier du capital d'une rente de 23 flor. 11 patars. Le bourgmestre Jean-François Ceulemans paye, de ce chef et pour prorata de l'intérêt, 490 florins. (V. Nieuwen register, p. 139.)
- 1745, 17 juillet. Payement à Elisabeth Smiets, veuve de Mathieu Smets, d'une somme de 50 florins, capital de 3 schellingen, fesant partie d'une rente de 30 flor. dont elle est usufruitière pour les 5/6. Les 15 mars, 6 décembre 1746 et le 15 décembre 1747, Elisabeth Smiets toucha de nouveaux remboursements partiels de 50 florins; la rente de 30 flor. fut ainsi réduite à 19 florins.
  - V. Nieuwen reg., pp. 142, 148 et 149.
- 1745, 7 août. Cathérine Ceulemans, béguine à St-Trond, en qualité d'héritière de feu N. Bertrand, curé de Gingelom, touche 57 florins pour capital et intérêt d'une rente de 2 florins que le dit Bertrand avait héritée de Cathérine Van Geel.
  - V. Nieuwen register, p. 144.
- 1745, 23 décembre. Henri Walewyns, comme époux de Cathérine Martens; Balthasar Cruls, comme époux d'Anne-Joséphine Martens, et Lambert Tilens, au nom des enfants mineurs de feu François Demall, représentants de feu Gérard Martens et Cathérine Luesemans, leurs parents, touchent 147 flor., deniers capitaux d'une rente de 7 florins 7 patars.
  - V. Nieuwen register, p. 145.
  - 1746, 5 juillet. Jeanne Saenen, béguine à St-Trond, agissant

tant en nom personnel que pour son beau-frère Jean van Leeuw, époux de Cathérine Saenen, de Cosen, touche une somme de 700 florins. Au moyen de cette somme la ville fait le retrait d'un pré sis au lieu dit Serckingen ou Bevingenbrouck, cédé en emphytéose à feu Arnold Saenen, le 28 mai 1698. (V. Nieuwen reg., p. 147).

- 1748, 15 mars. Norbert vanden Berck reçoit 410 fl. 16 s. capital et prorata de l'intérêt d'une rente de 14 flor. 3 s. 8 l. provenant d'une plus grande de 120 flor. créée le 6 février 1637 au profit de Jean Colen pour un capital de 800 pattacons. (V. ibid., p. 174).
- 1748, 6 novembre. Anne-Marie Colen et sa sœur, Susa nne-Barbe Colen, béguines à St-Trond, réduisent respectivement à 60, à 15 et à 10 fl. 5 s. les rentes de 70 fl (capital 2000), de 20 fl. (cap. 500) et 12 fl. 19 3/4 pat. (cap. 343 fl. 13 pat.) qu'elles touchent sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen register, p. 149).
- 1749, 2 janvier. François Colen, écoutête de Duras, en qualité de mandataire de Nicolas-Bonaventure de Creft, lieutenant au service du Roi de France au régiment de La Marcq; de Lambert-Christophe de Creft, et de Nicolas de Maugeer, fondé des pouvoirs de Philippe-Joseph de Maugeer, époux de Marie-Cathérine de Creft; touche 4324 florins, 15 sous, 2 liards, formant le capital et le prorata de l'intérêt leur revenant pour quatre parts de 238 florins de rente affectée sur le corpus de la ville.

V. ibid., p. 151.

1749, 7 janvier. — Jaques de Genan, lieutenant au service du Roi d'Espagne au régiment de Valence, et Gaspar-Henri Gelys d'Anvers, recoivent une somme de 215 fl., capital et prorata d'intérêt de 14 fl. 18 s. de rente, fesant partie d'une obligation de 50 fl. de rente annuelle provenant de Baudouin Luesemans.

V. Nieuwen register, p. 154.

Même date. — Henri Hardiques, en qualité de mandataire d'Anne-Jeanne Tackoen, demeurant à Thorn, reçoit 504 flor. 8 s. capital et intérêts échus de 18 fl. 16 s. de rente formant les 4/5 d'une rente de 23 1/2 florins affectée sur le corpus de la ville.

V. Nieuwen register, p. 156.

1749, 15 janvier. — M.-C. Ulens, prieure, B. Coelmont, sousprieure, Isabelle a Speculo et Marie Banx, religieuses, et M.-C. van den Abeele, procuratersse du couvent de Jérusalem, réduisent à 37 fl. 10 s. leur rente de 39 fl. qui à l'origine était de 2 fois 25 flor.; à 40 fl. 10 s. leur rente de 42 fl. 5 s. qui d'abord était de 55 fl. et à 24 fl. leur rente de 30 florins qui était d'abord de 38 florins.

V. ibid,, p. 186.

- 1749, 24 janvier. Herman Germeys, en qualité de receveur des rentes des Confréries en l'église de Notre-Dame à St-Trond, réduit à 72 fl. 10 s. la rente de 108 fl. que la Confrérie du Saint Sacrement touche sur la ville de St-Trond; à 15 fl. celle de 20 appartenant au chœur St-Job, et à 147 fl. celle de 234 fl. 10 s. appartenant à la Confrérie du St-Rosaire. (V. ibid., p. 160).
- 1749. 3 février. Noël Dubois, docteur en Théologie, président du Grand Collége de l'université de Louvain, et Antoine Hendrix, au nom de son père receveur du dit Collége, reconnaissent avoir reçu de Jaques Hubar, ancien bourgmestre de St-Trond, 400 pattacons, deniers capitaux d'une rente de 30 et d'une autre de 50 florins, affectées sur le corpus de la ville et léguées au collége par feu Jean Willems. (V. Nicuwen register, p. 162).
- 1749, 20 février. Jean-Servais Buysmans, curé de béguinage de St-Trond, réduit à 60 florins une rente de 72 souscrite, le 31 mars 1747 par acte devant le notaire Mathieu Schevenels, au profit du Catéchisme à enseigner en l'église du Béguinage. (V. ib., p. 163.)
- Même date. Renaud-Nicolas de Creeft et dame Barbe Heeren, son épouse, réduisent à 3 p. % l'intérêt des rentes qu'ils touchent sur le corpus de la ville de St-Trond, savoir : 1° une rente de 80 fl. provenant d'une plus grande de 180 florins créée le 15 novembre 1674 à 41/2 p.% et au capital de 4000; 2° une rente de 25 fl., capital 500 fl., créée le 15 juin 1649; 3° une rente de 50 fl., capital 1000 fl., créée le 15 mars ...., et 4° une rente de 44 fl. 16 s., provenant d'une plus grande de 89 fl. 12 s. Au lieu 199 fl. 16 s. ils ne toucheront plus que 131 fl. 17 s. (V. Nieuwen register, p. 165).
- Même date. Renaud-Nicolas de Creeft, réduit à 42 fl. la rente de 59 fl. 10 s. qu'il touchait sur le corpus de la ville et qui provenait d'une plus grande de 238 fl. de diverses souscriptions.

V. Nieuwen register, p. 168.

1749, 10 mars. — Guillaume-Bernard Luesemans, J. U. L., avocat et échevin de la Souveraine Justice du Comté de Loez, reconnaît avoir reçu 1800 florins, capital et intérêts échus d'une rente de 35 fl., qu'il touchait sur la ville comme héritier d'Aleyde Colen, sa tante, et qui provenait de feu Jean Colen; d'une autre de 17 1/2 fl. et d'une troisième de 15 florins, appartenant à Anne Dullaers, son épousé, du chef de la succession d'Adrien Lintermans.

V. ibid., p. 170.

1749, 12 mars. — Conrard Snievaers reduit à 10 fl. la rente de 14 fl. 15 s. provenant de fen le bourgmestre van Winde son beaupère.

(V. ibid., p. 172.)

- 1749. 13 mars Jean-Guillaume Simons, receveur des bourses d'études de la fondation Germeys, réduit à 30 florins la rente de 40 que la dite fondation touche sur le corpus de la ville. (V. ib., p. 173.)
- 1749, 14 mars. Jean-Lambert Ceulers, curé de Melveren, réduit à 30 fl. la rente de 40 que les pauvres de sa paroisse touchent sur la ville. (V. ibid., p. 173).
- 1749, 18 mars. Les PP. Capucins réduisent à 100 florins la rente de 112 florins qu'ils touchent de la ville du chef de quatre différents titres. (V. Nieuwen register, p. 176).
- 1749, 14 avril. Jean-Bernard de Malsen, doyen rural du district de Hougaerde et curé de Wilre, à ce autorisé par Cathérine a Cruce, supérieure du béguinage de Tongres, touche 425 flor. capital et intérêts échus de 16 fl. 13 s. 3 l. fesant partie d'une rente de 67 fl. 10 s. créée le 28 juillet 1629 et affectée sur le corpus de la ville. (V. Nieuwen register, p. 177.)
- 1749, 15 avril. Godefroid-Frédéric de Schrynmaekers réduit à 50 florins les rentes de 32 flor., de 12 flor. 16 s., de 15 flor. 11 s. et de 3 flor. ensemble 63 flor. qu'il touche sur le corpus de la ville. V. Nieuwen register, p.180.
- 1749, 21 mai. Payement à Elisabeth, veuve de Mathieu Smets, de 50 florins, capital de trois schellingen fesant partie d'un titre de rente de 30 florins. (V. ibid., p. 216).
- 1749, 10 juin. Nicolas Vasoens et Chrétien van Langenaker, respectivement curé de St-Gangulphe et mainbour des pauvres de la paroisse, reduisent à 12 florins la rente de 20, à 5 fl. 18 s. la rente de 11 fl. 10 s., et à 7 fl. 10 s. la rente de 12 fl. 10 s. que les pauvres précités touchent sur le corpus de la ville. (V. ibid., p. 128.)
- 1749, 13 juin. Remboursement à Nicolas-Lambert Hardiques de la somme de 1190 florins capital d'une rente de 34 florins, dans l'origine 50 florins, et d'une autre de 13 fl. 12 s., à l'origine 17 flor. provenant de feu Jean Robyns. (V. Nieuwen reg., p. 183).
- 1749, 14 juin. Le sieur Delavaulx de Brassines réduit au taux de 3 p. % la moitié d'une rente de 89 fl. 12 p. dont une dame de Creeft touche l'autre moitié. (V. ibid., p. 185).
- 1749, 20 juin. J.-A. Hiegaerts, réduit à 22 fl. 10 p. la rente de 30 fl. 10 s., qu'il touche sur le corpus de la ville. (V. ibid., p. 185).
- Même date. Le même réduit à 2 fl. 10 s. la rente de 4 fl. 10 s., qu'il touche sub nomine Pantsaerts. (V. ibid., p. 185.)

- Même date. Conrard Snievaerts, T.-H. van Winde, R.-C. van Winde et A.-C. van Winde réduisent 1° à 30 fl. leur rente de 44 fl. 2 l., et 2° à 5 fl. 5 s. l'intérêt total d'une rente de 2 fl. 10 s., et d'une autre de 6 florins. (V. ibid., p. 186).
- 1749, 21 juin. Jean-Guillaume Simons, agissant en qualité de mandataire de Michel Simons, religieux de l'abbaye de St-Trond, reconnaît avoir reçu les deniers capitaux de 32 florins de rente de de divers titres lui légués par feu Christine Simons, béguine à St-Trond.

Walter van Heyst déclare être remboursé du capital de 27 fl. 18 s. de rente, provenant de divers titres de la succession Proveneers; de même que du capital d'une rente de 11 fl. 5 s. provenant des rentes de Pierre Simons et dont la moitié appartient aux représentants du capitaine Menten de Tongres.

V. Nieuwen register, p. 187.

- 1749, 22 juin. J.-A. Van de Velde réduit à 68 fl. sa rente de 90 fl. 10 patars. (V. ibid., p. 190).
- 1749, 25 juin. J.-G. Pypops réduit à 36 fl. sa rente de 48 florins. (V. ibid., p. 190).
- 1749, 26 juin. Les Capucines de St-Trond réduisent à 70 flor. leur rente de 99 fl. 7 patars. (V. ibid., p. 190).
- Même date. Cathérine-Philippine Vreven, réduit à 130 florins l'intérêt de 192 qu'elle touchait de la ville du chef : 1° du titre d'une rente de 50 florins en date du 29 mars 1572, au capital de 800 florins majoré de 200 florins le 19 avril 1623 ; 2° du titre d'une rente de 30 florins créée au taux de 40 flor. le 7 décembre 1594, au moyen d'un capital de 600 florins ; 3° du titre d'une rente de 30 flor. créée le 7 août 1643, au capital de 600 florins et 4° du titre d'une rente de 72 florins, moitié de 144 florins souscrits le 5 décembre 1673. Le même jour, Jean-François Menten à qui appartient la seconde moitié de la rente de 144 fl. susmentionnée, de même qu'une autre rente de 80 florins créée le 20 avril 1635, consent à réduire à 54 florins l'intérêt de la première et à accepter le remboursement de l'autre. (V. ibid., p. 180 et 191).
- 1749, 28 juin. G. Ulens réduit à 66 fl. la rente de 68 fl., à 15 fl. la rente de 20, à 8 fl. celle de 11 fl. 15 s. et à 6 fl. 5 s. celle de 8 florins, lui échues dans la succession de Marie-Josephine Colen, veuve de Henri Wennen, sa tante. (V. ibid., p. 197).
- 1749, 30 juin. Guillaume Robyns, agissant au nom de sa mère, réduit à 15 fl. une rente de 20 fl. fesant partie d'une plus grande, et à 8 fl. une rente de 11 fl. 15 patars. (V. ibid., p. 197).

- 1749, 1 juillet. Jeanne-Christine Simons réduit à 24 fl. la rente de 28 fl. qui lui est due par la ville. (V. ibid., p. 197).
- 1749, 3 juillet. P. Putmans, agissant en qualité de mandataire de P.-G. de Hennuyer, seigneur de Rosoux, reconnaît avoir reçu 4000 fl. capital et 4665 fl. 9 s. 2 l. intérêts échus d'une rente de 240 florins de Brabant réduite à 200 florins par acte du 20 juin 1678.

  (V. ibid. p 198.)
- 1749, 4 juillet. Le noble Seigneur Henri-Lambert Van Schoor, seigneur de Kerkom, agissant au nom de sa mère, réduit à 459 fl. les 743 fl. 9 s. 16 l. de rente qu'elle touchait sur le corpus de la ville. Le capital de cette rente fut remboursé le 5 mai 1788.

  V. ibid., p. 217.
- Même date. H. Germeys, receveur de la fabrique d'église de Notre-Dame, réduit à 12 fl. la rente de 20, à 2 fl. 1 p. la rente de 3 fl. 8 p. 14 l., à 8 fl. 12 p. la rente de 6 fl., et à 3 fl. 15 p. celle de 6 fl. 5 p. que la dite fabrique touche sur le corpus de la ville. V. ibid,, p. 200.
- 1749, 6 juillet. P.-F. Colen, au nom du docteur Colen, son père, réduit à 70 fl. sa rente de 100 florins. (V. ibid., p. 200).
- 1749, 12 juillet. Jean-François Menten reçoit de la ville la somme de 2163 fl. 11 p. 2 l., capital, intérêt et frais d'une rente de 80 florins créée au profit de Cathérine et Idelette van Itteren, le 20 avril 1635.

  (V. ibid., p. 201).
- 1749, I4 juillet. T.-H. Van Winde réduit à 12 fl. sa rente de 17 fl. 10 sous. (V. ibid., p. 201).
- 1749, 15 juillet. Jean Wuesten réduit à 40 florins la rente de 53 florins que la ville lui paye du chef de divers titres. V. ibid., p. 202.
- 1749, 18 juillet. Renier Minsen, Guillaume Stynen, Marie-Elisabeth Bormans, veuve de l'ancien bourgmestre Egide Bollis, et Jérôme Bollis, prêtre, reçoivent de la ville la somme de 5404 flor. 8 s. 2 l., capital et intérêts des 4/6 qui leur appartiennent : d'une rente de 150 fl. 13 s. 3 l. créée le 9 mai 1639; d'une autre de 30 fl. créée le 14 avril 1644; d'une rente de 15 fl. fesant partie de celle de 30 fl. créée le 11 février 1639; d'une rente de 25 fl. créée le 14 av 1641; d'une rente de 12 fl. 10 s. provenant de 35 fl. souscrits le avril 1641, et enfin d'une rente de 22 florins 2 s. 2 l. provenant 44 fl. 5 s. souscrits le 1 juin 1625. (V. ibid., p. 202).

Même date. — Guillaume Stynen, agissant au nom de :

- épouse, donne quittance de 810 fl. capital et intérêts d'une rente de 24 fl., d'abord 30 fl., souscrite le 9 mai 1639. (V. ibid., p. 204).
- 1749, 19 juillet. François van der Boenten réduit à 11 fl. 10 s. sa rente de 15 fl. 10 s. (V. ibid., p. 205).
- 1749, 21 juillet. Mathieu Bollis, agissant au nom de l'église de S<sup>16</sup> Cathérine, réduit à 7 fl. 10 s. la rente de 8 fl. appartenant à cette église. (V. ibid., p. 205),
- 1749, 22 juillet. Les sieurs Swennen en qualité de mandataires de la béguine Tackoen, leur tante, réduisent à 29 florins sa rente de 33 fl. 7 s. 3 l. (V. ibid., p. 205)
- Même date. Payement à Anne-Appoline Bollis, béguine à St-Trond, de 676 fl. 10 pat., capital et intérêt échu de 25 fl. de rente, faisant partie d'une plus grande rente de 150 flor. 13 s. 3 l. V. ibid., p. 211.
- Même date. Payement au révérend Lambert-Léonard Bollis, prêtre, agissant en qualité de mandataire d'Arnold Derwa, acquéreur des droits de Martin-Pierre Bollis par actes avenus devant le notaire Schevenels le 20 novembre 1737 et devant le notaire Schurmans le 29 janvier 1738 d'une somme de 674 fl. 12 sous, capital et intérêts d'une sixième part des rentes mentionnées dans l'acte du 18 juillet ci-dessus. (V. ibid., p. 207).
- 1749, 24 juilet. J.-A. Hiegaerts, agissant au nom des administrateurs de la mense des Pauvres de Notre-Dame, réduit les rentes que cette mense touche sur le corpus de la ville savoir : 30 fl., 26 fl., 15 fl. et 6 fl. 5 s. fesant la moitié d'une rente de 12 fl. 10 s. soit en tout 77 fl. 5 s., à 46 fl. 6 sous. (V. ibid., p. 209.)
- 1749, 28 juillet. R. van Herck, agissant au nom de la veuve François Simons, sa belle mère, réduit à 20 florins la rente de 28 florins 3 sous que la ville lui paye du chef de divers titres. V. ibid., p. 210.
- 1749, 5 août. Payement à Marie-Madeleine Tackoen, béguine à St-Trond, d'une somme de 997 fl. 16 s. 2 l. pour capital et de 249 fl. 17 s. pour intérêts échus d'une rente de 47 fl. 10 s., fesant partie d'une de 287 fl. 10 s. provenant, entre autres, de la moitié de 75 fl. d'une rente souscrite le 9 novembre 1635, et de 10 fl. 8 s. 8 l. me rente de 75 fl. souscrite le 10 août 1643. (V. ibid., p. 214).
  - 749, 18 août. François Colen réduit à 12 florins la rente de 1. 4 s. que son épouse touchait sur la ville. (V. ibid., p. 220).
  - 1749, 24 novembre. Elisabeth Smets, veuve de Mathieu Smets,

touche encore de la ville une rente 17 fl. 10 s. dont les deniers capitaux appartiennent à ses cinq enfants. Elle renonce à un cinquième de cette rente en faveur de son fils aîné, Pierre-Herman, âgé de 29 ans. — La ville paye ensuite à Pierre-Herman Smets le capital de ce cinquième, montant à 116 fl. 13 sous. (V. ibid., p. 220).

- 1749, 11 décembre. Le métier des boulangers réduit à 12 florins la rente lui souscrite le 4 juin 1737. (V. ibid., p. 222.
- 1750, 15 janvier. La compagnie des Vieux Arquebusiers réduit à 45 fl. la rente de 60 fl. qu'elle touchait sur le corpus de la ville. (V. ibid., p. 223).
- Même date. La compagnie de l'Arbalète réduit à 30 flor. sa rente de 40 florins. (V. ibid., p. 223).
- 1750, 5 février. M. Schoonaerdts réduit à 111 fl. la rente de 148 fl. qu'il touchait sur le corpus de la ville d'un capital de 3700 florins. (V. ibid., p. 223).
- 1750, 28 février. Corneil-Antoine de Scroots, major au service du roi de France, du régiment du Comte de la Marck, et Henri-Bonaventure van Staden, ancien bourgmestre de St-Trond et échevin, agissant au nom de madame de Scroots, son épouse, reconnaissent avoir reçu de la ville 4400 fl. pour capital, 440 fl. 5 s. pour intérêts échus, et 44 fl. 16 s. pour prorata d'une rente de 146 fl. 15 s., formant les 2/3 de trois rentes montant ensemble à 220 florins et provenant de mademoiselle de Sprimont. (V. ibid., p. 224).
- 1750, 23 mars. La ville met en vente publique un bonnier, 12 verges grandes et 5 petites et 2 bonniers 4 verges grandes et 2 petites fesant partie du pré communal dit de Solpherpype sis op die Cabbeyestraete et joignant la campagne des Bogards de Zepperen dite die groote Valcken. Jean-Guillaume Van Heyst, au nom de son père Walter Van Heyst, en fait l'achat au prix de 1990 florins. V. ibid., p. 223.
- 1750, 8 avril. Guillaume-Henri de Scroots, voué de St-Trond, reçoit le remboursement du capital d'une rente de 50 flor. créée le 28 août 1632 au capital de 1000 fl. et postérieurement majoré de 445 fl. 18 s. 2 l. et celui d'une autre rente de 22 fl. 18 s., tesant partie d'une de 50 fl. créée le 24 avril 1641. La ville paye de ce chef 2241 fl. 2 s. 1 l. (V. ibid, p. 227).
- 1750, 2 juin. Gérard-Servais van Aken, paymeester de la ville de Maestricht, reçoit la somme de 600 florins, capital de 22 fl. 1 l. fesant partie d'une rente de 88 fl. 1 s. et d'une autre de 7 fl. 10 s. figurant au nom de Guillaume Van Vucht. (V. ibid., p. 230).

- 1750, 30 juin. La ville expose en vente publique 2 bonniers et 2 verges grandes, un bonnier 16 verges grandes et 17 petites, et 2 bonniers, 1 verge grande et 5 petites du pré communal dit solpher-pype sis op die Cabbeyestraete. François Otten en devient acquéreur au prix total de 4050 florins. (V. ibid, p. 243).
- 1750, 20 juillet. T.-H. Van Winde réduit à 44 fl. sa rente de 50; Anne-Marie Claes et Marguérite Claes réduisent leur rente de 240 fl. à 200; le couvent de Jérusalem se contentera de 50 fl. au lieu de 60, et Pierre Stappers réduit à 125 fl. sa rente de 150. V. ibid., p. 240.
- 1750, 22 juillet. La Chapelle des Clercs réduit à 2 fl. 10 s. le taux de la rente de 120 fl. lui souscrite le 2 janvier. (V. ibid., p. 241).
- 1750, 24 juillet. Euchére Bormans, agissant avec le consentement de l'abbé de St-Trond, réduit la rente de 30 florins créée au capital de 1000 fl. et léguée pour l'anniversaire de Jean-Conrard Hoffstadt, à 25 fl. Il réduit également à 2 fl. 10 s. le taux de l'intérêt d'une rente de 15 fl. créée au capital de 500 fl., appartenant au chœur Stanne. (V. ibid., p. 242).
- 1750, 18 septembre. Le noble seigneur Michel-Henri baron de Rosen, seigneur de Reepen, Cheustrée et Engis, reçoit 15000 fl. pour capital et 1153 fl. 5 s. pour intérêts échus d'une rente de 450 fl. réduite à 375, et créée par acte devant Simon-Dieudonné Thaury en date du 23 août 1727. (V. ibid. p. 251).
- 1750, 18 septembre. Les Révérends seigneurs Philippe Ghaye et Gaspar-François Spirlet, chanoines et grands Compteurs de l'Eglise Collegiale de S<sup>t</sup> Jean l'Evangeliste à Liége, agissant au nom de leur Chapitre, donnent quittance à la ville de St-Trond de 3605 fl., capital, et de 125 fl. 17 pat. et 18 sous, intérêts échus d'une rente de 100 florins réduite à 91, fesant partie de 742 fl. 10 pat. de rente créée par la dite ville en faveur de noble seigneur Jean-Joseph-Ferdinand baron de Selys, chanoine de St-Jean, suivant acte devant le notaire G.-F. Mouilhez en date du 8 avril 1729.

V. ibid., p. 255.

- 1750. 7 octobre. Payement à Gérard Smets, fils de seu Mathieu Smets et d'Elisabeth Smiets, de la somme de 116 fl. 13 s., capital de 3 1/2 fl. de rente formant la part à l'usufruit de laquelle sa mère a renoncé en sa saveur. (V. ib., p. 249.)
- 1750, 14 octobre. Remboursement à Barbe Swennen, béguine à St-Trond, représentant seu Marie-Madeleine Tackoen, sa tante, du capital du tiers d'une rente de 47 fl. 18 p. 8 s. réduite à 33 florins. V. ibid., p. 259.

- 1750, 12 décembre Remboursement à Elisabeth Smiets, veuve de Mathieu Smets, de 50 fl. capital de 3 schellingen de sa rente qui se trouve ainsi réduite à 9 florins. (V. ibid., p. 262.)
- 1751, 20 janvier. Les nobles Seigneurs Delavaulx des Brassines, ancien bourgmestre de Liége et échevin de la Souveraine Justice du Pays, et de Gouverneur, également échevin de la Souveraine Justice de Liége, agissant au nom de son épouse née Delavaulx des Brassines, donnent quittance à la ville de St-Trond de 16000 florins, capital, et de 107 fl. prorata d'intérêt d'une rente de 400 fl. créée au profit de feu l'avocat Bourinx. (V. ibid., p. 261).
- 1751, 28 janvier. Payement à Michel-Henri, baron de Rosen, seigneur de Haren, d'une somme de 11000 florins pour deniers capitaux et de 222 fl. 5 s. pour prorata de l'intérêt d'une rente de 275 florins créée le 5 avril 1729. (V. ibid., p. 263).
- 1751, 28 février. Payement à Michel-Henri baron de Rosen, seigneur de Haren, 1° de 20000 florins pour capital et de 625 florins pour intérêt et prorata d'une rente de 500 fl., moitié d'une rente de 1100 fl. réduite à 1000, et créée en faveur de Jaques-Philippe de Henri de la Raudière, baron de Louverval, par acte du 2 décembre 1728; 2° de 18000 florins pour capital et de 975 florins pour intérêt et prorata de la rente de 600 florins réduite à 450 florins, souscrite au précité baron de Rosen, le 22 décembre 1722. (V. ibid., p. 264).
- 1751, 24 avril. Nicolas le Gros, fondeur de cloches à Liége, signe le contrat par lequel il s'engage à fournir le carillon et l'horloge de la tour de l'Hôtel de Ville:

Le soubsigné declare et s'oblige de persectionner et achever le plan et modele pour les cloches et l'horloge par lui avencé ci-dessus dans toutes les points comme dessus spécifiez et par lui donné aux messieurs du magistrat de la ville de St-Trond, soub obligation de ma personne, meubles et immeubles, avec consent en réalisation devant tous juges et justices et parmy caution de quatre mille florins bb. a donner d'ici ens quainse jours pour assurance ultérieure comme aussy d'achever le dit ouvrage dans quinze mois avec consent de le faire examiner et mettre a preuve mon dit ouvrage pour l'horloge, tambour et les cloches a fondre sur le ton pour un carillon propre, par des perites a assumer par messieurs du magistrat presents ou leurs successeurs, après que mon ouvrage sera fait et achevé; et aussi d'entretenir le dit ouvrage pendant deux années consécutives, consentant pour cela de laisser en dépot quinze cent florins jusqu'a la sin de la deuxième année. La pesanteur dudit carillon devra être pour le moins de huit mille livres, et, le carillon mise sur la tour, la ville lui sera obligé, d'avancer trois mille florins; le tambour sondu à l'épreuve, la ville lui payera encore quinze cent florins, en défalquant a la convention et l'accord icij fait pour tout l'ouvrage, savoir de huit mille six cent florins. et

le residu serat payé quand l'ouvrage sera mis et pose sur la tour et aprouve par les perites a assumer, horsmis les quinze cent florins qui debveront rester en depot deux ans consecutives pour l'entretenir comme dessus. — Ainsi fait à la chambre du conseil à St-Trond le 24 avril 1751. — (Signé): Nicolas le Gros, fondeur de cloches.

La ville sera obligee de livrer la matière necessaire pour les cloches du carillon en fournissant cincque livres pour cent pour la diminution. — Présents: Walewyns, bourguemaitre; Colen, ancien bourguemaitre, Molinet, Gilis, Mathys, L. Ulens, van Bergen, Sneewaerts, Hombrouck, W. Ulens, Hendrix, van der Linden. — (Signé): Jean G. van den Abeele, secrétaire.

NB. Le contrat est accompagné du plan détaillé que l'entrepreneur s'oblige à exécuter et de l'état des vieilles cloches qui furent envoyées à Liége. Voici cet état intéressant à plus d'un point de vue.

I. Gewicht der aude clocken gesonden aen Sr le Gros, clocken gieter tot Luyck.

| Van    | den  | Verloren | Kost  | • |
|--------|------|----------|-------|---|
| T CALL | uvii |          | ALVUV | • |

| •             | . 502                            | pondt                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •             | . 626                            | *                                                                                                                     |
| •             | . 216                            | 77                                                                                                                    |
| •             | . 169                            | . **                                                                                                                  |
| •             | . 480                            | 77                                                                                                                    |
| it.           |                                  |                                                                                                                       |
| -LVrouw.      |                                  |                                                                                                                       |
| ten ontleent  | . 881                            | *                                                                                                                     |
| •             | . 698                            | >                                                                                                                     |
| •             | . 1942                           | <b>79</b>                                                                                                             |
| •             | 2502                             | "                                                                                                                     |
| Samen         | 8016                             | 77                                                                                                                    |
|               | 1000                             | ,,                                                                                                                    |
| Samen         | 9016                             | n                                                                                                                     |
| van 't hergie | ten 450                          | 'n                                                                                                                    |
| Blijft        | 8566                             | n                                                                                                                     |
|               | 8530                             | n                                                                                                                     |
| t dan gelever | t 36                             | pondt                                                                                                                 |
| 1             | Samen<br>van 't hergie<br>Blijft | 216 169 480 dtLVrouw. ten ontleent 881 698 1942 2502 Samen 8016 1000 Samen 9016 van 't hergieten 450 Blijft 8566 8530 |

II. Gewicht der clocken van den nieuwen carillon door S<sup>r</sup> le Gros gelevert, waegen in ponden.

|      |     |   |   | Eerst | e octae | <b>7.</b> |   |            |       |
|------|-----|---|---|-------|---------|-----------|---|------------|-------|
| C.   | no  | 1 | • | •     | •       | •         | • | 1621       | pondt |
| D.   | no  | 2 | • | •     | •       | •         | • | 1164 1     | /2 "  |
| E.   | no  | 3 | • | •     | •       |           | • | <b>855</b> | **    |
| F.   | no  | 4 | • | •     |         | •         | • | 637        | n     |
| F.   | no  | 5 | • | •     | •       | •         | • | 529        | 77    |
| G.   | no  | 6 | • | •     | •       | •         | • | 429        | 71    |
| Томе | VI. |   |   |       |         |           |   |            | 27    |

| G.        | no   | 7    | •          | •       | •     | •        | •      | 364  | pondt       |
|-----------|------|------|------------|---------|-------|----------|--------|------|-------------|
| A.        | no   | 8    | •          | •       | •     | •        | •      | 375  | <b>&gt;</b> |
| BB.       | no   | 9    | •          | •       | •     | •        | •      | 357  | מ           |
| В.        | no   | 10   | •          | •       | •     | •        | •      | 338  | 1/2 "       |
| C.        | no   | 11   | •          | •       | ,     | •        | •      | 251  | *           |
| •         |      |      |            | Tweede  | octo  | ref.     |        |      |             |
| 7 cl      | ocke | en s | samen      | •       | •     | •        | •      | 666  | >           |
| 5 cl      | ocke | en s | samen      | •       | •     | •        | •      | 564  | **          |
|           |      |      |            | Derde   | octa  | et.      |        |      |             |
| 12 (      | clok | en s | samen      | •       | •     | •        | •      | 235  | **          |
| In de 2de | oct  | aef  | nota dat   | voor ee | n cl  | ock weld | ke hy  |      |             |
| wedergeno | eme  | en h | eest ende  | een and | er ge | sonden v | velcke |      | _           |
| meer gewa | aege | n h  | eest .     | •       | •     | •        | •      | . 36 | **          |
| Item alı  | nogh | ee   | en clock s | surnume | rair  | gesonde  | n wae- |      |             |
| gende .   |      | •    | •          | •       | •     |          | •      | 108  | **          |
|           |      |      |            |         |       | Sa       | men –  | 8530 | pondt       |

V. Aennemingen en sladlswercken, p. 1 à 5.

1751, 1 juin. — Jean-Charles Vandermeer donne quittance de 30 fl. capital et dix ans d'intérêts d'une rente d'un florin, lui appartenant en qualité de cessionnaire des droits des héritiers du révérend Henri Buysmans.

(V. Nieuwen register, p. 266).

1751, 6 juin. — Jean Doupagne, — par acte devant Jean-Jaques Bolland, notaire à Liège, se porte garant de la somme de 4000 flor. bb., que Nicolas Le Gros, entrepreneur du carillon et de l'horloge de la ville de St-Trond, devait verser pour assurance des matériaux que le magistrat de cette dernière ville doit lui envoyer suivant accord du 24 avril de cette année.

V. Aennemingen en stadswerken, p. 5.

1751, 8 juillet. — H.-B. van Staden, ancien bourgmestre et échevin, touche sur la ville six rentes, savoir 20 fl. fesant partie de 40 fl. créée le 19 décembre 1568, capital et majoration 858 fl. 8 s. 1 l., — 12 fl. 10 s. fesant partie de 50 fl. de rente créée en 1578, capital 554 fl. 2 s. 2 l., — 21 fl. fesant partie d'une rente de 50, créée le 21 août 1632, capital 607 fl. 5 s. 2 l., —30 flor. fesant partie d'une rente de 90 fl., créée le 3 mai 1577, capital 1154 fl. 8 s. 3 l., — 15 fl., moitié d'une rente de 30 fl., créée le 2 novembre 1620, capital 433 fl. 16 s. — et 13 fl. 15 s. fesant partie de 71 fl. 13 s., créée le 19 avril 1641, capital 353 fl. 17 s. 2 l. — Pour le capital total montant à 3961 fl. 18 s. 3 l. la ville payera tous les ans, au 1 septembre, 100 fl. de rente. V. Nieuwen register, p. 267.

Même date. — H.-B. van Staden, — agissant tant en son nom qu'en celui de P.-J. de Paix, chanoine de la collégiale d'Aix-la-Chapelle, et d'E.-J. de Paix, Conseiller ordinaire du Prince-Evêque de Liège, — déclare réduire à 3 p. %, le taux de 4 p. % de cinq rentes qu'ils

touchent sur le corpus de la ville pour des capitaux respectifs de 2500 fl., 1142 fl. 17 s., 685 fl. 15 s., 1333 fl. 6 s. 3 l. et 1200 fl.—L'intérêt total de ces rentes ne sera plus que de 202 fl. 10 s., au lieu de 271 fl. V. ibid., p. 266.

1752, 25 april. — Philippine Vreven reçoit de la ville 4238 fl. 5 s. pour deniers capitaux et intérêts d'une rente de 40 fl. souscrite au profit de maître Godefroid van Itteren le 7 décembre 1694; — d'une autre de 30 fl. souscrite à feu Louis Haugen représentant les héritiers de Christophe van Itteren, le 7 août 1642; — et d'une troisième de 74 fl. fesant partie de 144 flor., rente signée à Michel Loyens et Arnold Tackoen, tuteurs des enfants mineurs délaissés par l'écuyer Philippe Walschaerts et Cathérine van Itteren, son épouse, le 5 décembre 1673. — Dans cette somme sont compris aussi 200 flor., comptés par feu Christophe van Itteren, le 19 avril 1623, comme majoration d'un capital de rente ne montant qu'à 800 flor. Philippine Vreven conserve la rente de 30 fl. de ce dernier capital.

V. ibid., p. 268.

- 1752, 24 mai. Martin Le Gros, frère de Nicolas, s'engage « de » poser le carillon sur la tour de la ville de St-Trond, sans en » aucune manière altérer la grande cloche qui y est actuellement ou » la déplacer aucunément, comme aussi de faire approuver le dit » carillon dans cette situation formellement etant posé sur la même » tour, et en cas se trouvent quelques cloches qui n'auraient pas » les resonances ou qui ne sont pas en accord ou bonnes pour un » parfait carillon, de les changer ou refondre à ses frais. »
  - V. Aennemingen en stadtswercken, p. 6.
- 1752, 5 août. Marie-Madeleine Tackoen, béguine à St-Trond, héritière pour un tiers de la succession de sa tante Marie-Madeleine, également béguine à St-Trond, reconnaît avoir reçu de la ville 319 fl. 6 s. 3 l. pour capital, 23 fl. 17 s. 1 l. pour majoration de capital et 31 flor. pour intéréts échus du tiers d'une rente de 47 fl. 18 s. 8 l. V. ibid., p. 275.
- 1752, 20 octobre. Arnold-Joseph van Buggenhout, Henri-Antoine Poringo, Léonard-Joseph Streithagen et Amand-Joseph Wirix, tous quatre J. U. L., respectivement Président et Proviseurs du Collége St. Ivon à Louvain, reçoivent payement de 1800 florins capital de 90 flor. de rente que la ville de St-Trond devait au dit Collége, en vertu de la fondation de Bourses d'Etudes du révérend Jean Dullaerts, doyen de la Cathédrale de Liège et prevôt de Maestricht, fondation datée du 26 juin 1608. (V. ibid., p. 271.)
- 1753, 3 décembre. La ville communique à Jean-Pierre Bouvrie, carillonneur de Maestricht, qui a visité le carillon livré

par Nicolas le Gros, (v. t. V. p. 340) le rapport sur le même carillon fait par Jean de Decker, de Diest. (v. t. V. p. 343). — Ce dernier pourra se rendre a St-Trond, soit le jeudi 14, soit le lundi 18 de ce mois. Bouvrie est donc prié de faire savoir lequel de ces deux jours lui convient pour y venir également. Au jour fixé, la ville fera mander un troisième expert, pour entrer en conférence avec les deux premiers.

N.B. Bouvrie refusa de venir et déclara maintenir a jusqu'à la mort, l'avis qu'il avait donné sous la foi du serment.

V. Aennemingen en stadtswercken, p. 8 et 9.

1753, 8 mars. — Jean Portmans, Walter Portmans et Pierre Becaers époux de Marie Portmans, agissant tant en leur nom qu'en celui de Guillaume Groven, époux de Barbe Portmans, reçoivent de la ville 70 flor. pour capital et 10 fl. pour prorata de l'intérêt d'une rente d'un muid et demi de seigle, grevée sur le corpus de la ville.— Cette rente, fesait partie d'une plus grande de 8 muids, et avait été achetée par Anne-Marie Morren, veuve de feu Walter Portmans et mère des comparants précités, aux héritiers de feu François Wennen.

V. Nieuwen register p. 273.

1753, 9 mars. — Nicolas le Gros renonce au contrat avenu entre lui et la ville de St-Trond le 24 avril 1751, pour ce qui regarde l'horloge, mais il s'oblige à fournir en déans du mois un tambour fondu de bon cuivre à l'artiste qui sera chargé de la livrer. Pour ce tambour la ville lui payera 900 fl., les deux tiers de suite et le tiers restant immédiatement après livraison du tambour. — Pour ce qui concerne le carillon livré et placé par le Gros, il s'oblige « à corri-» ger tous les défauts d'accord et autres qui pouroient s'y trouver, » et cela au dire du sieur de Decker, carillonneur de Diest, les » vacations duquel seront à charge de la ville; conditionné » neanmoins que si le cas arrivoit que le dit carillonneur, ayant » ordonné de tourner quelques cloches, il se trouveraient qu'elles » seraient trop basses, la refonte en ce cas se fera au risque et frais » de la ville, laquelle payera alors au sr. le Gros cinq sols par livre » pour les petites cloches et quatre pour les grandes, outre la » diminution ordinaire de cinq par cent; conditionné aussy, que la » ville portera les frais pour dependre les cloches qui le deveront » etre, et, en cas qu'il faudrait fondre quelques cloches. S'il survenoit » quelque difficulté ou dispute entre le sieur le Gros et le sieur de » Decker, au regarde de l'accord où consonance des cloches, le Gros » sera en droit de choisir tel autre connaisseur qu'il lui plaira pour » soutenir sa cause, et, les deux connaisseurs ne s'accordant pas » aussy, il sera permis au magistrat de prendre un troisieme au » dire duquel les parties seront oblige de se tenir. »

V. Aennemingen en stadtswerken, p. 11.

1753, 13 mars. - Contrat passé avec Gilles de Beefve, horloger à Liége, pour la fourniture d'une horloge à carillon.

Ce contrat se compose de 39 articles, dont les 29 premiers, modifiés encore dans la suite, font la description détaillée du travail à fournir; les autres articles que nous transcrivons ici forment la convention proprement dite. — Pour l'entière fourniture de tous les matériaux et la main d'œuvre avec les journées des ouvriers, il faudra employer six mille deux cents francs, non compris le tambour. — Tous les frais de transport des pièces nécessaires à l'horloge seront à charge de la ville, aussi bien que les dépenses qu'il conviendra de faire pour placer la dite horloge et le tambour à l'endroit où ils devront être montés. - De Beefve fera livraison du travail dans le terme d'un an à partir de la date des présentes. — Le magistrat devra lui fournir l'argent necessaire à l'achat des matériaux pour commencer l'ouvrage, et ensuite, à mesure que celui-ci avancera, l'argent nécessaire au payement des ouvriers. — Une somme de sept cents francs restera entre les mains du magistrat, jusqu'à ce que toute l'horloge, étant achevée et posée sur la tour, y fasse ses effets. — L'entrepreneur garantit son travail pendant deux ans et s'oblige à retaire et réparer tout ce qui pourrait y survenir provenant de sa propre faute. — L'horloge faite et posée sur la tour, le magistrat pourra nommer des experts pour visiter le travail livré. — Pour la commodité du sieur de Beefve, on construira, comme à Hasselt, une petite forge sur la tour dans un endroit convenable et aux frais de la ville.

V. Aennemingen en stadswercken, p. 13 à 19.

1753, 7 juin. — François Smets reconnaît avoir reçu la somme de 100 florins capital de 3 fl. de rente qui forme sa part des 9 fl. de rente restant dus aux héritiers de Mathieu Smets et d'Elisabeth Smiets.

(V. Nieuwen register, p. 274).

1753, 23 juillet. — Paul-François Colen, ancien bourgmestre, reçoit de la ville 1100 florins, capital d'une rente de 22 fl. fesant partie d'une plus grande de 150 florins, créée le 5 juin 1658. P.-F. Colen touchait cette rente tant au nom de son épouse Jeanne-Marie Tackoen que comme acquéreur des droits des autres héritiers de Denis Van den Edelbampt, de son vivant échevin de St-Trond. (V. ibid., p. 277).

1753, 26 juillet. — La ville de St-Trond adjuge publiquement en emphytéose: 2 bonniers 15 verges grandes et 5 petites sis entre Bernissem en die Cabbeyestrate; 2 bonniers, 6 verges grandes et 8 petites sis au même lieu, et 13 verges 15 petites sises contre le chemin de Bernissem vers die Roosbrugge. — Jean-Nicolas van Heyst prend les deux premières parcelles au prix de 880 florins; Jean-Egide Straven la troisième, au prix de 15 fl. (V. ibid., p. 280 à 295.)

1754, 7 janvier. — André-J. van den Gheyn, fondeur de cloches à Louvain, fait rapport sur le carillon livré par le Gros, rapport qui conclut à la correction de plusieurs cloches et à la refonte de certaines autres. — Le même van den Gheyn s'engage à faire ces travaux au prix de 200 flor. payables après achèvement et perfectionnement complet. — Il viendra demeurer à St-Trond pendant toute la durée du travail ; la ville lui fournira logement et nourriture et le local nécessaire pour l'etablissement de son atelier. — L'entrepreneur ne pourra interrompre son travail pour aucun prétexte et le commencera avant l'expiration de la quizaine. — Le travail achevé sera examiné par des experts et, lorsque ceux-ci auront déclaré qu'il est exécuté dans la dernière perfection, van den Gheyn touchera son salaire.

V. Aennemingen en stadtswercken, p. 19-25.

1754, 23 février. — Guillaume Bollin, fils de Baudouin et petit-fils de Guillaume-François Bollin, — ce dernier de son vivant secrétaire du comté du Duras, — donne quittance de 138 flor. pour capital et de 2 florins pour prorata de l'intérêt de 6 florins et 18 sous de rente affectée sur le corpus de la ville. — Ces 6 florins 18 s. de rente étaient échus à Guillaume Bollin dans le partage fait, de la succession de son grand'père, avec Guillaume Bollin, prêtre et recteur de la chapelle de Duras, et avec Jean-François Schurmans, veuf de Marie-Cathérine Bollin, ses oncles.

V. Nieuwen register, p. 296.

1754, 6 juin. — Adjudication de la fourniture des pierres de taille à livrer pour la façade de l'hôtel de ville du côté de la tour, « y compris le marteau ou ajoutte pour mettre la tour au milieu » conformément au dessin de l'architecte Fayn. — André Wilmar fait l'entreprise au prix de 840 florins.

V. Aennemingen en stadswercken, p. 26.

1754. 9 juillet. — De Decker, carillonneur de la ville de Diest, déclare sous la foi du serment que le carillon corrigé par le sieur van den Gheyn atteint la dernière perfection, sauf en ce qui concerne la 12° cloche, nommée C dièze. Cette cloche, quoique trèsbonne pour le ton et l'accord, est cependant défectueuse quant à l'harmonie. (V. Aennemingen en stadtswercken, p. 30).

1754, 10 juillet. — Philippe-Joseph Marechal, carillonneur de l'abbaye de St. Jaques à Liége, déclare sous serment avoir trouvé le carillon corrigé par van den Gheyn dans la dernière perfectios selon l'art, excepté la «21° cloche, nommée Si-bémol, laquelle » quoique d'accord et bonne, a cependant le son un peu trop rude » a proportion des autres, comme aussi la 12° nommée C dièze. » laquelle il juge être tant si peu trop haute, ne sachant cependan

- » si ces petits défauts ne proviennent pas des battants; ajoutant » qu'ayaut entendu le dit carillon d'en bas, il n'a apercu aucun » défaut. » (V. Aennemingen en stadtswercken, p. 91).
- 1754, 28 août. La place de carillonneur de la ville ayant été mise au concours, Arnold-M. Hoebrechts de Tirlemont est proclamé lauréat, sur le rapport de Deckers, carillonneur de la ville de Diest, et de Mathieu van den Gheyn, carillonneur et organiste de la ville de Louvain. (V. Aennemingen en stadtswercken, p. 32 à 37).
- 1754, vers la même date. Contrat passé avec Arnold Hoeberechts, carillonneur de la ville.
- I. Le carillonneur devra jouer : 1. Les dimanches et jours de fête après la messe paroissiale et avant le salut; — 2° Tous les jours de marché de 11 heures à midi; - 3. Tous les jeudis avant la messe du S' Sacrement et avant le salut; tous les samedis avant le salut; — 4. Aux jours de la Visitation et de la Présentation de la Ste Vierge, de Ste Lucie, de l'Exaltation de la Ste Croix, du S' Nom, de S' Barbe et des Quarante-Heures, avant la grand'messe et avant le salut; - 5. Pendant l'octave du S' Sacrement avant la messe et avant le salut; — Le deuxième dimanche de chaque mois et le mardi de Pâques, aussi longter ps que l'on porte le St Sacrement aux malades (soo lange de generale berechtinge is gaende); — 7. La veille de la kermesse de 6 à 7 heures du soir; — 8. Le dimanche de la kermesse à 9 heures du matin avant la grand' messe; pendant la semaine de la kermesse jusqu'au jeudi inclus, de 11 heures à midi et de 6 à 7 heures de relevée; — 9. Pour toutes les processions de la ville et des faubourgs pendant toute la durée de leurs parcours. — II. Il ne pourra jouer à la demande privée de qui que ce soit, à moins que l'un des bourgmestres ne l'y autorise. — Il jouera à l'arrivée de l'un ou l'autre prince de l'Empire et en toute autre circonstance, quand les bourgmestres le jugeront convenir. — III. Il devra à temps et heure convenables remonter, huiler et soigner l'horloge de la tour; tous les six mois changer le prélude de l'heure et de la demie. La ville fournira le fil de fer et autre dont il pourra avoir besoin et se charge des réparations nécessaires aux claviers. — IV. Le traitement annuel du carillonneur sera de 400 fl. bb. payables par trimestre à la caisse du receveur de la contribution personnelle. — N.B. Hoebrechts entra en fonctions le 16 novembre 1754.
  - V. Aennemingen en stadtswercken, 35 à 37.
- 1754, 17 septembre. Denis Bellis et Gérard de Heer se chargent de fournir et de placer les quatre cadrans de l'horloge de l'hôtel de ville, avec les aiguilles, au prix de 350 florins.

V. ibid., p. 38 à 40.

- 1754, 17 octobre. Jean-François Sanders se charge de la peinture et de la dorure des cadrans de l'horloge et des aiguilles, au prix de 15 pistoles. (V. ibid., p. 40).
- 1755, 3 février. Joseph Wilmar, fils d'André, entreprend la fourniture des pierres de taille pour les façades de l'hôtel de ville du côté du marché aux pommes et du côté du ruisseau. V. ibid., p. 47.
- 1755, 3 mai. Simon Dehairs entrepend la maçonnerie des façades de l'hôtel de ville du côté du marché aux pommes et du côté du ruisseau au prix de 3900 florins. (V. ibid., p 54).
- 1756, 8 avril. André Dumont se charge de fournir les pierres de taille nécessaires à la construction de la quatrième façade de l'hôtel de ville au prix de 1370 florins. (V. ibid., p. 51.)
- 1757, 16 décembre. Précis des résolutions prises dans l'assemblée des seigneurs députés extraordinaires, touchant le desséchement de Démer.

Les seigneurs, sur le raport fait de tout ce qui s'est passé à Diest entre les commissaires de ce pays et ceux du Brabant, et revu les retroacts, ont ont déclare de ne pas confirmer la convention faite le 29 aout dernier à Diest entre les dits commissaires de Liege et Hennes, Delsaux; étant d'avis d'entendre ce dernier pour trouver les moyens d'assoupir cette difficulté et delibérer ensuite la dessus.

Les seigneurs ont déclaré de ne point approuver ce que M. le tréfoncier baron de Sluse a fait dans la visite du 7 de ce mois des opérations commencés du dessechement du Demeer, comme contraires au rendage du 30 août dernier.

Les seigneurs ont autorisé les seigneurs bourgmestres de Liége et de Thuin et les députés ordinaires pour ordonner le payement des états qui leur seront presentés pour vacations employées a ce qui regarde le dit desséchement, voire sans tout préjudice et sans consequence contre l'improbation de ce jourd'huy. (V. Carton C, liasse 1757, n° 4).

1758. 17 mai. — Les clauses comprises sous le § III du contrat passé avec le carillonneur Arnold Hoebrechts, en 1754, sont abrogées.—Le carillonneur, par suite de cette modification, n'aura plus qu'un traitement annuel de 300 florins de Brabant, au lieu de 400.

V. Aennemingen en sladtswercken, p, 59.

Même date. — R. Martiny, qui prendra domicile à St-Trond, entreprend au prix de 40 écus par an, soit 40 florins par trimestre, le nettoyement, l'entretien et le règlement de l'horloge de la ville. Il changera aussi, au moins deux fois par an, les airs du carillon, tant pour l'heure et la demie, que pour le quart et le demi-quart. V. ibid., p. 60.

1758, 22 mai. — Chrétien Claes, représentant Cathérine Knapen, donne quittance de 3100 florins pour capital et de 44 fl. 10 s. pour intérêt échu d'une rente de 77 fl. 10 s. fesant partie d'une plus grande de 152 fl. 10 s. (V. Nieuwen register, p. 302.)

1759, 24 septembre. — « Sa Sérénissime Eminence (Jean-Théon dore de Bavière) déclare iterement que les villes et communautés
qui souffrent par les passages actuels ou logements des troupes
etrangeres sont exemptes du livrement des chevaux et de voin tures; ordonne en consequence aux lieutenants baillifs des
endroits voisins et nomément a ceux du baillage de Montenack
et de Looz de se concerter avec celui de la cathédrale sur les voin tures et chevaux que le service exige que l'on furnisse à St. Trond,
soit pour les bagages des troupes, soit pour les convalescens et
et pour les équipages, de façon qu'il n'y ait pas de defaut, à peine
d'en repondre. Donné au Conseil Privé de Sa Sérénissime Emin nence le 24 septembre 1759. » (V. Carton C, liasse 1759, n° 2bis.

1759, 8 novembre. — Jean-Théodore de Bavière, évêque de Liége, ordonne itérativement aux Cours et Justices du Pays de produire leur record, demandé par édits du 11 juin 1757 et du 25 février 1758, pour la formation d'un recueil des mesures usitées dans la Principauté.

Jean-Théodore, évêque et Prince de Liége, etc. Les avantages que nous entendons procurer au public en faisant former un recueil des différentes mesures dont l'on use dans les juridictions respectives de notre principauté de Liége, se trouvant arrêtés par le défaut de quelques cours et justices qui n'ont point encore produit leur record, enjoint par nos édits du 11 juin 1757 et 25 février 1758, nous ordonnons itérement aux échevins, grefflers, mayeurs et bourgmestres des Cours et Justices des terres et Seigneuries de notre domination à qui les présentes parviendront, d'envoyer a la Chancellerie de notre Conseil Privé le record qui leur est prescrit par les édits susdatés, ens quinze jours de l'insinuation des présentes, sinon dès maintenant pour alors, nous déclarons la pénalité du suspens de leurs charges et offices encourue, avec ordre à tous nos hauts et subalternes officiers, de même qu'à tous seigneurs dans leur terre, de faire punir les renitents de leur desobéissance. — Donné en notre Conseil Privé le 8 novembre 1759. — (Signé): Breidbach v<sup>t</sup> — de Chestret.

V. Carton C, liasse 1759, no 2ter.

1759, 29 décembre. — Vente publique de 4 verges grandes du pré communal dit de Sperneye, sis sous Melveren près de la ferme du voué de Schroots. — Guillaume-Henri de Schroots en devient acquéreur au prix de 140 florins. (V. Nieuwen register, p. 312).

1759, 29 décembre. — Vente publique de 30 verges de pré communal au lieu dit *Verkensbrouck*, entre Zerckingen et Bevin-TOME VI. 27<sup>ble</sup> gen.— Jean-Hubert van Herck, curé de Kerkom, en devient acquéreur au prix de 37 flor. la verge. (V. ibid., p. 305).

1760, 7 juillet. — Jean Cnaepen, fils de Chrétien, et Arnold-Lambert van den Hove, fils de Paul, sont nommés carillonneurs en remplacement de Arnold Hoeberechts, démissionnaire.

V. Aennemingen en stadtswercken, p. 68.

- 1760, 21 juillet. Vente publique de 35 verges grandes de pré communal sis in het Zerckingenbrouck. François Otten, ancien bourgmestre de la ville, en devient acquéreur au prix de 66 flor. la verge. (V. Nieuwen register, p. 318).
- 1760, 15 décembre. Gaspar van Widdingen, second violoniste de l'église de Notre-Dame, a renoncé à ce poste. Le bourgmestre et le conseil donnent la place à Jean Ghini et en même temps le chargent de changer quatre fois par an les airs du carillon de la ville. Il touchera un traitement annuel de 100 florins.
  - V. Aennemingen en stadswercken, p. 72.

1761, 29 mai. — Jean-Théodore de Bavière, prince-évêque de Liége, casse et ordonne de lacérer publiquement une protestation de Joseph van Herck, abbé de St-Trond, contre certain mandement du Tribunal des Vingt-Deux(1).

Jean-Théodore, duc de Bavière, cardinal, par la grâce de Dieu Evêque et Prince de Liége, etc. etc. Nous ne pouvons voir qu'avec une surprise extrème la protestation saite le 21 de ce mois sous le nom de l'abbé de St-Trond, en s'attribuant le titre de Joseph, par la grace de Dieu; prenant celui de Seigneur, comme s'il l'était seul dans la ditte ville; imitant le style de Souverain; confondant les droits de Seigneurie avec ceux de la Souveraineté qui nous appartient à son entière exclusion; prétendant même n'être pas sujet au Tribunal des Vingt-Deux, du chef qu'il ne serait ni du Pays de Liége ni du comté de Looz, moins sujet à aucune judicature de l'un ou l'autre Pays; soutenant ainsi des principes nouveaux diamétralement contraires à l'évidence et à la supériorité territoriale qui nous compète sur la dite ville de St-Trond et tous ses habitants, comme sur tous nos autres sujets de la Principauté de Liege, le tout par un attentat manifeste sur nos droits et ceux de notre Eglise, lequel nous ne pouvons tolérer ni passer sous silence. A ces causes nous déclarons de casser et annuler de notre authorité principale la dite protestation du 21 de ce mois; enjoignons qu'elle soit lacérée par notre huissier d'armes en présence de notre Procureur Général à la Cour de Notre Palais et à la porte du Tribunal des Vingt-Deux, comme aussi à St-Trond, par un sergent, en présence de Notre Haut Voué sur la Tribune de la Maison de Ville; les enchargeant l'un et l'autre de faire insinuer les présentes aux greffes des endroits res-

<sup>(1)</sup> Note. Pour les faits qui amenèrent ces lettres du Prince-Evêque, ainsi que celles du 5 octobre 1762, contre l'abbé de St-Trond, consultez DARIS, Hist. du dioc. et de la Principauté de Liége (1724-1852), t. I, p. 156.

pectives ad perpetuam rei memoriam et de tout saire rapport à notre Conseil Privé. — Donné en notre dit Conseil le 29 mai 1761. — Etait signé: Breidbach v<sup>1</sup> et y était imprimé le cachet de S. S. E. en hostie rouge et contresigné: L. de Chestret.

V. Statuet-boeck des hoogen gerichte, St. Truyden, p. 318.

1761, 30 mai. — Ordonnance du même Prince-Evêque, aux bourgmestre et échevins de St-Trond, de se conformer aux ordres de son Haut-Voué pour l'exécution de l'ordonnance ci-dessus.

Sa Sérénissime Eminence aiant chargé son Haut-Voué de St-Trond d'insinuer aux greffes l'ordre qu'elle a trouvé bon de faire émaner pour vanger son authorité souveraine attaquee dans la dite ville, ordonne aux Bourgmestres et Conseil, de même qu'aux échevins et leurs grefflers respectifs de se prêter à ce que le Haut-Voué leur demandera pour s'acquitter de sa commission et de faire registrer a leur prothocole l'ordonnance dont il leur remettra la copie. Donné au Conseil Privé de Sa Sérénissime Eminence, le 30 may 1761. — Etait signé: Breidbach v<sup>t</sup> et y était imprimé le cachet de S. S. E. en hostie rouge et contresigné: de Chestret.

V. ibid., p. 320.

Voué de la ville de St-Trond, remet les ordres ci-dessus de S. A. S. et en fait lecture aux mayeurs, bourgmestres, échevins et conseil, à ce spécialement convoqués à 10 heures du matin par les deux sergents de la ville — Il se rend ensuite à la tribune de la maison de ville et relit les mêmes ordres au peuple y assemblé au son de la cloche. — Il fait ensuite, par Jaques Raets, sergent des maieurs, lacérer la copie de la protestation reprise aux dits ordres et faite par le seigneur abbé de St-Trond contre le Tribunal des Vingt-Deux, le 21 du mois courant. — Procès-verbal de ces faits est dressé par le greffler Godefroid-Martin van den Abeele. (V. ibid., p. 321.)

1762, 30 septembre. — Jean-Théodore de Bavière, Evêque de Liége, déclare agréer et confirmer les impositions votées par les trois Etats pour subvenir aux urgentes nécessités dans lequelles se trouve le Pays. — Il fixe les conditions pour la levée et la collecte de la capitation passée par les Seigneurs du Clergé Primaire et Secondaire de Liége et de celle passée par les trois Etats. — Publié à St-Trond, le 12 octobre, au péron, vers les onze heures du matin, en présence des mayeurs, bourgmestres, échevins et conseil à ce spécialement convoqués. — Affiché le 8 novembre à la porte de la maison de ville par Croels, huissier.

Jean-Theodore Duc de Bavière, Cardinal, par la grace de Dieu Evêque et Prince de Liége, etc. etc. — A tous ceux à qui les Présentes parviendront, salut. Les trois Corps de Nos Etats, après plusieurs Delibérations et Conférences tenues entre eux sur les moyens extraordinaires à etablir pour subvenir aux urgentes nécessités du Pays, étant unanimement convenus

d'une avance à faire payer promptement par toutes les villes et communautés du Pays; comme aussi d'une capitation sur tous et un chacun, exemts et non exemts, tant Ecclésiastiques Réguliers que Séculiers, et autres personnes privilégiées de l'un et l'autre sexe, de quelque condition, grade et qualité qu'elles puissent être, parmi toute Notre Principauté de Liége et dépendances; dont une moitié se payera avec ladite avance, et l'autre avec le restant d'icelle, après que la nouvelle Matricule aura été rectifiée en conformité de Notre Mandement du 26 avril dernier; le tout sous les conditions reprises dans leurs decés du 5 août dernier et autres précédens, auxquels ils sont relatifs, et auxquels Notre-Clergé primaire et secondaire ont prèté leur consentement par Recès du premier septembre courant; Nous déclarons d'agréer et confirmer, comme par les Présentes agréons et confirmons de Notre Autorité Principale lesdites Impositions. payables comme dessus ens deux mois de la publication des Présentes, en conformité des Conditions ci-dessous transcrites; scavoir, présentement la moitié de la Capitation avec ladite Avance convenue entre Nos Etats, en payant par chaque Ville et Communauté, dix fois la somme à laquelle elle se trouve inscrite dans la vieille Matricule: Ordonnons en consequence que lesdites Résolutions et Recès fortent leurs pleins et entiers effets, et à tous et un chacun sans exception ou distinction quelconque, de s'y conformer, sous les peines reprises auxdites conditions, que nous confirmons pareillement de Notre Autorité Principale; prenant les receveurs, collecteurs et commis employés, en Notre singuliere Sauvegarde et Protection.

Et pour que le payement de ladite Avance ne souffre aucune difficulté ni retardement. Nous déclarons, à la réquisition de Nos Etats, de donner, comme par les présentes donnons aux Bourguemaitres et Magistrats des Villes et Communautés qui se trouvent dans le cas de n'avoir point de Jet de Tailles, le droit, pouvoir et faculté, (après qu'ils auront procédé au dénombrement de leur Ville ou Communauté respective) de faire le Taxe des Fonds et Maisons pour la levée jusqu'au pro Rata de ladite Avance uniquement: Bien entendu que cette taxe ne pourra servir de règle que jusqu'à ce que la Généralité de la Matricule soit rectifiée et agréée: Entendu aussi que l'autre moitié qui restera de ladite Capitation, ne se levera qu'après la rectification de ladite Matricule, le tout suivant les Conditions ci-dessous insérées. Donné en Notre Conseil Privé le 30 Septembre 1762.

— (Signé:) STENBIER V<sup>t</sup>.

L. † S.

De Chestret.

Conditions pour la levée et la collecte de la Capitation à faire dans

la Cilé, Fauxbourgs, Banlieu, bonnes Villes etc.

1. Il est ordonné aux Bourguemaitres et Magistrats de la Cité et bonnes Villes, et aux Bourguemaitres ou Regences des Villages du Pays de Liege et Comté de Looz, Horne, du Patrimoine S. Lambert, de la Vouerie de Fleron, de Herstal et de tous autres lieux d'apporter ou faire remettre ens 15 jours de la publication des présentes ens mains des Greffiers des Etats une liste exacte de toutes les personnes de leurs districts respectifs, tant Ecclésiastiques que séculieres, de tel grade et qualité qu'elles puissent être, en marquant au dorso de chaque liste le nom du lieu et le nom du Receveur subalterne des Etats du quartier dont il fait partie. A quel effet tous les Pasteurs huit jours après ladite publication, devront avoir remis

auxdits Bourguemaitres et Magistrat ou Regence la liste de tous leurs paroissiens de deux sexes sans aucune exception.

- 2. Cette liste devra contenir les noms et surnoms, qualités et conditions de chaque Chef de famille, comme aussi de leurs enfans avec leur qualité, conditions et leurs âges, de même que le nombre de leurs domestiques et ouvriers de l'un et l'autre sexe, en observant que s'il y a dans une même maison plusieurs menages, cela devra être distinctement exprimé dans ladite liste, qui devra être signée par chaque Pasteur des lieux respectifs, avant de les remettre à ceux nommés au précédent Article.
- 3. Comme il pourroit y avoir des Abbayes et autres maisons, qui ne seroient d'aucune paroisse, les Bourguemaitres et Magistrat ou Regence du district desdites abbayes et maisons, devront se procurer une liste telle qu'il est dit ci-dessus des personnes qui les habitent, de telle qualité et conditions qu'elles puissent être, laquelle devra être pareillement signée desdits Bourguemaitres ou Regence et remise ens mains des Grefflers des Etats, au terme repris à l'Article I en marquant aussi au dorso le nom de l'endroit et le nom du Receveur subalterne des Etats du Quartier dont il fait partie, ou tels autres qui seront dénommés.
- 4. Toutes ces listes, ainsi remises aux Grefflers des Etats, seront (à l'exception de celles de la cité, faux bourgs et banlieu) d'abord données aux Receveurs des sept quartiers du pays ou autres à dénommer, qui devront, parmi trois pour cent du produit de la Capitation, en faire la collecte dans les villes et villages de leur département, en y emploiant à leurs fraix toutes telles personnes, qu'ils jugeront nécessaire à cet effet, et qui devront donner quittance des paiemens qui leur seront faits; desquelles personnes lesdits Receveurs seront responsables, de même que des argens à provenir de ladite Capitation, selon les listes, qui leur auront été données, lesquels argens devront être remis en entier à la caisse de leur Receveur général en tour ens deux mois au plûtard de la dâte que lesdites listes leur auront été remises ens mains; voire qu'à mesure qu'ils auront reçu deux mille florins, ils devront les remettre incontinent audit Receveur Général.
- 5. Toutes personnes de telle qualité, condition et grade qu'elles puissent être, soit Ecclesiastiques, Séculiers et Réguliers des deux Sexes, de même que tous séculiers, exempts et non exempts, seront assujettis au payement de ladite Capitation, comme aussi les hòpitaux et maisons pieuses, et géneralement tous et quelconques, à l'exception des Capucins, Recolets, pauvres Clarisses, et Jésuites-Anglois et des Pauvres mendians de porte en porte.
- 6. Pour qu'un chacun puisse trouver sa quote prête, et pour en faciliter la collecte, les présentes conditions avec la taxe de la Capitation qui suivra ci-après, seront affichées dans les endroits ordinaires, tant dans la Capitale que dans les bonnes villes et plat-pays : ensuite elles seront publiées au prône par le Pasteur de chaque paroisse, le Dimanche qui suivra immédiatement après ladite affiche.
- 7. La collecte de ladite Capitation, commencera dans chaque Paroisse de la Capitale, huit jours après la publication saite ou Prône, reprise à l'article précédent, et dans les bonnes Villes et Plat-Pays, d'abord après que les listes auront été remises aux Receveurs subalternes, ou autres qui seront dénommés.

- 8. Les Bourguemaitres et Magistrat de la Cité, nommeront deux collecteurs dans chaque paroisse, pour collecter ladite Capitation dans la Capitale et banlieu, parmi un pour cent du produit de ladite Collecte, lesquels collecteurs devront avoir remis à leur Receveur Général de Grady la totalité du provenu de ladite Capitation, huit jours après que les listes leur auront été données, voir que les dits collecteurs tiendront une notule exacte et pertinente, tant de ceux qui auront payé leur quote, que de ceux qui ne l'auront pas payé, laquelle notule devra être portée au Greffe des Etats, au terme fixé au présent article pour la remise des argens.
- 9. La collecte de ladite Capitation étant faite, les Receveurs des sept quartiers du Pays, ou autres à dénommer, seront tenus de rapporter au Gresse des Etats, les listes qui leur auront été données.
- 10. Celui qui aura plusieurs qualités, devra payer la Capitation selon celle qui sera la plus avantageuse à la caisse publique, de manière que, si par exemple une même personne étoit avocat et rentier, elle contribuera selon cette derniere qualité, et ainsi des autres.
- 11. Ceux qui auront caché leur qualité, le nombre de leurs enfans, domestiques, servantes, ouvriers, etc. encourront une amende de quatre écus pour chaque tête recelée, ou dont la vraie qualité n'aura pas été déclarée, partageable pour un tiers à l'Etat, un tiers au collecteur et un tiers au délateur, exécutable sommairement d'authorité des Seigneurs commis et Députés des Etats, comme en matiere d'argent de Prince et de gabelle.
- 12. Tous défaillans au paiement de ladite Capitation, non seulement y seront contraints par prompte et parate exécution, comme il est repris aux articles 21, 22 et 23 du mandement de l'an 1686, mais ils seront en outre obligés au paiement du quadruple de leur quote et d'une amende d'un florin d'or à l'officier.
- 13. Dans le cas que ceux qui seront préposés à la collecte de ladite Capitation, ou s'acquitteroient peu fidèlement de leurs charges, ou qu'ils seroient en défaut de raporter le provenu de la collecte dans les termes prescrits par les présentes conditions, il sera procédé contre eux par action sommaire, pardevant les commis et députés des Etats, ainsi qu'en matière d'impôt, pour être punis comme au cas appartiendra.
- 14. Toutes questions ou difficultés qui pourroient s'émouvoir sur l'exécution des présentes conditions ou sur leur interpretation, seront portées à la connoissance des commis et députés des Etats, à l'exclusion de tous autres juges, tant ordinaires qu'extraordinaires, leur ôtant toute juridiction à cet égard, sauf l'appel aux corps.
- 15. Les conditions générales, servant pour tous les Impots et moiens de l'Etat seront tenues ici pour inserées.
- 16. Quant aux ecclesiastiques, couvents, monasteres et maisons religieuses qui seroient en désaut de satissaire à l'un ou à l'autre des présens articles pour les payemens de leur quote, on les y obligera par les citations usitées pardevant les Commissaires Ecclesiastiques établis par l'Article 9 du Traité de l'an 1732 et quant au dénombrement desdites personnes Ecclésiastiques, on observera les mêmes formalités qui ont été observées à l'égard du Tocage.
  - 17. Ladite Capitation, pour ce qui regarde les Ecclésiastiques, de même

que les corals, bastoniers, marguelliers, suppots et tous ceux qui en dépendent, sera collectée par les Députés de leurs corps respectifs.

18. Et le dénombrement, aussi bien que la collecte, ne pourront se faire sur les cloîtres, qu'à l'intervention du Bastonier des Chapitres ou Monastères respectifs.

Capitation passée par les Seigneurs du Clergé Primaire et Secondaire de Liège.

| aarre de Liege.                        |             |         |                 | Patacons.    |
|----------------------------------------|-------------|---------|-----------------|--------------|
| Messeigneurs les Prélats, Doyens et    | Archidia    | orae da | a la cathádra   |              |
| payeront chacun .                      | Aicilia     | CI BS U | s la cavilcul a | 12           |
| Chaque Prévôt et Abbé séculier         | •           | •       | • ,             | 10           |
|                                        | •<br>10     | •       | •               | _            |
| Chaque Chanoine de la Cathédra         | ile.        | •       | •               | б<br>9       |
| Chaque Chanoine de St. Materne         | •           | •       | •               | 2            |
| Chaque Chanoine de la Table            | •           | •       | •               | l<br>        |
| Les simples benéficiers chacun         | 11          | •       |                 | un demi      |
| Tous officiers et suppots de ladite ég | •           | re lesq | queis sont co   |              |
| pris les Domestiques des Chanoin       | es.         | •       | •               | un quart     |
| Les servantes chacune .                | •           | •       | •               | un escalin   |
| Chaque Doyen des collégiales dans      |             | •       | •               | 5            |
| Chaque Doyen des Collégiales par       | •           | •       | •               | 2            |
| Chaque Chanoine de St. Pierre, St      | •           | St. I   | Paul, St. Jea   | an,          |
| St. Denis, Huy et Notre-Dame à         | •           | •       | •               | 3            |
| Chaque Chanoine de Ste Croix, o        | de St. B    | arthel  | emi et Cine     | ey,          |
| d'Amay, Looz et de Fosse               | •           | •       | •               | 2            |
| Chaque Chanoine de Dinant, Visé,       | Thuin, Si   | t. Troi | nd, Cortesse    | m,           |
| Molhain, Hougard, Maseick et au        | tres collé  | giales  | •               | 1            |
| Chaque Bénéficier dans les Collégia    | les et par  | mi le   | Pays.           | un demi      |
| Le Sécretaire de la cathédrale         | _<br>_•     | •       | •               | 2            |
| Ceux des collégiales .                 | •           | •       | •               | 1            |
| Les Substituts                         | •           | •       | •               | un demi      |
| Les Receveurs de la cathédrale et e    | des collég  | iales   | •               | 2            |
| Leurs Subalternes.                     | •           | •       | •               | un quart     |
| Chapelains et simples Prêtres ou E     | cclésiasti  | aues    | •               | un quart     |
| Les Doyens ruraux .                    | •           | •       | •               | 1 1/2        |
| Chaque Curé                            |             | •       | •               | 1            |
| Les Margueliers et Magisters, s'ils    | ne sont la  | boure   | ırs .           | un quart     |
| Les Serviteurs, Suppots et officiers   |             |         |                 | un quart     |
| Les servantes                          |             | 0.01    | •               | un escalin   |
| Les Maîtres d'Ecole de la cathédral    | la at des c | ollégia | les de la vill  | _            |
| Ceux des petites villes et plat-pays   | to by dos o | OHOBIO  |                 | un quart     |
| Chaque Abbé mitré.                     | •           | •       | •               | 12           |
| Le Général des Croisiers .             | •           | •       | •               | 12           |
|                                        | • `         | •       | •               | 12           |
| Pour chaque de leurs Religieux         | •           | •       | •               | 1<br>0 i     |
| Chaque Abbé non mitré .                | oines Dás   | liana   | •               | o<br>un domi |
| Chaque de leurs Religieux ou Chan      | omes Reg    | gumera  | •               | un demi      |
| Chaque Frère Laïc .                    | •           | •       | •               | un quart     |
| Le Président du Séminaire.             | •           | •       | •               | 1 1/2        |
| Les Professeurs chacun                 | •           | •       | •               | 1            |
| Les Séminairistes et Etudians          |             | •       | •               | un escalin   |

|                                                |                                       |                    | Patacons         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Tous les Religieux des maisons ren             | tées, non spéc                        | iflées en cet      | te               |
| liste, payeront chacun .                       | •                                     | •                  | un qu <b>art</b> |
| Les Abbesses et Chapitres des Ch<br>mendiantes | anoinesses et                         | Abbesses no        | on .             |
|                                                | •                                     | •                  | 0                |
| Les Chanoinesses .                             | •                                     | •                  | l<br>um domi     |
| Les Religieuses desdites Abbesses              | •                                     | •                  | un demi          |
| Les Sœurs Laïques .                            | •                                     | •                  | un quart         |
| Chaque Prieur des Maisons dotées               | •                                     | •                  | 4                |
| Chaque de leurs Religieux.                     | •                                     | •                  | un quart         |
| Chaque Prioresse non mendiante                 | •                                     | •                  | , <b>1</b>       |
| Chaque de leurs Religieuses                    | •                                     | •                  | un quart         |
| Chaque serviteur des maisons susdi             | tes .                                 | •                  | un quart         |
| Chaque servante.                               | •                                     | •                  | un escalin       |
| Père et mère payeront pour les Pen             |                                       | _                  |                  |
| ans, qui sont chez les Religieux               | _                                     | =                  |                  |
| capitale que dans le plat-pays, et             |                                       | _                  |                  |
| mère, lesdits Religieux et Religie             |                                       |                    |                  |
| pour leurs pensionaires, desquels              | se devra do                           | nner une li        | ste              |
| exacte et pertinente, avec leurs               | ages et qual                          | ités, et me        | me               |
| sous serment en cas de besoin.                 |                                       |                    |                  |
| Tous autres Religieux ou Religieu              | ses non mend                          | liantes, com       | me               |
| Bénedictines, Bons-Enfants, Un                 | sulines, Céles                        | stines, Sœu        | irs-             |
| Grises, Beguines de St. Christop               |                                       | <u>*</u>           |                  |
| Trond, de Tongres, de Hasselt et               | . •                                   | •                  |                  |
| Chaque des Réligieuses et Filles des           |                                       |                    | •                |
| rables, orphelins et autres                    | •                                     |                    | un escalin       |
| Les Prébendiers de Cornillon                   | •                                     | •                  | 1                |
| Leur Prieur                                    |                                       | •                  | 2                |
| Les Prébendresses .                            |                                       |                    | ì                |
| Les Béguinages de St. Antoine et au            | itres voilées o                       | u non              | un escalin       |
| Les Receveurs gagés des hôpitaux,              |                                       |                    |                  |
| s'ils n'ont qualité .                          | maisons pieds                         | co co aumoi        | 1                |
| Les serviteurs des maisons susdittes           | •                                     | •                  | un quart         |
| Les servantes des mêmes personne               |                                       | •                  | un escalin       |
| Chaque maitre, sœur et maitresse               |                                       | a St Iosai         |                  |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | ue Sie Dai o                          | s, st. Juse        | _                |
| Repenties et Bayar                             | ·<br>inaa da St. T.ar                 | mhant naisn        | un escalin       |
| Chaque des Fievés, pairs ou feudata            | ires de St. Lai                       | noert paierd       | )III.            |
| avec le Clergé                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                  | 3<br>:           |
| De même que les Chorals des églises            | _                                     |                    | un demi          |
| Ou autrement à proportion de leur              |                                       | e ou conait        | ion, seion le    |
| plus grand avantage de la Caisse               | •                                     | <b>75</b> / . 11 / | 5 4 1 1          |
| Dans cette taxe ne seront compri               | s les Capucin                         | s, Recollets       | s, P. Anglois    |
| et Clairisses.                                 |                                       |                    |                  |
| Capitation passée par les T                    | roie Flate di                         | u Dane da          | liono            |
| et Comté                                       |                                       | n Iuys we          | Diche            |
| Et Contre                                      | w Lives                               |                    | Patacons         |
| Tous gentilshommes reçus à l'Etat d            | la la Noblassa                        | -                  | 10               |
| Les comtes, gouverneurs, drossarts             |                                       |                    | 10               |
| man accorded Dont of stort of at coost to      | 1 D. Attan. Attititi                  | <b>~</b> •         | **               |

|                                        |             |            |          | Pa  | tacons.    |
|----------------------------------------|-------------|------------|----------|-----|------------|
| Les barons, vicomtes, commandeurs      |             | •          | •        | 8   |            |
| Les commissaires déciseurs de Maes     | treicht     | •          | •        | 8   |            |
| Les gentilshommes annoblis, écuiers    | s ou cheva  | aliers     | •        | 6   |            |
| Les propriétaires et seigneurs gagé    | s           | •          | •        | ರ   |            |
| Les femmes la moitié de leur mari,     | leurs fils  | et filles  | qui sont | au- | -dessus    |
| de quinze ans paient la moitié de l    |             |            | -        |     |            |
| Les demoiselles servantes.             | •           | •          | •        | un  | demi       |
| Les hommes de chambre.                 | •           | •          | •        | un  | demi       |
| Les filles de chambre .                | •           | •          | •        | un  | quart      |
| Toutes autres servantes .              | •           | •          | •        | un  | escalin    |
| Chaque serviteur.                      | •           | •          | •        | un  | quart      |
| Les conseillers Privés et de la Cham   | bre des (   | Comptes    | •        | 6   | •          |
| Les bourguemaitres de Liége regens     | avec les    | échevin    | s.       | 6   |            |
| Les secrétaires des bourguemaitres     | •           | •          | •        | un  | demi       |
| Les anciens bourguemaitres de Lieg     | çe          | •          | •        | 3   |            |
| Chaque conseiller du Conseil Ordina    | aire        | •          | •        | 6   |            |
| Les substituts greffiers .             | •           | •          | •        | un  | quart      |
| Les huissiers                          | •           |            | •        |     | demi       |
| Chaque conseiller des Cours Féodal     | e et Alloc  | liale, leu | r maieur | •   |            |
| sous-lieutenant et greffler            | •           | •          | •        | 3   |            |
| Les substituts                         | •           | •          | •        | un  | quart      |
| Chaque conseiller des Etats Révise     | eurs        | •          | •        | 3   | •          |
| Le greffler                            | •           | •          | •        | 2   |            |
| Les avocats fiscaux du Prince          | •           |            | •        | 3   |            |
| [ Impériale                            | •           | •          | •        | 6   |            |
| Les Posteries d'Hollande               | •           | •          | •        | 2   |            |
| Cologne                                | •           | •          |          | 2   |            |
| Chaque des grefflers des échevins e    | t du Cons   | seil ordin | aire     | 3   |            |
| Les chambellans des échevins           | •           | •          | •        | 3   |            |
| Les substitués greffiers des échevins  | et du Co    | nseil ordi | inaire   | 1   |            |
| Leurs subalternes .                    | •           | •          | •        | un  | quart      |
| Les Vingt-Deux et leur greffler        | •           |            | •        | 2   | 1          |
| Leurs subalternes .                    | •           | •          | •        | un  | quart      |
| Le grand greffier de la Cité           | •           | •          | •        | 3   |            |
| Les substituts du grand greffe et le l | nuissier de | e la Cité  | •        | un  | demi       |
| Le secretaire du Conseil Privé et de   |             |            |          | 4   |            |
| Les chancelistes                       | •           | •          | •        | l   |            |
| Les huissiers                          | •           | •          | •        | un  | demi       |
| Les Députés à l'Etat .                 | •           | •          | •        | 4   |            |
| Chaque greffler des Etats .            | •           | •          | •        | 3   |            |
| Leurs substituts.                      | •           |            | •        | 1   |            |
| Les huissiers chacun .                 | •           | •          | •        | un  | quart      |
| aque conseiller de ville de la Capi    | tale        | •          |          | 2   | driver o   |
| s conseillers perpétuels à l'Etat e    |             | Ө          | •        | 4   |            |
| ajor de ville                          | •           | •          |          | 3   |            |
| pitaine des Portes de la ville         | •           | •          | •        | 2   |            |
| beaumester de la cité                  | •           | •          |          | 1   |            |
| ajudant général de la Cité             | •           |            |          | 1   |            |
| Tome vi.                               |             |            | •        | •   | 28         |
| — — — — — Y — Y                        |             |            |          | 1   | <b>₩</b> U |

|                                       |                    |               |                    | Patacons.  |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|
| Mambour et sindic de la cité          | •                  | •             | •                  | 2          |
| Les estimeurs de la cité.             | •                  | •             | •                  | 3          |
| L'agent de l'Etat.                    | •                  | •             | •                  | 3          |
| Les préposés de l'Etat chacun         | •                  | •             | •                  | 3          |
| L'Ecrivain .                          | •                  | •             | •                  | 1          |
| Le caissier de l'Etat .               | •                  | •             | •                  | 3          |
| Chaque des receveurs généraux des     | Etats              | •             | •                  | 6          |
| Les receveurs subalternes .           | •                  | •             | •                  | 3          |
| Les receveurs et controleurs aux I    | Bureaux ta         | ant de la     | ville que          | •          |
| de l'Etat, chacun .                   | •                  | •             | •                  | un demi    |
| Les peseurs, contrôleurs et commis    | •                  | •             | •                  | un quart   |
| Chaque avocat, greffier des cours     |                    | aissaire d    | le la Cité         | <u> </u>   |
| paieront                              | •                  | •             | •                  | 2          |
| Les docteurs en médecine.             | •                  | •             | •                  | 3          |
| Les chirurgiens et Apoticaires        | •                  | •             | •                  | 1          |
| Les procureurs, parliers et notaire   | S                  | •             | •                  | 1          |
| Et s'ils sont Negocians ou leur       |                    | paieron       | t dans les         | 3          |
| Classes des marchands.                | ,                  | •             |                    |            |
| Chaque soussignant, clerc, ou servi   | teur des s         | susdits       | •                  | un quart   |
| Le directeur du Mont de Piété de      |                    | •             | •                  | 8          |
| Son estimeur                          |                    | •             | •                  | 1          |
| Ses écrivains et autres subalterne    | S.                 | •             | •                  | un quart   |
| Le directeur des Monts de Piété       |                    | s villes      | •                  | 3          |
| Les subalternes                       |                    | •             | •                  | un quart   |
| Chaque marchand banquier et tenai     | nt boutiou         | e fermée      | ou Maga            | _          |
| zin, de même que pour le marci        | _                  |               |                    |            |
| classe dans la cité .                 | •                  | •             | •                  | 8          |
| Chaque de cenx de la seconde          | •                  | •             | •                  | 6          |
| Chaque de la troisième .              | •                  | •             | •                  | 4          |
| Du commun                             | •                  | •             | •                  | 1          |
| Ponr le reste des villes et plat-pays | à la moiti         | é selon le    | es classes         |            |
| Les garçons de boutiques.             |                    | •             | •                  | un demi    |
| Les filles de boutiques .             |                    | •             | •                  | un quart   |
| Les maitres des barques ou gros ba    | tteaux tra         | figuans       | •                  | 2          |
| Les autres batteliers propriétaires   |                    |               | •                  | un demi    |
| Tous serviteurs d'iceux.              | •                  | •             | •                  | un escalin |
| Les maitres des fourneaux, forges     | . platiner         | ries et fe    | ndri <b>e</b> s de |            |
| la première classe .                  | ·                  | •             | •                  | 8          |
| Ceux de la seconde .                  | •                  | •             | •                  | 4          |
| Les maitres de houillerie, de plomb   | erie. d'alı        | unerie, de    | coperos            | e          |
| et de soufre, seront considerés, coi  |                    |               |                    |            |
| Les maitres de coches et diligences   |                    | •             |                    | 2          |
| Tous artisans tenant métier pourv     |                    | n'aient r     | oint plus          |            |
| d'un serviteur travaillant sous et    |                    |               |                    | un quart   |
| S'ils en ont davantage .              | •                  | •             | •                  | un demi    |
| Tous hommes travaillant à la journe   | e. soit mé         | tier ou a     | utrement           |            |
| Les filles la moitié.                 | -, - <del></del> - | ,             |                    |            |
| Toutes femmes veuves ou filles tena   | nt métier          | r. pourva     | u qu'elles         |            |
|                                       |                    | , , , , , , • | - 1                |            |

|                            |              |              |           |                                       | Pa     | atacons  |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------|----------|
| n'aient pas plus d'une ou  | vriere       | •            | •         | •                                     | un     | escalin  |
| Si elles en ont davantage  |              | •            | •         | •                                     | 2 €    | escalins |
| Chaque rentier vivant de   | ses comm     | odités dar   | s la cité | •                                     | 3      |          |
| Chaque bourguemaître ré    | gent, éch    | nevin, gref  | fler, may | eur, ren-                             | 1      |          |
| tier ou receveur des bo    | <del>-</del> |              | •         | •                                     | 2      |          |
| Les mayeurs, échevins, gr  | efflers, p   | etit baillis | parmi le  | Pays                                  | un     | demi     |
| Chaque censier proprietai  | _            | •            | •         | •                                     | 1      |          |
| Les valets .               | •            | •            | •         | •                                     | 5      | sols     |
| Les servantes la moitié.   |              |              |           |                                       |        |          |
| Les censiers locataires    | •            | •            | •         | •                                     | un     | demi     |
| Leurs valets et servantes  | comme d      | essus.       |           |                                       |        |          |
| Tous chartiers ayant che   | evaux, à     | eux appar    | tenants,  | payeront                              | •      |          |
| par cheval .               | •            | •            | •         | •                                     |        | sols     |
| Tous paysans chartiers-ma  | anouvriei    | rs à journé  | e         | •                                     | 5      | sols     |
| Les aubergistes et cabare  |              | <u>-</u>     |           | classe                                | 2      |          |
| Ceux de la seconde         | •            | •            | •         | •                                     | 1      |          |
| Ceux des bonnes villes de  | la premi     | ère classe   | •         | •                                     | un     | demi     |
| Ceux de la seconde         | •            | •            | •         | •                                     | un     | quart    |
| Ceux du plat-pays          | •            | •            | •         | •                                     |        | quart    |
| Toutes personnes louant    | voitures     | •            | •         | •                                     | l      | •        |
| Toutes personnes louant    |              | u chevaux    | ζ.        | •                                     | un     | demi     |
| •                          |              | LITAIRE      |           |                                       |        |          |
| Le colonel propriétaire    |              |              |           |                                       | 12     |          |
| Le brigadier .             | •            | •            | •         | •                                     | 8      |          |
| Les lieutenants-colonels   | •            | •            | •         | •                                     | B      |          |
| Les majors .               | •            | •            | •         | •                                     | 4      |          |
| Les capitaines .           | •            | •            | •         | •                                     | 2      |          |
| Les lieutenants .          | •            | •            | •         |                                       | 1      |          |
| Les enseignes .            | •            | •<br>•       | •         | •                                     | เมท    | demi     |
| Le major de la Place       | •            | •            | •         | •                                     | 2      | иоші     |
| L'auditeur et quartier-mai | itra         |              | •         | •                                     | ~<br>3 |          |
| L'aumônier .               |              | •            | •         | •                                     | 1      |          |
| Le chirurgien major        | •            | •            | •         | •                                     | 9      |          |
| Le portier, prévôt et serg | ents         | •            | •         | •                                     | ມກ     | quart    |
| Les caporaux et apointés   |              | •            | •         | •                                     |        | escalin  |
| Le commun .                | •            | •            | •         | •                                     |        | sols     |
| Les cantiniers .           | •            | •            | •         | •                                     |        | demi     |
| Chaque femme paiera la     | moitié d     | la la taxi   | e de son  | Mari l                                |        |          |
| suivant l'état de leur fe  |              |              |           | •                                     |        |          |
| avec la moitié au regard   |              |              |           |                                       | • •    |          |
| entants au-dessus de qui   |              | -            |           | -                                     | 1 600  | , 00 100 |
| Imprimé, de 20 p.          |              |              |           |                                       | mnr    | imenr    |
| de S. S. E. et de ses      |              |              |           |                                       |        |          |
| ue de de les et de ses     | Diais.       | ( ) . Car w  | ,         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | WII.   | -4-0/    |

1762, 5 octobre. — Jean-Théodore de Bavière, Prince-Evêque de Liége, casse des lettres de Joseph van Herck, abbé de Saint-Trond, défendant la publication en cette ville des ordonnances du Prince susdit.

Jean-Théodore, duc de Bavière, cardinal, par la grâce de Dieu Evêque et Prince de Liége. etc. etc.

La désense téméraire que l'abbé du monastère de St-Trond vient de porter le 19 septembre dernier aux Bourguemaitres et échevins de notre bonne ville de St-Trond d'y publier et exécuter aucun Edit ou mandement sans son consentement et permission préallable, étant un attentat nouveau tant contre la souveraineté qui nous appartient privativement dans notre Principauté de Liége et dans la ditte ville qui en fait partie, que contre la possession immémoriale ou nous sommes d'y saire publier et exécuter nos mandements generaux de notre authorité seule et sans la participation de l'abbé, possession reconnue par sentence du suprème Conseil impérial aulique; considérant d'ailleurs que cette défense butte visiblement à arrèter l'exécution de nos Edits du 26 avril, 20 août et 30 septembre dernier, que nous avons fait émaner touchant de dénombrement des fonds et des impositions extraordinaires dont nos Etats ont besoin pour satisfaire à notre contingent et aux dettes immenses que la guerre leur occasionne; nous avons jugé nécessaire de casser comme par les présentes nous cassons et annullons la ditte désense audacieuse dudit abbé; ordonnons et commandons aux dits bourgmestres et magistrat, de même qu'aux Echevins et à nos officiers de St. Trond, de faire et faire faire comme de coutume la publication desdits mandements, signamment de celui qui établit la capitation et l'avance réelle dont nos états et notre Clergé primaire et secondaire sont convenus, et, ce sait, de les mettre et saire mettre en exécution sous les peines et amendes y statuées, enchargeons particulièrement notre haut voué et notre mayeur de veiller a ce que les présentes sortent leurs pleins effets et de nous rendre incessamment compte de leurs devoirs et de ce qui en sera résulté; voulant qu'elles soient insinuées à tous ceux a qui il appartiendra et registrées tant au Greffe des Echevins qu'à celui du magistrat, avec note au pied de leur exécution. — Fait en notre Conseil Privé, le 6 octobre 1762. — Etait vidimé : Stenbier vt, contresigné : L. de Chestret.

V. Slatuct-Boeck des Hoogen Gerichte, St. Truyden, p, 323.

1763, 7 juillet. — Les bourgmestres et le conseil autorisent les paroissiens de S<sup>t</sup> Gangulphe à reconstituer l'ancienne Chambre des Archers, dont ils produisent les règlements. La nouvelle chambre est constituée comme suit : Théodore van Horen, capitaine ; Laurent Franckenet, alferis ; Louis Helaers, doyen ; Gilles Entbrox, adjudant ; Jean Vrancken, Guillaume Houberecs, Thomas Houberecs et Joseph van Rykelen, portant le titre de roman ; Vannebroeck, Mathievis, Bries, Vrancken, Vriedes, Mivis, Nicolaes, Heuninx, Englebert Klynen, Gilles van Griecken et Pierre Otten.

V. Suppliekboek, p. 2.

1763, 14 juillet. — Les mêmes accordent à la fabrique de Schuerhoven cinquante florins pour la restauration de l'église.

V. ibid., p. 5.

Même date. - Les mêmes approuvent l'élection de George Otten,

Lambert Pulinx et Guillaume Plesseria, respectivement comme capitaine, alferis et adjudant de la Chambre de Ste Agathe. — L'oiseau de cette chambre, déposé à l'hôtel de ville, lui sera remis à chaque tir, mais devra chaque fois être rapporté a la conservation du magistrat. (V. ibid., p. 5).

1763, 25 juillet. — Les membres du Serment de l'Arbalète, se proposant de faire tirer cinq oiseaux d'argent, reçoivent de la ville un subside de 50 florins. (V. ibid., p. 8.)

1763, 27 juillet. — La Chambre de Notre-Dame, dite de Nieffporte, rappelle aux hourgmestres et au conseil que son oiseau d'argent fut jadis donné en gage à Maestricht pour certaine somme que le magistrat alors en fonction s'empressa de rembourser moyennant remise de cet oiseau avec ses accessoires. — En 1735, la chambre ayant été reconstituée, rentra en possession de l'oiseau; mais son existence ne durant guère, l'oiseau retourna à l'hôtel de ville où il se trouve encore. — Aujourd'hui une nouvelle chambre vient de se former, composée comme suit : Lambert Bellis, doyen ; Pierre Filtens, capitaine; Mathieu van Vucht, alferis; Martin Princen, adjudant; Henri Entbroux, Michel Recoms, Jean Ramakers et Pierre Hombrouck, conseillers; Laurent Wauters, Henri Vadi, Henri du Marteau, Guillaume Schoofs, Henri Smets, Jean Haesen, Arnold Konincx, Guillaume Roux, Jean Smets et Jean Rutten. — Cette chambre, voyant la ville en festivité par suite de la paix si longtemps désirée, voudrait au 1 août faire un tir et le lendemain assister à la procession de Notre-Dame. Elle prie donc les bourgmestres et le conseil de lui remettre son oiseau, de même que cela fut fait en 1735.

Le magistrat décide que la Chambre aura à produire sa charte et ses anciens règlements et qu'ensuite il décidera en conséquence. V. ibid., p. 9 à 12.

- 1764, 27 mars. Adrien Roberti, arpenteur juré, fait le mesurage des remparts de la ville à la requête des bourgmestres et du conseil.

  V. Carton C, liasse 1764, nº 2.
- 1764, 5 avril. Les écoutêtes, bourgmestres, échevins et conseil, rappellent les ordonnances du 19 septembre 1674, du 22 janvier 1720 et du 28 septembre 1725, touchant la largeur des remparts (40 pieds) Ils déclarent avoir constaté, par le rapport du mesurage fait par irien Roberti le 27 mars dernier, que les joignants des remparts t empiété considérablement sur le terrain communal. Ces joinants seront obligés d'exhiber dans la huitaine les titres de leurs opriétés sises le long des remparts et de restituer les parcelles également incorporées. (V. Carton C, liasse 1764, n° 3).

1764, 16 juin. — Charles d'Oultremont, Prince-Evêque de Liége, — vu le rapport de Pierre-Joseph Rouchart, géomètre, sur la confection du Recueil des Mesures usitées dans la Principauté — ordonne aux officiers, mayeurs et greffiers d'attester par record la mesure qui est d'usage dans leur district ou juridiction.

Charles, par la grace de Dieu Evêque et Prince de Liege, Duc de Bouillon, Marquis de Franchimont, Comte de Looz et de Horne, Baron de Herstal, etc. etc.

Oui le Rapport de Pierre-Joseph Rouchart, Géometre et Arpenteur Juré, autorisé spécialement par les Edits du 11 Juin 1757, 25 Février 1758, 8 Novembre 1759, et 18 Août 1763, pour faire le Recueil des différentes Mesures usitées dans tous les parties de Notre Principauté; et vu la Liste des Cours et Justices, qui, malgré les Ordres et les pénalités contenues auxdits Mandements, sont restées en désaut de produire leur Record: Nous ordonnons finalement et sérieusement aux Officiers, aux Mayeurs et Greffliers à qui les Présentes seront insinuées, d'assembler incessamment leur Cour respective, ensuite de nos Ordres exprès, à effet de déclarer et attester par Record la Mesure qui est d'usage dans leur District ou Jurisdiction, en parition des Ordonnances précédentes, et de l'envoyer à la chancellerie de Notre Conseil Privé ens quinze jours de l'insinuation des des présentes, peine portée par l'Edit du 8 Novembre 1759, qui sera cidessous transcrit: Voulant, pour constater la désobéissance de ceux qui . resteront en défaut, que le présent Mandement soit insinué par Messagers, et que ceux-ci Nous fassent leur Relation, pour être pourvu contre les Rénitents par suspens de toute fonction publique et autrement, comme désobéissants à Nos Ordres. Donné en Notre Conseil Privé, le 16 juin 1764.

Hoensbroeck, V<sup>t</sup>.

L. † S.

L. De Chestret.

V. Carton C, liasse 1759, nº 2<sup>ter</sup>.

1764, 16 juillet. — Henri-Bonaventure van Staden, échevin et ancien bourgmestre de la ville et J.-N. Wuesten, secrétaire de la seigneurie de Halle, déclarent être remboursés du capital des deux tiers d'une rente de 25 florins créée le 24 juin 1640 au profit de Jean Swennen, capital 500 florins et majoration de 127 fl. 2 s., — d'une rente de 24 fl. créée par les habitants de Melveren le 24 mai 1675 au profit du révérend Gérard van Herck, capital 400 florins, — et d'une rente de 18 fl. créée le 4 mars 1674 par les mêmes habitants de Melveren au profit du même Gérard van Herck, capital 300 fl. — La ville paye de ce chef 905 fl. 15 s. 2 l.

V. Nieuwen register, p. 326.

1764, 3 août. — Retrait fait par la ville de St-Trond des 14/16 de deux prés communaux sis aan den drayeborne près du Wildenbampt, et cédés en emphytéose à feu l'ancien bourgmestre Lambrechts, le 4 mars 1683. — Ce retrait se fait au moyen de la somme de 1662 fl. 10 s. payés entre les mains de Nicolas-Michel Hardiques, représentant sa mère Antoinette de Menten, veuve de Nicolas-Lambert Hardiques, de son vivant bourgmestre de St-Trond; de Béatrix van

den Putte, veuve de Henri Hardiques; de Christine-Elisabeth et d'Anne-Marie Hardiques béguines à St-Trond. (V. ibid., p. 329.)

1764, 22 novembre. — Retrait fait par la ville de St-Trond d'un seizième des prés communaux mentionnés dans l'acte du 3 août précédent. — La ville paye de ce chef 118 fl. 15 s. à Guillaume-Jaques Cox, réprésentant sa femme Marie-Marguérite Palmaerts, veuve en premières noces de Pierre-Chrétien Ghysens de Hasselt. V. ibid., p. 332.

1764, 16 décembre. — Retrait du dernier seizième des prés communaux dont il s'agit dans l'acte du 3 août de l'année courante. — Il est payé de ce chef 118 fl. 15 s. à Godefroid Claes, fermier de la commanderie d'Ordange, agissant au nom de Jaques Schevenels, son gendre. (V. ibid., p. 335).

1765, 18 novembre. — Les bourgmestres et magistrat de Saint-Trond sont autorisés à nommer un receveur spécial salarié, chargé de faire rentrer ce qui est dû à la ville de 1763 et d'antérieurement. — Voici la requête qui amena cette autorisation du Prince-Evêque:

Les bourgmestres et magistrat de votre bonne ville de St-Trond, aiant en vue de faire entrer au premier possible tous les deptes actives de la vlile arrierez tant devant l'annee 1760 que depuis, et refléchissant que les Seigneurs, à la renovation magistrale du quatre aout 1760 et 1765, par forme d'interpretation du 7° article du règlement du 5 et 8 septembre 1699, ont ordonné que les receveurs tant du personnel que du réel seront responsables et obligez de faire, pendant leur administration, entrer tous deniers publiques compris dans leurs manuels respectivement a peine de les bonifier en propre et privé nom.

Or, comme les remonstrants trouvent de l'impossibilité à l'égard des dits receveurs en reel, attendu non seulement que leurs comptes respectives jusqu'à l'année 1763 sont conclus et approuvez par les seigneurs, mais aussy que les receveurs en réel desdites années et précédentes n'ont pas etez ny sont jusqu'a present en état de faire entrer tous les deniers de leurs années respectives, pour plusieurs causes et raisons a vous connus et trop amples à déduire;

Partant les tres-humbles remonstrants pour autant que nécessaire et pour faire tout avec plus de force et authorité, supplient son Altesse Celsissime de les autoriser a députer et constituer une seule personne sous un salaire a convenir entre le magistrat pour faire entrer les dits deptes actives de la ville arrierez jusqu'à l'an 1763. — (Signé:) van den Berck, bourgmestre regent. (V. Carton C, liasse 1765, n° 5).

1765, 26 novembre. — L'abbé de St-Trond, Joseph van Herck, confirme l'autorisation accordée par l'évêque le 18 novembre.

V. Carton C, liasse 1765, nº 5.

1766, 27 septembre, - La Compagnie de l'Arbalète déclare

avoir reçu de la ville 1042 flor. 10 s. capital, intérêt et prorata d'une rente de 30 florins souscrite le 27 juillet 1733.

V. Nieuwen register, p. 337.

- 1767, 11 décembre. Le Révérend N... Blavier, chanoine de St-Martin à Liége, agissant tant en son nom que comme mandataire de ses frères et sœurs, enfants de feu Arnold Blavier, donne quittance à N. van der Putten, capitaine au service de « leurs hautes puissances les Etats Généraux des Provinces Unies », agissant en vertu d'un reçès du magistrat de la ville de St-Trond en date du 7 du mois courant, de la somme de 2140 florins, capital et intérêt échu du tiers d'une rente de 141 flor. 15 pat. souscrite pour un capital de 6300 florins en faveur de Barbe de Résimont, le 6 février 1744. La famille Blavier possédait cette part de rente en vertu du testament de Barbe de Résimont, en date du 9 janvier 1763. (V. ibid., p. 340).
- 1768, 8 juillet. Chrétien Claes, capitaine de la Chambre de l'Arbalète et héritier pour la moitié de feu Anne-Marie et Marguérite Claes, se déclare remboursé du capital d'une rente de 100 florins fesant partie d'une plus grande de 200 fl., jadis 240 fl., créée par titre du 24 décembre 1746. Il donne quittance de 4000 flor. pour capital, et de 54 fl. 3 s. 1 l. pour intérêt échu. (V. ibid, p. 342.)
- 1768, 5 août. Les PP. Bogards du couvent de Zepperen donnent quittance de 4000 florins pour capital et 61 fl. pour intérêt échu de la seconde moitié de la rente dont il s'agit dans l'acte du 8 juillet de cette année. Ils avaient acquis la moitié de la rente en question de l'ancien bourgmestre Jean-Arnold van de Velde, par acte d'achat avenu devant le notaire Arnold Derwa, en date du 29 avril dernier. (V. ibid., p. 344).
- de pré communal dites Sluysbampt et de 20 1/2 verges dites Wilden-bampt, cédées en emphytéose à feu Guillaume Melot, le 18 décembre 1769, pour la somme de 2500 florins. Le remboursement de cette somme se fait pour la moitié entre les mains de Pierre-Winand Stappers et Guillaume Stappers, représentants de leur mère, la douairière Pierre Stappers, dame d'Op- et Neerhespen, Gussenhoven, Meensel etc; et pour l'autre moitié entre les mains de Georges Saenen, fondé des pouvoirs de Guillaume Bartoleyns et Jérôme Mosselman, avocats du Conseil Souverain de Brabant, fils et beau fils respectivement de feu Gisbert Bartholeyns et de Jeanne-Thérèse de Marcs. (V. ibid., p. 346).
- 1769, 1 août. Le révérend Charles Winand, prêtre et bénéficier de la Cathédrale de Liège et receveur des revenus de la Chapelle

des Flamands, donne quittance à la ville de St-Trond de 15759 flor. 7 p. 2 l., capital et intérêts échus d'une rente de 375 florins, réduite à 337 fl. 10 pat., et souscrite à la susdite Chapelle, le 2 mai 1737. V. ibid., p. 351.

- 1770, 1 août. Philippe-François Henault, receveur à la Compterie du grenier de la Cathédrale de Liége, agissant comme receveur de la fondation des Choraux, donne quittance à la ville de St-Trond de 19230 florins de Brabant, capital et intérêts échus de 412 flor. 10 patars, formant la moitié de la rente souscrite par la ville à la susdite fondation, le 23 juillet 1722. La seconde moitié rente fut rachetée le 30 juillet 1771. (V. ibid., p. 354 et 357).
- 1772, 30 avril. François-Joseph van den Putte, capitaine au service des Etats-Généraux, en vertu du recès du magistrat de St-Trond en date du 7 décembre 1767, paye à Gilles Piroton, époux d'Anne-Marie Blavier, fille de N. Blavier, de son vivant greffler du ban d'Amay, le 1/45 du capital lui revenant dans la rente souscrite par la ville de St-Trond à Barbe de Résimont, le 6 février 1744.

  V. ibid., p. 359.
- 1772, 6 août. Marie-Claire de Borre, abbesse de Stalire à Liége, Anne-Catherine de Fresne, Marie-Elisabeth Jamar, Catherine Robet, Louise de Thier, Marie Jaquet et Corneille-Françoise-Joséphine de Waux, donnent quittance à la ville de St-Trond de 4000 fl. capital, 33 fl. rehausse, et 24 fl. prorata de l'intérêt d'une rente de 100 fl. leur souscrite par la dite ville le 27 avril 1739.

V. ibid,, p. 361.

- 1773, 9 juin. Philippe Denvoz, mandataire d'Arnold Martens, curé de Corswarem; le révérend Pierre-André de Hare et l'avocat de Heswick, mandataire du Comte de Looz-Corswarem, donnent quittance à la ville de St-Trond de 5143 flor. 10 s. deniers capitaux de la rente de 154 fl. 8 s. que la ville susdite devait au bénéfice de l'église de Corswarem. (V. ibid., p. 362).
- 1775, 6 août. Ordonnance des deux Seigneurs concernant les élections Communales.

Sur difficulté survenue au sujet de ce que quelques uns, aiant été ci-devant enrolles dans un métier et l'aiant quitté, se sont fait enrôler dans un autre, contraventoirement au deuxième article du reglement publié le 14 septembre 1699, qui reclament quelques usages qui les authoriseraient prétenduement à ce changement d'enrollements, les seigneurs ont déclaré que le dit article doit être observé en plein et sortir ses effets entiers et qu'au futur il sera observé exactement, de façon que les enrollés dans un métier seront obligés d'y demeurer, sans pouvoir changer ni se faire enroller dans un autre sous quelque prétexte que ce puisse ètre ; cependant, pour causes les seigneurs mouvantes, ils ont bien voulu pour cette seule fois permettre

aux susdits de voter dans le métier ou ils se sont fait enroller nouvellement, leur ordonnant de rentrer ensuite dans le métier où ils ont été primitivement enrollés, conformement au dit article deux. Ordonnant que la présente soit enregistrée tant au greffe du magistrat qu'au Greffe de chaque métier. Fait en la chambre scabinale, ce 6 août 1775. — (Signé): De Jacquet, archidiacre du Hainaut, député de son Altesse; I. G. E. F. baron van der Heyden de Blisia, député de son Altesse. — Josephus, Abbas.

V. Slatuet-Boeck des Hoogen gerichte Sint-Truyden, p. 335.

1776, 10 décembre. — Le Révérend Joseph Kint, — mandataire de Guillaume-Joseph Bartholeyns, J. U. L. et avocat du Conseil Souverain du Brabant et de Dominique Mosselman — donne quittance à la ville de St-Trond, de la somme de 700 florins lui payée pour deniers capitaux et intérêts échus d'une rente de 15 florins réduite à 12 fl. 10 pat., rente créée par la ville précitée le 3 mai 1577. (V. Nieuwen register, p. 364).

1785, 7 août. — Ordonnance et déclaration des deux seigneurs pour la renovation du magistrat.

Les seigneurs députés respectifs, en expliquant le préambule du réglement de l'an 1691, émané d'authorité de son Altesse Joseph Clément, et du seigneur abbé Maur vander Heyden, par lequel il est dit «qu'étant informés des « abus et désordres qui se sont glissés très-préjudiciables à la bonne » économie et police de cette ville, et qu'entre autres plusieurs personnes » populaires de la moindre condition et de nulle capacité, même ne » sachantes ni lire ni écrire se fourrent et ingèrent souvent soit par brigues » et corruption dans le conseil de cette ville par une négligence ou dissimu-" lation des métiers, lesquels par devoir et pour leur propre conservation » devraient veiller à élire des personnes suffisantes et capables pour » l'administration des affaires publiques » — déclarent, pour ôter tout doute et équivocité dudit préambule, que toute personne quelconque, qui ne scait ni lire ni écrire, ne pourra étre admise à la magistrature. — (Signé:) De Coune, abbé de Dinant; de Colard, conseiller eschevin de Liége; Paul Hennin, prior; Quintinus van Ishoven, rentmeester; — L. de Heuse, substitut du secrétaire de la Haute Cour de Justice de la ville de St-Trond.

N.B. Cette déclaration fut lue le quart après 10 heures, au jardin des Récollets, en présence des écoutêtes et des bourgmestres, par le secrétaire communal et fut acceptée et confirmée par tous métiers réunis. — L'ordonnance portée sur les élections communales le 6 août 1775 fut reproduite également, de même que l'article des réglements prescrivant que le droit de vote ne pouvait être exercé que par les chefs de famille seulement.

V. Statuet-Boeck des hoogen Gerichte St-Truyden, p. 333.

Même date. — 6 heures du soir. — Le métier des teinturiers n'ayant point voulu voter conformément aux instructions des députés des Seigneurs de la ville, ceux-ci font lire à la Chambre

scabinale, devant les doyen, secrétaire et autres membres dudit métier, l'ordonnance suivante:

Attendu la renitence du métier des teinturiers de se conformer aux réglements de l'an 1699, malgré l'ordonnance du 6 août 1755 et celles reitérées ce jourd'hui de la part des seigneurs députés, tant de bouche que par leurs officiers respectifs; les mêmes seigneurs déclarent qu'ils vont procéder a l'admission à serment des dix autres métiers qui ont fait leur élection et à consommer l'élection magistrale comme de coutume.

N.B. Les teinturiers n'eurent donc pas de conseiller pour les représenter au magistrat.

V. Statuet-Boeck des hoogen gerichte, St. Truyden, p. 335.

1787, 11 juillet. — Remboursement à J.-H. Portmans, prêtre, du capital d'une rente de 30 florins, affectée à son profit sur le corpus de la ville de St-Trond, suivant acte du 27 juillet 1771. — La ville paye pour capital et prorata de l'intérêt 1030 fl. 15 s.

V. Documentboeck G, folo 1.

1787, 5 août. — Déclaration des seigneurs de la ville de Saint-Trond à la renovation du magistrat.

Il a été convenu que ceux qui sont appesantis d'un command de trente jours ne pourront voter à l'élection magistrale, conformément au règlement, qu'après qu'ils auront sait décider, par le conseil privé de Son Altesse et par le seigneur abbé de St-Trond, la question de savoir s'ils peuvent jouir ou pas du droit de donner voix tandis qu'ils ne sont pas innocentés. — (Elait signé:) De Coune, abbé de Dinant: Remi, abbé.

V. Statuet-Boeck, p. 337.

Même date, 5 heures de relevée. — Ordonnance des mêmes touchant le métier des teinturiers.

Ordonnons au métier des teinturiers de s'assembler sommairement et de procéder à un autre ballotant en place de Pierre Mathys, regardé comme inhabil, conformément aux règlements et ordonnances, afin qu'on puisse procéder incessamment au ballotage d'un nouveau conseiller, sinon sera procédé à l'accomplissement de l'élection magistrale sans l'intervention dudit métier. — (Etait signé:) De Coune, abbé de Dinant; de Colard, Remi, abbé.

(V. ibid., p. 337).

Même jour. — Ordonnance des mêmes sur la clôture des opérations électorales.

Attendu la renitence du métier des teinturiers de se conformer au réglement de l'an 1699, malgré l'ordonnance réitérée ce jourd'hui, les seigneurs déclarent qu'ils vont procèder à l'admission à serment des dix autres métiers qui ont fait leur élection et de consommer l'élection magistrale comme de coutume. (V. ibid., p. 337).

1788, 7 février. - Les bourgmestres et le conseil accordent à la Chambre de Rhétorique un subside de 1500 flor. pour la construc-

tion d'un local, à la condition que ce local sera toujours à la disposition de la ville en cas de passage de troupes ou autrement, lorsqu'elle en aura besoin. - La requête à la suite de laquellece subside fut accordé, rapporte : que le 10 août 1767, une transaction était intervenue entre le magistrat et la Chambre précitée, suivant laquelle une, deux ou trois fois par an, elle pourrait placer son théâtre au grand vestibule ou dans une autre salle de l'hôtel de ville, pour y donner des tragédies ou des comédies (v. t. V, p. 441); — que le magistrat de 1774 avait, à certain moment où la société exerçait son art, et, sans aucun motif, ordonné aux membres de quitter immédiatement l'hôtel de ville et d'établir leur théâtre ailleurs; que, se basant sur la transaction susmentionnée, la Rhétorique avait refusé d'obéir aux injonctions du magistrat, qui immédiatement lui intenta un procès pour lequel la Chambre dut emprunter à Mr de Stappers de Brusthem une somme de 6500 florins; — que la Chambre avait gagné le procès devant les Vingt-deux et devant les Etats Réviseurs, mais que, par suite des frais énormes qu'elle avait été obligée de faire, elle n'en restait pas moins débitrice vis-à-vis de M<sup>r</sup> de Stappers, de plus de 300 florins; — que le magistrat de 1784, prenant en considération l'état obéré de la Société, lui avait accordé un subside de 1000 flor. pour la construction d'un local, qui cependant serait toujours à la disposition de la ville pour logement de troupes étrangères; — qu'enfin, la Rhétorique ne peut continuer à subsister si la ville ne vient sérieusement à son secours, en lui accordant une aide de 3000 florins pour commencer la bâtisse qui, depuis si longtemps, a dû rester forcément à l'état de projet.

V. Suppliekboeck, p. 124 et suiv.

1788, 13 mai. — Remboursement au couvent des Chanoinesses Régulières du St-Sépulchre, — représenté par Anne-Marguérite Boonen, prieure; Barbe-Catherine Ausloos, sous-prieure; Jeanne-Gertrude van Herck et Marie-Hélène Heusdens, discreten, et Jeanne-Marie van Schoenbeeck, procuratrice; — du capital d'une rente de 60 florins créée sur le corpus de la ville par acte du 5 août 1747 et réduite postérieurement à 50 fl. — Les conseillers Gilis et van de Velde comptent de ce chef la somme de 2000 fl. pour capital et 71 fl. pour prorata de l'intérêt. (V. Documentbocck G, f<sup>b</sup> 2).

Même date. — Remboursement au couvent du Val-St-Jerôme, dit de Stenaert, — représenté par Marthe Damen, prieure; Marie-Anne Craninx, sous-prieure; Isabelle Meyers, Marie-Agnès Pulinx, Marie Vossius, Marie-Thérèse Dubois, Marie-Marguérite Becaers. discreten, et Claire d'Oultremont, procuratrice, du capital d'une rente de 90 florins, créée le 20 avril 1675. La ville paye 3000 florins pour capital et 251 flor. pour prorata de l'intérêt. (V. ibid, f 3.)

- Même date. Remboursement à la Chambre des Vieux Arquebusiers — représentée par N... Gendron, coninck, et N... de Racourt, doyen — du capital d'une rente de 45 florins, créée sur le corpus de la ville le 7 août 1722. La ville paye de ce chef 1531 florins 8 s. 1 l. pour capital et prorata. (V. ibid., fo 4).
  - 1788, 14 mai. Remboursement du capital d'une rente de 120 florins à la Chapelle des Clercs représentée par le noble seigneur chevalier Ignace-Bonaventure de Creeft, haut voué de la ville de St-Trond et jadis capitaine au service de S. M. T. C, et par J.-F. Govaerts, écou tête du Comté de Duras, tous deux membres administrateurs des biens de la dite Chapelle. La ville de St-Trond paye pour cette rente, créée le 2 janvier 1747, la somme de 4571 fl. et 18 s. p. capital et intérêts. (V. Documentboech G, f<sup>o</sup> 4 v<sup>o</sup>).
  - Même date. Remboursement du capital d'une rente de 60 flor. créée le 20 février 1749, à Walter Becaers, curé de Kerckom, et à Arnold Groven, curé de Berbrouck, ce dernier représentant également ses sœurs. La ville paye 2058 fl. et 3 s. (V. ibid., f° 6).
  - Même date. Remboursement, à la douairière de Bollis, du capital avec intérêts d'une rente de 120 florins, affectée sur le corpus de la ville de St-Trond, selon acte du 3 août 1739. La ville paye 4129 flor. 17 s. (V. ibid., fo 9).
  - 1788, 18 mai. Remboursement à Jean-T.-B. de Pitteurs-Hiegaerts, J. U. L. et avocat à St-Trond, du capital d'une rente de 26 fl. 8 s., créée le 17 août 1650 et le 15 mars 1661 au profit du sieur Pypops, docteur en médecine, et réduite au taux de 3 p. % par acte devant le notaire Croels, le 10 octobre 1727. La ville paye 879 flor. pour capital et 71 florins pour droits et prorata de l'intérêt.

V. ibid., fo 7.

- 1788, 23 mai. Remboursement, à Walter Portmans, du capital et prorata de l'intérêt d'une rente de 120 florins, qu'il a acquise le 10 juin 1786 de la demoiselle Wampe, de Liége, au profit de laquelle elle fut souscrite le 14 juillet 1775. La ville paye la somme de 4105 fl. V. ibid., 6 8.
- 1788, 24 mai. Remboursement au métier des merciers, représenté par son doyen Barthélémy Deckers, du capital et prorata de l'intérêt d'une rente de 8 flor. créée le 17 mars 1649. La ville aye 175 flor. 8 s. 1 l. V. ibid.. 6 10).
  - 1788, 3 juillet. Remboursement à Otton Simons, bourgeois s St-Trond, du capital avec prorata de l'intérêt d'une rente de 30 . créée par acte du 27 juillet 1771. La ville paye de ce chef 1030 fl. V. ibid., 10 10 vo.

- Même date. Remboursement à S.-A. Bartholeyns, receveur du chevalier de Creef de Schaubourg, du capital avec prorata de l'intérêt d'une rente de 66 florins, créée par acte du 20 juillet 1769. La ville paye 2200 florins pour capital et 66 flor. pour une année d'intérêt. (V. ibid., f° 11).
- 1788, 8 juillet. Remboursement au même du capital d'une rente de 42 flor. dont le titre n'est point connu. La ville paye 1400 fl. pour capital et 42 flor. pour une année d'intérêt. V. ibid,, f° 12.
- 1788, 9 juillet. Remboursement, au noble seigneur le baron A.-Joseph de Favereau, de Liége, du capital avec intérêt d'une rente de 99 florins. La ville paye 3541 fiorins. (V. ibid., fo 12 vo.)
- 1788, 12 juillet. Remboursement au Couvent des Minimes de Liége, représenté par le père Noël Colette, correcteur, et François Godefroid Stas, ex-provincial, du capital avec intérêt d'une rente de 350 florins (d'abord 420 florins) souscrite le 26 mars 1727. La ville paye de ce chef la somme de 14801 fl. 10 s. V. ibid., fo 13 vo.
- 1788, 14 juillet. Remboursement, à la douairière de feu le bourgmestre Colen, du capital avec intérêt d'une rente de 210 florins créée par actes du 29 juillet 1769 et du 30 juillet 1770. Il lui est payé 7486 florins. (V. ibid., fo 14 vo).
- Même date. Remboursement, aux PP. Minimes de Jupille représentés par Lambert-Renier van Langenaken, vicaire du couvent, du capital avec intérêt d'une rente de 50 florins. La ville paye de ce chef 2062 fl. 7 s. (V. ibid., fo 15).
- 1788, 16 juillet. Remboursement, à Walter Becaers, curé de Kerckom, et à Arnold Groven, curé de Berbrouck, du capital avec intérêt d'une rente de 50 flor. créée le 16 octobre 1743. La ville paye 2082 florins. (V. ibid., fo 16).
- 1788, 17 juillet. Remboursement, à N... Lintermans, ancien bourgmestre, à Mathieu Lintermans, docteur en médecine, et à la veuve Bellenrox, du capital avec intérêt d'une rente de 60 fl. créée le 21 mars 1738. La ville paye de ce chef 2063 fl. 17 s.

V. ibid., fo 17 vo.

1788, 18 juillet. — Remboursement, à la béguine Jeanne-Mari Simons, du capital avec intérêt d'une rente de 60 fl., créée le février 1738; d'une autre de 15 fl., créée le 30 octobre 1675 et d'une troisième de 12 fl. 19 p. 18 sol. fesant partie d'une plus grande (47 flor., créée le 27 juin 1637. La ville paye en tout 2938 fl. 10 s. 2 V. ibid., f. 17.

aillet. — Remboursement du capital avec intérêt d'une orins, créée le 3 août 1739 et revenant pour 1/3 au sieur J. L., avocat, lieutenant de la cour féodale de l'abbé et président de la Cour des Echevins, et pour 2/3 à ncien bourgmestre, en leur qualité de représentants hat de Barbe Dujardin, veuve de maître Léonard van La ville paye 2055 flor. et 16 sous. (V. ibid., 1º 18 v°).

te, le 23 octobre 1758, au profit de l'hôpital de St-Trond. aye de ce chef 3082 flor. 9 s. aux sieurs de Meester, de Budingen, Hubar et Lintermans, mainbours des cinq auvres. (V ibid., f. 19.

millet. — Remboursement, à l'honorable seigneur de zaerts, du capital avec intérêt d'une rente de 7 ff. 10 s., rtie d'une rente de 88 fl. 1 s. créée au profit de Renier 20 décembre 1635. — La ville paye de ce chef 298 flor. ds. (V. ibid., 6 20).

weptembre. — Les bourgmestres et le conseil accorumbre de Rhétorique un subside de 300 florins pour la en publique donnée à la kermesse de la ville. L'. Suppliehboek, p. 133 et 134.

luillet. — Les membres de la Chambre de St-Martin . bourgmestres et au conseil qu'ils ont un local dans la mouso van Lechy straete; que ce local a été, de même es chambres, à la disposition de la ville pour le logeupes en temps de guerre; qu'enfin, il est urgent d'y arations pour l'empêcher de tomber en ruine complète, mestres et le conseil accordent pour les restaurations n subside de 8 pattacons. (V. ibid., p. 139 et 140).

At. — Vente publique, avec autorisation des deux la ville, d'un bâtiment nommé de Rosmolen en Meclarché aux porcs et joignant la rue conduisant, dervent des Capucines, vers l'enceinte fortifiée de la rte de Brusthem, d'une part, et le couvent des P.P. deux autres côtés. — L'acquisition en est faite par rand et par la veuve de l'ancien socrétaire van den ix de 3260 flor. (V. Documentboeck G. 6 21 et suiv.)

anvier. — Remboursement du capital avec intérêt a 70 florins, créée le 19 juin 1636. La ville paye de ce eur en médecine Pypops, 2862 flor. 14 s. 1 l. . Documento. G, fo 24 vo.

1792, 5 aout. — Les deux Seigneurs décident que Walter Portmans restera désormais inscrit dans le métier des tanneurs. — Henri Swennen, ayant présenté sa candidature de conseiller pour le métier des merciers sut resué pour le motif qu'il était sermier de l'impôt de la balance publique, et que sa perception ne prenait sin qu'au mois de septembre suivant. Cette décision sut portée malgré la preuve faite par le candidat d'avoir intégralement payé son sermage entre les mains du receveur. (V. Statuel-Boeck, p. 338).

Même date. — Lettre d'Euchère Knapen, abbé de St-Trond, à Paul Hennin, prieur, et G. van Ishoven, religieux députés à la renovation magistrale.

Messieurs les Députés. — On vient de me dire qu'il y a protestation dans le métier des bouchers contre un nommé Entbroux, parce que celuici ne s'est pas mis en devoir, à tems et avant que le renouvellement de la magistrature ait été indiqué et proclamé comme de coutume, pour abjurer son serment d'insurrection dans les lieux et forme accoutumées, et y renouveler celui de sidélité et d'obéissance à ses seigneurs qu'il avait desére pendant la révolte. Vous pouvez déclarer de notre part, vu que les autres métiers ont déjà choisi leurs doyens et conseillers et que pour cette personne, jusqu'à cette heure non réhabilitée selon les règlements, la renovation magistrale ne doit pas se stater, que pour cette fois le métier peut dénommer une autre personne irréprochable, sauf, que pour l'élection future, le dit Entbroux pourra se présenter, en abjurant tempestivement et renouvellant, comme dit est, en due forme; j'espère que les seigneurs députés de Liége trouveront la chose juste et décideront ainsi avec vous autres, Messieurs. conformément aux règlements. — Fait en notre monastère impériale de St-Trond, ce 5 août 1792, à onze heures et demie avant midi. — (Signé:) Euchère, abbé et seigneur de St-Trond. (V. ibid., p. 339).

N.B. Cette lettre de l'abbé fut communiquée aux députés de l'évêque. Ceux-ci prétendirent avoir réhabilité Entbroux la veille et par suite soutinrent qu'il pouvait être candidat à l'élection. Les délégués de l'abbé protestèrent, mais déclarèrent cependant, dans le sens de la lettre d'Euchère Knapen, ne pas vouloir empêcher l'élection. — Ce fut Henri van Ham qui fut élu conseiller des bouchers. (V. ibid., p. 338).

1793, 19 juin. — Adrien Pasterens n'étant plus capable de remplir les fonctions de messager sur Bruxelles, Balthasar Merle est nommé à ce poste. (V. Suppliekboeck, p. 147.)

SUPPLÉMENT au Procès-Verbaux des Séances du Consril Municipal de la commune de St-Trond (21 janvier au 21 novembre 1795).

<sup>1795, 22</sup> janvier (3 pluviôse III.) — Les Représentants du Peuple à Bruxelles nomment l'agent national et les officiers municipaux

de la commune de St-Trond. (V. leurs noms, plus haut, p. 49). — Voici la formule du serment qu'ils devaient prêter : « Je jure d'être » fidèle aux principes de la Liberté et de l'Egalité, aux lois de la » République Française et particulièrement aux arrêtés des Représentants et de mourir à mon poste, s'il le faut pour le défendre. » — Ces nominations furent enregistrées à Bruxelles le 24 janvier. V. Reg. de Correspondance A, in fine, p. 3 et 4.

- 1795, 4 février (16 pluvièse III). L'administration générale de l'arrondissement de Liége nomme le citoyen Detrixhe pour faire l'installation des municipalités de Waremme et de St-Trond. V. ibid., p. 2.
- 1795, 7 février (19 pluviòse III). Detrixhe, membre de l'administration générale de l'arrondissement de Liége, procède, à quatre heures de relevée, à l'installation des seize officiers municipaux, parmi lesquels l'agent national Schurmans. (V. ibid., p. 3).
- 1795. 8 février (20 pluviôse III). Les agents municipaux décident de s'organiser. Après avoir entendu l'agent national Schurmans, ils choisissent, comme président, l'avocat Hubar et comme secrétaire du conseil, Siaens. (V. ibid., p. 1).
- 1795, 9 février (21 pluviôse III). A la demande d'Omalius, receveur des domaines nationaux, le conseil municipal délègue les citoyens Dekers et Putzeys, pour l'assister dans la confection de l'inventaire des objets se trouvant dans les maisons des émigrés. V. ibid., p. 6.
- 1795, 10 février (22 pluviôse III). D'Omalius, ayant donné à connaître qu'il va se fixer au Refuge de l'abbaye de Herckenrode, le conseil municipal décide de l'informer que la ville a besoin de cet établissement pour d'autres services urgents. (V. ib., p. 7.)
- 1795, 11 février (23 pluviôse III). Sur l'avis de plusieurs médecins et pour empécher l'extension de la maladie épidémique qui sévit à St-Trond, le conseil ordonne de faire évacuer, avant le lendemain matin neuf heures, tout le fumier et toutes les immondices se trouvant dans les rues; ensuite, de balayer et nettoyer les rues deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, avant huit heures du matin, le tout sous peine d'amende de 20 livres. V. ibid., p. 7.
  - 795, I3 février (25 pluviôse III). Le Conseil donnant suite ne lettre du commissaire désigné par l'administration centrale 3 Pays-Bas pour établir le relevé général des vivres, bestiaux, , en date du 9 janvier ordonne à tous les bourgeois et habits de la ville et de la juridiction, de venir, dans les deux fois TOME VI.

vingt-quatre heures après la publication, à l'hôtel de ville, déclarer: 1° le nombre de leurs enfants et le personnel composant leur ménage, en désignant spécialement ceux qui ont plus de 10 ans et ceux qui ont moins; — 2° le nombre de leurs chevaux, poulains, vaches, bœufs, génisses, porcs, moutons, agneaux, chèvres, etc.;— 3° leurs quantités de paille, foin, fourrage, foin de trèfle, regain, etc., — 4° la quantité de leurs grains, battus ou non battus, savoir le froment, l'épeautre, le blé, le seigle, le sarrasin, l'avoine et l'orge, — 5° leur quantité de riz, de pommes de terre, de grains de colza, de chanvre et de lin. — Toute déclaration frauduleuse sera punie d'une amende égale à la valeur des objets fraudés et de la confiscation des objets mêmes. — Publié le même jour au péron, au son de la cloche banale, (V. ibid., p. 7 v°.)

1795, 16 février (28 pluviôse III). — Le conseil, jugeant nécessaire de connaître toutes les voitures et tous les chevaux qui ont été requis pour le service de la place de St-Trond, ordonne au citoyen Deheuse, qui a été chargé de ce service de réquisitions, de faire dans les deux jours, connaître à quelle date le parc des voitures a été établi en cette ville. Dans le même delai Deheuse produira un état de tous les chevaux et voitures qui ont été employés depuis; il désignera les jours où ils ont servi, les personnes et les communes qui les ont fournis; il déclarera enfin les chariots, charrettes et chevaux qu'avant et depuis son installation il a luimême requis et employés. (V. ibid., p. 8.)

1795, 19 février (1 ventôse III). — La commune de St-Trond avait adressé, à l'administration d'arrondissement de Liége, une réclamation au sujet d'actes d'autorité qu'exerçait l'administration d'arrondissement de Maestricht sur une grande partie des communes du ressort de la ville, par des réquisitions qu'elle y ordonnait. — L'administration d'arrondissement de Liége, en séance du ·28 janvier et du 1 février, avait, comme suite à cette réclamation désigné les soixante-deux villages qui avaient toujours fait partie du district de la ville et l'administration municipale de celle-ci avait transmis ce rapport à la commission centrale et supérieure de la Belgique. — Celle-ci, vu ce rapport et considérant que les Représentants du Peuple, Portiez de l'Oise et Joubert, n'avaient assigné à l'arrondissement de Maestricht que les communes de l'ancien comté de Looz, qui fesaient partie des districts des villes de Hasselt, Looz, Herck, Tongres et Bilsen, transmet le rapport de l'administration de Liége aux Représentants du Peuple, avec prière d' ordonner la communication à l'administration d'arrondisseme de Maestricht. Les Représentants du Peuple ordonnèrent le : février à l'administration de Maestricht de se conformer au rappo (V. ibid., p. 18 et 19). de l'arrondissement de Liége.

- 1795, 23 février (5 ventôse III). Le conseil pour faciliter la gestion des affaires nomme les comités spéciaux ayant à s'occuper des différentes subdivisions de l'administration.
- 1º Comité de Correspondance: Hubar, Roccourt, Hendrix, Hardiques, Lintermans et Siaens;
- 2º Comité des Réquisitions en grains; Hubar, Ulens, de Racourt et Schoenaerts;
  - 3° Comité des Fourrages: van Herck Filtjens et de Racourt;
- 4º Comité des Réquisitions en bestiaux : Bellis, van Bergen et Lintermans;
  - 5° Comité des Réquisitions en farines : van Herck ;
- 6° Comité de l'Hôpital: Hardiques, Hendrix, Lintermans et de Racourt;
  - 7º Comité des Déclarations et Recensements: Hardiques;
- 8° Comité des Voitures : Schoenaerts, Filtjens et L. Putzeys, fils, comme aide ;
- 9° Comité des Logements: Dekers, Filtjens, Vanderbeek en van Herck;
- 10° Comité des travaux publics, de police et des visites domiciliaires: Dekers, Filtjens, Vanderbeek en Schoenaerts;
- 11° Comité de Piété: Hubar, Hendrix, Hardiquez, Roccourt et Schoenaerts;
- 12° Comité des Recettes et Dépenses Communales : Schoenaerts, Filtjens, Ulens, Dekers et van Herck;
- 13° Comité du Secrétariat et de l'Enregistrement : Siaens et Ulens.
  - Ces comités seront responsables chacun pour sa gestion spéciale. V. ibid., p. 9.
- 1795, 1 mars (11 ventôse III). Le conseil fixe ses séances journalières de 10 1/2 heures à midi et 3 1/2 à 5 heures de relevée. V. ibid., p. 16.
- 1795, 4 mars (14 ventôse III.) Le conseil, considérant que l'exécution des réquisitions, le transport des malades, le service des voitures et la surveillance du parc exigent la nomination d'un conducteur chargé du règlement de ces divers points, désigne à cette fonction Nicolas Millen, avec un salaire de six livres par jour.

  (V. ibid., p. 17).
- 1795, 18 mars (28 ventòse III). Le conseil, à la demande du commandant de place, fait publier : 1° Quiconque sera pris circulant sans lumière après 10 heures du soir, sera emprisonné pendant 24 heures et encourra une amende de six livres au profit de la garde qui aura procédé à son arrestation; 2° les mêmes peines seront appliquées aux cabaretiers qui auront logé des étrangers

sans en avoir signifié les noms au corps de garde de l'hôtel de ville; — 3° les mêmes peines seront encore encourues par les cabaretiers qui serviront de la bière et par les consommateurs trouvés au cabaret, après dix heures du soir; — 4° aucun bourgeois ne pourra détenir des armes à feu en sa demeure, à peine d'être traduit devant le tribunal et d'être condamné en toute rigueur.

V. ibid., p. 23.

- 1795, 3 avril (14 germinal III). Le conseil, vu la multiplicité des affaires, constate avoir besoin de deux ou trois commis aux écritures connaissant le français et le flamand. Il nomme Corneil-Jaques van de Putte comme aide au bureau du secrétariat, avec un appointement de 200 livres par mois. (V. ibid.. p. 25).
- 1795, 16 avril (27 germinal III.) L'inspecteur des domaines nationaux, Bourgoing, ordonne de dresser sans délai l'inventaire des meubles et effets se trouvant dans les maisons des absents et des émigrés, tant ceux qui tombent sous l'application du séquestre que ceux qui sont confisqués, et de prendre les mesures nécessaires pour la conservation desdits objets. Pour l'exécution de ces ordres le conseil délègue de Racourt, Dekers, Vanderbeeken, Siaens et Schoenaerts, tous officiers municipaux. (V. ibid., p. 26).
- 1795, 19 mai (30 floréal III). Le citoyen Hubar a manifesté le désir de se retirer de la présidence du conseil à l'expiration du terme de son mandat. Le conseil, de l'avis de l'agent national Schurmans, décide qu'à l'avenir tout président démissionnaire devra rester, en qualité de vice-président, jusqu'au jour où il aura été pourvu à son remplacement. L'officier Hardiques est ensuite élu président à l'unanimité des voix. (V. ibid., p. 27).
- 1795, 7 juin (19 prairial III). Le commandant de place demande au conseil de faire publier que tous les habitants de la commune, de l'un et de l'autre sexe, sont invités à porter la cocarde nationale, c'est-à-dire la cocarde aux trois couleurs admises par la République. Trois jours après la publication de cet ordre, les délinquants seront traités conformément aux réglements du conseil de guerre. (V. ibid., p. 28.)
- 1795, 8 Juin (20 prairial III). Le conseil fait publier l'ordre du commandant de place touchant le port de la cocarde nationale. En même temps il porte à la connaissance du public que la cloche de retraite sera sonnée aux Récollets à partir du quart après 10 heures jusqu'à 10 heures et demi. (V. ibid., p. 28).
  - 1795, 18 juin (30 prairial III). Le terme de la présidence de

Hardiques expirant, il propose de nommer à sa place l'officier Siaens. Celui-ci est élu à l'unanimité des voix. (V. ibid., p. 32).

- 1795, 23 juin (5 messidor III). Vingt-un habitants de la commune de Houtain-l'Evêque refusent de livrer leur contigent partiel dans la réquisition de la septième et huitième bête à corne frappé par Robert, Représentant du Peuple, le 22 mai (3 prairial). Le conseil ordonne au conducteur Nicolas Millen de se transporter à Houtain-l'Evêque le lendemain, accompagné de trois cavaliers; d'y faire rassembler toutes les bêtes à cornes des personnes réfractaires et d'en saisir la septième et la huitième. Il arrêtera quiconque s'opposera à ses opérations. (V. ibid., p. 33)
- 1795, 7 juillet (19 messidor III.) Même ordre, pour le même motif, donné à Nicolas Millen, contre les habitants de Wezeren, Walsbetz, Corthys, Fresin, Rosoux, Goyer et Aelst. (V. ib., p. 35).
- 1795, 19 juillet (1 thermidor III). L'officier Lintermans est élu président du conseil à l'unanimité des voix, en remplacement de Siaens. (V. ibid., p. 38),
- 1795, 16 août (29 thermidor III). La municipalité congédie le citoyen Morais, son secrétaire au bureau du commissariat des guerres de la place. Il est remplacé par le citoyen Mangam.

  V. ibid., p. 44.
- 1795, 17 août (30 thermidor III). Lintermans se retirant de la présidence du conseil, Ulens y est élu à l'unanimité des voix. V. ibid., p. 45.
- 1795, 9 octobre (17 vendémiaire IV). Les receveurs Simons, van Ham et van den Abeele sont invités à produire, dans les trois jours, leur compte de recettes et dépenses pour l'exercice 1793. V. ibid., p. 45.
- 1795, 10 octobre (18 vendémiaire IV). Les dîmes du clergé et des corporations religieuses ont été confisquées par arrêté des Représentants du Peuple du 3 août (16 thermidor). Le produit des dîmes doit être versé sans délai dans les magasins de la République. En conséquence, le conseil donne ordre à Rouchar, curé de Zepperen, de se conformer à la loi pour la dîme d'Ordange, sans moindre retard. (V. ibid., p. 48).
  - 1795, 22 octobre (30 vendémiaire IV). Roucourt, président du nseil, est remplacé par Schoenaerts. (V. ibid., p. 49).
  - 1795 30 octobre (8 brumaire IV). Plusieurs débiteurs de la re de Zepperen refusent, sous toutes sortes de prétextes, de payer

au curé Rouchart. Parmi ces débiteurs se trouvent Lambert Smeets, Jean Heeren et Jean Bex. — Le conseil municipal de Saint-Trond leur fait savoir qu'ils ont à se libérer sans délai, sous peine d'être poursuivis comme malveillants(1). (V. ibid., p. 50).

795. 2 novembre (11 brumaire IV). — Chardon, receveur des domaines nationaux, a demandé l'état estimatif de ce que coûterait le rétablissement des gouttières de plomb enlevées des toits de l'abbaye de St-Trond servant d'hôpital militaire. — Le citoyen Opdendries, plombier, évalue la dépense à 2996 fl. 8 s. argent de de Liége, à raison de 5 sous et 2 liards par livre de plomb, prix calculé sur le poids enlevé, montant à 10896 livres.

V. ibid., p. 51.

1795, 12 novembre (30 brumaire IV). — Schoonaerts, ayant atteint le terme de la présidence, Hubar est élu pour le remplacer. V. ibid., p. 56.

- 1801, 14 juillet (15 messidor IX). Le maire écrit au sous-préfet de l'arrondissement que, pour l'organisation du Bureau de Bienfaisance selon le vœu de la loi du 27 novembre 1796 (7 frimaire V), il propose Louis Putzeys, adjoint; Henri van Herck, brasseur; P.-L. Walewyns, avocat; Mathieu Schoonaerts et Joseph De Heuse, ex-notaire. (V. Correspondance A, p. 88)
- 1801, I4 juillet (25 messidor IX). Procès-verbal de la célébration de la fête de la Paix et de la Concorde.

L'an neuf de la République Française, le vingt-cinquième jour du mois de Messidor, à dix heures du matin, deux salves d'artille-rie, le jeu du carillon et le son des cloches ont ouvert la fête, annoncée la veille à 6 heures du soir de la même manière.

A dix heures toute la troupe stationnée dans cette ville s'est rangée sous les armes devant la maison commune, tandis que les coups d'artillerie, le carillon et les cloches convoquaient les autorités publiques et les citoyens, dont les premiers nommés s'assemblèrent à la maison commune.

Vers les onze heures le cortège est sorti et a tenu la marche suivante, savoir :

Une brigade de gendarmerie et de cavalerie a ouvert le cortège. Elle fut suivie par un piquet d'Infanterie.

Les orphelins de cette commune, ayant leur instituteur à le tête, les suivirent.

<sup>(1)</sup> Note. Guillaume Rouchart avait été élu curé par quelques habitants de la commune mois de juillet 1791, lorsque le curé légitime, Jean-Libert Bellestamme, s'était ensui à Ma tricht. Son élection sut approuvée par l'administration centrale au mois de novembre 179.

Ensuite les autorités civiles précédées de la musique, les fonctionnaires publics et les employés des diverses administrations dans dans l'ordre hiérarchique, tenant une branche de laurier.

Le cortège après avoir passé dans cet ordre par les rues principales de la ville, toujours escorté par un détachement d'infanterie disposé sur les flancs et fermé par un piquet de cavalerie, s'est rendu sur la grand'place, où l'autel de la Patrie, orné de lauriers et de verdures, se trouvait érigé, sur lequel était placée la déesse de la Liberté avec tous ses attributs.

Le maire, en présence d'un très-grand concours de citoyens de tous les ordres et des deux sexes, qui avaient suivi et accompagné le cortège, a prononcé le discours suivant au pied de l'autel.

## « Citoyens!»

- "Trente millions de Français célèbrent en ce jour glorieux l'anéantissement de l'esclavage, le brisement de leurs fers, la conquête de la liberté, la gloire de nos armées immortelles comme les héros qui la commandaient, la paix du continent la plus honorable et la plus solide, et cette paix plus honorable encore, l'union des cœurs et la tendance universelle vers un même but : la gloire, la prospérité de la Patrie. "
- "Si malheureusement les fastes de l'histoire ne constataient pas que, sous un ciel tempéré et riant, sur un sol prodigue de trésors, il existait une nation spirituelle, valeureuse, réunissant tous les dons de la nature; si, dis-je, il n'était pas écrit dans toutes les pages de l'histoire, que cette nation courba pendant dix-huit siècles une tête servile sous le joug de ses maîtres, nous ne nous persuaderions jamais que les ancètres des valeureux républicains français eussent été des esclaves et que nous ne datons que de l'an neuf de la République."
- « Quel était donc ce gouvernement qui fut sapé dans ce jour mémorable, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire ? Enfant monstrueux de la féodalité, se ressentant toujours de la barbare ignorance du temps où il fut institué, la formation des lois et leur exécution dépendaient d'un seul ; ce qui est dire en propres termes, que ce seul, au-dessus lui-même de la loi, pouvait disposer arbitrairement de vos vies, de vos propriétés, de vos femmes, de vos enfants ; et que son unique règle était sa volonté. Malheur à l'homme courageux, qui, lésé par les caprices du Prince, osait élever la voix ! Des verroux, des cachots, souvent la mort était la récompense de ses males vertus. »
- Vous êtes émus, citoyens! Ne croyez pas cependant que vous dépendiez uniquement de la volonté du Prince. Une caste privilégiée, connue sous le nom de Nobles, avait encore le droit d'appesantir sur vous un sceptre d'airain. Rien ne vous appartenait que ce dont il leur plaisait de vous laisser jouir. Et quand la terre,

trempée de vos sueurs, vous offrait l'espérance si douce d'une abondante récolte, combien de fois votre attente n'a-t-elle pas été décue par ces animaux destructeurs, réservés uniquement pour le plaisir de vos maîtres? Malheur au pauvre cultivateur qui osait disputer aux lièvres la nourriture de sa laborieuse famille!

"Ces maux n'étaient pas les seuls qui pesaient sur vous. Quel abus affreux, que ces bannalités, ces corvées, ces maîtrises, ces jurandes et tous ces impôts connus sous le noms d'aide et de gabelle? Et quelle encore était la répartition de ces impôts? Les charges les plus exorbitantes des prestations de tout genre pesaient uniquement sur la classe laborieuse des peuples.,

"Tel était le gouvernement de la France avant le 14 juillet 1789, quand enfin le peuple, accablé sous le poids de ses maux, sort de cet avilissement honteux et fait entendre le langage mâle de l'homme libre.

Dans son élan pour la liberté, il aperçoit cette Bastille, ce monument affreux, qui devait lui retracer sans cesse et la cruauté raffinée de ses maîtres et son affreuse servitude. Il aperçoit cette Bastille! et bientôt ces tours menaçantes, ces affreux remparts n'existent plus. Ils n'existent plus ces cachots infects où ces grands hommes, qui osèrent les premiers plaider la cause sacrée du peuple, subirent tous les maux pour prix de leur généreux dévouement.»

"Cette première victoire jeta l'effroi dans l'âme de ces laches conspirateurs qui calculaient leur existence sur la misère du peuple. Tremblants devant les regards d'un homme libre, avides du sang de leurs concitoyens, ils se dispersent dans les cours étrangères et arment contre leur patrie la presque totalité de l'Europe."

"Une coalition terrible marche contre la patrie de tous les points du globe. C'était fini de la liberté sans votre courage héroïque, généreux défenseurs de la Patrie. Quelle main assez exercée osera entreprendre de transmettre à la postérité les nobles efforts que vous avez faits dans cette lutte terrible? Qui dépeindra dignement cette patience éprouvée, qui, dans les privations les plus rudes, vous interdisait jusqu'au murmure? Quelle voix fera retentir dans l'univers que le militaire français, dénué souvent du plus stricte nécessaire et pouvant jouir de tous les droits du vainqueur, ne vit toujours que des frères dans les peuples vaincus? Qui retracera dignement vos victoires? Ah! retracez les campagnes de Maringo et d'Hohenlinden, champs de Montenotte et de Mondovi, plaines de Fleurus et de Jemappes! Chantez, les nymphes de Tagliamento et du Danube! Ma faible voix n'oserait entreprendre de chanter tant de gloire. »

"Armées immortelles de la République, permettez que dans l'élan de notre enthousiasme, je joigne, au nom de mes concitoyens, ma voix à celle de la France entière, qui célèbre en ce moment la Paix

glorieuse que vos triomphes nous ont acquise. Recevez le tribut de notre admiration pour votre héroïque valeur, les vœux de notre reconnaissance pour la Paix continentale et le repos de l'Intérieur.»

"Braves guerriers, que nous voyons avec plaisir former la garnison de notre commune, vous avez tous participé à ces éclatantes victoires. Au nom de toutes les armées de la République acceptez cette couronne de lauriers, que la reconnaissance de mes concitoyens vous décerne, et remportez cette douce satisfaction d'avoir procuré à l'humanité le plus grand des bienfaits, en terminant la guerre terrible qui depuis dix ans désolait les contrées les plus florissantes de l'Europe. "

Ici le maire mit la couronne de lauriers sur la tête d'un militaire qui, les armes présentées, vint la recevoir au pied de l'autel.

- "Et vous, jeune héros, vous l'espoir et le bonheur de la France, je ne me permettrai pas de faire votre éloge. Alexandre désirait un Homère pour écrire son histoire et ne voulait se laisser peindre que par Appelle."
- "Mes concitoyens, je vous le disais naguère et je me plais à vous le répéter aujourd'hui, les moyens d'augmenter le bonheur, que la paix nous prépare, sont dans vos cœurs. La haine doit-elle être dans le cœur, quand ce doux mot de Paix est sur toutes les lèvres? Ah! croyez-moi, le sentiment le plus pénible pour une âme délicate, c'est cet esprit de dissension qui, nous rendant injustes envers les autres, nous prépare à nous mêmes le plus cruel des maux, le remord rongeur. Je me plais toujours de vous répéter: Vous êtes tous frères, ayez-en les sentiments; vous êtes tous les enfants de la même patrie; elle vous aime tous! Répondons à son généreux appel, déposons ici sur l'autel de la Patrie tout esprit de discorde! Jurons d'aimer la République, de lui être fidèles, de la défendre et vouons lui la dernière goutte de notre sang."
- "Unis ainsi par les mêmes sentiments, la trompette de la Discorde ne résonnera plus dans ces murs; cette sanguinaire déesse, cette ennemie de notre repos, sera forcée de se retirer dans son antre obscur, et, au milieu de la joie publique, étant tous frères, étant tous amis, nous ne cesserons de répéter:
- "Vive la République; vivent tous ceux qui la servent avec loyauté, fidélité et Probité."

Suit le discours du Commandant militaire de la place.

Les cérémonies furent terminées par un banquet civique où la fraternité présidait, où les convives s'engageaient et où les toasts furent portés en honneur de Bonaparte, de nos braves généraux et de nos armées invincibles, à l'affermissement de la République et au bien-être général de tous les Français.

A trois heures de relevée et au signal donné par l'artillerie, le carillon et les cloches, les amateurs du jeu de l'arc se réunirent à

la Grand'place, où il y avait cinq prix à gagner, consistant en trente livres d'étain, qui ont été distribuées aux citoyens ayant abattu les oiseaux.

A neuf heures du soir, la maison commune décorée de verdures et d'écriteaux signifiant les ères républicaine et grégorienne, était illuminée, de même que presque toutes les maisons des habitants de la ville.

Le concours du peuple était immense pendant toute la journée; la joie et l'allégresse éclataient de toutes parts.

V. Résol. du Maire B, p. 1, et Corresp. A, p. 90-91.

- 1815, 13 novembre. Le maire est informé par un agent de l'Entreprise Martiny Capados qu'à partir du 16, les troupes prussiennes, 55956 hommes et 15686 chevaux, commenceront à passer par St-Trond. (V. Correspond. H, p. 60).
- 1815, 14 novembre. Le maire prie M. le Commissaire du Roi de s'adresser à qui de droit pour faire filer par Diest et Tongres une partie des troupes prussiennes. (V. ibid., p. 70).
  - 1815, 15 novembre. Le maire écrit au Commissaire du Roi.
- " Il se confirme de plus en plus que le passage des troupes prussien-
- » nes est reculé. Voici comment s'exprime à cet égard la Gazelle » de Liège de ce jour:
  - « Bruxelles le 13 novembre »
- "Le 1er corps d'armée prussien qui est arrivé sur les frontières
- » de la France, où il s'est arrêté, a pris des cantonnements entre
- » Lequesnoy, Valenciennes, Bouchain et Cambray, On croit que ces
- » troupes ne quitteront qu'après la remise, entre les mains des
- » troupes alliées, des plans de Condé, Valenciennes et Bouchain,
- » qui doit avoir lieu conformément au traité de paix. »
- " Veuillez, Monsieur le Commissaire, utiliser le temps pour tacher
- » de faire passer une partie de ce corps d'armée, p. e. de Bruxelles
- » à Namur et Liége; ensuite une autre par l'ancienne chaussée
- » romaine; une troisième par Tongres et Maestricht; en un mot de
- » les diviser le plus possible, comme étant le seul moyen de prévenir
- » un encombrement et les inconvenients que nécessairement il
- " un oncombiomone of too model and not obtained
- " trainerait à sa suite. "
- "Les fournisseurs s'occupent des vivres et des fourrages, mais
- » comment les distribuer à cette quantité d'hommes et de chevaux,
- » si on ne parvient point à les diviser?
  - "Je vous prie, etc... (Signé:) Le Chevalier de Menten, Bonaventure V. ibid., p. 74.
- 1815, 27 novembre. Lettre du Maire au Commissaire de S. à Hasselt.

- " L'Oracle du 26 ct s'exprime en ces termes : »
- "La 1<sup>re</sup> Div<sup>n</sup> du 1<sup>er</sup> corps d'armée prussien, composée de neuf "régiments de cavalerie, ensemble 7000 hommes, est arrivé le 24
- » à Mons et arrivera mardi 28 à Bruxelles; le 29, la 3º brigade et
- » l'artillerie de réserve formant 8000 hommes ; le 30, les 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup>
- » brigades, 15000 hommes; le 1er décembre, la 4e brigade, forte de
- » 8000 hommes; total 38000 hommes. »
- "J'infère de cet article que la 1<sup>re</sup> Division susmentionnée, forte
- » de 7000 hommes, arrivera en cette ville le 1 décembre et ainsi de
- » suite. Je m'empresse, M' le Commissaire, de porter ces nouvelles
- » à votre connaissance pour vous mettre assez a temps à même de
- » diriger sur le parc de St-Trond la quantité de voitures que vous
- » jugerez nécessaires pour le transport des effets appartenant à ces
- » 7000 hommes, en vous observant toutesois que vous vous trom-
- » periez étrangement dans votre calcul, si vous ne portiez en ligne
- » de compte que les quantités accordées par les réglements sur la
- » matière. » (V. ibid., 101).

Même date. - Lettre du Maire à ses collégues du Canton.

- "Un corps d'armée fort de 38000 hommes est sur le point de passer
- » par ces contrées; une partie de cette force sera logée dans votre
- » commune; un fourier devancera toujours les troupes d'une journée
- » pour préparer les logements; en arrivant, il vous annoncera les
- » portions et rations nécessaires; vous en ferez chercher le nombre
- " au magasin d'étape établi à St-Trond, sur un récépissé en bloc,
- " délivré par vous et légalisé par moi, comme maire du chef lieu,
- » et vous en ferez la repartition aux habitants chargés du logement. V. ibid.,p. 104.

## 1815, 29 novembre. – Letttre du maire à son collègue d'Oreye.

- « Je vois par le mouvement de la marche du 1<sup>r</sup> corps prussien
- » que la 2º colonne, à son départ d'ici le 4 décembre, se divisera
- » pour se porter sur votre commune et sur la ville de Tongres, lieu
- » d'étape ad hoc; il en sera de même le 6 et le 7. Je suppose que
- » vous en êtes instruit. J'aurai soin de vous informer jour par jour
- » des communes du canton de Looz et autres que j'aurai logées. » V. ibid, p. 110.

## 1815, 2 décembre. - Lettre au maire de Tongres.

"Je m'empresse de vous informer que Tongres ne sera point lieu d'étape pour la 2° colonne qui logera ici le 3 courant pour se porter en entier le 4 sur Oreye; il paraît qu'il en sera de même pour les 3° et 4° colonnes. "

(V. ibid., p. 127).

1815, 3 décembre. — Lettre du maire à son collègue de Looz. "J'ai l'honneur de vous informer que, d'après une nouvelle dislo» cation, les communes suivantes seules de votre canton seront » logées demain dans les proportions suivantes : Wellen, 200 hommes ; Ulbeek 50 ; Cortessem 500, Looz 400, Gothem 50, Houpper- » tingen 300, Heers 100 hommes et 165 chevaux. — Il m'a été de » toute impossibilité de vous ménager davantage, à cause de la » force supérieure qui arrive demain, au nombre de 11 à 12000 » hommes. » (V. ibid., p. 130.)

#### 1815, 4 décembre. — Lettre du maire au même.

"Voici les communes de votre canton qui seront logées le 6 pour une nuit seulement : Houppertingen, pour l'Etat Major, etc., "Looz, Hendrieken, Cuttecoven et Gothem, pour 800 hommes, 20 officiers et 40 chevaux." (V. ibid. p. 132.)

1815, 5 décembre. — Lettre du maire aux fournisseurs des vivres et fourrages.

"Je suis informé que le 6° corps prussien, fort d'environ 30,000 » hommes, passera par cette ville à commencer du 10 c¹ jusqu'au » 18 inclusivement. Veuillez faire les dispositions nécessaires pour » les vivres et fourrages que vous êtes chargé de leur fournir. » V. ibid., p. 138.

1815, 6 décembre. — Lettre du Maire au Commissaire du Roi.

" La dernière colonne du 1<sup>er</sup> corps quittera mon canton demain

" Le 9 arriveront les quartiers-maîtres pour la 1<sup>re</sup> colonne du 6<sup>e</sup>

" corps. "

(V. ibid., p. 144).

1815, 7 décembre. — Lettre du Maire au Commissaire du Roi à Hasselt.

"Votre dépèche du 6 décembre est venu troubler la satisfaction » que je goûtais d'avoir heureusement conduit au port le 1er corps » d'armée prussien. Vous vous plaignez 1° de ce que la dislocation » du 1er corps n'a pas été faite avec tout le soin possible et me » chargez de veiller à ce que celle du 6° corps soit mieux faite. » ayant le temps de m'y préparer. J'ai l'honneur de vous observer » à cet égard que je m'estimerai heureux si cette dernière n'est » pas plus mal faite que n'a été la première, quant à ce qui dépend » de moi. Si ce travail était confié à mes soins, je n'aurais pas » besoin d'apprêt pour la faire au gré de vos désirs, mais malheu-» reusement, on fait ce qu'on peut et non ce qu'on veut. Les offi-» ciers dislocateurs se plaignent de leur côté de trouver en moi » l'opposé de leur collègues; ceux-ci n'offrent que peu de com-» munes pour loger, tandis que moi je les engage toujours à ne » point surcharger l'habitant, à étendre davantage le militaire. — » 2º Vous vous plaignez de ce que je ménage ma ville. Pouvez-vous » en vouloir à un Maire d'avoir des entrailles de mère? Mes enfants

» ne souffrent-ils point assez par leur position centrale? N'ont-ils » point tous les états majors, leur suite, tout ce que je jette encore » chez eux des villages; en un mot, ne méritent-ils pas un peu des » égards lorsque je puis les leur accorder? Ne croyez point par » cela que St-Trond est exempt de soldats; elle a toujours une ou » deux compagnies de 200 hommes indépendement du double en » Etat Major, etc., de sorte que chacun a sa part. — 3º Vous vous » plaignez encore de ce que mes opérations concernant Gothem, » Berlingen, Hendrieken et Looz sont marquées au coin de l'injus-» tice; les pièces ci-jointes vous convaincront, Monsieur le Com-» missaire, que les dénonciations ne sont qu'une calomnie de la » part d'une ou de plusieurs communes. Veuillez donc leur faire » produire, en réparation d'honneur, leur pièces probantes et vous » vous convaincrez de la fausseté de leurs allégations et de la véra-» cité des miennes, car il ne suffit pas de noircir un fonctionnaire » zélé (à qui veut noircir trouve toujours de l'encre), il faut rendre » responsable le calomniateur. — J'aime à croire que ces explica-» tions auxquelles je me trouve malheureusement réduit, suffiront » pour mon entière justification et pour vous faire apprécier la juste » valeur des dénonciations auxquelles je serais encore étranger, » fussent-elles mêmes fondées, car Messieurs les quartiers-maîtres » ne tiennent pas toujours compte de mes observations sur la faculté » des villages. Je vous prie, etc. » (V. ibid., p. 148).

## Même date. - Lettre du Maire au même Commissaire.

"Le temps ne me permettant point de vous faire un rapport détaillé sur le passage du 1er corps prussien dont la dernière colonne a quitté ces murs, je me bornerai à vous mander que je suis satisfait de Messieurs les officiers avec lesquels j'ai eu affaire, comme ceux-ci l'ont été de moi; qu'aucune plainte ne m'est parvenue sur le compte des militaires ni des bourgeois; en un mot tout s'est bien passé; je fais des vœux pour m'en tirer de même avec le 6e corps. A ces fins soyez persuadé que je ne négligerai rien. " (V. ibid., p. 150).

#### 1815, 9 décembre. — Lettre du Maire au même Commissaire.

"J'ai l'honneur de vous informer que le quartier général du 6° corps d'armée prussienne est avancé d'un jour de plus qu'il n'est porté sur le tableau-marche que j'ai eu l'honneur de vous transmettre. Il arrivera aujourd'hui au lieu de demain en ces murs et aura besoin pour demain matin de dix voitures à quatre chevaux, ou de vingt à deux chevaux et de dix chevaux de trait. "— (V. ibid., p. 156).

1815, 12 décembre. - Le Maire informe le Commissaire du Roi

à Hasselt, que les troupes nationales commenceront à passer par St-Trond le 16 de ce mois. (V. ibid., p. 175.)

1815, 13 décembre. — Le Maire transmet au Commissaire délégué à Hasselt l'itinéraire des troupes de différentes nations, qui commenceront à venir à St-Trond à dater du 18 jusqu'au 30 de ce mois. « Voilà » dit-il « qu'au moment ou je me croyais avoir parachevé » mes dislocations, je suis à la veille de retomber dans des nouvelles » jusqu'au col, mais avec des gens peu aisés, à moins qu'ils ne » soient changés à leur avantage. » (V. ibid., p. 176).

1815, 14 décembre. — Lettre du Maire au Commissaire du Roi.

- "Si j'ai laissé la troupe à Herck la-ville, c'est que j'ignorais n'entièrement qu'il était exempt de logements militaires; si je vous n'ai mandé que j'etais satisfait de la dislocation, c'ést qu'on y avait n'observé une justice distributive; mais il suffit que je connaisse n'est vous intentions à cet égard pour que vous soyez sûr que je m'y conformerai. n'
- " La dislocation pour les troupes nationales est déjà faite par " Monsieur le Commandement de Place : elles logeront à Rummen, " Bets, Léau, etc. (V. ibid., p. 178).

Même date. — Le Maire informe le Commandant de Place, Colonel Durilet, que les deux escadrons qui devaient loger ce jour à Hamal, Grenville, Bergilez et Oley, logeront le 1er, fort de 150 hommes, à Vliermael; et le 2e de 125 hommes à Gors-op-Leeuw, attendu que les quatre villages susmentionnés sont occupés par l'étape d'Oreye. (V. ibid., p. 179.)

Même date. — Le Maire prévient ses collègues des cantons de St-Trond et de Looz que les troupes de réserve Hanséatiques, Brunswickoises et Hanovriennes, appartenant à l'armée anglaise, passeront par ces contrées depuis le 18 jusqu'au le 31 de ce mois, au nombre de 25 à 30,000 et seront soignées et traitées par le commissariat et au compte du Gouvernement Anglais.

V. ibid., p. 183.

1815, 17 décembre. — Lettre du Maire au commissaire délégué, à Hasselt.

"J'ai l'honneur de vous informer que les troupes hanséatiques "qui devaient filer d'ici sur Tongres, seront dirigées sur Liége. "Jusqu'à présent je ne puis rien' vous dire des corps Brunswick "et Hanovriens; leur direction sera réglée d'après le temps. "continue à geler de manière à ce que les traverses soient viabl "ils passeront par Tongres, autrement ils seront dirigés : "Liége. " (V. ibid., p. 196.) 1815, 19 décembre. — Extrait d'une lettre du Maire au même.

- Le passage du 6° corps d'armée prussienne est effectué. Je trouve la récompense des soins que j'y ai donnés jour et nuit dans la reconnaissance de mes administrés et dans les procédés des militaires avec lesquels j'ai été en relation, si j'exepte le seul début du 1° colonel dislocateur. Tout le reste s'est bien passé : point de plainte de la part du soldat, point de plainte de la part des bourgeois. Je ne pensais pas que tant de bonheur serait mon partage. Je désirerais pouvoir faire un rapport si avantageux sur le compte de la brigade hanséatique dont l'Etat Major et le baron Lubeck ont logé en ma ville mais malheureusement il s'en faut
- Lubeck ont logé en ma ville, mais malheureusement il s'en faut du tout, etc., etc. » (V. ibid., p. 208).
- 1815, 22 décembre. Les troupes fesant partie du 1er corps d'armée Brunswickois sont arrivées à St-Trond vers midi et entrées dans leur cantonnement. A 4 1/2 heures arrive le commissaire, ordonnateur anglais; le maire lui fait demander de quelle manière sa troupe doit être nourrie et reçoit pour réponse qu'elle a reçu les vivres et fourrages à Louvain jusqu'aujourd'hui inclusivement. On lui observe que cependant le soldat arrive à main et sac vide et qu'il oblige le bourgeois qui le loge à fournir tout ce dont il a besoin. Le commissaire réplique que cela ne le regarde pas, que c'est la manière de faire du soldat, que la même chose a eu lieu dans les autres villes; que lui commissaire n'avait qu'à soigner que la distribution se fasse et que pour le reste il ne s'embarasse point de ce que le soldat en fait. A 5 heures la maison de ville est remplie de bourgeois plaignants. Le maire se borne à leur conseiller de contenter les militaires comme ils le pourront.

V. ibid., p. 224.

1815, 25 décembre. — Le 2° brigade Hanovrienne arrive à St-Trond et y séjournera jusqu'à nouvel ordre. (V. ibid., p. 237).

1815, 27 décembre. — Lettre du Maire au Commissaire délégué, à Hasselt.

Pour vous tenir au courant des nouvelles relatives au passage des troupes hanovriennes, je suis peiné de vous annoncer que la 2º brigade persiste à rester ici, — (malgré les instructions positives que M. le Commandant de place a reçues tant de Bruxelles que de Liége) — tandis que les brigades suivantes continuent leur marche et passent sur le corps de cette deuxième. Ce désordre me met dans une position des plus critiques. J'ai été éveillé cette nuit pour faire la dislocation de la 3º brigade; ce n'est point sans peine que je suis parvenu à arranger le tout sans heurter personne. Vous m'objecterez peut-être que celui qui en a

- "logé 15000 hommes en un jour, peut facilement en loger 6000. —
  Oui, lorsque la dislocation se fait à la fois, mais il n'en est point
  , de même lorsque la dislocation se fait en deux actes. J'observerai, en outre, qu'il est plus facile de faire faire un détour à la
  , troupe lorsqu'elle marche par demi-étape (comme la prussienne)
  , que lorsqu'elle fait l'étape entière (comme la hanovrienne). Celle, ci a du reste les mœurs douces et se conduit bien., (V. ib., p. 239).
- Même date. Le Maire informe le Commissaire Delégué, à Hasselt, qu'après avoir envoyé courrier sur courrier à Liége et à Bruxelles, il est enfin parvenu à faire marcher la 2° brigade hanovrienne. Le lendemain doivent arriver deux autres brigades; les quartiers sont faits pour l'une, les officiers chargés de disloquer l'autre sont attendus à chaque instant. (V. ibid., p. 241.)

#### 1816, 3 janvier. — Lettre du Maire au Commissaire.

- "Il est question que la dernière colonne de la Légion allemande, "forte d'environ 3000 hommes et chevaux, que j'ai disloquée ce "jourd'hui avant l'aurore, restera ici en cantonnement jusqu'à "nouvel ordre; la 1<sup>re</sup> qui nous a quitté hier parait être cantonnée "dans les environs de Waremme (V. ibid., p 267.)
- 1816, 12 janvier. Le 1er régiment de Hussards de la Légion Allemande quitte la ville et les environs; le 3e régiment part le lendemain. (V. ibid., p. 304.)
- 1816, 15 janvier. Le Maire écrit au Commissaire Delégué à Hasselt: "J'ai le plaisir de vous annoncer que le 2° et dernier, régiment de la Légion Allemande à levé son cantonnement arbitraire hier, pour se rendre dans son cantonnement légal. A 4, heures après minuit, je reçus un courrier qu'il resterait; à 7, heures un second, qu'il partirait. Il est incroyable combien d'ordre, et de contre ordre ce régiment a eu pendant son séjour ici; il visait à y rester en cantonnement et ce n'est qu'avec peine qu'on est parvenu à le faire partir.,
- "Actuellement que je suis débarassé de ces messieurs qui memployaient presque tous mes moments, je vais sérieusement moccuper de mettre ma mairie au courant." (Signé:) le chevalier de Menten, Bonaventure. (V. ibid., p. 308.)

# TABLES

- 1 N.B.--Rév. Fr. signifie Epoque de la Révolution Française.
  - T. N. L. signifie Table des Noms de Lieux.
  - T. N. F. signifie Table des Noms de Familles.



# ABLE DES MATIÈRES.

#### A

DE CHIENS. — Etaient chargés de la mise à mort des ; pénalités comminées contre ceux qui les empêchaient fonctions, les injuriaient, les menaçaient ou leur portaient 356. — Voir Chiens.

A SOUTH A SOUTH AND SOUTH SECOND SOUTH SECON

ST-Trond. - Anniversaire de la dédicace de l'église ou chel, III, 319 — Cellériers de l'abbaye, I, 15; II, 158; 15, 59; dispensateur, V, 507; hoffmeester, III, 502; lector, es, V, 507; prévôts, I, 15; II, 48, 53, 64, 120, 158, 298, 319; rs, I, 15, 59; II, 53, 120, 158; III, 264, 424, 426; 484; sousprocureur, I, 47; receveurs, III, 264, 426, 484, 502; V, 507; 07; VI, 174, 184, 188, 192; sacristain, I, 62; III, 264; V, , 113; VI, 342; conservateur des Privilèges, V. 106. — Cour paye, lieutenant, III, 218, 502; cour du Prévôt (proestaye hoff), , 246. — Droits de l'abbaye : sur la bière (scrutum), le brassin. sière, la mouture, le sel et le vin. (Voir Bière, brassin, débits ure, sel et vin); dîme, pacage, pommes de terre. (Voir ces de l'abbaye, I, 142; III, 265, 299. — Tour de l'abbaye, IV, 257. époque de la Révolution Française: Emigration de l'abbé x, VI, 48; ses biens sous la régie des domaines nationaux, ie en hôpital militaire, 77, 454; visite de l'infirmerie par le gendarmerie nationale, 63; l'abbaye sert de maison de corpertise du mobilier de sa maison de Speelhoff, 95; inventaire ouvant à l'abbaye, 102; location des jardins, granges, écuses titres de propriété, 195; projet d'acquisition de la tour, lbéron II, Albéron III, Amand van der Eycken.

TERBEECK. - Voir Terbeeck.

ses dans l'Inventaire. - Voir T. N. L.

-TROND. - Voir Seigneurs de la ville.

dans l'Inv. - Voir T. N. L.

A DEMANDER AU PAPE. -- Pour quels faits on était y tenu, 406.

s et Revendeurs. — Jusqu'à quelle heure ils doivent attenter : au marché aux grains, I, 191, 339; II, 169, 223, 321, 167, 210, 216; IV, 49, 367, 426; V, 123, 445; — au marché romage, I, 210; II, 104, 385; III, 167, 210, 216; V 458; —

au marché aux poulets, I, 210; II, 103; III, 167, 210, 216; — au marché aux fruits, I, 210; II, 103; III, 167, 210, 216; — au vieux marché, I, 217; — au marché au bétail, II, 62.

Délai avant l'expiration duquel ils ne peuvent revendre les grains achetés au marché, I, 191, 214; II, 169, 223, 321, 329, 458.

A quelle distance ils doivent se tenir du marché aux grains, I, 191, 264; II, 169, 223, 321, 329, 458; V, 123.

Endroit où ils doivent se tenir au marché au fromage, I, 210; II, 106.

Ils ne peuvent acheter des grains que pour leur consommation personnelle, I, 321, 339, 355.

Ils ne peuvent acheter pour l'exportation hors de la franchise, I, 339, 355; III, 430; ni dans des maisons particulières, II, 169, 223, 321, 329, 458; ni hors ville des marchandises qu'on conduit au marché, II, 104, 385, 422; III, 17; V, 123; ni acheter en gros au marché pour vendre en détail à domicile, V, 52.

Personne ne peut acheter pour leur compte, I, 321; II, 385; III, 17, 129. Défense absolue d'acheter, I, 355, 418; III, 129.

Pénalités pour contraventions aux ordonnances, I, 191, 210, 217, 321, 355, 418; II, 169, 223, 321, 329, 385, 458. — Confiscation de marchandises, 1, 191, 321, 351, 355, 418; II, 169, 385.— Serment de non culpabilité, 1, 321, 355; III, 216.

Accapareurs brabançons doivent payer en comptant l'argent au taux fixé en Brabant, I, 351.

Voir Amidonniers, Bouchers, Disette, Draperie, Fil, Grains, Marchés, Moutons.

Accises. — Faire payer plus qu'il n'est dû, I, 83, 216. — Les revenus des accises cédés à la ville par les Seigneurs, I, 119, 150. — Saisie mobiliaire pour garantie du payement, I, 365. — Mise à ferme de la perception, I, 410. — Les étrangers n'en sont pas exempts pendant la durée de la foire annuelle, II, 82. — Les deux Seigneurs de la ville seuls en sont exempts, II, 233. — Les percepteurs doivent rendre compte de leur recette, II, 272, et fournir caution, II, 326. — Elles étaient payables au cours des monnaies en Brabant, II, 369. — Elles sont doublées temporairement, III, 256. — Révision des accises, IV, 87, 157. — Avances demandées aux arrenteurs, V, 61.

Vois Bière, Boulangers, Brandevin, Cidre, Colportage, Jean de Bavière, Ferdinand de Bavière, Friperie, Gér. de Groesbeeck, Hydromel, Immunités, Mouture, Poids public, Rob. de Ryckel, Tonlieu, Viande, Vins.

Accouchements. (Rév. Fr.) — Cours pratiques, VI, 208.

Accoucheuses publiques de la ville et des hameaux. — Défense de les éveiller la nuit, sans motif, I, 316. — Ne sont pas exemptes d'impôts ni de contributions, V, 118. — Récompenses leur accordées pour services rendus, III, 357. — Nomination d'une seconde accoucheuse pour le service de la ville, V, 404. — Nominations faites, III, 252, 293, 406; IV, 219, 318; V, 75, 208, 409, 450. — Conditions d'admission, serment, traitement, etc., III, 252, 269, V, 404, 409. — Examen de capacité, V, 409, 450. — Texte du serment qu'elles prêtent, VI, 383.

Actiones Injuriarum. — Voir Procédure.

ADELARD II, abbé de St-Trond. — Voir Albéron III.

Admodiateurs de la Mense Episcopale. — Voir Jos.-Clém. de Bavière. Adultère et Concubinage. — Peines qui frappaient le coupable, I, 82, 83; II, 224, 348. — Voir Clercs.

AIL. — Voir Maladies Contagieuses.

AIME. — Voir Poids et mesures.

ALARME. — Voir Chambre de Rhétorique, Christoffels, Cloches, Compagnies bourgeoises, Organisation militaire.

ALBE (le duc), campé à Jamines, marche sur St-Trond et met en fuite le Taciturne, III, 57.

Albéron II, évêque de Liége, confirme à l'abbaye de St-Trond le droit du Scrutum, I, 2.

Albéron III, évêque de Metz, à la demande d'Adelard II, abbé de Saint-Trond, confirme à l'abbaye le droit du Scrutum, I, 1; — donne l'avouerie de St-Trond à son frère Frédéric, duc de Lothier, I, 4.

ALDE CLOVENIERS. — Voir Arquebusiers.

ALDESCHOENMAECKERS. — Voir Cordonniers.

Aldecleermaeckers. — Voir Fripiers.

ALEXANDRE VI. pape, ordonne de faire restitution à la ville de St-Trond, des sommes extorquées par les changeurs Anya et Probana, II, 188.

ALEXIENS. — V. Frères Cellites.

Alliances des bonnes villes du Pays, I, 33, 253, 268, 448.

ALVELDA, gouverneur de la ville de Léau. — Ses ordres de fournir des palissades, V, 71, 72.

AMENDES. — Etaient au profit des Seigneurs et de la ville I, 6, 28, 29, 150, II, 407. — Id. des seigneurs, de la ville, des échevins et des huissiers, I, 232. — Celles de cinq réaux et plus sont au profit de la ville, I, 252. — Celles de plus d'un réal, id., I, 268. — A quel taux se payait le réal, I, 331, 352. — Garantie pour sûreté de payement, II, 321. — Voir Procédure, Strytmeesters.

AMIDONNIERS. — Doivent, pour acheter du froment au marché, se conformer au règlement fait sur les accapareurs, II, 380.

Animaux morts. — Où on ne peut le jeter, I, 253; II, 162, 310; enfouissement, II, 162.

Animaux vagants. — Peine qui en frappait le propriétaire, I, 436, 471. — Deviennent la propriété de qui peut les atteindre, III, 303. — Saisie de ceux qu'on trouve aux remparts, V, 148. — Voir Chèvres, Chiens, Enceinte fortifiée, Fossés, Porcs.

Animaux volés, réclamés par le propriétaire, III, 110.

Anis. — Emploi du seigle dans sa fabrication, défendu, III, 490.

Anneau du Palais. - V. Tribunaux.

Année. — Commençait à la Noël, I, 408.

APPELDRANCK. — Voir Cidre.

APPELS. — Voir Louis de Bourbon, Procédure, Robert de Berghes.

Apprentis. — Droit qu'ils payent pour l'admission dans un métier, I, 144. — Des ensants ou jeunes gens mendiant en ville, ne peuvent être admis

comme apprentis s'ils sont étrangers, III, 17; — les maîtres ne peuvent admettre qu'un seul apprenti vivant d'aumônes, III, 283. — Voir Cordonniers, Fil et Laine, Tanneurs.

Arbalétriers (Gildes d') — Abolition de l'ancienne gilde, II, 7. — Tir (schietspel) à Malines, II, 436; id. à St-Trond, I, 466. — Section des Gebroken peesen, I, 464, 467.

La nouvelle Gilde érigée en 1465, II, 7. — Règlements et Statuts (bestel-brieven) lui accordés en 1465, 1483, 1503 et 1582, t. II, 7, 113; IV, 447; III, 144.

Organisation.—Nombre de membres, II, 7, 10, 113; IV, 447, 451; III, 144; serment qu'ils prétent, II, 7, 10; III, 448; IV, 144; présentation de candidats, II, 8, 10; IV, 448; exclusion de membres, II, 8, 11; IV, 449; III, 144; costume qu'ils portent, II, 9, 12, 281, 344; démission, II, 9, 12; III, 145; armes, III, 345; exemption du payement d'accises, II, 8, 10.—Ne peuvent faire partie de la Gilde: les proscrits non relevés de leur peine, II, 9, 12; IV, 450; III, 145; les membres de la Rhétorique, IV, 485.—Durée de l'engagement, II, 113, 134, 223; IV, 450; salaire annuel, IV, 447, 449; III, 145.—Vie bourgeoise, hommage aux seigneurs, médecins, II, 9, 12; IV, 450, III, 145; accidents, III, 6, 146.—Dissolution éventuelle de la Gilde, II, 10, 12.

Tir à l'oiseau (Papeghey schieten), II, 7, 10, 344; IV, 447, 448; III, 144; VI, 437; cortège (omganck), II, 7, 10; IV, 448.

Service militaire, — Les membres ne peuvent se mettre au service d'aucun prince ni seigneur, II, 8, 10; IV, 449; III, 144; — sont astreints à la garde, II, 8, 11; IV, 449; III, 129, 145; — service armé au dehors, appareil, solde, II, 8, 11; 113; IV, 449; III, 144, 145.

Joyaux de la Gilde, II, 9, 12; IV, 450; III, 45.

Le roi (Coninck), le doyen, les conseillers, III, 144; le varlet (knape), son costume, II, 9, 12, 344.

Chambre de la Gilde (Camer), II, 9, 12; cession en emphytéose, III, 27; situation, V, 267. — Champ de tir (raem, voelbogenraem), IV, 431; VI, 284, 285; restaurations, III, 194; V, 200.

Aide accordée par la ville, V, 183; — poursuites de la part du magistrat. V, 257; — rente souscrite par le magistrat, V, 257; réduction du taux de l'intérêt, VI, 414; remboursement, VI, 439.

Abolition de la gilde proposée par certains métiers, II, 229. — Voir Compagnies bourgeoises.

Arbalétriers de la Chambre Notre-Dame a Nieupoort, IV, 135; V, 202, 347; VI, 437; portaient le nom de manscamer, V, 346; chambre dissoute, V, 346.

Arbalétriers de la Chambre des Jeunes Gens de Notre-Dame. – Demandent et reçoivent les joyaux de l'ancienne Chambre de Nieupoort, V, 346, 347. — Statuts, organisation, V, 411. — Capitaine, alfère, adjudiet doyen, V, 413. — Différends parmi les membres. V, 415. — Reçoive l'oiseau d'argent, V, 416. — Difficultés avec l'autorité communale, V, 4 — Autorisation de tir à l'oiseau resusée, V, 418. — Remise de l'oiseau a bourgmestres et au conseil, V, 422.

Arbalétriers de St-Martin, I, 412; IV, 134; V, 145, 171, 180, 21 293; VI, 447.

Arbalétriers de Melveren, III, 262.

ARBALÉTRIERS DE ST-PIERRE, I, 312.

Arbre de la liberté (Rév. Fr.) — Planté, VI, 59. — Endommagé, VI, 60. Arbres. — Delit d'abattage d'arbres, IV, 47.

'ARCHERS (Gilde d'). — Serment qu'ils prêtaient, II, 7. — Comité d'administration nommé par les seigneurs, II, 23. — Duré de l'en gagement, II, 223. — Abolition de la section dite van den Creenkens, II, 63. — Costume, II, 281. — Statuts et règlements (bestelbrieven) de 1503 (Cf. Arbalétriers). — Abolition de la Gilde, IV, 451. — V. Compagnies bourgeoises.

Archers de la Chambre Ste-Agathe, III, 444; V, 146, 179, 201, 210, 220 267, 293, 453; VI, 437.

Archers de St-Gangulphe, IV, 246; V, 179, 293; VI, 436.

Archers de St-Jean, V, 293.

ARCHERS DE LA Roetse, III, 325, 378.

ARCHERS DE SCHUERHOVEN, III, 216.

Archevêques cités dans l'Inv. — Voir T. N. L.

Archidiacres cités dans l'Inv. — Voir T. N. L.

ARCHIVES COMMUNALES. — Ordonnance de restitution, III, 303. — Inventaire, IV, 213; V, 507. — Conservation, VI, 17, Bewysenisboeck, II, 192, 195: Boeck van Accisen, II, 195; Boeck der Cordewaniers, III, 10; Eedtboeck, V, 246; Kuerboeck der stadt St-Truyden, I, 209, 221; II, 287; Ordonnantienboeck, I, 209. — Voir Compsleuteldragers. — (Voir les registres renseignés au bas des actes analysés dans l'Inventaire).

ARCKE (die). - Voir Forts.

Arckel (Jean d'), évêque de Liége (1364-1378) et l'abbé de Saint-Trond s'entendent au sujet de l'administration de cette dernière ville, I, 50; la modifient, I, 51; VI, 249. — Cèdent à la ville les revenus de 80 bonniers de terrain, I, 55. — Autorisent la construction d'une halle publique, I, 56. — Prescrivent une keure pénale, I, 69. — Citation, I, 67. — V. Sceaux.

ARCENTERIE — Celle de St-Trond ne neut être moins fine que celle de

ARGENTERIE. — Celle de St-Trond ne peut être moins fine que celle de Liége; marque qu'elle doit porter I, 356. — Argenterie saisie; délai de vente II, 220. — Règlements généraux, IV, 138; réclamations des orfèvres, modifications, VI, 358. — Contrôleurs, I, 356. — Voir Hub. de Sutendael, Max.-Henri de Bavière, Orfèvres.

ARGILE. — Défense d'en creuser dans les prairies, II, 202; id. sur des chemins et terres de la ville, III, 379.

Armes appartenant a la ville. — Ordonnance de les déposer chez le receveur communal, III, 189, 303; IV, 273.

ARMES. — Ordonnance de s'en pourvoir, III, 189. — Autorisation d'en vendre, II, 329; règlements pour les marchands, V, 215. — Voir Clercs, Maréchaux.

ARMES PROHIBÉES. — Défense de port d'armes, I, 6, 262, 306; V, 109; visite corporelle, I, 236. — A qui le port d'armes est permis, I, 262, 294, 306, 364, 476; II, 95. — Disposition pour les étrangers, I, 294, 306, 364; pour les clercs, I, 414. — Nomenclature des armes dont le port est prohibé, I,

294, 306, 316, 364, 414, 475, 476, 479; II, 95, 321, 325; III, 114, 489; IV, 225, 236. — Fabrication et vente d'armes prohibées, III, 114. — Ordre à ceux qui ont des colevrines de le déposer au Rosengart, II, 6. — Voir Chevaliers.

Armoiries. — Attestation délivrée à la demande d'une famille originaire de St-Trond et habitant la Gueldre, V, 333.

ARQUEBUSIERS (Gildes d'). — Durée de leur engagement sixé à six ans, II, 260. — Circulation dans leur champ de tir, désendue, II, 261. — Sont érigés en serment en remplacement des hantbogen abolis, IV, 451. — Reçoivent un local, II, 319. — Disposition au sujet de leur costume, II, 344. — Id. au sujet de leur tir à l'oiseau, II, 344. — Le Cloverscuttersrame, II. 376, VI, 257; Clovenierenraem, VI, 285. — Statuts et règlements de 1582 (Cf. arbalétriers).

Division des arquebusiers en deux sections, savoir : Le Vieux Serment (Alde Cloveniers) et le Jeune Serment (Jonge Cloveniers), II, 409; III, 144. — Ils sont astreints au service de la garde, III, 157. — Leurs locaux, II, 455; III, 62, 271, 446; IV, 118; V, 129. — Poudre leur distribuée par le magistrat, III, 157, 293; IV, 119. — Tir à l'oiseau du Vieux Serment, V, 362. — Sa rente sur le corpus de la ville, remboursement partiel, V, 511; réduction du taux de l'intérêt, VI, 414; remboursement total, VI, 445. — Voir Compagnies bourgeoises, Propriété communale.

ARRESTATIONS. — Voir Procédure.

ARTILLERIE DE LA VILLE. — Les préposés à l'entretien, III, 64, 211; IV, 262.

Aspremont (Jean d'), évêque de Metz. — Voir Henri, duc de Lotharingie.

Assassins. — Voir Gérard de Groesbeeck.

Assignations. — Voir Procédure.

Assignats (Rév. fr.), VI, 76.

AUDE BEECK. — Voir Cours d'eau.

AUNE. — Voir Poids et Mesures.

Autriche (George d'), évêque de Liége (1544-1557), défend toute exportation de grains, d'avoine et de fruits, IV, 453; — ordonne la visite, la restauration et l'entretien des chemins du Pays de Liége et de Looz, II, 438; —défend de s'enrôler au service d'aucun adversaire de l'Empereur, IV, 454; - ordonne aux St-Tronnaires de transmettre leur rapport sur la visite des greniers de la ville, ibid., 455; - rappelle et confirme ses édits sur l'exportation des grains, ibid., — vu la disette qui règne dans la Cité, ordonne au magistrat de St-Trond de lui vendre 300 muids de grains, IV, 462; — fixe le prix des céréales pour toute la Principauté, ibid., — désend d'accaparer des grains, ibid. 464; — confirme ses édits contre l'exportation, 467; ordonne la restauration des routes et des chemins, 468; — défend la pêche dans les rivières et la tenue de colombiers, 469; — ordonne d'exécuter son édit sur la restauration de chemins et des ponts, 470; — défend au drossard de Montenaken de donner suite à des lettres de Princes voisins. 471; — fixe la date de l'élection des receveurs de la ville de St-Trond, II, 453; — désend toute exportation de grains, IV, 472; — confirme son mandement sur l'entrée au service militaire, 473; — en vue d'une invasion aux habitants de Si-Trond de s'approvisionner de l'exportation du salpêtre, 476; — ordonne à tous les e Pays, 477. — Sa mort, III, 5.

sabeth, archiduchesse d'), gouvernante des Pays-Bas, 207.

en, duc d'), ratifie le traité conclu par Philippe de de Saint-Trond, II, 110; — promet de tenir les s des charges que le traité de Huy attirera sur le est confirmé par les Etats de Brabant, II, 116; naires de sceller la Paix de Huy et d'en payer les

archiduc d'), dispense les Saintronnaires de sceller le sayer les frais, VI, 255; — décide sur des prétensions de St-Trond, II, 203; — déclare nulle une obligation ronnaires et leur en donne quittance, II, 240.

T. - Voir Marchés.

rs de la ville. — Noms des avocats cités, III, 316, 56, 69. — Leur traitement provisoirement supprimé, anuel, IV, 332; augmentation, V, 69. — Suppression avocat permanent salarié, IV, 377, 383.

#### - Voir Couvre-Feu.

ROND. — Les avoués suprêmes: Prédéric, duc de de de limbourg; Henri III, duc de Limbourg, és: Otton de Duras, I, 3, 4; vice-advocatus, I, 5; le )-avoué I, 27. — Avoués: les comtes de Looz, I, 51; éque de Liége, II, 5; autres avoués ou voués cites, II, 47, 380, 504; V, 191, 252, 309, 332, 389, 418, 451, voué, V, 476. — Obligations et devoirs des avoués s (sous)-avoués, I, 13; id. des avoués, leur serment, it Albéron III, Arnold de Beeringen, Justice, Procé-Wiric de Stapel.

#### B

quis de), mainbour du Pays, I, 488.

ais de), régent du Pays de Liége. Son entrée à Saintprête, visite aux bonnes villes du Pays, I, 486, 487, entrent à St-Trond à sa faveur, I 487.

ckers) gens de métier fesant en 1529 partie de la Coriera, II, 380.

N.L.

Prohibés, I, 209.

Motifs pour lesquels on infligeait cette peine, I, 54, 69, 87, 89, 119, 138, 200, 204, 205; III, 51, 63, 70, 81, 82, 14, 183, 260, 453. — Durée de la peine: bannissement, 71, 75, 76, 83, 86, 119, 138; III, 63; sans stipulation 10, 204; II, 9; III, 260; pendant un an, I, 83, 86; III,

To see you have not an in the second section of the second section in the second section is not as the second section in the second section is not as the second section in the second section is not as the second section in the second section is not as the second section is not

106, 114; pendant deux ans, I, 86, 87; III, 111; pendant quatre ans, I, 87; pendant cinq ans, I, 86; pendant dix ans, I, 86, 88; III, 437, 453; pendant six semaines, I, 70, 81; pendant deux mois, III, 99; pendant trois mois, III, 51, 81, 82, 112, 183. — Serment que les proscrits devaient prêter à leur rentrée dans la ville, I, 233. — Mode de publication du banissement à perpétulté pour homicide, IV, 234. — Voir Maladies Contagieuses.

Banqueroutiers. — Voir J.-Cl. de Bavière.

Bar (de) Tibaut, évêque de Liége, fait consulter les échevins sur certain droit et devoir de l'avoué de la ville de St-Trond, I, 13.

BARBIERS. — Ord. qui les concernent, II, 77; III, 69. — Voir Maladies Contagieuses.

BATAILLES. - Voir T. N. I.

BAUME (baron de la). — Demande au magistrat de St-Trond de relâcher des voituriers de Beeck et Tilbourg, III, 346; — procès contre la ville. III. 349; — députation à l'Auditeur-Général à Bruxelles, III, 349; id. à Diest, III, 349; id. à l'Hôtelier du Coq, III, 350; id. à l'Auditeur-Général, III, 350; poursuites devant ce dernier, III, 351. — Intervention des Récollets, III, 351; — nouveau procès, III, 355; — pourparlers avec l'hôtelier du Coq, emprunt, I, 361. — Voir Hub. Germeys.

BAUWMEESTER. — Nom donné d'abord aux receveurs de la propriété bâtie. (Voir Receveurs); plus tard, il désignait le surveillant des ouvriers, V, 470. — Fonctions diverses qu'il devait remplir, V, 470. — Suppression de ce fonctionnaire, VI, 20.

Bavière (Ernest de) évêque de Liége (1581-1612). — Ordonne l'organisation d'une garde communale à St-Trond, VI, 288. — Son Entrée à St-Trond, III, 143. — Fixe, de commun accord avec l'abbé de St-Trond, la procédure en matière de gabelles, amendes, taxes de métiers, revenus de la ville, contrats d'affermage et perception d'impôts, III, 148; VI, 206. — Son édit pour obvier à la hausse du prix des grains VI, 293. — Id. pour obvier à la disette, IV, 298. — Erige le Séminaire de St-Trond, III, 194. — Convoque la ville de St-Trond à la Réunion des Etats, III, 195. — Fait ordonner dans cette ville le service de guet et de garde, VI, 300. — Y nomme le comte de Duras au poste de gouverneur, VI, 302. — Son ordonnance pour l'administration des biens des Pauvres, III, 204. - Proposition du Prince à ses Etats, VI, 306. — Son ordonnance sur les droits de bourgeoisie à St-Trond, III, 224. — Autorise le magistrat de cette ville à organiser une loterie pour la restauration des portes et des forts, III, 225. — Défend des loteries organisées à St-Trond par des particuliers, VI, 315. — Ordonne à la Gilde des Drapiers de cette ville de procéder à l'élection du Comte des marchands, III, 250. — Abolit le métier des Brasseurs, VI, 316. — De commun accord avec l'abbé, reproche à son écoutête de négliger l'exécution de ce métier, VI, 317. — Ordonne l'incarcération de ses meneurs, IV, 318. — Autorise Pierre Lebrun à organiser des loteries à St-Trond, VI, 319. — Règle la manière de procéder à la nomination des Députés aux Vingt-Deux, III, 252. — Rétablit à St-Trond le métier des Brasseurs, III, 499. — Communications du Prince à ses Etats au sujet des contributions impériales, III, 259.

Bavière (Ferdinand de), évêque de Liége (1612-1650). — Son Entrée à

- Réunion des Etats, propositions du Prince et résoluon Entrée à St-Trond, III, 286, 289. - Journée des rdonnance au magistrat de St-Trond de faire le compte la réception du Prince-Electeur de Mayence, VI, 322. rond du mandement déclarant nul tout acte passé par ceux nommés et immatriculés par S. A. S.; id. de son ss Hussites, III, 322. — Le Prince fixe les honoraires ections de St-Trond, III, 312; III, 325. — Convoque les - Approuve la révision des Statuts de la Gilde des Draavoque les Etats, III, 349, 352. — Autorise la perception e supplémentaire sur certaines denrées exportées en Nomme ses délégués pour présider les élections comapprouve un accord concernant la vente des draps étranvoque les Etats par son Chancelier, III, 382. — Puis par 383. - Défend aux bonnes villes d'admettre des soldats ingers, VI, 326. — Ordonne des poursuites contre ces solempêchent le commerce, III, 390. -Autorise la percepplémentaire sur les bières, III, 392.— Journée des Etats shibition de la foire de St-Trond, VI, 327. - Convocation Approbation du règlement sur le commerce des draps - Le Prince autorise le magistrat à exiger de la poudre ngers refugiés à St-Trond, des couvents et des fermiers ionne au drossard de Montenaken et au colonel Preuveville de St-Trond en cas d'invasion militaire, VI, 328. is, III, 425, 428. — Ses lettres au sujet d'arrestations de VI, 329. — Journées des Etats, III, 450, 458. — Relève rond du serment de milice prêté au colonel Prenyenarcher aux ordres du magistrat, VI, 332, 337; III, 460; ad pendant cinq mois, III, 455; y revient, III, 458, 459, Etats, III, 459. — Convoque une réunion à Liége, III, t au magistrat de St-Trond au sujet des plaintes du colo-341 —Maintient le mode d'adjudication du poisson frais, une amnistie aux Liégeois, VI, 345. — Convoque les propose de les convoquer à Huy, III, 488. - Promet au id d'examiner ses griefs contre la foire annuelle, VI, Etats, à Huy, III, 491. — Va séjourner à Liége, IV, 5. s, IV, 6, 8 à 15. - Donne un édit sur le cours de monpublier à St-Trond, VI, 346. — Convocation des Etats, ons, IV, 17 à 20 ; déclaration du Prince Coadjuteur, IV, itats, IV, 23 à 25. — Lettre de l'évêque au Coadjuteur, ns des Etats, IV, 28, 29, 32 à 35. - Réunion des Etats,

e de), nièce de Jean de Bavière, Evêque de Liége,

<sup>,</sup> évêque de Liége (1390-1418), et l'abbé de St-Trond, s contre ceux qui enfreindront la paix accordée, t. I, nce au sujet de l'administration de la ville, ibid. 116. — l'administration des biens des pauvres, 121. — Se met

d'accord avec les habitants de Cologne au sujet de querelles antérieures, 121. — D'accord avec l'abbé de St-Trond, confirme la manière d'élire le magistrat de cette ville, 128; ratifie un arrangement au sujet des droits qu'i exerce à St-Trond, des accises de la ville et du fort qu'il construira à Stapel-poort, 150, 151; accorde des privilèges pour le maintien de la paix et le progrès du commerce, 153. — Règle l'administration et accorde de nouveaux privilèges, 158; promet protection aux Saintronnaires contre les atteintes aux privilèges accordés, 178. — Ses cruautés après la bataille d'Othée et la sentence qu'il provoque contre le Pays, 183; le chapitre le désapprouve 184; il résigne l'évêché, se marie et meurt 188. — Voir aussi I, 256, 268; II, 56; III, 358 et Sceaux.

BAVIÈRE (Jean-Théodore de), évêque de Liége (1744-1763). — Donatif lui voté par le magistrat de St-Trond, V, 304 — Le Prince se propose de venir à St-Trond, V, 337. — Son passage par cette ville, V, 344. — Exemption de fournir des chevaux et des voitures accordée aux villes qui souffrent du passage et du logement de troupes, VI, 425. — Ordonnance aux Cours de Justice touchant le Recueil des mesures, VI, 425. — Ord. de lacérer publiquement une protestation de l'abbé de St-Trond contre les Vingt-Deux, VI, 426, 427. — Confirmation des impôts votés par les Etats, taxe de la Capitation, VI, 427. — Cassation de lettres de l'abbé de St-Trond défendant de publier les ordonnances du Prince, VI, 435. — Journées des Etats, décisions prises, V, 320, 344, 345, 356, 363, 366, 369, 373, 375, 379, 382, 386, 390, 394, 398.

Bavière (Joseph-Clément de), évêque de Liége (1694-1723). — Journées des Etats convoquées par ce Prince en 1697 et 1698, V, 29 à 50. — Son ordonnance touchant l'administration communale de St-Trond, VI, 392. -Exemption de logements militaires accordée au Clergé, V, 65. — Ordonnance de restaurer les fortifications, V, 66. — Autorisation au magistrat de St-Trond de frapper une taxe sur les bestiaux, V, 68. — Sursis accordé aux bonnes villes pour payer leurs créanciers, V, 68. — Exemption de logement militaire pour les maisons où se trouvent les bureaux du Soixantième, V. 134. — Exemption de guet et de garde pour le receveur Vinquedes, V, 135. - Règlement militaire accordé par les Etats, confirmé par le Prince-Evêque V, 138. — Convocation des Etats, V, 144; propositions du Prince, V, 145.— Exemption de contribution personnelle pour l'un des admodiateurs de la Mense Episcopale, V, 156. — Ord. touchant la juridiction des Vingt-Deux. l'instruction des causes criminelles et les banqueroutiers, VI, 395. — Journée des Etats, V, 173 à 176. — Ordonnance de réduire les rentes au denier Vingt. V, 178. — Ordonnance touchant les gages des bourgmestres, conseillers. greffiers et sergents de la ville, V, 189.

Bavière (Maximilien-Henri de), évêque de Liége (1650-1688). — Engage le magistrat de St-Trond à pourvoir la ville de troupes et de munitions de guerre, IV, 48. — Son ordonnance sur le bondergelt, IV, 49. — Garde qu'il envoie à St-Trond pour convoyer le comte de Furstenberg, IV, 49, — Ordonnance pour les bouchers de St-Trond, VI, 346. — Convocation des Ftats, IV, 52; propositions, IV, 52; résolutions, IV, 53 à 56. — Nouvelle ordonnance pour les bouchers de St-Trond, VI, 346. — Propositions du Prince à ses Etats, résolutions, IV, 57 à 61. — Mandement pour la conser-

vation de la chasse, VI, 347. - Confirmation d'exemption de la milice rurale pour les faubourgs de St-Trond, VI, 350. — Règlement de la taxe pour la Capitation votée par les Etats, VI, 351. — Convoque à Liége les députés des bonnes villes, IV, 63. — Journée des Etats, propositions du Prince, résolutions, IV, 64 à 70. - Fait engager les Etats à lever un corps d'armée pour repousser les troupes françaises, IV, 72. — Ecrit au Conseil Privé au sujet des troupes du Prince de Condé et des troupes espagnoles, IV, 74. — Résolutions des Etats sur les propositions du Prince de lever des troupes, IV, 73, 75. — Journée des Etats, propositions du Prince, résolutions, IV, 79 à 85. — Lettres du Prince au magistrat de St-Trond, IV, 85, 87. — Pardon que l'evêque accorde à la ville, IV, 91. — Ordonnance aux vagabonds de quitter la ville sans délai, IV, 92. — Journée des Etats, convocation, IV, 93; propositions, résolutions, IV, 95, 97, 98, 100. — Autorise le magistrat de St-Trond à vendre certaines parcelles des pâturages communaux, IV, 98. — Le Prince congédie le colonel Gritti, en garnison à St-Trond, VI, 354. — Journée des Etats, propositions du Prince, résolutions IV, 107 à 113; agréation des résolutions, IV, 113. — Mandement concernant les empiétements sur les terrains communaux et la coupe des bois dans les propriétés des seigneurs de la ville de St-Trond I, 355. — Accorde des statuts aux vegenoten, IV, 119; id. au métier des maréchaux et orfèvres, IV, 138; VI, 357; ordonne une enquête sur les griefs que ces derniers font valoir, VI, 357. — Journée des Etats, propositions du Prince, résolutions, IV, 149 à 154. — Le Prince accorde au hameau de Melveren exemption de marcher avec la milice rurale, VI, 358. — Exempte ceux de St-Trond du payement des frais d'un procès de chasse entre des particuliers et le drossard de Montenaken, VI, 358. - Nouvelle ordonnance pour les orfèvres de St-Trond, VI, 358. — Journée des Etats, IV, 159 à 162. — Reçoit de l'Empereur Léopold des lettres au sujet de l'invasion des Turcs en Transylvanie, IV, 162; convoque ses Etats, propositions et résolutions, IV, 163 à 167. — Ses lettres aux bourgmestres de Liége, IV, 167. — Nouvelles journées des Etats, propositions, etc., IV, 168 à 173; 174 à 180; 181 à 184, 186 à 193. — Dépêche du Prince au sujet des maladies contagieuses règnant à St-Trond, IV, 196 - Journée des Etats, IV, 198 à 203. - Privilége pour les bouchers de St-Trond, VI, 360. — Journées des Etats, IV, 207 à 210; 222 à 227. — Le Prince envoie à St-Trond le baron de St-Fontaine qui se fait remettre les cless de la ville, IV, 229. — Son ordonnance pour l'administration communale de St-Trond, IV, 234, VI, 360; id. défendant le port d'armes dans cette ville et abolissant les Compagnies bourgeoises, VI, 235, VI, 360; id. touchant l'administration des biens des Pauvres, IV, 236; id. touchant les maladies contagieuses à St-Trond, VI, 361. — Ses lettres à l'alfère de Stapelpoort, VI, 363. — Journée des Etats, IV, 249 à 253. — Intervention du Prince auprès du magistrat de St-Trond pour le métier des tanneurs, VI, 263, 364. — Congé donné à la garnison de Stapelpoort, VI, 364. — Propositions du Prince au sujet des garnisons du Pays, IV, 256. — Journée des Etats, résolutions, VI, 364 à 368. — Lettres du Prince à la Cité et aux bonnes villes, VI, 367; résolutions, VI, 368; confirmation, VI, 369. — Son ordonnance au magistrat de St-Trond de loger trois compagnies du colonel Jamar, VI, 370. — Convocation des Etats, IV, 373; résolutions du Tiers-Etat, IV. 374. — L'évêque autorise le magistrat de St-Trond à souscrire une rente pour capital de 15000 florins, VI, 376; révoque toutes les exemptions de marche accordées par lui-même et par ses prédécesseurs, VI, 378; propose de chercher des moyens de sauver la ville de ses embarras financiers, IV, 344; ordonne de loger quelques centaines d'hommes dans la ville, IV, 350; id de faire bonne garde afin d'éviter toute surprise d'attaque, VI, 379; exige des vivres pour les troupes logées dans le Pays, IV, 368; ordonne le payement immédiat du bondergelt, IV, 368; ordonne la réparation des chemins de Melveren, Ten Roye et Cortenbosch, VI, 381; autorise une vente de terrain à Terbiest, VI, 382. — Mort du Prince-Evêque, IV, 393.

Brenngen (Arnold de), abbé de St-Trond (1470-1483). — Défense d'importer des bières étrangères dans la Juridiction de la ville, II, 25. — Détermination des droits respectifs de l'Evêque et de l'Abbé dans les limites de leur juridiction à St-Trond, II, 27. — S'entend avec l'Evêque au sujet des appels et de la cession de pâturages, II, 30. — Ordonnance concernant le marché du samedi, II, 39. — Confirme l'institution de la foire annuelle, II, 84. — Une déclaration concernant les droits de l'abbaye sur le sel, II, 53.

Bresde (Jean, de), abbé de St-Trond (1420-1443). — Vidimus par lui délivré de certaines lettres du Chancelier du Roi des Romains. — Voir Winsperg.

BEGENCKENISSE. — Voir Obséques.

BÉGUINAGE DE STE-AGNÈS, à St-Trond. — Assissinat y commis, I, 58. — L'infirmerie, I, 299. — Défense aux hommes d'y circuler après l'heure du couvre-feu, I, 343. — Taxe qu'il paye dans la taille du duc de Bourgogne, II, 27. — Refus de payer les contributions; mesures sevères prises par le magistrat de la ville, IV, 398. — Exécution, IV, 399. — Convocations lui adressées par le magistrat, IV, 437; V, 16, 26, 82, 105. — Offre de payement, V, 73. — Paye ses arrérages, V, 248. — Acquisitions, III, 365. — Brasserie, IV, 394; V, 50, 184. — Rentes sur la ville, V, 167; VI, 33, 409. — Immunités, V, 184, 475. — Curés, V, 6, 73, 167, 184, 248, 475; VI, 96, 205, 409; vicaire, V, 64; receveurs, V, 6, 248; mandataire, V, 106. — Presbitère, V, 494. — Supérieures, V, 6, 64, 73, 167, 184; VI, 119; conseil-lères, V, 73, 184; béguines, V, 6, 26, 64, 167; VI, 96.

(Rev. Fr.) Fourniture de bêtes à cornes VI, 61. — Béguinage reste en possession de ses biens et revenus, VI, 69. — Taxation dans l'emprunt forcé, VI, 78. — Suppression, inventaire, état nominatif des béguines, VI, 85. — Vente du bétail, VI, 91 et 92. — Prétentions que le béguinage n'est pas compris dans la suppression, VI, 95, 96. — Inventaire, VI. 113. — Ordre d'évacuation, protestations, décision du Conseil municipal, VI, 114. — Evaluation du bétail, VI, 115. — Gardien, VI, 115. — Ordre de déposer les régistres des Biens des Pauvres, VI, 119. — Voir Maur van der Heyden.

BELLEMAN. - Voir Crieur public.

Berg (Jean-Guillaume, duc de). — Voir Juliers.

Berghes (Antoine de), abbé de St-Trond (1483-1516), sait publier la frachise du marché du samedi, II, 119. — Autorise les habitants de St-Trond payer en argent les rentes exigibles en nature, II, 175. — Termine ave

la ville les différends surgis au sujet du curage du ruisseau, des droits sur la brasserie et la mouture, II, 255.

Berghes (Corneil de), évêque de Liége (1548-1544). — Fait son entrée à St-Trond, serment qu'il prête, II, 419.

Berghes (Georges-Louis de), évêque de Liége (1724-1743). — Son élection, fêtes à St-Trond, V, 194. — Installé au Palais de Liége, V, 195. — Complimentation, ibid. — Confirme une ordonnance rendue Sede Vacante touchant l'administration de la ville de St-Trond, V, 197. — Ordonnance concernant le tonlieu des chaussées, V, 204. — Missive au sujet du passage de la Gouvernante des Pays-Bas, V, 207. — Ordonnance de visiter les maisons suspectées de loger des vagabonds, V, 213. — Mandement concernant les impôts, V, 228; autorisation accordée aux Trois-Etats d'exécuter ce mandement, V, 231. - Ord. de prêter main forte à la collecte du Soixantième, V, 236. — Préparatifs pour la réception du Prince à St-Trond, V, 248. — Indemnité pour logement des troupes allemandes, V, 281. — Le Prince accorde à la ville une foire aux chevaux, V, 284. — Ordonnance de fournir des chariots et des attelages, V, 295; id. 4200 rations aux troupes françaises, V, 296; id. de faire déloger des maisons presbitérales les troupes hanovriennes, V, 299. — Journées des Etats tenues pendant le règne de ce Prince, résolutions, V, 215. 218, 220, 224, 225, 228, 229, 230 à 237, 247.

Berghes (Robert de), évêque de Liége (1557-1564). — Son inauguration à Liége, III, 5. — Son entrée à St-Trond et son serment comme seigneur et avoué de la ville, ibid. — Ratifie les lettres de son prédécesseur, Evrard de la Marck, concernant les Serments de la ville, 6; — (1559) ordonne à tous ses drossards et officiers de prêter assistance contre les soldats espagnols et autres qui maltraitent ses sujets, IV, 479. — Prend des mesures pour obvier à la disette dont le pays est menacé, III, 21. — Défend l'exportation des grains et la fabrication de certaines bières, V, 481. — Demande à l'Empereur de prohiber les appels à la Chambre de Spire des jugements portés par les Réviseurs des XXII, t. III, 24. — Défend à ses officiers de Saint-Trond de procéder le samedi à l'arrestation de campagnards condamnés pour dettes, III, 24. — Prescrit des mesures pour la réparation et l'entretien des ruisseaux, VI, 266. — Convoque les Etats; propositions qu'il leur fait, VI, 268.

Bernissem. - Voir Commanderie de l'Ordre Teuthonique.

BESIENGELT. - Voir Porcs.

BESSEMMERCKT. - Voir Marché au Balais.

BESTELBRIEVEN. — Voir Arbalétriers, Archers, Arquebusiers.

BÉTAIL. — Désense aux marchands étrangers d'en acheter au marché de la ville avant onze heures, III, 236. — Impôt sur le bétail vendu dans la ville ou dans la juridiction III, 431; V, 15; sur les propriétaires de bestiaux, IV, 37; sur le bétail résugié dans la ville, V, 8. — Maladies épizoctiques, IV, 357; V, 306, 307, 315. — Garde des bestiaux, II, 136, 154. — Voir Accapareurs, J.-L. d'Elderen, Marchés.

Betten, Léonard, abbé de St-Trond (1586-1607). — Projet d'érection d'un Séminaire, III, 193. — Ratifie les lettres de l'Evêque concernant cette érection III, 499; VI, 309. — Confirme l'autorisation d'organiser des loteries

pour la restauration des remparts, accordée par l'Evêque, III, 225. — Fixe les conditions auxquelles les étrangers pourront acquérir le droit de bourgeoisie, III, 226. — Conjointement avec l'Evêque, ordonne de procéder à l'élection du Comte des marchands, III, 250. — Engage le magistrat à s'entendre avec le métier des Brasseurs, III, 250. — Ordonne, de commun accord, avec l'évêque, l'exécution du Métier des Brasseurs pour arrérages du peculium, VI, 317. — Publie le règlement de l'Evêque concernant les nominations de Deputé aux Tribunal des Vingt-Deux, III, 253. — Son procès sur la dîme du foin III, 264. — Sa mort, III, 264.

Bevingen. - Voir T. N. L.

BEVINGENBORNE. — Voir Fontaines.

Bière. — Droit de Grute (Scrutum, paenceys), I, 1, 120; II, 227, 361; III, 171, 174, 198.

Bière brassée à domicîle par des bourgeois, I, 338, 465; II, 15, 44, 50, 133, 361, 422, 433, 449; III, 60, 150, 199; — brassée hors de la franchise de la ville, I. 309, 314, 319, 352, 364, 376, 385, 465, 467; II, 15, 25, 40, 44, 92, 114, 133, 152, 178; III, 60, 131, 401; — brassée dans la brasserie de la ville (Stadtbier), II, 124, 133, 163, 272, 273, 436; III, 197; IV, 448; — destinée à être débitée en sociétés, II, 104; — brassée par des bourgeois pour leur propre consommation, I, 259; II, 278, 375; III, 60, 115, 131, 132, 151, 199, 381; — brassée par ceux qui jouissent de l'immunité d'accises, II, 178, 181, 254, 280, 281; — brassée par des membres du métier non brasseurs, III, 390, 401; — exportée de la franchise de la ville, I, 332; II, 89, 388; III, 150, 401.

Aller consommer de la bière hors de la franchise, II, 25, 44, 103, 134, 178; III, 199, 203.

Prix des bières que les brasseurs peuvent brasser, I, 376; II, 111, 112, 381; III, 115, 130, 132, 140, 150, 182, 199, 202, 219, 235, 266, 281, 285, 370, 380; IV, 27, 368. — Fixation du prix de la bière par le magistrat, IV, 27, 87, 95, 113, 116, 278, 368, 371; V, 5, 16, 17, 18, 22, 56, 96, 103, 136, 139, 140, 151, 153, 469.

Espèces de bière eu égard à leur prix par quarte; bière d'un ort, I, 322, 324, 432; II, 180; III, 203; de six miten, I, 314, 318, 322, 324; de huit miten, I, 291, 376; d'un demi boddedragere, I, 309, 323, 324, 337, 339, 376; II, 180, 289, 311; d'un plack, I, 335, 432, 466; II, 111, 112, 180; de deux groten, I, 423, 428, 429; II, 14; de plus de deux groten, I, 428; de quatre groten, I, 429; II, 111, 164; de cinq groten, II, 112; de huit groten, I, 414; de deux schillingen, II, 312; de trois schillingen, II, 312, 361, 369, 374, 376, 381, 387, 396; de quatre schillingen, II, 372; de six schillingen, II, 219, 311, 369, 376, 379, 381, 390, 396, 429, 434, 436; de neuf schillingen, II, 372, 374, 376, 379, 387, 396, 433; de douze schillingen, II, 437; d'un demi blanck, II, 388, 390, 410, 416; III, 182, 203, 235, 402; d'un blanck, II, 163, 436, 438, 443; III, 130, 150, 182, 202, 235; de deux blancken, III, 235, 266, 281, 285. 370, 380; d'un demi stuyver, II, 396, 429, 433, 436, 447; III, 285; d'un negenmenneken, II, 429, 434, 436; de quatre ruyters, III, 130, 151, 188; de six ruyters, II, 130; de neuf ruyters, III, 130. — Espèces de bières eu égard à leur qualité ou destination: cerevisia spissa et cerevisia tenuis, 1. 47; double (dobbel) I, 309, 323, 324, 337, 339, 376; II, 180, 289, 311; III, 150,

234; noire (swertbier), I, 323, 324; légère (cleynbier), II, 164; III, 150, 234, 430; moyenne (middelbier), III, 150, 234; jeune (jonckbier), III, 260; bourgeoise (burgerbier), II, 361, 373, 391; III, 60, 115, 381; des campagnards (boerenbier), III, 185, 188, 234; de moisson (oexstbier), III, 60.

Accises sur la Bière. — Projet de les vendre au plus offrant, II, 192. — L'affermage s'en fesait le jeudi après la Toussaint, II, 276. — Difficultés entre la ville et l'abbé, II, 221. — Seront diminuées d'un tiers, II, 277. — Sont payables : au receveur communal, II, 396; aux collecteurs nommés par les bourgmestres et le conseil, III, 171, 257; immédiatement après le brassage, V, 13.

Adjudication de la perception, III, 420; lycoop, IV, 222.

Tarif des accises pour toutes les bières en général, III, 288, 391; pour la bière passant par la franchise, I, 218; pour la bière brassée à domicile par des bourgeois, I, 338, 474; II, 465, 467; III, 60, 131, 151; pour la bière brassée hors de la franchise, I, 301, 392, 423, 465, 467; II, 40, 44, 92; pour la bière faite par des membres du métier non brasseurs de profession, III, 390; pour la bière brassée par plusieurs bourgeois ensemble pour leur propre consommation, II, 375, 423; III, 60, 132, 151; IV, 300; pour la bière exportée de la franchise, II, 423; III, 59, 234, 401; pour la bière vendue aux troupes cantonnées dans la ville, V, 20; — pour la bière d'un liard la quarte, I, 22; II, 180; III, 151, 203; d'un demi boddedragere, I, 323; de 6 miten, I, 323; double, I. 338; II, 180, 289; III, 59, 62; de plus de deux gros, I, 423; de deux gros, II, 14; d'un demi gros, II, 180; d'un plack, II, 180; de trois schillingen, II, 312, 374, 376, 381, 393, 396; de six schillingen, II, 369, 374, 376, 381, 391, 396; de neuf schillingen, II, 372, 374, 392, 393, 396; de deux blancken, III, 59, 225, 266; d'un blanch, III, 131, 150, 203, 235; d'un demi blanck, II, 388; III, 150, 203, 235; de deux sous, III, 364, 365; de quatre ruyters, III, 131, 151; de six ruyters, III, 131; de neuf ruyters, III, 131; pour la bière dite burgerbier, II, 391; III, 238, 391; dite boerenbier, III, 234; dite swertbier, I, 323; dite jonc bier, III, 261; dite oudt bier, III, 261.

Bières exemptes d'accises, I, 467; II, 99; III, 267, 401.

Percepteur des accises sur les bières. — Exécutions à son profit pour refus de brasser, I, 291, 300. — Déclarations à lui faire, I, 391; II, 261. — Requiert les jurés pour constater des fraudes, II, 76, 90. — Attestations pour la bière exportée, II, 89. — Peut nommer deux jaugeurs, II, 363. — Peut tenir huit débits de bière dans les hameaux de la ville, II, 381, 382. — Fraudes, III, 150; IV, 365, 394, 395, 432. — Titulaires, III, 159, 66, 71, 89, 92, 201, 05.

Ordonnances concernant les charrieurs et porteurs de bière assermentés (ghezwoeren bierdraegers en biervoerders), II, 34, 51, 141, 180, 434; III, 152, 267; IV, 433; V, 259.

Impôts sur la bière. — (1666) Dix sous par tonne de bière brassée ou importée dans la franchise, IV, 195, 196. — (1669) Taxe supplémentaire de 5 sous par aime brassée dans la ville ou franchise par brasseurs ou particuliers; 10 sous au-dessus de la taxe d'un florin par aime de bière étrangère importée, IV, 231. — (1677) Taxe de 30 sous, au dessus des précédentes, par aime brassée par les bourgeois et consommée dans la juridiction; d'un florin pour la bière brassée par les bourgeois pour leur propre consommation, payable par les exempts et les autres; trente sous au-dessus des taxes

32

susdites, par aîme de bière étrangère importée, IV, 300, 303, 305; — abolition de ces taxes qui sont remplacées par douze florins, payables tant par les brasseurs que par les bourgeois, et tant pour la bière consommée dans la franchise que pour la bière exportée, IV, 310. — (1678) Dix sous au-dessus de la précédente, IV, 321, 332. — (1679) Dix sous devant servir au remboursement du prix d'engagère des biens des pauvres, IV, 329. — (1686) Impôt aboli, remplacé par l'impôt sur le malt, III, 379, 380; rétabli, IV, 395. — (1690) Trente sous au-dessus de l'ancienne taxe, sur chaque tonne de bière consommée dans le district de la ville, IV, 413, 415. — (1693) Remplacés par l'impôt sur le malt, IV, 417; mais de nouveau rétablis, IV, 432, 437. — (1700) Trente-six sous par tonne de bière, V, 58, 73, 75. — Perception de l'impôt par tonne, abolie, V, 347, 348; rétablie, V, 348. — (1754) Réduction temporaire de la taxe, V, 425. — (1776) Imposition nouvelle, V, 469. — Fraudes, IV, 394; menaces d'exécution pour défaut de payement, V, 6; exemptions accordées, V, 348 et suspendues, V, 416. — Voir Débits de bière, Disette, Hub. Germeys, Rob. de Berghes, Mesures.

Bières ètrangères. — Ord. les concernant, I, 312, 391, 417, 418, 423, 467; II, 5, 92, 133, 178; III, 228, 401; IV, 382, 483; — leck ou leek, I, 312, 432; keut ou koyte, I, 312; knol, I, 391; d'Outre-Mer (van overzee), I, 414, 417, 424, 428; de Hombourg, I, 414, 417, 424, 428; de Hoegaerde, III, 199; de Léau, III, 199.

Accise sur les bières étrangères, I. 423, 467; III, 60, 131, 228, 437; IV, 195, 300; sur les bières de Hombourg et d'Outre-Mer, I, 424. Impôts (Voir Bière.) — Voir Arnold de Beeringen, Louis de Bourbon.

BIERDRAGERS. - Voir Bière.

BIERVOERDERS. - Voir Bière.

Blanchisseurs de toile (die Bleeckere). — Ord. de clôturer, I, 207.

Blasphémateurs. — Comment ils étaient punis, I, 359, 405; II, 189, 103, BLEECKERE (die). — Voir Blanchisseurs.

BLIDEHUYS. — Voir Récollets.

Blocquerie (Christophe de la), abbé de St-Trond (1558-1586). — Elu, III. 5. — Inauguré, III, 6. — Confirme l'édit de Robert de Berghes, évêque de Liége, défendant d'arrêter, un jour de samedi, des campagnards condamnés pour dettes, III, 24. — Etablit un tribunal d'Inquisition à St-Trond, III, 45. — Tombe au pouvoir du Taciturne qui l'emmène prisonnier à Cologne, III, 57. — Revient à St-Trond, III, 57. — Rachète les archives de l'abbaye, III, 58. — Accorde des Statuts à la Chambre de Rhétorique, IV, 484. — Confirme les dispositions de l'Evêque sur l'exportation des grains, III, 494. — Reçoit de la ville un cadeau de 3500 florins à titre de dommage pour sa captivité, III, 71. — De concert avec l'Evêque, ordonne l'organisation d'une garde communale permanente, IV, 288. — Conjointement avec l'Evêque, fixe la procédure en matière de gabelles, amendes de police, etc., III, 148; — Idem, s'entend avec le gouverneur de Léau au sujet des garnisons de leurs villes, III, 134, 138. — Voir Sceaux.

BODEN. - Voir Sergents.

BOETMEESTER. — Voir Chambre de Rhétorique.

Bogards (religieux du Tiers-Ordre de St-François). — Le couvent de

St-Mathieu des Bogards, ses religieux, ses revenus, III, 194. — Transformé en Séminaire, ibid. — Voir T. N. L. Zepperen.

Boнème (Wenceslas, de) époux de Jeanne, duchesse de Brahant. — Voir Wenceslas, duc de Brahant.

Bois. — Ord. concernant le bois d'osier et les fagots, III, 231, 335, 407; IV, 202. — Impôt sur ce bois, IV, 232, 302, 321. — Bois de charpente, III, 124, 126, 139, 160. — Cherté du bois à brûler; son influence sur le prix de la cuisson du pain, III, 428; IV, 117, 137, 415. — Voir Coupe de bois.

Boissons d'honneur, I, 410.

Boissons douces. — En avoir en magasin en même temps que du vin autre que du pays, prohibé, I, 480.

BONDERGELT.— Impôt sur la propriété foncière.— (1669) Taxe d'un flor. par bonnier de terre sis dans la ville ou dans sa juridiction, portée à 30 sous par bonnier de jardin ou prairie en 1677, continuée en 1678. — Projet IV, 233, 303, 321. — Octroi des seigneurs, 233. — Déclaration des propriétés, 296, 310, 311, 330, 331, 332, 336, 431, 432. — Ord. de payement, 255, 313, 329, 335, 336, 348, 353, 358, 363, 366, 368, 369. — Remise de l'impôt, 264, 335. — Rétardataires. 313, 338. — Arrérages, 344, 356, 369, 370. — Adjudication publique de la perception, 295. — Payable au comptoir de la ville, 322. — Différends entre propriétaires et locataires, 354. — Id. avec les propriétaires demeurant hors de la juridiction, 344, 373. — Id. avec les privilégiés, tant ecclésiastiques que laïques, 344.

(1686) Taxe portée à deux florins par bonnier. — Projet, IV, 372. — Octroi, 374. — Percepteur salarié par la ville, 374. — Ordonnance de payement, 394. — Refus de payement des Suppôts du chapitre. — Mise à ferme de l'impôt, 385; arrérages dus par le fermier, 387.

(1687) Taxe portée à trois florins par bonnier, 388. — Ord. de payement 408, 413, 422, 431. — Arrérages, 400, 435. — Payable au comptoir de la ville, 416, — à un collecteur fournissant caution, 426, — au receveur nommé par par la ville, 435. — Exemption. (Voir *Melveren*).

(1693) Nouvelle taxe payable tant par le clergé que par les autres, IV, 438. — Ordres de payer, V, 16, 21, 28, 52, 65, 77, 79, 86, 93, 102, 104, 113, 125, 131, 140, 149, 155, 157, 160, 165, 171, 176, 187, 290, 332. — Exécution des défaillants, V, 53, 55, 93. — Cession du revenu, V, 56. — Produit du revenu, V, 59. — Registre des propriétaires et locataires, V, 109. — Nouvelle taxe, V, 58, 93. — Commission de taxation, V, 134.

Le bondergelt aboli par l'abbé, V, 227. — Rétablissement de la taxe de deux florins par le magistrat de la ville; ordres de payement, V, 245, 50, 55, 56, 58,62, 63, 67, 72, 74, 75, 81, 89, 90, 92, 328, 38, 88, 93, 421, 23, 31, 32, 49, 60, 88, 95, 510, VI, 45. — Arrérages, V, 486, 496, 500. — Evictions pour défaut de payement, V, 120, 121, 127, 156.

Procès de la ville contre l'abbé au sujet du bondergelt, V, 227, 260, 451, 471, 480, 484, 485, 488, 489; VI, 5. — Agent de la ville à la Cour de Vienne, V, 259. — Voir Commanderie de Bernissem, Max.-Henri de Bavière, Maur van der Heyden, Zepperen (T. N. L.)

Boniface VIII, pape. — Sa défense d'assigner des personnes hors de leur ville ou de leur diocèse, II, 282.

Bonifade IX, pape, - Appel à la Cour Romaine d'un jugement rendu en

1391 par la Cour d'Utrecht contre le parti révolutionnaire de St-Trond, I, 113.

Bonnes villes. — Voir Alliances, Walenrode.

Boucherie. — Les bouchers ne peuvent vendre du sang de bœuf aux charcutiers, II, 179. — Ne peuvent vendre des gorges de veaux ou de moutons ailleurs qu'aux halles, II, 179. — Ne peuvent exposer qu'une fois la même viande aux halles, II, 179; III, 158. — Ne peuvent vendre au même étal des viandes de prix différents, II, 305. — Ne peuvent acheter au marché, avant dîx heures, que des bêtes destinées à être abattues en ville, II, 62, 399; III, 32, 66, 111. — Délai de payement des bêtes acquises, II, 305. — Exposition en vente, II, 179; III, 158; VI, 346. — Pesage de la viande, balance publique, II, 369; III, 336. — Jours où la vente de viande est prohibée, I, 396; II, 371; exception à cette règle, I, 412, 417. — Souffler la viande, prohibé, III, 158. — Apposition de palmes sur la viande, II, 356, 448. — Ord. sur la vente de la viande qui tend à se gâter, I, 444; II, 49, 136, 357; id. sur la viande de truies châtrées, II, 49, 136; id. sur la vente du lard de verrat, II, 49. — Bouchers associés ne peuvent vendre des viandes de qualités différentes, II, 305. — Défense d'acheter de la viande pour la vendre aux accapareurs, III, 108. — Importation des viandes du du dehors, III, 311, 467; IV. 391. — Tuer des bêtes hors de la franchise pour en revendre la viande à l'intérieur, prohibé, IV, 136, 391. — Vente aux halles, obligatoire; interdite à domicile, V, 140; vente à domicile permise après exposition de la viande aux halles, VI, 346. — Autorisation de vendre toutes espèces de viande, V, 175. — Désense de vendre de l'agneau pour du mouton, VI, 347. – Contrôle de la boucherie, II, 346. – Expertise I, 397; II, 346. — Accise, II, 369; IV, 380. — Voir Halle publique.

Bouchers (le métier des). — Les tueurs des bestiaux en font partie, II, 81. — Les marchands de peaux et anciens tanneurs en sont exclus, I, 296. — Les anciens et nouveaux membres assistent ensemble aux délibérations, II; 351. — Conditions exigêes pour pouvoir acquérir ou exercer le métier, VI, 360. — Prix d'acquisition du droit de métier, II, 346. — Le métier s'oppose à payer le droit frappé sur la consomption, IV, 310. — Voir Maxim. Henri de Bavivre, Maladies contagieuses, Merciers, Michel van der Smissen, Hubert de Sutendael, Tanneurs.

Boufflers (Louis-François de), maréchal de France. — Ses ordres pour le mouvement des troupes, V, 69. — Sauvegarde qu'il accorde à la ville de St-Trond, V, 74.

Boulangers (le métier des). — Ne peuvent faire du dobbelbroot pour le débit, I, 212. — Ne peuvent employer leurs vieux poids, sans les faire sceller, que pour le pesage de la farine et de la pâte du pain, II, 94. — Eux seuls peuvent étaler du pain (vinster houden), I, 212. — Ne peuvent mélanger du seigle et du froment pour la mouture, III, 65. — Ordonnance concernant leurs fours, V, 172. — Rente du métier sur le corpus de la ville, V, 333; réduction du taux de l'interêt, VI, 414. — Voir Disette, Pain, Poids, Poids public, Porcs.

Boules de neige. — Désense d'en jeter, IV, 197.

Bouracan (Etoffes de). — Impôt sur ces articles, IV, 231, 301.

Bourson (Louis de), évêque de Liége (1456-1482). — Préparatifs pour son Entrée à St-Trond, I, 418. — Autorise la ville de St-Trond à emprunter des capitaux contre rentes viagères, II 424. — Son mandement contre les clercs, I, 426. — Une promesse faite lors de sa Joyeuse Entrée mise en exécution par le magistrat, I, 431. — Sa nouvelle autorisation d'emprunter des capitaux, I, 433. — Son jugement coutre les Procureurs Fiscaux, I, 455. — Ses procès contre le Pays, I, 481. — Ses poursuites contre les fustigeants, I, 482. — Son voyage à Paris, I, 483. — Interdit qu'il jette sur ses Etats, I, 483. — Sa retraite à Maestricht. I, 488. — Donne quittance à valoir sur 3000 livres lui dus par la ville de St-Trond à titre de composition, III, 24. — Défend l'importation de la bière de St-Trond, II, 25. — Aplanit ses différends avec l'abbé de St-Trond au sujet de sa juridiction en cette ville. II, 27. — Idem, en matière d'appel du jugement des échevins et de la cession des pâturages communaux, II, 30. — Ordonne aux menses des Pauvres de servir double prébende aux Frères Cellites admis à St-Trond, II, 461. — Son mandat d'arrêt pour refus de payement d'amendes de police, I, 37. — Son ordonnance concernant le marché du samedi, I, 39. — Rend à la ville de Saint-Trond ses anciens priviléges, II, 56. — Confirme ceux qui ont été accordés par Jean de Bavière, II, 57. — Termine des différends surgis entre la ville et le Chapitre de Notre-Dame, II, 58. — Fixe le cours du florin pour le payement des rentes, II, 70, 86. — Permet à la ville de St-Trond de lever des capitaux, II, 73. — Autorise l'exportation du blé acheté à St-Trond, II. 80. — Crée à St-Trond une foire franche annuelle, II, 82.

Bourgeois de St-Trond (Porters). — Homines Sancti Stephani et Sancti Trudonis, I, 4. — Otiosi (ledige luden) ét ministeriales, gens des métiers, I, 30, 32, 51. — Leurs libértés et leurs droits, I, 4, 5. — Sont exempts du droit de tonlieu, I, 2. — Leurs droits en matière synodale, I, 2, 3. — Doivent mainforte à l'écoutête, I, 5. — Conduite qu'ils doivent tenir vis-à-vis d'étrangers en temps de troubles, I, 6. — Se doivent mutuellement secours contre les étrangers, I, 12. — Doivent aide à la justice, I, 262. — Ne peuvent être jugés que par droit et par loi, I, 154; ne peuvent être assignés à Liége, I, 89. 175. — On ne peut procéder contre eux contrairement au droit de la ville, I, 166. — Voir Procédure.

Bourgeoisie (Poorterscap). — Autorisation des seigneurs de la ville d'admettre à la bourgeoisie, I, 53, 136, 258. — Sans être reçu dans un métier on ne peut en jouir, I, 81. — Celui qui est coupable d'homicide ne peut y être admis, I, 386. — Tout homme habitant la franchise doit l'acquérir, I, 485.

Prix d'acquisition du droit de bourgeoisie, I, 53, 136; III, 224, 397; V, 461; — cleyn rechten, V, 423; — taxe du droit est payable aux receveurs communaux, I, 268; aux strytmeesters; à quel article ils en appliquent la recette, I 409; — admission gratuite, V, 222.

Admission d'étrangers à la bourgeoisie. — Conditions qu'ils doivent remplir, I, 261; III, 62, 226. — Serment qu'ils prêtent, I, 258, 261; III, 63. — Profession de foi, III, 62, 90, 93, 226. — Testimonium probitatis et religionis, V, 423. — Condition civile de leurs enfants, II, 364. — Les étrangers admis à la bourgeoisie sont exempts du droit de tonlieu, I, 295. — Les Malinois qui se marient à St-Trond à une bourgeoise, y sont bourgeois et réciproquement,

V, 438. — Mesures contre les étrangers habitant la juridiction sans vouloir acquérir la bourgeoisie, III, 62; VI, 289.

Renonciation au droit de bourgeoisie, I. 316.

Déchéance de la bourgeoisie, I, 89, 234; II, 333, 408; V, 129, 418, 423; VI, 316. — Voir Adolphe de la Marck, Ern. de Bavière, Léon. Betten, Enceinte fortifiée, Etrangers.

Bourgmestres (burgimagistri, verborum gestores, burgemeesteren, overste raedtslieden, meesteren).

Nombre des bourgmestres, I, 8, 15, 32, 51, 116, 130, 160; III, 89.

Nomination. — Nommés par les seigneurs de la ville, I, 8; par l'évêque et sede vacante par le chapitre, I, 15; par les seigneurs de la ville, I, 25; l'un par l'évêque, l'autre par l'abbé ou par leurs écoutêtes, I, 33; par les conseillers, I, 52; par les bourgeois de la ville, I, 116; l'un par les treize conseillers des métiers; l'autre par les huit conseillers des otiosi, I, 130; par quatre députés des quatorze conseillers et quatre députés des seigneurs de la ville, I, 163; par quatre commissaires nommés par les doyens et conseillers des métiers et par quatre députés des seigneurs, III, 89; par les seigneurs, II, 28; par les seigneurs dans une liste de candidats présentée par les députés des métiers, IV, 234; par les seigneurs dans une liste d'au moins six candidats présentéepar les bourgmestres et les conseillers encore en fonctions, IV, 419. — Délai dans lequel ils doivent être nommés, I, 33.

Serment qu'ils prêtent, installation, I, 8, 33, 52, 116, 131, 164; III, 90; texte du serment, II, 467; serment de non revelando, IV, 420; V, 164-170, 173.

Durée de leurs fonctions, I, 8, 16, 25, 32, 51, 116, 130, 163; III, 89. — Sont révocables, I, 8. — Ne peuvent refuser leur mandat, I, 8, 33; V. 65.

Epoque de leur nomination: dans l'octave de la fête de S<sup>t</sup> Jean-Baptiste, I, 15; dans les vingt jours qui suivaient l'Epiphanie, I, 33; le lendemain de l'Epiphanie, I, 51; le dimanche avant la fête de S<sup>t</sup> Jacques, I, 116; le lendemain de l'Epiphanie, I, 130; le dimanche après Paques-Clôses, I, 162; le dimanche après celui de Quasimodo, III, 89; le dimanche après la S<sup>t</sup> Michel, IV, 419. — Délai dans lequel ils doivent être nommés, I, 15, 33.

Parité de voix, I, 52; III, 89. — Suffrages à réunir, II, 89.

Gages qu'ils touchent, I, 8, 16; IV, 420; V, 51, 92, 189, 190, 203.

Permis de port d'armes, I, 294.

Conditions d'éligibilité, I, 54, 117; IV, 419; V, 163.

Dans quelle classe de bourgeois on les prenait; parmi les hommes les plus probes de la bourgeoisie, I, 25; parmi les échevins et les conseillers, I, 33; l'un parmi les conseillers des ministeriales, l'autre parmi les conseillers des otiosi ou dans toute leur classe respective, I, 51, 130; parmi les bourgeois en général, I, 130; parmi les plus honorables de la ville, I, 163; parmi les plus capables, III, 89; IV, 419.

Bourgmestres sortant de charge sont membres du conseil pendant l'année suivante, V, 118 (voir Magistrat).

Commission de bourgmestre, V, 507.

Nominations de bourgmestres faites par les seigneurs de la ville. 188, 350.

Noms des bourgmestres cités dans l'*Inventaire*, I, 8, 22, 102, 24, 25, 46, 209, 26, 28, 77, 409, 22; II, 64, 143, 219, 35, 41, 48, 61, 63, 64, 66, 68,

90, 93, 95, 97, 300, 02. 05. 11, 13, 17, 30, 41, 44, 49, 51, 56, 58, 62, 64, 71, 80, 83, 86, 91, 95, 400, 06, 11, 15, 19, 22, 27, 34, 37, 40, 49, 50, 62, 64, 66, 69, 73, 81, 85; III, 15, 18, 56, 65; VI, 256, 359. (Voir pour les autres Elections communales, t, III, IV, V et VI, — Voir Chapelle des Clercs, Conseillers, Hôpital (collation des prébendes), Journées des Etats, Logements militaires, Magistrat, Milices citoyennes (gueminne de guerre), Pauvres (billets des distributions, compte à rendre), Strytmeesters.

Bourgogne (Antoine de). — Voir Brabant, (Antoine, duc de).

Bourgogne (Charles, duc de) dit le Téméraire. — Paix de St-Trond, II, 19. — Siége de cette ville, bataille de Brusthem, II, 20. — Capitulation des Saintronnaires, II, 21. — Soumission de Tongres, Hasselt et Liége, II, 25.

Bourgogne (Jean, duc de) dit Sans Peur. — Porte secours à Jean de Bavière, Elu de Liége, I, 153. — Sa sentence contre le Pays de Liége après la bataille d'Othée, I, 178, 183.

Bourgogne (Philippe, duc de) dit le Bon. — Reçoit en sa protection le Dauphin, I, 482.

Bourreliers. — Leurs proefmeesters, V, 264.

Bourses d'Etudes. — Choraux, 114. — Amsterdamsche Beurs, VI, 323, 324, 325. — Fondation Dullaerts, VI, 340, 419. — Fondation Froidmont, V, 279; VI, 400, — Fondation Germeys, VI, 409, 410. — Bourses de Louvain, VI, 244. — Fondation Willems, IV, 4)2; V, 327.

BOYAUX ET SANG. — Règlement sur la vente, III, 71.

Brabant. — Avocat, V, 134. — Auditions de la Cour, III, 349, 350. — Chancelier, III, 290. — Conseil du Brabant; son jugement au sujet d'un emprunt fait par l'évêque de Liége aux lombards Anya et Probana sous la garantie des villes de Tongres et St-Trond, II, 217. — Etats, II, 116. — Maréchal, II, 48. — Notaire, V, 152. — Procureur du Conseil Souverain, III, 395.

Brabant (Antoine, duc de). — Trève qu'il fait conclure entre Jean de Bavière, Elu de Liége et Thierry de Horne, I, 153.

Brabant (Jean I, duc de), fait connaître aux échevius et bourgeois de St-Trond les nouvelles limites de la franchise de Halen, I, 11. — Partage avec son frère Godefroid, I, 98.

Brabant (Jean III, duc de), porte secours à Englebert de la Marck, Evêque de Liége; pénètre en Hesbaye, marche sur St-Trond, s'y fait reconnaître comme avoué suprême de la ville, y nomme des échevins et demande à acheter la partie de la Seigneurie de la ville appartenant à l'abbé, I, 35, 36, 37. — Se fait payer par les Saintronnaires 1800 florins d'or, I, 39, 40.

Brabant (Wenceslas, duc de). — Condition du traîté de paix conclu avec les Saintronnaires; notes explicatives, I, 95 à 102.

Brandebourg (Frédéric, marquis de), créancier de l'Evêque Jean de Walenrode. — Pait arrêter les Lossains et Liégeois passant par ses domaines, I, 253, 256. — Alliance des villes de Huy, Tongres, St-Trond, Hasselt et Maestricht pour s'en venger, I, 253. — Sentence portée par l'Empereur à la requête de Frédéric, I, 256. — Appel des bonnes villes, et jugement du cardinal Jean, du titre de St-Pierre-ès-Liens, I, 268, 284, 352.

Brandebourg (Josse, marquis de), Empereur d'Allemagne, I, 187.

Brandevin. — Défense aux débitants de vin d'en encaver en même que du vin étranger, III, 188. — Emploi du seigle dans la fabrication du brandevin, prohibé, III, 490. — Déclaration du brandevin importé, au comptoir, IV, 364. — L'accise sur le brandevin, I, 425; arrentement de la perception du droit par les merciers, IV, 295; Fraudes du droit, IV, 364. — Impôt, V, 11.

BRANDTSCHATTING. — Ce que c'était, IV, 400.

Brasserie. — Règlements généraux (1425), I, 259; — (1581), III, 130; — (1581), III, 1, 150; — (1597), III, 234; — (1608), III, 265, 275; — (1632), III, 400; — (1693), IV, 432.

On doit brasser à son jour habituel, I, 291, 300, 376. — On ne peut faire deux bières différentes d'un seul et même brassin, I, 442. — Les brasseurs ne peuvent avoir en même temps deux sortes de bière, I, 432; II, 289; III, 132, 266; exception à cette règle, III, 60. — On peut, à deux, faire un seul brassin, I, 324. — Les brasseurs doivent exposer à leur porte une bottelette de chaume, les dimanches et jeudis, aussi longtemps qu'ils ont de la bière à vendre, I, 323, 430, 464; II, 23, 61, 89, 120, 163. — Ils ne peuvent brasser avec du grain d'hiver (haert coren) I, 334. — Ils ne peuvent brasser le mercredi ni le samedi, II, 133. — Ils doivent faire en sorte que la ville ne manque jamais de bière, III, 60, 131, 199, 266. — Aucun habitant de la ville ne peut brasser chez lui, II, 133; ni hors de la franchise, II, 114, 134, 152. — Les brasseurs ne peuvent refuser de la bière quand on leur en demande par aime ou demi-aime, III, 60. — Experts, III, 68, 73, 76.

Brasseurs (Métier des). — Son mécontentement au sujet de l'impôt, I. 148. — Impose les membres du métier non brasseurs de profession, I, 466. - Refuse de brasser, I, 300; IV, 343, 425. - Son accord avec l'administration communale, III, 237, 238, 250. — Démarches pour pouvoir augmenter le prix des bières, III, 249. — Le métier est aboli et déchu de la bourgeoisie, VI, 316. — Est exécuté en payement du peculium, VI, 317. — Ses meneurs sont incarcérés, VI, 318. — Ses protestations contre l'impôt, IV, 195, 300, 322, 332, 334, 335, 336. — Fait à la ville un présent de 400 pattacons, IV, 213. — Ses procès contre la ville, IV, 332. — Intervention du curé de Notre-Dame, IV, 335. — Le métier est supprimé, IV, 343, 345, 346; VI, 316. — Est privé du privilége du 20 sept. 1605, IV, 235. — Rétabli, IV, 343, 344, 345, 346; III, 499. — Surrogé par la ville dans la perception de l'impôt sur le malt, V, 14. — Ses plaintes contre le percepteur des accises, V, 214. — Id. au sujet des eaux du ruisseau, V, 221. — Rente lui souscrite par la ville. V, 277. — Règlement du droit payable pour l'acquisition du métier, V, 345, 453. — Voir Ern. de Bavière, Ant. de Berg, Léon. Betten, Ben. Mannaerts, Jos. van Herck.

Brassin. — Droit de l'abbaye sur chaque brassin, I, 47; II, 120, 227, 251, 255; brasseries libres exemptes de ce droit, I, 47; II, 120.

Grains à employer pour le brassage des différentes sortes de bière, I, 259. 322; III, 59, 140, 151. — Ingrédients défendus, III, 151, 234. — Nombre d'aimes qu'on peut tirer du brassin, I, 259, 323, 338, 428, 474; II, 23, 40, 76. 180, 289, 312, 361, 369, 372, 374, 379, 381, 387, 392, 396, 410, 416, 429, 434, 436, 447; III, 59, 62, 140. — Déclaration de brassin, II, 100, 361, 393, 430;

266, 380; IV, 340, 381. — Fraudes, IV, 349, 394, 395. 8, 364, 376, 428, 432; II, 23, 33, 76, 90, 312, 364, 388, 1, 131, 140, 152, 153, 185, 188, 203, 235, 1260, 266;

ovenance étrangère, III, 373. — Jaugeage et rouan-3; III, 219, 280, 333. — Jaugeage des cuves, III, 401; 469. — Entonnage, II, 90, 312, 416, 423; III, 131,

II, 361; IV, 448. — Jurés des brasseurs, I, 431; II, Ouvriers-brasseurs, II, 40. — Jaugeurs assermentés, III, 219, 260, 266; V, 363, 393. — Préposés à la mise

Joir Mendicilé, Vagabonds.

arde permanente organisée pour mettre fin au vols, ales qui se commettent journellement, IV, 304. — ii se tient aux environs de la ville; mesures décrétées — Voir Gér. de Groesbeeck.

seigneur d'Humbercourt, installé comme administra-, II, 20; exige les gabelles dues par l'abbé de Saintr Sceaux.

71LLR. — Voir Propriétés communales.

- Voir Propriétés communales.

N. - Voir Boulangers, Pain.

RT. - Voir Faubourgs, Forts, Milices Citoyennes,

ume de) abbé de St-Trond (1516-1532). — Ses députés t de la ville au sujet de l'entretien du ruisseau, II, 239. VROU W CAPEL. — Voir T. N. L. (Kerkom).

Assance (Rév. Fr.) — Arrêté ordonnant de verser à sa pduit des ventes d'objets confisqués par voie de police amendes prononcées par les tribunaux correctionnels, vant pour ce bureau l'établissement d'une administrade l'Hospice Civil, 115. — Nomination d'administrafonctions, 120; instructions diverses, 120. — Rempla, 122, 126. — Refus de prêter serment, 130. — Nomie, 130. — Destitution des administrateurs, nomination thives remises sous inventaire, 132. — Démission du svelles démissions, 136; nouvelles nominations, 137; — Destitution de tous les membres à la fois; les 156. — Nouveaux membres nommés, 156, 162, 454. —

ne du réformateur Calvin. — Mesures prises à Saintther la propagande, III, 45; IV, 494. — Réunion des III, 46.

e du burcau, 168. — Démission de membre, 216.

CAMERLINCK. — Nom donné au domestique ou garçon de service des bourgmestres et des conseillers. — Serment qu'il prêtait, IV, 439; VI, 384. Salaire annuel, IV, 333; VI, 384; IV, 439; rémunération pour courses lui commandées, VI, 385; IV, 439. — Paie les impôts et les contributions, VI, 384; IV, 439; V, 118; — est exempt de l'impôt sur la bière pour certain nombre d'aimes, V, 113. — Fonctions de cet employé, VI, 384; V, 439. — Mantean et souliers, ibid. — Citations diverses, IV, 45, 233, 234; V, 72, 82, 198, 267. — Noms des titulaires connus, VI, 384; IV, 439, V, 81, 346. — Suppression du poste de Camerlinck, V, 419.

CAMERLINCK DES ECHEVINS. — Voir Echevins.

Canards. — Ne peuvent aller au ruisseau qui traverse la ville, ni au Gothe, ni au Grooten ou Cleynen Vleminxgracht, I, 310.

CAPELBROEDERS. - Voir Chambre de Rhétorique.

CAPITATION. — Voir Moyens publics.

Capucines (Les Religieuses) à St-Trond. — Recommandées au magistrat par le Vicaire Capitulaire de Liége, VI, 336. — Don d'une fenêtre par le magistrat de la ville, IV, 203. — Exemption d'impôts, IV, 437. — Convoquées par le magistrat au sujet du payement des tailles, V, 82. — Leurs rentes, V, 83; VI, 411. — (Rév. Fr.) Suppression du couvent, inventaire, état nominatif des religieuses, VI, 85. — Apposition des scellés, VI, 89. — Visite domiciliaire, VI, 121.

CAPUCINS (Les Pères). — Conditions de leur admission à St-Trond, III, 287. — Subside de la ville, III, 289. — Chargés de l'enseignement du catéchisme, III, 351. — Leurs sindics, III, 446; V, 198. — Aide pour restauration de leur couvent, III, 449. — Don d'une fenètre par le magistrat, IV, 342. Subside pour construction de la tour et achat d'une cloche, V, 93. — Gratification pour sonnerie des cloches, V, 194. — Restauration au couvent, V. 211. — Construction d'un aqueduc, V, 257. — Centenaire de la procession de Montaigu, V, 276. — Couvent sert d'hôpital militaire, V, 325. — Aide pour la procession de Montaigu, V, 406. — Definitorium et custodia, V, 496, 502. — Etablissement d'une manufacture de draps, V, 496, 497, 502. — Le noviciat de toute la Custodia établi à St-Trond, V, 402. — Différends avec le magistrat, V, 502, 503, 504; terminés à l'amiable, V, 504. — Leur custode, V, 504. — Rentes sur le corpus de la ville, V, 198, 244; VI, 410. — (Rév. Fr.) Suppression du couvent, inventaire, état nominatif des religieux, VI, 84. — Apposition des scellés, VI, 89. — Présentation des bons, VI, 97. - Projet d'y établir une caserne de militaires, VI, 97. - L'église sert de magasin des fourrages, VI, 102. — Transport de la bibliothèque à Maestricht, VI, 116. — Visite domiciliaire, V, 121. — Vente du couvent, VI, 122.

CARDINAUX cités dans l'Inventaire, I, 114, 268, 269, 284, 353, 397.

Casquettiers (mutsmeickers). — Doivent se faire inscrire dans l'un des métiers, III, 275.

Carillon. — Visites de cloches de l'hôtel de ville en vue de la confection d'un nouveau carillon, V, 335, 336. — Utilisation de cloches provenant de Notre-Dame, V, 336. — Contrat pour la fourniture du nouveau carillon, spécification des anciennes cloches à fournir à l'entrepreneur, VI, 416. — Difficultés avec ce dernier, V, 339. — Cautionnement de l'entrepreneur pour

matériaux lui fournis par la ville, VI. 418. — Engagement souscrit par le frère de l'entrepreneur pour le placement et la bonne qualité du carillon, VI, 419. — Visite du carillon par des experts, V, 340, 343. — Différence de rapport, VI, 419. — Visite, rapport et contrat pour le perfectionnement par le carillonneur de Louvain, VI, 422. — Le carillon amélioré, visites et rapports, V, 350; VI, 422. — Nouveau perfectionnement, V, 411.

Carillonneurs de la ville. — Doivent entretenir l'horloge de l'hôtel-de-ville, III, 378; V, 340; VI, 423; mettre des airs nouveaux, III, 378. — Jours et heures auxquels ils doivent jouer, III, 378; V, 340; VI, 423. — Résiliation facultative de leur contrat, III, 378.

Poste de carillonneur. — Concours, jury, V, 351; VI, 423. — Suppression, V, 419. — Poste vacant, V, 425. — Gages y attachés, III, 316, 378; V, 340; VI, 423; V, 415, 424, 463, 489. — Titulaires connus, III, 378; V, 340; VI, 423; V, 415; VI, 426.

CARNAVAL. — Ord. pour celui de 1707, V, 90.

Carte parcellaire de la ville et de la juridiction, V, 27, 109. — Registre des propriétaires, V, 109.

CATÉCHISME. — Rente pour le catéchisme au béguinage, VI, 409. — Voir Capucins, Notre-Dame.

Causes criminelles. — Voir Procédure.

CAUTION JUDICIAIRE. — Voir Clercs, Procédure.

CERCLE DE WESTPHALIE (Princes du), ordonnent aux capitaines des forteresses de mettre fin aux vols, pillages et meurtres dont leurs soldats se rendent coupables, VI, 297.

CENTENAIRE DE ST-TRUDON. — Voir Processions.

Cerceaux. — Impôt extraordinaire sur cet article, IV, 232, 301.

CERISES. — Voir Maladies contagieuses.

Cervoise (cerevisia). — Voir Bière.

Chalons (Hugues de), évêque de Liége (1296-1301). — Son accord avec l'abbé de St-Trond, touchant le mode de remplacement des échevins retirés ou décédés, I, 18.

Chambre Pupillaire (die weescamer). — Membres de cette juridiction (weesmeesters) dont les noms sont cités dans l'Inventaire, III, 157, 63, 67, 76, 86, 91, 94, 98, 201, 08, 12, 15, 19, 23, 30, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 55, 57, 63, 69, 71, 77, 79, 83, 86, 89, 91, 93, 95, 303, 14, 25, 53, 60, 66, 72, 77, 84, 89, 90, 94, 99; 407, 13, 21, 33, 44, 48, 54, 62, 68, 72, 77, 80, 82, 85, 87, 90; IV, 36, 43, 63, 72, 76, 103, 15, 35, 46, 54, 95, 204, 13, 22, 28, 45, 54, 57, 64, 72, 73, 80, 87, 99, 315, 27, 33, 43, 53, 62, 67, 70, 75, 87, 92; 408, 13; V, 99, 112, 13, 18, 18, 22, 30, 38, 47, 54, 59, 64, 70, 73, 82, 90, 96, 204, 11, 20, 40, 45, 53, 58. (Voir pour les autres V et VI, Elections communales).

CHAMBRES DE RHÉTORIQUE (die rethorycken). — Abolition des deux Chambres (die okeleyen ende rosencrans) II, 345.

Chambre dite den Olyftack. — Nombre de membres; comment élus, serment qu'ils prêtent, IV, 484,485. — Les membres ne peuvent faire partie des Serments, IV, 485. — Prince, hooftman, capelbroeders, IV, 485; knape, IV, 489, 494. — Motif de réorganisation, IV, 494.

Statuts de l'Olyftack. — Compétence de la Chambre en matière de délita commis par ses membres, IV, 485; appel de ses jugements à la juridiction des Serments, IV, 485. — Droit d'entrée, décès de membres, service funèbre, IV, 486. — Fêtes patronales, IV, 486. — Convocations, assemblées, votes, IV, 487. — Amendes, boetmeester, IV, 487. — Pièces à jouer (esbatementen); distribution des rôles, evaluatiemeesters; répétitions, IV, 487, 488. — Contrôle du magistrat, V, 159. — Convenances à observer, présentation d'étrangers, IV, 488. — Provocations, disputes, injures, IV, 489. — Armes prohibées, V, 489. — Don du Prince, IV, 489. — Approbation des Statuts par le Conseil Secret de l'Evêque, IV, 495.

Gages annuels payés par la ville, III, 166; -- subside pour un drapeau, III, 244; -- aide de la ville, IV, 254; -- subside annuel, III, 464; IV, 272.

La Rhétorique assiste à la procession de la kermesse annuelle, III, 244; V, 421. — Donne une représentation à la kermesse, III, 244; en est dispensée pour motif spécial, III, 368; subsides qu'elle touche du chef de cette représentation, III, 396, 446, 451; V, 136, 147, 153, 159, 172, 189, 219, 447. — Est autorisée à jouer à l'occasion du carnaval, V, 443, 453 (?).

Théâtre donné par la ville, IV, 119; restauration, V, 142, 145; nouveau throon, V, 142.

Chambre de la Société, restaurations, V, 128, 238.

Procès de la ville, V, 435, 438; transaction, V, 441.

Construction d'un local, VI, 443.

Rôle militaire à remplir en cas d'alarme, III, 96, 464; id. par rapport à la garde, III, 256 275; IV, 51; id. comme patrouille pour la visite des maisons suspectes, V, 416, 457; VI, 26. — Reçoit de la poudre et du plomb, IV, 272; V, 194; l'Olystack est considéré comme Serment, V, 251, 424; VI, 26. — (Rév. Fr.) Rapport du Maire sur la Chambre, VI, 162. — Production du titre de sa fondation, VI, 195. — Voir Chr. de la Blocquerie, Organisation militaire.

Chandeliers et Ciergiers (Kersmeickere). — Ne peuvent employer de l'huile dans la fabrication des chandelles et des cierges, I, 214.

CHANGEURS. — Voir Alexandre VI, Brabant, Monnaies.

Chanoinesses de St Augustin. — Voir Luciendael.

Chanoinesses du St Sépulcre. — Voir Jérusalem.

Chanvre. — Heure à laquelle ceux qui n'ont pas la bourgeoisie peuvent en acheter aux marchés francs; heure à laquelle on peut le peser, II, 270.

Chapeaux. — Impôt extraordinaire sur cet article, IV, 231, 301. — Voir Merciers.

CHAPELLE DES CLERCS. — Les lettres stipulant le salaire que les procureurs pouvaient exiger y étaient affichées, I, 146. — Défense de jeter des immondices aux abords, I, 327; III, 370; — id. d'y satisfaire des besoins naturels, I, 327. — C'est là qu'on nommait les bourgmestres, III, 89, 93. — Ses rentes à charge de la ville, IV, 185; V, 261, 314, 511; VI, 445. — Ses receveurs, V, 261, 314.

(Rév. Fr.) — Taxe des bêtes à cornes qu'elle doit livrer pour la réquisi des viandes, VI, 72. — Taxe dans l'emprunt forcé, VI, 79. — Projet (faire un magasin de fourrages, VI, 112. — Inventaire de ses rever VI, 113. — Voir Cloches, Elections communales.

RB-DAME. — Voir Eglise de Netre-Dame.

LLE. — Ord, concernant la vente au marché, I, 215. rurs, III, 412. — Etrangers qui achètent à St-Trond; ent pour la revente, III 374, 465; IV, 50. — On ne ntre des marchands pour accaparer leur charbon, III, doit être vendu à la balance établie au marché (cool-V, 358. – Le charbon doit être vendu au poids, la nesure, IV, 358. — La balance : défense de glisser le d'en égarer les poids, V, 148; entretien et garde, V, pesage, son salaire, V, 478. — Emprunt fait par la ville charbon, IV, 78. — Impôts sur le charbon, IV, 232, Règlement de 1801, VI, 158. - Voir Poids et Mesures. tèglement général, II, 179. — Défense d'exposer des nt plus d'un jour, II, 372. — Voir Boucherie. :HARGEURS PUBLICS (karreladers, karrelossers). — No-

Texte du serment qu'ils prétent, VI, 390.

menta de). - (Rév. Pr.) Renseignements demandés départementale, VI, 75. - Renseignements fournis,

s Romains, ratifie la paix de Nieuwenhoven, t. I, 39; ons au sujet de la réforme communale de 1348, t. I. gaux à Jean d'Arckel, évêque de Liége, I, 67.

ereur d'Allemagne, ordonne au Pays de Liège de rene Westphalie, V, 143.

pereur d'allemagne. — Service à sa mémoire, V, 306. Timmerlieden). — Ordonnance concernant le salaire . — Noms des jurés cités dans l'Inventaire, V, 9, 254, Leur chambre, V, 111. – Ils commencent et cessent a werckclocke, II, 380. — Ord. concernant l'épreuve de meester/ V. 126. — Différentes sections de gens de métier mprenait en 1529, t. II, 380. — Id. en 1714, t. V, 126. prement dits (1<sup>re</sup> section du métier des Charpentiers). ligne, III, 334. — Article de commerce qu'ils peuvent Proefmeesters, V, 126, 261, 298, 423, 488, 508. - Jurés,

skers). - Sixième section du métier des charpentiers, sfmeesters, V, 126, 153, 369, 404, 418.

hasse au gibier et aux oiseaux est interdite dans la V, 40, 109. — Permise dans la juridiction de la ville à de hourgeoisie, défendue à tout autre, V, 389, 489. es étrangers, fermeture de la chasse, V, 389, 390. — -Henri de Bavière, VI, 347. — Voir Lapins, Lièvres, n, Perdreaux, Pigeons.

rladies contagieuses.

extraordinaire, IV, 232. - Voir Brasserie.

chaussée de Liége, V. 169. - Chaussée de l'Etat, V. 'iers Etat concernant les chaussées de Liége à Tongres, et de Hasselt à Verviers, V, 145. — Nouvelle Chaussée de St-Trond à Hasselt, V, 495.

CHAUX. — Impôt sur cet article, IV, 236, 302. — Voir Licence.

CHEMINÉES ET FOYERS. — Voir Moyens Publics, Rues.

Chemins de la franchise. — Ordonnances pour la propreté des chemins, I, 253; III, 139, 463. — Heerbanen, heerstraeten, zijdestraeten, steghen, III, 200. — Largeur obligatoire, curage des fossés, III, 209, 315, 318, 326; V, 287, 345. — Visite des chemins, V, 344, 350, 459,; VI, 396, 402. — Restaurations, V, 340. — Noms de chemins: Houtstrate, I, 253; II, 395; IV, 347; — Cabbeystrate, III, 319, 440; V, 25, 487, 512; VI, 414, 415, 421; — Weystrate, III, 349; — Dyckstrate, III, 319; — Valckenstrate, III, 357; — Kersstrate, III, 440; — Loemenstege, III, 49; — Bruerstege, III, 319. — Voir Georges d'Autriche, Max.-Henri de Bavière.

Chenevis. — Heure à laquelle ceux qui n'ont pas la bourgeoisie peuvent en acheter aux marchés francs de la ville, II, 270.

Chevaliers. — Peuvent porter des couteaux de Prague et de Bâle et des poignards pour leur défense personnelle, I, 294. — Autorisation spéciale de port d'armes accordée à Raes de la Rivière, seigneur de Heers et à sa suite, I, 476. — Voir Armes prohibées.

CHEVAUX. — Ceux des meuniers seuls peuvent être mis à l'attache aux environs du marché, I, 260. — Les chevaux entiers et hongres ne peuvent aller sur les prés de Guvelingen, St-Jean et Zerckingen, II, 297.

Chèvres. — Défense de les laisser courir à l'abandon, I, 436.

Chiens. — Les enlever, les séduire, les frapper à mort ou les tuer; pénalité qui frappait le coupable, III, 43. — Chiens errants peuvent être abattus impunément, III, 232; IV, 229, 238. — Voir Abatteur de chiens, Animaux vagants, Maladies contagieuses.

Chirurgiens. — Sang provenant de leurs opérations, III, 69, 239. — Chirurgiens des menses des Pauvres ou Chirurgiens de la ville : gages, III, 413; V, 30, 181, 187, 405. — Serment, V, 53. — Exemption d'impôt et de contributions révoquée, V, 118. — Titulaires cités dans l'Inventaire, III. 413; IV, 22, 45, 193, 273; V, 53, 130, 181, 187, 291, 405. — Voir Maladies contagieuses.

CHOUX. — Voir Maladies contagieuses.

CHRISTOFFELIEN. - Voir Quartiers de la ville.

CHRISTOFFELMEESTERS ou CHRISTOFFELS. — Primitivement ce nom désignait les chefs des brigades qui travaillaient aux fortifications; ils collectaient la taxe hebdomadaire (weekgelt), II, 137; ainsi que la taxe imposée pour la restauration de la propriété bâtie de la ville, II, 302. — Lors de la division de la ville en quartiers, ce nom désignait les chefs de ces quartiers dont ils convoquaient les milices en cas d'alarme, II, 261, 302.

Ordonnances qui les concernent par rapport aux travaux des remparts, II, 221, 228, 376; III, 43, 140; IV, 47, 89. — Ordres spéciaux leur donnés par le magistrat, IV, 279; V, 8, 28. — Défense de les injurier, pénalités qui frappent ceux qui s'en rendent coupables, II, 302. — Fonctionnaires cités, V, 241, 264, 286, 311, 368, 402, 406, 490, 505, 506; V, 38.

CHYPRE (l'île de). — Voir Pélérinages.

Cidre (Appeldranck). — Accise supplémentaire sur cet article, III, 479. — Ne peut être mis en cave sans avertissement préalable donné aux fermiers des accises sur le vin, III, 188.

CIERGES. — Voir Chandeliers, Inhumations.

CIMETIÈRES. — Défense d'y jouer, etc. II, 347; III, 85; d'y vendre, III, 85, 144, 172, 324. — Cimetières cités dans l'*Inventaire*: Notre-Dame, I, 219, VI, 285; St-Sépulcre ou St-Martin, I, 384; V, 76; St-Gangulphe, V, 76; Ste-Cathérine, V, 39; VI, 85; Stayen, VI, 85; Sœurs-Grises, V, 115.

(Rév. Fr.) Cimetière de Ste-Cathérine est désigné pour l'enterrement des citoyens, VI, 75; plus tard le cimetière de Stayen, VI, 85.

CIRE. — Impôt extraordinaire sur cet article, IV, 233, 301.

CIVIEL ARREST. — Voir Prisons.

CLERIC. — Voir Secrétaire communal.

CLERCS. — Proscription de clercs par l'autorité laïque, I, 43. — Caution qu'ils doivent fournir en justice, ib. 79. — Sont jugés par l'Official forain, ib., 426. — Immunité de taille pour les clercs non mariés, ib. 55. — Clercs mariés: jugements prononcés contre eux par des Cours de Justice du pays, I, 477; II, 127. — Port d'armes et costume laïque, II, 273. — Synodes paroissiaux, II, 302. —Adultère et concubinage, II, 348. — Voir Armes prohibées, Erard de la Marck.

CLEYNEN VLEMINXGRACHT. — Voir Canards, Fossés.

CLÈVES (Adolphe de), Seigneur de Ravenstein, vole au secours du couvent de St-Jean, et le sauve du pillage, II, 23.

CLOCHES. — La grande cloche de la ville, III, 488; V, 103; refondue, V, 488; déposée au *Timmerhof*, V, 394; vendue, V, 475. — La petite cloche, 1V, 116.

La cloche de l'abbaye nommée Storm, V, 109, ou Stormclock, V, 103.] Cloche d'alarme (als ennich allerm sprinct, II, 261.

Cloche banale (banclocke, meeste clocke). — Ne peut être sonnée sans consentement des seigneurs et des écoutêtes, I, 63, 164; ne peut être sonnée que du consentement des deux seigneurs, ou de l'un d'eux, des écoutêtes ou mayeurs, des échevins et des bourgmestres, IV, 236. — Les bourgmestres peuvent la sonner, sans le consentement des écoutêtes, si la ville est envahie ou si un bourgeois est emmené prisonnier par l'ennemi, I, 53, 134; en cas de nécessité, tant pour les seigneurs que pour le pays et pour la ville, I, 119; si des ennemis ou des étrangers brûlaient ou pillaient des maisons de bourgeois, I, 165. — Pénalité frappant celui qui la fait sonner par sédition ou mauvais dessein, I, 119, 138. — Les bourgmestres ne peuvent pas la sonner pour convoquer le peuple à sin de délibérer sur des affaires concernant la ville et le pays, I, 52, 117, 134. — La cloche banale doit être sonnée pour la publication des keures, I, 53; pour tous les cas qui concernent les droits des seigneurs et pour ordonner la paix entre parties, I, 155, 480; pour toute affaire qui touche à la souveraineté des seigneurs et à leur haute justice, I, 170; quand la ville se met en campagne, II, 113; pour passer aux dernières rigueurs d'une exécution mobiliaire, IV, 357. — Citations diverses, III. 441;

IV, 136, 138, 276, 307, 328, 323, 329, 367; V, 7, 93, 223. — Voir Robert de Crenwick, Joyeuses Entrées.

Cloche du Conseil. — Voir Magistrat (Réunions du).

Cloche du Couvre-seu ou de retraite (avondiclocke, lester clocke ou slaepclocke). — Voir Couvre-seu.

Cloches des églises et des communautés religieuses. — Voir Capucins, Eglise Notre-Dame. — (Rév. Fr.) Tableau indicatif demandé par le Ministère des Finances, VI, 70. — Cession des cloches aux fournisseurs des viandes des armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, VI, 93. — Pesage, VI, 105. — Cession des cloches à la Compagnie de Lannoy, VI, 105. — Elles sont déposées à la Chapelle des Clercs, VI, 112. — Leur nombre, VI, 112. — Ordre de les enlever, VI, 119. — Etat des cloches transportées à Maestricht VI, 129.

Cloche du Travail (Werckclocke), au son de laquelle les ouvriers commençaient et cessaient le travail, II, 380.

CLOCKEM-, CLOPPEN-, KLOCKHEMPOORT. — Vois Enceinte fortifiée, Maladies contagieuses, Milices Citoyennes, Portes, Quartiers.

CLOCKSLACH. - Voir Publications.

CLOVENIERS, CLOVERSCUTTERS, CLOVERSCUTTERSRAE-MEN. — Voir Arquebusiers.

CLUPPELSLAGERS. - Voir Fustigeants.

CLYSTÈRES. — Voir Maladies contagieuses.

Cocarde nationale. (Rév. Fr.) Ordre du Commandant de Place touchant le port de la Cocarde, VI, 452. — L'ordre n'est point observé, 63.

Colombiers. — Les propriétaires n'en peuvent vendre des pigeons en gros; ils doivent les vendre au marché ou les manger eux-mêmes, I, 210. — Mandements sur les colombiers ouverts, IV, 469; VI, 349. — Voir Georges d'Autriche, Max.-Henri de Bavière.

Colportage. — Accise sur les objets colportés, I, 318.

COMENSGAET ou COMISGAET. - Voir Cours d'eau, Forts.

Commandant de Place. (Rév. Fr.) — Informe la municipalité de la victoire des Français à Montélésimo, VI, 67. — Communique les succès de l'armée d'Italie, 69. — Annonce la Capitulation de Modène, 73; id. la prise de Rastadt et d'Affenbourg, 76; id. les victoires de Lonado, Castiglione et Monteliaro, 80. — Sa nomination à Spa, 79. — Le duc de Looz-Corswarem, sa mission, 243.

Commanderie de l'Ordre Teuronique à Bernissem. — Ventes de terrains faites par la ville à la Commanderie, III, 324, 349, 440, 470. — Exemption à perpétuité de la contribution dite bondergelt, III, 439; id. de toutes les charges et impôts de la ville, corvées et logements militaires, III, 442. — Différends entre la ville et la commanderie au sujet des contribution militaires, IV, 434; exécution de la Commanderie, IV, 436; id. de ferme, V, 6, 16. — Procès devant la Cour de Vienne, V, 88. — Le camandeur invité à délibérer avec le magistrat de St-Trond au sujet du pament de tailles votées par les Etats, V, 82. — Ordonnance du commande en qualité de député du Conseil Impérial pour le pays de Liége, au se

le l'abbé de St-Trond, V, 103. — Immunité de sa maison à St-Trond, V, 105. — Autorisation du magistrat de Saint-stauration des chemins aux environs de la commanderie, ution entre le Commandeur et le magistrat au sujet de res et du droit de pacage sur des terrains situés près de 0, 341.

cités dans l'Inventaire, III, 323, 349, 440, 442, 443, 470; — Receveur, V, 341.

ation de la Commanderie dans l'Emprunt forcé, VI, 78. Minnepoort proposée pour le casemement de la Gendar-V, 120.

EVE (comes mercatoriem, combe des marchands.) — Voir es.

E COMPTABILITÉ des Étapes et Convois militaire, (Rév. Fr.). 71, 136.

(commissarisson) députés à St-Trond pur les Solgnours, II, Titulaires, II, 290, 466; III, 20, 504; IV, 299; V, P3, 217. és:

u Directoire Exécutir (Rév. Pr.) près de l'administra-. — Nomination de Strens, VI. 49, 51, 53; su révocation ns postérieures, 78, 105. — Près du Joge Correctionnel; 75.

U GOUVERNEMENT (Rév Fr.) dresse la liste des citoyens, unt le plus disposés à agir dans les vues du Gouvernement,

DES GUERRES (Rév. Fr.) — Nomination, VI, 74. — Bupariet, VI, 453.

B Police (Rév. Fr.) - Nominations, VI, 57, 82.

encouragement (Rév. Fr.) — But de l'Institution, componission, VI, 247.

jurgeoises ou Serments (Gildes d'arbalétriers, d'archèrs

prétaient les membres, I, 333.— Conditions dans lesquelles est permise dans leurs chambres, I, 430, 464, 467; III, 393. etc. défendus, II, 258. — L'élection d'un membre au contà la Gilde ne l'oblige pas à quitter le serment, II, 277. — gent eux-mêmes les différends qui surgissent entre leurs

membres, 111, 6. — La Rhétorique va en appel à la juridiction des Serments, IV, 485. — Les serments assistent à la procession de la kermesse annuelle, II, 281. — Expéditions militaires, III, 276, 449. — Sont astreints au service de la garde, II, 145; III, 157; VI, 289. — Leurs dévoirs en cas de passage fe troupes, III, 52, 157. — Ri. en cas d'alarme, III, 96; IV, 225, 258; VI, 269; id. en cas d'incendie, V, 172; leur service comme patrouilles, VI, 26; V, 456; poudre et bière qu'ils reçoivent, V, 194, 251. Leurs chambres, V, 95. — Tire, V, 240. — Abolition des Compagnies, IV, 256, 336. — Les Compagnies rétabliss en 1672, t. IV, 258.

(Rév. Fr.) — Les maisons des compagnies abolies sont mises en location;
TOME VI. 34

fixation du prix de bail pour l'Ouden Raem, le Jongen Raem et le Cruysbogenraem, VI, 120. — Attestation du maire au sujet des levées d'agent des Jeunes Arquebusiers, 201.

Voit Arbalétriers, Archers, Arquebusiers, Chambre de Rhétorique, Max.-Henri de Bavière, Michel van der Smissen.

Compositions. — Voir Procédure.

COMPSLEUTELDRAGERS. — Nom duquel étaient désignés ceux auxquels était spécialement confiée la garde des archives, et peut-être des finances. Leurs noms se trouvent, III, 65, 68, 72, 76, 157, 63, 67, 76, 86, 91, 94, 98, 201, 08, 12, 15, 19, 23, 30, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 55, 57, 58, 63, 71, 77, 79, 83, 83, 86, 89, 91, 93, 94, 95, 300, 14, 25, 53, 60, 66, 72, 77, 84, 94, 99, 407, 13, 21, 33, 44, 48, 54, 62, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 85, 87.

Comptoir de déclaration des marchandises et de liquidation des impôts auxquels elles sont soumises.

Première mention de ce bureau, IV, 302. — Etablissement définitif du Comptoir, déclarations et payements à y faire, IV, 322. — Maison dans laquelle le bureau fut installé, 323. — Le commerce en souffre, 337. — Ordonnances de rendre compte de la recette, 348, 355. — Le maître du comptoir chargé de surveiller l'entonnage des bières, 400, 406. — Augmentation du personnel, 406. — Le maître-général du Comptoir et les quatre employés subalternes, leurs fonctions respectives, 423. — Démission du personnel, 426. — Ordre au maître du Comptoir de poursuivre toutes les affaires intentées du chef de confiscation et d'amendes, 431. — Modifications dans l'administration, diminution du nombre d'employés, 435. — Payements à faire par le Préposé du Comptoir, V, 16, 17. — Déclaration des marchandises de provenance étrangère, V, 19.

Concile de St-Trond. — Indulgences accordées aux fidèles des églises fesant partie de ce concile, I, 397. — Official forain, I, 64; — doyen, II. 456; — vice-doyen, I, 64.

Conciliations. — Voir Procédure.

CONCORDAT (Rév. Fr.) — Publication, VI, 164.

Concubinage. — V. Adultère.

Confiscations. — Voir Procédure.

Confrérie Ste-Cécile (der heilighe Maghet Ste-Cecilia). — Place lui accordée pour ses réunions, V, 309.

Confrérie des Pélérins de St-Jacques (Pelgrims ou Broeders van St-Jacob). — Leur maison, St-Jacobshuysse, donnée en emphytéose aux pauvres et Schuerhoven, II, 352. — Subside pour un drapeau, V, 163.

Confrérie des Romynders. — Subside pour un drapeau, V, 180.

CONINCK. — Voir Arbalétriers.

Coninxheim (Henri de), abbé de St-Trond (1443-1469). — Approuve la création d'une pension viagère souscrite par la ville pour se procurer des capitaux, I, 377, 380. — Nomme une commission pour l'administration du serment de l'arc, II, 23.

Conrad, roi des Romains, confirme la protection accordée aux bourgeois de St-Trond par Henri, duc de Lotharingie, contre les sous-avoués de la ville, I, 5.

entraire (Rév. Fr.) — Publication des lois, VI, 123. — oncernant, 126. — Liste des conscrits, 127. — Jury d'exani se prétendent exempts, 128. — Réfractaires portés sur la 129. — Exhortations au public, 137. — Contigent pour s, 139. — Amnistie accordée aux conscrits, 187. — Faux la guerre, répandus pour entraver la conscription, 188. — aux sous-officiers et soldats, 198.

IAL. - Voir Commanderie de l'Ordre Teutonique, Rues.

t LA VILLE (die Raedtslieden, die Gheswoerene). — Ils porent le nom de Jurati, I, 6, 12. — Les plus anciens règleils ils interviennent, ibid.

seillers: huit, I, 8; douze, I, 15; dix, I, 25, 32; vingt, I, ;; vingt-un, I, 129; quatorze, I, 160; treize, III, 89; IV. 9.

élection des conseillers. — Nommés par les seigneurs de ; — six par chacun des deux seigneurs, et après l'expiration taire, par les échevins, I, 31, 32; — six par chacun des deux le liste vingt-quatre candidats nommés deux dans chaque utres nommés par la classe des otiosi, I, 51; — élus par les treize par la classe des ministeriales, huit par celle des élus par les métiers, deux de chacun, I, 160; — par les , 28; — lus par les treize métiers, un dans chacun de ces V, 89; — nommés par les seigneurs dans une liste présentée res et conseillers sortant de charge, IV, 419.

mandat; un an, I, 8; deux ans, I, 32; un an, I, 52, 116, IV, 234; quatre ans, IV, 419.

asse des bourgeois ils sont pris : six parmi les otiosi, six I, 32; — douze dans les métiers, huit dans les otiosi, I, 51; rs, I, 116, 129, 160; III, 89. — Conditions d'éligibilité, I,

elle ils sont nommés ou élus : dans les vingt jours qui sie, I, 32; — le lendemain de l'Epiphanie, I, 51; — le a fête de St-Jacques, I, 116; — le lendemain de l'Epiphadimanche après Pâques-Clôses, 1, 160; — le dimanche lasimodo, III, 89; — le premier dimanche après la fête de 9.

prétaient, installation, I, 8, 33, 52, 116, 131, 161; III, 89; nt, II, 467; — serment de non revelando, I, 207; IV, 420;

ichaient, IV, 350, 420; — jetons de présence, IV, 350; —

onseillers d'après le règlement de Jean-Louis d'Elderen, IV, 419-420.

nis de port d'armes, I, 294. — Sont surveillés par les bourgui concerne l'exercice de leurs fonctions, IV, 419. — Conon siège, I, 29.

itionnés. - Voir Elections communales.

Ordange, Adolphe de la Marck, Jos.-Clém. de Bavière, geoises.

Construction. — Les coutumes de la ville en cette matière, III, 116.

Consulat a vie (Fév. Fr.) — Suffrages des citoyens sur la question; « Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie » VI, 164. — Publication du Senatus consulte par lequel Bonaparte est proclamé Consul à Vié, 169. — Passage du Consul à Vie par St-Trond, 175, 176, 177, 178.

Contributions. — Voir Bondergeld, Personeel, Tienden penninck, Twintichsten penninck, Reel.

Contributions directes (Rév. Fr.) — Lois du 20 mars et du 6 juin 1797, VI, 106, 110. — Difficultés pour les faire payer, la colonne mobile à Saint-Trond, avis au public, V, 132. — Ce qu'on entendait par contributions directes, V, 168.

Contribution fonoière. — Chiffre auquel elle s'élève pour le département de la Meuse Inférieure, contingent de la municipalité de St-Trond, 106. — Etat du versement, 134.

Contribution personnelle. — Chiffre auquel elle s'élève pour les nonantehuit départements de la Meuse-Inférieure et le canton de St-Trond, 110. — Invitation à payer les contributions personnelles, mobiliaires et somptuaires sous peine d'exécution militaire, 128.

Receveurs, 120, 128, 168. — Percepteur à vie, 173. — Candidats-répartiteurs, 173. — Répartiteurs, 131, 177. — Etat des versements, 134.

Convention nationale de Paris (Rév. Fr.) décrète la Réunion de la Belgique à la France, VI, 49.

COOLWAGHE. - Vois Charbon et Houille.

Cordonniers (die Corduwaniers, die Schooijmeickere). — Ord. sur les cuirs: I, 359, 442; II, 141, 299, 448; III, 34. — Coutumes, II, 307, 350. — Leur place au marché est tirée au sort, II, 220, 371; III, 10. — Maîtres, V, 143; apprentis, II, 350, 433; V, 143; ouvriers, V, 158. — Le métier est grevé de charges: aides lui accordées par le magistrat, V, 212, 221, 243; convention avec les tanneurs, V, 238. — Aldeschoenmakers et Nieuses, Schoenmakers, III, 190; V, 115, 116, 117, 208, 209. — Boeck der Corduseauiers, III, 10. — Les Jurés, II, 141, 307. — V. Tanneurs,

CORDUWANIERS. - Voir Cordonniers.

CORENMERCKT. — Voir Marchés.

Corporations ecclésiastiques (Rév. Fr.) — La vente de leurs biens est est ordonnée; la municipalité inyitée à en transmettre l'état général, VI, 53, — Demande de renseignements sur les biens des corporations de la Flandre Hollandaise. 57. — Liste des corporations dont les biens et les revenus sont provisoirement séquestrés, 59. — Liste de ces biens et de leurs anciens propriétaires, 62. — Placards et affiches de vente, 67. — Délivrance des boss aux membres des corporations supprimées, 86. — Etat des biens des corporations religieuses des Pays entre Meuse et Rhin, 88. — Vente des bestians des anciens couvents: lettre de la municipalité de St-Trond à ce sujet, 91; sursis de la vente, 94. — Leurs bibliothèques sous scellés et inventoriées, ibid., et transportées à Maestricht, 116. — Défense de porter le costume religieux, 99. — Celles qui ont conservé l'administration de leurs biens ne peuvent louer que pour neuf années; ne peuvent aliéner ni hypothèquer. 103. — Ord. d'en vendre les biens aliénés depuis l'entrée des Français, 121.

Cortenbosch (Rév. Fr.) — Son territoire répni à celui de la ville de St-Trond, VI, 216. — Voir T. N. L.

Coupe de Bois. — Voir Max.-Henri de Bavière.

Couronnement de l'Empereur (Rév. Fr.) — Fêtes à cette occasion, VI, 201.

Cours d'eau de St-Trond. — Ord. sur le Curage, III, 326.

Le ruisseau qui traverse la ville, VI, 268. — Défense d'en détourner le cours, I, 211; — id. de le faire déborder, Γ, 211; II, 98; — de l'obstruer ou dans tirer les écluses, I, 211; II, 98; — id. de faire monter son niveau, II, 146.

Comensgaet, Comesgaet ou Comisgat: endroit où le ruisseau entre dans la ville, II, 220, 298, 329; III, 297, 310, 484; V, 8, 57, 221; VI, 284. — Vissengaet, Vissegaet, Vissegat: nom de l'endroit où il en aort, I, 419; II, 77, 146, 330, 332, 400, 401, 424, 468; III, 297, 446.

Curage du ruisseau. — Procès entre l'abbé et la ville, II, 227, 251; III, 297, 326, 426; VI, 257, 328; — ordonnance de curage aux riverains, III, 310; V, 8, 382.

Ordonnances pour assurer la propreté des eaux du ruisseau, I, 211, 218, 354, 402, 419; II, 33, 163, 310, 332, 417; III, 69, 107, 188; — id. au sujet des lieux d'aisance déversant dans son lit, I, 420.

Visites du ruisseau, VI, 266, 268, 396; — largeur et profondeur règlementaires, V, 8, 287, 482; — écluse de Comisgat, III, 484.

Le petit ruisseau de la ville, dit St-Trudo borne; ordonnance de curage, I, 211; V, 27. — Die Gothe et Vuylbeeken; ord. de curage, I, 211; V, 27. — Défense d'y mettre des écluses, II, 334. — Ord. pour la propreté des eaux, II, 310; III, 9.

Dénominations du grand et des petits ruisseaux: Aude beecke, III, 319; Molenbeecke, III, 319; Leugenbeek. Logenbeecke, Legebeek, IV, 103, 134, 314; V, 8, 478; Hoechbeeck, V, 8; VI, 314; Gothe, I, 211; II, 98; V, 27; lieu d'origine du Leugenbeeck, nommé Draeiborne, V, 382; Sint Trudosborn, I, 190, 208; II, 37; III, 209; V, 27. — Sisindria, VI, 178.

Visite des Cours d'eau de la ville et de la juridiction, V, 459.

Voir Brasseurs, Canards, Guillaume de Bruxelles.

Cours le tenants: Cour de l'abbesse de Milen, I, 400; — Utenbroeke, II, 424, 456; VI, 256, 257; — Sperney, II, 319; VI, 257; — de l'Evêque de Liége, II, 339; — du Prévôt du monastère, II, 298, 319; VI, 256, 257; — de l'Hôpital, VI, 257.

Cours scammales. — Appels de leurs jugements, II, 30. — Réformes III, 501.

Couteliers (die mesmeeckers). — Voir Maréchaux.

Couvents. — Voir Couvre-seu, Ferd. de Bavière, Hubert Germeys.

Couvents de St-Trond. — Voit Béguinage, Bogards, Capucines, Capucines, Cins, Frères Cellites, Hôpital, Jérusalem, Luciendaet, Récollets, Sœurs Grises, Stenaert, Tiers-Ordre.

Couvre-feu. — Etait annoncé au son de la cloche nommée slæpclocke, I, 296; lester clocke, I, 344, ou avondt clocke, I, 473.

Retenir du monde dans les débits de boisson ou servir à boire après

l'heure, prohibé, I, 241, 473; II, 35, 77; III, 26, 65, 163, 197, 210, 218, 229, 383, 397, 424; (Rév. Fr.) VI, 451. — Défense de se promener aux abords des couvents de femmes, I, 343. — Id. de circuler sans lumière, I, 192, 357, 472; II, 278, 314, 351; III, 26, 65, 100, 197. 210, 217; V, 76, 362; (Rév. Fr.) VI, 451. — Voir Béguinage, Débits de bière, Danse, Vins.

Couvreurs de Chaume (Stroeydeckers). — Septième section du métier des charpentiers, V, 126. — Salaire, II, 186; — Proefmeesters, V, 126, 294, 304, 404.

CRAYENNEST. — Voir Forts.

Crenwick (Robert de), abbé de St-Trond (1350-1366), d'accord avec l'Evêque de Liége, permet au magistrat de St-Trond de percevoir pendant vingt années les droits de Schlachgelt, I, 41. — S'accorde avec Jean d'Arckel, Evêque de Liége, pour s'opposer par tous les moyens possibles à l'érection d'une commune à St-Trond, I, 50. — D'accord avec l'Evêque change l'administration communale de la ville, I. — Proteste contre la sonnerie de la cloche banale sans son consentement; est mis en demeure de sceller la charte communale ou de quitter l'évêché de Liége, I, 66. — Se retire à Léau, I, 67; — puis à Nieuwenhoven, I, 67; — puis encore à Léau, I, 67; — part pour Rome, I, 67; — en revient et s'arrête à Maestricht, d'où il se retire à Cologne, I, 68. — Sa mort, I, 68.

CRIEUR PUBLIC OU DE LA VENTE PUBLIQUE (Stadsbelleman). — Ses devoirs, serment qu'il prête, I, 397; III, 35, 110. — Le teneur du livre de la vente, III, 35, 110. — Salaire: pour la vente des meubles et immeubles, III, 35, 110; V, 285, 420; — pour les ventes faites sous la direction des Préposés de la Schreyftafel, V, 420; — pour la vente du poisson, V, 421. — Crieurs dont les noms sont connus, III, 35, 110; V, 142, 419. 506.

CROATEN. - Surnom des habitants du quartier de Vissegat, V, 402.

CROIX. — Voir Culte catholique.

CRUYCKMERCKT. — Voir Marchés.

CRYCHSRAEDT, gueminne de guerre. — Voir Milices Citoyennes.

Cuirs. — Ordonnance concernant leur préparation, I, 265. — Id. sur les cuirs de provenance étrangère, I, 265, 359, 389; III, 165; IV, 359; V, 157. — Id. sur les cuirs déclarés impropres au commerce I, 359, 479. — Expertise ou rewardage, I, 265, 359. — Marquage obligatoire, I, 389; IV, 359. — L'étranger ne peut vendre du cuir qu'à la halle publique (lederhuys), II, 41. Impôts sur les cuirs, III, 232, 301; IV, 363, 364, 367; V, 197, 481. — Voir Cordonniers, Tanneurs.

Cuivre. — Impôt, IV, 233, 300, 301.

Culte Catholique (Rév. Fr.) — Cinquante-quatre paroissiens de l'église de Notre-Dame déclarent choisir cette église pour l'exercice du Culte; le conseil mnnicipal accueille leur demande, IV, 88. — Une requête des habitants de la ville demande l'église des Récollets pour l'usage du Culte commun; l'administration départementale rejette la demande, 99. — Déclaration à exiger des ministres du Culte, 103. — Fermeture de l'église des Récollets, 106. — Protestations contre la fermeture de l'église de Schuerhoven, 107. — Règlement fixant les heures d'ouverture et de fermeture de l'église de Notre-Dame, 111; modifications, 115. — Signes extérieurs du Culte Catho-

lique: ordre d'enlever les croix des clochers, 116; adjudications ou rabais pour leur enlèvement, 129; soumission pour la descente de la croix de St-Martin, 133. — Requête des paroissiens de St-Martin pour l'ouverture de leur église, rejetée, 137. — Tout exercice du Culte interdit à St-Martin et à Schuerhoven, 139. — Le Concordat, loi relative à l'organisation des Cultes, 164. — Déclaration des prêtres qui veulent exercer le ministère du Culte, 168. — La paix de religion rétablie, réouverture des églises, 169, 170. — Lettre de Mgr Zaepfell, évêque de Liége, touchant la circonscription des paroisses, 171. — Prestation, par les prêtres, du serment exigé, 180, 186. — Autorisation de port du costume ecclésiastique, 191. — Prescriptions de la Préfecture au sujet de l'exercice du Culte, 198. — Organisation des églises primaires, succursales et chapelles auxiliaires, 199. — La Fête du Rétablissement du Culte Cotholique, 214. — Prières prescrites pour l'Empereur par les autorités ecclésiastiques, 219.

Cusa (Nicolas de), cardinal du titre de St-Pierre-ès-Liens. — Indulgences qu'il accorde à l'occasion du jubilé, I, 397. — Ses mesures contre les Frères-Mineurs, I, 398, 400. — Description de son sceau, I, 398.

Cuyck (Albert de), évêque de Liége, (1195-1200). — Les privilèges qu'il avait accordés aux Pays de Liége sont confirmés par les Rois des Romains, I, 187.

## T

DACHGELT. - Voir Moyens Publics.

Danse. — Elle est défendue dans les rues après l'heure du Couvre-seu, III, 26. — Voir Jeux.

Débits de Bière. — Droit de l'abbaye sur ces maisons, I, 2; II, 251.

Règlements sur ces maisons, I, 323, 430, 447, 467; II, 49, 102, 115, 127, 147, 165, 180, 345, 345, 360, 362, 368, 372, 376, 381, 382, 392; III, 29, 59, 60, 132, 150, 182, 199, 216, 229, 235, 266. — Enseignes à placer, II, 438; III. 333. — Voir Couvre-feu.

Taxe du prix de la bière pour les débits, III, 210, 219, 266, 296, 390, 402, 430, 446, 481; — IV, 27, 87, 95, 105, 113, 116, 146, 278, 308, 310, 329, 371, 414, 425, 433.

Débitants de bière ne peuvent avoir en même temps deux bières de différents prix, III, 132, 182, 219, 229, 235, 266.

Délits politiques. — Voir Gérard de Groesbeeck.

Déménagement. — Défense de transporter hors de la franchise, pendant la nuit, des meubles de bourgeois ou d'étrangers, I, 237.

Démer. — Opérations de dessèchement à cette rivière, VI, 424.

Dentelles. — L'importation de dentelles étrangères par les marchands de la ville n'est pas soumise à l'impôt, V, 352. — (Rév. Fr.) Rapport du Maire au Préfet du département concernant l'industrie dentellière, VI. 162.

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE-INFÉRIEURE (Rév. Fr.) — Un des neuf départements dans lesquels la Belgique fut divisée après sa réunion à la France, VI, 49. — Sa divisions en cantons; le canton de St-Trond et son territoire, ibid.

Administration du Département. — Le Commissaire du Directoire-Exécutif près de ce département, nomination, VI, 49; — les administrateurs, nominations, VI, 49, 81.

L'administration départementale demande l'état des biens et revenus des communes et châtellenies, 56. — Id. des fonctions dont les titulaires restent à nommer, 57. — Exempte les officiers municipaux de la réquisition d'un cheval au parc, 60. — Demande l'état de la population des communes, 63. — Ordonne de restaurer le local choisi pour la Gendarmerie, 68. — Son arrêté pour l'établissement des gardes-champêtres, 68. - Demande le tablesse des émigrés, 68. — Imposition pour les dépenses administratives, 69. — Demande l'état détaillé des cloches, 70. — Id. des renseignements sur les hôpitaux, 75. - Exempte les officiers municipaux de logements militaires et de corvées personnelles, 74; instructions sur leur démission éventuelle, 86, 87. — Presid informations pour l'établissement d'une maison de détention et de correction, 77. — Demande le tableau des religieux et religieuses supprimés ou sortis volontairement de leur couvent et demeurant dans le canton, 80-Id. la liste exacte des communes, hameaux et dépendances, 86. — Id. le tableau genéral des fondations, 91. — Invite la municipalité à célébrer les fêtes républicaines, 58, 96, 102. — Fixe une taxe à percevoir au profit des indigents sur les salles des bals, concerts, etc., 97. — Destine une part des amendes correctionnelles au bureau de bienfaisance, 98. — Prescrit aux employés salariés la prestation du Serment de haine, 99. — Fait connaître les fêtes nationales, 101. — Instructions aux employés de l'Etat Civil concernant les décès de citoyens laissant des héritiers mineurs, 101. — Communique l'arreté ordonnant l'établissement de l'École Centrale, 102. — Ordonne de nommer les commissaires des hospices civils et des fondations pieuses, 108. — Loi relative à la déclaration à exiger des ministres du Culte, 103. — Ordonne au Directeur du Domaine national de prendre la régie des biens pastoraux, 109.

Députations envoyées par le magistrat pour affaires de la ville, III, 300, 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 21, 49, 68, 90, 88, 415, 16, 22, 28, 25, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 64, 66, 72, 76, 80, 81, 82, 88, 91, 92, 501; V, 16, 45, 47, 48, 77, 104, 55, 56, 214, 20, 22, 38, 42, 56, 67, 68, 76, 80, 82, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 96, 329, 43, 50, 53, 54, 58, 59, 61, 67, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 96, 416, 423.

Députés à la Chapelle (Gedéputeerden in die Capelle). — Commissaires députés pour procéder, en la Chapelle des Clercs de Notre-Dame, à l'élection des deux bourgmestres de la ville.

Etaient au nombre de huit, donts quatre nommés par les seigneurs de la ville, I, 168; III, 89; les quatre autres pour les quatorze conseillers des métiers, I, 163, et plus tard par les doyens et conseillers de ces métiers, III, 89.

Ils étaient nommés à l'hôtel-de-ville en la salle du conseil, III, 89. — Assistaient à neuf heures à la Messe de la Chapelle des Clercs, III, 89. — Procédaient immédiatement après à la l'élection des beurgmestres, I, 163; III, 89; à la formation d'une liste de six candidats-bourgmestres, IV, 234.

Les députés présents procédaient à l'élection, malgré l'absence des autres, I, 163; mais devaient attendre, jusqu'à cinq heures de relevée, les députés

164. — Si les seigneurs eux-mêmes sont présents, il ne leur s'un seul député, III, 89.

s prêtaient, texte flamand et français, III, 93; VI, 386. — touchaient, III, 314.

ionnés dans l'Inventaire, III, 157, 63, 67, 91, 94, 98, 201, 08, 0, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 55, 57, 58, 63, 69, 71, 77, 79, 83, 1, 95, 99, 303, 14, 25, 53, 60, 67, 72, 77, 84, 89, 94, 98, 407, 1, 54, 62, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 85, 87; IV, 36, 49, 63, 76, 54, 94, 203, 13, 28, 44, 53, 57, 64, 71, 80, 86, 99, 315, 26, 33, 1, 74, 87, 92, 407, 12; V, 54, 92, 99. — Voir pour les autres, tions communales.

UE. - Voir Finances.

sir Monnaies, Procédure.

onse de porter le chaperon pendant plus d'un jour et de faire èques solennelles (?) I, 334, 346.

Jean, duc de). - Ses prétentions à la succession du duc de

N. - Voir Forts.

orte d'étoffe de prix. - Impôt sur cet article, IV, 302.

lélébration des). — Défense de vendre ou d'exposer en I, 83; exceptions à cette règle, I, 412, 417. — Id. de faire le ande, I, 397. — Voir *Porcs*.

ir Abbaye de St-Trond.

i dimes du clergé et des communautés religieuses confisi des Représentants du Peuple, VI, 453. — Conséquence de our le Séminaire, 83. — Dîmes d'Ordange, ordres au curé i3.

pus famis, caritatis annona, dieren tijde). — Détail sur la en 1439, I, 344, 345, 346.

I-Trond, I, 191, 317, 416, 443; II, 80, 174, 199, 344; IV, 453; , 294, 368, 486, 490; IV, 49, 274, 282, 367; V, 51, 95, 97, 38. — Prix de l'épeautre, I, 345; du blé, III, 186.

urs de grains, ordonnances qui les concernent, I, 191, 339, III, 41, 167, 210, 213, 486, 487; IV. 464, 467; V, 51, 95,

ortation des grains, I, 317, 325, 383, 415, 418; II, 80; III, 21, 187, 490; IV, 282, 453, 455, 472, 480; V, 95; — id. sur la sportation, I, 327, 330, 415, 417; V, 97; — id. sur l'exportation du pain, III, 180, 186, 339; — en quels cas la sortie des grains est permise, 418, 441; II, 52, 80; V, 97. — Importation autorisée, III, 115. — Défense de vendre à des étrangers, V, 97.

Achats de grains pour consommation personnelle de l'acheteur; ordonnance pour les bourgeois, I, 355, 415, 416, 417; III, 37, 40, 42, 70, 95, 157, 166, 187, 352, 486, 487; — id. pour les étrangers, I, 443; III, 352, 363, 487; IV, 274, 278. — Heure qu'on doit attendre pour acheter, I, 322; IV. 49. — Défense aux bourgeois d'acheter pour la revente, III, 37, 40, 52, 70, 95, 157,

35

166, 170, 352, 486, 487; — défense absolue d'acheter faite aux étrangers, III, 352, 364; — dispositions particulières aux marchands de profession, IV, 367; — défense d'aller à leur rencontre quand ils se rendent au marché, IV, 274, 278; V, 197, 338.

Fixation du prix de vente, I, 331; II, 462.

Droit sur le grain sortant, I, 416.

Payement des rentes se fera en argent au lieu de se faire en nature, II, 174.

Visite des greniers pour constater les provisions existantes, III, 39, 220, 490; IV, 282, 455; V, 203.

Declaration à faire par les propriétaires de la quantité de grains qu'ils ont disponibles pour la vente, III, 368; V, 97.

La ville achète du blé en vue de revente aux pauvres, III, 169, 185, 263, 294; V, 290, 291, 292.

Défense d'employer du seigle pour la fabrication du brandevin et de l'anis, III, 490.

Location de greniers à des étrangers, III, 183, 210, 221.

Prescriptions aux boulangers. I, 355; III, 167, 183, 187, 210; — aux mendiants étrangers, III, 183; V, 97; — aux serments de l'arbalète et de l'Arquebuse, II, 344; — aux brasseurs, III, 182, 187, 364, 365; IV, 368, 371, 480; — aux meuniers, I, 331, 443; III, 39, 168.

Voir Accapareurs, Georges d'Autriche, Ernest de Bavière, Robert de Berghes.

DISSENTERIA. — Voir Maladies contagieuses.

DOBBELEN TWINTICHSTEN PENNINCK. — Voir Twintichsten Penninck.

Domaines nationaux (Rév. Fr.) — L'administration départementale ordonne à la municipalité de St-Trond de dresser l'état de tous les biens provenant des bénéfices et corps ecclésiastiques français, dont la vente a été ordonnèe, VI, 53, 62. — Les biens des moines émigrés de l'abbaye sous la Régie des domaines, 53. — Désense aux redevables de payer encore aux abbayes de Herckenrode et Terbeeck, 59. - Liste des biens et revenus des corporations religieuses sequestrés provisoirement, 58.— Communication des affiches de vente de ces biens, 67. — Inventaire des registres et comptes des communautés religieuses supprimées; relevé des revenus, de l'argenterie, etc. 84, 85, 112. — Délivrance des bons aux corporations supprimées. 86. — Renseignements aux religieux et religieuses relativement aux soumissions à faire sur les biens nationaux, 87. — Invitation aux communes à dresser l'état des biens nationaux provenant des corporations des pays entre Meuse et Rhin non réunis à la France, 88. — Apposition des scellés sur les biens meubles des couvents et des églises, 89, 90, 102. - Vente des chevaux, vaches et autres bestiaux qui se trouvent dans les maisons religieuses supprimées, 91, 95; difficultés, 92, 94. — Commissaires chargés de la délivrance des bons, 96, 97. — Officier municipal désigné pour les accompagner, 96, 97. — Gardiens des établissements religieux, 101, 115, 116, 135. — Instructions pour les communautés qui ont conservé l'administration de jeurs biens, 103. — Instructions quant aux remboursements des bons remis aux religieux, 108. — La Direction des domaines chargée de la gestion des

endes de Ministres du Culte qui refusent la prestation ructions à ce sujet, 109. — Inventaire des objets se du canton desservies par des prêtres insermentés, estiaux, meules de grains, gerbes de froment, etc., a bibliothèques des couvents transportées à Maesente des biens des corporations religieuses aliénés açais, 121. — Les églises vendues, 130. — Vente du Les curés et vicaires dont les biens n'ont pas été mner bail, ni sliéner, ni hypothéquer sans l'interromant des payement fixé aux maux ruraux, 168. — Délai de payement fixé aux maux ruraux, 171.

naines nationaux, 33. — Directeur, 58, 62. — Véride l'Enregistrement et du Domaine, 84, 449. — r la surveillance de la vente, 86. — Receveur, 112.

UX PRINCES-ÉVÊQUES DE LIÉGE, III, 385, 391, 422, IV, 241.

 Matières utilisées pour la fabrication des draps; arours, II, 215, 216.

règlements, I, 251, 287, 347; II, 135, 157, 322, 325, Le système de fabrication de Hans Bruedegom

u rewardeurs de la draperie, III, 335, 338, 397. draps, III, 341; IV, 390. — Le droit de scellage, aboli, V, 414, 425.

mentation, II, 391; III, 159. — Impôt, IV, 366. tatuta de la Gilde des Drapiers concernant cette vage des draps, III, 337.

sment pour la vente, I, 373; II, 148; III, 212, 374, V, 256. — La vente en est interdite, II, 61, 143, 148, sion de la foire franche de 1613, III, 336. — Voir ins, Hubert Germeys, Merciers.

- Différends entre drapiers et tondeurs de draps et ; II, 51, 135, 296, 337. — Entre drapiers et grédeurs 249, 309; III, 26, 30. — Jurés du métier, III, 335. I, 336. — Requête aux Seigneurs de la ville pour nine, apostille. V. 255, 256. — Voir Guédeurs, Merurs.

ir Cours d'eau.

e la mesure employée pour la vente de cet article, s, Π, 123.

2S. - Voir Tondeurs.

Voir Toiles.

corges d'Autriche, Ferd. de Bavière et T. N. L.

. — Leurs différends avec la ville de St-Trond, II, tel à St-Trond, III, 275. — Voir Avouerie de Saint-

Duras (Gérard de), abbé de St-Trond. — Témoin d'une charte de Henri de Leyen, évêque de Liége, I, 2. — Résigne sa prélature, I, 3.

## E

ECHEVINAGE ET ÉCHEVINS. — Les échevins étaient quatorze, dont sept appartenaient à l'évêque et sept à l'abbé, I, 16, 32. — En 1669, le nombre en fut réduit à dix, IV, 234.

L'échevinage, conformément au droit de l'Empire, était à vie; projet de le rendre annuel tombe par un jugement de la Cour d'Aix-la-Chapelle, I, 16, 17.

Mode de recrutement des échevins. — Les échevins eux-mêmes pour-voyaient au remplacement du collégue décédé ou retiré, dans le délai de quarante jours; passé ce delai le droit de nomination appartenait aux seigneurs, I, 13. — Le seigneur auquel appartenait l'échevin décédé ou retiré nommait le successeur, I, 19, 32. — Modifications apportées à ce système, IV, 234. — Amendes qu'ils encourent, I, 28.

Eligibilité. — Condition de fortune et de résidence, I, 54, 137; id. d'age, 117, 137; IV, 234.

Incompatibilité. — On ne peut être en même temps écoutête et échevin. I, 32.

Prestation de serment. — Texte du serment, II, 465; — ad pedes crucifixi, V, 217; — devant qui se prêtait le serment, V, 246.

Service de garde, II, 145; VI, 289, 290. — Camerlinck, Greffier, Scelleur, (Voir Justice).

Rôle des échevins comme juges. — Voir Justice, Procédure.

Intervention des échevins dans la gestion des affaires communales. — Voir Magistrat.

Divers. — Les échevins s'opposent à l'abolition de l'échevinage à vie, obtiennent gain de cause, I, 16, 17. — Une résignation de siége, I, 81.

Echevins cités dans l'Inventaire: I, 13, 15, 18, 29, 31, 47, 68, 225, 295, 307, 390; II, 42, 47, 48, 53, 120, 24, 26, 43, 58, 94, 95, 96, 221, 23, 24, 31, 59, 70, 71, 91, 94, 95, 98, 99, 301, 03, 10, 20, 25, 39, 40, 50, 58, 60, 66, 82, 84, 419, 25, 51, 52, 56, 62, 64, 66, 67; III, 10, 20, 29, 31, 41, 55, 64, 66, 83, 85, 88, 107, 111, 23, 37, 77, 238, 39, 42, 48, 49, 65, 88, 97, 305, 07, 24, 70, 436, 50, 62, 75, 84, 86, 502, 04, 05; IV, 79, 104, 80, 94, 97, 210, 14, 20, 22, 45, 46, 48, 54, 57, 60, 64, 69, 72, 73, 80, 82, 96, 99, 307, 15, 17, 27, 37, 43, 50, 56, 62, 66, 67, 70, 75, 84, 87, 92, 93, 408, 15, 95; V, 7, 13, 27, 51, 69, 77, 87, 97, 103, 06, 09, 13, 18, 28, 29, 49, 83, 87, 92, 217, 23, 39, 45, 46, 48, 51, 58, 59, 69, 87, 88, 303, 22, 27, 62, 68, 402, 10, 15, 21, 22, 33, 38, 41, 67, 81, 82, 89; VI, 20, 21, 25, 45, 47, 249, 53, 56, 57, 58, 68, 69, 74, 315, 16, 25, 27, 78, 79, 84, 92, 94, 96, 402, 14, 38. — Voir Amendes, Hugues de Châlons, Gérard de Groesbeeck, Adolphe de la Marck, Adam d'Ordange, Sceaux.

Echelles appartenant a la ville. — Ne seront plus prêtées, mais louées, IV, 254; — Cette ordonnance est rapportée, V, 80. — Ord. concernant celles qui se trouvent dans les faubourgs, ibid., 267. — Id. sur leur location, V, 145. — Voir *Incendies*.

Echenillage. — Ordonnances d'y procéder, IV, 248, 256, 332; V, 79. — Voir Maladies contagieuses.

Eclusiers. — Nomination, serment, III, 262.

Ecoles. — Voir Instruction publique.

Ecoutêtes (mayeurs, scolleten, scouleten.) — Officiers des seigneurs de la ville, qui représentaient le pouvoir exécutif près de la commune; chacun des deux seigneurs en avait un.

Appellations anciennes: scultetus, I, 5, 12; villicus, II, 144; pretor, VI, 328.

Incomptabilité. — On ne pouvait être échevin et écoutête en même temps, I, 54.

Amendes encourues par les écoutêtes, I, 29.

Attributions des Ecoutêtes. — Voir Bourgmestres, Cloche banale, Fermeté, Forains, Gilde des Drapiers, Justice, Keuren, Magistrat, Procédure.

Insigne du pouvoir. — L'épée, V, 183.

Serment qu'ils prêtaient. - Texte, II, 465; - se prêtait ad pedes Crucifixi, V, 183.

Leurs huissiers. — Traitement qu'ils touchaient de la ville, supprimé, V, 404. — Noms d'huissiers cités dans l'*Inventaire*, V, 291, 297, 404.

Leurs substituts, adjoints ou sous-écoutêtes. -- Les écoutêtes pouvaient en nommer un, I, 156; -- ne pouvaient quitter la ville sans en nommer, III, 179; -- devaient avoir un substitut permanent, V, 251. -- La nomination du substitut devait être agréée par le seigneur, V, 500. -- Serment du sous-écoutête, V, 251.

Noms des écoutêtes connus. — Ecoutêtes de l'Evêque : I, 20, 31, 225, 295, 307, 390; II, 42, 47, 48, 53, 120, 43, 49, 58, 221, 24, 30, 59, 70, 91, 94, 99, 301, 303, 10, 20, 39, 58, 60, 66, 82, 84, 400, 06, 19, 25, 49, 51, 62, 64, 65; III, 177, 242, 297, 305, 380, 436, 502, 504; IV, 118, 287, 91, 92, 94, 303, 07, 10, 11, 19, 29, 37, 77, 84, 87; V, 23, 69, 103, 04, 06, 10, 49, 59, 66, 83, 93, 202, 23, 303, 50, 453, 66, 79; VI, 19, 26, 28, 35, 253, 56, 58, 68, 74, 315, 16, 28. — Ecoutêtes de l'abbé, I, 31, 63, 187, 228, 295, 307, 309; II, 47, 124, 43, 49, 58, 221, 24, 30, 53, 59, 66, 70, 91, 99, 301, 03, 58, 66, 406, 19, 49, 51, 56, 62, 64, 65; III, 41, 107, 177, 305, 451, 484, 502, 504; IV, 296, 299, 304, 324; V, 27, 51, 69, 87, 149, 223, 394, 476, 498; VI, 21, 256, 257, 317, 325, Noms des sous-écoutêtes, I, 20; II, 400, 06, 49, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 70, 04, 08, 500, III, 205, 504; V, 100, 248, 253, 455; VI, 26

79, 94, 98, 500; III, 305, 504; V, 109, 248, 253, 455; VI, 26. Voir Jos. van Herck, Remi Mottaer, Sceaux.

ÉCRITS SÉDITIEUX (Rév. Fr.) — Liste d'écrits dont les propagateurs doivent être recherchés, VI, 168.

EEDTBOECK. — Voir Archives.

Effractions. — Voir Rentes.

EGLISES. — Défense d'y grimper dans les tours, I, 392, id. d'y courir, jouer de l'argent et faire commerce, II, 347; II, 85; — id. de déposer des immondices aux abords, II, 405; — id. de faire du tapage dans leur voisinage, V, 148.

(Rév. Fr.) Fermeture des églises, VI, 107. — Inventaire du mobilier, 111. — Subside pour l'entretien, 175. — Circonscription des églises, observations du Conseil municipal et proprositions de réformes, VI, 201. — Eglises primaire ou paroissiale, succursales et chapelles auxiliaires, 202. — Les églises

succursales ont leurs marguillers spéciaux, 188. — Traitement des desservants des églises succursales, 207. — Biens des confréries, VI, 217.

Eglise de l'Hospice Civil. (Rév. Fr.) — Fermée comme ne figurant pas au tableau d'organisation des églises, VI, 199.

Eglise de Melveren, près St-Trond (Rév. Fr.) — Le curé Guillaume Mathys, ne comparaît point à l'église de Notre-Dame pour prêter serment de fidélité au Gouvernement de la République, VI, 186. — Y est invité derechef, 193. — N'est plus reconnu comme curé de Melveren et ne peut être admis à la prestation du serment; ce qui lui est notifié, 194. — Il prête serment, mais d'une façon scandaleuse, 194. — Exerce le ministère du culte, malgré la défense du préfet du Département, 195. — L'église de Melveren est erigée en succursale, ses dépendances, 202. — Le prêtre Mathys, s'étant encore permis de desservir l'église est dénoncé au Préfet, 204. — Il est arrêté; lettre du Maire au Préfet, 205. — Les paroissiens demandent le sieur Gets comme curé, ibid. — Les marguillers de la fabrique, 207. — La ville refuse de payer le traitement du desservant de l'église, 208. — Michel-Antoine Gets, curé, ne chante pas au complet les prières prescrites pour l'Empereur; lettre du Maire au Préfet, 219.

Eglise de Notre-Dame, paroissiale et collégiale. — Un prêtre apostat y officie, I, 19. — Assassinat au cimetière, 58. — Indulgences accordées par le légat de St Siége, 397. — Ciboire en argent offert par la ville, III, 86. — Subside pour embellissement, 372. — Fondation du Catéchisme, 351, 410. — Restauration du tableau du Jugement dernier, du Crucifix et du Jubé, 366. — Crucifix adossé au mur de l'église, III, 210. — Règlements de police, I, 219, 235, 327, 363, II, 405. — Rente sur la ville, VI, 412. — (Rév. Fr.) L'église de Notre-Dame demandée et accordée pour l'exercice du Culte, VI, 88. — Heures d'ouverture et de fermeture, 111; modifications, 115. — Dépôt du compte de fabrique, 122. — Etat des biens demandé par le Préfet du Département, 163. — Proposition de marguillers, 181, 184; nominations, installation, 185. — L'église n'est plus qu'une chapelle auxiliaire, 185. — Redevient paroissiale, 191; ses chapelles auxiliaires, 202 — Proposition de marguillers, 219.

Tour de l'église. — Construction, II, 276, 311; — toiture, VI, 265; — sert pour faire la garde du jour, III, 184, 234, IV, 246; — id. de la nuit, III, 235. — Visite de la tour par le magistrat, III, 265; — son entretien incombe à la ville, III, 320; — sa croix de fer, III, 339; — sa chute, chronogramme, IV. 218; — matériaux en provenant, IV, 218, 220, 273; — projet de reconstruction, ib. 220; — démolition de la partie restée debout, 220, V, 63; — revenus qui seront appliqués à la reconstruction, IV. 236; — travaux de fermeture de l'église ouverte par la chute de la tour, 242; — nouveau projet de reconstruction, V, 248. — Voir Abbaye de St-Trond, (projet d'acquisition de la tour).

Musique. — La ville paye les nouvelles orgues, III, 197; — contrat pour leur restauration, V, 155; exécutton du contrat, V, 214; — visite sémestrielle, V, 268; — réparations, V, 325, 350, 499. — Traitement de l'organiste, III, 297, 314; V, 89, 109, 250, 276, 465. — Traitement des violonistes, V, 303, 490, 491, 511; IV, 426; — fonctions, V, 303, 511. — Le maître de chant, V, 491. — Congé donné aux musiciens, V, 509, 510. — (Rév. Fr.)

Lettre du maire de la ville au préset au sujet des musiciens, VI, 185. — Lettre du même à l'Evêque au même sujet, 189, 192.

Horloge de Notre-Dame, V, 92.

Cloches. — Règlementation de la sonnerie pour décès, III 278, 313, 405; III, 275, 320. — Id. de la sonnerie pour fêtes de métiers, de confréries, de la Rhétorique, des Serments et premières Messes, II, 404; IV, 78. — La grande cloche ne sera sonnée que pour ceux qui la payent spécialement, III, 287, 380; sera sonnée la veille et le jour de l'anniversaire de l'échevin Van den Edelbampt, IV, 193. — Cloches hors d'usage, III, 248; utilisées au carillon de l'hôtel-de-ville, 336, 417. — Voir Carillon et Carillonneurs, Cloches.

Curés ou plébans mentionnés dans l'Inventaire, I, 3; II, 290; III, 291, 387, 410, 436, 484; IV, 89, 185, 220; V, 291, 420, 433, 457; VI, 181; VI, 163, 181. — (Rév. Fr.) Lettre du maire à l'Evêque pour obtenir la nomination de Dubois, VI, 195. — Tilman van den Hove, curé primaire, 189. — Pauli, 245.

Vicaires et chapelains, IV, 283; — procès contre la ville, V, 187, 493. — (Rév. Fr.) Les vicaires ne parviennent pas à se faire payer par le curé; lettre du Conseil municipal à l'Evêque, VI, 203.

Bénéfices. — Ste-Odile, VI, 399. — (Rév. Pr.) Ste-Barbe: réclamation de l'ex-pléban Dubois pour être maintenu dans la jouissance des biens de ce bénéfice, VI, 203. — Les marguillers s'emparent de la maison de ce bénéfice pour y installer le curé; réclamation de l'ex-pléban Dubois, VI, 209.

Chœurs: Ste-Anne, ses rentes, V, 316, 415; receveurs, ib.;—St-Sacrement, ses rentes, V, 244, 457; VI, 409; —St-Job, ses rentes, III, 462; VI, 409. Confréries; Le St-Rosaire: ses rentes, III, 410, 469; IV, 78; V, 264, 451, 511; VI, 409; ses receveurs, III, 410, 496; IV, 78; — Ste-Croix: ses rentes et receveurs, IV, 194. — (Rév. Fr.) Transfert de la Confrérie des Ames en l'église St-Martin, VI, 209. — Voir Fabriques d'Eglises, L. de Bourbon, M. van der Heyden, H. de Suetendael.

Le Chapitre de Notre-Dame. — La salle capitulaire, I, 124. — Part qu'il paye dans la taille due au duc de Bourgogne, II, 27. — Différends avec le magistrat de la ville au sujet des accises, II, 58, 288 ; id. au sujet de la garde et de l'entretien des fortifications, II, 261, 266. — Accord avec la ville au sujet de la brasserie, II. 291. — Paye 1800 florins au Taciturne, III, 56. — Proposition lui faite par la ville quant aux contributions militaires, IV, 436. - Chapitre s'engage à intervenir dans les contributions de la ville, V. 6. -Ses offres, V, 73. — Son doyen convoqué au sujet des mêmes contributions, V, 82. — Immunités du chapitre, II, 99; V, 73; id. des suppôts du chapitre, IV, 351, 376, 377, 384, 386; V, 98, 487, 493, 495. — Rentes du chapitre grevées sur le corpus de la ville, V, 97, 98, 443, 449; VI, 412. — Receveurs, leurs privilèges, IV, 339. — Notaires, V, 97. — Doyens du chapitre mentionnés, I, 124, 127; II, 64, 261, 266, 290; III, 185, 372, 423, 470, 484; IV, 185, 437; V, 6, 73, 169. — Chanoines mentionnés, I, 124, 127; II, 58, 261, 266, 290; III, 291, 387, 410, 449, 484; IV, 162, 185, 220, 288, 366; V, 14, 25, 26, 73, 97, 166, 487.

(Rév. Fr.) Taxe de bêtes à cornes à livrer pour la réquisition des viandes, VI, 72. — Inventaire des archives, argenterie, bibliothèque, etc. VI, 118. Voir Brasseurs, Messes spéciales, Processions, Rhétorique, Eglise St-Martin.

Eglise de la Ste Croix, a Guvelingen. (Rév. Fr.) — Renseignements à son sujet fournis par le maire, VI, 157. — Ne figure pas au tableau d'organisation des églises; ordonnance du maire de la fermer VI, 199. — Devient chapelle auxiliare de Schurhoven, VI, 202.

Eglise de Ste Catherine. — Ses curés, III, 501; V, 181, 499. — Projet de l'archidiacre de la supprimer, réclamations des paroissiens, intervention du magistrat, V, 495. — Requête du magistrat à l'archidiacre pour la conservation, V, 498. — Restaurations nécessaires, procès des paroissiens contre le curé Boonen; le magistrat se déclare pour les paroissiens, V, 499. — Rente de l'église sur la ville, VI, 413.

Eglise de St-Gangulphe. — Indulgences accordées par le Cardinal de Cusa, I, 397. — La procession annuelle de la paroisse, II, 217. — Restauration du mur du cimetière, III, 230. — Id. du toit de l'église, III, 359. — (Rév. Fr.) La vente du mobilier décidée, réclamations des paroissiens, sursis de la vente, VI, 131. — L'église devient chapelle auxiliaire de Notre-Dame, VI, 202.

Eglise ou Chapelle de St-Georges, a Terbiest. (Rév. Fr.) — Ne figure pas tableau d'organisation; elle est fermée, VI, 199. — Le propriétaire en demande l'ouverture; rapport défavorable du maire au Préset, 204.

Eglise de St-Jaques, a Schuerhoven. — Indulgences lui accordées par le Cardinal de Cusa, I, 397. — Acquisitions, V, 121. — Ses curés, I, 64; II, 352.—(Rév. Fr.) Protestations du curé Lemmens et des paroisssiens contre la fermeture de l'église, VI, 107. — Attroupements à l'hôtel-de-ville, V, 108. — L'exercice du Culte y est interdit; ord. de fermer l'église et d'en déposer les clefs à l'hôtel-de-ville, VI, 139. — Marguillers proposés pour la fabrique VI, 192. — L'église érigée en succursale de Notre-Dame; ses dépendances comme chapelles auxiliaires, VI, 202. — Nomination des marguillers, VI, 208. — La chapelle auxiliaire de St-Jean détachée de la succursale et annexée à l'église de St-Martin, VI, 209.

Eglise de St-Jean. — Ordonnance de la démolir, IV, 90. — Reconstruction, IV, 104. — Chapelle construite aux abords, V, 153. — Emplacement qu'elle occupait, V, 195. — Ses curés, III, 326; V, 153; VI, 196. (Rév. Fr.) Devient chapelle auxiliaire de la succursale de Schuerhoven, VI, 196, 202. — Renseignements au sujet de ses biens, VI, 196. — Le culte y desservi le sera désormais en l'église de St-Martin, VI, 209. — Voir Hubert de Suetendael.

Eglise de St-Martin, dite du St-Sépulcre. — Cimetière, I, 384. — Indulgences accordées par le Cardinal de Cusa, I, 397. — Restaurations y faites, III, 471; V, 244. — Acquisitions, V, 127. — Autel Ste Anne, IV, 137. — Cloche provenant de Notre-Dame, inscription, IV, 424. — Sindic, IV, 424. — Rente de la fabrique d'église sur la ville, V, 300, 450. — Curés, IV, 136, 424; V, 127, 165, 300, 450. — (Rév. Fr.) Soumission pour la descente de la croix du clocher, VI, 133. — Requête des paroissiens tendant à conserver leur église ouverte, rejetée, VI, 137. — L'exercice du Culte y est interdit; ordre de fermer l'église et d'en déposer les clefs, VI, 139. — Le curé Vandenberg refuse de chanter les prières pour le Consul; lettre du maire à l'Evêque de Liége, VI, 172. — Demande des paroissiens que l'église

auxiliaire, VI, 187. — Elle ne figure pas au tableau ises; ordre de la fermer, VI, 199. — Erigée en chae-Dame, VI, 202 — La chapelle St-Jean y annexée, rie des Ames y réintégrée, VI, 209. — Voir Culte

AS, A ZERCKINGEN. — Indulgences accordées par le 197. — Reliques de la Ste Croix et autres y trouvées, ard à St-Pierre. (Voir Eglise de St-Pierre.)

B. — Presbitère sur le point d'être vendu, I, 37. — es par le Cardinal de Cusa, I, 397. — Autels démolis l'harles-le-Téméraire, II, 22. — Récompense accordée .Wieghen, curé de la paroisse, pour soins donnés aux (Rév. Fr.) L'église des SS. Pierre et Nicolas vendue ; autorisation à l'ancien curé Boonen de célébrer à VI, 171.

ON. — Indulgences y accordées par Nicolas de Cusa, 17.

OU STADEN. - Ses curés, I, 47; III, 195.

is d'), évêque de Liège (1888-1694). — Elu le 17 août i du magistrat de St-Trond, fêtes à l'occasion de son Convoque les Etats, VI, 382.
 Menace d'exécuter sur défaut de payement de son contingent des contrigées par le roi de France, IV, 401; - suspend les rromesses formelles du magistrat de payer mille florins e, IV, 401. - Ordonne aux habitants des quartiers de elinden de travailler aux fortifications de St-Trond, capitaines des quartiers de cette ville la liste nominasont en état de porter les armes, IV, 404. - Déclare aux fortifications les bourgmestres et le conseil penadministration, VI, 383. — Ordonne à tous les boura juridiction de la ville de déclarer leurs bestiaux et 7, 407. — Crée des impôts nouveaux pour contenter le de St-Trond, IV, 413. — Fait exécuter la ville pour son contingent pour l'entretien des troupes liégeoises, nouveau règlement d'administration communale, IV, restation du serment par les particuliers, négociants, , d'avoir acquitté consciencieusement tous les droits ils sont tenus, IV, 421.

IALES (Keurdag). - Manière de procéder aux élec-; III, 89; IV, 419.

lles avaient lieu : le lendemain de l'Epiphanie, I, 51;— Jaques, I, 116; — lendemain de l'Epiphanie, I, 129; — 108-Clôses, I, 160; — le dimanche après celui de Quadimanche après St-Michel, IV, 419.

ctions: par ordonnance de Jean de Hornes, évêque de use de la durée prolongée de la Journée des Etats, IV, Portioncule, V, 479. — Le magistrat prorogé par les Messe du St. Esprit pour les élections, III, 89.

Droit de vote. — Il appartient au chef de la famille, I, 130, 161. — Disposition particulière pour le métier des tondeurs, I, 130. — Ne peuvent voter: les gens de mauvaise réputation, ceux qui vivent d'aumônes, ceux qui sont proscrits, I, 162; — les étrangers admis à titre de bourgeois, I, 258, 261; — ceux qui sont sous le coup d'un command de trente jours, VI, 443.

Eligibilité. — Les administrateurs des menses des pauvres ne sont pas éligibles aux fonctions publiques tant qu'ils sont en charge, I, 299; — ni ceux qui ont pris part à la révolte sans être réhabilités, VI, 448; — ni ceux qui ne savent lire ni écrire, VI, 442.

Elus. — Ils ne peuvent refuser leurs fonctions, I, 400, 404; II, 365.

Endroit où les élections des doyens et conseillers des métiers avaient lieu: au jardin des Récollets, I, 394; III, 89; V, 211,

Fraudes électorales, I, 131. — Corruption, I, 161,

Députés des seigneurs pour l'élection des bourgmestres. — On doit les attendre jusqu'à cinq heures de relevée, I, 164. — Frais de logement et dépenses, V, 195. — Réception, V, 280. — Vin d'honneur, V, 330. — Ils désignent aux conseillers leurs fonctions spéciales, V, 112.

Députés des métiers à l'élection des bourgmestres. — Indemnité, II, 314; abolie, II, 316.

Banquet à l'occasion de la renovation du magistrat. — Trop onéreux, aboli, taxe payable aux délégués des Seigneurs, II, 312. — Banquet rétabli: où il avait lieu, V, 190.

Validité. — Les élections sont valables malgré l'absence de certains d'entre les délégués à la Chapelle, I, 163; — malgré le refus de voter d'un des métiers, VI, 443.

Généralités. — L'électeur donne son suffrage dans la corporation du métier qu'il exerce le plus généralement, I, 456. — Avant l'élection on lit les règlements du vote, V, 211. — On ne peut passer d'un métier à un autre pour voter dans ce dernier, VI, 441.

Elections consignées dans l'Inventaire, III, 65, 68, 72, 76, 157, 63, 66, 76, 86, 91, 94, 98, 201, 11, 15, 19, 23, 30, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 55, 57, 58, 63, 69, 71, 77, 79, 83, 86, 89, 91, 93, 94, 95, 300, 03, 14, 25, 53, 60, 67, 72, 77, 84, 89, 94, 98, 406, 13, 21, 33, 47, 54, 62, 67, 71, 74, 76, 80, 81, 85, 87, 89; IV, 36, 48, 62, 76, 103, 14, 35, 46, 54, 93, 203, 12, 28, 44, 53, 56, 64, 71, 79, 86, 98, 315, 26, 33, 41, 53, 62, 66, 69, 74, 86, 92, 407, 12, 38; V, 9, 18, 22, 29, 51, 92, 99, 112, 18, 22, 30, 38, 46, 53, 59, 63, 70, 73, 82, 96, 203, 11, 20, 39, 44, 52, 57, 60, 64, 69, 72, 74, 76, 80, 89, 91, 94, 97, 300, 04, 07, 10, 17, 25, 30, 33, 36, 42, 47, 51, 55, 67, 74, 84, 92, 402, 05, 07, 14, 19, 25, 35, 41, 45, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 76, 80, 85, 88, 91, 93, 97, 99, 501, 08, 13, 14; VI, 22, 27, 35.

(Rév. Fr.) — Ordre de dresser le registre civique des électeurs; droit de vote, VI, 96. — Répartition des électeurs en deux assemblées primaires, désignation des locaux de vote, listes des électeurs, 101. — Blections, 119, 130. — Voir F. de Bavière, J. de Bavière, Chapelle des Clercs, J. de Hornes, Velbruck.

Emigrés et absents. (Rév. Fr.) — Inventaire des objets se trouvant dans leurs maisons, VI, 449. — Instructions de l'Inspecteur des domaines nationaux concernant cet inventaire, 452. — Prévenus d'émigration, 54. —

L'administration départementale en demande l'état nominatif, 55. — Arrêté de la même administration concernant les prêtres émigrés, 60. — Rappel de dresser la liste des émigrés dans les quarante-huit heures, 68. — Ce tableau ne peut renfermer que des indications précises, 72. — Visites domiciliaires, 121. — Conscrits réfractaires ainsi que leurs parents portés sur la liste des émigrés et leurs biens confisqués, 129. — Certificats de non-émigration, 172, 174, 175, 180, 181, 183, 188, 192, 192, 193, 198, 204, 206, — Amisties, 174. — Voir *Prêtres*.

EMPHYTÉOSE. — Les biens emphytéotiques he peuvent être cédés à des tiers, I, 253.

Emprunts contractés par la ville. — Pour satisfaire aux besoins pressants, II, 427; — pour le payement des contributions impériales, III, 67; — pour rembourser aux receveurs communaux les avances faites pendant l'exercice de leurs fonctions, III, 237, 395, 410, 412, 445, 454, 480; V, 76, 77, 158, 193, 204, 212, 221, 267, 300; — pour éviter l'arrestation des bourgeois du chef des dettes de la ville, III, 252; — pour subvenir au payement des charges communales, III, 255; IV, 241; — pour la construction de la tour de l'hôtel-de-ville, III, 257; — pour payer la part qu'elle doit dans les sommes réclamées par le Comte de Bellejoyeuse du chef de services rendus dans la guerre contre les Turcs, III, 259; — pour éviter des exécutions de la part des receveurs des Etats, III, 279, 284; — pour couvrir les frais de Joyeuses-Entrées, III, 281, 285, 456; — pour le curage des bas fonds de la ville, III, 296; — pour l'exécution d'un accord conclu avec le marquis d'Espinoy, III, 307; — pour terminer des différents avec l'hôtelier du Coq à Diest (Voir de la Baume), III, 361; — pour payer des logements militaires, III, 386; — pour l'acquisition de poudre, III, 400; — pour restauration de la propriété bâtie, III, 413, 423; V, 49; — pour obtenir du général Piccolomini la retraite des troupes impériales, III, 431; — pour payer le seigle et la bière accordés au Prince d'Osnabruck, III, 435; — pour le payement des tailles, III, 451, 467, 473, 477; IV, 38, — pour les donatifs des Princes-Evêques, III, 459, 492; — pour la refonte de la grande cloche, III, 488; — pour les gages de milice, IV, 28; — pour le payement des troupes Suédoises, IV, 45; — pour payement de la milice du pays, IV, 85, 87; pour liquider les états de dépenses des troupes du Prince-Evêque, IV, 237; - pour payer les dettes de la ville, IV, 246; - pour rachat de réntes trop onéreuses, IV, 266; V, 175, 185, 201, 207, 227, 240, 241, 243, 279, 326, 335; — pour payer les logements des soldats, IV, 272; — pour satisfaire aux exactions continuelles de divers monarques, IV, 277; — pour payement des contributions à Léau et rachat de bestiaux emmenés, IV, 281; - pour satisfaire aux exigences d'Eckart, secrétaire du général Weibnom, IV, 296; — pour éviter une exécution militaire, IV, 296; — pour les contributions et rations exigées par le Roi de France, IV, 402; — pour payement des créanciers de la ville, V, 55, 67; — pour l'entretien des troupes logées à St-Trond, V, 94; — pour rembourser des avances faites par les bourgmestres, V, 135; — pour payement de fournitures faites aux militaires, V, 313; id. aux troupes étrangères, V, 316; - pour payement d'intérêts de capitaux empruntés, V, 480, 481; — pour payer au mandataire de la ville à Vienne. V, 483; — pour les contributions exigées par le prince de Saxe-Cobourg, IV, 33. – Voir L. de Bourbon.

EMPRUNT FORCÉ (Rév. Fr.) — Doit être payé en numéraire ou en matière d'or et d'argent, VI, 51. — Moyens employés pour en activer l'entrée, 51.— Etat décadaire des recettes, 52. — Rappel des arrêtés de l'administration départementale concernant l'emprunt, 55. — Les rescriptions sont reçues en payement, 56. — Liste des rétardataires assignés en payement, 57. — Le commissaire de la municipalité chargé de la perception, 57. — Ordre pour la nomination d'un autre percepter, 58. — Heures fixées pour la recette, 59. — Nouvelles mesures pour en activer la rentrée, 74. — Dernier délai accordé pour la liquidation, 76. — Sommes perçues par le commissaire, 76. — Délai d'un mois accordé à la municipalité du canton de St-Trond, 78. — Taxation de la première classe des habitants du canton et des corporations religieuses qui ne payeront pas dans les vingt-quatre heures, 79. — Nomination d'un receveur pour le canton de St-Trond, 82. — Menaces de pour suites rigoureuses, 86. — Menaces d'exécution militaire, 87.

Emprunt de vingt millions (Rév. Fr.) Part due par la ville de St-Trond, VI, 225.

ENCEINTE FORTIFIÉE DE LA VILLE (Stadtsvesden). — Défense d'escalader les remparts et d'y circuler, I, 80, 216, 473; II, 110, 142, 280; III, 239; IV, 205, 254, 274, 303, 407; V, 50, 76, 148; — id. d'escalader les barrières de la ville, I, 473; — id. d'y enlever des pierres ou d'autres matériaux, I, 217, 342, 362, 457; II, 118, 147, 153, 432; III, 312, 360; IV, 205, 208, 254, 273, 280, 308, 407; V, 96; — id. d'y creuser de l'argile, II, 203; — d'y couper du bois, des arbres ou des jeunes plants, II, 203; IV, 205, 254; — id. d'y jouer de l'argent ou d'y satisfaire des besoins naturels, II, 258; — id. de s'y adonner au jeu ou à la lutte, III, 312, 360; IV, 407; — id. d'injurier les campagnards qui y viennent travailler, II, 367; — id. aux enfants d'y venir sans être accompagnés de leurs parents, IV, 274. — Ordre de transporter les immondices des rues sur les remparts, II, 311, 448; IV, 275. — Animaux vagants, I, 471; V, 148.

Entretien et restauration. — Tout ce qui les concerne est statué par les bourgmestre et le conseil, I, 119; leurs huissiers veillent sur l'entretien, I, 136; l'ordre d'y travailler est signifié par les varlets des métiers, I, 341. — Revenus affectés à la restauration: impôt de la fermeté, I, 25; fermage de 80 bonniers de terrains communaux, I, 55; les droits payés pour l'acquisition de la bourgeoisie, I, 236; le produit de certaines amendes, I, 244, 299; III, 305; IV, 205; le bénéfice résultant de la diminution du taux des rentes dues par la ville, II, 86; taxe annuelle du clergé, II, 58; taxe hebdomadaire, III, 248, 287; droit de licence sur le malt, III; 288; loteries organisées, III, 225; l'impôt sur les foyers, IV, 213. — Restaurations sous Jean de Hornes, II, 160. — Ordonnance du Conseil Privé au drossard de Montenaeken d'y faire travailler les villages de son district, VI, 363. — Restaurations en 1675, VI, 376, 277. — Ordre d'y travailler donné au district de Montenaeken et au banc de Gelinden, VI, 382. — Les membres de conseil de la ville sont exempts d'y travailler pendant la durée de leur mandat, VI, 383.

Visites des fortifications, III, 436, IV, 89; transport de gazons, IV, 89.

— Empiétements des particuliers, II, 370, 459; V, 166; VI, 395.

Démolition, IV, 405. — Restaurations nouvelles, IV, 405, 406. — Mesurage, V, 437. — Nivellement, V, 453.

ère, J.-Cl. de Bavière, L. Betten, Christoffelmeesters, Forts, Fossés, Er. de la Marck, Porcs.

oir Procédure.

τ (Rév. Fr.) - Nomination du receveur de l'enregistret des patentes, des amendes et des peines pécuniaires,

ontrôle de celles que des-étrangers vendent au marché du - Contrôleurs, III, 243, 245.

TEN. - Voir Chambre de Rhétorique.

es d'étain fin et d'étain ordinaire; marques qu'ils doivent 334. — Les trois qualités d'étain; marque que les articles qualités doivent porter, II, 335. — Pénalités pour défaut de refonte non conforme aux règlements, II, 331. — Impôt 4, 300.

rewards (gheswoerene om den tenenwercke te waerderen), Ne peuvent refuser d'accepter leurs fonctions, II, 253. --arier ou de les maltraiter, II, 334.

tengieters), section du métier des maréchaux. - Leurs

RCHANDISES. — Défendu les jours des fêtes de la Vierge, III, 16. — Etalage aux jours de marché, III, 137.

nlle (Poelen). — Ordonnances pour en assurer la pro-3, 98, 310, 405; III, 9. — Défense d'y pêcher, I, 218. — ; III, 9. — Grooten en cleynen Vleminzgracht, II, 310; il, III, 412; — in de Koeijestraet tegen over den poel, V, t-Gangelof, V, 349; — den Waterpoel à Schuerhoven, V, VI, 285.

ANT. - Voir Max. d'Autriche.

v. Fr.) — Nomination de l'officier à St-Trond, VI, 120. — fonctionnaire concernant le décès de personnes qui laismineurs, 101. — Inventaire des registres paroissiaux de jes et décès, VI, 139.

x des Pays-Bas. — Placard défendant aux gens de guerre enre sur les Pays voisins, VI, 303.

DE Liege. - Voir Trois Etats.

e de Metz, confirme au monastère de St-Trond la jouis-, I, 2; — exempte les Saintronnaires du payement du

L'étranger dont la femme défunte était fille d'un néidéré comme bourgeois pendant son veuvage, II, 365. r les aubergistes et hôteliers concernant leur logement, IV, 279, 308. — Idem pour les particuliers qui leur louent 23, 198, 218, 259, 308. — Défense de leur louer des caves, s'étables, III, 183, 240.

la ville donné aux étrangers qui ont des quartiers dans ui y demeurent, III, 227; IV, 92, 168. — Id. à ceux qui

n'ont pas droit de bourgeoisie, III, 63, 444, 453, 470, 483; IV, 136, 205; V, 307, 349, 486, 488, 492; VI, 34.

Etrangers pauvres. — Moyens employés pour les éloigner de la ville, II, 224; V, 461.

Trafic de marchandises. — Les étrangers sont autorisés à importer toutes sortes de marchandises à condition d'en payer les droits, III, 115. — Heure à laquelle ils peuvent acheter au marché des grains, du charbon, du bois ou autres marchandises quelconques, III, 363, 364, 450. — Ceux qui en vendent doivent les exposer au lieu désigné, III, 363. — Défense de vendre en détail aux bourgeois sauf aux jours de foire franche, IV, 317.

Ordonnances portant que les étrangers doivent établir leur identité, III, 18; V, 47. — Défense de chasser, V, 389.

Etrangers refugiés à St-Trond en temps de guerre ou de troubles. — Ceux qui ont des propriétés à St-Trond doivent faire le service de la garde, II, 252, 259. — Tous en général doivent aider à évacuer les immondices des rues, III, 109, 124, 156; — se pourvoir d'armes, III, 318; — contribuer au payement de la poudre et du plomb nécessaires à la ville, III, 424, 425; — entretenir un homme armé, IV, 48, 88; — se pourvoir de farine, IV, 88; — servir dans la milice, IV, 89; — monter la garde, IV, 90, 204; — travailler à la restauration des remparts, IV, 89. — Ord. de dresser leur état nominatif et le relevé de leurs biens, IV, 260. — Taxe sur leurs bestiaux, IV, 269; — id. par grenier qu'ils louent, IV, 293.

Voir Accises, Apprentis, Bétail, Bourgeois, Bourgeoisie, Charbon et Houille, Elections, Fil, Fonctions publiques, Halle, J. de Heinsberg, Lépreux, Mendicité, Marché aux grains, Organisation militaire, Porcs, H. de Suetendael, Tonlieu.

EVALUATIEMEESTERS. — Voir Chambre de Rhétorique.

Experts. — Voir Rewards.

EYCKEN (Amand van der), abbé de St-Trond, (1730-1751). — Fêtes de son avênement, V, 251, 252. — Accorde à la ville de St-Trond une foire aux chevaux, V, 284. — Proteste contre les bourgmestres qui veulent l'obliger à loger des troupes hanovriennes à Speelhoff et à Nieuwenhoven, V, 298.

## F

Fabriques d'églises et marguilleries. (Rév. Fr.) — Ordre du département de dresser l'état des biens et rentes des fabriques, VI, 173 — Invitation du maire aux curés d'y obtempérer. ibid. — Ces biens sont rendus à leur destination. 178. — Faut-il des marguilliers spéciaux pour l'église paroissiale et pour les succursales qui en dépendent? Lettre du maire au Préfet, 187. — Les arrérages dus aux fabriques et les capitaux exigibles non recouvrés leur sont rendus, 188. — Les biens des Confréries des anciennes églises paroissiales appartiennent aux fabriques de ces églises, ibid.

FAGOTS. — Voir Bois.

FAIENCE (Fabrication de la). — Impôt IV, 366.

FAILLES. - Impôt sur cet article, IV, 366.

FARNÈSE (Alexandre) ratifie un traîté conclu pour rétablir l'entente entre les garnisons de Léau et de St-Trond, III, 133.

ville. — Sections du territoire de la ville entourant, e, l'enceinte fortifiée et s'étendant jusqu'aux barrières hammeyen), c'est-à-dire jusqu'aux paroisses de Sainte t Schuerhoven inclusivement, I, 143. — Etaient au trouvent mentionnés dans l'ordre suivant : Nieupoort. tempoort, Stapelpoort et Gangelofspoort, III, 316; e Citoyenne, Milice rurale, Moyens Publics, Paroisses.

s. — Marque dont elles doivent être frappées, III, 93. Moyens Publics.

233, 300, 301.

pereur d'Allemagne, défend d'appeler à la Chambre de rendus par les États-Réviseurs, III, 24.

A VILLE. - Le payement s'en fera en nature III, 262,

malatota, gabella). -- Impôt sur toutes les marchan-

cevoir est contesté à l'Evêque, I, 19. — Le magistrat tiger sans le consentement des deux seigneurs, I, 25, — ent la perception à la ville pour un terme de dix ans, ns, I, 55; pour un terme non stipulé à fin de rembouraux pensionnaires. I, 119; jusqu'à révocation, I, 150, exemptes, I, 25.

rmeté. — Sont nommés par le magistrat de la ville; seigneurs, ou, si les seigneurs refusent, par le magisutêtes leur doivent main forte, I, 25. — Ils rendent s, échevins, bourgmestres, conseiliers et députés des oir Enceinte fortifiée, A. de la March, Ad. d'Ordingen. JB de flute et tambour, interdites, II, 442.

Porcs, Processions.

ves (Rév. Fr.) — Fête de la Jeunesse, VI, 58, 59; ve Fondation de la République. 82; — de l'anniversaire roi des Français, 96, 128.

istituées par la loi : fête de la fondation de la Répu-170, 178; — de la Jeunesse, 101; — des Epoux, 101, zissance, de l'Agriculture, de la Liberté et des Vieil-

nce. — Fête de la Souveraineté du Peuple, 117, 130; ve, de la Reconnaissance et de la Concorde, 143; oncorde, 143, 454. — Anniversaire de la naissance du ête de St-Napoléon, 214, 215; — du Rétablissement ique en France, 214; — Anniversaire de la naissance i, 216; — de la naissance du Roi de Rome, 220.

N. - Etaient habituels à St-Trond, III, 84.

s au pesage public, I, 217. — Détournement, I, 293. ghwerkers). — Font partie du métier des drapiers, III, tion avec les tondeurs de serges, I, 401. — Différends

avec les teinturiers, I, 421. — Apprentis, II, 297, 386. — Experts ou rewards, II, 338, 343. — Garenhuis, II, 251.

Ordonnances sur la fabrication et la vente du fil, I, 421, 444; II, 242, 297, 386, 395, 442; — id. concernant les acheteurs étrangers, II, 251; — id. concernant les accapareurs, II, 215.

Impôt, III, 231, 300, 363. – Exportation, V, 173. – Voir Guédeurs, Toiles.

Finances. — Renseignements sur l'état des finances de la ville: en 1329, I, 25; — en 1344, I, 31; — en 1366, I, 68; — en 1409, I, 150; — en 1425, I, 257; — en 1457, I, 424; — en 1467, II, 18 et suiv., — en 1488, II, 158; — en 1495, II, 202; — en 1558, III, 7 et suiv., — en 1622, III, 316; — en 1649, ÍV, 5; — en 1666, IV, 195; — en 1669, IV, 241; — en 1677, IV, 299, 309; — en 1679, IV, 327, 328; — en 1680, IV, 334; — en 1683, IV, 362; — en 1686, IV, 372, 377, 279; — en 1687, IV, 388; — en 1702, V, 73; — en 1711, V, 105, 108, 110; — en 1723, V, 191; — en 1764, V, 419, 420; — en 1772, V, 459; — en 1794, VI, 48; — en 1796 (Rév. Fr.) VI, 54; — en 1806, VI, 212, 233. — Voir F. de Bavière, Max.-Henri de Bavière, L. de Bourbon, J. de Heynsberg, M. van der Heyden, J. de Hornes.

Liquidations avec des créanciers en même temps débiteurs de la ville, V, 122, 23, 24, 39, 58, 60, 65, 200, 34, 38, 39, 39, 53, 56, 57, 61; VI, 404, 18. (Rév. Fr.) Invitation aux créanciers de la commune de produire leurs tîtres, VI, 110, 122. — Arrêté du Gouvernement concernant la dette publique, VI, 177. — Avis aux créanciers qu'ils doivent faire leur demande de liquidation, VI, 178. — Les tîtres doivent être déposés à la préfecture, VI, 179. — Production de titres par les créanciers, VI, 180, 181, 182, 183, 185. — Commission nommée pour l'examen de la validité des titres, VI, 208. — Montant de la dette constituée, VI, 212. — Recherche de moyens pour parvenir à la payer, VI, 218. — Le Conseil de liquidation, VI, 219. — Montant de la rente annuelle, VI, 220. — Le Grand Livre de la Dette constituée, VI, 221; copie adressée au receveur municipal, VI, 221. — Décret de l'Empereur diminuant la dette, VI, 222.

Voir Emprunts. Recettes et Dépenses communales, Rentes.

FLANDRE (Jean de), évêque de Liége (1282-1292), et l'abbé de St-Trond établissent en cette ville une commune, I, 8; VI, 249. — Se réconcilie avec Boémond, archevêque de Trêves, I, 8, suiv.

Flandre (Robert, comte de), I, 95, 99.

Flèches. — Voir Arcs.

Foi Catholique. — Voir Bourgeoisie, Groesbeeck.

Foin. — Poids que les charges de foin doivent avoir; peseur-lieur assermenté, II, 91. — Impôt, IV, 302.

Foires aux Chevaux et aux Bestiaux. — La foire commençant le lundi avant le jour des Cendres, durant trois jours, avec les privilèges ordinaires sauf le tonlieu de l'évêque. — Instituée par le Prince-Evêque et confirmée par l'abbé, V, 284, 474. — Primes accordées par la ville à l'occasion de la création de cette foire, V, 285.

La foire commençant le lundi après la fête de la Visitation de Notre-Dame. durait également trois jours, V, 287. — Primes données par la ville, V, 287. — Cette foire n'a pas de succès; demande du magistrat de la supprimer et

d'en fixer une autre au vendredi et samedi avant le dimanche de Quasimodo, V, 432. — Nonvelles réclamations du magistrat contre la tenue de cette foire, V, 474. — Elle est supprimée, ibid.

La foire du mardi après le dimanche de Quasimodo. Institution, V, 474.— Primes accordées par la ville, V, 474, 475.

La foire du mardi après la St-Remi. — Institution et primes y accordées, ib. (Rév. Fr.) Le conseil maintient pour la tenue des foires aux chevaux et aux bestiaux les anciennes dates, VI. 213; — modification de cette décision, VI, 216.

Voir G.-L. de Berghes, A. van der Eycken, Jos. van Herck, F.-C. de Velbruck.

Foire franche annuelle (Vrye jaermerckt). — Instituée par l'évêque de Liége, II, 82; — confirmée par l'abbé de St-Trond, 84; — ratifiée par les bourgmestres et le conseil, 86. — Jours où elle commençait et finissait, II, 82.

Franchise. — Toute arrestation et emprisonnement de marchands était défendus pendant la durée; leurs marchandises seront insaisissables, franches et libres de tout droit; les marchands ne payeront que l'accise sur la bière, le pain et le vin, II, 82. — Peines qui frappaient celui qui violait la franchise de la foire. II, 82. — Personnes qui ne peuvent invoquer la franchise ni en jouir, II, 82. — Arrangement quant au tonlieu de l'évêque, II, 82.

Publication. — Se fait la veille de l'ouverture, II, 82; — par les bourgmestres, jurés et conseillers, ibid; — par les écoutêtes, les échevins, les bourgmestres et les conseillers, II, 105; — au péron du marché, II, 82; IV, 105; — au son de la trompette, II, 82; — au son de la cloche banale, II, 105; — par l'érection d'une perche, II, 105; III, 492.

Mesures spéciales pour l'importation et la réexportation d'articles dont l'importation est interdite à toute autre époque de l'année, II, 403; — id. en temps de maladie contagieuse, II, 403; — id. contre les forains ou étrangers se rendant coupables d'injures ou voies de fait, II, 105. — Ord. pour les gens des métiers de la ville, II, 155. — Ord. pour les draps de fabrication étrangère, II, 417.

Prohibition de la foire franche pour motifs religieux, hygiéniques ou politiques, III, 44, 45, 217, 248, 251, 409; VI, 327. — Durée restreinte à trois jours, III, 492. — Le payement du tonlieu de l'Evêque et la perte des impôts pendant sa durée engagent le magistrat à demander l'abolition de la foire annuelle, VI, 345.

Les Maîtres de foire (foormeesters). — Commission de cinq membres chargée d'assigner aux marchands la place qu'ils doivent occuper, II, 94, 155, 417. — Commissions citées dans l'Inventaire, II, 66, 70, 73, 76, 192, 228, 42, 44, 46, 55, 58, 60, 64, 74, 77, 80, 85, 88, 95, 96, 307, 70, 75, 79, 400, 15, 26, 41, 45, 58, 86, 88; IV, 45, 71, 104, 16, 36, 46, 55, 206.

Voir Ferd. de Bavière, Arn. de Beeringen, L. de Bourbon, Tonlieu, Vins.

Foire franche de la St-Michel (St. Michiels foire). — Continue à avoir lieu malgré l'institution de la foire franche annuelle qui commençait la veille du jour de la procession de Notre-Dame, II, 84.

Elle n'a pas lieu: par ce qu'elle causerait trop de préjudice à la ville, V, 17. — N'a lieu qu'à certaines conditions fixées par l'abbé en faveur des marchands qui pourraient y venir, V, 22. — Est prohibée parce que les troupes

37

des alliés sont campées aux environs de la ville, V, 28; — à la demande des bourgmestres et du conseil, V, 90; — parce que, par suite des guerres, elle ne rapporte plus aucun bénéfice, V, 113.

Elle durait quinze jours, depuis la veille de St-Mathieu jusqu'à la veille de St-Denis, V, 59, 87. — Durée restreinte à quelques jours, V, 51, 59, 87, 90. Voir Maur van der Heyden.

Folcard, abbé de St-Trond. — Voir Etienne, évêque de Metz.

Fonctionnaire doit jurer que, pour obtenir sa nomination, il n'a promis ni donné aucuns cadeaux, I, 79. — Le cumul de fonctions publiques est prohibé, I, 89. — Les bannis et ceux qui vivent en adultère ne peuvent en occuper, ibid. — L'étranger admis à la bourgeoisie ne peut en occuper aussi longtemps qu'il habite hors de la franchise, I, 261. — Ceux qui sont élus ne peuvent pas refuser de les remplir, I, 404; II, 365; V, 243. — Incompatibilités. Voir Compagnies bourgeoises, Echevins, Ecoutétes, Gilde des Drapiers, Métiers. Pauvres.

Injures faites aux fonctionnaires publics; pénalités qui frappent les coupables, I, 86, 202, 203, 206, 220, 239, 241; II, 100; III, 26.

(Rév. Fr.) Le commissaire du Gouvernement demande l'état nominatif de tous les fonctionnaires nommés constitutionnellement, VI, 57.— Exemption de logement militaires pour les fonctionnaires publics. VI, 158.— Serment de haine, VI, 99, 115.— Serment de fidélité à l'Empereur, VI, 197.

Fondations pieuses. (Rév. Fr.) — Demande de renseignements à leur sujet par l'administration départementale, VI, 75. — Ordre d'en dresser le tableau général, 91.

Fontaines (Bornen). — Défense d'y laver des légumes, I, 240; III, 49; — id. d'y jeter des immondices, I, 241; — id. d'y laisser aller des porcs, I, 219. — St-Trudosborn (Voir Cours d'eau); Stenaertborn, I, 190; III, 209; Bevingenborn, II, 354; V, 222, 512; Horion à Bernissem, V, 341. — Voir Porcs.

FOORMEESTERS. — Voir Foire Franche annuelle.

Forains (Etrangers à la ville et à la franchise, dits). — En guerre avec un bourgeois, ne peuvent entrer dans la franchise ni dans la ville sans permission de ce bourgeois, I, 5, 6. — En cas de troubles hors ville, mais dans la franchise, les bourgeois ne peuvent leur fournir des armes, 6. — Contre eux les bourgeois se doivent mentuellement secours, 12; id. à la justice, 262.

Main forte. — Un bourgeois ne peut en prêter au forain contre un bourgeois, I, 80, 88, 198; il doit secours au bourgeois, 198. — Le bourgeois ne peut loger un forain hostile à un bourgeois, 75, 196; ni faire venir en ville un forain pour se venger d'un bourgeois, I, 75, 197.

Paix. — Le bourgeois ne doit pas accorder paix au forain, I, 70; s'il l'accorde ne forain ne peut l'enfreindre, I, 76, 199.

Compositions. — Les forains ne peuvent venir en ville avant d'avoir payé la composition due à un bourgeois pour réparation de délit, I, 197, 198.

Arrestation. — Pour quels faits et en quel cas l'arrestation de forains est permise, I, 80, 81, 198, 246, 369, 402, 462. — Qui peut procéder à leur arrestation, I, 225. — Arrêtés pour dettes par bourgeois ou forains, les forains

e, I, 139. — Si le forain arrêté crie « Ville franci re traité selon le droit de la ville, I, 83.

s commis dans ia ville ou dans la franchise, l , I, 246. — Tirer couteau, I, 245. — Coups por 246. — Attaque, coups et blessures sur bourgeois — Port d'armes, I, 205, 213, 294. — Guet apens 5. — Prostitution, I, 216. — Jeux de hasard, I, our de samedi, I, 190, 199, 216, 246; — id. pen lle, II, 105.

e les keures de la ville. — Pénalités encourues loir, I, 248.

les forains. — L'écoutête ne peut les faire sans I, 225.

ne) demeurant dans la ville sans faire partie d'un ne forain, I, 81.

starii, vorsters). — Huissiers des Seigneurs de . our de Justice.

ourues par les forestiers étaient au profit de leur s

contre les débiteurs de la ville, I, 53, 136. — {
et de la propriété communale, I, 53, 136. — Arr
armés dans la ville avec des intentions hostiles.
nt.

rêtent, énumération de leurs attributions, IV, 50 chent, I, 53, 143, 144.

courent pour refus d'agir, 53; pour dissimulati nt dénoncer, I, 348.

s portés sur les forestiers :peines qui frappent le co de les suivre quand ils se rendent dans les

II, 351. Permis de port d'armes, I, 294.

Citations diverses, I, 314, 335, 348, 355, 364, 376; II, 332, 351.

Nome de forestiers de l'évêque, I, 31; II, 74, 143, 270; id. de l'abb id. sans désignation du seigneur, II, 143; III, 507.

Forêrs (Rév. Fr.) — Nomination du garde-général forestier du ment VI, 116.

Forts. — Nomenclature des forts et des bastions distribués sur l'éfortifiée; ordonnances qui les concernent: Brusthempoort, II, 14; I IV, 118, 396, 405; V, 201; VI, 285; — Leepoog, II, 14, 338; — II, 14; IV, 272; VI, 258, 283, 285; — Vondelinck, II, 14; VI, 283 Vilpt ou Vilpert, II, 14, 471; VI, 283, 285; — Vissegat, II, 14; III, 424, 463; — Ridderstorne (Ridderstanneel), II, 14; VI, 283, 284; — lofspoort, II, 14; III, 166; IV, 95; V, 56, 424; VI, 284; — Sta, II, 14; III, 236, 244, 246, 357, 472; V, 56, 201, 417; VI, 363, Crayennest, II, 14; — Cloppenpoort, II, 14; III, 256; IV, 396; — broot, II, 14; V, 453; VI, 255, 283, 285; — Comisgaet, III, 220 VI, 283, 285; — die Arche, III, 212, 424, 463; — Voetboegskebogenraem), III, 472; V, 56; — Vreulinx (Vrolijck), III, 472;

284; — Gangelofken, III, 472; — Nieupoort, III, 224; IV, 396; V, 201; VI, 253; — Neghemenneken, VI, 283, 285; — Dieffstoren, VI, 283, 284. — Commandants ou capitaines des forts en 1565, II, 14. — Voir Garde communale, H. Germeys.

Fossés. — Ord. d'ouvrir les fossés des propriétés particulières, II, 103. — Ord. de combler ceux qui sont les plus rapprochés des fortifications, III, 433; IV, 47. — Visite des fossés les plus rapprochés de la ville, IV, 46. — Id. des fossés de la ville et de la juridiction, V, 459; VI, 396, 402, 459. — Ordonnance d'ouvrir les fossés des jardins, IV, 277. — Voir Chemins.

Fossés entourant les remparts de la ville. — Y jeter de la teme ou des immondices, prohibé, I, 457; II, 76. — Ordonnance de travailler au curage des fossés de l'enceinte fortifiée, IV, 155, 156. — Défense d'y laisser errer des animaux, I. 471. — Le fossé s'étendant de Cloppumporte dans la direction de Veepoorte, I, 457. — Grooten en Cleynen Vleminxgracht, I, 310. Voir Canards, Pêche.

Fossoyeurs (gesworen graffmaecker). — Ils ne peuvent ouvrir de sosse sans consentement du curé et des marguillers de l'église, IV, 418. — Ord. concernant la prosondeur des sosses au cimetière, V, 200.

Nomination. — Se fait par les bourgmestres et le conseil, V, 155. — Son serment, V, 155; texte, VI, 389.

Salaire du fossoyeur, III, 275; V, 155; VI, 389, 390.

Noms des fossoyeurs cités dans l'Inventaire, III, 286, 418; V, 155, 200, 466. 514. — Voir Inhumations.

Foulons (fullones, Volders). — Le magistrat de Maestricht promet à celui de St-Trond d'expulser les foulons de cette dernière ville qui prendraient résidence à Maestricht, I, 18.

Règlements concernant le foulage des draps. (Voir Draperie). Voir Tondeurs.

Foyers. — Ord. de construire les foyeurs de façon à ce que les voisins ne puissent en courir danger ni souffrir dommage, I, 383.

Franchise de la ville (libertas oppidi, stadts-vryheid). — Comprensit les faubourgs, les paroisses de Ste-Catherine, St-Jean et Schuerhoven et tout le territoire sis au delà des wterste hammeyen, jusqu'aux limites des villages de Cosen, Zepperen, Brusthem, Aelst, Kerkom, Velm, Wilderen, Duras et Gorssum, I, 143. — Voir Faubourgs, Hameaux.

La franchise était divisée en deux parties ou districts, districtus Episcopi et districtus abbatis. I, 55. — Voir Furidiction.

Les limites de la franchise avaient été fixées d'ancienne date, I, 167. — Des actes spéciaux les déterminent : du côté de Cosen, III, 503; VI, 268; — de Zepperen, VI, 268; — de Brusthem, V, 267, 268; VI, 268; — d'Aelst, VI, 268; — de Kerkom, V, 443; VI, 268; — de Velm, Wilderen, Duras, V, 498; — et de Gorssum, V, 498; VI, 268.

Les habitants demeurant dans la franchise et appartenant à des métiers ont les mêmes droits que ceux des métiers qui habitent la ville; ils doivent s'y faire inscrire, I, 166. — Les habitants de la franchise inscrits dans un métier sont aussi bourgeois de la ville, I, 166. — Voir Joyeuses Entrées, Keures.

François I, empereur d'Allemagne. — Sa mort, service à sa mémoire célébré à St-Trond, V, 426.

Frédéric, duc de Lothier. — Voir Alberon III, Evêque de Metz. Frédéric, II, empereur d'Allemagne, I, 488.

Frères Cellites (Alexiens). — Conditions de leur admission à St-Trond, II, 459. — Rétributions annuelles, ibid. — Permission de demander l'aumône, II, 460. — Leur prébende des Menses des Pauvres; ordonnance de Louis de Bourbon, II, 461. — Salaire pour inhumations, II, 317, 459; III, 275, 319; V, 155. — Conflit avec les Sœurs Grises, IV, 311, 340, 341. — Soins qu'ils donnent aux pestiférés, II, 337, 396; III, 112; IV, 218. — Prières en l'honneur de St-Roch, V, 125. — Injures leur faites; pénalités qui frappent les coupables, II, 333.

Agrandissement du couvent, V, 153, 467. — Crucifixe van der Cellebrueren, VI, 285. — Subsides leur accordés, III, 73, 290; IV, 314.

Bière annuelle leur donnée par la ville, III, 310, 317, 346, 370, 376, 388, 405, 411, 426, 442, 446, 458; IV, 118, 137, 214, 217, 244, 298, 332. — Leur rente sur la ville, V, 160.

Leurs supérieurs, II, 461; III, 346; IV, 340; V, 160.

(Rév. Fr.) Le couvent transformé en prison civile ou maison de correction, VI, 54, 76. — Taxation du couvent dans l'Emprunt Forcé, VI, 78. — Suppression de la communauté, inventaire, état nominatif des religieux, VI, 85. — Apposition des scellés, VI, 89. — Présentation des bons aux religieux, VI, 96. — Saisie des registres; inventaire, VI, 113. — Gardien du couvent, VI, 116. — Proposition de loger la gendarmerie dans le couvent, VI, 120. — Magasin de denrées en nature, VI, 133. — Le couvent est désigné comme maison de sûreté, VI, 136. — Rétablissement des Frères Cellites recommandé au Préfet, VI, 213, 221, 222. — Rapport sur l'ancienne communauté demandé par le maire, VI, 231.

Voir Maladies Contagieuses, Sœurs Grises, T. N. L. (Anvers.)

FRIPERIE. — L'évaluation doit s'en faire par les jurés nommés par la ville, l, 267. — Faculté de reprendre des objets au prix de l'estimation, ibid. — Experts de la friperie nommés par la ville, I, 261; — leur salaire, ibid. — Colportage, accise, II, 318. — Impôt, IV, 232, 302. — Voir Fripiers, Marchés.

Fripiers (alde cleermaeckers). — Ord. concernant la vente d'articles neufs, I, 162. — Couper en morceaux ou briser des articles avant trois jours d'étalage, prohibé, ibid. — Où ils peuvent exposer en vente; bancs d'étalage, III, 142.

FROMAGE. — Heure à laquelle les accapareurs peuvent en acheter *(niet voor dat die roede neergeleet es)*, I, 210. Les revendeuses ne peuvent vendre des fromages que par morceaux, I, 235. — Place qu'elles doivent occuper au marché, I, 210, 235. — Ord. spécial pour le marché du samedi, I, 236. — Impôt sur le fromage, IV, 231, 300, 301; V, 24; sur le beurre, IV, 232, 300, 373. — (Rév. Fr.) Règlement destiné à éloigner les accapareurs de fromage et de beurre, VI, 158. — Voir *Accapareurs*.

FRUITS. — Voir Accapareurs.

Fumier. — Ordonnance de le conserver pour en joncher les rues en cas de bombardement de la ville, IV, 91. — Voir Boulangers, Maladies Contagieuses.

Fustigeants (Chippelslagers). — Leur costume, leur marque de ralliement, leurs excès, I, 453. — Voir L. de Bourbon.

G

GABELLES. - Voir Groesbæck.

GABELLIER, GABELMEESTER (percepteurs des droits sur marchandises de tout genre), II, 41.

GANGELOFFKEN. — Voir Forts.

GANGELOFSPOORT. — Voir Faubourgs, Forts, Milices citoyennes, Portes.

GANSSEMERCKT. — Voir Marchés.

GARDES CHAMPÈTRES. — Nominations, V, 470. — (Rév. Fr.) Commissions et choix de ces fonctionnaires, VI, 68.

Garde Communale. — Ne fonctionnait dans le début que la nuit et seulement quand elle était convoquée par ordre des seigneurs ou de l'administration, I, 296. — Les arquebusiers en étaient exempts sauf dans les moments critiques, II, 8. — Dans ces cas on organisait une garde de jour, II, 145. — Organisation d'une garde permanente de nuit et de jour par les métiers qui promettent de fournir chacun leur contingent, II, 214. — Pénalités qui frappaient celui qui injuriait, menaçait ou molestait la garde en service, I, 365; II, 340. — Le maître d'école, exempt, III, 192.

La Garde de nuit. — A quelle heure elle commençait, I, 296; II, 122, 145; III, 127, 303, 393; IV, 316; — où elle fonctionnait, I, 296; III, 303, 393; — durée du service, I, 296; II, 145; III, 304; IV, 277, 316; — absences, III, 127, 304, 393, 399, 409, 410, 414; IV, 406; — armure obligatoire, I, 296; II, 145; III, 393; IV, 289; — visite des gardes, II, 123; III, 102, 304, 393; VI, 289, — sentinelles, III, 80, 304; IV, 277; — patrouilles, II, 123; III, 304; — délits et penalités, III, 304, 305. — Les portes des tours restent ouvertes pendant que la garde y est en service, II, 145; III, 80: — La garde de nuit assiste à l'ouverture des portes de la ville, II, 145; III, 46, 102, 127, 304, 305, 393, 409; IV, 258, 277; clefs des portes, II, 115; III, 46, 304, 393, 414; IV, 258; VI, 290. — Clochettes au service de la garde, III, 197. — Ordonnance de ne garder que sur six tours, III, 275; — fusion d'une partie de Vissegat avec Clokempoort, III, 361. — Ordonnances transitoires, III, 184, 252, 294, 303; IV, 215, 272; — rondes, III, 304; — déclaration des délits, III, 304; — caporaux désignés pour commander, III, 409; IV, 402, 403;

La Garde du jour. — Durée du service, II, 145; III, 127; — visite, III, 304; — division du service, III, 414. — Assiste à la fermeture des portes de la ville, II, 145; III, 46, 304, 305, 393, 409, 414; les clefs des portes, II, 145; III, 46, 304, 393. — Elle ne peut enlever du bois, charbon ni houille aux charrettes qui entrent en ville, II, 52, 426; III, 105; IV, 265, 273; — ses sentinelles, III, 80. — Dispositions spéciales au moment d'approche de troupes étrangères, III, 100, 101, 123, 127. — Absences et pénalités, II, 122, 145; III, 127. — Surveillance des étrangers, III, 102, 129.

Dispositions communes au service de jour et au service de nuit. — Le service est personnel, I, 296; II, 122, 145; III, 80, 123, 139, 159, 315, 324, 414,

441; IV, 258; — remplacement, I, 296; II, 153; III, 80, 123, 139, 159, 304, 315; — âge d'inscription, III, 217. — Il est désendu de circuler aux postes de garde quand on n'y est pas de service, II, 145, 340; III, 123; — id. d'y jouer aux cartes, etc. III, 101. — Le Greffier de la Garde, IV, 256. — Revues, III, 317, 358. — Distribution de la garde, III, 384. — Disposition au sujet de troupes étrangères, IV, 399, 403.

Organisation de la Garde urbaine permanente conformément à la division de la ville en six quartiers: ordonnances et règlements: VI, 283, 289; III, 127, 139, 217, 218, 222, 223, 252, 303, 358, 409; V, 76.

Organisation des gardes permanentes temporaires et renseignements y relatifs, IV, 72, 117, 204, 211, 229; VI, 300, 302. — Ordonnances pour leur fonctionnement régulier, IV, 257, 261; fermeture des portes de la ville, ponts levis, clefs des portes, IV, 258; — défense de faire chercher de la bière, IV, 259; — garde extérieure, IV, 259; — devoirs et obligations des capitaines des quartiers, IV, 270; — armes règlementaires, IV, 289; — commination de peines contre les officiers, IV, 319; — visites de la garde des portes, IV, 399.

La Garde communale en 1689; ordonnance générale qui la concerne, IV, 402; - négligences et pénalités, IV, 408; - service des bourgmestres et du conseil, IV, 407.

Prescriptions de l'Evêque en 1701, V, 63; — id. du magistrat de la ville en 1746, t. V. 312.

Ordonnances générales se rapportant au service de la Garde urbaine: 29 mars 1574, III, 80; renouvelée 22 août 1583, III, 159; — ord. d'Ernest de Bavière, VI, 289, 302; — ord. du 11 févr. 1580, III, 123, renouvelée 18 juin 1590, III, 198. — Ord. du 20 mars 1674, IV, 270, renouvelée le 4 juin 1678, IV, 316, et le 21 mai 1696, V, 20; — ord. du 18 avril 1689, IV, 402.

Règlement spécial donné par le Commissaire des Guerres, V, 302.

Voir Arquebusiers, E. de Bavière, Jos.-Cl. de Bavière, Chambre de Rhétorique, Compagnies bourgeoises, Incendie, Milices Citoyennes, Pauvres, Quartiers de la ville.

GARDE MAGASIN DE LA PLACE. (Rév. Fr.) — Nominations, VI, 99, 110; aide, 102.

GARDE NATIONALE (Rév. Fr.) — Le commandant de place demande d'urgence la nomination d'un commandant et de deux adjudants de la garde, VI, 61. — Refus d'accepter les postes, 63, 67, 77; id. la démission du commandant désigné, 77.

GARDE PERMANENTE. - Voir Brigandage.

GARDIENS DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. (Rév. Fr.) — Réduction de leur traitement VI, 101. — Destitution de gardien, VI, 135.

GARENHUYS. — Voir Fil, Halle publique.

GARNISONS. — Voir Ern. de la Marck.

GASTHUYS. — Voir Pauvres.

GAUTSMEDEN. — Voir Orfèvres.

GAZON. — Défense d'en couper des parcelles sur les prés de la ville situés dans la franchise, II, 202; — id. sur la propriété d'autrui, III, 139.

GEBROKEN PEESEN. - Voir Arbalétriers.

GELAESEMEICKERS. - Voir Vitriers.

GELT. - Voir Mesures.

Gendarmerie nationale (Rév. Fr.) — Recherche d'un local convenable pour son établissement, VI, 63. — Visite de l'Infirmerie de l'abbaye, VI, 63. Restauration du bâtiment choisi, VI, 68, 72. — Instructions aux municipalités, VI, 96. — La brigade est établie au resuge de l'abbaye de Herckenrode, VI, 98. — Nomination du Commandant, VI, 110. — Demande de transférer le local dans la maison dite *Minnepoort*, VI, 120.

Géomètres-Jurés de la ville, III, 420; IV, 52; V, 27, 109, 168, 450; VI, 396, 437.

Germeys, Hubber, abbé de St-Trond (1612-1638). — Notes sur son avènement, 284. — Son Entrée à St-Trond, III, 290. — Au nom du monastère, termine avec la ville les différends au sujet du Curage du ruisseau qui la traverse, III, 297. — Approuve la révision des Statuts de la Gilde des Drapiers, III, 346. — Est député chez le baron de la Baume à Bruxelles, III, 349. — Autorise de percevoir un droit supplémentaire sur la sortie de certaines denrées exportées en Brabant, III, 354. — Approuve un accord intervenu entre drapiers et merciers, III, 374. — Ordonnance de poursuite contre les vagabonds qui empêchent le commerce, III, 390. — Octroi autorisant la perception d'une accise supplémentaire sur les bières, III, 392. — Approuve un règlement sur le commerce des draps étrangers, III, 419. — Autorise le magistrat à exiger de la poudre et du plomb des étrangers réfugiés à St-Trond, des couvents et des fermiers riches, III, 424. — S'entend avec les bourgmestres, jurés et conseil de la ville au sujet des restaurations de Vissegat, III, 426. — Mort de l'abbé, III, 456.

GIBIER. — Voir Chasse.

GILDE DES DRAPIERS (Comangreve gulde, laeken gulde). – Commission instituée pour l'administration des Drapiers, I, 119; en vue du plus grand honneut, intérêt et profit de la ville, pour le progrès et le développement général de l'industrie et du commerce, I, 169.

Réunsons. — La Gilde se réunissait tous les vendredis; ne pas assister aux réunions (synen vrydach niet houden) était puni d'exclusion, I, 390.

Attributions. — Elle fesait l'évaluation de la laine (wolle schieten) I, 292, 383, 461; la vérification et le poinçonnage des poids et mesures, l, 374; II, 441; III, 331; sonnait la clochette pour l'ouverture des marchés, III, 450; régissait le commerce des vins, III, 327, et de la friperie, III, 335; id. l'industrie drapière, III, 335, 336, 339, 341, 344; avait droit de contrôle sur le trafic de marchandises dans les maisons privilégiées, III, 343; IV, 105, et sur le négoce des merciers, III, 335.

Eligibilité. — On ne peut être membre des Serments et de la Gilde en même temps, I, 277. — Le comte des Marchands et les membres de la Gilde peuvent en même temps être bourgmestres ou conseillers, ou occuper d'autres fonctions publiques, V, 267. (Cf. III, 250.) — N'est pas éligible, celui qui est au service d'un pays étranger, V, 441.

Statuts ou règlements anciens, I, 119, 139.— Révision des Statuts en 1623: commission de révision, III, 324. — Texte, III, 327 à 345. — Approbation des Seigneurs, III, 326, 346; VI, 326. — Publication, III, 346.

Justice. — Inhibitions contre la Gilde, pénalités, I, 247. — Prohibition

d'appeler des jugements de la Gilde, I, 289. — La Gilde juge sur détournement de laine ou de fil de laine, I, 293. — On ne peut plaider devant elle avec des prélocuteurs, I, 408. — Indemnité pour frais de procédure, III, 397.

Compétence. — La Gilde connaissait de tous les points prévus par les Statuts; on allait en appel de ses jugements devant la Haute Cour de Justice de la ville, I, 344. — Frais de procès, I, 343-344.

Gages et émoluments. — Salaire des scelleurs, I, 169. — Salaire du Comte des Marchands et des doyens pour voyage à Aix-la-Chapelle en cas d'appel contre leur jugement, I, 288. — Droits dus au Comte des Marchands, à la Gilde, aux rewards, au secrétaire et aux knapen, pour l'évaluation de la laine, I, 292, 383, 461. — Salaire des knapen pour la vérification et le poinçonnage des poids et mesures, II, 441. — Amendes dont la Gilde a sa part, I, 480; II, 431. — Gages accordés par le magistrat aux membres de la Gilde, V, 139. — Gratifications de la part du magistrat pour services rendus, IV, 294. — Banquet annuel, V. 385.

Divers. — Ord. rendues par le magistrat à la demande de la Gilde pour favoriser le petit commerce, I, 297, 340.

Composition de la Gilde des Drapiers. — Elle était formée d'un Comte des Marchands et de huit membres administrateurs (1348), I, 33. — Plus tard le nombre des membres était d'un par métier, III, 71, 75, 80, 159, 71, 89, 92, 97, 201, 07, 13, 30, 36; et plus tard encore chaque métier y nommait un gulde heer et un lieutenant, III, 239 et les passages indiqués postérieurement, à la rubrique « Titulaires de la Gilde » ci-dessous. — Voir plus bas : Rewards, Scelleurs, Greffier, Varlets.

Le Comte des Marchands (Comangreve, Commergreve, Comes mercatorum). — Etait nommé à la fin de chaque année par la Gilde même, I, 33. — Refus de procéder à sa nomination, III, 250. (Voir Ernest de Bavière). — Serment qu'il prêtait, texte, II, 468. — Avait la garde du drapeau de la ville (den Standari) ibid. — Quand la ville se mettait en campagne avec le drapeau, c'était sous sa conduite, II, 113.

Membres administrateurs (Gulde broeders, gulde dekenen, heeren et lieutenanten). — Sont renouvelés par moitié tous les ans, I, 33. — Sont nommés par les Seigneurs ou par leurs écoutêtes dans une liste de quatre particuliers (otiosi) et de quatre hommes des métiers (ministeriales), I, 33; — par les Seigneurs dans une liste de deux fois autant de candidats qu'il y a des titulaires à nommer, I, 119. — Les seigneurs se réservent le droit de les nommer quand ils le jugeront utile, I, 155. — Leur nomination se fesait par le magistrat in corpore, le 27 décembre de chaque année, V, 243. — Les élus ne peuvent réfuser leurs fonctions, V, 243, 266, 449; pénalités qu'ils encourent en cas de refus, V, 266. — Serment, I, 169, 170; — texte du serment, II, 468.

Rewards ou préposés de la presse aux draps (peerisers). — Employés subalternes chargés du contrôle de la draperie. — Règlements, II, 51; III, 338.

Scelleurs (Ziegheleren) ou préposés du marquage des draps, gardes-bouille. — Nomination, serment, I, 169. — Etaient chargés de l'évaluation ou contrôle de la laine et du fil de laine (wolle schieten), I, 292; du marquage, pesage et scellage, I, 413. — Règlements qui les concernent, III, 341. — Droit de scellage; la perception en est cédée à la Gilde au prix de quatre-vingt florins, IV, 243; est prise à ferme par la Gilde, IV, 294.

Le Greffier ou Secrétaire (cleric, secretaris die den boeck helt), I, 292, 383, 461; III, 344. — Nomination par le magistrat de vérificateurs de la comptabilité, III, 215.

Les varlets ou sergents (gulden cnapen), appelés aussi boden et spilwochters, I, 208. — Serment qu'ils prêtaient, V, 450. — Règlements qui les concernent quand au débit de bière, I, 480, 463, 467.

Titulaires de la Gilde, III, 71, 75, 80, 159, 66, 71, 89, 92, 97, 201, 07, 13, 30, 36, 39, 302, 11, 22, 26, 52, 56, 64, 70, 76, 80, 88, 96, 503; IV, 106, 17, 37, 39, 47, 58, 97, 210, 21, 42, 47, 57, 61, 68, 77, 85, 94, 311, 23, 31, 38, 48, 58, 63, 68, 71, 84, 89, 99, 409, 17, 23, 31; V, 9, 18, 24, 34, 52, 55, 61, 66, 77, 84, 85, 89, 91, 93, 102, 05, 13, 20, 25, 32, 41, 49, 57, 60, 65, 71, 77, 85, 93, 99, 209, 16, 27, 41, 45, 49, 55, 58, 62, 66, 75, 78, 83, 89, 92, 95, 99; 302, 05, 09, 14, 26, 31, 38, 43, 49, 52, 56, 68, 78, 85, 97, 403, 06, 15, 22, 28, 38, 42, 49, 53, 56, 60, 63, 64, 67, 72, 78, 82, 86, 90, 92, 94, 98, 500, 02, 07, 10, 13; V, 12, 25, 33, 39; VI, 346.

Voir E. de Bavière, F. de Bavière, Compagnies bourgeoises, H. Germeys.

GLANAGE. — Vols de récoltes commis par les glaneurs, I, 404. — Pendant quelles heures le glanage est permis, II, 93; III, 53, 181, 228. — Menaces de poursuites contre ceux qui n'observent pas ces heures, III, 221, 259. — Enlèvement, par les glaneurs, du grain entassé isolément pour être remis aux collecteurs de la dîme, III, 228.

GOTHE (die). — Voir Cours d'eau.

Gouverneurs de la ville. — Voir E. de Bavière.

GRAFFMAEKER. — Voir Fossoyeurs.

GRAIN (étoffes de). — Impôt sur cet article, IV, 231, 300.

GRAINS. — Voir Accapareurs, G. d'Autriche, E. de Bavière, Robert de Berghes, Disette, G. de Groesbeeck, Er. de la Marck, Milen (T. N. L.), Licence, Marché aux Grains.

GRAUSUSTERS. — Voir Sæurs Grises.

Großberck (Gérard de), Evêque de Liége (1554-1580). — Son Entrée à St-Trond, III, 38. — Interdit la foire franche, III, 44. — Demande au magistrat de St-Trond de prouver qu'il est en droit d'exiger payement d'accises et gabelles du commissaire de l'Evêque, IV, 481. — Défend à ses sujets de s'enrôler au service militaire sans son consentement préalable, IV, 482. — Loge des troupes à St-Trond après la prise de cette ville par le Taciturne, III, 59. — Donne des Statuts à la Chambre de Rhétorique den Olyftacke, IV, 484. — Défend l'exportation des grains, III, 493. — Défend aux étrangers de s'établir dans le Pays de Liége sans être munis d'un certificat de religion et de probité, III, 494. — Convoque les Etats, propositions, résolutions, VI, 270 à 274. — Défend l'exportation du blé, du malt et de la sarine, III, 496. — Convoque les Etats, VI, 274 à 278. — Edit contre les brigands, assasins, voleurs et incendiaires, VI, 278. — Rend à la ville de St-Trond ses anciens privilèges et porte ordonnance sur son organisation communale et judiciaire, III, 88. — Accorde une amnistie générale aux habitants de St-Trond pour délits politiques, III, 93. — Son emprunt à Urbain de Scharenberch, VI, 287. — Transige avec le magistrat d'Aix-la-Chapelle sur le droit de recevoir en appel des causes jugées par les échevins de St-Trond

III, 103. — De concert avec l'abbé de St-Trond, s'entend avec le gouverneur de Léau au sujet des garnisons, III, 134, 138. — Mort du Prince-Evêque, III, 142.

Guédeurs (die weeders). — Différends avec les drapiers au sujet de leur salaire, I, 227, 243, 249, 309; II, 253; avec les fabricants de fil, I, 421; avec les teinturiers, II, 66, 412. — Ordonnances concernant la teinture et le guédage, II, 362; III, 20, 53. — Ils ne peuvent aller en appel à Aix des jugements rendus par la Gilde des Drapiers, I, 289.

Voir Cheminées, Drapiers, Cours d'eau, Teinturiers.

GUELDRE. — Le duc Renaud II prend parti pour Adolphe de la Marck, évêque de Liége, I, 22. — Le duc Edouard, I, 95, 99. — La Guerre de succession à ce duché; généalogie des comtes, I, 101.

Gueux. — Voir Calvinisme.

GULDEBROEDERS, GULDEDEKENEN, GULDEHEEREN. — Voir Gilde des Drapiers.

Guvelingen, hameau de la ville de St-Trond. — Voir Chevaux, Eglise de la Ste Croix, Moulins.

## H

HAESTICHER ZIECHEYT. — Voir Maladies contagieuses.

HAIES. — Ordonnance de couper toutes celles qui se trouvent à distance d'un coup de mousquet des remparts, IV, 267.

HAINAUT (Guillaume, comte de). — Porte secours à Jean de Bavière, évêque de Liége, I, 153. — Sa sentence contre le Pays de Liége, I, 178. — Sa mort, I, 188.

Halle de St-Trond. — Autorisation de construire une halle, donnée par les seigneurs de la ville, I, 56. — Elle est située également sur le terrain et la juridiction de l'Evêque et de l'abbé, I, 57. — Toutes sortes de marchandises peuvent y être vendues, sous réserve des droits des Seigneurs, I, 57. — Défense d'y satisfaire à des besoins naturels, I, 213. — Les drapiers et marchands de draps se plaignent de ce que la halle est trop petite; mesures prises pour parer à cet inconvénient, II, 391. — Les bouchers sont autorisés à construire des caves sous la halle, III, 218. — La nouvelle halle, V, 455.

Sections diverses de la halle. — Die Meershalle: à moins de trop grand encombrement, tous les articles vendus par les merciers doivent y être exposés, I, 328. — Lederhuys: l'étranger ne peut vendre à St-Trond des cuirs ailleurs qu'à la halle, II, 41. — Garenhuys: les drapiers ne peuvent venir à la halle au fil avant l'heure fixée par le magistrat, II, 251. — Laekenhalle: aux jours de marché les fabricants de draps ne peuvent étaler qu'à la halle, III, 160. — Vleeschhuys: règlements à y observer pour les bouchers, II, 45, 46, 49, 126, 136, 179; emplacement, V, 214, 237.

Etaux de la halle (die bencken). — Etaux des boulangers, I, 213; — id. des bouchers, II, 45, 324. — Etaient soumis à un droit de place (banckhuere) II, 136, 324; délai de payement, II, 455. — La place était tirée au sort, II, 391; III, 65.

Vois J. d'Arcket, Boucherie, Cuirs, Fil et Laine, Merciers, Z. de Vranckenhoven.

Hameaux de la ville (Buytingen). — C'étaient les dépendances de la ville extérieures aux faubourgs et situées au-delà des extrèmes barrières (wterste hammeyen) jusqu'aux limites de la franchise, I, 143; III, 315. — Voir Bautershoven, Guvelingen, Melveren, Metsteren, Meysbrouek, Nieuwenhuyzen, Stayen, Straeten, Terbiest. — Voir Milice Citoyenne, Milice Rurale.

HARENG. - Voir Poisson.

HARENSCHENMERCKT ou HERINCKMERCKT. — Voir Marchés. HEERBANEN et HEERSTRAETEN, — Voir Chemins.

HEERBRENGEN. — Anciennes coutumes d'après lesquelles les échevins donnaient leurs records, I, 13.

HEERDT. - Voir Porcs.

HEEREN VAN MILANEN. — Voir Tailleurs.

Heinsberg (Jean de), évêque de Liége (1419-1456). — Sa réconciliation avec Jean Tay, I, 250; — autorise l'administration à admettre des étrangers à la bourgeoisie, I, 357; — expose au St Siége les griefs qu'on faisait valoir contre Jean de Walenrode, I, 283; — autorise la ville de St-Trond à sous-crire des pensions pour procurer ainsi les capitaux nécessaires au payement des charges qui la grèvent, I, 376; — stipule les conditions pour l'admission des frères et sœurs de l'Hôpital, I, 406.

Herck (Joseph van), abbé de St-Trond (1751-1780). — Pose la première pierre d'un angle de l'hôtel-de-ville, V, 350. — Célèbre le Jubilé du centenaire de St-Trudon, V, 374. — Ses différends avec le Prince-Evêque, VI, 426, 435. — Confirme l'autorisation accordée au magistrat de St-Trond de nommer un receveur spécial salarié pour opérer la rentrée des arrérages, VI, 439. — Ordonnance concernant les élections communales, VI, 441. — Confirme un plan des brasseurs « pour redresser les abus et les inconvénients au sujet de la jauge et de l'impôt sur la bière » V, 469. — Ses différends avec les bourgeois au sujet des tailles et avec l'Evêque au sujet des Vingt-Deux, V, 471. — Autorise la tenue de trois foires aux Chevaux, V, 474. — Déclare nuls des recès du magistrat concernant la nomination des maieurs et des sous-mayeurs, V, 478.

Hérédité de la Dignité Impériale (Rév. Fr.) — Le peuple appelé à exprimer son yœu sur l'hérédité dans la famille Bonaparte, VI, 196, 197.

Hérésie. — Voir Calvinisme, Hussites.

HEYDEN (Maur van der), abbé de St-Trond (1690-1730). — D'accord avec l'Evêque de Liége, crée des impôts pour subvenir au payement des créanciers de la ville, IV, 414; — confirme l'ordonnance de l'Evêque au sujet du serment à prêter sur l'acquittement des impôts, IV, 422; — supprime la foire de St-Michel, V, 17, 22, 28; — intervient au sujet des arrestations pour non payement des contributions militaires, V, 26; — fait exposer les reliques de St-Trudon et célébrer des messes spéciales, V, 28. — Ordonnance de l'abbé sur la chasse, V, 40; — id. concernant la foire de St-Michel, V, 51, 57, 87, 90. — Ordonnance sur l'administration communale, VI, 392. — Ses projets de restaurer l'église Notre-Dame, V, 63. — Autorise la perception

bétail, V. 68. — Ordonnance sur la foire de St-Michel, V, tements à Metateren, au béguinage, dans les rues dites maert, V. 104. — Publication du mandement sur la chasse 109. — Supprime, sous réserve de tous ses droits, la foire 113. — Ordonnance tendant à abolir le bondergeld et à seule année la perception des impôts votés en 1716, V, tion de l'ordonnance de l'Evêque touchant les gages des nseillers, greffiers et sergents, V, 190. — Son procès au ld, V, 227, 245.

' GEEST GULDE. - Voir Pautres.

'K. - Voir Cours d'eau.

RCKT. - Voir Marchés.

(Constantin-François de), évêque de Liége (1784-1792). — int-maieur à St-Trond sans le consentement de l'abbé, V, la vente de prés communaux à St-Trond, V, 510. — Fêtes casion de son retour à Liége après la Révolution Liégeoise,

RE. — Voit Abatteurs de chiens.

NÈBRES. (Rév. Fr.) - Bonnier et Roberjot, VI, 131; à

. - Vois Chambre de Rhétorique.

rent de l'). — Collation des prébendes des Frères et Sœurs 21, 168, 406, 431; II, 28; IV, 237. — Age requis pour l'ad-Caution à fournir, II, 63. — Noviciat, II, 127. — Reveont incorporés à l'établissement, II, 63. — Le Prieur, II, II, 28. — Ordre de rentrer à des Frères enfuis, I, 253. ablissement pour motif de maladie contagieuse, III, 230. ipital près du Couvent des Sœurs Grises, V, 510. — Opper-3. — Voir J. de Heinsberg, Velbruck.

AIRE. (Rév. Fr.) — Renseignements fournis par la Muniital militaire qui avait été établi à l'abbaye de St-Trond, tes au profit des hôpitaux militaires, VI, 226. — Hôpital 40. — Médecin y nommé, VI, 241. — Blessés prussiens; sité publique, VI, 241. — Hôpital établi à Sienaeri, VI, 242, s malades, VI, 242, 243.

LS. (Rév. Fr.) — L'administration départementale demande nts sur les hépitaux civils du canton, VI, 75. — Etat des Protestation contre le refus de rendage des comptes par reurs; nomination de la Commission d'administration des ). — Renseignements demandés sur les biens de la gulds 93. — Les hospices civils sont conservés dans la jouissance es revenus seront perçus par un seul receveur, VI, 89. — l'hôpital à l'ancien couvent de Stenaert, 97. — Mise en mmission, 109. — Nomination de nouveaux membres, 115. se scellés sur les archives; ordre aux receveurs de rendre Entrée en fonctions des nouveaux administrateurs, 120. —

Projet d'acquérir la maison des ex-Capucins pour y placer les pauvres malades, VI, 122.

HORION. - Voir Fontaines.

Hornes (Henri de), sire de Perwez, mainbour du Pays de Liége, I, 152.

Hornes (Jean de), évêque de Liége (1484-1505). — Ordonne que le marché du samedi sera franc, II, 119. — Engagements qu'il prend vis à vis des Saintronnaires au sujet des conséquences de la Paix de Tongres II, 131; VI, 255. — Le Prince scelle l'acte par lequel le magistrat de Huy promet payement de 1600 florins pour lesquels la ville de St-Trond est restée responsable, II, 137. — Révoque l'interdit de cette dernière ville, I, 143. — Promet aux Saintronnaires de les protéger contre le Roi des Romains, de ne pas créer de nouveaux impôts et de ne pas majorer les anciens, II, 154; VI, 255. — Transfère à St-Trond sa Cour Spirituelle, II, 160. — Acquitte la ville des rentes, pensions et sommes quelconques dues à ceux qui ont tenu le parti de ses adversaires, IV, 441. — Fixe la part que la ville payera pour l'entretien de ses troupes pendant un mois, IV, 441. — Donne quittance de 300 florins, IV, 442. — Ordonne à son receveur de rembourser à la ville 250 florins déboursés pour affaires du Pays, IV, 442. — Met son secrétaire en rapport avec les bourgmestres de St-Trond pour le relâchement des chevaux de quatre de ses serviteurs, IV, 443. — Prie le magistrat de faire relâcher de leur hôtel Jean de Branges et Petit Johan de Saint-Blaise, IV, 444. – Ordonne aux bourgmestres d'envoyer un député à Tongres, chez Guillaume van Schamburg, stalhelder du duc de Saxe, IV, 445. — Ordonne aux mêmes d'envoyer des députés à Hasselt pour procéder au payement des troupes, IV, 445. — Informe les mêmes qu'il part pour Bruges, leur ordonne de veiller à la défense de la ville et promet de revenir avec une cavalerie d'élite, IV, 446. — Accorde au magistrat de postposer le payement des rentes jusqu'à son retour dans la Cité, II, 177. — Se plaint de ce que les gabelles de St-Trond ne sont pas payées, II, 186.—Emprunte à des lombards 1000 florins sous la garantie des villes de St-Trond et de Tongres, II, 203. — Demande de remettre à quinzaine les élections communales, II, 227. — Dispense les Saintronnaires de payer leur part de 5000 florins lui accordés par les Etats, II, 236.

Hornes (Thierry de), évêque intrus de Liége, I, 152.

Hôtel-de-Ville de St-Trond. — Désense aux enfants de faire du tapage à ses abords, V, 148. — Restauration partielle, entrevue avec un ingénieur. V, 203. — Nouveau perron, etc., V, 210. — Nouvelle entrée, V, 210. — Restaurations aux vestibules de l'étage et du rez de chaussée, V, 214. — Contrat au sujet de l'achèvement des travaux, ib. 237. — Projet de restauration générale, ib. 346. — Fourniture des pierres de taille pour la façade existante et pour son agrandissement, VI, 442. — Pose de la première pierre des travaux d'élargissement de la façade principale, V, 350. — Fourniture des pierres de taille pour deux faces latérales, VI, 424; — id. pour la troisième face latérale, VI, 424. — Entreprise de la maçonnerie, VI, 424. — Boiserie, vitrage, V, 389. — Places du rez de chaussée louées à des particuliers, V, 426. — Escalier d'entrée, V, 426. — Demande de subside à l'Etat Tiers, V, 427. — Plan de l'escalier d'entrée approuvé, V, 428. — Partie du rez de chaussée transformée en halle aux viandes, V, 455.

scoration, V, 460. — La Chambre de ms, VI, 444.

e. — Nommée Verloren kosi, III, 246; ction, III, 257. — Charpente de la toitu l'impôts appliqués à monter le beffroi et setites cloches au seigneur de Ryckel, nouveau carillon, VI, 417. — Grande cl -feu, cloche du conseil. (Voir Cloches). ion nommée pour en faire la visite, l ger au sujet des restaurations nécessair onvention avec les Croisiers de Huy. exécuter III, 356. - Le carillonneur gler, III, 378. - Réclamations du pub lude de la sonnerie, IV, 255. - Règ ontrat à ce sujet, V, 27. — Engager ien, V, 60, 92, 275, 300. — Rapport ontrat pour la fourniture d'une nouvel el, V, 337. – Le carillonneur chargé d - Nouveau tambour, V, 420. - Nouve quatre aiguilles, V, 352. - Les cadras at annuel pour le nettoyage, l'entretier

le. — Chambre du Conseil. (Voir Mers. (Voir Prélocuteurs). — Die keuken, 349. plus haut).

t faire connaître aux ribauds l'ordonna passer la nuit à St-Trond, I, 470. — trangers qui se rendent en ville, II, 317 iternes de leurs écuries, en vue du dan ransmettre tous les soirs au magistrat II, 46. 105, 123. 471. — Ne peuvent lo s où sévit la contagion, III, 69. — Dois 397.

ventaire: de Swane (le Cygne), I, 481; 1 23; — Sceynhuys, IV, 442; — De Valk, e Postery, V, 324.

mt.

Voir Marchés.

. — Défense d'en couper dans les bois nt du propriétaire, II, 232, 280. lre doit les exposer près du péron, II, turs peuvent en acheter, II, 343. — De i et aux fagots préparés de longueur règ se houssines volées, III, 354; id. de cerceau ou des branches de vigne dans 52. HUILE. — Impôt sur cet article, IV, 231, 301. — Voir Chandeliers et Ciergiers.

Hussites, sectateurs de Jean Hus et Jérôme de Prague, — Pillent et profanent l'église d'Awans, III, 322. — Sont expulsés de la ville de St-Trond, IV, 116. — Voir F. de Bavière.

HUYSARMEN VAN O. L. V. PAROCHIE. - Voit Pawres.

HUYS VAN MALAETEN. - Voit Lépreux, Pauvres.

HYDROMEL (bosmede?) — Mise à ferme de l'accise, I, 328. — En encaver en même temps que des vins étrangers, prohibé, III, 188. — Impôt, IV, 231, 302, 373; V, 11.

# I

Immunités Ecclésiastiques. — Droits, franchises et libertés dont jouissait le Clergé en vertu du droit canonique et du droit de l'Empire.

Le droit d'asile, I, 95.

Immunité du droit de sermeté. — Les deux seigneurs, I, 25, 55. — Les marchands pour affaires traîtées avec les Seigneurs, I, 25.

Immunité de taille ou de capitation. — Les religieux, religieuses, prêtres et clercs non mariés qui ne sont aucun métier, I, 55.

Immunité ou exemption de tonlieu, d'impôt et d'accise sur la mouture, les grains, le vin, la bière et le pain. — Les doyen, chanoines, vicaires, servants et subalternes du chapitre en jouissaient, II, 58, 59, 60. — Le chapitre veut en faire jouir les clercs mariés de la ville et de la franchise et des laïques qui ne sont pas à son service, II, 263.

Exemption d'accises sur la bière. — Le chapitre de Notre-Dame, II, 99, 262, 291. — Les Récollets, II, 99; IV, 437. — Les Capucines, IV, 437. — Le Clergé en général, II, 99; IV, 351; décision contre cette immunité, IV, 334; requête à l'effet de faire payer le Clergé, IV, 351; menaces d'exécution, V, 6.

Exemption d'accises sur la mouture. — Requête pour la faire payer le clergé, IV, 351.

Exemption d'accises sur les vins. — Le chapitre, II, 100, 262. — Le monastère, II, 100. — D'autres maisons, II, 100.

Immunité en matière d'impôts. — Vicaires de Notre-Dame, V, 495. — Requête pour les faire payer par les suppôts du chapitre, IV, 351.

Prétentions du Clergé au sujet du payement des taxes personnelles hebdomadaires, IV, 400; du dixième denier sur les maisons, IV, 438; du bondergelt, VI, 6.

Immunité de service dans les Milices Citoyennes. — Gens d'église, chantres, marguillers, IV, 236.

Voir Accises.

Impôts. — Voir Moyens Publics.

Incendiaires. — Voir G. de Groesbeeck.

Incendies. — Sinistres renseignés dans l'Inventaire, III, 275; V, 80, 172, 378, 490.

Mesures préventives. — Désense de brûler de la paille dans les sourneaux des teinturiers, I, 241; id. de nettoyer ou de battre du blé à la lumière, IL.

four de potier au milieu d'une agglomération de maifaire du feu dans les rues, II, 176, 254; III, 84; IV, 394;
fusées, III, 301; IV, 394; id. de brûler de la paille dans
id. de tirer des coups de feu après le coucher du soleil,
mer des tonnes à poix et des feux de bois ailleurs qu'au
id. d'entrer dans des granges avec du feu autre que de
, V, 223. — Ordonnances concernant les cheminées, II,
; id. pour les hôteliers concernant l'éclairage de leurs
id. concernant la vente de poudre, III, 214; V, 222;
is de foin et de fourrages, V, 80; id. concernant les fours
x, V, 172; id. concernant le foin, la paille, les grains non
s entassés en plein air derrière les maisons de la ville,
pour danger d'incendie, II, 42.

ction. — Echelles: les capitaines, lieutenants, portes des milices citoyennes doivent chacun en fournir deux 69; — exemption du service de garde à ce prix, ibid. — tre louées ni prêtées hors de l'enceinte des remparts, V, . — Seaux garnis de cuir des capitaines des quartiers, III,

398; — id. des compagnies bourgeoises, IV, 423; — id. de la Rhétorique, IV, 423; — id. des métiers, V, 172. — Seaux modèles, V, 172. — Seaux défectueux, V, 378. — Pompes à incendie, V, 378.

Règlements. — L'incendie est signalé au son de la cloche d'alarme ou du cor, III, 275; — défense de tirer des coups d'arquebuse ou de fusil, III, 275. — En cas de bombardement de la ville, c'est le clergé qui s'occupe de l'extinction du feu, IV, 89. — En cas de manque d'eau chaque habitant de la ville doit en tenir devant sa porte une cuvelle remplie, IV, 375. — Règlements pour les compagnies bourgeoises, V, 172, 223, 490.

Voit Organisation Militaires.

Indigo de Teinture. - Impôt sur cet article, IV, 231, 304.

Indulgences. — Voir Concite de St-Trond, de Cusa.

Inhumations. — Règlementation de la sonnerie des cloches, II, 278, 313, 404; III, 275; IV, 78; infractions aux règlements, amendes appliquées à la reconstruction de la Tour de Notre-Dame, II, 313. — Sépulture avec capuchon, II, 308. — Défense aux jeunes enfants d'assister aux inhumations, II, 311. — Inhumations au couvent des Récollets, II, 317. — Salaire des Frères Cellites et des Sœurs Grises pour enterrements à l'église et au cimetière, III, 275, 319. — Inhumation des Pauvres, III, 276, 320. — Prétention de l'église Notre-Dame sur des cierges, pour enterrements sans luminaire, V, 482. — (Rév. Fr.) Pour inhumer il faut un permis de l'officier de l'Etat-Civil, VI, 185. — Voir Frères Cellites, Fossoyeurs, Maladies contagienses, Sœurs Grises.

Instruction Publique. — Généralités: le maître d'école nommé par la rille (scoelmeester van der stadt) peut seul donner l'instruction aux enfants de 1 ville et des faubourgs, II, 390; — les parents ne peuvent envoyer leurs nfants ailleurs que chez lui, III, 32.

Ecoles pour l'enseignement des petites prières, II, 390.

Ecole (l') des garçons. — Le maître doit s'en associer deux autres à ses ropres frais, III, 12, 31, 48; sans son consentement personne ne peut, dans

39

la ville, tenir une école de garçons, III, 12, 31, 48. — Son contrat triennal résiliable, ibid. — Son appointement, III, 12, 31, 48, 296, 373. — Le minerval des élèves, III, 12, 31, 48, 373; les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuite, III, 296, 273, 444. — Indemnité pour service de garde, III, 444. — Entrée en charge, III, 12, 13, 48. — Décharge de fonctions, III, 196. — Noms de maîtres d'école, III, 12, 31, 48, 296, 444.

Ecole Française. — Appointement du maître, III, 192; aboli, III, 215; rétabli, III, 247. — Ecolage, III, 192. — Indemnité de logement, III, 192. — Exemption de garde et d'accises, ibid. — Entrée en charge, ibid. — Noms des maîtres connus, III, 192, 247.

Ecole des enfants pauvres. - Indemnité de l'instituteur, IV, 210.

Séminaire. — Projet d'en ériger un pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse, III, 193. — Subsides promis par le magistrat de la ville. ibid. — Erection du Séminaire, dotation, comité d'administration, III, 195. — Le Couvent des Bogards adopté pour local, installation provisoire, aménagement de l'établissement, III, 196. — Restaurations. III, 198. — Emprunts, III. 198, 201. — Leg de Pontus Heuterus aux choristes étudiants du Séminaire, III, 136. — Dépendances, III, 469. — Subsides accordés par la ville pour des représentations à la kermesse, III, 355, 396, 458. — Le régent du Séminaire invité à délibérer avec le magistrat au sujet du payement des tailles votées par les Etats, V, 82. — Certificat au sujet du Séminaire délivré par le magistrat, V, 153. — Plaintes du public au sujet du Séminaire, V, 498. — Le Séminaire s'engage à intervenir au payement des charges de la ville, VI, 23. — Les régents du Séminaire, III, 355, 436, 458; V, 421; VI, 23. – Les professeurs : leurs gages, III, 193; subside de la ville, ibid, ; refus de payement, III, 411; minerval, III, 193. — Par qui les professeurs sont nommés, III, 195. — Nomination, V, 421. — (Rév. Fr.) Taxe de bêtes à cornes à livrer pour la réquisition des viandes, VI, 72. — L'instruction cesse d'être donnée au Séminaire, 81. — La municipalité demande des explications au régent, 81. — Les revenus ne suffisent plus à l'entretien des professeurs, 83. — Arrêté de l'administration départementale concernant le Séminaire, 83. — Reddition des comptes, 92. — Refus de payer la contribution foncière; inventaire du mobilier, argenterie, numéraire, registres et archives, 112. — Suppression du Séminaire; ordre d'arrêter la situation de la régie des biens, 113. — Mesures prises par le magistrat pour obtenir une école centrale, 113. — Evaluation des bestiaux, grains, etc., 115. — Régisseurs des biens du Séminaire, 120; — démissions, 136; — nouvelles nominations, 156. — Démarches du maire pour obtenir la réouverture du Séminaire, 157. — Rapport sur l'ancien Séminaire, 168. — Démission du régisseur des biens, 163. — Resus de rendre compte, 167. — Délai accordé pour la reddition des comptes définitifs, 208. — Etat détaillé des biens territoriaux, 211. — Arrêté de Napoléon concernant ces biens, 215. — Lettre du bourgmestre au Grand-Vicaire de Liége, 227.

(Rév. Fr.) Ecole secondaire. — Instances du maire auprès du Préfet du Département pour obtenir une école secondaire, VI, 160. — Le Conseil Municipal demande la concession du terrain et des bâtiments de l'ancien Séminaire pour l'installation d'une école secondaire, 175, 200. — L'établissement de l'école est voté par le Conseil Municipal, 202. — Comptes de l'ancien Séminaire, 208. — Bureau particulier de l'Instruction publique, 208.

sseurs de l'Ecole Secondaire, leur traitement annuel, m de ce traitement, 218, 219. — Liste de professeurs r provisoire de l'Académie de Liége, 219. — Bureau 'Ecole Secondaire, 218.

département de la Meuse-Inférieure. — Etablissement, ublique pour l'examen des professeurs des écoles pri-

accordée par le Gouvernement aux parents ayant sept

de la Meuse Inférieure.

#### J

ouvent des Chanoinesses du St-Sépulcre, dit de).

la ville pour la reconstruction du couvent, III, 213. —

— Les religieuses de Jérusalem convoquées par le bérer sur les moyens de délivrer les ôtages retenus à Menaces d'exécution pour défaut de payement des imtions, V, 6. — Exécution du couvent, V, 16. — Le couer avec le magistrat au sujet du payement de la dette

- Envoi d'un délégué, V. 106. - Nouvelle convocatur le payement des tailles, V. 82. - Avances faites par , V. 219, 221. - Rentes du couvent sur le corpus de la , VI, 327, 337, 360, 408, 415, 444. - Supérieures ou , 6, 316; VI, 328, 337, 408, 444; sous-prieures, VI, 408, III, 459; V. 6; VI, 328, 337, 408, 444; religieuses /I, 408; mandataires, III, 429; V. 106.

aiture de bêtes à cornes imposée au couvent, VI, 72.—
it Forcé, VI, 79. — Suppression du couvent, inventaire, sligieuses, VI, 85. — Prétentions des religieuses qu'elles s l'application de la loi du 1 sept. 1796, VI, 86. — Garuvent, VI, 116. — L'église choisie pour la tenue des s, IV, 130. — Nouveau gardien, VI, 135. — Le couvent asin de vivres et de fourrages, VI, 136. — Proposition on de Travail, VI, 173.

ar l'abbé pour appeler les bénédictions célestes sur les

aux enfants de jouer aux remparts; responsabilité des Id. de jouer ou courir dans les églises et cimetières, les de Neige.

Défense de jouer de l'argent dans les locaux des Com-II, 258. — Voir Enceinte fortifiée.

- Défendus dans la ville, I, 215; III, 312; dans les ers, I, 215; dans les endroits appelés *Coelminne*, I, 215; aux remparts et dans les fortifications, III, 313.

autres, où des joyaux sont donnés en prix, défendus, I, I, 372. — Voir Danse.

val. - Défendu sur les remparts, et dans les fortifica-

Jeux de hasard (Dobbelen, mommen, potreynen, ruffelen). — Désense de les jouer, I, 209, 348, 396. — Mesures contre les cabaretiers et les hôteliers qui les tolèrent, I. 209, 348, 396. — Dénonciation à faire par les forestiers des Seigneurs, I, 348, 396. — Forains qui jouent, I, 348. — Attachés à l'administration communale ou employés de la ville qui s'adonnent au jeu, I, 396. — Agents ou sergents de la ville qui ne dénoncent pas le jeu, I, 396. — Evacuation des jeux de hasard établis à la foire, V, 442.

Jeux de Paume. — Endroit où ils sont est prohibés, III, 456.

Jeux de quilles. — Désense d'en établir dans la ville ou dans la juridiction, II, 406. — Désense de jouer aux quilles sur les remparts ou dans les sortifications, III, 312; sur la plaine entre l'église de l'abbaye et celle de Notre-Dame, III, 456.

JONCKMANS VAN O. L. V. PAROCHIE. — Voir Archers, Milices Citoyennes.

JONGE CLOVENIERS. — Voir Arquebusiers.

JONGEN RAEM. - Voir Compagnies bourgeoises.

JOSEPH II, empereur d'Allemagne. - Sa mort, V, 107.

Journées des États. - Voir Trois Etals.

JOYEUSES ENTRÉES. — Descriptions des cérémonies d'usage à l'occasion de la première entrée des Seigneurs dans leur ville, I, 418; II, 419; III, 143, 290, 378, 455; IV, 346.

Vois E. de Bavière, F. de Bavière, C. de Berghes, C. de la Blocquerie, L. de Bourbon, A. Vander Eycken, H. Germeys, G. de Groesbeeck, E. Knapen, B. Mannaerts, E. de la Marck, R. Mottaer, H. de Suetendael.

JURATI. — Voir Conseillers.

Jurés du Canton de St-Trond. (Rév. Fr.) — L'administration départementale demande une liste de vingt citoyens capables de remplir les fonctions de juré, VI, 52; rappel, 58. — Proposition de candidats, 59. — Nombre des jurés, 77. — Candidats, 77. — Démission, 78.

Jurés des champs ou campagnes (vegenoten). — Employés chargés de faire observer les statuts de la ville sur les baux, les propriétés, les terres, les clôtures, les moutons, le bétail, etc. — Statuts, IV, 119. — Leurs droits et émoluments, IV, 133. — Leurs forestiers (vorsters), IV, 130. — Leur greffier, IV, 133. — Vegenoten cités dans l'Inventaire, III, 443; IV, 213, 244; V, 53, 442 : greffier, V, 287.

Jurés des métiers. — Voir Métiers.

Jurés de la ville (die vier geordineerde gesworene der stadt St. Truyden, die waterslagers.) — Employés chargés de surveiller l'entretien des cours d'eau, des moulins et des ponts, d'après le rapport de visite dressé par les waterslagers du comté de Looz en 1563, VI, 266; id. de faire observer les coutumes de la ville en matière de construction et de propriété, d'après les statuts élaborés en 1579, III, 116. — Dans quelles sections des métien les choisissait, III, 116. — Leur salaire pour visite de cours d'eau, II, 1 id. pour visite en matière de construction, ibid. — Noms de gesworent waterslagers cités dans l'Inventaire, IV, 195, 242, 417; V, 178, 179, 196, 231, 394, 406. — Secrétaires (clercken), IV, 46, 203; V, 117, 190, 334, 35

JURIDICTION DES BOURGMESTRES ET CONSEIL. — Elle juge, avec les ér

commis la nuit, difficiles à éclaireir, I, 77, 194. — L'a l'objets mobiliers doit se faire devant cette juridict s échevins, I, 76. - Plainte et demande de réparation . - Ce que les bourgmestres et échevins doivent fair le débiteur mourt avant de s'être acquitté, I, 82. — A indre devant les métiers assemblés, on doit faire ction des bourgmestres et du conseil, I, 85. - Chac s son état, suivant l'importance du délit commis, I. s supprimaient leur cour de justice, la juridiction des conseillers la remplacerait jusqu'à rétablissement, I, de St-Trond doivent, en cas de délit, être jugés p s peuvent être poursuivis autrement, I, 154. - Les conseil, jugent conformément aux keures, I, 173. rution de bourgeois forains assignés par un bourgeo la juridiction, I, 333. — Attaquer la partie adverse, . - Garantie à déposer pour frais de greffe, III, 66. t le conseil connaissent seuls en matière de gabelles taxe de métiers, revenus de la ville, contrats d'aff cises, de payement de contribution, etc., II, 192; II )6. — Cette juridiction nomme le tribunal jugeant en 397. — L'intervention de prélocuteurs prohibée en parition des parties est de rigueur, IV, 298 - Les conseil connaissent en appel des jugements portés métiers, V, 483.

vis, Métiers, Moyens Publics, Procédure (plaintes).

Eccléstastique. - Bourgeois qui se trouve sous sa

FÉODALE DES DEUX SEIGNEURS. — Voir Stadthelders.

DE LA GILDE DES DRAPIERS. — Voir Gilde des D

JURIDICTION DES MÉTIERS. — Comment le tribunal des métiers ét stitué; de quelles affaires il jugeait, V. 483. — De ses jugements cen appel devant les bourgmestres et le conseil de la ville, V. 483 dernier ressort on pouvait demander la révision des Seigneurs de V. 484.

JURIDICTION DE L'OFFICIAL FORAIN. - Voir Clercs.

JURIDICTION PUPILLAIRE. - Voir Chambre Pupillaire.

JURIDICTION DE LA RHÉTORIQUE. - Voir Chambre de Rhétorique.

JURIDICTION DES SERMENTS. - Voir Compagnies bourgeoises.

JURIDICTION SYNODALE. - Voir H de Leyen, Synodes paroissiaux

JURIDICTION DES SEIGNEURS DE LA VILLE. — L'Evêque de Liége e de St-Trond avaient la haute et basse juridiction chacun dans la fr a ville, I, 15; II, 28. — Proces du magistrat contre l'abbé au sujet uridiction; record des échevins au même sujet, I, 15. — Les limite itoire respectif des Seigneurs étaient connues, ibid. — Descript imites, VI, 268. — Différends au sujet de la juridiction entre les é

et les officiers, I, 51. – Districtus, termina episcopi et abbatis, 1, 55; – districtus, juridictio, dominium, I, 57. – Voir Franchise, Halle de St-Trond, Justice, R. deRyckel.

Justice (La Haute Cour de), het hoogh gericht der Rycxer stadt St. Truyden.

— La justice était rendue par les échevins : d'après les us, les coutumes et les privilèges de la ville, I, 25; — à quiconque en demandait, I, 117; — d'après des statuts, I. 139; — conformément aux lois de la ville, II, 32.

Les échevins de l'Evêque et ceux de l'abbé jugeaient à la place l'un de l'autre, sans avoir égard aux limites de la juridiction respective des deux Seigneurs de la ville, I, 32; IV, 234.

Semonces. — Les échevins jugeaient à la requête des écoutêtes et des bourgmestres, I, 16; — à la semonce des écoutêtes ou de l'un d'eux, I, 25, 117; — à la demande des écoutêtes et des bourgmestres dans les affaires où les seigneurs jouissent d'indemnités, droits ou franchises, I, 117; — sur semonce de l'avoué ou voué, si les seigneurs de la ville ou ceux qui les remplacent refusent de la faire, I, 13, 476. — Les écoutêtes peuvent nommer un substitut pour faire les semonces, I, 156. — Les écoutêtes ne peuvent quitter la ville sans nommer un ou plusieurs substituts temporaires ou permanents jusqu'à révocation III, 179. — Les écoutêtes doivent avoir un substitut, V, 251.

Compétence. — Le meurtre, le vol, le brigandage, l'incendie accompagné de meurtre, la rupture de paix, le viol, les actes de violence, I, 154. — Les échevins ne peuvent juger que du consentement des Seigneurs les affaires qui concernent leurs droits et souverainetés, I, 39. — Ne peuvent juger les bourgmestres sur ce qu'ils feront pour la liberté de la ville, ni les gouverneurs et conseillers de ce qu'ils feront pour l'administration de leur corporation, I, 80. — Ils connaissent en matière d'accises si la ville exige plus qu'elle n'a droit, II, 192. — Affaires qu'ils poursuivent à frais communs avec les écoutêtes, III, 177. — Aux officiers des Seigneurs appartient la correction de tous les crimes, le magistrat de la ville n'y intervient plus, IV, 235.

Femme. — Conditions dans lesquelles elle se trouve devant les Statuts, I, 74.

Audiences. — Les écoutêtes et les échevins siégent tous les jours, I, 139. — Police: personne ne peut parler sans autorisation des écoutêtes et des échevins, I, 143.

Prononcé du jugement. — Dans quel délai il doit avoir lieu, I, 32; IV, 234.

Corruption. — Ecoutêtes ou échevins qui se laissent corrompre, pénalité, I, 53, 156.

Sentence injuste. — Les Seigneurs peuvent toujours en appeler aux échevins d'Aix, I, 39.

Appel. — Voir Procédure.

Frais de justice. — Rôle et greffe, V, 62. — Sont payables au greffier, ibid. — Les parties ou leurs prélocuteurs doivent payer après chaque troi sième audience, ibid.

Emoluments des écoutêtes. — Vin et hoykensgelt, V, 69; droits de greffe III, 177; — droit de sceau, III, 177.

Emoluments des échevins : pour affaires de dettes, I, 143; pour visite

domiciliaires, I. 144; — pour introduction des appels de leurs jugements à la Cour d'Aix-la-Chapelle, III, 104.

Emoluments que les échevins touchaient des écoutêtes. — Le jour de la condamnation ou de l'exécution des criminels: un banquet (maeltyt), plus tard six florins de Brabant, III, 177. — Le jour des audiences criminelles; une cruche, plus feu et lumière pendant qu'on vidait la cruche, V, 69. — Annuellement: une quantité de hoykens servie d'abord en nature, plus tard en argent, III, 177; — la valeur des hoykens en numéraire, V, 69. — Indemnité pour charbon, prélevée sur le droit de sceau, III, 177; estimée à vingt florins qui furent prélevés sur le droit de rôle des écoutêtes, V, 69. — Vin annuel valant quatre-vingt florins prélevés sur les droits de rôle des écoutêtes, V, 69.

Témoins. — Faux témoignage, I, 76. — Menaces pour témoignage rendu ou à rendre, I, 77, 195. — Témoignage de complaisance. I, 77, 195. — On ne peut les entendré qu'en présence de la partie adverse, I, 80. — Leurs dépositions doivent être actées, I, 138, 139. — Témoignage en justice hors du Pays du Liége, II, 272. — Serment qu'ils prêtaient, III, 507,

Défense. — On peut se défendre sans prélocuteur, I, 139.

Modes de justification. — L'accusé pouvait jurer sur les Saints qu'il n'était pas coupable, I, 321; II, 155, 163. — Pouvait aussi se justifier avec des conjurateurs, I, 242.

Divers. — Les écoutêtes et les échevins ne peuvent acheter d'immeuble ni de créance au sujet desquels il y a contestation, I, 81, 143. — Les dépenses de vin faites par la cour, quand elle juge en matière criminelle sont à charge des Seigneurs de la ville ou des écoutêtes qui les représentent, II, 406.

Serment du voué, I, 477; II, 463; — de l'écoutête, II, 465; — des échevins, II, 466.

Greffiers ou secrétaires (cleric, schepenen cleric). — Recevaient les droits exigibles de rôle, d'œuvres de loi et autres, V, 62. — Ils étaient deux, mais en 1669, l'un deux fut supprimé, IV, 234. — Depuis 1669, la nomination du greffier se fesait par les Seigneurs sur une liste de trois candidats présentée par les échevins, IV, 234. — Salaire: pour inscription des condamnations, I, 144; — le 20° denier du droit de rôle, V, 62; salaire pour introduction des appels à la Cour d'Aix-la-Chapelle et copie de dossiers, III, 104. — Tous les trois mois ils rendaient compte de la recette du droit de rôle et payaient ce qui revenait à chacun des échevins, V, 62. — Permis de port d'armes, I, 294.— Greffiers connus, II, 248; III, 38, 41, 505; IV, 240; V, 187.— Serment, III, 505. — Texte du serment, V, 188. — Commission de greffier, V, 187.

Camerlinck (Garçon de service de la Cour de Justice). — Faisait payer les droits revenant aux échevins, mais sut déchargé de cette sonction, V, 62; aide le gressier à noter les frais courants aux jours d'audience, V, 62. — Permis de port d'armes, V, 294. — Noms de Camerlinck, IV, 366.

Scelleur ou sigillateur. — Avait à sa garde les sceaux des écoutêtes, qui pouvaient assister à leur apposition et à la nomination du scelleur pour laquelle ils ont droit de vote, III, 177.

Bourreau (Scherprichter). — Ses gages de la part du magistrat et des écoutêtes, III, 293.

Potence (Gericht). — Où elle se trouvait, III, 349; IV, 347. — Torture. Comment ou l'appliquait, I, 154.

Voir Bourgeois, Clercs, Forestiers, Keures, Prélocuteurs, Procédure, Procureurs, Strytmeesters, Supplices et peines.

Justice de Paix (Rév. Fr.) — Installation du Juge et des assesseurs, VI, 55. — Nominations nouvelles, 90, et installation, 91. — Assemblées électorales pour la nomination des juges de paix, des assesseurs et du Président du canton, 96, 119. — Serment des juges et assesseurs, 101. — Installation solennelle; discours prononcés à cette occasion, 165. — Juge nommé par décret impérial. 207. — Exemption de réquisitions de voitures, logements militaires et corvées personnelles accordées aux assesseurs, 74.

## K

KARRELADERS, KARRELOSSERS. - Voir Chargeurs.

KEESMERCKT. — Voir Marché au fromage.

KERMESSE ANNUELLE. — Voir Chambre de Rhétorique, Foire franche annuelle, Instruction publique (Séminaire), Porcs, Processions.

KERMESSE DE LA ST-MICHEL (Anniversaire de la dédicace de l'église du monastère). — Dispositions de police en I622, III, 319. — Voir Foire franche de la St-Michel.

KERSMEICKERE. - Voir Chandeliers.

KEURBOECK. — Voir Archives.

KEURDAG. — Voir Elections communales.

KEUREN (Keures). — Statuts et ordonnances élaborés pour favoriser la tranquillité, la paix et l'intérêt général de la ville, I, 172; et formant, pour ainsi dire, le code conformément auquel les bourgmestres et les conseillers rendaient justice et fixaient les compositions, I, 173.

Autorisation d'élaborer des keures accordée par les Seigneurs de la ville, I, 33, 53, 134.

Elaboration. — Se sesait par les échevins et les conseillers, I, 33; par les bourgmestres et les conseillers, I, 53; par les échevins, bourgmestres et conseillers, I, 134; par les écoutêtes, les bourgmestres et le conseil, I, 225.

Mise par écrit. — Etait de rigueur, I, 33, 53, 135; tout le monde pouvait en avoir des copies à ses propres frais, I, 33.

Publication. — Se fesait par les écoutêtes, I, 33; par les écoutêtes, les échevins et les conseillers, I, 53, 135; par les écoutêtes sur l'avis des échevins, I, 156; — au son de la cloche banale, I, 33, 58; au son de la cloche banale et au péron, II, 225; au son de la cloche, au péron et op ten steen, II, 449.

Validité ou force de loi. — Elles doivent avoir été faites un jour de lundi, conformément aux privilèges de la ville, au nom des deux Seigneurs, par les écoutêtes, échevins, bourgmestres et conseil; avoir été publiées au son de la cloche et au péron, II, 221, 224, 225. — Ne peuvent porter atteinte aux souverainetés et droits des Seigneurs, I, 33, 156, 172; II, 225; ni aux libertés de leurs églises, I, 33; ni concerner des affaires de crimes, de biens héréditaires ou de dettes, I, 172, 225. — Records des échevins sur la validité de keures, II, 224, 230, 301. — Discussion au sujet de la validité de keures, II, 226, 227.

er aux keures, puni de perte de la bourgeoisie, II, 333. Employés subalternes chargés de faire observer les emulguées dans l'intérêt général, I, 172, 173. — Ser-173.

inale publiée par les Seigneurs en 1366, I, 69 à 92; e la ville en 1419, I, 192 à 208. — Délits prévus par les personnes : adultère et concubinage, I, 82, 83; — 71; — brisement de membre, I, 71, 203; — blessures haste ou de dague, I, 72, 201; id. par armes prohipar la main, 72; id. volontaires par arc ou arbalète, t suppurantes, I, 90; id. causées un jour de samedi. des membres du magistrat en exercice de leurs fonc-- coups portés au moyen d'armes prohibées, I, 72, l, 202; coups portés sur femme ou enfant d'autrui, l', son enfant, I, 73; coups portés par l'enfant sur ses portés à des fonctionnaires publics, I, 86; — coups ibiée des métiers, I, 90, 205 ; id. à quelqu'un dans sa 196; — déchirure de vêtement d'autrui, I, 203; figure I, 86, 199; — délits des forains (voir Forains); tituées ou des maisons de débauche, I, 195; - guetnicide, I, 92; — injures atteignant l'honneur, I, 72; nme honorable. I, 73; injures à l'adresse de quelqu'un n, I, 74; injures proférées par des débitants de vin onorable, I, 86, 195; injures aux bourgmestres ou aux l. aux mêmes en exercice de leurs fonctions, I, 86; magistrat, I, 202; id. à l'adresse d'autres personnes. gnage rendu ou à rendre, I, 77, 195; -- privation de stitution, I, 193; - provocations, I, 74, 195; prol'une assemblée générale des métiers, I, 90, 205; ve accordée, I, 69; — témoignage faux, I, 76; témois, I, 77, 195; — viol, I, 94; — B. Contre la propriété : it à autrui, I, 85; — atteinte à la propriété, I, 196; ement de meubles saisia, I, 208; - chasser les clients nustraire au payement des deoits dus à la ville. I, 88; rises ou tonlieu plus qu'il n'est dû, I, 83; — C. Contre des proscrits, I, 79, 200; - port d'armes prohibées, alade des murs de la ville, I, 80; — circuler sans u couvre-feu, I, 192; - souffler la lumière lorsqu'une 88, 204; - rupture de ban, I, 90, 205; - défaut peines de voyages, I, 87; — révéler les secrets du 07. — Délits prévus par des Keures plus récentes et à se battre, I1, 275; coups et blessures sur des habitour se venger de leurs parents habitant hors de la

viens, Absolution, Adultère, J. d'Archel, Christoffels, ve, Enceinte fortifiée, Forestiers, Lettres inhibitoires, nurtre, Ordre public, Portiers, Propriété, Prostitution, de Vranckenhoven. Knapen, Euchère, abbé de St-Trond, (1790). — Son élection, son inauguration, 20 février 1791, VI, 16. — Son retour à St-Trond après la Révolution Liégeoise, VI, 16. — Sa lettre concernant l'éligibilité à l'administration communale, VI, 448. — (Rév. Fr.) Emigre avec ses religieux, VI, 48.

KNAPEN (varlets). — Voir Arbalétriers, Chambre de Rhétorique, Gilde des Drapiers, Magistrat, Mesures, Métiers.

#### L

LAINE. — Pesage, I, 217. — Evaluation, I, 292, 383, 461. — Détournement, I, 293. — Falsification, II, 342. — Impôt, IV, 231, 300, 373.

Voir Fil, Gilde des Drapiers, Poids public.

LAKENGULDE. - Voir Gilde des Drapiers.

LAKENMAKERSRAEM chambre du métier des Drapiers. — Vendue par le métier quoiqu'elle appartînt à la ville; confirmation de la vente sous certaine condition, V, 57.

LAKENZIEGEL. — Voir Drapiers, Gilde des Drapiers.

LAPINS. — Défense d'en prendre ou tirer dans la ville ou dans la juridiction, III, 164. — Voir Chasse, Maladies contagieuses.

LARD ÉTRANGER. — Ceux qui font partie du métier des merciers peuvent seuls en vendre en détail, II, 421. — Il est au soumis au contrôle des jurés, II, 422; III, 142. — Voir Merciers.

LAZARETS (lazarey). — Voir Maladies contagieuses.

LEDERHUYS. — Voir Cuirs, Halle de St-Trond.

LEDIGE LUDEN. — Voir Bourgeois, Otiosi.

LEEKMAN. - Voir Forains.

LEEPOOG. - Voir Forts.

LEGEBEEK. - Voir Cours d'eau.

LEGHWERCKERS. — Voir Fil.

Légumes. — Voir Fontaines.

LENTMERCKT. — Voir Marché au lin.

LENTWAGHE. — Voir Poids public.

Léon X, pape, fait prononcer sur certains différends surgis entre le Chapitre de Notre-Dame et le magistrat de St-Trond, II, 282.

LÉPREUX (lazersche luyden, malaeten). — Conditions requises pour qu'ils puissent être reçus dans la Léproserie (huys van Malaeten), I, 169. — Ne peuvent aller boire dans les cabarets, mais seulement dans la rue devant la porte, II, 262. — Leur nombre en 1527, II. 370. — Ne peuvent circuler en public, III, 275; ni venir en ville plus d'une fois tous les quinze jours, III, 275. — On ne peut leur donner logement, III, 275. — Lépreux étrangers II, 377, 420. — Lazarets, IV, 64, 94. — La mense de Lépreux. — Voir Pauvres.

LESTER CLOCKE. — Voir Cloches, Couvre-seu.

Lettres inhibitoires contre les droits, libertés, priviléges et keures d

ne par celui qui en fai emploi, I, 247, 354; II, official contre des juges

e de Liége (1145-1164). modale, les droits et pri

₹*TGELT*, droit de licer andises.

du droit sur le blé, l'a 328; id. sur l'orge et l'épeautre en la par des étrangers po en 1546, II, 442. — Di es grains exportés en la pareurs, III, 431. — Le Encore majoré en 167 nes de navette et de due, V, 506. — Procès aptes du droit de licence endus dans la ville ou ar l'abbé de St-Trond, III, 428.

maelassysser, I, 434, 4 le rigueur pour l'export de la main à la main,

perception : mesures spéciales décrétées en 1709,

Fraudes du droit de sortie par les meuniers, l pour les empécher, IV, 295; — visites chez les lu 91, 115. — Fermeture des portes de la ville, V, 1

Droit sur le malt. — Le droit aboli pour les é bli en 1614, tarif, III, 288; en 1681, IV, 343. -Plaintes au sujet de la majoration du droit, IV, 44

Sur la chaux. — Droit de sortie supplémentaire en Brabant, III, 354.

Sur le charbon et la houille — Droit supplém en Brabant, III, 354. — Défense de sortie, II mesure, III, 395.

Sur les bois. — Mesures pour éviter les fraude Sur la suie (?). — Tarif, IV, 282.

Voir F. de Bavière, H. Germeys, Maeigelt.

Liggeois. — Défaits à Arbone sous Huy, I, 22. France contre Philippe de Bourgogne, II, 5; de nier, 6; traîtent la paix à St-Trond, 19; rompent Brusthem, ibid.

LIEUTENANTS DES SEIGNEURS DE LA VILLE. — \ houders.

LIEUX DITS: Coelminne, I, 215; - de Delle, III,

— Lindendriez, III, 318; — Cabbey, III, 319; IV, 432; V, 4 de Roest, III, 319; — Roesbampt, III, 319, 441; — Poerdstoeyde de Wyngaerden, III, 322; — den Drybeck, III, 324, 365, 384, 440 taert, III, 324; — den nytgebacken Careeloven, III, 324; — de

restemblem, III, 356; — Engelbampt, III, 391; — Lo Veitbempden, III, 440; IV, 432; — Lanckbonder, alleken, III, 441; VI, 414; — den Horninck, III, 44 mpt, III, 441; — in den Rame, III, 448; — de Last nbampt, IV, 134; — Swart water, IV, 227, 228; — 65; V, 201; — Cleynen Vleminxgracht, IV, 314; — den Sluysbampt, IV, 331; — Wildenbampt, IV, 38; — Drayborne, IV, 360; VI, 438; — 't Gerickt,

, IV, 432; — den Colmont, IV, 432; — Cockoxhoff, HI, 365, 414; ck, V, 40; — Vleminckxgracht, V, 40, 195, 424; — Raepkock, — Langschouwe, V, 77, 82; — boven die Catsey, V, 121; — Sta 213; — den Hemel, V, 340; — Roesbrugge, V, 341; VI, 421; — eg, V, 341; — Hoppenhof, V, 341; — de Bleeckplastse, V, 477 mbempt, V, 487; — Keuken en Camer, V, 487; — de Redoute, V nihof, V, 507; — op het Driesken, V, 507; — Geel boterkelder,

- Défense d'en prendre ou d'en tirer dans la ville ou dans la III, 164. - Voir Chasse, Maladies conlagiouses.

g (Jean, duc de). — Voir Brabant.

DE LA FRANCHISE DE ST-TROND. - Vois Franchise.

mpôt sur cet article, IV, 231, 300; V. 24.

AGHE. - Voir Poids Public.

ins. — Doivent avertir le propriétaire, pendant les quatre jour, s'ila veulent continuer à occuper leur maison, I, 193. — Le biens censaux doivent, avant de pouvoir y renoncer, payer le us, I, 193. — Achat d'objets mobiliers que le locataire veut veu — Voir Emphytéoss.

T D'ETRANGERS. — Hôteliers, cabaretiers et bourgeois doivent soir à l'hôtel-de-ville les noms, prénoms et lieu d'orgine des per la logent, III, 46; IV, 406. — Voir *Hôteliers*.

on des logements, III., 383; IV., 420, 421; — tryckmeesters, emrgés de la répartition et du bilietage, IV., 413. — Billetage IV., 273. — Registre de répartition, IV., 363.

nent de militaires est payé aux bourgeois, III, 386. — Déclara pas logé des militaires ou d'avoir racheté leur logement, ration des bourgeois qui ne logent point, V. 270, 279. — Coltaxe, nomination et salaire, V, 272. — Dédommagement du rats militaires, V, 280.

ons. — Commanderie de Bernissem, III, 442. — Clergé, V, 6 : bourgmestres sont astreints aux logements militaires, IV, 4:

cheter le logement ou loger à ses frais chez d'autres, prohibé, use de vendre aux militaires après l'houre de la retraite, V, i bourgeois d'aller boire ou acheter dans les cantines mili
Logement dans les Chambres des archers, V, 95, 96. — officiers implique celui de leurs domestiques et chevaux, V, .) Bureau des logements militaires, destitution du Préposé, lition des exemptions existant pour les fonctionnaires publics,

#### Vois Département de la Meuse Inférieure.

2 SOLDATS. — Cabaretiers ne peuvent les loger plus de trois; — doivent en transmettre la liste au magistrat, III, 367; arde, III, 452; IV, 309; — ils ne peuvent loger que ceux qui 'rond pour affaires personnelles, III, 387.

narchands originaires de la Lombardie, fesant le prêt sur seuls peuvent prêter à intérét sur gages, I, 209. — Délai que e les fermiers des accises pour leur remettre, à fin d'obtenir gages saisis chez leurs débiteurs, I, 365. — Contrat du magis-Lombards; droits que ceux-ci payaient à la ville, I, 465. — aux Lombards par la ville, I, 302, 311. — Procès contre des ontais de Malines, II, 170. — Lombards connus, I, 102, 301, 65; II, 84, 170.

surs, Mont de Piété.

ité de), I, 98 ; II, 20.

harlotte, princesse de). — Passe à St-Trond, honneurs qui , V, 352, 420.

Loterie à primes organisée par le magistrat pour la restauparts, III, 225; id. pour celle du péron, III, 238. — Loteries des particuliers, défendues, VI, 315; autorisées, VI, 319. pterie de Hambourg; mesures prises par le Sous-Préfet du par le Maire de St-Trond pour empêcher les Citoyens d'y VI, 206,

Bavière, Leonard Betten, Enceinte fortifiée.

in I, duc de). — Voir Brabant.

i de France. — Accorde aux habitants du Pays de Liége de ir et circuler librement dans son royaume, I, 459. — Son es Liégeois, II, 5.

. (Henri, duc de). — A la demande de Jean d'Aspremont, r, prend les bourgeois de St-Trond sous sa protection, I, 4. —

jetons de présence. - Voir Magistrat.

EL (Couvent des Chanoinesses de St-Augustin à St-Jean, nations y commises par la soldatesque de Charles le Témé-Taille frappée par les Commissaires du duc de Bougogne, rentes du couvent, III, 300, 356. — Acquisitions d'immeu-371. — Luciendael, III, 356; — Val Ste-Lucie, VI, 90-91. Frond, IV, 431. — Prieure, sous-prieure et procuratrice, III, in pour refus de payement des contributions militaires, V. 16.

— Le couvent convoqué par le magistrat pour délibérer sur les tailles votées par les Etats, V, 82. — Doit contribuer au payement de la dette communale, V, 105. — Voir Couvre-seu.

(Rév. Fr.) Fourniture de bêtes à cornes, VI, 72. — Taxe du couvent dans l'emprunt forcé, VI, 78. — Suppression du couvent, inventaire, état nominatif des religieuses, VI, 85. — Apposition des scellés, VI, 90. — Vente du bétail, VI, 91. — Présentation des bons, VI, 96.

Luthéranisme, doctrine du réformateur Luther. — Perte du droit de bourgeoisie comminée contre ceux qui, par actes ou paroles, s'y montreront favorables, II, 408.

Luxembourg (Wenceslas de). — Voir Brabant.

LYCOOP, argent ou pourboire donné en signe de confirmation d'un contrat. — Lycoop de l'affermage des accises, IV, 222, 295. — Voir Bière (accises).

## M

MAÇONS (die metsers.) — Cinquième section du métier des charpentiers, V, 126. — Leurs jurés, IV, 196, 323. — Proefmeesters, V, 126, 261, 294, 329, 404, 407.

MAELASSYSE, MAELGELT, accise ou droit frappé sur le pesage des moutures. — Tarif du droit en 1437, I, 328. — Etait payable d'avance pour le pain venant du dehors et pour le blé moulu hors de la franchise de la ville, II, 45, 92. — Tarif du droit en 1490, II, 168; id. pour les boulangers, III, 68; tarif en 1669, IV, 231; en 1677, IV, 300. — Diminution du droit, V, 212; abolition du droit pour le seigle, V, 339, 347; rétablissement, V, 393.

Adjudication de la perception du droit, I, 328; ordre de liquidation du prix de l'arrentement, II. 6.

Cession de la perception du maelgelt à des particuliers pour avances faites à la ville, V, 13; id. au receveur des Etats, V, 25.

Immunité. — Les arquebusiers en sont exempts, II, 8.

Fraudes, IV, 242; V, 50.

Les percepteurs du maelgelt reçoivent aussi le droit de licence (licent) sur les grains, I, 443, 447; II, 53.

MAENTKERF. — Voir Mendicité.

MAGASINS DE DENRÉES DE TOUTE NATURE. (Rév. Fr.) — Renseignements pris à leur sujet par le Directoire, VI, 52. — Magasin établi au couvent des Frères Cellites, VI, 133; au couvent de Jérusalem, VI, 136.

MAGASINS DE FOURRAGES appartenant à des particuliers. — Dangers courus par la ville par suite de leur installation; mesures décrétées pour y obvier, V, 80, 83, 85.—Défense aux campagnards d'emmagasiner des grains non battus dans la ville, V, 81. — Même défense signifiée au receveur de la Mense Episcopale; protestations de sa part, V, 86. — Conséquences fatales de l'établissement de ces magasins dans la ville; protestations du magistrat, V, 86.

(Rév. Fr.) Magasins de la République établis au couvent des ex-Capucins, VI, 102. — Approvisionnement, VI, 227. — Provisions qui s'y trouvent, VI, 230.

LA VILLE DE ST-TROND. — Ceux qui sont : affaires publiques, savoir les écoutêtes, le conseillers, leur greffier ou secrétaire, huis hasaven in der stadt, te weten, scouteten, se leric, vorsteren ende knapen), I, 295. – l

a magistrat aux différentes époques. — Voi

agistrat, en général, — Gouverner fidèlemer justice, I, 8. - Rester fidèle aux institutions il y sera requis par l'écoutête, faire valois es droits des Seigneurs et de la ville, I, 33. e les droits, privilèges, libertés et coutumes i riche, sans atteindre à la souveraineté et

Seigneurs. — L'Evêque et l'Abbé doiver 1, I, 8; ils le prennent sous leur sauvegarde avoquer les métiers de la ville. - Dans les qui touchent à l'intérêt du Pays, le magist oquer les métiers, et, si celui-ci refuse, le sonner la cloche banale, I, 52, 117, 133. métiers le demandent, I, 91, 165. — Il peu ait nécessaire, IV, 419. — Exemples de c 52, 267, 298, 302, 341, 344, 370, 456, 474; I 14, 410.

u magistrat. - Fonctions administratives. tifiée, Métiers, Moyens Publics, Procès, R Fonctions judiciaires. (Voir Juridiction des tions militaires: Les deux écoutêtes, trois res font partie de la gueminne de guerre ustaire.

nal. — Les plus anciennes mentions, I, 5, - Lettres au sceau communal ne peuvent i ne sont pas notoirement connus comme métier, I, 83.

gées au magistrat par le Tribunal des Vingtmt du magistrat. — Voir Elections commune ire par le magistrat sortant, IV, 235,

ant. -- Somme qu'il remet au magistrat soi

serment et installation. — Les anciens bour loivent recevoir le serment des nouveaux ( ils font l'installation des nouveaux bourgme vins refusent de le faire, I, 131. — Les bour les écoutêtes et les échevins, I, 111, 131; nt les écoutêtes et les échevins, I, 131; III hevins et les bourgmestres, I, 116; — ceux r les keuren, devant les écoutêtes, échevin ., 173. — Les bourgmestres et conseillers **étes** (1577), III, 89.

Convocation du magistrat. — Le droit en appartient aux bourgmestres; en cas d'absence, ils peuvent déléguer un conseiller à le faire, V, 192, ou un échevin, VI, 396.

Réunions du magistrat. — Réunions ordinaires du lundi, I, 33, 53, 134, 172; IV, 353, 370, 393, 408. — Réunions extraordinaires, plus tard ordinaires, du jeudi, IV, 353, 370, 393, 408, 419. — Réunions extraordinaires du mardi et du jeudi après midi, IV, 438. — Récompense aux conseillers pour assiduité aux réunions extraordinaires, IV, 357. — Heure fixe, IV, 353, 370; amendes pour retard, IV, 393, 409, 438; V, 92, 112, 139, 164, 492; partir avant la fin de la séance, V, 112, 139. — Absence en circonstances urgentes, amendes, IV, 337, 370, 438; V, 492. — Messe du St-Esprit, le lundi, IV, 370; le lundi et le jeudi, IV, 374. — Secret à garder par les bourgmentres et le conseil, I, 207; IV, 393, 420; serment, V, 164. — Lieu de réunion, chambre du conseil, II, 6; III, 402, 459; IV, 36; — citations diverses, II, 6; III, 402, 459; IV, 36; — réunions à la Chambre de Rhétorique, ibid.

Keuren, statuts élaborés par le conseil, et verdragen, recès et ordonnances par lui portés. (Voir Keuren, Verdragen).

Registres aux délibérations (Nachtegael, Maendachboeken). — (Rév. Fr.) Inventaire de ces registres, VI, 139.

Gages annuels. — En 1288, les bourgmestres et conseillers touchaient chacun dix marcs de Liége, I, 8; en 1314, les bourgmestres avaient dix livres petit tournois, I, 16; en 1682, projet de payer d'après le nombre de jetons de présence (voir plus bas), IV, 352; en 1691, gages des bourgmettres fixés à cinquante écus; ceux des deux premiers conseillers à vingt, et ceux des six autres à quinze, IV, 420; en 1723, les gages remis à la taxe d'avant 1691, V, 189. — Date de payement : le jour du renouvellement du magistrat, V, 203.

Jetons de présence (loykens), petits plombs aux armes de la ville. — Les bourgmestres et les conseillers en recevaient un par séance ordinaire, deux par séance extraordinaire, IV, 352. — Le camerlinck était chargé de les rassembler pour le payement des gages, ibid.

Gratifications aux bourgmestres, conseillers, secrétaire, receveurs et varlets pour services extraordinaires, IV, 298, 313, 323. — Double salaire sux bourgmestres, V, 92.

Exemption d'impôts. — Les bourgmestres en jouissent pendant l'année de leur charge, IV, 235. — Abolition de cette exemption, IV, 420.

Indemnités et immunités des écoutêtes et des échevins. — Indemnité pour le vin qu'ils dépensent le jour des élections communales, III, 67. — Vin qu'ils reçoivent annuellement de la ville, IV, 212. — Exemption de tous moyens publics, IV, 235, 351, 352. — Exemption des droits sur la consommation pour vingt-cinq aimes de bière chacun, V, 280.

Assistance aux Cérémonies publiques. — Voir Processions.

Garde communale. — Le magistrat y est astreiat II, 145. — Il fait le service à l'hôtel-de-ville, VI, 283.

Permis de port d'armes, I, 294, 364; IV, 286.

Suspension des fonctions de conseiller pour inconduite, V, 385.

Honneurs funèbres rendus au magistrat, V, 189.

Le Greffier du magistrat (cleric). — Vois Secrétaire communal.

Les forestiers du magistrat (vorsteren, boden, stadtsboden). — Ils convoquent les métiers par ordre des bourgmestres et du Conseil, I, 52. — Font des saisies mobilières contre les débiteurs de la ville, I, 136. — Veillent à l'entretien des fortifications, I, 136. — Dénoncent les délits contre les keures de la ville, I. 355; II, 332. — De quelle manière ils étaient nommés, I, 370. — Durée de fonctions, salaire, toge (tabbaert), I, 370, IV, 432. — Le jour des élections ils font remise de leurs clefs au magistrat, II, 316. — Permis de port d'armes, I, 294.

Les Varlets (knapen ou dienaeren) du magistrat. — Ils sont chargés de veiller à l'observance des keures de la ville, I, 173. Leur serment, ibid. — Manteau donné par la ville, III, 425, 456; IV, 388. — Décision de n'en plus tenir qu'un : salaire, manteau, costume, V, 59. — Prétention d'exemption d'impôts, V, 118. — Fonctions leur imposées par le magistrat, salaire, V, 147; abolition du salaire, V, 366. — Détail des fonctions, texte de leur serment, VI, 387. — Nominations, V, 142, 281. — Port d'armes, I, 294, 364.

Le garçon de service du magistrat. — Voir Camerlinck.

Voir Bourgmestres, Cloches, Département de la Meuse-Inférieure, Municipalité, Organisation Communale, Organisation Militaire.

Mainbour de la ville (momboer). — Texte du serment qu'il prêtait, II, 463.

Mainbours-Gouverneurs de la ville, II, 47.

MAINFORTE. - Voir Forains.

MAIRIE DE ST-TROND. — Voir Municipalité.

Maison d'arrêt. (Rév. Fr.) — Règlement du service, traîtement des gardiens, garçons de service et geôliers, VI, 89. — Rapport du maire sur la maison d'arrêt de la ville, VI, 163.

MAISONS DE DÉBAUCHE. — Voir Prostitution.

Maisons de détention et de correction. — Voir Abbaye de St-Trond, Département de la Meuse-Inférieure, Frères Cellites.

Maisons privilégiées de l'Abbaye de St-Trond, c'est-à-dire celles qui sont enclavées dans ses murs, IV, 305. — Elles étaient quittes et libres de toute imposition, taxe et gabelle pour la consommation personnelle du locataire, IV, 292. — L'abbé demande que le locataire d'une de ces maisons puisse exercer librement tout commerce qu'il lui plaira, ibid. — Il prétend que sa maison occupée par le Commissaire de l'Evêque jouit de pareil privilége, IV, 299. — Les métiers s'y opposent de même que le conseil, IV, 304. — L'abbé prétend exempter ses locataires des taxes ordinaires et extraordinaires, les métiers décident de les poursuivre s'ils refusent de payer, IV, 305. - L'attitude de l'abbé est contraire aux conventions passées antérieurement entre les Seigneurs de la ville, IV, 305. - Le magistrat expose l'affaire à l'Evêque, IV, 305, 306. — Transaction du magistrat avec le Commissaire de l'Evêque, IV, 318. — Décision de consulter sur le point de savoir si les privilégiés, tant ecclésiastiques que la ques, ne sont pas tenus au payement des impôts extraordinaires, IV, 344. — Prétentions de l'abbé revendiquant exemption des impôts extraordinaires pour les tenants de ses terres et des maisons libres de sa juridiction seigneuriale, IV, 356.

Maisons privilégiées des Seigneurs, c'est-â-dire appartenant aux Seigneurs de la ville. — Leur situation vis-à-vis de la Gilde des Drapiers, III, 343.

MAISONS A ST-TROND. — Subsides accordés par la ville pour la reconstruction ou l'embellissement, V, 388; abolition de ces subsides, IV, 405. — Subsides pour le remplacement des toits de chaume par des toits en tuiles, IV, 407. — Renouvellement des recès portés sur ce point, V, 414. — Mesurage des toits de maisons en construction, V, 450.

Enseignes ou noms de maisons à St-Trond : de bonten ossche, 11, 258, 304; III, 174; — die pulle, II, 319; IV, 315; — huis van Arenberch, II, 354; den grooten engel, III. 455; VI, 284; — den cleynen engel, II, 455; — 't molenhuys, III, 142; — de blauwe hont, III, 143; — den waterhont, III, 196; – den draeck, III, 321; V, 123; – de dry gulden flicken, III, 321; den eeckelboom, III, 323; — den bruynen baert, III, 361; — den roester, III, 361; — de Minnepoort, III, 425, 449; — de blauwen steen, III, 87; IV, 118; — de more, IV, 118; — de gulde hant, IV, 323; — Sint Franciscus, V, 76; de bick, V, 86; — het beerken, V, 111; VI, 286; — den wolsack, V, 115; — de croon, V, 116, 222; — de gulden eege, V, 117; — de Valck, V, 124, 190, 197; — de molensteen, V, 126; — den berch van bermhertichteyt, V, 127; de witte roos, V, 158; — het schip, V, 190; VI, 284; — den engel, V, 197; VI, 286; — het Vosken, V, 198; — de tessche, V, 202; — den arendl, V, 219, 240, 422; — het claverblat, V, 219; — de roose, V, 219; — het dorp, V, 219; — de gulden baert, V, 222; — voetbogenhuis, V, 267; — den grooten olifant, V, 384; — den clynen olifant, V, 384; — den timmerhof, V, 475; — den nonnentap, V, 481; — den aer, VI, 284, 286; — 't paradys, VI, 285; — die duyve, VI, 285; — den wolff, VI, 286; — die pluyme, VI, 398; rosmolen, VI, 447; — die meelwaeg, VI, 447.

MAISON DE SURETÉ. (Rév. Fr.) — Etablie au couvent des Frères Cellites. VI, 136.

Maisons suspectes. — Visite de ces maisons par la Rhétorique, V, 416, 456; VI, 10.

Maîtrises et Jurandes (Rév. Fr.) — Mesures prises pour en arrêter les comptes, VI, 66. — Rapport de la municipalité au vérificateur, VI, 66. — La municipalité en défaut, VI, 68; — Comptes à rendre, VI, 69. — Délai définitif pour la reddition des comptes, VI, 73. — Reproches du Commissaire à la municipalité, VI, 92.

MALADIES CONTAGIEUSES. — La fièvre chaude à Liége, I, 344, 345. — La peste à St-Trond, 435; la maladie contagieuse, II, 67; la peste, grande mortalité, II, 78; les deux tiers de la population de la ville ruinés, 197. — Die haestigher zieckheyt, peste ou pestilentie, 336, 338, 396. — L'épidémie à Rummen, 401; à Hasselt, à Brusthem, 403. — La peste constatée à Saint-Trond, III, 35; règne à Maestricht et à Gingelom, 49; est à l'hôpital de St-Trond et au faubourg de St-Jean, 81; continue à sévir, 83; est constatée à Zonhoven, Bilsen, Cosen, Rummen et Donck, 86; à St-Trond, 87; dans plusieurs localités environnantes, 110; aux abords de la ville, 182; devient intense dans la ville même, 230; nécessite la fermeture de l'hôpital, 230; éclate de nouveau dans les communes des environs, 248; fait des ravages dans le faubourg de Cloppenpoort, 361; le nombre des victimes augmente

de jour en jour, 362. — La maladie reparaît, 395; fait de grands ravages à Maestricht, 408, à St-Trond aussi et dans les villages voisins, 409; sévit cruellement à Léau et à Jamine, 415, et dans d'autres localités, IV, 51. — La maladie contagieuse réapparaît à St-Trond, 63; à Jodoigne et à Léau, 215; sévit cruellement à Maestricht, 215; à St-Trond, 237. — La dissenterie ou buyckloop dans les garnisons de Haelen et Diest, IV, 210; apparaît et se propage à St-Trond, 290, 420, 437; V, 492; Vl, 296. — Maladies épidémiques à St-Trond, V, 173, 175; VI, 449.

Endroits infectés. — Personnes qui en viennent, I, 435; II, 79, 341; III, 69,229, 238, 408, 415; V, 51, 215; V, 124; — personnes qui y vont, II, 401; III, 49, 81, 86, 192, 408, 415; IV, 215; — comestibles qui en viennent, II, 401; III, 49; — autres marchandises qui en viennent, II, 401; III, 49, 69; — négociants fesant commerce dans ces endroits, III, 229, 289, 415.

Mesures hygiéniques. — Ordonnances pour assurer la propreté du marché aux poissons, II, 75, 315; — pour assurer la propreté des eaux du ruisseau, I, 402; II, 332; III, 69, 99, 100, 107; — pour le Gothe et les fontaines, II, 310, 334; — évacuation du fumier et des immondices se trouvant dans les rues, II, 76; III, 69, 232; IV, 51, 216, 290, 420, 437; V, 296; VI, 449; — prescriptions faites aux tanneurs, II, 395; — id. aux barbiers, saigneurs et chirurgiens, II, 77; III, 69; — ordonnances concernant les lapins, les chats, les chiens et les porcs, III, 232; IV, 219, 229; — id. sur la vente des cerises, des prunes, des choux, de l'ail et des clystères, III, 233, 395; IV, 71, 216, 290, 420, 437; — prescriptions faites aux bouchers, III, 71; IV, 290, 420, 437; — ordonnance d'échenillage, IV, 138.

Pestiférés. — Ordonnances: pour ceux qui les soignent, I, 435; II, 67, 79, 396; III, 112, 363, 400; — id. pour les pestiférés eux-mêmes, II, 331; III, 87, 99, 100, 106, 107, 111, 112, 192, 230, 362; IV, 229, 290, 420, 437; — id. pour leur maison, III, 87, 99, 100, 106, 107, 110, 192, 232; III, 230, 233, 249, 362; — id. sur la mortuaire, II, 440; III, 112, 230, 238, 362; IV, 229, 440; et pour les personnes qui y ont séjourné, II, 331. — Ord. concernant le prêtre qui les administre, IV, 290, 420, 437; — id. pour leur inhumation, III, 363; — id. pour ceux qui, par crainte de la maladie, déménagent, III, 112; — id. concernant la vente des habits ou du mobilier des défunts, I, 435, II, 69, 79, 331; III, 35, 81, 110, 182, 192, 229, 363, 415.

Mesures transitoires: concernant la foire franche annuelle, III, 50, 66, 248, 403; IV, 217; — concernant le marché aux jambons qui se tient la veille des Pâques, III, 83. — Gardes organisées aux portes de la ville pour en interdire l'entrée aux étrangers non munis des certificats prescrits, IV, 51, 63, 196, 210, 215, 216, 217; — id. aux barrières extrêmes de la ville, IV, 216.

Bannissement pour enfreinte aux règlements, II, 51, 70; II, 81, 83, 95, 99, 111, 114.

Récompenses pour services rendus pendant l'épidémie, III, 405; V, 18. Etablissements publics pour les malades: Stadts zieckhuys, II, 335, 338; les lazarets (lasarye), IV, 64, 94.

Pestmeesters. — Citations diverses, admissions et contrats, III, 112, 124, 233, 241, 242; IV, 63, 218, 219, 227.

Prières publiques. — Messe du vendredi, II, 303; — Messe spéciale à S<sup>te</sup> Lucie, V, 492; — octave à S<sup>t</sup> Roch, V, 125.

Ordonnances des Princes-Evêques et des Etats du Pays, II, 397; V, 173, 175; VI, 361.

Voir M.-H. de Bavière, Frères Cellites, Lépreux, Sæurs Grises.

Maladies épizootiques. — Race bovine: l'épizootie a éclaté en Allemagne, elle sévit à St-Trond et s'étend à plus d'une lieu de distance par jour; mesures prises pour enrayer le mal, IV, 357. (Voir Bétail). — Race ovine: Ordre donné aux bouchers de faire visiter vivants les moutons qu'ils tuent, II, 275; avertissement à donner aux propriétaires voisins des endroits infectés; isolement des moutons atteints du mal, II, 279; — moutons atteints du claveau (pockachtige), III, 181; déclaration à faire aux vegenooten, III, 466. — Race porcine: ordre de retenir chez soi les porcs malades, II, 162; défense de vendre des porcs, si l'on en a achetés dans des endroits ou sévit l'épizootie II, 304, 308. (Voir Porcs).

MALATOTA. - Voir Fermeté.

Malines (Guillaume de), abbé de St-Trond (1277-1297), de commun accord avec l'Evêque de Liége établit à St-Trond une commune, I, 8; VI, 249.

Malt. — La vente du seigle malté interdite, I, 262. — Prescriptions aux fabricants de malt sur la construction de leurs cheminées, II, 277. — Les brasseurs qui jouissent du plein droit de la corporation peuvent acheter du malt à d'autres brasseurs et en faire de la bière, I, 324. — Le malt servant aux bourgeois qui brassent pour leur propre consommation ne peut être acheté chez les brasseurs, II, 375. — Défense de mêler des vesces au malt, de malter des vesces ou d'employer des vesces pour la fabrication de la bière, II, 415.

Impôt sur le malt. — Créé en remplacement de l'impôt sur la bière, IV, 378; taxe, ibid. — Ne sera employé qu'au payement des créanciers de Liége pour éviter l'arrestation de St-Tronnaires en cette ville, IV, 386. — Tarifs divers, IV, 387. — Aboli, l'impôt sur la bière remis en vigueur, IV, 400.— Rétabli, pourquoi, IV, 417. — Aboli de nouveau à cause des fraudes auquel il donne lieu, IV, 432. — Voir Licent, Melveren.

Mannaerts, Benoît, abbé de St-Trond (1679-1690). — Abolit le métier des brasseurs, IV, 343; accommodement avec le même métier, IV, 345. — Entrée du Prélat à St-Trond, IV, 346. — Autorise la vente d'un terrain à Terbiest, VI, 382. — Ordonne une messe d'action de grâces avec *Te Deum* pour le rétablissement de la santé de l'Evêque, VI, 382.

Mannes. — Impôt sur cet article, IV, 232.

MANSCAMER. — Voir Arbalétriers de la Chambre de Notre-Dame à Nieupoort.

Manteau donné par la ville à des subalternes, III, 425, 456; IV, 388. Marchands de Bois. — Voir Bois.

Marchés. — Généralités: ordonnances pour assurer la propreté des marchés, I, 327; II, 231; III, 12, 87, 173 (voir Rues). — Ordonnances de nettoyage, I, 264, 418; II, 231; III, 12. — Heures d'ouverture, II, 157; heures auxquelles on peut acheter pour la revente, III, 170; annoncées au son d'une clochette, III, 167. — Emplacement que les vendeurs doivent occuper II, 274, 305. — Ils doivent exposer leurs marchandises aux marchés, III, 170; aller à leur rencontre, défendu, III, 170, 191, 246; V, 195. — Voir Accapareurs, Cordonniers, Elrangers, Gilde des Drapiers, Halle, Stapelhalden.

ais (Bessemmerckt), cit. V, 285.

il (Koyenmerckt). — Emplacement, II, 37, ment, V, 457. — Défense de vendre du bétai du marché, III, 431, 453; IV, 228.

re et au fromage (Keesmerckt). — Régleme 1, 236; III, 334. — Emplacement du marchla cherté du beurre, III, 426, 490; IV, 274; 1, (Houlimerckt), III, 12.

bon. — Ordonnances qui le concernent, I, ? arbon et houille.

vaux (Peerdismerchi). — Défense de vendre 75.

:hes (Cruyckmerckt). — Cit. div. V, 117, 238. au lin (Lentmerckt). — Emplacement, III, 1

riperie (Auteen mercht). — Emplacement, places, III, 142. — Ordonnances concernar I, 217; III, 162. — Voir Accapareurs.

Marché aux fruits et légumes (Oeftmercht). — Voir Accapare Marché aux Grains (Corenmercht). — Défense aux marcha ter pour la revente avant dix heures, I, 484. — Id. d'acheter e sons particulières ou dans les rues les jours de marché, II, It prendre au marché par les vendeurs, III, 16. — Ordonnance ple marché, IV, 274. — Tous les grains amenés dans la ville directement au marché, V, 20. — Impôt aur les grains étrange. Voir Accapareurs, Porcs.

Marché aux jambons. - Voir Maladies contagieuses.

Marché aux moutons (Schaepsmerckt). — Emplacement, II, 3 de vendre des moutons ailleurs, III, 475. — Cit. div. V, 98, 16 Marché aux oies (Ganssenmerckt). — Cit. VI, 285.

Marché au poisson (Harensche nmercht, Herinchmercht, Vis Propreté (voir Maladies contagieuses). — Emplacement, II, 258 Tirage au sort de la place des vendeurs, II, 415; III, 13, 19 Statuts généraux du marché, VI, 259.

Marché aux porcs (Verkensmerckt). — Emplacement, II, 3 nances qui le concernent, I, 245; V, 121. — Défense de ven ailleurs, III, 475. — Cit. div. IV, 228; V, 453.

Marché aux poulets (Hoenremercht). — Voir Accapareurs.

Marché aux souliers (Schoenmercht). — Emplacement, V, 11 (Rév. Fr.) Fixation des jours de marché, VI, 122. — Règlen: des marchés, VI, 158.

Marché franc du samedi. — Coups et blessures, etc., port samedi, I, 190, 199. — Quand ce marché a lieu le vendredi, I, exposés en vente le samedi, II, 37. — Franchise de ce march par les Seigneurs de la ville, II, 39, 119. — Entrave à la lib merce, II, 123. — Disposition sur l'exposition en vente, sy halden, III, 137. — Vrymerchtdagen, heures fixées pour l'emarché, III, 270.

(Rév. Fr.) Le marché du samedi perd de son importance, pourquoi, VI, 54.

Vois A. de Beringen, A. de Berghes, Rob. de Berghes, C. de la Blocquerie, L. de Bourbon, Chanvre, Chenevis, J. de Hornes.

Marck (Adolphe de la), évêque de Liége (1313-1344).! — Accorde aux Saintronnaires un corps municipal composé de deux maîtres et de douze conseillers, I, 15. — Confirme l'accord passé entre Hugues de Châlons, son prédécesseur, et Adam d'Ordingen, abbé de St-Trond, touchant le mode de remplacement des échevins de cette dernière ville, I, 18. — Fait la paix avec l'abbé de St-Trond, I, 24. — De concert avec ce dernier, promet de rétablir les quatorze échevins de cette ville, ainsi que les bourgmestres et les conseillers, d'après l'usage existant avant l'érection de la commune, I, 25. — Autorise le magistrat de St-Trond à percevoir pendant dix ans les droits de fermeté, I, 25. — Déclare que, par l'institution du Tribunal des XXII, il n'a voulu porter aucune atteinte au pouvoir ni aux droits de l'abbé de St-Trond, I, 28.

Marck (Englebert de la), évêque de Liége (1345-1363) et l'abbé de Saint-Trond règlent le mode d'administration de cette dernière ville, I, 31. — Pardonne aux Saintronnaires de s'être révoltés contre lui, I, 34. — Accorde au magistrat de percevoir pendant une période de vingt années le droit de sclachgelt, I, 41.

Marck (Erard de la), évêque de Liége (1506-1538). — Demande de grandes sommes au Pays de Liége pour couvrir les frais que lui avaient coûtés sa confirmation au siége épiscopal et pour travailler aux fortifications du Pays, II, 254. — Se fait inaugurer à St-Trond et prête serment, II, 462. — Demande 5000 florins postulats au Pays, II, 254. — Fait restaurer les forteresses de Huy, Franchimont, Stockhem et Dinant, et demande aux St-Tronnaires de loger une garnison, II, 255. — Ratifie les lettres de Louis de Bourbon concernant l'exportation du blé à St-Trond, II, 258. — Porte un édit sur les clercs mariés, Il, 273. — Fait donner quittance à la ville de St-Trond de sa part de 10000 florins lui accordés en 1516, IV, 451. — Ordonne aux habitants de la franchise de Montenaken et à ceux des environs de St-Trond de travailler aux fortifications de cette ville, IV, 452. — Ordonne à tous les mendiants et vagabonds étrangers de quitter le Pays dans, les trois jours, II, 397. — Donne des ordres à ses drossards pour empêcher les vagabonds de rentrer au Pays de Liége, II, 398. - Annonce l'entrée des Turcs en Hongrie et rappelle les contributions votées pour leur faire la guerre, VI, 258.

MARCK (Robert de la), seigneur de Sédan, II, 254.

Maréchaux (die smeden, le métier des). — Leurs knapen, I, 319; II, 452. — Différends avec les merciers, I, 368; II, 326. — Leur chambre, II, 416. — Vente d'armes, II, 329; de faux, cadenas de clôture et canons de fusil, III, 484. — Différends avec les charpentiers, III, 484. — Les statuts du métier, IV, 138. — Epreuve de maître, V, 126. — Leurs foyers, V, 172. — Sectis diverses du métier: sceymeeckers, fabricants de fourreaux, I, 369; gelameickers, vitriers, II, 452; saelmeeckers, selliers, III, 484; mesmeeckers, c teliers, I, 369; tengieters, étainiers, IV, 142; gautsmeden, orfèvres, IV, 1 Réclamations du métier contre les impôts, IV, 245.

Voir M.-H. de Bavière, H. de Suetendael.

ense de tirer à leur occasion, V, 86.

Impôt sur cet article, IV, 302.

I, 285, 395, 400.

oi des Romains, défend toute arrestation de St-Tronles banquiers piémontais établis à Malines, II, 170. nifiée aux maieurs de Léau et de la Ghète, II, 173. ets de poursuivre les Saintronnaires pour retard de paies, II, 175. — Ordonne la mise en liberté de marchands par l'amman d'Anvers pour dettes contractées par la it remise aux Saintronnaires de deux années de rente i du Brabant, etc., II, 196.

intoine de), évêque de Liége (1792-1796). — Son élecent du Prince de Saxe-Cobourg une sauvegarde pour le nd, VI, 41. — Ordonne de nommer un collecteur des s, voitures, chevaux et chiens, VI, 42. — Ordonne de de Maillard et de lui donner toutes facilités pour l'exédont il est chargé par le feldmaréchal Prince de Wur-Le Prince-Evêque émigre avec sa Cour, VI, 48.

RMACIE (Rév. Fr.) — Communication du rapport de la de Paris sur l'application des nouveaux poids et mes de la médecine, VI, 167.

NAIRE (Rév. Fr.) — Proposition du Préset du Départerond un cours de médecine vétérinaire, VI, 214.

vent résider dans la franchise de la ville, I, 300. — Sont istrat, III, 483. — Serment qu'ils prêtent, V, 184, 453. n'y en avait qu'un seul, plus tard deux, V, 453.

 De la part de la villé : sont réduits à vingt-cinq florins, ixante florins, V, 147; de nouveau réduits à vingt-cinq, oixante, V. 453; — de la part des menses des pauvres,

remption du service de garde, du service militaire et mption d'impôt supprimée, V, 146; exemption d'accise natorze aimes par an, V, 184. — Les médecins ne doison métier, I, 300.

I, 300; III, 237, 483; IV, 148; V, 18, 147, 184, 279, - Résignation du poste, V, 279.

- Voir Potds public.

- Voir Halle, Merciers.

V. - Voir Merciers.

KE. - Voir Cloches.

Voit Apprentis, Charpentiers, Cordonniers, Métiers. Vois Mesurage.

au de la ville de St-Trond. — Les particuliers non brasrtie du métier peuvent brasser leur propre malt, mais ne pas en vendre de la bière à Melveren, I, 259. — Les fermiers du Slachgelt de Melveren ne peuvent pas percevoir ce droit dans la rue de Terbiest, I, 409. — Ordonnances concernant les débits de bière à Melveren, I, 463; II, 50. — Les personnes non mariées et les clercs mariés de la paroisse de Melveren sont soumis à la juridiction des synodes paroissiaux, II, 302. — Pour le service de la garde de nuit le hameau de Melveren sert avec le quartier de Vissegat, VI, 285. — Melveren est exempt pour dix ans de la moitié du double 20° denier, IV, 389. — Exempt de logements militaires à certaines conditions, IV, 415. — Exemption de taxe personnelle, V, 55. — Astreint au service militaire du Comte de Duras, à pied et à cheval, V, 55.

Divers. — Melveren est compris dans la partie extra muros de Nieupoort, III, 78. — Pâturages communaux à Melveren échangés contre maisons à St-Trond, II, 400. — Curé, IV, 78.

(Rév. Fr.) Est-il utile que les hameaux de Melveren et Metsteren soient séparés de St-Trond? Délibération sur la question, VI, 197. — Réclamations de ces hameaux au sujet de la perception de l'octroi, VI, 201. — La séparation est rejetée, VI, 203.

Vois Arbalétriers de Melveren, Eglise de Melveren, Milice rurale.

Mendicité. — Le quatrième Ordre Mendiant seul peut demander l'aumône met scalen of met scotelen, I, 307. — Les bourgeois pauvres ne mendiant pas et les étrangers demeurant à St-Trond depuis trois ans, sans avoir mendié, reçoivent de la ville des aumônes mensuelles (maentkorff), II, 99. Le maentkorff est retiré aux étrangers, II, 414. — Les bourgeois pauvres qui en jouissent ne peuvent jamais demander l'aumône, ni laisser mendier leurs enfants, ni aller boire dans les cabarets, II, 420; III, 40. — La mendicité défendue formellement aux pauvres étrangers à la ville, II, 420; III, 40; puis toléreé pendant trois jours après intervalle de quinze, III, 183. — Elle est tolérée pour les pauvres de la ville de onze à une heure de relevée, II, 420; III, 40; aussi pour les apprentis des métiers qui ne savent pas encore gagner leur vie, V, 129. — Médaille à porter par les pauvres de la ville lorsqu'ils mendient, V, 129, 292. — Ordonnance d'Erard de la Marck contre les mendiants étrangers au pays, II, 397, 398 — Ordre des Seigneurs et du magistrat de St-Trond aux mendiants étrangers de quitter la ville et la franchise, II, 420; III, 44, 394, 414, 444, 463; IV, 47, 51, 71, 88, 136, 277, 341, 370; V. 97, 122, 124, 129, 148, 159, 164. — Nomination à St-Trond d'un brigadier chargé de la surveillance et de l'expulsion des mendiants étrangers, V. 366, 420, 510. — Vois Apprentis, Disette, Frères Cellites, Pauvres.

Mense Episcopale. — Décision de payer la part de la ville de quatorze mille thalers demandés pour la mense, III, 446. — Le receveur de la mense épiscopale proteste de ne pouvoir emmagasiner du foin à St-Trond (Voir Magasins de fourrages), V, 86. — Prétention d'immunité d'impôts des receveurs de la Mense, V, 162; déclaration de l'Etat-Tiers, ibid. — Les receveurs ne sont exempts que des gardes, guets et servitudes personneller V, 162. — La Chambre de son Altesse est saisie de l'affaire, V, 168.

Voir J.-C. de Bavière.

Menuisiers (scrynwerckers), deuxième section du métier des charper tiers, V, 126. — Articles qu'ils peuvent vendre, III, 485. — Leurs jurés, IV 254; V, 9, 274. — Leurs proesmeesters, V, 126, 305, 408. e métiers des). —
, 328. — Ordonnan
l étranger, II, 421;
angers, III, 212, 33
, 335. — Articles q
réchaux, II, 326. —
ailleurs, I, 444; av
vec les pellotiers, I
, 421; avec les dr
es vendus par les n

12, 437. , 261. (texte de leur serme

article, IV, 232, 30
rs. — Voir Maréch
LE (boden), employ
cielle et privée.
uf-conduit, escorte,
. — Serment III,
, 268.
'itulaires connus, I
res cités, III, 397, 4
ulaires, III, 460; I
tulaires, III, 481; I
s passés par la vil.
, IV, 219, 222, 255,
yers. — Messagers

Titulaires, V, 267, 279, 343, 369, 502.

Service Léau-Tirlemont-Louvain-Bruxelles. — gers cités: V, 166, 249, 255, 351, 353, 362, 460, 47 Service Léau-Tirlemont-Louvain-Bruxelles-Ma V, 267.

Service Tirlemont-Louvain et Tirlemont-St-Tr V. 265.

Service de Diest. — Titulaire, V, 275.

MESSES D'ACTIONS DE GRACES. — La ville ayan quoique la foudre y sût tombée plusieurs sois, Te Deum: pour l'élection de l'Evêque de Liége. la réintégration du magistrat et du retour des Ser Révolution Liégeoise, VI, 26; — pour le rétal l'Evêque, VI, 382. — Voir Processions, Te Deum.

Messes anniversaires et obituaires (Rév. F fondés pour ces messes sont rendus à leur premiè Messes du St-Esprit. — Voir *Elections comme* Mesurage des grains étrangers (Taxe sur l TOME VI. MESURES. — Elles doivent avoir la capacité stipulée par le magistrat, III, 331. — Confiscation de celles qui n'ont pas la capacité fixée, I, 347, 438; III, 331. — Pénalités, III, 331.

Ghelt ou geltmaten, mesures multiples du ghelt ou gelt; quarte maten, multiples ou sous-multiples de la quarte, II, 441, 442.

Ordonnances concernant le Recueil de Mesures de la Principauté de Liége, VI, 425, 438.

Mesure à vin (wynmate). — Le gelt, ghelt ou geltmate, I, 347; III, 332. Mesure à lait (melckmate). — Valait deux fois la mesure à vin, I, 346; III, 332.

Mesure à seigle ou à grain (corenmaten, corenvaten). — Valait neuf fois la mesure à vin, III, 332. — Mesurage à la racloire (met den streick ghestreicken), III, 332. — Subdivisions: demi-mesures (halffvat), quart de mesure (vierdel), I, 447; huitième de mesure (halffvierendeel), II, 86. — Muid (mud), II, 85. — Dimensions de la mesure, V, 277, 426, 444. — Pignoel ou Pingoel, I, 238.

Mesure à sel (zoutmate, zoutvate). — Valait deux fois la mesure à grain, I, 346; lui était égale, III, 332. — Ordonnances concernant le poinçonnage, I, 443; III, 332.

Mesure à huile (Smoutvat), II, 442.

Mesure à drêche. — A la même capacité que la mesure à seigle, I, 438; III, 332. — Doit être poinçonnée par la Gilde, I, 438; III, 332.

Mesure à houblon (hoppencruytvate). — Valait dix fois la mesure à vin, I, 347; III, 332. — Ses dimensions, I, 347; III, 332. — Les varlets des brasseurs (die brieder cnapen) sont chargés du mesurage du houblon, I, 319.

Mesure à charbon (groysvale). — Valait douze sois la mesure à vin, I, 347; — ses dimensions, I, 347. — Les variets des maréchaux (die smede knapen) sont chargés du mesurage du charbon, I, 319.

Mesure à bière (biermaten). — Le pot (pott, ertbieren pot) valait deux fois la mesure à vin, I, 347; — subdivisions: la quarte (quarte-maet), la demi-quarte (halve quarte ou wailpot), la pinte (pint) et le huitième de la quarte (achdedeelen), I, 383; II, 442. — Les pecarius ou pecarium valait douze quartes, I, 47. — L'aime (aeme) contenait quatre-vingt-huit quartes, III, 219, et se subdivisait en demi-aimes (half aeme) et quarts d'aime (vierdelen), III, 235, 333 — Les brasseurs doivent se procurer des mesures poinçonnées par la Gilde des Drapiers conformes à celles que la ville lui a remises, II, 115; III, 332.

Mesure à vinaigre. — Le vinaigre vendu au marché du samedi par les brasseurs se débite de la mesure à vin, comme celui que vendent les merciers; à domicile les brasseurs ne peuvent le vendre qu'à la mesure à bière, I, 409.

Mesure agraire. — Le bonnier, subdivisé en verges, la verge subdivisée en petites verges (bonder, roede, corten) III, 319.

Mesure de longueur. — L'aune (die elle), subdivisée en pouces (duym III, 339. — (Voir Charpentiers).

Voir Drêche, Gilde des Drapiers, Médecine et Pharmacie, Poids et Mess.

MESURAGE PUBLIC (bureau de). — Voir Poids et Mesures.

MÉTIERS (Ambachten). — Corporations industrielles dont les mem

le nom de ministeriales, par opposition à celui d'otiosi, né à ceux de la classe aisée n'exerçant aucune profes-Leur ensemble représentait la ville (die gemeynte, die

- 8. En 1366, ils étaient donse, I, 51; en 1404, treize, ., I, 160; en 1577, treize, III, 89; à partir de 1699, ils re, les drapiers et les tondeurs de draps étant réunis en 1, V, 54.
- Depuis 1446, ils sont invariablement mentionnés les maréchaux (smede), les pelletiers (wilwerchlieden), re), les brasseurs (briedere), les bouchers (vieschou-kenmeckere), les merciers (meersliede), les guédeurs et ende verwere), les tanneurs (vettere), les cordonniers ondeurs de draps (meesterlieden), les charpentiers (tim-leurs (cledersnydere), I, 376; II, 427, etc.

s susdits mentionnées dans l'Inventaire. — Voir Aldenniers, Badigeonneurs, Barbiers, Blanchisseurs, Bour-Chandeliers, Charcutiers, Charrons, Couteliers, Cou-'oulons, Fripiers, Guédeurs, Leghwerckers, Maçons, igers, Meuniers, Orfèvres, Sceymeeckers, Scieurs, Selnneliers, Tourneurs, Vitriers.

e partie d'un métier. — Tous les habitants de la franent faire partie d'un métier, I, 166, V, 432. — Par leur nétier ils sont bourgeois sur le même pied que ceux nême, I, 166.

tiers. — Le leeckman, pour y être admis, ne peut rien 31; cas de nullité d'admission, I, 82. — Tout le monde la ville ou la franchise pourra faire partie d'un métier ce métier, à condition de payer une fois les droits fixés, quelqu'un d'acheter les droits d'un métier ou d'exercer ament puni, II, 119. — Pour pouvoir être admis dans a marié, habiter dans la ville et payer la taxe d'admisse convenir au métier, être paisible et réunir le consendoyens et des conseillers du métier, I, 166.

quisition du droit de métier. — Fixée à deux florins, I, zienne taxe rétablie, II, 252; — augmentation de la taxe asseurs, III, 239; IV, 214; — règlementation des diffébacht, leeg ambacht, erckentenisse) pour le métier des Plein métier, ce que c'était, I, 382.

iétier. — Perte du droit jusqu'à satisfaction donnée aux Id. jusqu'à satisfaction de la partie lésée, I, 291. — 301; id, à jamais, I, 312; II, 164.

erdu. — La perte du droit de métier encourue pour è la corporation, en exercice de leurs fonctions, peut de cent florins, III, 161, 181. — Au même prix se droit pour un an encourue par ceux qui transgressent keuren faites pour leur corporation par les Seigneurs,

ail. - Il est défendu aux métiers de cessor le travail

aussi longtemps qu'ils sont à même de travailler, I, 320, et qu'ils sont requis de le faire, I, 296.

Différends entre métiers. — Doivent être portés devant la Cour de Justice compétente, les parties doivent se tenir à la décision de cette cour, I, 320.— Défense d'aller en appel à Aix contre les jugements de la Gilde des Drapiers, pour faire juger selon le droit de l'Empire, I, 289. — Les explications des points douteux des Keuren doivent être demandées aux écoutêtes, bourgmestres, deux échevins, deux conseillers, le doyen et les conseillers du métier que ces Keuren concernent, III, 402. — Exemples de différends jugés par le magistrat. I, 227, 243, 249, 265, 309, 358, 384, 421, 444; II, 66, 315. 326, 344, 413, 417.

Délibérations. — Les gens de métier assistent aux délibérations de la corporation dont ils exercent réellement le métier; ceux qui n'exercent point de métier assistent à celles de la corporation où ils sont inscrits, III, 31.

Réunion des métiers à la demande du magistrat. — Les métiers peuvent être convoqués pour des questions qui touchent à l'intérêt du Pays, où à des membres qui d'ancienne date lui ont été fidèles et dévoués, I, 65, 66. — Réunions dans leurs Chambres, II, 186, 187, 190, 214, 216, 225, 233, 247, 251, 252, 254; IV, 334, 337, 410. — Assemblées générales au Jardin des Récollets, I, 234, 252, 267, 298, 302, 341, 344, 370, 456, 474; II, 191, 229, 243, 246, 255. — Punitions des délits commis à ces réunions, I, 91.

Maîtres (meesters). — On peut entrer comme maître dans un métier en lui payant deux vieux écus et le vin du doyen et des knapen, I, 145. — Les épreuves de maître (proeven) sont obligatoires, V, 126; devant qui elles ont lieu, V, 126. — Proefmeesters, délégués chargés d'examiner les travaux fournis par les gens de métier pour l'obtention du titre de meester. Voir les articles spéciaux concernant les métiers et les sections des métiers mentionnées ci-dessus).

Apprentis. — On peut entrer dans un métier comme apprenti, en payant une taxe d'un florin et le vin dû aux doyen et aux knapen, I, 144.

Statuts des métiers. — Les bourgeois se plaignent de n'avoir pas d'ordonnances concernant les affaires de leurs métiers, I, 159. — Sont réunis dans le Keurboeck et dans le Residuum der ambachten. (Voir Keuren). — Le texte des statuts détruit par le duc de Bourgogne; nouvelle rédaction, I, 189.

Exploitation de la bourgeoisie par les métiers. — Mesure prise par le magistrat pour y obvier : les ouvriers de toute profession peuvent s'établir librement à St-Trond et y exercer leur métier sans devoir acheter les droits d'aucune corporation, III, 115. — Cette disposition est révoquée, III, 126.

Ecussons des métiers. — Sont places, d'après le rang des corporations, dans le vestibule de la salle du Conseil Communal, V, 491.

Assistance aux processions. — Les métiers réunis sous leur corporation respective prennent part à la procession de Notre-Dame, I, 388; — les délégués des treize métiers y assistent, III, 54.

Elections des doyens (decani, provisores, gouverneurs, deckenen) et conconscillers ou jurés (raidtsliede) des métiers. — Les bourgeois se plaignent de ce qu'ils n'ont pas de doyens pour gouverner les métiers, ni de conseil lers pour administrer la ville, I, 159. — Ils sont élus par les membres de chaque métier respectif (ministeriales), I, 51, 116, 129, 160. — Condition d'éligibilité: être né dans la ville ou avoir épousé une fille de bourgeois, I,

lections des métiers. (Voir Elections communales). -- ie se réunir, pour boire, le jour des élections, III, 31. seillers : leur intervention dans l'administration comisation communale).

seillers, V, 408. - Liste (Voir Elect. comm.)

ens des métiers. — N'interviennent d'aucune façon de la ville, I, 51, 130. — Ils ont l'administration de — Peuvent convoquer les membres de leurs métiers faut, I, 116; — chaque fois qu'il leur semblera utile, des affaires qui concernent le métier et pas pour lls reçoivent et gardent tous les profits, bénéfices et ment aux métiers, pour s'en servir et les dépenser aules corporations, I, 160. — Serment que prêtent les yens mentionnés. Voir I, 422, note, et Elections com-

s des doyens et des conseillers. — Leurs fonctions sont attendre un an avant de pouvoir être réélus, exception bourgmestres sortant de charge, I, 267.

urgeois, Bourgeoisie, Bourgmestres, Conseillers, Franınale, Gilde de Drapiers, Incendies, Juridiction des wil, Juridiction des métiers, Justice, Maitrises et Jucammunale, H. de Sutendael, Vins.

vit Maçons.

su dépendant de St-Trond. — Les habitants de Metatege sur les paturâges d'Elsbroeck et Kelsbroeck, I, 226. omme fesant partie de l'extra muros de Nicupoort,

eren fait partie de la circonscription de la succursale de

elveren (Rév. Fr.), Octroi, Wechgelt. 'RS, III, 116.

— Ordonnance d'évacuer les meules de blé qui se l'enceinte des remparts de la ville, III, 158; id. celles in air derrière les maisons de la ville, V, 172.

Deuvent refuser à qui que ce soit de prendre, moudre I, 238. - Doivent aller du poids public directement au ment, I, 238; II, 85; IV, 221. - Eux seuls peuvent l'attache aux environs du marché, I, 260. - Ne peubors de la franchise à moins de le ramener ou d'en

ramener la farine, I, 331. — Précautions à prendre pour la farine qu'ils ramènent à dos de cheval, I, 394; II, 62. — Moudre ou faire moudre au moulin de Guvelingen, prohibé, I, 332. — Ne peuvent charrier hors de la franchise, pour le moudre, que du blé de clients demeurant dans la franchise I, 443. — Les meuniers habitant hors de la franchise ne peuvent moudre pour des habitants de l'intérieur, II, 168, à moins d'avoir le droit de bourgeoisie, III, 369; à moins d'être inscrit au métier des boulangers, III, 453. — Les meuniers ne peuvent accepter des moutures exemptes du droit de pesage, à moins que le sac n'en porte la marque, IV, 319. — Blé que les

meuniers peuvent acheter, I, 417; qu'ils peuvent vendre, I, 331, 427; II, 170. — Fraudes du droit de licence sur les grains, IV, 278; du droit de pesage, IV, 395. — Salaire des meuniers (molchterrecht, molchtercoren), I, 238, 428; II, 63, 93, 101, 102, 172, 227; IV, 221 (Voir Errata du t. VI). — Voir Chevaux, Disette, Poids public.

Meurtre et homicide. — Voir Keuren, Procédure.

Meysbroeck, dépendance de la ville de St-Trond, située dans la partie extra muros entre Stapelpoort et Gangelofspoort, III, 316.

MILEN (l'abbaye des Religieuses Bénédictines de). — Assassinat commis près du moulin de la prieure, I, 59, 60. — Part payée par l'abbaye dans les tailles frappées par le duc de Bourgogne, II, 27. — Le magistrat accorde à l'abbaye libre transit pour ses grains vendus ou refugiés à St-Trond, III, 428. — Convocation pour délibérer sur le payement des tailles, V, 82. — Les abbesses de Milen ont droit de bourgeoisie à St-Trond, V, 212; VI, 322. — Réduction faite à l'abbaye pour le payement des contributions, V, 212. — Son droit de pacage dans la juridiction de la ville, V, 480. — Abbesse, V, 480.

(Rév. Fr.) Fourniture pour la requisition des bêtes à cornes, V, 72. — Taxation de l'abbaye dans l'Emprunt forcé, VI, 79. — Suppression de l'abbaye, inventaire, état nominatif des religieuses, VI, 85. — Apposition des scellés, VI, 90. — Présentation des bons aux religieuses, V, 97.

MILEN OU NONNE-MILEN, hameau de la franchise de St-Trond. — (Rév. Fr.) Fait partie du canton de St-Trond, VI, 49. — Dépend, sous le rapport du culte, de la succursale de Melveren, VI, 202.

MILICES CITOYENNES aux ordres du magistrat de la ville. — En 1465 la ville était divisée en douze sections correspondant à douze divisions de l'enceinte fortifiée et ayant chacune son capitaine et ses chefs militaires, II. 14. — In 1572, la ville était divisée en six quartiers, ayant chacun son christoffel, ses capitaines, thiendemans, vyfftichstemans, hondertste mans et busschieters, II, 95; VI, 269.

Les plus anciens règlements, VI, 269; III, 95.

Rôles de milice, maître des rôles, III, 217.

- Organisation VI, 269; III, 95.— Changements introduits en 1669, IV, 236. Crychsraedt (gueminne de guerre): composition, assemblées, compétence, IV, 236; secrétaires, V, 415, 462. — Auditeur général, VI, 396.

Adjudant général, VI, 396. — Sergent major, III, 223.

alfères et sergents, VI. 395; V, 263, 286, 308, 324, 342.

Elections ou nominations des chefs des milices citoyennes, dans les quartiers de:

1º Clockempoort ou Cloppenpoort: Capitaines, III, 237, 244, 464; IV, 212, V, 263, 286, 308, 311, 342; VI, 395; — lieutenants, III, 237, 379; IV, 212; V, 263, 286, 308, 311, 342; VI, 395; — alfères ou porte-drapeau, III, 240, 241, 359, 367; V, 263, 286, 308, 311, 342; VI, 395; — sergents, III, 240, 258, 369, 396; V, 263, 286, 308, 311, 342; VI, 395. — Nouveau drapeau, III, 481. 2º Stapelpoorte (St-Martin ou St-Sépulchre): Capitaines, III, 256, 283, 390, 483, 489; IV, 46; — lieutenants, III, 374, 388; IV, 52; — alfères, III, 290, 372, 470; IV, 93; — sergents, III, 243, 374, 441; — capitaines, lieutenants,

3º St-Gangelofspoort: Capitaines, III, 237, 244, 393; IV, 22; — lieute-

nants, III, 237, 363, 472; IV, 136, 267; — alfères, III, 438; — sergents, III, 472,; IV, 71, 136, 196; — capitaines, lieutenants, alfères et sergents, VI, 395; V, 263, 286, 308, 324, 342.

4º Waeterpoort ou Vissegael: Capitaines, III, 283, 287, 474, 483; — lieu. tenants, III, 241, 386, 446; IV, 17; — alfères, III, 241, 274, 283, 474; IV, 147; — sergents, III, 474; — capitaines, lieutenants, alfères et sergents, VI, 395; V, 263, 285, 308, 342.

5° Nieupoorte: Capitaines, III, 241, 248, 252, 283, 376, 398; IV, 147; V, 263, 286, 308, 311, 342, 402; VI, 394; — lieutenants, III, 269, 357, 382; V, 263, 286, 308, 342; VI, 394; — alfères, III, 367; IV, 46; V, 263, 286, 308, 342, 403; VI, 394; — sergents, III, 241, 394; V, 263, 286, 308, 312, 342; — adjudant, V, 403.

6º Bruesthempoorte: Capitaines, III, 239, 354, 469, 472; V, 452; — lieutenants, III, 238, 239, 317, 477; — alfères, III, 238, 287, 295, 358, 482; — sergents, III, 294, 398, 477; IV, 212, 218; — adjudants, V, 403; — capitaines, lieutenants, alfères et sergents, V, 263, 286, 308, 342; VI, 394.

Milice des faubourgs et hameaux de la ville. — Organisation, capitaines, lieutenants, alfères et sergents, V, 308, 342.

Milice des Jeunes Gens (*Jonckmans*) organisée par ordre du magistrat, VI, 396; V, 308.

Voir Christoffels, Garde Communale, Incendies, Milice rurale.

MILICE RURALE (milicie van den platten lande). — Le colonel Preuveneers veut faire marcher les habitants des faubourgs et hameaux de la ville dans la milice rurale ; députation envoyée par le magistrat au chapitre de Liége à ce sujet, III, 443. — Emprunt de la ville pour défendre les privilèges de ces faubourgs contre le colonel, III, 448. — Requête aux Etats pour en faire exempter les hameaux de Melveren, ten Roye, Bautershoven et Straeten; dénonciation des manœuvres vexatoires du colonel Preuveneers, VI, 329. — Saisie de chevaux à St-Trond contrairement aux ordres du Chapitre de Liége; représailles, III, 451. — Avis des Etats, transmission de la requête au chapitre de Liége, VI, 330. — Plainte du colonel aux Etats, communiquée aux bourgmestres de St-Trond, VI, 330. — Attitude du Chapitre de Liége, VI, 331. — Accord de la ville de St-Trond avec le colonel, VI, 331. - Edit de l'Evêque relevant les habitants des hameaux de St-Trond du serment prêté au Colonel et leur ordonnant de marcher sous les ordres du magistrat, VI, 332. — Les habitants des paroisses de Schuerhoven, Nieuwenhuyzen, Zerkingen, Ste-Cathérine, St-Jean et Guvelingen demeurent avec la ville, sous le commandement du magistrat; les autres plus éloignés suivront la milice rurale, VI, 333. — Nouvelles difficultés avec le colonel Preuveneers, ibid. — Deuxième édit de l'Evêque relevant les habitants des hameaux de St-Trond du serment prêté au colonel, III, 460; VI, 337. — Le magistrat expose au Conseil Privé que ses ordres sont en désaccord avec les édits de l'Evêque, VI, 338, 339. — Nouvelles plaintes de Preuveneers, VI, 340. - Lettre de l'Evêque au Conseil Privé, VI, 340. - Les habitants des faubourgs ne doivent pas marcher au seul ordre du colonel Buntinx; le Chapitre de Liége seul a le droit de les appeler sous les armes, IV, 17. — Le hameau de Melveren exempté du service militaire rural, VI, 358. — Les habitants de Melveren et de Stracten vexés par le commandant des milices rurales, IV, 337. — Requête pour maintenir leur exemption, VI,

379. — L'Evêque abolit toutes les exemptions de marches accordées par lui-même ou par ses prédécesseurs, VI, 378. — Difficultés surgies en 1700; requête du magistrat pour obtenir exemption en faveur de Melveren et Stracten, V, 58. — Conseil de guerre du quartier de Montenacken a sommé le hameau de Melveren à faire le service militaire rural; protestation du magistrat de Saint-Trond, V, 86.

Voir Max.-Henri de Bavière, H. de Suetendael.

MILITAIRES ETRANGERS. — Doivent remettre leurs armes au corps de garde de la ville, V, 362.

MINEURS. — Voir Chambre Pupillaire, Etat Civil, Tuteurs.

MINNEPOORT. — Voir Commanderie de l'Ordre Teutonique, Gendarmerie Nationale.

MOLCHTERCOREN, MOLCHTERRECHT. - Voir Meuniers.

MOLENBEECK. - Voir Cours d'Eau.

Monnaies. — Il était défendu de faire le change de monnaies d'or et d'argent sans autorisation du magistrat et sans avoir prêté serment, I, 287, 337. — Règlementation du change et dispositions concernant les changeurs étrangers à la ville, I, 336; II, 285, 286. — Droit perçu par la ville sur le comptoir de change, I, 311, 465; II, 84. — Conditions fixées pour l'établissement d'un comptoir, III, 201.

Ordonnances concernant les monnaies. — Défense d'émission, I, 191, 243, 257, 263, 266, 294, 302, 304, 362; III, 8, 9, 19, 42, 46. — Dispositions spéciales sur les monnaies quant au payement de dettes, I, 284, 336, 403; de cens et de loyers, I, 284. — Hausse du Cours, III, 369.

Fixation du cours des monnaies, I, 236, 49, 51, 60, 85, 90, 94, 313, 14, 17, 29, 33, 36, 44, 50, 60, 67, 71, 72, 402, 08, 15, 23, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 61, 73; III, 10, 11, 18, 21, 26, 27, 34, 38, 43, 47, 48, 49, 53, 64, 67, 84, 85, 88, 93; 124, 25, 29, 30, 38, 44, 57, 58, 60, 65, 69, 82, 84, 86, 93, 96, 207, 10, 22, 78, 81, 88, 320, 55, 56, 408, 20, 47, 57, 65, 78; V, 339; (Rév. Fr.) VI, 79, 87, 239. — Billon, III, 479.

Voir F. de Bavière, Lombards.

Montaigu. - Voir Capucins, Processions, T. N. L.

Mont de Piété. — Nomination d'un délégué pour en établir le compte, IV, 104. — Meubles y déposés pour garantir le payement d'ouvriers, qui, par ordre du magistrat, avaient fait, à charge de riverains, le curage de certains ruisseaux de la ville et de la juridiction, V, 27. — Inventaire des gages et bilan du mont de Piété, V, 83. — La direction en est abandonnée aux créanciers, V, 84. — Suspension du Directeur, V, 84. — Prétention d'immunité d'impôts formulée par le Directeur, V, 118, 162.

Mottaer, Remi, abbé de St-Trond, (1780-1791). — Son inauguration, V, 489. — Son ordonnance sur la renovation du magistrat, VI, 442. — Id. VI, 443. — Proteste contre la nomination d'un adjoint-maïeur sans son consentement, V, 500. — Termine à l'amiable ses différends avec la ville de St-Trond au sujet de la dîme des pommes de terre, de la vente d'arbres près de Speelhoff, du droit de paturage et de regain, de l'impôt sur l'exportation des grains au sujet du château de Nieuwenhoven, V, 507. — Sa mort, VI, 16.

Moulins. — Les préposés à la visite des moulins, waterslagers. (Voir Jurés de la ville.)

Visite des moulins de la ville et de la franchise, VI, 266.

Moulins cités. — Le moulin de l'abbaye (die abtsmolen): son droit sur la mouture, I, 238; — ord. de faire disparaître les lieux d'aisance se trouvant sur le cours du ruisseau en amont du moulin, I, 420; citations diverses, I, 419; V, 285. — Le moulin de Bernissem, cit., III, 319. — Le moulin de Guvelingen (molen te Govelingen): défense d'y moudre ou faire moudre, I, 332. — Le moulin de Stayen (vettersmolen), III, 465; IV, 103. — De rosmeulen, restauré pour motif d'utilité publique, IV, 204; pris en location par la Rhétorique, V, 442. — Grevensmolen, V, 50.

Voir Jurés de la ville.

Mousseline. — Impôt sur cet article, IV, 301.

Moutons. — Heure que doivent attendre les bouchers et les accapareurs pour acheter des moutons destinés à l'exportation hors de la franchise, II, 62, 399. — Moutons qui ne peuvent être exportés, II, 78, 278. — Nombre de moutons que peuvent tenir les particuliers, II, 281; id. les bouchers, II, 419, 421. — Paturâges où l'on peut les conduire, II, 64, 295, 377. — Zwynen-broeck, II, 281. — Voir Boucherie, Maladies épizootiques.

Mouture. — Voir A. de Berghes, Boulangers, Maelassyse.

Moyens publics. — Accises, droits, impôts, taxes, rentes, etc., créés pour subvenir à la dépense communale, ordinaire et extraordinaire.

L'imposition. — Elle doit être octroyée par les Seigneurs de la ville, I, 25, 42, 53, 55, 150, 257, 377, 424; III, 315; IV, 38, 214, 233, 276, 315, 316, 332, 354, 374, 412. — Le conseil communal ne peut en traîter qu'en présence des mayeurs et des échevins, IV, 235, 337, 419. — L'imposition n'est exécutoire qu'après l'octroi des Seigneurs, IV, 235, 419. — Les nouveaux impôts doivent être affichés, IV, 419.

Exemptions et Immunités. — Voir Accises, Arbalétriers, Bière, Camerlinck, Capucines, Chirurgiens, Clercs, Commanderie de Bernissem, Dentelles, Foire Franche, Immunités ecclésiastiques, Instruction Publique, Magistrat, Maisons privilégiées, Marché Franc, Médecins, Melveren, Pauvres (prérogatives des administrateurs), Rentiers étrangers, Savonnerie, Sculpture.

Prétentions d'immunité, V, 118, 162, 163; IV, 481. — Voir Béguinage.

Défaut de payement. — Les bourgmestres et conseil contraignent les défaillants à payer, IV, 235. — Devant leur juridiction se vident les difficultés concernant les moyens publics, IV, 373. — Ordres de payement, V, 15, 21, 75. — Poursuites contre les défaillants, IV, 327, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 48, 49, 56, 65, 68, 69, 70, 77; 400, 25, 26, 34. — Refus des créanciers de la ville de payer, V, 52. — Prétextes invoqués pour ne pas payer, V, 115. — Fraudes, V, 139 — Restantboeck, registre des arrérages, IV, 349, 350; V, 432. Rétardataires déclarés exécutables, V, 21, 52. — Eviction des défaillants, V, 167, 168, 172, 176, 194, 201, 202, 203, 210, 219.

Bureau de Payement. — Voir Comptoirs, Receveurs.

Cession de la perception des moyens publics: à des particuliers à fin de remboursement d'avances faites à la ville, IV, 377, 415; V, 9, 11, 13, 21, 24, 60; à des métiers, V, 16, 30; au receveur des Etats, V, 25.

Affermage public des Impôts, IV, 378; V, 425. — Produit de l'arrente-TOME VI. ment en 1700, V, 59; ordre de payement immédiat du prix de l'arrentement, V, 60. — Arrentement de la main à la main, V, 74.

Saisie des revenus des Moyens Publics par les créanciers de la ville, V, 25. Les moyens ordinaires. — L'impôt indirect ou de consommation. (Voir Accise, Bière, Cidre, Hydromel, Malt, Pain, Poisson, Viande, Vinaigre, Vins. — L'Impôt direct ou la capitation. Voir Taille. — Les droits sur l'acquisition de la bourgeoisie. Voir Bourgeoisie. — Le droit sur le charriage. Voir Sclachgelt. — Les droits sur la sortie des grains, etc. Voir Licent. — Le droit de place aux marchés. Voir Halle, Marchés, Stapelhalden. — Le poids public. Voir Maelgelt, Weeghgelt.

Les nouveaux moyens, les moyens ordinaires ne suffisant plus au payement des charges;

- (1425) Les revenus des accises fortement diminués; moyens de les augmenter, I, 257.
  - (1435) Droit sur le change. Voir Monnaies.
  - (1457) La ville se trouve forcée d'emprunter des capitaux. Voir Rentes.
  - (1485) Etablissement de la taxe hebdomadaire. Voir Weekgelt.
  - (1487) Taxe sur objets mobiliers achetés à St-Trond et exportés, II, 152.
  - (1493) Taxe sur la fortune et le commerce de chacun. Voir Weekgelt.
  - (1596) Moyen de subvenir à la restauration des remparts. Voir Loteries.
  - (1622) Taxe sur les foyers. Voir Schaugelt.
  - (1636) Droit sur la vente des chevaux, vaches, porcs, etc. Voir Bétail.
- (1650) Le vingtième denier sur les fermages de maisons, etc. Voir Twintichsten Penninck.
  - (1651) Vingt-cinquième denier sur les rentes à charge de la ville, IV, 49.
  - (1654) L'imposition quotidienne ou dachgelt, IV, 94, 116, 230, 241.
  - (1668) Scellage des Draps. Voir Draps.
- (1669) La ville a plus de charges que de revenus, la majoration des impôts devient inévitable; le projet du magistrat, IV, 233; députation aux Seigneurs à fin d'octroi, approbation du projet, publication, IV, 233. Impôts sur toutes les marchandises vendues dans la juridiction de la ville, entrantes ou sortantes. Voir Bois, Bouracan, Cerceaux, Chapeaux, Charbon et Houille, Chaume, Chaux, Cire, Cuirs, Cuivre, Diertyn, Draps, Etain, Faience, Failles, Fer, Fil, Foin, Friperie, Fromage, Grain, Huile, Indigo, Laine, Lin, Mannes, Marqueterie, Merciers, Merrain, Mousseline, Orfèvres, Paille, Paniers, Panne, Peaux, Pelletiers, Pharmaciens, Plomb, Plumes, Poils de Chameau, Poix, Raisins et Figues, Satin, Savon, Sayette, Sel, Serges, Soie, Souliers, Suie(?), Tissus, Toiles, Van, Velours, Vinaigre. Impôts nouveaux: Droit sur les actes publics, voir Timbre; contribution foncière, voir Bondergeld. Droit sur la Vente Publique. Voir Vente publique.
- (1676) Impôt sur les greniers pris en location par des étrangers réfugiés dans la ville, IV, 293; nomination de collecteurs, IV, 294; refus de payement, menace de saisie des biens meubles refugiés, IV, 295. Voir Etrangers.
- (1677) Nouvelle majoration des impositions. Commission nommée pour l'élaboration du projet, IV, 299; opposition du métier des brasseurs, IV, 300; députation du Prince-Evêque, modification du projet proposée par le Conseil Secret en faveur des brasseurs, IV, 303; obstination de ceux-ci, IV, 303;

- décision d'exécuter le projet, difficultés qu'il rencontre, IV, 304; l'exécution autorisée par l'Evêque; restrictions de l'abbé en faveur de ses locataires; la publication du projet décidée, IV, 305.
- (1678) Le 20° denier sur les rentes, impôt sur la bière, les vins, le pesage des moutures, le bétail, le bondergelt, etc., IV, 321; publication du projet, IV, 332.
- (1684) Les revenus annuels sont diminués de plusieurs milliers de florins; majoration d'anciens impôts, établissement de nouveaux, IV, 366. Voir Bouracan, Draps étrangers, Faience, Failles, Panne, Sayette, Soie, Souliers.
- (1686) Nouveau tarif d'impôts, IV, 373. La taxe sur les fenètres d'étalage. Voir Venstergelt.
  - (1695) Mesurage des grains étrangers vendus à St-Trond. Voir Mesurage.
- (1696) Le magistrat ne trouvant plus moyen d'établir de nouvelles taxes, demande aux Seigneurs de pouvoir majorer les anciennes, V, 20; projet, V, 23, 24.
- (1702) Taxe sur les grains refugiés à St-Trond, V, 75. Contribution réelle et personnelle. Voir Personnelle. Reël.
- (Rév. Fr.) Munster-Mielen et Bevingen doivent contribuer aux impôts de la ville, III, 67. Impositions créées pour la dépense de l'administration départementale; part du canton de St-Trond, sous-répartition, VI, 68. Impositions directes, sous-répartition sur le canton et les communes, VI, 81. Voir Contributions directes, Octroi, Patentes.
- Voir J.-C. de Bavière, G.-L. de Berghes, Brasseurs, J.-L. d'Elderen, Enceinte fortifiée, M. vander Heyden, Marché aux Grains, Maréchaux, de Méan, M. vander Smissen, Z. de Vranckenhoven.

MUNICIPALITÉ DE St-Trond, administration communale de la ville à l'époque de la Révolution Française.

La municipalité nommée par les Représentants du Peuple sur la proposition du Commissaire de l'Administration Centrale de Liége. — L'agent national, VI, 49, 448; les officiers municipaux. ibid.; leur installation, VI, 49, 449; leur serment, VI, 449. — Ils s'organisent: leurs présidents successifs, VI, 449, 452, 453, 454; leur secrétaire, VI, 449. — La municipalité fait le relevé général de la population de la ville et de la juridiction; des chevaux, bestiaux, porcs et moutons; des grains, céréales et vivres, VI, 450; dresse l'état des voitures et des chevaux qui ont servi depuis l'ouverture du parc de la place, VI, 450; se plaint des réquisitions que la ville de Maestricht fait dans le district de St-Trond, VI, 450; nomme un conducteur pour l'exécution des réquisitions, le transport des malades et le service des voitures du parc VI, 451. — Les Treize Comités de l'administration, les séances journalières, VI, 451. — Nomination d'un aide au bureau du secrétariat, VI, 452. — Le secrétaire du Commissariat des Guerres, VI, 453. — Les comptes de la municipalité, VI, 64, 84, 104.

La municipalité depuis l'organisation du Département de la Meuse-Inférieure. — Les officiers municipaux nommés par le Commissaire du Directoire Exécutif près des Neuf Départements, VI, 49, 52. — Le Commissaire du Directoire près de la Municipalité, VI, 51, 78, 105. — Installation des officiers municipaux et de l'agent national, procès-verbal de la cérémonie, VI, 52, 53. — Démission d'officiers, VI, 115. — Nominations, VI, 115, 119, 122, 130. — Installation, VI, 119. — Suspension, VI, 122. — Présidents, VI, 54, 130.

— Difficulté de former les municipalités, plaintes de l'administration du département, VI, 56. — L'ordre commence à règner, VI, 61. — Séances fixées au lundi et au jeudi, VI, 60; aux jours pairs: duodis, sextidis, octodis de la décade, VI, 121; locaux convenables à rechercher pour tenir les séances, VI, 90. — Le secrétaire appelé à d'autres fonctions; embarras dans lequel se trouve l'administration, VI, 75. — Les secrétaires postérieurs. VI, 110, 135, 137; leur adjoint, VI, 112; leur salaire, VI, 75, 135. — Huissier de la Municipalité, VI, 113. — La prestation du serment de haine, VI, 112.

La Municipalité remplacée par la Mairie. — Installation du Maire, VI, 140; sa promesse de fidélité à la Constitution, VI, 151; occupe la présidence, ibid; sa démission, VI, 207. — Organisation des bureaux de la Mairie; attributions des chefs, leur salaire, VI, 143. — Les officiers municipaux nommés par la Préfecture du Département, installation, VI, 150; démissions, VI, 150, 177; nouvelles nominations, VI, 150. — Le Président du Bureau, VI, 161; secrétaires, VI, 161, 173; secrétaire-adjoint, VI, 171, 173. — Les officiers nommés par décret de Napoléon; leur installation-leur serment, VI, 206. — Le nouveau Maire nommé par l'Empereur, VI, 207; adjoints, VI, 218, 222. — Décision de placer un buste de l'Empereur dans la salle des séances, VI, 220. — Le chevalier de Menten, troisième maire de St-Trond, VI, 222, 458.

MUTSMEICKERS. — Voir Casquettiers.

# N

NACHTEGAEL. — Voir Magistrat.

Nassau (le Comte de), gouverneur de Hasselt, IV, 285.

Nassau (Englebert, Comte de) et de Vianden. — Négocie, à Aix-la-Chapelle, la paix entre l'Evêque de Liége et le parti d'Arenberg, II, 165. — Rémunérations souscrites de ce chef, par le Pays de Looz, au dit Comte et au secrétaire du Roi des Romains, II, 165, 166.

Nassau (Guillaume de), prince d'Orange. (Voir St-Trond).

Nassau (Henri de), prince d'Orange, ordonne de lui amener, à Ysselborch, six soldats du Clundert arrêtés à St-Trond, III, 369.

NASSAU (Louis de), prince d'Orange. (Voir St-Trond).

NEGEMENNEKEN. - Voir Forts.

NIEUCLEERMAECKERS. - Voir Tailleurs.

Nieuwenhoven, dans la franchise de St-Trond, — Record y donné par les échevins concernant la juridiction de l'abbé, I, 16. — Paix y conclue avec les Seigneurs de la ville, I, 24. — Rupture de cette paix, I, 35.

Nieuwenhuysen, faubourg de la ville de St-Trond. — Brasserie libre qui s'y trouvait, I, 47. — Les porcs exposés en vente un jour de samedi doivent l'être en cet endroit, II, 37. — Débit de bière, I, 50. — Droit de licence est payable avant que les marchandises ne sortent du faubourg, II, 233. — Fortifications de la ville à Nieuwenhuysen, II, 432. — Fait partie de l'extra muros de Brusthempoort, III, 316. — Voir Milice rurale, Paroisses.

NIEUWE SCOENMAECKERS. -- Voir Cordonniers.

## ois Arbalétriers de la Chambre Notre-D

es quant aux banquets ou fêtes donnés 421, 427, 442, 469, 474, 486; II, 18,

rappés de nullité, III, 322. - Droit frap

nventaire, I, 15, 29, 31, 43, 47, 63, 64, 16 241, 249, 262, 266, 449; III, 5, 178, 26 37, 297, 366; V, 7, 13, 14, 53, 57, 64, 68 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 77, 78, 81 62, 79, 94, 97, 303, 25, 35, 82, 88, 433 VI, 24, 26, 28, 250, 253, 341, 60, 98, 400 otre-Dame (chapitre).

r.) Concours pour les places de notaire estricht, VI, 80. — Règlement des droits

.es. — Ordonnances qui les concernent, ions.

Etablissement de cet impôt, VI, 157. — Projet, ibid., 161. — Adjudication de la se des hameaux de Melveren et Metster servations, VI, 233.

Voir Marchés.

ttres inhibitoires.

Voir Clercs.

Chambre de Rhétorique.

ir Chambre de Rhétorique.

IUWE GULDE. - Voir Passores.

abbé de St-Trond (1297-1330). — S'aq avec le magistrat de St-Trond au sujet que son décédés, I, 12. — De concert avec lége, confirme l'accord susdit, I, 18. — hevins, les bourgmestres et les conseillexistant avant l'érection de la commus percevoir pendant dix ans les droits de fe d'), abbé de St-Trond (1391-1401). — De peines contre les Saintronnaires qui en Ordonnance sur l'administration communicistration des biens des Pauvres, I, 12 ECK. — Voir Archives.

US. - Tableau du Magistrat dressé a

après les élections. — Voir les passages indiqués à l'article Elections communales.

ORDRE-MENDIANT. - Voir Mendicité.

Ordre public (Délits contre l'), c'est-à-dire, en général, toutes les infractions aux Keuren des différents métiers de la ville. — Voir aussi Animaux morts, Armes appartenant à la ville. Armes prohibées, Bals masqués, Blasphémateurs, Boules de neige, Carnaval, Chasse, Chevaux, Colombiers, Couvre-feu, Danse, Deuil, Dimanches, Disette, Echenillage, Enceinte fortifié, Etalage, Fontaines, Fossés, Inhumations, Jeux, Keuren, Lépreux, Lombards, Loteries, Maladies contagieuses, Marchés, Mariages, Mendicité, Moulins, Montons, Noces, Obsèques, Pain, Poids et Mesures, Porcs, Privilèges de la ville, Puits, Rassemblements, Vagabonds, Voie publique.

ORDRE TEUTONIQUE. — Voir Commanderie de l'Ordre teutonique à Bernissem, Fouron-St-Pierre, Gemert, Gruytrode, Maestricht, Ordange, Vieux-Jones (T. N. L.)

Orfèvres. — Les Statuts des orfèvres sont consignés dans ceux des maréchaux, IV, 138, art. 3 à 12, 17 à 19. — Requête des orfèvres contre les dits statuts, VI, 357; articles modératoires, VI, 358. — Impôts frappés sur les orfèvres, IV, 232, 302.

Voir M.-H. de Bavière, H. de Suetendael.

Organisation Communale de la ville de St-Trond, depuis le treizième siècle.

1285. L'administration des affaires est entre les mains des écoutêtes, des échevins et des jurati ou conseillers, I, 5.

1288. Etablissement par les Seigneurs d'une commune dont la durée sera soumise à leur volonté; à la tête de la commune se trouvent deux bourgmestres et huit conseillers, I, 8.

1314. Institution par l'évêque d'un corps municipal composé de deux maîtres et de douze conseillers, I, 15.

1329. L'administration des affaires publiques est rendue aux écoutêtes, aux échevins et à douze conseillers dont deux seront bourgmestres, I, 25, 26.

1348. Les règlements de 1329 sont maintenus, sauf que six conseillers sont nommés dans la classe des otiosi, les six autres dans la classe des ministeriales (gens de métiers); ces conseillers sont renouvelés par moitié tous les ans, I, 32.

1366. Les affaires de la ville administrées par les bourgmestres et les conseillers sans l'intervention des écoutêtes et des échevins; les douze métiers nomment, par voie d'élection, chacun deux candidats, dont l'un est désigné comme conseiller par les Seigneurs; les otiosi nomment huit conseillers, I, 51; les échevins peuvent être convoqués par les bourgmestres et le conseil dans certaines circonstances importantes, I, 52.

1393. Deux bourgmestres et treize conseillers élus par les métiers sont à la tête des affaires communales; les échevins n'y interviennent plus, I, 116.

1404. Rétablissement du régime communal de 1366, sauf quelques petites modifications; les treize métiers choisissent chacun un conseiller, les otiosi, en nomment huit; les treize conseillers des métiers nomment un des deux bourgmestres; les huit conseillers des otiosi nomment l'autre, I, 129, 130, 131; les bourgmestres et les conseillers traitent les affaires de la ville

itiers nomment chacun deux conseillers; ment quatre députés qui, conjointement av , nomment deux bourgmestres, I, 160, 162; es échevins dans l'administration, I, 172. size métiers nomment, par vole d'élection, en; ces treize conseillers et treize doyens , qui, avec les quatre députés des seigneurs, ; les treize doyens des métiers font partie c

stiers nomment chacun un conseiller; les ourgmestres dans une liste de six candidats stiers; les doyens des métiers sont exclus des cas les écoutêtes et les échevins intervientes.

n'interviennent plus dans l'élection du 1 pourgmestres et huit conseillers; de ces hu remière année, deux la deuxième, deux la tr

deux la quatrième ; le magistrat peut assembler les conseillers et des métiers pour affaires communales, quand cela lui paraîtra nécutile, IV, 419.

1899. La réforme de J.-C. de Bavière, V, 54.

1724. Ordonnance du Chapitre de Liége portée sede vacante, V 1789. Les doyens des métiers réintégrés au Conseil par la pationnaire, VI, 7.

1795. (Rév. Fr.) - Voir Municipalité.

Voir J. de Bavière, J.-C. de Bavière, M.-H. de Bavière, G.-L. d R. de Crenwick, J.-L. d'Elderen, J. de Flandre, G. de Groesbeed der Heyden, G. de Malines, A. de la Marck, E. de la Marck, A. d G. d'Ordange, R. de Ryckel, A. de Schoonvorst, M. van der Smis. Vranckenhoven.

Organisation militairs. — Quand la ville est envahie ou quangeois est emmené par l'ennemi, les bourgmestres sonnent ou fon la cloche banale, I, 53. — Les bourgmestres seuls peuvent lever appeler aux armes et sonner la cloche, I, 54. — Ils peuvent, en cas sité, appeler aux armes, sonner la cloche banale et porter les au marché, I, 119, 165.

Le drapeau de la ville (den standart) est à la garde du comte chands, II, 468. — C'est sous la conduite de celui-ci que la ville campagne, II, 113.

Passage de troupes. — Règlements à observer en cette circons les serments et par les bourgeois en général, III, 52, 157; par le et les enfants, III, 52, 157, 318.

Alarme ou attaque de la villo. — Conduite à tenir par les boi 261; III, 95, 96; IV, 47, 225, 258; V, 76; par le magistrat, III, 96 par les serments, III, 96; IV, 258; VI, 269; par la Rhétorique, les femmes et les enfants, III, 127, 217; IV, 47, 258. — Défense geois d'aller dans l'armée ennemie, de sortir de la ville, etc., IV 272, 308; VI, 269; de se retirer dans des couvents, IV, 308, 396

à l'émeute, de causer la panique, de quitter le poste, de circuler sans lumière après l'heure fixée, III, 96; VI. 269; de tirer des coups de feu, III, 96; IV, 397; VI, 269. — Prescriptions à observer, en cas d'incendie, par les femmes et les ecclésiastiques, III, 96; IV, 89; VI, 269. — Dispositions concernant les étrangers refugiés dans la ville, 97; IV, 89; VI, 269; concernant les mendiants et les vagabonds étrangers, III, 47; VI, 269.

Règlement à observer en cas de siége, III, 98; VI; 290.

Vois Arbalétriers, Archers, Armes appartenant à la ville, Arquebusiers, Artillerie de la ville, Chambre de Rhétorique, Compagnies bourgeoises, Etrangers, Garde communale, Gilde des Drapiers, Milices citoyennes, Milice rurale, Portes de la ville.

Osiers. — Voir Bois.

OTIOSI. — Voir Bourgeois, Organisation communale.

OUDE CLEERVERCOOPERS. — Voir Fripiers.

OUDEN RAEM. — Voir Compagnies bourgeoises.

Oultremont (Charles-Nicolas-Alexandre d'), evêque de Liége (1763-1771). — Son élection, V, 415. — Complimentation du Prince par les députés de la ville de St-Trond, V, 416. — Messe d'action de grâces à Notre-Dame, V, 416. — Préparatifs des fêtes en l'honneur du Prince, V, 416. — Don de la ville et fêtes, V, 417. — Ordonne aux officiers, mayeurs et greffiers d'attester par record la mesure qui est d'usage dans leur juridiction, VI, 438. — Autorise le magistrat de St-Trond à nommer un receveur spécial pour la rentrée des arrérages, VI, 439.

Ouvriers travaillant a la Journée. — Ils commencent et cessent leur besogne au son de la cloche dite werckklocke, II, 380.

OVERSTE RAIDTSLUDEN. - Voir Bourgmestres.

# F

Pacage. — Désendu sur des terres ensemencées, III, 184, 270, 286; sur terrains d'autrui, III, 184, 270, 286. — Droit de pacage sur Elsbrouck et Kelsbrouck, vendu à l'abbaye, IV, 262; contesté, V, 480, 508. — Voir Abbaye de St-Trond, Fossés, Metsleren, Milen (abbaye), Porcs, Zypingen.

PAENCEYS. — Voir Bière.

PAILLE. — Impôt sur cet article, IV, 302.

PAIN. — Exportation de pain hors de la franchise de la ville, I, 339; III, 180, 186. — Importation de pain étranger dans la franchise, II, 45, 92.

Broetbencken. — Désense d'y satisfaire des besoins naturels, I, 213.

Fixation du salaire que les boulangers pouvaient exiger de leurs clients pour la cuisson du pain, I, 236, 381; II, 69, 153, 343; III, 11, 21, 30 44, 83, 106, 107, 111, 215, 296, 428; IV, 117.

Pain fait par les boulangers pour vendre au public. — Ord. concernant le prix, I, 313, 357, 393; II, 69, 71, 321, 355, 412, 424, 435, 447; III, 29, 30, 42, 183, 191; pain pour les soldats de la garnison, V, 18. — Ord. concernant le poids, I, 313, 357, 360, 382; II, 69, 71, 110, 317; V, 18, 61, 296, 368; pour le pain distribué par la Mense des Souliers, II, 69; pour le pain des pauvres en général, II, 72.

Espèces de pain mentionnées dans l'Inv. — Dobbel broot, I, 212; pain noir, II, 412; pain blanc, I, 357, 393; II, 46, 71, 110, 111, 322, 412, 447; III, 30, 368; pain de froment (micken), II, 46, 69, 71, 322, 426; III, 29, 42, 368; IV, 78; pain de seigle, I, 313, 393; II, 69, 110, 322, 426; III, 29, 42, 368; IV, 78; korspetbrood, II, 68, 70, 71, 98, 322; lanien micken, II, 323; koxens, IV, 78; bruin trul, V, 296; bullingskens, V, 296; spaansch wittebroot, V, 296; pain français, V, 368.

Jurés de la boulangerie (gesworene van den broetwaghe). — Injures, menaces, coups et blessures à leur adresse ou sur leur personne; pénalité qui frappait le coupable, I, 241. — Sont nommés par les bourgmestres et conseil, I, 241. — Serment qu'ils prêtaient, I, 429. — Etaient choisis dans deux métiers, I, 360; dans le magistrat ou parmi les notables de la ville, II, 350. — Leurs fonctions en général, I, 394; II, 46, 68, 69, 72, 322; V, 18. — Leur salaire, II, 250. — Sur quelle base ils règlaient le prix du pain, II, 68; V, 61; leur contrôle quant au prix, II, 323; III, 156, 277. — Quand et pour combien de temps ils fixaient le poids du pain, I, 360; II, 72, 317. — Quantité dont ils augmentaient ou diminuaient le poids, I, 382; II, 317. — Leur tournée de contrôle, I, 429; II, 72; opposition au pesage, pénalité, I, 309; II, 69; serment qu'ils pouvaient exiger des boulangers, II, 46. — Pain trop léger, I, 313, 429; II, 69, 72; est coupé en croix et donné aux pauvres, II, 323.

Accise, II, 46, 82; V, 212.

Nominations des Jurés de la boulangerie, III, 66, 68, 73, 76, 158, 64, 67, 81, 86, 91, 96, 98, 202, 10, 12, 16, 21, 24, 32, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 57, 59, 63, 69, 74, 77, 80, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 300, 07, 16, 26, 62, 68, 73, 78, 86, 90, 95, 96, 99, 408, 14, 25, 38, 45, 49, 57, 63, 82, 85, 88, 91; IV, 37, 50, 64, 77, 104, 35, 46, 95, 204, 14, 33, 46, 54, 57, 66, 80, 89, 303, 17, 27, 35, 43, 56, 62, 67, 70, 92, 408, 13; V, 92, 99, 112, 13, 18, 22, 30, 38, 47, 54, 59, 64, 70, 73, 82, 90, 97, 204, 11, 20, 40, 45, 53, 58. (Pour les autres voir Elections Communales, V, 260 et suivantes et VI).

(Rév. Fr.) Publication du poids que doit avoir le pain vendu par les boulangers, VI, 179.

Voir Boulangers.

PAIN D'ÉPICES. — Les merciers peuvent en faire et en vendre sans payer un droit quelconque aux métier des boulangers, II, 315. — L'importation du pain d'épices de provenance étrangère est prohibée, III, 281.

PAIX. — Voir Procédure.

Paniers. — Impôt sur cet article, IV, 232, 301.

Panne (Etoffe de). — Impôt sur cet article, IV, 231, 301, 366.

PAPSACK. — Voir Forts.

PAQUES-CLOSES. — Voir Elections Communales.

Parc de voitures (Rév. Fr.) — Son établissement à St-Trond, VI, 58.

Paroisses (Proffien). — La paroisse de St-Gangulphe, II, 217. — Nieuwenhuysen, Zerckingen, Stayen, Ste Catherynen, Ghuvelingen, St-Jans, Merffvelt et Schuerhoven, VI, 284, 285. — (Rév. Fr.) Circulaire de l'Evêque de Liége touchant la circonscription des paroisses, V, 171.

Voir Eglises, Franchise, Pauvres.

Pasquilles diffamatoires lancées contre le magistrat de la ville. — Recherche des auteurs, IV, 392.

Passages de troupes. — Voir  $\mathcal{F}$ .- T. de Bavière, Compagnies Bourgeoises, Organisation militaire.

PATENTES (droit des). — (Rév. Fr.) Un dixième en est cédé à la ville, VI, 85.

Patrouilles. - Voir Compagnies bourgeoises, Garde Communale.

PATURAGES COMMUNAUX. — Voir Propriété Communale.

Pauvres (Administration des biens des) et détails qui les concernent :

Règlements généraux: (1393). Ordonnance de Jean de Bavière, évêque de Liége, I, 121; — (1417) Ord. du même, ibid. 167; — (1591) Ord. d'Ernest de Bavière, III, 204; — (1669) Id. de Maximilien-Henri de Bavière, IV, 236.

Demande de règlements nouveaux au Conseil Secret, III, 354. — Réadoption des règlements de Jean de Bavière (1632), ib. 397. — Délégations au Grand Vicaire, 398, 415, 416, 425.

Administrateurs. — Leur nombre, I, 121. — Nomination, I, 121, 167; III, 397; IV, 236. — Commission qui les nomme, III, 451, 459, 483, 489; IV, 72, 117, 157, 210. — Ne peuvent modifier les règlements, I, 167. — Serment qu'ils prêtaient, I, 121. — Compte à rendre, I, 121, 167; IV, 236, 237. — Pouvoirs et devoirs, I, 121. — Ne peuvent exercer aucune autre fonction publique, I, 299. — Gages ou salaire, III, 204, 397, 453; IV, 236. — Prérogatives leur accordées, III, 205, 453. — Astreints au service de la garde, III, 453. — Ne peuvent refuser d'accepter leur poste, III, 205. — Durée de leurs fonctions, IV, 236. — Caution à fournir, IV, 236. — Billets de distribution, IV, 237.

Les cinq menses des Pauvres refusent la rente de 6 muids de seigle qu'ils payaient aux Récollets, I, 394. — Une partie de leurs biens cédés en emphytéose à des particuliers pour subvenir aux besoins de la ville, IV. 328, 329, 330, 331, 363; V, 10. — Noms des menses en 1417 et 1431, t. I, 167, 299. — Mesurage des biens, III, 420; rente, V, 487.

Détails particuliers: 1º à la mense du St-Esprit: Son compte en 1403, I, 128; intervient dans la dotation du Séminaire, III, 194, 204; ses administrateurs et receveurs, III, 358, 483, 489; IV, 72, 117, 157, 210; — 2º à la mense de l'Hôpital: Ses receveurs, III, 451, 465, 483, 489; IV, 72, 117, 157, 210; mauvaise administration et plaintes du magistrat de la ville, V, 473; nouveaux règlements, V, 475; transfert des locaux, V, 510; rente sur la ville, VI, 447; — 3º à la mense de Notre-Dame: dotation du Séminaire, III, 204; receveurs, III, 459, 483, 489; IV, 72, 117, 157, 210; — 4º à la mense des Souliers: dotation du Séminaire, III, 194, 204; receveurs, III, 451, 483, 489; IV, 72, 117, 157, 210; — 4º à la mense des Lépreux (huys van malacten): conditions d'admission, I, 168; frais de visite à l'entrée, II, 247, 355; nombre des Lépreux en 1527, II, 370; revenus insuffisants, ib.; dotation du Séminaire, II, 240; révocations d'administrateurs, 358; receveurs, III, 483, 489; IV, 72, 117, 157, 210; rentes sur la ville, III, 475; IV, 186.

Subdivision des pauvres du St-Esprit en menses particulières pour les différentes paroisses de la ville: 1° Pauvres de Notre-Dame (huysarmen van O.-L.-V. parochie): rentes sur la ville, III, 430, 456, 458; V, 433, 457; VI, 413; poursuites et éviction, V, 156; leur superintendent, V, 457; —

et Nieuwenhuysen: intervention pour les ', 121; — 3° Pauvres de St-Martin: ren 288; acquisition, V, 120; — 4° Pauvres de; V, 169; VI, 410; — 5° Pauvres de St-C Pauvres de St-Nicolas à Zerckingen, II: acquisition, V, 121; — 8° Pauvres de Stocation, III, 352; acquisition, V, 121; — 1° n, V, 121; — 10° Pauvres de Melveren

ius des Menses des Pauvres pour venir au igés dans la misère; intervention de la vill pour achat de charbon, V, 290; — acq at et vente de pain à prix reduit, V, 290; des administrateurs des menses à fin d'o ir achat de charbon, V, 398; — distributio, V, 403, 442, 460.

es pour obtenir du Ciel des bonnes ré

faveur des Pauvres des huit paroisses d

ments donnés sur les Menses des Pauvrition départementale, VI, 76. — Etat des ai de l'institution des Secours à domicile, ents publics, VI, 97. — Souscriptions volo I, 100. — Saisie des titres, créances et re .09. — Distributions des secours, VI, 156. eux grevés sur les biens des Pauvres, VI, de Bavière, J. de Bavière, M.-H. de Ba Disette, Hôpitaux civils, Inhumations, mtes.

Voir Rues de la ville.

- Voir Receveurs.

des charges et revenus de l'Etat pour 171

I fait le commerce de peaux ne peut être I, 296. — Les accapareurs ne peuvent aceure fixée par le magistrat, II, 279. — A e des souliers pour vendre au public, sa 340. — Merciers ne peuvent vendre des le consentement des pelletiers, II, 344. —

aux tanneurs d'aller à la rencontre de ceux qui amènent des peau vendre au marché, II, 346. — Merciers ne peuvent vendre des sau sans être du métier des tanneurs, II, 417. — Différends entre t cordonniers au sujet de la vente de peaux et de cuirs, II, 34. — es peaux de provenance étrangère et sur celles qui sortent de la ', 19. — Impôts, IV, 232, 301, 371, 373; V, 19, 128.

Voir Bouchers,

PECARIUM ou PECARIUS. - Voir Mesures (bière).

PÈCHE. — Désense de pècher dans les eaux des sortifications, I, 218; II, 387; III, 47. — Exception pour les locataires de ces eaux, III, 47. — Location du banneton du ruisseau de la ville, V, 218. — Mandements sur la pêche de Georges d'Autriche et de Max.-Henri de Bavière, IV, 469; VI, 350.

PECULIUM ou Pécul. — Droits frappés par les Etats du Pays sur la bière, le vin, l'hydromel et certaines marchandises.

Pécul sur la bière, III, 150; le double pécul, III, 353. — Etait payable à Liége, III, 300. — La ville assignée en payement, III, 464; menacée d'exécution, IV, 418. — Arrentements de l'imposition, III, 480; IV, 104, 105, 136, 147, 241, 361; différends avec les arrenteurs, III, 292; IV, 217, 243, 244. — Emprunt fait par la ville pour subvenir au payement, IV, 72; cession du tiers revenant à la ville à des créanciers, pour éviter des poursuites, IV, 372, 387. — Adjudication de la collecte, IV, 86; collecteurs, III, 466, 471. — Taxe du pécul, III, 247; IV, 276. — Démarches faites par le magistrat pour pouvoir collecter certain pécul au profit de la ville, IV, 24, 281; id. pour obtenir une diminution, IV, 452.

Pécul sur le vin. — Taxe, III, 247, 292; adjudication, IV, 147.

Pécul sur l'hydromel, III, 247.

Pécul sur le malt au profit de l'évêque. — Collecte, V, 14, 15. — Arrestation du collecteur, V, 14. — Part en revenant à la ville, V, 445, 464.

Pécul sur les marchandises. — Ordres de le collecter, III, 218, 244.

Exemption. — Les bourgmestres et le secrétaire en sont exempts, IV, 374. Voir Brasseurs.

PEERDSMERCKT. — Voir Foires, Marchés.

PRINES. — Voir Pélérinages, Supplices et Peines.

PEERTSERS. — Voir Gilde des Drapiers.

Pélérinages imposés en guise de punition d'un délit. — Comment ils doivent être accomplis, I, 87. — Pénalités qui frappent ceux qui se servent de fausses lettres pour en prouver l'accomplissement, I, 146, 200. — Avant d'y avoir satisfait les condamnés ne pouvaient se présenter en ville ni dans la juridiction de la ville, I, 370; II, 68, 234. — Rachat de la peine, I, 458; II, 148.

Lieux de pélérinage. — L'île de Chypre, I, 70, 71, 86, 91, 196, 202, 234, 252, 253, 306, 315, 316, 329, 457, 458; II, 114, 19, 28, 47, 52, 76, 224, 61, 72, 315, 40, 55, 60, 81, 94, 402, 404; III, 51, 69, 81, 86, 181, 238. - St-Jaques en Galice (en Espagne), I, 71, 74, 81, 86, 87, 89, 91, 190, 195, 198, 200, 01, 02, 04, 06, 27, 40, 41, 44, 51, 89, 91, 365, 415, 431; II, 67, 79, 176, 189, **2**53, 72, 77, 79, 81, **3**15, 21, 33, 40, 43, 45, 48, 55, 60, 62, 68, 74, 75, 77, 78, 80, 94, 99, **4**02, 09, 15, 16, 17, 33, 35, 40, 42, 43; **III**, 18, 26, 31, 39, 42, 43, 69, 73, 75, 82, 87, 100, 09, 12, 25, 26, 29, 38, 58, 62, 65, 80, 81, 84, 88, 209. — Notre-Dame de Rocamadour, I, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, **1**90, 95, 96, 99, **2**00, 01, 02, 03, 06, 08, 36, 40, 41, **3**09, 20, 79, 83, 85, 91, 407, 13, 57, 85; II, 23, 45, 61, 135, 46, 80, 234, 58, 77, 78, 315, 17, 4 53, 56, 62, 63, 67, 80, 85, 86, 405, 18, 29, 59; III, 25, 163. — Vendôme e France, I, 72, 85, 87, 202, 203, 206; II, 101.—St-Martin à Tours, en Franc I, 72, 195, 309, 311, 357, 358, 400; II, 6, 64, 105, 142, 260, 348. — St-Jaque de Compostelle (en Espagne), I, 306, 12, 16, 62, 70, 79, 85, 401, 11, 13, 2 57, 58, 69, 72, 73, 80; II, 147, 52, 53; III, 20, 26, 78, 197, 218; IV, 339.

Notre-Dame d'Ardenbourg, en Flandre, I, 72, 200. — (St-Ambroise) de Milan, I, 320, 363; II, 41. — St-Josse-sur-Mer, au Pas-de-Calais, en France, I, 80, 86, 198, 199, 203, 204, 206, 263, 342, 362; II, 422, 426, 471. — St-Nicolas du Bar, en Lorraine, I, 87. — Au St-Sang (ten heylegen bloede), I, 333.

PELGRIMS VAN St JACOB. — Voir Confréries.

PELLERYN. - Voir Prisons de la ville.

Pelletiers (die wilde-, ou wiltwercklude, le métier des). — Sans leur consentement les drapiers ne peuvent vendre des pelleteriers de Francfort, I, 265; ni les merciers vendre des peaux de renard ou de fouine, II, 344. — Réduction des impôts frappés sur le métier en 1669, IV, 245. — Impôts, IV, 232, 302. — Leurs proefmeesters, V, 264, 298, 369. — Voir Peaux.

Pensions viagères. — Voir Rentes Viagères.

Perdreaux. — Défense d'en tirer ou d'en prendre dans la ville ou dans la juridiction, III, 164.

Péron, colonne de bronze ou de fer surmontée d'une pomme de pin.

Près de ce péron on publiait les ordonnances des Seigneurs de la ville et du magistrat, I, 397; III, 346, 487; IV, 239, 278. — Les Keuren n'avaient force de loi qu'après leur publication au péron, II, 221, 224, 225. — La publication se fesait par voie de cloche banale, clockslach, III, 346.

Organisation d'une loterie pour couvrir les frais de restauration du péron, III, 238. — Décision de le remettre à son ancienne place, V, 514. — Id. de le placer sur la pompe du *Schaepsmerckt*, V, 514.

Perruquier-friseur. — Conditions auxquelles le magistrat lui accorde les petits droits de bourgeoisie, V, 423.

PERSONEEL (la contribution dite), comprenant les impôts arrentés (indirects ou de consommation).

Le bauwman chargé de la recette, V, 110. — Arrérages, V, 508.

Titulaires préposés à la recette. (Voir Receveurs).

Pesage public (Rév. Fr.) — Voir Poids et mesures.

Peste. — Voir Maladies contagieuses.

PESTMEESTERS. — Voir Maladies contagieuses.

PEUWE. — Pierre sur laquelle on fesait les publications (om op den steen te gaen om aldaer te publiceeren), II, 450.

La peuwe placée près de l'église du monastère, V, 59. — On y publiait, paraît-il, spécialement de la part de l'abbé, V, 103, 109; au son de la cloche dite storm ou stormclock, V, 109.

La peuwe placée en face de l'hôtel-de-ville, V, 237; entourée d'un treillis de fer, V, 145.

Pharmacie. — Impôt, IV, 233, 303. — Examen d'un compte de pharmacie, V, 195.

PHILIPPE II. — Voir St-Trond (ville de).

Piccolomini (le général). — Voir St-Trond (ville de).

Pie II, pape, confirme l'interdit jeté sur le Pays de Liége par Louis de Bourbon, I, 484.

Pie IV, pape. — Sa bulle concernant la profession de foi, III, 226.

Pir VII, pape. (Rév. Fr.) — Ordre du Commissaire du Département d'arrêter la circulation de son bref signé par l'évêque des Vosges, VI, 119. — Rétabli à Rome, VI, 229. — Id. dans la possession de ses Etats, VI, 245.

Pierrepont (Hugues de) évêque de Liége (1200-1229). — Confirme l'acte par lequel Henri de Leyen, son prédécesseur, accorde aux bourgeois de St-Trond, en matière synodale ou religieuse, les prérogatives dont jouissent les bourgeois de Liége, I, 3. — Acquiert des évêques de Metz la moitié de la seigneurie de St-Trond, VI, 249.

Pigeons. — Prendre des pigeons d'autrui, II, 217, 284. — Défense d'en tirer, d'en prendre, d'en tenir enfermés, III, 8, 25, 51, 142, 163, 376; — visites domiciliaires pour constater le délit, III, 25, 142, 163, 376. — Défense d'en vendre qui ont été pris hors de la juridiction, III, 411. — Défense de vendre des pigeons quelconques ou d'en exposer en vente, III, 452. — Voir Colombiers.

Places Publiques. — Voir Rues de la ville.

Plantations de la ville. — Voir Propriété communale.

PLECKERS. — Voir Badigonneurs.

PLOMB. — Impôt sur cet article, IV, 232.

Plumes. — Impôt, IV, 231, 300.

Poids. — L'unité de poids était la livre (pond); ses subdivisions: la demilivre (half pond), le quart de livre (vierdelpond), le huitième (half vierdelpond), le seizième (once), le trente-deuxième (half once ou loot), et le soixantequatrième (half loot), II, 68, 69, 70, 426. — Multiples de la livre: poids de quatre livres, de quatre à vingt-une livres, de trente, quarante et cinquante livres, II, 441, 442.

Le steen pesait six livres, IV, 231; on s'en servait pour le pesage du foin, II, 61; du lin, des plumes, IV, 231; de la suie (?), IV, 232, 302; du blé, II, 98. — Steensgewicht, poids multiples du steen; les bouchers ne pouvaient s'en servir, III, 334. — Les poids à anneau (renggewicht) de quatre steen ou plus, I, 374; II, 177.

Le pyl, II, 441, 442. — Voir Boulangers, Poids et Mesures.

Poids et Mesures. — La Gilde des Drapiers était chargée de les vérifier, de les étalonner et de les poinçonner, (eycken, eeghen ende zieghelen), I, 374; II, 177; III, 332, 333.

Manière d'opérer pour l'étalonnage des poids, I, 374; II, 177.

Salaire, I, 374; II, 177, 441; V, 443.

Vérification des poids et mesures, III, 234, 240; (Rév Fr.) VI, 155.

Les boulangers, pour peser leur pâte de pain, ne doivent pas avoir des poids scellés par la gilde, II, 94.

Ordonnance de refaire tous les poids, mesures et balances appartenant à la ville. V. 443.

Règlement nouveau général pour l'étalonnage et le poinçonnage des poids et mesures, V, 444.

(Rév. Fr.) Etablissement d'un bureau de pesage et mesurage public, règlement, VI, 217.

Voir J.-Th. de Bavière, Gilde de Drapiers.

Poids public. — Avant 1481, il paraît n'y avoir en qu'une seule balance

217; elle était désignée sous le nom de concernant le pesage des moutures, I, dement affectée au pesage des mouture lors on a les appellations de woeghe ou du fil, de la laine, du chanvre et du stures, II, 97.

alance publique, III, 13.

et soumis à l'accise sur le pesage don .— Il est défendu de peser ces objenicile plus de vingt-huit livres, prohibé, chanvre et du lin avant l'heure fixée pe prohibé quel qu'en soit le poids, III, 21 de pesage : la laine et le fil, I, 217; IV 11, 300; le blé destiné à la mouture peur des barrières extrêmes (wterster-ha, 112; III, 369, 453; IV, 365; le blé moulients par les meuniers, I, 422; II, 85, ulue, II, 93; la farine importée dans la

es moutures. — Elle est délivrée gratui sau moulin, I, 239, 422; II, 112; IV, 3 être prise par des meuniers, I, 411; II doivent la prendre, ibid. — Les meu attestations le lundi avant dix heures nanquer, II, 35. — Ils doivent déposes a farine de froment et de seigle, afin qui leur revient, I, 267; II, 85; IV, 51. les promettent sous serment de ne concetation de poids, II, 62, 112. — Les m droit de pesage doivent être accomp, 319.

area est facultatif pour ceux qui porter 22.

oire, devient facultatif, II, 101; puis r

e publique (weegher). — Les meunies l'il pèse, II, 85. — Jusqu'à quelle heur 97. — Serment qu'il prétait, ses fonction V, 120, 188.

ctions de préposé au pesage des mouti 88, 416; VI, 41; id. du chanvre et du li

toutes les ordonnances concernant l

lgelt, Weeghgelt.

toffes de). — Impôt sur cet article, IV, r Garde Communale.

ir Bourgeois.

POORTERSCAP. — Voir Bourgeoisie.

Poisson. — Règlements concernant la vente du poisson en général, l, 412, 414, 470; II, 186, 258, 306, 357; III, 467; IV, 391; V, 50, 143, 421, 432, 513.

Règlements spéciaux. — Hareng du pays (lantherinck), règlementation de la vente, I, 231, 242; défense de le mélanger avec du schoenherinck, I, 231; qui vend l'un ne peut vendre l'autre, I, 231; défense d'en chercher à plus d'une lieu de la ville, I, 245; ordonnances sur le commerce du hareng, I, 245, 292, 368; II, 258, 357, 364, 415; III, 19, 193, 486; — acquisition de hareng par la ville, II, 128, 129. — Poisson avarié, I, 243. — Eperlan, I, 299; III, 484. — Petit merlan, I, 299. — Rynvisch, I, 299. — Moules, I, 299; III, 467, 484. — Alose, I, 299. — Saumon, I, 299. — Cabillaud, I, 299; III, 484; IV, 385. — Flotte et raie, I, 299. — Huitres, III, 467. — Morue, III, 486. — Stockfisch, III, 486.

Impôt sur le poisson: projet, taxe, octroi des deux Seigneurs, IV, 37, 38. — Impôts successifs, IV, 45, 231, 301, 373; V, 23.

Les experts ou rewards du poisson, I, 413; II, 222, 364; III, 33, 317; V, 79, 265. — Ils sont nommés par les bourgmestres et le conseil, I, 241; pénalités pour injures leurs faites, I, 241; vérification de leur comptabilité, III, 215. — Experts du poisson connus par l'Inventaire, III, 68, 73, 76, 158, 64, 67, 81, 86, 91, 96, 98, 202, 10, 12, 16, 21, 24, 32, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 57, 59, 63, 69, 74, 77, 80, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 300, 07, 16, 26, 62, 68, 73, 78, 86, 90, 99, 408, 14, 25, 38, 45, 49, 57, 63, 82, 85, 88, 91; IV, 37, 50, 64, 77, 104, 35, 46, 55, 95, 209, 14, 33, 46, 54, 57, 66, 80, 89, 303, 17, 27, 35, 43, 56, 62, 67, 70, 92, 408, 13; V, 92, 99, 112, 13, 18, 22, 30, 38, 47, 54, 59, 64, 170, 73, 82, 90, 97, 203, 11, 20, 40, 45, 53, 56. Voir ensuite les passages indiqués au mot Elections communales depuis V, 260, jusqu'à la fin.

Voir Crieur public, Marchés, F. de Bavière, H. de Suetendael.

Poix. — Impôt sur cet article, IV, 231, 301; V, 23.

Pommes de terre. — Procès au sujet de la dîme des pommes de terre, de la ville contre l'Abbé, V, 486; terminé à l'amiable, V, 507.

Pompes. — Placement de pompes au Cruyckmerckt, à Niewpoort, au Schaepsmerckt, V, 238; id. vis-à-vis de la maison dite den Arendt, ib. 240; id. vis-à-vis de la maison dite Voetbogenhuis, ib. 267; id. in de Koystrate, Steenstrate, Planckstrate et Zoutstrate, V, 479. — Voir Péron.

Ponts. — Leur entretien est à charge des Etats du Pays, V, 465. — Visite des ponts, VI, 266. — Ponts cités dans l'Inventaire: die roesbrugge à Bernissem, III, 319; die hoechbrugge, V, 117; VI, 284; die sautbrugge, VI, 284, 285; die cloosterbrugge, VI, 285. — Voir Jurés de la ville.

Population. — (Rév. Fr.) Ordre de l'administration départementale de dresser immédiatement l'état de la population des communes, VI, 63. — Rappel et menace de faire dresser le dit état aux frais de la municipalité, VI, 70. — Voir Recensement.

Porcs. — Défense de laisser rôder les porcs : dans les rues, I, 190, 213, 436, 471; III, 139, 186, 217, 360; IV, 205, 229; — dans les fossés des remparts, I, 471; II, 405; III, 139, 186, 217, 360; — dans les jardins des bourgeois, II, 442; III, 14, 139, 186, 217; — le jour de la kermesse ou de la Fête-Dieu, II, 433. — Exceptions à faire pour les porcs des Saints Corneil,

91, 213, 290, 471; II, 43. — Défense de 1 nes de la franchise, I, 219, 232, 393; dans l, I, 436; II, 23; — Id. de les laisser ailer: au u aux légumes, avant midi, I, 280; — sur es rues ou lieux publics, V, 122; — paîti IV, 205. — Id. de les laisser sortir les se neures de relevée, III, 159. — Id aux boul I, 212; ordre leur donné d'en conduire 3; de faire garder leurs porcs hors des poiense de tenir des troies autrement que dans

e gardés par un porcher commun à plusieur II, 43, 154; III, 138, 238. — Salaire à p 3, 315; II, 43.

23). — Défense de tenir plus longtemps des 29, 361. — Tous les porcs de la ville doi 30; IV, 205, 229, 361; V, 50, 210. — Sor, III, 325. — Nominations à ce poste, III, 323, 495, 505.

bourgeois de la ville, ne peuvent les mene 15.

Règlements, I, 245; II, 37; V, 121, 215, 4 dû au visiteur des porcs, qui constate s'ils s I, 246; VI, 265.

tiques, Maladies Contagieuses.

oit Armes, Armes prohibées, M.-H. de at.

ackdragers). — Doivent prêter serment, VVI, 390.

— Ord. pour en assurer la propreté, I, 253 t fermeture des portes, V, 139, 394.

eepoort, I, 457; II, 37; — Vissegat, St-Jan.; VI, 285; — Nupoort, Nieupoort ou Nief; V, 253; — Clockempoort, Cloppenpoort o 49, 477; VI, 24; — Gangelofspoort, V, 139

Stapelpoort, II, 349; V, 139; VI, 269; - Brusthempoort, V, 121, 1 VI, 268.

Clefs des portes. — Doivent être déposées entre les mains du c de Stapelpoort, I, 150. — Enlever des clefs des portes ou se les fair tre par les portiers, comment puni, I, 240. — Les clefs de la ville dées au monastère, et remises à l'Evêque ou à ses députés chaque f sont en ville, IV, 236. — Cas spécial, les clefs entre les mains du n "7, 309 — Voir Garde Communale.

Porteurs de Bière (bierdraghers, biervoerders). -- Voir Bière. Porteurs de vin. -- Voir Vins.

Portiers de la VILLE. — Menaces proférées contre les portiers ce de leurs fonctions, voies de fait sur leur personne; pénalité que coupable, I, 240. — Serment qu'ils prétent, VI, 389. — Maisons de TOME VI.

IV, 158; V, 250. — Pension, V, 179. — Portiers connus de: Vissegat, III, 285, 349; V, 394; — Nieupoort, III, 234, 235, 321; IV, 147, 158, 242, 246; V, 179, 215, 457; — Clockempoort, III, 262; IV, 214; V, 249, 477; VI, 24; — Gangelofspoort, III, 262, 321; IV, 241; — Stapelpoort, III, 234, 441; IV, 244, 438; — Brusthempoort, III, 293, 442; V, 443.

Portioncule. — La célébration de cette fête tombant le même jour que la renovation du magistrat, cette renovation est postposée, V, 479.

Voir Velbruck.

Poste aux chevaux. — Prétention du maître de la poste d'être exempt d'impôt et de contributions, V, 118. — Prétention au sujet de la fourniture des chevaux pour les passages des généraux, princes du sang et officiers, V, 369.

(Rév. Fr.) Réclamations contre le service, VI, 53. — Nomination de maîtres de la Poste aux chevaux, VI, 137, 162, 220.

Postes aux lettres. — (Rév. Fr.) Serment du Directeur, VI, 132.

Potence de la ville. — Voir Justice.

Poterie étrangère. — Doit rester exposée pendant un jour et une nuit avant de pouvoir être vendue, II, 260.

Potiers. — Ne peuvent établir de four au milieu d'une agglomération de maisons, II, 42. — Voir *Incendies*.

POTREYNEN. - Voir Jeux.

Poudre A Tirer. — Ordonnance concernant le commerce de cet article, V, 222. — Décision d'acquérir toute celle qu'on peut trouver, V, 487.

Voir F. de Bavière, Chambre de Rhétorique, H. Germeys, Merciers.

Prébendes ecclésiastiques (Rév. Fr.) — A qui appartient le droit de nomination aux prébendes, VI, 104. — Les biens en sont dévolus à la République, VI, 104. — Ordre aux ministres du culte qui refusent de prêter le serment requis de remettre les registres, titres et documents des revenus de leur prébendes, VI, 109.

Préfet du Département de la Meuse-Inférieure. — Nomination, VI, 205.

Prélocuteurs. — Leur chambre à l'hôtel-de-ville, V, 237, 421. — Aux pauvres les échevins fournissent des prélocuteurs d'office, IV, 234. — Défense de plaider devant la gilde avec un prélocuteur juré, I, 408. — Service militaire, VI, 290. — Voir *Procureurs*.

Prélocuteur de la ville. — Son salaire : douze florins, III, 215; quarante florins, III, 259; trente florins, III, 280. — Se fait payer par les parties, III, 316. — Serment qu'il prêtait, III, 259. — Nominations, III, 259, 290.

Prés communaux. — Voir Propriété Communale.

Présents offerts par la ville. — Au Prince d'Orange, III, 73; — au Seigneur de Duras, III, 73; — à la fabrique d'église de Notre-Dame, III, 86; — au docteur Wamesius, III, 166; — à l'évêque Ernest de Bavière, III, 173 à N. Dullaerts, III, 249; — au Comte de Bellejoyeuse, III, 259; — au Seigneur de Waroux, III, 309; — à S. A. le duc de Lorraine, III, 438; — a Commandeur d'Ordange, III, 449; — à Louis XIV, roi de France, IV, 265 — au Prince d'Orange, IV, 289; — au général Weibnom, IV, 309; — a

messager de l'Université de Louvain, IV, 342; — au sieur Canisius, IV, 356; - à la dame du brigadier de Hubert, IV, 422; - au Baron de Cortenaken, IV, 422; — au général Comte de 'T Serclaes, IV, 422; — au Comte de Tilly, IV, 422; — à l'archidiacre, Comte de Berlaymont, V, 139; — au Chancelier de la Naye, V, 183; — à l'évêque Georges-Louis de Berghes, V, 195, 207; — au Chancelier, Comte de Berlaymont, V, 195; — au Comte Maer, V, 202; au Chancelier, Comte de Rougrave, V, 249; — au Prince de Hesse, V, 298; au lieutenant-colonel Sydenhaender, V, 299; — au Duc d'Arenberg, V, 306; - à la dame du général de Trips, V, 315; - au colonel Hautley, V, 315; au Keiser Veltwevel, V, 315; — au général Baron de Trips, V, 321; — à la dame du général Kalnocky, V, 322; — au major du régiment de Trenck, V, 322; — à l'adjudant Haenen, V. 322; — à Zeeberg, capitaine des Hussards, V, 322; — au duc Charles de Lorraine, V, 329; — à l'évêque Jean-Théodore de Bavière, V, 337; — au Comte de Velbruck, V, 390; — au général Comte d'Andelan, V, 404; — à l'évêque Charles d'Oultrement, V, 417; — au Grand Chancelier, V, 417. — Voir C. de la Blocquerie.

Prêteurs d'argent. - Voir Lombards, Monnaies.

Prêtres déportés et émigrés (Rév. Fr.) — Communication de l'arrêté qui les concernait, VI, 60. — Invitation aux prêtres résidant dans le canton de St-Trond à venir se déclarer à la Municipalité, VI, 110. — Visites domiciliaires, VI, 121. — Ordres concernant les prêtres cachés dans les maisons particulières, VI, 126.

Prières publiques. — Pour les récoltes, V, 28. — En temps de maladies contagieuses, V, 125, 492. — Vu les pluies continuelles, V, 414.

(Rév. Fr.) Prières publiques pour l'Empereur, VI, 219.

Voir Jeune, Maladies contagieuses, Processions, Reliques, Te Deum.

PRINCE. — Voir Chambre de Rhétorique.

Prisons. - Défense de causer aux prisonniers, I, 469.

Lieux d'emprisonnement. — Pelleryn, I, 370; — Zoutthorn, II, 367, 403, 418; III, 29; — quaden torn, III, 52, 106, 128, 192; IV, 197, 271, 274; — op seven trappen, IV, 407; V, 96, 97; — maison d'arrêt civil (civiel arrest), V, 417. — Aménagement d'une prison pour les criminels, V, 56, 143, 404.

Rév. Fr.) — Prison civile, VI, 54, 72. — Aménagements, VI, 77. — Vois Maison d'arrêt, Maisons de détention et de correction, Maison de Sûreté.

Privilèges de la ville. — Susciter des difficultés à un bourgeois, contrairement aux privilèges; comment puni, I, 469. — Voir J. de Bavière, L. de Bourbon, A. de Cuyck, G. de Groesbeeck, Justice.

Procédure. — Ensemble des principes réglant la manière d'administer la justice.

Acquittement. — Conditions requises pour l'acquittement d'un accusé, I, 53, 135.

Actiones injuriarum. — Le bourgeois injurié ne peut faire assigner à Liége; procédure à suivre, I, 89; les procès intentés pour injures sont terminés par un tribunal que la ville désigne à cette fin, III, 397.

Appels. — Appel des jugements des échevins de St-Trond devant les échevins d'Aix-la-Chapelle, I, 32; — la minorité du corps échevinal peut aller en appel du jugement de la majorité, I, 32; — les deux Seigneurs peuvent appeler d'un jugement contraire à leurs droits, I, 32; id. d'un juge-

ment injuste rendu contre n'importe qui, I, 39; — le jugement d'Aix est rendu dans le mois, I, 32; doit être admis et affiché dans la quinzaine qui suit, I, 32, 39. — Pénalités qui frappent ceux qui vont en appel à Aix contre les privilèges de la ville, I, 263; — les échevins d'Aix jugent de toutes les causes civiles, personnelles, réelles et mixtes, III, 104; droit de sceau, ibid. — Appel du jugement des échevins de St-Trond devant les Seigneurs de la ville, II, 30. — Appel du jugement des échevins d'Aix se fait devant l'Empereur, II, 193, 194; cas de nullité, II, 194. — Appel des jugements rendus par la Gilde. Voir Drapiers, Gilde des Drapiers. — Appel du jugement rendu par les cours scabinales inférieures, II, 30. — Appel des jugements de la juridiction des métiers. Voir Juridiction des bourgmestres et conseil. — Appel des jugements des bourgmestres et conseil, III, 148. — Voir Chambre de Rhétorique.

Arrestations. — Pour rupture de paix ou trève, I, 69; arrestation de forains, I, 75, 80, 81, 234, 262, 395; arrestation pour opposition et violence aux agents des Seigneurs, II, 37, 38; arrestations le jour du marché franc de samedi, II, 39. — Voir Forains.

Assignations. — Du chef d'objets mobiliers on doit assigner devant les échevins ou devant les bourgmestres et conseil. I, 76. — On ne peut faire assigner à Liége du chef d'injures, I, 89; — défense de faire assigner un bourgeois en se servant de procureurs n'habitant pas la franchise de la ville, I, 242; — non comparution de bourgeois forain assigné par un bourgeois habitant la ville, I, 332; — un étranger ne peut assigner à St-Trond des bourgeois ni des habitants de la ville ou de la franchise, II, 95; — les habitants de communes régies par la loi de Liége doivent être assignés devant les juges de la Cité ou devant ceux de leurs communes, II, 95; — clockslag servant d'assignation, IV, 352; — publication servant d'assignation, IV, 356.

Bannissement. — Doit être publié en présence des maïeurs et des échevins, IV, 234. — En quel nombre doivent être les échevins pour prononcer le bannissement ou la fustigation, IV, 234.

Compositions ou réparations. — Réparation due à la ville pour rupture de trève, I, 70; pour attentat à la pudeur, I, 71; pour vengeance sur bourgeois par intermédiaire de forains, I, 75. — Quand la réparation est due par le bourgeois qui en a lésé un autre hors de la franchise, I, 85. — Rép. du chef de poursuite ailleurs que devant les échevins ou devant les bourgmestres et jurés de la ville, I, 76. — Quand la composition du chef d'homicide est ordonnée, il ne faut plus de paix, I, 78; pénalité frappant celui qui n'acquitte point la composition du chef d'homicide, I, 252. — Serment que doit prêter celui qui demande réparation, I, 79. — Réparation pour coups et blessures, I, 90. — Caution à fournir par les forains, I, 81. — Où la composition se paye, I, 117. — Fausse preuve de payement, I, 146. — Composition due à bourgeois par forains, I, 197, 198; id. aux portiers de la ville, I, 240; id. aux bourgmestres du chef d'injures leur faites pendant l'exercice de leurs fonctions, I, 305; id. due aux Seigneurs, I, 305. — Retarder la compositions jusqu'à convocation des métiers pour rendre jugement, II, 411.

Confiscations. — La confiscation des biens du criminel au profit des agneurs ne peut se faire au détriment de ses créanciers, I, 173. — Acceptat de marchandises confisquées, II, 355. — Tant que la personne blessée les biens de l'agresseur ne sont pas confisqués et il peut les vendre, II, 4

nière d'y procéder contre bourgeois absents, I, 84. — Les ar les échevins seuls en matière judiciaire, I, 52, 132; id. inage, I, 132; — par les échevins avec les écoutêtes, les conseillers, à la semonce des écoutêtes, ou par les échess, si les bourgmestres et les conseillers refusent de venir, méfaits commis secrètement, I, 118, 132, 166, 177, ou du trmes et de porter bannières au marché par sédition ou dessein, I, 119; — par les échevins, les bourgmestres et par les échevins seuls, si les bourgmestres et les conseilour affaires qui touchent à l'honneur et au corps des perpar les échevins avec les bourgmestres et deux conseillers, i seuls, si les autres s'y refusent, sur faits criminels dont lésigné par la rumeur publique, I, 99, 174.

cation. - Voir Justice.

aines. — L'écoutête peut ordonner la paix entre parties — les échevins et les sergents de la ville également, I, is doivent tenir registre de celles qu'ils inscrivent et les , I, 118. — Paix commandée par voie de cloche banale, la paix, I, 69. — Attaquer, frapper ou blesser celui avec c, I, 70, 89, 252, 315. — Injurier celui avec qui l'on est en lus d'accorder la paix, I, 206. — En cas d'homicide la paix e année ne doit pas être accordée, I, 252. — Voir Forains, nent à prêter par les plaignants, I, 79. — Caution à fourplaignants, I, 80. — On ne peut, sans plainte préalable estres et le conseil, faire plainte devant les métiers as-Plainte du chef d'homicide, I, 79. — Conciliation après — Plainte qui n'a pas été faite sous la foi du serment,

les doivent se faire devant la juridiction où la plainte a — Le criminel doit être jugé par la Cour de l'endroit où mis, III, 290.

it Juridiction des bourgmestres et conseil.

de mobilier pour dettes, I, 53 76, 136, 208, 365; — saisie on payement d'une obligation lors du décès du débiteur, e par la Gilde des Drapiers, I, 208; — saisie pour garantie les de voyage, I, 234. — Droit de saisie sur le mobilier de II, 199. — Saisie pour défaut de payement des accises, I, isie de bestiaux étrangers, III, 20. — Garde de marchan-14. — Saisie chez des particuliers pour sommes dues par 78.

nciliation. — Conditions requises pour sa validité, I, 307. témoignages contre bourgeois ne peuvent être entendus ; I, 118; — leurs dépositions doivent être mises par écrit, s témoignages sur faits criminels doivent être entendus 34.

and on l'appliquait, I, 175.

itres. -- Conjointement avec les écoutêtes, les échevins ez ceux qui refusent de donner leurs meubles en garantie 4. -- Visites domiciliaires sans plainte préalable, pour dégradation à la propriété communale, I, 217. — Refus d'ouvrir à l'attaché de la Cour de Justice qui se présente pour faire des visites domiciliaires, II, 315; III, 26.

Voir E. de Bavière, J.-C. de Bavière, C. de la Blocquerie, Bourgeois, Chambre de Rhétorique, Clercs, Juridictions, Justice, Pélérinages, Supplices et Peines.

Procès. — Les bourgmestres et le conseil ne peuvent entamer de procès que du consentement des mayeurs et des échevins ou des mayeurs seuls, IV, 235.

Procès cités dans l'Inventaire. — Procès concernant les privilèges de la ville, III, 415; — au sujet de la restauration des aqueducs du ruisseau, III, 426; — contre la commune de Cosen, au sujet des privilèges de la ville, IV, 323; — au sujet d'arbres abattus à Terbiest, IV, 385; — contre le collége des Théologiens à Louvain, au sujet de la bourse des Choraux, V, 114; — contre l'abbaye de Herckenrode, au sujet d'exécutions faites chez ses fermiers, V, 250, 252, 283, 290; — contre la commanderie d'Ordange, V, 336; — contre les Sœurs Grises, V, 435; — contre l'abbaye au sujet des tailles, V, 471, 472; contre les vicaires de Notre-Dame, V, 487, 493; — contre la Chambre de Rhétorique, V, 424, 435, 438, 441; — contre la commanderie des Vieux-Jones, VI, 327. — Voir Bondergelt, Brasseurs, Cours d'eau.

Processions. — On ordonnait des processions extraordinaires en temps de calamité publique, II, 78. — Voir Messes spéciales, Prières publiques.

En 1757, on célébra par un procession solennelle le Centenaire de la Dédicace du monastère de St-Trudon, fondateur de la ville, V, 374.

Les processions annuelles sont:

La procession de l'église Notre-Dame sortant le premier jour de la foire annuelle ou kermesse. — Tous les gens de métier y assistent en corps, I, 388; festin donné par la ville à cette occasion, I, 410. — Les archers, arbalétriers et colevriniers y assistaient en costume, II, 281. — Tous ceux que les métiers y délèguaient devaient y assister, III, 54. — La Chambre de Rhétorique y prenait part, III, 244. — Les serments, id. IV, 217. — A l'occasion de la victoire des Princes Chrétiens sur les Turcs en Hongrie les trois compagnies bourgeoises y assistent en armes, IV, 344. — Les bourgmestres y portaient la verge rouge; abolition de cette coutume, IV, 234. — Les métiers y ont priorité sur la Confrérie des SS. Euchère et Trudon, V, 100. — Ord. de tirer les canons pendant la messe et le parcours de la procession, V, 211, 274. — Id. concernant les flambeaux blancs et rouges y portés les bourgmestres et les conseillers, V, 446.

Procession du jour de la Fête-Dieu. — Les conseillers des métiers n'y ont aucune priorité de rang, V, 100. — Ordre donné aux quatre serments d'y assister, V, 424. — Ordonnance de faire pour chacun des bourgmestres et des conseillers un flambeau pour y assister, V, 251. — (Rév. Fr.) Règlement du Cérémonial, VI, 221.

Procession annuelle à Montaigu, le second jour de la Pentecôte. — Centenaire de 1737; don à Notre-Dame de Montaigu, V, 276. — Aide accordée par la ville en 1762, V, 406. — Le magistrat demande au Grand-Vicaire de laisser aller à Montaigu la procession annuelle, V, 493, 500. — Voir Capucins.

re qu'ils peuvent exiger à St-Trond, I, 146. - .. — Voir Brabant, Chapelle des Clercs.

. — Alliance des bonnes villes du Pays de xactions, I, 448. — Jugement porté contre et , I, 450. — Notes explicatives, I, 452. — S Louis de Bourbon.

LLE DE ST-TROND. — Nominations, III, 280 — Cumul du poste de procureur avec celui de ; V, 113. — Service militaire, VI, 290.

!. — Délégués chargés de l'examen des ép s métiers pour obtenir le titre de meester, mai rrons, Couvreurs de Chaume, Maçons, Mem neliers, Tourneurs.

7SHOF. - Voir Abbaye de St-Trond, Cc

#### Métiers.

intre la). — Voir Animaux vagants, Arbres, A loture, Bris de carreau, I, 218, Chasse, Encein 2, Houssines, Keuren, Laine, Moutons, F Vol.

LES. — Plantations, maisons, près ou paturâge artenant à la ville.

Plantations de la ville. — Défense d'endommager des arbres, II, 11 373; — vente d'arbres, III, 301; — abattage d'arbres pour en faire de sades, IV, 90; — plantations nouvelles, V, 127, 148, 453, 457; - nières, V, 403.

Prés et paturâges communaux. — L'évêque ne peut les céder sans sentement de l'abbé, I, 19; II, 30; — les deux Seigneurs en cèd revenus à la ville, I, 150, 170. — Lettres de bail, I, 293. — Bris de I, 411. — Garantie à fournir pour loyer, I, 471. — Défense d'y cre gazon, II, 202; d'y laisser aller des chevaux hongres ou entiers, II, Bestiaux y saisis, II, 321. — Défense d'y laisser aller des moutons, Destination des revenus, III, 174. — Droit de dime de l'abbaye, I 264; droit de pacage, I, 266; IV, 262, 264, 315. — Echange de primunaux, II, 400. — Cessions en emphytéose, III, 350; IV, 158, 29 V, 99, 295, 477, 487, 491; VI, 421. — Cessions à terme fixe, IV, 134, 197, 314, 360, 432; V, 25, 40, 50, 56. — Retraits, V, 81, 122, 14 VI, 408, 438, 439, 440. — Ventes, III, 319, 323, 348, 356, 371, 391, 314, 447, 454, 465, 470, 478, 482; IV, 94, 95, 97, 102, 103, 106, 11 V, 478, 512; VI, 20, 414, 415, 425, 426.

Prés communaux cités: Elsbroech, I, 266; II, 419; III, 391, 41

262, 264; V, 84; — Kelsbrouck, I, 266; II, 419, IV, 262, 264; — Sperney-bampt, III, 214, 440; IV, 104; VI, 425; — Goevelingenbroeck, III, 318, 324, 371; — Bevingenbroeck, III, 323; IV, 64, 94, 331; — St-Jansbroeck, III, 323; IV, 158; — Zerckingenbroeck, IV, 360; V, 51; VI, 408, 426; — Stayenbroeck, III, 420, 482; IV, 103; — de Camer, III, 440; — Bernissembroeck, III, 440; IV, 115, 197, 432; — Meysbroeck, III, 463, 478; IV, 95, 103, 116, 134; V, 167, 510; — Leersbempden, IV, 103; — Vettersbroeck, IV, 257; VI, 285; — Engelbampt, V, 471, 510; — Solpherpype, VI, 414, 415; — Sluysbampt, VI, 440; — Wildenbampt, II, 349; IV, 314, 360; VI, 440.

Terrains et jardins. — Les Seigneurs de la ville lui donnent en usufruit quatre-vingt bonniers de terrain pour dix-huit années, I, 55. — Acquisitions de la ville, II, 424; IV, 185, 256, 268; VI, 255. — Emphytéoses, III, 49, 314, 18, 21, 22, 23, 24, 414; VI, 258. — Cessions temporaires, III, 214, 309; IV, 118. — Echange, IV, 185. — Ventes, III, 318, 24, 55, 57, 63, 64, 65, 72, 77, 79, 84, 85, 447, 70, 73, 75, 79, IV, 105, 245, 259, 314; V, 500, 510; VI, 20.

Location. — Indemnité accordée aux locataires des *Tichelryen* pour dégats causés par les militaires, V, 121. — Assignation en payement des rétardataires, IV, 313.

Aliénation. — Les bourgmestres et le conseil ne peuvent aliéner ni donner à terme des propriétés sans autorisation des Seigneurs, IV, 235.

Voir M.-H. de Bavière, Christoffelmeesters, Milen, H. de Suetendael.

PROSCRITS POUR MOTIFS POLITIQUES. — Voir Arbalétriers, M. de Bade, G. de Groesbeeck.

Prostitution. — Défense de fréquenter, dans l'enceinte de la ville et après le coucher du soleil, des prostituées restant en maisons de débauche, I, 193. — Dispositions spéciales pour les forains, I, 216. — L'entrée de la ville interdite aux ribauds et femmes légères, I, 232; défense d'y séjourner plus d'une nuit, I, 257. — Requête adressée aux Seigneurs par le magistrat à fin de pouvoir punir, sans formalité de droit, les femmes légères qui corrompent la jeunesse, V, 511. — Voir Ribauds.

Protonotaires apostoliques cités dans l'Inventaire, II, 20; V, 98; VI, 359.

Provocations de caractère politique, II, 142.

PRUNES. - Voir Maladies contagieuses.

Publications. — Se fesaient au son du tambour, IV, 47; — de la petite cloche, IV. 116; — de la cloche banale, V, 7, 93, 123; — par clockslag, VI, 55; — au son de la cloche dite stormclock, V, 7, 59, 103, 109; — par le crieur public, V, 7.

Lieu de publication. — Au péron, IV, 239, 278; V, 59, 103; — sur la pierre près du monastère, V, 59, 109; — op die peuwe, V, 103, 145.

Heure des publications, V, 103.

Voir Crieur public, Foire franche, Keuren, Péron.

Pudeur (attentat à la). — Comment puni, I, 71. — Voir Viol.

Purts. — Enlever ou déplacer les couvercles des puits, I, 347. — Curage des puits, II, 296; — taxe pour le curage, II, 8. — Construction d'un puits à St-Gangulphe, III, 260.

PYL. - Voir Poids.

Q

VILLE (Christoffelien, quartieren, wycken). yckmeesters.

extrêmes (die vier wierste hameyen). — Ce qui schise, Hameaux). — Tous coux qui habitent res extrêmes doivent faire peser à la balance pese porcs doit être transporté au delà, dans la car laire. Voir Maladies contagieuses.

-MENDIANT. — Lui seul peut faire des collec-

## R

- S. Voit Charrons.
- Voir Voir Conseillers, Métiers.
- Défense de vendre des raisins avariés, I, 2. ENFANTS AVEC BANNIÈRES ET TAMBOURS. —

A POPULATION en vue de la répartition des Voir Population.

nom donné aux accords ou décisions portés na requises pour leur validité, I, 53, 135. —
, 393. — Mesures prises pour assurer l'exécution par les bourgmestres à la fin de leur gestion, les Communale. — Les membres du magistratevenus de la ville, nomment les receveurs, reço I, 25, 52, 132, 171; requièrent les forestiers d'ibiteurs à payer, I, 53, 136; statuent sur la perque, I, 119. — En matière d'impôts, gabelles, biens, rentes et revenus de la ville, tout le moi ne devant les bourgmestres et le conseil, I les différends, IV, 373. — A leur entrée en faconseil dressent la balance des dettes et des r

e. — Comprenait : les amendes de police, I, ); II, 407. (Voir Amendes) ; — les sommes pri ions dues à la ville pour délits (Voir Pélérina, de la ville (Voir Propriété Communale) ; — les ens publics). — La recette réelle et la recett, V, 110.

ile. — Les divers articles de la dépense p

strat et des employés subalternes de l'admini Bourgmestres, Brigadier, Camerlinck, Con ds et Mesures, Secrétaire communal, Sergents. Les gages des compagnies bourgeoises. — Voir Arbalétriers, Chambre de Rhétorique.

Les gages des employés de la Recette. — Voir Comptoir, Crieur public, Poids public, Receveurs, Strytmeesters.

Les gages des officiers de santé. — Voir Accoucheuses, Chirurgiens, Médecins, Pestmeesters, Saigneurs.

Les gages des Avocat, Procureur, Prélocateur et Sindic, etc., chargés de défendre en justice les droits et priviléges de la ville. (Voir ces mots).

Les gages du maître d'école. — Voir Instruction publique.

Les gages des Administrateurs des Menses des Pauvres. - Voir Passvres.

Les gages des Carillonneurs, Fossoyeurs, Messagers, Porchers publics, Portiers et Veilleurs. (Voir ces mots).

Les frais de l'administration de la Justice. — Voir Ecoutêtes, Echevins, Forestiers, Justice.

Les frais de la renovation du Magistrat. — Voir Elections communales.

Les frais de boisson aux jours des Elections, de la Fête-Dieu, de la procession de Notre-Dame, de l'affermage des impôts, de la location des prés communaux, I, 410; id. de vins d'honneur, I, 410.

Les frais des voyages pour utilité publique, I, 388, 409. — Voir Tribunal des XXII, Trois-Etats.

Les donatifs et frais d'inauguration des Seigneurs de la ville. — Voir Donatifs, Joyeuses Entrées.

Les cadeaux à des personnages influents pour services rendus à la ville.

— Voir Présents.

Les frais de la procédure. — Voir Procès.

L'entretien des fortifications de la ville. — Voir Enceinte fortifiée, Fossés, Portes.

L'entretien de la voirie, I, 387. — Voir Chemins, Rues.

Entretien des Cours d'Eau et des Pompes, des Ponts et des Puits. (Voir ces mots).

Entretien des bâtiments publics. — Voir Chambre de Rhétorique, Eglise de Notre-Dame, Halle, Hôtel de Ville, Prisons, Propriété Communale.

Entretien du matériel d'extinction d'Incendie. — Voir Echelles, Incendies. Libéralités de la ville en temps de disette ou de misère publique. — Voir Pauvres.

Libéralités pour fêtes religieuses. — Voir Processions, Récollets.

Libéralités aux couvents et corporations religieuses. — Voir Capucines, Capucins, Confréries, Eglises, Frères Cellites, Jérusalem, Milen, Récollets, Sœurs-Grises, Stenaert.

Libéralités au Primus de l'Université de Louvain. — Voir Louvain (T. N. L.)

Receveurs de la ville, c'est-à-dire les employés préposés à la recette et à la dépense communale.

Receveurs de la Fermeté. — Sont nommés par les écoutêtes, échevi bourgmestres et conseil, auxquels ils doivent rendre compte, I, 25. — S installés par les échevins, bourgmestres et conseillers, si les Seigneurs ne font pas dans le délai requis, I, 26.

Receveurs communaux (rentmeesters ende payemeesters), I, 32, 132, 171. Receveurs de la propriété bâtie (bauwmeesters), I, 156; III, 263; IV, 39

sté non bâtie (rentmeesters van der vroente teceveurs de la contribution personnelle et eester van het personneel, rentmeester van heial salarié, IV, 439.

rs. — D'après les règlements des Seigneurs, rent on n'en nommait qu'un seul, III, 241, 8, 85, 94, 322, 31, 38, 48, 58, 64, 68, 90, régisseur de la propriété bàtie, le maître de munale, IV, 390. — Le régisseur est aboli, ctions, ibid. — Deux receveurs, V, 110. cont nommés par les bourgmestres et les coreutêtes et les échevins, I, 156; — par les I, 171. — Date règlementaire, IV, 390. nt. — Devant les écoutêtes et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les conseillers, I, 171; — devant les bourgmestres et les échevins, es et les échevins et les échevin

peuvent refuser de les accepter, I, 305; IV nctions, I, 156, 171; IV, 134. — Fonctions que sur ordonnance, IV, 435. — Registre d contre les contribuables en retard de pa

I, 354; IV, 435; V, 110. — Cautions four plaires, V, 93, 99, 112, 191, 221, 53, 65, 69, 30, 33, 37, 43, 48, 51, 56, 67, 74, 84, 93, 4 55, 58, 60, 62, 66, 69, 76, 80, 83, 86, 88, 91, 28, 35.

ndre. — Devant les bourgmestres et les con écoutêtes et les échevins, I, 157; — devan llers, I, 171, 435; — dépôt des comptes, , 172; IV, 206.

; V, 110.

faites par les receveurs pour la ville, III, 407 ne exemption en matière de contributions, t de l'excédent de la recette sur la dépens

105, 436; II, 47, 237, 319, 338, 400, 455; 397, 201, 07, 13, 14, 37, 38, 41, 45, 48, 49, 93, 95; 303, 14, 25, 53, 54, 59, 66, 71, 72, 3, 21, 33, 43, 47, 51, 54, 62, 65, 67, 68, 72, IV, 36, 48, 51, 62, 71, 76, 114, 46, 50, 5, 94, 323, 31, 38, 48, 54, 58, 64, 68, 406, 12, V, 54. (Voir à partir de cette dernière page VI, 22, 27, 35, 258, 268, 269, 274, 451, 1rs, V, 115, 122, 131, 290, 386.

aux receveurs de l'ancien gouvernement : 150, 453. — Difficultés à ce sujet, VI, 67, 68 C. d'Oultremont.

ligieux de l'ordre de St-François, dits). — I ndulgences en leur église, I, 397. — Leur

au sujet de l'observance de leur règle, ib. 398; rescrit comminatoire du Légat, 400.—Missions politiques leur confiées par le magistrat de la ville, III, 351, 433, 437. — Fêtes de canonisation de Saints de leur ordre, IV, 244; V, 219. — Services rendus aux pestiférés, III, 405. — Leg d'une rente sur la ville à leur profit, IV, 331. — Institution d'un cours de philosophie, V, 114. — Services par eux rendus pendant les guerres des Français, V, 210. — Défense de faire des collectes extraordinaires, V, 250.

Le Couvent. — Blidehuys, I, 394. — Autorisation de construire un mur le long des remparts, II, 372. — Id. de mettre des portes à l'entrée de la ruelle dite Minderbroederstege, III, 282. — Restaurations, subsides de la ville, III, 390, 469, 481, 487; V, 194. — Inhumations, II, 317. — Le couvent, sert d'hôpital militaire, V, 324, 325. — Les bagages du Prince de Hesse y déposés, VI, 42.

L'église, — Restaurations, subsides de la ville, III, 236, 374, 451; V, 208, 211. — Don d'une fenêtre, IV, 342. — Démolition, évacuation des matériaux, V, 251. — Construction de la nouvelle église, V, 259. — Emprise de terrain sur la ruelle, V, 252. — Consécration, V, 279. — Inhumations, V. 276.

Le Jardin. — Les métiers de la ville y tiennent leurs assemblées générales, I, 234, 252, 267, 298, 301, 302, 341, 344, 370, 456, 474; II, 229, 243, 246, 255; y choisissent leurs doyens et conseillers le jour des élections communales, I, 394; III, 89; V, 211.

Subsides annuels leur servis par la ville, I, 394; III, 67, 72, V, 180. – Exemption d'accises et d'impôt sur la bière, II, 99; IV, 437.

Leurs Gardiens, II, 372, 437; V, 114, 250. — Leur sindic, IV, 331.

(Rév. Fr.) — Suppression de la communauté, inventaire, état nominatif des religieux, VI, 85. — Apposition des scellés, VI, 90. — Présentation des bons aux religieux, VI, 97. — Décision de vendre l'église, VI, 99. — Fermeture de l'église, gardien du couvent, VI, 106. — Transport de la bibliothèque à Maestricht, VI, 116. — Visite domiciliaire, VI, 121. — L'église rendue au Culte, VI,171. — L'acquéreur cède l'église pour l'exercice du Culte, VI, 175. — Elle sert d'église primaire, VI, 185. — Couvent réhabité, VI, 185. — L'église proposée comme chapelle auxiliaire, VI, 202. — Les Récollets ne chantent pas l'oraison pour l'Empereur, VI, 219.

Voir de la Baume, Capucins, Culte Catholique, Frères Cellites, Inhumations, Métiers, Pauvres, Religieux.

REËL. — Articles de la recette communale compris dans cette dénomination, V, 110, 495. — Exécutions pour défaut de payement de la contribution réelle, V, 207. — Ordres de versement, V, 406, 427, 464; VI, 22, 27. — Les collecteurs de cette contribution supprimés, V, 419. — Voir Receveurs.

REFUGES A ST-TROND. — Minnepoort appartenant à la commanderie de Bernissem, V, 105. — Le Refuge du couvent de Luciendael, IV, 431; V, 479; — de l'abbaye de Herckenrode, V, 82; V, 449; — de l'abbaye d'Averbode, V, 76; — des Frères Prêcheurs ou Dominicains de Maestricht, VI, 285.

RÉGALS AUX FRAIS DE LA VILLE, I, 410.

Religieux et religieuses des couvents supprimés (Rév. Fr.) — Etat nominatif, VI, 80, — Instructions leur données pour les soumissions à faire sur les biens nationaux, VI, 87. — Présentation des bons, VI, 96, 97. —

s quitter le costume religieux, VI, 98, 99. — Instructions ile, VI, 100. — Pensions leur accordées, VI, 103. — ns contre des cédules hypothécaires, VI, 108. — Certi-VI, 174, 75, 80, 81, 83, 84, 88, 92, 93, 97, 98, 204, 206. de la Meuse Inférieure.

tion de), pour appeler la bénédiction du Ciel sur les oir Prières Publiques, Maladies Contagieuses.

tent des rentes et des fermages en nature, III, 262. le pour le payement des rentes, III, 243, 45, 47, 54, 56, 93, 312, 58, 64, 71, 77, 88; 93, 98, 407, 20, 32, 43. — n, III, 245, 56, 62, 86, 89, 91, 92, 94, 96, 302, 12, 51, 96, 406, II, 43.

suivre pour la détermination de l'effraction des grains, ations successives : VI, 95, 98, 105, 14, 30, 37, 50, 62,

s par le magistrat, affectées sur le corpus de la ville. dent certains revenus à la ville, à la condition de ne ensions viagères, I, 120. — Mesures décrétées pour emaires de molester la ville ou ses habitants du chef de 234, 329. Ordonnance concernant la cession de titres à Le consentement des deux Seigneurs de la ville est ité de ces titres, I, 425. — Autorisation de lever des jère, I, 424; II, 73. — Les rentes sont payées par le été bâtie, IV, 76. — Défense de payer les rentes dues efusent de liquider les contributions de la ville, V, 171, Mentant des rentes annuelles dues par la ville, V, 59; yer deux termes des rentes échues, V, 60. — Ordre au relevé des rentes souscrites, V, 198. — Capitaux emnent, V, 135.

l'intérêt, ordonnances qui s'y rapportent : denier sept, cent, III, 249, IV, 245; — denier vingt, III, 361; V, nt, IV, 245; — quatre pour cent, IV, 245; V, 220, 267, V, 119; — denier vingt-cinq, V, 142, 198; — trois 18, 931, 423, 459; — 2 flor, 15 sous pour cent, V, 241; ts pour cent, V, 241, 242, 243; — deux et demi, V, 335, quart, V, 424; — denier trente, V, 198. — Recès de l'Etat Tiers quant au taux, V, 187.

uscrites par la ville de St-Trond pour subvenir au paye-I, 377, 445, 463; II, 15, 17, 18, 35; III, 7, 8, 9, 11, 15, 53; VI, 250.

s rédimibles souscrites par la ville : pour subvenir au rges. II, 16, 17, 18, 32, 35, 47, 235, 427; III, 9, 19, 37, 13, 45, 46, 49, 54, 80, 300, 301, 429; IV, 237, 238, 293, 28 29, 33, 35, 418, 450; — pour le payement des garni-110, 142, 297, 429; IV, 92, 93, 106, 240, 241, 279, 312, pour le payement des contributions impériales, III, 68, I, 320; — pour indemniser l'abbé de sa captivité, III, 72; ement de grains achetés pour les pauvres, III, 137, 185;

— pour frais des Joyeuses Entrées des Seigneurs, III, 142, 456, 58, 59, 60, 62, 68, 75; — pour remboursement de capitaux à des particuliers, III, 213, 291, 297, 300, 501; IV, 137, 47, 62, 64, 245, 46, 47; V, 119, 25, 29, 30, 32, 34, 36, 46, 60, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 89, 96, 97, 98, 99, 202, 18, 21, 22, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 60, 61, 62, 64, 68, 75, 77, 78, 82, 85, 86, 88, 91, 93, 301, 03, 26, 418, 51, 54, 57, 62, 87, 505; — pour la reconstruction du couvent des Sœurs Grises, III, 444, 45, 46, 47, 501; — pour libérer les bourgeois emmenés à Weert par le prince d'Espinoy, III, 308, 309; — pour le payement des tailles imposées au Pays par les Etats, III, **3**57, 82, 95, 99, **4**00 05, 06, 10, 48, 50, 53, 55, 64, 65, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77; IV, 73, 78, 79, 90; — pour terminer des différends avec le baron de la Baume, III, 362, 376; — pour le logement des troupes impériales, III, 385, 86, 87, 88, 90, 92; — pour rembourser aux receveurs les avances qu'ils ont faites pendant leur gestion, III, 389, 412, 54, 73, 85; IV, 49, 77, 106, 16, 35, 36, 47, 54, 73, 74, 80, 82, 84, 85, 86, 94, **2**05, 33, 40, 47, 64, 313, 342; pour les frais de la fortification, munitions de guerre, etc., III, 399, 400, 05, 06, 24, 50, 53, 55; IV, 89, 90, 95, 106, 118, 137, 162; — pour les procès, III, 409, 10, 21, 48. 50, 53, 55; — pour l'entretien de la propriété bâtie, III, 410, 429, 463; — pour les donatifs aux Evêques, III, 423, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 49, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 85; pour subvenir aux charges résultant du passage et du séjour des troupes étrangères, III, 423 à 449; IV, 44, 50, 51, 268, 69, 70, 75, 78, 79, 80 à 88, 96; V, 315, 316; — pour le payement du pécul au profit de l'Evêque, III, 464 à 469; — pour acquisition de charbon, IV, 78; — pour le payement de l'enrôlement de la milice du Pays, IV, 85, 87, 106; — pour payement de la part de la ville dans les sommes dues aux héritiers du Prince de Sédan, IV, 156; — pour l'acquisition de la maison des pestmeesters, IV, 227; pour éviter des exécutions militaires, IV, 296, 297; — pour remboursement d'avances faites à la ville par des particuliers, IV, 317, 326; — pour l'entretien du pavé, V, 465; — pour les contributions exigées par le Prince de Saxe-Cobourg, VI, 33, 34; — pour motifs divers, V, 482.

Arrangements avec les créanciers au sujet de rentes souscrites, IV, 297, 298, 349, 59, 60, 62, 88, 423; V, 21, 31, 63, 54, 57, 60, 64, 81, 88, 89, 91, 97, 98, 164, 177, 178, 184, 200.

Remboursements de capitaux, I, 302, 311, 387; II, 47, 238, 39, 87, 98; III, 83, 214, 23, 45, 48, 91, 300, 01, 19, 25, 49, 55, 58, 62, 65, 66, 72, 79,  $\times$ 1, 95, 96, 443, 501; IV, 139, 147, 247, 48, 85; V, 119, 124, 6, 7, 8, 130 à 139, 141, 7, 8, 151, 2, 4, 7, 160, 1, 6, 9, 171, 6, 7, 8, 181, 2, 4, 5, 9, 196, 198, 228, 233, 4, 8, 240, 1, 2, 3, 4, 6, 260, 1, 2, 8, 274, 5, 7, 9, 283, 5, 291, 3, 4, 7, 301, 3, 4, 5, 6, 325, 6, 7, 8, 9, 330, 1, 2, 4, 9, 340, 3, 9, 401, 402, 442, 444, 451, 4, 7, 8, 9, 460, 462, 470, 487, 490, 491, 505, 508, 510, 511; VI, 257, 274, 320, 325, 395 à 416, 419 à 422, 425, 438 à 437.

Transports de rentes sur la ville à des tiers, III, 194, 270, 74, 85, 97, 376, 419, 29, 30, 501; IV, 78, 185, 86, 94, 97, 247; V, 9, 21, 24, 53, 55, 90, 91, 92, 117, 27, 33, 37, 38, 49, 64, 66, 67, 69, 382, 433; VI, 315, 16, 25, 27, 45, 58, 60, 429.

Rentes dont le taux de l'intérêt fut réduit, III, 430; V, 142, 67, 68, 83, 87, 99, 200, 22, 23, 24, 33, 34, 81, 82, 86, 87, 88, 304, 26, 511; VI, 400 à 418. Rentes au capital desquelles fut suppléé par mode de rengrosse, V, 179, VI, 401.

sances.

ère, A. de Berghes, L. de Bourbon, R. rmeté, Recette et Depense Communale.

RS DÉPENSANT LEURS REVENUS A ST-TROI ux sur vins, bières et malt, V, 348. — \$ 116. — Nouvelles prérogatives, V, 452.

Peuple (Rév. Fr.) — Nomment l'agent de St-Trond, VI. 49, 448. — Font conn la Belgique leurs ordres au sujet des re administration de Maestricht de ne pas es réquisitions, 450. — Confisquent les di ligieuses, 453; — demandent d'arrêter le 68.

Fr.) — Instructions à leur sujet données l'administration centrale, VI, 49. — Cell vivres, bestiaux, grains, etc., se trouvar VI, 449.

les chevaux de luxe et du trentième inistration départementale à ce sujet, V sont exempts, VI, 60. — Instructions de commune, VI, 61. — Insouciance des achevaux prescrite; menaces de l'adm — Date fixée pour la livraison, VI, 67. — es chevaux requis, VI, 74, 77. — Dispos pour la levée, VI, 84. — Lettre du Co VI, 92. — Suppression de la levée, VI, es armées de la République, VI, 135; VI, 136.

ures. — Etat des chevaux, voitures, che de l'établissement du parc de St-Trons et conducteur, VI, 451. — Lettre inform voitures doit être établi à St-Trond, VI, s à deux chevaux; répartition, part à suse-Inférieure, VI, 72. — Les agents et ets, VI, 74. — Les voitures sont licencié qui, depuis l'invasion de l'armée franche voitures, et bateaux, VI, 83. — Service VI, 85.

de. — Fournitures ordonnées par la m Réquisition de 400 bêtes à cornes frappét nférieure, VI, 60, 61. — Exécutions dan d, V, 453. — Mesures décrétées pour ope 70, 71. — Défaut de fourniture de septa ée à la ville de St-Trond; répartition imp re, VI, 72. — La force armée reste à 5 tion, VI, 73, 74. — Protestation du Cons Réquisition de vivres pour les troupes, VI, 62, 70.

Réquisition de numéraire. — Somme frappée sur la Département, part de la ville de St-Trond, délai de payement, VI, 70, 75. — Moyens établis, VI, 75. — Voir Emprunt forcé.

Réquisitions de grains et fourrages. — Ordres de Représentants du Peuple, VI, 49, 50. — Réquisition de 15000 quintaux de grains; 4000 q. de viande, 15000 q. de paille et 6000 q. d'avoine, VI, 64; répartition, VI, 65. — Moyens prescrits pour en opérer la rentrée, VI, 70. — Remise conditionnelle du tiers, VI, 75; demande de délai, VI, 75. — Ordre de liquidation, contrainte, VI, 88. — Réquisition de 150000 quintaux de foin et 50000 quint d'avoine, frappée sur le Département, VI, 100, 102.

Réquisition de denrées et de viandes pour l'armée prussienne, VI, 239, 240.

RESIDUUM DER AMBACHTEN. — Voir Métiers (statuts des).

RESTANTBOECK. - Voir Moyens Publics.

Réunions décadaires (Rév. Fr.) — Choix du lieu de réunion, VI, 130.

Réviseurs. - Voir Tribunal des Vingt-Deux.

RHETORYKEN. — Voir Chambre de Rhétorique.

RIBAUDS (rybauden). — Ordonnances pénales les concernant, 1, 195, 232, 257, 470; II, 36. — Voir Hôteliers.

RIDDERSTANNEEL ou RIDDERSTHORN. — Voir Forts.

ROCAMADOUR (Rutsemedouwe). — Voir Pélérinages.

RODOLPHE II, empereur, fait prendre la sorteresse de Juliers, III, 276. — Accorde des lettres de Sauvegarde à tous les châteaux, villes, etc., dépendant de la Principauté de Liége et de l'abbaye de Stavelot, VI, 286.

ROEDE. - Voir Fromage.

ROGGEBROOD. — Voir Forts.

ROMYNDERS. — Voir Confréries.

ROSENCRANS. — Voir Chambre de Rhétorique.

ROSENGART. — Endroit de réunion pour la garde, I, 296. — Ord. d'y déposer les colevrines, II, 6. — Le percepteur des accises y remet ses quittances aux bourgmestres, II, 272. — Le conseil nouvellement élu s'y réunit pour nommer les députés à la Ohapelle, II, 316.

ROSMEULEN. — Voir Moulins.

Rues de La VILLE. — Défense d'y déposer des immondices, des cendres, du bois ou du fumier, I, 219, 235, 342, 349, 352, 418; II, 36, 231, 302, 395, 405, 432; III, 48, 69, 109, 124, 139, 156, 181, 188, 193, 202, 209, 260, 309, 370, 392, 456, 457, 458, 463; IV, 216, 259; V, 79; VI, 275, 290, 449. — Ordonnances de nettoyage, I, 219, 235, 342, 349, 352, 418; II, 36, 231, 432; III, 69, 109, 124, 139, 156, 181, 188, 193, 202, 209, 260, 309, 360, 392, 457, 458, 463. — Ordonnance du Conseil Impérial de la Principauté prescrivant le nettoyage, V, 79.

Entretien des rues. — Revenus cédés à cet effet par les Seigneurs de la ville, I, 42, 54. — Contribution sur les cheminées et foyers, IV, 213.

Pavage des rues. — Rues pavées, I, 235, 327. — Les habitants des rues mêmes interviennent dans les frais, le serment des arquebusiers ne paye

I, 8. — Moyens publics employ naison den Engel, de Valck, e 'iers pour la réparation du paliége jusqu'à la porte de Tirlen aire à l'entretien du pavé, V pri à Stapelpoort mis à charge , III, 315; V, 459.

rues de la ville dans l'ordre cliockemstraete, I, 47; VI, 284; eg, I, 385; V, 126; VI, 284; 237, 479; VI, 284, 285; — 32; IV, 323; V, 202; VI, 286; I, 167, 479; VI, 253, 258, 286; 5; — Ley, III, 137; — op teibrugge, VI, 256; — Stapelst

IV, 200; VI, 200, 284; — Planckstrate, V, 155, 47 V, 285; — achter de Minderbroieren, VI, 286; — S VI, 285; — den Wierdyck, VI, 284; — Ghoetstragracht, VI, 284; — Hamelstrate, VI, 285; — Juffr 417; — Steynaert, VI, 285; — Molenberch, I, 419,

Die vier ghemeyn straeten die tot der stadt pon

I, 387, 388; zyde, I, 387, 388.
Places publiques: Vrythof, I, 31; pleyn van Nie
RUELLES. — Ordonnance d'ouvrir les ruelles qui
485; II, 41, 76; id. celles qui conduisent aux ren

485; II, 41, 76; id. ceiles qui conduisent aux ren fermeture, III, 433. — Noms de ruelles; Corenste, Minderbroederstege, III, 142; V, 252; VI, 284; Sleutelstege, V, 202; — Cruyckstege, VI, 284; — L Ruelle entre les maisons 't Scep et den Sleutel, I, 29 gen à Bevingen, I, 384; id. longeant le Voetbo joignant la Zoutstrate à la Corenstege, II, 314; — in Wilbampt, II, 349; — id. allant de la Steenstrate au — id. derrière la maison d'Arenberghe, II, 354; — aux remparts, VI, 253. — Voir M. van der Heyden.

RUFFELEN, - Voir Jeux.

Ruisseaux. — Rapport sur la visite des ruisseauville, VI, 396, 402.

RYCKEL (Robert de), abbé de St-Trond (1401l'Evêque de Liége, confirme le règlement comm Donne des Statuts et une keure pénale, I, 142, l'Evêque au sujet de leurs souverainetés, droits à juridiction de St-Trond; au sujet des amendes et d I, 150. — Abandonne à la ville les revenus des au naux, I, 150. — Accorde des privilèges pour le r développement du commerce, I, 153.



SABLE. - Défense d'en creuser sur les chemis III, 379.

TOMB VI.

SAELMEKERS. — Voir Maréchaux.

SAIGNEURS (leters). — Ne peuvent déverser qu'au Vissegat le sang provenant de leurs opérations, III, 239. — Le Saigneur juré de la vîlle (gesworen leter): salaire, obligations à remplir, nominations. III, 36, 124. — Saigneur en même temps pestmeester, III, 124. — Voir Maladies contagieuses.

- St Ambroise de Milan. Voir Pélérinages.
- St Bernardin de Sienne, propagateur de l'Observance régulière dans l'Ordre des Frères-Mineurs, I, 400.
- Ste Cathérine (Sinte Cathlynen). Faubourg de St-Trond, sesant partie de l'extra muros de Stapelpoort et Gangelosspoort, III, 316. Voir Eglises, Faubourgs, Milice Rurale, Paroisses.
  - Ste Cécile. Voir Confréries.
  - Ste Colette, I, 400.
  - St Gangulphe. Voir Eglises, Milices Citoyennes, Paroisses, Portes.
  - St JAQUES. Voir Elections Communales, Schuerhoven.
  - St Jaques de Compostelle. Voir Pélérinages.
  - St JAQUES EN GALICE. Voir Pélérinages.
- St Jean (Sint-Jans). Faubourg de la ville, I, 143. Les prés communaux, ordonnance qui les concerne, II, 297. Ferme-colombier, III, 81. Situation, III, 316. Voir Eglises, Faubourgs, Luciendael, Milice rurale, Paroisses, Portes.
  - St Jean de Capistran, I, 400.
  - St Josse-sur-Mer. Voir Pélérinages.
  - St Martin. Voir Arbalétriers, Eglises, Feux.
  - Sr Martin de Tours. Voir Pélérinages.
  - St Mathieu des Bogards (Couvent de), Voir Bogards.
  - St Michel. Voir Elections Communales, Foire Franche.
  - St Nicolas-en-Bar. Voir Pélérinages.
- S' Sacrement (Jour de la Fête du). Désense aux bouchers de vendre ce jour, II, 371. Voir Porcs, Processions.
  - St Sang. Voir Pélérinages.
  - St Sépulcre. Voir Eglises.
  - St Siége. Les légats du St-Siége, I, 398, 487.

ST-TROND (La ville de) — La Seigneurie de St-Trond appartenait pour une moitié à l'Evêque de Metz et pour l'autre à l'abbé du monastère de St-Trudon, VI, 249 — (1140). Ses habitants étaient exempts du tonlieu, I, 2; (1146) en matière synodale ils jouissaient des mêmes droits que les bourgeois de la cité de Liége, I, 2, 3. — (1222) Leurs sous-avoués les accablent de charges, I, 4. — (1227) La moitié de la ville appartenant aux Evêques de Metz passe à l'église de Liége, VI, 249. — (1288) Une commune y est établie par les Seigneurs, I, 8. — (1319) Juridiction respective de l'Evêque et de l'abbé, I, 15.

Luttes des Saintronnaires contre leurs Seigneurs légitimes. — (1314) Adolphe de la Marck, évêque de Liége, établit à St-Trond un corps municipal, I, 15. — Ses différends avec l'abbé, 16. — Les droits du monastère violés

par les chefs de la commune, intervention de l'avoué suprème, 17. — (1316) La ville mise à l'interdit par l'official; l'interdit levé, usurpation du pouvoir par l'Evêque; excès des St-Tronnaires, la ville remise à l'interdit par l'official, 17. — (1317) Mesures contre les excommuniés qui finissent par reconnaître l'autorité abbatiale, 17, 18. — (1323) Nouveaux excès des maîtres de la commnne, I, 19. — L'abbé se retire à Donck, l'évêque avoue ses erreurs, le pape suspend les peines de l'interdit, 19. — (1324) Insurrection des Liégeois contre l'autorité épiscopale, la cour de l'official transférée à Huy, ibid. — (1325) Interdit de la Cité, 20. — Etat des affaires à St-Trond, intervention de l'avoué suprême, 20. — (1327) Concessions de l'Evêque, 20. - (1328) La révolte à Liége, alliance des Saintronnaires avec la Cité, attaque de Statte, la bataille d'Arbone, 21. - Les confédérés défaits à Waremme, leurs excès dans la Hesbaye et le Pays de Looz, 22. — Siége de Tongres, la paye conclue, 23. — Contre-coup de ces évênements à St-Trond, 24. — Réconciliation de l'Evêque et de l'abbé, 24. — (1329) Paix de Nieuwenhoven, 24, 25. — (1345) La paix rompue, rétablissement de la commune, excès à Brusthem et à Aelst, 35. — (1347) Evénements de Liége, la bataille de Waleffe, les Saintronnaires à Léau, leur soumission au duc de Brabant, 36. — Usurpation du pouvoir par ce dernier, 37. — Les Saintronnaires assignés par l'Evêque au Tribunal de la Paix, 37. — Leur soumission, 38. — (1365) Nouveau rétablissement d'une commune, concessions de l'Evêque et de l'abbé, 50, 51; note, 57. — (1393) Insurrection contre les Seigneurs, 111; pardon accordé par ceux-ci, nouveaux règlements, 114 à 122.

Charles-le-Téméraire. — (1465) Evénements de France, alliance des Liégeois avec Louis XI, II, 20. — La guerre déclarée au duc de Bourgogne, II, 6. — Bataille de Montenaken, traîté de St-Trond, II, 19. — Indemnité à payer au duc, la paix rompue par les Liégeois, bataille de Brusthem; capitulation de la ville de St-Trond, ses portes abattues, entrée du Téméraire, II, 21. — Ravages exercés par ses soldats, 21, 22, 23. — Part due par la ville dans la rente constituée au profit du duc, II, 27.

Guerre entre l'Evêque de Liége et le parti de la Marck d'Arenberg. — (1482) Guillaume d'Arenberg, à la tête de troupes françaises s'empare de Liége, II, 106. — Maximilien d'Autriche envoie à St-Trond Philippe de Clèves; la ville lui ouvre ses portes, II, 106. — Ratification du traîté de St-Trond, II, 110. — (1483) Engagements pris par Maximilien vis-à-vis des Saintronnaires concernant la signature du traîté de Huy, II, 113. — (1484) Ratification de ces engagements par les Etats du Brabant, II, 116. — La ville est dispensée de signer le traîté de Huy, VI, 255. — (1485) Le traîté de Tongres; promesses que l'Evêque fait à ce sujet, II, 132. — Défense de crier "Bourguignon » ou « d'Arenbergh » II, 142. — La ville est pillée et ruinée par les ennemis de l'Evêque, II, 160. — La Cour Spirituelle de Liége, y transferée pour dix ans, II, 161. — (1490) La paix négociée entre l'Evêque et le Seigneur d'Arenberg; rémunération souscrite aux négociateurs par la ville de St-Trond, II, 165, 166. — Part qu'elle payera pour la solde de 400 cavaliers et 400 fantassins, IV, 441. — Promesse de payer pour l'artillerie de l'Evêque, II, 167. - Payement à valoir, II, 167. - Quittance, IV, 442. -Remboursements faits à la ville par l'Evêque, IV, 442. — (1491) Le duc Albert de Saxe rappelle au magistrat que les taxes imposées au quartier de la Hesbaye sont devenues exigibles, IV, 443; ne reçoit pas de réponse, rappel, IV, 444.—Ordre donné à la ville par l'Evêque de s'entendre avec le duc, IV, 445. — Malgré leurs sauvegardes les Saintronnaires sont poursuivis injustement pas des banquiers piémontais de Malines; intervention de Maximilien, roi des Romains, II, 170. — Trève entre l'Evêque et ses ennemis, conférences de Hasselt, IV, 445. — Informations prises au sujet du payement des taxes imposées au Pays, IV, 446. — L'Evêque part pour Bruges, prie les Saintronnaires de veiller à la défense de leur ville, IV, 446. — La ville ruinée, faveurs lui accordées par l'Evêque, II, 177, 182. — Exécution de la ville pour défaut de payement des sommes dues conformément à la paix de Maestricht, II, 187. — Payements exigés à décharge de l'Evêque, II, 190; pour la cavalerie, II, 191. — Voir J. de Hornes.

Les Gueux et le Prince d'Orange. — (1564) L'hérésie à St-Trond, le tribunal de l'Inquisition y établi par l'abbé, les hérétiques chassés de la ville par les troupes campagnardes commandées par les sires de Duras et de Horion, III, 45. – Assemblée des nobles au cri de « Vivent les Gueux, » III, 46. – (1566) La foire franche prohibée par les Seigneurs, III, 45. — Surveillance des étrangers, III, 46. — Prescription pour la garde des portes. III, 46. — (1567) Règlements à observer en cas de passages de troupes, III, 52. — Le prince d'Orange, réfugie en Allemagne, passe la Meuse, marche sur Tongres et Looz, va camper près de Jamines et se présente devant St-Trond, qui lui ouvre ses portes, III, 55. — Ses déprédations en cette ville, III, 56. — Le duc d'Albe à la poursuite du Taciturne, III, 57. — L'abbé ranconné, emmené prisonnier, son retour, III, 57. - Troupes logées à St-Trond par ordre de l'Evêque, 58, 59. — (1572) Les Saintronnaires offrent 3500 florins à l'abbé pour dommages qu'il a subis, emprunts, III, 72; VI, 326. — Cadeau de reconnaissance au sire de Duras, III, 73. — (1578) Troupes royalistes et orangistes à St-Trond, III, 106, 108, 127. — (1580) Alexandre Farnèse ratifie un traîté conclu pour rétablir l'entente entre la ville et la garnison de la ville de Léau, III, 133.

Les troupes étrangères mutinées. — (1593) Des troupes espagnoles occupent les faubourgs, III, 211. — Leur départ acheté à prix d'argent, III, 211. — Propositions de l'Evêque aux Etats au sujet des troupes mutinées de Sichem, VI, 306. — (1602) Des troupes espagnoles se trouvant à Hoogstraten exigent de l'argent du Pays de Liége, part due par la ville de St-Trond, III, 247. — (1603) Leurs déprédations continuant, la foire franche n'aura pas lieu cette année, III, 248. — La ville demande l'autorisation de percevoir mille florins dans les faubourgs, III, 255.

Guerre entre les Provinces-Unies et les Pays-Bas. — (1620) Le marquis de Spinola passe par St-Trond, se rendant de Bruxelles à Maestricht, VI, 324. — (1622) Les Trois Etats veulent imposer une garnison à St-Trond, III, 321. — Don Louis de Velasco, le baron de Salazar, III, 323. — de Spinola défend à don Antonio Papacoda, en garnison à St-Trond, de molester soit l'abbé, soit les bourgeois, soit les habitants des environs de la ville, III, 323.

Les troupes impériales. — (1629) La ville décide de s'opposer, dans la réunion des Etats, à la réception des troupes impériales dans la Principauté, III, 381, 382, 383. — Elle est taxée à trois cents pattacons pour l'entretien de ces tronpes, III, 383. — Garnison lui imposée, III, 384. — (1629) Les régiments des colonels Erwitz et Blanckart logés au Pays de Liége par ordre de l'Empereur, III, 385, 391. — Troupes impériales logées à St-Trond par

ordre de l'Evêque, leur départ, III, 386. — Mesures contre les soldats étrangers, III, 386, 389, 390, 391.

Les Suédois. — (1650) Faute de payement des sommes leur accordées par le traité de Munster, les troupes suédoises marchent vers la Principauté de Liége pour l'exécuter militairement; le magistrat de St-Trond reçoit avis de payer immédiatement la quote-part de la ville, IV, 38. — Emprunt de 16000 florins, IV, 44; id. de 4000 florins, IV, 45, 50, 51.

Jean de Weert et les Croates. — (1635) Passage de troupes françaises et hollandaises, du colonel Beeck, de Piccolomini, III, 422. — Mesures prises à St-Trond pour la sécurité publique, taxe frappée pour acquisition de poudre, 423, 424. — Ordre de l'Evêque au colonel Preuveneers et au drossard de Montenaken de secourir la ville en cas de besoin, VI, 328. — Prétention d'exemption d'impôt soulevée par le Commandeur de Bernissem, III, 425. Accès des greniers interdit aux locataires jusqu'au moment où la taxe pour la poudre sera payée, 421. — Arrestation de bourgeois pour motif'que la ville reste en défaut de payer les tailles, 425. — Plainte au sujet de la poudre acquise, 426. — Libre transit accordé à l'abbaye de Milen pour ses grains refugiés à St-Trond, 428. – Journée des Etats, 428, – (1636) Payement de 5000 thalers impériaux promis au général Piccolomini pour le départ des troupes allemandes, 431. — Jean de Weert à Jeneffe, 432. — Députation lui envoyée par la ville de St-Trond pour obtenir des sauvegardes, 432. — Jean de Weert convoque les députés des bonnes villes, 432. — Délégués, 432. — Réunion des bonnes villes à Hasselt, 432. — Députation vers l'Evêque à Bonn, 432. — Jean de Weert demande 6000 livres de pain et vingt tonneaux de bière, 432. — Fortification de la ville de St-Trond, 433. — Le gardien des Récollets député à Huy pour obtenir que la ville soit préservée du logement des troupes de Jean de Weert, 433. — Les bonnes villes convoquees à Huy par le Prince d'Osnabruck; fournitures imposées aux villes pour les troupes de Jean de Weert, 434. — St-Trond livre une partie de son contingent de blé; décide de faire un emprunt pour payer le reste, 435. — Fixe à deux heures de relevée la fermeture des cabarets pour soldats de tout parti, 435. — Nouvelles fournitures exigées pour les troupes de Jean de Weert, 435. - Lettres d'Osnabruck à ce sujet, fourniture faite à valoir, 436. - Visite des fortifications de la ville, 436. — La ville est menacée d'invasion et de pillage; service lui rendu par le commandeur de Bernissem, 442. - L'entrée de la ville interdite aux soldats allemands, séjour de vingt-quatre heures permis aux français et hollandais, 436. — Réunion convoquée à Looz par le Prince d'Osnabruck, le gardien des Récollets y est député, 436. — Réunion à Oreye, propositions d'Osnabruck; la ville de St-Trond payera pour les troupes de Jean de Weert 2147 mesures de seigle et 10000 thalers, VI, 328.— Le gardien des Récollets fait rapport de ces propositions; décision de faire la fourniture de blé, III, 437. — Exportation de grains prohibée, 437. — Désense à la milice citoyenne de sortir de la ville, 437. — Levée d'argent, 437. — Députation envoyée aux délégués de l'Evêque et du Prince d'Osnabruck à Tongres, 438. - La ville s'engage à livrer et à payer dans la quinzaine, VI, 328. — Jean de Lavise, quartier-maître de Jean de Weert, logé à l'abbaye; présent lui fait pour obtenir son départ, VI, 329. — Quittance des fournitures faites par la ville, VI, 329. — Présent de la ville au duc de Lorraine, III, 438. — Emprunts contractés pour satisfaire aux exigences de Jean

de Weert, III, 422, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45. — Vente de propriétés communales pour le même motif, III, 440, 441.

Invasion des troupes lorraines, françaises et espagnoles. — (1651) Les troupes du duc de Lorraine s'approchent de la ville; mesures prises par le magistrat, IV, 46. — L'Evêque offre de renforcer la garnison, IV, 47. — Les fossés de la ville comblés, ibid. — Querelles entre la garnison et la bourgeoisie, ibid. — Mesures concernant les étrangers louant des greniers dans la ville, IV, 47, 48. – Le colonel Geldens chargé de secourir la ville en cas de besoin, IV, 48. - (1653) Invasion des troupes françaises dans le Condroz et le pays de Liége, IV, 72. — L'évêque engage le Conseil Secret à proposer aux Etats de lever un corps d'armée, IV, 72. — Le Chapitre de Liége consent à la levée, IV, 73. — L'Etat Noble aussi, IV, 74. — Les troupes espagnoles se sont complices des déprédations des Français, conduite inhumaine du Prince de Condé; plaintes de l'Evêque à la diète, l'Evêque promet de revenir à Liége, IV. 74. — Intervention de la ville de St-Trond dans l'entretien de la milice, IV, 35. — L'évêque demande que la ville se munisse d'une garnison; la ville s'y refuse, IV, 87. — Décision des métiers à ce sujet, IV, 88. — (1654) Le colonel Gritte à St-Trond. IV, 89. VI, 354. — Visite des fortifications, mesures décrétées pour l'éventualité d'un bombardement, IV, 89. — Travaux de fortification, acquisition de poudre et de grenades, IV, 89, 90, 93. — Les troupes françaises se rapprochent de la ville, le colonel Simons, IV, 91. - Propositions du duc de Lorraine de retirer ses troupes, IV, 91. — Cavalerie et infanterie envoyées par l'Evêque pour défendre la ville contre le Prince de Condé et le duc de Lorraine, IV, 92, 106.

Troubles surgis à St-Trond en 1669. — Le baron de St-Fontaine y est envoyé par l'Evêque de Liége, IV, 229. — La ville lui ouvre ses portes, IV, 280. — Dépenses inouies de ses troupes, délégation au Conseil Secret, IV, 230. — Imposition de moyens publics pour leur entretien, IV, 230, 237. — Délégation au Conseil Secret à fin d'obtenir leur départ, IV, 238. — Les troupes ne quittent point, IV, 239, 240, 241, 242.

Guerre entre la France, la Hollande et l'Espagne. — (1672) Le Comte de Chamelly, lieutenant-général du Roi de France, demande des provisions de grains à prix d'argent, IV, 259. — Le comte de Rheingrave, gouverneur de Maestricht, menace St-Trond d'exécution militaire, IV, 260. - Etrangers y refugiés, IV, 261. — (1673) Ordre aux bourgeois de se pourvoir de farine, IV, 261. — Trois cents Keurlingen logés à St-Trond pour veiller à la conservation de la ville, IV, 261. — Règlement pour la garde, IV. 261. - Louis XIV, roi de France, campé à Straeten, IV, 265. -L'Evêque ordonne de recevoir et loger immédiatement le général Jamar avec trois compagnies de soldats, VI, 370, 371; désordres à St-Trond, enquête, VI, 371. — Ordre aux habitants de se pourvoir de farine pour un mois, IV, 266. — La ville court risque d'être surprise, IV, 267. — Instructions du baron de Mélin pour sa défense, VI, 372. — Des milices de Li reçues en garnison, IV, 268. — Députation envoyée au Comte de Monthé IV, 268. — (1674) Passage continuels de troupes de divers monarqu IV, 268, 275. — Etrangers réfugiés à St-Trond, IV, 269. — Ordonnance p la garnison, IV, 270. — Autorisation d'emprunt pour payer les gages de milice, VI, 373. — Les compagnies des capitaines de Hauterive et de Fi

I. 373, 374. — Remboursement, VI. 3 compagnies de milice, IV, 272. - Troi es, IV, 276. — La ville menacée d'e , IV, 276. — Prise et ses fortification la de matériaux en provenant, IV, 280 - (1675) de Courcol, intendant du Roi nison de 1000 hommes à la ville, IV. par l'intendant de Maestricht, IV, 284 Comte de Nassau, commandant de la le la Haye, IV, 285. -- Le lieutenant-ge St-Trond d'aller charger des palissad asselt, IV, 286. - Nouvelles exigenc 286, 287. - Hommage au Prince d'C e but d'obtenir des sauvegardes, IV, 28 rénéral Weibnom au sujet de fourrage int de Maestricht, IV, 291, 292. - Dai re aux exigences et exactions des ga ) Passage continuel de troupes de dinenacée d'exécution militaire, ibid. ne et leurs biens pour lui procurer d u de moyens publics, IV, 300. — Ex. IV. 307. - La ville doit livrer tous les l'être brûlée et pillée, IV, 307. - Ordr rmes, de poudre et de plomb, IV. 308 ttent St-Trond, IV, 308. - Travaux Munstériennes, hollandaises et autres . -- Le général Weibnom détermine une sauvegarde de cent hommes, I Hasselt; démarches faites auprès de lintronnaires retenus prisonniers en ce - Transaction au sujet des quartiers léputation envoyée à l'intendant de tions militaires; périls dans lesquels indants des villes voisines, IV, 312; t, menace de piller et d'incendier la 10sa et le prince de Vaudemont logés igons et trois compagnies de la gard euf mille florins; moyens frappés po mpagnies du duc ne partent point, de part, IV, 320. — Difficultés pour trou voir aux exigences des troupes étrang s officiera de la garde du duc quittent S 1. — (1679) Engagements pris par le n 1, 324. — Le chevalier de Souvray, li rre et commandant de St-Trond, exige nt pas satisfaction, loge les bourgme s; les orgies de ceux-ci dénoncées à l - Souvray menace de loger aussi les le satisfaire à ses exigences, IV, 325

d'une taxe hebdomadaire ne produit rien; le commandant menace les contribuables d'exécution militaire; un acompte de 4500 florins lui est remis, IV, 326. — Quatre mille florins doivent être payés sans retard aux officiers, IV, 327. — La ville est menacée d'exécution militaire par le Prince de Vaudemont, IV, 328. — Députation envoyée à Aix-la-Chapelle à fin de tratter avec l'intendant au sujet du payement des contributions exigées par les Français, IV, 329. — La ville exposée à la plus grande misère et à la ruine, IV, 330. — (1681) Troupes allemandes de M.-H. de Bavière, évêque de Liége, demandent fournitures de pain et de bière, IV, 344. — Leur commissaire exige livraison à Tongres de pieux et pallssades, etc.. ibid. — Entrevue de l'écoutête de Tornaco avec le baron de Weix, IV, 345. — Menace du gouverneur de Léau d'attaquer la ville, IV, 346. — (1682) Ordonnance de loger quelques centaines d'hommes; rachat de ce logement, IV, 350. — Le capitaine Culter arrive à St-Trond, IV, 354.

Guerre entre la France et l'Empire. — (1688) Les troupes françaises s'emparent de Huy; le magistrat de St-Trond députe le secrétaire à l'Evèque pour savoir quelle attitude la ville doit prendre, IV, 396. — Danger où elle se trouve, convocation des ecclésiastiques, mesures prises pour la défense commune, IV, 396, 397. — Les Français de Huy demandent des rations, se dirigent vers Montenaken au nombre de six cents, IV, 397; menacent d'incendie et de pillage si leurs exigences ne sont pas satisfaites dans les quarante-huit heures, IV, 398. — Mesures prises par le magistrat, IV, 397, 398; attitude des principaux bourgeois et du Béguinage, IV, 398, 399. — (1689) L'Intendant de Huy exige payement de toutes les sommes demandées et livraison des fourrages, faute de quoi St-Trond sera exécuté avec toutes les horreurs de la guerre, IV, 399. — Le magistrat est forcé d'exécuter tous les retardataires en matière de brandschattage, IV, 400. — Le clergé refuse de venir en aide à la ville, ibid. — Les troupes françaises quittent Huy, IV, 401. — Le Prince de Waldyck, feldmaréchal des Pays-Bas Réunis, logé à St-Trond avec ses troupes, IV, 403; ordonne à ses officiers et soldats d'acheter leur subsistance et leur entretien, IV, 404. — Le magistrat limite le prix des denrées, ibid. — Le colonel Van Hagendoren, IV, 405. — Les Français campés de nouveau à Huy, IV, 408. — Travaux de fortification à St-Trond, IV, 406; VI, 382. — Les contributions françaises, IV, 406, 408, 410, 411, 412. — (1690) Les contributions pour l'entretien des troupes des Pays-Bas, IV, 410. — La ville menacée d'exécution faute de payement de la rançon des bourgeois emmenés prisonniers, IV, 411. - Le magistrat assigné par les Etats à payer 4500 florins pour l'entretien des troupes du Pays. IV. 413; l'échevin de Creeft vient en aide à la ville, IV, 415. — Des troupes s'approchent de la ville pour y prendre leurs quartiers d'hiver, sous le commanndement du général Weibnom, IV, 415. — Weibnom fait publier que les comestibles ne seront pas vendus plus cher que l'année précédente, IV, 416; mesures prises à cet égard par le magistrat, ibid. — (1691) Le receveur de Macar poursuit ses exécutions; engagement pris par la ville pour le payement, IV, 418. — (1692) Le marquis de Boufflers, lieutenant-général de l'armée française, prend des ôtages en garantie des contributions exigées, IV, 426. — Démarches du magistrat auprès du banquier Clerx, afin qu'il se porte garant pour la ville; mesures prises pour rembourser ses avances, IV, 427 à 432. — L'abbé de St-Trond et le clergé offrent de payer conjoinurgeoisie, IV, 428. — (1693) Deux cents vaches doivent lard, IV, 434. — Mesures prises pour libérer les ôtages ur, IV, 436; V, 6, 9. — Propositions de l'abbé, IV, 437. — è commun accord avec le Clergé, IV, 437, 440. — (1694) a promesse de payer, V, 6, 7, 8. — Espoir d'obtenir une contributions, V, 6. — Menaces d'exécution militaire, V, métiers, V, 7. — Emprunt au banquier Clercx, V, 7, 8, Avances faites par des particuliers, V, 13, 17. — Indemniôtages, V, 17. — (1695) Misère dans laquelle la ville se lations exigées par l'Evêque de Liége, V, 20. — Menaces léfaut de payement des contributions françaises, V, 21. — ments des troupes, V, 26. — Sauvegarde accordée à la .nt du Roi de France, V, 27.

ccession au trône d'Espagne.—(1701) Fourrages militaires du Roi de France, V, 65. — Ordre du magistrat aux bour-le logement d'officiers, V, 65. — Le clergé exempt de , V, 65. — Ordre de l'Evêque de réparer les brêches des β. — (1702) Le comte de Gossion, commandant de la ville es prescrits aux soldats de la garnison, V, 67. — Le Régiouvain; ordre lui donné par le duc de Boufflers d'aller St-Trond et Hasselt, V, 69. — Les fortifications de Saint-palissades, V, 69. — La ville menacée d'exécution pour ent des tailles, V, 69. — Ordre du Prince 't Serclaes de impôts, V, 70; id. de livrer des palissades et des fascines à Léau, V, 71. — Lettres d'Alvelda au même sujet, V,

71, 72. - Lettre du comte T'Serclaes de Tilly sur l'entretien des chevaux, V, 72. — Moyens publics créés par le magistrat, V, 73. — Offres du Clergé pour le payement des contributions militaires, V, 73. - La ville menacée d'exécution pour défaut de fournir les rations des fourrages au commandant de la ville de Maestricht, V, 74. - Arrestations de bourgeois, V, 74. Sauvegarde accordée à la ville par le duc de Boufflers, V, 74. - Payement fait à Maestricht, V, 75. - Mesures contre les étrangers qui se réfugient à St-Trond, V, 75. — Les murs d'enceinte et les remparts de la ville démolis, V, 76. — Exécution imminente pour défaut de payement des tailles, V, 77.— (1703) Impôts créés par les Etats, V, 78. — (1704) Tailles imposées pour le payement des rations militaires, V. 82. — Ordre de Henri de Nassau, feldmaréchal des Pays-Bas Réunis, au sujet du pain, V, 83. - (1706) Le hameau de Melveren sommé par le Conseil de Guerre du quartier de Montenaken à marcher avec la milice rurale, V, 86. — (1707) Les armées des alliés campées à Hougarde, V, 90; exigent de la ville de St-Trond quantité de fourrages, de bière, de bois, etc., V, 90. - (1709) Le Prince de Wittenberg à St-Trond; ses ordres aux bourgeois, V, 94. — Défense aux bourgeois d'acheter des objets quelconques offerts par les soldats, V, 94. - Les troupes resteront à St-Trond tout l'hiver, V, 94. - Fournitures pour le chauffage, V, 95. Le prince de Holstein, V, 95. — L'accaparement de grain défendu par le magistrat, V, 95. — Mesures prises pour le logement des recrues, V, 95, 96. Le blé fait défaut, V, 96; mesures pour prévenir le manque de pain, V, 96. - La garnison quitte la ville, V, 96. - Traîté pour réprimer les désordres et les brigandages des partis, V, 100. - Traité de Maubeuge-Tournai, V, 101, 102. — Les contributions militaires, V, 104. — (1711) Etat des finances de la ville, V, 105 — Le clergé doit intervenir dans le payement de la dette communale, V, 105, 106, 110.

Guerre entre la France et l'Empire. — (1735) Troupes destinées à hiverner à St-Trond, V, 270. — Répartition des charges sur la bourgeoisie; convention avec le baron de Minginzburg, V, 270; id. avec le baron de Stein, V, 271. — (1736) Troupes allemandes prenant leurs quartiers d'hiver dans les petites villes du Pays; mesures pour leur logement, V, 273. — Indemnité de logement payée aux petites villes, V, 281.

Guerre entre l'Autriche et la France. — (1741) L'armée française campée à Modave; le Prince-Evêque ordonne au magistrat de St-Trond d'y fournir des voitures et des attelages, V, 245. — Ordre de fournir des rations aux Français campés à Fize et à Villée, V, 296. — (1742) Contrat de la ville de St-Trond pour cette fourniture, V, 297. — Le Prince de Hesse passe par St-Trond, vin d'honneur lui offert, V, 298. — Troupes hanovriennes en quartiers d'hiver, V, 298. — Etats de débours pour leur passage et leur logement, V. 298. — Transport à Diest des malades du régiment de Wrangell, V, 298. — Le général-major Wrangell logé à l'abbaye avec toute sa suite; protestation de l'abbé contre les logements de troupes hanovriennes au Speelhoff, V, 298. — Logement dans les maisons presbitérales, V, 299. — Présent offert au colonel Sydenbaender, V, 299. — Transport à Diest des malades du régiment de cavalerie du colonel de Wrede, V, 299. — (1743) Le général-major Jonsomby, V, 301. — Déclaration de Sydenbaender, VI, 303. — (1744) Troupes autrichiennes passant par le pays de Liége logent à St-Trond, V, 306. — Vin d'honneur au duc d'Arenberg passant par la ville pour se rendre en Allemagne, V, 306. — (1745) Troupes hollandaises, V, 309. — Dénombrement des écuries et des maisons de la ville, V, 309. — (1746) La ville se trouve en péril continuel d'attaque; mesures pour sa défense et pour l'observance de la neutralité vis-à-vis des puissances guerroyantes, V, 310. — Troupes françaises; dragons de Saxe, uhlans et cantabres au service du Roi de France, V, 311. — Fourniture de rations de foin et d'avoine, V, 311. — Règlement pour la garde urbaine, V, 312. — Rapport sur les fourragements des Français au hameau de Mervel, V, 312. — Etat des rations fournies aux troupes françaises et aux troupes autrichiennes. V, 313. — Hussards et pandours de la Reine de Hongrie logés à St-Trond, V, 313. — Démarches auprès du Comte de Bathiani pour obtenir payement des fournitures faites aux troupes du Prince Esterhazi et du baron de Trips. V, 313. — Payements aux pandours, fourniture de rations de foin et d'avoine aux ambulances, V, 313. — Transaction au sujet du séjour du comte de Bethléhem, V, 313; id. avec le commandant de place Haudtlay, V, 313.— Etat des finances de la ville, V, 313. — Le général Morocz fait partir deux compagnies des grenadiers-pandours, IV, 314. — Demande de payement des frais de l'hôpital militaire du Roi de France, V, 314. — (1747) Présent de la ville à la dame du général de Trips, V, 315; id. au colonel Hautle V, 315. — Emprunt pour couvrir les dettes contractées pour les hussards pandours logés à St-Trond, V, 315. — Etat de paille et viande livrées l'hópital de S. M. l'Impératrice, V, 315. — Transaction avec le colonel d hussards au sujet de sa table, V, 315. — Rations d'avoine et foin demandée par le capitaine Bajaki, V, 316. — Emprunt pour subvenir au payement de

supes, V, 316. — La ville astreinte à tenir au service du ente chevaux d'ordonnance, V, 317. - Logement de et autres, V, 317. — Délégation au sieur de Séchelle pour des rations d'avoine livrées aux ambulances militaires. e fournitures donné au hameau de Stracten, V, 318. l'avoine livrés aux troupes de S. M. I. et R., V, 318; id. oates de la Reine de Hongrie, V. 319. - Projet de réparongroises, V. 319. — Accord au sujet de la table du géné-5 à l'abbaye, V, 320. — Cadeau de la ville au baron de Etat des fournitures faites aux troupes de S. M. I. et R. e et de Bohème, V, 321. — (1748) Présents à la dame du commandant de la place de St-Trond et autres, V, 322. sujet de la table du Comte de Bethléhem, V, 322. — Le ommandant des pandours logés dans la ville, V, 322. ziment de Trenck, V. 323. - Ordres de l'intendant de du livrement de charettes pour le transport de foin au i St-Trond; impossibilité d'y obtempérer, V, 323. garde, V, 324. - Réclamation du payement des fourniibulances du Roi de France, V, 324. — Mobilier de l'Hô-Roi, se trouvant aux Couvents des Capucins et des Récol-49) Payement des fournitures faites à l'Hôpital ambulant 7. 327. — Fournitures au régiment de Trips, V, 328. duc Charles de Lorraine passant par St-Trond, V, 328. urgesis qui ont fait des fournitures aux armées françaises,

l'Angleterre et la France. — (1757) Troupes françaises V, 368. — Le maréchal d'Estrées passe par la ville, V, ons des maîtres de postes, V, 369. — (1759) Journée des tre y délégué fait ses efforts pour préserver la ville des se troupes françaises, V, 385. — Un escadron de cavalerie — Indemnités de logement aux bourgeois, V, 389. — Id. es par les Etats du Pays, V, 393. — Passages probables spes françaises; mesures prises pour éviter qu'elles prens d'hiver à St-Trond, V, 394, 398. — (1761) Etat des loge-1, 404. — (1762) Régiments français passant par la Princiestre de St-Trond envoyé à Liége pour en éviter le — Etat des frais de feu et lumière fournis aux troupes . — Le régiment royal du Piémont et le régiment de l.

égeoise. — (1789) La révolution à Liége, VI, 6. — Saint-confédération des bonnes villes, VI, 6. — Les doyens des u conseil, VI, 7. — Amnistie aux appréhensibles et aux lémission des bourgmestres, VI, 7. — Les bourgmestres-blimenter ceux de Liége, VI, 8. — Nouveaux bourgmestres par acclamation, VI, 8. — Démission de Luesemans, I, 8. — Négociations avec l'abbaye, VI, 9. — Assemblée — Le décret de Wetzlar, VI, 10. — St-Trond s'y soumet, irgmestres élus par les Seigneurs avant la révolution sont VI, 11. — Menaces des révolutionnaires à l'adresse du

magistrat, VI, 12. — (1790) Le baron von Schlieffen envoie des troupes pour maintenir l'ordre à St-Trond, VI, 12. — Lettre lui adressée par le magistrat, VI, 13. — Les troupes prussiennes quittent la ville, VI, 13. — Organisation de patrouilles, VI, 14, 15. — Menaces de pillage, affichage du décret de Wetzlar, VI, 17. — Election illégale du magistrat, VI, 16. — (1791) Patrouilles, VI, 17. — Le magistrat légal reprend pour la seconde fois ses fonctions, VI, 17. — Pillages, incendies et spoliations, VI, 18. — Poursuites contre les révolutionnaires, VI, 18. — Ceux-ci quittent la ville, VI, 18. — Ordre au receveur intrus de restituer tous les régistres et papiers de la recette personnelle, VI, 18. — Id. au secrétaire intrus de remettre au magistrat tous les papiers se trouvant entre ses mains, VI, 19. — Id. au magistrat intrus de rembourser les gages perçus, VI, 19. — Enquêtes sur faits criminels qui se sont commis pendant la révolution, VI, 20. — Etat des recettes et dépenses de la période revolutionnaire, VI, 20. — Poursuites contre les receveur et secrétaire intrus, VI, 20, 21, 24. — Id. contre le magistrat illégal, VI, 22, 24, — Incursions nocturnes des patriotes refugiés à Zepperen et à Houppertingen, VI, 23. — Vente des costumes de la garde patricienne, VI, 23. — Le receveur intrus s'enfuit à Bruxelles, VI, 24. — (1792) Indemnités aux patrouilles pour pertes subies pendant la révolution, VI, 26. — Etat de payement des patrouilles, VI.

Guerre de la France à l'Empire. — (1792) Troupes autrichiennes logées à St-Trond, VI, 28. — Députation au général Schoenfeldt, VI, 28. — (1793) Le Prince de Cobourg, généralissime de S. M. I. et R. demande au Pays de Liége 600,000 florins de Vienne, VI, 28, 29. — Décision du Conseil de la Cité de Liége, VI, 29. — Décision du magistrat de St-Trond, VI, 29. — Payement, VI, 30. — Bois et paille fournis à l'hôpital militaire, VI, 30. — Bois et paille fournis à l'hôpital militaire, VI, 30. — Protocole concernant cet établissement, VI, 30. — Réquisition de chevaux, VI, 34. — Députation à Bruxelles pour obtenir payement des fournitures faites aux troupes impériales lors de leur passage par la ville, VI, 34. — Propos séditieux contre l'Empereur et Roi, VI, 35. — Etat des voitures fournies, VI, 35. — Logements de troupes étrangères, VI, 36. — Etat de bois et paille fournis à l'hôpital militaire, VI, 36. — Transport des invalides prussiens à Tournai, VI, 36. — Réquisition de paille, VI, 36. — Id. de voitures pour le transport de prisonniers français, VI, 36. — Arrivée de la première colonne de prisonniers français, VI, 36; id. de la seconde, VI, 37. — Réquisitions de paille, VI, 38. - Ordonnance concernant les chiens qui déterrent les cadavres au cimetière de Ste Catherine, VI, 38. — Députation aux Commissaires de guerre à fin d'obtenir payement des fournitures faites à l'hôpital militaire, VI, 38. -Lettre du commandant de l'hôpital au magistrat, VI, 39; mesures prises par le magistrat, VI, 39. — Réquisition de paille, VI, 39. — Récompense au médecin Van Bergen pour services rendus aux blessés après la bataille de Neerwinden, VI, 40. — (1794) Excès du capitaine des hussards, plainte du magistrat à l'Evêque, VI, 40. — Réquisition de paille, VI, 41. — Les Chambre de Rhétorique et des Jeunes Arquebusiers, transformées en hôpital, VI, 41. — Sauvegarde accordée au magistrat de St-Trond, par le Prince de Saxe-Cobourg, VI, 41. — Réquisitions nouvelles, VI, 42. — Les bagages du Prince de Hesse au couvent des Récollets, VI, 42. — Etat des fournitures à l'hôpital militaire de S. M. I. et R., VI, 42. — Médaille décernée au chirurgien Cruls, VI, 43. — Le capitaine Kenis, VI, 43. — Réquisition de voitures pour le transport des malades à Cologne, VI, 43. — Le chevalier de Maillard, député aux bourgmestres des bonnes villes par le Prince de Wurtenberg, VI, 44; ses mesures pour les émigrés français, VI, 44. — Passages continuels de troupes impériales et alliées, V, 45. — Etat des finances communales, VI, 48.

La Révolution Française. — (1794) L'administration centrale de Liége, VI, 48. — Organisation des pouvoirs à St-Trond après la réunion de la Belgique à la France, VI, 49. — Passages de troupes à St-Trond, VI, 60. — Nouvelles des armées de Napoléon, VI, 67, 73, 76, 80. — (1797) Insurrection dans les départements de la Dyle et de l'Escaut, VI, 94. — Id. aux environs de Diest, VI, 124. — Avis au public, VI, 125. — Insurrection dans le canton de Cortessem, VI, 133. — (1800) La conscription milîtaire, VI, 137, 139. — (1801) Publication de la Paix entre l'Empire et la France, VI, 150, 151. — Voir Arbre de la liberté, Assignats, Béguinage, Bureau de Bienfaisance, Capucines, Capucins, Chapelle des Clercs, Charité, Cimetières, Cloches, Commandant de Place, Commanderie, Commissaire du Directoire, Commissaire du Gouvernement, Commissaire des Guerres, Commissaire de Police, Commission d'Encouragement, Compagnies bourgeoises, Conscription militaire, Contributions directes, Corporations ecclésiastiques, Culte catholipue, Département de la Meuse Inférieure, Dimes, Domaines nationaux, Eglises, Elections communales, Emigrés, Emprunt forcé, Enregistrement, Etat Civil, Fabriques d'Eglises, Fêtes Républicaines, Finances, Foires, Fonctionnaires, Fondations religieuses, Frères Cellites, Garde-Magasin, Garde nationale, Gendarmerie nationale, Hôpital militaire, Hôpitaux civils, Inhumations, Instruction publique, Jérusalem, Jurés du canton, Justice de Paix, Logements militaires, Luciendael, Magasins de denrées, Magasins de fourrages, Maisons d'arrêt, Maison de sûreté, Maîtrises, Marchés, Médecine et Pharmacie, Metsteren, Milen, Moyens publics, Municipalité, Notariat, Octroi, Pain, Paroisses, Patentes, Pauvres, Pie VII, Poids et Mesures, Population, Postes aux chevaux, Poste aux lettres, Prébendes ecclésiastiques, Prêtres déportés et émigrés, Prières publiques, Prisons, Processions, Receveurs, Récollets, Religieux, Représentants du Peuple, Réquisitions, Sceau communat, Serment de haine, Société philantropique, Spectacles, Te Deum, Ter Beeck, Tribunal correctionnel, Zaepfell.

Le Consulat et l'Empire de Napoléon. — (1802) Suffrages des St-Tronnaires sur la question « Bonaparte sera-t-il consul à vie, » VI, 164. — La fête du 14 juillet, VI, 167. — Déclaration à recevoir des prêtres, VI, 168. — Le senatus-consulte du consulat à vie, VI, 169. — (1803) Avis du passage du Premier Consul à St-Trond, VI, 175. — Appel à ce sujet, instructions à suivre, VI, 176. — Anniversaire de la naissance du Premier Consul, VI, 175. — Son passage, VI, 178. — Trois escadrons du 7° hussards, VI, 179. — Troupes de ligne, VI, 179. — Les 11° et 13° dragons, VI, 179. — (1804) Suffrages sur la question de l'hérédité de la dignité impériale, VI, 196. Serment à l'Empereur, VI, 197. — Amnistie aux conscrits réfractaires, VI, 198. — Ecrits séditieux contre Bonaparte, VI, 198. — Couronnement de l'Empereur, fêtes à St-Trond, VI, 199, 200. — (1806) Fête de St-Napoléon, VI, 214, 215. — Publication de la Paix entre la France et la Russie, VI, 216. — Prières publiques pour l'Empereur, VI, 219. — Son buste placé à Saint-

Trond dans la salle du Conseil, VI, 219. — Fête de la naissance du Roi de Rome, VI, 220.

Les puissances alliées contre Napoléon. — (1814) Lettre du maire de St-Trond au commandant de la division du prince royal de Wurtemberg; réquisition de 1500 paires de souliers, IV, 222. — Réquisition de voitures pour le service du Prince héréditaire de Suède, VI, 222. - Quatre mille hommes d'infanterie et de cavalerie suédoises, VI, 223. — Réquisition pour les troupes suédoises, VI, 223; lettre à ce sujet du maire au commissaire du gouvernement, VI, 224; id. à la commission d'arrondissement à Hasselt, VI, 225. — Emprunt de vingt millions, VI, 226. — Logement de deux mille hommes; id. de 2886 et 433 chevaux, VI, 226. — Collecte pour les hôpitaux militaires, VI, 226. - Vingt-cinq mille suédois repassent pour retourner en leur pays, VI, 226. — La garnison de Juliers arrive à St-Trond, VI, 227. — Approvisionnement du magasin militaire, VI, 227. — Rétablissement du Pape à Rome, service solennel à St-Trond, VI, 229. — Cinq mille français de la garnison de Wesel passent par la ville, VI, 229. — Lettre du maire au général d'York, VI, 229. — Fournitures aux Suédois cantonnés dans la ville et dans les environs, VI, 230. — Les troupes du général d'York, VI, 230. — La garnison de Hombourg, VI, 230. — Passage par la ville de la duchesse d'Aldenbourg et des Princes de Prusse, VI, 231. — Les troupes prussiennes, VI, 231. — Le général Walmade, VI, 231. — Réunion de la Belgique à la Hollande; le Prince d'Orange, souverain des Pays-Bas, passe par St-Trond, VI, 235. — Fêtes à cette occasion, VI, 236. — Transports de militaires français venant de Russie et retournant en leur pays, VI, 237. — (1815) La Souveraineté du Prince d'Orange sur l'ancienne Belgique autrichienne et la principauté de Liége, VI, 237. — Publication de la proclamation du Roi des Pays-Bas, VI, 238. — Te Deum pour l'avênement de Guillaume, VI, 238. - Passage du Prince Frédéric d'Orange, VI, 238. - Approvisionnement du magasin militaire de Waremme, VI, 238. — Arrêté du Roi sur les monnaies, VI, 239. — Réquisition de denrées et de viandes pour l'armée prussienne, VI, 239. — Le Roi des Pays-Bas passe par St-Trond pour se rendre à Liége, VI, 239. — Réquisitions diverses, VI, 240. — Nouvelles de la bataille des environs de Charleroi, blessés prussiens dirigés sur Maestricht VI, 240. — Les Saxons, VI, 241. — Hôpital ambulant, VI, 241. — Réquisitions de voitures, VI, 231. — Nouvelles importantes de la victoire décisive des alliés sur les Français; fêtes organisées à St-Trond, VI, 242. — Service de l'évacuation des blessés, VI, 242. - Nouvelle officielle sur la désaite de Napoléon à Waterloo, son arrestation à Paris par la Garde Nationale, VI, 243. — Le duc de Looz-Corswarem, commandant de la piace de St-Trond, VI, 243. — Service funèbre à la mémoire des Belges morts à Waterloo, VI, 244. — Te Deum d'actions de grâces pour la délivrance du Pays, VI, 244. — Id. pour le rétablissement du Pape en ses Etats, VI, 245. — Le projet de Constitution de S. M. le Roi des Pays-Bas; liste des notables appelés à émettre leur vœu sur ce projet, VI, 245. — Publication VI, 246. — Les troupes prussiennes repassent par St-Trond; mesures prises par le magistrat, VI, 246, 458, 459, 460, 461, 463. — Troupes nationales, VI, 246, 462. — Troupes Hanséatiques, Brunswickoises et Hanovriennes, VI, 462, 463, 464. — Te Deum pour le biensait de la Paix, VI, 246. — Dernière colonne de la Légion Allemande, VI, 464. — Commission d'encouragement instituée pour veiller au soulagement des défenseurs de la Patrie, victimes de la guerre, VI, 247. — Te Deum anniversaire de la bataille de Waterloo, VI, 247.

St Trudon. — Entrée des reliques du patron de la ville, VI, 215.

SAISIES. — Voir Accises, Animaux vagants, Magistrat, Procédure.

SALPÈTRE. — Voir G. d'Autriche.

Samedi (Jour de). - Voir Forains, Marché du samedi.

SANG. — Voir Boyaux, Chirurgiens, Saigneurs.

SARENS, Georges, abbé de St-Trond, (1532-1538). — Assemble les religieux du monastère pour procéder à l'élection de son successeur, III, 5. — Sa mort, ibid.

SATERDACH HALDEN. — Voir Marché du samedi.

SATIN (Etoffes de). — Impôt, IV, 531, 301; V, 273.

Saucisses. — Ordonnances concernant la vente, II, 49, 136, 170. — Voir Charcutiers.

SAVON. — Impôt sur cet article, V, 23.

SAVONNERIE. — Exemption d'impôt sur les matières premières employées dans sa fabrication, V, 352.

SAYETTE. — Impôt, IV, 231, 301, 366.

SCHAUGELT. — Impôt sur les foyers et les cheminées. — (1622) Projet de création de ce moyen, taxe, etc., III, 315. — (1668) Nouveau projet, nouvelle taxe, IV, 212, 213; octroi des deux Seigneurs, IV, 214. — Menaces d'exécuter les contribuables en retard de payement, IV, 215, 222. — Arrérages, IV, 241. — (1684) Menace de saisie mobiliaire contre les défaillants, IV, 368. — (1687) Nouvel octroi pour la perception de l'impôt, IV, 390; délai fixé pour le payement, IV, 391. — (1690) Nouvelle taxe, IV, 411; octroi, IV, 412; versement de la collecte à des particuliers pour avances faites à la ville, IV, 415.

Schelfheyde, dans la franchise, dépendait en matière religieuse de la succursale de Melveren, VI, 202.

Sceau communal. — Voir Magistrat. — (Rév. Fr.) Ordre de se servir de l'ancien sceau, VI, 206. — Le nouveau sceau aux armes impérales, VI, 216.

SCEPENEN CLERIC. - Voir Justice.

SCEYMEECKERS, fabricants de fourreaux. — Voir Maréchaux.

SCHAEPSMERCKT. — Voir Marchés.

SCHERPRICHTER. — Voir Justice.

SCHIETSPEL. - Voir Arbalétriers.

SCHOENGULDE. - Voir Pauvres.

SCHOENMERCKT. — Voir Marchés.

Schoonvorst (Ameil de), abbé de St-Trond (1330-1350). — L'évêque de Liége déclare que par l'institution du Tribunal des Vingt-Deux, il n'a voulu porter aucune atteinte au pouvoir de l'abbé de St-Trond, I, 28. — Ses poursuites contre les échevins de la ville, I, 31. — Règle, avec l'Evêque, la mode de nomination et la juridiction des Echevins, des Conseillers, des bourgmestres, du comte des marchands et de la Gilde des drapiers, I, 31.

SCHOOYMEECKERS. — Voir Cordonniers.

SCHUERHOVEN. — Voir Confrérie des Pélérins, Eglise St-Jaques. Faubourgs, Logements militaires, Milice rurale, Paroisses.

SCHUTTERSHOF VAN SINT JANS. — Où situé, III, 323. — Voir Archers de St-Jean.

Scieurs (die saeghers). — Fesaient partie de la corporation des charpentiers, III, 380.

SCLACHGELT. — Droit perçu une fois l'an sur les chariots et les charrettes passant par la ville ou par la franchise. — (1352) Les deux Seigneurs en autorisent la perception pendant vingt ans, I, 42. — Id. pendant dix-huit ans, I, 55. — Mise à ferme, I, 239, 327. — Le produit en était appliqué au pavage de la ville, I, 387. — Fraudes, I, 266. — Disposition au sujet de ce droit pour les habitants de Terbiest, I, 409. — Voir Moyens Publics.

SCRUTUM, droit de grute. — Voir Abbaye de St-Trond, Albéron II et III, Bière, Paenceys.

Sculpture. — Le premier sculpteur établi à St-Trond; faveur lui accordée, V, 424.

SCUTTERS VAN DEN CREENKENS. - Voir Archers.

SCRYFTAFEL. — Voir Crieur Public.

SCRYNWERCKERS. - Voir Menuisiers.

SECRÉTAIRE COMMUNAL (Cleric). — Permis de port d'armes, I, 294, 295. — Est exempt du service de la garde, I, 481; id. du service militaire, IV, 236. — Texte du serment qu'il prête, VI. 386. — Ses gages, IV, 196, 333; V, 191. — Plaintes au sujet de l'excessive besogne qu'il a à faire, IV, 333, 384. — Sa nomination appartient aux bourgmestres et au conseil, V, 85. — Secrétaires mentionnés dans l'Inv., I, 209; II, 466; III, 259, 278, 433, 434, 436, 438, 504; IV, 6, 104, 196, 297; V, 68, 75, 95, 106, 110, 193, 276, 356, 407, 467, 506; VI, 26, 294; — substituts du secrétaire, V, 346, 384, 388; — sous-secrétaires, IV, 229, 384; — secrétaires adjoints, V, 268, 506. — Voir J.-C. de Bavière, Gilde des Drapiers, Maur van der Heyden.

SÉDAN (Frédéric-Maurice de Latour, prince de). — Transactions au sujet de ses prétentions, IV, 156. — Le Pays de Liége mis en demeure par le vicomte de Turenne d'exécuter sa convention vis-à-vis des héritiers du Prince, IV, 155. — Résolution de l'Etat Tiers, ibid.

Seigneurie de St-Trond. — Voir Accises, Amendes, Jean III de Brabant, Brassin, Cloches, Débits de bière, Dîmes, Fermeté, Franchise de la ville, Juridiction des Seigneurs, Justice, Keuren, Magistrat, Mouture, Sel, St-Trond (ville de).

SEIGNEURS DE ST-TROND. — Texte du serment que prêtait l'évêque de Liége, II, 419; id. l'abbé, II, 463. — Souveraineté des Seigneurs. (Voir J.-Th. de Bavière, Justice, R. de Ryckel, Velbruck.

Sel. — Règlementation du trafic de cet article, I, 288, 392; III, 75, 76, 84. — Pour l'argent provenant du sel qu'ils ont vendu à St-Trond, les marchands peuvent acheter du blé et l'exporter, I, 418, 441; II, 52, 80. — Cherté, III, 74. — Sel étranger, III, 74. — Droit payable à l'abbaye, II, 158. — Impôts sur cet article, III, 77; IV, 231, 301. — Experts ou rewards, III, 177. — Voir Merciers.

Imeeckers). - Fesaient partie du métier d

TROND. — Voir Bogards, Instruction publi LETS (boden, dienaren ou knapen) du mag mix, Magistrat de la ville.

re fixé pour la préparation de cet articl

rémonie de la prestation de ce serment, V emandent délai pour satisfaire à la loi, V Concordat, VI, 163. — Déclaration à fair r Département de la Meuse Inférieure.

t Arbalétriers, Archers, Arquebusiers, Cha bourgeoises.

EN. - Voir Prisons.

BLOCKEN. - Ce que c'était, III, 166.

s Romains. — Rend au pays de Liége l itumes lui concédés par Albert de Cuyck, 8. — Casse la sentence portée contre le p Othée, I, 178, 188. — Sa sentence contre ongres et Hasselt, I, 268, 283.

E (stadis sindicus). — Dirige, en matière de le, devant le juge compétent, IV, 369. — I, 326; V, 417. — Signifie les protestation, VI, 344. — Sert la ville devant les tribus de l'officialité, V, 140.

ns l'*Inventaire*, III, 279, 280, 387; IV, 369 VI, 326, 327. — Cumul des postes de sindicaso, 387; V, 113, 389. — Résignation au pa fonction, V, 419. — Divers, V, 344; V

CAMER. - Voir Archers.

)RT. - Voit Portes.

BORNE. — Voir Cours d'eau, Fontaines. seau qui traverse la ville de St-Trond.

1. - Voir Cloches, Couvre-feu.

it Maréchaux.

van der), abbé de St-Trond, (1663-1679), er des bouchers, VI, 360. — Confirme le m
les trois compagnies bourgeoises, IV, 23e
e l'évêque sur l'administration communale
tivateurs de déclarer les dommages causés
oupes étrangères, IV, 267. — Autorisation
e, IV, 276. — Veut exempter ses locataire

Société PHILANTROPIQUE (Rév. Fr.) — Instituée en vue d'amélioration et de prospérité publique, VI, 129.

Sceurs Grises (Graususters). — Autorisation leur accordée pour s'établir à St-Trond, II, 401; conditions d'admission, II, 468. — Reconstruction de leur maison, III, 444, 445, 446, 447, 501; V, 269; agrandissement, V, 256. — Subsides accordés aux Sœurs Grises par la ville, III, 277, 321, 351, 355; IV, 314. — Bière annuelle, III, 310, 376, 380, 387, 392, 405, 411, 426, 442, 446, 451, 458; IV, 117, 137, 244, 298, 332. — Salaire pour inhumations, III, 275, 319. — Leurs conflits avec les Frères Cellites, IV, 311, 340, 341; avec les maréchaux, V, 353; avec le magistrat, V, 184, 349, 428, 429, 430, 431, 435. — Leurs supérieures, III, 322, 351; V, 184. — Leur Père Spirituel, V, 349. — Leur cimetière, V, 115. — Citation, II, 424. — Voir Frères Cellites, Inhumations.

(Rév. Fr.) Taxation du couvent dans l'Emprunt forcé, VI, 79. — Suppression de la communauté, inventaire, état nominatif des religieuses, VI, 85. — Apposition des scellés, VI, 90. — Présentation des bons, VI, 96. — Communauté de Sœurs Grises recommandée au Préfet du Département, VI, 213. — Etat réclamé par le maire, VI, 231.

Soir (Etoffes de). — Impôt sur cet article, IV, 231, 301, 366; 371, 373; V, 23.

Sonneries de cloches. — Voir Inhumations.

SORCELLERIE. — Mise à la torture d'une sorcière, III, 370.

Sortie (droit de) frappé sur certaines marchandises. — Voir Licent.

Souliers. — Impôt, V, 366.

Soure et Parlement (Révolution de). — Voir St-Trond (révolution liégeoise).

Spectacles et divertissements publics (Rév. Fr.) — Taxe imposée en faveur des indigents à secourir à domicile, VI, 95, 97.

SPEELHOFF. -- Voir Abbaye de St-Trond, Remi Mottaer.

SPERNEY. — Voir Cours de tenants.

SPIL WOCHTERS. — Voir Gilde des Drapiers.

STADEN OU STAYEN. — Fesait partie de l'extra muros de Gangelofspoort, III, 316. — Le pont de Staden, IV, 346. — Voir Eglises, Hameaux, Paroisses.

STADTHELDERS ou STADTHOUDERS, lieutenants des Seigneurs de la ville. — Lieutenants de l'Evêque cités dans l'Invent., III, 178, 218; id. de l'abbé, III, 134, 426, 430, 502; V, 11, 27, 157.

STADTS VRYHEIT. - Voir Franchise de la ville.

STADS ZIECKHUYS. — Voir Maladies contagieuses.

STAPELE (de) Wiric, abbé de St-Trond (1155-1180). — Se plaint à l'avoué des rapines que les sous-avoués commettent au détriment du monastère, 1 4

STAPEL HALDEN. — Obligation d'exposer en vente au marché, 384; V, 79.

STAPELPOORT. — Château-fort y construit par Jean de Bavie évêque de Liége, I, 150, 185, 187; démoli, 153. — Voir J. de Bavie M.-H. de Bavière, Faubourgs, Forts, Milices citoyennes, Portes, R. Ryckel.

STEEN. - Voir Keuren, Poids.

STENAERT (Sœurs du Tiers-Ordre à). — Défense aux hommes de se promener aux abords du Couvent, I, 343. — Part qu'elles payent dans la taille frappée par les commissaires du duc de Bourgogne, II, 27. — Leurs rentes, III, 429; IV, 78, 279; V, 285; VI, 34, 406, 444. — Convoquées par le magistrat pour délibérer au sujet des ôtages prisonniers à Namur, V, 437. — Promettent payement dans les contributions, V, 6. — Leur offre au sujet des contributions militaires, V, 73. — Invitées à délibérer au sujet de tailles votées par les Etats, V, 82. — Invitées à contribuer au payement de la dette communale, V, 106. — Leur mandataire, V, 105. — Assignées en payement du bondergeld, V, 479. — Leur couvent transformé en magasin militaire, VI, 31. — Leurs supérieures, V, 6, 73, 285; VI, 34, 400, 444; vice-supérieures, V, 6, 73; VI, 444; procuratrices, V, 6, 73; VI, 406, 444; religieuses (discreten) V, 6, 73, VI, 444. — Val St-Jérôme, VI, 406, 444.

(Rév. Fr.) Fourniture de bêtes à cornes, VI, 72. — Taxation dans l'emprunt forcé, VI, 79. — Suppression du couvent, inventaire, état nominatif des religieuses, VI, 84. — Apposition des scellés, VI, 90. — Présentation des bons, VI, 96. — Proposition d'utiliser le couvent comme hôpital des pauvres, VI, 97. — Magasin de fourrages établi dans le couvent. VI, 223. — Hôpital militaire, VI, 242. — Voir M. van der Heyden.

STENAERTBORN. - Voir Fontaines.

STIEFSELMEECKERS. - Voir Amidonniers.

STORM ou STORMCLOCKE. - Voir Cloches, Publications.

STRAETEN, hameau de la ville de St-Trond. — Ordonnances concernant la vente de la bière en cet endroit, I, 259, 463; II, 50. — Fesait partie de l'extra muros de Brusthempoort, III, 316. — Le tonlieu à Straeten, IV, 254. — Louis XIV, roi de France, y est campé, IV, 265.

Voir Milice rurale, Organisation militaire.

STROEYDECKERS. — Voir Couvreurs de Chaume.

STRIJTMEESTERS. — Employés qui sesaient la recette des amendes et des droits de bourgeoisie, I, 409; étaient chargés de la recette de l'impôt sur les soyers, III, 315; id. d'obliger les membres élus à la Gilde des drapiers d'accepter leurs sonctions, V, 243; id. de la visite des chemins publics, V, 287; id. de saire observer les règlements sur la police des marchés, V, 455; id. d'expulser ceux qui n'ont pas le droit de bourgeoisie, V, 461, 488; id. de saire enquête sur les séditieux et les révolutionnaires, VI, 12.

Articles de la dépense publique auxquels ils versaient leur recette, I, 409. Suspension de fonctions, V, 385.

Suppression temporaire de l'emploi, IV, 234.

Strytmeesters cités dans l'Inventaire, II, 464; III, 68, 72, 76, 157, 63, 64, 67, 76, 86, 90, 91, 94, 98, 201, 08, 12, 15, 19, 23, 30, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 57, 58, 63, 69, 71, 77, 79, 83, 93, 94, 95, 300, 03, 14, 25, 53, 60, 66, 72, 77, 84, 89, 99, 407, 13, 21, 33, 44, 18, 54, 62, 68, 74, 76, 80, 82, 85, 87, 90; IV, 36, 49, 63, 76, 103, 15, 35, 46, 54, 94, 204, 13, 28; V, 92, 99, 112, 18, 22, 30, 38, 47, 54, 59, 64, 70, 73, 82, 90, 97, 204, 11, 20, 40, 45, 53, 58. — Voir ensuite Elections communales (collecte des amendes).

Voir Bourgeoisie.

Succession as intestat. — Règlement de la dévolution des biens délaissés par des Liégeois morts en France, I, 459.

Suetendael (Hubert de) abbé de St-Trond (1638-1663). - Succède à Hubert Germeys, III, 456. — Son Entrée à St-Trond, III, 455, 456, 457. — Proteste, avec le monastère, contre les bourgmestres à cause de leur négligence à redresser la croix de l'église de Notre Dame, VI, 339. — Défend aux bourgmestres de vendre le pré communal de Guvelingen, VI, 341. -Proteste contre l'assemblée des métiers convoqués sans son consentement, VI, 342, 343, 344. — Son ordonnance concernant l'adjudication du poisson, VI, 345. — Ratifie les taxes fixées par le magistrat pour le payement de la part que doit la ville dans les gages de la milice, VI, 346. — Son ordonnance pour le métier des bouchers, VI, 346. — Son consentement à la démolition de l'église St-Jean, IV, 90. — Ordonne aux étrangers réfugiés à St-Trond de quitter dans les vingt-quatre heures, IV, 92. — Autorise la vente de certaines parcelles de biens communaux, IV, 98. — Confirme les mandements de l'évêque au sujet des empiétements de particuliers sur les biens communaux et de la coupe de bois dans les propriétés des Seigneurs de la ville, VI, 355. — Prescrit des Statuts aux vegenoten, IV, 119. — Id. aux maréchaux et aux orfèvres, IV, 138.

Suie(?). — Impôt sur cet article, IV, 232, 302.

Supplices et peines. — Supplices: abscission des oreilles, I, 232; VI, 269; — torture, I, 154, 358; II, 324, 370; — main percée au moyen du couteau, I, 88; — perte du pied droit, I, 89, 216, 246, 316, 462, 479; — amputation de la main droite, I, 195, 246, 331; — le fer brûlant passé sur la joue, I, 257; — flagellation, II, 258; III, 81; V, 129; VI, 269; — mise au pain et à l'eau, I, 246; II, 123, 367, 403; V, 96, 97; — mise au pilori, III, 368, 394, 353, 463; V, 96, 97, 129; — pendaison, III, 179; VI, 269; — marque du fer, V, 129; VI, 269; — amputation d'un pied et d'une main, I, 475; strangulation, VI, 269; — pelne de mort, V, 277. — Etre mis hors de la garde des Seigneurs, I, 469; perte des biens et de la liberté, I, 218; — perte de la bourgeoisie, V, 129.

Voir Bannissement, Bourgeoisie, Prisons.

Sureté des personnes mandées à St-Trond par les Seigneurs et la ville. II, 254.

Synodes paroissiaux. — Voir Bourgeois, Clercs, H. de Leyen, Melveren.

## Т

Taille ou capitation, impôt frappé sur tous les habitants de la ville et de la franchise. — Octroi des Seigneurs pour son imposition, I, 55. — Commission nommée à fin de fixer les cotes pour le payement de la capitation créée en remplacement des dix sous par tonne de bière, IV, 206. — Projet de capitation générale pour échapper à l'exécution de la ville; répartition, IV, 418. — Capitation frappée pour subvenir au payement des rentes, V, 89, id. pour les dépenses ordinaires, V, 104. 105. — Voir J. van Herck, Miles, Zepperen.

Tailles imposées par les Etats du Pays, III, 317, 46, 57, 81, 82, 95.

407, 08, 15, 22, 23, 25, 48, 51, 53, 55, 60, 63, 64, 67, 73, 77, 78, 83, 84; IV, 38, 44, 45, 73, 77, 79, 86, 353, 337; V, 25, 58, 59, 82.

Tailleurs (die cledersnydere ou heeren van Milanen, le métier des). — Leurs différends avec les merciers, I, 444. — Ne peuvent travailler pour la revente que des étoffes fabriquées à St-Trond, III, 162. — Le métier grevé de charges, V, 215. — Subside accordé au métier pour la reconstruction de maisons lui appartenant, V, 384. — Epreuve de maître, III, 228. — Le doyen du métier doit résider dans la ville, III, 445. — Citations diverses, III, 67; V, 441. — Voir Elections communales, Merciers, Métiers.

Tanneurs (die vetters, le métiers des). — Leurs différends avec les cordonniers, I, 265, 358, 384; IV, 359; V, 238; id. avec les merciers, II, 417.

Coutumes du métier, I, 310, 358, 384; II, 307, 313, 340; III, 33, 452. — Les tanneurs ne peuvent être reçus dans le métier des bouchers, I, 296.

Ordonnances sur le commerce des cuirs, I. 265, 359, 479; II, 346; III, 34, 164; IV, 359.

Tanneurs étrangers, I, 310, 359.

Apprentissage, II, 350, 433; III, 452; IV, 116. — Experts on rewards, I, 479; II, 307, 314.

Impôts, IV, 233, 266, 301.

Cession faite au métier de l'impôt sur les cuirs tannés en ville, V, 197.

Voir M.-H. de Bavière, Bouchers, Cordonniers, Maladies contagieuses, Merciers, Peaux.

TAPAGE NOCTURNE. — Comment puni, II, 117.

TE DEUM (Rév. Fr.) — Célébré en actions de grâces pour la proclamation du Consulat à Vie de Napoléon, VI, 169; — pour le rétablissement de la paix religieuse, VI, 170; — pour le couronnement de l'Empereur, VI, 201; — pour le rétablissement de la religion catholique en France, VI, 214; — pour l'anniversaire de la naissance du Roi, VI, 216; — pour la naissance du Roi de Rome, VI, 220. — Pour l'avênement du roi Guillaume, VI, 238; — pour le rétablissement du Souverain Pontife dans ses Etats, VI, 245; — pour le rétablissement de la paix générale, VI, 247; — à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Waterloo, VI, 247.

Voir Messes d'actions de grâces, Prières publiques.

Teinturiers (die verwers). — Leurs fournaises, I, 241. — Ne peuvent aller en appel à Aix des jugements de la Gilde des Drapiers, I, 289. — Acquisition du droit de ce métier, I, 382. — Détails sur le sceau de la corporation, II. 413. — Personnes qui doivent être inscrites dans ce métier, V, 432. — Divers, VI, 442, 443. — Voir Drapiers, Incendies, Merciers.

Témoins. — Voir Justice, Procédure.

TENGIETERS. — Voir Maréchaux.

TEN RODE, TEN ROEDE ou TEN ROYE, hameau de la juridiction de la ville, fesant partie de l'extra muros de Nieupoort, III, 316. — Ord. concernant le débit de la bière en cet endroit, I, 259, 463; II, 50. — Exempt de logement militaire, IV, 415. — Voir Milice rurale.

Ter Beeck (les Religieuses bénédictines du Couvent de). — Leur rentes, IV, 270. — Sont invitées à délibérer avec le magistrat au sujet du payement des tailles, V, 82; — id. à contribuer au payement de la dette communale,

V, 105. — Exécution du couvent, V, 207. — Différends avec la ville, V, 217. — Accord au sujet du payement des impôts, V, 248.

(Rév. Fr.) Séquestration des biens, VI, 59. — Désense aux sermiers de payer autrement qu'au receveur des domaines nationaux, VI, 60. — Fourniture de bêtes à cornes pour la réquisition des viandes, VI, 60, 72. — Taxation de l'abbaye dans l'Emprunt forcé, VI, 78. — Suppression du couvent, inventaire, état nominatif des religieuses, VI, 85. — Apposition des scellés, VI, 90. — Vente du bétail du couvent, VI, 91. — Présentation des bons aux religieuses, VI, 96.

Ter Biest, hameau de la franchise de St-Trond, dans l'extra muros de Nieupoorl, III, 316. — Le droit sur le charriage, I, 409. — Disposition quant à l'entretien des soldats, III, 369. — Le château du Chancelier de l'Evêque, autorisation d'y faire des plantations, III, 411; différend à leur sujet, proposition du sieur Putelinx, IV, 383; vente par la ville du terrain planté, IV, 385; VI, 382. — Voir Procès.

TESTIMONIUM PROBITATIS et RELIGIONIS. — Voir Bourgeoisie. THIERRY, II, évêque de Metz, accorde à l'abbaye de St-Trond le droit du scrutum, I, 1.

TICHELERYEN. — Ce que c'était, V, 120.

Tiers-Ordre. — Défense aux hommes de se promener après l'heure du couvre-feu aux abords des couvents de femmes du Tiers-Ordre, I, 343. — Le couvent de la paroisse St-Gangulphe, II, 27, 468; III, 429. — Voir Bogards, Stenaert.

Timbre (Le droit du). — Etabli pour la première fois en 1669, sur les actes judiciaires et notariés, IV, 233. — Défense aux greffiers et aux notaires de délivrer des actes sur papier non timbré, IV, 296. — Maintenu en 1677, IV. 303; le timbre est vendu au comptoir de la ville, IV, 303. — Règlementation du droit, IV, 354, 355. — Tombé en désuétude, le droit est rétabli en 1701; les règlements, V, 62.

TIMMERHOF de la ville, V, 394, 475. — Voir Cloches.

TIMMERLIEDEN. — Voir Charpentiers.

Tisserands. — Le magistrat de Maestricht promet d'expulser les tisseserands de St-Trond qui viendraient s'y établir, I, 18. — Règlements sur le tissage, I, 297, 303; V, 173. — Impôt, IV, 233.

Tissus et Toiles. -- Ordonnances concernant la fabrication, I. 340, 341, 347, 371; V, 385, 411, 412. — Impôts sur ces articles, IV, 232, 233, 302; V, 23.

TITRE CLÉRICAL. — Les gages des musiciens de l'église de Notre-Dame ne peuvent servir à la constitution de pareil titre, V, 476.

Tondeurs de drap et de laine (die meesterlieden, le métier des). — Ordonnances concernant leur salaire en général, I, 215, 311, 400, 401: II, 51, 135, 284, 337. — Tondage des wevelstucken, I, 305; des dromstuci I, 361; des draps cardés, I, 407. — Différends entre tondeurs et drapi I, 320; II, 135, 296. — Lavage des draps par les tondeurs, I, 337. — Foul à refaire, II, 135. — Les jurés du métier, I, 337.

Il est défendu aux tondeurs d'aller en appel à Aix des jugements renpar la Gilde des Drapiers, I, 289. — Voir Métiers. Tonlieu (thelonium, telonium, flam. tol), imposition ou accise sur les marchandises. — La ville de St-Trond et les bourgeois qui y habitent en sont exempts, I, 2, 295; II, 55, 309. — Faire payer pour tonlieu plus qu'il n'est dû, comment puni, I, 83, 216. — Le tonlieu de l'Evêque sur les marchandises exposées à la foire franche doit être payé comme si la foire n'était pas franche, II, 82. — Soixantième denier, III, 236, 489.

Le tonlieu des chaussées. — Démarches faites par les bourgmestres pour obtenir la perception du tonlieu de l'Evêque, IV, 254. — Perception sur la chaussée de Straeten, IV, 254. — Mise à ferme, IV, 406. — La ville menacée d'exécution faute de payement de ce droit, IV, 410. — Recès des députés du Prince-Evêque au sujet du droit de barrière, V, 168; au sujet des barrières à établir sur la chaussée de Liége, V, 185. — Lettre des bourgmestres au sujet de la barrière de Lichtenberg, V, 186. — Démarches du voué de St-Trond pour obtenir une réduction de droits sur la chaussée de Liége, V, 191. — Délégation aux Députés des Etats au sujet du rendage du tonlieu sur les barrières de la chaussée de Liége à Hasselt, V, 204. — Tarif du droit, V, 205. — Projet de faire payer le tonlieu sur tous les grains étrangers amenés au marché de St-Trond, V, 334. — Abus commis dans la perception du droit. V, 408.

Voir G.-L. de Berghes, Foire franche annuelle, Foire aux chevaux.

Tonneaux a Goudron. — Défense d'en brûler pour fêter l'arrivée des Seigneurs de la ville, II, 50.

Tonneaux a poix. — Voir Incendies.

Tonneliers (die cuypers). — Troisième section du métier des charpentiers, V, 126. — Ordonnances concernant les tonneaux, II, 379. — Leurs proefmeesters, V, 126, 261, 335, 350, 415, 453; VI, 34.

Torture. — Voir Justice, Supplices et Peines.

Tourneurs (die stoeldraaiers), quatrième section du métier des charpentiers, V, 126. — Articles qu'ils peuvent vendre, III, 485. — Keurmeester, V, 349. — Proefmeesters, V, 126, 261, 329, 499, 500.

Travaux publics de la ville. — Les bourgeois forains de la ville payent une taxe de deux sous par an, I, 328; ordres et délais de payement, I, 349, 354. — Amende pour défaut de vote quand la ville est convoquée en assemblée générale, I, 343. — Taxe des différentes classes de la bourgeoisie, II, 302. — Amende pour dénonciation de propos blasphématoires, II, 189. — Décision d'adjuger les travaux publics au plus bas soumissionnaire, IV, 406.

TRIBUNAL DE L'ANNEAU DU PALAIS. — Les fustigeants lossains y assignés, I, 482. — Sujets du duc de Bourgogne n'ont plus à répondre devant cette juridiction, II, 19.

TRIBUNAL CORRECTIONNEE (Rév. Fr.) — Motifs de la suppression de celui de St-Trond; il est remplacé par celui de Maestricht, VI, 95.

TRIBUNAL DE L'INQUISITION ÉTABLI A ST-TROND, III, 45.

TRIBUNAL DE LA PAIX. — Son jugement au sujet d'une révolte à Saint-Trond après la bataille de Vottem, I, 34.

TRIBUNAL DE LA ROTE à Rome, I, 487.

TRIBUNAL DES VINGT-DEUX. — L'Evêque de Liége et le chapitre déclarent que, par l'institution des Vingt-Deux, ils n'ont voulu porter aucune

atteinte aux droits de l'abbé de St-Trond, I, 28. — Le tribunal invite la Cour des échevins de St-Trond à se prononcer sur la validité d'un serment, I, 327; déclare nulles certaines lettres inhibitoires de l'officialité. I, 477; renvoie à l'assemblée des Etats une question de compétence, II, 95; déclare que les franchises de la ville de St-Trond doivent être respectées, II, 127; reconnsit aux maieurs le droit de saisie sur les meubles des criminels fugitifs, II, 149. — Record porté à la requête des Vingt-Deux au sujet de la validité des keures de St-Trond, II, 230; id. au sujet de la torture, II, 324. — Incompatibilité des fonctions de député aux Vingt-Deux avec celles d'échevin de Vliermael, V, 338.

Députés des bonnes villes au tribunal des Vingt-Deux. — Manière de procéder à leur nomination, III, 252. — Les villes doivent changer leur député tous les ans, VI, 340. — Les députés doivent être nés dans la ville qui les nomme, V, 419. — Députés nommés par la ville de St-Trond, III, 67, 201, 11, 29, 36, 39, 41, 42, 44, 47, 56, 58, 62, 70, 80, 86, 88, 91, 92, 95, 96, 301, 16, 51, 56, 63, 69, 75, 79, 87, 92, 96, 411, 30, 42, 46, 58, 65, 70, 78, 80, 82, 89, 90; IV, 37, 50, 86, 104, 16, 36, 47, 55, 94, 204, 45, 53, 61, 81, 94, 99, 317, 27, 48, 58, 61, 63, 67, 70, 87, 88, 99, 409, 13, 38; V, 9, 60, 65, 75, 85, 93, 99, 104, 12, 18, 23, 31, 38, 47, 54, 60, 64, 70, 75, 84, 91, 97, 204, 11, 20, 40, 45, 49, 53, 58, 60, 65, 69, 74, 77, 80, 89, 92, 95, 97, 800, 04, 08, 11, 18, 26, 30, 33, 37, 38, 42, 48, 51, 55, 67, 78, 85, 93, 402, 05, 08, 14, 19, 26, 35, 42, 45, 52, 55, 58, 60, 62, 64, 70, 76, 80, 86, 88, 91, 94, 97, 99, 501, 06, 09, 13, 14; V, 14, 22, 27, 35.

Divers, I, 445; III, 402; V, 471.

Réviseurs des Vingt-Deux, IV, 157; V, 130, 438, 439, 440.

Voir E. de Bavière, J.-C, de Bavière, J.-Th. de Bavière, L. Betten, A. de la Marck, Magistrat, J. van Herck.

Trois Etats du Pays de Liége et Comté de Loez, savoir l'Etat Primaire, l'Etat Noble, l'Etat-Tiers.

Lettre de convocation, III, 195.

Propositions faites par les Evêques de Liége à leurs Etats, IV, 6, 17, 19, 22, 24, 30, 38, 52, 57, 65, 79, 95, 107, 49, 59, 63, 67, 69, 74, 81, 86, 94, 98, 200, 07, 22, 49; V, 29, 30, 32, 33, 57, 83, 215, 223, 320.

Etat Primaire. — Ses résolutions, IV, 8, 24, 30, 41, 53, 60, 67, 73, 80, 97, 109, 50, 65, 69, 72, 75, 84, 90, 92, 99, 200, 08, 22, 51; V, 97, 162, 229, 319.

Etat de la Noblesse. — Résolutions, IV, 10, 25, 34, 42, 54, 58, 69, 75, 81, 100, 10, 50, 61, 66, 71, 75, 79, 82, 87, 92, 200, 02, 07, 22, 51; V, 32, 78, 192, 215, 229, 319.

Etat Tiers. — Résolutions, IV, 12, 18, 20, 23, 25, 32, 39, 41, 56, 61, 65, 83, 98, 111, 50, 55, 59, 65, 68, 70, 83, 88, 91, 99, 203, 07, 25, 49, 50; V, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 78, 145, 62, 92, 215, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 47, 320, 44, 45, 56, 62, 66, 69, 73, 75, 79, 83, 86, 90, 94, 98. — Préposés, V, 324, 446, 47, 48, 49. — Greffier, V, 306, 307. — Emprunt, VI, 306. — Divers, II, 247; III, 259, 371; V, 138, 175; V1. 287, 288.

Les Receveurs des Etats, III, 279, 284, 341, 382, 383, 407, 425, 404; IV, 51; V, 9, 14, 15, 23, 25, 58, 84, 393, 443, 464. — Exécutions faites par les receveurs contre la ville de St-Trond, V, 14, 15, 16, 21.

La députation ordinaire des Etats. - Conseillers perpétuels, mode de

433, 35, 37, 39, 40. — Députés cités dans l'a 37, 439, 458, 463, 496, 500; VI, 43, 44. a ville de St-Trond aux Journées des Etats. ens, IV, 275. — Les bourgmestres-régents dé Etats, V, 131; pendant leur absence, le ce affaire importante, V, 483. — Troisième de IV, 341. — Les députés nommés par la !**, 3**15, 22, 49, 53, 82, 83, 94, **4**14, 25, 28, 8 V, 6, 18, 28, 37, 38, 44, 52, 64, 74, 75, 7 , 48, 60, 67, 75, **8**41, 42, 66, 69; - **V**, 42, 70, 73, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 91, 92, 94, 96 22, 27, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 54, 18, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 85, 87, 89, 90, 5, 07, 09, 10, 14, 15, 18, 23, 25, 28, 29, 30, 45, 50, 52, 53, 54, 56, 62, 66, 67, 68, 69, 74, , 03, 04, 05, 06, 07, 11, 17, 21, 23, 24, 28, 32, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 72, 79, 83, 88, 89, , 11 ; **VI**, 34, 43.

Boucherie.

IAUX. - Voir Bouchers.

M.-H. de Bavière, E. de la March.

tte du serment qu'ils prêtaient, III, 503.

EN PENNINCK. — (1650) Taxe d'un vin ion des maisons, IV, 37, 38. — Projet d'éta pas adopté, ibid.

e sur le prix de location des maisons sises d é par le locataire, moitié par le propriétair vante sur les propriétaires des rentes qui gr jet, IV, 303, 316, 321, 365; octroi, IV, 305, déclarations à produire, IV, 310, 311. — Or , 327, 348, 358, 363, 369; retardataires, IV, , 348, 368. — La taxe est payable au colle oir de la ville, IV, 352. — Différends entre 54; id, entre la ville et l'abbé, IV, 305, 311

est doublée; elle prend le nom de dobbele : les maisons, jardins, vergers, prairies et iction : projet, IV, 372; octroi, IV, 374; es collecteur siége à l'hôtel-de-ville, IV, 377. Ise à ferme, IV, 385; id. la recette extra ment, IV, 393, 409, 413, 417, 421, 423; retivement au comptoir de la ville, IV, 394. — I et les biens du clergé, IV, 438. — Elle prendres de payement, V, 20, 21, 28, 52. — No 6, 20, 21, 28, 52. — Exécutions de retardatai i en payement de la carte parcellaire, V, 56 de taxer les prairies, prés à foin, enclos et te faire entre les terres par rapport aux semai

(1700) Nouvelle taxe d'un sou par florin, c'est-à-dire, d'un twintichsten penninch sur le loyer des maisons, jardins, vergers, prairies et enclos, perçue concurrement avec le double vingtième denier qui prend définitivement la dénomination de dixième denier (thienden penninch), V, 58. — Ordre de payer le dixième denier, V, 77, 79, 86; id. le dixième et le vingtième denier, V, 93, 102, 104, 113, 125, 131. — Taxation des maisons, etc., ne figurant pas aux rôles, V, 124. — Nouveaux ordres de payement du dixième et vingtième deniers, 140, 149, 149, 155; id. du dixième denier seul, V, 157, 160, 165, 171, 176. — Menaces d'exécution des défaillants, V, 93. — Evictions, V, 126, 132, 161, 254.

(1717) La perception du vingtième denier établi en 1700 est abolie, V, 157. (1722) Abolition jusqu'à nouvel ordre de l'impôt du dixième denier pour des maisons avec enclos ayant moins de deux verges de superficie, V, 181.

(1729) Rétablissement de la perception du dixième denier, ordres de payement, V, 245, 250, 255, 256, 258. — Ordre de payer les arrérages, V, 328, 331, 393, 431, 432.

## TJ

URBAIN V, pape, I, 67.

Us et Coutumes. — Voir Justice.

Usuriers. — Voir Alexandre VI, Autriche (Philippe d').

Utenbroecke (Cour dite). — Voir Cour de tenants.

UTERSTE HAMEYEN. — Voir Faubourgs, Franchise de la ville, Hameaux, Poids public, Quatre barrières extrêmes.

## V

Vaches. — Impôt sur la vente, V, 8.

VAGABONDS. — Excès auxquels les vagabonds et mendiants étrangers se livrent dans la ville; organisation d'une garde, IV, 225. — Ordre de quitter la ville, IV, 397, 477; V, 122. — Visites des maisons suspectes, V, 213. — Désense d'en loger, V, 456. — Voir G. d'Autriché, F. de Bavière, M.-H. de Bavière, G.-L. de Berghes, Garde Communale, H. Germeys, E. de la Marck, Mendicité, Organisation militaire.

Vans, Mannes, Paniers. — Impôt, IV, 232, 301.

VARLETS. — Voir Magistrat, Sergents.

VEEPOORT. — Voir Fossés, Portes de la ville.

VEERHUYS. — Le locataire se prétend exempt de contributions et d'impôts, V, 118.

VEGENOTEN. — Voir M.-H. de Bavière, Jurés de Champs, H. de Suetendael.

VEILLEURS. — Drap qu'on leur accordait pour un manteau, III, 425, 456; IV, 388. — Le veilleur de nuit, nomination, IV, 412; salaire, V, 120; texte de son serment, VI, 388.

Velbruck (François-Charles de), évêque de Liége (1772-1784). — Son ordonnance concernant les élections communales de St-Trond, VI, 441. — Ordonnance concernant les foires aux chevaux de cette ville, VI, 474. —

nant l'Hôpital VI. 475. — Ordonnance de postpouent se faire le jour de la Portiuncule, VI, 479. — s bourgmestres vaquant aux Journées d'Etat, V, nettoyage des rues, V, 494. — Convocation des E te à sa Supériorité territoriale à Othée », V, 495. Ide). — Impôt sur cet article, IV, 231, 301; V, 373 di Pélérinages.

D. — Impôt sur les fenêtres. — (1686) Impôt de atairés, exemption, IV, 372. — Voir Moyens publice. — Conditions de la mise à ferme de la percept dedition de compte, V, 420. — Meubles vendus au Béguinage, V, 475.— Collecteurs du droit, V, 92, 913, 82, 97, 204, 11, 20, 40, 45, 53, 58. (Voir ensuite . — Voir Crieur public.

IESTORES. - Voir Bourgmestres.

- Voir Magistrat.

RCKT. - Voir Marchés.

DST. - Voir Hôtel-de-Ville.

. - Voir Boucherie,

ECK, I, 208.

.EN. - Voir Moulins.

- Injures leurs faites, I, 241. — Jour prescrit ;
Adjudication de la recette du droit de contrôle, I
l'étranger, II, 421, 422. — Les experts sont délégu
emptabilité de la Gilde des Drapiers, III, 315.
Insommation ou « Consomption du bétail. » — M
ue de la perception, IV, 88. — Pris à ferme par le
st arrenté tous les ans au plus haut enchérisseur, IV
ire par bœuf, IV, 300. — Id. par vache, bête à
73. — Id. d'un tiers par vache et autre bétail, IV
renté par le métier des bouchers, IV, 417. — Exen
ne denier, VI, 75. — Voir Bétail, Boucherie, Dim
RENEN. — Voir Jurés de la ville.

Voir Forts.

saures à employer pour la vente, I, 409. — Déclar accises, III, 188. — Impôt, V, 23.

nda de vins. — Ordonnances et keures qui les conce 4; III, 187, 327, 328, 329, 330. — Fabrication et fa du droit de métier, I, 221; III, 327. — Cannettes ar III, 328. — Règlements sur la vente des vins, I, 22: — Les vins du pays, I, 223, 225, 480; III, 331, s, I, 221, 222, 225; III, 30, 70, 77, 188, 328, 331, s de la franchise de la ville, III, 77. — Importation, —ntrée, III, 371. — Exportation, III, 78. — Experts e

I, 221, 223, 224; III, 327.

Débits de vin. — Ordonnances qui les concernent, II, 55; II, 70, 327, 334. — Droits de l'abbaye, II, 251. — Crédit aux consommateurs, I, 233, 461. — Heure du couvre-feu, I, 241; II, 35, 77; III, 163. — Les débitants de vin ne peuvent avoir en même temps des boissons douces, I, 480; III, 331. — Ne peuvent vendre du vin provenant de lieux où l'on ne paie pas d'accises, III, 78. — Aussi longtemps qu'il y a du vin dans un débit, personne ne peut en chercher à l'abbaye ni à la cave du Chapitre de Notre-Dame, I, 189, 220 II, 100.

Porteurs de vin, salaire, II, 285.

Accises sur les vins. — Le percepteur, I, 220, 221; II, 100; III, 327. — Déclaration à lui faire, I, 224; III, 77, 330; fraudes, III, 77. — Etrangers, pendant la foire franchise annuelle, y sont astreints, II, 82, 369. — Taxe, I, 474. — Mise à ferme de la perception des droits, 1, 328; III, 70, 327, 334.

Impôt sur les vins étrangers, 300, 373; V, 11 — Id. sur le vin du pays, V, 11. — Exemption de l'impôt sur les vins, V, 348, 416.

Voir Boissons douces, Brandevin, Hydromel, Gilde des Drapiers.

VINS D'HONNEUR. — Décision de ne plus en offrir, III, 316. — Vin d'honneur présenté aux Princes-Evêques, V, 344, 403, 406; à la princesse Charlotte de Lorraine, V, 352; à des bourgmestres de Liége, V, 424, 433.

VIOL. — Comment puni, I, 71, 154. — Voir Justice, Keuren.

VIOLENCE. — Voir Justice.

VISITES DOMICILIAIRES. — Voir Procédure.

VISSEGAT. — Cit. V. 39, 153. — Voir Cours d'eau, Croaten, Forts.

VITRIERS. — Ordonnance quant à la vente du verre importé dans la ville, II, 452. — Voir Maréchaux.

VLEESCHUYS. - Voir Halle.

VLEMINXGRACHT — Voir Fossés.

VOETBOGEN. — Voir Arbalétriers.

VOETBOOGSKEN. — Voir Forts.

Voituriers. — Défense de charrier des meubles pendant la nuit, I, 237.

Vol. — Défense d'acheter des objets provenant de vol, I. 318. — Objets reçus en conservation de personnes enfuies, II, 7. — Vol avec effraction. II, 147. — Vol avec bris de clôture, II, 309. — Matériaux provenant de maisons démolies, III. 126. — Bestiaux, habits, meubles, objets quelconques achetés à des soldats pendant le passage de troupes, III, 54, 103, 385. — Acheter ou receler des objets volés ou pris comme butin, III, 84. — Objets perdus ou abandonnés à Hellesfort par ceux de Léau et de Tirlemont y battus par les troupes des Etats de Hollande. III, 379, 380. — Grain présenté en vente par des soldats, III, 238. — Voir Glanage, G. de Groesbeeck, Houssines, Justice, Keuren, Propriété (delit contre la).

VOL AMBACHT. — Voir Métiers.

VOLDERS. — Voir Foulons.

VONDELINCK. - Voir Forts.

VORSTERS. — Voir Forestiers, Jurés des champs.

Vrankenhoven (Zachée de), abbé de St-Trond (1366-1391). — Elu consuccesseur de Robert de Crenwick, I, 68. — Change le système d'admi-

tration de la ville et introduit l'élément populaire, I, 51; VI, 249. — Cède les revenus de quatre-vingt bonniers et autorise la perception du Slachgelt, I, 54. — Autorise la construction d'une halle publique, I, 56. — Donne des statuts et une keure pénale à la ville, I, 69. — Se fait payer par les Saintronnaires 5000 florins à titre de composition, I, 92, — Fait condamner les chefs de l'insurrection de 1391 à 50000 florins, à la confiscation de leurs biens et à la proscription, I, 103. — Chassé de l'abbaye avec les religieux; sa mort, I, 111.

VREULINX. — Voir Forts.

VRIJDACH HOUDEN. — Voir Gilde des Drapiers.

VRYMERCKTDAGEN. —Voir Foires franches, Marché franc du same di.

VRYTHOF. — Jardin de l'abbaye de St-Trond, I, 81. — Sépulture des fidèles y faites pendant deux ans, I, 58.

VUYLBEKEN. - Voir Cours d'eau.

## W

Walenrode (Jean de) évêque de Liége (1418-1419). — Rend au Pays ses anciennes franchises et ses immunités, I, 188. — Son mobilier détenu illégalement, I, 253. — Conséquences de ce fait; mesures prises par la cité et les bonnes villes, I, 254. — Mort du Prince, I, 256. — Sa succession, I, 256. — Procès à ce sujet, I, 282.

WATERPOORT. — Voir Portes.

WATERSLAGERS. — Voir Jurés de la ville, Moulins.

Watzon, Remi, abbé de St-Trond, (1607-1612). — Notes sur son avênement, III, 264. — Renonce au droit que l'abbaye pourrait avoir sur la dîme du foin et de la terre des prés communaux. III, 264. — Notes sur la mort du prélat, III, 284.

WEECKGELT, moyen public imposé en 1485 pour la première fois. — Ordonnance de payer chaque vendredi au Christoffel, II, 137. — Refus de payement, garantie à fournir aux sergents de la ville, ibid. — Ordonnance de payement, II, 152, 313. — Les Christoffels et les boden (sergents) en sont exempts, II, 137. — (1493) Taxe hebdomadaire calculée proportionnellement à la fortune de chacun; la perception en est décidée par les métiers, II, 186. - (1495) Les tondeurs de draps et les tailleurs proposent de percevoir cette taxe pour solder la cavalerie des troupes qui se trouvent devant Tongres, II, 191; — proposition d'en créér une pour subvenir au payement de cinq cents florins dus pour l'entretien de la cavalerie, II, 192; ordonnance de payement, II, 192. — (1602) Taxe hebdomadaire pour la restauration des remparts, III, 248, 283, 287, 292. — (1608) pour le curage des étangs du Wildebampt, III, 264. — (1615) pour les travaux publics, III, 290. — (1616) pour le payement des gardiens des portes de la ville, III, 292. — (1629) pour le payement des bourgeois qui sont en service militaire, III, 384; pour payer les logements des troupes, III, 386. - (1668) pour l'entretien de la garde salariée, IV, 216.

(1674) Taxe personnelle hebdomadaire frappée sur tous les bourgeois de la ville et de la juridiction, proportionnelle à la fortune et au commerce de chacun, pour rembourser des capitaux empruntés lors des passages des troupes impériales, espagnoles et françaises; projet, octroi des Seigneurs, mise en vigueur, règlementation du payement, IV, 276. — Décision d'abolir la perception de la taxe, IV, 278. — Ordre de payer les quatres taxes arriérées sans aucun délai, IV, 286. — Menaces d'exécution contre les retardataires, IV, 287. — Ordre de payer les arrérages, plus quatre taxes nouvelles sous peine d'exécution, IV, 293. — Impossibilité de satisfaire à l'ordre, mesures prises par le magistrat, IV, 293. — Ordre de liquider dans les vingtquatre heures, IV, 296, 310. — Assignation des retardataires, IV, 311.

(1678) Taxe hebdomadaire créée pour huit semaines, pour parvenir au payement de neuf mille florins promis pour le départ du duc de Villa-Hermosa et du Prince de Vaudemont, IV, 319. — Continuée pour quatre semaines, IV, 320. — (1679) Taxe créée pour le payement de six mille florins exigés par le commandant de Souvray; collecte de quatre taxes à la fois, IV, 325. — Collecte de huit taxes, IV, 327; id. de quatre, IV, 337.

(1684) Taxe imposée pour subvenir au payement des créanciers de la ville, qui entament des poursuites et font opérer des arrestations de bourgeois, IV, 365. — (1686) Taxe imposée pour le même motif, IV, 373; collecte immédiate, commission de révision du projet, IV, 375; collecte par anticipation pour quatre mois entiers, IV, 377; ordre de payer sous peine d'exécution, IV, 386.

(1688) Taxe imposée pour le payement des contributions et des fourrages militaires; ordre de payer dans les vingt-quatre heures autant de fois quatre florins qu'on payait de sous auparavant, IV, 397 — (1689) Taxe imposée pour le même motif, IV, 399; les retardataires rendus responsables de l'exécution militaire dont la ville est menacée, IV, 400. — (1692) Ordre de payer dans les vingt-quatre heures signifié par voie de Clockslag, IV, 425. — (1693) Ordres de payer sans aucun délai, IV, 435, 438. — (1696) Taxe spéciale imposée pour rétablir l'équilibre des charges entre les bourgeois qui ont logé de l'infanterie et ceux qui ont logé et logent encore de la cavalerie, V, 20. - Taxe frappée pour payement des arrérages dus aux Etats; ordre de payer pour trois mois, par anticipation, V, 16; id. pour six mois, V, 16; ordre de payer la moitié de la somme imposée pour l'année entière, V, 20; id. de payer tous les arrérages, V, 21. - (1697) Taxe imposée pour éviter l'exécution militaire; ordre de payer immédiatement la taxe de toute l'année, V. 28. — (1698) Ordre de payer dans la huitaine, V, 52. — (1699) Ordre de payer sans délai la taxe de l'année entière, V, 55. — (1701) Projet de rétablissement de la taxe hebdomadaire, V, 104.

(1746) Salaire des receveurs de la taxe, V, 314.

Voir Christoffelmecsters.

WEEGHGELT, droit de balance, frappé sur le pesage de la laine, du fil, du chanvre et du lin. — Adjudication de la perception de ce droit et tarif de l'accise en 1437, I, 328. — Destination du produit de l'accise, I, 387. — Les arquebusiers en sont exempts, II, 8. — Accise extraordinaire, IV, 231, 300.

Voir Chanvre, Lin, Poids public.

WEEGHGELT DER MOLLOYEN. — Accise frappée sur le pesage des moutures, appelée primitivement maelgelt.

Taxe de cette accise: en 1437, quatre miten par mesure de seigle, I. 328; en 1490, un demi blanck par mesure de froment ou de seigle, II, 168; en

1622, un sou par mesure de seigle, III, 314; en 1669, l'ancien tarif est conservé, IV, 231; en 1677, ancienne taxe pour le seigle; pour le froment la taxe est majorée d'un sou, IV, 300; en 1678, quatre sous par mesure de froment, IV, 321; en 1686, six sous pour le froment, IV, 373; dix sous, IV, 380; un sou pour le seigle, huit sous pour le froment, IV, 380; en 1688, cinq sous pour le froment, IV, 395; en 1694, quatre sous pour le seigle, IV, 440.

Exemption du droit accordée aux arquebusiers, II, 8.

Arrentement de l'impôt, IV, 195, 206, 217. — Fraudes, IV, 395. — Cession temporaire de la perception, IV, 378.

Voir Maelgelt, Poids public.

WEEGHER ou STADTS WEEGHER. - Voir Poids public.

WEESKAMER et WEESMEESTERS. — Voir Chambre pupillaire.

WEGGELT dans le sens de SCLACHGELT. — Exemption du droit pour motif spécial, V, 334.

WERCKCLOKE. — Voir Charpentiers, Cloches.

WETHOUDERS. — Nom donné au magistrat de la ville à l'époque de Charles-le-Téméraire, II, 36, 41, 49.

WILBAMPT ou WILDEBAMPT, II, 349.

WILDE ou WILTWERCKLUDE. - Voir Pelletiers.

Winsperg (Engelhart, seigneur de), annulle un jugement de proscription porté par l'Anneau de Palais, I, 124, 146; fixe les termes d'un compromis entre Renier de Rolingen et la ville de St-Trond, I, 146.

WOEGHE (die). - Voir Poids public.

WYCKEN. - Voir Quartiers de la ville.

WYCKMEESTERS, nom donné aux employés chargés de la répartition des troupes logeant dans la ville. IV, 413. — Nominations, V, 368, 384, 407.

# Z

ZAEPFELL (Jean-Evangéliste), évêque de Liége (1802-1809). — Le magistrat de St-Trond lui annonce que la paix de Religion est rétablie, VI, 169. — Lettre lui adressée au sujet de l'exercice du culte en l'église des Récollets, VI, 171. — Circulaire de l'Evêque sur la circonscription des paroisses, VI, 171. — Id. au sujet du curé de l'église St-Martin, VI, 172. — L'Evêque demande des prières publiques pour l'issue de la guerre, VI, 179. — Le maire de St-Trond lui écrit au sujet du curé de l'église paroissiale, VI, 189. — Demandes lui adressées au sujet de cette église, VI, 191, 192, 195. — Lettre du Conseil Municipal concernant les vicaires de Notre-Dame, VI, 203.

ZERCKINGEN, dépendance de la ville. — Ruelle de Zerckingen à Bevingen. I, 384. — Curé de l'église de Zerckingen, I, 64. — Voir Chevaux, Eglise de St-Nicolas, Paroisses, Milices rurale.

ZIECKHUYS ou STADSZIECKHUYS. - Où situé, II, 424.

ZIEGELEER. — Voir Gilde des Drapiers, Justice.

ZIEKEREN, dépendance de la ville. — Où situé, II, 349.

ZOUTTHORN. — Voir Prisons.

ZWYNENBROECK. - Voir Moutons.

ZYDESTRAETEN. - Voir Chemins.

ZYPINGEN, dépendance de la ville. — Les habitants ont droit de pacage sur les prés d'Elsbroeck et Kelsbrouck, I, 226.

- N. B. L'impression de la Table des Matières touchait à sa fin quand nous avons retrouvé le Registre aux décisions communales portées depuis le 28 avril 1659 jusqu'au 22 février 1666. Nous en insérons ici l'analyse.
- 1658, 21 octobre. Administrateurs des biens des Pauvres: mense du St-Esprit, Henri van Staden remplace Richard Dawans; pauvres de Notre-Dame, Arnold Putmans est prorogé dans ses fonctions; mense de l'Hôpital, Renier Veulemans remplace le bourgmestre Renaerts; mense des Lépreux, Hubert Govaerts remplace Léonard van den Putte; mense des Souliers, Bernard van der Borcht est maintenu dans ses fonctions.

Voir Maendachb. Ebis, Judicio el Maendachb. Hbis, 100 seuille de garde du registre.

- 1659, 27 avril. Elections communales. Sont élus doyen et conseiller des maréchaux, Guillaume Coemans et Renier van der Haegen; des pelletiers, Jean Dawans et Jaques Renaerts; des boulangers, le strytmeester François Colen et Guillaume Motmans; des brasseurs, Gérard Proveneers et Gilles Verjannen; des bouchers, Bernard van der Borcht et le bourgmestre van Ham; des drapiers, Michel Meers, fils de Louis, et Sébastien Elbrechts; des merciers, Jean van Froyenhoven et Antoine Baerts; des teinturiers, Denis Mabilien et maître Jérôme Wennen; des tanneurs, Gilles Princen et Jean Tuteleers; des cordonniers, Nicolas Poels et Jean Poels; des tondeurs de draps, Gisbert Lenaerts et Jean Hiegaerts; des charpentiers, Walter Aerts et Arnold Baerts; des tailleurs, Léonard Godden et Michel Stockmans; — députés à la Chapelle, Gérard Proveneers, François Colen, Denis Mabilien et Bernard van der Borcht; - bourgmestres, maître Adrien Lintermans et Jean Colen, fils d'Arnold. (V. ibid., 2º feuille de garde.)
- 28 avril. Sont nommés strytmeesters, François Colenet van Ham, ancien bourgmestre. (V. ibid., p. 1.)
- Même date. Michel van den Hoeve est nommé dienaar de la ville en remplacement de Jean Fredrix, devenu impotent.

V. ibid., p. 1.

5 mai. — Chambre pupillaire: l'échevin Rethi remplace N... Menten; l'échevin Bierbeeck est prorogé dans ses fonctions, de même que le strytmeester Colen; Jean Hiegaerts et Bernard van der Borcht sont nommés pour leur première année. (V. ibid.)

- 9 juin. Le procureur Henri Buntinx est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (Voir 6 2 vo).
- 13 juin. L'échevin Menten et les conseillers Denis Mabilien et Gérard Proveneers, sont nommés experts du pain; l'échevin Bierbeeck et le conseiller Jean Dawans, experts du poisson et de la viande. (Voir f° 3).
- 21 juillet. Défense de glaner avant le lever et après le coucher du soleil. (V. ibid., fol. 5).
- Même date. Ordre à tous les vagabonds et mendiants étrangers de quitter dans les vingt-quatre heures, sous peine d'être mis au pilori; défense aux bourgeois de les loger. (V. ibid., fol. 5).
- 25 août. Sont nommés foormeesters les échevins Vaes et Rethi, Gérard Proveneers et Denis Mabilien. (V. ibid., fol. 6 v°).
- 27 décembre. Gilde des drapiers pour 1660. Comte des marchands, Corneil Everaerts; heer et lieutenant des maréchaux, Henri Vaes et Etienne Meers, junior; des pelletiers, l'ancien bourgmestre Renaerts et Jaques van Buytenaeken; des boulangers, Trudon Dirix et Guillaume Stauten; des brasseurs, Arnold Schoenaerts et Henri Smeets; des bouchers, Chrétien Stynen et Mathieu van Ham; des drapiers, François Putseys et Henri van Staden; des merciers, François van Reye et Libert Putseys; des teinturiers, Léonard Lascens et Jean Wuesten; des tanneurs, Arnold Putmans et Gilles Minsen; des cordonniers, Pierre Joost et Etienne van Loon; des tondeurs de draps, Mathieu van Heulen et Renier van Rouchout; des charpentiers, Herman Heusdens et Henri van Anroye; des tailleurs, Tilman van Hoeve et maître Guillaume Maus. (V. ibid. fol. 18).
- 1660, 30 mars. Herman Vaes, ancien bourgmestre, est nommé receveur de la propriété bâtie; Bernard van der Borcht de la propriété non bâtie. (V. ibid., fol. 26).
- des maréchaux, maître Corneil Blommen et Martin Daniels; des pelletiers, Barthélémy Coeninx et Simon Strauven; des boulangers, George Govaerts et Henri Bellemans; des brasseurs, l'aucien bourgmestre Colen et Chrétien Lambrechts; des bouchers, Jean van der Borcht, fils de Josse et Simon van Ham; des drapiers, Henri van Staden et Guillaume Luesemans; des merciers, l'ancien bourgmestre Lintermans et Jean Colen, fils de Jean; des teinturiers, Jean Morren et Gilles Kakelaerts; des tanneurs, Gilles Minsen et Gérard Neutinx; des cordonniers, George van Lechi et Pierre Bruggen; des tondeurs de draps, Guillaume Hollanders et Herman Morren; des charpentiers, Arnold van Ceulen et Christophe Hendrix; des tailleurs, Conrard van der Eycken et George TOME VI.

- Neys; députés à la Chapelle, Christophe Hendrix, Chrétien Lambrechts, Gilles Kakelaerts et Jean Morren; bourgmestres, le secrétaire Vucht(?) et Jean Govaerts. (V. ibid., fol. 27).
- 12 avril. Sont nommés strytmeesters, Lintermans, ancien bourgmestre, et Colen. (V. ibid., fol. 27 v°).
- 19 avril. Chambre pupillaire. L'ancien bourgmestre Veulemans en remplacement de N.. Bierbeeck; N.. Rethi prorogé pour une seconde année; l'ancien bourgmestre Lintermans, Jean Hiegaerts et Bernard van der Borcht. (V. ibid., fol. 27 v°).
- 21 juin. Egide Veulemans, licencié en droit, est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., fol. 31).
- Même date. Sont nommés experts du pain, l'échevin Bierbeeck, les conseillers Guillaume Hollanders et Conrard van der Eycken; experts du poisson et de la viande, l'échevin Menten et le strytmeester Colen. (V. ibid., fol. 31.)
- 28 julilet. L'échevin Edelbampt de Liége et le bourgmestre van Vucht sont députés pour siéger aux Etats.

V. ibid., fol. 33 v<sup>3</sup>.

23 août. — Sont élus maîtres de foire, les échevins Veulemans et Menten les conseillers Colen et Guillaume Hollanders.

V. ibid., fol. 34.

- 27 décembre. Constitution de la Gilde des Drapiers pour 1661. Comte des marchands, l'ancien bourgmestre Lintermans; guldeheer et lieutenant: des maréchaux, André vanden Gheyn et Jaques Bex; des pelletiers, Guillaume Bollin et Jaques Renaerts; des boulangers, Etienne Verhulst et Jean Wendelers; des brasseurs, Guillaume Boerinx et Jean Smeets; des bouchers, Damien Pulinx et François Stynen; des drapiers, Louis Dullaerts et Arnold Bollis; des merciers, Lambert Ceulemans et Frédéric van Hinnisdael; des teinturiers, maître Jérôme Wennen et Conrard Snyvers; des tanneurs, André Moens et Jean Cuypers; des cordonniers, François Gilis et Jean van Keulen; des tondeurs, Jean Mela et Renier van den Rouchout; des charpentiers, Léon Runtinx et Jean Saenen; des tailleurs, Guillaume Maus et Gérard van Spauwen. (V. ibid., fol. 28 v°).
  - 1661, I mai. Elections communales. Doyen et conseiller: des maréchaux, maître Guillaume van Nuys et Jaques Menten; des pelletiers, Chrétien van den Edelbampt et Chrétien Troye; des boulangers, Servais Gysens et Jean Blommen; des brasseurs, Mathieu Belle et Guillaume Baerts; des bouchers, l'ancien bourgmestre Mathieu van Ham et Guillaume Bellens; des drapiers, Herman, fils de Lambert Heusdens et Sébastien Elbrechts; des mer-

ciers, Hubert Govaerts et Jean van Froyenhoven; des teinturiers, Jean Wuesten et Denis Mabilien; des tanneurs, Henri Schaetzen et Lambert Timmermans; des cordonniers, Mathieu van Loon et Jaques Sprauten; des tondeurs de draps, le capitaine Vaes et Mathieu van Heulen: des charpentiers, Walter Aerts et Otton Heusdens; des tailleurs, Philippe van Hellesfort et Nicolas Stockmans; — députés à la Chapelle, le capitaine Vaes, Denis Mabilien, Chrétien van den Edelbampt et Guillaume van Nuys; — bourgmestres, Jean-Baptiste Rethius et Corneil Everaerts.

V. ibid., fol. 47.

- 2 mai. Sont nommés strytmeesters, le capitaine Vaes et Denis Mabilien. (V. ibid., fol. 47 v°).
- 4 mai. Le bourgmestre Everaerts est député à la Journée des Etats. (V. ibid., fol. 47 v°).
- 9 mai. Sont nommés membres de la Chambre pupillaire, l'échevin Veulemans, Egide Tackoen, l'ancien bourgmestre Lintermans, le capitaine Vaes et Denis Mabilien. (V. ib., fol. 47 v°).
- 30 mai. L'avocat van Vucht est nommé pour sièger aux Vingt-Deux. (V. ibid., fol. 49.)
- 20 juin. Experts du pain : l'échevin Tackoen, les conseillers Chrétien van den Edelbampt et Jaques Sprauten ; experts du poisson et de la viande : l'échevin Bierbeeck et le conseiller Martin Belle. (V. ibid., fol. 49 v°).
- 1 août. Le bourgmestre Rethius est député pour siéger aux Etats.
- 22 août. Sont nommés foirmeesters, les échevins de Creeft et Vaes, les conseillers Chrétien van den Edelbampt et Troyen. (V. ibid., fol. 54.)
- 26 octobre. Le Grand-Vicaire du diocèse, logé à Stenaert, conteste au magistrat le droit de nommer les receveurs des cinq menses des pauvres. Les bourgmestres et le conseil lui font répondre que ce droit de nomination leur a été accordé depuis l'année 1591, par l'évêque Ernest de Bavière. (V. ibid., fol. 55 v°).
- 14 novembre. Gilles Schoepen est nommé fossoyeur en remplacement de Guillaume Borchmans. (V. ibid., fol. 57).
- 27 décembre. Constitution de la Gilde des Drapiers pour 1662. Gulde heeren et lieutenanten : des maréchaux, Guillaume Wynrocx et Jaques Bex; des pelletiers, l'ancien bourgmestre Renaerts et Jaques van Buytenaecken; des boulangers, François Colen et Trudon Dirix; de brasseurs, Jean Mariens et Charles Cnapen; des bouchers, Chrétien Stynen et Jean van de Velde; des drapiers, André Schuts et Michel Meers; des merciers,

Frédéric van Hinnisdael et François van der Boenten; des teinturiers, Gisbert Snivers et François Mievis; des tanneurs, Jean Tuteleers et Guillaume Minsen; des cordonniers, Mathieu Reniers et Jean van Heelen; des tondeurs de draps, Guillaume van Aecken et Wautier Wennen; des charpentiers, Léonard Joost et Mathieu van der Eycken; des tailleurs, Gérard van Spauden et N.. Trimpeneers, junior. (V. ibid., fol. 58 v°).

- 1662, 27 mars. Thomas Roonen, messager sur Liége, étant mort, Jean Martens est nommé au poste vacant. (V. ib., fol. 65 v°).
- 11 avril. N.. Vaes, receveur de la propriété bâtie est prorogé dans ses fonctions; Sébastien Elbrechts remplacera Bernard van der Borcht comme receveur de la propriété bâtie. (V. ib., fol. 67 v°).
- 23 avril. Elections communales. Doyen et conseiller : des maréchaux, Guillaume Coemans et Renier vander Haegen; des pelletiers, l'ancien bourgmestre Rethius et Pierre Pastoran; des boulangers, Etienne Verhulst en Henri Bellemans; des brasseurs, Josse Strauven et Jean Pulinx; des bouchers, Jean Stynen et Henri Martens; des drapiers, le bourgmestre Everaerts et Michel Meers; der merciers, Antoine Baerts et Jean vander Boenten; des teinturiers, Jean Morren et Gilles Kakelaerts: des tanneurs, Gilles Minsen et Gérard Nuetinx; des cordonniers, Georges van Loon et Jean van Weseren; des tondeurs de draps, Gisbert van der Borcht et Guillaume Hollanders; des charpentiers, Léon Buntinx et Lambert Baerts; des tailleurs, maître Guillaume Maus et Thomas Colen: — députés à la Chapelle, Gilles Kakelaerts, Jean Morren, Etienne Verhulst et Michel Meers; — bourgmestres, Georges van den Edelbampt et Gilles Vaes, échevins. (V ibid., fol. 71).
- 24 avril. -- Strytmeesters, l'ancien bourgmestre Rethius et N... Everaerts. (V. ibid., fol. 71 v°).
- 8 mai. Sont nommés à la Chambre pupillaire, Egide Tackoen, Jean Menten, le capitaine Vaes, le strytmeester Mabilien et Gilles Kakelaerts. (V. ibid., fol. 71 v°).
- 19 juin. Préposés au contrôle du pain, le conseiller Jean Menten, Gilles Kakelaerts et Jean Morren; au contrôle du poisson et de la viande, l'échevin Creeft et Guillaume Hollants.

V. ibid., fol. 75.

Même date. — Théodoric Putelincx, chanoine de Liége et prévôt de Maeseyck, a fait planter, en forme de drève, des saules et des peupliers, vis-à-vis de son château de Ter Biest, sur des prés appartenant à la ville, tant du côté de la campagne que du côté de sa maison et de son jardin. Le magistrat, considérant que ces plantations ne causent aucun dommage à la ville, l'autorisent à les continuer, et stipulent que Putelinx seul ou ses représentants

auront le droit d'élaguer les arbres plantés. Pareille autorisation avait été accordée, le 8 février 1634, à l'oncle de Putelinx, feu Christophe de la Blocquerie, chancelier de Son Altesse. Putelinx, en compensation de la concession lui faite par la ville, s'engage à faire couper, dans les prés communaux en question, des rigoles destinées à en favoriser l'assainissement et l'amélioration.

V. ibid., fol, 75 vo.

- 21 août. Sont nommés maîtres de foire les échevin Velpen et Veulemans, les conseillers Hollanders et Jean van der Boenten. V. ibid., fol. 84.
- 27 novembre. Jean Borremans est nommé pour siéger aux Vingt-Deux. (V. ibid., fol. 92.)
- 27 décembre. Gilde des drapiers pour 1863: Comte des marchands, Nicolas van der Boenten; lieutenant, le capitaine Vaes; gulde heer et lieutenant: des maréchaux, Jaques Bex et Pierre van den Casteel; des pelletiers, Barthélémy Coninx et Chrétien van den Edelbampt; des boulangers, Trudon Dirix et Jean Strauven, fils de Gilles; des brasseurs, Guillaume Baerts et Jean Sevenants; des bouchers, Bernard van der Borcht et Laurent Heusdens; des drapiers, François van der Boenten et Herman Heusdens, fils de Laurent; des merciers, Jean Walewyns et Libert Putseys; des teinturiers, François Mievis et Conrard Snyvers, senior; des tanneurs, Guillaume Minsen, fils de Nicolas, et Jean Minsen, fils de Guillaume; des cordonniers, Pierre Joost et Etienne van Loon; des tondeurs de draps, maître Wautier Winnen et Jean Stas, fils de Jean; des charpentiers, Guillaume Motmans et Gaspar Cnapen; des tailleurs, Lambert Rocour et Philippe van Helsfort.

V. ibid., fol. 95 vo.

- 1663, 27 mars. Les deux receveurs communaux sont prorogés dans leurs fonctions. (V. ibid., fol. 102).
- 8 avril. Elections communales. Doyen et conseiller: des maréchaux, Guillaume van Nuys et Henri Vaes; des pelletiers, Chrétien van den Edelbampt et Jean Bovenisti; des boulangers, Servais Gysens et François Colen; des brasseurs, Pierre Simons et Guillaume Borins; des bouchers, Chrétien Stynen et Gisbert Stynen; des drapiers, Sébastien Elbrechts et Jaques Bogaerts; des merciers, Gisbert Lambrechts et Frédéric van Hinnisdael; des teinturiers, Jean van der Smissen et Denis Mabilien; des tanneurs, Guillaume Minsen, fils de Guillaume, et Jean Tutelers; des cordonniers, Charles Buysmans et Henri van Alcken; des tondeurs de draps, le capitaine Vaes et Jean Stas, fils de Jean; des charpentiers, Hubert de Hannuset et Guillaume van Alcken; de tailleurs, Tilman Jordens et Gérard Chalants; députés à la Chapelle, le

- capitaine Vaes, Chrétien van den Edelbampt, Guillaume van Nuys et Gisbert Lambrechts; bourgmestres, Jean-Baptiste Rethius, J. U. L. et Egide Veulemans, échevin de la Haute Cour de Justice. V. ibid., fol. 104.
- 9 avril. Strytmeesters: le capitaine Vaes et Chrétien van den Edelbampt. (V. ibid., fol. 104 vo).
- 16 avril. Sont nommés à la Chambre pupillaire, Gilles Vaes, ancien bourgmestre, N.. Menten, le strytmeester van den Edelbampt, Gisbert Lambrechts et Jean Jans. (V. ibid., fol. 104 v°).
- 22 août. Sont désignés comme maîtres de foire, les échevins Creeft et Menten, les conseillers Jean Stas et Frédéric van Hinnisdael.

  (V. ibid., fol. 115 v°).
- 10 septembre. L'avocat van Vucht est député aux Vingt-Deux. (V. ibid., fol. 116).
- 27 décembre. Constitution de la Gilde des Drapiers pour 1664: Comte des marchands, N.. Troestenbergh; lieutenant, le capitaine Vaes; guldeheer et lieutenant: des maréchaux, Pierre Chasteau et Melchior van den Ghoer; des pelletiers, Pierre Pastoran et Chrétien Troye; des boulangers, Jean Staes et Henri van Haren; des brasseurs, Arnold Schoonaerts et Guillaume Picckaerts; des bouchers, Laurent Heusdens et Damien Pulinx; des drapiers, Henri van Staden et Herman Heusdens; des merciers, Pierre Leemans et Antoine Baerts; des teinturiers, Henri Mievis et Adrien de Crieck; des tanneurs, Jean van Ceulen et Arnold Putmans; des cordonniers, Guillaume Stouten et Nicolas Poels; des tondeurs de draps, Jean Hiegaerts et Jean Melaerts; des charpentiers, Henri Hartekees et Otton Heusdens; des tailleurs, Jean van Leeuw et Henri Vasoens. (V. ibid., fol. 125 v°).
- 1664, 24 mars. Jean Govaerts, messager de la ville sur Maestricht, étant mort, Pierre Lambrechts est nommé au poste vacant. (V. ibid., fol. 138.)
- 27 avril. Elections communales. Doyen et conseiller: des maréchaux, André van der Haegen et Etienne van den Loy; des pelletiers, l'ancien bourgmestre Rethius et Chrétien Troye; des boulangers, Trudon Diricx et Etienne Verhulst; des brasseurs, Mathieu Belle et Chrétien Lambrechts; des bouchers, Jean Stynen et Henri Martens; des drapiers, Michel Meers et Henri Pypops, des merciers, Jean van der Bontien et François van der Bontien; des teinturiers, Jean Morren et Jean Trimpeneers, junior; des tanneurs, André Moens et Jean Minsen: des cordonniers, Pierre Joos et Jean Bellenrox; des tondeurs de draps, Guillaume Hollanders et Guillaume Lemmens; des charpentiers, Guillaume Motmans et

- i; des tailleurs, Clément Coninx et .

  Chapelle, Michel Meers, Jean Morre

  Itienne Verhulst; bourgmestres, (

  Henri de Heusch. (V. ibid.
- Strytmeesters, l'ancien bourgm i. (V. il

Chambre pupillaire, Gilles Veulema it de l'échevin Menten; les autres me ctions. (V. ib

Les quatre variets de la ville (di nacun pour un nouveau pantalon, a, à l'occasion de la Joyeuse-Entrée sen. (V. it

Le bourgmestre van den Edelbampt ournée de Etats. (V. ib

- L'avocat Veulemans est nommé dé ux. (V. ib
- bre. Jaques van Oostenryck est p s en remplacement de Jean van der V. it
- . Nomination des receveurs des bi :-Esprit, Henri van Staden; mense Guillaume Hollanders; mense de l' : de Lépreux, François van der Boi : hel Meers. (V. ibid
- er Jean van Vorssen; gulde heere
  nx, Guillaume Comans et Hubert Gov
  an den Kem et Jean Bontemps; des b
  Henri van Haeren; des brasseurs, G
  Beckers; des bouchers, Chrétien St;
  ils de Jean; der drapiers, André S
  es merciers, Frédéric Hinsdael et G
  rs, Etienne Greven et Jean Wuestel
  nx et Baudouin Swennen; des cordon
  Horioens; des tondeurs de draps, \(\frac{1}{2}\)
  an den Dael, junior; des charpentiers
  rvaes; des tailleurs, Guillaume Van
  (V. ibid.,
- rril. Denis Mabilien et Gisbert L tivement de la propriété bâtie et de rorogés dans leurs fonctions. (V.

19 avril. — Elections communales. — Doyen et conseiller: des maréchaux, Jaques Menten et Etienne Meyers; des pelletiers, Guillaume Bollin et Pierre Beeckers; des boulangers, François Colen et Servais Gysens; des brasseurs, Josse Strauven et Jean Germeys; des bouchers, Simon van Ham et Bernard van der Borcht; des drapiers, Sébastien Elbrechts et Guillaume Luesemans; des merciers, Liévin Standart et Michel Cruls; des teinturiers, Jean van der Smissen et Gisbert Snyvers; des tanneurs, Gilles Minsen et Jean Oris; des cordonniers, Guillaume Stauten et Henri van Alcken; des tondeurs de draps, l'ancien bourgmestre Heusch et le lieutenant Menten; des charpentiers, Renier van den Rouchout et Guillaume van Alcken; des tailleurs, Gérard Chalants et Jean van Leeuwe; — députés à la Chapelle, François Colen, Bernard van der Borcht, Sébastien Elbrechts et Josse Strauven; — bourgmestres, Jean van den Putte et Jean van den Creeft, échevin.

V. ibid., fol. 165 vo.

20 avril. — Sont nommés strytmeesters, l'ancien bourgmestre de Heusch et Sébastien Elbrechts. (V. ibid., tol. 166).

Même date. — L'avocat van Vucht est désigné pour sièger aux Vingt-Deux. (V. ibid., fol. 166).

27 avril. — Chambre pupillaire. Gilles Vaes est remplacé par l'échevin Tackoen; Gilles Veulemans est prorogé en fonctions; les conseillers Menten, Bernard van der Borcht et François Colen.

V. ibid., fol. 166.

- 8 juin. Balthasar Bertis, sergent de la ville, est remplacé par Conrard Minsen. (V. ibid., fol. 167 v°).
- 22 juin. Sont nommés au contrôle du pain, l'échevin van der Borcht et les conseillers Standart et Germeys; au contrôle du poisson et de la viande, l'échevin Bierbeeck et Jean Strauven. V. ibid., fol. 169.
- 6 juillet. Guillaume Briers a demandé le poste de carillonneur en remplacement de H. Lascens. La place lui est accordée à la condition que, tous les jeudis, il jouera une demi heure avant la messe du St-Sacrement. Il devra changer les airs de la sonnerie de l'horloge chaque fois que le magistrat le jugera convenable.

  V. ibid., fol. 169 vo.
- 19 octobre. Guillaume Hollanders, de son vivant receveur de la mense des Pauvres de Notre-Dame, est remplacé par Guillaume Bollin.

  V. ibid., fol. 175 vo.

Même date. — Renier van den Rouchout est nommé waterslager en remplacement de Léon Buntinx, décédé. (V. ibid., fol. 175 v°).

27 décembre. — Gilde des Drapiers pour 1666 : Comte des marchands, l'avocat Rethy; — guldeheeren et lieutenanten : des marés van der Meulen et Mathieu ien Edelbampt et Chrétien I i et Denis Goetsbloets; des br Ceuleers; des bouchers, Jean ien Pulinx; des drapiers, Miens; des merciers, Jean van teinturiers, Simon Trimpener ian Snyers et Jean Cuypers; is et Gérard van der Beecken; et Mathieu van Heulen; des stophe van der Monden; din de Dorringhe.

# lément à la Table de

#### A

r-Trond. — Religieux cités, VI, I, 342. — Sceaux : de l'abbaye, bés, II, 85; III, 150, 265, 299; 'locquerie.

locquerie.

— Voir Drapiers, Peaux.

e commissaire de l'Evêque à S
181. — Voir Boucherie.

bôt, IV, 233, 300, 301.

Voir Fonctions Publiques.

bit Juridictions, Justice.

élit d'abattage d'arbres, IV, 90.

Impôt sur cet article, IV, 232, 301.

— Contrôleurs, II, 253.

sées. — Défense d'en porter, I, 88 netature, I, 213.

1. — Locaux, V, 129, 163, 169. — rpus de la ville, V, 181. — Champ Disette, Garde communale.

### B

oir Fonctions Publiques. N, près St-Trond. — Incendié, I, ( 2011, III, 316. — Vente de propris wale. BÉGUINAGE DE S<sup>t</sup> AGNÈS. — Taxe qu'il payait dans les capitations, VI, 353, 432. — Béguines citées, VI, 398, 400, 407, 408, 413, 419, 446. — Voir Catéchisme.

BÉTAIL. — Taxe sur celui de la ville et de la juridiction, V, 68.

BEWYSENISBOECK. — Voir Archives.

Bière. — Tarif des accises sur la bière exportée, IV, 366. — Voir Compagnies bourgeoises, Comptoir.

BOECK VAN ACCISEN. - Voir Archives.

BONDERGELT. — Déclaration à faire des biens, V, 103.

Bouchers. — Voir Peaux.

Boulangers. — Voir Disette.

Bouracan. — Impôt sur ces étoffes, IV, 366.

Bourgeois. — Conditions requises pour être bourgeois de la ville, I, 167. — Voir Franchise.

Bourgeois forains. — Voir Fonctions Publiques.

Bourgeoisie. — Prix d'acquisition, IV, 216. — Voir Métiers.

Bourgmestres. — Exemption d'impôts sur la consommation, IV, 420.

Noms de bourgmestres cités. — N. B. La pagination du tome I et II doit être rectifiée comme suit, I, 8, 22, 102, 24, 25, 46, 92, 209, 26, 28, 93, 95, 300, 02, 5, 11, 13, 17, 30, 41, 44, 49, 51, 56, 58, 62, 64, 71, 80, 83, 86, 91, 95, 400, 06, 09, 11, 15, 19, 22, 27, 34, 37, 40, 49, 50, 62, 64, 66, 69, 73, 81, 85; II, 64, 143, 219, 35, 44, 48, 61, 63, 64, 66, 68, 87, 90.

Brandevin. — Impôt, IV, 373.

Brasseurs. - Voir Disette.

# Ċ

CAMERLINCK. — Manteau et souliers, III, 456.

CAPUCINES (les religieuses). — Religieuses citées, VI, 171, 183, 184, 411.

Capucins (les Pères). — Religieux cités, VI, 183, 188, 193.

CARILLONNEURS. — Titulaire, VI, 640.

CARTE PARCELLAIRE, V, 56.

Chambre pupillaire. — Membres cités, VI, 632, 34, 35, 36, 38, 39, 40. — Voir Tuteurs.

CHAMBRE DE RHÉTORIQUE. — Voir Arbalétriers,

CHANVRE. — Impôt sur cet article, IV, 231, 300, 373.

Charbon et houille. — Impôt, IV, 373. — Cession de la perception de l'impôt à des particuliers, V, 11.

CHEMINS. — Voir Commanderie de l'Ordre Teutonique.

CIRE. — Impôt, IV, 373.

CLOCHES. — Voir Robert de Crenwick.

CLOCHETTE DES MARCHÉS. — Voir Gilde des Drapiers.

Commandeur cité, V, 471.

Comptoir de déclaration des marchandises. — Payements à y faire, IV, 320.

. — Jurati, I, 43. et article, IV, 23: — Voir Compagn

### D

Cours d'eau.

- Impôts, IV, 23
des Drapiers.

#### E

. — Curé, VI, 4 CHUBRHOVEN. — ( Curés, IV, 78; 1 — Confréries, re - Chapitre, ses dif YEN. — Ses reve

onsignées dans l'

.Fr.) – Voir Dépa c.) – Voir Abbi uderie de Bernissi t, Ter Beeck. Voir Forestiers, ions Communales es prohibées.

### F

striers, Ph. d'Au

asins à foin, mest .e. — Maîtres de

· Les bannis ne p V, 635.

#### G

Le comte des reutenant, VI, 637, ; IV, 388. — Titul

GLANAGE. — Défense de glaner, VI, 633. GUVELINGEN. — Voir Milice rurale.

# J

JEAN XXII, pape. — Suspend l'interdit qui pèse sur la ville de St-Trond, I, 19.

JERUSALEM (Le couvent des chanoinesses du St-Sépulchre, dit de). — Religieuses, VI, 180, 184, 408.

Jurés de la ville (waterslagers). — Nomination, VI, 640.

JUSTICE (La Haute Cour de). — Incompatibilité: on ne peut être échevin et greffier en même temps, V, 246. — Greffiers connus, V, 246, 258, 367, 441; substitut-secrétaire, VI, 41.

# L

LOMBARDS. — Voir Monnaies.

LUCIENDAEL. — (Couvent des Chanoinesses de St-Augustin, dit). — Religieuses, VI, 183. — Refuge à St-Trond, V, 479.

# M

MAGISTRAT. — Le magistrat in corpore. (Voir Gilde des Drapiers). — Injures au magistrat, I, 305.

Malt. — Impôt sur le malt au profit de l'Evêque, V, 14, 15. — Arrestation du collecteur, V, 14. — Peculium revenant à la ville, V, 445, 464.

Mendicité. — Ordre aux mendiants étrangers de quitter la ville, VI, 633. Merciers. — Voir Lard Etranger, Peaux.

Messagers jurés de la ville. — Service de Liége, VI, 636; service de Maestricht, VI, 638.

MESSE DU St ESPRIT. - Voir Magistrat.

Métiers. — Leurs Jurés. — (Voir Bière, Charpentiers, Drapiers, Maçons, Menuisiers.

MEUNIERS. — Voir Licent.

MOMMEN. — Voir Jeux.

Moulins. — Voir Jurés de la ville.

Moutons. — Voir Maladies épizootiques.

MOYENS PUBLICS. — Voir Immunités.

# 0

OMGANCK. — Voir Arbalétriers.

Ordre Teutonique. — Voir Commanderie de Bernissem, (T. N. L.) Otages (Rév. Fr.) VI, 129.

## P

Pain. — Jurés de la boulangerie, VI, 633, 34, 35, 36, 40.

Papauté. — Monnaies du Pape, III, 208.

SCHIETEN. — Voir Arbalé ceveurs des cinq menses, V surs, VI, 635.

Voir Mesures.

 Préposé au pesage des mou experts du poisson, VI, 63:
 G. d'Autriche.

MUNALE. — Défense d'y enle Voir Argile.

### ${f R}$

LA VILLE. — Titulaires, VI, religieux de l'Ordre de St-188.

70ir Archers.

ILLE. — Défense d'y jeter re, V, 121.

ARLETS DU MAGISTRAT. — N Bu, VI, 639.

YEN, — L'avoué de l'abbaye iœurs du Tiers-Ordre à). — F FERS. — Titulaires cités, VI

#### ${f T}$

co religieuses bénédictines

Autorisation donnée par la

oir Tribunal des Vingt-Deux. 71NGT-DEUX. — Députés nom 7, 38, 40. — Sceau, II, 152. - Députés de la ville de St-T

#### TT

'oir G. d'Autriche.



Ordre leur donné de quitter s experts de la viande, VI, 65 'RAEM. — Voir Arbalétries



T. - Cit. I, 35, 211.

# Table des Noms de Lieux.

# A

ACHEL, commune du Limbourg. — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100. — Notariat, VI, 80. — Ressort judiciaire, VI, 96. — Couvent, VI, 172.

AELST, commune du Limbourg. — Maisons brûlées par les Saintronnaires, I, 35. — (Rév. Fr.) Transport de blessés, VI, 85. — Limites, VI, 268.

Aerschot, ville de Brabant. — Echoit en partage à Godefroid de Brabant, I, 98.

Afflighem (L'abbaye d'), à Hekelghem, province de Brabant. — Ses abbés, II, 116.

AIX-LA-CHAPELLE, ville de la Prusse. — Ses échevins, I, 16, 17, 32; II, 195; III, 103. — Paix y conclue, II, 165, 166, 167. — L'intendant du roi de France, IV, 329. — Pompes à incendie y achetées, V, 378. — Eglise collégiale, VI. 418.

ALEM, dans le Brabant septentrional. — Ses Seigneurs, IV, 422.

Alken, commune du Limbourg. — Campagne du Prince-Evêque, I, 32. — Jean de Walenrode y meurt subitement, I, 256. — Réparation des chemins à Cortenbosch, VI, 381.

ALLEMAGNE (l'). — Ses monnaies, III, 27, 67, 126, 170, 478. — Guillaume d'Orange s'y réfugie, III, 55. — Maladies épizootiques, IV, 357. — Maladie contagieuse, V, 124.

Amay, commune de la province de Liége. — Ses chanoines, VI, 352, 431.

Amersfort, ville de la Hollande. — Jugement y porté sur les révolutionnaires de St-Trond, I, 112.

Amsterdam, ville de la Hollande. — Fondation de bourses d'Etudes, VI, 323.

Angleterre (l'). — Monnaies, III, 27, 39, 126, 130, 160, 207, 278, 281, 421, 457, 466, 478. — Roi, I, 36.

Anvers, ville de Belgique. — Les Calvinistes, III, 45. — Industrie drapière, III, 32. — Commerce de poisson, IV, 391. — Les Alexiens, IV, 62. — Les marquis, II, 107, 109. — Rentes d'Anversois sur la ville de St-Trond, II, 128. — Divers, II, 116, 171, 173, 182.

ARAGON (l'), en Espagne. — Les monnaies, II, 160.

Arbone, près de Huy. — Bataille, I, 21.

ARBRE (1'), commune de la province de Namur. — Ses Seigneurs, V, 511.

Aremberg, dans la régence de Coblentz. — Le château, II, 204. — Les ducs, V, 306. — Les seigneurs, II, 165.

Arlon, ville du Luxembourg. — Ses comtes, I, 4.

de la province du Limbourg. — (Rév. F1 tariat, VI, 80. — Ressort judiciaire, VI, 5 mmune de la province de Liége. — Dépu 268. — Ordre de travailler aux rempart indours du général Morocz, V, 314. —

d'Allemagne. — Monnaies, III, 169. Monnaies, III, 27. — Voir Table des Maine de la province de Liége. — (Rév. Pr VI, 237, 238.

paye), à Testelt, en Brabant. — Avouerie, il empruntés, III, 166. — Rente sur la vil le Cortenbosch, III, 470. — Receveur, III,

e de la province de Liége. — Pillage de l' sit de barrière, III, 186, 187.

#### ${f B}$

ne de la province de Liége. — Ses Seignes Suisse. — Ses monnaies, III, 479. — Vo une de Luxembourg. — Seigneurs, VI, 3; le district de Geilenkirchen. — La batail 1 Hollande. — Ses monnaies, I, 260; III, 208, 278.

mune de Brabant. -- Ses Seigneurs, II,

Ses monnaies, III, 27, 169, 208. — 1

mmune du Brabant. — Avouerie du monsmune du Limbourg, bonne ville de l'a contre les procureurs fiscaux, I, 448, 453, Bourgogne, II, 27. — Journées des Etat inces de Hasselt, V, 436. — Bourgmestions, VI, 73, 100. — Notariat, VI, 80. -

mune du Limbourg. - Les troupes du c luré, VI, 445.

e), en Allemagne. — Monnaies, III, 26, 157, 161, 170, 208, 278.

lans le district de Boxtel. — Ses Seigneur une de la province de Liége. — (Rév.

ne de la province de Liége. — Ses Seigne ine du Limbourg. — Ses Seigneurs, V. 3 it-Trond. — Curé, V. 117. — Mense des p

٤.

- Btendue de la commune, bornage de la juridiction, V, 413. - (Rév. Fr.) Compris dans le canton de St-Trond, VI, 49, 67. - Serment du curé, VI, 186, 193, 194.

Bierren, commune du Brabant. — Avouerie du monastère, I, 98.

BIERSET, commune de la province de Liége. — Franchise du droit de barrière, V, 187.

BILSEN, commune du Limbourg, bonne ville de l'ancien Pays de Liége.— Alliance contre les procureurs fiscaux, I, 448, 455, 456. — Sceau, I, 449. — Rente souscrite au duc de Bourgogne, II, 27. — Ses drossards, II, 398; IV, 479. — La peste, III, 86. — Journées des Etats, III, 68; V, 321, 345; VI, 274. — Conférences de Hasselt, V, 436. — Bourgmestre, V, 437. — (Rév. Fr.) Le corps des bénificiers, VI, 59. — Réquisitions, VI, 73, 100. — Ressort judiciaire, VI, 95. — Capucins, VI, 175.

BINDERVELD, commune du Limbourg. — Le château, I, 95, 102. — Droit de pacage, I, 226. — Cour de Justice, II, 248. — Ordre de travailler aux remparts de St-Trond, IV, 452. — (Rév. Fr.) Transport des blessés, VI, 85. — Curé, VI, 186; serment, VI, 193, 194.

Bockholt, au quartier de Ruremonde. — (Rév. Fr.) Magasin de rations militaires, VI, 321.

Bommel, commune de la Hollande. — Monnaies, III, 138.

Boneffe, commune de la province de Namur, — L'abbé, III, 6.

Borgharen, près de Maestricht. — Le siége du château, I, 18. — Seigneurs, V, 287, 334; VI, 416.

Borloo, commune de la province de Liége. — La Seigneurie, IV, 422. — L'avoué de l'abbaye de St-Trond, I, 4.

Bosnau (Bozenove). - La reize de Bozenove, I, 315.

Bouillon (le duché). — Monnaies, III, 158, 282, 421, 478. — Journée des Etats où il en est question, IV, 59, 68, 166, 170.

Bourgogne (la), en France. — Monnaies, III, 88, 126, 130, 160, 169. — Voir Table des Matières.

BOYENHOVEN, entre St-Trond et Léau. — Expédition des Saintronnaires, I, 36.

Brabant (le duché de). — Monnaies, III, 18, 21, 26, 126, 161, 210, 421, 466. — Chancelier, III, 290. — Conseil Souverain du Brabant, V, 134, 470; VI, 442. — Commissaires des ducs, III, 290. — Ducs de Brabant, I, 35, 36, 40, 95, 98, 99. — Voir Table des Matières.

Brackel, dépendance de Waerbeke, dans la Flandre Orientale. — Ses Seigneurs, V, 136.

Brés, commune du Limbourg, bonne ville de l'ancien pays de Liége. — Alliance contre les procureurs fiscaux, I, 448, 456. — Rente souscrite au duc de Bourgogne, II, 27. — Magasin de rations militaires, III, 321. — Journées des Etats, III, 345; VI, 321, — Conférences de Hasselt, III, 436. — Bourgmestre, III, 437. — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100. — Notariet, VI, 60. — Ressort judiciaire, VI, 96.

Brusthem, commune du Limbourg. — Le village brûlé. I, 35. — Bataille. II, 6. — Franchise, II, 95. — Peste, II, 403. — Cour de justice, IV, 36. —

Seigneurs, IV, 91. — Ecoutête, V, 268. — (Rév. Fr.) Transport de blessés, VI, 85. — Curé, serment à la République, VI, 186. — Voir à la Table des Matières, Limites.

Bruxelles, chef-lieu du Brabant. — Charles-le-Téméraire, II, 20. — Députés de l'Etat-Tiers, II, 116. — Echevins, sceaux, II, 239, 240. — Mendiants étrangers s'y rassemblent, II, 398. — Le Clottre Royal des Carmélites, V, 57. — Le Prince d'Orange à Bruxelles, VI, 235.

Bruxken, dépendance de Brusthem. — Les Saintronnaires s'y soumettent au duc de Brabant, I, 36.

BUDINGEN, commune du Brabant. — Seigneurs, V, 481.

Buvingen, commune du Limbourg. — Seigneurie, IV, 422.

Calais, ville du département du Pas-de-Calais. — Assiégé par Edouard III, roi d'Angleterre, I, 36.

Cambrai, ville du département du Nord. — Ses évêques, I, 95. — Notaire du diocèse de Cambrai, II. 244. — Official, I, 47. — Monnaies, III, 48, 130, 161, 170.

Campen, ville du Brunswick. — Ses monnaies, III, 67, 126, 130, 160, 169, 208, 479.

CAMPINE (la). — Les colombiers en Campine, IV, 469.

Cantecroix, dépendance de Borsbeek, province d'Anvers. — Ses Seigneurs, II, 107, 109.

Casselaer, entre Cortenbosch et Cosen. — Les propriétés de l'abbaye de Herckenrode, III, 503.

Chatelet, dans le Hainaut, bonne ville de l'ancien Pays de Liége, IV, 203.

CHENSTRÉE. — Ses Seigneurs, V, 221; VI, 415.

CHINY (le comté), dans le Luxembourg. — Les comtes, I, 27.

Chypre (l'île de). — Voir Pélérinages (Table des Matières).

CINEY, commune de la province de Namur. — Bonne ville de l'ancien Pays de Liége, IV, 203. — Les chanoines de Ciney, VI, 352, 431. — L'abbé de Ciney, V, 161.

CLERMONT, sous Huy. — Château du Prince-Evêque, I, 31; sa destruction, I, 35.

CLUNDERT OU KLUNDERT, dans le Brabant Septentrional. — Arrestation de soldats de ce pays à St-Trond, III, 369.

Colmont, dépendance d'Overrepen. — Le château, II, 167. — La prise du château, chronogramme, VI, 345, note.

Cologne, ville de la Prusse Rhénane. — Ses archévêques, I, 67, 99, 113. L'official, I, 43, 483. — L'église St-Géréon, le prévôt, l, 94. — Le sceau de la ville, I, 123. — Le magistrat, I, 481. — Monnaies, III, 169, 208, 479. — L'abbé de St Trond en prison dans cette ville, III, 57. — Voir à la Table des Matières, J. de Bavière, St-Trond, p. 613.

**5**3

Condroz (le), baillage de l'ancien pays de Liége. — Les baillis, I, 21. — Receveur, IV, 68. — Les troupes étrangères, IV, 72.

Conflans, ville de la France. — Le traité de Conflans, II, 6, 18.

Coninxheim, commune du Limbourg. — Bandit fameux originaire de œ village, VI, 278.

Constance, en Allemagne. — Le Concile, I, 400. — Décret rendu en cette ville par l'Empereur Sigismond, I, 187.

CORDOUR, ville d'Espagne. -- Ses cuirs, I, 265.

CORTENBOSCH, dépendance de Cosen. — L'église de la Vierge, acquisition de terrain pour en embellir la vue, III, 470. — L'auberge dite den Engel, III, 476. — Vente de terrains ais devant l'église, III, 479; payement, III, 482. — Bornage des juridictions de Cosen et de St-Trond, III, 502. — Restauration des chemins, VI, 381. — (Rév. Pr.) Son territoire réuni à la ville de St-Trond, VI, 216.

Corthys, commune du Limbourg. — Ordre aux habitants de travailler aux remparts de St-Trond, IV, 452. — Ses Seigneurs, V, 511. — (Rév. Fr.) Curé, son serment de fidélité à la République, VI, 186.

Corswarem, commune du Limbourg. — Les comtes, V, 217. — Curés, V, 217, 403, 441. — Rente de l'église sur la ville de St-Trond, VI, 403, 441. — (Rév. Fr.) Serment du curé, VI, 186.

CORTESSEM, commune du Limbourg. — Taxe du tations, VI, 353, 431. — (Rév. Fr.) Le Chapitre de l'e — Réquisitions, VI, 73, 100, 133. — Notariat, VI, 8 VI, 96. — Brigandages dans le canton de Cortessem

Cosen, commune du Limbourg. — La peste, III, Acquisition du terrain pour construire l'église de C Bornage de la juridiction, III, 502. — Ses Seigneurs, 323. — Ordre de travailler aux remparts de St-Tror tion des chemins à Melveren, Ten Roye et Corten pelle de St-Antoine l'Ermite, V, 211. — (Rév. Fr. VI, 85. — Serment du curé, VI, 186.

Courtrai, commune de la Flandre Occidentale.

Couvin, commune de la province de Namur, ja de Liége. — Démantèlement de la ville, I, 178. — R du Duc de Bourgogne, II, 27. — Journée des Etats,

Curange, commune du Limbourg. — Receveur c George d'Autriche, évêque de Liége, y date ses ord 469, 470, 471, 476. — Cour féodale, II, 248; V, 341.

Cuttecoven, commune du Limbourg. - Le villa

### D

Dalhem, commune de la province de Liége. troupe de gens de Dalhem sur le territoire d'Argente Dommereys ou Damry. — Ses Seigneurs, V, 336 Denderwindick, au pays de Wedergraten. — Bo DEVENTER, ville de la Hollande. — Ses monnaies, III, 67, 88, 126, 130, 160, 169, 208, 479.

DIEPENBEEK, commune du Limbourg. — Ordre d'y chercher des palissades, IV, 286. — Commandeur, V, 385. — Banneret, V, 341.

Diest, ville du Brabant. — Seigneur, I, 95. — Les échevins et le secrétaire, I, 123. — Y dire que St-Trond est suffissamment pourvu de hareng, I, 245. — Saintronnaires prisonniers en cette ville, III, 349. — L'Hôtelier du Coq, III, 350. — Récollets envoyés en cette ville en députation, III, 351. — Arrangement des Saintronnaires avec l'hôtelier du Coq, III, 361. (Voir Table des Matières, de la Baume). — Maladie contagieuse, IV, 210. — Seigneur à Diest, V, 134. — Carillonneur, VI, 442.

DINANT, ville de la province de Namur, bonne ville de l'ancien Pays de Liége. — Prête secours aux Liégeois contre Englebert de la Marck, I, 35. — Indemnité pour pertes subies pendant la guerre de Juliers, I, 102. — Accord avec le magistrat de Cologne, I, 121. — Obligée de démolir ses fortifications, I, 178. — Destruction de la ville, II, 6, 20. — Les gouverneurs de la ville, III, 491. — Le château, IV, 9. — Les bourgmestres, IV, 13. — Journée des Etats, IV, 203; VI, 270, 274, 321. — Le Prince-Evêque à Dinant, IV, 472. — Le receveur des contributions imposées pour les troupes françaises, V, 21. — L'intendant du Roi de France, V, 27. — L'abbé, V, 285; VI, 352, 431.

Doirne ou Dorne, près de Diest en Brabant. - Secrétaire, VI, 400.

Donck, commune du Limbourg. — L'abbé de St-Trond s'y retire, I, 19. — La peste, III, 86. — Seigneurie, IV, 422.

DORMAEL, commune du Brabant. — Charte de Henri, duc de Lotharingie datée de cet endroit, I, 4, 5. — Troupes étrangères y logées, VI, 179.

Duras, commune du Limbourg. — Ordre aux habitants de travailler aux remparts de St-Trond, IV, 452 — Les comtes de Duras, I, 4; III, 45; IV, 471, 476. — Les Seigneurs, II, 397, 398. — Les écoutêtes, IV, 220; V, 393; VI, 408. — (Rév. Fr.) Transport de blessés, VI, 85. — Logement de troupes, VI, 179. — Voir Table des Matières.

## E

Еснт, commune du district de Ruremonde. — Ressort judiciaire, VI, 96. Réquisitions, VI, 100.

Ecosse ('). — Ses monnaies, III, 478.

EMAEL, commune du Limbourg. — Ses Seigneurs, III, 59.

EMDEN, ville de Hanovre. — Ses monnaies, III, 479.

Engis, commune de la province de Liége. — Ses Seigneurs, V, 221; VI, 415.

EHRENFELS (Ernsfelt), dans le Wurtenberg. - Ses monnaies, III, 479.

Espagne (1'). — Ses monnaies, III, 88, 126, 130, 160, 165, 196, 208, 278, 281, 282, 420, 421, 457, 466, 478. — Ses vins. III, 188; V, 11. — Voir Vins, (Table des Matières).

Eyspen, commune du Limbourg. — (Rév. Fr.) Réquisitions. VI, 73, 100. Notariat, VI, 80. — Ressort judiciaire, VI, 95.

### ਸਾ

Famenne, archidiaconé du diocèse de Liége. — Archidiacres cités, V, 285; VI, 406.

FAUQUEMONT, ville du Limbourg hollandais. — Une troupe de ce pays commet des excès sur le territoire d'Argenteau, I, 35. — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100. — Ressort judiciaire, VI, 95.

FEXHE, commune de la province de Liége. — Paix de Fexhe, I, 21. — Franchise du droit de barrière, V, 187.

Fize (Fies), commune de la province de Liége. — Franchise du droit de barrière, V, 187. — Troupes françaises, V, 296.

FLANDRE (la). — Ses comtes, I, 95, 99. — Monnaies, III, 27, 160, 169, 208.

Fléron, commune de la province de Liége. — La vouerie de Fléron, IV, 59, 68, 170. — Officier héréditaire de la vouerie, V, 204.

Fooz, commune de la province de Liége. — Franchise du droit de barrière, V, 187.

Fosse, dans la province de Namur, bonne ville c — Démolition de ses fortifications, I, 178. — R Bourgogne, II, 27. — Journée des Etats, IV, 203; de Fosse, VI, 353, 431.

Fouron-ST-PIERRE, commune de la province de de l'Ordre Teutonique, V, 336, 341.

France (la). — Ses Rois, I, 458, 488; II, 5, 18, Monnaies, III, 27, 126, 136, 160, 161, 169, 170, 208 — Ses vins, III, 188; V, 11. (Voir Vins dans la Ta

Francfort-sur-le-Mein, ville royaume de Prupereur Ferdinand, III, 24. — Sa foire, I, 227. — S

Franchimont, commune de la province de Nan 26. — Gouverneur, III, 134. — Receveur, IV, 68 Matières, E. de la Marck.

FRISE (la). — Ses monnaies, III, 26, 176, 208, 27

# G

GAND, ville de la Flandre Orientale. — Trouble de cette ville s'établit à St-Trond, V, 424.

Gelinden, commune du Limbourg. — Les habiten requis de travailler aux fortifications de St-Tro des vagabonds étrangers, V, 212. — Le drossard, rière, V, 185. — (Rév. Fr.) Curé, son serment de

Gemeloux, ville de la province de Namur. - IV, 415.

GEMERT, près de Bois-le-Duc. — Commanderie V, 336, 341.

Genappes, ville du Brabant. — Résidence de L roi de France, I, 482.

GHEMEREN (?) — Monnaies, III, 26.

. - Ses Seigneurs, II, 106, 109.

nmune du Limbourg. — La peste, III, 49, 50, 51. — Chees faubourgs de St-Trond par ceux de Gingelom, III, 450, 407. — (Rév. Fr.) Serment du curé, VI, 186.

mmune du département de l'Eure. — Ses Seigneurs, II, 48. ax-Goreux), commune de la province de Liége. — Fran-barrière, V, 187.

v, commune du Limbourg. — Ses Seigneurs, VI, 398, 462. mune du Limbourg. — Doit travailler aux remparts de 452. — Limites. V, 498; VI, 268. — (Rév. Fr.) Transport. — Logement de troupes, VI, 179. — Curé, son serment.

nune du Limbourg. — Curé, V, 27. — Béguinage, VI, 59. ne du Limbourg. — Le capiteyn, V, 117. — Ses Seigneurs, Fr.) Curé, son serment, VI, 186.

mune de Brabant. - Seigneur, I, 102. - Doit travailler St-Trond, IV, 452.

commune de la province de Liége. - Ses Seigneurs,

Grenville). — (Rév. Fr.) Logement de troupes. VI, 462. calité du Limbourg Neerlandais. — Monnaies, III, 26, 67. mmune du Limbourg. — Commanderie de l'Ordre Teuto-I.

Ses comtes, I, 22; ses ducs, I, 93, 99.
 Monnaies, III, 157, 161, 169, 170, 421.
 Conseil souverain, V, 333.

### H

commune du Brabant. — Troupes étrangères, V, 321. nune du Limbourg. — Franchise, I, 11. — Marché hebdofranche annuelle, I, 11. — Maladie contagieuse, IV, 210. nrode, VI, 172.

— Ses comtes, I, 95, 153, 178, 188. — L'archidiacre, II, 262. . 208.

ville de Saxe. - L'Evêque protestant, III, 382.

NOVEN (Hal), commune du Brabant. — Secrétaire, VI, 438, upes étrangères, VI, 179.

mune du Limbourg. — Curés, I, 13; V, 253. — L'avoué de ond n'y a aucun droit, I, 4. — Echange de biens sis en la 35. — Seigneurie de l'abbaye de St-Trond, IV, 422. — Les t travailler aux fortifications de St-Trond, IV, 452. — ujet du bondergelt, V, 253. — (Rév. Fr.) Transport de blesogement de troupes, VI, 179. — Le drapeau d'Orange sur lise, VI, 235.

idance de Russon. — Le château détruit, I, 35. — Ses leigneurs, I, 95; IV, 445. — (Rév. Fr.) Logement de troupes, VI, 462.

Hambourg, ville d'Allemagne. — Monnaies, III, 170.

Hamont, commune du Limbourg, bonne ville de l'ancien pays de Liége. Protestation contre un projet des Etats, V, 345. — Conférence de Hasselt, V, 436. — Bourgmestre, V, 437.

HARCOURT, commune du département de l'Eure. — Ses comtes, I, 98.

HARDUEMONT, dépendance de Verlaine. — Siége du château, I, 22.

HARLEBEKE, commune de la Flandre Occidentale. — Le Prévôt, III, 213.

HASSELT, chef-lieu du Limbourg, bonne ville de l'ancien pays de Liége. — Expédition des Saintronnaires contre la ville, I, 96, 97, 102. — Alliance pour se venger des arrestations ordonnées par le marquis de Brandebourg, I, 253. — La ville mise au ban de l'Empire; appel contre cette sentence, I, 268. — Blé y enlevé par les Saintronnaires, I, 344. — Alliance contre les procureurs fiscaux, I, 449; les fustigeants, I, 454; suite de l'affaire, I, 455, 456. — Emprunt pour poursuivre la cause du Pays contre Louis de Bourbon, I, 481. — Rente souscrite au duc de Bourgogne, II, 27. — Obligation souscrite pour rémunérer les négociateurs de la paix d'Aix-la-Chapelle, II, 165 — La peste à Hasselt, II, 403. — Réunion des députés des bonnes villes, III, 432. — Protestation contre un projet des Etats, IV, 203. — Les commandants de la ville, IV, 285, 309, 311, 312. — Les intendants, IV, 286, 297, — Palissades y transportées par ceux de St-Trond, IV, 286. — Députations y envoyées par le magistrat de St-Trond, IV, 287, 311, 319, 353, 354, 445; V, 435. — St-Tronnaires y retenus prisonniers, IV, 292; arrestations, IV, 306. — Les receveurs des aides imposées au Pays par Jean de Horne, évêque de Liége, IV, 446. — Ordres donnés au magistrat contre les soldats espagnols, IV, 479. — Le régiment d'Alsace, V, 69. — Magasins de rations militaires, V, 321. — Protestation contre un projet des Etats, V. 345. — Réunion des bourgmestres des bonnes villes, V, 435, 436. — Droit de collation d'un poste aux Etats-Réviseurs, V, 439. — Décisions des bourgmestres des bonnes villes, cassées par l'Evêque, V, 440. — Collation d'une place de député perpétuel aux Etats, VI, 41. — Enquête sur l'état de tranquillité de la ville, VI, 44. — Journées des Etats, VI, 270, 274, 321. — (Rév. Fr.) Couvents, VI, 59. — Béguinage, VI, 96, 353, 432. — Réquisitions, VI, 61, 73, 83, 100. — Notariat, VI. 80, 81. — L'arrondissement de Hasselt; ses receveurs, VI, 82, 86. — Tribunal correctionnel, VI, 95. — Secrétariat du Gouvernement de la Belgique, VI, 238. - Commissariat du Gouvernement, VI, 458, 460, 462, 463, 464. — Députation à Paris pour le couronnement de l'Empereur, VI, 200. — Passage du Prince des Pays-Bas, VI, 235.

Métiers: les merciers, II, 315; les drapiers, III, 20; les bouchers, VI, 265. Monnaies frappées à Hasselt, III, 420, 421, 457, 466, 478.

Chaussée de Hasselt à St-Trond, V, 495.

Hasseltois ayant rentes sur la ville de St-Trond, III, 17, 280, 285; IV, 182. VI, 183.

Péron de Hasselt, V, 514.

Bourgmestres, V, 165, 437.

Protonotaire apostolique, V, 98. — Horloger, VI, 319. — Brigand, VI, 278. HEERLEN, localité du Limbourg Neerlandais. — (Rev. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100. — Notariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 98.

HEERS, commune du Limbourg. — Le château abattu, le village incendié,

uc de Brabant à Heers, I, 36. — Seigneurs de 76, 488. — Les comtes, III, 451, 454; le x habitants de travailler aux remparts de la Réquisitions, VI, 62, 73, 100, 133. — Empr I, 81. — Ressort judiciaire, VI, 95, 96.

ille de l'Allemagne. — Annulation d'un juge: , 124, 146.

le de la régence d'Aix-la-Chapelle. — Ses Sei

calité du Limbourg Neerlandais. — (Rév. Fr. otariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 96. commune du Limbourg. — L'abbé de St-Trarie, IV, 422.

rès Jamine dans la province de Limbourg des Etats de Hollande et celles de Léau et

mmune du Hainaut. — Ses Seigneurs, I, 448 (l'abbaye de) sous Hasselt. — George d'Au . — Les religieuses, III, 42. — La ferme de · 3; les bois à Cosen, III, 503; les rentes, VI, 1 , VI, 161. — Cour de tenants à St-Trond, VI. ordre du magistrat de St-Trond, V, 207. — R . -- Procès contre l'abbesse, V, 250, 252; a 'abbaye à St-Trond, IV, 325, 340 ; V, 82 ; VI ) Défense aux locataires de payer au couvent le, commune du Limbourg, ancienne bonne y enlevé par les Saintronnaires, I, 344. - ! caux, I, 448, 455. — Sceau, I, 450. — Rent e, II, 27. — Magasin de rations militaires, V un projet des Etats, V, 345; VI, 14. — C łasselt. V., 436. — Bourgmestres, V., 437. — VI, 321. — (Rév. Fr.) Agence forestière, VI, Notariat. VI, 69. – Ressort judiciai: oupes, VI, 462. me), commune de la province de Liége.

. .

RRE, sous Vechmael, dans le Limbourg. — (R 10.

de Looz. - Seigneur, III, 362.

e la province de Liége. — Fabricant d'orgues tartier de la). — Députés, III, 257. — Recevles troupes de Jean de Hornes, IV, 444, 446. diacres, V, 499.

hé de), dans le Haut-Rhin. — La landtgrave t, commune du Brabant Septentrional. refugiés à St-Trond, III, 346, 349, 350, 362. Hodeige, commune de la province de Liége. — Franchise du droit de barrière, III, 187.

HOENSBROEK, localité du Limbourg Neerlandais. — Ses Seigneurs, III, 8, 19.

Horsselt, commune du Limbourg. — Le comte de Gueldre y vient au secours de l'évêque de Liége, I, 23.

Hognoul, commune de la province de Liége. — Franchise du droit de barrière, V, 185, 187.

HOLLANDE (la). — Ses comtes, I, 95. — Monnaies, III, 126, 130, 161, 165, 176, 208, 278, 281, 421, 457, 466, 478.

Hombourg, commune de la province de Liége. — Ses bières, I, 414, 417. Hongris (la). — Ses rois, I, 187, 268. — Ses monnaies, III, 27, 126, 130, 160, 169, 208, 278, 281, 420, 457, 465, 478.

HOOGSTRAETEN, commune de la province d'Anvers Comtes, III, 56.

Horion-Hozémont, commune de la province de village, V, 142.

Hornes (le comté de), dans le duché de Limbour, 46, 47, 48, 67, 130, 160, 161, 170, 208, 421. — Le com

Horst, sous Rhode-St-Pierre, en Brabant. - Ses

Hougaerde, commune du Brabant. — Emprunt 259. — Les chanoines du chapitre, IV, 281; V, 161; sitions pour les milices sous Jean de Hornes, IV, 441 — Armée y campée, V, 90. — Doyen rural du distri-

Houppertingen, commune du Limbourg. — Ses :

— Députation y envoyée par le magistrat de St-Tronc
habitants de travailler aux remparts de St-Trond, I

HOUTAIN-L'EVÊQUE. (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 4: Hozémont (voir Horion-Hozémont). — Curé, V, 1

Huy, ville de la province de Liége, bonne ville de — Accord entre les Evêques de Trèves et de Liége 1 de cette ville, I, 9. — Cours de l'official et de l'archid I, 19. — Chefs de la commune, I, 64. — Obligation Brabant, I, 102. — Accord avec le magistrat de Cole pour venger les arrestations opérées par le marquis — Appel d'une sentence par laquelle la ville fut mi I, 268. — Siége, II, 20. — Engagement pris par le celui de St-Trond, II, 137. — Députés y envoyés p ville, III, 433, 434. — Journées des Etats tenues à I 489, 491, 492; IV, 7, 11, 15. — Robert de Berghes, é IV, 479. — Ses députés aux Etats, VI, 270, 274, 321. sur les tailles, IV, 86, 165. — Protestation contre u 203. — Les Français à Huy, IV, 396, 397, 399, 401,

Divers. — Le couvent des Croisiers, III, 356, 39 chapitre, V, 167; VI, 352, 431. — Le château, IV IV, 33. — Mont-de-Piété, V, 84. — Voir à la Table triche, F. de Bavière, J. de Hornes, Hôtel-de-V St-Trond, p. 605 à 608.

Calemane T 100

### IJ

s monnaies, III, 27, 88, 16

ne du Limbourg. -- Guilla . -- La peste, III, 415. une de la province de Li

e la régence d'Aix-la-Chap. — Monnaies, III, 27, 160. me de la province de Liége

#### K

ine du Limbourg. — L'ave 4. — La dîme, III, 195. – Limites de St-Trond, V, 4a 426, 445, 446. — Chapelle d iv. Fr.) Transport de bles 3.

ne du Limbourg. — Ses Se lance de Veltweselt. — Ses

### L

de la province de Liége cun droit, I, 4.

le la Hollande. — Députs 118, I, 188.

ne de la province de Liége du Brabant. — Coup de la maison de l'abbé de Si ins, II. 239. — Garnison, l éfaite de Hellesfort, III, 38 de St-Trond, III, 394, 395.

Fortifications, IV, 256
 ayen, IV, 346. — Couven
 minis par des insurgés des
 es, VI, 179.

ole des Matières, Alvelda, contagieuses, Messagers, St i de Berg. — Maître de pes commune de la province

rection, I, 19. — Interdit de le duc de Brabant, I, 102.

L'empereur Sigismond, I, 178, 188. — La ville mise au ban de l'Empire, I, 268. — Disette à Liége, processions, accidents, I, 345; IV, 462. — Forteresse Ste Walburge, IV, 265, 266. — Arrestations de St-Tronnaires à Liége, III, 399. — L'Evêque de Strasbourg à Liége, IV, 378. — 't Serclaes de Tilly, V, 70, 71, 72. — Liége sous Ferdinand de Bavière, IV, 5. — Affiches séditieuses, VI, 359. — Révolution de 1789, VI, 6, 9, 10. — (Rév. Fr.) Les Français, émigration du Prince-Evêque, l'administration centrale, VI, 48, 75, 449. — Magasins militaires, VI, 240.

Le magistrat de la cité, I, 95. — Souverain mayeur, I, 450. — Maîtres-àtemps, I, 450. — Bourgmestres, IV, 13, 15; V, 179, 227, 262, 305; VI, 404, 405, 416. — Secrétaire, V, 125. — Receveur, I, 481. — Le commissaire, V, 202, 212. — Le Conseil des Dix, I, 188. — Le sceau, I, 183. — Péron, I, 450; V, 514.

Souveraine Justice, V, 268. — Les Echevins, I, 227, 450; IV, 246; V, 57, 169, 178, 180, 182, 223, 233, 243; — prélocuteurs, V, 179, 217, 305; secrétaire, V, 268.

Eglise de Liége. — Personæ, I, 3. — Synodales, I, 3. — Attachement des Saintronnaires à la dite église, I, 2, 3.

Evêques de Liége, I. 95, 99, 121. Voir la Table des Matières, p. 469, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 85, 503, 13, 20, 30, 32, 34, 58, 59, 76, 82, 626, 29, 31; sceaux, I, 3, 4, 27, 34, 425; II, 24, 145, 154, 162, 238, 274. — Chanceliers, II, 59, 82, 129; III, 7, 40, 83, 290, 411, 502; V, 183, 185, 249; VI, 324, 333; sceau, II, 130. — Suffragants, III, 6; V, 443. — Grand-Vicaire, III, 358, 416; V, 217. — Sigillifer, I, 158. — Notaires de S. A., IV, 137; VI, 402. — Conseil privé, III, 249; V, 178, 452, 487; Conseil secret, III, 354; IV, 155, 240; V, 293; Conseil ordinaire, IV, 137, 162; VI, 418. — Agent de l'Evêque à Bruxelles, III, 317. — Son secrétaire, V, 217. — Chambre des Finances, V, 308; receveurs, I, 453; IV, 214; trésorier, I, 158. — Palais Episcopal, V, 217; grand maître, V, 327; maître d'hôtel, I, 59; II, 82; maréchal, I, 59, 61.

Monnaies des Evêques, III, 85, 124, 130, 160, 161, 170, 421, 497, 466, 478. Cour spirituelle, II, 47, 48, 143, 160, 297. — Officiaux, II, 43, 143, 230, 282, 288; IV, 105; V, 57, 113, 348, 431, 438, 448. — Procureurs, II, 144; III, 354; IV, 136, 228, 269, 327; V, 57, 124, 277; VI, 326, 327, 404; avocats, I, 15; III, 7, 278, 480, 484; IV, 162, 269; V, 119, 178, 182, 262; VI, 407; secrétaires, II, 144; notaires, II, 144; III, 297; V, 217; sindic, III, 322. Cour féodale, V, 287, 439; VI, 402.

Cathédrale de St-Lambert. — Le chapitre, I, 141, 142, 253, 254; II, 19, 318; III, 439, 450, 458; V, 181, 587, 454, 457; VI, 331; sceau, I, 142, 353. — Prévôts, I, 3, 13; III, 19; VI, 317; doyens, I, 3, 141; III, 249; VI, 331. — Archidiacres, I, 3, 256; II, 59; III, 411, 502; V, 139, 499; VI, 331, 352, 406, 409. — Chanoines, I, 13, 15; II, 32, 59, 262, 266, 282, 411; III, 7, 8. 19, 40, 297, 429; IV, 147, 345, 346; V, 103, 104, 161, 162, 181, 285, 288, 301, 348, 475; VI, 331, 334. — Chantres, II, 282; V, 217. — Receveur, VI, 441. Eglises collégiales et autres. — Ste Croix: chanoines, III, 7; IV, 359; VI, 352, 431. — Collegiale de St-Denis: doyens, I, 256; II, 82; chanoines, I, 15; II, 48; VI, 352, 431; bénéficier, IV, 288. — St Jean-l'Evangéliste, V, 282; chanoines, VI, 401, 406, 415. — St Jean-en-Ile, VI, 352; chapitre, V, 328; doyen, I, 3. — Chanoines de St-Materne, II, 266; VI, 352, 406, 431.

anoines, VI, 440. — St-Pierre, chanoines, I, 345 /I, 359, 407; écolâtre, IV, 162. — Collégiale de chanoines, I, 47; V, 64, 182; VI, 352, 431; me des Carmes, I, 47. — Eglise St-Sévérin, curé, l'olas-Outre Meuse, curé, V, 281, 406; mense des des Flamands, V, 83, 286, 451; VI, 406, 441. leaurepart, I, 345. — Ste-Claire, V, 285, 459; VI, 11, 106; carillonneur, VI, 422. — St-Laurent, I, Annonciades, V, 64, 233; VI, 403. — Bons-Enfants, nes-en-Ile, V, 176, 233, 240. — Carmélites de Viv 11, 406. — Conceptionnistes d'Amercœur, V, 243, 0; VI, 401, 405. — Les Minimes, V, 218, 232; V Christophe, VI, 353, 432.

raham, VI, 401. — Hôpital de Bavière, VI, 402. - V, 234.

ninaire diocésain, VI, 215.

le des Matières, Anneau du Palais, Argenterie, ( lies contagieuses, Malt, Messagers, Peculium, S unal des Vingt-Deux.

u département du Nord. — Sentences y élaborées e le Liége après la bataille d'Othée, I, 183, 184. — (, 400.

). — Sea ducs, 1, 4.

calité du Brabant, Seigneurs, II, 106, 109; III, 8.
ITTIEN (Royaume). — Ses monnaies, III, 27.

itale de l'Angleterre. — Voyage de l'Empereur S

Ses monnaies, I, 161, 170, 282, 466. — Sea duc
Table des Matières, Lorrains, Présents, St-Trond.
(la). — Ses ducs, I, 4, 11.

ne du Limbourg, bonne ville de l'ancien pays de les procureurs fiscaux, I, 448, 453, 455. — Somm s de la paix d'Aix-la-Chapelle, II, 165. — Réunion consultaires, III, 436. — Recette de l'office de Loozations militaires, V, 321. — Droit de métier pou , V, 345. — Conférences de Hasselt, V, 436. — E Collation du poste de Réviseur des Vingt-Deux, V, ats du Pays, IV, 203; VI, 270, 321.

Looz, I, 27, 98; II, 26, 27; IV, 166, 170, 441, 472; 98; IV, 479; VI, 306, 431.

quisitions, VI, 73, 100. — Notariat. VI, 81. — Res - Emprunt forcé, VI, 74. — Logement de troupes, ers de l'église, VI, 59. — Couvent des Brigittins : Gratem, VI, 54.

le des Matières, Chemins.

e du Brabant. — Le cardinal de Cusa, I, 397. — V, 69. — Maieurs, II, 107, 116, 129, 144. — Echneur, VI, 432. — Fonderie de cloches, VI, 422. —

St-Jaques, II, 282. — L'abbaye de Gertrude, II, 188, 282. — L'abbaye du Parc, II, 176. — Béguines, V, 133. — Notaire de la Cour Romaine, III, 5. L'Université de Louvain, IV, 387. — Le Collège liégeois, IV, 85. — Grand Collège des Théologiens, III, 509; IV, 409. — Collège des Théologiens, V, 114. — Collège de Standonck, V, 114. — Pédagogie du Faucon, V, 153, 497, 509. — Collège St-Ivon, VI, 419. — Les primus de l'Université, V, 375, 447, 509. — Les messagers, IV, 342; V, 127.

Voir à la Table des Matières, Bourses d'Etudes, Messagers de la ville, Présents, St-Trond, p. 607.

LOVERVAL, commune du Hainaut. — Les barons de Loverval, V, 177, 286. LUBECK, ville de l'Allemagne. — Ses monnaies, III, 170.

Lucerne, ville de la Suisse. — Ses monnaies, III, 479.

# M

MAESEYCK, ville du Limbourg, bonne ville de l'ancien pays de Liége. — Alliance contre les procureurs fiscaux, I, 448, 455, 456. — Rente à payer au duc de Bourgogne, II, 27. — Guillaume d'Orange y passe la Meuse, III, 55. — Maeseyck aux Journées des Etats, IV, 202; VI, 270, 274. — Magasin de rations militaires, V, 321. — Protestation contre un projet des Etats, V, 345. — Conférences de Hasselt, V, 436. — Bourgmestres, V, 437. — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100. — Notariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 96.— Les Croisiers, VI, 105, 431; religieux, VI, 180. — Le Prévôt, IV, 147.

MAESTRICHT, ville du Limbourg-Neerlandais. — Le sceau de la ville, I, 18. — Magistrat promet d'expulser les tisserands de St-Trond, I, 18. — Robert de Crenwick, abbé de St-Trond, y séjourne. I, 68. — S'abstient de la réunion des bonnes villes, I, 149. — La ville reste fidèle à Jean de Bavière, I, 152.— Alliance pour venger des arrestations ordonnées par le marquis de Brandebourg, I, 253. — Mise au ban de l'Empire, I, 268.

Publication du mandement du jubilé, I, 397. — Louis de Bourbon à Maestricht, I, 487. — Jean de Hornes, II, 132, 237; IV, 441 à 445. — Draps fabriqués dans cette ville, III, 20. — La peste, III, 50, 408. — Musiciens de Maestricht, III, 51. — Monnaies y frappées, I, 191; III, 138, 161. — Conférences y tenues au sujet du pouvoir des Seigneurs de la ville, III, 290. — Députations y envoyées par le magistrat de St-Trond, III, 309; IV, 294. — Gouverneurs, III, 373; IV, 291, 292, 297, 312, 317; VI, 42. — Les troupes impériales, III, 383; IV, 260. — Cadeau du magistrat de St-Trond au roi de France doit y être livré, IV, 265. — Les intendants de la ville, IV, 284, 291, 292. — Le Prince d'Orange marche sur Maestricht, IV, 289. — Saintronnaires y retenus prisonniers, V, 74. — Matériel d'extinction d'incendie y commandé par le magistrat de St Trond, V, 172. — Les payeurs de la ville, V, 332; VI, 414. — Carillonneur, VI, 419.

Eglise de Notre-Dame, chanoines, I, 148; VI, 352. — Prévôt, II, 144. — Eglise St-Servais, chanoines, I, 198; VI, 181. — Commandeurs de l'Ordre Teutonique, V, 336, 341. — Le couvent du Beyaert, V, 124, 125, 126. — Les Frères-Prêcheurs, VI, 402; leur refuge à St-Trond, VI, 285.

(Rév. Fr.) Siège du département de la Meuse-Inférieure, VI, 49. — Parc militaire, VI, 52. — Réquisitions, VI, 61, 65, 67, 73, 100. — Etats de la

ent y être transmis, VI, 70. — Notariat, VI, 81. — Bureau des 5. — Tribunal correctionnel, VI, 95. — Cloches des Récoles et Frères Cellites, VI, 105. — Pesage des cloches, VI, othèques des couvents transportées à Maestricht, VI, 116. — inge, VI, 235.

le des Matières, Capucins, Foulons, Maladies contagieuses, ges, St-Trond, p. 604 à 609, 617, 622, 623.

e de la province d'Anvers. — Seigneurie, I, 23. — Tir y . — Marchands de sel y passant, I, 443. — Maximilien et iche à Malines, II, 175. — Notaire de la Cour Romaine, erce de poisson, IV, 391. — Fabricant d'orgues, IV, 204. — soisie à St-Trond, V, 438. — Voir à la Table des Martières imbards, Maximilien I, Messagers.

lle de la régence de Magdebourg. — Ses monnaies, III, 126, comtes, III, 138.

e de l'Italie. - Ses monnaies, III, 282.

du Luxembourg. - Monnaies y frappées, I, 260.

ille du département du Nord. -- Le traîté de Maubeuge-, 102.

le de la Hesse. — Ses archévêques, I. 250, 283. — Sceau de nrad, I, 251. — Les monnaies de cette ville, III, 169.

mmune du Limbourg. — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, VI, 85. — Ressort judiciaire, VI, 95.

dance de Halle-Boyenhoven, - L'avoué de l'abbaye de aucun droit, I, 4.

calité du Limbourg-Neerlandais. — (Rév. Fr.) Réquisitions, Notariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 95.

mmune du Limbourg. — Prêtre receveur de l'abbaye de 2.

mmune du Brabant. — Bêtes à cornes à y livrer pour les es, IV, 434.

nune du Limbourg. - Le château, II, 167.

e la Lorraine. — Ses évêques, I, 1, 2, 4, 65. — Monnaies, 8, 479.

, dépendance de Heers. — Droit de barrière, V, 185.

LELST, commune du Limbourg. — Le village pillé, I, 22, 27. . — (Rév. Fr.) Le curé, son serment, VI, 186.

signeur de), tué à Basweiler, I, 100.

de l'Italie. - Archévêque, I, 283. - Voir à la Table des nages.

mune du Limbourg — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100., 81. — Ressort judiciaire, VI, 95.

Mirandula), ville du duché de Modène. - Ses monnaies,

mune de la province de Liége. - Le cardinal de Furstem-

Мона (le comté de), province de Liége. — Receveur, IV, 68.

Molhain, section de la commune de Vireux-Molhain, au canton de Givet.

— Ses chanoines, VI, 431.

Momalle, commune de la province de Liége. — Franchise du droit de barrière, V, 187. — Ses Seigneurs, V, 309.

Monceau, commune de la province de Namur. — Intendant, IV, 330.

Mons, ville du Hainaut. — Alexandre Farnèse y ratifie un traîté concluentre la ville de St-Trond et la garnison de Léau, III, 134.

Montaigu, commune du Brabant. — Voir à la Table des Matières, Capucins, Processions.

Montegnée, commune de la province de Liége. — Son greffier, V, 202.

Montenaeken, commune du Limbourg. — Les châtelains ou burchgraves, I, 13, 95. — Bataille, II, 6, 18. — Franchise, IV, 452.

Le baillage, quartier ou ammanie de Montenaeken, II, 20, 80, 132, 214, 234, 397, 398; III, 259; IV, 454, 55, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 80; V. 410; VI, 300, 306. — Receveur, IV, 68. — Les habitants du quartier doivent travailler aux fortifications de St-Trond, IV, 405; VI, 363. — Impositions pour l'entretien des troupes de Jean de Hornes, IV, 441. — Les drossards, II, 397, 398; IV, 454, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 80; VI, 300, 306. — Lieutenant-drossard, V, 410.

(Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 62, 73, 100. — Notariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 96.

Voir à la Table des Matières G. d'Autriche, F. de Bavière, M. de Bavière, J.-L. d'Elderen, Enceinte fortifiée, E. de la Marck, St-Trond, p. 603.

Mont-Gautier, commune de la province de Namur. — Ses Seigneurs, V, 179.

Montlhéry, ville du département de Seine-et-Oise. — Bataille, II, 6.

Munich. — Ville de l'Allemagne. — Ses monnaies, III, 130.

MUNSTER, ville du royaume de Prusse. - Evêque, IV, 5.

Munsterbilsen, commune du Limbourg. — Le Chapitre Noble, V, 130, 146; doyenne, V, 130. — L'église paroissiale, V, 130. — (Rév. Fr.) Séquestre des biens de la collégiale du chapitre, du corps des bénéficiers et des Capucins, VI, 58, 59. — Capucin cité, VI, 181,

Munstermilen. - Voir à la Table des Matières, Milen.

Muysen, commune du Limbourg. — Seigneurie, IV, 422. — Curés, V, 222, 261.

# N

Namur, chef-lieu de la province de ce nom. — Ses comtes, I, 95, 100. — Monnaies, III, 161, 170. — Saintronnaires y retenus prisonniers, IV, 436; V, 6, 7, 17, 124. — Contributions militaires, V, 8, 15. — Voir à la Table des Matières, St-Trond, p. 609.

Neder-Cruchten, localité du Limbourg-Neerlandais. — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100. — Notariat, VI, 73. — Ressort judiciaire, VI, 96.

Nederweert, localité du Limbourg Neerlandais. — Rente souscrite par le magistrat de St-Trond à Salomon Henrici, III, 42.

nune du Limbourg. — III, 195. — Voir Pelt mmune de la province de Liége. — Voir à 1 d, p. 612.

la régence d'Aix-la-Chapelle. — Wenceslas. 10 prisonnier, I, 100.

du Limbourg. - Ordre de travailler aux

r, commune du Limbourg. — Ordre de tand, IV, 452. — (Rév. Fr.) Chapelle auxiliaire de la Gueldre. — Monnaies, III, 26, 39, 47, 170, 281. — La paix y conclue en 1678, V, 5 du Brabant. — Ses chanoines, III, 19.

e du royaume de Bavière. --- Acte daté de cet

té du Limbourg-Neerlandais. — (Rév. Fr.) tariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 95. ne de la province de Liége. — Conférences : 20. — (Rév. Fr.) Troupes y logées, VI, 462., commune du Limbourg. — Magasin de ratio

oune de la province du Limbourg. — La con e, III, 449. — Rente remboursée par le — Receveurs, V, 183. — Commandeur cit 341. — Ordre aux habitants du village de rond, IV, 452. — Voir à la Table des Mat

ne de la province de Liége. — Assemblé de Weert, III, 437. — (Rév. Fr.) Logemen la Table des Matières, St-Trond, p. 605. saye d'), à Rummen. — (Rév. Fr.) Inventaire uncière, VI, 85. — Religieuses, VI, 180. ne de la province de Liége. — La bataille ce eut pour le pays de Liége, I, 178, 183, 184, loir Pelt.

#### P

de la France. — Voyage de l'Empereur Sigis : la Bavière. — Son évêque, III, 276. npagne. — Seigneur, II, 47.

Ses monnaies, III, 169, 207, 208, 281, 28
 Gouvernante, V, 207.

e de Limbourg, bonne ville de l'ancien pays ta, IV, 203; VI, 321. — Magasin de ratio frences de Hasselt, V, 436. — Bourgmestre (Rév. Fr.) Réquisitions, V, 73, 100. — Notariat, V, 81. — Ressort judiciaire, V, 96.

Pelt (Neerpelt et Overpelt). — Le quartier de Pelt, ses drossards, II, 398; IV, 479. — Receveur de l'office de Pelt, IV, 68.

Perwez, commune de la province de Namur. — Ses seigneurs, I, 95, 152.

Pesche (Peez), commune de la province de Namur. — Ses Seigneurs, I, 13

Petersheim, dépendance de Lanaeken. — Ses Seigneurs, I, 95.

Petit-Axhe, dépendance de Waremme. — Seigneur, IV, 297.

Pologne (la). — Monnaies, III, 160, 208, 478.

Portugal (le). — Cours de monnaies, III, 27, 39, 88, 126, 130, 160, 165, 169, 196, 208, 278, 281, 420, 421, 457, 465, 466, 478, 479.

Prague, ville de l'Autriche. — Ses couteaux, I, 294.

Printhagen, dépendance de Cortessem. — Ses Seigneurs, III, 359; V, 511.

# R

RATISBONNE, ville de la Bavière. - La ligue, V, 5.

RAUDIÈRE (la) — Ses Seigneurs, IV, 297, 338, 349, 387, 388; V, 177, 286.

RAVENSTEIN, dans le Brabant Septentrional. - Seigneur, II, 23.

RECKHEIM, commune du Limbourg. — Monnaies, III, 47, 48, 67, 161, 170, 208.

Reepen (Repen), sous Neerrepen. — Ses Seigneurs, V, 185, 221; VI, 415. Reynrode, sous Halen. — L'Ermitage, son pensionnaire, VI, 172.

RHODE-Ste-AGATHE, commune de Brabant. — La Seigneurie, I, 98.

ROCAMADOUR, dans le département de Lot. — Voir à la Table des Matières, Pélérinages.

Rolduc, localité du Limbourg-Neerlandais. — (Rév. Fr.) Réquisitions, VI, 73, 100. — Notariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 96.

Roloux, commune de la province de Liége. — Droit de barrière, V, 187. Rome, capitale de l'Italie. — Monnaies, III, 27.

Rosoux, commune du Brabant. — Ordre donné aux habitants de travailler aux remparts de St-Trond, IV, 452. — Seigneur, VI, 412.

Rummen, commune du Brabant. — Monnaies, I, 191. — La peste, II, 401; III, 86. — Ordre aux habitants de travailler aux remparts de St-Trond, IV, 452.

Runckelen, commune du Limbourg. — Ordre aux habitants de travailler aux remparts de St-Trond, IV, 462. — (Rév. Fr.) Transport de blessés. VI, 85.

RUREMONDE, ville du Limbourg Neerlandais. — (Rév. Fr.) Prise par les Français, VI, 48. — Réquisitions, VI, 73, 100. — Notariat, VI, 81. — Tribunal correctionnel, VI, 95. — Cloches du couvent des Récollets, VI, 105. — Députation à Paris pour le couronnement de l'Empereur, VI, 200.

RYCKEL, commune du Limbourg. — Maladie contagieuse, III, 81. — Clochettes du beffroi de St-Trond y utilisées au château, IV, 361. — Ordre

### T

TER DOLEN, près de Helchteren. — Campagne de l'abbaye de St-Trond, I, 34.

Thorn, localité du Limbourg Neerlandais. — Monnaies y frappées par l'abbesse, III, 26, 39, 47, 48, 67, 161, 170, 208

Thum, ville de Hainaut, bonne ville de l'ancien Pays de Liége. — Doit abattre ses portes, I, 178. — Rente souscrite au duc de Bourgogne, II, 27. — Protestation contre un projet des Etats, VI, 321. — Les chanoines, VI, 353, 431. — Le prévôt, 181.

TILBOURG, ville du Brabant Septentrional. — Voir à la Table des Matières, de la Baume.

Tirlemont, ville du Brabant. — Ses maieurs, I, 37. — Serment y prêté par les Saintronnaires au sujet d'une expédition à Hasselt, I, 96. — Commerce de hareng, I, 245. — Minute du traîté de St-Trond, II, 19. — Ceux de Tirlemont battus à Hellesfort par les troupes des Etats de Hollande, III, 380. Commerce du poisson, IV, 391. — Réclamation du magistrat de St-Trond au sujet de chevaux prêtés, IV, 417. — Le régiment d'Alsace, V, 69. — Prise de la ville, VI, 300. — (Rév. Fr.) Le commissaire des guerres, VI, 61. — Le prince d'Orange y passe, VI, 235. — Voir à la Table des Matières, Messagers.

Tongerloo, commune de la province d'Anvers. — L'abbaye, III, 361.

Tongres, dans le Limbourg, bonne ville de l'ancien pays de Liége. — S'allie avec Liége contre L'Evêque, I, 21, 23 — Obligation souscrite à la ville par le duc de Brabant, I, 103. — Accord avec le magistrat de Cologne, I, 121. — Les troupes liégeoises contre Jean de Bavière, I, 153. — La ville doit abattre ses portes, I, 178. — Alliance pour venger les arrestations ordonnées par le marquis de Brandebourg, I, 253. — La ville au ban de l'Empire, I, 268. — Le foulage des draps, I, 303. — Alliance contre les procureurs fiscaux, I, 448, 454, 455. — Prêt fait à la ville sous la garantie du magistrat de St-Trond, I, 481. — Sommes à payer au duc de Bourgogne, II, 20. — Charles-le-Téméraire y passe marchant sur Liége, II, 21. — Rente souscrite au duc de Bourgogne, II, 27. — La paix de Tongres, II, 131. — Engagement souscrit aux négociateurs de la paix d'Aix-la-Chapelle, II, 165. — Son intervention au payement de 6000 florins empruntés par l'Evéque, II, 190. Prétentions de banquiers au sujet d'un emprunt de l'Evêque, II, 203. — La peste, II, 403. — Tongrois ayant rente sur la ville de St-Trond, III, 11. — Guillaume d'Orange marche sur la ville, III, 55. — Troupes y logées par ordre de l'Evêque, III, 110. — Entrevue des députés de la ville avec ceux de St-Trond au sujet du subside accordé à l'Evêque pour se rendre à la diète d'Augsbourg, III, 159. — Don de 500 thalers à l'Evêque, III, 173. — Emprent fait par la ville conjointement avec St-Trond et Visé, IH, 271, 301. - Conférence avec les députés de St-Trond au sujet des troupes levées pour la défense du pays, IV, 85. — Tailles, IV, 165. — Journées des Etats, IV, 203; VI, 270, 274, 321. — Tongres pillée et incendiée par le comte de Calvo, IV, 307. — Palissades y livrées par ceux de St-Trond, IV, 344. - Impositions de Jean de Hornes pour l'entretien de ses troupes, IV, 441. - St-Trond y paye sa part des taxes imposées au quartier de la Hesbaye,

ime van Schamburg, stadthelder du due êque au sujet des vagabonds étranges pé à Tougres, V, 318. - Magasin de ation contre un projet des Etats, V, : flamandes à Hasselt, V. 436. - Soi aux Etats Réviseurs, V, 439. - Place Mission de M. de Maillard pour le rt de la ville de 15000 florins accordés à ville, I, 449. — Les bourgmestres, V, 4 Le chapitre, VI, 352, 431. — Le Béguir 0; béguines citées, V, 53, 64, 131, 132, ies Matières, Chaussées, J. de Hornes, setre des biena des Carmes Anglais, de 59. - Réquisitions, VI, 61, 73, 83, 1( judiciaire, VI, 95. — Réclamation du t des couvents, VI, 96. - Logements de ngrinelle), commune de la province

n Hainaut. — Le traité de Maubeuge-To du départ. d'Indre-et-Loire. — Ses mo s matières, *Pélérinages*.

la Prusse. — Ses archevéques, I, 8, 9, n, I, 94.

## TT

me du Limbourg. -- (Rév. Fr.) Log

bllande, chef-lieu de la province de ca, 112, 113. — L'Eglise St-Pierre, I, 103. .26, 157, 160, 170.

## V

lu Portugal. — Ses monnaies, III, 160. ne de la province d'Anvers. — (Rév. I. 181,

du Limbourg. — Henri de Nassau y
 (Rév. Fr.) Transport de blessés, VI,
 — Curé, son serment, VI, 186.

et Neervelp), dans le Brabant. — La
 ie, II, 107, 109, 116, 129.

mmune du Limbourg — Son seigneur, l'Italie. — Ses monnaies, III, 27, 208. Limbourg Neerlandais. — (Rév. Fr.) R. t, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 96

lu département de Meuse et Moselle.

Versailles, ville du département de Scine et Oise. — Le traité de 1689, V, 5.

Vert, dépendance d'Aelst, dans le Limbourg. - Ses échevins, I, 366.

Verviers, ville de la province de Liége. - Protestation contre un projet des Etats, V, 345. — Voir à la Table des Matières, Chaussées.

Vianden, ville du grand duché de Luxembourg. — Monnaies, III, 39, 43, 47, 67.

VIENNE, capitale de l'Autriche. — Le conseil aulique, V, 472. — Procès entre l'abbé et le magistrat de St-Trond, V, 488; VI, 5; jugement, V, 489.

Vierzon, ville du département de Cher. — Le seigneur de Vierzon meurt à la bataille de Courtrai, I, 98.

Vieux-Jones, près de Bilsen, dans la province de Limbourg. — Sa commanderie de l'Ordre Teutonique, les commandeurs, V, 183, 336, 341; les conseillers, les receveurs, ibid.

Vieux-Waleffe, commune de la province de Liége. — Le seigneur, V, 120.

VILLERS-LE-BOUILLET, (Villée), commune de la province de Liége. - Les troupes françaises y campées, V, 296.

VILLERS-LA-VILLE, commune du Brabant. — L'abbaye, III, 6.

Visé, ville de la province de Liége. — Emprunt fait conjointement avec les villes de Tongres et St-Trond, III, 271, 301. — Journée des Etats y tenue, IV, 7, 15. — Adjudication du pécul, IV, 361. — Journées des Etats, VI, 274, 321. — L'abbé de Visé, V, 103, 104, 112. — Collégiale de St-Hadelin, le doyen, II, 35; les chanoines, 35; VI, 352, 431. — Les Carmes déchaussés. V, 24, 91, 92, 234, 466; VI, 401.

VIVEGNIS (les religieuses Carmélites de la porte de), à Liége; rente sur la ville de St-Trond, V, 281; VI, 461, 406.

VLIERMAEL, commune du Limbourg. — L'écoutête et les échevins, I, 366. — La Cour de justice, II. 248. — La Souveraine Cour de Justice du Comté de Looz, ses échevins, V, 165, 282, 283, 336, 341; VI, 403, 404, 409.

Voordt, commune du Limbourg. — La mense des pauvres, V, 254. Voroux-Goreux, commune de la province de Liége. — Droit de barrière, V, 187.

VRYHERN, dépendance de Rixingen. — (Rév. Fr.) Ermitage de Lorette, VI, 59.

## W

Waleffes, commune de la province de Liége. — Défaite des Liégeois par Englebert de la Marck, I, 35, 36.

WAREMME, ville de la province de Liége. — Les Saintronnaires y vont an secours des Liégeois, I, 21, 22, 23. — Conférence des députés de la Hesbaye au sujet des charges du Pays, III, 257. — Journée des Etats, IV, 203; VI, 274. — Le receveur des Etats, IV, 413. — Magasin de rations militaires, V, 321. — (Rév. Fr.) Le magasin militaire, VI, 238. — Cantonnement de troupes, VI, 464.

sendance de St-Georges-sur-Meuse. — Ceux de à la bataille d'Arbone, I, 21.

dance d'Alleur. — Bataille d'Arbone, I, 21. — Woir à la Table des Matières, Présents.

nmune du Brabant. - (Rév. Fr.) Défaite de

mmune du Brabant, - Seigneurie, IV, 422.

1 Limbourg Neerlandais. — Saintronnaires y e III, 307, 308, 309, 319 — (Rév. Fr.) Séquestr umes Blanches, V, 59. — Réquisitions, VI, 73, Ressort judiciaire, VI, 96.

nune du Limbourg. — (Rév. Fr.) Logement

de la régence de Coblence. — Procès des villes e Wetzlar, V, 463. — Les décrets de la Chassia révolution liégeoise, VI, 10, 11, 15, 17.

une du Limbourg. — Son seigneur, III, 502 56s, IV, 91. — Ordre de travailler aux chemins nbosch, VI, 381.

nmune du Limbourg. — L'avoué de l'abbaye c , I, 4. — Ordre aux habitants de travailler au 85. — Curé, VI, 410. — (Rév. Fr.) Transport ent de troupes, VI, 179. — Le passage du Princ — Voir à la Table des Matières, Limites.

ité du Limbourg Neerlandais. — (Rév. Fr.) Retariat, VI, 81. — Ressort judiciaire, VI, 95.

- Voir Herck-la-Ville.

## 7

mune du Limbourg. La Chartreuse, I, 45 (Rév. Fr.) Séquestre des biens de ce couvent, province des Pays-Bas. — Ses monnaies, III

nune du Brabant. - Cour de justice, I, 11.

Imune du Limbourg. — Ordre de travailler a 452. — Poursuite de vagabonds, V, 212, 213. 399.

Bogards. — Clochettes prétées à la ville de St urs, III, 441; IV, 106; le procurator, IV, 106. 6. — Offre du couvent au magistrat de St-Trond 73. — Invitation à délibérer avec le magistrat ment des tailles, V, 82. — Convocation pour Conseil Communal, V, 105, 106. — Convention bondergelt, V, 254. — Le vicaire du couvent, les re sur la ville de St-Trond, VI, 440.

(Rév. Fr.) Transport de blessés, VI, 85. — Presti VI, 186, 193, 194. — Voir à la Table des matières L p. 612,

ZIMMERN, ville du Grand Duché de Bade. — Ses ZONHOVEN, commune du Limbourg. — La peste Zwolle, chef-lieu de l'Over-Yssel, en Holland 67, 126, 130, 169, 160, 208, 479.



## ABLE

### DES

# des Personnes et des Famil

re suivi de la lettre S indique la page où se treuve d se renvois à la *Table des Matières* sont marquée par les

VI, 183.

282.

Deroons, Abersens, III, 157, 63, 67, 86, 94, 98, 1 ), 37, 40, 45, 49, 55, 69, 70, 72, 76, 82, 89, 93, 39, 63, 76 ; IV, 78. n (van den), IV, 158, 212; — V, 120, 23, 95, 266 15, 16, 20, 26, 37, 49, 52, 56, 68, 74, 78, 88, 92,

, 28, 33, 35, 40, 41, 43, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 62 ; — VI, 23, 30, 55, 90, 91, **1**12, 50, 61, 65, 67, 8

27, 47, 53,

ABERTYNS, Abertini, Abretinge, I, 34, 40, 228, 63, 64, 68, 9 17, 41, 44, 66; — II, 23, 143, 49, 58, 259 S, 70, 90, 462, 64; (V. Sancta Catharina).

Absil, V, 446, 47, 48, 49.

Ackerman, I, 44, 477; — V. 253.

Adam, judex, de familia S<sup>n</sup> Trudonis, I, 3.

Adam, V, 124.

Aecken, Aken (de ou van), I, 43; - IV, 203, 04, 06, 10, 20, 55, 80, 312, 32, 88; — V, 6, 73, 332; — VI, 278, 414, 636.

Aelbrechts, V, 253.

Aelst (van), III, 68, 252.

Aerd, Aerdt (van), V, 257; — VI, 403.

Aertryck, Aerteryck (van), IV, 244, 57, 833, 48, 89; — V. 20, 216, 46, 55, 61, 74, 454, 55, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 80, 82, Voir Eertryck.

Aerts, Aerdts, Arts, III, 137, 57, 67, 86, 94, 201, 12, 19, 30, 374, 474, 80, 87; — IV, 49, 103, 17, 46, 47, 97, 210, 13, 44, 61 V, 19, 34, 52, 54, 85, 102, 12, 26, 49, 57, 290, 300, 02, 05, 32, 5 56, 58; - VI, 16, 19, 116, 19, 22, 35, 346, 95, 632, 35, 39, 41. Ace, VI, 253.

Aftoers, I, 351.

Aguilar (d'), V, 70.

Alaerts, I, 126; — II, 14, 143, 350; — VI, 255.

Alardin, IV, 282, 326; — V, 6, 73, 119, 20, 47

Alberts, V, 492.

Aldenarde, I, 47, 49.

Aldenbourg (d'), VI, 231.

Aldenhoef, V, 127.

Aldenhoven (van) III, 420.

Alen, III, 17.

Alen (de), I, 43.

Alexandre, VI, 74.

Alken, Alcken, (van), I, 40, 43, 103; — II, 64, 467; — III, 85, 153, 504;

-IV, 63, 103, 97, 228, 99, 359; -V. 208, 09; -VI, 637, 40.

Allan, VI, 110.

Alphen (de) II, 144.

Alsteren (van), II, 17; - IV, 445; - dit Hamal, II, 449, 51, 65.

Alvelda (d'), V, 71, 72.

Amici, Amicus, I, 43; — III, 264, 298; — VI, 249, 50.

Amore (de), V, 113, 40, 64, 253, 03; — VI, 395, 405.

Amours (van), III, 356.

Amry (d'), VI, 401.

Andelan (d'), V, 404.

André, V, 377. 79, 81; — VI, 401.

Andries (Andreæ), III, 185, 355, 396, 458.

Annien (van), Anya (de), II, 159, 71, 73, 88, 203.

Anroye (van), III, 71, 269, 76, 86, 93, 94, 99, 811, 15, 53, 76, 92, 410; VI, 633.

Ans (d'), V, 136.

Ansion, V, 176, 201, 22, 364.

Antheunis, VI, 268.

Anthony, Anthoens, Anthons, Anthonis, Antonis, I, 34, 40; — II, 466;

- III, 72, 86, 164, 71, 86, 97, 202; - V, 378.

Antwerpen (van), Antwerpia (de), I, 43, 235.

Arberg (d'), V, 443.

Arckel (d'). - Voir T. M.

Arctine, I, 43.

Ardenne (d') V, 24. — Voir Daerden.

Ardingen (de), I, 44, 64. — Voir Ordingen.

Arenbergh (d'), II, 59, 106; - V, 306, 61.

Arentssen, VI, 213.

Arferdson, VI, 233.

Argenteau (d'), I, 35.

Ariens, V, 165, 67.

Arnulphus, de familia Sti Trudonis, I, 3.

Arqueline, V, 361.

Arrazola de Onate, VI, 245.

```
le), I, 94.
n), II, 231 S, 59 S, 91, 95 S, 301, 10, 20, 25, 39, 66, 80, 419, 62,
I, 257, 258.
a Speculo, III, 56, 490; - IV, 253, 54, 56, 57, 62, 64, 71,
, 91, 96, 307, 11, 33, 34, 41; — V, 99, 119, 49, 51, 87, 223, 46,
11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 44, 82, 94, 410; — \mathbf{V}, 206, 49, \mathbf{3}40,
, 404, 08. — Voir Van den Spiegel.
'I, 253.
l'), V, 178.
8, V, 66, 91, 111.
, V, 83.
i, I, 43.
7. 444.
Aussens, V, 179, 215, 94, 490, 92, 97, 500; — VI, 16, 19.
Voir Outers.
de), I, 47, 48.
i'), III, 213, 200. -- Voir T. M.
s (d'), IV, 313, 59, 60, 62.
s de Grady (d'), V, 222, 34.
I, 43.
                        {f B}
[, 125, 27.
50, 54, 55.
I, 43.
i, III, 201.
s. -- Voir Bartholeyns.
Badinoel, Baddenoul, V, 89, 153, 54, 77, 273, 309, 38, 460,
, 510 ; — VI, 113.
IV, 117.
16; — III, 71, 221, 373, 86, 91, 94, 443, 54, 56, 68, 72, 76, 81,
- IV, 36, 46, 76, 106, 15, 16, 35, 48, 96, 97, 202, 64, 68, 80,
75, 99, 409; — V, 25, 54, 61, 64, 73, 102, 05, 25, 49, 63, 64, 69,
09, 61, 314, 22, 29, 68, 415, 33, 61, 98, 506; - VI, 632, 34,
 I, 276; — II, 235.
, 177.
ille (de), III, 176, 77, 86, 210, 85, 87, 88, 96, 97, 307, 15, 505.
 IV, 387; — VI, 72, 73, 74, 406.
316.
, 294.
der), I, 173; — II, 170.
), II, 29, 295S, 98, 99, 301, 03, 25, 58, 66, 464, 66; -- VI, 257.
iltis, III, 69, 76, 110, 66, 74, 239, 43, 45, 49, 63, 82, 311, 76,
328, 41.
, 133.
```

n den), IV, 243. — Voir de Prato et van der Bempden.

η.

56

Banx, Bancx, III, 73, 157, 76, 91, 98, 209, 15, 21, 30, 31, 34, 39, 47, 58, 69, 76, 82, 91, 95, 96, 98, 302, 22, 25, 53, 55, 57, 58, 60, 68, 71, 72, 76, 77, 80, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 99, 407, 09, 13, 28, 29, 33, 39, 68, 74, 84, 90; — IV, 186, 228, 53, 327, 40, 48; — V, 316; — VI, 318, 27, 404, 08.

Barbière, V, 335.

Barcan, V, 377.

Barchon, V, 364.

Bardoul, II, 427; — IV, 441, 42, 46, 51; — VI, 258.

Baret, 1, 256.

Barnabé, V, 156.

Barré, VI, 39.

Bart, I, 124.

Bartenstein (de), VI, 31, 32.

Bartholeyns, Baddeleyns, III, 352, 85, 413, 84; — IV, 90, 185, 368, 92, 412; — V, 13, 34, 64, 106, 41, 84, 433, 70; — VI, 440, 46.

Bartholomei, Bartholomeus, IV, 363; — V, 157, 71, 77, 326; — VI, 323. Basinque, III, 356.

Basset, III, 19.

Basteyns, IV, 180, 364, 99, 423; -V,89, 92, 102, 20, 32, 41, 49, 71, 90, 220, 22, 23, 27, 34, 37, 39, 40, 53, 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 69, 79, 99; -VI, 400. Bataille, Battallie, V, 159, 292.

Bathiani (de), V, 313.

Baume (de la), III, 349, 50, 51, 61. — Voir T. M.

Baus, IV, 158, 285.

Bautershoeve (de), I, 44, 431.

Bauwens, III, 19, 68; — IV, 281, 315.

Bavarts, III, 211.

Bavière (de). - Voir T. M.

Bayon, V, 26.

Beacmus, I, 102.

Beaufort (de), V, 378; — VI, 402.

Becaers, Bekaers, Beekaers, V, 66, 77, 93, 118, 209, 49, 62, 83, 92, 304, 22, 415, 33, 41, 54, 57, 67, 91, 511, 12, 13; — VI, 6, 14, 77, 180, 83, 420, 44, 45, 46, 47.

Becker, I, 126, 466.

Beckere (de) alias de Halen, I, 102; — II, 120, 24, 464.

Beckers, II, 192, 243, 47; — III, 474, 81; — IV, 62, 106, 35, 36, 54, 228, 369; — V, 19, 54, 109, 14, 68, 69, 431, 59, 64; — VI, 182, 86, 639.

Beckevort, V, 342.

Beeck, III, 422.

Beeckers, IV, 196, 221, 68, 77, 85, 315, 26, 31, 42, 49, 58, 62, 68; — VI, 640.

Beeckman, IV, 57, 62, 85, 100; — VI, 326.

Beefve, VI, 421.

Beek (van der) VI, 451, 52, 641.

Beeken (van der), VI, 12, 16, 19, 49, 53.

Beelen, V, 428, 59, 60,

Beere (de), V, 161.

in), II, 85S. - Voir T. M. VI, 252, 53 S. — Voir T. M. II, 190, 239, 40. , I, 43. , I, 44. — Voir Berthem (van). 43. ler), III, 163. 79, 86, 91, 94, 99, **3**02, 374; ~~ 134, 35, 38. VI, 454. Belgioso, III, 259; — VI, 306. V, 62, 114; — VI, **6**33, 36. **[, 2**63, 79, 89, 93, 95, 96, 98, **3**0 33, 36, 47, 48, 54, 62, 67, 68, 6 66, 79, **3**40; — **V**, 18, 55, 63, 9 65, 78, 79, 92, 97, **3**02, 04, 17 376, 485; — — IV, 117, 203, 312 VI, 634. 02.6; — IV, 48; — V, 18, 24, 125, 55, 57, 62, 66, 78, 83, 86, 89, 92 5, 67, 68, 74, 85, 92, 93, **4**,03, 14 9, 72, 78, 80, 82, 83, 88, 89, 90 , 14, 16, 19, 35, 39, 49, 53, **1**32, n der), II, 466; — V, 463. — Voir !35. 38. 1, 74. ı), VI, 398. , 390. en), V, 9, 122, 23, 38, 70, 90, 95, 5, 99, **3**08, 28, 34, 53, 93, 98, **4**0 2, 34, 35, 85, 86; - VI, 132, 36 5, 206, 07, 08, 11, 12, 14, 17, 19, **3**77, 81. [, 201. IV, **3**31, 53, 57, 62, 63, 68, 74, , 130, 65, 77, 86, 90, **2**04, 11, 4 36, 37, 38, 40, 97, **4**22, 42, 53, 5 VI, 8, 22, 25, 27, 40, 53, 57, 60, (van den), II, 238, 40; — II 12. II, 113. -- Voir T. M. 98. 39.

, II, <del>1</del>97.

V, 195, **2**31, 37, 49.

Berleni, VI, 355.

Berlier, IV, 288.

Berlo (de), II, 371; — III, 53.

Bernard, IV, 392; - V, 105, 398, 410.

Bernaerts, V, 120, 48, 60, 71, 259, 62, 419, 58.

Berrart, Berrardt, I, 450, 52 S; - V, 117.

Bers, VI, 316.

Berschen (de), I, 102.

Bertels, V, 507.

Berthem (van), II, 239, 40 S.

Bertis, Bertus, III, 321; - IV, 147; - VI, 640.

Bertrand, V, 80, 289, 97, 98, 99, 300, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 410 19, 20, 56, 64, 76, 78, 80, 87, 512, 13; - VI, 113, 37, 62, 220, 35, 407, 47. Berwaerts, VI, 399.

Bessemans, V, 25, 54, 84, 135, 227, 73, 78.

Bessems, III, 386, 446.

Betten, III, 203, 25, 27 S, 50, 64, 499; VI, 306 S, 17. - Voir T. M.

Bethlehem (de), V, 322.

Bettincourt (de), I, 60.

Bettonville, V, 176.

Beul (van), V, 286.

Bex, Becx, Beckx, IV, 277, 384; — V, 149, 203, 09, 73, 306, 410, 15, 72, 78; — VI, 326, 27, 59, 60, 454, 634, 35, 37.

Beyel (van den), IV, 148.

Beyns, IV, 363, 423; — V, 160, 305, 52, 78, 84, 454, 55, 66; — VI, 121.

Bicquet, VI, 167, 201, 212.

Bidart, V, 371; - VI, 405, 406.

Bierbeeck (van) IV, 63, 64, 71, 76, 90, 135, 46, 54, 55, 214, 46, 60 S, 66, 99, 307, 15; — VI, 358, 78, 632, 33, 34, 35, 40.

Biersel, VI, 340.

Bierses, I, 227.

Bierset (de), V, 401.

Biest (de ou van der), I, 13, 15, 126, 46, 440; — VI, 249, 52 S, 57 S.

Bietme, IV, 117.

Bilderbeek, V, 55.

Billen, III, 163, 93, 322, 53, 57, 59, 67, 77, 89, 96, 98, 422, 43, 48, 54, 57, 72, 76, 81; — VI, 183.

Billey, III, 259, 314.

Bincum, Bincom, van Bincum, V, 115, 50, 70, 332, 53, 68, 78, 406, 38. 41, 49, 53, 60, 63.

Blaespapen, I, 126.

Blanchard, VI, 64, 65, 71, 72.

Blanché, IV, 126.

Blanckart, III, 390.

Blanckenheym (de), I, 13.

Blanclaer (de), I, 123.

Blangy (de), VI, 45.

wier, de Blavier, V, 472; - VI, 440, 441.

rret (de) V, 305; - VI, 402.

eyckaerts, V, 456.

de, I, 18, 20.

sia (de), III, 178; - V, 120, 79, 383.

ckhouse, VI, 406.

requery (van der), Blocquerie (de la), I, 445, 66, 73, 80, 23 S, 24, 31, 70, 91, 95 S, 301, 03, 462; — III, 5, 38, 44, 71 3, 50 S, 64, 67, 76, 77, 86, 208, 09, 10, 12, 16, 19, 21, 23, 3411, 35, 62, 94, 504; — VI, 269, 324, 26, 27, 33, 38, T. M.

mmen, Bloemen, II, 14, 464; — III, 19, 68, 69, 73, 80, ., 74, 86, 91, 92, 94, 201, 11, 18, 23, 36, 40, 42, 43, 47, 5, 98, 314, 22, 53, 55, 57, 64, 70, 76, 77, 79, 80, 89, 90, 94 !, 71, 76, 80, 503; — IV, 48, 76, 91, 103, 04, 37, 46, 48, 8, 364, 69, 70, 407, 23; — V, 19; — VI, 257, 358, 633, 3 mmendael (van), V, 114.

mdel, V, 267, 69, 351, 53, 62, 460.

ex, Blocks, V, 507; VI, 195.

1, I, 123, 24, 25, 26, 27.

/de, I, 13, 103.

roul (de), II, 166.

chet, VI, 86

ckholt, Bocholt (de), III, 290, - IV, 202.

den, III, 239.

dry, III, 356.

dson, Botson, IV, 49, 106, 312, 33, 34, 45, 46, 86, 87; — 7, 87; — VI, 392, 93, 99,

elen, IV, 408.

els, III, 40.

emcroeya, II, 128.

enten, Boincton (van der), 309; — III, 167, 86, 92, 94, 97, 28, 43, 44, 45, 47, 48, 79, 93, 99, 372, 77, 89, 468, 90, 56, 85, 103, 35, 86, 213, 20, 28, 29, 30, 68, 80, 83, 85, 94, 96, 3, 45, 50, 53, 67, 69, 70, 75, 86; — V, 10, 77, 84, 112, 82, 413, 636, 37, 38, 39, 41.

es, IV, 363, 412; — V, 55, 89, 91, 131, 266, 78. esmans, II, 149; — III, 264, 98; — IV, 371.

essoven (de), I, 40.

gaerts, Bogharts, Boogarts, II, 23, 192, 327, 464; — III, 20 ), 37, 41, 58, 71, 72, 302, 60, 65, 89; — IV, 76, 90, 103, 46 — V, 98, 194, 262, 72, 84, 308, 09, 42, 453; — VI, 137.

lcar, Bolcaers, IV, 416; — V, 120, 32, 63, 64, 70, 93, 20 lgri, Bolgryns, Bolgre, Bolgry, II, 319, 38, 39, 64, 406, 1, 167; — VI, 257, 74.

lland, VI, 418.

lle, Bollen, I, 187; — II, 239 S; — III, 111, 311, 59, 98

- V, 243, 305, 400; - VI, 405.

Bolle de Grauwendriessche, I, 126.

Bolle de Vinea, I, 297, 311, 317.

Bollenger (de), V, 84.

Bollens. - Voir Bollis.

Bollin, IV, 264, 68, 80, 84, 412, 13, 15, 17; — V, 18, 24, 54, 77, 84, 209, 53, 55; — VI. 422, 634, 40.

Bollis, I, 466, 80; — II, 14, 143, 92, 94, 96S, 221, 24, 31, 59, 62, 349; — III, 86, 157, 76, 81, 94, 201, 02, 12, 19, 30, 39, 40, 41, 43, 48, 55, 65, 69, 86, 90, 99, 350, 53, 67, 84, 96, 98, 407, 08, 13, 21, 22, 25, 29, 48, 54, 76, 80; — IV, 106, 17, 358, 67, 69, 70, 75, 424, 38; — V, 84, 92, 94, 97, 99, 100, 06, 11, 13, 30, 34, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 70, 73, 82, 211, 15, 17, 19, 20, 23, 39, 46, 48, 58, 59, 62, 63, 74, 77, 79, 88, 303, 22, 30, 476, 511; — VI, 256, 57, 328, 37, 41, 44, 92, 94, 96, 97, 99, 400, 12, 13, 634.

Bols, V, 281.

Bolx, II, 13.

Bommerschom, V, 106.

Bommershoven (de ou van), I, 356, 90, 469; — VI, 249.

Bonard, VI, 60.

Bonhomme (de), V, 475, 83.

Boniver, V, 386, 96.

Bonnier, VI, 131.

Bonpois, I, 102.

Bontemps, VI, 639.

Bonten. — Voir van der Boenten.

Bonvein, VI, 130.

Boon (van den). — Voir Van den Borne.

Boonen, V, 52, 55, 93, 102, 12, 25, 41, 52, 57, 63, 65, 71, 86, 93, 209, 27, 57, 58, 66, 80, 89, 99, 300, 14, 26, 32, 43, 49, 410, 15, 22, 38, 49, 50, 56, 60, 86, 91, 92, 508, 10, 13; — VI, 28, 35, 121, 71, 240, 444.

Borchgrave (de), V, 373; — VI, 245.

Borchmans, II, 424; — III, 167, 94, 262; — IV, 196, 228, 53, 54, 67, 71, 86, 89, 94, 311, 26, 42, 43, 62, 68, 69, 86, 92; — VI, 256, 635.

Borcht (van den ou van der), I, 421; — II, 48, 53, 120, 238 S, 350, 58; — III, 27, 68, 69, 71, 73, 116, 59, 66, 94, 96, 97, 201, 08, 14, 15, 23, 37, 40, 43, 47, 52, 63, 65, 72, 79, 86, 99, 302, 03, 51, 52, 57, 62, 72, 76, 89, 94, 96, 405, 07, 23, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 54, 75, 85, 87, 89, 503, 05; — IV, 36, 62, 103, 04, 05, 14, 17, 34, 35, 37, 48, 54, 57, 58, 73, 95, 204, 11, 13, 20, 21, 33, 43, 44, 45, 48, 53, 55, 57, 64, 66, 71, 73, 77, 79, 80, 83, 86, 98, 99, 307, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 27, 33, 41, 42, 43, 49, 56, 57, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 84, 89, 92, 408, 10, 13, 17, 18, 21, 28, 38; — V, 6, 9, 18, 23, 51, 64, 73, 84, 92, 99, 102, 27, 57, 58, 66, 71, 83, 87, 94, 217, 41, 78, 83, 86, 99, 308, 09, 14, 22, 42, 43, 56, 68, 78, 428, 38, 67, 500, 07; — VI, 183, 328, 37, 39, 78, 92, 406, 632, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41.

Borgere, VI, 250.

Borghart, II, 144,

Borghs, V, 217, 19.

Borins, VI, 637, 39.

Borle, II, 191, 464; — VI, 256.

Borlo, Boerloe (de ou van), I, 42, 43, 297
de Bormans, Borremans, II, 262, 66;
68, 78, 84, 407; — V, 9, 19, 24, 52, 54
65, 84, 220, 55, 60, 75, 89, 301, 47
402, 12, 15, 637.
7an den), II, 16, 33; — IV, 214, 55, 57, (de), I, 35.
VI, 441. — Voir Preud'homme.
11, 271.
126, 31, 94, 297, 433, 502.
Bosch (van den), I, 390; — II, 42 S, 4

V, 386.
3, III, 111.
3 (de), IV, 426; — V, 69, 74.
III, 192, 399.
ne, IV, 305.
(de). — Voir T. M.
-Musset (de), V, 324.

\_\_ .g. is, VI, 58, 84, 85.

Bourgoing, VI, 452.

Bourinx, IV, 117, 832, 38, 69, 77, 83, 86, 92, 93; 99, 103, 04, 23, 38, 45, 46, 49, 51, 60, 83, 88, 90, 40, 46, 48, 59, 97; — VI, 392, 416, 634.

Bousmans. - Voir Boesmans.

Boussart, V, 268.

Bout, I, 44.

Boutteville, VI, 49, 55, 56, 57, 63, 81, 90.

Bouvrie, V, 340; — VI, 419, 20.

Boux, V, 99.

Bovengnistier, Bovignisti, Bovenisti, I, 22; — I 348; — VI, 637.

Bovera (de), VI, 183.

Bovighem, V, 117.

Bovion, V, 26.

Boxhorn, II, 234, 38 S.

Boyenhoven (van), IV, 277, 86, 87, 407.

Brabant (van), II, 450; — III, 99; — V, 342, 494. Branden (van den), V, 366, 420, 30, 77, 510, 14; Branges (de), IV, 444. Brants, II, 464; — III, 413, 80, 504; — VI, 257. Brassines (de), IV, 388; — VI, 371, 81. Braz (de), V, 326. Brecht (van), II, 182. Bree (van), III, 75, 157, 58, 76. Breeus, V, 478. — Voir Briers.

Breidbach, VI, 427.

Brem (de), V, 249.

Bremans, V, 470.

Bremens, V, 283.

Bricque (de la), III, 23.; — VI, 268.

Brie, III, 356.

Briedere, I. 126.

Brienen (van), V, 460.

Briers, Breers, III, 378, 459, 64; — IV, 212, 21, 55, 83, 315, 17; — V, 91, 120, 65, 73, 93, 263, 422, 52, 67, 69, 72; — VI, 395, 436, 640. — V. Breeus.

Brisson (de), V, 324.

Brixhe (de), V, 176.

Brocal (de), V, 371, 73, 74.

Brodel (de), VI, 9.

Broeck (van den), V, 142; — VI, 436.

Broesmans, V, 249.

Brogell (de), II, 266.

Brolo, I, 227

Broncart, V, 112, 64; — VI, 405.

Brouckhuyzen, V, 246, 92, 317, 36, 37, 38, 40, 53.

Bruay (de), VI, 322.

Bruggen, VI, 633.

Bruggen (van der), IV, 412; — V, 415.

Brugmans, III, 114, 241, 50, 58; — VI, 242.

Bruls, V, 288.

Bruno, monetarius, I, 39.

Brunonis, I, 43.

Brunswick (de), III, 382; — VI, 268.

Brust (de), I, 43, 103, 125, 126.

Brusthem (de), I, 40, 43.

Bruxken (van), II, 266, 371; — III, 10, 71, 194, 360, 71, 84, 94, 407, 22.

Bruynen, II, 309; — III, 326.

Bruyninx, Bruninx, V, 513; -VI, 22, 25, 255.

Bruyst (de), I, 383, 400, 27.

Buckwalt, V, 303; — VI, 405.

Buggenhout (van), VI, 419.

Buissart, V, 370.

Bulberg, VI, 226.

Buntinx, Buntynx, III, 41, 66, 68, 71, 73, 76, 80, 166, 248, 58, 60, 69, 443, 85, 86, 504; — IV, 16, 46, 86, 115, 47, 358; — VI, 274 S, 333, 633, 34, 36, 40.

Burcht (van der). — Voir van der Borcht.

Burgers, II, 18. - Voir Borgers.

Busket, I, 405.

Busman, IV, 97.

Busselen, VI, 184.

Buto, IV, 352; - V, 77.

Buyex, V, 30, 39.

Buyens, III, 325.

Buyskens, V, 171.

Buysmans, IIi, 258, 83, 356, 482; — IV, 136, 203, 338; — V, 85, 122, 99, 241, 49, 55, 58, 62, 64, 65, 80, 84, 91, 92, 309, 14, 463, 502; — VI, 409, 18, 637.

Buytenaken (van), IV, 193, 212, 43, 53, 54; — V, 155, 200, 317, 25, 26, 466; — VI, 633, 35.

Bynatus, IV, 78.

Cabray (de), IV, 447.

Caessens, IV, 106.

Cakelaerts, Kakelaerts, II, 290, 319; — III, 110, 94, 96, 201, 02, 09, 11, 15, 16, 37, 45, 55, 63, 65, 83, 322, 96, 98, 413, 14, 72, 76, 82, 85, 87, 88; — IV, 103, 17, 35; — V, 165; — VI, 633, 34, 36.

Callenberg, VI, 33.

Calvo (de), IV, 307, 17.

Campsoris, I, 126.

Canderys (van), I, 465.

Canes (des) II, 47, 48.

Canisius, IV, 356.

Canivet, V, 377; - VI, 132, 206.

Canne (van den), V, 125.

Canners, III, 186.

Cantors, III, 376.

Capella (de), I, 268.

Capitaine, VI, 245.

Capper, II, 22.

Capruens, Capruyns, I, 209; — II, 424, 49.

Carolus, V, 349, 406; - VI, 112.

Carondelet, III, 207; — VI, 302.

Carroy, VI, 164.

Cartier (de), V, 371.

Cartuyvels, Cattuwelen, Catuyvelen, III, 71, 76; — IV, 221, 340; — V, 6, 73, 117, 18, 38, 67, 84, 200, 55, 324, 42, 67, 499.

Cassen, III, 191, 349.

Castart (van), IV, 279

Casteele (van den), Casteelen (Van der), III, 314; — IV, 256, 399; — V, 9, 19, 257, 58; — VI, 637.

Caster (van), V, 105, 14.

Castro (a ou de) I, 300; — II, 48, 64, 66 S, 246; — III, 298.

Cauwelaerts, V, 437.

Cavalierezo, VI, 324.

Cavereel, II, 209.

Cawersin, I, 25.

Cecil (de), VI, 245.

Cemiterio (de), I, 391.

·Cerf (de), I, 21.

Ceso, VI, 394.

Ceuleers, Ceulers, Cueleers, Keuleers, Kuelers, III, 159, 67, 91, TOME VI.

**2**15, 45, 71, **3**14, 67, 77, 89, 98, **4**06, 07, 65; — IV, 45, **1**17, 37, 93, **2**19, 21, 48, 55, 73, 81, **3**36, 58, 64, 68, **4**12; — V, 27, **1**28, 53, 71, 81; — VI, 410, 641.

Ceulemans, Cuelemans, III, 298, 434; — IV, 286, 315, 49, 71, 86, 416; — V, 89, 114, 35, 60, 63, 67, 68, 70, 72, 82, 87, 90, 95, 96, 201, 02, 03, 04, 07, 11, 17, 20, 21, 23, 34, 38, 40, 43, 44, 45, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 70, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 89, 90, 302, 04, 05, 06, 07, 25, 27, 28, 29, 30; — VI, 182, 398, 403, 04, 07, 634.

Ceulen, Cuelen (van), III, 280, 472, 80, 85, 90; — IV, 76, 106, 15, 16, 46, 54, 94, 202, 03, 12, 21, 44, 47, 57, 94, 312, 42, 53, 407; — V, 19, 61, 171, 220, 62, 63, 64, 66, 72, 73, 84, 99; — VI, 339, 633, 34, 38.

Chabert, VI, 109.

Chabot, I, 158, 450, 52S.

Chalants, IV, 148, 212, 13, 44, 56, 71; — VI, 637, 40.

Chalons (de). — Voir T. M.

Chamelly (de), IV, 259.

Chantemerle (de), I, 21, 23.

Charbay, VI, 58.

Chardon, VI, 59, 454.

Charneux, V, 104, 97, 204.

Charon, IV, 242.

Chasteau (de), IV, 210; — V, 126, 68; — VI, 638.

Chaussée (de la), I, 345.

Chavaynac, IV, 276.

Chefnay (de), V, 210.

Chenard, VI, 129.

Cheneveu, V, 84.

Cheratte, V, 363.

· Cherpin, VI, 66, 67.

Chestret (de), V, 316, 479, 83; — VI, 425, 27, 28, 36.

Chevert, (de), V, 403.

Chevron, VI, 181.

Cheyne, Chayne, III, 215, 23, 36, 37, 41, 47, 63, 64, 71, 82, 89, 93, 95, 98, 303, 14, 25.

Chockier (de), V, 243, 82, 304; — VI, 336, 405.

Christiane, V, 397.

Cillis, III, 436, 49, 60; — IV, 78, 336; — V, 73. Cinay, I, 366, 67 S.

Claes, III, 351; — IV, 336; — V, 133, 37, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 86, 96, 98, 99, 209, 11, 16, 41, 63, 64, 65, 67, 74, 75, 86, 308, 33, 34, 40, 56, 68, 81, 82, 415, 22, 43, 44, 53, 80, 82; — VI, 20, 24, 77, 81, 150, 55, 56, 67, 95, 245, 394, 96, 415, 25, 39, 40.

Claessens, V, 141.

Claikens. — Voir Cleykens.

Claude, VI, 164.

Clauwen, III, 153.

Cleersnyders, VI, 325,

Coelmont, III, 409; — IV, 147, 94, 95, 206, 14, 98; — V, 268, 316, 457; — VI, 408.

Coemans, Coemants, Coomans, III, 66, 76, 166, 69, 302, 22, 59, 72, 98, 470, 503; — IV, 47, 106, 193; — VI, 115, 32, 50, 64, 81, 82, 83, 95, 206, 632, 36, 39.

Coen, I, 227; — III, 380; — V, 91, 105, 22, 90, 99, 216, 49, 62, 78, 84. Coenegrachts, VI, 81.

Coenen, Coonen, III, 208, 15, 31, 40, 43, 56, 69, 90; — IV, 330; — V, 117, 33, 352, 84, 85, 431, 43, 44, 50, 68, 72, 79, 507; — VI, 184, 88.

Coevoets, V, 482.

Coghelhoyts, I, 31.

Colard (de), VI, 442, 43.

Colen, I, 102, 25, 26, 91; — II, 349, 50, 64, 464; — III. 42, 65, 166, 211, 14, 18, 23, 24, 31, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 63, 77, 86, 89, 92, 94, 300, 01, 03, 05, 11, 14, 24, 25, 53, 58, 60, 61, 64, 67, 70, 72, 76, 83, 86, 87, 89, 94, 95, 98, 99, 407, 13, 15, 22, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 55, 81, 87, 90; — IV, 27, 36, 48, 49, 63, 76, 77, 86, 87, 88, 90, 103, 14, 15, 16, 18, 35, 46, 54, 55, 85, 203, 04, 06, 13, 44, 55, 68, 77, 312, 30, 32, 33, 41, 42, 43, 58, 67, 71, 74, 76, 79, 86, 421, 31, 34, 37, 38; — V, 6, 7, 9, 11, 16, 29, 39, 51, 54, 60, 69, 73, 77, 86, 92, 94, 99, 102, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 33, 54, 56, 58, 67, 83, 84, 204, 17, 39, 40, 46, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 65, 74, 78, 79, 80, 82, 85, 97, 300, 03, 26, 31, 32, 33, 45, 51, 445, 49, 51, 52, 54, 55, 57; — VI, 183, 319, 25, 92, 96, 408, 09, 11, 12, 13, 17, 21, 46; 632, 33, 34, 35, 36, 37, 40. — Voir Coelen.

Colette, VI, 446. - Voir Collet.

Collaerts, Collarts, Collart, Collaert, Collaert, IV, 220, 75; — V, 161, 214, 363, 92, 93, 492, 03, 35, 45, 66; — VI, 401.

Collet, V, 142. — Voir Colette.

Colson, V, 168, 320.

Columna (de), VI, 324.

Comes, I, 8.

Coninx, Coninckx, Coeninx, Kuenincx, Koninckx, III, 17, 433, 38, 54, 64, 71, 76, 80, 81, 87, 88; — IV, 36, 47, 76, 103, 04, 14, 17, 35, 54, 212, 53, 55, 61, 71, 77, 86, 87, 322, 26, 33, 42, 43, 48, 58, 74, 89, 92, 412; — V, 89, 111, 22, 23, 25, 34, 41, 53, 54, 58, 59, 79, 96, 263, 86, 91, 92, 305, 08, 12, 47, 49, 74, 78, 453, 58, 62, 66, 92, 98, 500, 14; — VI, 6, 7, 11, 12, 25, 129, 32, 84, 208, 19, 47, 398, 404, 37, 633, 37, 39.

Coninxheim (de ou van), I, 29, 30; — II, 462 S. — Voir T. M.

Conradus, de familia Sancti Trudonis, 1, 13.

Constant, V, 142; - VI, 400.

Consul (Arnoldus dictus), I, 40.

Coopmans, IV, 313; — V, 278, 83, 97, 308, 22, 38, 49, 441.

Copi, Copy, Copye, I, 13, 390; — II, 19, 22, 42, 48, 53, 120, 24, 26 S, 58, 94, 96 S, 221, 23 S, 24, 31, 59, 64, 70, 71 S, 91, 99, 301, 303, 10, 49, 436, 54 62, 64, 66; — VI, 252, 56.

Copis, II, 171, 455.

Copis (de), VI, 245, 56, 398.

Coppens, V, 265; — VI, 323.

Corfs, V, 166.

Corin, IV, 261, 342, 87, 431.

Cornelis, I, 356.

Cornelissen, VI, 323.

Cornely, III, 264; — VI, 641.

Cornet, II, 24, 158, 77, 84.

Cornet de Grez (de), VI, 239.

Cornu (de), I, 54, 57. - Voir Horen (van).

Coromeo, III, 350.

Corpt (van), I, 227.

Corselius, Corselij, III, 298, 365; — VI, 339.

Corswarem, Corsworme (de), I, 39, 453; - V, 73, 268, 81, 85, 94; - VI, 25, 245, 405, 06.

Cortenbach (de ou van), II, 129, 30 S, 262; — III, 319, 24, 49, 440, 42, 43, 70; — V, 286.

Corthuysen, III, 68, 80.

Coudenberghe (van), II, 239, 40 S.

Coune (de), V, 290; — VI, 442, 43.

Counet, IV, 293, 97.

Counotte, V, 57, 142.

Coura, IV, 386; — V, 74, 84, 92, 105, 11, 13, 20, 22, 23, 73, 300; — VI, 395.

Courcol (de), IV, 282, 83, 84.

Courines (de), I, 34, 38.

Courouble, V, 273.

Court (de la), V, 283.

Covrin, IV, 243, 68; - V, 74,

Craenen, III, 153; — V, 126, 53, 59, 66; -- VI, 258.

Craenwyc (de), I, 94.

Craninx, III, 447; — V, 24, 34, 52, 186, 216, 20, 40, 60, 336, 37, 38, 40, 60, 336, 37, 38, 40, 47, 414, 15, 20, 24, 58, — VI, 449.

Craseriis, II, 354.

Crasis, II, 466.

Craybeck, Craybeck, Craybex, IV, 330; - V, 11, 117, 152.

Creeft, Creeff, Creff (van den ou de), III, 75, 164, 66, 91, 207, 58, 59, 63, 69, 71, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 89, 92, 93, 95, 301, 46, 71, 457, 62, 74, 82, 83, 85, 87, 505; — IV, 36, 37, 49, 64, 79, 90, 91, 103, 04, 06, 15, 35, 46, 73, 84, 85, 86, 95, 213, 23, 30, 45, 49, 60, 69, 79, 81, 362, 67, 70, 75, 87, 408, 15, 18; — V, 6, 13, 14, 25, 53, 57, 64, 83, 118, 31, 32, 36, 37, 257, 95, 307, 10, 11, 14, 26, 62, 74, 78, 84, 85, 411, 18, 22, 51, 76; — VI, 39, 61, 63, 67, 182, 206, 08, 22, 45, 47, 320, 25, 70, 82, 92, 98, 99, 403, 08, 09, 10, 45, 46, 635, 36, 38, 40.

Crelinger, VI, 223.

Cremers, Cremeers, III, 99; — V, 241, 399.

Crenwick (de), 1, 42S. - Voir T. M.

Creps, V, 136, 39.

Creyte, Creyten, Kreiten, I, 43; — II, 197; — III, 290.

Crieck (de), VI, 638.

Croec, I, 103.

Croechs, VI, 264, 315; — V, 257, 58, 59, 60, 61, 64, 73, 76, 80.

Croels, Crools, III, 262, 321, 54, 63, 67, 77, 80, 93, 413; — IV, 22, 116, 210, 19, 20, 28, 71, 86, 326, 27, 32, 45, 53, 60, 66, 74, 86, 92, 402, 09, 10, 11, 21, 23; — V, 9, 10, 13, 14, 19, 25, 34, 52, 54, 61, 66, 84, 117, 19, 79, 211, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 40, 69, 73, 74, 78, 81, 84, 86, 87, 368, 78, 85, 429, 41, 53, 491, 92, 93, 94, 500, 13, 14; — VI, 22, 27, 113, 22, 27, 50, 56, 77, 82, 95, 396, 427, 45, 639.

Croes, Croos, IV, 255, 320, 62, 68, 84, 89, 99, 400, 23; — V, 55, 122, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 52, 57, 211, 21, 335, 84.

Crouke, I, 34.

Cruce (a), V, 83, 126, 328; — VI, 410. — Voir Van den Cruys.

Cruers, VI, 258.

Cruls, III, 238, 39; — 1V, 257, 73, 315; — V, 53, 56, 61, 98, 99, 130, 46, 47, 59, 81, 253, 55, 69, 72, 73, 91, 302, 04, 17, 31, 405, 53, 64, 78, 93, 97; — VI, 25, 33, 43, 130, 36, 67, 82, 83, 206, 407, 640.

Cruyere, I, 390.

Cruys (van den), V, 275, 89, 414. — Voir Cruce (a).

Cruysberghs, V, 507.

Cubender, I, 34.

Cuckius, III, 264.

Cuerardus, de familia Sancti Trudonis, I, 3.

Culoz, V, 179.

Culter, IV, 352.

Cuper, Cupere, Cupers, I, 43, 228, 300; — II, 33. — Voir Cuypers.

Cuper (de), IV, 336, 38.

Curingen (de), I, 103.

Curtins, III, 221, 59.

Cusa (de). — Voir T. M.

Custermans, III, 76.

Custers, II, 34; — III, 202.

Cuyck (de ou van), I, 100; — III, 322, 63. — Voir T. M.

Cuylen (van der), II, 266.

Cuypers, II, 290; — III, 171, 98, 209, 15, 31, 40, 47, 56, 63, 71, 79, 94, 95, 99, 302, 11, 72, 80, 448, 68, 74, 87; — IV, 106, 58, 97, 243, 44, 61, 71, 85, 86, 338, 49, 58, 86, 412, 21, 23; — V, 25, 29, 51, 54, 55, 99, 111, 49, 54, 63, 64, 99, 209, 53, 60, 75, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 304, 06, 07, 11, 18, 20, 23, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 51, 68; — VI, 404, 634, 41. — Voir Cuper.

# K

Dachverlies, III, 41.

Dael (van den), III, 357, 64, 440, 47; — IV, 71, 77, 105, 06, 14, 17, 54, 58, 228, 30, 44, 53; — V, 149; — VI, 639, 41.

Daems, I, 102, 26, 46; — III, 123, 429.

Daenen, V, 126, 241, 62, 450, 78.

Daengels, II, 159.

Daerden, IV, 116. — Voir Ardenne d').

Dalem, Daelem, Daelhem, Dalhem (van), II, 24; — III, 166, 74, 94, 97, 208, 23, 28, 36, 37, 47, 98, 474; — IV, 213, 43, 53, 54, 77, 96, 339, 48, 50,

```
· Voir Dalen (van).
ck (van), I, 64.
1), IV, 206, 13, 14, 20, 310; — VI, 318. — Voir Dal
I, 59, 68, 297, 372, 423, 29; -V, 266, 428, 82, 93; -V
ren, I, 456.
ж, Ш, 171.
, 283.
Ш, 350.
II, 73.
), I, 13.
, 208, 92, 458, 500 ; - VI, 633.
'I, 110.
134.
245.
III, 72, 421; — IV, 48, 495.
ıtin, I, 188, 227, 56.
I, 102; -106, 09.
335.
I, 356; — IV, 220; — V, 167; — VI, 25.
II, 207, 352, 57, 66, 70, 89, 90, 420, 21, 23, 43, 54, 5
, 80, 83, 85, 89, 503; -- IV, 36, 37, 46, 47, 49, 51, (
17, 35, 55, 57, 228, 42; — V, 133; — VI, 632, 33.
ebianc, V, 375.
, VI, 51.
, 258, 63, 84, 86; — VI, 395.
7, 263, 86, 308, 42.
Debrune, V, $85, 97, 462, 64, 97; — VI, 22, 25, 11
Dekers, II, 34; — IV, 389; — VI, 16, 19, 49, 53, 42
V, 343, 50; — VI, 420, 22.
I, 450, 56; — III, 280, 85, 429; — VI, 319.
'176, 77, 82; — VI, 183.
VI, 132.
V, 498, 500. -- Voir Genef (de).
7, 119, 67, 20%, 04.
7, 275.
/I, 116, 19, 28, 28, 78, 424.
, VI, 49, 51, 81.
V, 401.
I, 401, 05. — Voir Dezaar.
, Delavaux, V, 304; — id. de Brassines, VI, 410, 16.
7I, 102.
t, IV, 248, 362. — Voir Delvaux.
 V, 326.
— Voir Naye (de la).
7, 437.
```

Delrée, IV, 191, 92, 99, 201, 08, 24, 52; — V, 177, 94, 258, 87, 97, 98, 304, 06, 07, 08, 11, 17, 410, 15; — VI, 376. — Voir Reez (del)

Delsaux, VI, 424.

Deltour, V, 157.

Delvaux, VI, 184, 88.

Demal, Demalle, V, 292; — VI, 407.

Denayer, V, 400.

Dendas, V, 255.

Denvoz, VI, 441.

Denys, Denis, IV, 255, 315, 49, 71; - V, 25, 251.

Depaix. - Voir Paix (de).

Deplette, VI, 207.

Derobay, V, 377.

Derulle, VI, 85.

Derwa, V, 284, 419, 35; - VI, 440.

Des, Dess, Dais, IV, 255, 331, 78; — V, 34, 52, 93.

Deschamps, IV, 118, 37, 62. - Voir Duchamps, Doux-Champs.

Detrixhe, VI, 449.

Detros, VI, 237.

Detru, V, 379, 83.

Devenu, V, 157, 65.

Deverchin, VI, 134.

Dewar, V, 399.

Deweer, V, 458, 513.

Dewingh, V, 435.

Dewolf, VI, 175, 84.

Dezaar, V, 293. — Voir Dejaer.

Diffius, III, 290.

Dillen, Dillens, III, 207; — V, 155, 214

Dinois, II, 287.

Dinon, V, 401.

Dionant, Dinant (van), III, 380, 96, 480; — IV, 103, 37, 338, 63, 89, 409; — V, 9, 19, 120, 25, 32, 49, 57, 67, 93, 96, 273, 75, 78, 338, 43, 52, 86, 419, 20, 41, 82, 91, 92, 500, 02, 07; — VI, 6, 180.

Dionisij, V, 290, 408; VI, 396.

Dirix, Diericx, III, 451; — IV, 48, 103, 35, 54, 93, 212, 14, 98, 307, 22, 26, 31, 62, 69, 84, 92, 93; — V, 404; — VI, 34, 402, 633, 35, 37, 38.

Dobbeleer (de), I, 43; — VI, 393.

Dobbelsteynmaker, I, 103, 26.

Docken, V, 182.

Dodemont, V, 320.

Doems, V, 314.

Domange, VI, 102.

Dome, VI, 167.

Doncel (de), VI, 10, 11.

Doncker (de), VI, 156, 67.

Doni, Dony, V, 289, 302, 05, 33, 37, 43, 405, 06, 35, 501.

```
IV, 284, 85, 88, 89; - VI, 403.
, 40.
l (de), I, 43.
(van), Durmale, (de), Dormole (de), I, 43,
98, 202, 12, 15, 16, 23, 39, 40, 43, 45, 49,
77, 305, 59, 505; — VI, 315S, 17, 39.
e, VI, 641.
7, 100.
e, VI, 418.
amps, VI, 31, 32.
7, 203, 10.
III, 298, 434.
n den), V, 85, 186, 385; — VI, 181.
ıs, V, 153; — VI, 184.
i, Driessen, II, 24; — V, 245.
II, 290; — IV, 78.
II, 244, 48.
ert, I, 47.
7, 182, 245, 321, 27, 89, 453, 55, 58; — \
203, 09, 409, 14.
38, Duchang, V, 114, 443, 60, 62, 64, 78
VI, 7, 11, 14, 359. — Voir Deschamps, I
.u, Duchasteau, V, 195, 320.
s, V, 141.
VI, 61.
, V, 281, 88; — VI, 447.
, II , 249, 94, 99, 302, 07, 11, 57, 60, 62,
'V, 106, 17, 96, 203, 06, 21, 34, 39, 85, 94,
- VI, 384, 409, 19, 634.
Dumon, Dumons, IV, 253, 90, 94; — V.
, 424,
n, VI, 381.
V, 83.
7, 421; - V, 13; - de Horne, III, 450.
VI, 99.
. VI, 95.
71, 462.
 327.
V, 113, 54, 60, 77, 89, 200, 08, 27, 50;
 VI, 22, 44, 245.
ze (van den), II, 357.
ı, III, 325.
er, V, 424.
(van), V, 136.
ran den), IV, 340, 64, 428, 29; — V, 18,
VI.
```

18, 23, 49, 96, **2**01, 03, 08, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, **3**11, 13, 14, 15, 17; — VI, **3**94, 95, 96.

Dyck, Dycke (van den), Deyck (van) I, 15, 18; — II, 128, 29; — III, 206, 30, 39, 41, 47, 55, 82, 93, 303, 431, 501, 09; — VI, 206.

# E

Echt (van), III, 470, 82.

Eckart, IV, 291, 309.

Ector, V, 488, 90, 500, 01, 02, 14. — Voir Hector.

Edelbampt, Eelbampt, (van den), I, 367 S; — III, 164, 67, 238, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 60, 63, 65, 70, 77, 79, 84, 86, 88, 300, 01, 02, 16, 22, 25, 49, 53, 60, 63, 72, 77, 78, 80, 84, 86, 97, 99, 407, 08, 13, 14, 15, 22, 25, 26, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 502, 04, 05; — IV, 16, 36, 37, 38, 44, 45, 50, 62, 64, 76, 77, 86, 90, 91, 95, 105, 18, 35, 37, 46, 49, 54, 58, 73, 80, 85, 86, 93, 94, 95, 202, 04, 30, 46, 60, 64, 78, 96, 303, 04, 11; — V, 22, 24, 57, 91, 158, 66, 99, 264, 349; — VI, 315 S, 25, 28, 44, 82, 403, 04, 21, 634, 35, 36, 37.

Eeckhout (van den), V, 90.

Eenheu (van den), III, 377, 78.

Egge, V, 127, 28, 37, 450.

Eggens, III, 421.

Egidij, I, 64; — III, 264, 98. — Voir Gilis.

Eglosstein (d'), VI, 222.

Egnoye, III, 178.

Ekelar, I, 43.

Ekele, I, 13.

Elbers, VI, 323.

Elbrechts, III, 293, 311, 23, 52, 53, 72, 77, 448, 62, 81, 87; — IV, 48, 103, 17, 48, 74, 82, 93, 95, 202, 04, 11, 14, 28, 33, 39, 48, 57, 61, 62, 71, 86, 89, 315, 17, 20, 26, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 48, 58, 67, 74, 400; — V, 19, 34, 53, 55; — VI, 346, 632, 34, 36, 37, 40.

Elderen (van), I, 226, 56; — II, 59, 82; — III, 167, 94, 96, 201, 18, 19, 21, 79, 80, 487; — IV, 106, 228, 53; — V, 190. — Voir T. M.

Elens, V, 381.

Elias, V, 243; — VI, 402.

Elissem, Eylesem, Heylissem, II. 14; — III, 291, 98, 369.

Elsen, VI, 172.

Elsraeck, Elsrack (van), III, 159, 71, 89; — V, 9, 98.

Emael, III, 316, 55.

Enden (van den), IV, 349, 92; — V, 88.

Engelen (van), III, 234.

Entbroeck, Entbruch (van), I, 102, 27, 390; — II, 466, 67; — III, 302, 19, 52, 80, 85, 94, 426, 37, 48, 49, 62; — IV, 193, 97, 210, 48, 55, 56, 57, 60, 61, 66, 71, 73, 85, 98, 99, 303, 07, 20, 28, 42, 43, 48, 63, 66, 75, 89, 99, 409, 16, 21, 28, 31; — V, 9, 25, 34, 52, 54, 61, 66, 72, 74, 81, 82, 89, 93, 117, 18, 25,

82, **2**02, 04, 75, 84, 94, 95, **3**09, 11, 53, 56, 98, **4**10, 22, 28, 35, 41, 64, 75, **5**01, 02, 07, 13; —VI, 33, **3**39, 60, **4**03, 36, 37. — V. Intbr.

Erarts, V, 227, 62, 74, 78.

I, 43.

el (d'), I, 21; - VI, 86.

van), V. 502.

VI, 181.

Ertenryck (van), III, 234; — IV, 341, 71, 74, 80, 85, 86, 400; 2, 110, 47, 66, 68, 73, 94, 96, 208, 09, 19, 69, 75, 308, 29, 42, 98, VI, 269, 395, 97.

(van), III, 421.

III, 391.

i, I, 31.

a, V, 241.

(d'), III, 307, 08, 10, 16, 19.

van), I, 47.

y, V, 313.

s, Everardt, Everardts, II, 15, 16; — III, 192; — IV, 197, 220, 61, 64, 71, 72, 80, 96, 99, 327, 31, 33, 38, 43, 56, 70, 407, 08, 18, 14, 51, 61, 99, 406, 09, 18, 20, 22, 32, 56, 58, 65, 77, 94, 99, 216, 49, 59, 74; — VI, 45, 359, 94, 97, 633, 35, 36.

xel, Excelle (d'), IV, 261, 99, 303, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 42, 44, - V, 509; - VI, 22, 23, 27.

n), I, 126, **4**50, 56; — II, 235; — **3**18, 80, 83, 97. (van der), II, 290; — III, 47, 441; — IV, 49, 76, 90, **1**06, 35, 94, 1, 54, 64, 66, 77, 80, 86, 89, 94, **3**12, 22, 26, 27, 33, 41, 42, 43, 44, 64, 69, 86, 90; — V, 251, 59, 98, **3**22; — VI, 5, **6**33, 34, 36. —

, 495.

VI. 340.

. (van), II, 144; — III, 178, 246, 376, 501.

rghe (van), I, 225.

er, IV, 51.

F

, 125, 26.

V, 387; — VI, 167, 73, 206.

:ckers, V, 259.

7, 138.

i), III, **2**52, 57, **3**93.

V, 290.

s, II, 17, 18, 48, 53, 158; — III, 202, 12, 31, 41, 86.

le lombard, I, 102

V, 171, 222, 75, 334, 85, 415.

1 (de), VI, 245, 404, 46.

VI, 395,

I, 422.

Ferlin, VI, 237.

Ferrici, I, 487.

Feurbitor, I, 48.

Fexha, V, 234; - VI, 402.

Feyen, III, 257.

Fierelyns, III, 234.

Fierens, III, 322, 57.

Fiermans, III, 454, 67, 74, 80.

Filre, I, 43.

Filtjens, V, 477, 82, 90, 93, 98, 99, 500; — VI, 16, 19, 49, 53, 116, 19, 21, 22, 28, 32, 50, 56, 67, 95, 437, 51.

Fins, I, 126.

Fisco, V, 437.

Flaveau (de), IV, 297, 338.

Fleron, I, 227; — III, 381.

Florkin, Florquin, V, 171, 375; — VI, 237.

Floyendorp (van), VI, 346.

Floydrops, IV, 212.

Fobelets, Foblets, VI, 174, 95, 206.

Foets, Fouts, V, 423, 38.

Follets, V, 507.

Fologne (de), I, 356.

Fontaine (de la), VI, 237.

Fonte (de), I, 43.

Fontenoy, VI, 133.

Fonvielle, VI, 136.

Foramine (de), I, 34, 40, 47, 63. — Voir Coninxheim.

Forzy, VI, 85.

Fossé, V, 117, 208, 46.

Foullon, III, 484; — IV, 65, 94, 168, 82, 346; — V, 134, 202, 24, 82, 83, 85, 88; — VI, 351, 52, 57, 402.

Fourie, VI, 136.

Fourneau, V, 129, 37, 38.

Fraipont, IV, 280, 85; — VI, 373.

Frances, IV, 399.

Francens, V, 126, 32, 54, 297.

Franchois, I, 15, 19. .

Francis, IV, 407.

Francken, VI, 399.

Franckenberg (de), VI, 16.

Franco, IV, 158; — V, 462, 64.

Frankinet, Franckenet, V, 447; — VI, 436.

Franquin, III, 309.

Fraula, V, 64.

Fraykins, IV, 194.

Frederix, IV, 279, 98, 353, 69, 71, 418; - V, 111, 18, 49, 55; - VI, 6.

Freron (de), VI, 20.

693 — , V, 288. [de]. — Voir Pinckart. (de), VI, 441. . VI, **1**68, 73, **2**40. ont (de), IV, 85, 279; - V, 278; - VI, 400 noven, Froenhoven (van), IV, 76, 416, 23, 132, 35, s, I, 31. VI, 355. berg, IV, 49, 97, 383. de), V, 39, 91. G an, I, 126, 48. s, Gaddeyns, Gardins, III, 269, 72, 76, 86, er, VJ, 94. an), II, 17. V, 57. , **VI**, 164. zen, V, 426, 28. i, I, 47, 49. VI, 105. nge, IV, 371, 74, 78. o (de), II, 262, 66. hupken, VI, 278. 11, 346. — Voir Garreta. , III, 264. -- Voir Garit. ns, V, 73. (de), V, 164. , **VI,** 137. lle (de), V, 158, 185. I, 164. — Voir Ghaye.

V, 299. — Voir Gybels. s, III, 82. an), III, 440, — IV, 103, 392, 400, — V, 1 V, 222, 40. en (van), IV, 78. s, IV, 48. (van), VI, 323. a (de), I, 15. I, 256. irs, Gelmart, V, 117, 209, 17, 53, 58, 66, 9 i, Ghelmen (de ou van), I, 103; - III, 209. IV, 243. ken (de), V, 103. V, 326; — VI, 408. V, 54. n van Dorsten (van), III, 489.

Genan (de), V, 326; -VI, 408.

Gendron VI, 221, 445. - Voir Jenneron.

Genef, Geneff (de), V, 193, 498, 500. — Voir Degenef.

Gengou, V, 149.

Gennepens, III, 196.

Genoels, I, 450, 56.

Gentile, II, 203, 17, 19.

Geraerts, I, 390.

Gerard, VI, 81.

Gerardy, V, 126, 68, 85, 320.

Gerinx, - Voir Gherinx.

Germeau, V, 297.

Germeys. III, 264, 84, 90, 97, 98, 99 S, 300, 24, 46, 49, 51, 74, 87, 419, 27, 56; — IV, 203, 06, 13, 28, 29, 340, 46, 62, 407; — V, 105, 52, 99, 204, 20, 23, 60, 62, 64, 70, 73, 75, 326, 47, 52, 464, 76, 78; — VI, 12, 22, 25, 34, 39, 183, 86, 409, 10, 12, 640.

Gernoet, Ghernoot, Gheirnoit, Gernaut, I, 13, 15, 18, 20, 43.

Gersem (de), I, 43.

Gersten, I, 356; — II, 14, 17, 19, 192. — Voir Gheirste.

Geten (van der). - Voir Gheeten (van der).

Gets, VI, 205, 19.

Ghaye, VI, 415. — Voir Gay.

Gheeten, Ghete, Gheten, (van ou van der), II, 319, 20S, 25, 39, 58, 66, 82, 419, 25S, 51, 56, 64; — III, 80, 191, 247, 257, 269; — V, 209; — VI, 257, 58. 59, 68S.

Gheirste, I, 44. — Voir Gersten.

Ghere (de), I, 60.

Gherinx, Ghierinx, Gherynx, II, 47, 53, 120, 24; — II, 291, 95 S, 300, 01, 03, 10, 20, 25, 58, 66, 82, 400, 19, 25, 51, 67; — III, 159, 66, 71, 89, 97, 223, 31, 37, 505; — IV, 212; — VI, 258, 59.

Gheyn (van den), IV, 158; — V, 350, 411; — VI, 422, 23, 634.

Gheyrbersrode, Ghenbanstrode (de), 1, 18, 20.

Ghielis. — Voir Gielis.

Ghinotte, VI, 376.

Ghoert (de), I, 13.

Ghys, III, 83, 223, 31, 39, 41, 42, 504.

Ghysbrechts, Ghysebrechts, II, 14, 124, 26 S, 49, 58, 92, 94, 95, 221, 24, 30, 53, 59, 70, 91, 98, 300, 01, 03, 462, 64; — III, 460; — VI, 256, 57.

Ghysens, de Trockart, VI, 245.

Gielen, V, 165, 273, 89, 94.

Gielis, II, 17, 53. — Voir Gilis.

Giles, V, 275, 308.

Gilis, III, 503; — IV, 158, 203, 384, 86, 409; — V, 34, 77, 84, 85, 89, 91, 117, 31, 46, 47, 77, 82, 94, 208, 16, 57, 58, 63, 61, 73, 86, 333, 49, 52, 92, 93, 403, 06, 14, 22, 35, 42, 44, 58, 82, 508, 10, 13; — VI, 22, 25, 121, 74, 84, 394, 417, 44, 634.

Gillar, V, 378.

Gillet, VI, 49, 51.

Gilmart, V, 217.

Gilot, Gilotte, II, 47; — V, 395, 501.

Gilsen, Gilsens, II, 47, 158, 94, 96; — III, 29 320, 401.

Gilson, VI, 177.

Girard, VI, 49.

Glymes, Glimes (de), II, 18; — V, 285, 305; — V

Gobba, V, 254, 374, 414, 43.

Godden, IV, 49, 135, 221, 44, 71, 362, 84, 407, VI, 632.

Goddet, VI, 79.

Goemans, Goyemans, Goomans, III, 157, 91, 300, 22, 60, 62, 66, 405, 14; — IV, 78, 331, 99; — Goer, Ghoer (van den), III, 8, 357, 96, 406, 07, 48, 54, 55, 63, 65; — V, 285; — VI, 328, 638.

Goessens, III, 310, 21, 51, 70.

Goetmakers, IV, 299, 323, 32, 53, 74, 86, 90, 92, 4 26, 63, 64, 96, 97, 202, 03, 342, 49, 405, 06.

Goetsbloets, IV, 210, 80; — VI, 397, 404, 641. Goetsenhoven, Goedsenhoven (van), II, 42 S, 47, Goetwaters, IV, 307.

Goffin, V, 117, 208.

Goirle (van), V, 504.

Golmans, IV, 326.

Gomzé (de), V, 182.

Gontier, VI, 340.

Goos, V, 507.

Goricheym (de), I, 43.

Gorlitz (de), I, 188.

Gorre (van den), II, 465.

Gorren, I, 208, 450, 54, 56.

Gorrela (de), I, 302.

Gorssum (de), I, 63.

Gos, IV, 48, 148. - Voir Gos.

Gossion (de) V, 67.

Gosuin, V, 126.

Gothem (de ou van), I, 34; — I, 34; — II, 158, 59, 70, 74, 90, 91, 94 S; — III, 219, 42.

Gothen, I, 227.

Gottard, VI, 394.

Gouverneur (de), V, 64, 158, 84; — VI, 395, 416 Govaerts, Goevaerts, Govevarts, Goovarts, Gova 75, 76, 123, 59, 67, 86, 93, 97, 209, 14, 19, 36, 41, 32, 86, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 302, 11, 14, 25, 26, 198, 422, 43, 54, 68, 74, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 502, 72, 86, 105, 06, 16, 17, 47, 54, 55, 56, 57, 210, 20, 316, 43, 53, 62, 63, 66, 70, 92, 99, 413, 18; — V, 92, 97, 103, 05, 09, 13, 14, 26, 29, 32, 36, 38, 41, 4 17, 23, 39, 44, 45, 57, 59, 61, 64, 73, 308, 42, 48, 67, 85, 93, 402, 10, 28; — VI, 19, 26, 40, 104, 74, 83, 92, 360, 94, 445, 632, 33, 34, 35, 38, 39, 41. Goyens, V, 246, 63, 64, 86, 97, 322, 404, 18.

Grace (de), VI, 404, 07.

Grady (de), V, 178, 80, 223, 27, 43, 86, 391, 433, 66; — VI, 29, 402.

Graen, VI, 323.

Graesen (de), I, 102.

Graillet, Grellet (de), V, 496; - VI, 41, 43.

Grandville, V, 161.

Grauwels, V, 439, 40.

Grave, I, 20.

Gregoire, V, 268; — VI, 34.

Grenate, V, 164.

Grengel (van den), V, 34:

Greuwer, II, 21.

Greve, Greven, Grevens, Grevers, I, 8, 13, 18 40, 60, 63, 102, 225, 95; — III, 32, 80, 95, 207, 12, 23, 36, 40, 47, 54, 69, 76, 91, 95, 98, 303, 07, 53, 54, 57, 59, 66, 67, 71, 413, 504; — IV, 103, 94, 213; — VI, 257, 68, 639. Grevers. — Voir Greve.

Griecken (van), V, 138, 203, 09, 16, 62, 63, 69, 74, 76, 77, 86, 94, 95, 97, 302, 08, 11, 14, 38, 42, 49, 428, 78, 99; — VI, 436.

Grisard, VI, 167.

Gritte, Gritti, IV, 89; - VI, 354.

Groenendaels, V, 439, 60.

Groesbeeck, VI, 347. — Voir T. M.

Groete (de), I, 34. - Voir Magni, Scroots.

Groetjans, I, 466.

Groeven, I, 18. - Voir Groven.

Grofey (de), V, 391.

Groffils, V, 463.

Grooten, V, 470.

Groutaers, IV, 345, 46; — V, 447; — VI, 29.

Groven, V, 511; - VI, 115, 420, 45, 46.

Gruetere (de), I, 295.

Gruyters, I, 390; — II, 124, 58; — V, 380.

Gudegoven (de), I, 13.

Guens, V, 275. — Voir Goyens.

Guffens, VI, 12.

Guiscard, V, 27.

Gulardin, I, 227.

Guldemont, III, 64.

Gulsin, III, 287.

Guntramus, de familia Sancti Trudonis, I, 3.

Gutschoven, Godtschoven (van), III, 454; — IV, 194; — V, 6, 26, 64, 73, 167; — VI, 328, 37.

Gybels, V, 115. - Voir Gebels.

Gyselcers, Ghyselcers, Giselcers, III, 230, 36, 39; — IV, 22, 45, 203, 06, 41, 44, 45, 47, 55, 62, 64, 68, 311, 15, 24, 87, 92, 410; — V, 9, 15.

Gysens, Ghysens, Geysens, II, 17; — III, 51, 68, 171, 303, 07, 57, 480; — IV, 76, 135, 54, 97, 203, 04, 10, 28, 43, 56, 57, 67, 85; — V, 121, 26, 36, 53, 255; — VI, 186, 94, 439, 634, 37, 40.

## H

Hacken, Hackens, Haques, III, 298, 302, 14, 53, 70, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 99, 406, 07, 12, 13, 22, 23, 26, 33, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 67, 71, 72, 76, 85; — IV, 374, 99, 416; — V, 151.

Haegen, Haghen (van der), II, 17; - III, 372, 503; - IV, 62, 64, 114, 37, 74, 97, 210, 21, 28, 60, 94, 338, 49, 62, 68, 421; - V, 22, 29, 51, 52, 53, 428, 80, 82; - VI, 27, 33, 38, 339, 40, 46, 632, 36.

Haenen, Hanen, I, 103; - V, 322; - VI, 245.

Haengreven, VI, 256.

Haesen, Hazen, III. 474; —  $\mathbf{V}$ ,  $\mathbf{1}14$ , 17, 33, 35, 41, 50, 63, 64, 71, 77, 90,  $\mathbf{2}40$ , 42, 49,  $\mathbf{5}18$ ; —  $\mathbf{V}I$ , 25, 395, 437.

Haexbroeck (van der), VI, 278.

Hagendoren, IV, 405.

Hailloit, VI, 400.

Haime (de), V, 307, 20, 44, 74.

Hairs, V, 148, 237. - Voir Dehairs.

Hakendover (van), V, 152.

Halbeke (de ou van), I, \$51, 62, 84, 90, 427, 37, 73, 80; — II, 15.

Halen, V, 235.

Halfpont, II, 53.

Haling, IV, 358.

Halle (de ou van), I, 112, 227.

Halleux, V, 335.

Halmale (de ou van), I, 22, 31, 34, 63, 225.

Ham (van), III, 180, 97, 207, 77, 82, 89, 91, 94, 95, 98, 90, 302, 25, 52, 53, 57, 59, 64, 66, 72, 77, 80, 83, 81, 86, 94, 95, 96, 98, 406, 07, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 29, 33, 43, 44, 45, 47, 48, 62, 63, 68, 71, 72, 74, 76, 80, 81, 87; — IV, 46, 48, 76, 103, 14, 15, 35, 46, 48, 94, 271, 80, 85, 94, 98, 99, 322, 31, 86, 87, 407, 09; — V, 19, 52, 54, 55, 61, 77, 85, 89, 91, 99, 112, 20, 25, 30, 52, 53, 54, 60, 73, 85, 201, 27, 49, 58, 59, 66, 69, 76, 77, 91, 92, 95, 97, 302, 04, 05, 07, 08, 43, 78, 84, 402, 03, 05, 06, 07, 10, 19, 42, 45, 49, 52, 56, 63, 69, 76, 80, 86, 91, 93, 94, 95, 97, 506; — VI, 27, 28, 33, 34, 35, 81, 129, 50, 84, 95, 219, 22, 346, 448, 53, 632, 33, 34, 39, 40. — Voir Hamme.

Hamakera, V, 437.

Hamal (de), II, 261, 66; — VI, 288. — Voir Hamel (van).

Hamel (van), I, 366, 67 S, 90. — Voir Hamal (de).

Hamels, IV, 271; — V, 132.

Hamme (de ou van), I, 44, 126; — II, 197. — Voir Ham (van).

Hane (de), III, 241, 42.

Hannaerts, I, 126; — II, 17.

Hanneffe, Henneffe (de), III, 413, 14, 15, 50, 57, 62, 75, 82, 83, 81, 85, 91; - IV, 37, 50, 76, 77, 87, 89, 91, 103.

59

Hannoset, IV, 221, 407; — V, 54, 74, 89, 91, 94, 126, 246, 58, 76, 77, 331, 68, 74, 92, 93, 417, 56, 60, 92, 510, 14; — VI, 12, 39.

Hannoul, V, 456.

Hannuset (de), VI, 637.

Hansé, V, 185, 221.

Hansen, I, 268.

Hanson, V, 176.

Hansoul, V, 466.

Hantschoenmakers, Hoetschoenmakers, I, 466; — II, 17.

Happaers, VI, 186.

Harche, I, 227.

Hardiques, Hartekees, Hartekeys, IV, 158, 294, 315, 30, 411, 29, 38; -V, 9, 11, 17, 184, 209, 46, 53, 68, 301, 04, 29, 451, 59; -VI, 49, 52, 53, 91, 107, 10, 12, 21, 28, 30, 37, 50, 56, 61, 68, 82, 95, 206, 408, 10, 38, 39, 51, 52, 53, 638.

Harduemont (de), I, 21, 22.

Hardy, V, 124.

Hare (de), VI, 441.

Haren (van), II, 221, 24, 70, 464; — III, 295, 98; — IV, 173, 210, 48, 64, 80, 85, 98, 322, 42, 58, 78; — V, 52, 54, 55, 61, 77, 85, 99, 153, 60, 252, 488, 90; — VI, 638, 39.

Harenne (de), V, 466, 80.

Harle (van), V, 102.

Harnoncourt (de), VI, 11.

Hartekees, Hartekeys. - Voir Hardiques.

Haseldonckx, V, 211.

Hasselt (de ou van), I, 34; — II, 327.

Hassinelle (de), VI, 381.

Hatier, IV, 416.

Haudtlay, V, 313, 15.

Haugen, Hougen, III, 413, 43; — V, 299, 330, 42, 48, 452; — VI, 419 Haultepenne (de), V, 363; — VI, 331.

Hauterive (de), VI, 373.

Hauthem (van den), V, 409.

Hauwen, Houwen, III, 385, 421, 75; — IV, 77; — VI, 358.

Hauweycken (van der), III, 387, 484; — IV, 89, 185, 86.

Havernach, V, 438.

Haye (de la), V, 24, 303; - VI, 404, 07.

Haye, VI, 394.

Hayen, V, 93.

Hayet, V, 25.

Hecht, V, 183.

Hecke (van), II, 35.

Hector, V, 402, 03, 99; — VI, 33, 35, 39. — Voir Ector.

Heelen (van), II, 194, 95 S, 96, 221, 24, 35, 48, 61, 90, 91; — VI, 256, 57, 636.

Heer, Heire (de ou van), II, 400, 06, 19, 25 S, 49, 50, 64, 65; — III, 66, 68, 73, 75, 76, 230, 36, 45, 46, 54, 59, 79, 90, 507; — IV, 281; — V, 15, 24, 52,

, 75, 117, 20, 25, 28, 70, 99, 209, 27, 44, 55, 78, 93, 31 42, 43, 67; — VI, 256, 58, 59,

tren, V. 482, 98; - VI, 392, 93, 409, 54.

ers, Heer (de), I, 27; — III, 432, 51, 54; — V, 308, 25, 2 )7; — VI, 331, 423.

ss (van), V, 132, 41.

tamans, II, 357.

est (van), IV, 197.

zhe (van der), V, 133.

nsberg (de). - Voir T. M.

a, V, 276, 86, 308, 11, 49.

laers, VI, 436.

lar, V, 293.

laerts, V, 227.

lié, V, 171, 86, 210, 14, 63, 332.

iebrants, IV, 322, 68.

lensvort, Hellensfort, Hellesfort, Helsfort (van), II, 298, II; — IV, 158, 97, 203, 64, 94, 315, 33, 62; — V, 6, 54, 36; — VI, 257, 636, 37.

llin, V, 446, 49.

lmont (van), VI 274 S.

lspiegels, III, 294; -- VI, 268S.

Iven (van), IV, 137, 330.

melere, I, 409.

mricourt (de), III, 394.

nault, VI, 441.

nckart, VI, 10, 11.

ndrix, Hendericks, Henricx, Hendrickx, III, 42, 356; — ', 54, 220, 72, 78; — V, 6, 85, 114, 30, 49, 54, 57, 209, 12, 44, 45, 53, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 300, 11, 29, 33, 36, 367, 69, 72, 79, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 97, 500, 01, 01, 16, 19, 49, 77, 78, 122, 26, 50, 67, 306, 75, 76, 409, 17 nigst, VI, 38.

nnequin, VI, 205, 379, 84, 412.

nnes, VI, 424.

nnin, Hennin (de), V, 170, 224, 507; — VI, 174, 442, 48 nnuyer (de), IV, 220, 80, 82, 84, 89, 91, 92, 316, 17, 35, 2, 67, 75, 87, 407; — V, 17, 91, 329.

nrard, VI, 227.

nrici, III, 42. - Voir Hendrix.

nskinet, IV, 287, 88; - VI, 405.

rbergen, Herberden (van), V, 54, 66, 84, 199.

rbots, V, 136; — VI, 184, 219.

rck (van), II, 466; — IV, 285, 358, 84, 89, 416; — V, 23, 28, 65, 73, 96, 97, 204, 42, 45, 63, 64, 78, 97, 98, 36, 30, 37, 38, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 68, 74, 84, 94, 97, 40, 21, 22, 25, 27, 30, 35, 45, 53, 58, 62, 66, 68, 69, 72, 73, 01, 02, 07, 14; — VI, 5, 12, 20, 35, 36, 39, 49, 53, 115, 0, 81, 84, 85, 92, 95, 201, 06, 12, 19, 413, 26, 35, 38, T. M.

Herckenne, V, 113; - VI, 278.

Herckens, V, 252, 514.

Herckenrode, Herckenroy (de ou van), I, 437, 50, 66; — II, 14. 22. 120, 231 S, 35, 61, 90, 98, 325, 58, 72, 82, 84 S, 411, 12, 55, 62, 64; — III, 38, 64, 71, 76, 157, 63, 67, 74, 86, 91, 92, 97, 98, 201, 504; — VI, 256, 58, 59, 65, Herdenbroeck, I, 108, 113.

Herff (van), VI, 398.

Herle (van), IV, 62, 381; - V, 53, 118, 30, 31, 81, 87.

Herman, VI, 102.

Hermans, II, 200; — III, 142, 66, 76, 89, 201, 02, 03, 23, 29, 37, 38, 41, 42, 45, 55, 56, 82, 84, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 303, 14, 54, 58, 66, 443, 62; — IV, 322; — V, 54, 184, — VI, 165.

Hermont, IV, 338.

Herotten, III, 70, 95, 177, 209, 42; — VI, 269, 315 S.

Herstal (de), I, 256.

Herten, V, 457.

Hertens, V, 215.

Herve (de), V, 24, 376.

Hesbeens, V, 171, 241, 49, 76, 442, 49.

Hese (van), IV, IV, 389. - Voir Van Hees, van Heze.

Hessels, I, 327.

Heswick (van), VI, 441

Heubens, IV, 197.

Heulen (van), III, 302, 93, 481; — IV, 63, 71, 135, 36, 48, 97. 210; — VI, 346, 633, 35, 41.

Heuninex, V, 398, - VI, 436.

Heur (d') 1I, 287; — VI, 306.

Heus, Hues (van), IV, 331.

Heusch, Hoessche (de), II, 158; — III, 244, 97, 300, 03, 07, 14, 15, 25, 26, 53, 62, 72, 73, 75, 77, 84, 90, 95, 99, 408. 13, 14, 22, 36, 45, 55, 58, 63, 74, 82, 84, 87, 505; — IV, 185; — V, 139, 69, 70, 283, 88, 91, 93; — VI, 12, 23, 30, 41, 47, 143, 56, 245, 360, 99, 405, 42, 50, 54, 639, 40.

Heusden (van), II, 17, 120, 24, 26 S.

Heusdens, III, 311, 489, 503; — IV, 49, 63, 135, 54, 94, 95, 98, 206, 12, 13, 14, 22, 28, 44, 53, 61, 68, 94, 315, 16, 26, 32, 42, 45, 53, 57, 66, 67, 68, 69, 400, 07, 16, 17, 26, 36; — V, 10, 25, 51, 85, 117, 25, 30, 32, 60, 71, 208, 09, 22, 49, 58, 61, 62, 66, 69, 72, 74, 336, 37, 38, 41, 42, 52, 68, 78, 442; — VI, 24, 340, 97, 444, 633, 34, 35, 37, 38, 39, 41.

Heuse (de), V, 456, 67, 76, 86, 88, 89, 91, 92, 508, 09.

Heusselt (de), I, 43.

Heusy, V, 375, 77, 79.

Heuterus, III, 436.

Heuvel (van den), VI, 188.

Heyden, Heyen (van der), III, 68, 221; — IV, 422; — V, 17, 22, 26, 4 51, 59, 87, 90, 109, 13, 85, 87, 90, 217, 45, 348, 494; — VI, 384, 92, 9 412. — Voir T. M.

Heylissem, Helesem, Heylessem, III, 269, 95, 314.

Heyms, III, 143.

Heyr (van), II, 42. — Voir Van Heer.

Heysselt (van), I, 264, 95; - III, 216; - V, 14.

Heyst, Heych, Heys (van), IV, 62, 64, 114, 139 146; — V, 268, 322, 29, 30, 33, 37, 43, 56, 67, 78, 95, 407, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 59, 60, 62; — VI, 183, 346, 96, 411, 14, 21.

Hezacker, I, 450, 55.

Heze (van), II, 33, 37, 290, 309; — III, 302, 15, 60, 64, 72, 73, 77, 89, 96, 407, 22, 26, 62; — V, 395. — Voir Van Hees.

Hicki, Hicke, V, 150, 390, 98.

Hiegaerts, Hygaerts, Hygars, III, 221, 36, 41, 49, 58, 86, 88, 91, 93, 314, 18, 21, 23, 53, 55, 64, 66, 72, 79, 469, 75, 87, 503; — IV, 106, 46, 221, 44, 61, 64, 99, 307, 15, 16, 22, 26, 41; — V, 92, 93, 98, 111, 12, 61, 274, 76, 322, 45, 50, 421, 511, 13; — VI, 346, 59, 410, 13, 632, 34, 36, 37, 38, 39.

Hildebrand, V, 110, 11, 12, 35, 37, 50, 73, 95.

Hilger, VI, 195.

Hillen, III, 237, 44.

Hilst (van), IV, 162.

Himbert, VI, 112, 13, 15, 16.

Himelmeys, IV, 52.

Hinnisdael, Hinnensdale, Hinnesdael, Heynsdael (van), II, 53, 239 S, 66, 87, 467; — III, 20, 65, 166, 201, 30, 31, 41, 42, 84, 86, 88, 89, 90, 300, 64, 76, 421, 30, 54, 59, 80, 504; — IV, 137, 62, 361; — V, 84.

Hobens, VI, 397.

Hochu, VI, 112.

Hocken, II, 464; — VI, 257.

Hockenzeels, V, 410, 15, 53, 76, 78.

Hocklé, V, 166.

Hodaige (de), IV, 43, 56, 59, 70, 83, 102, 11, 52, 62, 67, 72, 80, 88, 93, 201, 10, 52, 53; — VI, 376.

Hoebaers, V, 502.

Hoebanx, V, 72; — VI, 22.

Hoebock, III, 171.

Hoebrechts, IV, 117; - V, 415; - V, 423, 24, 26, 36.

Hoedel, V, 168.

Hoefnagel, Houfnagel, I, 43, 124, 25, 26, 46, 95, 387; — II, 120, 27; — III, 70.

Hoelen, VI, 96.

Hoemelle, VI, 116.

Hoen, III, 212, 322, 66, 89, 96, 98; — IV, 495.

Hoen van den Broeck, III, 8, 19.

Hoens, Hoiens, III, 207, 31.

Hoensbroeck (de), V, 471, 500; — VI, 16, 19, 25, 331. — Voir T. M.

Hoenshoven, Honshoven (van), I, 39, 43.

Hoerne (van), III, 143, 339.

Hoesden (van), I, 126, 450, 56.

Hoesmakers, III, 81.

Hoessche (de), II 158.

Hoet (van den), III, 463.

Hoets, I, 344; — II, 42.

Hoevaers, V, 507.

Hoeven (van der), II, 240.

Hoffstadt, V, 316; — VI, 415.

Holbach, V, 120, 41, 71, 93, 209, 18, 27, 41, 45, 49, 52, 58, 62, 73, 76, 77, 83, 89, 99, 302, 05, 07, 08, 26, 31, 43, 69, 97, 449, 72, 78, 85, 86, 87, 88, 90, 514; — VI, 6, 10, 11, 25.

Hollanders, III, 471;—IV, 76, 86, 90;—VI, 401, 633, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Hollants, II, 270; — III, 68, 75, 80, 247; — VI, 636, 37.

Holsteyn (de), V, 95.

Holzete (van), II, 194, 95 S, 96, 221, 24, 31, 59, 452, 64; — VI, 256, 57. Hombrouck (van), V, 157, 64, 65, 66, 71, 86, 94, 211, 27, 41, 69, 72, 81, 92, 95, 99, 307, 08, 11, 32, 33, 42, 419, 42, 45, 49, 58, 59, 62, 64, 66, 76, 78, 94; — VI, 12, 27, 33, 417, 37.

Hondt (de), V, 97.

Honinx, V, 255.

Honlet, V, 21, 24.

Horen, Hoeren (van), III, 376, 464; — IV, 315; — V, 61, 126, 46, 57, 72, 90, 93, 94, 209, 11, 54, 57, 58, 61, 63, 66, 69, 73, 86, 302, 05, 08, 22, 25, 26, 42, 43, 46, 47, 60, 419, 42; — VI, 131, 36, 67, 75, 81, 395, 436. — Voir Cornu (a).

Horion (de), II, 354; — III, 438; — V, 267, 324, 27, 90; — VI, 328, 29.

Horions, IV, 243, 44, 77, 367, 84, 89; - V, 196; - VI, 639.

Hornes (de), II, 145 S, 238 S. - Voir T. M.

Horns, III, 276, 82, 89.

Horsmans, IV, 289.

Hoste, II, 167.

Hostelart, V, 282.

Houbotte, V, 218.

Houbrech (van), IV, 146.

Houbrechts, V, 14, 24, 25, 477, 87. - Voir Hoebrechts.

Houbrouck, Hoebroeck (van), IV, 148, 353, 64, 67; - VI, 176.

Houffairt, Houffart, V, 292, 332.

Houppertingen (van), I, 47, 48.

Hout (van den), III, 263; — IV, 63.

Houthern (de ou van), I, 34; — II, 14, 158, 73, 290, 371, 419, 49, 65; — III, 31, 464, 504; — IV, 84, 353, 54, 57, 97, 418, 36, 38; — V, 7, 23, 27, 100; — VI, 257, 315, 92.

Houtscomekers, VI, 353.

Hove, Hooff (van den), III, 166, 76, 91, 92, 97, 201, 02, 09, 37, 40, 56, 76, 82, 91, 94, 95, 98, 303, 14, 16, 53, 59, 66, 70, 75, 89, 96, 420, 70, 503; - IV, 36, 46, 52, 103, 37, 48, 254, 68, 70, 85, 338; - V, 9, 55, 112, 17, 18, 29, 30, 34, 37, 57, 67, 202, 03, 16, 31, 37, 55, 61, 62, 84, 300, 05, 09, 11, 17, 26, 30, 53, 415, 19, 63, 65, 67, 89, 97, 98, 99, 500, 06, 07, 09; - VI, 21, 22, 27, 33, 35, 39, 77, 167, 74, 81, 83, 93, 95, 219, 40, 328, 41, 426, 632

Hoyo (de), I, 3. — Voir Huy (de).

Hozémont (de), I, 31.

Hubar, Houbar, V, 21, 60, 92, 93, 111, 12, 25, 211, 46, 61, 65, 70 305, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 44, 46, 47, 51, 56, 68, 69, 74, 81, 35

**4**07, 08, 10, 19, 20, 25, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 82, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 99, **5**01, 06, 07, 10, 13, 14; — VI, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 49, 53, 55, 91, **1**27, 31, 61, 64, 81, 82, 83, 95, **2**06, 18, **3**23, 25, 26, **4**01, 09, 47, 49, 51, 52, 54.

Hubens, Hubens (de), IV, 368, 92; 434; — V, 81, 130, 208, 93, 321, 27, 73, 79, 97, 438, 39, 40.

Hubergeyghen (de), I, 43.

Hubert, V, 218.

Hubertsen, VI, 323.

Hucht (van der), IV, 244, 47, 389, 416; — V, 25, 51, 342, 52, 55, 402, 04, 05, 08.

Hues, III, 76. — Voir Heusch (de).

Hugenrode (van), I, 295, 305, 07; — II, 327; — VI, 253, 56.

Hugonis, I, 34.

Huffele (van den), I, 300.

Hulst (van der), III, 294, 99.

Husaert, IV, 332.

Husson, IV, 229, 349.

Hustin, III, 424, 62; — VI, 293, 340.

Huveneers, Hoeveneers, II, 298; — IV, 115; — VI, 346.

Huy (de), II, 48. — Voir Hoyo (de).

Huybens, III, 163, 76, 91, 215; — V, 25, 34, 54, 61, 85, 92, 138, 326; — VI, 394.

Huybrechts, III, 159, 66, 67, 201; — IV, 137; — VI, 193, 316.

Huyet, V, 97.

Huyn d'Amsterrade, III, 387; — VI, 327.

Huys (van den), II, 158, 298, 99 S, 319; - VI, 256, 57.

Huysmans, III, 223, 39, 41, 45, 55, 58, 69, 79, 86, 91, 94, 314, 53, 79.

Hymercourt (van), II, 465; — VI, 268 S.

# I

Impel (van), V, 216, 62.

In den Coecker, II, 464.

Ingelbampts, I, 227.

Inholt, III, 230.

Instzum (van), III, 71.

Intbroeck (van), I, 295; — III, 298.

Int Scep, I, 295, 97, 390; — II, 291, 99, 360, 01, 03, 10, 25, 58, 66, 84S, 464, 66; — VI, 253.

Intsmisse, V, 507; — VI, 174.

Irpson (de), I, 43.

Ishoven (van), V, 507; — VI, 195, 442, 48.

Istas, II, 34.

Itteren, Ytteren (van), Itterius, III, 178, 218, 376, 421, 501; — V, 265; — I, 412, 19.

Л

Jacobi, VI, 401.

```
Jacobs, I, 227; — II, 421; — III, 455; — IV, 137, 241; — V, 75, 129, 37,
208; — VI, 245.
  Jacolet, V, 255, 66, 98, 310, 17, 30, 47, 402, 03.
  Jadding, V, 131.
  Jamar, Jamard, Jamaer, II, 144; — III, 264; — V, 370, 71, 441.
  Jambolin, V, 171.
  Jamesius, II, 144.
  Jamine (de), I, 227.
  Jaminez, IV, 254; — V, 117.
  Jamoul, V, 449, 98.
  Jan, Jean (van), V, 209, 16.
  Jans, VI, 638.
  Jansen, Jansens, Janssens, V, 206, 16, 58, 89, 95, 97, 304, 498, 507; —
VI, 184, 92, 323.
  Janson, VI, 113.
  Jaque, V, 126.
  Jaques, V, 99, 443, 72, 90, 96.
  Jaquet, IV, 293; -V, 356, 414, 22, 25, 30, 56, 60, 67, 76, 78, 88, 90, 500;
VI, 12, 35, 39, 441, 42.
  Jardin, VI, 29.
  Jeanne, V, 160, 65.
  Jenneron, Jennerons, V, 186, 227, 46.
  Jennet, V, 294.
  Jeuchmans, Jeugmans, V, 254, 98, 355, 423, 508.
  Joachims, Jochims, Jochems, V, 171, 86, 99, 278, 309, 84, 422, 28, 38,
90, 500, 14; — VI, 33, 39.
  Joerdens, IV, 76, 77, 90, 146, 218. — Voir Jordens.
  Joes, I, 148.
  Johans, I, 126.
  Jonchers, I, 124.
  Jonia, V, 349, 449. — Voir Joniaux.
  Joniaux, V, 459, 60.
  Jonsomby, V, 301.
  Joos, Joost, IV, 248, 55, 66, 77, 80, 85, 312, 22, 49, 64, 89, 99, 416; —
V, 278 ; — VI, 397, 633, 36, 37, 38.
  Joppen, VI, 181.
  Jorain, V, 129, 37.
  Jordanus, de familia Sancti Trudonis, I, 3.
  Jordens. Joordens, II, 451, 56, 66; — III, 239, 43, 44, 71, 454, 68, 74, 77,
85, 90, 91: -VI, 637.
  Jossaers, VI, 206.
  Jottar, IV, 288.
  Joubert, VI, 64, 135, 450.
  Joupen, VI, 266.
  Jourdan, VI, 62, 64, 79.
  Jueck, Joeck (van), II, 14, 270, 71 S, 91, 95 S, 99, 325, 424, 62, 66; —
```

III, 65, 66, 67, 70, 73, 76, 137, 58, 77, 81, 94, 96, 98, 212, 15, 21, 28, 34, 40,

```
, 43, 46, 51, 58, 65, 74, 305, 42S, 66, 472, 504, 05; — VI, 250, 59,
S, 16.
B, III, 178, 236.
, V, 496.
co (de), I, 13.
is (de), I, 450, 54, 55; — II, 382, 84 S, 400, 06, 65; — VI, 458.
teren, I, 146.
rns, V, 501, 02.
                             K
; (de), V, 91.
laerts, II, 23. - Voir Cakelaerts.
Kaky, V, 443, 93, 94; — VI, 7, 18, 19.
ocky, V, 320, 21, 22.
ietere, I, 356.
aerts, I, 366 S, 67.
, I, 40.
n, II, 14.
chen, I, 268.
in (van der), II, 262, 67; — III, 487; — IV, 106.
re, I, 124, 27.
rs, II, 192.
reke (de), I, 102; — VI, 253.
:re, I, 64.
(van den), I, VI, 639.
exhe (de), l, 346.
1a, V, 340, 51.
pe (van den), Kempen, Kempenen (van der), I, 466; — II, 53; — III,
1V, 48; -V, 120.
seneers, Kempeneer, I, 227; - V, 450, 63.
ot, Cempt (van den), IV, 103, 117, 338, 48, 431.
ns, Kenis, III, 230, 31, 45, 46, 54, 63, 65, 69, 76, 82, 89, 93, 95, 98,
: - IV, 268 : - V1, 43, 245.
r, V, 448, 49.
thove, Kerckhof (van den), I, 391; - IV, 284; - V, 24, 180; -
them, Kerchem, Kerkem (de), I, 15, 40, 44, 63, 126; — VI, 331, 33.
om, Kerkum (van), V, 241, 415, 49, 63, 64, 67, 78, 86, 90, 502.
ipt (de), I, 411.
ere, I, 103.
nekers, III, 7.
eens. - Voir Kerstens.
ens, V, 24, 25, 51, 52, 89, 99, 122, 23, 46, 47, 77, 82, 87, 257, 58, 78,
802, 05, 25, 26, 498.
a, V, 91.
nis (de), V, 119, 70.
, VI, 17.
rt, I, 450, 54, 58.
ers, V, 73.
                                                               60
MB VI.
```

Kiesecom (van), II, 23.

Kildonck (van), V, 171; - VI, 168, 83.

Kimps, Kemps, III, 111, 189.

Kindermans, III, 311, 22, 52, 57. 80, 96, 491; — IV, 71, 243, 68, 98, 300, 03, 06, 10, 11, 31, 45, 407; — V, 66, 109, 342.

Kinet, V, 322.

Kinnaers, IV, 399.

Kint, Kints, V, 357; - VI, 435, 42.

Kips, V, 400.

Kischler, V, 259.

Knapen. - Voir Cnapen et T. M.

Knoops, III, 153.

Knops, V, 507; — VI, 174, 92, 95.

. Knubben, III, 64, 65, 66, 70, 73, 83, 504.

Koetermans, VI, 323.

Kreymans, VI, 128.

Kruke, I, 43.

Kuckelsheim (de), I, 60.

Kuef (de), III, 430.

Kuper. I, 44. — Voir Cuper.

Kuyt (van), V, 369.

L

L'abbé, L'Abbée, V, 282; - VI, 21, 22.

Labbeye, V, 497.

Labé, V, 488, 90.

Labrique, III, 264, 98. - Voir Bricque.

Labye, V, 294.

Lachaye, VI, 96.

Lacroix, V, 186.

Lacu (de), I, 8.

Ladduyns, I, 305, 07; — II, 14, 270, 71 S, 90, 91, 96 S, 99, 301, 03, 19, 20, 25, 39, 462; — VI, 256, 57.

Laeck (van den), III, 66, 72, 73.

Laer, Laere, Lare (de ou van), I, 227; — II, 16, 64, 66 S, 248; — VI, 256.

Laessens, V, 109. — Voir Lascens.

Laet, I, 103.

Laethem (van), IV, 137.

Lafosse, V, 278, 80, 90, 302, 05, 09, 30, 51, 463.

Laggart, I, 15.

Lagneau, V, 210, 14.

Lahaye, V, 181; — VI, 33.

Laisné, VI, 112.

Lambinon (de), 190; - VI, 404.

Lamboye (de), IV, 7.

Lamboye de Cronendael (de), III, 264.

Lambrechts, III, 157, 66, 201, 02, 14, 30, 37, 43, 56, 57, 58, 86, 87, 94,

ŀ

ĺ

```
7, 88, 90; — IV, 36, 103, 04, 35, 46, 54, 58, 86, 94, 95, 206, 13, 14,
57. 61, 64, 71, 72, 96, 338, 48, 49, 53, 56, 60, 62, 66, 67, 69, 74,
3, 29, 31, 36; — V. 54, 99, 164, 212, 83, 485, 86, 93, 94, 510; —
133, 34, 37, 38, 39.
(van), III, 326; — IV, 198; — V, 125, 32.
), VI, 324.
s, VI, 74.
n, VI, 283, 87, 96, 99.
(van), I, 227.
van), III, 349.
ans, II, 280; - IV, 238.
elt (van), III, 285.
ec (de), IV, 442.
(van), I, 8, 10, 20, 40, 44; - II, 297; - IV, 73, 243; - V, 158.
irgh (de), VI, 328, 29.
es (de), I, 21, 22.
aeken, Langenaken (van), IV, 135; — V, 132, 33, 292, 93, 303,
3, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 67, 512, 13; — VI, 20, 180, 83,
le (van), I, 238, 40.
(de), III, 373.
ninghe, Lantremenge (van), III, 295, 98, 325, 77, 98, 448, 51, 62,
83, 85, 90; — IV, 18, 28, 62, 63, 71, 105, 14, 202, 04, 07, 332,
V, 257, 85; — VI, 406.
range (de). - Voir Lanterminghe.
, VI, 48.
eillère, VI, 80.
er, V, 161.
, Lassens, IV, 106, 36; — VI, 633, 40.
.ns, Lantermans, Loetermans, Lootermans, III, 68, 69, 157, 76,
vers, I, 227.
ı, V, 125, 32.
ij, V, 61, 93, 84, 378.
VI, 150.
ille., V, 164.
de), VI, 329.
b), V, 259.
t, VI, 36.
exhy (de ou van), I, 48, 390.—II, 14, 120, 24, 58, 92, 94, 95 S, 96,
9, 95, 464; — III, 9, 71, 76; — IV, 261; — VI, 253, 55, 56 S, 633.
VI, 180.
VI, 112.
Ledeng, IV, 384, 99, 416; - V. 249, 336.
 V, 395, 96, 97.
V. 83.
l (de), V, 379.
s, IV, 243; — V, 61, 114, 22, 26, 29, 37, 93; — VI, 638,
```

708 Leemputte (van), II, 182. Leene (van den), VI, 255. Leenen, V, 514; — VI, 6, 11, 12, 14. Leenmans, II, 290, 302. Leermans, V, 73. Leeus, I, 377. Leeuw, Leeuwe (van), III, 503; - IV, 193, 94, 228, 44, 340; - V, 165, 66, 266, 86, 308; — VI, 394, 408, **6**38, 40. Lefebre, VI, 49, 51. Lefevre, V, 160, 61. Legrand, VI, 164. Legros, V, 339; — VI, 416, 19, 20, 22. Lejeune, V, 178, 376, 79. Lelu, Lalu, V, 132, 71, 86. Lem (van), IV, 158. Lemarier, VI, 136. Lembor, V, 395. Lemmen (de), VI, 15. Lemmens, VI, 194, 210, 77, 312, 26, 27, 42, 74, 75, 87; — VI, 638. Lenaerts, III, 445; — IV, 117, 218, 371, 407; — V, 128, 32, 37, 77, 95, 90, 217, 20, 86, 89, 97, 98, 308, 31, 56, 74, 406, 19, 53, 64, 76, 82, 86, 93, 97, 98, 99, 500, 01, 07; - VI, 22, 25, 27, 33, 35, 38, 167, 403, 632. Lenglet, VI, 63, 72. Lenotte, V, 342. Lens (de), V, 262. Leonard, III, 271, 301; - VI, 406. Leonij, I, 34, 40. Lepaux, VI, 80. Leroud, V, 294, 397. Leroy, V, 395. Lerse, I, 227. Letwerc, I, 18, 20, 34, 40, 43. Leunen, V, 356, 84. Levet de Cellarongo, I, 465. Levrie, V, 92. Levrier, V, 132, 60, 65, 77, 93, 241, 64; — VI, 395. Leyen (de). - Voir T. M. Leynale, I, 307. Leynsens, V, 188. Leys, II, 15; — III, 71, 157, 299, 314, 66, 77, 80, 94.

Libbeke (van), II, 18, 22.
Libert, V, 217.
Librichts, IV, 246, 47, 78; — V, 57, 91; — VI, 403.
Liebens, Libens, III, 236; — IV, 212, 312, 68, 69; — V, 195, 99, 350, 415, 509; — VI, 172, 84.
Liebrechts, III, 240, 43, 57, 394.
Lieck, Lieke (de ou van), I, 126; — II, 48; — IV, 148.
Liedekerke (de), V, 499.

Lienden (van der), III, 116, 34.

Lienen (van der), IV, 147.

Liensen, III, 356

Lievesoens, Liefsoons, III, 482; - V, 137.

Limborch (van), II, 262, 461.

Linden (de ou van der), IV, 283, 338; - V, 94, 117, 51, 300, 33, 67, 403, 514; - VI, 25, 168, 417.

Lino, V, 114.

Linter (van), II, 14; - IV, 399, 416; - V, 404.

Lintermans, III, 68, 201, 39, 40, 54, 55, 58, 62, 69, 72, 77, 79, 80, 86, 91, 92, 95, 96, 98, 322, 54, 57, 94, 400, 05, 13, 20, 22, 33, 38, 40, 51, 62, 63, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91; — IV, 36, 49, 135, 46, 204, 49, 57, 68, 75, 96, 338, 40, 49; — V, 112, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 47, 48, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 70, 82, 84, 87, 88, 89, 257, 307, 11, 14, 22, 26, 30, 32, 33, 40, 41, 51, 441, 42, 45, 52, 54, 57, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 89, 91, 93, 514; — VI, 7, 14, 16, 19, 49, 52, 53, 91, 97, 104, 07, 11, 12, 15, 20, 22, 31, 50, 63, 67, 92, 95, 219, 325, 26, 28, 400, 09, 46, 47, 51, 53, 632, 34, 35.

Lintre (van), I, 341, 87.

Lismont, V, 324, 42.

Liverlo, Liverloy (de), III, 482; — IV, 200, 23, 49; — V, 179, 200, 62; — VI, 361, 64, 70, 71.

Lobosch (de), I, 64.

Locht (van der), III, 10, 76, 142, 91, 264, 91, 441.

Lochtenberchs, III, 201, 12, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 76; — VI, 257.

Lodulphus, III, 31, 48.

Loest (de), VI, 182.

Loest de Trixhe, V, 136.

Lom (de), VI, 204, 05.

Lombar, V, 395.

Lomprès, Lomprez (de), VI, 36.

Loncin (de), V, 73.

Longin, II, 219.

Longrée, V, 156, 475.

Lonys, I, 126.

Loo (van den), III, 213.

Loon, Loen (van), II, 339, 464; — III, 31, 88, 325, 75, 82, 94, 98, 407, 43, 48, 53, 54, 62, 68, 76, 77, 85, 87, 90, 503, 04; — IV, 36, 48, 76, 93, 103, 15, 54, 221, 80, 332, 42, 412, 23, 31, 95; — V, 208; — VI, 346, 633, 35, 36, 37.

Loosen, V, 126, 294.

Looz-Corswarem (de), VI, 243.

Los (de), I, 43.

Lossin, V, 437.

Louis, VI, 16, 19, 20, 22, 82, 113, 16, 22, 30.

Louys, I, 31.

Lovanio (de), I, 275, 77.

Loven, Leuven (van), IV, 374; - V, 61, 100, 208.

Loverval (de), V, 243, 86, 332.

Lovinfosse (de) V, 282.

Lowest, V, 24.

Lowet, IV, 195; - V, 314; - VI, 127, 56, 67, 73, 77, 83, 92, 233.

Lowies, Lowys, III, 350, 55, 62; — IV, 384; — V, 77, 165, 203.

Loye (van den ou van der), III, 27, 66, 71, 166, 94, 97, 208, 10, 18, 36, 37, 40, 47, 48, 58, 59, 62, 71, 72, 79, 80, 91, 92, 93, 95, 302, 22, 46, 47, 70, 89, 413; — IV, 158, 221, 53, 54, 426; — V, 28, 69, 77, 93, 112, 20, 25, 51, 65, 68, 71, 77, 86, 94, 99, 209, 16, 27; — VI, 638.

Loyens, IV, 148, 220, 38, 65; — V, 14, 17, 18, 25, 117, 24, 26, 246, 91; — VI, 400, 04, 19.

Loyharb, III, 356.

Loynnald, I, 15, 19.

Loys, III, 322.

Loysel, VI, 205.

Lubeck, IV, 311.

Lucas, VI, 315.

Lucsemans, Lucemans, Luzemans, III, 291, 95, 98, 303, 22, 53, 59, 60, 66, 67, 71, 72, 77, 80, 83, 89, 94, 95, 98, 406, 07, 12, 33, 48, 114, 97 264, 80, 98, 99, 300, 04, 06, 33, 49, 53, 64, 74, 75, 85, 92, 93; - V, 25, 54, 73, 77, 86, 91, 102, 17, 23, 38, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 82, 85, 89, 93, 213, 23, 46, 48, 49, 50, 58, 64, 65, 67, 69, 70, 80, 81, 82, 87, 89, 303, 28, 36, 41, 84, 88, 89, 92, 97, 442, 52, 53, 55, 58, 513, 14; - VI, 6, 7, 8, 11, 22, 401, 03, 04, 07, 08, 09, 633, 40.

Lus, Luce (de), V, 132, 376.

Luxembourg (de), I, 481.

Lymael (van), III, 380.

Lycops, Lycoops, III, 68, 159, 66, 67, 73, 74, 76, 86, 89, 92, 97, 98, 201, 02, 07, 12, 15, 30, 31, 32, 40, 41, 54, 55, 57, 58, 93, 95; — V, 115; — VI, 319, 20.

## M

Mabilien, I, 126; — III, 240, 69, 360, 64, 77, 89, 407, 33, 48, 68, 74, 80, 82, 90; — IV, 48, 50, 115, 16, 46, 85, 86, 94, 211; — VI, 632, 33, 35, 36, 37, 39.

Makar, Macar (de), Makar, IV, 400, 12, 18, 25, 26; — V, 9, 14, 15, 16, 23, 25, 30, 58, 371; — VI, 238.

Madine, VI, 104.

Maer (de), V, 202.

Maers (de), V, 126.

Maerscalx, Marscalci, Marscalck, I, 64, 371, 84; — II, 293.

Maes, III, 167, 207, 45, 90, 3×3, 443, 54, 81, 87, 503; — IV, 248, 69; — V, 24, 249, 406, 77, 505; — VI, 404.

Maesburch (van), IV, 312, 31.

Maesen (van der), I, 227; — II, 191, 92, 456; — III, 40, 65, 72, 76, 80, 157, 63, 64, 65, 76, 85, 86, 94, 98, 201, 07, 31, 32, 40, 45, 54, 55, 58, 71, 77, 82, 91, 92, 96, 311, 14, 25, 55, 66; — V, 77, 131, 41, 57, 60, 94, 227, 437; — VI, 257, 65, 394.

Maesmans alias de Hamme, I, 44.

Magin, V, 20.

Magis, V, 382, 400.

Magnée, V, 395, 96, 99, 446, 47, 48, 49.

Magni, I, 40, 102, 26.

Maignant, VI, 393.

Maillard (de), VI, 44.

Maître Jean, VI, 245.

Mal, Mal (de), III, 134; - V, 292.

Mal (van), V, 309.

Malaise, Malaise (de), V, 24, 264, 68; — VI, 404.

Maleherbe, III, 216.

Malepert, V, 250.

Malsen (de), VI, 410.

Malt, Malte, IV, 369; — V, 81.

Maltzacher, VI, 61, 73, 76, 79, 80.

Mandrin, VI, 119.

Mangam, VI, 111, 15, 35, 37, 46, 453.

Mangelaerts, I, 431.

Mangon (le), V, 179.

Manis, V, 177.

Mannaerts, IV, 346, 47; — VI, 378, 82. — Voir T. M.

Mansfeld (de), III, 382.

Manshoven (van), VI, 360.

Marcelis, V, 91, 165, 202.

Marcellis (de), VI, 337.

Marchal, V, 350. — Voir Marchal.

Marchand, V, 124.

Marck (de la), I, 21; — II, 274 S; — III, 253. — Voir T. M.

Marechal, V, 422.

Mares (de), VI, 440.

Marette, V, 181.

Margeyen, I, 126.

Marguery. V, 129, 37.

Mariens, IV, 210, 98; — V, 25, 85, 132, 38, 70, 93, 96, 209, 16, 35, 57, 438; — VI, 395, 635.

Maris, III, 76.

Marsillon, V. 125.

Marsnil, Marsnille (van), V, 102, 17, 60, 65, 77, 96, 97, 240, 75, 77, 302, 05, 22, 47; — VI, 7, 16, 19, 20, 21. 119, 32, 36, 50.

Marteau, du Marteau, V, 425, 30, 38; - VI, 437.

Martens, III, 68, 167, 86, 208, 97, 98, 503; — IV, 37, 62, 63, 72, 105, 15, 17, 47, 203, 19, 22, 54, 94, 315, 41, 53, 58, 68, 69, 84, 413, 23, 24, 30, 34, 37; — V, 54, 66, 77, 105, 18, 25, 52, 69, 82, 84, 204, 09, 10, 41, 44, 63, 70, 77, 11, 92, 94, 95, 307, 08, 30, 421, 51, 98; — VI, 395, 407, 41, 636, 38.

Martin, VI, 119.

Martini, III, 376; — V, 15, 177.

Martiny, VI, 424.

Martiny Capados, VI, 458.

Mary, V, 494.

Massa, III, 474, 81, 89; — VI, 16, 19, 119, 20, 21, 22, 36.

Massaert, Massart, IV, 331, 407, 08; - V, 447; - VI, 358.

Massoland, Massolent, V, 423, 91, 92, 98.

Mathei, V, 166, 295, 99, 314.

Mathie, V, 60.

Mathieu, II, 27.

Mathivis, Mathievis, V, 126, 263, 74, 79, 86, 404, 49; — VI, 436.

Mathonet, IV, 288.

Mathys, IV, 214, 87; — V, 24, 85, 89, 171, 211, 58, 62, 66, 73, 83, 86, 90, 326, 31, 33, 422, 28, 35, 38, 56, 63, 77, 88, 90, 500, 08, 10, 14; — VI, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 39, 186, 93, 94, 95, 204, 05, 405, 17.

Mathys (de), V, 395.

Matroos, V, 443.

Mattaura Concuero y Gallo, VI, 393.

Maugeer (de), V, 324, 26, 56, 85, 402, 08, 38, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 93, 95, 97, 98, 99, 506; — VI, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 25, 61, 77, 91, 107, 111, 15, 22, 26, 408.

Maus, VI, 633, 34, 36.

Maximilianus, V, 291.

Mazelant, I, 109, 13.

Méan (de), VI, 28, 35, 39, 48. — Voir T. M.

Mechelen (van), V, 168, 397, 438.

Mechelman, II, 197.

Medaers, Medarts, IV, 363, 68, 412, 13; - V, 34, 54.

Meer (van der), I, 103; — II, 290; — V, 395, 437; — VI, 418.

Meeren (van der), III, 53.

Meerhout, Merhout (van), I, 43, 102;

Meermans, V, 160.

Meers, III, 422, 40, 48, 76, 87; — IV. 63, 71, 76, 103, 16, 206, 55, 390, V, 9; — VI, 632, 33, 35, 36, 38, 39. — Voir Meyers.

Mees, IV, 221; — V, 132.

Meesters, de Meester, 1V, 410; -V, 187, 88, 245, 46, 47, 48, 303, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 45, 50, 67, 68, 419, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 41, 67, 508, 13; -VI, 6, 14, 21, 22, 27, 41, 136, 40, 50, 51, 61, 70, 72, 81, 84, 85, 91, 93, 95, 96, 97, 203, 07, 08, 19, 36, 45, 47, 402, 47.

Meeuwis, Mieuwis, Mievis, III, 369, 96, 98, 422, 54, 72; — IV, 148, 56, 228, 53, 64, 80, 322, 99; — V, 168, 332, 53; — VI, 346, 436, 37, 38.

Meex, VI, 379,

Meffia (de), I, 47.

Meggen, II 338.

Mela, III, 263; — IV, 137; — VI, 634.

Melaerts, IV, 103, 58, 261, 85, 94, 353; - V, 208; - VI, 638.

Melar, V, 494.

Melbeeck (van), VI, 184.

Meldert, Meldaert (van), III, 239, 59, 63, 69, 86, 89, 300, 02, 16, 24, 350, 68, 72, 87, 99, 407, 36, 85, 505; — IV, 117; — V, 115, 22, 54, 57, 66, 88; — VI, 325 S.

Melie, IV, 179.

Melin (de), VI, 372.

Melinne (de), V, 124.

Melletier, VI, 105, 19.

Melot, Melots, Melotte, III, 176, 89, 94, 201, 02, 11, 12, 23, 39, 43, 47, 56, 57, 87; — IV, 49, 285, 89, 331, 54; — V, 177, 78, 211, 57, 80, 303, 22, 74; — VI, 325, 440.

Melotte (de), V, 234, 86, 351, 57; — VI, 29, 405.

Melys, II, 143.

Membriers, Mebriers, II, 290; — III, 159.

Mennekens, IV, 338.

Mensen. - Voir Minsen.

Menten, Menten (de), II, 290, 338, 50, 58, 60 S, 82, 400, 24, 67; — III, 9, 41, 49, 65, 66, 72, 73, 76, 83, 191, 98, 201, 02, 09, 14, 317, 53, 54, 66, 68, 70, 79, 84, 90, 95, 96, 433, 76, 77, 81, 504, 05; — IV, 49, 50, 71, 76, 104, 06, 35, 36, 46, 54, 58, 80, 85, 95, 204, 28, 30, 33, 44, 57, 60 S, 61, 66, 80, 98, 300, 04, 06, 07, 10, 15, 27, 42, 53, 62, 63, 67, 71, 86, 87; — V, 18, 19, 22, 29, 52, 54, 74, 83, 85, 92, 95, 130, 34, 41, 77, 86, 90, 96, 203, 09, 16, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 55, 62, 65, 66, 68 S, 73, 74, 75, 77, 84, 89, 91, 92, 94, 95, 99, 302, 05, 09, 29, 34, 489; — VI, 14, 181, 82, 83, 95, 207, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 68 S, 397, 98, 99, 403, 11, 12, 36, 58, 64, 632, 33, 34, 36, 38, 39, 40.

Mere (de), I, 126, 46, 301.

Merica (de), I, 453. — Voir Heyden (van der).

Merle, V, 438, 91, 93, 94; — VI, 39, 448.

Merode (de), III, 370, 82; — IV, 336; — V, 66.

Mersenich, III, 438.

Mertens, VI, 223, 24, 26.

Merwele, Mervele (de), I, 35, 38, 295; — II, 14.

Mettecoven (van), I, 43, 341, 62, 80, 84, 421; — II, 22, 270, 71 S, 91. 325 S, 39, 50, 66, 456, 62, 64, 66; — III, 248, 55, 57, 63, 71, 72, 77, 86, 88, 89, 324, 504; — VI, 255, 56 S, 57, 316, 40.

Metz (de), VI, 32.

Meugens, III, 300; - VI, 245.

Meulders, Mulders, IV, 431; — V, 255, 67, 349, 78.

Meulen, Moelen (van der), IV, 256, 60, 86, 94, 345, 60, - V, 9, 238; - VI, 257, 641.

Meunier, V, 285, 305, 25, 30, 50.

Meurs, I, 99.

Meus. I, 8.

Mex, IV, 375. — Voir Meex.

Mey, I, 44.

Meyen (van der), I, 450, 55,

Meyer, V, 10.

Meyers, III, 293, 311, 83, 89; — IV, 49, 134, 35, 203, 04, 10, 12. 13, 21, 38, 44, 48, 64, 94, 98, 312, 15, 20, 23, 31, 38, 40, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 71, 89, 412, 17, 23, 31, — V, 25, 161, 68, 238, 40, 68, 97, 1, 51, 53, 54, 65; — VI, 346, 58, 92, 93, 94, 98, 444, 640. — Voir Meers. Tome VI. 61

58, 410, 31; - V, 19, 146, 57, 71, 77, 241, 46, 49, 55, 75.

Micas, VI, 79.

Michael, V, 362.

Middel (de), V, 53, 114, 32, 41.

Middelwyc (de), I, 103.

Mieghem (van), IV, 294, 366, 410; — V, 19, 25, 250.

Mielemans, III, 27.

Mielen, Milen, Myelen (van), I, 477; — II, 290; — III, 73; — IV, 389; — V, 77.

Mieneloz, VI, 83.

Mierle, Myrle (van), I, 15, 100.

Miert (van), V. 250, 63, 76, 88, 465; — VI, 395, 96.

Milen dit Greve (de), I, 102.

Milis, V, 453, 56, 60, 72, 78, 82; — VI, 240.

Millen, V, 380; — VI, 451, 53.

Millot, VI, 76.

Milst (van) VI, 350, 70, 81.

Minginsburg (de), V, 270.

Minick, Munick, V, 482, 87.

Minne (de la), V, 162.

Minnen, I, 44. — Voir Mynne.

Minsen, Minschen, I, 102; — III, 27, 63, 68, 73, 76, 163, 64, 76, 94, 96, 97, 201, 07, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 31, 38, 43, 54, 63, 71, 303, 53, 59, 66, 77, 429, 37, 48, 54, 62, 76, 80, 85, 90; — IV, 36, 48, 76, 90, 91, 117, 35, 46, 54, 94, 210, 21, 48, 55, 57, 61, 64, 71, 77, 80, 85, 86, 97, 99, 303, 04, 07, 15, 18, 22, 23, 26, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 49, 53, 56, 62, 64, 67, 69, 71, 74, 75, 85, 86, 89, 407, 10, 12, 16; — V, 10, 19, 24, 54, 55, 59, 77, 85, 91, 92, 105, 17, 25, 27, 30, 32, 35, 59, 60, 70, 77, 94, 208, 13, 46, 49, 92, 300, 14, 29, 55; — VI, 315, 412, 633, 36, 37, 38, 40.

Minten, II, 235, 43, 464; — III, 153; — IV, 484; — VI, 256.

Minters, V, 254.

Miot, VI, 136.

Mirbacht (de), VI, 3×2.

Mirbicht (de), VI, 306.

Missar, V, 432.

Missoels, Missoul, V, 456, 62, 64, 99, 508, 10; — VI, 192.

Mitoure, VI, 94.

Moelgaert, I, 63, 64.

Moels, III, 159, 71, 89, 94, 98, 208, 11, 18, 380, 433.

Moeninx, II, 424.

Moens. — Voir Moons.

Moenster (van), I, 409. — Voir Munster.

Moers, Moors, II, 412; — III, 322, 52, 64, 66, 77, 80, 96, 413, 50, 74; IV, 35, 348, 416, 38; — V, 29, 51, 149, 275, 309, 53, 54, 55, 85, 93, 94, 9 98, 401, 02, 04, 08, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 49, 58, 61, 64, 66, 71, 76, 7 78, 83, 86, 91, 98, 99, 500, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 14, — VI, 6, 7, 8, 10, 1 14, 19, 21, 24, 27, 27, 28, 34, 35, 41, 46, 89, 95, 130, 56, 81, 82, 86, 219, 39

Moes, III, 352, 487; — V, 60.

1.

Moeser (de), V, 257; - VI, 403.

Moffarts, Mouffaerts (de), V, 222; - VI, 183.

Molebeke, I, 102.

Molez, VI, 33.

Molinay, V, 386. — Vair Molinet.

Molinet, IV, 255, 61, 68, 85, 311, 26, 48, 53, 66, 71, 74, 78, 412, 16, 23; — V, 54, 60, 61, 66, 84, 91, 118, 46, 47, 60, 70, 77, 258, 62, 66, 80, 89, 92, 300, 03, 10, 11, 12, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 55, 69, 402, 03, 04, 05, 06, 45, 52, 63, 77, 93, 500, 11; — VI, 27, 33, 394, 417.

Molineus, III, 290.

Momale (de), I, 256. — Voir Mosmael.

Mombeeck (van), III, 134.

Mombers, II, 319.

Momboers, II, 14; — III, 69.

Mommen, VI, 172.

Monden (van der), III, 268, 321, 449; - IV, 194, 255, 366, 78, 416; - V, 351, 67, 74, 92, 93; - VI, 641.

Monsen (de), VI, 403.

Monte (de), I, 277. — Voir van den Berghe.

Montenaken (de), I, 13, 43, 95; — II, 248.

Monterye (de), IV, 268.

Montferrant (de). VI, 253, 337.

Monville, VI, 239.

Moons, Moens, IV, 221, 68, 86, 94, 311, 12, 15, 22, 32, 35, 38, 62, 69, 70, 74, 84, 89, 92, 407, 12, 23; — V, 54, 89, 99, 136, 93, 331; — VI, 16, 345, 634, 38.

Morais, VI, 453.

Morberius, VI, 296, 99.

Morcx, IV, 158.

Moreau, Morreau, V, 61, 203, 09, 62, 356, 95, 435, 506, 07, 08, 12, 13; — VI, 8, 10, 21, 24, 35, 42, 164, 82, 83, 98.

Moria, V, 52.

Morocx, V, 314.

Morren, Morrens, III, 65, 68, 69, 72, 73, 80, 157, 64, 66, 67, 74, 76, 91, 94, 235, 39, 42, 43, 45, 49, 56, 57, 58, 62, 63, 71, 79, 91, 93, 94, 99, 302, 17, 25, 52, 67, 70, 77, 80, 92, 94, 407, 10, 22, 34, 43, 54, 55, 69, 76, 80, 81, 82, 85; — IV, 36, 48, 63, 76, 78, 89, 90, 93, 95, 114, 15, 16, 17, 18, 37, 46, 58, 94, 95, 243, 44, 55, 71, 85, 86, 94, 315, 17, 22, 31, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 53, 58, 63, 64, 68, 69, 71, 86, 407, 10; — V, 54, 74, 88, 89, 124, 208; — VI, 186, 257, 318, 19, 23, 24, 25, 420, 633, 36, 38, 39, 40.

Mortemans, II, 182.

Mosmael (van), I, 445; — II, 23. — Voir Momale.

Mosselman, V, 470; - VI, 440, 42.

Mottaer, Mottar, V, 169, 70, 311, 489, 500, 07; -- VI, 5. 16. - Voir T. M.

Motte (de la) III, 356.

Motten, Motten (van der), I, 390; — III, 223, 49, 56, 69, 76, 77, 82, 83, 84, 86, 89, 99, 301, 14, 16; — V, 91, 94, 122, 23, 208; — VI, 319.

Motterie (de la), III, 287.

Motmans, IV, 137, 47, 94, 97, 210, 28, 33, 53, 57, 80, 94, 315, 33, 49, 62, 74, 80, 90, 92; — V, 14, 15, 17, 25, 26, 73, 97, 98; — VI, 632, 37, 38.

Mouilhet, Mouilhez, V, 202; — VI, 415.

Mouillard, VI, 28.

Moulin (du), V, 146, 68, 81, 93, 227, 29, 31, 33, 36, 306, 07.

Moullye (de la), III, 134.

Mouton, Moutton, IV, 312, 13; - V, 228.

Mouvet, IV, 359.

Moyaerts, V, 135.

Moylant (de), I, 60.

Mulders. - Voir Meulders.

Muls, V, 177, 378, 85, 435, 49, 508, 10, 14; — VI, 7, 14, 150, 86, 95.

Munster (van), VI, 12.

Muntstraet (van), V, 507, 14.

Muys, II, 84.

Muysen (van), III, 364; — IV, 36; — V, 157, 71, 331, 43, 56, 68, 437, 40, 49, 53, 54, 62, 64, 514.

Mynne, I, 94.

# N

Nackom, V, 428, 53.

Naes, VI, 253. - Voir Nase.

Nagels, V, 322, 43, 56.

Namur (de), I, 8, 47, 64; — III, 233.

Narens, V, 398.

Nase, I, 227. — Voir Naes.

Nassau (de), III, 59, 369; — V, 83. — Voir T. M.

Nasset, V, 24, 84.

Natenbamde (de), I, 15.

Natus, V, 119.

Nausnydere (de), II, 238, 40.

Naye (delle), IV, 247, 359; — V, 24, 176, 78, 83, 319.

Nedermolen, Nedermeulen (van der), II. 290; — III, 507.

Nedoncel, Nedoncelle, V, 255, 69, 73, 80, 88, 91, 92, 94, 95, 352, 438, 42, 43, 46; — VI, 127, 404.

Neerhoven (van), II, 159.

Nelemans, V, 263.

Nelissen, VI, 316.

Nenotte, V, 397.

Neufmoulin (de), IV, 248, 431.

Neutinx, Nuetinx, III, 212, 37, 43, 44, 47, 54, 69, 89, 93, 311, 433, 48, 81, 87, 89; —IV, 72, 106, 46, 48, 58, 228; —V, 154; —VI, 316, 46, 633, 36, 37. Neven, I, 366; —III, 291, 92, 93, 95, 99, 300, 03, 05, 14, 16, 66, 77, 79, 98, 400, 62; —V, 133.

Neyckens, II, 33.

Neys. - Voir Nys.

Nibot, VI, 79.

Nicat, VI, 82, 112.

Nickmans, III, 49.

Nicolaerts, Nicolarts, III, 277.

Nicolaes, VI, 436.

Nicolai, IV, 196, 243, 48, 61, 71, 73, 83, 85, 322, 26, 53, 54, 64 407, 16; — V, 7, 24, 52, 117, 18, 20, 38, 61; — VI, 33, 180, 371.

Nieke, Nyeck (de), I, 126, 46.

Niel (de), V, 161; — VI, 249.

Nieuwendorpe (van den), V, 131.

Nimègue (de), I, 43.

Nipels, Nypels, V, 131; - VI, 81.

Nisem (de), I, 43. - Voir Nyssem.

Nivar, VI, 51, 65.

Nivelle, IV, 318.

Noel, IV, 423; — V, 163, 64, 99, 241, 45, 52, 83, 825, 26, 413, 16 49, 59; — VI, 99.

Nommerange, IV, 330; -- VI, 11, 31, 152, 202.

Noot (van der), I, 125, 26; — V, 86, 149, 64, 71; — VI, 393.

Noterman, I, 102, 12, 14, 26, 46.

Noville, V, 124, 34.

Nusia (de), VI, 249.

Nuys (van), III, 485, 86; — IV, 37, 76, 89, 94, 392, 407, 10, 16; - 55, 112; — VI, 341, 95, 634, 35, 37, 38.

Nuyts, V, 54.

Nyckellaerts, Neecklaers, III, 68, 230.

Nyenvelt (de), I, 108, 13.

Nys, Neys, I, 208; — III, 294, 503; — IV, 36, 63, 146, 384; — **2**63, 70, 86, **3**02, 05; — VI, 395, 634.

Nyssem (van), V, 54. - Voir Nisem.

 $\bigcirc$ 

Obben, I, 306, 67 S.

Odendael, V, 246, 343, 56, 67, 68, 85, 410, 14, 15, 19, 20, 58, 60, 66, 80, 82, 85, 86; — VI, 183.

Odeur (d'), I, 22, 27 S.

Odeurs, Odeur, 1V, 221, 53, 333, 64, 69, 84, 431; — V, 52, 57, 84, 93, 102, 86, 209, 75, 78, 326, 49; — VI, 394.

Oebrechts, II, 124, 43, 58, 94, 96S, 221, 24, 31, 464; — VI, 255, Oerle (van), VI, 253.

Oeteren, Oyeteren (van), III, 73, 159, 67, 91, 92, 97, 207, 12.

Ogier, IV, 287; — V, 24, 200, 62.

Dienbrouck (van), IV, 94.

Olislagers, Olyslagers, VI, 183, 340.

Oliviers, V, 90, 91.

Olroux (d'), V, 137.

Omalius, VI, 449.

Ooms, V, 60.

Oostenryck (van), IV, 117, 260, 349; — VI, 639.

Opdebeek, V, 125.

Opdendries, V, 368, 460, 69, 72, 85, 86; — VI, 25, 454.

Opleeuw (d'), I, 13.

Opemans, II. 182, 94, 96 S, 221, 24, 31.

Oppendorff (van), II, 35.

Oppum (van), III, 311.

Orange (d'), VI, 235, 37, 38, 326. — Voir T. M.

Oranus VI, 306. — Voir d'Heur.

Ordange, Ordingen (de ou van), I, 15, 20, 27S; — II, 17, 47, 48, 53, 158. — Voir T. M.

Oris, VI, 161, 95, 208, 12, 19, 346, 640.

Osnabruck (d'), III, 433, 34, 35, 36, 37, 38.

Otten, Ottens, III, 249, 89, 377, 98; — IV, 212, 61, 77, 94, 338; — V, 34, 84, 125, 52, 60, 254, 87, 91, 92, 302, 04, 05, 06. 07, 08, 10, 17, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 50, 51, 56, 69, 74, 403, 19, 22, 28, 38, 42, 49, 53, 59, 502; — VI, 183, 415, 26, 36.

Otters, II, 191, 92.

Otrenge (d'), IV, 115.

Ottissen, VI, 323.

Oudaert, Oudaerts, III, 483; — IV, 203.

Oultremont (d'), V, 415, 16, 18, 21, 38, 53. — Voir T. M.

Oupey (d'), I, 59, 61,

Oury, V, 376.

Outers, III, 163, 74, 94, 208, 15, 49, 56, 63, 64, 71, 79, 95, 98, 325, 59, 77, 413, 44.

Outrement (d'), VI, 174, 444.

Outres (d'), II, 262, 82.

Ouwerx, III, 221; — IV, 197, 221; — V, 117, 20, 27, 41, 71, 265, 69, 75, 80, 92, 93, 95, 97, 300, 08, 55, 56, 408; — VI, 27, 33, 114, 75, 86, 376, 77, 78, 79, 80.

Overnest (d'), I, 158.

Oyen, II, 371.

Oyenbrugghen (van), III, 68, 72, 76; — IV, 454, 55, 69, 71, 73, 76, 77, 79, 80; — VI, 302, 28.

#### P

Page (le), II, 48.

Paix, Paye (de), III, 357, 70, 89, 98, 413, 33, 36, 47, 62, 65, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 92; — IV, 16, 45, 63, 77, 95, 104, 248, 99, 313, 17, 26; — V, 61, 88, 99, 110, 23, 30, 32, 38, 49, 68, 292, 97; — VI, 182, 393, 418.

Palmaerts, VI, 439.

Palmer, IV, 289.

Paludanus, III, 264, 98; — V, 119.

Palude (de ou ex), I, 8, 13, 18, 21, 34, 39, 40, 330; — II, 15, 282.

Panhihan, Panhay, II, 465.

Panhuis (van), VI, 235.

Panis, V, 218, 19.

Pannée, V, 128, 29, 37.

Pans, III, 443, 72, 90.

Pansaerts, Pantsers, Pansers, III, 73, 164, 94, 202, 24, 37, 42, 48, 303, 22, 439, 58; — IV, 54, 343, 92; — V, 84, 126, 94, 393, 422; — VI, 33, 315 S, 45, 92, 410.

Papacoda, III, 323.

Papen, I, 125, 26.

Parent, V, 217.

Paret, IV, 143, 44.

Parfondry, IV, 155; — V, 386.

Parmentier, V, 114, 85, 218, 21.

· Parthoens, V, 127.

Pascinis (de), I, 126, 46.

Passel (van), VI, 174.

Passerat, V, 68, 156.

Pastel (van), V, 507.

Pasteran, Pastoran, Pastrans, Pastrant, IV, 106, 256, 91, 371, 84; — V, 102; — VI, 636, 38. — Voir Pasterens.

Pasterens, Pastrens, Pastereyns, V, 199, 216, 66, 482; - VI 448.

Paternoster, I, 124, 27.

Patois, VI, 105.

Pauli, Pauly, IV, 410, 15, 26, 31, 43; — V, 18, 22, 29, 51, 52, 53, 54, 131, 203, 57, 58; — VI, 244, 48.

Paulus, III, 383.

Pauls, III, 254, 63; — V, 416.

Paus, III, 413, 33, 45, 48, 62; — IV, 52; — V, 120.

Pauw (de), V, 472, 78.

Pauwels, III, 279, 94, 96.

Pauwen (van der), III, 20, 68, 72, 246, 59, 504; — VI, 274 S, 323.

Pavone (de). - Voir Van der Pauwen.

Peborg (van), V, 507.

Peckius, III, 290.

Pecksters, Pexsters, IV, 248, 336, 78, 89, 99, 416; - V, 84.

Peeckstart, Peeckstert. — Voir Pecksters.

Peetermans, Pietermans, IV, 244, 68, 99; — V, 152.

Peeters, Peters, III, 68, 70, 157, 86, 218, 37, 47, 56, 71, 79, 94, 303, 25, 67, 77, 413, 43, 45, 62, 72; — V, 64, 66, 81, 216, 438, 99, 507; — VI, 60, 119, 42, 61, 71, 73, 74, 88, 95, 219. — Voir Petri.

Pellenrocx, III, 237.

Pellegrum, Pelegrym, I, 34, 39.

Pendrix, V, 260, 76, 77, 86, 89, 90, 94, 308, 11, 42.

Penninx, V, 248.

Penrocx, III, 201, 11, 12, 18, 19, 23, 30, 37.

Penthier, II, 59.

Penxst, V, 241, 49, 66.

Perès, VI, 51.

Pergens, V, 437.

Perrée, VI, 97.

Persoens, III, 5.

Perye, III, 252, 79, 84; - V1, 322.

Pessers, V, 395.

Pesters, V, 74, 100.

Peter, III, 471, 76.

Peters dit de Mervele, I, 29, 31.

Peterssen, VI, 323.

Pethem (de), I, 40.

Petit, VI, 105, 06, 19, 26.

Petri, I, 127, - VI, 360.

Petry, IV, 194, 221, 40, 42.

Philips, V, 332, 42, 43.

Piantaz, VI, 226.

Pica, V, 129, 37.

Piccolomini, III, 422, 31.

Piccaerts, Piccaerts, Pickarts, Piccars, I, 356, 481; — II, 14, 47, 290, 339, 40; — III, 62, 76, 88, 158, 67, 74, 86, 92, 202, 12, 20, 21, 23, 31, 32, 39, 40, 43, 48, 64, 98, 322, 52, 76, 96, 504; — IV, 212, 21; — V, 132, 41, 57, 71, 263, 86, 308; — VI, 256, 57, 315 S, 95, 638.

Picquery, VI, 49, 51, 57, 68, 69, 81.

Pierna, III, 356.

Pierrepont (de). - Voir T. M.

Pieters, IV, 135, 58; — VI, 113, 19, 50.

Pieterssen, IV, 223.

Piette, IV, 399; — V, 352, 505, 14; — VI, 12, 183.

Pinckart, I, 13, 60, 62, 64.

Piroton, VI, 441.

Piroulet, VI, 121.

Pirous (de), V, 337, 498.

Pistoris, I, 126, 46.

Pitois, VI, 84, 85.

Pitteurs, Pitteurs (de), IV, 98, 299, 304, 06, 14, 18, 26, 31, 67, 69, 71, 75, 415, 27; — V, 6, 13, 95, 98, 119, 20, 36, 39, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 92, 96, 217, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 54, 58, 69, 80, 82, 86, 89, 303, 45, 467, 81, 82, 508, 10, 11, 12, 13, 14; — VI, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 27, 30, 45, 46, 47, 77, 136, 50, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 77, 81, 95, 208, 11, 17, 19, 45, 92, 93, 96, 402, 03, 45, 47.

Planchart, V, 202.

Platborse, I, 124, 25, 26, 27.

Platenmeikere, II, 33.

Plazanet, VI, 112.

Plenevaux, III,, 407, 25.

Plessenier, V, 160, 292, 95, 99, 302, 11, 30, 36, 37, 38, 40, 403, 0, 22, 41, 72, 85, 86, 88, 89, 94.

Plesseria, V, 403, 28, 67; — VI, 437.

Plevoets, IV, 336; — V, 53, 114, 406, 67, 80.

Plingers, IV, 195, 203, 55, 57, 64, 68, 71, 73, 85, 94, 99, 322, 33, 49, 58, 64, 68, 71, 74, 84, 92, 410, 12; — V, 60, 92, 117, 38, 59, 99, 204, 40, 64, 407; — VI, 116, 31, 50, 55, 95.

Pluegere, I, 209; - II, 289, 90, 400, 24

Plugers, II, 290, 319, 449, 56; — III, 163, 65, 71, 89, 92, 97, 201, 15, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 76, 77, 79. 82, 83, 85, 303, 22, 437; — IV, 451; — V, 114; — VI, 180, 84, 258, 69.

Pluyminx, III, 286.

Poel (van den) I, 8; — III, 352, 72, 83, 88, 94, 406, 13, 21, 25, 28, 44, 47, 54, 62, 68, 71, 72; — IV, 269; — V, 51.

Poelget, II, 74.

Poelmans, I, 296, 411, 445; II, 23; - III, 157; - VI, 258.

Poels, Pouls, III, 271, 86, 314, 70; — IV, 135, 94, 95, 271, 77, 94; — VI, 632, 38, 39.

Poenens, II, 197.

Poesmans, VI, 174, 84.

Polarde, I, 227.

Polen, I, 227.

Pollaerts, III, 110; — VI, 328.

Pollen (le), II, 55.

Pollenus, V, 102, 05; — VI, 33, 395.

Pollet, Poillet, III, 490, — IV, 63, 64, 103, 17.

Polus, IV, 36, 212, 13, 14, 22, 62, 67, 74, 89, 410, 12, 16, 23; — V, 84, 99, 120, 36, 46, 47, 70, 208.

Pomp, II, 106.

Poncelet, VI, 30, 33.

Ponsaers, V, 10.

Ponsart, V, 305.

Pont, III, 395.

Pontho (de), II, 137.

Popelier, VI, 39.

Poringo, VI, 419.

Porta, V 380, 95, 97.

Portiez, VI, 450.

Portmans, V, 84, 89, 111, 14, 32, 57, 65, 209, 27, 74, 75, 89, 97, 302, 05, 07, 08, 22, 25, 26, 28, 42, 49, 56, 67, 74, 82, 85, 88, 415, 22, 28, 38, 52, 54, 57, 58, 88, 90, 91, 97, 99, 500, 01, 02, 05, 07, 08; — VI, 35, 86, 240, 420, 43, 45, 48.

Portumville, IV, 257, 60; — V, 208, 58, 80, 84, 304, 55, 94, 433, 67.

Posson, VI, 181.

Postel (van), VI, 186, 94.

Pot, I, 108.

Potbeckere, III, 75.

Potgeyser, I, 43.

Potte (van den), I, 227.

Poullein, V, 84.

TOME VI.

Land of the same of the Back of the Same of the Same of

Pouls. — Voir Poels.

Pouppez, VI, 115, 19, 50, 77.

Pradel, VI, 48.

Prato (de), I, 3; — II, 466, 67; — III, 41, 505. — Voir Bempden.

Prayon, Prion (de), V, 182, 233, 34, 305.

Preal, Prealle, Prial, V, 281, 338, 404, 07, 456, 58, 510; — VI, 34, 182, 402.

Prels, III, 159, 71, 94, 96, 201, 02, 15, 16, 23, 37, 41, 42, 47, 48, 86, 99, 302, 11, 52, 97, 80, 96, 448, — IV, 148, 58, 210, 53, 358, 67; — VI, 639. Prenten, VI, 194.

Preud'homme de Borre, V, 368, 89, 445; — VI, 207, 427. — Voir Borre. Preuveneers, III, 71, 76, 223, 36, 40, 43. 44, 47, 48, 57, 58, 63, 69, 71, 76, 77, 82, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 300, 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 14, 22, 25, 26, 52, 53, 55, 58, 60, 66, 67, 70, 72, 77, 78, 84, 89, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 407, 08, 13, 15, 20, 23, 30, 33, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77; — IV, 106, 54, 55, 56, 58, 247; — V, 34; — VI, 319, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 632, 33.

Princen, Prinsen, I, 450, 56; — II, 424, 49; — III, 164, 76, 81, 85, 93, 230, 45, 47, 57, 58, 59, 65, 69, 76, 77, 305, 64, 77, 95, 408, 07, 14, 21, 22, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 48, 51, 70, 90; — IV, 76, 92, 106, 18, 35, 36, 247; — V, 115, 55, 268, 460, 85, 86, 90, 91, 99, 514; — VI, 12, 256, 325 S, 28, 437, 632.

Princey, VI, 48.

Printhagen, Prenthagen (van), I, 13, 18, 21, 39; — III, 359.

Prisette, VI, 60, 96.

Prisse, VI, 49, 51, 56.

Probana, Provam, II, 170, 73, 88, 203.

Probus, I, 37.

Procureur, VI, 395.

Proest, I, 59.

Proisme, V, 181.

Proit, I, 39.

Prol, I, 102, 23, 25, 26.

Provensal, VI, 86.

Prume, Prumen, Proumen, I, 13, 43, 47, 48, 124, 25, 46, 91, 92; — II, 464.

Prym, VI, 265.

Prys, V, 261; — VI, 39.

Pulinx, I, 295; — II, 358; — III, 68, 174, 76, 257, 63, 64, 77, 93, 95, 98, 99, 303, 25, 53, 66, 70, 72, 441, 87; — IV, 62, 87, 106, 18, 37, 58, 97 203, 44, 64, 310, 33, 39, 46; — V, 127, 28, 219, 41, 63, 76, 78, 79, 80, 86, 308, 42, 467, 69, 93, 96, 97, 98, 510; — VI, 24, 27, 28, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 67, 68, 150, 80, 81, 82, 340, 46, 97, 99, 400, 37, 44, 634, 36, 38, 41.

Purnal, VI, 186.

Puteanus, III, 171, 229, 41, 64, 98, 316.

Putmans, III, 65, 68, 72, 76, 80, 116, 57, 63, 66, 74, 76, 86, 91, 94, 96, 97, 98, 202, 08, 12, 15, 19, 30, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 71, 72, 79, 86, 91, 302, 14, 22, 53, 57, 67, 77, 79, 81, 82, 84, 90, 94, 407,

30, 44, 83; — IV, 103, 15, 17, 37, 54, 55, 85, 210, 13, 66, 41 339, 412, 632, 33, 38.

Puttaerts, Puttarts, III, 59, 110; - VI, 328.

Putte (van den), II, 290; — III, 65, 66, 72, 73, 76, 143, 837 51, 55, 68, 71, 72, 74, 77, 80, 82, 85, 87; — IV, 62, 64, 103, 0 15, 17, 35, 37, 46, 48, 57, 86, 94, 244, 46, 55, 438; — V, 9, 1 55, 65, 68, 74, 75, 77, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 115, 20, 27, 38, 65, 57; — VI, 113, 19, 30, 43, 95, 327, 92, 93, 439, 41, 52, 632, Putten (van der), V, 442; — VI, 181.

Putzeys, II, 53, 290; — III, 143, 57, 59, 63, 64, 76, 85, 86, 92 474; — IV, 194, 97, 206, 10, 12, 13, 21, 53, 64, 68, 80, 85, 8 97, 98, 306, 13, 30, 38, 42, 48, 98; — V, 6, 14, 24, 69, 74, 86, 10, 11, 30, 49, 58, 59, 64, 66, 70, 83, 87, 93, 99, 203, 77, 95, 4 83, 90, 501, 02, 07; — VI, 53, 107, 11, 12, 20, 28, 30, 34, 40, 176, 95, 218, 317, 70, 76, 93, 449, 51, 54, 633, 37.

Puytlinck, Putlinck, Putelinx (de), III, 435; — IV, 147, 3 256; — VI, 382, 403, 636, 37.

Pyeders, II, 238.

Pylicpeert, III, 159, 66, 71, 89, 98, 208, 09, 12, 15, 201, 69 72; — VI, 330.

Pylmans, IV, 415.

Pyls, Peyls, III, 75, 166, 67, 74, 86, 92, 201, 02, 15, 16, 23, Pynnock, I, 387; — II, 106, 09, 16, 29, 30 S, 44, 234, 35, 36 Pyp, V, 437.

Pypen (van der), I, 415, 36, 40; — II, 16, 21, 314; — III, 15 Pypops, III, 243, 49, 71, 79, 303, 53, 64, 67, 76, 96, 422, 4 81, 85; — IV, 48, 197, 203, 13, 53, 57, 60, 71, 94, 312, 22; 279, 450, 53, 64; — VI, 182, 411, 45, 47, 638.

## $\bigcirc$

Quaet, Quaet, V. 300, 502. — Voir Coart, Quaetbach, Quoitbach, IV, 319; — VI, 378. Quaetpeerts, III, 243.

Quarre (de), III, 421.

Quernheim, VI, 363.

Quier, Quire (de), Cuir (le), IV, 197, 248, 77, 94.

Quintens, 1, 227.

Quirini, V, 382.

Quissens, V, 398, 410, 15, 49.

#### R

Racourt (de), VI, 16, 19, 20, 49, 52, 53, 91, 96, 115, 20, 95, Radulphus, de familia Sancti Trudonis, I, 3. Raeschaerts, II, 22. — Voir Rauschaerts. Raets, II, 22; — V, 404; — VI, 427. Rahier (de), IV, 284, 88; — V, 401. Ralier, V, 24. Rama (de la), II, 47.

Ramakers, Raemaeckers, Raymakers, IV, 63; — V, 120, 32, 99, 245, 78, 497; — VI, 245, 437.

Rambach, IV, 417; - V, 31.

Randaxhe, III, 307, 11, 17, 81, 82.

Randon, VI, 136.

Ranson, V, 137.

Ransonnet, V, 375.

Ranst (van), II, 107, 09; - V, 164.

Raudière (de la), IV, 359, 87, 88; - V, 177, 286; - VI, 416.

Raus, I, 227.

Rauschaerts, II, 451, 56, 66; — III, 29. — Voir Raeschaerts.

Ravesteyn (de), II, 23.

Raymekers, I, 390.

Raymond, VI, 128.

Reckel (de), V, 254.

Recom, Recoms, III, 377, 96; — V, 356, 407, 41, 91, 98, 500; — VI, 437. Ree, Reez (del), IV, 42, 61, 69, 81, 110, 51, 66, 70, 73, 75.

Reeck, Reick (van), II, 14, 22, 53, 124, 26 S, 58, 91, 95 S, 96, 221, 24, 31, 59, 70, 91, 462, 64; — VI, 255, 56 S.

Reeckbossche (van), II, 290.

Reepmakers, Riepmakers, III, 271, 464, 79.

Reinecke, V, 299.

Reintjens, VI, 51, 56, 57, 68, 69, 70.

Remy, VI, 112.

Renaerts, Renaers, Reinaerts, III, 236, 49, 71, 77, 79, 82, 83, 91, 93, 94, 95, 98, 302, 11, 25, 52, 53, 60, 64, 67, 68, 71, 72, 77, 80, 83, 84, 85, 89, 94, 430, 68, 74; — IV, 63, 76, 77, 79, 115, 18, 35, 36, 46, 54, 55, 57, 203, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 44, 45, 46, 48, 312, 33, 34, 35; — V, 115, 61, 84; — VI, 447, 632, 33, 34, 35.

Renen (de), I, 103.

Reners, III, 194, 202, 12, 19, 23, 43, 48, 54, 55, 58, 63, 69, 99, 384, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 400, 07, 15, 22, 47, 48, 62, 63, 76, 80, 86.

Renesse (de), V, 103, 36.

Renier, fils de Sara, I, 8.

Reniers, III, 398; — IV, 63, 64, 147; — VI, 636.

Renotte, V, 381.

Rens, V, 443, 72; — VI, 22, 25.

Renson, III, 287; — V, 148.

Repen, Repe, Reppe (de), I, 18, 20, 29, 34, 39, 40, 43, 63.

Résimont (de), V. 288, 301, 03, 442; — VI, 181, 405, 40, 41.

Resincourt (de), V, 243.

Rethi, Rethy (de), Rethius, Rheti, III, 159, 278; — IV, 94, 106, 55, 96, 206, 28, 29, 45, 481; — VI, 183, 632, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40.

Reveillère (la), VI, 80.

Reven, III, 391.

Reyde (de), III, 359.

Reye (van), VI, 633.

Reyers, III, 282, 85.

Reymboldi, II, 266.

Reymenant (van), V, 54, 77, 85, 157, 99.

Reynardi, I, 40.

Reynau, V, 69.

Reynders, VI, 231.

Reyneri, II, 143.

Reyniers, II, 197.

Reys (de), I, 43, 44.

Reys de Repen, I, 366, 67 S.

Reyt (van), IV, 353, 63, 68.

Rheinbach. VI, 39, 40.

Rheti. - Voir Rethi.

Rheyde (van), III, 359.

Rheyn. - Voir Ryn (van den).

Ricardt, III, 351.

Riddere, I, 13, 18.

Rieux, V, 74.

Riemslegers, Reymeslegers, I, 125, 26.

Rikele (de), I, 43. — Voir Ryckel.

Rioels, V, 441.

Rioul, II, 59.

Riquier, V, 179, 200.

Rivière (de la), I, 444, 54, 76, 88.

Robeets, IV, 326.

Roberjot, VI, 131.

Roberti, V, 9, 54, 112, 27, 28, 37, 39, 47, 70, 90, 211, 20, 21, 22, 34, 38, 42, 43, 45, 53, 54, 55, 60, 78, 80, 94, 95, 96, 97, 98, 308, 97, 408, 25, 43, 50, 86; — VI, 104, 27, 31, 36, 50, 56, 233, 35, 437, 53.

Robierts, Roberts, III, 319, 64, 76, 434, 76; — IV, 246; — V, 91, 208; — VI, 395.

Robyns, II, 159; — III, 15, 34; — IV, 281; — V, 93, 165, 86, 99, 216, 22, 40, 49, 61, 83, 308, 42, 97, 400, 19, 50, 67, 78, 91; — VI, 358, 99, 410, 11. Rochart, IV, 137. — Voir Rouchart.

Rocourt, VI, 401, 637. - Voir Rouccourt.

Rocx, Rox, IV, 63, 227.

Rode (van), I, 377.

Roderborcht, I, 263, 305, 80, 409; — II, 47.

Rodulphus, de familia Sancti Trudonis, I, 3.

Roefs, V, 253.

Roelants, II, 340; — III, 239, 49, 56, 63, 71, 86, 91, 95, 98, 325, 432; — IV, 292, 371, 416; — V, 10, 19, 25, 51, 55, 60, 89, 112, 20, 25, 39, 46, 47, 308, 83, 395, 97.

Roelibuc, II, 239, 40 S.

Roenen, Roonen, V, 60, 92; - VI, 636.

Roeren (van der), II, 14.

Roest, Roost (van), II, 452, 56 S. 65; — III, 504; — V, 189.

Rogier, VI, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 72, 81.

Rohet, VI, 441.

Rohier, II, 48.

Rolant, II, 234, 40.

Rolingen, Rullingen (de), I, 34, 103, 26, 46, 49.

Rollin, Roling, V, 157, 209, 16, 17, 378, 85, 410, 38, 72, 79; -VI, 395, 96.

Roloux, III, 356.

Roman, VI, 136.

Rombaut, VI, 242.

Romeyer, V, 422, 42, 86.

Rommerswalle, (de), II, 248.

Roonen. - Voir Roenen.

Roosborch (van), III, 153.

Roosen, VI, 113.

Rosen (de), IV, 92, 94, 98, 107, 14, 48, 64, 345, 46; - V, 29, 80, 126, 44, 56, 85, 218, 20, 43, 44, 87, 322, 34, 439, 40, 63; - VI, 22, 415, 16.

Rosenbech, I, 40.

Rosier (de), VI, 136.

Rossius (de), IV, 157.

Rottem, Rotthum, Rotthem, III, 198, 214, 19, 21, 36, 37, 41, 46, 49, 57, 58, 63, 65, 71, 79, 80, 86, 93, 95, 98, 303, 15, 60, 72, 413; — VI, 319, 20. Rouccourt, VI, 49, 53, 55, 451, 53.

Rouchart, VI, 438, 53, 54.

Rouckaerts, III, 240, 41, 45; — IV, 36, 248, 399; — V, 66, 102.

Rouckhout (van den ou van), II, 14, 124, 26 S, 43, 58, 94, 96, 221, 24, 31, 452, 56, 64; — III, 49, 80, 249, 58, 59, 69, 76, 82, 93, 99, 314, 16, 24, 57, 60, 71, 72, 84, 92, 93, 94, 406, 33, 46, 54; — IV, 103, 48, 54, 55, 58, 95, 268, 99, 326, 416, 23; — V, 75, 122, 23, 60, 65, 82, 96, 97, 263, 66, 73, 74, 84, 86, 90, 99, 302, 05, 09, 17, 25, 26, 49, 84, 408, 19; — VI, 257, 395, 633, 34, 40.

Rougrave (de), V, 217, 84.

Rousse, V, 84.

Rousseau, VI, 90.

Rouveroy, VI, 29.

Roux, V, 322, 460; — VI, 437.

Roverij, II, 235, 348; — III, 71.

Roy (van den), III, 157, 264, 98.

Rubens, V, 253, 458, 59, 60, 68, 69, 514; — VI, 6, 7, 11, 12, 14, 20, 22, 27, 28, 156, 212, 447; — VI, 128, 35, 36, 37, 56, 208, 19.

Rudolphij, VI, 36.

Ruelens, III, 450.

Ruetinx. — Voir Ruytinx.

Ruevelens, I, 49.

Ruggen, III, 5.

Rummale (de), I, 43.

Ruthardus, de familia Sancti Trudonis, I, 3.

Rutten III. 153; — IV, 286, 94, 371, 423; — V, 25, 89, 92, 126, 82, 94, 258, 66, 73, 74, 305.

Rutten (van), V, 508, 10, 13; — VI, 12, 437.

Ruymen, V, 469, 72, 76, 78.

Ruytinx, Ruetinx, Reutinx, III, 176, 481; — IV, 256.

Ruytte (le), IV, 77.

Ryck (de), III, 201.

Ryckel (van), I, 142 S; — III, 81; — IV, 180; — V, 304, 449, — VI, 253, 74, 400.

Ryckelen (van), VI, 436.

Ryckom, IV, 136, 37, 294; — V, 6, 368, 93, 98.

Rycourt, II, 82.

Ryga, I, 463.

Ryn, Rhyn (van den), V, 165, 460, 99; — VI, 119.

Rys (van der), I, 227.

Ryven, III, 73.

S

Sabel, I, 43.

Sachareas, Sacreas, IV, 315, 38.

Sacré, IV, 421; — V, 13, 29.

Saenen, IV, 95, 315, 33, 48, 54, 58, 407, 12; - V, 50, 73, 190, 261, 308, 12, 42, 43, 47, 402, 03; - VI, 407, 08, 10, 634.

Saint-Cricq Caseaux, VI, 104.

Sainte-Marguérite (de), I, 148.

Saive (de) VI, 400.

Salazar (de), III, 323, 50.

Salmen, IV, 410.

Salms (de), IV, 375, 76; — V, 177, 223, 86.

Samot-Blaise (de), IV, 444.

Sancta Catharina (de), I, 13.

Sande (van den), III, 197, 231, 39, 302, 11, 25.

Sanders, VI, 424.

Santermans, V, 149.

Sarasin, V, 256.

Saren (de), IV, 183.

Sarens. — Voir T. M.

Sarolea, V, 125.

Sarsis (de), V, 282.

Sassenus, III, 483; — V, 52, 61.

Saulcy (de), II, 254.

Savart, VI, 394.

Savel (van den), V, 308, 09, 14, 500.

Say (del) III, 299.

Scadous (de), II, 287.

Scat, I, 25, 34, 37, 40, 127.

Scautsmez (de), I, 158.

Sceltman, I, 43.

Schaepen, VI, 407.

Schaetsen, Schaetzen, Schetzen, III, 73, 380, 92, 413, 54, 74, 81, 87, 89;

- IV, 63, 71, 73, 158, 62, 280, 88; - V, 90, 128, 29, 33, - VI, 635.

Schaffaerts, Scavaerts, I, 450, 56; — 338, 86, 99.

Schaffenberg (de), I, 102,

Schaffs, III, 441.

Schalckhoven, Scalcoven, II, 14.

Schamburg (van), IV, 445.

Scharembergh (de), III, 362, 501; - IV, 104, 350, 67; - VI, 288.

Schats, Schat, IV, 115, 97; - VI, 253.

Scheel, IV, 157.

Schel (van), V, 7, 130.

Schenck (de), V, 183.

Schencken, I, 112, 14.

Schencken, alias de Monte, I. 102, 03, 14.

Schepers, V, 117, 31, 41, 255, 63, 84, 335, 43, 56, 419, 22, 56, 78, 502, 06; — VI, 341, 639, 41.

Schers, I, 126.

Schevenels, III, 211; — IV, 244, 59, 68, 326, 62, 63, 409, 16; — V, 54, 61, 84, 102, 05, 32, 59, 77, 84, 90, 244, 45, 50, 62, 304, 08, 42, 45, 47, 48, 51, 55, 56, 67, 68, 74, 84, 85, 93, 402, 05, 06, 15, 59, 60, 62, 501; — VI, 24, 395, 409, 13.

Scheyers, IV, 330; — V, 117, 41, 48, 49, 201; — VI, 186.

Scheyfartz van Merode, III, 8.

Schiffelmeyer, V. 166, 249, 55.

Schinnagel, V, 127.

Schlieften (van), VI, 12, 13, 14, 15.

Schmitt, Schmidt, Schmit, V, 302, 76, 87.

Schoemnezel, VI, 94.

Schoenaerts, I, 450, 57; — III, 471; — IV, 193, 97, 221, 340, 66, 416; — V, 26, 34, 54, 74, 77, 89, 92, 99, 111, 13, 30, 34, 48, 54, 59, 75, 217, 39, 46, 58, 59, 339, 45, 55, 56, 62, 93, 94, 98, 402, 08, 10, 14, 16, 17, 19, 38, 42, 63, 76, 89; — VI, 49, 53, 58, 90, 91, 112, 15, 22, 28, 50, 56, 95, 414, 51, 52, 53, 54, 633, 38, 41.

Schoenbeek, Schoonbeek (van), I, 307, 66; - V, 508, 09; - VI, 445.

Schoenmakers, Schoemakers, III, 299, 353, 57, 70, 443, 71.

Schoepen, Schoupen, III, 157, 67, 86, 96, 212, 15, 18, 19, 20, 23, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 58, 59, 63, 69, 71, 72, 77, 83, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 314, 15, 80, 98, 433, 45, 76, 82; — IV, 418; — V, 14; — VI, 322, 635.

Schoffels, Scoffels, II, 319; — III, 258,

Schoffeniels, Schoffeneels, V, 398, 428, 49, 52, 53, 44.

Scholteden, IV, 438; - V, 248.

Schonborn, Schoenborne (de), V, 142, 51, 83.

Schonheym, VI, 371.

Schoofs, Schooffs, Schoofs, V, 113, 38, 244, 45, 62, 63, 76, 77, 86, 308, 42, 43, 44, 69, 94, 405, 25, 29, 42, 53, 69, 72, 76, 78; — VI, 437.

Schoonvorst, I, 58. - Voir T. M.

Schoor, Schore, Score (van), I, 295; — II, 270, 71 S, 91, 95 S, 99, 301, 03; — III, 163, 68, 94, 98, 208, 18, 21, 31, 32, 41, 45, 46, 89, 94, 99, 300, 02, 11, 14, 22, 57, 58, 64, 77, 78, 83, 88, 89, 92, 94, 407, 13, 28; — IV, 146, 5

21, 311, 31,38, 39, 48, 58, 409, 10, 12, 25, 26, 38; -V, 9, 11, 14, 18,

29, 51, 54, 55, 64, 66, 74, 112, 18, 22, 23, 33, 35, 39, 54, 59, 64, 67, 20

20, 33, 39, 69, 76, 78, 89, 417, 62, 78, 81; — VI, 45, 400, 12. Schouteite, Schoutite, Sculteti, I, 18, 20, 29 S, 40,

Schouteite, Schoutite, Sculteti, I, 18, 20, 29 S, 40.

Schroeder, V, 124.

Schrynemakers, III, 314, 22, 52, 57, 98; - V, 167, 253; - VI, 410.

Schuddeput, V, 351.

Schuerhoven, Scurehove, Scurhoeven (van), I, 34, 40, 43, 102, 26, 295.

Schuermans, IV, 219, 22, 371; -V, 14, 99, 165, 289, 398, 407, 10, 69, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 497, 506; -VI, 24, 35, 49, 52, 53, 54, 115, 50, 56, 82, 95, 422, 49, 52.

Schuppen, IV, 118; - V, 27, 118.

Schuts, III, 137; — IV, 158, 277, 86, 312, 26, 58, 62; — VI, 635, 39.

Schwasini, V, 387.

Scoenloo, I, 21.

Scoenouwen, I, 99, 102.

Scoenvelt (van), V, 6.

Scorpio, V, 413.

Scripkens, Scripkin, IV, 210, 56.

Scriptor, I, 64.

Scronx, V, 119.

Scroots, Sgroets, Sgroeten, Tsgroeten et de Scroots, I, 102, 192, 226; — II, 14, 21, 340, 466, 67; — III, 9, 27, 68, 70, 76, 107, 11, 57, 64, 81, 92, 201, 02, 09, 15, 29, 31, 31, 37, 40, 41, 42S, 43, 45, 46, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 77, 79, 80, 82, 83, 81, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 98, 303, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 25, 26, 49, 50, 54, 60, 61, 65, 67, 72, 78, 84, 85, 89, 90, 92, 94, 96, 426, 77, 80, 501, 05; — IV, 46, 47, 325, 36, 45, 56, 57, 60, 67, 70, 93, 434; — V. 99, 103, 10, 22, 24, 30, 49, 91, 246, 309, 32, 89; — VI, 207, 19, 69 S, 315 S, 16, 25 S, 27, 78, 93, 99, 414, 25.

Scroyen, II, 17.

Scroyers, II, 143.

Scryn, II, 234, 38, 40.

Scryvers, III, 36; - V, 177, 255, 96, 438, 41, 91; - VI, 258.

Sebastiaens, III, 400.

Séchelle (de). V, 314, 17, 18, 23, 27.

Seeberg, V, 321, 22.

Ségur (de), VI, 45.

Seher (de), V, 270.

Selis, III, 352.

Sellier (de), V, 289, 416, 64.

Selys (de), V, 244. — VI, 49, 75, 406, 15,

Sepoelen, II, 23.

Sereyn, II, 35.

\* Serrurier, VI, 78, 02, 105.

Servaes, IV, 197, 243, 48, 53, 64, 68, 71, 86, 322, 42, 410; V, 442; — VI, 639.

Servais, II, 338; - V, 393.

Servrancx, VI, 198.

Seso, V, 85; — VI, 394.

Sevenacken, III, 197, 214, 30.

Sevenants, IV, 323; — VI, 637.

Severyns, Severens, II, 182; - VI, 188.

Sgreven, Tsgreven, I, 102, 227.

TOME VI.

Sheeren, III, 153, 289.

Siaens, Siaen, V, 255, 368, 69. 402, 03, 04, 35, 41, 63, 64, 66, 67, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 500, 06, 08, 10, 13, 14; — VI, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 49, 53, 63, 75, 90, 91, 104, 05, 12, 15, 20, 21, 28, 50, 51, 52, 53.

Sierkens, I, 125.

Sigers, V, 102, 275, 308, 11; — VI, 245.

Sillekens, Silkens, I, 29, 31, 63.

Simon, V, 124.

Simonis, III, 443; — IV, 105; — V, 404, 07.

Simons, III, 360, 72, 84, 86, 94, 448; — IV, 91, 194, 213, 14, 28, 30, 33, 44, 55, 56, 82, 85, 86, 92, 96, 98, 312, 15, 22, 25, 38, 42, 45, 46, 58, 67, 74, 75, 92, 408, 12, 23, 38; — V, 9, 19, 22, 24, 26, 27, 53, 54, 55, 60, 67, 69, 77, 85, 105, 14, 20, 47, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 96, 98, 201, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 27, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 61, 64, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 93, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 300, 03, 04, 08, 09, 11, 14, 17, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 67, 68, 69, 74, 84, 85, 86, 92, 402, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42, 44, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 80, 86, 97, 98, 99, 500, 06, 13; — VI, 35, 55, 96, 114, 50, 81, 82, 396, 97, 98, 99, 400, 04, 10, 11, 12, 13, 45, 46, 53, 637. Simpsen (van), V, 259.

Sint-Jans (van), III, 68, 76, 176, 85, 91, 208, 09, 359, 83, 94, 406, 08, 21, 43, 62, 71, 72, 76, 503; — IV, 48, 49, 154, 243, 53, 66, 79, 98, 99, 303, 07, 26, 48, 412, 13; — V, 18, 111; — VI, 256.

Sint-Steven (van), II, 255.

Sior, IV, 371, 86; - V, 9, 24, 52, 61, 66.

Sittert (van), III, 309.

Slingelant (van), V, 102.

Slins (de), V, 84, 149.

Slippe, I, 40.

Sloetmakers, II, 197.

Sluse (de), V, 80.

Smeers, IV, 63; - V, 507; - VI, 174, 88.

Smeet (der), II, 42.

Smeets, I, 227; — II, 14, 290, 95 S; — III, 157, 66, 98, 211, 12, 15, 18, 36, 37, 325, 54, 501; — V, 309; — VI, 454, 633, 34.

Smets, III, 223, 99, 321; — IV, 48, 76, 115, 46, 94, 248, 358, 74, 412; — V, 9, 55, 89, 125, 41, 65, 73, 86, 93, 99, 211, 49, 57, 60, 61, 63, 75, 86, 300, 08, 31, 42, 43, 50, 53, 78, 402, 03, 15, 41, 52, 53, 67, 78, 82, 90, 94; — VI, 33, 39, 128, 77, 396, 405, 07, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 37.

Smeyers, II, 14, 143; — III, 319, 64, 86, 412, 39, 54; —  $\nabla$ , 77, 117, 18, 47, 84; — VI, 327, 37, 95.

Smide, V, 437.

Smiets, VI, 407, 15, 16, 21.

Smissen (van der), III, 372, 77, 84, 97, 462, 72, 76, 81, 82, 90, 91, 503; — IV, 48, 50, 135, 54, 55, 85, 238, 39, 47; — V, 153, 54, 67, 209, 91, 92, 441, 53; — VI, 6, 360 S, 61 S, 637, 39, 40. — Voir T. M.

Smits, V, 356.

Snieten, IV, 221, 315.

Snievaers, Snievers, Snivers, Snieuwaerts, Snyvers, III, 396, 413, 33, 48, 62, 72, 76, 78, 503; — IV, 36, 63, 154, 94, 203, 04, 12, 13, 28, 44, 48, 53, 57, 64, 68, 77, 80, 86, 87, 98, 312, 15, 23, 26, 33, 35, 42, 43, 53, 62, 64, 67, 68, 69, 74, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 407, 08, 12, 13, 16, 23; — V, 25, 52, 54, 55, 60, 66, 77, 84, 85, 89, 91, 102, 05, 18, 25, 30, 38, 41, 49, 59, 60, 63, 64, 70, 73, 82, 86, 94, 96, 97, 90, 203, 09, 11, 20, 27, 40, 41, 46, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 76, 78, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 304, 09, 14, 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 55, 67, 68, 78, 85, 405, 06, 07, 14, 42, 45, 49, 58, 60, 86, 92, 94, 500, 14; — VI, 25, 39, 409, 11, 17, 634, 36, 37, 40.

Snydere, II, 33.

Snyders, III, 234, 35, 41, 43, 49, 55, 56, 79, 86, 91, 462, 63, 72, 80.

Snyers, II, 192; — IV, 72, 103, 16, 17, 37; — V, 55, 66, 84, 111, 17, 209, 63, 89, 300, 08, 32, 36, 38, 40, 42, 51, 98, 402, 03, 05, 06, 07, 10, 22, 28, 41, 43, 45, 49, 52, 53, 56, 94, 507; — VI, 12, 39, 195, 239, 57, 641.

Soers, IV, 148.

Soiron, V, 400.

Soldermans, IV, 197, 367, 71; - V, 54, 118, 32, 208; - VI, 395.

Sombreffe (de), II, 17.

Sonderman, I, 148.

Sornain, VI, 110.

Souhait, V, 289, 309.

Souvray (de), IV, 324, 25.

Spauwen, Spauden (van), VI, 634, 36.

Speculo (a), I, 8, 34, 39, 40, 43, 47, 48, 63. — Voir Aspeculo, van den Spiegel.

Speex (de), VI, 395.

Speit, I, 43.

Spicken, Spycken, II, 33, 197.

Spiegel, Spighele (van den), I, 31; — III, 29, 66, 68, 73, 76, 487, 88, 534; VI, 274S; — Voir Aspeculo, Speculo.

Spineto (de), V, 260, 400.

Spinola, III, 323; — VI, 324.

Spirlet, 415.

Spons, V, 227, 337, 85, 97, 407, 25, 90, 92, 94, 500.

Sprauten, Spruiten, Spruten, II, 14, 16, 102, 95, 248, 82; — III, 163, 71, 86, 94, 208, 10, 15, 31, 40, 360, 64, 76, 98; — IV, 146, 94; — V, 126, 261; — VI, 250, 56, 635.

Sprimont (de), V, 129, 32; — VI, 414.

Sproelants, Sprolants, III, 356; - V, 324, 42, 406, 38; - VI, 25. Sprolant (van), I, 295, 302, 11, 13, 30, 49, 90; - II, 42S, 48, 350.

Sraets, II, 120.

Staden (van), III, 288, 89, 93, 95, 305, 07, 16, 436, 50, 84, 86, 502, 05; — V, 154, 55, 57, 210, 14, 20, 30, 46, 54, 59, 72, 80, 98, 99, 303, 07, 16, 20, 5, 28, 37, 43, 53, 56, 67, 75, 93, 400, 18, 38, — V, 22, 29, 51, 259, 60, 69, 73, 74, 87, 97, 98, 300, 03, 15, 16, 18, 32, 45, 49, 55, 411, 18, 33, 67, 81, 10; — VI, 89, 182, 352 S, 79, 402, 14, 18, 38, 633, 38, 39.



Staels, Stals, IV, 369, 86, 87, 94, 429, 30; - V, 105.

Stahl, VI, 186.

Staignez, Stainier, IV, 281; - V, 160.

Stalrix, V, 402.

Standaert, Standart, IV, 197, 245; - VI, 397, 640.

Standinger, VI, 39, 40, 42, 43.

Stapel (van), I, 4, 43, 44, 225, 480, 85; — II, 21, 23, 124, 26 S, 43, 58, 94, 96, 221, 24, 31, 325 S, 58, 84 S, 88, 400, 25 S, 64, 66; — III, 75, 191, 94, 96, 97, 98, 224, 28, 31, 36, 37, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 69, 80, 93, 95, 443, 46, 68, 505, 07; — V, 356, 460, 72; — VI, 257, 315 S, 16 S, 25 S.

Stappers (de), V, 315, 33, 34, 402, 03, 04, 08, 28, 58, 59, 76; — VI, 78, 129, 73, 81, 82, 245, 415, 40.

Stas, III, 357, 474; — IV, 146, 48, 96, 228, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 50, 55, 61, 64, 68, 71, 75, 79, 84, 94, 97, 99, 304, 06. 24, 33, 38, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 84, 86, 93, 96. 410, 12, 16, 30, 36; — V, 17, 22, 24, 26, 42, 58, 68, 75, 81, 92, 95, 98, 103, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 30, 33, 36, 38, 46, 47, 48, 53, 60, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 76, 80, 82, 91, 93, 99, 200, 01, 08, 09, 17, 20, 38, 39, 49, 54, 55, 60, 63, 64, 65, 68, 70, 75, 76, 78, 89, 92, 94, 95, 99, 304, 07, 08, 09, 14, 17, 22, 25, 26, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 51, 52, 53, 56, 67, 68, 84, 85, 405, 06, 10, 15, 22, 28, 41, 45, 53, 63, 66, 69, 78, 98, 510; — VI, 24, 182, 446, 637, 38.

Stasse, V, 85, 119, 246.

Stassens, VI, 186.

Steeck, Steck, Stecx, IV, 197, 244, 56, 57, 59, 60, 64, 71, 85, 86, 94, 96, 97, 309, 13, 19, 22, 29, 31, 38, 41, 42, 74, 75. — Voir Stex.

Steegmans, V, 114, 209, 66, 308, 85, 415.

Steensel (van), V, 141, 273.

Stein, Steinen (de), V, 270, 71, 336, 41.

Steint, I, 43.

Stel, V, 368.

Stembaye, V, 279, 343.

Stemberg (de), I, 124, 27.

Stembier (de), V, 103, 04, 12, 97; - VI, 245, 428, 36.

Stenaerts, IV, 162, 82, 85, 86.

Stenverde, I, 34. - Voir Steyvordia.

Stephany (de), VI, 13.

Stercken, II, 16; - V, 126, 208.

Sterckendries, IV, 254.

Sterren, III, 466; — IV, 248.

Stex, VI, 641. - Voir Steeck.

Stevens, V, 120, 35, 73.

Steyne (de), I, 158.

Steynen, Stynen, III, 58, 65, 68, 76, 157, 67, 71, 89, 91, 98, 208, 09, 12, 18, 23, 30, 36, 39, 47, 56, 65, 76, 79, 83, 86, 88, 89, 93, 95, 97, 98, 302, 11, 14, 22, 52, 60, 64, 65, 66, 70, 74, 76, 83, 89, 98, 99, 413, 22, 33, 48, 53, 62, 68, 71, 74, 80, 81, 83, 85, 89; - IV, 22, 36, 48, 62, 76, 86, 90, 106, 35, 46, 58, 94, 97, 210, 12, 21, 28, 43, 44, 55, 56, 60, 61, 68, 71, 77, 85, 86, 94, 322, 26, 28, 49, 64, 66, 68, 71, 74, 84, 86, 89, 92, 99, 407, 10, 12, 13, 23, 31; -

The land the land the

V, 9, 19, 24, 30, 34, 52, 54, 55, 60, 71, 84, 89, 93, 99, 102, 1 33, 34, 38, 46, 47, 57, 59, 65, 86, 96, 97, 209, 16, 20, 40, 62, 64, 65, 69, 73, 75, 80, 94, 95, 99, **3**07, 08, 29, 32, 42, 52 - VI, 81, 167, 84, 315, 47, 60, 404, 12, 633, 34, 35, 36, 3 Steynenhuys (van), II, 14, 237, 48, 309, 18, 38; — III, 7 Steyvordia (de), I, 34, 43.

Stiel (de), I, 34.

Stier (de), V, 161; - VI, 407.

Stiera, IV, 148, 348; - V, 30.

Stock, Stockt (van der) II, 159, 82, 248, 327.

Stockhem (de), V, 66, 120, 26, 309, 457; — VI, 245.

Stockmans, VI, **6**32, 35.

Stockrode (yan), II, 197.

Stoels, IV, 322.

Stoffelmans, V, 12.

Stommel (van), III, 8.

Stoubert, VI, 355.

Stouten, IV, 196, 243, 53, 64, 66, 80; — VI, 633, 38, 40

Straelen (van), V, 254.

Straeten (van der), I, 225, 95; — V, 227, 322, 43, 49; — Strauven, Struven, Straven, Struyven, II, 398; — III, 1 **1**10, 63, 64, 66, 69, 86, 91, 98, **2**12, 15, 16, 18, 21, 30, 31, 3 50, 54, 56, 57, 58, 63, 69, 71, 72, 79, 80, 82, 83, 86, 89, 91, 22, 25, 57, 66, 71, 76, 77, 82, 407, 21, 22, 33, 40, 47, 49, 8 73, 74, 80, 81, 82, 85, 87, **5**93; — IV, 36, 37, 45, 46, 47, 4 **1**06, 14, 37, 54, 64, 93, **2**04, 11, 19, 48, 57, 60, 68, 77, 80, 80 53, 92, 423, 32; — V, 11, 15, 34, 54, 55, 61, 64, 81, 85, 89, 22, 27, 30, 35, 60, 68, 70, 81, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 208, 1

95, 340, 43, 52, 463, 64, 90; - VI, 6, 12, 16, 19, 192, 240 99, 421, 633, 36, 37, 39, 40.

Streel et Streel (de), V, 479; - VI, 345, 54, 71.

Streignart, III, 429.

Streithagen, V, 343; - VI, 419.

Strens, VI, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 74, 76,

Struck (van der), I, 235.

Stucken (van der), I, 227.

Sturm, V, 322.

Succa (de), V, 6, 73; - VI, 339.

Sudan, VI, 74.

Sutendael (van), III, 424, 26, 32, 35, 502; — IV, 50, 90 339, 41, 42 S, 43, 44 S, 46, 47, 55. — Voir T. M.

Surlet-Chockier (de), VI, 140, 80, 245.

Sulpe (van), II, 248.

Surpule (van), II, 248.

Swaertsen, III, 76.

Swan (van den), I, 148.

Swanen, I, 466.

Swartenbroeckx, V, 406, 10, 38, 43, 91, 93, 94; — VI, 24, 27, 33, 35. Swartsenborch, III, 316.

Sweerts, V, 13I, 274, 508, 10.

Swennen, III, 171, 202, 12, 30, 69, 76, 79, 82, 86, 88, 89, 91, 94, 98, 99, 302, 03, 05, 53, 54, 58, 59, 96, 407, 22, 29, 43, 54, 68, 69, 70, 74; — IV, 117, 97, 203, 04, 06, 28, 30, 53, 54, 64, 67, 69; — V, 9, 147, 54, 84, 238, 45, 60, 334, 467, 71, 72, 75, 76, 80, 82, 85, 86; — VI, 39, 407, 13, 15, 38, 48, 639. — Voir Swini, Swinnen.

Swertuegs, II, 17.

Swertveghere, Swertsegers, I, 103, 12, 25, 26. - Voir Zwertveghere.

Swini, Swien (de), III, 352, 70; — IV, 271.

Swinnen, III, 231.

Swygenhoven (van), IV, 389; - V, 148, 308, 42; - VI, 226, 29.

Sydenbaender, V, 299, 302.

Symnich (de), I, 43.

Sympernels, Simpernels, III, 197, 215, 31, 34, 41, 42, 56.

Syrken, I, 103.

## ${f T}$

Tackoen, Tackoens, Thacoiens, III, 68, 80, 159, 66, 86, 91, 98, 207, 23, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 55, 69, 76, 77, 79, 82, 83, 89, 93, 95, 96, 98, 314, 16, 53, 66, 70, 84, 96, 406, 13, 14, 21, 22, 32, 33, 34, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 75, 80, 82, 83; — IV, 95, 104, 74, 204, 20, 30, 64, 65, 69, 73, 82, 89, 99, 303, 07, 16, 26, 27, 37, 40, 56, 417, 31; — V, 7, 51, 69, 77, 94, 103, 06, 09, 13, 28, 49, 58, 83, 84, 87, 89, 99, 217, 39, 44, 57, 59, 60, 80, 306, 26, 30, 33; — VI, 320, 33, 84, 407, 08, 13, 15, 19, 21, 635, 36, 40.

Tans, II, 239, 40.

Tauri, Taury, V, 179, 85, 200, 02, 19, 21, 34; — VI. 402, 15.

Tayen, Tay, I, 126, 250; — III, 68, 73, 75, 76, 83, 114, 242 S, 504; — VI, 316.

Telders, Telder, Tellere, I, 34, 40, 94, 296; — II, 465; — III, 504, 07; — VI, 268 S.

Termonia, V, 415, 49, 80, 82, 94, 500; - VI, 16, 19, 27, 33.

Terwagne, VI, 28.

Tesch, II, 128, 29.

Testelmans, III, 387, 96; — VI, 327.

Textor, I, 450.

Tgiot, I, 64.

Thenaers, V, 113.

Theux (de), V, 142; — VI, 78, 192, 208, 19.

Thibaud, V, 161.

Thienst, (van), II, 158.

Thier (de), V, 179, 97, 98; - VI, 441.

Thierry, V, 177.

Thoer, I, 47, 48.

Thomas, V, 394, 511; — VI, 7, 16, 19, 73.

Thungen (de), V, 95.

Thynoens, II, 246.

Thysen, V, 73.

Tialans, Thialants, VI, 26, 28, 35.

Tiegeldecker, I, 102.

Tielens, Tilis, III, 223; — IV, 93, 148, 390, 99; — V, 19, 52, 54, 57, 203, 08, 63, 78, 84, 92, 300, 02, 05, 11, 56, 78, 86, 403, 06, 28, 49; — VI, 394, 407. Tilkain, V, 192.

Tilmans, II, 14, 191; — V, 149.

Tillou, V, 209.

Tilly (de), IV, 422; — V, 102, 03, 38.

Tilt (van), V, 10, 133.

Timmermans, III, 33, 65, 72, 352, 422, 503; — IV, 48, 106, 48, 213, 27; — V, 409, 67; — VI, 7, 31, 33, 34, 635.

Tinctoris, I, 273.

Tindal (de) VI, 342.

Titeux, VI, 28.

Tits, V, 258, 311, 55, 84, 513.

'T Kint, V, 471.

Toelen, IV, 392, 407, 10, 23; - V, 507; - VI, 174.

Tollet, II, 55.

Tolmer, Tolmaer (van), III, 163, 76, 98, 208, 15, 23, 63, 70, 72, 91, 302, 52, 64, 80, 445; — VI, 182.

Tombe (van der), II, 234.

Tombeur, III, 367.

Tonnar, Thonnar, V, 330, 32, 33, 435, 37, 39, 40, 41, 62, 63, 64, 66, 80, 82. Torel (le), II, 47.

Tornaco (de), IV, 108, 14, 48, 49, 69, 214, 33, 76, 80, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 305, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 19, 29, 37, 38, 45, 77, 78, 87, 438; — V, 23, 137.

Tour (de la), V, 440.

Trappé (de), V, 259, 337.

Trekel, Trekels, I, 450, 56; — IV, 227, 315.

Trenck (de), V, 319, 22, 23.

Treunen, V, 403.

Tricken, II, 400.

Trimpeneers, III, 398; — IV, 117, 94, 203, 16, 21, 43, 61, 338, 53, 62, 63, 68, 71, 410, 13, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 39; — V, 6, 9, 15, 26, 54, 56, 63, 91, 92, 105, 11, 13, 17, 18, 51, 208, 39, 74, 836, 37, 39, 40, 42, 67, 68, 74, 466, 67, 69; — VI, 636, 38, 41.

Trippa, V, 286.

\_'rips (de), V, 313, 15, 21, 28.

Fritsmans, III, 365.

Trixhe (de), V, 24; — Vl, 49.

rognée (de), I, 65.

'roncillon (de), II, 32, 47, 48.

'roninc, I, 40.

Troostenberch (de), IV, 356; - V, 9, 189, 245; - VI, 638.

Troye, Troyen, III, 376, 80, 96, 454, 67, 89, 503; —IV, 206; — VI, 634, 35, 38, 41.

"T Serclaes, Cerclas, IV, 422, 26; - V, 31, 70, 71, 73. TSoers, II, 16.

Tullers, II, 15.

Tungris (de), 1, 3.

Turcken, V, 437.

Tuteleers, III, 300, 64, 70; - IV, 148; - V, 208; - VI, 632, 36, 37.

Tynteville (de), II, 167.

Typoets, II, 18

## U

Ubens, V, 217.

Uden (de), I, 34, 47.

Ulbeike (de), I, 34.

Ulens, III, 481; — V, 84, 85, 89, 91, 125, 49, 53, 54, 60, 73, 264, 67, 78, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 302, 07, 14, 16, 25, 26, 33, 43, 47, 52, 67, 68, 69, 74, 84, 89, 98, 414, 26, 43, 54, 59, 61, 62, 67, 75, 76, 80, 83, 86, 88, 90, 93, 94; — VI, 33, 35, 40, 41, 43, 49, 52, 53, 63, 67, 91, 107, 11, 12, 20, 36, 56, 61, 62, 206, 12, 19, 396, 408, 11, 17, 51, 53.

Ulricus, de familia Sancti Trudonis, I, 3.

Ulus, V, 494.

Ungern, Unger, VI, 33, 34, 35, 36.

Ursen (van), II, 183.

Ursin, Ursinus, ou des Ursins, III, 271, 301; — V, 177; — VI, 320, 23, 25. Uten, V, 292.

Uytenbroeck, Uyt den broecke, Uytenbroeke, Utenbruce, Utenbruke, Utenbroecke, I, 8, 18, 20, 29, 330; — II, 47, 464, 65; — III, 75, 80, 157. 66, 76, 89, 94, 97, 208, 09, 14, 37, 38, 39, 41, 49, 57, 62, 63, 64, 79, 80, 86, 89, 94, 95, 99, 322, 56, 98, 413, 33, 53, 54, 62, 66, 71, 72, 76, 77, 80, 85, 87, 89, 503; — IV, 36, 62, 63, 64, 72, 105, 06, 35, 341; — VI, 256 S.

Uytrecht (van), V, 105, 77.

## 77

Vade, Vadi, V, 84; — VI, 437.

Vaenen, II, 450.

Vaerent (van der), I, 337.

Vaert (van der), V, 113.

Vaes, I, 466; — III, 272, 77, 79, 83, 85, 87, 88, 90, 96, 97, 303, 14, 72, 463, 85, 504; — IV, 37, 45, 49, 63, 77, 87, 88, 90, 103, 15, 36, 46, 47, 55, 73, 74, 80, 85, 94, 204, 05, 14, 21, 22, 45, 61, 317, 24, 26, 29, 74, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 97, 98, 401; — V, 74, 131, 329; — VI, 183, 333, 79, 633, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Vaes-Valck, III, 271; - VI, 306, 20.

Vaets, IV, 294, 322, 74; - V, 176, 80, 331.

Valentin, V, 296.

Valentyns, V, 60.

Valies, V, 85

Valle (de), I, 54, 57.

Valleron, V, 468, 95, 503.

Vannes, VI, 320.

Varanguien, IV, 115.

Vasoens, Vaesoens, Vansoens, III, 174, 208, 09, 14, 58, 91, 92, 95, 96, 98, 303, 14, 16, 25, 56, 60, 65, 72, 73, 75, 79, 442, 54, 57, 70, 90; — IV, 76, 137; — V, 6, 302, 52, 445, 54, 80, 82, 513; — VI, 81, 395, 410, 638.

Vaubrières, V, 386,

Vaudemont (de), IV, 323, 24, 28.

Vaulx (de la), I, 59, 82, 167; — V, 355, 462.

Veador, VI, 324.

Veeckoven (van), II, 14, 191.

Veesche (de), I, 123.

Velaerts, IV, 44, 93, 213.

Velasco (de), III, 323; — VI, 324.

Velbruck (de), V, 376, 82, 90, 466, 75, 82, 95. — Voir T. M.

Velde (van de), III, 239, 372; — IV, 248, 315, 33; — V, 120, 60, 249, 64, 83, 98, 99, 305, 11, 13, 14, 17, 22, 25, 26, 56, 425, 26, 35, 59, 86, 92, 94, 508, 10, 14; — VI, 181, 84, 204, 360, 96, 411, 40, 44, 635.

Velden (van der), V, 181, 368.

Velpen (de, van ou van der), I, 11, — III, 249, 57, 300, 26, 56, 60, 67, 84, 86, 90, 99, 400, 14, 15, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 44, 45, 49, 55, 62, 64, 67, 68, 72, 77, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 502, 04, 05; — IV, 37, 45, 46, 49, 71, 77, 88, 90, 103, 16, 35, 37, 248, 484; — V, 250; — VI, 45, 274S, 327, 28, 94, 637.

Veltwevel, V, 315.

Venne (van den), II, 449, 66; — III, 76, 107, 37, 505; — IV, 268 S. Verbruggen, V, 378.

Verheist, III, 176, 258, 314, 16, 25, 57, 72, 77, 83, 84, 89, 91, 94, 443, 54, 58, 80, 87, 503.

Verhoeven, VI, 184.

Verhulst, III, 164, 208, 93, 383, 422, 51, 67, 74; — IV, 103, 04, 15, 46, 277, 374, 406, 30; — V, 105, 20, 42, 46, 74, 309, 78, 442, 49, 52, 53, 66, 67, 71, 82, 85, 86, 94, 97, 98, 510, 14; — VI, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 25, 33, 135, 346, 634, 36, 38, 39.

Verjannen, III, 82, 163, 443, 68, 71, 85; — IV, 146; — VI, 632.

Verlaine, VI, 341.

Verle (van), III, 245, 352, 67, 77, 413, 33; — VI, 325, 45.

Vermaerten, I, 421.

Vermeulen, II, 124.

ersol (de), IV, 444.

ervoort, Vervort, III, 167, 92, - V, 81.

eugen, VI, 81.

eulemans, Volemans, II, 290; — III, 68, 73, 75, 159, 67, 86, 92, 216, 70, 72, 83, 86, 87, 88, 93, 95, 98, 99, 300, 02, 25, 26, 52, 53, 66, 67, 68, 84, 405, 45, 63, 68, 70, 71, 72, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 502; —

64

IV, 36, 46, 47, 48, 49, 90, 91, 104, 15, 18, 35, 46, 54, 55, 57, 58, 80, 95, 97, 206, 10, 14, 29, 60, 96, 99, 307, 17, 20, 38, 45, 66, 436, 96 (Verlement); – V, 77, 169; — VI, 315, 46, 58, 79, 632, 34, 35, 37, 38, 39, 40.

Veursters. — Voir Vorsters.

Vierson (de), I, 98.

Villa Hermosa (de), IV, 319, 20, 21.

Villée (de), IV, 137.

Villenfagne (de), VI, 245.

Villers (de), I, 460; — IV, 350; — V, 90.

Vilters, Viltere, II, 47, 124, 26 S, 43; — III, 157, 74, 91, 94, 96, 98, 215, 18, 19, 23, 30, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 56, 405.

Vincent, V, 497.

Vinotten, V, 89.

Vinquedes, V, 135.

Visé (de), V, 198, 233, 43.

Visseron, VI, 136.

Vivario (de), VI, 405.

Vivier (du ou de), V, 218, 24.

Vivegnis, VÍ, 401.

Vlasmakers, III, 114.

Vlecken, V, 283.

Vleminx, Vleminck, I, 126, 227; — III, 68, 75; — IV, 148, 210, 44, 53, 71, 94, 326, 38, 55, 84, 86, 99, 409, 10, 23; —V, 9, 10, 25, 33, 77, 81, 93, 99, 112, 13, 17, 22, 41, 49, 60, 90, 96, 98, 99, 208, 09, 20, 49, 63, 68, 86, 317, 46, 56; — VI, 394, 404.

Vleters, VI, 255.

Vletinx, V, 255.

Vleytingen (van), II, 124.

Vlieck, VI, 23, 81, 83.

Vliegen, VI, 245.

Vocht, Voocht (de), III, 192; — V, 397, 438.

Voerst (de), I, 102, 03.

Volemans. - Voir Veulemans.

Volmolen (de ou van der), I, 125, 26; — II, 14.

Volre, I, 126.

Vorde (de), II, 47.

Voroux (de), IV, 264, 322.

Vorssen, Verssen (van), II, 53, 124, 26 S, 291, 94 S, 99, 301, 03, 10, 20, 39, 46 S, 58 S, 60 S, 66 S, 462, 64; — III, 10, 65, 68, 72, 76, 171, 91, 211, 13, 15, 19, 23, 28, 31, 36, 37, 40, 55, 57, 71, 77, 79, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 300, 14, 22, 24, 45, 51, 63, 65, 66, 75, 77, 81, 85, 92, 99, 420, 26, 40, 501, 04; — IV, 103, 495; — VI, 256, 74 S, 318, 19, 639.

Vorst (van der), VI, 183.

Vorsters, V, 256; — VI, 253.

Vorts (de), V, 181.

Vos, Voss, I, 126, 46; — II, 42 S, 53; — IV, 312, 99, 412; — V, 10, 34, 54, 55, 89, 105, 20, 57, 73, 76, 308, 17, 22, 36, 37, 38, 40, 42, 405, 06, 07, 99, 512, 13; — VI, 55, 120, 86, 83, 206, 19.

Vossens, V, 258.

Vossius, V, 283, 395; — VI, 245, 444. — Voir Vuskens.

Vossum (van), V, 115.

Vrancken, II, 14; — III, 264, 98; — IV, 117, 74; — V, 219, 432; — VI, 436.

Vranckenhoven (de), I, 56 S. - Voir T. M.

Vrerix, VI, 404.

Vreven, III, 157, 66, 67, 71, 89, 91, 92, 201, 07, 12, 19, 31, 38, 40, 43, 44, 48; - V, 152, - VI, 411, 19.

Vrieden, I, 146.

Vriedes, VI, 436.

Vrints, III, 302, 477.

Vroenmans, III, 415.

Vroonen, VI, 29, 245.

Vry, V, 117.

Vrydachs, VI, 119.

Vryese, I, 108, 13.

Vuchelen (van), V, 129.

Vucht (van), III, 69, 71, 76, 164, 86, 91, 98, 209, 19, 21, 31, 37, 40, 41, 43, 44, 58, 69, 76, 77, 89, 93, 94, 99, 300, 01, 14, 16, 24, 25, 53, 54, 60, 64, 67, 72, 77, 80, 84, 94, 95, 99, 429, 43, 44, 45, 54, 55, 63, 68, 72, 74, 76, 77, 80, 90, 92; — IV, 36, 48, 62, 76, 77, 87, 89, 94, 104, 55, 96, 97, 206, 20, 28, 30, 71, 332, 37, 413, 32, 37, 38; — V, 6, 27, 51, 69, 73, 77, 85, 99, 103, 18, 50, 65, 86, 289, 95, 305, 09, 14, 50, 85, 453, 63, 66, 75, 79, 80, 83, 93, 94; — VI, 6, 7, 10, 19, 184, 247, 350, 414, 37, 634, 35, 38, 40.

Vuermans, III, 367.

Vuskens, VI, 328. — Voir Vossius.

Vyfvers, II, 123.

Vyven, II, 297.

## W

Wachtendonck, VI, 818, 19.

Wadrechies (de), I, 62

Waelhoven (van), I, 305, 90; - VI, 253.

Waes, I, 126.

Wagemans, Waghemans, I, 409; — V, 380; — VI, 245.

Waha (de), 136, 37.

Waldeyck (de), IV, 403.

Waldoreal, I, 54, 57.

Waleffe, I, 35.

Walenrode (de), I, 268. — Voir T. M.

Walewyns, III, 271, 79, 89, 93, 303, 07, 11, 67, 68, 77, 84; — IV, 277, 8, 58, 69, 74; — V, 25, 91, 105, 22, 30, 38, 53, 54, 58, 61, 68, 73, 81, 82, 90, 96, 97, 98, 99, 200, 01, 02, 03, 04, 11, 17, 18, 19, 20, 39, 40, 41, 45, 46, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 69, 74, 76, 87, 91, 92, 301, 03, 04, 25, 33, 34, 36, 45, 507; — VI, 7, 10, 104, 32, 36, 50, 56, 74, 95, 98, 402, 17, 54, 637.

Wallekin, I, 49.

Walmade (de), VI, 231.

Walschaerts, III, 504; — IV, 162, 265; — VI, 359, 60, 419.

Walter, V, 330, 47, 51, 55, 62, 68, 68, 78, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 98, 402, 08, 14, 19, 91, 93, 501, 06, 07, 08; — VI, 35, 38, 48, 122, 58, 77, 82, 85.

Walthère, fils de Woltgère, I, 8.

Waltheri, III, 297.

Wamesius, III, 166.

Wampe (de), V, 465, 505; — VI, 445.

Wamps, V, 364.

Wannen, VI, 339.

Wanrodtum, VI, 278.

Wansoul, Wansoule (de), V, 161, 62, 285; — VI, 406.

Wanten, II, 274, 90; — III, 73, 76, 163, 74, 86, 98, 207, 12, 31, 40, 45, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 91, 94, 95, 96, 325, 49, 53, 54, 422, 25; — V, 61, 242, 62, 69, 76, 77, 89, 302, 08, 42; — VI, 318.

Wardt (van de), VI, 49, 52, 57, 70, 81.

Warfusée (de), Werfengeys, I, 21, 228, 68, 95, 307.

Warmint, I, 125.

Warnier, V, 383.

Warniers, I, 225, 95; — II, 47, 53, 235, 37, 48, 87, 90, 406, 65; — VI, 256, 57.

Warnots, Warnotte, Warnouts, IV, 73; — V, 27, 113, 41, 49, 59, 73, 90, 211, 44, 45, 59, 63, 70, 80, 86, 87, 91, 92, 300, 22, 23, 42, 49, 51, 55, 419, 28, 38, 56, 67, 72, 76, 80, 94, 97, 501, 02, 07, 14; — VI, 22, 25, 27, 33, 180, 395, 96.

Waroux (de), I, 21; — III, 308, 09, 10

Warsée (de), V, 383.

Wasseberg, I, 450, 56.

Wassermans, III, 298.

Wasterwaes, III, 264; — VI, 339.

Watervort, Waterfort (van), III, 245, 46, 56, 57, 58, 72, 77, 89, 308, 11, 52, 57, 79, 80, 96, 413, 15; -VI, 358.

Watson, Watzon, VI, 264, 65 S, 356. — Voir T. M.

Wattelinus, de familia Sancti Trudonis, I, 3.

Waus, III, 114, 92.

Waux, III, 35.

Waux (de), VI, 441.

Waynia, I, 102.

Wecx, VI, 184.

Weddingen (van), II, 338; - IV, 158. - Voir Widdingen.

Weerdt, Weert (de), III, 422, 32, 34, 35, 43, 45, 73; — V, 322.

Weibnom (von), IV, 285, 91, 309, 11, 415, 16; — VI, 378.

Weichs, Weix (de), IV, 345, 53; — VI, 231, 33.

Wel (van), IV, 287; - V, 24, 164, 85.

Welde (van), III, 157.

337.11. TIT 40"

Wellens, III, 435.

Welm, I, 275.

Welnere, I, 8.

Wels (de), V, 142.

Wendeleers, Wenggeleers, III, 482, 503; — IV, 36; — VI, 634.

Wennen, II, 319, 406; — III, 163, 71, 74, 91, 98, 208, 14, 23, 36, 37, 41, 44, 76, 93, 311, 14, 16, 52, 70, 80, 83, 468, 69, 72, 74, 80, 83, 85, 89; — IV, 210, 44, 46, 48, 68, 77, 85, 366, 67, 74, 86, 89, 92, 99, 407, 11, 12, 51; — V, 71, 77, 82, 88, 92, 93, 105, 06, 11, 12, 18, 19, 30, 41, 42, 67, 227, 41, 385, 415, 19, 52, 53, 54, 56, 72; — VI, 27, 23, 411, 20, 632, 34, 36, 37, 39.

Werfengeys (van). - Voir Warfusée.

Werme (de), I, 3.

Werneri, I. 94.

Wernier, I, 102.

West (van), IV, 203, 62, 64, 80, 315, 26, 27, 33, 49, 62, 68, 69, 84, 92, 407, 31; — V, 54, 117, 30, 54, 65, 71, 79, 208, 09, 27, 55, 63, 86, 99, 308, 22, 30, 38, 43, 49, 68, 414, 16, 17, 54, 55, 97, 98; — VI, 7, 8, 16, 19, 115, 36, 67, 219, 41, 42, 394.

Weuten, V, 60.

Weutiens, V, 60, 61, 81.

Weyen (van der), III, 283.

Weyer (van den), IV, 117, 286, 352; — V, 66, 77, 84, 126, 60, 79, 263, 74, 88, 429; — VI, 398, 447.

Weynen, II, 295 S; — VI, 255.

Weyns, VI, 186.

Wezeren (van), I, 192, 226, 349, 56, 71, 83, 86, 409, 15, 34, 42, 45, 69; — II, 106, 09, 219, 41, 48, 310, 25 S, 58, 60 S, 66 S, 400, 51, 56, 65; — III, 10, 80, 103, 66, 89, 91, 94, 97, 202, 09, 11, 309, 10, 420, 40, 47, 65, 81, 504; — IV, 354, 85; — V, 73, 167, 338, 78, 422; — VI, 257, 636.

Widdingen (van), IV, 255; - V, 72, 120, 283, 303; - VI, 426.

Wieghen, III, 403, 501.

Wiemen, II, 248, 309.

Wiemonts, V, 266, 302, 05.

Wiggers, V, 199, 308, 402, 03, 05, 06; — VI, 39.

Wilborchs, V, 117, 60.

Wilcar, Wilkar, I, 227; — V, 132.

Wilde (de), III, 186.

Willems, Wilms, II, 240; — III, 262, 91, 401, 509; — IV, 264, 99, 307, 53; — V, 114, 327, 405, 06; -- VI, 402, 09.

Wilmael, IV, 16.

Wilmar, V, 210; — VI, 422, 24.

Wilmots, II, 314; - IV, 213, 44, 61.

Winand, VI, 440.

Winants, V, 463.

Winckels, III, 157.

Winde (van), III, 376, 83, 87, 451; — IV, 76, 90, 91, 137, 220, 43, 44, 46, 48, 64, 68, 70, 80, 96, 311, 22, 31, 38, 42, 50, 52, 63, 66, 411, 12, 16, 18, 23, 5; — V, 11, 20, 22, 27, 29, 51, 56, 65, 68, 69, 73, 74, 92, 93, 135, 47, 48, 9, 53, 57, 220, 311, 14, 16, 405; — VI, 394, 95, 409, 11, 12, 15.

Winghe (van), IV, 194, 203, 28, 48, 64, 77, 85, 326, 64, 410; — V, 126, 44, 249, 61, 86, 95, 300, 08, 38, 42, 438; — VI, 346, 639, 41.

Winnen, Wynnen, II, 235, 46; — IV, 76, 148, 213, 14, 21, 57, 68. Wins, V, 285.

Winsperg (von), I, 124, 46.

Winters, III, 505; - V, 203.

Winzingenrode (van), VI, 233.

Wirion, VI, 63, 68, 72.

Wirix, VI, 419.

Wisselere, I, 21, 63, 66, 102.

Withofs, III, 484.

Witten, III, 7, 8, 83, 258, 303, 11, 25, 57, 64, 65, 70, 74, 80, 96, 441; — IV, 148, 97, 210, 55; — V, 19, 34, 54, 55, 57, 65, 68, 141, 59; — VI, 320.

Wittenberg, V, 94.

Witteneers, III, 264.

Woirdswinkele, II, 197,

Wolfs, III, 161, 76, 91.

Wolrede, V, 115.

Wolters, V, 89.

Wootte de Tinlot, V, 181,

Wouters, Wauters, Wolters, II, 14, 466; — III, 478; — IV, 106, 255, 61, 331, 78, 438; — V, 9, 18, 22, 23, 55, 112, 77, 82, 94, 244, 53, 62, 75, 94, 95, 342, 47, 454, 55, 56, 64, 78, 86, 92, 74; — VI, 41, 219, 437, 641.

Wrangell (von), V, 298, 90.

Wrede (von), V, 299.

Wuesten, III, 157, 58, 76, 91, 92, 98, 248, 58, 71, 94, 99, 300, 14, 16, 22, 24, 60, 72, 75, 76, 468, 74, 81, 87; — IV, 76, 88, 90, 91, 197, 243, 48, 55, 61, 94, 326, 49, 62; — V, 34, 55, 61, 85, 93, 102, 11, 14, 20, 49, 54, 60, 63, 65, 209, 27, 44, 45, 50, 57, 58, 95, 99, 314, 22, 26, 32, 43, 47, 51, 78, 85, 98, 402, 03, 04, 06, 10, 15, 18, 35, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 76, 78, 80, 86, 97, 98, 500; — VI, 22, 25, 33, 61, 68, 67, 167, 247, 346, 412, 38, 633, 35, 39.

Wurmser, VI, 76, 89.

Wurtenberg (de), VI, 222,

Wybens, II, 242; — VI, 256.

Wynants, VI, 278, 323.

Wynens, II, 16, 291, 99, 301, 03, 25, 466.

Wyngerdere, I, 409, 21.

Wynrox, V, 186, 253, 368; — VI, 635.

Wyshoeft, Wyshoff, III, 298, 376; - VI, 339.

Wyssche (de), I, 43.

Wyven, III, 256.

# X, Y, Z.

Xhénémont, III, 401; — V, 285.

Yorck (d'), VI, 229, 30.

Zadelheere, II, 238.

Zaepfell, VI, 169, 71, 72. — Voir T. M.

Zannen, II, 16.

Zannequin, V, 119, 20.

Zebouts, Zebots, II, 18, 22, 64.

Zeelis, II, 358, 82, 411, 51, 62, 64.

```
St-Josse-en-Bar, lisez St-Josse-sur-Mer.
A la page 363, ligne 11,
                                   maçons, lisez tondeurs de draps.
                     2,
         377,
                                   jurés des arbalétriers, lisez arbalétriers
                    19.
          404,
                         sermentés.
                    41, au lieu de à moins que ce ne soit du blé gâté par le
          427,
                         charançon, lisez autre que celui qui aura été reçu
                         en payement du salaire de la mouture.
    Au tome II,
A la page 7, ligne 27, au lieu de archers, lisez arbalétriers.
                                   leder huys, lisez lederhuys.
           41,
                     19,
                                   Quievrien, lisez Gommerieu.
                    15,
           26,
A la page 48, ligne 3, au lieu de Quiévrien, lisez Gommerieu.
                                   au receveur de la ville, lisez par la ville
                 > 24,
           82,
    >
                        au receveur de l'évêque.
                     5, au lieu de à leur marché, lisez au marché aux vo-
          104,
                         lailles.
                    25, au lieu de honre merct, lisez honremerct.
          104,
          106,
                                   Authan, lisez Witthem.
                     44,
    ≫
          109,
                                    Authan, lisez Witthem.
                     16,
    D
                                    St-Josse en-Bar, lisez St-Josse-sur-Mer.
          154,
                     20,
     *
                                    St-Josse-en-Bar, lisez St-Josse-sur-Mer.
                     23,
          155,
                                    ardoisiers, lisez couvreurs.
          186,
                      2,
    >
                                   St-Josse-en-Bar, lisez St-Josse-sur-Mer.
                     25,
          217,
                     26, ajoutez: Coll. de Chartes, no XCIbis.
          228,
                         au lieu de St-Josse-en-Bar, lisez St-Josse-sur-Mer.
          231.
    >
                                   St-Josse-en-Bar, lisez St-Josse-sur-Mer.
                      er.
                                   lors d'un pélérinage, lisez à des obsèques.
                             *
                                   St-Josse-en-Bar, lisez St-Josse-sur-Mer.
                     33, ajoutez: Carton A, nº 7.
                     23, au lieu de tabliers, lisez toiles de doublure.
          341,
                                   vryt, lisez vuyt.
          354,
                     18,
                             >
                 "
                                   qui sont autorisés à faire tous les mois
          420,
                     41,
                         une collecte, lisez qui participent aux aumônes dis-
                         tribuées mensuellement par la ville.
     Au tome III,
A la page 38, ligne 26, ajoutez: Boeck der Eede, p. 3.
                      9, au lieu de conseillers, lisez doyens.
           90,
     "
                                   maçons, lisez tondeurs,
          257,
                > 24,
                                    200, lisez 2000.
          386,
                     36,
                  >
          387,
                                    127, lisez 120.
                     l,
     Au tome IV,
A la page 194, ligne 37, au lieu de Denis, lisez George.
     Au tome V,
A la page 117, ligne 2, lisez un acte du 24 mars 1674.
                  > 16, au lieu de 1604, lisez 1694.
      u tome VI,
    re 12, ligne 4, au lieu de sommation, lisez soumission.
                                    Capucins, lisez Capucines.
           121, * 37,
```

19, lignes 7 et 13, au lieu de 1280, lisez 1288.

|   | • |   |   |    |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   | • | •  |   |   |
|   |   |   |   | vi |   |   |
|   |   |   |   |    | , |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   | • |   | •  |   | • |
|   |   |   |   |    |   |   |
|   |   |   | , |    |   |   |
|   |   |   |   |    |   |   |
| r |   |   |   |    | , |   |
|   |   |   |   |    | • |   |
|   |   |   | • |    |   |   |
| • |   |   |   |    |   |   |
| • | , |   | • |    |   | • |
| , |   |   |   |    | • |   |